

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



יהוה

INSTITUTIO THEOLOGICA

ANGRONIER TAXONER VIDECOME



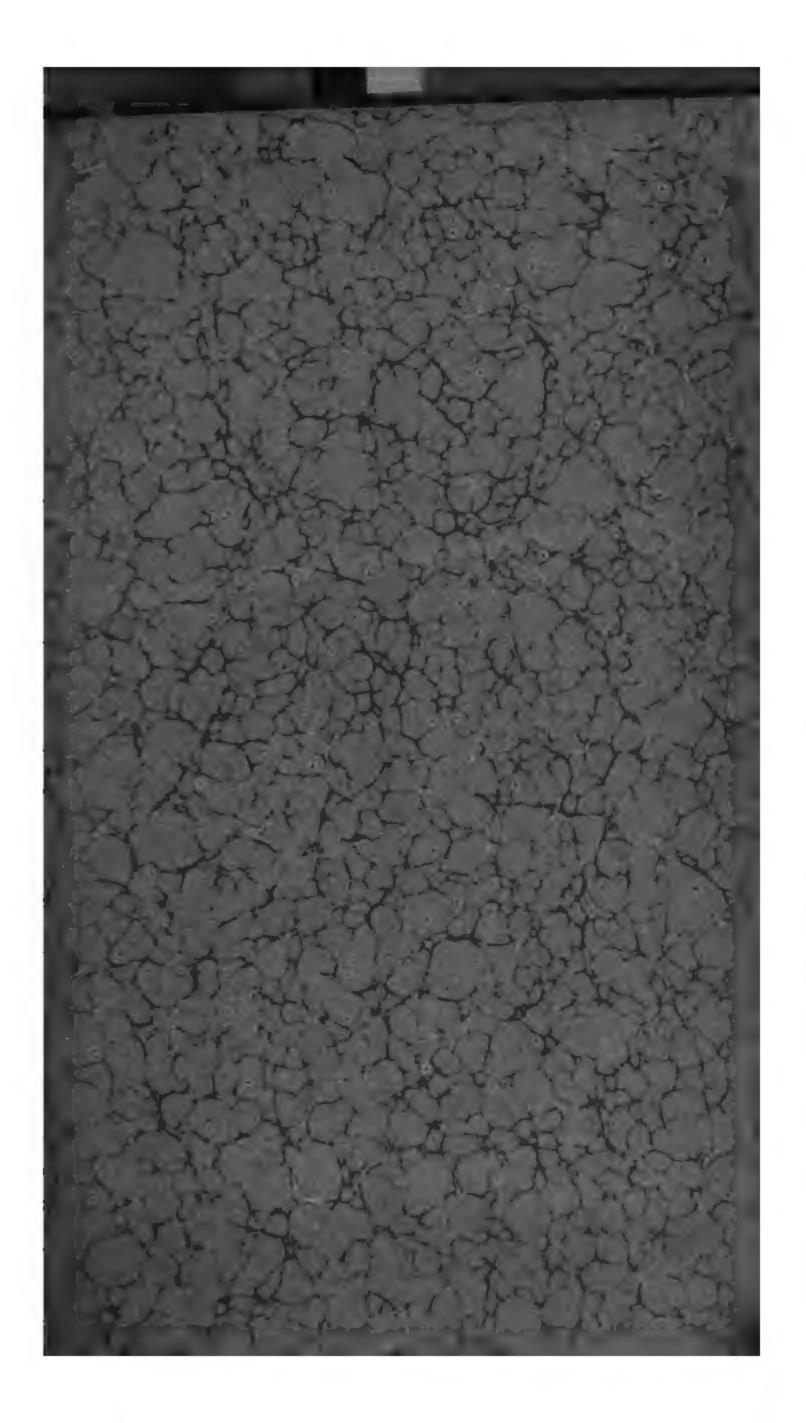

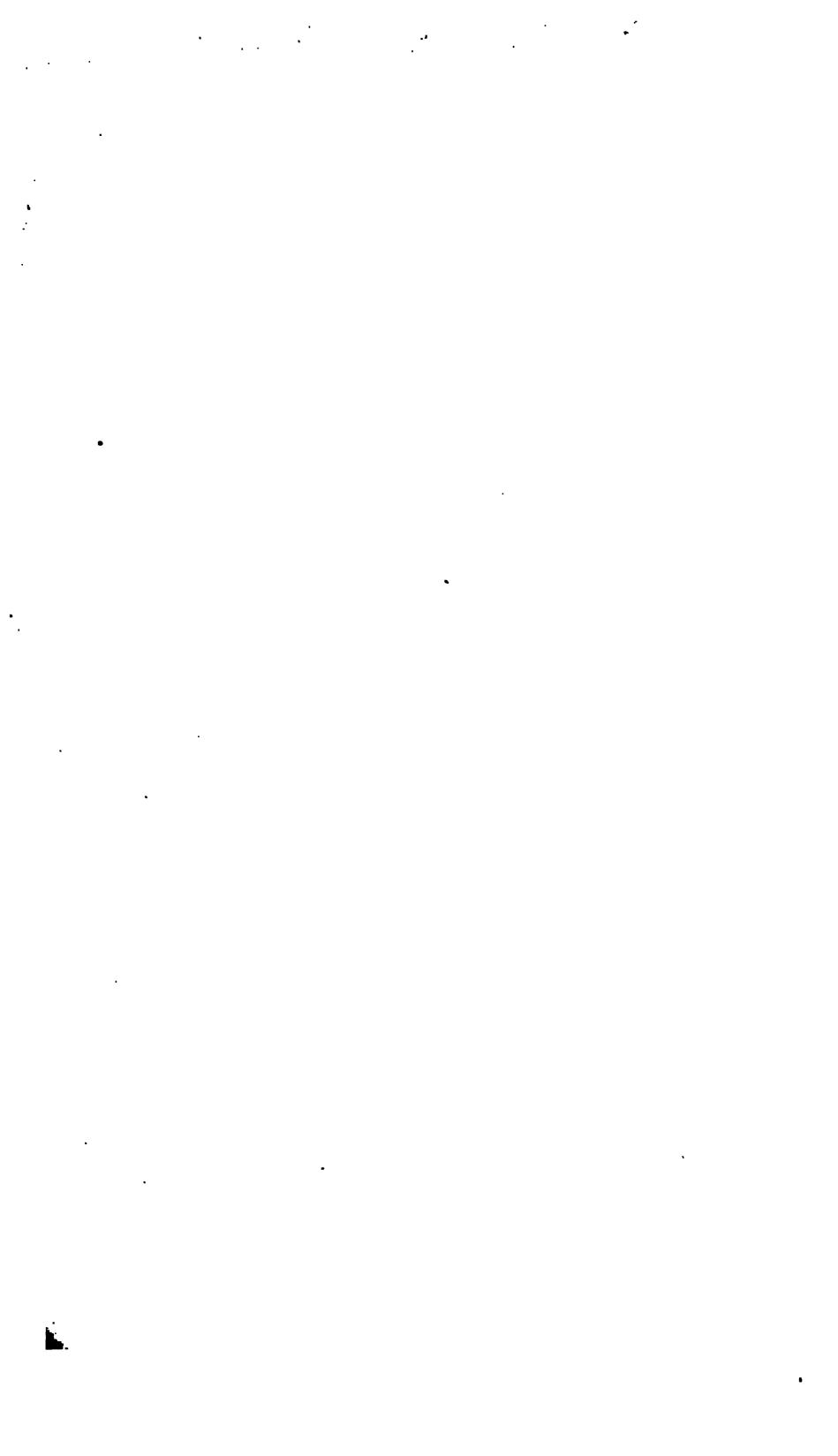

| • |   | • |  | • |   | 1 |
|---|---|---|--|---|---|---|
|   | • |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   | • |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   | • |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |

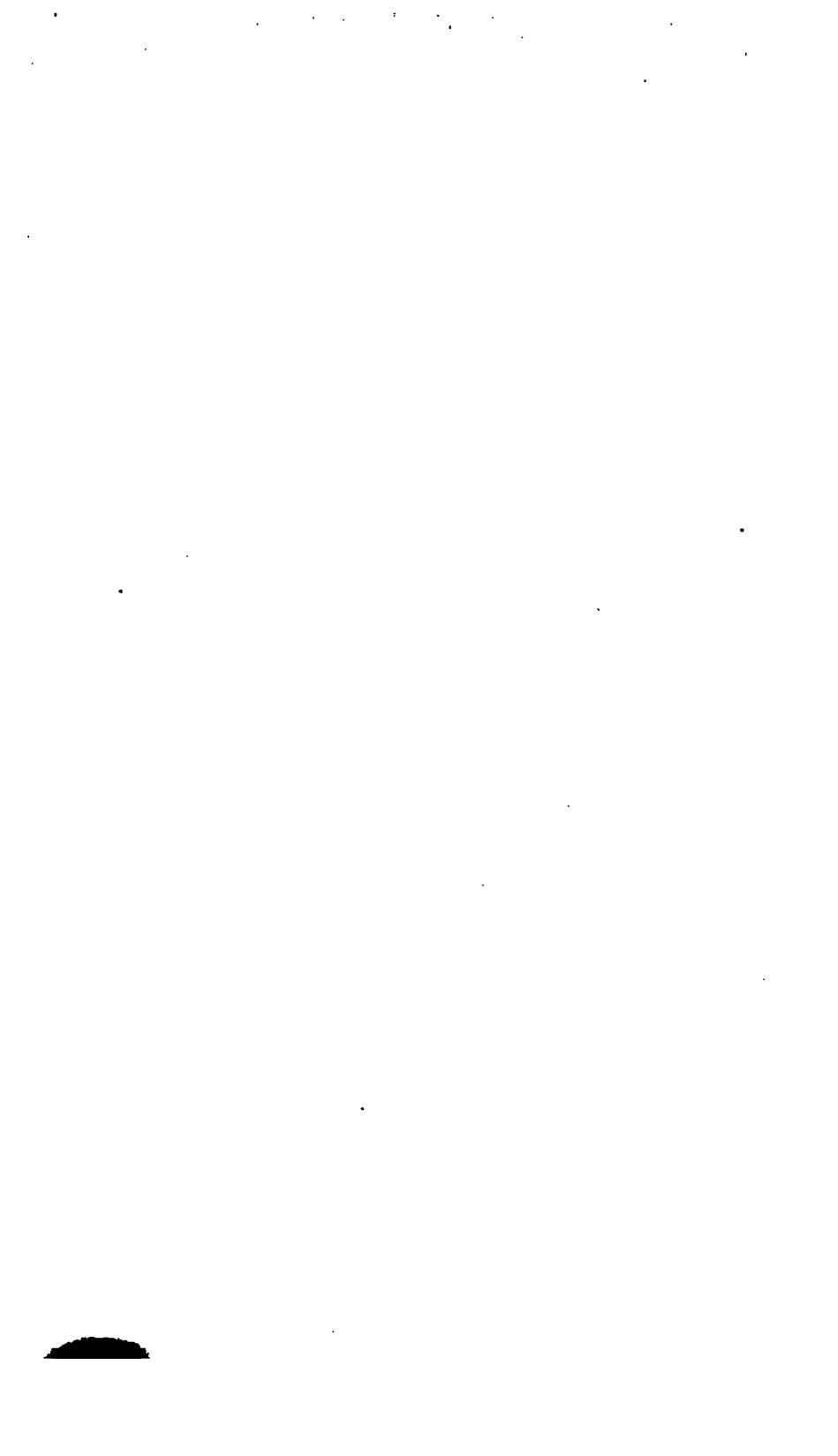

# NOUVELLE BIOGRAPHIE GÉNÉRALE

**DEPUIS** 

LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS.

TOME VINGT-DEUXIÈME.

Grévin. — Gyulay.

### **NOUVELLE**

## BIOGRAPHIE GÉNÉRALE

**DEPUIS** 

LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS,

AVEC LES RENSEIGNEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES
RT L'INDICATION DES SOURCES A CONSULTER:

PUBLIÉE PAR

### MM. FIRMIN DIDOT FRÈRES,

SOUS LA DIRKCTION

DE M. LE D' HOEFER.

Tome Vingt-Deuxième.

### PARIS,

FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET CIB, ÉDITEURS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES DE L'INSTITUT DE FRANCE, RUE JACOB, 56.

M DCCC LVIII.

Les éditeurs se réservent le droit de traduction et de reproduction à l'étranger.

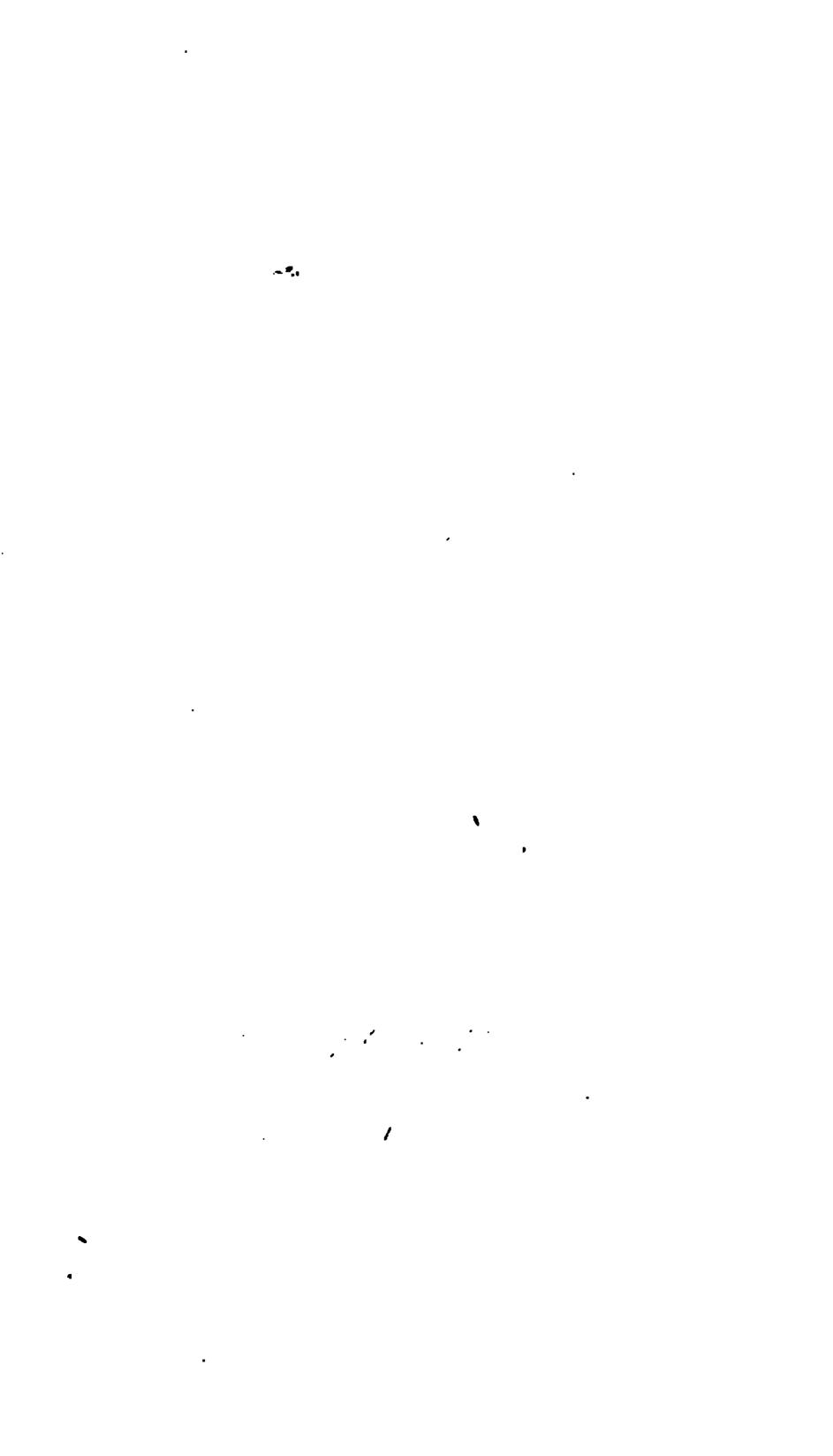

# NOUVELLE BIOGRAPHIE

### GÉNÉRALE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'A NOS JOURS.

G

ÉVIN (Jacques), poëte et l'un des preauteurs dramatiques français, et de plus cin, né en 1539, à Clermont (Beauvoisis), en 1570. Après avoir fait des études brildans l'université de Paris, il prit de heure ses grades auprès de la faculté de cine, et se fit en même temps remarquer les disciples de Ronsard; le mattre disait une de ses Élégies:

nsy dans nostre France un seul Gresvin assemble docte médecine et les beaux vers ensemble.

signala d'abord comme poëte dramatique, outa par une comédie intitulée La Mauberqu'il dit lui avoir été dérobée; mais cette avait été représentée, et elle avait sussi mettre en vue J. Grévin. Henri II lui en anda une autre pour les noces de Claude, sse de Lorraine. Grévin écrivit La Tréso-, que des obstacles imprévus empêchèrent ier en cette circonstance, mais qui fut restée le 5 février 1558, au collége de Beau-Deux ans après on jouait au même endroit utre comédie de Grévin, Les Esbahis, et tragédie, Jules César. Les comédies de n ne brillent pas par la noblesse et l'élévales sentiments, mais on y trouve des ins assez bien démêlées, de l'enjouement, ile vif et naturel; lui-même dans ses Prese vante de savoir donner à ses person-, qui sont en général des gens du commun, gage qui convient à leur condition, au lieu ir prêter celui du bel esprit. Sa tragédie de Cesar, qu'on a dite à tort traduite de la latine de M. A. Muret, lui a valu les éloges 1 Harpe, qui ne fait pas difficulté d'y reiltre « des idées grandes, fortes » et « le e la tragédie »; l'auteur lui paraît bien suir à Jodelle. Le Discours qui sert de préiu théatre de J. Grévin (Paris, 1562, in-8°) e d'être lu : l'auteur y traite des règles

de la poésie dramatique, et c'est peut-être le premier ouvrage écrit en français sur cette matière: Grévin a composé encore plusieurs poëmes : ainsi, en 1558, Les Regrets de Charles d'Autriche, empereur Cinquième de ce nom, ensemble la Description du Beauvoisis, avec quelques autres œuvres; et un Hymne sur le Mariage de François, dauphin de France, et de Marie Stuart, reine d'Écosse; en 1559, une Pastorale sur le mariage d'Elisabeth. reine d'Espagne; en 1560, L'Olympe, recueil qui contient des sonnets, des chansons, des odes, des villanesques, etc., et où Grévin célébrait, sous le nom d'Olympe, la belle et savante Nicole Estienne, dont il était épris et qui depuis épousa un autre médecin; en 1567 un poëme sur l'his. toire de France, intitulé Proëme, et qui, bien que non signé, est attribué à J. Grévin par La Croix du Maine, Du Verdier et G. Colletet; une traduction en vers des Thériaques de Nicandre et des Emblèmes d'Adrianus Junius. Dans ses Poésies, réunies en 1561 (Paris, in-8°), on trouve encore, sous le titre de La Gélodacrie, des sonnets et diverses pièces de vers. Tous ces poëmes ajoutèrent à la réputation de Grévin auprès de ses contemporains; mais la postérité ne se souvient que de son théâtre. M. Viollet-Leduc a réimprimé la comédie des Esbahis dans le 4° vol. de l'ancien Théâtre français (Biblioth. Elzevir.). J. Grévin prit aussi part à quelques satires contre Ronsard. Ce qui avait séparéle maltre et l'élève, c'étaient des motifs de religion: Grévin, comme calviniste, avait pris fait et cause pour ses coreligionnaires, fort maltraités dans les vers de Ronsard. Le chef de la Pléiade n'imagina pas contre le rebelle de châtiment plus sévère que de rayer de ses poésies tous les vers à la louange de Grévin; mais, pour ne pas les perdre, il s'imagina de les appliquer à d'autres poëtes contemporains. C'est Ronsard lui-même

qui, dans une Ode à la fin de ses œuvres, nous confesse cette petite vengeance:

J'oste Gresvin de nos escrits,
Pour ce qu'il fust si mai appris,
Affin de plaire su calvinisme,
Je voulois dire à l'athéteme,
D'injurier par sés brocers
Mon nom, cognil de toutes parts,
Et dont il faisoit tant d'estime
Par son discours et par sa ryme.

Il ne faut pas que le poête nous fasse oublier dans Grévin le médecin. Il eut comme tel une polémique sur l'antimoine avec un nommé de Launay, qu'il appelle dédaigneusement « un empirique », et contre lequel il écrivit en vers et en prose. Il fit imprimer en 1568 à Anvers deux livres Des Venins, et en 1569 une traduction de l'Anatomie d'André Vésale. Il avait publié en 1567 une traduction d'un ouvrage latin de Jean Wier, De l'Imposture et Tromperie des Diables, enchantements et sorcelleries. Il mourut à Turin, peu de temps après y avoir été appelé par la fille de François I<sup>er</sup>, Marguerite de France, duchesse de Savoie, près de laquelle il remplissait à la fois les fonctions de médecin et de conseiller d'Etat. Il avait trente ans, et laissait de jeunes enfants, qui furent recueillis par sa protectrice. A. CHASSANG.

Du Verdier, Bibl. fr.'— De Thou, Histoire. — G. Colletet, Hist. des Poêtes franç. (manuscrit de la Bibl. du Louvre). — Nicéron, t. XXVI. — La Harpe, Cours de Littérature. — Ronsard, Élégies, sixième partie de ses OEuvres; Paris, 1609 et 1628, in-fol. — Teissier, Éloges des Hommes-savants, t. II. — Baillet, Jugements des Savants sur les Poêtes modernes, t. IV, 1318. — Parfaict frères, Histoire du Thédère français, tom. III, 210, 216. — Titon du Tillet, Parnasse français, p. 130.

\*GRÉVY (François-Judith-Paul-Jules), avocat et homme politique français, né à Monssous-Vaudrez, le 15 août 1809. Ses parents étaient cultivateurs. Il fit ses études au collége de Poligny, et vint suivre les cours de droit à Paris. Encore étudiant, il se mêla aux combattants de 1830. Inscrit au tableau des avocats en 1837, il défendit plusieurs co-accusés de Barbès, Blanqui et Martin Bernard devant la chambre des pairs, dans l'affaire des 12 et 13 mai 1839. Cependant il s'occupa moins de politique que d'affaires civiles, et il s'était fait une certaine réputation au palais lorsque éclata la révolution de février 1848. M. Ledru-Rollin le nomma d'abord commissaire du gouvernement dans le département du Jura. Ce département le plaça le premier sur sa liste de représentants à l'Assemblée constituante. Il y fit partie du comité de la justice, et attacha son nom à un amendement qu'il présenta sur la constitution, amendement qui repoussait le principe de la création d'un président de la république. pour ne laisser qu'un conseil des ministrez nommé et révoqué à volonté par l'assemblée. Cet amendement sut rejeté par 643 voix contre 158. Partisan du général Cavaignac, il vota constainment contre le ministère du 20 décembre 1848, et nommé rapporteur des diverses propositions qui demandaient la dissolution de l'Assemblée constituante, il les combattit de toutes ses forces. Réélu le premier dans le Jura à l'Assemblée législative, il vota avec l'extrême gauche, parla en faveur de la liberté de la presse, contre l'état de siège, et présenta un amendement pour que le chemin de fer de Lyon fût exécuté par l'État; cet amendement, qui devait consacrer le principe contraire à l'exécution des chemins de fer par des compagnies, fut repoussé par 443 voix contre 205. En dehors de l'assemblée, M. Grévy présidait une petite réunion de représentants, et l'assemblée le choisit elle-même plusieurs fois pour vice-président. Le coup d'État du 2 décembre 1851 l'a rendu au barreau. L. Louvet.

Biogr. des représentants.

GREW (Obadiah), théologien anglais, né à Atherstone (comté de Warwick), en 1607, mort en 1698. Il fut élevé au collége Balliol à Oxford, entra dans les ordres, se déclara pour le parlement, et fut nommé ministre de Saint-Michel à Coventry. Quoiqu'il fût d'accord avec les presbytériens contre la hiérarchie ecclésiastique, il ne les suivit pas dans leurs procédés envers le roi. Il obtint même de Cromwell, lorsque celui-ci passa à Coventry, la promesse de ne commettre aucun acte de violence contre Charles Ier. Sous la restauration, il refusa de reconnaître la hiérarchie, et sut privé de sa paroisse. On a de lui: A sonner's justification by Christ; 1670, in-8°; — Meditations upon Our Saviour's parable of the prodigal Son; 1678, in-4°.

Chaimers, General Biographical Dictionary.

GREW (Néhémie), célèbre naturaliste anglais. fils du précédent, naquit vers 1628, à Coventry, et mourut subitement à Londres, le 25 mars 1711. Elevé dans le presbytérianisme, il poursuivit ses études à l'étranger depuis la restauration de Charles II. Reçu docteur en médecine, il s'établit d'abord à Coventry; c'est là sans doute qu'il commença, vers 1664, ses recherches sur l'anatomie et la physiologie des plantes. Il fut encouragé dans cette voie par son gendre. le Dr. Sampson, qui lui montrait un passage du traité de Glisson (*De Hepate*, c. 1) où l'auteur indique l'anatomie des plantes comme un sujet encoreinexploré et propre à éclairer le traitement des maladies. En 1772 il vint se fixer à Londres. et peu de temps après il fut élu membre de la Société Royale, à laquelle il avait communiqué. en 1770, son premier essai sur l'anatomie des plantes, sous le titre de Idea of a philosophical History of Plants (imprimée en 1173, in-12, aux frais de la Société Royale). Plus tard, il devint secrétaire de cette savante compagnie, et en publia les mémoires (Philosophical Transactions). depuis 6 janvier 1677 (nº 137) jusqu'en février de l'année suivante (nº 142).

L'important ouvrage de Grew, Anatomy of Vegetables, of Roots and of Trunks, formait primitivement trois publications distinctes, in-8°, ils furent par la suite réunis en un vol. in-fol.; Londres, 1682, avec 83 planches; trad. en francais par Le Vasseur, Paris, 1675 et 1679, in-12. On y trouve un grand nombre d'observations très-ingénieuses sur le développement de la graine, de la racine, de la tige, de la fleur et du fruit, observations qui ont singulièrement contribué aux progrès de la science. Grew a le premier fait reconnaître la véritable nature des fleurs composées, dont les centres ou cœurs-fleuris, comme on les appelait alors, étaient pris pour des étamines. « Les cœurs-fleuris, dit-il. comme sont ceux des soucis, des sleurs de tanaisie et autres, sont ordinairement appelées élamines, parce qu'on les croit composés de filets simples, quasi stamina; mais les observations que j'ai faites m'ont persuadé qu'ils ne sont pas bien nommés, car quelque dissérentes que soient les étamines de diverses fleurs, elles ont toutes cela de commun que les parties qui les composent et qu'on croit n'être que des filets simples et solides, sont eux-mêmes composés de deux ou de plusieurs parties, qui ont toutes des figures différentes, mais fort régulières et fort agréables; et c'est pour cela que je les appelle des fleurons. » — Les autres ouvrages de Grew sont: Museum Regalis Societatis, or a catalogue and description of the natural and artificial rarities belonging to the Royal Society and preserved at Gresham college; Londres, 1681, avec 22 planches coloriées; on y trouve joint : Comparative Anatomy of Stomacks and guts begun, being several lectures read before the Royal Society in 1676; avec 9 planches, fournies par Dan. Colwell.; — Cosmographia sacra, or a discourse of the Universe, as it is the creature and kingdom of God; Londres, 1701, in-fol.; ChausTepié, dans son Dictionnaire, a donné une analyse détaillée de ce livre, plutôt théologique que scientifique; — De Aqua marina dulcorata; Londres, 1700, in-8°; — plusieurs mémoires, dans les Philosophical Transactions. F. H.

Biogr. Brit. — Rees, Cyclopædia. — Chalmers, Gen. Biogr. Dict.

dant neuf jours, naquit en 1538, et mourut sur l'échafaud, en 1554. Jeanne était la fille atnée de lord Grey, marquis de Dorset, et de Françoise de Suffolk (1), cousine germaine d'Édouard VI. En 1548, un des oncles maternels de ce jeune roi, Thomas Seymour, qui était grand-amiral d'Angleterre et qui avait épousé la reine douairière Catherine Parr, conçut, dans l'intérêt de sa politique particulière, le projet

(1) Françoise de Suffoik, marquise de Dorset, était la fille ainée de Marie d'Angleterre, sœur cadette de Henri VIII, et qui, peu après la mort de son premier mari, Louis XII, avait épousé Charles Brandon, duc de Suffoik. Leurs deux fis, Charles et Henri, ayant été enlevés par une épidémie, le titre de duc de Suffoik fut transmis en 1581, par une faveur particulière du jeune roi Édouard VI, à Grey, marquis de Dorset, époux de Françoise de Suffoik et père de Jeanne Grey.

d'unir Édouard et Jeanne; ils étaient du même âge l'un que l'autre, et ils avaient passé ensemble la plus grande partie de leur enfance. Le grand-amiral décida le marquis et la marquise de Dorset à laisser leur fille résider auprès de sa femme; mais la mort de lady Seymour ayant eu lieu dans le courant de cette même année 1548, Jeanne retourna dans sa famille, et il ne fut plus question de ce projet de mariage avec le roi. L'année suivante Seymour, atteint et convaincu de haute trahison, eut la tête tranchée. Tous les historiens anglais, sans en excepter un, que l'attachement de Jeanne pour la religion réformée dispose à une certaine sévérité à l'égard de cette princesse, vantent les charmes de sa figure et de son esprit, l'aménité de son caractère et la noblesse de ses sentiments. Jeanne aimait l'étude. Roger Ascham, le précepteur d'Elisabeth, rapporte qu'un jour il alla faire une visite au marquis et à la marquise de Dorset, qui se trouvaient alors dans leur résidence du comté de Leicester; quand il arriva au château, toute la famille, hormis Jeanne, qui était occupée à lire en grec un ouvrage de Platon, chassait dans le parc. Ascham ayant témoigné à la jeune princesse son étonnement de la solitude dans laquelle il la voyait, Jeanne lui répondit qu'aucune sorte de divertissement ne lui procurerait autant de plaisir que la lecture du traité De l'immortalité *de l'Ame*. Au reste, cette inclination de sa pensée vers la philosophie ne lui ôtait pas les grâces de son sexe; elle se sentait heureuse de plaire et d'être aimée, et elle poussait même, remarquet-on, le goût de la parure plus loin que ne l'eussent approuvé les rigoristes de sa religion.

Cependant le déclin de la santé d'Edouard VI préoccupait le duc de Northumberland. Le pouvoir, la richesse et la duplicité de ce seigneur lui avaient attiré un grand nombre d'ennemis, qui sous un autre règne se vengeraient peutêtre de sa haute fortune et de son insolence. Pour éviter une chute, il résolut de s'élever au-dessus de tous, en plaçant un de ses enfants sur le trône, après la mort du roi Edouard. Dans ce dessein, il demanda et obtint pour Gullford Dudley, son quatrième fils, la main de Jeanne Grey, à qui sa mère, devenue duchesse de Susfolk, céda ses droits personnels (1) à la succession d'Edouard. Il ne manquait plus, pour assurer la réalisation des espérances de Northumberland, que la sanction du roi. Ce dernier avait conservé une tendre amitié pour sa cousine; le penchant de sa sœur Marie pour le papisme l'éloignait au contraire de cette princesse; quant à Élisabeth, elle lui était

<sup>(1)</sup> Les droits de la duchesse de Suffolk à la succession au trône d'Angleterre étaient basés sur le testament d'Henri VIII. Par ce testament, la couronne d'Angleterre devait être transmise, dans le cas où les trois enfants d'Henri mourraient sans laisser de postérité, aux héritiers de Marie, duchesse de Suffolk, et seconde sœur du roi, à l'exclusion des héritiers de Marguerite, sa sœur ainée, qui, mariée d'abord à Jacques IV, roi d'Écosse, avait épousé en secondes noces le comte d'Angus.

à peu près indissérente. Henri VIII, leur père, en nommant dans son testament ses deux filles pour lui succéder après Edouard, à défaut d'héritier direct de ce prince, les avait désignées l'une et l'autre en des termes qui indiquaient de sa part une condescendance marquée et n'essaçaient pas le caractère d'illégitimité que par ses ordres le parlement avait autrefois imprimé sur leur naissance. Northumberland décida Edouard à faire, lui aussi, un testament par lequel il déposséda ses deux sœurs de leurs droits à sa succession en faveur de Jeanne Grey. Celle-ci avait entièrement ignoré les intrigues de son beaupère pour l'élever à une position qu'elle n'ambitionnait pas. Le 10 juillet 1553, quatre jours après la mort d'Edouard, qu'on avait tenue secrète, Northumberland, accompagné de plusieurs seigneurs, entre autres du duc de Suffolk et des comtes de Pembroke et d'Arundel, se rendit auprès de Jeanne. Bien qu'il ne lui apprit pas d'abord le motif de sa visite, le profond respect avec lequel il lui parlait éveilla dans l'esprit de la jeune princesse une curiosité qui n'était pas exempte d'inquiétude. Bientôt parurent la mère et la belle-mère de Jeanne; Northumberland attendait leur présence pour instruire sa belle-fille de la mort et des dernières volontés d'Edouard : ce prince avait ordonné au conseil des lords de proclamer reine Jeanne Grey, à laquelle succéderaient, dans le cas où elle n'aurait pas d'enfants, les deux sœurs de cette princesse, Catherine et Marie. A ces paroles, les autres seigneurs mirent un genou en terre devant Jeanne, déclarèrent qu'ils la reconnaissaient pour leur sonveraine, et jurérent qu'ils étaient prêts à verser leur sang pour soutenir ses droits. Cette révélation inattendue jeta le trouble et l'effroi dans l'âme de la nouvelle reine; elle poussa un cri, devint pale et tremblante, et s'évanouit. Quand elle eut recouvré l'usage de ses sens, elle fit observer à ceux qui l'entouraient qu'elle ne possédait pas les qualités et les talents nécessaires pour gouverner un royaume; elle plaida même la cause des sœurs d'Edouard; mais ensuite, sur l'insistance de son mari et de sa samille, elle accepta la couronne, avec l'espoir, ditelle, que Dieu lui donnerait la force d'en soutenir le poids, pour la gloire de la religion et le bonheur du peuple.

Le lendemain la princesse fut conduite par eau à la tour de Londres, où c'était la coutume que les rois d'Angleterre résidassent jusqu'à leur couronnement. Elle y fit son entrée avec le cérémonial alors en usage, et dans la même journée les hérauts proclamèrent la mort d'Édouard et l'avénement de Jeanne. Cette proclamation fut mal accueillie par le peuple; il ignorait le mérite de celle qu'on lui imposait pour souveraine, mais il connaissait l'astuce et la cruauté de son beau-père. L'influence dont Northumberland avait tant abusé sous le dernier règne ne serait-elle pas encore plus grande sous

celui-ci, et ne devait-on pas appréhender que plus tard il usurpât pour lui-même le trône sur lequel il allait faire asseoir son fils à côté de la cousine du feu roi? Marie, ayant pour elle la nation presque tout entière, devait l'emporter sur Jeanne, les membres du conseil qui avait proclamé cette dernière furent promptement désunis. Arundel et Pembroke passèrent des premiers dans le parti de la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon. Les troupes que Northumberland conduisait contre elle se débandèrent, et le duc, forcé de s'arrêter à Cambridge, y proclama lui-même le règne de Marie avec des démonstrations de joie.

Pendant ce temps, les jours s'écoulaient avec bien de la lenteur pour Jeanne, à la Tour, où elle était restée. A la tristesse des pressentiments qui assombrissaient sa pensée se joignait l'amertume des querelles de famille, auxquelles donnérent lieu les prétentions de son mari à partager avec elle la puissance souveraine. Un chroniqueur italien du seizième siècle rapporte que Guilford ayant obtenu de sa femme, après une longue discussion, qu'elle lui donnerait la couronne par un acte du parlement, et Jeanne s'étant ensuite rétractée, l'époux, irrité, avait voulu se retirer à Sion-House. Mais la lettre écrite plus tard par Jeanne Grey à la reine Marie, et que cite Pollini, est-elle bien authentique? Le même écrivain dit encore, d'après ce document, que la duchesse de Northumberland s'emporta, en cette occasion, contre sa belle-fille au point que cette dernière, essrayée de ses reproches et de ses menaces, en vint à s'imaginer qu'on lui avait fait prendre du poison. D'un autre côté, les historiens anglais représentent Guilford Dudley comme un jeune homme digne sous tous les rapports de son épouse, dont il était tendrement aimé et qu'il aimait également. Toutefois, il faut le reconnaître. les pressantes instances dont la mère et le fils obsédèrent Jeanne pour la contraindre à couronner Guilford coïncident avec les vues intéressées de Northumberland; et si réellement la résistance de la nouvelle reine aux volontés de ces trois personnes amena la tentative d'empoisonnement dont nous venons de parler, cet incident jetterait un jour nouveau sur la cause du refus de Jeanne de voir Guilford avant de mourir.

Le 10 juillet, avons-nous dit, Jeanne Grey avait été reconnue reine d'Angleterre par le conseil des lords; le 20, Suffolk remit au comte de Pembroke le commandement de la Tour, et la princesse retourna à Sion-House. A peine Mario eut-elle pris possession du trône, qu'on instruisit le procès des conspirateurs. Le jugement qui les condamna à mort ne sut exécuté qu'à l'égard de Northumberland et de deux autres seigneurs. La vie de Jeanne, ainsi que celle de son père et de son mari, sut d'abord épargnée. Cette princesse avait été plutôt l'instrument que la complice de Northumberland; d'ailleurs, son existence devait être pour la reine une garantie

de la fidélité à venir de Sussolk et de ses adhéreats. Mais au commencement de l'année suivante le duc de Suffolk prit part à une nouvelle insurrection, dont on présume qu'il fut le moteur, bien que cette insurrection eût pour chef Wyat et pour objet l'élévation de la princesse Elisabeth au trône d'Angleterre. Wyat et Sussolk, ayant été faits prisonniers, subirent la peine capitale. Le jugement prononcé contre Jeanne et Guilford était resté suspendu sur leur tête : deux jours après l'arrestation de Wyat, ils furent avertis de se préparer à mourir. Jeanne ne témoigna pas de surprise de ce message; seulement le délai de trois jours mis à l'exécution de son arrêt parut lui être pénible. Marie lui envoya un de ses chapelains, le docteur Feckenham. Il essaya vainement de tourmenter la conscience de Jeanne en lui disant que sa persistance dans sa foi religieuse l'excluerait du ciel; ses efforts ne réussirent point à ébranler la conviction de la princesse. Le matin du jour satal, le 12 février, la permission de se dire adieu sut donnée aux deux époux; mais Jeanne refusa cette entrevue, sous le prétexte que dans quelques beures elle et lui se retrouveraient dans un autre monde. Aucun historien anglais n'a commenté ce refus; ils paraissent croire que Jeanne voulut éviter une scène d'attendrissement qui eût amoindri le courage de Guilford et le sien propre. Un grand écrivain français, M<sup>me</sup> de Staël, a considéré ce renoncement de Jeanne à la consolation qu'on lui offrait, comme une expiation volontaire et méritoire, parce qu'elle n'était pas forcée, du tort qu'elle avait eu d'accepter la couronne dont une autre femme était l'héritière légitime. Mais chez les grandes ames la pensée a quelquesois des prosondeurs que l'œil humain oublie de sonder; peut-être cette victime de l'ambition des deux familles auxquelles elle appartenait sentit que le souvenir de la conduite de Guilford envers elle jetterait sur ce moment suprême une amertume qui troublerait ses sentiments religieux. La crainte d'émouvoir trop fortement le peuple, dont le malheur d'une si jeune et si aimable princesse excitait la pitié, empêcha, plus encore que le respect pour le sang royal dont Jeanne était issue, que son exécution eût lieu en public. On dressa son échafaud dans l'enceinte de la Tour, où elle était gardée depuis l'avénement de Marie, ainsi que Guilford; quant à lui, il fut supplicié avant elle, hors de la Tour, et à la vue d'une multitude immense. Jeanne conserva jusqu'à sa dernière heure la liberté de son esprit et le stoicisme de son caractère. De la fenêtre de sa prison, elle vit passer le corps décapité et dégouttant de sang de Guilford, que l'on transportait du lieu de son exécution à la chapelle de la Tour pour y être inhumé; un soupir sut la seule expression du mouvement intérieur qu'elle éprouva. Lorsque ensuite sir John Gates, gouverneur de la Tour, vint chercher la princesse pour la conduire à l'échasaud, il la l

pria de lui laisser un souvenir; elle lui donna des tablettes sur lesquelles elle avait écrit un instant auparavant, en grec, en latin et en anglais, trois sentences que venait de lui suggérer la vue du cadavre de son époux. Sur l'échafaud, où elle monta d'un pas ferme, elle adressa aux assistants d'un ton calme, et avec une physionomie sereine , quelques paroles simples et vraies. Elle confessa qu'elle avait erré, mais par obéissance, non par ambition; elle n'était point coupable d'avoir cherché à s'emparer de la couronne, mais de n'avoir pas assez fortement résisté à la volonté de ceux qui lui ordonnaient de l'accepter. Elle termina son discours en exprimant la confiance que son âme serait sauvée par les mérites du Christ, et après avoir dit un psaume avec Feckenham, elle posa sa tête sur le billot. Un seul coup de hache mit fin à cette vie si pure, qui avait à peine duré seize ans. Camille Lebrun.

Strype, Memorials, Annals of the Reformation. — Ascham, Works. — Haynes, State Papers. — Nosilles, Dépêches. — Pollini, Istoria délla Rivoluzione d'Inghilterra, publiée en 1594. — Lingard, History of England. — Hume, History of England.

GREY (Richard), théologien et écrivain pédagogique anglais, né à Newcastle, en 1694, mort en 1771. Il fut élevé à Lincoln-College à Oxford, obtint successivement le rectorat de Kilncote (comté (de Leicester), celui de Hinton (comté de Northampton), et la prébende de l'église cathédrale de Saint-Paul. Ses principaux ouvrages sont: Memoria technica, or a new method of {artificial memory applied to and exemplified in chronology, history, geography, astronomy; also Jewish, Grecian, and Roman Coins, weights, and measures, etc., with tables proper to the respective sciences, and memorial lines adapted to each table; 1730, in-8°; — A System of Bnglish ecclesiastical Law, extracted from the Codex Juris ecclesiastici Anglicani of the R. R. the lord Bishop of London, for the use of young students in the universities who are designed for holy orders; 1731, in-8°. L'université d'Oxford décerna à Grey pour cet ouvrage le diplôme de docteur en théologie. Z. Chalmers, General Biographical Dictionary.

~ GREY (Zacharie), théologien et littérateur anglais, né en 1687, mort en 1766. Il fit ses études au collége Jésus à Cambridge, et devint recteur de Houghton Conquest (comté de Bedford), puis vicaire de Saint-Giles et de Saint-Pierre à Cambridge. Chalmers cite de lui trente-trois ouvrages, dont le plus connu est une édition de Hudibras, avec des notes et une préface; 1744, 2 vol. in-8°. Il publia un supplément à ce poëme en 1752, in-8°. Il fut le violent antagoniste de Warburton. On estime son Impartial Examination of the second volume of M. Daniel Neal's History of the Puritains; 1736, in-8°. Il assista Whalley dans son édition de Shakspeare, en 1756; lui-même avait publié: Critical, historical, and explanatory Notes

in Shanspeare, with emendations on the texte; 1755, 2 vol. in-8°. Z.

Chalmers, General Biographical Dictionary.

GREY (Charles), comte Grey, et baron Grey DE Mowick, homme d'État anglais, né le 13 mars 1764, à Fallowden, près d'Alnwick (Northumberland), mort à Howick-House, le 17 juillet 1845. Il appartenait à une famille anoblie sous le règne d'Édouard VI. Son père, sir Charles Grey, qui s'était distingué à la bataille de Minden et à la prise de Québec, fut élevé à la pairie en 1802, avec le titre de baron Grey de Howick, et créé comte Grey en 1806. Il mourut au mois de novembre 1807, dans sa soixante-neuvième année.

Charles Grey fit de brillantes études au collége d'Eton, et avant d'avoir atteint sa seizième année il entra à l'université de Cambridge, où il resta environ deux ans. Il entreprit ensuite le voyage sur le continent qui est en Angleterre le complément obligé de toute éducation aristocratique, et consacra deux ans à visiter la France, l'Espagne, et surtout l'Italie. Sa carrière parlementaire commença presque aussitôt après son retour. Elu, en 1786, membre de la chambre des communes pour le comté de Northumberland, il s'attacha au parti et surtout à la personne de Fox. Son début oratoire, son maiden speech, prononcé en 1787, fut une vive attaque contre le traité de commerce que Pitt venait de conclure avec la France. La chambre, sans donner raison au jeune orateur, remarqua son talent. En 1788, il fut un des commissaires désignés pour soutenir la poursuite de la chambre des communes dans le procès de Warren-Hastings, et, l'année suivante, il prit une grande part à la discussion du bill de régence. Le parti whig, que la régence du prince de Galles devait ramener aux affaires, demandait pour ce prince des pouvoirs plus étendus que ne voulait lui en accorder la politique jalouse de Pitt. Grey, que l'éclat de sa jeunesse, de son rang, et l'agrément de ses manières avaient placé parmi les amis les plus familiers de l'héritier présomptif, sit partie de tous les conseils de Carlton-House, pendant les débats de la régence, et il eût été ministre si le parlement eût adopté la régence. Mais Pitt temporisa, le roi se rétablit, et les whigs, pour longtemps écartés des affaires, s'engagèrent plus vivement dans l'opposition. Ce parti était à la veille d'une dissolution partielle. Les premiers mouvements de la révolution française, ses excès et ses progrès, eurent une immense influence sur la politique intérieure et étrangère de la Grande-Bretagne. Les whigs ressentirent profondément le contre-coup des espérances et des craintes également exagérées que la révolution excita en Angleterre. Tandis que les uns, saisis d'effroi, cherchaient, avec Burke, dans la politique du ministère, un refuge contre les agitations populaires, les autres, en petit nombre, mais ayant à leur tête Fox et Grey, con-

servèrent leurs idées libérales au milieu d'une réaction dont le gouvernement n'avait pas seul donné le signal, et que l'opinion publique accueillait avec faveur. Cette période de lutte, pour une cause que le pouvoir attaquait et que la nation ne défendait pas, dura depuis 1792 jusqu'en 1801, et ce fut l'époque la plus brillante de la vie politique de Grey. En 1792, de concert avec lord Lauderdale, Erskine, Withbread, Sheridan, et plusieurs personnes distinguées du même parti, il fonda la Société des Amis du Peuple. Cette société, qui n'eut aucune action immédiate sur le pouvoir, mérite cependant une place importante dans l'histoire parlementaire de la Grande-Bretagne; elle prépara la réforme exécutée quarante ans plus tard par son principal fondateur. Le 30 avril 1792, au nom de la Société des Amis du Peuple, il annonça dans la chambre des communes qu'il ferait l'année prochaine une motion sur la réforme à introduire dans la représentation nationale. Mais, dans l'intervalle d'une session à l'autre, des faits graves s'accomplirent qui semblaient devoir le détourner de son projet. La révolution française avait renversé la monarchie et proclamé la république. Beaucoup de whigs, de plus en plus alarmés, négociaient, sous la direction du duc de Portland, une coalition avec Pitt, laquelle finit par se conclure en 1794. Fox, effrayé de la dissolution de son parti, ne voulut pas que son nom sût inscrit parmi ces Amis du Peuple que l'opinion publique stigmatisait comme des jacobins et des niveleurs. La tentation de remettre à une autre époque le projet de réforme était forte; Grey n'y céda pas. Homme de principes sévères, libéral par devoir, avec beaucoup de hauteur et de dédain aristocratique, il se souciait peu de l'opinion et ne comptait pas ses adversaires. Le 6 mai 1793 il présenta à la chambre des communes la mémorable pétition des Amis du Peuple. Les pétitionnaires se plaignaient que le nombre des représentants élus par les comtés fût singulièrement disproportionné avec leur étendue comparative, leur population et leur commerce. « Les droits électis, disaient-ils, sont distribués d'une manière si inégale , si partiale , et sont souvent confiés à des corporations si peu nombreuses, que la majorité de la chambre se trouve élue par moins de quinze mille électeurs. » Ils avançaient ensuite, comme un fait incontestable, que trois cent-neuf membres, formant une grande majorité dans la chambre, étaient nommés pour l'Angleterre et le pays de Galles, indépendamment des quarante-cinq membres d'Écosse, par soivante-etonze pairs et quatre-vingt-onze propriétaires. Grey, dans le discours éloquent où il soutint la pétition, ne mit en avant aucun plan de réforme. Il demanda un retour aux vrais principes de la constitution, et fit une motion tendant à saire examiner, par une commission spéciale, l'état de la représentation dans la chambre des communes Cette motion sut rejetée, à la majorité de deux

12

cent quatre-vingt-deux voix contre quarante-etune. Ce résultat était trop prévu pour que Grey s'en décourageat. Il n'en continua pas moins de faire une opposition énergique, quoique toujours vaine, à ce qui constituait alors la politique de Pitt: compression à l'intérieur, intervention à l'étranger, dépenses énormes couvertes par des emprunts. En 1794 il essaya d'obtenir une enquête sur la condnite du gouvernement qui avait introduit en Angleterre des troupes étrangères sans le consentement du parlement. Il s'opposa avec une grande vivacité à la suspension de l'habeas corpus act., En 1795 il s'opposa avec une égale vigueur au bill qui avait pour but de limiter, sinon de prohiber, les réunions publiques. Le 10 mars 1796 il demanda une enquête sur l'état général des affaires, appelant l'attention sur l'immensité des dépenses, les larges avances faites par la banque, et l'application de l'argent à des objets différents de ceux qui avaient été votés par le parlement. Toutes ces propositions furent rejetées. Mais si le ministère gardait toute son action sur le parlement, il commençait à perdre dans l'opinion. Grey crut donc le moment venu de tenter un nouvel et décisif effort en faveur de la réforme. Le 26 mai 1797 il développa devant le chambre son plan de réforme parlementaire. Le nombre des députés des comtés devait être porté de quatre-ving-treize à cent treize, et la franchise électorale étendue des francs-tenanciers aux fermiers à long bail. Les autres quatre cents membres devaient être nommés par les chefs de samille payant l'impôt. Les élections auraient lieu dans un seul et même jour. Dans le cours de la discussion, Grey déclara qu'il ne prendrait plus de part aux débats de la chambre si sa proposition était repoussée; elle le fut, à la majorité de deux cent cinquante-neul voix, contre quatre-vingt-treize.

Grey ne reparut dans la chambre que deux ans plus tard, pour s'opposer à la réunion projetée de l'Irlande avec la Grande-Bretagne. Il craignait que l'addition des représentants irlandais n'accrût la majorité du ministère, et il aurait voulu que l'union, si elle devait se faire, fût précédée d'une réforme électorale en Irlande. Cette nouvelle proposition ne fut pas plus heureuse que les précédentes. Cependant, le moment était venu où le parti conservateur allait à son tour se diviser, sous l'influence de l'opinion publique. Pitt, remplacé au pouvoir (1801) par Addington (depais lord Sidmouth), se coalisa contre lui avec des whigs de toutes nuances; mais, peu sidèle à ses nouveaux alliés, il rentra sans eux au ministère (1804), et les out pour adversaires. A travers cette double évolution politique, le parti whig se reconstitua, et compta parmi ses chefs Grenville, le plus important des anciens collègues de Pitt. Lorsque la mort de celui-ci, en 1806, porta le dernier coup à son ministère, déjà bien ébranlé, les diverses fractions du parti whig, réunies à quelques conservateurs, formèrent un cabinet, où Grey (maintenant lord Howick) prit place, d'abord comme premier lord de l'amirauté, puis après la mort de Fox, en septembre, comme secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères. Il remplit aussi les fonctions de leader de la chambre des communes dans le parlement qui se réunit au mois de décembre de la même année. La nouvelle administration, affaiblie par le mauvais vouloir de la couronne, ne sut pas conquérir l'appui de la nation par de grandes mesures populaires. L'objet principal qu'elle se proposait, la paix avec la France, devint impossible par suite de la campagne de Prusse. Elle fut brisée par le roi, au mois de mars 1807, sans exciter de regrets. Elle eut pourtant l'honneur, dans sa courte existence, de faire adopter dans la chambre des communes l'abolition de la traite des nègres. Personnellement lord Grey eut le mérite de **refuser aux instances de Ge**or**ges III** une promesse secrète de renoncer à l'émancipation des catholiques. Cette noble résistance fut la cause immédiate du renvoi du ministère Grenville. A la mort de son père, en novembre 1807, lord Howick, devenu comte Grey, alla continuer à la chambre des lords l'opposition, rarement interrompue, qu'il faisait depuis vingt ans dans la chambre des communes. Un de ses premiers actes fut de protester contre le bombardement de Copenhague. En 1809, la désastreuse expédition de Walcheren, le duel et les démissions de lord Castlereagh et de Canning, puis la mort du duc de Portland, amenèrent la dissolution du cabinet qui avait remplacé celui de lord Grenville. Perceval, par l'ordre exprès du roi, adressa deux duplicatas de lettre aux lords Grey et Grenville, alors absents, pour les inviter à se rendre immédiatement à Londres, à l'effet d'y composer « un ministère de coalition ». Lord Grey, qui se trouvait dans sa résidence du Northumberland, repoussa dédaigneusement des ouvertures qu'il ne regardait pas comme sincères, et le cabinet Perceval se forma à l'exclusion des whigs. Le prince de Galles, nommé bientôt après régent (1811), et lié depuis longtemps avec les membres de ce dernier parti, semblait devoir prendre ses conseillers parmi eux. Il se contenta d'exprimer froidement, dans une lettre au duc d'York, en 1812, le désir que les lords Grenville et Grey fissent partie du ministère Perceval. Cette offre presque dérisoire l'ut rejetée. L'ascendant de Perceval et des tories paraissait assuré, lorsque ce ministre fut assassiné, le 11 mai 1812. Dans le désarroi où cet événement jeta le pouvoir, il fallut revenir aux whigs. Le régent autorisa lord Moira à traiter avec les deux lords, sans condition. On était sur le point de s'entendre; mais lord Grey redoutait l'empire de la marquise de Hertford sur l'esprit du régent, et il savait que la maison de ce prince était toute composée de membres de la famille de la marquise ou de ses créatures. Lui et Grenville demandèrent donc que les grandes charges du pa-

lais fussent mises à leur disposition. Cette exigence inopportune fit rompre les négociations; une administration se constitua sous ford Liverpool. Elle dut bientôt une force irrésistible aux événements qui, après bien des alternatives, donnèrent raison à la politique de Pitt. Lord Grey rompit, en 1845, le lien qui l'attachait à lord Grenville : il défendit le droit qu'avait la France de changer son gouvernement, et blama, avec une généreuse éloquence, l'intervention de l'Angleterre dans les affaires d'un pays étranger. Pendant les six ou sept années suivantes, il s'opposa constamment, bien qu'avec une réserve taxée de timidité par les plus hardis de son parti, à la politique compressive de lord Liverpool. Il demanda une enquête sur la conduite du gouvernement dans la sanglante répression connue sous le nom de massacre de Manchester. Sa motion fut repoussée par cent cinquante-cinq membres contre trente-quatre; mais l'on remarqua que deux membres de la famille royale, les ducs de Kent et de Sussex votèrent avec la minorité. Il combattit la peine de la transportation appliquée aux auteurs de libelles séditieux. Enfin, il désendit la reine Caroline contre les poursuites haineuses du ministère, et prêta à la réputation, bien compromise, de cette princesse l'appui de sa haute moralité. Cette conduite retrempa la popularité de lord Grey. En même temps le mouvement de plus en plus prononcé de l'opinion vers les idées libérales rendait disticile la position des ministres qui les combattaient. Canning le comprit, et lui, qui avait quitté jadis les whigs pour les tories, revint aux premiers, par une évolution habile et sincère, dont son pays lui sut gré. On s'attendait que lord Grey préterait son appui à ce ministre: il lui fit, au contraire, une opposition que n'exigeait certainement pas l'intérêt public. C'est que, avec toutes ses nobles qualités, le comte Grey était profondément imbu de l'esprit aristocratique. La désense de la liberté lui semblait appartenir de droit aux grandes samilles de son pays, et il souffrait de voir cette cause confiée à un plébéien, qu'il regardait au fond comme un brillant aventurier. Canning, devenu premier ministre en 1827, l'eut donc pour adversaire, et cette opposition à contre-temps empêcha le parti whig de s'installer solidement aux assaires. Grey se trouva un moment presque confondu avec le parti contraire. Il soutint l'amendement du duc Wellington qui amena l'abandon du corn-bill (loi sur les céréales) de Canning. Comme dans cette discussion un orateur avait dit que le rejet de la loi provoquerait une rupture entre l'aristocratie et le peuple, le comte Grey prononça ces paroles, qu'on devait lui rappeler plus tard : « Si ce vote, dit-il, doit amener une lutte entre cette chambre et une grande portion du peuple, mon parti est pris; avec l'ordre auquel j'appartiens, je résisterai; ou je succomberai; » et il ajouta: « Je maintiendrai jusqu'à la dernière heure de mon existence les priviléges et l'indépendance de cette chambre ». Le temps était proche où les circonstances forceraient lord Grey à modifier ce que cette déclaration avait de trop absolu.

Jusqu'en 1830 le gouvernement anglais se refusa à la moindre réforme électorale. Lorsqu'un nouveau parlement se rassembla après la mert de Georges IV, le duc de Wellington, alors premier ministre, déclara expressément que le système de représentation méritait et possédait la pleine et entière confiance du pays : superbe assurance, que démentait l'état des esprits et qu'il fut impossible de maintenir, lorsque la révolution française de 1830 vint provoquer en Angleterre une redoutable émulation. Le duc de Wellington, quoiqu'il eût la majorité dans les chambres, donna sa démission, en novembre 1830. Lord Grey fut aussitôt chargé de former un ministère. Il le fit au milieu des circonstances les plus difficiles, sur la plus large base. Le radicalisme mitigé et le torysme libéral ne furent pas exclus de cette combinaison, et le parti whig dans toutes ses nuances y sut représenté par les lords Althorp, Brougham, Durham, Holland, Lansdown, Melbourne, Palmerston, Stanley, Russell, Glenelg. On remarque seulement que lord Grey, fidèle à ses idées aristocratiques, avait un peu trop prodigué les lords dans son ministère, et qu'il n'avait pas fait aux illustrations plébéiennes une place aussi large que le duc de Wellington. Malgré cette prédominance de l'élément aristocratique, la nouvelle administration sut franchement libérale. « Tout ce que j'ai professé dans l'opposition, je me propose de l'accomplir au pouvoir », avait dit lord Grey; et il remplit noblement cet engagement. Le 1er mars 1831 lord John Russell (voy. Russell), au nom du cabinet, présenta le bill de réforme à la chambre des communes. Repoussé une première sois, le cabinet fit appel au pays, et il en obtint une chambre où le parti réformiste avait décidément la majorité. Un second bill, peu dissérent du premier, fut porté le 12 décembre 1831 devant la chambre des communes. La chambre des lords au contraire, à laquelle il fut présenté le 26 mars 1832, montra un parti bien arrêtéde ne pas l'adopter, et le 7 mai 1732 lord Lyndhurst fit passer un amendement qui équivalait à un rejet. L'opposition des lords était un obstacle prévu, qu'on pouvait surmonter en menaçant la chambre de modifier sa majorité par la création d'un certain nombre de pairs. La menace ne pouvait avoir d'effet que si elle était sérieuse. Lord Grey demanda donc au roi Guillaume la permission de créer, s'il le fallait, un nombre de pairs suffisant. Guillaume s'y refusa, et le cabinet de lord Grey se retira le 9 mai. Aussitôt une agitation menaçante se produisit dans la chambre et dans le pays. Le parti tory, qui essaya de former une administration, échoua complétement, et le 17 mai lord Grey revint au pouvoir. Cette fois il n'était plus possible de lui refuser l'autorisation de créer des pairs, et l'on savait que

maigré au profonde répugation à employer un pareil moyen, il en maraît au bésois. Les lords adérent. Le bill passe le 4 join, à une majorité de cent-aix voix contre vingt-deux, et trois jours après il reçut le sanction royale. Ainsi fut resolue, sans atteints portée à l'ordre ou à la constitution, une question qui remise en d'autres mains auxait pu conduire l'Angleterre à une tévolution. L'honneur de cette solution pacifique appartient à tous les membres du cabinet whig, mais à aucun autant qu'à lord Grey, dont la conduite durant le crise fut admirable de calme et de fermeté.

Le premier parlament réformé se rassembla le 29 janvier 1833, et ses premières mesures furent l'abolition de l'esclavage coloniel, l'abolition du monopole de la Compagnie des Indes erientales, la réforme de l'Eglise anglicane d'Irlande, et la réforme de la loi des pauvres. Au milieu de son triumpho, le cabinet whig portait en lui le germe d'une procheine dissolution. Les progrès mêmes de sa politique devalent marquer chaque jour d'une manière plus tranchée, et enfin rendre inconciliables les différentes nuances qui le compossiont. En mars 1833 lord Durham dogna sa démission, pour cause de santé. A la fin de mai 1834 lord Stapley (maintenant comto Derby), sir James Grabem, le comte de filpon et le duc de Bichemond, refusèrent de s'associer à des mesures qui selon eux portaient atteinte à l'Église anglicane , et ils quittèrent le ministère. Le coente Grey lui-même n'attendait qu'une occasion d'abandonner avec honneur la carrière politique. Il la trouva dans de graves dissidruces qui survinrent au sein du cabinet à propos de l'Irlande. Le comte Grey croyait à la mécessité de maintenir dans cette contrée le coercion bill: plusieurs de ses collègues, su contraire, par ménagement pour O'Connel, auraient voulu en adoucir les dispositions les plus rigoureuses. Le secret de ce dissentiment fut livré à O'Connel (soy, lord Syancan), qui fit aussitôt contre le premier ministre des sorties violentes. Lord Grey, maigré son dédain de grand seigneur pour l'agitateur de l'Irlande, ne pouvait rester iuseusible à ces attaques, et ne trouvant pas dans ses enliègues d'appui assez dévoué, il résigna le pouvoir, le 9 juillet (834. Pendant un an ou deux après sa sortie de charge il parut encore de temps en temps à la chambre des lords, puis il rentra hot à fait dans le retraite, qu'il avait toujours aimée, et où il passa, au milieu d'une nombreuse familie, les dix dernières années de sa vie. Il mourut dans sa quatre-vingt deuxième année, laissant un des norms les plus honorables et les pins homorés de l'histoire parlementaire de l'Angleterre. Eminent par le caractère et les lumières, le comte. Grey porta soit dans la conduite de Topposition, soit au pouvoir, un trup vif désir d'indépendance, une réserve trop hautaine, une certaine inhabileté à mamer les hommes; aussi avec do grandos quelitós no fet-li pos un grand.

homme d'État, et purut-il plus propre à houorer son parti qu'à le diriger.

Grey avait épousé, le 18 novembre 1794, Marie-Élisabeth, fille unique du très-honorable William Brabazon-Ponsonby. Il out d'elle dix fils et six filles. Sa vouve, huit de sea fils, et quatre de ses filles lui ont survéeu. Léo Joussay.

Penny Cycloperdia (Bingraphy).—Rane, New peneral Bingraphical Dictionary.—Monthly Magazine, 1801.—Nárivale, done in Rome des Boux Mundes, 10 decembra 1804.—Revus Britannique, 1814.—Rabuck. History of the Whig Party of 1820, London, 1886.—Edinburgh Review, avril 1888.—Harriet Martiness., History of Thirty Years' Peace.

GRET (Henry-Georges, comie or ), lord Howick, homme d'Etat anglais, fils athé du précident, naquit en 1802. Il entra au collége de Trinity à Cambridge. Il fut envoyé a la chambra des communes en 1829 par Winchelsea, et y siégen en 1830 commo représentant de Higham-Ferrars. A la formation du ministère de son père, il fut gommé sous-secrétaire des colonies; mais en 1833 il donna sa démission, ne voulant pas concourir à l'exécution des projets de lord Stanley (anjourd'hui comto de Derby) pour l'émancipation des esclaves. Il occupa successivement pendant une courte période le poste de sons-secrétaire de l'intérieur, et à la formation de l'administration Melbourne, en 1835, il deviat secrétaire du département de la guerre. En 1841, après avoir échoué apprès des électeurs du Northumberlandshire, qu'il avait représenté pendant dix aus, il fot élu membre du parlement par Sonderland, vint siéger dans les rangs de l'opposition, et sut gagner la réputation d'un homme d'Etat aussi sage qu'habile. En 1845 il succèda à son père comme comte de Grey, siéges alors à la chambre des pairs, et occupa en 1846 le poste de secrétaire d'Etat des colonies dans je cabinet de lord John Russell. En 1852 il quitta la ministère avec ses collègues, publia un long mémoire justificatif (2 vol. in-4\*) sur son administration, qui avait été l'objet de nombreuses critiques, et entra en opposition contre lord Derby. Après la dissolution du ministère de le coalition, il fut désigné comme ministre de la guerre; mais il refusa ce poste, parce qu'il ne ragardait pas la guerre de l'Orient « comme juste et nécessaire ». Il développe à ce sujet ses vues dans un long discours, prononcé à in chambre des lords le 25 mai 1855. M. GAUMER.

Men of the time.

\*GRÉZIN (Jacques), poëte français, vers in milieu du seizième siècle. Il fut curé de Condoc et vicaire général du cardinal de La Bordaizière, évêque d'Angoulème; on manque de détails sur sa vie, et il est resté si peu comm qu'il n'est nulle mention de lui dans les écrits des anciens hibliographes (La Croix du Maine, Du Verdier, les frères Parfaict, etc.). Il est auteur d'une composition dramatique, véritable moralité, sans distinction d'actes ni de scènes, imprimée à Angoulème, en 1565, m-4°, et intituée : Advertissement fait à l'homme par les fiénus

de Nostre-Seigneur; ces sléaux sont la famine, la peste et la guerre qui frappent l'homme pécheur et l'amènent à se convertir. A la suite de cette production on trouve des Sonnets lamentables de notre mère sainte Eglise, et Vers lamentables en forme de dialogue pour chanter en l'honneur de Dieu. Cette œuvren'a d'autre mérite que celui de la rareté: elle était si recherchée des bibliophiles que M. de Soleinne, qui n'avait rien épargné pour former une bibliothèque dramatique française complète, avait dû se contenter de posséder une copie manuscrite et moderne de l'Advertissement du bon curé de Condac. G. B.

Bibliothèque du Théâtre français, t. 1, p. 178-180.

GRIBALDI (Matthieu), jurisconsulte italien, né à Chieri (Piémont), au commencement du scizième siècle, mort en septembre 1564. Sur le titre de quelques-uns de ses ouvrages il prend, on ne sait pourquoi, le nom de Moja. Après s'être appliqué à l'étude de la jurisprudence, il enscigna cette science successivement à Pise, à Pérouse, à Pavie, à Toulouse et enfin à Valence. où il fut appelé en 1541. Sept ans après il fut chargé d'une chaire de droit à l'université de Padoue; il y professa avec tant de succès que la salle des cours ne pouvait pas contenir le grand nombre d'étudiants qui affluaient pour l'entendre. Vers 1550, Gribaldi embrassa secrètement la réforme; craignant d'être poursuivi, il quitta sa patrie cinq ans après. Il se rendit à Genève, où il eut une conférence avec Calvin; ce dernier ne voulut pas lui donner la main avant qu'il n'eût fait une profession de soi orthodoxe sur l'article de la Trinité. Gribaldi se retira incontinent, sans vouloir s'expliquer; sur quoi Calvin le menaça d'une fin malheureuse, à ce que dit Théodore de Bèze. Pendant quelque temps il professa le droit à l'université de Tubingue; mais ayant laissé apercevoir qu'il était de la secte des anti-trinitaires, il se rendit dans sa terre de Farges près de Genève, afin de ne pas être inquiété par les autorités luthériennes. Lors d'un séjour qu'il fit à Berne, il sut arrêté pour avoir parlé contre la Trinité; il ne fut relàché qu'après avoir fait solennellement abjuration des principes sociniens, ce qui ne l'empêcha pas de rester attaché à ses premières opinions. Il donna l'hospitalité à Valentin Gentilis, lorsque ce dernier sut exilé de Genève. Calvin méditait sa perte; et selon Théodore de Bèze Gribaldi n'aurait pas échappé au supplice si la peste ne l'avait emporté. On a de lui : De Methodo uc ratione studendi in Jure civili; Lyon, 1544 et 1556, in-16; ibid., 1574, in-8°: dans cet ouvrage, composé en huit jours, Gribaldi soutient qu'un bon jurisconsulte doit avoir une connaissance approfondie de l'histoire; — Recentiores Jureconsulti singuli singulis distichis comprehensi, inséré dans le Catalogus Jureconsultorum veterum de Madamar, Bâle, 1545, in-4°, ainsi que dans l'édition du traité de !

Pancirole De claris Legum Interpretibus, donk née par Hoffmann à Leipzig en 1721; — Commentarius in § Vulgo ad legem Falcidiam; Pavie, 1548, in-8°; — Epistola in mortem Francisci Spieræ, insérée dans le recueil de Cœlius secundus Curio, ayant pour titre : Fr. Spieræ, qui quod susceptæ evangelicæ verilatis professionem abnegasset, in horrendam incidit desperationem, Historia; Bale, 1550, in-8°; — De jure fisci subtiles ac perutiles Interpretationes; Venise, 1552, in-8°; — Commentaria in aliquot præcipuos Digesti, infortiati, novi et codicis, titulos; Francsort, 1567, in-fol.; — De omni Genere Homicidii; Spire, 1583 et 1592, in-8°. Les ouvrages de Gribaldi se distinguent par une grande largeur de vues; dans ses interprétations il recherche bien plus l'équité naturelle que la stricte lettre de la loi.

Bayle, Diction. - Niceron, Memoires, t. XLI. - Papadoll, Hist. Gymnasii Palavini, t. 1, p. 252. — Sandius, Bibl. Anti-Trinitaria, p. 17. → Beyer, Notitia Auctorum Juridicorum. — Gerdes, Italia reformata, p. 276. — Tiraboschi, Storia della Lett. Ital., t. VII, part., II, p. 139.

GRIBAN. Voy. GRESBAN.

GRIBEAUVAL (Jean-Baptiste VAQUETTE DE), général français, né à Amiens, le 15 septembre 1715, mort à Paris, le 9 mai 1789. Entré en 1732, comme volontaire, dans le régiment royal artillerie, il fut trois ans après nommé officier pointeur. Il s'occupa particulièrement de la partie des mines, et en 1752 il devint capitaine du corps des mineurs. Sa réputation était si bien établie que le comte d'Argenson , ministre de la guerre, le choisit pour aller étudier l'artillerie prussienne, dans laquelle on venait d'introduire le système des pièces légères attachées aux régiments d'infanterie. Gribeauval remplit cette mission d'une manière utile, et rapporta des mémoires sur cet objet et sur l'état des frontières et des fortifications qu'il avait visitées. Promu au grade de lieutenant-colonel en 1757, il passa au service de l'Autriche, sur la demande de Marie-Thérèse. Il fut nommé général de bataille, commandant le génie, l'artillerie et les mineurs , et servit en cette qualité pendant la guerre de Sept Ans. Il dirigea les opérations du Siége de Glatz, et par ses savantes dispositions il facilita la prise de cette ville, clef de la Silésie. Sous le comte de Guasco, il fut chargé des opérations relatives à la défense de Schweidnitz, dont Frédéric II était venu lui-même faire le siége. « Cette place, un des plus forts remparts de la Silésie, dit le colonel Carette, avait été prise le 1er octobre 1761, après deux jours d'attaque, sur une garnison de 3,000 Prussiens, par l'habile et audacieux maréchal Laudhon, à la tête d'une division autrichienne. L'année suivante (1762), Frédéric II voulut reprendre Schweidnitz : il chargea le major Lefebvre, ingénieur prussien d'un grand mérite, de la direction des travaux de mines par lesquels il comptait s'emparer promptement de la place. » Gribeauval la défendait avec onze

mille Autrichiens. La tranchée fut ouverte le ! 6 août, et le 13 Frédéric écrivait au marquis d'Argens: « Mon entreprise sur Schweidnitz va jusque ici à merveille; il nous faut encore onze jours heureux, et notre épreuve sera remphe. » Vingt-trois jours-s'étaient écoulés lorsque, le 6 septembre, le roi de Prusse écrivait au même marquis d'Argens : « Je suis aussi maladroit à prendre des places qu'à faire des vers. Un certain Gribeauval, qui ne se mouche pas du pied, et 10,000 Autrichiens nous ont arrêtés jusqu'à présent. Cependant, le commandant et la garnison sout à l'agonie; on leur donnera incessamment le viatique. » Il s'était engagé en effet une guerre souterraine, dans laquelle Gribeauval prolongenit sa défense par une grande supériorité de moyens. Il avait perfectionné les globes de compression inventés par Bélidor, et par leur emploi il empéchait les travaux de l'assiégeant d'avancer. Le 26 septembre Frédéric écrivait : « Je vous avais annoncé avec trop de présomption la fin de notre siège. Nous y sommes encore; les mines nous ont beaucoup arrêtés... Il nous saut employer six semaines à reprendre une place que nous avons perdue en deux heures. Je ne veux plus être prophète ni vous annoncer le jour de la réduction; je crois que cela pourra durer encore quelques jours. Le génie de Gribeauval défend la place plus que la valeur des Autrichiens. Ce sont des chicanes toujours renaissantes qu'il nous fait de toutes les saçons. Je suis obligé de saire ici le métier d'ingénieur et de mineur; il faut bien que nous réuscissions à la fin. » Ces chicanes se multipliaient si bien que le siége dura jusqu'au 9 octobre 1762. Une grenade étant tombée sur un magasin à poudre, il sauta et renversa un bestion entier. L'assaut devenait des lors possible, et la garnison capitula, après soixante-trois jours de tranchée ouverte, dont quarante-neuf depuis le commencement de l'attaque par les mines. Lorsque la garnison fut présentée à Frédéric, ce prince refusa de voir Gribeauval; cependant, il le reçut plus tard à sa table, et le combla d'éloges.

En 1762 l'impératrice nomma Gribeauval feldmaréchal lieutenant. Après la conclusion de la paix, il fut rappelé en France par le duc de Choiseul, nommé maréchal de camp et bientôt après inspecteur général de l'artillerie. En 1765 il fut promu lieutenant général, et premier inspecteur de l'artillerie en 1776. On doit à Gribeauval la rédaction de l'ordonnance de 1764 qui fixa la proportion des troupes de l'artillerie relativement à la force des armées et détermina son emploi; on lui doit encore l'établissement des écoles d'artillerie sur un excellent pied; la formation du corps des mineurs, dont il eut le commandement particulier; le persectionnement des manusactures d'armes, forges et fonderies; les nouvelles proportions assignées aux calibres des bouches **à seu ; de nouvelles batterie**s de côtes avec des affâts de son invention; l'abolition de la cham-!

bre porte-feu dans l'âme des canons, qu'il rendit parfaitement cylindrique; le changement de place des tourillons, fortifiés par des embases; l'adoption du grain de lumière, morceau de métal percé d'un trou pour conduire le feu. rnoins fusible que le bronze, vissé à froid dans la pièce, et facilement remplaçable; la réduction de la charge de poudre au tiers du poids des projectiles, et de la longueur des pièces de campagne à 17 fois le calibre; la réduction des épaisseurs des pièces de bataille à '%, de calibre à la lumière, 2/2 aux tourillons, 1/2 à la naissance de la volée, ³/a à la partie la plus faible; en sorte que le poids des pièces de siége devint environ 250 fois celui de leur boulet, et celui des pièces de campagne 150 fois celui de leur projectile; un nouvel ordre établi dans les arsenaux de construction, et la plus parfaite uniformité dans toutes les pièces des trains d'artillerie; enfin, il fit adopter ses projets relatifs à l'artillerie de campagne, dont il avait pris la première idée en Prusse et qu'il avait améliorée durant la guerre de Sept Ans.

« Les perfectionnements introduits dans la tactique par le grand Frédéric, dit M. Thiroux, rendaient l'ancienne artillerie trop lourde pour suivre le mouvement des troupes. Ce prince, et bientôt après les Autrichiens, remédièrent à cet inconvénient en créant une artillerie de campagne composée de canons et d'obusiers légers; mais les Français se bornèrent à adopter la pièce de 4 légère, et conservèrent leur ancienne artillerie. Cependant, cette artillerie ne répondait plus au besoin de l'époque. Vainement on avait clargi les pièces de 8 au calibre de 12, et celles de 12 au calibre de 16, le canon de bataille était toujours en retard, et il n'y avait que les pièces de 4, attachées aux bataillons, qui pussent suivre le mouvement des lignes. Dans cet état de choses, Louis XV ayant rappelé le général Gribeauval du service d'Autriche, cet officier proposa bientôt un nouveau système d'artillerie, bien supérieur à tout ce qui existait alors en Europe. Ce système, longtemps repoussé par les partisans de l'ancienne artillerie, fut enfin adopté en 1765. Dans le système Griheauval, l'artillerie de campagne se compose de trois calibres : du canon de 4; du 8, qui est le canon de bataille; du 12, qui est celui de réserve, et d'un obusier de 6. Ces bouches à feu, près de moitié moins lourdes que celles de siége, donnent des portées suffisantes pour le service auquel elles sont destinées; les assûts sont légers et roulants; les caissons et les voitures sont perfectionnés dans toutes leurs parties. Les attelages sont à l'allemande, c'est-à-dire que les chevaux sont sur deux files, ce qui raccourcit les colonnes et rend le tirage plus facile. L'artillerie de siége se compose de canons de 24, de 16, de 12 et de 8; d'obusiers de 8 pouces, de mortiers de 12 pouces, de 10 pouces ordinaires, de 10 pouces à grande portée, de 8 pouces et de

pierriers de 15 pouces. Les affûts de siége ont des avant-trains à la limonière. Les canons de 24 et de 16, ainsi que les mortiers et pierriers. ne peuvent voyager sur leurs affûts, et sont portés sur des chariots à quatre roues, attelés à l'allemande. Il y a des affots particuliers pour la défense des places et pour la défense des côtes; ces assuts ne sont propres qu'à ce genre de service ; les mortiers ont des affûts en fonte. Enfin, tout est calculé de manière à produire le plus grand effet avec la dépense et les dimensions les plus petites possibles. » En 1803 Napoléon allégea son artillerie de campagne, et la réduisit à deux calibres, le 12 et le 6. Il adopta, à l'imitation des étrangers, deux obusiers, l'un de 6 pouces, et l'autre de 24. Après la restauration on en revint provisoirement au système de Gribeauval; mais un comité d'officiers d'artillerie s'occupa de créer une nouvelle artillerie en harmonie avec les progrès de la tactique moderne.

Une réforme apportée dans les fusils de l'infanterie fut pour Gribeauval une cause indirecte de désagrément. Bellegarde, lieutenant-colonel agissant sous la direction de son chef, prit sur lui d'opérer ce changement. Le ministre trouvant dans cette réforme le moyen de faire passer des armes aux insurgés de l'Amérique, l'avait secrètement ordonnée. Un conseil de guerre assemblé aux Invalides blâma cette opération; mais Louis XVI, qui venait de monter sur le trône, fit terminer l'affaire à l'avantage de Bellegarde, et Gribeauval reprit dans son corps toute son influence : le roi le nomma gouverneur de l'Arsenal; Gribeauval jouit peu de temps de cette dignité. Les premiers mouvements de la révolution excitèrent son indignation, et il ne craignait pas de l'exprimer d'une manière énergique. La mort ne lui laissa pas le temps d'en voir tous les excès.

Les travaux de Gribeauval sont consignés dans un ouvrage intitulé: Tables des constructions des principaux attirails de l'artillerie, proposées et approuvées depuis 1764 iusqu'en 1789, par M. de Gribeauval, exécutées et recueillies par M. de Manson, maréchal de camp, et par plusieurs autres ofsiciers du corps royal d'artillerie de France, imprimées et gravées par ordre du roi; Paris, 1792, 3 vol. en 4 parties, in-fol., avec 125 pl. Le faux titre imprimé porte : Règlement concernant les fontes et constructions de l'artillerie de France...« Cet ouvrage, dit M. Quérard, n'a été tiré qu'à cent-vingt exemplaires seulement, dont le gouvernement s'est réservé la distribution; aussi, lorsqu'il en passe dans les ventes, sont-ils vendus à des prix élevés. » On cite un exemplaire, ayant appartenu au général Pommereul, qui s'est vendu 2,000 fr. Le volume publié sous le titre de Collection de Mémoires authentiques qui ont été présentés à messieurs: les maréchaux de France, 1744, in-8°, contient quelques pièces de Gribeauval. L. Louver.

Marquis de P... (Puységur), notice dans le Journal de Paris, suppl. du 8 juillet 1789. — Gaucher de Passac, Précis sur M. de Gribeauval; 1816, in-8°. — Louis Napoléon Bonaparte, Manuel d'Artillerie. — Thiroux, Encycl. des Connaissances utiles, art. ARTILLERIE. — Quérard, La France littéraire.

GRIBOYÉDOF ( Alexandre ), poëte et diplomate russe, né en 1795, mort le 24 sévrier 1829. Il servit pendant la campagne de 1812, et se fit plus tard connaître par une comédie intitulée : L'Esprit emmène le chagrin, où il fait spirituellement ressortir certains ridicules de la vieille société de Moscou; il promettait de conquérir une place importante dans la littérature russe, lorsqu'il périt au service de son pays, dans une terrible catastrophe. Envoyé à Téhéran, en qualité de ministre plénipotentiaire, pour surveiller l'exécution du traité de Tourkmantschay, Griboyédof fit arrêter deux Arméniennes, soumises par ce traité à l'extradition. Ces femmes parvinrent à s'évader et à soulever la populace contre l'ambassade russe. Cent gardes du schah et une vingtaine de cosaques la repoussèrent d'abord en faisant feu sur six émeutiers. Les six cadavres furent exposés dans six mosquées dissérentes, et les mollahs appelèrent tous les musulmans à venger ces victimes des infidèles Moscovites. Aussitôt trente mille individus se ruèrent sur l'hôtel de la légation, et y massacrèrent impitoyablement Griboyédof avec tous ceux qui s'y trouvaient, à l'exception de son secrétaire, M. Maltzof, qui Pce A. G-N. parvint à se sauver.

Le prince Elim Mestcherski, Les Poëtes russes.

\*GRIEBNER ( Michel-Henri ), jurisconsulte allemand, né à Leipzig, le 14 octobre 1682, mort le 19 sévrier 1734. Après avoir étudie la théologie et ensuite la jurisprudence à l'université de sa ville natale, il fut nommé en 1707 professeur de droit romain à Wittemberg. En 1717 il devint conseiller de justice et archiviste à Dresde, et en 1726 professeur de droit à Leipzig. On a de lui: Principiorum Jurisprudentiæ naturalis Libri quatuor; Wittemberg, 1710, in-4°; ibid., 1715, 1718, 1725, 1732 et 1774, in–8°: cet ouvrage ne contient pas uniquement des considérations philosophiques: on y trouve des réflexions pratiques sur des changements à opérer dans la législation; — Observationes de Vicariis Imperii; Wittemberg, 1711, in-4°; — De Repetitione tormentorum confesso infitiante; Wittemberg, 1714 et 1735, in-4°: Griebner y passe en revue-toutes les opinions émises jusqu'à ce jour sur la légitimité de la torture; — De Usu Tormentorum apud Athenienses; Wittemberg, 1714, in-4°; — De Terris Juris Saxonici; Wittemberg, 1711, in-4°; — Observationes de Sigillo majestatis Saxonico; Wittemberg, 1712, in-4°: — Principia Processus judiciarii; Halle, 1714, in-8°; ibid., 1719, in-8°; Iéna, 1728, 1733, 1743 et 1769, in-8°; — De Præjudiciis Prin-

cipum Importi es abusu juris Justiniansi; Wittemberg, 1715, in-4"; — Opuscula Juris sublici selecta; Laipzig, 1723, in-4\*; — Da mb-feudorum Imperii, qua olim immediala *fenda fuerunt, Prarogativa* ; Leipzig, 1728 el 1742, in-4°; — Ad Caroli IV Auream Bullom; Leipzig, 1738, in-4°; - De Feudu Imperis masculinis, non famininis; Leipzig, 1736, in-4°; — Principia Jurisprudentiz privata: illustris; Gattingne, 1736, in-8°; Gotha, 1745, in-8°. Griebuer a encore publié cinquante-trois dissertations sur divers points de droit; la liste s'en trouve dans le Lexidon litteratura: Academico - Juridica:, public à Leipzig par Weigel.

Scatchen, Programma in Gradueri funere ; Leipzij 2016, in-tol. — Loin Brudtlerum, annos 1716, p. 671 ut in Grudneri Jimere / Leipzig, — "Arta Juramentarum; Willemberg, 1781, para II, p. 147. — C.-Ot. Bechenberg, Oratio parantalis Grisb-

sure dicts , Laprig, 1786, In-fol.

GRIEPENKERL (Robert), littérateur auisse, né en 1810, à Hofwyl, dans le canton de Berne. Il a été professeur de littérature allemande à Brunswick. Ses principales publications cont : Das Musikfest oder die Beethovener (La. Fête masicale, ou les partients de Beethoven); Leipzig, 1838 et 1841; — Ritter Berlios in Brownschweig (Lo chevaller Berlioz à Brooswick); Brunswick, 1863; — Die Oper der Gegenupart (L'Opéra contemporain); Leipzig, 1847 : - Der Kunstgenius der Deutschen Lileratur im lotzien Jahrhundert (Lo Génie artistique de la littérature allemande daga le dernier ciècle); Leipzig, 1840; — Maximilian Robespierre, tragédie; Brûms, 1851; - Die Girondisten (Les Girondins). W. R.

Competentions-Latition. GLI**EROG**E (Constantia), Irlandalse cálibre par son savoir, más de parents pauvres, à Kilkenny, en 1706, toerle en 1733. Elle reçut queignes leccas d'un caré de sa paroises ; mais elle dut auriout à son propre travail de connatire le grac, le latin, l'histoire, la théologie, la jurisprudence , la philosophie , les mathémetiquan, et même un peu d'hébreu. Elle épousa. Georges Griervon, imprimeur de Dublin, et obtint pour lui, de lord Carterei, lord lieutenant d'Irinnic, un brevet d'imprimeur royal. Lord Cartaret vegiut que le nom de Constantia Grierson int matré dans le brevet. Comme témoignages <del>duca voir de Constantie, il nous reste</del> une bonne élition de Tacite, avec une dédicace à lord Carteret, une ddition de Térence avec une dédicace el una épigramme grecque, adressées l'une et l'antre an fils de lord Carteret. On a aussi d'elle direrses pièces de potsie anglaise, dans le Recapi de Poésies de Mary Barber et dans les Memoures de Létitie Pilkington.

balted , Momours. - Chber, Lious, - Prefese des Porms de Han, Barber — Cholenges, General Stopenphinol

st mort à léne, le 24 mars 1812. Peu de hange après avoir achevé ses études de théologie, il parcourut l'Aliemagne, la Hollande, l'Angleterre el la France, pour collationner des manuacrits do Nouveau Testament, dans le dassein de travailler à une révision raisonnée du texte sacré, Trois années furent consacrées à ces voyages scientifiques. En 1773 il fut nommé professour de théologie à Halle, trois ans après il passa avec le même titre à l'université de léna. Griesbach a continué a rec le plus grand succès l'œuvre commencés per les Mill, les Bengel, les Welstein, pour la révision du texte du Nouveau Testament. Sa méthoda, son système, les résultats auxquels il arriva, out trouvé des contradicteurs, entre autres Mattiani ; cependant ses travaux out acquis une autorité presque décisive, et le texte tal qu'il l'a rétabli est celui qui est aujourd'hui le plus généralement adopté. Les principes d'après lasquels il a opéré sa révision du texte sont aussi simples que rationnels. Après avoir observé que la valeur d'une variante ne dépend pas du nombre de manuscrits en sa faveur, puisque des manuscrits faits d'après une même copie se dosment, en réalité, quelque nombrenz qu'ils poissent être, qu'un seul et unique témoigrage, il charche à classer tons les documents qui peuvent servir à faire connaître le texte primitif, tele que manuscrite, versions ancience, citations du Nouveau Testament dans les Pères de l'Eglise. L'étude qu'il fit de ces divers documents, par rapport au but spécial qu'il se proposait, le conduialt à les ranger en quatre familles. La première, qu'il appela récension occidentale, embrasse les manuscrits, les vernions et les Pères latina ; la deuxième, qu'il désigna du nom de récension alexandrine, est représentée par tous les documents et tous les écrivains de l'Egypte ; la troisième , à laquelle il donna le nom de récensien constantinopolitaine, comprend une soule de manuscrits dont les plus anciens datent du quatrième siècle ; ce sout ceux qui out été suivis, à peu de chose près , par les premiers éditeurs du Nouveso Testament ; le texte qu'elle donne est celui qui forme le texte reça ; enfia, la quatriòme est formée de documenta peu nombreux, mais importants , tris que la version syriaque connue sous le nom de Peschito, et les citations des Évanglies dans Chrysostome, Chacune de ces quatre familles contenant à pau près un texte uniforme, tous les documents appartenant à l'une d'elice ne peuvent valoir que pour un seul témoignage. S'appuyant ensuite sur cette classification et sur les consiquences qu'il en fit naturellement sortir, Griesbach posa queiques principes pour la discussion des variantes, principes dont les deux plus importants sont 1º qu'on pe doit jamais admettre de variante sans l'autorité positive d'une récension au moins, et 2º que l'autorité d'une leçon est en raison in-GAIRAMACH (Jenn-Jacques), théologien verse de la probabilité d'altération. Eufin, après protestant et offétire critique hiblique, ad à | contravaux préliminaires, il entreprit la discussion Bistiach ( Hanse-Durmstadt), in 4 janvier 1746, 🌲 critique de chaque mot du Nouveau Testament et

note sur chaque variante sun degré de probabl-Ntó. Il a exclu du texte ordinaire gneloues moté contre lesqueis toutes les preuves critiques s'accordent et quelques autres qui étaient condamnés ser les principes qu'il avait poets, et il y a admis qualques variantes que les documents historiques aussi blen que ses principes lui faisaient regarder comme la leçon véritable et primitive. Le résultat de ce travail fut une édition du Nouveau Testament grec, qu'il public sous ce titre : Nowen Testamentum; gracum taxtum od Adem codd, varss, et Patrum recens, et lection, variolatum adjectt J.-J. Griesback; Hello, 1771 et 1775, 2 vol. in-2°, avec des Prolégomèmes, dans leaquels il expose non système. Les satres ouvrages où il fait commitre les principes de sa méthode ent pour titres : Dissert, de Codicibus quatuor Evangellorum Origenianis; pars I<sup>a</sup>, Halle, 1771, in-4°; — Dissert. curarum in historiam textus graci Epistolarum Paulinarum, specimen primum; léus, 1777, in-4\*; — Symbola critica ad supplendas at cerrigendas varias Nov. Test. lectiones ; accedil multorum Nov. Tast. cadicum gracorum descriptio et examen : Halle , para P., 1786 , para II., 1793, 2 vol. in-0"; — Commentarius criticus in textum gracum Nov. Test.; lice, pars 1°, 1798, pars 31°, 1811, 3 vol. in-8°; ---Bemerkungen uber Heisel's Vertheid, der Mchtheit der Stelle 3. Joh. v. 7 (Bemarques sur la défense de l'authenticité de saint Jean, v. 7, par Heisel); Giossen, 1793, in-8". La réponne de Hetzel so trouve à la suite de l'écrit do Gricabach. On a encore de ce célèbre théologim : Dissert. de fide historica , ez ipsa rerum quu narrantur natura judicanda; 1764, in-4°; — Dissert. historico-theologica, lecos theologicos, es Lenne max, pontifics Romano, sistens; Halle, 1768, in-4°; — Synopsis Svengeliorum Malthæl, Marci of Lucz, una cum iis Johannis pericopis que historiam passionis et resurrectionis Jes-Christ. complect.; Halls, 1774-1775, 2" part., in-8° : plusieurs édit.; — De vera notions vocabuli wvelym in cap. VIII Epistolm ad Resnance ; léna , 1776-1777, 2° parl. , in-4°; -Programma de fontibus unde evangelistas suas de resurrectione Domini narrationes Anwerint; léna, 1784, in-4°; — Anleitung sum Studium der popul. Dogmatik, besendara für künftige Religionstehrer (Introd. k l'étude de la Dugmatique populaire, en particu-Her pour coux qui aurout à enseigner la ruiigion ); Jéna , 1785 , in-8"; plusieurs éditions ; ouvrage remarquable, qui exerça une grande infinence; — Stricturgram in loc. de theogneustia libror, sacr.; 16na, 1784-1788, 5 part., in-4°; — Progr. de imaginibus judaiçiz quibus auctor Epistolz: ad Hebrmos in describenda Messiz provincia usus est ; lána "

auf die Leidens und Aufelsfehungsgeschichte Christi (Leçons de l'herminentique du Nouvenn Testament, avec une application à l'histoire de la Passion et de la résurrection du Christ); Nuremberg, 1815, in-8°, publié par J.-K.-S. Steiner; — Opuscula academica; léna, 1824, 2 vol. in-8°, publiés par J.-Ph. Gabler.

Michal Niggras.

Punios, Meidelb, philolop. Annaien, 1919. — Noticus (en aliem.) sur la vir de J.-J. Griesbach, par Kuthe, idus, 1915, in-0°; par Angusti, Bortin, 1915, in-0°; et par Richatedt. Idus. 1915, in-6°.

GRIEBUNGER (Jean-Burchard), prédicateur luthérien, né le 17 décembre 1638, à Worms,
mort le 15 juillet 1701. Aveugle dès l'âge de
trois ans, ce ne fut qu'à dix-neuf ans qu'il se décida à entreprendre des études que le succès vint
récompenser. Après avoir suivi les universités
de Strashourg et d'Iéna, il alla, en 1686, se fixer à
Konigsberg, ou il se fit connaître par ses talents de prédicateur. On a de lui : Disputatio
de conceptu quidditativo immutabilitatie
Dei; — De genuina nominis tetragrammati
lections. Il avait pour devise ces deux vers :

Tortina annua erot, goi me privalest costila : Sed meg liez Jesu comper abunda Juli,

W. ft.

Arnold, dirimterico Prosecca. — Jünkor, Allg. Gal.-Leo.

\* GRIBSINGER ( Georges-Frédéric ) , théologion allomand, nó le 16 mars 1734, à Marschalkenzimmora, près Soiz, mort à Stuttgard, le 27 avril 1828. File d'un ministre protestant, il di ses études aux écoles de Blaubeuren, de Bebanhausen et au séminaire théologique do Tubingue, et obtint, en 1766, une place de prédiesteur à Stuttgard. Il employa son influence à introduire un grand nombre de salutaires réformes dans l'administration des écoles et des églises du royaume de Wurtemberg. Ses principaux ouvroges sont : Einleitung in die Schriften des neuen Bundes (Introduction aux écrits du Nouvesu Testament); Stuttgard, 1799, ln-8°; — Ueber die Authentie der Altiestamentarischen Schriften ( De l'autheuticité des écrits de l'Ancien Testament ) ; ibid., 1804, in-8"; — Die sämmtlichen Schriften des alten und neuen Testaments in neuen Debersetzungen verschiedener Verfasser (Nonvelle traduction de toute la Bible, faite par différents auteurs); ibid., 1824, 2 vol. grand in-8" : ouvrage emporlant, dans leguel se trouvent réunis lemtravaux de De Wette, Augusti, Michaelis, Mendelssolus, Gesenius, Eichhorn, Berthold, Justi, Morus, Storr, Preiss et Wegschneider; — Theologis. dogmatica ; ibid., 1825, m-8°; — Initia Theologist moralis ; ibid., 1826, in-8".

Deering, Gel. Theol.

GRIPPENFELD (Pierre Schungener, comis 26), Foy. Schungener.

1791-1792, 2" part., in-4"; — Vortesungen uber die Hermeneutik des N. T. mit Anwendung fraupsis né à Moulins (Bourbonnels), le 9 oc-

tobre 1698, mort à Bruxelles, le 22 février 1771. Admis dans la Société de Jésus en 1715, il sut bientôt après chargé de suppléer le P. Porée comme professeur de belles-lettres au collége Louis-le-Grand. Plus tard il renonça à l'enseignement, devint consesseur à la Bastille, et exerça la prédication à Paris et à Versailles. Quoi qu'il n'obtint aucun succès, il recut cependant le titre de prédicateur ordinaire du roi. Il défendit courageusement son ordre, attaqué, et après la suppression des Jésuites en France, il se retira à Bruxelles. Le Père Griffet a publié: Panégyrique de saint Louis; 1743, in-4°; — L'Année du Chrétien, contenant des instructions sur les mystères et les fêtes, etc.; Paris, 1747, 18 vol. in-12; nouv. édition, Lyon et Paris, 1811-1812, 18 vol. in-12 : la première édition est anonyme; — Exercices de piété pour la communion; 1748, in-18: ouvrage continuellement réimprimé; — Histoire du Règne de Louis XIII; Paris, 1758, 2 vol. in-4°, faisant aussi partie de la nouvelle édition de l'*Histoire de France* du P. Daniel; — Méditations pour tous les jours de l'année sur les principaux devoirs du christianisme; Paris, 1759, in-12; 1769, in-16: ouvrage encore souvent réimprimé; — Coup d'æil sur l'arrêt du parlement de Paris concernant l'institut des Jésuites; Avignon, 1761, 2 parties in-8° (avec le P. Menoux); — Mémoire concernant l'institut, la doctrine et l'établissement des Jésuites en France; Avignon, 1761; Rennes, 1762, in-12; — Mémoire sur l'établissement des Jésuites en France: Rennes, 1762, in-8°: — Exercices ou Prières pendant la Messe; Paris, 1762, in-12; — Lettre à M. D\*\*\* sur le livre intitulé: Émile, ou de l'Éducation, par J.-J. Rousseau: Amsterdam et Paris, 1762, in-12 (attribué au P. Grisset); — Remarques sur un écrit intitulé: Compte rendu des constitutions des Jésuites, par M. de La Chalotais; 1762, in-12; — Mémoire sur l'Institut et la doctrine des Jésuites; Rennes, 1763, in-8°; — Nouveaux Éclaircissements sur l'histoire de Narie, reine d'Angleterre, adressés à M David Hume; Amsterdam et Paris, 1766, in-12; - Varia Carmina; Liége, 1766, in 8°; -Sermons pour l'Avent, le Caréme et les principales sétes de l'année; Paris, 1766 ou 1767, 4 vol. in-12; Liége, 1774, 3 vol. in-12; -Histoire de Tancrède de Rohan, avec quelques autres pièces concernant l'histoire de France et Chistoire romaine; Liége, 1767, in-12; — Traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité dans l'histoire; Liéze, 1769, in-12; réimprimé l'année suivante, in-12, avec augmentation de deux chapitres, l'un: De la vérité dans les généalogies; l'autre De la vérité dans les harangues rapportées par les historiens. On y ajoute souvent la Réponse de Saint-Foix et recueil de tout ce qui a été écrit sur le prisonnier masqué; Londree (Paris), 1770, in-12 (1); — Histoire des Hosties miraculeuses; Bruxelles, 1770, in-8°; — L'Insuffisance de la religion naturelle, prouvée par les vérités contenues dans les livres de l'Ecriture Sainte; Liége et Paris, 1770, 2 vol. in-12 : l'auteur a mis dans ce recueil des dissertations sur la version des Septante, sur la Vulgate et sur les nouveaux systèmes du P. Hardouin et de l'abbé de Villefroy; — Mémoires pour servir à l'histoire de Louis, dauphin de France, mort à Fontainebleau, le 20 décembre 1765, avec un Traité de la Connaissance des Hommes, fait par ses ordres, en 1758 (publiés par l'abbé de Querbeuf); Paris, 1777, 2 vol. in-12: lors de la publication de ces Mémoires, dit Barbier, l'éditeur supprima quelques passages du Traité de la Connaissance des Hommes; les plus piquants étaient relatifs aux écrits de Voltaire et de Montesquieu et aux sollicitations dont on assiège les princes lorsqu'ils ont des places à donner. Le P. Griffet a fourni des matériaux pour l'Apologie des Jésuites publiée par Cerutti. Dans sa jeunesse il avait composé des poésies latines, parmi lesquelles on distingue des hymnes d'église. Il avait eu le projet de traduire toutes les oraisons de Cicéron; mais il n'acheva la traduction que des vingt premières, dont Fréron faisait un grand éloge. On doit au

(1) Un chapitre de ce livre, consacré à l'Examen de la verite dans les anecdotes, est rempli tout entier par l'histoire de l'homme au masque de ser. Le Père Grisset, qui avait exercé à la Bastille le ministère de confesseur durant neul ans, « était plus que personne, dit M. Paul Lacroix, dans son Histoire de l'Homme au masque de fer, en état de lever le voile étendu sur le prisonnier masqué, que bien des gens regardaient comme une créstion romanesque sortie du cerveau de Voltaire ou du chevalier de Mouhy; car on ne connaissait encore aucune pièce authentique constatant que cet homme eut existé. Le Père Griffet surpassa encore ce qu'on attendait de son esprit juste et impartial en citant pour la première fois le journal manuscrit de M. Dujonca, lieutenant du roi à la Bastille en 1698, et les registres mortuaires de la paroisse de Saint-Paul... Le Père Griffet, qui mettait ainsi hors de doute le mystère de l'homme au masque, sans prétendre toutefois le découvrir, crut devoir relater queiques faits qu'il tenait d'un des derniers gouverneurs de la Bastilie, Jourdan-Delaunay, mort en 1749... Après avoir rapporté ces nouvelles pièces d'un proces qu'on avait débattu en l'air jusque là, le l'ère Grisset examina et résuta tour à tour les Memoires de Perse et les Lettres de Lagrange-Chancel, de M. de Palteau et de Saint-Foix; il évita de se prononcer sur le récit de Voltaire, qu'il ne nomme même pas, en citant ce recit comme tiré d'un livre très-connu et très-bien écrit : il se borna à rapprocher les dissérentes traditions, pour en faire ressortir les contradictions et les invraisemblances... Quant aux trois opinions émises au sujet du personnage condamné à rester masqué toute sa vie, il ne voulut reconnaître ni le duc de Beaufort, ni le duc de Monmouth dans cette victime d'Etat, et il préséra pencher du côté de la version des Mémoires de Perse, parce que le comte de Vermandois lui semblait entrer plus naturellement dans cette mystérieuse captivité. dont il fixa le commencement à l'année 1683. » M. Paul Lacroix attribue aussi au Père Griffet lui-même une Lettre d'un ami du l'ère Griffet au sujet des pièces du procès réunies et publiées par Saint-Foix sur le prisonnier masqué, en 1770, et inserces dans l'Annee illeraire de Fréron.

P. Griffet, comme éditeur, la publication des Fabulæ dramaticæ du P. Porée; 1749; une nouvelle édition, considérablement augmentée et corrigée, de l'Histoire de France, par le P. Daniel; Paris, 1755-1758, 17 vol. in-4°; l'histoire de Louis XIII et le journal du règne de Louis XIV, contenus dans les tomes XIV, XV et XVI, appartiennent au Père Griffet. « Les dissertations critiques et historiques dont il a enrichi ce grand ouvrage sont, dit Sabatier, d'une instruction et d'une netteté qui jettent le plus grand jour sur plusieurs points de nos annales qui n'étaient pas encore connus. » On lui doit en outre les Mémoires de la Vie du maréchal Fr. de Scépeaux de Vieilleville, par Vinc. Carloix, avec une préface et des notes de l'éditeur; 1757; — une nouvelle édition des Mémoires pour servir à l'histoire universelle de l'Europe, depuis 1600 jusqu'en 1716, par le P. d'Avrigny, augmentés d'un cinquième volume; 1757; — un Recueil de Lettres pour servir à l'histoire militaire du règne de Louis XIV, depuis 1671 jusqu'en 1694; 1761-1764, 8 vol. in-12.

L. LOUVET.

Bloge du P. Griffet, dans l'Année littéraire, 1771. — Desessarts, Les Siècles littéraires de la France. — Quérard, La France litteraire.

GRIFFET (Claude), humaniste français, frère du précédent, né à Moulins ou à Nevers, le 30 mars 1702, mort on ne sait à quelle époque, entra aussi chez les Jésuites, et s'occupa de littérature. On lui doit un poëme latin intitulé: De Arte regnandi, qui a été inséré dans le supplément aux *Poemata didascalica*; Paris, 1813, in-12. Il avait fait aussi une pièce de vers français sur la majorité de Louis XV. Mais il est surtout connu comme éditeur des œuvres du Père Porée. L. L-T.

Desessarts, Les Siècles littéraires de la France. -Quérard, La France littéraire.

GRIFFET DE LA BEAUME (Antoine-Gilbert ), littérateur français, neveu des précédents, né à Moulins, le 21 novembre 1756, mort le 18 mars 1805. Après avoir fait de bounes études. il vint à Paris, en 1776, et s'occupa de traductions. Il avait obtenu un emploi dans un ministère. mais il fut bientôt congédié, et d'autres chagrins l'accablèrent. On a de lui : Galatée, comédie en un acte et en vers; 1776, in-8°; — Agathis, scène en vers et en prose; in-8°: M. Quérard doute que ces deux pièces, citées par Beuchot, aient jamais été imprimées; — Lettres sur le désastre de Messine, traduites de l'italien; Paris, 1779, in-8°: traduction supposée, ajoute M. Quérard; — Les Epanchements de l'amitié et de l'imagination, traduits de l'anglais, de Langhorne; Paris, 1780, in-18; — Evelina, ou l'entrée d'une jeune personne dans le monde; traduit de l'anglais, de mistriss d'Arblay; Paris, 1785, 2 vol. in-12; 1816, 2 vol. in-12; — Quelques vers; Paris, 1786, in-16; 1801, in-12; - Sermons choisis de Sterne, traduits de l'anglais; Paris, 1786, in-12; — Daniel, traduit de l'allemand, de Moser; Paris, 1787, in-18: M. Quérard attribue cette traduction à Charles Griffet de La Beaume; — Réflexions sur l'abolition de la traite et de l'esclavage des nègres; traduites de l'anglais; Paris, 1788, in-8°; — Lettres de Sterne à ses amis, traduites de l'anglais; Paris, 1788, in-12; — Les Poëmes d'Ossian, traduits de l'anglais; Paris, 1788: suivant M. Beuchot, Griffet n'aurait été que l'éditeur de cette traduction de David de Saint-Georges; — Le Fou de qualité, traduit de l'anglais, de Brooke; Paris, 1789, in-8°; — Le commun, traduit de l'anglais. Th. Payne; Paris, 1790, in-8°; — Les Souffrances maternelles, roman imité de l'allemand; Paris, 1793, 4 vol. in-18; — Marianne et Charlotte, ou l'apparence trompeuse, traduit de l'allemand, de J.-F. Junger; Paris, 1794, 3 vol. in-18; — La Victime de l'imagination, ou l'enthousiasme de Werther, traduit de l'anglais; Paris, 1794, 2 vol. in-18; — La Messe de Gnide, ouvrage posthume du citoyen Nobody (mot anglais qui signifie personne); Genève (Paris), 1794, in-24: cette pièce licencieuse a été réimprimée dans les Fêtes et Courtisanes de la Grèce, de Chaussard; — Léopoldine, ou les enfants perdus et retrouvés, traduit de l'allemand de Fr. Schulz; Paris, 1795, 4 vol. in-18; — Peregrinus Protée, ou les Dangers de l'enthousiasme, traduit de l'allemand de Wieland; Paris, 1795, 2 vol. in-18; — Le Tableau du Déluge, traduit de Bodmer; Paris, 1797, in 18; — Histoire des Suisses, traduite de l'allemand, de J. de Müller; Paris, 1797, 8 vol. in-8°; le premier volume a été traduit par N. Boileau; — Vie de Daniel de Foë, mise en tête de l'édition de Robinson Crusoé, publiée par la veuve Panckoucke; 1799; — Contes orientaux et autres; Paris, 1799; — Mémoires sur les établissements d'humanité : Paris, 1799: Beuchot n'attribue à Griffet de la Beaume qu'une coopération à cet ouvrage; — Louise, poëme champêtre, traduit de l'allemand de Voss; Paris, 1800, in-18; — Les En*fants de l'Abbaye*, traduit de l'anglais de M<sup>me</sup> M.-R. Roche; Paris, 1801, 6 vol. in-18; — Les Abdérites, suivis de La Salamandre et la Statue, traduit de l'allemand de Wieland; Paris, 1802, 3 vol. in-8°; — Aperçu statistique des États de l'Allemagne, traduit de l'allemand de Hoek; Paris, 1802, in-fol.; — Voyage de Fr. Hornemann dans l'Afrique septentrionale, traduit de l'anglais; Paris, 1803, in-8°; — Recherches Asiatiques, ou mémoires de la société établie au Bengale pour faire des recherches sur l'histoire, les sciences et la littérature de l'Asie, traduites de l'anglais, avec des notes de Langlès, Cuvier, Delambre, etc.; Paris, 1805, 2 vol. in-4°; — Anna Bella, ou les Dunes de Barham, traduit de l'anglais de Mackenzie; Paris, 1810, 4 vol. in-12. Griffet

de La Banune a en outre travellé su Conseur universel anglais, dans lequel R signait d'un Z; en Bulletin de Littérature, au Mercure de France, au Journal Encyclopédique; à La Bécade, où il signait d'un L; au Magasin ensyclopédique, recueil dans lequel il a publié une Notice biographique et littéraire sur les femmes autours les plus distinguées ile la Grande-Bratagne, per ordre alphabétique.

J. V.

Retion dans in Décade, tome XLV, p. 100. — Notice date in Magazin Encyclopédique, avril 1000, p. 416. — Quirard, La Prance Miléraire.

GRIPPET DE LA BEAUME (Charles), (comoniste français, frère du précédent, né à Moulins, en 1758, mort à Nice, le 10 mars 1800, 
ingénieur en chef du département des Alpesliaritimes. On ini doit : Théorie et Pratique 
des Annuités décrétées par l'Assemblée nationals de Prance pour les ramboursaments 
du prix des acquisitions des biens natiomens; Ronnné et Paris, 1791, in-8°. On trouve 
du même écrivain, dans le premier volume du 
Journal de l'École Polytechnique, on article 
intitulé : Des Moyens de construction appliqués aux travaux publics relatifs aux communications (1794).

J. V.

Quirord, La Pranso littéraire.

GREFFE (Léonard), archevique de Bénévent, né à Milen, en 1437, mort à Rome, en 1435. En 1478 il avait été nommé évêque de Gubbio, et cinq ans après il fut transféré à un slége plus important. Ses talents et ses qualités le firent distinguer avec avantage. Il cultiva la poésie latine, et compose besucoup de vers, presque tous demonés inédits. On trouve de lui dans le recueil de Muraiori (Scriptores Rerum Italicarum, LXXV, p. 465) un petit poème en vers hexamitres, qui reconte les exploits de Braccio de Péronse auprès d'Aquila. G. B.

Arguiott, Bibliothecs Scriptorum Mediciongustum, L.I. P. II, p. 700. — Tiraboooki, Stories delle Letteratum Antiones, L. XVII, p. 140.

\*GRIPFIRA (Jean), pointre bellsadsis, né à Rotterdam, en 1650, mort en 1718. Pile de parents passvres, il fet d'abord apprenti charpentier; le hasord lui ayant fait connaître les enfante d'un fabricant de carrenux de fayence, il négliges son chantier pour aller peindre avec sus jounes sunis, et deviat rapidement le plus habite ouvrier de leur manufacture. Griffier obfint alors de suivre ses penchants naturels, et entra chez un peintre de fleura; mais cet homme élait un l'yrogne, qui passait tout son temps au mheret. Griffier se dégoûts d'un pareil mattre, et deviet élève de Resland Rogman. Il se lis aus Jean Lingelbach , Adrien van den Veide . Ruisdael et Rombrandt, et, par les conseils de ens grands artistes, surpassa bientôt con matire, dent il n'imita pos la manière lourde et monolone, Gridler travaille alors de lui-même, et paiguit des paysages avec des raines actiques. Ser initianes. Fervet auriout recherchée en Angleterre ; 🕴

il passa alors à Londres, s'y maria, et y amages queique bles. Il voulut alors retourner dans su patrie, acheta pour deux mille florins un petit bâtiment, et s'embarqua avec sa familie, toute sa fortuse et une nombreuse collection de tableaux de prix. Mais en vue des côtes de Hollande, un orage violent brisa le navire de Griffier, qui ne gagna la terre avec les siens que presque nu et après des dangers inouls. Au moyen de quelques guinées sanvées par sa fille ainde, il put se rendre à Rotterdam, et recommença une vis de labeur et de privations.

Le terrible accident qui avait causé sa ruine cut du l'éloigner pour toujours des voyages maritimes; il n'en fut rien. Griffier se procurs à crédit une visille barque pontée, la fit réparer tant bien que mal , fit distribuer le dedans pour les besoins de sa famille, se réservant un alcher pour lui-même, et dans cette nouveile arche il parconrut pendant plusieurs années les côtes de la Hollande, jetant l'ancre tantôt à Amsterdam, tantôt à Enkhuisen, à Hoorn, à Dorpt, enfin partout où une vue, un site, attiraient son attention. Il ne quittait m maison mobile que pour vendre ses productions, acheter des vivres. des chasses et des couleurs. Son inexpérience en navigation lui fit courir encore de granda dangura. Une fois, entre autres, il échous sa barque sur un banc de sable aux environs de Dorpt, et resta huit jours sans secours. Heureusement un changement de vent et une forte marée renflouérent le bâtiment.

Le nombre des tableaux que peignit Griffier durant cette singulière existence est considérable. Ils consistent en jolies vues de côtes, de ports ou d'entrées de rivières; cependant il ne s'an tint pas à copier la nature, et s'altacha à contrefaire Poelembourg, Ruysdael, Teniers et même Rembrandt; il le fit avec tant de succès que ses copies peuvent à peine se distinguer des originaux et trompent encore les connaisseurs les mieux exercés. Il acquit par ce moyen de grosses sommes, et résolut d'aller achever sa fortuna en Angleterre; mais, se souvenant cette fois de sa précédente traversée, il embarqua sa famille et une partie de ce qu'il possédait sur un bon et solide navire; quant à lui, il demeura dans son habitation flottante. Le passage s'opéra sans accident, et Griffier se fixa à Londres, où le duc de Beaufort accapara à des prix fort élevés loutes les toiles que le peintre hollandals pouvait exécuter. Les tableaux de Jean Griffler se font remarquer par une grande l'impidité; l'air et la lumière y circulent abondamment, ses caux ont des teintes naturelles et ses paysages une fratcheur vaporeuse et charmante. Il réussissait très-bien dans les personnages, écueil ordinaire des paysagistes ; aussi n'a-t-il pas craint d'animer suffixamment ses sujets.

Ses tableaux les plus connus sont : à Ameterdam, galerie Bierens, deux Vues du Rhin; galerie Lubbeling, une Vue du Rhin et une

Ecrmesos (Mo flamando ): - La Huyo, 🚁lorie Pagel, une Yue du Rhin; -- galorie Le Loemier, *Vue de Montagnes;* le Rhin, chargé de haleaux coule au premier plan; — Passage du Rhin par un corps d'armée; — galerio Van Heteren, Une familia qui fait emballer ses richesses ; on croit que le pointre s'est représenté dans co eadre | --- Vue des Sept Châteaux (en Alhtmagne), fort besa morosan; — galerie Varuchuring, une Vue du Rhin, tableau capital; — à Rotterdam, galerie Leers, un magnifique Paysage; — galerie Bisachop, deux Vwes du Ahta, avec figures et animaux ; — à Gand, galerie Baul, un Payange fort bien animé. A. on Lacam. Honbroken, Lauranderch, der Nederl. Zonst-Schildore, L. II.

GRIFFIER ( Robert ), pelnire bollandais , fils du précédent, mé en Angleterre , en 1688, mort à Amsterdam, vers 1760. Après avoir travaillé plusieurs années en Angleterre , il viut se fixer à Amsterdam, et y exécuta beaucoup de bous tableaux, fort recherchés. Un'avait eu d'autre maître que son père , et , comme lui , il excellait dans le paysage et les vues de rivière, peut-être même avait-il plus de légbreté dans la touche. Une couleur excellente, une intelligence fine de la parapective arrienne rendent sea tolles précienaes. Ce sont généralement des Vues du Rhin, blen mouvementées et animées par de nombreuses figures d'un dessin correct. On cite surtout de lui : à La Haye, galerie de Wassenaër, un Effet de neige; deux Vues du Rhin; - galerie Le Lormier, une Scène d'huver, avec de nombreux patinnura; — à Rotterdam, galerie Blaschop, upo Vue du Rhin, ovec figures et bateaux.

A. DE LACARE.

Descamps, La Fio des Peintres haltendate, etc., t. III, p. 66.

GRIPPIN ( Edmond) , poète américain , né à Wyoming (Pennsylvanie), le 10 septembre 1804, mort à New-York, le 31 août 1830. Il fit ses études à New-York, où son père était vanu s'étabiir ; et se destinant à l'état eccidainstique . Il suivit, de 1824 à 1826, les cours du séminaire général théologique. Il reçul le diaconat en 1826, et pendant les deux angées aufvantés il remplit les fonctions du ministère évangélique. La faiblesse de sa nanté le força de renoncer à la prédication. Pour se rétablir, il essaya des voyages, et visita l'Angleterre , la France et surfout l'Italia. Da retour à New-York, le 13 avril 1830, il consentit à terminer, au collége Columbia, un cours d'histoire de la littérature commencé par son ami Mac Vickar, et que celui-ci avait da suspendre monr cause de maladie. Il traita des littératures romaine, italienne et anglaise. Seu leçona, quoique improvieces, obtinrent un grand aucobs, mais elles exigèrent des efforts qui achevèrent de consucuer sos forces; fi mourat presque subitement, au commencement des vacances. Il laissait divers auvrages, qui forent publiés, d'après ses manus- | vrages périodiques de es ganre, et qui en est erita, par son frère et par son ami Mac Vicker, encors un des plus judicieux et des mieux in-sons le titre do Remeine of R. Ed. Griffin : formés. Longicups avant sa mort Griffithe avait

New-York, 2 vol. gr. in-6". Cee volumes contisunent des poésies, dont quelques-unes sont an latin, un Voyage en Italie et en Suisse en 1829, des notes des voyages de Griffic en France, en Angleterre et en Ecosec , dans les années 1828, 29 et 30 , des extraits de son cours de littérature et quelques dissertations écrites lorsque l'auteur était encore au séminaire. Parmi ses productions, qui toutes n'étaient pas destinées à la publicité. on remarque un petit nombre de poésies écrites avec élégance et consibilité.

Mac Vinker, Notice sur Griffen, en tête de ses fiemains. — Opciopardia of American Efferature, t. il.

GRIFFIFE ( Elisabeth ) , romancière angisise, née dans le pays de Galles, vers 1730, morte à Millecent, dans le comté de Kildare, Irlande, le 5 janvier 1793. Dana sa jeunesse, elle casaya du théitre es Irlande, et en 1753 et 54 elle jour à Covent-Garden. Pendant son séjour en Irlande, elle épousa Richard Griffith, d'une boune male pauvre famille du pays. Elle composa, quelquefois en collaboration avec son mari, les ouvrages spirants: The Letters of Henry and Francis; 1756, 6 vol. lo-12. C'est un recueil des lettres réelles que Elisabeth et Richard avaient échangées avant leur mariage ; — Απισκα , poëme dramatique; 1764, in-4°; - The platonic Wife, comédie; 1765, in-8°; — The double Mistake, com.; 1766, in-8°; — The School for Rakes, com.; 1769, in-8°; — Two Novells, in letters, 4 vol.; the first and second, entitled: DellcateDistress, by Francis; the third and fourth, entitled: The Gordian knot, by Henry, roman; 1769, 4 vol. in-12; - History of Lady Barton, roman; 1771, 3 vol. in-(2; — A 19/1/a tu the right, comédie; 1772, la-5"; — Wistory of Juliana Harley, roman; 1775, 2 vol. in-12; - The Morality of Shakspeare's Drama illustrated; 1775, in-8"; c'est one des plus agréables productions d'Élisabeth Griffith; - The Times, comédie; 1780, in-8°, — Essays to young married women; 1782, in-8". Elisabeth Griffith traduisit du français Le Barbier de Séville, de Bosomarcheis, 1776, in-8°, et les Lettres de Minon de Lenelos. Richard Griffith composa seal The Triumvirale, or the authentic Hemoirs of A. B. and C. J.; 1764, 2 vol. in-12. c'est un roman fort immoral, dont Elisabeth Griffith a'one recommander in lecture qu'aux horumes seuls.

Gentleman's Magazino, XL, XLIII. — Stoprophia Drametics, vol. I.

GRIPPITM, Voy. ALPORD.

CAIFFITMS (Ralph), libraire angleis, né dans le comté de fibrop, en 1720, mort le 1er coptembre 1803. Il tennit un magasia de librairie à Londres. En 1749, il fonda le Monthly Review, qui fut longtemps la mailleur des ouquitté les affaires et s'était retiré à Turnahm-Green. Z.

hose, New general Biographical Dictionary.

GRIFFON OU GRIPPON, prince franc, né en 726, tué dans la Maurienne, en 753. Il était le treisième fils de Charles Martel et de sa seconde femme, la princesse bavaroise Sonichilde. Lorsque Charles Martel mourut (21 octobre 741), ii partagea ses Etats entre ses deux fils ainés, Carloman et Pépin, enfants de sa première semme, Rotrude; la raison qui sit exclure Grisson de la succession paternelle est restée inconnne. Cependant Sonichilde fit revenir son époux sur cette disposition, et obtint pour son fils quelques petits pays de Neustrie et d'Austrasie situés vers la Champagne. Quelque modeste que fût cet apanage auprès de leurs beaux royaumes, il excita la jalousie des atnés de Griffon, qui persuaderent aisément aux leudes qu'il ne convenait pas d'altérer les anciennes limites de la Neustrie et de l'Austrasie. Ils taxèrent de nullité la donation de leur père, comme n'ayant pas été ratifiée par les grands de la nation. Leur dessein était de se saisir de Griffon et de le forcer à renoncer à son héritage. Sonichilde les prévint : elle s'enfuit avec son fils à Laon, où elle espérait se désendre. Carloman et Pépin vinrent les assiéger, et les forcèrent de se rendre à merci. Carloman enferma sa belle-mère dans le couvent de Chelles, et Grisson à Neuschâtel dans les Ardennes. puis, par une convention passée à Vieux-Poitiers (Limonum), les vainqueurs se partagèrent le p**etrimoine** de l**eur je**une frère (742). En 747, Carloman ayant abdiqué pour suivre la vie monastique, Pépin, demeuré seul maître du plus puissant Etat de la chrétienté, rendit la liberté à Griffon; il le reçut dans son palais, et lui assigna plusieurs comtés et des revenus fiscaux en apanage. Mais Griffon, qui prétendait avoir droit à une souveraineté, et non à des pensions alimentaires, ne fut pas longtemps satisfait du rang qui lui était octroyé. Il était alors parvenu à la force de l'âge, et avait trouvé à la cour de son frère un parti de mécontents qui s'empressa de le prendre pour chef ; il espérait que les provinces germaniques se déclareraient pour lui. Tandis que Pépin, en 748, avait convoqué les Francs pour le champ de mars à Duren (comté de Juliers), Griffon s'échappa du camp, passa le Rhin, suivi par un grand nombre de jeunes gens. les plus distingués de la nation, et leva l'étendard de la guerre civile. Pépin le poursuivit aussitôt, et le força de chercher un refuge chez les Saxons. Theudéric, principal chef de ce peuple, prit parti pour Griffon, et, secouru par les Vénèdes (Wendes) (1) et les Frisons (2), réunit

PRocent Jusqu'à l'Bibe.

une armée de cent mille combattants pour arrêter Pépin. Néanmoius celui-ci battit les confédérés en plusieurs rencontres, soumit les Nordsquaves, fit prisonnier Theudéric, franchit l'Ocker au lieu où est bâti aujourd'hui Brunswick, et durant quarante jours il ravagea le pays ennemi. Sur ces entresaites Odilon, duc de Bavière, mourut, et son fils Tassilon, encore en bas age, fut reconnu comme son successeur. Tassilon était fils de Chiltrude, sœur des princes francs. Aussitôt que Griffon apprit son veuvage, il accourut près d'elle, et les Bavarois le désignèrent pour tuteur de leur jeune duc. Lanfrid, duc des Allemands, amena des renforts à Griffon. Pépin no tarda pas à passer le Lech, et parut sur les pords de l'Inn. Les confédérés, effrayés, demandèrent alors à traiter. Pépin y consentit : il évacua ses conquêtes, emmenant Griffon avec lui, et le traitant non point en prisonnier, mais en frère. Il lui donna pour apanage Le Mans, avec douze comtés, nombre compétent alors pour saire un duché. Les deux frères vécurent en paix jusqu'en 751, où Grisson, toujours inquiet, alla chercher une retraite chez Guaifer ou Waifre, duc d'Aquitaine. Pépin, justement irrité de cette nouvelle défection, envoya des ambassadeurs au duc pour le prier de lui renvoyer son frère. Guaiser refusa avec hauteur. Pépin ne jugea pas à propos de poursuivre Griffon pour le moment; mais en 753, le prince franc ayant quitté Toulouse à la tête d'une troupe armée pour se joindre à Astolphe, roi de Lombardie, qui s'apprétait à traverser les Alpes, il prévint cette trahison, et le fit attaquer sur les bords de l'Arche, dans la vallée de Maurienne, par deux de ses vassaux. Théodouin, comte de Vienne, et Frédéric, comte de la Bourgogne Transjurane. Quoique surpris, Griffon se défendit vaillamment, et tua les deux comtes; mais, accablé par le nombre, il demeura sur le camp de bataille avec la plupart des siens.

Fréderaire, Continuatio, cap. CXI, p. 458; CXVII, 480; CXVIII, 2. — Gesta Reg. Francorum, p. 578-576; Appendix, p. 876-573. — Annales Nazariani, p. 640 et seq. — Annales Fuldenses, p. 675. — Adon, Chronica. p. 671. — Annales Metenses, p. 686-689. — Adrien de Valoia, Gesta Fruncorum, lib. XV, p. 846. — Annales Tiliani, p. 643. — Annales Lambeciani, p. 646. — Ant. Pagi, Critica historico-chronologica, § 2, p. 285. — Dom Valssette, Histoire génerale du Languedoc, t. 1, liv. VIII, p. 407-413. — Sismondi, Histoire des Français, t. II, p. 149-201. — Augustin Thierry, Récits mérovingiens.

GRIFFONI (Matteo), en latin de Griffonibus, historien italien, né à Bologne, en 1351, mort en exil, en 1426. Après avoir longtemps rempli des missions diplomatiques au service de sa ville natale, il a laissé un Memoriale historicum Rerum Bononiensium ab anno 1109-1428, inscrit dans le recueil de Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, t. XVIII, p. 101.

Fantuzzi, Scrittori Bolognesi, t. 17, p. 297. — Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, t. XVI, p. 201. \* GRIFFONI (Annibale), peintre de l'école de Modène, né à Carpi, vivait au milieu du

A. d'E-P-C.

<sup>(1)</sup> Peuple d'origine slave, qui habiteit l'Allemagne orientale. On les trouvait épars depuis la Baitique jusqu'sur Aipes Carmiques, particulièrement dans la Poméranie, le Brandebourg, la Silésie, la Styrie et l'Illyrie.
(2) Les Frisons s'étendaient depuis l'embouchure de

dix-septième siècle. Il fut un des habiles artistes qui contribuèrent au perfectionnement de la songitole, qui venait d'être inventée par leur compatriote Guido del Conte. Il voolut élever cet art au rang de la peinture, et assaya de reproduire des gravures sur cuivre et des tableaux à l'huile; mais soit parce que ce travail demandait trop de temps, soit parce que ses produits étaient d'un prix trop élevé, il n'eut pas d'imitateurs, et son fils Gaspurs, né en 1640, se borna aux arabesques et aux ornements, qu'il peignait encore en 1677.

E. B.—s.

Turboschi , Netisis depli Artifei Modenesi. — Lausi , Sieria della Pittura. — Tiestal, Distenario.

antif d'Arezzo, vivait au quinzième siècie. Son nom latinisé, Franciscus Aretinus, l'a fait acuvent confondre avec Franciscus Aretinus de Accoltis; et c'est pourquoi on lui a attribué la traduction latine des lettres de Phalaria et de Diogène, donnée par Accolti; Trévise, 1671, in-4°. Cette opinion, émise d'abord par Panciroli, fut longuement exposée par la père Gabriel Scarmagli dans le t. 1° de ses Note alla Lettere dell' Ab. Agliotti; Fabrucci et Tiraboschi l'ont victorieusement réfutée. Grifolini mourut jeune, d'une chute de cheval On a de lui plusieura poésies italiennes, dont le P. Lami donne le relevé dans sa Bibliotheca Riccardiana. E. G.

Tirabosold, Storia della Latteratura Italiana, L. VI, parte I, p. 467.

\*GRIFFOLINO, alchimiste italien, né et brûjé à Arexzo, dans le treixième siècle. Dante en parle comme d'un faux monnayeur; il lui fait dire : Che falsei li metalli con alchimia. Les pius anciens commentateurs de Dante out fait ici une longue glose, où ils entrent dans des détails forteurieux sur l'alchimie viale ou fausse, cur la chimie était alors appelée falsa alchimia. Quant à Griffolino, son évêque le fit brûjer vif, non comme faux monnayeur, mais comme magicien et pour avoir dit en plaisantant qu'il pouvait voier dans les airs.

Lexen.

Dante, Dirina Commedia, Informa, cant. XXIX, v. 110 at 197 — Benvenuto de Imola qu Jacque delle Laga., Commente della Dirina Commedia ( Pegiso, 1477, Ip-foi.). — Viliuso Commente della Dirina Commedia ( Pier, 1877, 8 voi. In-8\*), t. 1, p. 100 et 104-107. — Galilpumo Libri, Histoira des Sciences mathématiques, t. 11, p. 125, aute 4.

CATPOL (Prancisco), paintre espagnol, né à Valence, mort dans la même ville, en 1766. Il s'essaya longtemps dans la painture historique; muis le succès ne répondant pas à sa volonté, il peiguit des marines, des paysages, des fruits, etc. Il devint en grande réputation à Séville et à Valladolid; le marquis de Jura-Réal se déclara son protecteur. Mais, soit paresse, soit débauche, Grifol mourut à l'hôpital. Ses toiles sont encore recherchées.

A. DE L.

Quilliet, Dictionnaire des Peintres espagnols.

\*GRIGHAN (Famille de ), illustre maison de Provence, qui tirait son nom de la petite ville de Grignan, près de Montélimart, ancienne ba-

ronnie, érigée en comité par Henri II. Les Grignan au sont d'abord fuit connaître sous le nom d'Adhémar de Monteil; c'est d'eux que Montélimart s'est appelé sinsi (en latin Mons ou Montélimas Adhémari). En 1164, Gérard ou Girant Adhémar fit bommage pour les terres de sa baronnie à Raymond-Béranger II. L'empereur Frédéric I<sup>es</sup> lui accorda divers priviléges. La branche qui en descendait s'éteignit avec Louis Adhémar de Monteil. Son neveu, Gaspard de Castellane, file de sa sœur Blanche, hérita de ses biens, et fut substitué aux nom et armes d'Adhémar.

Les principeux personanges de cette famille sont :

\* GRIGHAN (*Louis* Adménan de Monteil, d'abord baron, puis comte na ), dipiomate frangaia, morten 1557. Ambassadeur de François I'' à Rome. En 1541, il contribua de tout son pouvoir, comme la piupart des autres ambassadeurs, à empêcher la réconciliation de ce prince avec Charles Quint, en lui faisant auspecter les intentions de l'empéreur. En 1543 il engagea le comte d'Enghien à s'emparer du château de Nice, que trois traitres promettaient de lui livrer, D'Enghien accepta la proposition; mais Vicilieville, qu'il consulta, lui fit craindre quelque tromperie, et l'empêcha de monter sur les quatre premières galères qui s'approchèrent de Nice, et qui forent prises par Ginnnettino Doria, caché derrière le cap Saint-Soupir. Les traitres avalent averti Doria, et d'Enghien , qui suivait d'un peu loin, eut bien de la peine à échapper avec les quinze galères qui lui restaient. Cependant, uni à Barbe-Rousse, d'Enghien vint mettre le sième devant Nice, et le 22 août cette ville se rendit. mais non le château. Barbe-Rousse prétendait a'établir dans cette place quand elle serait réduite. D'Eaghlen s'y opposait. Le bruit courut dans l'armée que le marquis del Guasto approchait avec une armée impériale pour faire lever le siège aux Français et aux Tures. Le roi d'Aiger insistait pour que la place fût donnée comme sureté à sa flotte; d'Enghien, au contraire, conclut qu'on devait se retirer, et le siège du château de Nice fut levé le 8 septembre. « La ville de Nice, dit Vicilleville, fat saccagée, contre la capitulation, et puis brûlée, de quoi il ne faut blämer Barbe-Rousse ni tous ses Sarrazins, car ile étoient déjà assez éloignés quand cela advint, mais le sieur de Grignan, par dépit de ce que les Masards avoient essayé de le tromper, » Devens gouverneur de Provence, il fut appelé à Paris en 1544, parce que le roi voulait l'envoyer à la diète de Worms, où l'ou devait prendre des mesures rigoureuses contre les hérétiques. Grignan poussa le roi à sévir contre eux, et le i<sup>ar</sup> janvier 1545 Prançois I<sup>er</sup> ordonna au pariement de Provence de mettre à exécution l'arrêt rendu quatre ans auparavant contre les Vaudois, nonobstant les lettres de grâce que lui-même leur avuit accordées six mois apparavant. D'Oppède, licutenant de Grignan en Provence, fit une expédiscu contre les Vaudois. Arrivé à la diète de Worms, comme ambassadeur de France, et ne sachant ni le latin ni l'allemand, Grignan adressa la parole en français à l'assemblée. Son discours, traduit par un interprète, était plein de menaces pour les protestants, qu'il sommait de se soumettre au concile assemblé à Trente. Ses menaces ne tardèrent pas à porter leur fruit. Grignan, licutenant général dans les gouvernements de Provence, Lyonnais, Forez et Beaujolais, fut nommé chevalier de l'ordre du roi et créé comte. Sous Henri II, on accueillit les plaintes qu'une dame de Cental forma contre le cardinal de Tournon, le comte de Grignan et le baron d'Oppède, à l'occasion du massacre des Vaudois. Le grand conseil voulut d'abord s'occuper de cette affaire; mais d'Oppède et les autres conseillers mis en cause déclinèrent son autorité, alléguant que le parlement d'Aix était une cour souveraine qui ne relevait que du roi. Henri II évoqua l'afmars 1550, puis il en renvoya l'examen à la grand'chambre du parlement de Paris. Celle-ci y consacra cinquante audiences. Cependant les Guises, qui avaient demandé la punition des prévenus et témoigné tant d'horreur pour ca massacres, changèrent tout à coup de langage : Le comte de Grignan, dit Sismondi, avait fait excepter au duc de Guise sa belle terre de Griman, et dès lors le duc n'avait plus songé qu'à suver les accusés. De son côté, le parlement de Paris désirait par esprit de corps épargner celui de Provence. Le seul avocat général Guérin fut sacrifié par ses co-accusés. On le chargea d'avoir falsifié quelques pièces : on lui fit couper la lete; mais tous ceux qui, de concert avec lui, s'étaient réellement souillés des crimes les plus atroces furent déclarés innocents. » Grignan avait épousé Anne de Saint-Chaumont; il mourut sans hisser de postérité.

Vicilieville, Mémoires. — Martin du Bellay, llv. X. — Ferrontes, liv. IX. — De Thou, liv. VI. — Th. de Bète, llist. ecclés., llv. I. — Bouche, Hist. de Provence. — Sumondi, Hist. des Franç., tome XVII. — Moréri, Grand Dictionnaire historique. — P. Anselme, Hist. généal. de la Maison de France et des grands-officiers de la courenne.

\* Grignan (*François* Adhémar de Monteil, comte DE), né en 1632, mort le 30 décembre 1714. Successivement colonel du régiment de Champagne, capitaine lieutenant de la compagnie des chevau-légers de la reine Anne d'Autriche, puis lieutenant général du roi en Lanzuedoc et en Provence, chevalier des ordres du roi, etc., il manifesta son zèle contre les janséaistes. Il épousa, en 1658, Angélique-Claire d'Anseanes, fille du marquis de Rambouillet, morte en 1665. Il se remaria à Marie-Angélique du Puidu-Fou, et en 1669 il épousa en troisièmes noces Françoise-Marguerite de Sévigné, fille de M<sup>me</sup> de Sévigné, dont il eut un fils, Louis-Provence Adménar de Monteil, appelé le marquis de Grignan, né en 1671, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, brigadier des armées du roi, mort de la petite vérole, en 1704, sans laisser d'enfants d'Anne de Saint-Amand. L. L.—T.

Bouche, Hist. de Provence. — Mém. manusc. des
Maisons de Castellane et des Adhémar. — P. Anseime,
Hist. généal. de la Maison de France et des grands-ofAciers de la couronne.

GRIGNAN (Françoise-Marguerite de Sévi-GNÉ, comtesse de), née en 1648, morte en 1705. Elle était fille de Henri marquis de Sévigné et de Marie de Rabutin. Son éducation sut trèssoignée par sa mère, restée veuve fort jeune. M<sup>11</sup> de Sévigné parlait et traduisait l'italien et l'espagnol et comprenait assez bien les auteurs latins. Son esprit, développé de bonne heure par l'étude, s'éleva plus tard jusqu'aux régions de la métaphysique et de la philosophie. Cet essor téméraire lui attira des inimitiés; encore aujourd'hui bien des gens ne pardonnent pas à M<sup>me</sup> de Grignan d'avoir été une adepte du cartésianisme, c'est-à-dire d'avoir compris ce qu'eux-mêmes ne pouvaient comprendre. Sa beauté, mise au-dessus de toute comparaison par l'amour-propre maternel, était effectivement ravissante. Sa figure, régulière et fine, a été reproduite sur la toile et sur l'émail par les plus fameux peintres du dixseptième siècle. Le poëte Saint-Pavin a légèrement esquissé son portrait moral dans une épttre qu'il adressa à M<sup>me</sup> de Sévigné, et dont les premiers vers sont des contre-vérités immédiatement démenties.

> Le bruit court que votre étourdie, Qui depuis longtemps étudie L'espagnol et l'Italien, Jusques ici n'y comprend rien. Est-elle toujours mal bâtie, Sans jugement, sans modestie?

Il faut quitter ce badinage; Votre fille est le seul ouvrage Que la nature ait achevé; Dans tout le reste elle a rêvé.

M<sup>ne</sup> de Sévigné fut présentée à la cour en 1663: elle eut l'honneur très-brigué de remplir des rôles dans les ballets où Louis XIV lui-même dansait. « Cette beauté brûlera le monde », dit en parlant d'elle le marquis de Tréville. Cette métaphore aurait sans doute eu sa réalisation si la sagesse de la comtesse de Grignan n'eût refroidi les cœurs tout prêts à s'enslammer, en leur ôtant la perspective du succès. Ce fut au commencement de l'année 1669 que Mme de Sévigné maria sa fille au comte de Grignan, lieutenant général au gouvernement de Provence. Cet établissement, en apparence très-brillant, fut une source de déceptions pour la mère et pour la fille. D'un âge déjà mûr, veuf de deux femmes, dont il avait des enfants, chargé de dettes, et toujours entraîné à faire des dépenses excessives, autant par ses goûts magnifiques que par la représentation à laquelle sa place l'astreignait, M. de Grignan ne put dans la suite relever sa maison que grace au dévouement de la comtesse, qui engagea toute sa fortune personnelle pour apaiser les créanciers de son mari. Il ne paraît pas que celui-ci ait été fort touché de ces géné-

reux procédés, peut-être à cause de la persuasion où il était que sa femme ne se prévaudrait jamais de ses torts envers elle pour en avoir à son tour envers lui. M<sup>me</sup> de Grignan avait l'âme fière; elle ressentit péniblement le malaise qui accompagne une existence somptueuse qu'il faut soutenir par artifice au milieu d'embarras pécuniaires sans cesse renouvelés. Presque au début de son mariage, elle avait eu à supporter des mécomptes d'un autre genre. Peu de temps après avoir épousé M<sup>ile</sup> de Sévigné, M. de Grignan avait reçu l'ordre de se rendre en Provence pour y commander à la place du duc de Vendôme, qui ne résidait pas dans son gouvernement; M<sup>me</sup> de Grignan dut, contre son attente, se séparer de sa mère et renoncer aux plaisirs de la cour. Ce changement de climat influa fâcheusement sur sa santé; l'air vif et sec qu'on respirait sur le. roc aride où s'élevait le château de Grignan fut très-nuisible à sa constitution délicate. Néanmoins, au milieu de ses inquiétudes et de ses souffrances, M<sup>me</sup> de Grignan conserva la fraicheur et l'originalité de son esprit. C'est grand dommage qu'une réserve hors de propos, et aussi, a-t-on prétendu, que des scrupules religieux aient induit la fille de Mme de Grignan, la marquise de Simiane, à retrancher de la correspondance de Mme de Sévigné, quand elle consentit à la laisser publier, toutes les lettres de sa mère. Quatre seulement (je ne parle pas de quelques billets et apostilles, remarquables toutesois par l'élégance du style) ont échappé à ce décret anti-filial. Mme de Simiane aurait dû comprendre que supprimer les réponses de Mme de Grignan à sa mère, c'était laisser le champ libre à toutes sortes de conjectures. Aussi avec quelle animosité certains écrivains, esprits jaloux et malveillants, se sont efforcés de décrier le caractère de la fille de M<sup>me</sup> de Sévigné. L'un lui lance indirectement un trait qui n'en porte pas moins coup. « Mme de Sévigné, dit-il, est un exemple que l'amour maternel a aussi un bandeau. » L'autre accuse Mme de Grignan d'avoir instillé dans le cœur de sa mère des haines très-féminines. Il soupçonne Mme de Grignan « d'être altière, guindée dans les hauteurs de son esprit cartésien et dans les priviléges d'une commandante de Provence, abaissant sans pitié et desirant qu'on n'épargne point tout ce qui a rencontré sa défaveur. » Un troisième, celui-là vivait au temps de Mme de Grignan, la traite de précieuse, qualification qui équivalait à celle de pédante; et à l'époque de sa mort, il n'hésite pas à avancer que M. de Grignan doit être fort satissait de se trouver débarrassé de sa femme. Le public, dont la majorité se compose d'esprits paresseux, toujours disposés à adopter une opinion toute faite, surtout quand elle caresse leur prédilection pour la satire, le public s'imagine qu'effectivement la fille de Mme de Sévigné avait le caractère froid et roide, l'âme vindicative, l'esprit sec et prétentieux, en résumé, qu'elle l

était une détestable personne. Telle est l'impression qu'on reçoit des malveillantes insinuations des détracteurs de Mme de Grignan, bien que ces détracteurs ne méritent guère de créance. Saint-Simon, dont les Mémoires ont rendu de grands services aux historiens, ne brille pas néanmoins par l'impartialité; les louanges exagérées qu'il donne à Louis XIII, auprès de qui son père avait été en faveur, prouvent le peu de poids de quelques-uns de ses jugements. Vauxcelles, après avoir dénigré l'esprit et le cœur de M<sup>me</sup> de Grignan, se contredit lui-même, en avouant que, d'une part, il n'a lu contre elle aucune accusation contemporaine et positive, et que, de l'autre, il voit, de quels éloges sa mère l'a comblée pendant tant d'années. De tels éloges donnés par une telle mère ne peuvent être, ajoute-t-il, ni une longue bêlise, ni une effronterie maladroite. Il consent même que ces éloges soient aussi mérités que sincères. Quant à Voisenon, ses Anecdotes littéraires fourmillent d'erreurs sur les gens et sur les choses. Les arrêts qu'il rend et les faits qu'il rapporte sont également hasardés. Pour apprécier équitablement la valeur morale et intellectuelle de Mme de Grignan, il faut écouter oe que disaient d'elle ses amis, il faut remarquer les traits charmants, les mots heureux, les pensées d'une exquise délicatesse dont elle parsemait ses causeries avec sa mère et que celle-ci prenaît plaisir à lui répéter; enfin, il faut lire ces quatre lettres qui nous restent d'elle. Le sentiment, l'abandon, la grace dont elles sont imprégnées en sont de véritables chess-d'œuvre de l'esprit et du cœur féminin. Le laisser-aller de sa plume nous est d'ailleurs garanti par ces paroles de Mme de Sévigné : « Vous me dites plai-« samment que vous croirles m'ôter quelque « chose en polissant vos lettres. »

Quoi qu'on en ait dit, la tendresse que Mme de Sévigné avait pour sa fille ne devait pas être supérieure à celle que lui portait M<sup>me</sup> de Grignan. Vainement voudrait-on tirer des inductions opposées de certaines lettres de M<sup>me</sup> de Sévigné où se trouvent des allusions à de courts instants de mésintelligence, ou plutôt de malentendu, entre celte mère très-expansive dans sa tendresse et dans ses inquiétudes, et la fille, plus concentrée dans ses affections et dans ses peines. Cet apparent désaccord se rattache d'ailleurs à un séjour que fit à Paris M<sup>me</sup> de Grignan, et pendant lequel elle fut constamment malade. Je trouve des preuves bien autrement frappantes de la parfaite réciprocité des sentiments de ces deux femmes dans une infinité de passages analogues à ceux-ci: « Vous m'aimez, ma chère enfant, vous me le dites d'une manière que je ne puis soutenir sans des pleurs en abondance. » — « Quand je vous écris des lettres courtes, vous croyez que je suis malade; quand je vous écris des lettres longues. vous craignez que je ne le devienne. Le chevalier de Mirabeau a conté ici de quelle manière vous avez

été touchée de thon mal et comme en six heures de chagrin votre visage devint méconnaissable. » Lorsque cette mère mourut, la douleur de M<sup>me</sup> de Grignan fut si profonde que M. de Coulanges, leur parent et ami, disait à M<sup>me</sup> de Simiane : « Je n'écrirai de longtemps à madame votre mère, de peur d'augmenter sa douleur par mes lettres. » C'est en cette occasion que M<sup>mo</sup> de Grignan écrivit au président de Moulceau une lettre dans laquelle son affliction est exprimée d'une manière si vraie ou'on se sent tout ému en la lisant, M<sup>me</sup> de La Fayette avait dit que M<sup>me</sup> de Grignan serait parfaite si elle n'était trop sensible. Le fait est qu'elle mourut en partie du chagrin que lui causa la perte de son fils, le marquis de Grignan, à qui elle avait fait épouser Mue de Saint-Amand, fille d'un riche financier. Au reste, je ne prétends pas qu'il n'y eût point d'ombres à cette remarquable figure. On a reproché à M<sup>me</sup> de Grignan d'avoir attaché trop de prix à sa beauté, d'avoir trop aimé les grandeurs. Il est vrai que pour conserver l'élégance de sa taille elle recourut à des moyens qui compromirent sa santé; mais le premier tort de cette imprudence n'appartiendraitil pas, en bonne justice, à M<sup>me</sup> de Sévigné, si orgueilleuse de l'admiration dont sa fille était l'objet, et qu'elle entretenait sans cesse? Il est également certain que la commandante de Provence ne se dissimulait pas et peut-être ne dissimulait pas assez aux provinciales qui l'entouraient sa supériorité sur elles; c'est une faiblesse dont l'élévation de son esprit aurait dû la préserver. Quant à la mésalliance par laquelle elle rétablit l'équilibre dans les affaires de la maison de Grignan, il n'y aurait à y reprendre que le dédain avec lequel on a prétendu qu'elle regardait sa belle-fille. Encore ce dédain n'est-il prouvé que par des propos de gens de cour, propos tellement exagérés par les bouches qui les font circuler qu'à la .fin les médisances deviennent des calomnies. On a encore inféré de quelques lettres de M<sup>me</sup> de Sévigné et de son fils à M<sup>me</sup> de Grignan que cette dernière n'aimait pas l'histoire et n'appréciait pas mieux la naïveté de La Fontaine que la sublimité d'Homère. Mais lorsque dans un dialogue on ne peut entendre que les paroles d'un des interlocuteurs, on risque d'interpréter faussement des plaisanteries ou des contre-vérités; il en est de même à l'égard d'un commerce épistolaire. Je le répète, les jugements erronés portés sur M<sup>mo</sup> de Grignan doivent peser sur la mémoire de sa fille, qui a détruit les pièces du procès.

Camille Lebrun.

Grouvelle, Notice sur Mmo de Grignan. — De Perrin, Prefuce aux Lettres de Mmo de Sevigné. — Vauxcelles, Reflexions sur les Lettres de Mme de Sévigne. — Saint-Simon, Memoires. — Mmo de Sévigné, Lettres. — Coulanges, Lettres. — Mmo de Grignan, Lettres.

GRIGNON (Pierre-Clément), métallurgiste et antiquaire français, né à Saint-Dizier, le 24 août 1723, mort à Bourbonne, le 2 août 1784. En 1770

il remporta un prix proposé par l'Académie royale de Biscaye pour un mémoire ayant pour objet de déterminer quel était le meilleur des souflets employés dans les forges de fer. Directeur des forges de Bayard, il fit des expériences sur le mineral qui alimentalt les fourneaux de cette usine, et soumit le résultat de ses recherches à l'Académie des Sciences, dont il devint correspondant. Ami de Buffon, il partagea longtemps sa demeure à Paris. En 1772, il entreprit une fouille près de Saint-Dizier, et découvrit quelques antiquités, qui ont passé pour la plupart dans le cabinet de l'abbé du Tersan. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le choisit alors pour correspondant; le roi lui accorda une indemnité de 10,000 fr. pour continuer ce travail, et lui donna le cordon de Saint-Michel. Il mourut aux eaux de Bourbonne, que les médecins lui avaient conseillées. On a de lui : *Mémoires* sur la nécessité et la facilité de rendre navigable la rivière de Marne depuis Saint-Dizier jusqu'au-dessus de Joinville; Amsterdam (Paris), 1770, in-12; — Bulletins des jouilles faites par ordre du roi d'une ville romaine sur la petite montagne du Châtelet, en Champagne; Bar-le-Duc et Paris, 1774-1775, 2 part. in-8°; — Mémoires de physique sur l'art de fabriquer le fer, d'en fondre el forger des canons d'artillerie ; súr l'histoire naturelle, et sur divers sujets particuliers de physique économique; Paris, 1775, in-4°, avec planches: ce livre a été réimprimé en 1807, sous ce titre : L'Art de fabriquer le fer, de fondre et de forger des pièces d'artillerie, etc.; — Observations sur les épizoolies contagieuses, et particulièrement sur celle qui a régné en Champagne; Paris, 1776, in-8°; — Analyse du Fer, de T. Bergmann, traduite de l'allemand, avec des notes et un appendice suivi de quatre mémoires sur la métallurgie; Paris, 1783, in-8°; — Les Orangers, les Vers à soie et les Abeilles, poëme traduit du latin et de l'italien, suivi de quelques lettres sur nos provinces méridionales et de plèces fugitives; Paris, 1786, in-12.

Desessarts, Les Siècles littéraires de la France. — Chaudon et Delandine, Diet. univ. hist., crit. et bibliogr. — Quérard, La France Uttéraire.

\*GRIGOROVICH (Basile), moine et voyageur russe, né à Kief, en 1702, mort dans la même ville, en 1747. Il passa toute sa vie en voyages; leur relation, parfois trop prodigue de détails, a été publice après sa mort par les soins du prince Potemkin, et a été depuis souvent rééditée, sous ce titre : Voyages de B. Grigorovich aux lieux saints d'Europe, d'Asie et d'Afrique, commencés en 1723 et terminés en 1747. Cet ouvrage est surtout remarquable en ce que c'est le premier pélerin russe qui ait fait ainsi connaître ses impressions.

Dictionnaire historique des Écrivains de l'Église gréenrusse.

GRIJALVA (Juan DE), navigateur espagnol, né à Cuellar, vers la fin du seizième siècle, tué à Nicaragua, le 21 janvier 1527. Il était compa-

triote de Diego Velasquez. Celui-ci lui confia le commandement d'une flottille composée de quatre caravelles et d'un brigantin pour aller explorer les côtes de la terre ferme, qu'avaient visitées tour à tour Hermandez de Cordova et Juan Alaminos. Grijalva partit le 1<sup>er</sup> mars 1518 de l'île Fernandina (Cuba). Au bout de trois jeurs de navigation, il atteignit la côte du Yucatan (1), et le 4 mars il pouvait apercevoir sur un promontoire aride un petit édifice construit en pierre et affectant la forme d'une tour; c'était un de ces petits théocalis au sommet desquels avaient lieu tant de sacrifices abominables, mais dont les chrétiens ne soupçonnaient pas encore l'usage. Bientôt les navigateurs pénétrèrent dans le golse de Yucatan, et ils cotoyèrent l'île de Cuzamil (l'île des hirondelles), où s'élevait le principal sanctuaire des Indiens de cette région. Là, quatorze tours semblables à la première se dressaient sur le rivage; Grijalva entra en rapport avec les Indiens au moyen d'un interprète, et l'on apprit que des deux Espagnols laissés dans ces parages par Cordova pour étudier le pays, l'un était déjà mort, mais que l'autre vivait. Un peu plus loin, le commandant de l'expédition alla planter l'étendard de Castille, sur le plus élevé des théocallis qu'on avait aperçus du rivage, et il prit possession du pays au nom des souverains de l'Espagne, tandis que les prêtres du temple, brûlant de la gomme copale, invoquaient leurs sanglantes divinités. Les lois de l'hospitalité furent d'ailleurs strictement suivies à l'égard de ces étrangers, que les Indiens regardaient comme étant d'origine divine; les Espagnols n'étaient pas moins émerveillés qu'eux. L'art développé dans leurs constructions (car ils n'avaient pas encore vu les grands monuments du Mexique) les frappaient de surprise; ils ne les trouvaient en rien inférieures à celles de l'Europe. Le 7 mars on quitta Cozamil pour s'avancer vers la presqu'ile du Yucatan; partout on demandait aux Indiens du taquin ou de l'or, et c'était la seule chose que l'on consentit à prendre en payement des vins de Guadalcazar, qui avaient été emportés comme moyen principal d'échange avec les Indiens. Sur la côte du Yucatan beaucoup de grands villages étalaient leurs solides constructions aux yeux des Espagnols; mais Grijalva, malgré un certain mérite comme marin,

(1) C'est la partie la plus orientale du Mexique; elle forme en quelque sorte une presqu'ile, et est située entre 16° 30 et 21° 30 de lat. N. et entre 91° et 94° de long. O. Suivant Bernal Diaz le nom d'Yucatan fut donné à ce territoire par suite d'un maientendu. Les Espagnols, selon leur contume, demandèrent aux Indiens si le pays renfermait de l'or. Ceux-ci, croyant qu'ils voulaient savoir s'il y avait du pain, répondirent : Yuca tale. La plante dont les Indiens faisaient leur pain s'appelait yuca; tale était le nom de la terre sur laquelle s'elève cette plante; les navigateurs formèrent de ces deux mots Yucutan. Gomara donne une autre version, aussi invraisemblabie : il prétend que les Indiens répondant toujours aux Espagnols : Tectécan (Je n'entends point), ceux-ci prirent ce mot pour le nom du pays.

qui n'avait rien d'entreprenant dans le caractère, ne voulut jamais consentir à ce qu'on allat les visiter. Croisant toujours dans le golfe, il alla de la côte à l'île de Cozamil pour reprendre sa navigation vers le continent et se rendre de nouveau dans l'île. Sur les côtes du Yucatan même. les Espagnols découvrirent une grande tour, séjour, leur dit-on, d'une sorte d'Amazones. Le 10 mai l'escadre se trouva en vue de Pontonchan. Une partie des équipages étant débarquée, les Indiens les attaquèrent aussitôt; mais les Espagnols les repoussèrent, et prirent possession de leur ville. Grijalva eut dans cette affaire trois tués et soixante blessés. Il se rembarqua au bout de quatre jours, et se dirigea vers l'ouest, en côtoyant la Boca de Terminos, rade que l'on prit d'abord pour une île. Grijalva aperçut des villages aux maisons de pierre blanches et élevées, des champs cultivés et les paysages les plus riches et les plus variés. Il vit aussi des temples remplis d'idoles à figures de femmes, de serpents, de biches et de lapins. Le 17 mai il entra dans la rivière appelée par les Indiens Tabasco et par les Espagnols Grijalva. Il atterrit sur une pointe de terre, à deux milles d'une ville assez peuplée. Les habitants vinrent l'environner avec cinquante canots bien armés. Grijalva leur fit porter des paroles de paix, les invita à lui fournir des provisions et à se soumettre à son monarque. Les Indiens, en gens sages, consentirent à trafiquer, mais ne voulurent pas entendre parler d'un roi, « parce que, disaient-ils, ils en avaient déjà un, ce qui leur était bien suffisant ». Ils n'oublièrent pas de prévenir Grijalva qu'une armée de seize mille hommes était prête à appuyer cette explication. Le chef espagnol parut satisfait de la réponse : et les relations s'ouvrirent. Le cacique fit apporter en abondance aux étrangers du pain de maïs, du poisson, du gibier, et fit brûler devant lui de la gomme copale et d'autres parfums. Enfin, il donna à Grijalva et à ses officiers des petits morceaux d'or, taillés en forme d'oiseaux, de lézards, de poissons et trois colliers à petits grains du même métal; les Castillans en demandèrent encore, et s'informèrent avidement où se ramassait le métal précieux; mais les Indiens leur répondirent *culria*, *culria* (passez outre) (1). Grijalva suivit ce conseil, et après deux jours de navigation arriva à la hauteur de l'île Agualunco, qu'il nomma La Rambla. Il se rendit ensuite à l'embouchure du fleuve Tonala, auquel il donna le nom de Rio de San-Anton. De là il passa devant l'entrée du Guaçacoalco. Bientôt après, il aperçut las sierras Nevadas (montagnes Neigeuses), spectacle étrange dans ces chaudes contrées et celles de San-Martin (2).

<sup>(1)</sup> C'est ainsi que les historiens espagnols ont traduit ce mot; mais le sens véritable paraîtêtre: N'insistes pas; celu ne vous regarde pas; ou quelque autre phrase equivalente. Plusieurs geographes ont affirmé que c'était sous ce mot que les naturels désignaient les Mexicains, et qu'ils disaient ainsi que l'or qu'ils possédaient venait du Mexique.

(2) Du nom du soidat qui les découvrit le premier.

Pedro de Alvarado découvrit la rivière de Papalsava (aujourd'hui l'Alvarado); de là il se rendit à l'embouchure d'un autre fleuve, le Rio de Banderas, ainsi nommé à cause des bannières blanches que les Indiens envoyés par l'empereur de Mexique Montezuma déployèrent sur ses bords. Grijalva donna l'ordre au capitaine don Francisco de Montejo de descendre à terre avec dix-neuf hommes. Il fut parfaitement reçu par le gouverneur de la province. L'amiral débarqua alors avec tout son monde, et pour quelques verroteries et autres babioles il obtint des quantités **considérables de provisions et plusieurs objets en** or travaillé d'une valeur de quinze mille écus. Il prit ensuite possession du pays au nom du roi Charles Quint, et l'appela Nueva España (1). Ses compagnons le pressèrent d'y former un établissement; mais, trop scrupuleux observater des ordres de Velasquez, il remit à la voile, et continua à relever la côte vers l'ouest. Six jours après, il découvrit quatre îles, qu'il nomma : Blanca, à cause de la couleur de son sable; Verda, à cause de ses ombrages; de Los Sacrificies, parce que les Espagnols y trouvèrent cinq cadavres d'hommes qui gisaient sur une espèce d'antel dédié au dieu Rakalka; de San-Juan d'Ulloa (2), qu'il trouva fort commode pour fonder une colonie. Il y retrouva les mêmes idoles et les mêmes sacrifices que dans l'île précédemment découverte. Quatre prêtres en mantem noir lui offrirent l'encens de copal, et l'introduisirent dans leur théocalli (temple); il y vit, sur un autel assez élevé, ouvert de tous côtés, et auquel un montait par plusieurs degrés, la hidense image d'une des principales divinités nexicaines, au pied de laquelle deux jeunes garcoas gisaient la poitrine ouverte et le cœur arraché

Grijalva demeura environ dix jours dans ce lieu, et reçut divers présents, parmi lesquels se trouvait de l'or fondu en harre, une petite statue et un masque de la même matière et de nombreux hijoux. Toutes ces merveilles et surtont la fertilité du pays engageaient les Espagnols à y fonder une colonie.

Grijalva, sollicité de nouveau de s'assurer la possession de cette belle contrée autrement que par une vaine cérémonie, dépêcha, sur le San-Sebastiano, Pedro de Alvarado à Cuba pour recevoir les instructions de Velasquez et en obtenir du renfort et des vivres, sans lesquels il ne pouvait songer à aucune colonisation. Il avait perdu dix hommes seulement, mais ses équipages étaient épuisés et découragés. Velasquez,

(i) Un soldat s'étant écrié qu'il lui semblait être dans une nouvelle Espagne », Grijalva retint ces mots, et en leptins sa découverte.

1

dans le même temps, envoyait un de ses officiers. Christoval de Olid, à la recherche de Grijalva, dont il était sort inquiet; Olid et Alvarado arri**vèrent ensemble à Cuba, l**e premier n'ayant pu dépasser les côtes du Yucatan; le second, empressé d'annoncer d'importantes découvertes et d'offrir l'or et les curiosités dont il était porteur. Velasquez entra dans une violente colère lorsqu'il apprit qu'aucun établissement n'avait été commencé. Il avait bien défendu à Grijalva toute entreprise de ce genre, dans la crainte de se brouiller avec l'audience royale d'Hispaniola, mais il se flattait que ses intentions seraient devinées et que son lieutenant prendrait sur lui une désobéissance que le succès devait absoudre. Pendant qu'il accusait d'ineptie ce loyal officier, Grijalva continuait d'explorer les rivages méxicains. Il découvrit les montagnes de Tustla et de Tuspan, et arriva sur la côte de Panuco, couverte de villes populeuses; partout il recueillait avec soin de nombreux et utiles documents. Le navire d'Alonzo Davila étant entré dans une rivière (1), y fut assailli par une flottille de canots indiens, contre lesquels il dut employer toutes ses forces. Malgré une victoire complète, sa position ne fut pas améliorée. Son pilote, Alaminos, lui déclara que les bâtiments ne pouvaient plus tenir la mer; les vivres manquaient, et les hommes ne suffisaient plus aux manœuvres. Grijalva, après avoir fait radouber son plus grand navire dans le sleuve de Tonala, sit voile pour Cuba, et débarqua à Santiago le 15 novembre 1518, après un voyage de quarante-cinq jours.

Ce voyage, le plus long et le plus heureux que les Espagnols eussent encore entrepris dans le Nouveau Monde, fut aussi le plus riche en grands résultats. Il prouva que le Yucatan n'etait point une île; il révéla non-seulement l'existence du Mexique, mais donna sur les côtes de ce vaste empire des renseignements qui devaient en assurer la conquête. Velasquez néanmoins montra la plus grande ingratitude envers l'intelligent et courageux navigateur à qui il devait une si belle découverte. Ayant préparé une nouvelle expédition, il en refusa le commandement à Grijalva, qui se retira à La Trinidad, dont il avait le gouvernement. Ce fut Fernand Cortès qui recueillit la gloire et le profit de ses travaux. Lorsque ce dernier, en novembre 1518, s'arrêta à La Trinidad, Grijalva eut la générosité de lui fournir cent soidats d'élite; il alla ensuite s'établir parmi les colons du Nicaragua; mais au moment où ceux-ci se croyaient dans la plus grande sécurité, les Indiens de la vallée de Ulancho se ruèrent sur eux et sur leurs alliés, et massacrèrent le 21 janvier seize Européens, parmi lesquels se trouvait Grijalva. Seize autres chrétiens, disséminés chez les caciques d'alentour, périrent en cette occasion. L'expédition de Grijalva, toujours

<sup>(3)</sup> Ainsi nommé en l'honneur du saint du jour, qui était aussi le patron de l'amiral. Les naturels, ayant été interrogés sur le motif des sacrifices humains qui venient d'être accomplis, répondirent : (Inloc. Les Esparants ajeutèrent ce mot à celui de San-Juan; de là Saint-Juan d'Ulles.

<sup>(1)</sup> De cette circonstance, ce cours d'eau prit le nom de Rio de Canoas; depuis il a reçu ceiui de Grijaiva ou de Panuco.

imparfaitement racontée, explique on ne peut mieux les sinistres préoccupations de Montezuma, lorsqu'il apprit le débarquement de Cortez; l'empereur des Aztèques savait on ne peut mieux déjà à quoi s'en tenir sur le pouvoir de l'artillerie et sur l'ardeur impitoyable des nouveaux débarqués, lorsqu'il s'agissait de s'emparer d'une position. On a longtemps laissé dans l'oubli le récit de cette expédition; elle avait eté cependant minutieusement racontée dans ses détails par le chapelain de Grijalva; elle est jointe à l'itinéraire italien de Varthema (1522, in·8°), sous ce titre, et a probablement été écrite d'abord en espagnol, puis traduite par quelque curieux en italien: Qui comincia lo ilinerario de lisola de Iuchathan, novamente ritrovata per il signor Joan de Grisalve, capitan generale del armata del re de Spania, etc.; per il suo capellano composta (sic). M. Ternaux-Compans a donné une traduction française de ce précieux itinéraire, dans sa collection de Voyages, Relations et Mémoires, etc.; Paris, 1838, in-8°, dans un volume qui a pour titre : Recueil de pièces relatives à la conquête du Ferdinand Denis et A. de L. Mexique.

Bernal Diaz del Castillo, Historia verdadera de la Conquista de la Nueva-España; Madrid, 1632, in-fol. - Gomara, Hispania Victrix; Medina del Campo, 1558. - Hackluyt, Voyages, vol. III, p. 447-497. - D. Francisco Lorenzana, Historia de Nueva-España; Mexico, 1770, in-fol. — Antonio de Solis. Historia de la Conquista de Mexico; Madrid, 1788, 2 vol. in-4°. — Robertson, History of America.—Abbė Clavigero, Storiu antica del Messico; Cesena, 1788-1781, 4 vol. in-4°. - De La Renaudière, Maxique, dans l'Univers pilloresque. — Itinerario de Ludovico de Varthema Bolognese ne lo Egypto ne la Suria, etc.; Venezla, 1522, in-80. — Cogol. ludo, Historia de Yucatun. — Prescott, Histoire de la Conquete du Mexique. — Oviedo, Historia, etc. Voy. le t. IV de l'édition donnée par M. de Los Rios. — Histoire de Nicaragua, du même trad. en français, par M. Ternaux-Compans, dans la Collection de Foyages, Relations et Mémoires.

GRIJALVA (Hernando DB), conquistador et navigateur espagnol, parent du précédent (1), vivait dans la première partie du seizième siècle. Il suivit Cortez lorsque cet illustre capitaine retourna au Mexique, en 1530. En 1533 Cortez fit construire deux bâtiments, La Concepcion et El San-Lazaro, à Tehuantepec, et les destina à la recherche de D. Diego Hurtado de Mendoza et à l'exploration de la mer du Sud. Il confia le commandement du premier à son parent D. Diego Becerra de Mendoza, et celui du second à Hernando de Grijaiva, auxquels il donna pour pilotes le Biscayen Fortun Ximenez (2) et le Portugais Martin d'Acosta. Les deux capitaines mirent à la voile de Santagio (aujourd'hui San-Diego) le 30 octobre 1533; mais des la première nuit une

tempête sépara les deux navires: El San-La*saro*, ballotté par les vents, pendant cinquantesix jours entre le 14° 50 et le 23° 50' de lat. nord, se trouva le 25 décembre en vue d'une île déserte, que Grijalva nomma Santo-Tomas ou Thome (1). Un peu plus au nord, il découvrit, le 28 décembre, plusieurs petites iles, qu'il appela Los Inocentos (ou de S. Benedicto). Le 6 janvier 1534 il arriva sur les côtes de la Nouvelle Espagne : il y reconnut une fle par 20°,20 à trois heures de Ciguatlan, et lui donna le nom de Santiago. De là il fit voile pour Xucutlan, où il se ravitailla. Il reprit la mer le 16 février, et côtoya jusqu'à Acapulco. Il en sortit pour explorer la côte méridionale, toucha à Xamiltepec, navigua vers le sud-onest jusqu'au 12°, puis retourna à Tehuantepec. Il fut chargé de réduire plusieurs révoltes des indigènes, et fit quelques excursions beureuses dans les contrées non encore soumises aux Espagnols. En 1536, Cortex l'emmena dans l'expédition qu'il fit en personne pour trouver un passage entre les deux mers. Si les navigateurs ne rencontrèrent pas le détroit désiré, du moins ils découvrirent la Californie, dont ils explorèrent une partie des côtes et naviguèrent dans cette mer intérieure à laquelle ils donnèrent le nom de Bermeja (Vermeille), L'année suivante Grijalva partit d'Acapulco avec deux navires chargés de soldats et de munitions, que Cortez envoyait à Francisco Pizarro, alors à Lima et dans une position presque désespérée : on ignore ce qu'il devint depuis. Alfred de Lacaze.

Bernal Diaz del Castillo, Historia verdadora de la Conquista de la Nueva España, etc.; Madrid, 1683, in-fol., cap. CC. — Gomara, La Historia de las Indias; Medina del campo, 1883, goth., lib. II, p. 74. — Herrera, Decades, lib. VII, cap. 111 et 17. — Relusion del Viage hecho por las goletas Sutil y Mexicana, etc., introduction, p. 14-16.

\* GRILLE (Joseph-François), polygraphe français, néà Angers, le 29 décembre 1782, mort à L'Etang, près Saint-Germain-en-Laye, le 12 décombre 1855. Il occupa, sous la fin de l'empire et la restauration, le poste de chef de bureau et pendant quelque temps celui de chef de division des beaux-arts au ministère de l'intérieur, dirigea pendant deux ans Le Messayer, et devint, après la démission de son oncle, Toussaint Grille, bibliothécaire de sa ville natale. En 1848, il suit nommé commissaire du gouvernement dans le département de la Vendée. Ses principaux ouvrages sont : Le Négociant anglais, comédie en trois actes et en prose; Paris, 1803, in-8º (sous le pseudonyme d'Ernest, avec de Servières); — La Ville au Village, comédie en un acte, mêlee de couplets; Paris, 1809, in-8° (même pseudonyme); — Les Thédires, recueil des lois et réglements sur les théâtres, l'administration et la propriététhéatrale; Paris, 1817, in-8°; - Introduction aux Mémoires sur la Révolution

<sup>(1)</sup> C'est à tort que les rédacteurs du Dictionnaire historique n'ont fait qu'un scui personnage de Juan et Hernando Grijaiva.

<sup>(2)</sup> C'est par erreur que Eyriès, dans la Biographie universelle, donne Ximenes comme pilote de Grijalva. Fortia Ximenes conduisait le pâtiment de Becerra de Mendoza, qu'il tua et du valsseau duquel il s'empara.

<sup>(1)</sup> Cetteile, située par 30° 30 de lat. nord, a environ vingtcinq lieues de circonférence et est distante de vingt-cinq à trente lieues du continent.

frempeloe, ou tableau comparatif des mandats el postvoles donnés par les provinces à ieurs députés aux états généraux de 1789 ; Peris, 1825, 2 vol. in-8°; — Itinéraires de Paris à Genève, de Dijon à Genève, de Paris 🛊 Saint-Germain-en-Laye , de Paris à Bordomuz , de Paris à Dijon, de Paris à Rouen . à Dieppe, au Haure; Paris, 1828-1829 (sous le prodocytae de Malvolvina); — Description du dipartement du Nord, histoire, topographie, population, administration, industrie, commerce, agriculture, mæurs; Paris, 1830, in-8°; - Gineva, ou la peste à Florence, drame en einq actes et en prose, Angers et Paris, 1838, in8"; — Philosophie de la Guerre, ou les Pranegis en Calalogne sous le règne de Napoléon : Angera et Paris, 1839, in-8"; - La Ter rongeur, comédie en trois actes et en rers; Angers, 1839, in-8"; Paris, 1840, in-8" (sous le posudouyme de Malvolsine ); — Larstellière-Leponus, essai sur sa vie et ses œueres; Angers, 1840, in-8", - Trois Lettres sur Kapoléon, ses campagnes d'Italie, ses cendres; Angers, 1840, in-8°; — Bouquet de Vioistics; Angers, 1840, in-8" (nous le pseudotyme de Malvoisine); - Le Siège d'Angers, précédé et suivi de différents morceaux biographiques et lifféraires; Augers, 1541, in-6 (sous le psendonyme de Malvoisine); -L'E**migration angerine, les princes, l'armée de** Condé, Quiberon , Lastallande ; Augera et Paris, 1842, in-6"; - L'École du Commerce, comédie en cinq actes et en vers; Angers, Paris, 1854, in-8° (sous le poéudonyme de Malvolsine ) ; - Pièces inédites sur la guerre civile de l'Ouest; Augers, 1847, in-8°; — Notes d'un Representant du peuple; — Lettres d'un moine, d'un abbe, d'un médecin et pièces authentiques sur la révolution; Angera et Paris, 1847, in-8°; — Athalia, tragédic lyrique en trois actos; Paris, 1840, in-6°; - Letires, Memoures et Documents publiés avec des notes sur la formation, le personnel, l'espril du premier bataillon des volontaires de Maineet-Loire et sa marche à travers les crises de la répolution française; Paris, 1848-1850, ā vol. in-8°; — La Vandés en 1793; Paris, 1851-1852, 3 vol. in-8"; — Fables et Fabliaux; Paris, 1852, 2 vol. ln-12 , — Mietles littéraires, biographiques et morales livrées au public arec des explications; Paris, 1853, 3 vol. in-12; — <u>Autographes de sava</u>nis et d'ariutes, de connus et d'inconnus, de vivants et de morts, sus aux vants, avec annofations, gloses et commentairus ; Paris, 1853, 2 vol. in-12; — Bric & bruc; Paris, 1854, in-12; — La Pleur des Puis; Carnol el Robespierre, amie el ennomus. Outre ees travaux, Grille e inséré un grand nombre d'articles politiques ou littéraires dans les journaux du temps, notamment dans L'Album, journal des arts, des modes et des thétires (sons le pseudonyme de Melveisine),

et dans les divers récueils des sociétés savantes d'Angers. La bibliothèque de cette ville porable de lui, ontre sa correspondance, un grand nombre de notes et de manuscrits d'unvrages inédits. Célestis Poux.

Docum partie

оніциявони (Jean), étudit italien, né à Modène, au commencement du selzième siècle. mort le 22 juillet 1551. Il sulvit à l'université de Bologne les cours de Pomponace sur la philosophie, ceux de Bocca di Ferro sur la jurisorndence et ceux de Firenzuola sur la médecine, science qu'il étudia à fond après la mort de Pomponace. De retour à Modène, il s'applique avec ardeur à la langué grecque, sous la direction de Marcantonio de Crotone, pour lequel fut ciéée à Modène, grâce aux démarches de Grillenzone, une chaira de littérature grecque. Grillenzone habitait la même maison que ses six frères alost que leurs ferames et leurs enfants. La famille, composée d'environ cinquante personnes, vivait dans la pius grande barmonie ; c'est que tous se soumettalent aux avis de Grillenzone, qui possédait au plus haut degré l'esprit de conciliation. Vers 1530 Grillenzone assembla dans sa maison plusicurs jeunes gens , pour approfondir avec eux, dans des entretiens exempts de tont pédantisme, les principaux auteurs de l'antiquité. Des banquets suivalent les beures d'étude ; on y Mait des compositions en vers et en proce, écrites tantôt en Italien, tantot en latin ou en grec. De fines plaisanterles assalaonnaient ces réunions choixies, dont la renomisée se répandit bientôt partout. L'Académie de Modèue, fondée quelque temps auparavant, en fut éclipaée. Tiraboschi affirme même que cette académie ne fut qu'une transformation des banquets littéraires institués par Grillenzone, ce qui est démenti par les faits. Quot qu'il en soit, Grillenzone fut un des principaux fondateurs de l'Academie de Modéne, devenue si célèbre en Halie vers 1540. On a de hii . Statuta Collegis Medicina, approuvés par le duc Herculc. Il a avesi laissé un Traste des Familles de Modène, ouvrage aujourd'hai perdu.

File del Casinivetro (en 1810 des Opera noris evilicha de cet sutene) — Trenhenchi, Storia della Letter Hat., t. 711, parte 1. p. 146.

connu du Tasse, ce grand poete l'immortalisa per un dialogue qui a pour utre Grillencone ou l'Epitaphio. Cependant, malgré la réputation de Grillenzone, on ne voit rieu à Ferrare qui soit sorti de son pincenu, et ce qu'on montre à Carpi comme étant de sa main ne présente aucun caractère d'authenticité. En sculpture, c'est avec plus de certitude qu'on loi attribue un buste d'Alfonso II d'Este, duc de Ferrare, et un Saint Sébastion. Cos deux morocaux existent à Ferrare.

A, na fa-

Tirebooki, Sterio della Zatteretura Italiang.—Lausi, Storia della Pittura, L. [1], p. 618.

GRILLEY (Jean ), missionnaire français , l'un : des pramiers explorateurs de la Guyane, né vers 1630, mort vers 1676. Il entra dans la congrégation des Jésuites, obtint d'être envoyé dans les minulone, et fut dirigé sor celles de la Guyane. Il dinit supérieur de l'établissement de son ordre à Cayenne, lorsque le chevaller Harman, à la tôle d'une escadre angleire, vint détruire la colonio ( 22 octobre 1667 ). Le P. Grillet resta conragnusement au milieu du pillage et de l'incendie, et put rendre d'éminents services à plusieurs des malheureux colons. En décembre suivant, Lefebvre de La Barra, gouverneur de la Guadeloupe, ronvoya à Cayanne son frère le chevaller de Lezy, aucien gouverneur, avec des renforts, et l'ordre de rétablir la colonie. Le P. Grillet l'aida efficacement dans cotts entreprise, et ramena sea collègues ainal que beancoup de Français qui s'éfaient dispersés chet les pouplades indiennes les plus voisines. Vers la fin de 1873, un visiteur de sa compagnie le charges d'aller explorer l'intérieur de la Guyane, sur lequel on ne posaddait encore que des renseignements incertains. Le P. François-Jean Béchamel accompagne Grillet dans cette excursion. Les deux missionmaires partirent de Cayonne le 25 janvier 1674. dans un canot conduit par un pilots pôcheur, ayant à bard deux de leurs serviteurs et trois Indiens. Leurs provisions consistaient en cassave et un pâte de benanes ; ils emporteientanesi une certaine quantité de haches, de couteaux, de hamecons et de verroteries, pour échanger avec les Indiens. Après une journée de navigation sur l'Oyah (Weld), ils rencontrèrent une troups de Mapronanes fuyant les Portuguis et les Arianes, qui avaient égorgé une partie de leur nation. A douxe tieues plus haut, les voyageurs aéjourairent deux jours chez les Galibis. La lengue de ous Indians est la plus répandue en Guyana, Jia adorent un scul Dicu, invisible sous le nom de Tamoucicade (l'Aucien du ciel). Ils ne manquent ol d'adresse ni d'intelligence, mais leur indolance est extrême. Leur peau est histre clair, et ils le teignaient en rouge à l'aide du rocou; leurs cheveux, longs et moirs, étalent coupés droit sur le front et leur corps était bisarrement tatoné. Les femmes étalent généralement bien faites; mais elles friezient boursoutler leurs mailets d'une manière hideuse en se surrant fortement les jambes avec des laoières de cuir. Quittant la rivière Weia, le 6 février, Grillet et Béchamel voguèrent our celle de Nouragnes, et visitèrent les Indiens de ce nom, qu'ils trouvèrent doux, serviables, et qui leur fouruirent trois guides. Ils passèrent ensuite sur la territoire des Aracarets, firent vingt-quatra liques dans les montagnes , traversbrent l'Aretay, affinent de l'Approvague, et s'arrétèrent à un eardot (1), appelé Carnoribe, du nom du ruis-

anno qui y coule. Salon leurentime, ils se trouvaient à quatre-vingts lieues de Cayenne. Les guides Nouragues les quittèrent en ce lieu, en les recommandant à Camiali, chef de Caraoribo. Les missionnaires restèrent un mois parmi cos sauvages, et n'eurent qu'à se lover de leurs procédés. Camiali consentit même à leur loner un canot, et leur prêta nouf de ses sujets pour ramer et leur servir d'escorte. Le 14 juans 1674 da petite caravane se trouvait par 2° 46' de latitude Nord. De nombreux rapides at des chutes d'eau avaient ratardé leur navigation, et chaque fois il avait fallo faire décharger les canots et les porter à travers les hois. Les voyageurs s'engagirent alors sur le Thasporibo, cours d'esu étroit, profond et tortueux. Les arbres des deux bords se croississé de telle sorte qu'il était difficile de passer sons leur voête. Les missionneires passèrent la nuit ches les Nouregues. Ceux-ci leur apprirent qu'ils étaient les premiers Français qui se fussent avancés jusque là , meis que queiques années auparavant, à la même place. lle avaient the et mangé trois Anglais venent probablement du Maroni. Cette confidence était pou rassurante pour les bons Pères; cependant, rien no leur fit enpooser que les sauvages recommenceratent laur horribio featin à leurs dé-

Du 15 au 30 avrit Grillet et Béchemel percou rurent un pays très-accidenté, et couchèrent plusieurs fois dans les bois, quoiqu'ils fussent sans cesses en danger d'être attaqués par les innomhrables reptiles qui silionnent les forêts de la Goyane. Outre un dos constrictor de vingt-deux plada que les Ladicus tubrent, les Pères virent benucoup de couleuvres, de toutes sortes de couleurs : l'amphishène blanc, l'erpéton lenticulé, l'ophissure, le serpent à cornes et le camailior, ou grand serpent d'esu, qui attaque l'alligator, l'enveloppe de ses longs replis et ne le quitte qu'après l'avoir étouffé. Les Pères arrivèrent enfin sur les hords de l'Eiski. où les Nouragues leur fournirent un canot; le 2 mai ils firent dix Neues sor l'Inipi, qui se réunit su Camopi ; les 3 et 4 lls remontèrest cette dernière rivière, et reçurent l'hospitalité sur les confins du territoire des Nouragues. En les quittant le chef du carbet avertit, par le son d'une espèce de fiúle, ses voisins, les Acoquas, que des åtrangers arrivalent sur leur frontlère. Bientöt trois jeunes guerriers de cette nation se présentòrent, et les conduisirent à leurs cases, situées par 2° 25' de lat mord. Les missionnaires y furent parfaitement accasille ; lle se trouvèrent en peu de temps entourés de deux ou trois cents Acoquas, accourus d'une trentaine de lieues à la ronde, et qui les examinaient avec tous les signes de l'admiration. Ces naturels montraient un caractère fort doux, quoiqu'ils vinssent d'exterminer une petite nation limitrophe et d'en manger les habitants. Pendant les treize jours que les Pères restérant ches les Acaques, ils cherchèrent on with a coprocurer day renealgnements our cotto

nation populeuse. Ils apprirent seulement que les peuplades voisines étaient au sud les Mercioux et les Pirioux, redoutables toutes deux par leur nombre. A l'est et au sud-est habitaient les Pirionos, les Mayapas, les Pinos et les féroces Moroux; enfin, au nord on trouvait les Caranes et les Aramisas (1), nations puissantes et riches. Le P. Grillet s'informa aussi s'il n'y avait pas dans les environs un grand lac nommé El Parimé ou El Dorado, puis il demanda du caracoli, c'est-àdire de l'or, de l'argent ou du cuivre. Les Acoquas repondirent qu'ils ne connaissaient rien de semblable. La fièvre et la dyssenterie commençaient à attaquer les voyageurs et leurs gens. Le retour fut donc décidé. Les missionnaires s'embarquèrent dans deux canots, avec un jeune Acoqua, qui mulut les accompagner. Ils arrivèrent à Cayenne k 15 juin 1674. Les fatigues, les privations de toutes espèces qu'avaient éprouvées durant cinq mois les deux courageux explorateurs, abrégérent leurs jours, et ils n'eurent pas le temps de terminer le travail qu'ils préparaient sur le pays qu'ils avaient parcouru. Cependant le P. Grillet avait envoyé en France une relation succincte de son expédition. Elle est intitulée : Journal du Voyage qu'ont fait les PP. Jean Grillet et Francois Béchamel dans la Guyane, l'an 1674. Ce Journal sut inséré par de Gommeville dans les t. II et IV de la Relation de la Rivière des Amazones; Paris, 1679-1680, 4 vol. avec des Notes de l'éditeur et une carte de N. Sanson, et a la suite de la traduction du Voyage autour du Monde du capitaine anglais Woodes-Roger; Paris, 1825, in-12. La relation du P. Grillet est encore consultée avec fruit ; le style en est clair et les détails qu'elle renserme sont Alfred DE LACAZE. curieux et exacts.

Maiouet, Mémoires et Correspondances officielles sur l'administration des colonies, etc.; Paris, 1802, 8 vol. in-P., L. Ior, p. 118. — Le Blond, Description de la Guyane.

Lettres édifiantes, XXIIº recueil. — De Milhau, Histoire de l'île de Cayenne et province de Guyane, manuscrit de la bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle, 1721-1725-a, pet. vol. de 666 p. — Recueil de Poyages dans l'Amerique meridionale, etc.; Amsterdam, 1738, 3 vol. in-12. — Pierre Barrière, Nouvelle Relation de la France equinoxiale; Paris, 1748, in-12.

borloger à Paris sous le règne de Louis XIV. Il imagina une machine à calculer et un hygromètre qu'on trouve décrits dans le Journal des Sarants. Sa machine à calculer se compose d'une botte contenant vingt-quatre cylindres disposés sur trois rangs, chacun desquels porte sur sa circonférence les neuf bâtons arithmétiques de Neper et sur l'extrémité supérieure trois cercles concentriques, le plus petit servant à faire tourner le cylindre, le cercle moyen servant à l'addition, et le plus grand à la soustraction. Fondée sur le même principe que la roue de Pascal et le tambour arithmétique de Petit, cette machine avait du moins l'avantage d'être portative. L'hy-

gromètre de Grillet se composait d'une planche avec rainure le long de laquelle montait ou descendait un soleil doré et d'un cercle gradué avec aiguille. Ce soleil et cette aiguille étaient mus au moyen de petites cordes placées derrière la planche sur des poulies et s'allongeant ou se raccourcissant selon que l'air était plus ou moins humide.

L. L.—T.

Journal des Savants, 1678, n° 14, p. 170; 1681, n° 3, p. 38.

GRILLET (Jean-Louis), pédagogue et historien italien, né à La Roche (Savoie), le 16 décembre 1756, mort dans la même ville, le 11 mara 1812. Ses études achevées, il embrassa l'état ecclésiastique, exerça peu de temps les fonctions de son ministère, devint chanoine de La Roche, et présenta pour le collège de Carouge un plan d'éducation fondé sur la plus grande tolérance religieuse, puisqu'il permettait d'admettre aux mêmes études les catholiques, les protestants et les juiss. Son plan ayant été adopté. il fut nommé en 1786 directeur de ce collège. professeur de rhétorique et préset des études. Forcé à la révolution de chercher un resuge en Piémont, il se chargea de l'éducation de deux jeunes seigneurs, avec lesquels il fit un voyage à Rome et dans le midi de l'Italie. Rentré en Savoie après une absence de treize ans, il sut nommé, en 1806, directeur adjoint de l'école secondaire de Chambéry, et l'année suivante professeur de philosophie. Trois ans après, il fut créé censeur du lycée de Grenoble, puis principal du collége d'Annecy; mais sa santé ne lui permit pas d'accepter ces dernières fonctions, et il se retira dans sa ville natale. On a de lui : Eléments de Chronologie et de Géographie adaptés à l'histoire de Savoie, abrégé à l'usage des colléges; Chambéry, 1788, in-8°; — Histoire de la Ville de La Roche, depuis sa fondation, en l'an 1000, *jusqu'en* 1790 ; Genève, 1790, in-8° ; — *Osser*vazioni economico-agrarie sulla preparazione delle canapi per tessere tele e pannelini fini; Florence, 1802, in-8°; — Saggio sopra la storia degli Zodiaci e degli anni dei popoli antichi, per servire di regola a chi vuole giudicare le scoperte che si dicono fatte recentemente in Egitto; Florence, 1805, in-8°; Dictionnaire historique, littéraire et statistique des départements du Mont-Blanc et du Léman, contenant l'histoire ancienne et moderne de la Savoie, et spécialement celle des personnes qui, y étant nées ou domiciliées, se sont distinguées par des actions dignes de mémoire ou par leurs succès dans les lettres, les sciences et les arts; Chambéry, 1807, 3 vol. in-8°. On lui doit en outre un Éloge de Saussure et d'autres morceaux insérés dans le Recueil de l'Académie de Florence. Enfin, il a laissé en manuscrit une Histoire généalogique de la maison de Sales, et une collection de Mémoires et titres intéressants pour servir à l'histoire du diocèse de Genève.

<sup>(</sup>i) Probablement la même peuplade que les Aromagotes ou Aromagotas du P. Lombard.

Nation nécrologique, par G.-M. Raymond, dans le Journal du Mont-Blanc, du 27 juillet 1812. — Quérard, La France littéraire. — Barbier, Examen des Dict. histor.

\* GRILLI (Jean-Baptiste), littérateur italien, né à Bologne, le 5 octobre 1768, mort le 2 janvier 1837. Il se fit recevoir en 1791 docteur en droit à l'université de sa ville natale. Cinq ans après il devint secrétaire du marquis Lupari; il remplit le même office en 1806 auprès du comte Pallavicini. En 1814 il fut nommé professeur d'éloquence et de poésie à l'université de Bologne. A des connaissances très-variées il alliait une grande modestie, qui l'empêcha plusieurs fois de publier des travaux remarquables, mais pas assez parfaits à son gré. On a de lui : 11 Canario Silfo, terze rime; Bologne, 1800, in-8°; Anacreontiche; Bologne, 1807, in-16; ibid., 1808, et 1811, in-12; — Della Tranquillità neglistudii; Bologne, 1818, in-8°; — Tragedie, Ditirambo e Poemetto; Bologne, 1818, in-8°; — Delle Lodi di Ferd.-Ant. Ghedini, poeta lirico; Bologne, 1820, in-8°; — Delle Lodi del marchese Gian-Gioseffo Orsi, letterato Bolognese; Bologne, 1822, in-8°. Grilli a encore publié diverses pièces de poésie dans la Collezione di cento Monumenti sepolcrali nel cimitero di Bologha ; il y a inséré l'Elogio del marchese Pir. Malv. Lupari, ainsi que la Vita di Jacopo-Alessandro Calvi, detto il E. G. Sordino.

Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri, L. IV.

GRILLO (Dom Ange), littérateur italien, né vers le milieu du seizième siècle, à Gênes, mort en septembre 1629. Il était fils de Nicolas Grillo, seigneur de Montenagioso; sa mère était de la maison de Spinola. Pouvant prétendre aux plus hautes dignités dans sa ville natale, il préféra embrasser l'état monastique. Entré dans l'ordre des Bénédictins du Mont-Cassin, en 1572, il s'appliqua avec ardeur à la théologie, à la philosophie et aux mathématiques. En même temps il s'adonnait à la poésie et à l'éloquence. En relation avec les hommes les plus distingués de l'Italie, il comptait parmi ses amis intimes Le Tasse, Marini et Guarini. Nommé abbé du couvent des Bénédictins de Saint-Paul à Rome, il fonda l'Académie des Humoristes, dont il fut longtemps directeur. Il fut à quatre reprises appelé à la dignité de président de sa congrégation. Le cardinal Pinello insista auprès de lui pour qu'il acceptat l'évêché d'Aleria en Corse; Grillo refusa, de même qu'il préféra sa tranquille retraite lorsque Urbain VIII, qui l'estimait beaucoup, voulut le nommer à l'évêché d'Albenga. On a de lui: Rime morali, 1580 et 1599, in-8°; -- Affetti pictosi; Venise, 1591, in-8°, plusieurs fois réimprimé; c'est un recueil de poésies religieuses; - Pompe della Morte; Venise, 1599; - Lagrime del Penitente; — Lettere; Venise, 1608, 2 vol. in-4°; ibid., 1616; — Capitolo al Crocifisso; Venise, 1611; — Elogio di Giovanni Impertali, dogo di Genova; Venise, 1618. —

Grillo a encore laissé des Poemi, Canzoni, Sonetti, ainsi que Regulæ pro exercitio ecclesiasticarum dignitatum, et idea veri religiosi, ouvrage resté en manuscrit. E. G.

Ghilini, Teatro d'Huomini letterati. — Giustiniani, Scrittori della Liguria. — Rossi, Pinacotheca Imaginum ill. Virorum, t. l. — Boualini, Ragguagli di Parnasso, centuria secunda.

GRILLO-CATANBO (*Nicolas*), littérateur italien, né à Gênes, le 26 août 1759, mort le 22 juillet 1834. Il était d'une famille patricienne; sa mère était de la maison des Grimaldi. Après avoir fait ses études au collège de Parme, il retourna dans sa ville natale. Il entra en relation avec plusieurs jeunes gens amis des lettres, tels que le poête et philosophe Augustin Lomellino, l'historien Joseph Doria, le poëte Pallavicini, lesquels se réunissaient tantôt chez le marquis Jacques Durazzo, tantôt dans la maison de campagne du marquis Hippolyte Durazzo, pour s'occuper de questions littéraires et scientifiques, Encouragé par ses amis, Grillo écrivit l'Eloge d'André Doria; cet ouvrage ainsi que plusieurs pièces de poésie publiées par Grillo lui procurèrent l'admission dans la plupart des académies d'Italie. Grillo, appelé par sa naissance aux magistratures de la république, siégea parmi les procurateurs de la banque de Saint-Georges. L'aristocratie ayant été dépouillée de ses priviléges en 1796, Grillo retourna à ses etudes. Il fit paraître une traduction des Psaumes, qui attira sur lui l'attention de l'archi-trésorier Lebrun, le traducteur du Tasse, chargé pendant quelque temps d'administrer la Ligurie, lors de **sa ré**union à la France. En 1805 ce derni**er** fit nommer Grillo recteur de l'Académie établie à Gênes; mais Grillo, s'étant opposé avec franchise à plusieurs innovations dans le système de l'enseignement projetées par le gouvernement impérial, fut destitué peu de temps après. Il reçut en 1811 l'ordre de se rendre à Paris, pour y vivre sous la surveillance de la police. Cinq mois après il obtint la permission de retourner à Gênes; mais les vexations continuelles du préfet Bourdon l'obligèrent à se retirer à Savone. En 1814 le gouvernement provisoire de la Ligurie nomma Grillo membre de la commission de l'instruction publique; l'année suivante il fut appelé par le roi de Sardaigne à la présidence de la direction des études. En 1821 il résigna cet emploi, et se retira dans ses terres. On a de lui : Elogio storico d'Andrea Doria, publié avec l'Éloge de Chr. Colomb du marquis Durazzo, sous le titre Elogi storici di Cristoforo Colombo e d'Andrea Doria; Parme, 1781, in-4°, anonyme. — Il tempio della Fama; Finale, 1779, in-8°: traduction d'un poëme de Pope; — Parafrasi poetica dei Salmi Davidici; Gênes, 1803, 2 vol. in-4°; ibid., 1823, 3 vol. in-8°, augmenté de trente sonnets; — Parafrasi poetica dei Cantici profetici; Génes, 1825, in-8°; — Proverbi di Salomone, parafrasi con note; Gênes, 1827, in-8-; — Treni di Geremia profeta, parafrasi poetica, con note; Gênes, 1828, in-8°. E. G.

Naticia della Vita e delle Opere del march, N. Grillo-Cataneo; Gènes, 1834, in-4°. — Tipaldo, Biogr. degli Rel. illustri, t. l.

\*GRILLON (Edme-Jean-Louis), architecte français, né à Paris, le 7 février 1786, mort à Dieppe, le 23 août 1854. Il étudia d'abord l'architecture sous Labarre, puis sous Debret et Lebas, et suivit en même temps les cours de l'Ecole des Beaux-Arts, où il obtint six médailles et le second prix en 1809, sur un projet de cathédrale. Après deux ans de séjour en Italie, il fut successivement sous-inspecteur à l'abattoir du **Boule (1811), inspecteur au palais des Beaux-**Arts et à la salle de l'Opéra (1820), et chargé (1825), comme architecte du gouvernement, des travaux du piédestal de la statue de Louis XVI. projetée pour la place de la Concorde. Il était devenu en 1819 rapporteur près le conseil des bitiments civils, dont il fut ensuite inspecteur genéral depuis 1832 jusqu'à sa mort. Membre du comité historique, il siégea de 1834 à 1848 au conseil municipal et général de la Seine.

Les travaux les plus importants de cet architerte sont : l'Entrepôt des Douanes de Paris et les bâtiments de la Compagnie générale du Maminage public, place des Marais; la construction d'un certain nombre d'bôtels et d'usines, ainsi que la restauration d'anciens châteaux de divernes époques. Il était l'un des principaux collaborateurs du Choix des Edifices publics (roy. Gourlier), et a publié en 1848, avec MM. Caliou et Jacoubet: Etudes sur un nouveau sysieme d'alignement et de percement de voies publiques, sailes en France en 1840 et 1841, présenté au Conseil des Bâtiments civils Caprès l'invitation de M. le citoyen ministre de l'intérieur; Paris, in-8°. Ed. Renaudin.

Gebet, Annuaires. — Bourquelot, La Littérat. franç. contemporaine. — Doc. partic.

**GRILLOT** (Jean-Joseph), théologien français, né à Chablis, le 26 mars 1708, mort dans la mème ville, le 31 septembre 1765. Attaché au parti janséniste, il fut arrêté à Paris, dans une **Imprimerie qui s'occupait clandestinement de la** propagation des écrits en faveur de l'appel. Mis au carcan le 13 mars 1731 et banni de la France, il se retira en Hollande. Il obtint en 1749 à permission de rentrer dans sa patrie, s'établit à Auxerre, où il put vivre tranquillement. On a de lui: Recueil de Cantiques spirituels sur les principales vérités de la religion; in-12; — Suite au Catéchisme historique et dogmatique; in-12; — Vie de M. Creusot, curé de Saint-Loup, à Auxerre. On dit qu'il la supprima pour en laisser paraître une d'une autre main. Il fut un des principaux éditeurs des Œurres de M. Colhert, évêque de Montpellier, et participa, sous la direction de Legros, à l'edition des Mémoires de Fontaine, Lancelot et Dusosé. Il donna une édition augmentée de La Vérité rendue sensible à tout le monde, par Dusaussois, curé d'Haucourt en Normandie; 1713, 2 vol. in-12. Il avait préparé une Histoire de la Religion depuis la création du monde jusqu'à son temps, qui est restée inédite, de même qu'une Réfutation complète de la Théologie de Collet.

J. V.

Chaudon et Delandine, Dict. univ. histor., crit. et bibliogr. — Quérard, La France litteraire.

cais, né à Arnay-le-Duc, en 1588, mort à Grenoble, le 3 septembre 1647. Reçu dans la Compagnie de Jesus en 1605, il passait pour un bon prédicateur, et montra beaucoup de courage en assistant les malades dans une épidémie à Lyon. On lui doit: Oratio habita in funere illustrissimi conestabilis de Montmorency; — Lugdunum lue affectum, et refectum, etc., dont il a paru une traduction sous ce titre: Lyon affligé de contagion, ou narré de ce qui s'est passé de plus mémorable en cette ville depuis le mois d'août 1628 jusqu'en octobre 1629; Lyon, 1629, in-8°.

Alegambe, Biblioth. Script. Soc. Jesu.

\* GRILLPARZER ( *François* ), poëte dramatique allemand, né à Vienne, le 15 janvier 1790. Il fut d'abord employé auprès de la cour impériale, puis devint en 1832 directeur des archives de la chambre. Il voyagea en Italie et en Grèce; mais sa vie se résume principalement dans les œuvres remarquables qu'il a données à la scène allemande, et dont les principales sont : Die Ahnfrau (L'Aïeule), tragédie; Vienne, 1816; 6° édit., 1844; — Sappho (Sapho); Vienne, 1819; 3° édit., 1822; — Das Goldene Vliess (La Toison d'Or); Vienne, 1822; c'est une trilogie, dans laquelle le poète a rassemblé les esprits infernaux de l'antiquité d'une manière fantastique, qui conviendrait plutôt à un opéra qu'à un drame; — Des Meeres und der Liebe Wellen (Les Vagues de la mer et de l'amour); Vienne, 1840 : tragédie dans laquelle l'auteur a cherché à dramatiser la tradition de Héro et Léandre; elle est encore une des meilleures pièces de l'auteur; — Earnig Ottokar's Glück und Ende (Prospérité et Mort du roi Ottokar); Vienne, 1825; — Ein treuer Diener seines Herrn (Un sidèle Serviteur de son maître); Vienne, 1830; — Melusina; Vienne, 1830, tragédie; — Der Traum ein Leben (La vie est un rêve), drame poetique. W. R. Julian Schmidt, Geschichte der deutschen National-Literatur im 19n Jahrhundert.

qu'en 1005. Fils de Duff, selon les uns, ou, selon d'autres, de Mogall, frère de Duff, il sut proclamé roi après la mort de Constantin IV. Il trouva un competiteur redoutable dans Milcolomb ou Malcolm, prince de Cumbrie. Les deux prétendants, au moment d'en venir aux mains, firent la paix. Il sut convenu que Malcolm régnerait après la mort de Grim, et qu'en attendant les deux princes garderaient leurs États respectifs, qui étaient séparés par le mur de Sévère. Au bout de plusieurs années, ce traité sut violé par

Grim, qui envahit et dévasta les possessions de Malcolm, alors occupé à guerroyer contre les Danois. Malcolm revint en toute hâte, et Grim, vaincu, abandonné de ses soldats et blessé à la tête, tomba entre les mains du vainqueur, qui lui tit crever les yeux. Le prince captif survécut peu à ce cruel traitement, et mourut dans la dixième année de son règne.

Z.

Buchanan, Rerum Scoticarum Historia, L. VI.

GRIM (Herman-Nicolas), médecin suédois, 'né en 1641, à Visby (fle de Gottland), mort de la peste, en 1711. Il étudia la médecine d'abord auprès de son père, qui avait été chirurgien de Gustave-Adolphe, ensuite à Copenhague, puis en Hollande. En 1661 il servit comme chirurgien sur un navire hollandais, qui fit le voyage de la Nouvelle-Zemble, et en 1666 il passa dans l'île de Java. Le gouvernement le chargea de l'exploitation des mines d'or de Sumatra. Grim sut aussi nommé médecin de la Compagnie des Indes et directeur des hôpitaux de Java. Il séjourna quelque temps dans l'île de Ceylan et dans les établissements danois des Indes, mais on ignore à quelle époque. Retourné en Europe, il exerça la médecine dans sept ou huit localités de Hollande, d'Allemagne, de Danemark et de Suède; il fit même un nouveau voyage aux Indes, en 1683. S'étant définitivement établi à Stockholm, en 1706, il fut nommé médecin du roi, et membre du conseil médical, auquel il fit présent des collections qu'il avait rapportées de l'Inde. On a de lui : Laboratorium chymicum Ceylanicum, publié d'abord en hollandais, Batavia, 1677; traduit en latin par Barth. Piélat, sous le titre de Thesaurus insulæ Ceylaniæ medicus; Amsterdam, 1679, in-8°; — Compendium Medico-Chymicum; Batavia, 1679, in-8°; Augsbourg, 1684, in-8°, où il conseille l'usage des médicaments chimiques pour le traitement de toute espèce de maladie; — Des mémoires dans les Miscellanea Academiæ naturæ E. B. Curiosorum.

Sacklen, Sveriges lækare hist. — Éloy, Dict. hist. de la Méd. — Nyerup et Kraft, Lit.-Lex.

\* GRIMALD (1), théologien et homme d'Etat allemand, né vers la fin du huitième siècle, mort le 13 juin 872. Il était d'une famille noble : Hesti, archevêque de Trèves, était son frère. Grimald prit l'habit religieux dans le monastère de Reichenau. En 825 il devint l'archichapelain de Louis le Germanique, dont il fut depuis le confident intime, à ce point que le roi le chargeait des négociations les plus délicates. Grimald sut nommé en 841 abbé de Saint-Gall; il fit terminer la sameuse église et les autres bâtiments du monastère, dont le plan, conservé jusqu'à nous, fait connaître les dispositions de l'architecture religieuse de l'époque carlovingienne. Grimald profita de la faveur du roi pour protéger les amis des lettres, qu'il cultivait lui-même. Walasride Strabon, Raban-Maur et d'autres lui dédièrent leurs ouvrages, comme au Mécène de la Germanie. On a de lui : Commentarii ad Gregorii Sacramentarium, dans le tome II de la Liturgica Latinorum de Pamelius. Ayant remarqué de nombreuses sautes dans les manuscrits du Sacramentarium, Grimald entreprit de les saire disparattre par un examen comparé; au jugement d'Oudin, Grimald, au lieu de corriger le texte du Sacramentarium, l'aurait rendu plus incorrect. Son œuvre reste, en tous cas, comme un échantillon de la critique au neuvième siècle.

E. G.

Histoire littéraire de la France, t. V, p. 402. — Oudin, De Script. ecclesiasticis.

GRIMALDI (Maison de), une des familles patriciennes les plus illustres de Gênes, possède depuis plus de six cents ans la souveraineté de Monaco. Elle embrassa le parti guelfe, et le soutint avec les Fieschi contre les Doria et les Adorne. Ces quatre familles entraînaient dans leurs querelles le reste de la nation; et quoique plusieurs fois elles furent simultanément bannies des emplois publics, elles ne cessèrent de jouer le plus grand rôle dans le gouvernement de leur pays. Les Grimaldi se montrèrent constamment partisans de la France, où beaucoup d'entr'eux occupèrent de hautes positions. Ils se divisèrent en plusieurs branches, dont nous allons donner les principaux membres. Ils font remonter leur origine à Grimoald ou Grimaut, maire du palais sous Childebert II, assassiné en 714. S'il faut en croire les généalogistes, Grimoald eut pour fils Théobald ou Thibaud, qui eut d'Aliardé Hugues, seigneur d'Antibes, qui vivait en 800 et servit utilement Charlemagne, et Ramire qui fit aussi la guerre contre les Maures et fut la tige des Grimaldi d'Espagne.

PASSANUS, fils de Hugues, eut pour fils Grimaldi I<sup>er</sup> et pour frère *Thibaud*, *Théobald* ou *Thado*, archevêque de Milan en 861, mort en 869.

GRIMALDI I<sup>er</sup> vivait en 920, suivant les chroniqueurs; il chassa les Sarrasins de Monaco, et obtint de l'empereur Othon I<sup>er</sup> la possession de cette forteresse. Il épousa Crispine, dont il eut Gui, qui lui succéda: Crispin, dit Ango, qui devint le chef de la maison du Bec-Crespin-Grimaldi, et Gibalain. Ce dernier aida Guillaume I<sup>er</sup>, comte de Provence, à expulser les Sarrasins de Fraxinet, et reçut en récompense le pays conquis, qui est bordé par ce qu'on appelle encore le golfe Grimaut.

Guido I<sup>er</sup> hérita de son père et de son oncle Gibalain. Il paraît être le premier qui porta le titre de prince de Monaco. Il eut trois fils : Grimaldi II, Alphant, évêque d'Apt en 1050, et Borel, qui s'établit en Languedoc.

GRIMALDI II, prince de Monaco et seigneur du golfe de Grimaut, fils du précédent. Il prit le parti des gibelins, et soutint le saint-siège contre l'empereur Henri III; il eut plusieurs enfants,

<sup>(1)</sup> On l'a souvent confondu avec Grimaid, archichapelain de Louis le Débonnaire.

entre autres Gui II, qui lui succéda; Carlo, évêque de Sistéron, et le cardinal Teobaldo.

Gudo II, prince de Monaco, fils du précédent, servit, au contraire de son père, l'empereur Henri IV, en qualité d'amiral; il laissa sept fils: Grimaldi III, qui lui succéda; Luc et Gui, tous deux cardinaux; Humbert, évêque de Fréjus; Mainfroi, évêque d'Antibes; Bozon, abbé de Lérins, et Albert, commandeur de Puimosson, dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1168).

GRIMALDI III, prince de Monaco et seigneur de Grimaut, fils du précédent, vivait en 1160. La république génoise lui confia plusieurs sois le pummandement de ses escadres. Il montra du varage et de l'intelligence dans ces diverses missurage. Parmi ses nombreux ensants, on connaît Orito, qui lui succéda; Raymond, évêque d'Antibes; Pierre, évêque de Vence; Polixène, mariée à Felippe Spinola; Eliza, épouse de Sinibaldo Doria, seigneur de Cremorino; et Aurelia, semme de Nicola Doria.

OBERTO, fils du précédent, prince de Moneco, etc., se distingua au service de l'empereur
Frédéric I<sup>et</sup>, dont il était le grand-maître d'hôtel. Il représenta le monarque allemand en France
et en Angleterre. Il laissa Grimaldi IV, qui lui
succéda; Nicolas, tige des Grimaldi de Carigran; Obert, tige des seigneurs de Châteauneuf
et de Guartières (comté de Nice); et Ingo,
tige des ducs d'Eboli, des princes de Salerne,
des marquis de Teano, des comtes de Polo, des
Cavelleroni, des barons Monte-Pelouse, de ceux
de San-Feli, etc.

Camaldi IV, prince de Monaco, fit la guerre en Terre Sainte, et remplit sur la flotte génoise nolisée aux croisés les fonctions importantes d'intendant général. Il épousa Oriette de Castres, dont il eut Franco, qui lui succéda; Devotus, érèque de Grasse; Luchet, chef guelfe, qui prit Vintimille et devint la tige des marquis de Maudunio (Naples), des barons de Beaufort, des Grimaldi de Séville, et des princes de Lixen-Sampigni (Lorraine).

Françoss, prince de Monaco, etc., mort en 1275; il embrassa le parti papal, et fournit des secours importants à Charles d'Anjou, roi de Naples et comte de Provence. Il s'était uni à Aurelia de Caretto, qui lui donna : Rainier ler; Antonio, l'un des capitaines de Charles II, roi de Naples; Andaro, tige des comtes de Beuil, qui produisit plusieurs hommes remarquables.

RAINIER I<sup>er</sup>, prince de Monaco, etc., mort vers 1300, servit aussi Charles II. Il épousa Speciosa de Caretto-Final, dont il eut Rainier II; Bertonio ou Bartolomeo, gouverneur de Calabre pour le roi Robert et tige des seigneurs de Missimerio (Sicile); et Francesco, qui se distingua contre les gibelins.

RAIMER II, prince de Monaco, seigneur de Neuville (Normandie), fils du précédent. Il entra en 1302 au service de Philippe le Bel, et pour la première sois il amena, en 1304, une slotte génoise

dans l'Océan. Il conduisit seize galères sur les côtes de Flandre, et après plusieurs succès rencontra la flotte flamande devant Ziricksée; il prit peu de souci de sauver les vaisseaux français qui lui étaient adjoints : presque tous furent pris ou mis en déroute; mais comme les Flamands se félicitaient déjà de leur victoire, il revint sur eux avec la marée montante, qu'il avait attendue. coupa leur ligne, détruisit un grand nombre de leurs navires, et fit prisonnier Gui de Namur, fils du comte de Flandre. Il força ensuite les Flamands à lever le siége de Zircksée. Il contribua beaucoup au gain de la bataille de Mons-en-Puelle (1304). Rainier II de sa femme, Marguerite, eut Charles Ier, qui lui succéda; Antoine, tige des seigneurs d'Antibes et de Corbon, et Lucien, scigneur de Villesranche, et grand-chambellan de Jeanne II, reine de Naples.

CHARLES II, dit le Grand, prince de Monaco, seigneur de Vintimille et de Cagnes, blessé mortellement à la bataille de Crécy, en 1346. Il fut gouverneur de Provence pour la France, et Gênes lui contia ses flottes. En 1338 il conduisit vingt galères contre les Flamands au secours de Philippe VI (de Valois). En 1346, avec Antonio Doria, il en amena trente dans les mêmes conjonctures contre les Anglais. Les équipages furent débarqués, et se joignirent à l'armée française qui rencontra les Anglais à Crécy. Les Génois passaient alors pour les meilleurs archers du monde. Grimaldi et Doria les conduisirent vaillamment; mais une forte pluie, qui tomba toute la matinée, avait mis les arcs de leurs hommes hors de service. « Aussi quand on leur commanda l'attaque, dit Froissart, ils essent eu aussi cher que néant de commencer adonc la bataille; car ils étoient durement las et travaillés d'aller à pied ce jour, plus de six lieues, tous armés et de leurs arbalètes porter: et dirent adonc à leurs connétables (Grimaldi et Doria) qu'ils n'étoient mie adonc ordonnés de saire nul grand exploit de bataille. Ces paroles volèrent jusqu'au comte d'Alençon, qui en fut dureme**n**t courroucé, et dit : « On se doit bien charger de cette ribaudaille, qui faillit au hesoin. » Malgré leurs représentations, et quoique la journée sût avancée, on leur réitera l'ordre de charger : ils le firent avec dévouement et résolution. Grimaldi se tenait aux premiers rangs, encourageant les siens de la voix et de l'exemple; mais les Anglais, qui avaient attendu leur attaque, les accueillirent par des décharges meurtrières. Ils avaient placé durant l'orage la corde de leurs arbalètes dans leurs chaperons, et purent s'en servir utilement. Les Génois tombèrent en foule, sans pouvoir presque riposter. « Édouard, dit Villani, avait entremêlé à ses archers des bombardes. qui avec du seu lançoient de petites balles de fer, pour effrayer et détruire les chevaux, et les coups de ces bombardes causèrent tant de tremblement et de bruit, qu'il sembloit que Dieu tonnoit, avec grand massacre de gens et renversement de chevaux ». Les Génois perdirent

enfin courage, et veulurent fuir; « mais, rapporte Froissart, une haie de gendarmes françois, montés et parés moult richement, leur fermoit le chemin. Le roi de France, par un grand mutalent, quand il vit leur pauvre arroi et qu'ils se déconfissoient ainsi, commanda et dit : « Or, tôt tuez toute cette ribaudaille, car ils nous empéchent la voie sans raison. » Là vissiez gendarmes de tous côtés entre eux sérir et frapper sur eux, et les plusieurs trébucher et cheoir parmi eux, qui oncques puis ne se relevèrent; et toujours traioient les Anglois en la plus grande presse, qui rien ne perdoient de leurs traits, car ils empalloient et ferroient parmi le corps ou parmi les membres gens et chevaux, qui là cheoient et trébuchoient à grand méchef. » Le propos atroce de Philippe n'était pas une explosion de colère : ce fut une ordre, qui par son exécution entraîna la perte de la bataille. Ce massacre des auxiliaires génois est si odieux, qu'on a besoin pour le croire des témoignages de tous les contemporains. On peut consulter à cet égard, outre Froissart, chap. cclxxxviii, p. 361, Villani, l. XII, cap. LXVI, p. 949; le continuateur de Nangis, p. 108; Uberto Folieta, Historia Genuens., lib. VII, p. 445. Grimaldi fut mortellement blessé dans ce massacre; mais on ignore si ce fut par les traits anglais ou les lances françaises. Il avait épousé Luchinetta Spinola, dont il eut une nombreuse postérité.

Rainier III, fils du précédent, prince de Monaco et de Menton, haron de Vence, mort en 1406, servait en France du vivant de son père, combattit sous Geoffroy de Charni, en 1350, et au siège de Loudun, sous le seigneur de Beaujeu, en 1351. Il commanda avec Baldo Doria depuis le 3 décembre 1354 jusqu'au 22 novembre 1372 3,000 arbalétriers et 3,000 épavesiers qui composaient les équipages de dix galères au service de France. Charles V, le 28 janvier 1369, le nomma membre de son grand conseil. Il eut pour enfants: Ambrosino, noyé en pechant, en 1422: Jan, qui hérita de son père; Henri, chambellan du roi de Sicile, et tige des princes de Santa-Catarina; Griffetta, mariée à Louis de Lascaris, seigneur de Brigue.

Jean ler, prince de Monaco, fils du précédent, mort en 1454, se distingua surtout dans les guerres contre Pise et Venise. En 1431 il prit parti pour les Visconti, seigneure de Milan, contre les Vénitiens, et leur amena un grand nombre de ses compatriotes. Le duc de Milan lui confia, conjointement avec Pacino Eustachio, le commandément de sa flotte. Partis de Crémone, Grimaldi et Eustachio, descendirent le Pô, et le 22 mai 1431 attaquèrent les Vénitiens, qui, commandés par Nicolà Trevisiani, ne comptaient pas moins de cent trente-sept navires de diverses grandeurs, tandis qu'une armée de douze mille cuirassiers et d'autant de fantassins, guidée par l'illustre Carmagnola, côtoyait le fleuve. Le premier jour les Milanais perdirent cinq galères; mais leurs généraux, Piccinino et Francisco Sforza, réussirent à tromper Carmagnola, et purent jeter sur leur soldats. Grimakli, le 23, attaqua Trevisiani, et, dans un combat terrible, lui tua deux mille cinq cents hommes et lui prit soixante-dix bâtiments. — Grimaldi avait épousé Lomellina Fregoso, dont il eut Catalan, qui lui succéda; Costanza, mariée à Antonio del Caretto, marquis de Final; Barto*lomea*, alliée à Pietro Fregoso, doge de Venise.

CATALAN, prince de Monaco, fils du précédent, mort en 1457, ne laissa qu'une fille, Claudia, qui épousa son parent, Lambert Grimaldi, de la branche des seigneurs d'Antibes et de Corbon, et

lui apporta sa principauté en dot.

LAMBERT, prince de Monaco, était le second fils de Nicolas Grimaldi, co-seigneur d'Antibes et de Cagne, et de Césarine Doria d'Oneille. Il mourut en 1493; légataire substitué de son père, il s'attacha à René d'Anjou, comte de Provence, et au roi de France Charles VIII; il eut plusieurs enfants : Jean II et Lucien, qui lui succédèrent; Augustin, évêque de Grasse et abbé de Lérins (*voy.* plus loin); *Philibert* , prévôt de l'église de Nice; Louis, chevalier de Malte; Françoise, mariée à Luc Doria; Césarine, qui épousa Charles, marquis de Cères ; *Isabelle*, alliée à Antoine, vicomte de Châteauneuf, de Rendon, de Tornielle; enfin, *Blanche*, mariée à Honoré, baron de Villeneuve et des Tourettes.

JEAN II, prince de Monaco, fils ainé du précédent, fut tué, en 1505, par Lucien, son frère, qui lui succéda. Jean II laissa d'Antoinette de Savoie une fille unique, Marie, qui fut mariée à Renaud de Villeneuve, baron de Vence.

Lucien, prince de Monaco, assassiné en 1523, prit le pouvoir après le meurtre de son frère. Il fut chambellan des rois de France Louis XII et François I<sup>er</sup>. Il fit de sa principauté un refuge de pirates, et intercepta la navigation dans la mer Ligurienne. Soutenu par les Français, il résista aux Pisans et aux Génois, qui successivement assiégèrent Monaco, et enleva Menton et Roquebrune aux derniers. Barthélemy Doria, son neveu, seigneur de Douces-Aigues, vengea sur lui la mort de son oncle Jean II. Lucien avait épousé Anne de Pontevez, dame de Cabannes, dont il eut Honoré ler, qui lui succéda.

Honoré Ier, prince de Monaco, marquis de Campagna et comte de Canosa, mourut en 1581. « C'étoit, dit Moréri, un seigneur bien fait, sage, vaillant, ami des lettres, et qui savoit beaucoup. » A cet éloge le biographe aurait pu ajouter bon politique; car, si Honoré invoqua, en 1533, la protection du roi de France François Ier, il l'abandonna dès les premiers revers, et se rangea sous les drapeaux du roi d'Espagne. Charles V du reste paya bien cette défection, et les Grimaldi en tirèrent de grandes faveurs. Honoré Ier combattit vaillamment à la bataille de Lépante. Il avait épousé en 1545 sa parente Isabelle Grimaldi de Montaudion, dont il eut Charles 11. qui lui succéda; François, mort en 1583; Her. cule I<sup>er</sup>; Horace, mort à Naples, en 1620; Ginevra, épouse de Stefano Grillo; Aurelia, mariée à Agostino de' Franchi; Virginia, religieuse à Gênes, et Claudia, morte jeune encore.

CHARLES II, prince de Monaco, mourut en 1589, sans alliance.

HERCULE I<sup>er</sup>, prince de Monaco, assassiné en 1604, succéda à son frère. Il avait épousé Claudia Landi de Valdetare, dont il eut Honoré II; Jeanne, mariée à Teodoro Trivulcio, prince de Misochio et vice-roi de Sicile; et Marie-Claude, qui entra aux carmelites de Gênes.

Honora II, prince de Monaco, marquis de Campagna, comte de Canosa, duc de Valentinois, comte de Cardalez, baron de Calvinet, des Baux et du Buis, né en 1597, mort le 10 janvier 1662. Il était chevalier de la Toison d'Or et grand de Castille, lorsqu'en 1641 il chassa les Espagnols de ses Etats et se plaça sous la protection de la France. Louis XIII le fit chevalier de ses ordres au camp devant Perpignan (22 mai 1642). Il lui donna le duché de Valentinois, le comté de Cardalez et la baronnie de Calvinet en Auvergne, les belles seigneuries des Baux en Provence, et du Buis en Dauphiné, avec le titre de pair de France. « Honoré II. selon Moréri, avoit de très-belles qualités, beaucoup de savoir, une grande douceur, une prudence admirable, et beaucoup de valeur. » Il rédigea l'histoire de sa maison, qui fut publiée par son secrétaire, Charles de Venasque, sous le titre de Genealogica et Historica Grimaldix gentis Arbor. — Honoré II avait épousé Hippolita Trivulcio de Melcio, dont il eut :

HERCULE II, prince de Monaco, marquis des Baux, né en 1624, tué en 1651. Il seconda énergiquement son père dans l'expulsion des Espagnois. Il sut tué en tirant au blanc par un de ses gardes, dont le fusil partit inopinément. Il avait épousé, en 1641, Maria-Aurelia Spinola (morte le 29 septembre 1670), dont il eut Louis, qui lui succéda; Marie-Hippolyte, née le 8 mai 1644, mariée, en 1659, à Carlo-Emanuele-Filiberto de Simiane, marquis de Pianezza; Giovanna-Maria, née le 4 juin 1645, mariée à Andrea Impériali, prince de Franca-Villa; Devote-Marie-*Renée* , **née le 4 septembr**e 1646, qui entra dans l'ordre des Carmelites; Thérèse-Marie, née en 1647, mariée en 1671, à Sigismondo-Francesco d'Este, marquis de San-Martino et de Lanzo.

Louis Ie, prince de Monaco, duc de Valentinois, marquis des Baux, etc., né le 25 juillet 1642, mort à Rome, le 3 janvier 1701. Il fut tenu sur les fonts haptismaux au nom du roi de France par le comte d'Alais, gouverneur de Provence. Il suivit Louis XIV dans les guerres des Pays-Bas, et s'y distingua en plusieurs occasions. Nommé chevalier des ordres royaux, il fut envoyé en ambassade à Rome, et y mourut. Il avait épousé, le 30 mars 1660, Catherine-Charlotte de Gramont (morte le 5 juin 1678), dont il eut Antoine, qui loi succéda; Maria-Teresa, née le 14 janvier 1662, morte visitandine, à Monaco; Anne-Hip-

polyte, née en 1663, morte le 23 juillet 1700, après avoir été l'épouse de Jacques-Charles de Crussol, duc d'Uzès; Honoré-François, né le 31 décembre 1669, mort à Paris, le 16 février 1748, qui fut successivement chevalier de Malte, abbé de Saint-Maixent (Poitou), en 1717, et archevêque de Besançon, en octobre 1723. Il renonça en faveur de sa nièce Louise-Hippolyte aux droits qu'il possédait sur le duché de Valentinois et se démit de son archevêché, en 1735.

ANTOINE, prince de Monaco, duc de Valentinois, marquis des Baux, etc., né le 27 janvier 1661; il était pair de France et chevalier des ordres royaux. Il avait épousé Marie de Lorraine-Armagnac, dont il n'eut que deux filles Louise-Hippolyte, duchesse de Valentinois, mariée, le 20 octobre 1715, à Jacques-François de Matignon, comte de Torigny, qui apporta à son époux la souveraineté de son père, à la charge par le comte de Torigny de prendre le nom et les armes des Grimaldi; Marguerite-Camille, née le 1er mai 1700, mariée, le 16 avril 1720, à Louis de Gand de Mérode et de Montmorency, prince d'Isengheim et de Masmines; Marie-Pauline-Thérèse, morte sans alliance.

En la personne d'Antoine Grimaldi s'éteignit la branche masculine directe des Grimaldi princes de Monaco; les souverains qui lui succédèrent n'étant plus de cette famille se trouveront à leur nom patronimique.

A. D'E—P—C.

Carlos de Venasque, Arbor geneal. et hist. gentis Grimald. — Nostradamus, Histoire de Provence. — Bouche, Histoire de Provence. — Le père Auseime, Histoire genealogique des Grands-Officiers de la couronne de France.

GRIMALDI non souverains, par ordre chronologique:

CRIMALDI (Luca ne), poete provençal, né à Grimauld (Provence), en 1273, suicidé en 1308 (1). Il tenait un rang distingué à Génes, tant à cause de sa noblesse et de sa fortune que pour son savoir et son esprit. Il écrivit en langue provençale de nombreuses poésies, aujourd'hui perdues. Suivant Nostradamus, il avait fait quelques satires sanglantes, en forme de comédies, dirigées contre le pape Boniface VIII. On l'obligea de brûler ses œuvres; mais il les recomposa de mémoire, et, après les avoir considérablement augmentées, il en fit présent à Gambaleza, gouverneur de Provence; elles n'ont point été imprimées. Grimaldi devint amoureux de la châtelaine de Villeneuve (Provence), et lui dédia plusieurs chansons et sirventes; cette dame, voulant mettre à l'épreuve la passion du poëte, lui fit prendre un philtre, qui le fit entrer dans une telle fureur, qu'il se perça de son épée.

A. D'E-P-c.

Nostradamus, Filter Poet. Pror., cap. Lv. — Oldoin, Athenseum Ligusticum. — Du Verdier, Bibliothèque française, t. II, p. 67. — Soprant, Scritt. della Liguria. GRIMALDI (Augustin), prélat génois, mort le 12 avril 1532. Il était troisième fils de Lam-

bert, prince de Monaco, et de Césarine Doria d'Oneille. Il apprit les belles-lettres, la théologie, et devint ami particulier des cardinaux Bembo et Sadolet. Le roi de France Louis XII le combla de faveurs; il le fit entrer dans son conseil, le choisit par son aumônier, et lui donna l'éveché de Grasse. En 1505 Augustin fut élu abbé de Lérins, et assista en 1512 au concile de Latran. En 1515 il soumit son antique et célèbre abbaye à la congrégation des Bénédictins de la réforme du Mont-Cassin et de Saint-Justin de Padoue. Lorsque, en 1523, Lucien Grimaldi, prince de Monaco, sut assassiné par Bartolomeo Doria, seigneur de Douces-Aigues, qui vengeait sur son oncle le meurtre de Jean II, prédécesseur et frère ainé de Lucien, Augustin poursuivit son neveu devant la chambre impériale de Spire, et pour trouver faveur en cette cour, le prélat se déclara pour l'empereur Charles Quint et mit sous protection de l'Espagne la principauté de Monaco, dont il s'était rendu maître comme tuteur des fils de Lucien. François ler, justement indigné de cette démarche, priva l'ingrat Augustin de tous ses revenus en France; Charles Quint l'en dédommagea par l'évêché de Majorque et l'archeveché d'Oristano; il l'avait même désigné au pape Clément VII comme cardinal, mais Augustin mourut avant sa promotion: on croit que ce fut de poison.

On a de ce prélat plusieurs lettres adressées à des hommes illustres de son temps, entre autres une réponse à Sadolet commençant par ces mots: Gravissimo mihi; c'est la XX° du recueil de Gregorio Cortesi. La lettre de Sadolet, datée de 1529, se trouve sous le n° 14 du livre IV des Epistolæ de ce savant.

A. D'E—P—C.

Carlo de Venasque, Arbor geneal. et hist. gentis Grimald. — Sainte-Marthe, Gallia Christiana. — Giustiniani, Scritt. della Liguria.

GRIMALDI (Antonio), amiral génois, vivait dans le quatorzième siècle. En 1332 il fut chargé de venger les ravages que les Aragonais avaient commis sur les côtes de la Ligurie, alors que la guerre civile empêchait les Génois d'opposer une résistance efficace. Grimaldi suivit avec une flotte de quarante-cinq navires les côtes de la Catalogne, débarquant partout où il en trouvait l'occasion, ne laissant derrière lui que des ruines et comblant ses vaisseaux de captifs et de butin. Il enleva des galères ennemies jusque sur la rade de Majorque. Les Aragonais envoyèrent contre lui une slotte de vingt-quatre voiles, qui essaya de le cerner dans les eaux de Minorque; mais il la battit complétement. De retour dans sa patrie, il ne paraît pas avoir joué un rôle politique important; mais au printemps de 1353 il fut remis à la tête des forces navales génoises: il s'agissait encore de combattre les Aragonais, réunis cette fois aux Vénitiens. Grimaldi forma une slotte de cinquante-deux bâtiments, et chercha les ennemis, espérant les battre en détail et avant leur jonction. Il n'y put réussir, et les rencontra réunis

dans les parages de la Loiera, ile située sur la côte septentrionale de la Sardaigne (29 août 1353). L'habile Pisani, général des Vénitiens, déguisa une partie de ses forces. Grimaldi, trompé, attaqua résolument; mais il ne se vit pas sans émotion en présence de soixante-treize voiles ennemies. Pour présenter à l'ennemi un front compacte, il fit lier ses galères les unes aux autres par les bordages et par les mâts; il en réserva seulement quatre sur chaque aile pour porter secours où besoin serait durant l'action. Les Vénitiens et les Catalans, voyant cette ordonnance, unirent ensemble de leur côté cinquante-quatre de leurs bâtiments, et en laissèrent seize de libres sur leurs flancs, afin de neutraliser la réserve génoise. Cette disposition singulière des deux slottes montre combien l'intelligence des manœuvres était encore peu développée : ce n'était par le sait qu'un combat de pied serme qui allait se livrer sur un sol factice. Les Catalans laissèrent arriver à pleines voiles trois grands vaisseaux ronds, nommés coques, sur l'aile droite de Grimaldi, et coulèrent un pareil nombre de ses galères. Effrayé de ce début, il détacha onze de ses galères, qu'il rallia aux huit restées libres, et simulant l'intention de tourner ses adversaires, il gagna la haute mer. Abandonnant honteusement le reste de sa slotte, il fit voile pour Gênes. Les trente autres galères liguriennes, liées ensemble, se voyant abandonnées, se rendirent sans résister davantage. Deux mille Génois furent tués, trois mille cinq cents faits prisonniers; jamais la république n'avait éprouvé un pareil désastre. Le désespoir s'empara du peuple et de ses gouvernants; d'un commun accord on abdiqua l'indépendance, et Jean Visconti, duc de Milan, fut proclamé seigneur de Gênes. Grimaldi échappa à la punition de sa lâcheté ou plutôt de sa trahison. A. DE LACAZE.

Matteo Villani, Istoria, etc., 11b. 111, c. LXXVIII, p. 208. — Georgio Stella, Annales Genuenses, p. 1002. — Daru, Histoire de Gênes, t. I, chap. III, p. 495. — Sismondi. Histoire des Républiques italiennes, t. VI, chap. XLI, p. 128-130.

prélat génois, mort en 1543. Il occupa les principales charges de la république, et remplit plusieurs missions diplomatiques avec intelligence et succès. Sa femme étant morte, il embrassa l'état ecclésiastique, et arriva facilement aux premières dignités de l'Église. Il était déjà évêque de Venafro (Terre de Labour), et d'Albenga, lorsqu'en 1527 le pape Clément VII le fit cardinal-diacre du titre de Saint-Georges-in-Velatro. Il lui donna plus tard l'archevêché de Bari, puis celui de Gênes. Geronimo y mourut, laissant trois fils, Luca, Giambatista et Antonio. A. L.

Carlo de Venasque, Arbor geneal. et hist. gentis Grimald. — Aubert, Histoire des Cardinaux. — Onuphre et Clacont, Vitæ Pontificum. — Glustiniani, Scritt. della Liguria.

GRIMALDI (Dominique), prélat génois, mort en 1592. Il était fils de Giambatista Grimaldi, seigneur de Montaldeo. Il s'était distingné

par **qualques brillanis falts** d'armes locaque Pie V le nomma commissaire général des galères de l'Eglise ; il prit en cette qualité une part active à la bataille de Lépante, livrée aux Ottomans en 1572. Il embrassa alors l'état ecclésiastique, obfint l'abbaye de Mont-Majour-lez-Arles. En 1581 Grégoire XIII lui dousa l'évêché de Savone, d'ou il le transféra en 1584 sur le siège épiscopal de Cavaillon (comtat Venalssin). Les guerres religiouses étaient alors dans toute leur violence; il fallait à Avignon un homme d'énergie et d'expérience; Grégoire y installa Grimaldi comme archevêgue et vice-légat. Celui-ci se montra digne da la confiance du souversin pontife pur la rigneur avec laquelle il poursuivit les protestants. Il a laissé un volume de lettres, mais elles p'out pes été publiées.

Carin de Vennague, Arbor pensal, pontis Grimald. date-Harthe, Gallis Christians. — Ugholli, Italia saera. — Rouguier, Mistoiro des Evignes d'Avignes. — Santiniani, Scritt della Ligaria.

\*GRIMALDI (Le P. Francesco), architecte italien, né vers 1550, à Oppido, dans le royaume de Naples, mort plus que septuagénaire. Il était religisus, théutin. Sou premier ouvrage parattêtre l'éne Saint-André de Napies , construite en 1578. En 1566 il donna les dessins de l'église de son unire consecrée aux Saints Apôtres; en 1600 il devait sur Pizzo-Falcone, émiement pour les thintins, l'église de Santa-Maria-deeli-Angeli. un des édifices les mieux proportionnés et du unilieur goût qui existent à Naples. En 1807 il Miliouit l'église de Santa-Mario-della-Sapiensa. et concourait pour l'exécution de la chapelle de Saint-Janvier, dite le Trésor, dans la cathédrale de Naples, et l'emportait sur ses rivaux. Cette chapelle, le plus beau titre de gloire du P. Grimeidi, fat commencée en 1800; elle n'est pas voine remarquable per la beauté et la richasse de son architecture que par les admirables pelninres aut in décorant. E. B—#.

Tionesi, Dicionario. — Galanti, Hapoli a conterni. — Sapoli e inoghi colebri delle une visinama.

CRIMALDE (Prançois-Maris), célèbre phynisien italien, mé à Bologne, le 2 avril 1618, mort le 28 décembre 1663. Il entra dans l'ordre des Jámites, en 1632, fut d'abord chargé d'enseiur la rhétorique ; ensuite il eut à faire des cours de géneratrie et de philosophie. De très-houne boure adonné à l'étude de l'astronomie , il eut binacoup de part aux travaux du P. Ricioli sur estie acience. Il décrivit avec soin les taches de le Lane; le désomination qu'il propose pour ces Siches est eucore admise aujourd'hul, elle l'emporta sur celle qu'Hevelius avait donnée quelques années auparavant, les astronomes ayant préféré, comme dit Montucla, se loger dans cette planite en compagnie des principanx philosophes et methémeticiens de l'antiquité. Le principal titre

d'optique, il prépare les découvertes de Rowton. Ses observations sur la lumière sont relation dans l'ouvrage suivant, publié après as mort : Physico-Mathesis de lumine, coloribus et tride, alitsque adnexis, libri duo, in quorum primo afferuntur nova experimenta pro substantialitate luminis; in secundo autem dissolvantur argumenta in primo adducta et probabiliter mutineri posse docetur sententia perspaietica de accidentalitate luminis. Que occasione de hactenus incognita luminis diffusione, de reflexionis, refractionis ac diffractionis modo et causis non pauca proferuntur; Bologne, 1665, in-4".

Extroni, Film Raiorum, t. XIII, in-19. — Mentucia, Histoine dat Halbimatiques, 1, II, p. 840 et 866.

GRIMALDI (Giovanni - Francesco), surnomme il Bolognese, peintre, architecte et graveur italien, né à Bologne, mort en 1680. Dans la peinture il avait pris le Corrège pour maître, et l'imitait heureusement, boo architecte, il laissa des enoguments qui servest encore de modèles aujourd'hui. Il travailla quelque temps avec l'Albane. et lus emprunta la grace affectée de son pincass. De ces différentes combinaisons, il se créa un genre particulier. Sa touche est légère, son dessin correct, son coloris plein de force, ses ornements bien sougnés, et sa partie architecturate à l'abri de la critique. On loi reproche d'avoir trop employé le vert; mais si aujourd'hui ses teintes décolorées et tournant au bleu sont désagréables , il faut reconnaître qu'elles n'étaleut pas amai lorsqu'il les enleva de sa palette. Comme tant d'autres de ses contemporains, il ignorait l'altérabilité des principes colorants. Innocent X l'employa au Vatican, dans le palais Quirinal, et à San-Martino-del-Monte. Grimaldi vint à Paris, et y fut reçu bonorablement par le cardinal Mazarin. Sa fortune égala son talent. Ses cenvres sont fort recherchées des commaisseurs : la galerie Colouna en possède plusieurs. Il gravait fort bien, et reproduisit avec talent ses principaux tableaux et plusieurs paysages du Titien. On a souvent confondu ses productions avec celles de son fils Alessandro. A. na Lacara. Oriandi, Letiere pitteriche, L. II, p. 109. - Lousi,

Storia della Pittura , IIv. IV GRIMALDI-CAVALLERONI (Geronimo), prélat italien, né à Gênes, le 20 noût 1597, mort à Aix, le 4 novembre 1685. Il descendait de la branche napolitaine des Grimaldi, entra dans la carrière ecclésiastique, et y obtint un rapide avancement. Grégoire XV le fit référendaire de l'une et l'autre signature en 1821. Il était archevêque de Séleucie et évêque de Brugueto, lorsqu'en 1621 Urbain VIII lui donna la barrette comme prêtre cardinal des titres de Saint-Eusèbe et de La Trinité ia-monte-Pincio. Il ent quelques démélés avec l'anocent X, à cause de te gloire de Grimaldi est d'avoir découvert l'in- ! la famille Barbarini, dont il prit généreusement ficzion de la lumière, qu'il appelait lui-même ' la défense. Louis XIV ayant nommé Grimaidi diffraction. Par les expériences faites par lui ; archevêque d'Aix., Innocent X celusa de lui sur ce sujet ainti que sur d'autres phénomènes - accorder les hulles secramentales; méanmoins,

le roi de France mili son prélat en poassesion de l'économat et de tous les droits et revenus archiépiscopaux. Grimaldi atlandit sept années avant d'être consacré régulièrement; mais le pape Alexandre VII, dès son svénement, s'empressa de la reconnaître (25 novembre 1655). Lo 1<sup>er</sup> août 1656, îl regut dans son palais la reine Christine de Suède, et eut avec elle de longues conférences théologiques. Il se fit remarquer par sa piété, et fonda un aéminaire pour fes enfants de familles panyres qui désiraient se consacrer à l'étal ecclésiastique. Il se montra très-sévère contre les dissidents : un ecclésiastique de Salat-Tropez, nommé Raimoude , ayant donné doux volumes contre les premiers tomes de la *Théologie morale* de Grenoble , Grimaidi ilt instruire contre lui à Rome , obtint sa condamuntion, l'obliges à se rétracter, et le chasse d'Avignos. En 1659, il apaisa un soulèvement du propie d'Aix, qui voulait pendre un certain nombre de membres du partement de Provence, et entre outres Heart Porbin d'Oppède , premier président. L'année suivente, Louis XIV ini coulla plusicura missions à Rome. Il y représenta constamment les intérêts de la France, et as-trouva aux concleves où Innocent X, Alexandre VII, Clément IX et Innocent XI forent élus. Il était lorsqu'il mourut, doyen du secré coi-

A. L.
Le P. Bougard, date Lo grand Dictionnairy Materials
rigas de Mertel.

GRIMALDI (Nicolà), prélat génois, né le 6 décembre 1645, mort à Rome, le 25 octobre 1717. Il n'estguère connu que pour son immense richasse, et paraît avoir souvent oublié que le rayanno du Christ a'était pas de ce monde. Rarement on vit autant de charges lucratives aconmulées sur la tête d'un seul personnage. Il fut d'abord elere de la chambre apostolique et préfet des chamins et rues de Rôme. En mars 1896, il devint votant de la Signature de Grêce; en avril, secrétaire de la Congrégetion des Esux et préfet de l'Aumone pontificale. Après avoir tiré hon parti de ces différents emplois, il les quitts pour, en décembre 1701, devenir secrétaire de la congrégation des évêques et réguliers. Le pape Clément XI le crés cardinal du titre de Santa-Maria-in-Cosmedin, le 17 mai (706. Le 14 septembre suivant, Grimaldi était légat de Bologne. Après avoir été plusieurs annés préfet de la Consulte, le 8 juin 1716, il passa dans l'ordre des prètres-cardinaux, et opta pour le titre de Saigt - Matthieu - in - Merulant. Il mourut peu après, laissant à un de ses néveux quatre millions d'écus romains en espèce. Se fortune était du double.

Anheri, Histoire des Cardinaux. - Meriri, Grand Stationnaire historique.

GRIMALDI (Prançois), bumanisto italian, dans le royaume de Naples , vers 1678, mort à Rome, en 1738. Admis jeune dans la Société de Jésus , il fit d'abord les basses classes, et fut quin chargé de la rhétorique au collège Romais.

On a de lui : De Vita urbana; Rem in-6°; — De Vita aconomica; Rotne in-8"; - De vila aulica; Rome, 1740 os poëme a été inséré dans le suppléen Poemata didascalica; Paris, 1813.

Distances interior.

GRIMALDI, marquis de Raguse ( ( Louis-Sexting), jurisconsulte français, a génoise, né à Aiz, vivait dans la premièr du dix-huitière siècle. Il était présiden tier au parlement de Provence. Sa vie eacrée , écrit-il lui-même , « à maintenir ldu sacerdoce et de l'empire, la confiai streté dans le commerce, l'exactitude police et la précision dans la législature do lui : Arrêts de règlement rendus pariement de Provence, avec des not-1774, in-4°; — Arrêts notables rendu parlement de Provence; Alz, 1746, in

Journal des Samuels, 2011. 1766, p. 12, — Que Primer Hitteraley.

GRIMALDI (Constantin), juriscon philosophe italien, né à Naples, en 166 dans cette ville, en 1750. Ayant acquis : naissances étendues en jurisprudence . logie , en médecine et même en mathém. qu'il apprit tout seul, il défendit avec philosophie cartésienne contre les attaq lentes du P. Benedictis (voy. ce nom). lui : Risposta alta lettera apologetica a dello Aletino nella quale el dimostri quanto necessaria e utile la teologic matica e metodica tanto inutile e s volgar teologia scolastica: — Risse. seconda lettera di Ben. Aletino in c vedere quanto manchevols via la perip dottrina; — Risposta alla tersa let Ben. Aletino, in cui dimostrasi guanti e pia via la filosofia di Descartes : --derasioni teologiche e politiche fatte degli editti di S. M. C. intorno alle ecclesiastiche del regno di Napoli; 1708, 2 vol. in-4°; — Discussioni ist teologiche e filosofiche fatte per oci delle risposte alla lettera apologett Ben. Aletino.

Diston. leteriche (ddit. do Bamano). - Don Diet Mater., L VI, p M.

\*GRIMALDI (Gregorio), poète et ju sulte italien, né à Napies, en 1695, mort à le 27 novembre 1767. Constantin Grimal père, littérateur distingué et conseiller voulut lui-même l'instruire dans les let les sciences, et ne lui laissa apprendre l qu'après une longue et sérieuse étude de quité et de l'histoire romaine. Le fils rép l'espoir du père, et douba des preuves talents en paraissant avec honneur au bar par des productions poétiques qui tui v son admission à l'Académie des Arcade le nom de Clarisso Licunteo. En 1744 i es diagrace, pour une certaine correspe

qu'il était accusé d'avoir eue pendant la guerre de Villetri. Le 17 sévrier il sut ensermé dans Castello Nuevo ainsi que son père. Leur cause matété examinée par un tribunal apécial, dit la siunta dell' inconfidenza, Constantin Grimidi ne fut trouvé coupable d'aucun méfait, et Gregorio fut seul exilé du royaume et confiné à perpétuité dans l'île della Pantelaria. Il obtint toutefois au bout de quelque temps la permission de passer en Sicile, où il mourut. On a te lui : Istoria delle Leggi e Magistrati del regno di Napoli; tome I et II, Lucques; tome III, Naples, 1732, in-4°; tome IV, publié par son frère D. Ginesio, à Naples, 1752: Giresio continua ensuite l'œuvre de son frère, qu'il reimprima, et à laquelle il ajouta huit autres volumes de lui, qui furent imprimés à Naples, de 1767 à 1774. On a encore de Gregorio Grimaldi Lellera, in cui si esaminano due luoghi delle opere del sig. Francesco Maradei, per occasione de' quali si ragiona della sospezione proposta dal procuratore de' Gesuiti in per**ma del regio c**onsigliere D. Costantino Grimaldi; 1716, in-4°: ce livre parut sous son nom d'Arcade; mais il se dévoilait en nommant wa père; — Egloghe pastorali e rime; Floreace, 1717, in-8°. D'autres vers de lui se trouvent dans divers recueils, particulièrement dans l'Apertura della Colonia Sebezia.

J. V.

Nazuchelli, Pita di Costantino Grimaldi; dans la Reccelta del Calogera, tom. XLV. — Zaccaria, Storia ist. d'Italia. — Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri, tom. VIII, p. 200, article de Francescantonio Soria.

\* GRIMALDI (N....), savant jésuite italien du dix-huitième siècle, était de CivitaVecchia. Il revenait des Indes orientales, où il
svait sans doute été appliqué aux missions, lorsqu'il se fabrique une machine en forme d'aigle,
au moyen de laquelle il passa, en 1751, de Calais
à Douvres dans une heure, en dirigeant son vol
tantôt plus haut, tantôt plus bas, si l'on en
croit Milizia, auteur italien d'une Vie des Archilectes.

J. V.

Milizia, Fie des Architectes, trad. en français par Pingeron (1771).

GRIMALDI (François-Antoine), publiciste et historien italien, né en 1740, à Seminora (Calabre), mort à Naples, en 1784. Grimaldi anontra dans sa jeunesse une grande inclination pour les beaux-arts. Après avoir étudié la jurisprudence, il professa à Naples, comme avocat; puis il sut nommé auditeur militaire. On a de lui: Indiritta al signor Agostino Lomelfini, lettera sopra la Musica; Naples, 1766; l'auteur essaye de rameuer dans la musique l'élément moral et philosophique, tel que l'entendaient les anciens; — Vita di Ansaldo Grimaldi; — Vita di Diogene, essai de réhabilitation du fondateur de l'école cynique; — Restessioni sopra l'ineguaglianza tra gli uomini; Grimaldi, contrairement à Rousseau, regarde l'inégalité comme inhérente à la nature humaine; — Annali del regno di Napoli, epoca I; Naples, 1781, 6 vol. in-8°; il n'y a que les six premiers volumes de cette seconde partie qui soient de Grimaldi, les quatre derniers sont de Cestari. La première partie de ces Annales comprend les événements qui se sont passés de l'an de la fondation de Rome à l'an 409 de notre ère; la seconde, ceux qui ont eu lieu de 409 à 1211. E. G. Alchier Delfico, Etogio di Fr. A. Grimaldi; Naples, 1784,

in-4°. — Tipaido, Biog. degli Ital. Illustri, t. Vih, p. 94. GRIMALDI (D. Geronimo, marquis de), diplomate espagnol, d'origine italienne, né à Gênes, en 1720, mort en 1786. Après avoir été chargé de diverses missions sous Philippe V et Ferdinand VI, il devint ambassadeur à Paris sous Charles III, et l'un des principaux agents du changement politique opéré par le pacte de famille. Il conserva cette place importante pendant la guerre qu'amena ce pacte, et sut après la conclusion de la paix appelé au ministère des affaires étrangères par Charles III. A son arrivée à Madrid, le nouveau ministre se montra hautain envers les envoyés étrangers, et manifesta ouvertement sa prédilection pour la France, à tel point que le duc de Choiseul se vantait d'exercer un plus grand ascendant à Madrid qu'à Versailles.

L'issue malheureuse d'une expédition qu'il conseilla contre Alger porta atteinte à son crédit. Fatigué des embarras de sa position, il abandonna son portefeuille au cointe de Florida-Blanca, et retourna en Italie. Le roi récompensa les services de Grimaldi par le titre de duc et le rang de grand d'Espagne pour lui et ses héritiers.

V. Marty.

W. Coxe, L'Espagne sous la maison de Bourbon, trad. par Muriel, in-8°, 8 vol.

GRIMALDI (Dominique, marquis), économiste italien, né en 1735, à Seminara (royaume de Naples), mort à Reggio, le 5 novembre 1805. Après avoir étudié le droit, il se rendit à Gênes, se fit réintégrér au rang des patriciens, et remplit quelques emplois. Il s'appliqua à l'étude de l'agriculture et à l'exploitation des huiles et des étosses de soie, et sit pour cet objet quelques voyages en Suisse et en France. Il fit construire ou envoya en Calabre diverses machines qu'on n'y connaissait pas, et introduisit dans sa patrie la culture des pommes de terre, y fit établir des prairies artificielles, des jardins à la française, et construire des moulins à huile. Ces essais dérangèrent sa fortune. Il se mit à écrire sur l'agriculture. En 1782 il sut nommé membre du conseil des sinances, et reçut une mission pour surveiller les travaux de la sériciculture en Calabre. Arrêté en 1798 comme ayant pris part aux mouvements révolutionnaires, il parvint à se justifier, et recouvra les bonnes grâces de son souverain. On a de lui : Mémoire sur l'herbe appelée Sulla, imprimé aux frais de l'Académie des Georgofili de Florence; — Essai sur l'Économie agricole pour la Calabre ulterieure; Naples, 1770, in-8°; — Instruction sur les nouveaux procédés pour la fabrication de

Chaile ; Naples, 1773, in-6° ; Naples, 1777, in-8° ; - Observations économiques sur les fabriques el la commerce des soles dans la royalime des Deux Siciles; Naples, 1700; — Projet sur les moyens d'employer utilement les condamnés aux travaux forcés : Naples, 1781 : - Mémoire sur le commerce et la fabrication des huiles, soit ches les anciens, soit ches les modernes; Naples, 1783; - Mémoire pour le rétablissement du commerce des huiles et de l'agriculture dans la Calabre; Napies, 1783; — Projet de réforme de l'économie po-Mique dans le royaume de Naples; Raples, 1783; — Rapport ou roi, avec quelques réflazions d'économia politique relatives à la Calabre; Napies, 1785; — Rapport sur une école établie par ordre du roi à Reggio pour la fliage de la soie à la pidmentaise ; Messinn, 1786. 3. Y.

Siegrafia popolare, Taria, 1865, in-t\*.

**#81**≡ALDE (*Joseph-Marie*), préist italien . né à Moncallieri (Plémont), le 3 janvier 1754, mort le 1er janvier 1830. Il tenait par son père à la famille des Grimoldi de Montone, par sa mère à la famille d'Alciat. Après avoir fait ses études à Turin, il embrassa l'état ecclésiastique, fut recu docteur en théologie à l'université de Turio, se rendit à Verceil en 1779, fut nonmé chanoine de la cathédrale en 1782, puis évêque de Pignerol en 1797. Lors de la réunion du Piémont à la France, son siège fut supprimé; mais il fut aussitöt nommé évéque d'Ivrée. Il assista en 1811 au concile assemblé à Paris, fit partie de la commission chargée de rédiger la résonce au message de l'empéreur, et soutint bardiment les droits du souversie postife. En 1817 le roi de Sardaigne rétablit l'ancienne division épiscopale, et nomma Grimaldi ou diocèse de Verceil, qui venatt d'être érigé en archevêché. J. V.

Siegrafia papolare; Turiu, 1846, et estr. 19-44.

GREMALDI (Louis pella Pietra, marquis), patricien génois, né en 1763, à Gênes, mort à Turin, le 31 juillet 1834. Il s'occupa de musique, el composa quelques morcesux pour le violes. Il épousa la filie d'un avocat de Florence, qui donnait des concerts; cette femme était exceliente musicienne. Il n'eut que deux filles de son mariage, et vit la principauté de Mouaco passer dans une autre branche de sa familie. Bien que le congrès de Vieune eût reconnu en 1815 les titres du duc de Valentinois sur cette principanté, le marquis de Grimaidi revendiqua Jes droits agnatiques de sa famille, comme dernier représentant de Lambert Grimaldi, qui en 1563 avait recu l'investiture du duc Emmanuel-Philibart de Savoie. La mort mit fin à ses réclama-

Sloprafia popolare; Torta, 1818 et suir.

GRIMALDO (D. Joss Gevernez de Solon-Zano, premier marquis de), homme d'Eint espagnol, né en Biscaye, en 1864, mort à Madrid, en être plus malhoureux que coupable. Aussi, au

1733. Il débota duns la currière des allidres sons les anapices d'Orry , ministre des finances, qu l'admit dans ses burenox. D'un esprit lucide et fécond en ressources, Grimaldo devint indiapensable à son protecteur, qu'il remplaçait suprès de medame des Urains , du roi et de la reine. Sons un extériour grotosque, il enchaît une fincos et une dexiérité qui le rendaient propre au maniemost des affaires; et son caractère doux et insiquant lui ât benecoup d'amis. Il fut secrétaire d'Etat an département de la marine et de le guerre, et siègen en 1714 au conseil d'État. Main con attachement et un constante déélité à Orry et à la princesse des Ursins le rendirent suggest à Alberoni, qui l'exita du pouveir sans oser tel enlever son titre de ministre d'État. Philippe V. qui n'avait jamais cessé de l'aimer, l'éleve au rung de premier ministre. Grimaido fet seul admis à travailler avec le monarque, à l'exclusies de tous les autres secrétaires d'État. C'est par su mains que passèrent toutes les grandes affaires, guerres, alliances et troités. Par ses manières polies et gracieuses, il s'établit si bien deus la faveur publique, que la reles Élisabeth Farnèse (voy. es nom) se vit obligée elle-même de le traiter avec distinction. Il compa de casher son infirme nalesance sous les armes des Grimaidi, et fut décoré de l'ordre de la Toisse d'Or, en 1724, pour avoir porté à l'Escurial, au jame prince Louis, la renonciation de son pàre à ia couronne. V. MARTT.

Saint-States, Main. — Mon. de Houailles, Dueise, etc. — Saint-Philippe, Les Commentaries de le Guerra de Succession de España. — Vicente Recoslery Sanco, Malarin de re Philippe F el animese desde principie de su retende husia la pas del ano 1715; Gâna, 1915, à val. in-12.

GRIMANI (Antonio), dogs de Venise, nó es 1436, mort le 7 mai 1523. Il apportanait à l'une des plus puissantes familles patriciences, et remplit avec distinction plusicurs charges importantes dans la république et divers comman ments dans les armées vénitionnes. Il avoit surtout la réputation d'un babile marin. En 1499 il-était procurateur de Saint-Marc : il fut la même année nommé capitaine général de la flotte que Venice envoya contre le sultan Bejazet. Andres Loredano était son lieuteaunt. Leur expédition no fut pas boureuse : bottus devant l'ile de la Sapienza, ila ne purent empêcher la prise de Lépante. Grimeni fut acqueé d'avoir causé cus échecs par sa jalousia, Pour Loredano, les avegadors du commun le citérent devant le grand conseil, qui ordonne sun cuit dans les Hes de Cherso et d'Ossero. Son fils. Domenico, mi en 1460, qui avalt été fait cardinal en 1493, par le pape Alexandre VI, offrit de subir la peine prenoncée contre son père, et lorsque Grimani fat embarqué, chargé de chaines, pour son lieu d'exil, il l'aida à porter ses fers. Ce trait de dévon filial adoucit le peuple envers Grimani, et le disposa à la ciémence pour le vioux général, poutexil à Rome. Il profits de son adjour dans als du monde chrétien pour gagner la lance de la cour papale, et se servit de son a pour bienfélaposer le saint-père en faveur macite yens. Ceux-ci, recommissants, le unt et lui rendirent ses dignités. Enfin, sin 1521, le doge Leonardo Loradano art, les électours, d'une commune voix, pour lui succèder Grimani (7 juillet), I oùt plus de quatre-vingt-cinq années, ne gouverne que vingt-deux mois, et Gritti le remplaça dans le doget. Le carmenico no survécut que quelques mois se : il mouvut le 27 noût 1523.

Alfred BE LIGHER,

tini, Historia d'Halia, ijv. X. — Lunig, Coder ipiamatione, L. II, pare II, soctio VI, p. 20. as interes de Louis XII, t. IV, p. 20. — ijaru, de Fenise, L. IV, Ev. XXV, p. 2. — Putri listoria Fenatar III, V et VI,

IAMI (Morino), quaire-vingi-dizibme Venice, mort le 26 décembre (605, 11 môlé, le 30 svríl 1595, à Pasquale Cicounitint d'abord contre le saint-elége les e Cénar d'Este à la succession d'Aiduc de Prance; mais la renonciation de trmina pacifiquement le différent. Gririum ensuite une expédition contre les s, habitants de la Croatie, qui infestaient que par leurs pirateries. Cas forbans via habitations incendiées, et furent oblie dans les montagnes. En 1800, Henri IV, unce, demanda et obtint son inscription d'er de la noblesse vénitienne, avec le de transmettre cette prérogative à ы En 1005 commença le fameux démâté Paul V avec la république de Venise emerifo Donato); ce démété portait i sujets, 1º l'emprisonnement d'un cha-Vicence et de l'abbé de Nervesa, accusés s crimes; 24 le renouvellement d'un dédost défendant aux ecclésiastiques d'acs biens fonds; 3º la défense formelle de Bouvelles églises sans l'autorisation de arle. Le papa écrivit le 10 décembre donx iritaani, l'un pour l'obliger à faire rupa daux lois el-dessos, l'autre let enjeiremettre les deux ecclésiastiques arrêtés mnins de son nonce, Mattei. Le tout empagné d'une menace d'excommuni-40 brofs ferent présentés au néunt le foll, en l'absence du doge, qui était trèsd mourut le lendomain. On en renvoya, 'usago, la lecture après l'élection d'un dege. Grimani avait épousé Morosina , qui fut courounée en 1595. Ce fut la derprivae qui reçut cet bonneur. Callas modderent ne furent plus que les preune grande réputation de justice et d'affabilité. A. nr. L.

Ricold Dogitosi, Mistoria Fotenisma, (it XVIII. — Puolo Barpi, Historia particolare delle core passale indicata Fotenia, lib. I — Dara, Historia de Fotenia. L. IV, ite XXVIII., p. 151, 301. — Le cardinal d'Ossel, Correspondence et Leibre su rei de la decembre 101, Managarit de la Bibliothèque Manrine. — Recusini, Historia Foteniana, (ib. XVII. — De Pranc-Campe, Correspondence, systematit de la Bibliothèque laupérine, legis Dapay, p. 271.

GRIMADI (Pistro), cent-seisibme degn de Vanise, mort au commencement de mars 1762. 🛚 secolda, le 29 juin, à Ludovico Plani. L'Italie était alors le théêtre de la guerre occasionnée per la succession de l'Autriche, que Marie-Thérèse disputait à la moitié de l'Europe. Le ainat viuition se déclara pour la neutralité, et rejete les sollicitations du comte d'Holderness, qui le pressait de se déciarer en faveur de la reine de Hougrie. En 1749, Grimanı termina amiablement les confustations qui existaient depuis longtomns entre la république et le saint-siège au sujet des limites du duché de Ferrare. La même sanée il se ligue avec le papo Benoît XIV, le roi des Deux-Siciles et les Génois contre les corsaires d'Almet et de Tunis, qui ruinaient le commerce méditerrandao. En 1750 la doge rempit de nouveau avec le souverain pontife, à l'occasion du patriarcat d'Aquilée, auquel les Vénitiens et l'impératrice raine prétendaient nommer chacun de leur côlé. Benoît XIV, choisi pour arbitre, rendit un bruf, la 19 novembre 1749, par lequel en maintonant le sénet dans la possession où il était de nommer seul le patriarche d'Aquilée, il établissalt en motre tempa dans la partie autrichienne de ce patriarcat un vicaire apostolique, pour sonstraire les sujets antrichiens à la juridiction du prélat vénitien. Ce tempérament déplut au agnat, qui protesta. Benott XIV ne tint noi compte de outte opposition, et le 27 join 1750 il crés évêgue in partibus et vicaire apostolique d'Aquilée le comite d'Artimis, chancine de Bâle. La répubilique rappela alors son ambassadeur, signifia au nonce de sortir de son territoire, et arma sur terre et eur mer. Le pape, intimidé, se mit hors de cause, et luissa le différend à vider entre los deux intéreseés. Les rois de France et de Saydaigne s'interpotèrent comme médiateurs, et en 1751 l'affaire fut accommodée, de la manière enivante : le petriarcat d'Aquilée fut supprimé et sea diocèse divisé en deux archevéchés, l'un à la nomination du sénat, ceiul d'Udice, l'autre, dout le cième était à Gœrity, au choix des princes. autrichiens. Grimani mourut l'année aulvante, et Francesco Loredano lei succèda.

Alfred BE LAGARE.

moddèrent ne furent plus que les premillies-donnes de l'État, et ne particina ancune façon aux honneurs ni sux nils du dogat. Leonardo Donato fut rumpinese Grimani. Ce prince a luissé : le français aux seigneurs étrangues qui visitainni.

la capitale. Il remplissait aussi auprès d'eux les fonctions de cicerone. Comme il avait fait une ample provision d'anecdotes, il vivait dans la société de personnes riches, qu'il amusait. Il ne manquait pas d'esprit; mais sa vanité était plus grande encore, et il disait avec prétention que c'était lui qui avait donné de l'esprit à tout le Nord. On a de Grimarest: Commerce de Lettres curieuses et savantes; Paris, 1700, in-12: Hérissant dit que c'est la suite d'un autre volume, intitulé : Commerce savant et curieux, qu'on attribue à Germain Brice, que Grimarest avait remplacé comme cicerone parisien; — Les Campagnes de Charles XII, roi de Suède; Paris, 1705, 2 vol. in-12 : pitoyable ouvrage au jugement de Lenglet-Dufresnoy; — Vie de M. de Molière; Paris, 1705, in-12; revue et corrigée, Amsterdam, 1705, in-12; — Additions à la Vie de M. de Molière, contenant une réponse à la critique qu'on en a faite; Paris, 1706, in-12 : Voltaire dit que cette vie de Molière est pleine de contes saux; Grimarest prétendait cependant qu'elle était écrite sur les mémoires du comédien Baron; — Traité du Récitatif dans la lecture, dans l'action publique, dans la déclamation et dans le chant, avec un traité des accents, de la quantité et de la ponctuation; Paris, 1707, in-12; nouv. édit., augm., Amsterdam, 1740, in-12; — Traité sur la manière d'écrire des lettres et sur le cérémonial, avec un discours sur ce qu'on appelle usage dans la langue françoise; Paris, La Haye, 1709, in-12; Paris, 1735, in-12. Lepère Lelong attribue à cet écrivain des Mémoires historiques de la révolte des fanaliques, Paris, 1708, in-12, qui, dit M. Quérard, sont de Fr. Duval, de Tours.

P. Lelong, Bibl. Aist. de la France. — Goujet, Bibl. franç., tome II, p. 188. — Desessarts, Les Siècles littération — Ontenne La France Métionsier.

raires. - Querard, La France Miteraire.

GRIMAREST (Charles-Honoré Le Gallois DE), grammairien français, fils du précédent, a publié: Éclaircissements sur les Principes de la Langue Françoise; Paris, 1712, in-12; — Nouvelle Grammaire Françoise, réduite en tables; Paris, 1719, in-4°. Il s'était servi des travaux de Regnier Desmarais et du P. Buffier; ce dernier se plaignit du plagiat; — Lettre d'un Gentilhomme périgourdin à un Académicien de Paris, sur la réfutation de la Grammaire Italienne de l'abbé Antonini, par M. de la Lande, interprète du roi, etc.; Paris, 1730, in-12; réimprimée l'année suivante, avec la Réponse du sieur de la Lande, maître de langues; - Recueil de Lettres sur divers sujets; Paris, 1725, 1729, in-12.

Goujet, Biblioth. franc., tome I, p. 68, 193. — Quérard. La France littéraire.

GRIMAUD (Jean-Charles Marguerite-Guillaume DE), médecin français, né à Nantes, en 1750, mort dans la même ville, le 5 août 1789. Il fit ses études médicales à Montpellier, et fut reçu docteur en 1776. En 1781 il obtint la place de professeur adjoint et de survivant de L'excès du travail ruina sa constitution, i ment faible, et il mourut prématurémes saya de concilier le système de Stahl a de Barthez; mais malgré son savoir et le de ses raisonnements, il ne réussit pas solidement les doctrines qu'il voulait fair loir; cependant, il a rendu des services à la logie. On a de lui : Essai sur l'irri Montpellier, 1776, in-4°; — Mémoire Nutrition; Montpellier, 1787-1789, 2 vo — Cours de Fièvres, ouvrage posthum par Dumas; Montpellier, 1795, 3 vol., i Cours complet de Physiologie; Pari 2 vol. in-8°.

Biographiel médicale.

GRIMAUDET (*Prançois*), jurisconst çais, né à Angers, en 1520, mort le 1580. Il prétendait descendre de l'illi mille italienne des Grimaldi; mais il la réputation dont il jouit qu'à sa pr son érudition, au courage civil dont il tes fois preuve. Nommé en 1558 avoci au présidial d'Angers, il prononça, le 14 1560, aux états provinciaux d'Anjou, rangue célèbre, qui le fit accuser d'he confondre, malgré ses protestations, huguenots. Dans ce discours imprimé sou de Remontrances aux Etats d'Ange soutenait entre autres propositions que cile général ne doit pas seulement se c d'évêques et de prélats, mais aussi de en sorte que le concile indiqué à Trent être nul si les laïques n'y prenaient pa ajoutait que « la convocation des cor toute la chrétienté et la réformation de la c appartiennent à la puissance séculière, l'ecclésiastique ». Raoul Surguin, avoca à Angers, fit un livre pour lui répond 15 avril 1561 la Sorbonne condamna six tions extraites du discours de Grimaudet tint dès lors du barreau, et ne donna des consultations. Lors de la Saint-Barl son frère Jean, argentier du roi de Nav épargné, par ordre exprès d'Henri III, d jou, adressé aux échevins d'Angers. Grimaudet, dont la vien'était pas moins n dut sans doute à la même protection c pas inquiété; car l'année suivante, 157 nommé ches du conseil et maître des du même prince, et prêta serment en c lité le 29 mai 1574 (1). On a encore maudet: Commentaria ad edictum c dictione judicum præsidalium, pub anno 1550; Paris, in-8°; — Remon. aux Etats d'Angers; Angers, Tours 1561, in-8°; Poitiers, in-12; — Par du droit des retraits lignagers; Par in-8°; réimptimé depuis avec les opue P. Ayrault, qui en tête avait mis un t

(1) Le portrait de Grimaudet est gravé par Th

le flature, Variété el Mutation des Lois; --he Couses qui excusont le dol ; Pana, 1569, mF; — Paraphrase du droit des usures et entrats pignoralifs; Paris, 1577, in-8°; — Pangirese du droit des dixmes inféodées et ecdinimitigmes; Paris, Robert E≤tienne, 1574, ht; — Trailé de l'Augmentation et Dimingion dos Monzeius; Paris, 1579, in-8°; ---**Iria Puissance royale et sacerdotale; 1579,** المان), Opuscules politiques; Paris, 1580, in-8°. Tans cas auvrages ont été réunis sous le titre l'Eurres de François Grimandel sur les matières occlosiastiques, du droit public et du drut cipil; Amicus et Paris, 1669, in-fol. On a omis dans cette collection l'ouvrage intitulé : De Haraticis a principe puniendis et gratia harmos resipiscentibus /acienda; Paris, 1**566, in-8° ; — Traité de la Dignitéroyale dans** Pliglice, ws.; — Annolations sur la Cou-Céleslin Pont. hane d'Anjou , tro-

Hange, Pie & Aprenid, p. 160. — Riveron, Mémoires. — Poles, no. de Réneré. — Wist. eréfeinstique, par le emitenteur de Floury, L. XXXI, page 007; L. XXXII, p. 16.

**ERIMATED OF GRIMOACO, Voy. URBAIN V.** 'ezimbolo, Grimbali di Grimbalo ( *Nicolas* ), poète et traducteur anglais , né dans hamté d'Huntingdon, en 1519, mort vers 1563. Bit nog éducation d'abord à Christ's-College à Cambridge, pals à Oxford, où il fut agrégé au estige Merton, en 1842. De là il passa, vern 1147, à Christ-Church-College, où il enveigne la ristarique. La même assoés il écrivit une trailie intine, intitulée: Archipropheta, sive Journal-Baptista, qui fut probablement repré-##### dans le collége, et qui à dié imprimée à Odogne, 1848, fn-8". En 1548, il explique les direpiques de Virgile dans une puraphrace inlin publiée à Londres, 1591, in-6". Il tradulait ais le *De Officits* de Cleáron, et dédis m arvant Thirthy, évêque d'Ety, cette traduclin, qui paret à Londres, en 1663, in-8°, et fut Mingrimée en 1674 et 1598. Il fut, selon l'oginim générale, le second poèto suglais qui écrivit ra vera blanca, et il le ilt avec plus de force, filigance et d'harmonie que lord Surrey, qui stait le premier employé cette forme poétique. La Songer written ont été annexés aux Songes and Soomettes of uncertain auctours, dans l'édition des Posses de lord Surrèy par Tottell. Wis et Warten ont cité plusiours poécies de Crimbald.

Toring, History of Partry. — Ullis, Specimens. — Tout, Athena Ozonimus, vol. 1. — Calmers, Gewal Piographical Dictionary.

Shim LASC, auteur ecclésiastique français, du diocèse de Reims, vivait vers la fin du neutième dècle. Il nous appreud lui-même qu'après stoir étadié les lettres très-tard, il fut ordonné prêtre Ensuite il se retira dans la solitude, où il vicut quelque temps sans s'astremère à des pratiques régulières. Sur le conseil d'un prêtre temmé quasi Grimlaie, il composa plus tard

une règle devant servir aux colitaires. Voità tout ce qu'on sait de précis sur la vie de Grimlaic : les conciles cités par lui indiquent qu'il vivait au neuvième siècle. Mabillon a mis ce point hors ric doute, dans sa réponse à Rancé, lequel asalguait à Grimlair une époque beaucoup plus récente. Grimlair a inséré dans sa règle des extraits nombreux des Pères, des Vies des raints. ainsi que des anciennes règles monastiques, autatament de celle de Saint-Benoît. Il prescrit à plusicurs reprises l'étude comme une obligation indispresable. Sa règle, divisée en soixante-neuf chapitre», est écrite avec méthode ; on y remarque une piété éclairée. Cette règle fut publiée pour la première fola par D'Achery, nous le titre de Regula Solitariorum; Paris, 1653, in-16. Holstenius l'inséra dans son Codez Regularum; Rome, 1662, Paris, 1663, in-6°.

Histoire litteraire de la France, t. V, p. 665.

GRIMM ( Frédéric-Melchior ), célèbre critique français, d'origine allemande, ne à Ratiobonne, le 26 décembre 1723, mort à Gotha, le 19 décembre 1807. Élevé avec distinction à l'univeruté de Leipzig, ou il eut Ernesti pour professeur, il accompagna a l'aris le comte de Schomberg, dont il instruisait les enfants. Il s'attache ensuite au prince de Saxe-Gotha, mais avec peu de profit, à ce qu'il semble ; car J.-J. Rousseau. dont il fit la connaissance vers 1749, le trouva dans un mince état de fortune. Pauvre lui même et peu connu. Rousseau rendit à Grimm le service de le mettre en relation avec les principaux littérateurs de l'époque. Le jeune Allemand, trèsinstruit et très-babile, s'insinua bientôt auprès du neveu du maréchal de Saxe, l'aimable et prodigne comte de Friesen, devint son secrétaire, et fot introduit par lui dans les plus brillantes sociétés de Paris. Il avait alors dans le caractère queique chose de senimental et d'exalté, « un fonds de romanesque allemand qu'il dut recouvrir et étouffer, - dit M. Saint-Beuve. Si l'on en croft son biographe Meister, il ressentit pour une princesse affernande un profond et mystérieux amonr, qui faillil le conduire au suicide. Un peu plus tard, il éprouva pour une chanteuse de l'Opéra une passion dont Rousseau, alora son ami intime et depuis son ennemi implacable, a tracé un tableau fort plaisant et sans doute exagéré. « Grimm, dit Rousseau, après avoir vn quelque temps Mile Fel, s'aviss tout à coup d'en devenir éperdament amoureux, et de vouloir supplanter Cahusse. La belle, se plquant de constance, éconduisit ce nouveau prétendant. Celui-ci prit l'affaire au tragique, et a'avisa d'en vouloir mourir. Il tomba tout subitement dans la plus étrange maladie dont jamais peut-être on ait oui parler : il passait les nuits et les jours dans une continuelle léthargie, les yeux bien ouverts, le pouls bien battant, mais anns parler, sans bouger, paraissant quelquefois entendre , mais ne répondant jamais, mêms per signes, et du ceste sons agitation, sans dou-

leur, sans sièvre, et restant comme s'il eût été mort.... On lui amena le médecin Sénac, et je le vis sourire en sortant..... Un beau jour il ce leva, s'habilla, et reprit son train de vie ordinaire. » Grimm aimait beaucoup la musique, et dans sa passion pour Mile Fel, il y avait autant du dilettante que de l'amoureux. Il faisait partie de ce qu'on appelait le coin de la reine, coterie d'amateurs qui avaient déclaré la guerre à l'opéra français. Il publia à ce sujet une brochure intitulée : Le petit Prophète de Boehmischbroda, où il plaidait en style biblique la cause de la musique italienne. Ce pamphlet, original et piquant, eut du succès, et Voltaire s'écria en le lisant : « De quoi s'avise donc ce Bohémien d'avoir plus d'esprit que nous? » Un mot pareil suffisait pour faire la réputation de celui qui en était l'objet, et Grimm fut des lors compté parmi les plus spirituels écrivains français. L'abbé Raynal, qui adressait une correspondance littéraire à quelques princes étrangers, le choisit pour suppléant, en 1753. Grimm commença, sous le nom d'un autre, une œuvre qu'il devait porter à sa persection. En même temps il s'attacha de plus en plus à la société parisienne. Présenté par Rousscau à M<sup>me</sup> d'Epinay, il fixa aussitôt l'attention de cette dame, dont la réputation était assez mauvaise, mais qui valait mieux que sa réputation. Dès le début il la désendit contre une grave accusation d'improbité. Le bruit courait que Mme d'Épinay avait dérobé et détruit des papiers dont la perte compromettait à son profit la fortune d'un de ses parents. Ce bruit trouva des échos à un diner du cointe de Friesen, et Grimm, qui les releva avec vivacité, dut échanger des coups d'épée avec un des convives. Les deux adversaires se blessèrent légèrement, et quelques jours après les papiers se retrouvèrent. Cet incident romanesque attacha décidément Grimm à Mme d'Épinay, et cette liaison eut entre autres conséquences celle de le brouiller avec Rousseau. Celui-ci s'est cruellement vengé des torts que Grimm eut à son égard. Il a présenté dans ses Confessions la conduite de son ami sous le jour le plus odieux. Sans accepter comme fondées ses assertions passionnées jusqu'au mensonge, il faut reconnaltre que Grimm se montra peu reconnaissant des services que Rousseau lui avait rendus. Il l'avait vu avec peine s'établir à L'Ermitage, petite habitation qui dépendait de la maison de campagne de M<sup>me</sup> d'Épinay; il ne se souciait pas qu'il y restât, et il ne contribua pas à lui en rendre le séjour agréable. Mais si sa conduite ne fut pas celle d'un ami, il observa du moins les convenances, et sut tout mettre de son côté, même le bon droit. Tout en réglant cette affaire d'intérieur, il assit et assura sa position, un moment ébranlée par la mort du comte de Friesen. Sa Correspondance, d'abord adressée à la princesse de Saxe-Gotha, finit par s'étendre à six princes souverains, dont les principaux étaient l'impératrice de Russie, le roi de Suède, le roi

de Pologne. Le tact et le talent avec lesquels i s'acquitta de cette mission le mirent en grandconsidération auprès de ses correspondants. lui valurent des dignités considérables. La ville de Francfort le choisit pour son ministre prè de la cour de France. Malheureusement, il parait que le spirituel critique apporta dans se fonctions diplomatiques la causticité qu'il met tait dans sa Correspondance litteraire. Certain dépêche qui contenait des plaisanteries sur le ministres français fut interceptée par la posse peu scrupuleuse, de Louis XV, et lui fit perdr sa place. Ses augustes correspondants se dis putèrent l'honneur de le dédommager de cett perte. Il fut créé baron de l'Empire à Vienne conseiller d'Etat et grand-cordon de Saint-Vla dimir à Saint-Pétersbourg. Ces distinctions, qu flattèrent son amour-propre et augmentèrent si morgue naturelle, n'ajoutent rien aujourd'hui i sa réputation. La postérité ne voit en lui ni le diplomate ni le baron de l'Empire, mais le plu habile correspondant littéraire et l'un des pre miers critiques du dix-huitième siècle.

Les seize volumes de sa Correspondance con tiennent l'histoire complète, détaillée de la lit térature française de 1752 à 1790 : histoire écrite au jour le jour, et reproduisant fidèlemen les impressions du narrateur. Grimm est w esprit positif, d'une forte instruction et d'un grande connaissance du monde. Il possède à m haut degré les trois qualités essentielles du critique, l'étendue, la finesse et la fermeté. Su tous les ouvrages, sur tous les auteurs, il a de jugements généralement exacts, impartiaux, e toujours nets, précis, qui frappent et se gravent Ses points de vue, s'ils ne sont pas toujours très élevés, ne sont jamais du moins vulgaires e communs. Sans satigue et sans essorts, il pass et touche à tous les sujets, aux plus grand comme aux plus légers. Familier avec les ma tières les plus élevées, la politique, la philoso phie, habitué aux discussions les plus graves il ne dédaigne ni les petits vers, ni les petit contes; il ne repousse aucun sujet, comme au cune forme de critique. Le ton de cette critique est fin et railleur, amer et inexorable quand i s'agit d'idées religieuses, s'élevant parfois à un haute gravité, et parfois aussi se jouant ave gaieté en des parodies amusantes, mais qui on leur portée. Il eut rarement l'occasion de parle d'auteurs morts, presque jamais d'auteurs clas siques; cependant, certains passages sur de poëtes anciens, d'excellentes pages sur Montaigne et Shakespeare attestent un critique exempt de préjugés, qui, sans s'arrêter à la di versité des formes, recherche et admire partou l'originalité de la pensée, et le génie créateur Sur ses contemporains illustres, Diderot ex cepté, son plus constant et plus intime ami Grimm est en général sévère et même dur Comme presque tous les critiques, il fait valoi son esprit aux dépens de ceux qu'il apprécie. Or

n'a qu'à réduire un peu de la sévérité de ses prements, et on arrive à quelque chose de vrai et de définitif. Quoique s'adressant à un audiwie couronné, Grimm ne s'interdisait pas les pessées hardies. Lorsque sous l'empire on voum publier sa Correspondance, il fallut retrancher de nombreux passages. Le correspondant de Catherine parut trop libre à la censure impériale. De ces coupures on a pu former un volume supplémentaire, et ce n'est pas le moins mtéressant. Ces hardiesses sont plutôt philosophiques que politiques; car en ce qui touche le gouvernement Grimm a les opinions les plus arges, les moins dogmatiques. Il pensait, c'est lui qui nous l'apprend, « qu'il est absurde d'a· giter avec emphase quel est le meilleur gouvernement possible, parce que, quelle que soit la dissérence dans les sormes extérieures, chacun l'est pour le peuple qui l'a adopté. A mesure qu'une nation devient policée ou éclairée, elle a non à changer un gouvernement contre un autre, mais à corriger les défauts du sien ». Grimm croyait donc qu'on pouvait arriver sans bouleversement à la réforme de la monarchie française. L'évenement trompa ses prévisions. Il vit éclater la révolution. Pendant plusieurs années il en suivit le spectacle et en nota les principales scènes. Il dut enfin quitter la France avec les autres membres du corps diplomatique. Ce lat avec une amertume profonde que le vieillard s'éloigna d'un pays qui l'avait si bien accuelli jeune homme, et qui était devenu sa patrie. En partant il regretta d'avoir manqué le moment de se saire enterrer. En esset sa vie, qui se prolongea jusqu'aux premières années de l'empire, fut désormais insignifiante. En 1795 Catherine le nomma son ministre près des Etats du cercle de basse Saxe. Paul I<sup>er</sup> le confirma dans Texte place, dont il se démit à la suite d'une maladie qui ni fit perdre un œil. Ses facultés intellecmelles déclinèrent avec ses forces physiques, et Il s'éleignit à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.

On a de Grimm: Lettres sur Omphale, tragédie lyrique (sans nom de lieu); 1752, 11-5°; — Le pelit Prophète de Boehmischbroda; Paris, 1753, in-12; — Correspondence ultraire, philosophique et critique adressée d'un souverain d'Allemagne: 1<sup>re</sup> partie, de 1753 à 1770, publiée par Michaud ainé et Chéron, Paris, 1813, 6 vol. in-8°; 2° partie, de 1771 à 1782, publiée par Salgues, Paris, 1812, 5 vol. in-8°: cette seconde partie parut avant la remière comme étant la plus intéressante; F partie, pendant une partie des années 1775 et 1776, et pendant les années 1782 à 1790, inclusivement, publiée par Suard, Paris, 1813, 5 vol. in-8°; — Supplément à la Correspondance littéraire de MM. Grimm el Diderot, contenant: Les opuscules de Grimm; Treize lettres de Grimm à Frédéric II, roi de Prusse; Plusieurs morcaux de correspondance de Grimm qui

manquent aux 16 vol.; Des Remarques sur les 16 vol., par Ant.-Al. Barbier; Paris, 1814, 1 vol. in-8°, en tout, 17 vol.; — Nouvelle édition, revue et mise dans un meilleur ordre, avec des notes et des éclaircissements, et où se trouvent rétablies pour la première fois les phrases supprimées par la censure impériale; publ. par M. Jules Taschereau; Paris, 1829-1831, 15 vol. in-8° (les notes des trois derniers volumes sont de M. Chaudet); — Correspondance inédite de Grimm et Diderot, et Recueil de lettres, poésies, morceaux et fragments retranchés par la censure impériale en 1812 et 1813; publ. par MM. Chéron et Thory; Paris, 1829, in-8°. L. J. Salgues, Notice sur Grimm, en tête de la 2º partie de la

Correspondance. — Mme d'Épinay, Mémoires. — Rousseau, Confessions. — Taschereau. Notice sur Grimm, en tête de son édition. — Meister, Mélanges de Philosophie et de Littérature. — Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. VII.

GRIMM (Jean-Frédéric-Charles), médecin allemand, né à Eisenach, en 1737, mort le 28 novembre 1821. Il prit ses degrés à Gættingue, devint médecin du duc de Saxe-Gotha et inspecteur des eaux minérales de Ronnebourg. On a de lui : Dissert. de Visu; Gættingue, 1758, in-4°; — Sendschreiben von der Epidemie zu Eisenach in der ersten Haelfte de J. 1767, und die Mitteln wider dieselbe (Épitre spr l'épidémie qui a régné à Eisenach dans la première moitié de l'an 1767, et les moyens de la combattre); Hildburghausen, 1768, in-8°; — Abhandlung von den Mineralwassern zu Ronneburg (Traité sur les Eaux minérales de Ronnelburg); Altenbourg, 1770, in-8°; — Bemerkungen eines Reisenden durch Teutschland, Frankreich, England und Holland (Observations d'un Voyageur à travers l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la Hollande); Altenbourg, 1775, 3 vol. in-fol., anonyme. Il a en outre traduit du grec en allemand les Œuvres complètes d'Hippocrate (Altenbourg, 1781-1792, 4 vol. in-fol.), et écrit quelques articles dans les Actes de l'Académie des Curieux de la Nature. W. R.

Callisen, Med. Lex. - Biographie médicale.

TGRIMM (Louis-Jacques), célèbre érudit et philologue allemand, né le 4 janvier 1785, à Hanau. Il étudia d'abord le droit à Marbourg, et seconda plus tard à Paris M. de Savigny, son maître. dans diverses recherches d'érudition. C'est alors qu'il sentit naître en lui le goût de la littérature du moyen age. A son retour en Allemagne, il sút nommé secrétaire de la guerre à Hesse-Cassel, et devint successivement conservateur de la bibliothèque de Wilhelmshöhe et auditeur au conseil d'État. Lors de la réintégration de l'électeur de Hesse, il accompagna comme secrétaire l'ambassadeur de ce prince, à Paris et au congrès de Vienne. Au mois d'août 1815, il fut envoyé à Paris par le gouvernement prussien, afin de faire restituer les manuscrits précieux enlevés par

91 GRIMM

les armées de Napoléon. En 1830 il fut appelé comme professeur de littérature allemande à l'université de Gœttingue. Lors de l'abolition de de la constitution par le roi de Hanovre, en 1837, M. Grimm fut un des sept professeurs qui protestèrent contre cet acte. Destitué pour la franchise de son langage, il vécut pendant quelques années à Cassel, dans la retraite. En 1841 il fut appelé à Berlin comme membre de l'académie de cette ville. En 1848 il siégea à l'assemblée de Francfort jusqu'à ce qu'elle fut transférée à Stutigard. C'est aux travaux archéologiques de M. Grimm que l'on doit la connaissance plus intime de la langue et des croyances des nations germaniques. Ses ouvrages sont des mines de faits et d'érudition; mais la pensée échappe au lecteur dans la masse des détails. Son admiration pour les Germains va jusqu'à regretter qu'ils aient été soumis à l'influence de la civilisation romaine. Les titres de ses ouvrages sont : Veber den altdeutschen Meistergesang (Sur la Poésie des Meistersaenger); Gættingue, 1811, in-8°: — Deutsche Grammatik (Grammaire Allemande), t. Ier, Gættingue, 1819, in-8e; t. II-IV, ibid., 1826-1837, in-8°. Ce travail étendu est une analyse des plus minutieuses sur les formes grammaticales de toutes les branches de l'idiome germanique, depuis les langues scandinaves jusqu'à celle des Frisons, y compris les divers dialectes allemands du moyen age. L'examen seul des consonnes et des voyelles contient six cents pages. Il manque encore un volume pour terminer ce monument, qui a donné une impulsion toute nouvelle aux recherches linguistiques en général; — Beutsche Rechtsalterthümer (Antiquités du droit allemand); Gœttingue, 1828, in-8°; ibid., 1854, in-8°: ce livre important est un relevé des coutumes tantôt poétiques, tantôt bizarres, en vigueur chez les nations germaniques; on y trouve aussi des détails curieux sur les coutumes françaises au moyen age; les Origines du Droit français de Michelet ne sont qu'un résumé de l'ouvrage de M. Grimm; — Deutsche Mythologie (Mythologie Allemande); Gottingue, 1835, in-8°; ibid., 1844, in-8°. La conclusion de l'auteur est que les dieux des anciens Germains se rapprochent de ceux des Grecs, tandis que les usages superstitieux ressemblent beaucoup à ceux des Romains. Il constate aussi les traces d'un monothéisme primitif, qui, remplacé d'abord par la Trinité de Wuotan, de Douar et de Zio, dégénère ensuite en polythéisme; - Geschichte der deutschen Spracke (Histoire de la Langue Allemande); Leipzig, 1848, 2 vol. in-8°. On y trouve réunies et discutées toutes les données qu'on possède sur les peuples, généralement si peu connus, qui figurent dans l'invasion des barbares. Suivant l'auteur, les nations germaniques se relient aux Grecs et aux Latins par les Thraces, dont il établit l'affinité avec les Gètes, identiques avec les Daces et les Goths. Dans le chapitre consacré aux Scythes, il re-

pousse d'abord l'opinion de Niebuhr, qui dans cette nation que des Mongols; et que ce nom de Scythes comprenait p peuples de races diverses, et que le principa eux avait de la parenté avec les Gerr expose ensuite la loi de la lautverschi on du déplacement des consonnes, dé par lui, d'après laquelle les mots des lar do-germaniques, telles que le sanscrit, le le latin, se sont modifiés dans les idion maniques. Il fait voir comment, vers le n **premier sièc**le de notre ère, les consonnes des recines indo-germaniques se sont e dans la langue gothique, de telle sorte qu muisa été remplacée par une aspirata, la parune tenuis, et enfin l'aspirata par une **Vers le sixième siècle, les mots gothiqu** transformés ont subi une nouvelle altérat **le baut-allemand. Po**ur donner un exe cette loi, qui se reconnaît surtout dans lecte allemanique, citons le mot πατήρ de l grecque, qui devient Fadr en gothique ( en haut-allemand. L'auteur enfin, ap examen des fameuses gloses malber dont il restitue un grand nombre aux germaniques, en combattant l'opinion qui y reconnaissait des traces du celtiqu loppe les caractères grammaticaux prop idiomes germaniques. Les quatre princi ces caractères sont la Lautverschiebun nous venons de parler, l'Ablaut, ou la n **tion des v**oyelles du verbe pour en marc temps, la déclinaison et la conjugaison

En communauté avec son frère Gui M. Grimm a encore publié: Kimder une märchen (Contes d'Enfants et du foyer) 1812-1814, 2 vol. in-16; ibid., 1819, 3 vo Gættingue, 1840, 2 vol. in-16; ibid., 184. in-12; Gœttingue, 1850, 2 vol., in-16; publié une petite édition en 1 vol. in-16, septième réimpression a paru à Berlin ( C'est un recueil de contes dont l'origine **au moyen âge ; leur exquise poésie les r**e supérieurs aux contes de fées français; deutsche Wälder (Forêts de l'ancien manie); Cassel et Francfort, 1813-1816 recueil de quelques productions poétic moyen age, telles que Le Chevalier du de Conrad de Wurtzbourg, la Chroni Empereurs, écrite en 1160, et de divers sur la littérature de cette époque; — D Sagen (Traditions allemandes); Berlin 1818, 2 vol.; — Deutsches Wörterbuc tionnaire Allemand); Leipzig, 1852-1857 in-4°. Cet ouvrage, encore inachevé, qu modèle de lexicologie, fait connaître l'éty et les diverses acceptions des mots de la allemande moderne, depuis Luther Gœthe.

M. Grimm s'est aussi fait connaître con teur; en cette qualité il a publié : Silva mances viejos; Vienne, 1818; — Hymno clesiæ XXVI Interpretatio theotisca; ie, 1830, traductions de chants d'église neuvième siècle; — Reinhard Fuchs; 1834, in-8°; — Lateinische Gedichte iten und elften Jahrhunderts (Poëmes dixième et du onzième siècle); Gœt-1838, in-8°, avec la collaboration de r: — Deutsche Weisthümer (Coutumes es); Berlin, 1840-1842, 3 vol. in-8°; e coutumes rurales du moyen âge; — : auf König Friedrich I und aus sei-'(Poésies sur le roi Frédéric 1er, avec de son époque); Berlin, 1844. Enfin m a publié de nombreuses dissertations Zeitschrift für deutsches Alterthum t et dans les Mémoires de l'Académie E. G.

stions-Lexikon. — Jul. Schmidt, Geschichte schen Nationallitteratur im neunzehnten est, t. l.

**um** (Guillaume-Charles), philologue , frère du précédent, né à Hanau, le 24 786. Une longue maladie, dont il ne 'en 1809, interrompit les études de droit it comme son frère commencées en 1804 irg. D'abord secrétaire de la bibliothèque il, il fut nommé, en 1830, sous-biblioà Gœttingue, et cinq ans après profespléant à la même université. Ayant rec son frère, la fameuse protestation ibolition de la constitution, il fut desrejoignit en 1838 son frère à Cassel, et apagna en 1841 à Berlin. Collaborateur frère (on ne les appelle depuis que les rimm), il s'est spécialement occupé de ture allemande au moyen age. C'est l a donné : Alldänische Heldenlieder Chants héroïques Danois); Heidelberg, aduction d'une collection de poésies qui remontent au seizième siècle; utsche Runen (Sur les caractères rullemands); Gættingue, 1821, in-8°; --duodolf (Le comte Rodolphe); Goet-828,  $in-4^{\circ}$ ; ibid., 1844,  $in-4^{\circ}$ ; fragl'un poëme allemand écrit vers l'an Die deutsche Heldensage (Les Tradinques des Germains )]; Gœttingue, 1829, auteur y réfute les anciens systèmes qui ent à expliquer l'origine des fables par historiques. Il les attribue en grande l'imagination des peuples primitifs proans réflexion; — De Hildebrando, carmine teutonico; Gættingue, 1830, - Vridankes Bescheidenheit; Got-834, in-8°: poëme didactique du comnt du treizième siècle; — Der Rosene Jardin des Roses); Gættingue, 1836, Ruolandes Liet (La Chanson de Roettingue, 1838, in-8°; — Wernhers von tein Veronica; Gottingue, 1839, in-8°; loldene Schmiede (La Forge d'Or); 840, in-8°: poëme de Conrad de Wurtzbourg en l'honneur de la Vierge; — Conrad van Würtzburg Silvester; Gættingue, 1841, in-8°; — Athis and Prophylias; Berlin, 1846; un supplément a paru à Gættingue en 1852; — Altdeutsche Gespræche (Conversations sur des sujets allemands du moyen-âge); Berlin, 1851, 2 vol.; — plusieurs dissertations sur la langue et la littérature de l'Allemagne au moyen âge. E. G. Conversat.-Lexik.

\*Grimmelsmausen (Christophe de ), romancier allemand , né en 1615, à Gelnhausen, mort le 17 août 1676. Il fut d'abord soldat, puis greffier à Renchen, dans la forêt Noire ; sa carrière est d'ailleurs assez peu connue. En 1647 il publia un roman, Le chaste Joseph, qui passa inaperçu; mais bientôt il se fit remarquer par son Simplicissimus (Abentheuerlicher Simplicissimus, d. i. Beschreibung des Lebens eines seltsamen Vaganten genannt Melchior Sternfels v. Frucksheim), Mömpelgard, 1669, que les Allemands regardent comme leur premier roman national ; c'est, comme dans les récits picaresques des Espagnols, une autobiographie; mais au lieu de raconter des aventures de filous et de mendiants, l'auteur met en scène un personnage qui a traversé toute la guerre de Trente Ans et qui y a joué un rôle. Simplicissimus est le fils d'un paysan, et à certains égards son histoire rappelle celle de Robinson. Après avoir servi sous les drapeaux de divers princes, après avoir assisté à bien des batailles (et Grimmelshausen retrace des scènes dont il avait été le témoin oculaire), il parcourt le monde. tombe au pouvoir des Turcs, et subit une longue captivité. Après sa délivrance, il se rend en pélerinage à Rome, et finit par se retirer dans la forêt Noire, pour y mener la vie d'un ermite. C'est ainsi que se termine le cinquième livre de l'œuvre originale. Une seconde édition, qui parfit en même temps (en 1669), renferme une continuation, sort mal écrite, et présentant une série d'épisodes sans vraisemblance et maladroitement entassés ; on y reconnaît de suite une main étrangère. On peut reprocher à Grimmelshause**n** des longueurs et une prolixité parfois fatigante, mais la vivacité des impressions qu'il retrace, la fidélité de ses portraits, le naturel de ses récits, lui prétent, surtout pour ses compatriotes, un attrait qu'il est extrêmement rare de rencontrer chez les romanciers de cette époque. Dès la seconde année de son apparition, Simplicissimus fut réimprimé, en 1670, en 1671, en 1685; il l'a été souvent depuis, et il eut au dix-septième siècle des imitateurs nombreux, qui lui sont restés sort insérieurs. T. de Bulow l'a reproduit en rajeunissant le style; Reichard en a donné un extrait dans la Bibliothek der Romane, t. IV, p. 125-140. Parmi les auteurs qui le prirent pour modèle, on cite comme un des meilleurs celui qui composa, sans y mettre son nom, le Simplicissimus hongrois, publié

en 1683.

**G. B.** 

Koch, Compridion der deutschen Isteraturgeschichte, t. II, p. 100. — Weiff Gantlichte des Romans (1961), p. 175-190. — Rehterneyer, dam ies Annaias de Heile, 1900. nº 55-54. — Parnew, dam ies Biötter für ilterantche Unterheitung, 1843. n° 100-044. — Gervinus, Gantliehts der postischen Hational-literatur der Dautschen, L. III. p. 100.

GRIMMEN (Jacques), peintre hollandais, né vers 1500. Il fut élève du payangiste Matthieu Kock et de Chrestien de Queburgh, mais plus encore de la nature. Il avait la réputation de travailler extrêmement vits. Son œuvre se component autout de vues des environs d'Anvers, qu'il reproduisit dans leurs divers aspects. Il réussissait parfaitement à imiter les différents effets du soisil et des nuages. Ses lointains et ses cieis, d'une couleur et d'une légèraté admirables, fout rechercher ses tablesux. Grimmer n'était pas seulement un peintre distingué, il faisait fort blen ins vurs.

A. on L.

Descença. La Fie des Printres florancis., t. 1, p. 27.

CREMORILD 1<sup>est</sup>, duc de Bavière, né vers 630, mort en 695. Fils de Tassilon II, il succède à sen cousin germain Théodebert II, qui ne taissait point de postérité mâie. Le règne de Grimonid n'offre pas d'incidents remarquables; son fils unique, Théodore VI, hérita du pouvoir.

GRIMOALD II, duc de Baviere, fué en 725. fils de Théodore VI. A la mort de son père il eut en partage la Baviere supérioure, et usurpa la part de ses deux frères Théodore VII et Ugobert, Il épousa Pilitrade, sa belle-sœur. Saint Corbinien åt tous ses efforts pour rompre ce mariage, qu'il considérait comme incestneux, mais il n'y put réussir. Grimoald II tensit sa cour à Freisingen. Il refusa de reconnaître l'autorité des maires d'Austrasie. Charles Martel envahit la Bavière. et défit Grimoald, qui perdit la vie dans le comhat. Le vainqueur dépositia les enfants de Grimonid de l'héritage de leur père, et Pilitrude finit misérablement ses jours en France. Ces enfants furent Firmin, qui cherche à soulever les Saxons pour appuyer ses droits sur la Bavière; il fut délait, et mourut oublié; Théobald, qui fut emmené prisonnier par Charles Martel. Ayant pris part en 741 à une révolte de Sonichilde, bellemère de Pépin et de Carloman, il fut mis à mort. Sonichtide, acconde femme de Charles Martel. fut mère de Griffon (voy, ce nom ). Prise à Laon par ses besux-fils, elle fut renfermée dans le couvent de Chelles, où elle mourut.

Alfred DE LACARE,

Notart. Prancis orientalis. — Aventia, Annaly Bodorum, L. III, day, we st witt. — Aribon , Film Cordinland , cap. X of XIX.

canada en ser, cinquième duc de Bénévent, mort eu ser. Il était dernier fils de Gisulfe 1<sup>er</sup>, duc de Frioul, et succéda en ser dans le duché de Bénévent à Bodoald, son frère. En 650 il remporta une brillante victoire sur les Grecs, qui vou-laient s'emparer des trésors de la hasilique de Saint-Michel sur le mont Gargan. En 662 le roi Godebert lui envoya Garibald, duc de Turin, pour l'engager à venir à son side contre son

frère Pertharit Garibaid, toin d'accomplires misnion, détermina Grimonid à profiter de la division des deux frères pour s'emparer de la casronne de Lombardie. Le duc de Bénevent céda à ce conscil : il se rendit près de Godebert, le poignarda en l'embrassant, et sa mit en possession du trône. En 1662, il abdique la couronne ducais en faveur de son fils.

GRIMOALD II, septième duc de Bénévast, mort en 686. Il succéda en 683 à sun père Remonid. Il ne régna que trois années; il evail épousé Wigilinde on Vimilinde, fille de Pertherit, et n'en eut pas d'enfant. Son frère Gieulie P' régna après iui.

CRIMOALD SIL, scizième dus de Bénéval, deuxième fils d'Arigiae et d'Adelberge, fille de Didier, roi des Lombards, monta sur le trine après la mort de son père (767). Il était alors en otage à la cour de Charlemagne, Cut em reur lui rendit la liberté , maigré les instances de pape Adrien; mais il lui imposa néanmoins pour conditions de reconnaître sa suzeraineté , de démolir les principales forteresses de ses Etals, de faire raser ses aujots, et de frapper sa monade au coin du roi de France. (On voit au musie de Vienne une de ces pièces, où Charlemagne est d'us côté et Grimoald de l'autre). Grimoald trouva aon duché envahi par son beau-frère Adelgies. Aidé d'Hildeprand, duc de Spolète, il battit et ma l'asurpateur, et força les Grecs qui le soutenaient à se rembarquer. Affermi dans sas Élats, il secoma le joug des France, releva les murailles d'Acerenza, de Conza et de Salerne, fit frapper la monzaie à sa scule image, et suit ann nom dans les actes publics. Il envahit même les terres de l'Eglise romaine à l'aide du patrice de Sicile (798). Pépin, fils de Charlemagne, marche contre lui, mais obtint peu de succès. Ce me fut qu'en \$01 qu'il prit et incendia Théate ( aujourd'hai Chieft) Il somma slora Grimoald de lui rendre hommage. A cette sommation le duc répositi qu'il était né libre et qu'il comptait, avec la protestion du ciel, mourir de même. Pépin poursuivit la guerre avec vigueur ; mais le duc de Bénévent diploya tant de valour et d'activité, qu'il tint en échia toutes les forces de l'Occident. Il repoussait en même temps les Grees, dont il était devenu l'emps depuis qu'il avait répudié sa femme, Uvantia, mière de l'empereur Constantin Porphyrogénète. Grimostid sut jusqu'à sa mort mainteair son indénendance contre les deux plus puissants empires du monde, et mourut sans laisser d'enfants. Son triesrier Grimonid Avrasaitz ou Storézais lui succida.

de Bénévent, assassiné, en 827. Il était l'un des grands-officiers de son prédécesseur. Il soulint énergiquement la lutte engagée contre Charlemagne, et obtint enfin, en 812, la reconnaissance de son indépendance moyennant une source de vingt-cinq mille sous d'or; ce tribut fut réduit par Louis le Débounsire, en 814, à aust mille sous. Un seigneur bénévantain, Daufer le Bêmes, ce

contre Grimoald. Celui-ci marcha contre rgés, et les poursuivit jusqu'à Naples, où ent réfugiés, auprès du duc grec Théodore, enmandait pour l'empereur Léon l'Ar-On en vint à un combat sur terre et sur ant Naples, et le carnage fut si grand, d'Erkempert, que la mer demeura teinte durant plusieurs jours. Daufer échappa acre, et obtint sa grâce; mais il n'en per-as moins dans sa trahison, et Grimoald abé malade, il le fit assassiner dans son lit ils, les comtes de Conza et d'Acerenza.

1x, Sicon, succéda à la victime. Grimoald la mémoire d'un prince brave, équitable A. DE L.

d. Annales, p. 208. — Le mème, Vita Caroli, 28. — Erkempert, Epit. Histor. Longobard., criptores Ital. de Muratori, t. V, p. 16. — Pennales Francorum, p. 18. — Annales Tiliani, funales Loiseliani, p. 44-46. — Annales Moisp. 72. — Annales Metenses, p. 348. — Annales, p. 27. — Codex Carolin., Epist. LXXXX, Baronius, Annales eccles., année 787, p. 402. — e, Chronographia, t. VI. p. 311. — Ottavio Mem. istor. della città di Capua, lib. V, — Siemondi, Histoire des Français, t. II,

**OALD**, maire du palais d'Austrasie, mort en 656. Il était fils de Pépin de Landen. ux, et lui succéda, en 642, comme maire 3 d'Austrasie. Il avait pour lui l'armée et sse; mais il trouvait un rival puissant , dont le père, Uron, était précepteur de . Otto disposait des courtisans et de la enfantine de Sigebert. Grimoald parvint sassiner son antagoniste par Leuthaire, Allemands. Dès lors il s'attribua toute , qui devint absolue entre ses mains. A **que** (642), la province la plus orientale marchie, et en même temps la plus bardétacha de l'empire des Francs. Le duc re de Thuringe, Radulphe, ne voulut maltre l'autorité des rois mineurs, ni s maires du palais, qu'il regardait comme .. Grimoald tenta vainement de le réduire ance; il fut mal secondé par les ducs de ie, qui s'intéressaient plus à l'indépenleur collègue qu'au maintien de la monarrmée austrasienne fut battue sur l'Unsdulphe consentit pourtant à reconnaître ment l'autorité de Sigebert III, mais dès : conduisit en souverain, et sorma des particulières. Sigebert en mourani (656) fils nommé Dagobert, à peine agé de . Grimoald jugea les Austrasiens indifla famille de Clovis, et crut qu'il était : supprimer les monarques enfants, qui l'administration, sans donner aucune et il essaya de réunir la royauté réelle s à la royauté fictive des princes més. De concert avec Dudon, évêque de il fit tonsurer le jeune Dagobert, et le ans un monastère d'Irlande. En même proclama roi son propre fils, Childevertu d'un testament supposé de Sige-. bert. Mais il avait mal pris ses mesures; les seigneurs se soulevèrent, s'emparèrent du maire et de son fils, et le livrèrent à Clovis II, qui les fit mourir en prison. Alfred DE LACAZE.

Frédégaire, Chronica; cap. LXXXVI, p. 446. — Gesta Reg. Francorum, cap. XXXXIII, p. 568. — Chronic. Moissiac., p. 652. — Adon, Chronica, p. 669. — Chronic. Sancti Benigni Divion., p. 317. — Sigebert, Gemblac., p. 348. — Adrien de Valoia, Ilb. XX, p. 186. — Sismondi, Histoire des Français, t. II, p. 41-61

GRIMOALD, maire du palais d'Austrasie. Suivant l'auteur des Annales de Metz, Drogon eut pour successeur comme duc de Champagne son frère Grimoald, le second des fils légitimes de Pépin. Le continuateur de la chronique de Frédégaire le présente comme ayant été plein de douceur et saisant d'abondantes aumônes. En 695, Pépin, son père, lui donna la charge de maire du palais de Neustrie, comptant sur lui pour soutenir dans ce royaume l'influence de sa famille. Il se servit de lui également pour assurer la paix qu'il venait de conclure avec la nation remuante des Frisons, en lui faisant épouser Theusinde, fille de leur duc, Radbod. En 714, Grimoald s'était arrêté dans la basilique de Saint-Lambert à Liége, se rendant auprès de son père, qui, sur le point de mourir, l'avait mandé; au moment où il était agenouillé devant la châsse du saint, il fut tué par un Franc, nommé Routgare. Le motif de ce meurtre est resté inconnu. Etienne Gallois.

Frédégaire, Contin., cap. Cli, p. 483. — Gesta Reg. Francorum, cap. XXXXVIIII, p. 871. — Annales Metenses, p. 681. — Sismondi, Histoire des Français, t. II, p. 52-107.

GRIMOARD (Philippe-Henri, comte de), général et littérateur français, né à Verdun, vers 1750, mort en 1815, était issu d'une ancienne famille d'Avignon, originaire du Gévaudan, qui avait donné à l'Église le pape Urbain V. Sous Louis XVI, Grimoard remplit une mission en Hollande. A la révolution, il travaillait dans le cabinet du roi, et c'est à lui qu'on doit les plans de la campagne de 1792. Après le 10 août les cartons qui contenaient ces plans furent portés au comité de salut public. Partisan du gouvernement constitutionnel, Grimoard dut se cacher pendant la terreur. On lui doit : Essai théorique sur les Batailles; Paris, 1775, in-4°, avec 36 pl.; — Histoire des dernières Campagnes du maréchal de Turenne de 1672 à 1675; Paris, 1780, 2 vol. in-fol. : « Une introduction pleine de documents précieux sur les affaires du temps, et qui va de 1668 à 1672, précède, dit Quérard, cette histoire, rédigée uniquement d'après les papiers originaux du maréchal. » Les mutilations faites à cet ouvrage par la censure portèrent Grimoard à enlever son nom du titre de ce livre, qui parut sous le nom de Beaurain fils, lequel n'avait fait que graver les cartes et les plans; une dixaine d'exemplaires seulement, distribués à des amis, portent le nom du véritable auteur; - Lettre du marquis de Caraccioli à M. D'Alembert (publiée avec

quelques additions par Daudet de Jossan); Loadres, 1781, in-4• et in-8°. C'est une satire contre Necker, publiée au moment où le marquis de Caraccioli, ambassadeur de Naples, quittait Paris; personne ne la crut de celui dont elle portait le nom; réimprimée dans le Recueil de pièces pour et contre Necker et dans l'Histoire du 18 brumaire, de M. de la Rue en 1821, cette lettre fut attribuée à Beaumarchais; Grimoard avoua plus tard en être l'auteur; — Collection de Lettres et Mémoires du maréchal de Turenne; Paris, 1782, 2 vol. in-fol.; — Traité sur la constitution des troupes légères et sur leur emploi à la guerre; Paris, 1782, in-8°: la partie dogmatique de cet ouvrage est du comte de Grimoard, et la partie systématique de Gugy; — Histoire des Conquêtes de Gustave-Adolphe, roi de Suède, en Allemagne, ou campagnes de ce monarque en 1630, 1631, 1632, précédées d'une introduction contemant l'origine et le commencement de la guerre de Trente Ans, avec les plans des principales batailles; Stockholm, 1782, 11 livraisons in-fol. : cet ouvrage, composé sur la demande de Louis XVI et du roi de Suède Gustave III, n'a pas été achevé. Le manuscrit de l'auteur allait seulement jusqu'en février 1632. La société typographique de Neuschâtel s'étant procuré une grande partie du texte de cet ouvrage le fit réimprimer, en 3 vol. in-8°, en 1789, sous le même titre et sous le nom du comte de Grimoard, bien que le travail de ce dernier s'arrêtât au milieu du troisième volume; — Tableau historique et militaire de la Vie et du Règne de Frédéric le Grand; Londres (Paris), 1788, in-8° : l'ouvrage de Muller a servi de guide à l'auteur; — Correspondance particulière et historique du maréchal de Richelieu en 1756, 1757 et 1758 avec M. Paris-Duverney, suivie des mémoires relatifs à l'expédition de Minorque et précédée d'une notice sur la vie du maréchal; Paris, 1789, 2 vol. in-8°; — Correspondance particulière du comte de Saint-Germain avec Paris-Duverney; Paris, 1789; — Correspondance du cardinal de Bernis avec Paris-Duverney de 1759 à 1769; Paris, 1790; - Lettres et Mémoires de Gustave-Adolphe, etc., sur les guerres des Suédois en Pologne et en Allemagne; Paris, 1790; — Considérations sur l'état de la Russie sous Paul Ier, envoyées en 1737 à Voltaire par le prince royal, depuis roi de Prusse, auxquelles on a joint sa Dissertation sur la littérature allemande, diverses pièces sur la Russie, et le Mémoire par le roi de Prusse remis en 1740 au cardinal de Fleury par le marquis de Beauvau, ambassadeur de France à la cour de Berlin; Berlin (Paris), 1791, in-8°; — Mémoires sur la guerre que les Français ont soutenue en Allemagne depuis 1757 jusqu'en 1762, par de Bourcet; Paris, 1792; — Correspondance du général Dumouriez avec Packe, ministre de la guerre, pendant les campagnes de la Belgique; Paris, 1793, in-8°; — Lettre: et Mémoires choisis du maréchal de Saxe; Paris, 1794, in-8°; — Collection de pièces originales, inconnues et intéressantes sur l'espédition de Minorque ou de Mahon, en 1756; Paris, 1798, in-8°, ouvrage très-rare; — *Re*cherches sur la force de l'armée française, les bases pour la fixer selon les circonstances, et les secrétaires d'Etat ou ministres de la guerre depuis Henri IV jusqu'en 1805; Paris, 1806, in-8°; — Mémoires de Henri de Campion; Paris, 1806, in-8°; — Mémoires et lettres du maréchal de Tessé; Paris, 1806, in-8°; — Leitres du baron de Vioménil sur les affaires de Pologne en 1771 et 1772; Paris, 1808, in-8; -Tableau historique de la guerre de la révolu-° tion de France depuis son commencement, a 1792, jusqu'à la fin de 1794, précédé d'une introduction générale contenant l'exposé des moyens défensifs et offensifs sur les frontières du royaume en 1792, et des Recherches sur la force de l'armee française depuis Henri IV jusqu'à la fin de 1806, accompagne d'un atlas militaire, ou recueil de cartes et plans pour servir à l'intelligence des opérstions des armées, avec une table chronologique des principaux événements de la querre pendant les campagnes de 1792, 1793 et 1794; Paris, 1808, 3 vol. in-4°: la publication fut arrêtée par le gouvernement impérial : le premier volume est du général Grimoard; le deuxième est extrait de ses mémoires particuliers ; le troisième est du général Servan; — Lettres historiques, politiques, philosophiques et particulières de Henri Saint-John, lord vicomte Bolingbrocke, précédées d'un Essai sur sa vie; Paris, 1808, 3 vol. in-8°; — Traité sur le service de l'étalmajor général des armées, contenant son objet, son organisation et ses fonctions sous les rapports administratifs et militaires; accompagné de tableaux et de planches; Paris, 1809, in-8°; Brunswick, 1811, 2 vol. in-8°. Grimoard publia aussi avec Grouvelle une édition des Lettres de Mme de Sévigné, en 8 vol. in-8°, et les Œuvres de Louis XIV. Enfin, il est auteur d'un Mémoire sur la politique de la France envers l'Autriche, qu'on trouve fort mutilé dans les Mémoires de Louis XVI publiés par Soulavie. L. L-7.

Rabbe, Viellh de Boisjolin et Sainte-Preuve, Biographie universeile et portative des Contemporains. — Quérard, La France littéraire.

GRIMOARD (1) (Nicolas DE), amiral français, frère du précédent, né à Fontenay-le-Comte, le 25 janvier 1743, guillotiné à Rochefort, le 9 pluviôse an II (7 février 1794). Il entra dans la marine royale, était enseigne en 1770, et lieutenant de vaisseau l'année suivante. En 1778 it fut appelé au commandement de la frégate La

(1) Et non Grimouard, comme l'écrit la Biographie de Michaed.

contre les Anglais dans les Antilles. En janvier 1779. il prit Berkoot, corsaire de 20 canons; le 7 février il fut rencontré dans la baie des Baradaires ( lle Saint-Dominique ) par le vaisseau Ruby et les frégates Niger, de 28, Loweston et Folus, et ne prit chasse qu'après un long combat, qui obligea la division ennemie de gagner lu terre pour se réparer. De Grimoald sortit de Port-au-Prince le 3 mars, et le 8 enleva presque sens combat Providence, frégale de 21, qu'il ramena à Inague. Le 4 janvier 1781 il commandait dans la Manche une escadrille composée de La Minerre et de deux autres frégates de moindre force: il rencontra deux vaisseaux anglais, Courageous et Valiant, d'un numéro supérieur. De Grimoard comprit qu'il lui serait impossible de lutter avec avantage; il résolut donc de se dévouer pour sauver ses conserves, et tandis qu'elles forçaient de voile, il engagea un combat terrible avec Courageous à portée de pistolet. De Grimoard tomba blessé: mais son équipage. électrisé par son exemple, n'amena pavillon que réduit de moitié et sur le point de couler bas. De Grimoard conduit en Angleterre y sut traité avec les égards dus à sa position et à son courege. Il ne resta pas longtemps prisonnier. Remis desa blessure, il fut échangé, et reçut le brevet de containe de vaisseau. Parti de Brest le 24 mars suivant, il accompagna sur Le Magnifique le comb de Grasse, qui se rendait à La Martinique avec une flotte de vingt-et-un bâtiments. De Grimourd se distingua au combat livré en vue de Fort-Royal, à la prise de Tabago (2 juin 1791) **et à la hataille navale de la haie de Chesapeack** (FOY. GRASSE). Il passa au commandement du Scision, et partit de Saint-Domingue avec la frégatte La Subylle, escorta un convoi parlant de Port-au-Prince pour France. La traversée n'offrit aucun incident remarquable; mais au retour, le 17 octobre 1782, de Grimoard rencontra dans les eaux & Saint-Domingue une division anglaise. La Sibylle parvint heureusement à échapper à la rude chasse qui lui fut donnée. Mais Le Scipion se Merré de près par London, de 90, et Torbay, 🌣 74 , suivis d'une corvette et d'une goëlette. De Grimoard alors n'hésite plus; il vire de hord, lime arriver sur London, qu'il aborde aussitôt et dont il se fait un rempart contre les batteries du *Torbay*. Cependant celui-ci longe le London, et va mettre Le Scipion entre deux tex. De Grimoard, par une prompte manceuvre, se dégage de son ennemi , l'écrase d'une dernière bordée en défilant sous sa poupe et reprend sa rapide course, laissant au Torbay le soin de secourir le London, qui skotte au hasard et n'ossre Plus qu'un débris ranglant. Le courageux capibine français se dirigea sur la baie de Samana; mais il échoua sur un bas-fond non signalé, et malgré tous ses efforts il ne put relever son vais-🗪 . Il dut le brûler après avoir sauvé l'équipage. A son arrivée en France, Louis XVI le créa

Minerve, de 24 canons, et envoyé en croisière : comte, et le complimenta sur son habileté et sa valeur. Il lui contia une escadre d'évolution, puis le gouvernement du Sénégal et des îles sous le Vent. En 1791 de Grimoard commandait la station de Saint-Domingue; il réussit, par sa fermeté, à ramener la discipline parmi les équipages, révoltés a la nouvelle des évenements accomplis dans la métropole. Le 1<sup>er</sup> janvier 1792 il fut nommé contre-amiral ; mais malgré les instances de Monge, qui lui offrait de l'avancement, il refusa de servir la république. Il se retira à Rochefort; bientôt il fut accusé de menées contrerévolutionnaires. Mis en arrestation et traduit devant le tribunal révolutionnaire de la Charente-Inférieure, il fut condamné à mort le 7 février 1794, et exécuté le lendemain.

Alfred DE LACAZE.

Archives de la marine. — Biographie moderne (1806).

GRIMOD DE LA BEYNIÈRE (Alexandre-Balthazar - Laurent), écrivain français et célèbre gastronome, né à Paris, le 20 novembre 1758, mort en janvier 1838. Son père, fermier général et administrateur des postes, avait épousé M<sup>ile</sup> de Jarente, nièce de l'évêque d'Orléans (1). Un seul enfant était né de cette union;

(1) Les Grimod de La Reynlère appartenaient à une famille bourgeoise de Lyon. Le grand-père du gastronome fut aussi ferinier géneral, en 1721, et administrateur des postes. Il est question de sa mort vers 1780, dans les nouvelles lettres de Vollaire et dans le journal de Collé. li etait renommé pour sa passion de la table. Son fils At bâtir à l'angle des Champs-Élysées et de la place Louis XV un bei hôtel, qui porte encore son nom. Le faste de sa maison, son excellente cuisine lui valurent une grande célebrité. Les Memoires de Bachaumont et la Correspondance de Grimm ont gardé le souvenir d'une quantite de petits travers de ce financier, qui recevalt à sa table les plus grands seigneurs. Un bel esprit disait de lui : « On le mange, mais on ne le 41gère pan » Sa feinme, ploine d'esprit, était fort galante; elle poussait a l'extrême l'orgueil de sa naissance, ce qui ne lui allait guère après une pareille mesalliance; aussi cut-clie beaucoup à souffrir de la part de son fils. On raconte en effet de lui des anecdotes qui sont long d'annoncer un bon cœur pour ses parents. Un jour il invite à souper des gens de lettres, des garçons tailieurs , des artistes , des militaires , des gens de robe , des apothicaires, des comédiens, par une lettre conçue dans la forme des billets d'enterrement, et dans laquelle on distil que du côle de l'huile et du cochon on n'aurait rien à désirer. A la porte de l'hôtel un Suisse demandait au convive si c'etait M. de La Reynière sangsue du prupie, ou son **bis,** le desenseur de la reure et de Porphelin, qu'il desirait voir. Des Savoyards faisalent le service. Quatre enfants de chœur étaient placés aux coins de la salle avec leurs encensoirs. « Quand mes parents donnent à manger, dit l'amphitryon, il y a toujours trois on quatre personnes à table chargées de les encenser; J'ai voulu, messieurs, vous épargner cette peine. Ces enfants a'en acquitteront a merveille. > \ingt services compossient le souper; le premier ne se compossit que de porc. « Comment trouvez-vous ces viandes? dit le président du festin. — Excellentes. — Bh blen! je suis fort aise de vous dire que c'est un de mes parents qui me les fournit. • Le repas se prolongea jusqu'a sept heures du matin. Il avait demandé à ses parents la permusion de recevoir quelques ands, et avait obtenu de leur complaisance qu'ils dineraient en ville pour lui laisser plus de liberté. Qu'on juge de leur étonnement lorsque, rentrant le matin chez eux, ils trouvèrent cette singulière société. Mer de La Reynière s'étant présentée donnant la main au bailli de Breteuil, son fils s'oublia jusqu'à dire tout haut :

Et ces deux granda débris se consolaient entre eux.

103 GRIMOD

cet ensant avait un désaut de consormation aux mains qui l'obligeait de se servir de doigts postiches, avec lesquels il était très-adroit. On le destinait à la magistrature ; mais cette profession ne lui sourit pas. Il s'en prit à sa mère de sa laideur et de sa difformité, et se plut à la mortisier, en rappelant à tout propos l'origine plébéienne de son père. Il voulut seulement être avocat, disant que s'il avait été juge, il aurait bien pu se trouver dans le cas de faire pendre son père, tandis qu'étant avocat, il conservait au moins le droit de le défendre. Il eut quelques succès au barreau; ses mémoires se distinguaient par des pensées originales et un style piquant; mais il préférait l'indépendance et la littérature, passant son temps aux foyers des théâtres, dans les coulisses, fréquentant les actrices et la société du café du Caveau. Il travailla à un journal de théâtre, édita différents ouvrages, et composa des brochures qui eurent un grand succès. Un libelle qu'il publia contre le poëte Fariau Saint-

Depuis ce repss on distingua Grimod le père et Grimod le fils par ces deux épithètes : Grimod le publicain, et Grimod l'avocat.

Une autre fois, Grimod l'avocat donna un repas à ses confrères en exigeant des convives des preuves de roture. Pour faire peine à sa mère, il s'inclinait très-bas devant les personnes de mince noblesse qui venaient la visiter. Enfin, il s'adonna au commerce, et fit publiquement du trafic. S'étant enfermé un jour dans son appartement, il déclara à son père qu'il n'en sortirait pas à moins de recevoir une somme de cent mille francs, dont il avait besoin pour satisfaire ses créanciers. Grimod le père refuse; alors Grimod le fils menace de faire sauter l'hôtel avec cent livres de poudre. Dans son effroi le père consent à tout, mais à la condition que son fils lui remettra les cent livres de poudre contre les écus. Le traité s'exécuta; contre argent, le père reçut en effet cent livres de poudre à poudrer.

l'our reconnaître ses vrais amis, Grimod de La Reynière, s'avisa, dit-on, de faire le malade. Il se tint clos chez lui, et sa porte fut fermée à tout le monde. Quinze jours après, il envoie à ses amis un billet de faire part, qui les invite à son convoi, lequel doit avoir lieu le lendemain, à quatre heures du soir. C'était l'heure du diner. A l'heure dite une bière recouverte d'un drap noir est exposée sous le péristyle. On introduit les personnes qui se présentent dans une salle d'attente tendue de noir. Une demi-heure se passe; alors une porte s'ouvre à deux battants, et un - domestique s'écrie : « Messieurs, vous êtes servis! » Un repas délicieux les attend; Grimod de La Reynière est assis à sa place accoutumée. Il n'est donc pas mort; un s'empresse, on lui a dresse des félicitations mêlées d'étonnement : « Messieurs, leur répond-il, le diner est servi. il pourrait se refroidir, prenez donc vos places. » Le repas n'en fut pas moins joyeux, et l'on rit beaucoup du déboire des absents. Mais Grimod ne se trouvait pas suf-Asamment vengé, à ce qu'il paraît; il les invita à leur tour à diner, et les sit entrer dans une saile à mauger décorée en chapeile ardenge. Un cercueil ouvert etait placé derrière chaque convive, et le repas se passa au milieu de ces apprêts de pompes funèbres.

On raconte encore cette aneedote sur Grimod de La Reynlère. Fouché, ministre de la police, l'appela un jour dans son cabinet, et lui reprocha certains propos irrévérencieux qu'on lui attribuait relativement à Napoléon. « Monseigneur, répondit Grimod, on vous a fait un faux rapport; personne plus que moi n'admire notre grand empereur; mais peut-être me sera-t-il permis de déplorer l'emploi que S. M. fait de son immense génie. — Comment! Que voulez-vous dire? — Oui, monseigneur, s'il s'était appliqué aux progrès de la cuisine, qui sait à quel degré de perfection il l'aurait poussée! » Le ministre voulait se fâcher; mais il rit, et le voila désarmé.

Ange lui valut d'être exilé dans l'abbaye mont, près de Nancy, au moyen d'une l cachet, donnée à sa famille.

Grimod de La Reynière eut de nombi mélés avec sa famille. Peu de temps à révolution, il sit un voyage à Lyon, où cupa de commerce. Après la terreur, il Paris, où il se réconcilia avec ses père qui moururent très-agés et dont la succe tablit sa fortune. Il avait gaiement supp malheurs du temps, et plus tard il disait 1 lement que la révolution avait respecte précieuse de ses propriétés, son appétit. Directoire, il se remit à faire un journal tre, qui fut supprimé, comme royaliste el révolutionnaire, après le 18 fructidor, p l'auteur s'était permis de mal parler des p actrices du théâtre de la république. Soi nach des Gourmands rendit sa réputatipéenne. Les meilleures tables lui étaient o Après la chute de l'empire il se retira au de Villiers-sur-Orge, près de Longjume sa femme, ancienne actrice du théâtre à Il accepta à la campagne des fonctions pales. Il fit arranger très-confortablem château, qui avait appartenu à la famei quise de Brinvilliers, et il y garda, m fàcheux souvenir, toute son originalité et cellent appétit. Petit-fils d'un aïeul mort ( disait, au champ d'honneur, c'est-à-di indigestion de pâté de foie gras, il n'o mais, lui, qu'une certaine dose de sobi nécessaire au gourmet (1).

En littérature Grimod de La Reynière par le Journal des Théâtres, qu'il rédi Levacher de Charnois, en 1777 et 1778. il édita *Le Fakir*, conte en vers, dont l'a était inconnu, disait-il, mais qui est de La 1781 et 1782 il rédigea seul la partie dra du Journal de Neufchâtel. En 1782 il fi paraître Le Flatteur, comédie en cinq en vers libres de Lantier, et y ajouta une Au mois d'avril 1783, il publia des *Ré* philosophiques sur le Plaisir, par un taire, avec cette épigraphe: Legite, ci crimen amoris abest. Cette brochur eut trois éditions dans la même année: tenait une censure vague des mœurs de l « On y remarque, disait La Harpe dans

(1) Voici quelques-uns des principes qu'il 1 Part de manger : « Un véritable gourmand ne mais attendre. — La méthode de servir plat : le rassinement de bien vivre; c'est le moyen d chaud, longtemps et beaucoup, chaque plat é un centre unique, auquel viennent aboutir tous tits. — Toutes les cérémonies, lorsqu'on est à ta nent toujours au détriment du diner; le grand ; de manger chaud, longtemps et beaucoup. gourmand aime autant faire diéte que d'être manger précipitamment un bon diner. - Quel sonnes redoutent à table une salière renver nombre treize. Ce nombre n'est à craindre qu'il n'y aurait à manger que pour douze; quai lière, l'essentiel est qu'elle ne se répande pas da plat. =

respondance, plus d'esprit qu'on n'en supposait à m homme qui passe pour une espèce de fou. lya des observations assez justes parmi beaucomp de lieux communs. » En 1785 Grimod fit imnner: Lorgnette philosophique, trouvée par m.R.P. capucin sous les arcades du Palais**loyal et présentée au public par un céliba**teire; 2 vol. in-12. On reproche à cet ouvrage d'être presque une copie de La Berlue de Poinsinct de Sivry. En 1786 parut son *Mémoire à* consulter, et consultation pour maître Marie-Elie-Guillaume Duchosal, avocat en la cour, demandeur, contre le sieur Ange Fariau de Saint-Ange, coopérateur subalterne du Mercure de France, défendeur, avec cette épigraphe: Stulte nudabit animam suam (Phèdre). Dans ce libelle, Duchosal est censé réclamer contre l'attribution qu'on lui fait de vers à la louange de Fariau Saint-Ange, que celui-ci avait sait inserer dans l'Almanach litteraire. Grimod demande, avec toutes les formes usitées au barrean, une réparation pour son client, prétendant que les vers en question sont d'un sieur Deville, trésorier de France en la généralité d'Amiens, lequel n'a en d'autre intention que de se moquer da sieur Fariau; et enfin il attaque un marquis **de la Salle**, qui, dit-il, « se qualifie de marchez les auteurs et d'auteur chez les mar-🐃 ». Cette diatribe allait lui valoir d'être rayé **da tablea**u des avocats, un procès criminel de Sent-Ange, et un châtiment plus prompt peutetre du marquis de La Salle, quand une lettre de cachet le mit à couvert par l'exil. De 1787 à 1788, il travailla à la Correspondance littéreire et secrète de Neuwied. A la suite d'un **voyage à Lyon, où il fut reçu membre de l'Aca**de de cette ville, Grimod de La Reynière Pablia: Lettre à M. Mercier, ou réflexions philosophiques sur la ville de Lyon; Paris, 1788, in-8°. Quelque temps après, il fit impriren Peu de chose, idées sur Molière, Racine, Crébillon, Piron, etc.: Hommage à l'Académie de Lyon; Paris, 1788, in-8°. En 1792 i publia Lettre d'un Voyageur à son ami sur la ville de Marseille, in-8°; et en 1793, Moins que rien, suite de peu de chose, in-8°. De 1797 à 1798 Grimod de La Reynière rédigea Le Censeur dramatique, dont la collection forme 4 vol. in-8°. Ce journal sut supprimé après le 18 fructidor. En 1803 Grimod publia L'Alambic littéraire, ou malyse raisonnée d'un grand nombre d'ouwages publiés récemment; Paris, 2 vol. in-8°. De 1800 à 1806 il rédigea la partie littéraire des Petiles Affiches, avec Ducray-Duminil. La Vision d'un Bonhomme parut aussi en 1803, 12. Mais le livre qui a le plus contribué à la réputation de Grimod de La Reynière, c'est son Almanach des Gourmands, ou calendrier nutritif, servant de guide dans les moyens de faire excellente chère, par un vieil amateur; Paris, 1803-1812.8 vol. in-18. Chaque volume est dédié personnage important dans l'art de la table :

ainsi le premier l'est à M. d'Aigrefeuille, cidevant procureur général des aides de la cour de Montpellier; le second à M. Camerani, semainier perpétuel de l'Opéra-Comique; le sixième à M. Grimod de Verneuil, ancien directeur des postes, etc. Dans une note de son livre il engage les *artistes* à envoyer à l'auteur, en sa maison, rue des Champs-Elysées, n° 1, toutes les lettres, documents, notes et légitimations relatifs à son ouvrage, et déclare que tous les articles devront etre affranchis. « Quoique ses occupations, ajoute-t-il, en lui permettent guère de répondre, il tient un fidèle compte de tout ce qui lui parvient, et traite chacun selon ses œuvres. » Ces légi*timations* étaient des pièces culinaires que l'on goûtait à table, et dont on rendait compte dans le recueil. Pour éclairer sa critique, Grimod de La Reynière avait institué un *jury dégustateur,* qui se réunissait une fois par mois et qui était composé de gens de goût et d'appétit. Ces aristarques prononçaient solennellement sur le mérite des mets présentés au jury, qui fut présidé successivement par d'Aigrefeuille, le docteur Gastaldy, mort en 1804, et Grimod de Verneuil, né en 1731, mort en 1810. L'Almanach des Gourmands enregistrait les décisions de ce jury, et répandait partout l'adresse des heureux qui avaient su lui plaire. « On sait, disait l'Almanach des Gourmands, que des femmes aimables et jolies font quelquefois partie du jury dégustateur, où cependant elles n'ont que voix consultative. Mesdames Emilie Contat, Mézeray, Desbrosses, Belmont, etc., ont daigné faire quelquefois l'ornement de ses séances. » En 1808 Grimod de La Reynière publia le Manuel des Amphitryons, contenant un traité de la dissection des viandes à table, la nomenclature des menus les plus nouveaux de chaque saison, et les éléments de la politesse gourmande, ouvrage indispensable à tous ceux qui sont jaloux de faire bonne chère et de la faire faire aux autres; Paris, 1 vol. in-8°, avec 16 planches. Il a en outre fourni des articles littéraires à un grand nombre de journaux. Il a participé à la composition du roman publié par Car. Wuiet sous le titre de Mémoires de Babiole. En 1785 il avait annoncé un grand ouvrage intitulé: Considérations sur l'Ar/ Dramalique, qui devait avoir 4 vol. in-8°; mais ce livre n'a point paru. Il est l'auteur d'un Eloge de la Jalousie. On lui a attribué un Journal des Gourmands et des Belles. Le Songe d'Athalie, parodie-satire contre M<sup>me</sup> de Genlis, publié sous son nom par Rivarol et Champenetz, n'est pas de lui; mais il ne réclama pas. Coste l'a aidé dans la rédaction de l'Almanach des Gourmands. MM. Léon Thiessé et Raisson fils ont voulu recommencer la publication d'un Nouvel Almanach des Gourmands en 1824; mais cette publication n'a pas eu de suite.

L. LOUVET.

Rabbe, Vielle de Boisjolin et Sainte-Preuve, Biogr.

nniv. et port. des Contemporains. — Fayot, Les Classiques de la Table. — Gustave Desnoiresterres, Revue française, mars 1887. — Ch. Monselet. Oubliés et delaissés.

\*GRIMONT (Antoine-Marie-Joseph), littérateur français, né à Besançon, vers 1753, mort en 1793. Il embrassa très-jeune la carrière du barreau, sous les auspices de son père, greffier en chef du parlement de Besançon, et de son oncle paternel, qui occupait avec éclat la chaire de droit canon à la faculté de cette ville.

Les succès littéraires qu'il obtint, tout en se livrant à sa profession, le firent rechercher dans la haute société, et principalement chez la contesse de Faltan, où se réunissait alors l'élite des beaux esprits de Besançon. A l'époque de la révolution de 1789, son dévouement profond pour la cause monarchique le mit au nombre des suspects; et ayant refusé de concourir, comme garde national, à l'arrestation d'un de ses confrères et amis, il allait être jeté en prison, lorsqu'il parvint à s'échapper de la ville et à passer la frontière. Il se retira en Allemagne, auprès du prince de Condé, qui se l'attacha comme secrétaire intime. Les chagrins de l'exil et la douleur que lui causa la mort du roi minèrent sa santé, et il mourut à Lahr-en-Brisgau. On a de lui, sous le nom d'un curé de la Haute-Saône, un recueil de Cantiques nouveaux sur dissérents sujets de piété, 1 vol. in-12; Vesoul, 1770. Plusieurs fragments de ces petits poêmes religieux se retrouvent dans le recueil de Saint-Sulpice; — un volume de poésies fugitives; Besançon, 1787; — Le Veuvage du Cygne, In-4°, même date.

Barbier, Dictionnaire des Anonymes. — Quérard, La France littéraire. — Documents particuliers.

GRIMOUX, GRIMOU ou GRIMOUD (Alexis ou Jean), peintre suisse, né à Bomont (canton de Fribourg), mort vers 1740. Son père, entré au service dans la compagnie des Cent-Suisses à Versailles, abandonna l'éducation du jeune Alexis à une sœur qui l'avait accompagné en France, et qui, grâce à sa beauté, sit un brillant mariage à Paris. Grimoux, richement traité, mais assez mal surveillé, s'abandonna de bonne heure à des excès auxquels le poussait son ardent caractère. D'un autre côté, on le contrariait dans son goût pour le dessin, qu'il devait satisfaire pendant la nuit. Mais les modèles ne lui manquaient pas, et la galerie de son oncle lui fournissait des tableaux des meilleurs mattres à copier. Ses séances nocturnes furent bientôt découvertes; mais loin de l'en punir, on lui permit de se livrer ouvertement à la peinture. Dès cet instant il ne quitta plus la maison, ets'y livra entièrement à son art. Cependant il s'éprit en même temps de sa cousine, et ne tarda pas à la mettre dans la position la plus embarrassante pour une jeune fille. Cette fois la colère de son oncle eut pour notre peintre les plus tristes suites. Il fut emprisonné sans avoir même la consolation d'emporter avec lui ses pinceaux. Un ami de son oncle, témoin de tant d'infortune, intercéda en sa saveur, et Grimoux sut

marié avec celle qu'il avait séduite. Dès cet instant il commença à se distinguer comme portraitiste. Mais les mauvais traitements qu'il infligeait à sa femme ayant forcé celle-ci à chercher un refuge dans la maison paternelle, Grimoux retomba dans la débauche. Cependant la considération que méritait son talent ne faisait qu'augmenter; ses portraits étaient excessivement recherchés. Largillière et Rigaud l'estimaient fort. Ce dernier lui dit un jour : « Monsieur Grimoux, nous serions heureux de jouir souvent de votre société; mais nous vous supplions de vous vétir un peu plus convenablement. — Bon! dit Grimoux, vous allez voir! » Il s'acheta alors les plus riches habits, se fit friser et ajuster avec soin, et se présenta ainsi chez Rigaud. Tout le monde fut ravi de sa bonne mine. La seconde fois ses habits étaient encore plus magnifiques. « Il va se ruiner! » dit Rigaud. Mais à la troisième visite Grimoux avait repris son costume d'atelier et de guinguette. Rigaud en parut blessé. — « Monsieur, lui dit notre peintre, je croyais que vous me recherchiez pour mes talents, et non pour la richesse de mes habits. Je vois que je m'étais trompé. Adieu! » — En rentrant chez lui il reacontra un mendiant, auquel il donna ses habits galonnés, et dès lors il ne reparut plus dans le grand monde. Grimoux ne songea jamais à voir l'Italie et à copier les maîtres. Pour lui la nature était le grand modèle; aussi ses œuvres sontelles en même temps originales, pleines de vis et de couleur. Un de ses admirateurs l'ayant appelé le second Poussin : « Non, dit Grimoux, la France a assez d'un Poussin, mais il lui manque un Rembrandt. » Grimoux, agréé à l'Académie de Peinture le 5 septembre 1705, en fut rayé le 2 mars 1709. Le Louvre possède de lui : *Un por*trait signé Alexis Grimou, pain (sic) par luimeme, 1724; — Un Buveur; — Une Pelerine — et deux portraits de militaires. Ses œuvres sont très-répandues dans les châteaux et les ga-William REYMOND. leries de familles riches.

Fuesall, Geschichte der besten Künstler in der Schweiz, t. 111.

\* GRIMSTON (Harbottle), jurisconsulte anglais, né à Bradfield-Hall (comté d'Essex), en 1594, mort en 1683. Il étudia la jurisprudence à Lincoln's-Inn, et pratiqua avec succès comme avocat. Nominé en 1640 membre du parlement, il s'y fit remarquer par son animosité contre la cour. Deux ans après il fut appelé à la charge de lieutenant du comté d'Essex. Quelque temps après, il cessa de faire cause commune avec les ennemis déclarés du roi. Envoyé en 1647 par le parlement pour traiter avec Charles Ier, il vota pour l'adoption de l'accord proposé par le roi. La modération de Grimston lui valut la haine des puritains; pour en eviter les effets, il entreprit un long voyage. En 1656, de retour en Angleterre, il fut élu au parlement; quatre ans après, il fut nommé membre du conseil d'État, chargé du pouvoir exécutif après l'abdication de Richard Cromwell.

Au mois d'avril 1660, élu speaker du parlement, il se rendit auprès de Charles II, à Bréda, qui récompensa les démarches faites par Grimston pour la restauration des Stuarts, en le nommant a la charge de maître des rôles. Grimston occupa cet emploi jusqu'à sa mort. Burnet fut pendant plusieurs années le chapelain de Grimston, qui hi fournit de nombreux détails pour son History of the Reformation. Grimston a publié l'ouvrage de son beau-père, Georges Croke, intitulé : Heports, 3 vol. in-folio.

E. G.

Perset, Own Times. (Jarendon, History. — Chaimers, General Biographical Dictionary.

CRINDAL ( Edmond ), prélat anglais, né en 1519, à Hinsingham, petit village du Cumberland, mort a Croydon, le 6 juillet 1583. Il fit ses études a Cambridge, d'abord à Magdalen-Collège, puis a Christ's-College, eteniin a Pembroke-Hall, ou il f**ut agrégé en 1538. Devenu en 1549 président de** ce collège, il se distingua comme prédicateur, et fut remarqué par Ridley, évêque de Londres, qui lechoisit pour chapelain en 1550, et le fit nommer l'amée suivante un des chapelains du roi. Sous le règne de Marie, il fut persécuté comme les autres partisans de la réforme anglicane, et s'ensur le continent. Il résida à Strasbourg, et prit une part assez vive aux discussions qui s'étevèrent au sujet de la liturgie parmi les réfuper anglais. De retour en Angleterre, à l'avénement d'Elisabeth, il fut nommé évêque de Londres en 1559. Il montra à l'égard des dissidents une indulgence qui déplut au ministre Cecil et a l'archevèque Parker. Cependant, à la mort de œ prélat, en 1575, il le remplaça sur le siége ardiepiscopal de Canterbury. Deux ans après il **lui suspendu de ses fonction**s pour avoir refusé d'obéir aux ordres de la reine, qui lui avait presant de diminuer le nombre des prédicateurs et de supprimer certaines réunions religieuses irréguières. On ignore à quelle époque précise son ultraliction fut levée, mais il est sûr qu'il était retabli dans ses fonctions de métropolitain lorsqu'il perdit la vue, en 1582. Il résigna son siège vers la fin de la même année, et se retira à Croy-40a, où il mourut peu après. On a de Grindal un Dialogue between Custom and Truth, dans la Martyrology de Fox. D'après Chalmers, Grindal, qui est l'Algrind de Spenser, rapporta du continent en Angleterre le tamarisc, si employe en médecine.

Strype, Life of Grindal. — Biographia Britannica. — Chimers, General Biographical Dictionary.

GRINGALET (Samuel), personnage probablement fictif, d'après Golisse, l'historien des samilles de Genève. Suivant Constantin de Renneville, Gringalet était le nom d'une espèce de son ou d'espion, détenu à la Bastille en 1702.

Constantin de Ronneville, Hist. de la Bastille, t. 1

ARIXGONNEUR (Jacquemin), l'un des plus anciens peintres et miniaturistes français, vivait à Paris à la fin du quatorzième siècle. Il doit en partie sa célébrité à une erreur que commit le partie Ménestrier dans la lecture du texte suivant:

« Donné à lacquemin Gringonneur, peintre », dit un compte de l'argentier du roi Charles VI, « pour trois ieux de cartes à or et à diverses couleurs, de plusieurs devises, pour porter devers ledit seigneur roi, pour son ébattement, LVI sols parisis (environ 39 fr. de notre monnaie). » De ce passage, où les cartes ne figurent que comme un divertissement connu, le père jésuite tira la conclusion qu'elles avaient été inventées par l'artiste chargé de les fournir. Aucun historien ne vint confirmer le père Ménestrier dans son opinion; cependant, sur ce texte mal lu, il imagina un système que reproduisirent jusqu'à nos jours les dictionnaires et encyclopédies. Il est égaloment faux de dire que Gringonneur a introduit les cartes à la cour de Charles VI; cette supposition gratuite doit être rejetée comme la première. Les cartes à jouer, comme les échecs et plusieurs autres jeux, nous viennent de l'Asie. ()n possède la preuve que les Chinois fabriquaient des cartes dès l'an 1120. Elles furent introduites dans le midi de l'Europe par les Bohémiens, vers la fin du treizième siècle. Ce furent d'abord des tarots. Le jeu de tarots est composé de soixante-dix-huit cartes; l'Espagne le reçut la première, l'Italie le connut ensuite; en France, où il parvint entre les années 1369 et 1380, il se perfectionna rapidement entre les mains d'enlumineurs habiles. L'un des jeux de tarots, que Jacquemin Gringon. neur présenta au roi Charles VI, a laissé quelques traces, puisque le cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale croit en posséder dix-sept cartes. « Elles sont peintes avec grand soin, dit M. Duchesne, même avec talent, sur un fond doré rempli d'ornements formés par de petites lignes, en points légèrement enfoncés dans la pate sur laquelle l'or est appliqué; elles sont entourées d'une bordure d'argent, où se voit aussi un ornement également en points, le même répété sur toutes les cartes, et figurant un ruban ou une bande de papier étroite, roulée autour d'une baguette. Quelques parties de broderies sur les vêtements sont rehaussées d'or, tandis que les armes et armures sont couvertes d'argent, en grande partie oxydé par le temps, comme ceTui de la bordure. Aucune inscription, aucune lettre, aucun numéro n'indique la manière d'arranger les cartes. » Parmi ces cartes se trouvent des dames; on sait qu'il n'en existait pas dans les tarots espagnols : cette modification appar-. tient à la France. Bientôt on y apporta un changement plus important : on crea sous Charles VII les cartes aux couleurs modernes ou jeu de piquet. Depuis cette époque les jeux de cartes n'ont éprouvé que des modifications insignifiantes. On ne connaît de Gringonneur d'autres œuvres que les dix-sept cartes ci-dessus mentionnées; car c'est sans fondement qu'on lui a attribué plusieurs tableaux de l'ancienne école française.

Louis LACOUR.

Arch. de l'emp., Comptes des rois de France. — Collection des Mem. de la Soc. des Antiq. de France, XVI. 256. — Ménestrier, Bibl. cur., éd., 1704, II, 188. — Journal de Trévoux, mai 1720. — Bullet, Recherches sur les Cartes; 1757, in-12. — C. de Gébelin, Le Monde primitif, éd. 1781, VIII, 365. — Leber, Coll. de Mémoires, etc., t. X. — Peignot, Recherches sur l'Origine des Cartes à jouer, 1826. p. 197-323. — Rey, Orig. des Cartes, etc., 1836. — P. Lacroix, Orig. des Cartes, 1835, in-8°. — Collections du Cab. des Estampes. — Daneau, Brève Remontrance sur les jeux de Cartes. — Lenoir, Musée des Monum. franç., III, 13. — Teste d'Ouet, Jacq. Gringonneur, 1845. — P. Boiteau, Les Cartes à jouer, avec figures (Bibl. des Chemins de Fer).

GRINGORE ou GRINGOIRE (Pierre), poëte français, naquit entre 1475 et 1480, et mourut vers 1544. On l'a cru né en Lorraine, parce ou'il se dit quelque part sujet et serviteur du seigneur de Ferrières, et qu'il y a dans le diocèse de Toul une terre de ce nom; puis parce qu'il fut héraut du duc de Lorraine, et prit le nom de Vaudemont, qui est celui d'une terre de ce pays. D'un autre côté, l'abbé de La Rue s'est efforcé de démontrer que Gringore naquit en Normandie; on trouve en effet dans des papiers de la fin du quinzième siècle le nom de P. Gringore, et toute une famille de Gringore, propriétaires de modestes biens à Caen, à Thury et dans les communes voisines; or, le seigneur de Ferrières, auquel il adressa une épitre, était en même temps seigneur de Thury, et il y a en Normandie deux-petites villes des noms de Thury et de Ferrières.

Son vrai nom était Gringon, ainsi qu'on le voit par les acrostiches qu'il mettait assez volontiers à la fin de ses poëmes comme pour les signer. Mais sur la fin de sa vie, pour rendre son nom plus doux à l'oreille, il s'appela Gringoire. On ne sait rien sur sa jeunesse; seulement un vers des Contredits de Songe-Creux, ouvrage qui lui est attribué, donne à entendre qu'il avait négligé de prendre ses grades:

Je n'ai degré en quelque Faculté. On suppose que c'est son histoire qu'il raconte dans Le Chdteau de Labour, son premier poëme (1499) et l'un de ses meilleurs. Un jeune homme vient d'épouser une jeune femme qu'il aime; mais aux joies d'une nouvelle union succèdent bientôt les ennuis de toutes sortes, ou, pour parler le langage allégorique de l'auteur, le nouveau marié a reçu la visite d'hôtes fort importuns, Souci, Besoin, Desconfort, etc. Raison le prend en pitié, et lui donne de sages conseils, que Tromperie s'efforce d'effacer de sa mémoire. Heureusement Raison revient à la charge, et le laisse entre les mains de Bonne Volonté et de Talent de bien faire, qui le conduisent au Château de Labour, c'est-à-dire de Travail. Le jouvenceau, après s'être assujetti à la rude vie que lui font mener les seigneurs du château, Travail et Peine, va conter à sa femme ce qui lui est arrivé. Sa femme se moque de lui. Il prend le parti de la quitter et de retourner au Château de Labour. C'est encore aux désenchantements du rnariage que se rapporte Le Château d'Amours (1500). Gringore met en présence deux personnages, dont l'un revient du Château d'Amours, et dont l'autre s'y rend. Le premier est tout triste et mélancolique; il a pour lui l'expérience; le second, qui croit trouver un lieu de délices, a l'espérance et la joie peintes sur le visage. C'est en vain que son devancier l'engage à revenir sur ses pas, il poursuit sa route. Il arrive, reçoit un gracieux accueil, et se croit heureux: il l'est cependant moins que l'autre voyageur, car dans ce fatal château il va trouver le désespoir et la mort.

Sous le voile de toutes ces allégories se cache sans doute non-seulement une leçon morale, mais aussi une allusion à la vie même de l'auteur. Ce n'est pas la dernière fois que Gringore médira du mariage. Plus tard, dans les Contredits de Songe-Creux (si cet ouvrage est bien de lui), il se plaint d'avoir fait une mauvaise emplette, en prenant sa femme :

Treize deniers l'ay achetée, Mais par ma foy, c'est trop vendu: Qui pour le prix me l'a baillée, Que par son col fût-il pendu!

Suivons Gringore au Château de Labour. Il commence, nous venons de le voir, par écrire des poëmes moraux, et se fait ainsi connaître. Puis il devient compositeur, historien et sacteur de mystères : les registres des comptes de la Prévôté de Paris nous le montrent en cette qualité associé avec Jean Marchand, maître juré charpentier, et dirigeant l'exécution de plusieurs mystères joués de 1502 à 1517 pour l'entrée à Paris de divers princes. En même temps Gringore était affilié à la société des Enfants sanssouci, qui l'élevaient à la deuxième dignité de l'ordre, c'est-à-dire à la charge de Mère-Sotte, et sans doute plus tard à la première, celle de Prince des Sots. Il préludait au rôle qu'il allait jouer à la tête de cette société par quelques poëmes satiriques et quelques écrits politiques.

Ses poëmes satiriques (Les folles Entreprises, vers 1502, Les Abus du monde, 1504) ressemblent aux thèses de Pic de La Mirandole: ils parlent de tout et de plusieurs choses encore. Gringore commence ce poëme par l'éloge de la pragmatique-sanction et par la censure de ses adversaires : après une sortie vigoureuse contre les gens d'Église, depuis les prélats jusqu'anx marguilliers, il fait une revue satirique de la noblesse, des artisans, des marchands, des médecins, sans oublier les femmes. La forme est du reste assez variée : il se sert ici de quelque fiction, là il établit un dialogue, de temps à autre il glisse un rondeau. Dans Les folles Entreprises, Gringore combat encore les vices des différents états, mais surtout ceux de la noblesse et du clergé : les marges de ce livre sont couvertes de citations latines empruntées aux auteurs sacrés et profanes, et développées dans le texte. L'auteur veut se donner des airs de savant, il eût mieux fait de se montrer poëte.

Gringore avait une autre prétention, c'était de se mêler de politique. Il cherchait fortune et

Smalt tout pour s'ailleur les bounes grâces du mains libéral des rois, de Louis XII. Ce poête **îni ainsi** qualque temps une manière de publidife au acrvice de la royauté. En 1500 il célèbre la conquête du Mijanais dans les Lettres nougelles de Milan, suivies du Débat des Franmps contre le sure Ludovic et de La Complainte des Milennous. Au début des Polles Entregrices, dans un Advertissement aux Princes, **il hit l'apologie de l'expédition de Louis XII** suntre le royaume de Naples. En 1509, il écrit unitreur de la ligne de Cambray L'Entreprise de Venue avec les cités, châteaux et forteresses gu'unerpent les Vénitiens. L'aonée suivante, il ille deux pamphiets contre Jules II - L'Espoir de Paix, et y sont déclarés plusieurs gestes et fuis Cencuns papes de Rome (1510); — La Chouse du Cerf des Cerfs. Ce dornies ouvrage, qu'un hibliographe maladroit s'est avisé de rangerparmi les traités de vénorie , est un pamphlet enfone sur les désoblés entre les princes et la papeuté, et son titre fait allusion à la qualité **qu**a te dominient, los papes de *serf det ser/s de* Nez (servus servorum Dei). Enfin, il knagina, Impurs pour le service du rol , de transporter a polémique sur le théâtre des Enfants sans mei, et ce fut pout-être iul qui crée en France h comidia politique. Il fat l'Aristophene des lullas de Paris ; malheursusement fi n'eut de en devancier d'Athànes que la hardiesse à fout dit; et en cala mêma il eut moins de mérite , 🚾 il stiagna Père Saint avec l'appui du roi, nili qu'àristophane, en pleine démoczatie, peralleli impitoyablement le bonhomme Peuple, et Printest grace pour son audace qu'à force d'esprit et de geriché.

Le wardi gras de l'année 1511, ou plus fort de la guerre contro Jules II, P. Gringoro dit jouer #j¤¤ lui-même le Jeu du Prince des Sois el di Mire Sotte. L'ouvrage, comme fous coux que Gringere public vers cette apoque, porte au fronpice le partrait da *Mère Sotte*, couverte d'une tole de moine, avec un capachon garni d'oreilles Che, et conduite par doux de ses enfants coiffés meme. Tout autour on lit cette devise : Tout Pir Rouen , Raison par tout ; Par tout Raison. wat dire qu'it fant chorcher un sous sérieux was les bouffonmeries de Gringore; ce sens est 🗪 reste asses transparent. Voici en quelques mis l'analyse de cette socie : una convocation de des généraux de la Principauté de Sottise 400 line; les députés de la noblesse, du ciergé # m Mers état (aoéte commune) vienment suc-Contrement prendre piace; le prince arrive à 🐃 bur; une délibération s'engage, qu'luter-📭 l'arrivée de *Mère Sotte*, déguisée en *Mère* Aplise. Elle vient disputer au prince le pouvoir imporal, et esasye de metire dans son parti s sofs : elle n'y réusait pas , et l'un d'eux , chemi brosquement sa robe, fait voir Mère Auts avec ses oruites d'âne, sons le déguise-Will mand dont elle s'était affablée. Catto antie diait suivie d'une Moralité encere plus irrévérenciouse contre la papauté, et qui a pour titre L'Homme obstiné (Juice II). Venait ensuite une farce licencieuse : Faire et Dire ; c'était, comme on le voit, une sorte de trilogie. A ces trois pièces reconnues pour être de Gringore, il faut en ajouter doux autres, que la tradition lui attribue, mais que la critique lui a quelquefois retirées : Le Monde, satire générale de la société du temps, où Sot dissoin désigne le clergé, Sot glorieus lu noblesse, Sot corromps, les hommes de loi, Sot trompeur les marchands, Sotte folie la femme; - Le Nouveau Monde, pièce relative aux démélés qui careat lieu sous Louis XII sur la pragmatique sanction. Cette pièce est datée de 1508: à cette époque Louis XII était l'allié de Jules II. avec qui il allait contracter la ligue de Cambray. Il était question d'abolir définitivement la pragmatique, à laquelle Louis XI avait déjà porté un premier coup. De là cette pièce, représentée

Sous in tonio
De l'Université plaisante,
En la place très-bles d'alcestio
Qu'est de Saint-Estienne nommée.

Rien ne prouve que Le Nouveau Mende soit de Gringore; il est encore moins démontré qu'il soit du procureur poitevis J. Bouchst, comme l'a prétendu le duc de La Vallière.

Les Fantaisies de Mère Sotte (1516), les Menus Propos de Mère Sotte (1521) et le Testament de Lucifer (1521) firent diversion aux drames de Gringore, à ses Sottes publiées et conservées, comme à ses ébanches improvisées, et dont il ne reste pas de trace. C'est dans les Menus propos de Mère Sotte que se trouvent les dernières épigrammes de Gringore contre les nobles et les gens de cour. Lui-même ne va-t-il pas devenir courtisan et vivre à la cour du duc de Lorraine,

Dont fot berneit a galger of profite?

Il va perdre les habitudes de médicance qu'il a contractées ches les Enfants sans souci et retourner au genre moral, par lequel il a débuté : il rimera les Notables Enseignements et Proverbes par quatrains (1527); - Lee Dits et Autorités des sages Philosophes (date incertaine); il écrira qualques possies anodines, capables d'être agréées à la cour : Epitre de Clerinde à Aheginus (vers 1530); — Rondeous singuliers à tout propos (1527). On cite bien ennore comme de lui deux ouvrages setiriques: Les Contredits de Songe-Creuz (vers 1530); et les Feintises du monde qui règne (1532); mela il n'aurait ou garde de les signer. Sur sea vieux jours, les libéralités de la duchesse aidant , il va se mettre à composer des ouvrages de piété. C'est ainsi qu'il persifie la réforme naissante dans Le Blason (c'est-à-dire le Jargon) des Adrettques (1534) (1), et qu'il consecre le pen

<sup>(1)</sup> La Blazon ou Blazon des Advillignes, phino murisdono, à diù réimprimés per II, Illeboon , 1888, Chariten

qui lui reste de verve poétique à écrire les Heures de Nostre-Dame (1525); — Les Chants royaulx figurés moralement sur les mystères miraculeux de Nostre Sauveur (1527); — La Paraphrase des sept très-précieux et notables Psaumes (1541), et La Quenouille spirituelle, traduite du latin de J. de Laca, Vers la même époque il composa, pour la Confrérie de Saint-Louis, un drame ou mystère important sur la vie de ce prince. Ainsi, après avoir été le poëte des Enfants sans souci, Gringore finit par être un poête de confréries pieuses ; d'un côté comme de l'autre, il a marqué sa trace par des œuvres estimables pour son temps, curieuses pour le notre. Ses poëmes moraux et ses satires, encore plus ses poésies dévotes, le laisseraient confondu dans la foule des poëtes de la fin du quinzième siècle; mais il mérite d'en être tiré comme puête dramatique. Ses Solies et ses Moralités offrent des types assez piquants d'un genre littéraire qui ne doit pas avoir en France de bien longues destinées, la comédie politique. Son Mystère est digne de figurer à côté de ceux des frères Gresban; il a même sur le Mystère de la Passion et celui des Actes des Apôtres l'avantage de ne pas défigurer les livres saints, et d'être un des premiers essais dramatiques sur l'histoire nationale. Il n'existalt des poésies de P. Gringore que des éditions du seizième siècle fort rares; elles vont être réimprimées par MM. Ch. d'Héricault et Anat. de Montaiglon (Bibl. Elsevirienne). A. CHASSANG.

La Croix du Maine et Du Verdier, Bibliothèques françoises. — Guillaume Colletet, Hist. des Postes françois. ma. de la Bibl. imp. du Louvre. — Niceron, Mem. sur les hommes illustres, t. XXXIV. — Goujet, Bibl. fr., t. X. — Les frères Parfaict, Hist. du Thedtre franç., t. 11 et 111. - Le duc de La Vallière, Bibl. drum. - Marmontel, Elements de Litt. — La Ruc, Essai sur les Bardes, t. 111. — ()nésime Le Roy, Etudes sur les Mystères. - Géruzet, Nouveaux Essais d'Hist. litter. — Brunet, Manuel du Libraire. — Ilérisson, Notice, en tête de la réimpression du Blason des Herètiques (Chartres, 1832). — G. Duplessis, Notice en tête de la reimpression des Feintises du Monde, Douay, 1841, in-8°. - Th. de Puymaigre, Pobles et Romanciers de la Lorraine; Metz, 1848. — H. Lepage, Etudes sur le thedtre en Lorraine et sur P. Gringore; Memoires de la Sociéte de Nancy, 1848. — V. Leduc, Bibl. poet., I, p. 171. — Villemain, Journal des Savants, avril 1838.

GRIPENHJELM (Charles), fils de Figrelius, poëte suédois, mort en 1694. Nommé directeur général du corps des arpenteurs suédois, vers 1683, il s'efforça de répandre les connaissances scientifiques parmi ses subordonnés, qui jusque alors n'avaient été que de véritables manœuvres. Plusieurs cartes spéciales furent exécutées par lui ou d'après ses ordres. Mais les nombreux services qu'il rendit à sa patrie en qualité de topographe sont maintenant à peu près oubliés; il n'est plus guère connu que comme poète érotique. Ses œuvres (Poetiska Skrifter), publiées par M. Lenstrem, Upsal, 1838, renferment de jolis morceaux, dont

(tiré seulement à 66 exemplaires). (Note de M. Roullier, de Chartres.)

le principal mérite est la clarté du style et la vivacité des sentiments. On reproche à l'auteur de manquer de goût. E. Beauvois.

Hammarskæld, Svenska Vittorheten. — Lenstræm, Svenska poesiens hist. — Biogr. Len., V.

\* GRIPENSTJERNA (Joël), financier et administrateur suédois, né-le 9 avril 1637, mort à Stockholm, le 26 août 1697. Il portait d'abord le nom de *Drysander*, qu'il traduisit en suédois par celui d'Ekman. Il se fit appeler Gripentsjerns lorsqu'il eut été anobli, en 1669. Fils d'un pauvre pasteur, il s'éleva aux dignités par la protection de Charles X Gustave. Peu de temps après la mort de ce monarque, qu'il avait suivi dans toutes ses campagnes, il se démit, en 1662, des fonctions qu'il occupait à la chancellerie, et 🛍 un voyage à l'étranger. Mais en 1666 il rentra au service de l'Etat, fut nommé en 1669 directeur général des mines de cuivre appartenant au domaine public, devint directeur des douanes maritimes en 1674, et conseiller de la chambre de finances en 1676. La fortune qu'il avait lui-même acquise était colossale : on le considérait comme le plus riche particulier du royaume. De 1668 & 1680, il prêta à la couronne près de sept millions de thalers d'argent, qui font environ vingt millions de francs. Durant plusieurs années le crédit de l'Etat ne se soutint qu'avec l'aide de Gripenstjerna. Ce riche personnage rendit d'autres services à sa patrie, comme, par exemple, en entretenant des soldats à ses frais, en dégageant une flotte de dix-huit vaisseaux qui était prise dans les glaces et qui ne pouvait porter dea secours en Poméranie (1676). Mais ces titres à la reconnaissance de la nation et à celle du roi ne le préservèrent pas de la destinée commune à beaucoup de créanciers de monarques absolus. Charles XI, cédant aux mauvais conseils des ennemis de Gripenstjerna, le priva des hypothèques qu'il lui avait données, refusa de lui rendre les sommes qu'il en avait reçues, en un mot le dépouilla tellement qu'il le réduisit à l'indigence.

Gjoerwell, Svenska Bibl., t. II. — Stjernman et Rehbinder, Matrikel. — Biogr. Lex., t. V.

**CALLE :** GRISAR (*Albert* ), compositeur de musique belge, né à Anvers, le 26 décembre 1808. Doué d'une belle voix et ayant appris la musique de bonne heure, il se mit d'abord à chanter dans quelques concerts. Ses parents résolurent ensuite de l'envoyer à Liverpool, espérant que dans une ville où l'on s'occupe beaucoup plus de commerce que de musique, il s'adonnerait avec moins de distraction à la profession qu'on lui destinait. Mais, au mois de juillet 1830, le jeune Grisar quitta furtivement Liverpool et accourut à Paris. dans le but d'y prendre des lecons de contrepoint. Il s'adressa à Reicha, qui l'accueillit avec bienveillance, mais qui ne put, toutefois, qu'ébaucher ses études de composition, car les événements politiques de l'Italie décidèrent le savant professeur à se rendre dans son pays natal. Grisar

n'en continua pas moins ses travaux; bientôt la romance La Folle, dont il composa la musique, fixa l'attention sur son talent. Il mit ensuite en maique un vaudeville de Mélesville et Carmouche, Le Mariage impossible, qui sut représenté avec succès au théâtre de Bruxelles, le 4 mars 1833. Le gouvernement belge accorda aussitôt au jeune compositeur une pension de 1,200 francs pour l'aider à compléter son éducation musicale. Il reviet à Paris, et y publia un Album de romances, qui fut suivi de beaucoup de compositions du même genre. Il réussit à se saire jouer à l'Opéra-Comique, où il donna successivement: Sarah, denx actes; 1836; — L'An mil, un acte; 1837; - Lady Melvil, trois actes; 1838; - L'Eau merseilleuse, un acte; — Gilles, un acte; — Les Porcherons, un acto; — Bonsoir, Monsieur Pantalon, un acte; — Le Carillonneur; — Les Amours Du diable; — Le Chien du Jar-GUYOT DE FÈRE. dinier, un acte, 1854.

Amustre dramatique de la Belgique, 1880. — Documents particuliers.

crisa unt (Guillaume), astronome anglais, vivat au quatorzième aiècle. Il étudia d'abord à Oxford, puis à Montpellier, et vers 1360 il exerçait la médecine à Marseille. Il écrivit divers ouvrages sur l'astrologie et l'astronomie : Speculum Astrologiæ; De Quadratura Circuli; De Magnitudine Solis; De Qualitatibus Astrorum, qui paraissent perdues.

Patricius, Bibliotheca Latina, t. III, p. 488. — Weidjer, Misteria Astronomias, p. 288.

GRISCHOW (Augustin), philologue et mathématicien allemand, né à Auclam (Poméranie), le 13 décembre 1683, mort le 10 novembre 1749. En 1707 il obtint le grade de maître ès arts à l'université de léna; il y enseigna alors pendant dix-huit ans la philosophie et les mathématiques au collège de médecine et de chirurgie de Berlin; pou de temps après il devint membre de l'Académie des Sciences de cette ville, laquelle académie le chargea pendant vingt-cinq ans de suite des observations météorologiques et de la rédaction des almanachs. On a de lui : Disputatio de Philologia generali; léna, in-4°; Isagoge ad Studia Mathematica; Iéna, 1712, in-4°; — Introductio ad Philologiam generalem, una cum selecta bibliotheca scriptorum philologiæ generalis et specialis; Iéna, 1715, in-8°: dans cet ouvrage il examine la nature de la parole et les moyens qui peuvent servir à persectionner le discours; — Astrognosia novisima, seu phænomenorum atque hypothe-Num circa stellas novas speciatim ita dictus nicincta zque ac distincta neque alibi ita juncia explicatio; Iéna, 1717 (voy. les Mémoires de Trévoux de décembre 1717). Grischow a aussi inséré plusieurs dissertations dans le Miscellanea Berolinensia, ainsi que dans remiers volumes des Mémoires de l'Académie de Berlin; il a encore rédigé, comme nons l'avons déjà dit, pendant vingt-cinq ans, le calendrier publié par l'Académie de Berlin; les vingt-quatre premiers de ces calendriers sont écrits en allemand; le dernier, celui de 1749, fut publié en latin, sous le titre de Calendarium ad annum 1749 pro meridiano Berolinensi, in-4°, avec beaucoup de tables et de problèmes astronomiques.

E. G.

Adelung, Suppl. à Jöcher, Allgem. Gelehrt.-Lex. — Memoires de l'Academie de Berlin. — Dunkel, Historisch-kritische Nachrichten, l. l. — Formey, Eloges des Academiciens de Berlin, t. l. p. 84.

GRISCHOW (Auguste-Nathanael), astronome allemand, né à Berlin, le 29 septembre 1726, mort à Saint-Pétersbourg, le 4 juin 1760. Il tit ses études sous la direction de son père, professeur de mathématiques à Berlin, devint en 1749 membre ordinaire de l'Académie des Sciences de cette ville, et sut appelé en 1751 à Saint-Pétersbourg, où il exerça durant neuf ans les fonctions de professeur ordinaire d'astronomie et de secrétaire de l'Académie impériale des Sciences. On lui doit les travaux astronomiques suivants: De Purallaxibus; Saint-Pétersbourg, 1755, gr. in-4°; — Methodus investigandi parallaxin Lunæ et Planetarum, etc., insérée dans les Nouveaux Commentaires de l'Académie de St.-Pétersbourg; 1752; — Observatio insoliti luminis australis, Petropoli habita; ibid., 1752; — Solutio novi cujusdam problemalis astronomici, in usum præcipue nauticum propositi, in dissertatione de progressu artis nautice in determinanda maris et longitudine et latitudine; ibid., 1754 et 1755; — Investigatio parallaxeos Lunæ, observationibus aliquot 1752 Petropoli et in Promontorio Bonæ Spei ex compacto habitis; ibid., 1756-1757; — Observatio Eclipseos lunaris partiulis d. H mart. 1755 habita in insula Oisilia; ibid., 1757; — Observationes circa longitudinem penduli simplicis institutæ; ibid., 1758-1759; — Investigatio positionum insigniorum Russiæ locurum; ibid., 1760-1761; — Latitudinum Specularum astronomicarum Tychonis Brahei et aliarum disquisitio; ibid., 1760; — Observatio Eclipseos solaris et 1758 d. 岩 dec. Petropoli habita; ibid., 1762-1763.

Meusel, Lex., t. IV, p. 270. - Adelung, Gelehrt.-Lex. - Leipzig. Gel. Zeitg., 1769, n° 59. - Brlang. Gel. Zeitg., 1760, p. 687, sq.

mand, né à Osterode, dans les environs d'Halberstadt, mort le 6 novembre 1754. Après avoir sini ses études à l'université, il se consacra tout entier à la Maison des Orphelins de Halle, et particulièrement à l'établissement biblique de Canstein. Il traduisit de l'anglais en latin les Origines ou Antiquitates ecclesiustica de Joseph Bingham; Halle, 1724, 10 vol. in-4°; — de l'anglais en allemand : Betrachtungen über die vier letzten Dinge (Considérations sur les quatre dernières choses), de Thomas Green; Halle, 1736; — du latin en allemand, Anton

Wilhelm Böhme's geistreiche Gebete (Prières spirituelles d'Antoine W. Böhme); Altona, 1731, in-12; — de l'allemand en latin, un grand nombre de pièces religieuses. Son ouvrage le plus important est: Kurzgefasste Nachricht von ältern und neuern Liederverfassern (Courte Notice sur les anciens et les nouveaux Auteurs de cantiques); Halle, 1771. W. R.

Adelung, Supplément à Jöcher.

\*GRISEL (Jean), poëte français, né à Rouen, vivait à la fin du seizième siècle. Il adressa à Henri IV un volume imprimé en 1599 : Premières Œuvres poétiques ; il est dissicile de trouver quelque chose de plus insignifiant; Les martiales Visions, la pièce la plus importante du recueil, offrent le récit d'un songe qui retrace l'histoire d'Henri IV. Puis viennent des Amours, en trente-deux sonnets, des vers figurés en sorme de hache ou d'œuf, nugæ difficiles, qui ont exercé la patience de quelques écrivains de l'antiquité, des odes, des énigmes assez peu décentes. G. B.

Viollet-Leduc, Bibliothèque poétique, t. I, p. 321.

GRISEL (Joseph, abbé), écrivain ascétique français, né à Cherbourg, en 1703, mort à Versailles, le 21 janvier 1787. Il fit ses études dans son pays, et vint à Paris, où il entra au collége Louis-le-Grand; mais il ne s'enrôla pas dans la Compagnie de Jésus. Engagé dans l'état ecclésiastique, il fut reçu en 1738 à la cathédrale de Paris comme vicaire perpétuel de Saint-Germainl'Auxerrois, dont le chapitre avait été réuni à celui de Notre-Dame. Il se sit surtout remarquer par son zèle comme directeur de conscience. Il confessait, dit-on, quelquefois pendant plus de dix heures par jour, et la foule se pressait à son confessionnal. Supérieur de plusieurs communautés, confesseur extraordinaire de quelques autres, il contribua à établir le culte du sacré cœur et l'adoration perpétuelle du saintsacrement. Il donna même les constitutions de la maison de Sainte-Aure, près de Sainte-Geneviève. Ses relations avec le financier Billard du Monceau le firent mettre à la Bastille, où il resta dix-huit mois. M. l'abbé Badiche déclare qu'il ignore pour quel motif l'abbé Grisel fut ainsi ensermé, et serait prêt à attribuer cet emprisonnement à la haine des jansénistes, qui l'attaquaient dans les Nouvelles ecclésiastiques. Un historien de la Bastille explique autrement les motifs de l'arrestation du célèbre consesseur. « L'abbé Grisel, sous-pénitencier du chapitre de Paris et confesseur de l'archevêque, cachait, dit Dufey de l'Yonne, sous l'apparence d'une grande sévérité de mœurs et d'une fastueuse dévotion, une insatiable cupidité. Il était à la piste de tous les vieillards riches et dévots, et directeur titulaire de toutes les douairières opulentes; il recevait des dépôts, qu'il ne rendait jamais s'ils étaient considérables; il se ménageait une place dans tous les testaments de ses pénitents et pénitentes, non sous son nom, mais sous celui de son digne ami Billard. Ainsi les legs n'étaient que des fidéi-commis, et chaque sois l'osticieux Billard se parjuraît en justice. Le partage venait ensuite, à quelques exceptions près; car si le legs était d'une quotité trop séduisante, le prête nom éprouvait des scrupules, et gardait tout. L'autorité fut informée; une pareille spéculation devait faire nattre les plaintes des héritiers légitimes. L'association fut rompue, et l'abbé Grisel emprisonné. » Le conseiller Muyart de Vouglans fit un mémoire en faveur de l'abbé, qui put sortir de prison, comptant un pénitent de plus, le gouverneur de la Bastille lui-même, Jumilhac. En 1785, il subit une opération pour l'extirpation d'une loupe qu'il portait à la tête, et qui était crevée. Enfin, étant allé à Versaille pour confesser une femme de chambre de la reine Marie-Antoinette, il tomba malade dans cette ville et mourut trois jours après.

On a de Grisel: Le Chemin de l'Amour divin description de son palais et beautés qui 3 sont renfermées; Paris, 1746, in-12. Barbier at tribue une partie de la composition de cet ouvrage à la duchesse d'Ayen; — Lettres d'une religieuse du Calvaire; Paris, 1755, in-12; — L'Année religieuse, ou occupation intérieure pendant les divins offices; Paris, 1766-1768. 8 vol. in-12; — L'Adoration perpétuelle du sacré cœur de Jésus; Paris, 1784, in-12; — Constitution des Religieuses de Sainte-Aure suivant la règle de Saint-Augustin, avec des Instructions pour les novices; Paris, 1786 in-18.

Querard, La France littéraire. — Barbier, Dict. de Anonymes. — Duley (de l'Yonne), Dict. de la Conversation, à l'article BILLARD DU MONGEAU.

GRISELIDIS, GRISLA, marquise de Saluces. vivait au onzième ou au douzième siècle. Son his toire forme le sujet de récits célèbres au moyer age, et sans doute arrangés à plaisir. Selon les meilleurs critiques il y a cependant un fonds de vérité dans ces récits naîfs, et il ne faut point relé guer, comme on l'a fait quelquefois, Griselidia parmi les personnages imaginaires. Fille d'un villa geois fort pauvre, elle gardait les troupeaux, lorsque le marquis de Saluces, un des plus grands seigneurs du Piémont, épris de sa heauté et de sa vertu, l'épousa; « belle et bonne vie, bonne manière, sagesse et douceur avoit en elle, si que chascun se delectoit de l'ouyr et regarder; not pas seulement en son pays, mais aux régions voisines sa grant louenge et bonne renommée si publioit. » Son mari la soumit à des épreuve fort rudes, lui enlevant l'un après l'autre sei deux enfants, la répudiant et la renvoyant ches son père, voulant qu'elle servit une autre femme qu'il feignait devoir épouser; rien ne la fit re noncer à « sa grant constance et patience »; le marquis ayant pu se convaincre pleinement « de la vraye amour et obéissance de mariage qu'i avait en clle, la combla de louanges, et elle fu receue en plus grant bonneur et triomphe que par avant ». Deux des plus célèbres écrivain

de l'ibidio au moyan âge s'emparèrent de ca ricit, et lui domnirent une immense popularité : limmer l'inséra dans le Décaméron (journée X, amelle (0); Pétrarque en fit l'objet d'un récit hia qui a trouvé place dans le recueil de ses cruva, mu le titre : De Obodientia et Fide unoris, et qui a été imprimé à part : Epistola ast Johannes Florentinum poetam, de Historia Cristidis, mulieris maxime constantie et petientie, sans lieu ni date (Cologne, 1470), in-4°; Ulm, 1473, în fol. (réimprimé dans l'ouvinge de Manni , Istoria del Decamerone, 1742, p. 807. On councit apeni une Novella accoyme Imprimée na acisième siècle, et qui présente en ven le récit de Pétrurque; il avait déjà été traduit en Grançain ; La Patience de Griselidis ; Brohm, Lodenc, 1484, in-4°; Vienne (sams date), m-4°, Lyon (vers 1500), in-4° (deux exemplaires dree livret fort rare omt été adjugés à 350 et à 395 fr. an vate du prince d'Essling et de M. Ch. Giraid). Il en existe aussi plusiours vicilles édilina alienandes , imprimées à Ulm, en 1473, à Angsbuarg, en 1471, 1472 et 1480, à Strasbourg. on 1476, etc. Quelques fabiliana français ratrutat le même histoire; Legrand d'Aussy en a dant un extrait en proce (Fabilianes et Contes, I U, p. 197). On connect on manuscrit fort andu à la hibliothèque de Chartres ( voir Duplesús, Catalogue des Manuscritz de la biblio-Máque de Chartres, 1840, in-8°, 10° 411), et dux dun celle du Vatican (voir Greith, Spicilophen Faticanson, p. 85). Olivier de La Marche umnia cette maive histoire dans son livre, moi-Men vers , maitié en prose, intitulé : Le Pars-ment des Dames. Dès 1395 on avait composé la Nystère de Grisolidis , à treute-cinq personnages ; list imprimé à Paris, sans date (vers (550), in-it', cette édition est si rare qu'on n'en con-🔤 qu'un exemplaire, celui de la Bibliothèque Impériole à Perfa ; main en 1842 il en a été fait 🕶 réimpression, tirée à 42 exemplaires seulonui. Hariede France a, dans son Lai del Preisne (Course, 1820, 2 vol. in-8\*, t. I, p. 138), raunit une histoire toute semblable, qui se trouve initée sous des noms nouvenux dans la ballade mine de Lord Thomas and Pair Anne (\*\*\* Walter Scott, Scotisk Minstroley; Paris, MM, t. II, p. 113); mais c'est à Pétrarque luiwat et sans intermédiaire que Chancer out-Profesente du clerc qui figure dans ses Contes de Canterbury; c'est à la même source que Pinirent les vieux auteurs dramatiques out en injulure et en Allemagne arrangèrent cette limite pour le théâtre. Trois auteurs en renom tom le règne d'Elizabeth , Dekker , Chettle et inglien, se réunirent pour composer The plan**uni Comodie of patient Grissill; Londres,** MOO, in-4°); réimprimée en 1840, et comprise les Old Plays éditées par Dodwell, t. III, P. 7. Hans Sachs dounait, de son côté : Die Mildig und gehorsem Marggrafin Griselda, pilce innérée dans ses (Eurores, L. I. p. 246,

diverses réductions, à l'usage du volgaire, existent en allemand (voir Reichard, Bibliothek der Romane, t. III, p. 58-68, et Garres, Deutsche Folksbricher, p. 148-151), en hollsodais, 1621; en dancie, 1597, 1697, 1709, 1733; en suédois, 1654 (voir Lanstroëm, Histoire de la Poisie suddoise, t. 1, 121); en bohémien, 1520, 1779, 1803. Il existe aussi en Islandais une Saga of Grishilde ( consultes d'ailleurs l'Histoire de la Poésie scandinave par E. da Méril; Parli, 1839, in-8°, p. 368). Après avoir longiemps fult partie des livres populaires répandus par le colportage, après avoir fourni à Perrault le sujet de l'un de ses contes, l'ancien récit français, rédigé au scisième siècle, a passé dans la Bibilothèque bleve publiée par M. Leroux de Lincy (Paris, 1842, in-18, pages 275-297; voir austi l'introduction , pages XLI-XLY); c'est le même texte que celui que présenta le Miroir des Femmes vertueuses, opuncule où l'histoire de Jeanne d'Arc précède celle de Griselidia, et dont il existe plusieurs éditions anciennes : Lyon, 1540, in-16 (un exemplaire, le seul connu, a été payé 505 fr. à la vente Coste, en 1855); Oridans, 1547; Lyon, 1610; il a été reproduit dans la collection d'ouvrages anciens qu'un éditeur parisien, M. Silvestre, a réimprimés, 🕮 caractères gothiques et dans le format in-16. Tontes ces indications hibliographiques (et nous nous gardous bien d'épuiser la matière) démuntrent l'étandue de la vogue dont a joui le touchant récit des éprenves de la marquiee de Sadees. G. BRUNET.

M. Lerons de Linty, introduction à la Bibliothèque

\*GRESS ( Judich ), cantatrice italienne, nie & Milan, en 1805, morie en mai 1840. Son père, Gaetano Grisi, était officier topographe du victroi ; sa mère était sœur de la cantatrice Grassist. Admise fort jeune au conservatoire de sa vills natale, elle débuta dans des concerts; en 1823. elle joua à Vienne dans Bianca e Faliere de Rossini, où elle fut applandie. Elle possédait une voix de mezzo soprano, d'une qualité dure et peu flexible, qu'elle out besucoup de peine à assouplir. De retour en Italie, elle chapta à Milan, Parme, Florence, Gênes et Venise. Bellini écrivit pour J. Grisi le rôle de Romeo dans son opéra I Capuleti. En 1832 elle débuis à Paris, au Thestre-Italien, dans La Straniera, où elle produisit peu d'effet, mais d'autres rôles lui furent plus favorables. L'année suivante etle refourna on Italie. Ayant amassé une certaine fortune, elle épousa un gentilhomme italien, et se retira L L-r. du thiátre.

Pittin, Singr. unir. des Musicistes. — J. des Débats du 7 uni 1840.

", GRISI (Julia, Giulia ou Giuletta), M" Marcy, cantatrice italienne, née à Milan, en 1810, sœur de la précédente. Dès l'âge de douze ans elle se fit remarquer par les plus beurennes dispositions et par la pureté de sa voix. Plus tard elle commença des études musicoles chez un dooss oncies , résident à Bologne. A poine âgée de soine 🕠 ans, alle débuta avec autoès au Tantro Commupale dans la Zaimtra de Rossini. Un poète corepose pour elle un opéra, et en 1828 elle obtint de grande succès à Florence, et fut ensuite applaudie à Piec. Se manière se dessine surtout dons les rôles de Semiramide et de Desdemena. Ella revint encore à Florence, pois elle se rendit à Milan, et y excita l'enthousiasme. Bientôl copradant des intrigues jalouses lui firent quitter Pilalio; elle se réfugia près d'uno scaur qui hahitait un bourg de la Cores. Se santé s'y réinblit, et elle y reçut les offres du directeur de l'Opére Italien de Paris. Co no fut pes enne hésitation qu'elle aberda cette scèna, le 13 cetobre 1822. Son auceàs fist complet : voici en quals termes le constatait la Journal des Débats : « Une voix éciatante de messe sepreme, toujours juste et ferme, que l'on autend toujours sans que le plaisir de l'auditeur soit jameis altifré par l'appréhension la plus légère; du la moblesse dens le maintien, de la grêce et de la vérité dans les gestes ; une tête chermanfe se tournant avec moblesse our ce que les sculpteurs et les peintres appelleraient un cou de cygne : fais cont les avantages réunis qui out contribué à faire obtenir un grand succès à M<sup>ile</sup> Julia Grini. » Depuis lors Julia Grisi St alternotivement les délices de Parie et de Londres. Longue serait la liste des rôles dans lesqueis elle a charmé los dilettanti : Rossini, Donizetti, Bellini, Mosart n'ont samais eu de meilleur interprète. Aueul grande tragédienne que bonne cantatrice, elle possède au plus haut degré l'art du geste et des attitudes. - La Grisi, disait un critique, avec sa 18te impérieuse et superba, son front de reine et son buste admirable, talilé dans le plus besu marbre de Paros, n'a point de rivale à craindre dans los grands rôles de la tragédie lyrique, » En 1847, elle joux dans une même pièce avec Mile Alboni, et en grande artiste elle offrit à son émule les couronnes tombées à leurs pieds. Après la révolution de Pévrier, Julia Grisi abandoona la acène française ; elle soutint presque seule la acène Stalienne co Angleterro. En 1854 elle partit avec Mario pour les États-Unis. Revenue du Nouveau-Monde, elle a reparu au Théâtre-Italien de Paris en 1856 et en 1857.

En 1836, Julia Grisi avait épousé à Londras M Gérard de Melcy. Deux ans après, son mari avait un duel avec lord Castlereagh, duel dans lequel cetul-ci fut blessé au bras près du poignet. Plus tard une séparation judiciaire a rompu des lless trop précipitamment formés. L. Louver.

Consilhac, notice dans la Galeria des Artistes dramatiques de Paris. — D. Mando, notice dans le Monde dramatique, 10 octobre 1900. — F. Fayol, dans l'Encyclap, des Gens du Mondo. — Potto, Biogr., univ. des Musicians.

"GREET (Carlotta), M" Pennor, danseuse italienne, cousine germaine des précédents, née vers 1815, était à Vienne, délaissée par les maîtres du hallet, lorsque Perrot, dans ses voyages, devisa son faignt, et la fit sortir de la fonie. Formée par ses

leçons, elle le snivit, et depuis elle fut la con den triomphes de son maître. A Paris, M débuta avec Perrot au Théâtre de La Renal dans Le Zingaro. Plus tard elle entra à 1 où elle obtint de grands anccès. L. L-Th. Goutler, notion dans la Gaterie des Arth

Th. Goutter, notion dans la Galerie des Arth. matiques de Paris.

"GRESS (Armesta), cantatrice its stear de la précédente. Donée d'une jo de steaso seprano, elle débuta enx Ita 30 octobre 1838, dans le rôle d'Adaigis Norma, et se fit bientôt remarquer de harte Deverouse. En 1839 elle débuta à L puis alle resta queique temps éloignée de En 1848, elle revint à Paris; se voix, à d'une longue meladie, s'était modifiée descendue su registre du contraite. En 1 quitta encore Paris, et y revint en 1850, de la même amée, M<sup>tia</sup> M. Grisi fut en Bruxelles, et depuis 1853 elle a chanté venu à notre Thétire-Halien.

L. L-

S. Colleto, Thickires et Artistes drametique ris (Thickire imp. Station).

"GRIDONI (Ginseppe), pointre de Corantine, mort en 1769. Elève de Ti Radi, il fréquenta les divorses écoles d'Il parcourant l'Alienagne , la Fisnéra, la F l'Angleterre, il sequit partout quelques n connaissances des diverses branches de Ne peignent pas moins bien le paysage q toire et le portrait, il se plaisast à in dans ses compositions des vues analo aulet qu'il avait à traiter. S'étant frouvé currence avec le Mencei dans une cha la Nunziata de Florence, il prignit un J *de sainte Barbe* sur up fond de paysage, tellement supérieur aux ouvrages de a que colui-ci en mourat, dit-on, de dépit. des qualités réelles de relief et de coloris, ne sut pas se défendre du mausérisme ; faut en accuser surtout le goût dominan poque où il vivait. Parmi les tablesux laissés à Florence, indiquens encore u Pistation à Saint-François-de-Sales, et : trait peint par lai-même faisant partie dlection (conographique de la galerie publ

Laszi, Storia della Pittura. - Theoszi, Di - Pantozzi, Guida di Firenze. - Catalogue e larie de Fiorance.

maisor (Jean-Urbain), théologien i né vers 1710, à Chancey (Franche-C mort à Besançon, le 13 avril 1772, il ent les ordres, et devint l'un des directeurs ministre protestant au sujet d'une tion; Besançon, 1755, in-18; — Lette protestant sur la Cène du Seigneur, divine Bucharistie; Besançon, 1767, in Histoire de la Vie publique de Jésustirée des quatre évangélistes, avec flexions, et une règle de vie pour se se dans le clergé; Besançon, 1765, 3 vol. in-12; — Histoire de la sainte Jennesse de Jésus-Christ, tirée de l'Évangile, par forme d'entretiens; Besançon, 1769, 2 vol. in-12; — Histoire de la Vie souffrante et glorieuse de Jéns-Christ, dès la dernière paque jusqu'à son ascension au ciel, tirée des évangélistes; Besançon, 1770, 2 vol. in-12. N.

Quirers, La France tittéraire.

GRISWOLD (Rufus-Wilmot), littérateur américain, né le 15 sévrier 1815, dans l'Etat de Vermont. Après avoir passé sa jeunesse à voyager, il étudia la théologie, et fit, en qualité de ministre, partie de la secte religieuse des deptistes. Il s'associa de bonne heure aux tra-**Van du journalisme, et** collabora successivement Merc-Yorker, au Brother-Jonathan, au New-World; en 1842, il fonda le Graham's Magazine, et depuis 1850 il dirige l'Internatienal, une des revues mensuelles de New-York. Cet auteur s'est fait connaître par de **sombreux écrits, parmi lesquels la biographie** eccepe une grande place: The Biographical Annuaire biographique); New-York, 1842; — The Poets and Poetry of America (Les Poétes américains et leurs œuvres); ibid., 1812, in-8°; — The prose Writers of America (Les Prosateurs américains); ibid., 1846, in-8°; - Washington and the Generals of the amerecon revolution (Washington et les Chefs de **netrolution américaine)**; Philadelphie, 1847. **12-5**; — Napoleon and the Marshals of the Empire (Napoléon et ses Maréchaux); ibid., 1848; — The Female Poets of America (Les remacs poëtes de l'Amérique); 1849, in-8°; — The Poets and Poetry of England in the nineteenth century (Les Poëtes anglais contemporains); 1852, in-8°; — The sacred Poets of England and America (Les Poëtes religieux de l'Angleterre et de l'Amérique), in-8°. Ces diferents travaux, conçus dans un esprit de bien**veillante critique, re**nferment des renseignements exacts et d'abondantes citations. On a encore 🗪 même auteur : un volume de *Poésies* ; 1841 ; -Curiosities of American Literature; in-8°; – The republican Court (La Cour républicame); 1854, in-8°; tableau de la société améncaine du temps de Washington. Paul Louisy. Cyclopudia of American Literature, t. II. — American Catalogue.

de Venise, né en 1454, mort le 28 décembre 1538. lis'était rendu célèbre par ses exploits militaires, et avait été ambassadeur près diverses puissuces, lorsqu'il fut nommé provéditeur. La république luttait alors contre la ligue de Cambray, elle dut à Gritti ses premiers succès. Il chassa les Impériaux de Padoue, de Vicence, reconquit le Polésine de Rovigo, ravagea Guastalla et son territoire, et reprit, en 1512, Brescia et Bergame sur les Français. Mais Gaston de Foix accourut de Ravenne, rentra dans Brescia, et fit prisonnier

Gritti après un combat opiniatre. Le vaincu sut envoyé à Paris; il réussit à intéresser le roi Louis XII au sort de sa patrie, et signa avec lui, le 13 mars 1513, un traité d'alliance. De retour à Venise, Gritti joignit ses troupes à celles du maréchal de Lautrec, et tous deux chassèrent les Impériaux de Brescia. Le 7 mai 1523 mourut Antonio Grimani, et le 20 mai suivant Gritti fut élu doge. Changeant tout à coup de politique, dès le 28 juin il abandonna François I<sup>er</sup> et se rangea du côté de Charles Quint. En 1526 il retourna à la France, et conclut à Cognac, le 22 mai, une ligue avec François I<sup>er</sup>, Clément VII, les Florentins, et Francesco Sforza II, dans le but de s'opposer aux progrès de l'empereur, de rétablir Sforza dans le Milanais et de faire la conquête de Naples. En 1527, tandis que le pape était assiégé dans le château Saint-Ange par les troupes impériales, Gritti s'empara de Ravenne, qui avait appartenu aux Vénitiens avant la ligue de Cambray, en mit à mort le gouverneur papal, et occupa Cervia sous le prétexte de désendre ces deux places au nom de l'Eglise. En 1528 Clément VII réclama les villes usurpées; les Vénitiens éludèrent sa demande, et envoyèrent une flotte prendre plusieurs places dans le royaume de Naples. Cependant, par le traité de Bologne, consenti en décembre 1528, ils rendirent Ravenne et Cervia au pape et à l'empereur leurs conquêtes dans le pays napolitain. En février 1538, une nouvelle ligue se forma entre Venise, Paul III, Charles Quint, et Ferdinand, roi de Hongrie, contre le sultan Soliman II, dont les succès alarmaient la chrétienté. Andrea Doria (voy. ce nom) fut nommé capitaine général des flottes alliées, et le duc d'Urbin eut le commandement des troupes de débarquement. Andrea Doria s'acquitta fort mal de sa mission. Deux fois il se trouva en présence de l'ennemi avec des forces supérieures, et chaque fois il évita le combat. A la seconde rencontre (28 septembre) il laissa l'escadre vénitienne exposée seule à l'artillerie des Turcs, qui lui fit épronver des pertes considérables. Gritti mourut sur ces entrefaites. « La république, dit Laugier, n'eut jamais un chef plus digne de sa confiance, plus estimé au dedans, plus considéré au dehors. » Il avait pris pour embleme Atlas soutenant le globe céleste et la devise : Sustinet, nec fatiscit. Pietro Lando lui succéda. Alfred de LACAZE.

des Tures et fils du précédent, naquit en 1501, à

Constantinople, d'une esclave turque et du doge André Gritti, alors ambassadeur auprès du sultah, et fut décapité le 28 septembre 1534, par les babitants de la Transylvanie. Il fit son éducation à Padoue; mais n'ayant aucun espoir de s'élever aux honneurs en Italie, il retourna à Constantinople, où il remplit les fonctions d'agent de la république de Venise. Fort versé dans les langues grecque et turque, bien insormé de la situation des cours européennes, il mit à profit ces connaissances pour s'insinuer dans la faveur du premier vizir Ibrahim. Ce grand personnage le sit connaître de Soliman II, qui lui témoigna constamment la plus grande bienveillance, et le chargea de diriger les relations diplomatiques de la Porte avec les nations étrangères. Gritti s'occupa activement des affaires de Hongrie. Séduit par les dons et les promesses de Lasczky, envoyé de Jean Zapoly, prétendant au trône de Hongrie, il tit obtenir à ce prince l'appui de Soliman II, en 1528. L'année suivante, il fit la campagne de Hongrie, et lors de la retraite des troupes ottomanos, il fut mis à la tête de 6,000 hommes et chargé de garder la ville de Bude. Il y soutint un siège en 1531, jusqu'à ce que le sultan pût lui faire parvenir des secours. Le roi Jean le récompensa des nombreux services qu'il en avait reçus, en le nommant gouverneur général de la Hongrie, en 1533. Gritti abusa de son pouvoir, pour faire mettre à mort tous ses ennemis et ceux qui s'opposaient à ses projets. On le soupconne d'avoir voulu se rendre maître du trône de Hongrie. Rappelé à Constantinople pour y présider les conférences entre les envoyés de Charles Quint et de son frère Ferdinand d'une part, les délégués de la Porte et de Jean Zapoly de l'autre, il prit part à la conclusion du traité de paix de 1533. En retournant dans son gouvernement, à la tête de 1,000 janissaires et de 2,000 spahis, il fit massacrer l'évêque de Waradin, Jean Cibaco, qui était son ennemi personnel. Cet assassinat excita l'indignation des habitants de la Transylvanie, de la Valachie et de la Moldavie; quarante mille d'entre eux prirent les armes, et allèrent attaquer les troupes de Gritti. Ce dernier se réfugia dans la forteresse de Medgycs ou Medwisch; mais trahi par les habitants, et livré à ses ennemis, il fut décapité, après avoir été mutilé et torturé durant toute une journée (1534). Ses deux fils furent également mis à mort par les Moldaves. Soliman, qui avait en vain donné des ordres pour que la vie de Gritti sût épargnée, jura de punir ses meurtriers. Mais il se laissa apaiser par les prières de Jean Zapoly, et abandonna tout projet de vengeance.

E. BEAUVOIS.

Paul Jove, Hist., I. XXVII. — Isthuanii, Hist. de Rebus Unjaricis, X, XI. XII. — Scriptores Rerum Hungaricarum, édit. par J.-G. Schwanter, t. II. — De Hammer, Hist. de l'Emp. Ottoman, trad. de liellert., t. V. — E. de Charrière, Négociations de la France dans le Levant, t. I, p. 178, 185, 212, 227.

GRIVAUD DE LA VINCELLE (Chrude-Ma-

deleine), archéologue français, né à ' sur-Saone, le 5 septembre 1762, mort à 4 décembre 1819. Après avoir fait de études, il suivit d'abord la carrière du co à laquelle il renonça au commenceme révolution, pour se retirer dans sa sa occupa ensuite un emploi dans les bui ministère de la guerre. En 1802 il acc le général Morand en Corse, et de retou il devint sous-chef du bureau de la tréssénat. Il avait épousé une demoiselle de La Vincelle, fille naturelle reconni noré III, prince de Monaco; telle est l'o surnom de La Vincelle que dans les années de sa vie il ajouta à son nom Il était membre de la Société des An de France et de l'Académie de Dijon. Grivaud: Antiquités gauloises et re recueillies dans les jardins du palai nat pendant les travaux d'embelli qui y ont été exécutés depuis l'an IX ce jour; etc.; Paris, 1807, 1 vol. in-4° et 1 vol. in-fol., contenant 26 pl.; de Monuments antiques, la plupart el découverts dans l'ancienne Gau Paris, 1817, 2 vol. in-4°, avec pl. et c Arts el Méliers des Anciens, représe les monuments; Paris, 1819, in-sol., commencé par l'abbé de Tersan, cont Grivand de La Vincelle, et terminé par ( Grivaud de La Vincelle a mis en ordre avec des notes, partie dans le *Magasin pédique*, et partie dans les *Annales des* de la Géographie et de l'Histoire, di vaux laissés manuscrits par Pasumot, géographe du roi. Il a fait tirer à part de plaires de ces opuscules, qu'il a réunis volume intitulé: Dissertations et A sur différents sujets d'antiquité ( toire, etc.; Paris, 1810 à 1813, in-8°. paraître après sa mort une Dissertatio siluation du jardin d'Eden, ou le terrestre, avec une carte, par feu I rédigée sur ses manuscrils par C.vaud; Paris, 1824, in-8°. Il avait fourni cles au Magasin encyclopédique, aux encyclopédiques, aux Mémoires de l'A de Dijon, et aux Mémoires de l'Acadé:

Memoires de la Société des Antiquaires de t. III, p. 188. — Biographie universelle et por Contemp. — Quérard, La France littéraire, logue de la Bibliothèque impériale. — Jour. Librairie.

GRIVE. Voy. LA GRIVE.

GRIVEL (Jean), jurisconsulte francné le 15 mars 1560, à Lons-le-Saunier Bruxelles, le 14 octobre 1624. Il appart famille noble des seigneurs de Perrign s'être fait recevoir docteur en droit, il profession d'avocat auprès du parlement En 1599 il fut nommé conseiller à ce m lement. Neuf ans après il fut appelé, pa de la procuration des affaires de Bourgogne. On a de lui: Decisiones eeleberrimi Sequanorum senstus Dolani; Anvers, 1618, in-fol.; Genève, 1632, in-fol.; édition augmentée, Dijon, 1731, in-fol. C'est le premier recueil qu'on a donné des arrêts du parlement de Dôle; Grivel le publia parce qu'on avait blâmé la procédure de ce parlement. Il laissa en manuscrit des Decisiones concilii privati, dont il a désendu la publication par son testament. E. G.

Foppens, Bibl. Belgica. — J. Christyn, Tombeaux des hommes illustres. — Paquot, Mém. pour servir à l'hist. bill. des dix-sept provinces des Pays-Bas.

**CRIVEL** (Guillaume), littérateur français, ne à Uzerche (Limousin), le 16 janvier 1735, mort à Paris, le 19 octobre 1810. Il exerça d'abord la profession d'avocat à Bordeaux, puis il vint à Paris, où il s'occupa de littérature. A la création des écoles centrales, il fut chargé d'un cours de législation. On lui doit : Nouvelle Bibliothèque de Littérature, d'Histoire et de Crilique, ou choix des meilleurs morceaux tires des Ana; Lille, 1765, 2 vol. in-12; — L'Ami des Jeunes Gens; Lille, 1766, in-12; — Théorie de l'Education; Paris, 1776, 1783, 3 vol. in-12; — L'Ile inconnue, ou memoires du chevalier de Gastines, contenant l'histotre de la formation et de la civilisation de 4 sociélé; 1783-1787, 6 vol. in-12; réimpr. **ca** 1804 et 1806; 4° édit., Paris, 1812, 2 gros vol. in-12; — Principes de Politique, de prances, d'agriculture, de législation et outres branches d'administration; Paris, 1789, 2 vol. in-8°. Grivel a en outre sourni une préface et un cours de belles-lettres à la Nouvelle Ecole du monde, par Lebret, 1764. Il a travaillé M Dictionnaire d'Economie politique de l'Encyclopédie méthodique. Il a été l'éditeur des Entretiens d'un jeune Prince avec son Gowerneur, par L. D. H (l'Ami des Hommes, le marquis de Mirabeau); Paris, 1785, 4 vol. n-12. Enfin, A. Lorin a donné une Analyse synoplique du Cours de Législation du citoyen Grivel: 1802, in-8°.

Rabbe, Vieith de Boisjolin et Sainte-Preuve, Biogr. mis. et port. des Contemp. — Quérard, La France lilléraire.

Fidèle, comte de), général français, né en 1767, mort à Lons-le-Saulnier, le 18 octobre 1838. Il entra au service en 1782, comme officier de cavalerie, émigra en 1791, combattit avec l'armée de Condé, revint en France sous le Directoire, et se fit rayer de la liste des émigrés en 1799. Étant à Bordeaux en 1814, il prit part au mouvement en faveur des Bourbons qui se manifesta alors dans cette ville. Louis XVIII, à son retour, la conféra le grade de maréchal de camp, avec le commandement des gardes nationales du département du Jura. Il se trouvait en cette qua-

lité à Lons-le-Saulnier quand on apprit que Napoléon revenait de l'île d'Elbe. Il offrit aussitôt au maréchal Ney de mêler les gardes nationales aux troupes de ligne pour inspirer de la confiance aux uns et maintenir la fidélité des autres. Le lendemain, à la parade, en entendant lire la proclamation du maréchal Ney qui déclarait les Bourbons à jamais déchus, il ne put retenir son indignation, brisa son épée en présence de tout l'état-major, et se mit à faire deux fois le tour de la place d'armes devant les troupes en criant : Vive le roi! A la seconde restauration, Louis XVIII lui rendit son épée, et le nomma inspecteur général des gardes nationales du Jura. Appelé comme témoin dans le procès du maréchal Ney, sa déposition fut empreinte d'une grande modération. Il vécut longtemps dans la retraite.

Biogr. des Hommes vivants. — Moniteur, 1815, 1816, 1838.

\*GRIVOT (Charles-Auguste), ouvrier poëte français, né le 16 mars 1814, à Châteauneufsur-Loire (Loiret), mort en 1855. Fils d'un tonnelier, il fut tonnelier lui-même; sa mère lui apprit à lire dans les Fables de La Fontaine. A quinze ans il étudia la Grammaire de Noël sans maltre, puis il retint Boileau par cœur. Dès lors, sans cesser de travailler de ses mains, il se mit à composer des vers. Quelques années de chômage lui ravirent son épargne; une place d'agent voyer se trouvait vacante; il concourut, et l'obtint. En 1848 la députation lui fut offerte ; il n'accepta pas. Deux jours de marches pénibles au soleil dans l'été lui causèrent une fièvre qui l'emporta. Des amis ont réuni ses œuvres pour venir en aide à sa femme et à ses enfants. Elles ont paru sous le titre de *Poésies de Charles-*Auguste Grivot, de Châteauneuf-sur-Loire; Orléans et Paris, 1857, in-18, avec portrait. L. LOUVET.

Notice en tête de ses poésies, par M. F. Dupuis. — Ed. Thierry, Moniteur du 9 juin 1857.

en 1550, à Iesi (marche d'Ancône), mort le 5 avril 1612. Le pape Paul V l'avait en haute estime, et le nomma gouverneur de Terni. L'on a de Grizio: Rime, poésies à la louange de Sixte Quint, insérées dans la Raccolta d'Antoine Constantini; Mantoue, 1611, in-4°. Grizio avait encore composé de nombreuses poésies; elles n'ont pas été publiées. Apostolo Zeno en possédait un recueil ainsi que des Mémoires sur la vie de Grizio.

E. G.

Fontanini, Bibliotheca, t. VI, p. 376.

du précédent, né au commencement du seizième siècle, mort en 1586. Il était l'ami du Tasse et du jeune Alde Manuce. On a de lui: Ristretto delle Storie di Jesi; Macerata, 1578, in-4°; — Il Castiglione, ovvero dell armi di nobiltà, dialogo; Mantoue, 1586, in-4°. Le titre de cet ouvrage provient de ce que Grizio y expose l'opinion du comte de Castiglione sur

l'origine des armoiries. Les deux ouvrages de Grizio sont rares. E. G.

Waym , Biblioth. Italiana.

GRIZOT. Voy. GRISOT.

GROCHOWSKI (Stanislas), poëte polonais, né vers le milieu du seizième siècle, décédé en 1612. Il embrassa la carrière ecclésiastique, et obtint deux canonicats près des églises collégiales. Doué d'une vive imagination, Grochowski débuta dans la littérature par quelques satires composées en polonais; mais ces écrits lui ayant attiré beaucoup d'ennemis, il renonça à ce genre pour s'adonner aux poésies lyriques. Ce sut là qu'on le vit se distinguer par l'élévation des pensées, non moins que par la pureté du style. Les principales de ses publications sont : Wiersze i Pisma wybransze...; Cracovie, 1608 ct 1609 (Poésies et autres écrits choisis, tant originaux que traduits du latin); — Zalosna Kamena; Cracovie, 1608 (Camène désolée par la violente inondation de 1605) : le poëte y déplore les désastres éprouvés alors par les habitants du pays, en imitant saint Grégoire de Nazianze dans son épitre In cladem grandinis; — Niebieskie na Ziemi Zabawy (Divertissements célestes sur la terre, tirés des livres de saint Thomas a Kempis); Cracovie, 1611; c'est une traduction en vers de quatre livres composés par saint Thomas, mais dont le quatrième resta inachevé. On doit encore à Stanislas Grochowski quelques publications latines et polonaises en prose, qui traitent des objets religieux exclusivement. N. K.

luszynski, Dykcyonarz poétow Polskich (Dictionnaire des poëtes polonais). — Bentkowski, Historya literatury polskiey (Histoire de la Littérature polonaise). — Siarczynski, Obraz wecku Zygmunta III (Tableau du siècle du roi Sigismond III).

GROCYN (William), philologue anglais, né à Bristol, en 1442, mort à Maidstone, en 1519. Il reçut sa première éducation à l'école de Winchester. Il passa de là à New-College à Oxford en 1467, et en 1479 il fut désigné par les gardiens et les agrégés de cet établissement pour le rectorat de Newton-Longueville, dans le comté de Buckingham. En 1486 il devint prébendaire de Lincoln, et trois ans plus tard il entreprit un voyage en pays étrangers. Son but principal était de se perfectionner dans la connaissance de la langue grecque, qui était alors peu cultivée en Angleterre. En conséquence il se rendit en Italie, où pendant quelque temps il étudia sous Démétrius Chalcondyle, Politien, Hermolaüs Barbarus. De retour en Angleterre, il se fixa au collége d'Exeter à Oxford. Là il professa publiquement le grec. Cette langue ne s'introduisit pas sans difficulté dans l'enseignement universitaire. Beaucoup des collègues de Grocyn réprouvèrent son cours, comme une innovation dangereuse, et le collège d'Exeter se divisa en deux factions hostiles, qui s'appelèrent les Grecs et les Troyens. Au plus vif moment de cette querelle classique, Erasme visita Oxford. Grocyn l'accueillit comme un ami et un auxiliaire, et le logea dans sa maison. Erasme, reconnaissant, parle du philologue anglais avec une grande estime, et lui donne les noms de patronus et de præceptor. Dans le cours de sa carrière, Grocya obtint un ou deux bénéfices, et en 1506 il devint maître de Allhallows-College à Maidstone, dans le comté de Kent. Il n'en continua pas moins de résider habituellement à Oxford. On connaît de lui une lettre latine à Alde Manuce, en tête de la traduction de la Sphæra de Proclus par Linacre, à la fin des Astronomi veteres; Venise, 1499, in-fol. « Il ne reste de lui que cette lettre, dit Erasme; elle est travaillée et ingénieuse, et écrite en bon latin. Il avait k goût si délicat, qu'il aimait mieux ne rien écrire que mal écrire. » Bale, Leland et Tanner attribuent à Grocyn diverses productions qui n'on jamais été imprimées.

Knight, Life of Erasmus. — Érasme, Epistolæ, p. 95, 29 de l'édit. de Leyde, 1806, in-fol. — Wood, Athenæ Oxo nienses, edit. Bliss., 1, 80-82. — Bale, Illustres Majori. Britanniæ Scriptores. — Leland, Comment. de Scriptoribus Britannicis. — Tanner, Bibliotheca Britanico-Hibernica.

**GRODDECK** ( Gabriel ), philologue allemand né à Dantzig, le 7 janvier 1672, mort le 12 septembre 1709. Après avoir obtenu en 1693 le grade de mattre ès arts à l'université de Leipzig, il en treprit deux ans après un long voyage à l'étran ger, parcourut d'abord la Hollande et l'Angle terre; puis il s'arrêta assez longtemps à Paris où il compléta ses connaissances en fait de langues orientales, sous la direction de Longue rue. De retour à Leipzig, après avoir encore vi sité l'Italie, il y fut nommé en 1698 professeu de langues orientales. L'année suivante il su chargé de la chaire de philosophie pratique l'université de Dantzig ainsi que de l'administra tion de la bibliothèque de cette ville; un pe plus tard, il fut aussi appelé à enseigner le langues orientales. En 1701 il fut admis parm les membres de l'Académie de Berlin. On a d lui: Auctarium ad Joh. Moppii Schediasm de scriptoribus historia Polonica; Dantzig 1707, in-4°; se trouve aussi dans le premier vo lume de l'Historia Polonica de Dlugoss, éditio de Leipzig, 1711. — Groddeck a laissé aus près d'une trentaine de dissertations sur diver sujets, parmi lesquelles nous citerons: De cæ rimonia palmarum apud Judxos in fest Tabernaculorum solemni; Leipzig, 1694, in-4° - Observationum singularium Trias, ex his toria litteraria; — De Johanna d'Arc; — D eo quod justum est circa tormenta bellica Dantzig, 1708, in-8°; — Pseudonymorum he braicorum Hexaconta; — De recusatione ju ramenti judicialis; — De probationibus cas titatis; — De rebellione Burdigalensi ann 1675; — De anno et die passionis L. Polycarpi - De enthusiasmo philosophico. Groddeck enfin collaboré au Theatrum Anonymorum d Placcius, en ce qui concerne les anteurs bé braiques. E. G

Chritins, De Viris eruditis Gedani ortis. — Poncman, leben gelehrter Münner; Wittemberg, 1714, p. 140. — Ephr. Prztorius, Athenz Gedanenses, p. 188. — Neue Mellische Bibliothek, L. VI, p. 180. — Jöcher, Allgem. Gelehrt-Lexikon.

GRODDECK (Benjamin), neveu du précédat, orientaliste allemand, né en 1728, et mort ks juin 1778, à Dantzig. Il fit ses études dans m ville patale, ensuite à l'université de Cracovie. Dabli ensin à Dantzig, où il jouit de la protection de ses souverains, Frédéric-Auguste III et Stanislas-Auguste Poniatowski, rois de Pologne, il publia les ouvrages suivants : Commentatio de necessaria Linguarum Arabicæ et Hebraicæ Connexione; Wittemberg, 1746, in-4°; — De Natura Dialectorum ad Linguam Hebraicam et Arabicam applicata; Wittemberg, 1747; - De vero Originum Hebraorum Fonte et Utilitate; Wittemb., 1747; — De Lingux Hebrax Antiquitate; Dantzig, 1750; — De Litteris Hebraicis, sectio I; Dantzig, 1751; — De Sensu Scripturæ Sacræ; Dantzig, 1752; — De Punctis Hebræorum; Dantzig, 1755; — De Vila ad notitiam interiorem Linguarum Orientalium, præsertim Hebrææ; Dantzig, 1757; — Orațio de anno Jubilæo Hebræorum; Dantzig, 1758; — De Usu versionum grzcorum Vet. Test. hermeneutico et critico; Dantizg, 1763. Ce dernier ouvrage fut publié aux frais du prince Adam Kasimir Czartoryski. L. CHODZKO.

Meusel, Gelehrtes Deutschland.

\*GRODDECK (Ernest-Godefroi), fils du précédent, philologue allemand, né à Dantzig, en 1762, mort à Kijowek, dans la goubernie de minsk (Lithuanie), le 13 août 1824. Après avoir terminé ses classes à Dantzig, il alla à l'umiversité de Gættingue, où il obtint le grade de docteur en philosophie. En 1787, il fut appelé par le prince Adam-Kasimir Czartoryski, staroste général des terres de Podolie, à remplir les fonctions d'instituteur auprès de ses enfants, Adam-Georges et Constantin Czartoryski. En 1793 il passa en la même qualité chez les princes Lubomirski. En 1797 il revint chez les Czarloryski, et en 1804 il occupa une chaire à l'université de Vilna. Depuis 1810 il fit gratuitement un cours d'archéologie et de numismatique. Il a été élu à plusieurs reprises doyen de la faculté de philosophie et de jurisprudence. Savant de premier ordre et bon patriote, il excitait l'enthousiasme des étudiants de l'université de Vilna. Ses ouvrages sont : De Oraculorum quæ Herodoti Historiis continentur Natura et Indole; Gættingne, 1786; - Veber die Argonautica des Apollonius Rhodius; 1787; — Ueber das Lokal der Unterwelt beym Homer; 1791; — Antiquarische Versuche; Leopol, 1800; — Ueber das Studium der Philologie; Leopol, 1801; — Allocutio in Univers. Vilnen.; 1805; — Sophoclis Philoctetes, græce; Vilna, 1806; — Sophoclis Irachiniæ, græce, in usum lectionum; Vilna, 1808; — Historiæ Græcorum litterariæ Elementa; Vilna, 1811; la 2º édition, complétement refondue, fut publiée en 1821. Il a publié des dissertations dans divers écrits périodiques, et rédigé avec Kasimir Kontrym la Gazette littéraire polonaise de Vilna.

Léonard Chodzko.

Bentkowski, Histoire de la Littérature polonaise; Varsovie, 1814. — Biographie de Gruddeck, par Nicolas Malinowski; 1825. — Dictionnaire des Savants, par Eugène Bolkovitinoss-Sneghiress; Moskou, 1888. — Annales biographiques polonaises, par L. Chodzko, ouvrage inédit.

Groeben ( Otton-Frédéric von der), poëte et voyageur allemand, né en 1657, à Pratten, village de l'Ermeland. Il appartenait à une ancienne et illustre famille de la province de Prusse. Après avoir terminé ses études, il partit en 1675 pour l'Italie et Malte avec le colonel Méglin, prit part à quelques combats sur les galères maltaises, et visita l'Orient. De retour dans sa patrie, il devint chambellan de l'électeur de Brandebourg à Berlin. A cette époque ce prince ayant le projet de fonder un établissement sur la côte d'Afrique en Guinée envoya- à Angola von der Græben avec deux vaisseaux. L'expédition ayant réussi, notre voyageur fut nommé à son retour capitaine des juridictions de Marienwerder et de Riesenburg. Mais la vivacité de son caractère ne lui permettait pas de goûter longtemps le repos; aussi obtint-il la permission de prendre part à la campagne des Vénitiens contre les Turcs dans la Morée. Parti en 1686, il revint l'année suivante, et épousa une héritière de la famille de Schlieben. On a de lui : Orientalische Reisebeschreibung des Brandenburgischen adelichen Pilgers, nebst der Brandenburgischen Schiffahrt nach Guinea, und den Verricklungen zu Morea (Description du voyage en Orient du noble pélerin de Brandebourg, avec l'expédition brandebourgeoise en Guinée, et les affaires de la Morée); Marienwerder, 1694, in-4°; éd. très-augmentée, Dantzig, 1779, in-8°; — Bergonens und seiner tugendhaften Areteen Lebens und Liebes Geschichte (Histoire de la Vie et des amours de Bergonen et de sa vertueuse Aretée); Dantzig, 1700, in-4°, ouvrage dans lequel von der Groeben a décrit poétiquement son voyage **W**. R. en Palestine.

Les ouvrages de von der Groeben. — Adelung, Suppl. à Jöcher. — Zedler, Univers.-Lexic.

prussien, de la famille du précédent, né à Konnigsberg, le 25 octobre 1725, mort le 20 juillet 1794. Il entra en 1743 comme cornette dans un régiment de cuirassiers, et prit part à toutes les campagnes de Frédéric le Grand. En 1756 il devint aide de camp du feld-maréchal Schwerin. Après avoir parcouru les divers degrés de la hiérarchie militaire, il fut nommé en 1780 lieutenant-colonel, en 1782 colonel, en 1788 chef du département de la guerre à Berlin, peu

de temps après président du conseil suprême de la guerre, et enfin lieutenant général en 1794. Ses ouvrages sur la science militaire eurent beaucoup de succès en Allemagne. Ils ont pour titres : Der Rittmeister (Le Capitaine de Cavalerie); Breslau, 1754, in-8°, traduit du français de Birac; — Die Befestigungskunst im Felde (L'Art de la Fortification de Campagne); Breslau, 1755, et 1776, in-4°; traduction annotée du français de Clairac; — Kriegsbibliothek oder gesammelte Beytræge zur Kriegs-Wissenschaft; Zehn Versuche (Bibliothèque de Guerre, ou documents réunis pour servir à la science militaire ; dix Essais); Breslau, 1754-1772, in-8°; continué sous le titre : Neue Kriegsbibliothek (Nouvelle Bibliothèque de la Guerre); Breslau, 1774-1781, in-8°; — Vorschlag einer allgemeinen Büchermanufactur in und für Deutschland (Projet d'une manufacture générale de livres pour l'Allemagne); Francfort et Leipzig, 1764, in-8°; — Untersuchungen über die ersten Grundsætze der Taktik (Observations sur les premiers Principes de la Tactique); Breslau, 1771, in-4°; — Erläuterung zum Verstand der Schiffarth und des Seekrieges (Explication pour faire comprendre la navigation et la guerre maritime); Breslau, 1774, in-8°; — Abhandlung von den Turnieren besonders der Deutschen, nebst einem Vorschlag diese festlichen Uebungen zum Gebrauch der Reuterey zu erneuern und der heutigen Kriegsverfassung gemäss einzurichten (Mémoire sur les Tournois, surtout sur ceux qui ont eu lieu en Allemagne. avec un projet de renouveler à l'usage de la cavalerie ces exercices de sête et de les disposer selon l'état actuel de la guerre); Breslau, 1772, in-8°; — Der Unterhalter für Krieger zum Nutzen und Vergnügen (Le Causeur pour l'utilité et l'amusement des militaires); Breslau, 1781-1782, in-8°; trois trimestres seulement de cette revue ont paru.

Strek, Alphabet. Verzeichniss der schlesischen Schriftsteller. — Goldbeck, Litterarische Nachrichten von Preussen, t. I, p. 158, et t. II, p. 141. — Meusel, Lexikon der von 1750-1800 verstorbenen Schriftsteller. GROEME. Voy. GRAEME.

\* GROENDAL (Benedikt-Jonsson), poëte islandais, né le 13 novembre 1762, à Gaarden-Vogum, dans le district septentrional de l'Islande, mort le 30 juillet 1825. Il entra à l'université de Copenhague en 1786, passa l'examen de jurisprudence en 1791, et sut nommé la même année vice-laugmand (vice-sénéchal) dans sa patrie. Nommé en 1800 assesseur au tribunal supérieur de l'Islande, il occupa ces fonctions jusqu'en 1817. On a de lui : Kvædt (Chants); Videy, 1833, publiés par son gendre Sveinbjærn Egilsson; — d'autres poésies et des mémoires originaux, ou traduits du grec, du latin, de l'allemand, de l'anglais, dans les Skrifter (Écrits) de la Société de Littérature islandaise, dont il fut secrétaire de 1788 à 1791. **E. B.** 

Not. en tête de Kvædi, p. 3-16. — A. Helguson, Liglaie (Oraison funèbre); Videy, 1883. — Ersief, Forf.-Lex.

GROENDAL (Benedikt), poëte islandais, petit-fils du précédent, et fils du savant Svein-Bjærn Egilsson, né en 1826, à Besestad, passa en 1847 l'examen de philosophie à Copenhague, et fut nommé en 1852 maître de danois et d'histoire à l'école latine de Reykiavik. Il est depuis 1846 membre de la société littéraire islandaise. On a de lui : Drapa um Œrvar-Odd (poëme et l'honneur de Œrvar-Odd, ancien héros), et 12 chants; Reykiavik, 1851, in-8°; — Kvædi (Chants); Copenhague, 1853; — traduction ex vers des chants 19 à 22 de l'Odyssée (le reste es de Sv. Egilsson); ib., 1853-54; — Sœur w Tusund og einni Nott islenkadar (Les conte des Mille et une Nuits, traduits en islandais): Reykiavik, 1852; — et des articles ou des pièce de vers dans divers recueils.

Erslef, Forf.-Lex.

**GROENING** (Jean), publiciste, bibliographs et numismate allemand, né à Wismar, en 1669 mort dans le commencement du dix-huitième siècle. Après avoir étudié la jurisprudence, il s rendit en 1690 à Rome, afin d'y compléter se connaissances. De retour en Allemagne, il pra tiqua comme avocat dans sa ville natale. Aprè s'être occupé de numismatique, il prit goût au mathématiques, et entra, vers 1696, en corres pondance avec Leibnitz. Ses ouvrages se fon remarquer par un style élégant et par un juge ment solide. C'est à Gröning qu'on doit la pre mière histoire de la philosophie du droit. Se écrits sont intitulés : De Jure hortorum ; Leip zig, 1687; — De Jure electionis regis Roma norum vivente imperatore; 1691; — Nova Ins tituta practica, quibus processus commune cum parallelismo judicii aulici, cameralii seu tribunalis Wismariensis et fori Saxonici. ex prudentis practicx principiis et prxjudi ciis novissimis, libris III exhibentur, cum Catalogo scriptorum practicorum ad ordi nem institutionum digesto; Lubeck, 1692 in-12; Hambourg, 1702, in-12; — De Naviga tione libera, seu de jure quod pacatis ac belligerantium commercia competit; Rostock, 1693, in-12, sous le voile de l'anonyme Puffendorf ayant écrit contre cet ouvrage, Groe ning répondit par un Discursus apologeticus mis en tête d'une nouvelle édition de son livre Lubeck, 1698, in-8°; — Historia Numismatico critica; Hambourg, 1700, in-8°: ouvrage concernant surtout les auteurs et les cabinets numismatiques, ainsi que les médailles modernes: — Bibliotheca universalis, seu codex operun variorum; Hambourg, 1701, in-8°; recnei auquel se trouve réunies : Bibliotheca Juris Gentium et Historia Juris Principum; — Historia Expeditionis Russicæ Caroli XII, regis Sueciæ; Hambourg, 1701, in-8°, ouvrage dans le quel règne une grande partialité pour Charles XII: — Historia Expeditionis Britannica, ex nu-

mismale; Hambourg, 1701, in-8°; — Historia Cycloidis, contra Pascalium; Hambourg, 1701, suivi de Hugenii Annotationes posthumæ in Is. Newtonii Philosophica naturalis Principis mathematica; — De Nævis Juris Romani et Forensis; Hambourg, 1701; — Bi-Nicheca Juris Gentium exotica, seu de juris natura el gentium principiis juxta doctrinan Asiaticorum, Africanorum et Americanorum; Hambourg, 1701; — Relationes Reipublicz litterariz, tomus I, seu apparatus ed kistoriam scientiarum et artium, notitiam universalem celebriorum auctorum, epistolas, diplomata et observationes, maxime entiquarias et physico-mathematicas; Hambourg, 1702, in-8°; — Neu eröffnete Historie der modernen Medaillen (Nouvelle Histoire des Médailles modernes); Hambourg, 1702, et 1815, in-8°; — Historie der heutigen Re*ligionen* (Histoire des Religions modernes); Hambourg, 1702, in-12; — Kurze Historie der allen Munzen (Histoire ahrégée des Médailles modernes); Hambourg, 1702; — Bibliotheca Iuris Gentium Europæa, sive de juris naturz el gentium principiis juxta doctrinam Europaorum; Hambourg, 1703, in-8°; — Statistische Bücher, das ist Wahrhaftes Staats-Interesse und Vollkommner Staats-Minister; Vollkommener Baumeister und Ingenieur; neu projectirtes mathematisches Dictionarium (Recueil d'ouvrages statistiques, c'est-à-dire Les vrais Intérêts de l'État; Le parhit Ministre d'Etat; le parfait Architecte et Ingénieur, et Projet d'un nouveau Dictionnaire Mathématique); Hambourg, 1703, in-8°; — Przeognita Philosophiæ experimentalis et miliaria; Hambourg, 1703, in-8°; — Experimenta Physicæ primigenia; Hambourg, 1703, in-8°; — Apparatus ad Historiam Arfirm el Scientiarum; Hambourg, 1703; — Huzum Juris et solidioris Litteraturæ, quo exhibentur : Bibliographia propria; Selectus **Pilolarum Lynkeri et Leibnilzii ; Delinealio** musi rariorum rerum; Methodus nova emendandi mores et studia orbis christiani: Wismar, 1721, in-8°; — Philosophia nova Numismatum; Hambourg; — une édition de l'oumæ de Pussendors De Officiis hominis et ciris; Hambourg, 1706, in-12, précédée d'une Historia Juris Gentium.

Eurzer Bericht von denen sämmtlichen Schriften in Herrn Groening, en tête des Statistische Bücher & Græning. —Adelung, Suppl. à Jöcher, Alig. Gel.-Lez.

GROENWEGEN (Simon VAN DER MADE), Miconsulte hollandais, né à Delft, en 1613, mort le 5 juillet 1652. Après s'être fait recevoir decteur en droit, il fut nommé secrétaire de sa ville matale. Ses ouvrages sont estimés, malgré la partialité qu'il y montre contre les catholiques. Ils sont intitulés : Introductio ad Jus Hollandium Hugonis Grotii; Dordrecht, 1644, in-4°; Amsterdam, 1647; Delft, 1652 et 1667;

ouvrage qu'il traduisit lui-même en hollandais; — Tractatus de Legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia vicinisque regionibus; Leyde, 1649, in-4°; Nimègue, 1664 et 1677, in-4°; Amsterdam, 1669, in-4°. E. G.

Foppens, Bibl. Belgica.

GROESBECK (Gerard DE), prince-évêque de Liége, né en 1508, mort le 28 décembre 1580. Il était fils de Jean, baron de Groesbeck, et de Berthe de Goër, et d'une des principales maisons de la Gueldre. Il était doyen de la cathédrale de Liége, lorsque Robert de Berg, prince-évêque, résigna ses pouvoirs en sa faveur, le 22 juillet 1563. Gérard fut consacré à Herkenrode, le 20 mai 1565, et fit son entrée solennelle à Liége le 13 juin suivant. Le voisinage des protestants dans les Pays-Bas espagnols fut contagieux pour les Liégeois, et en 1566 Hasselt, Maëstricht, Maseick, Stokeim et quelques autres villes de moindre importance se souleverent à la voix du prédicateur réformiste Hermann Stuicker. Gerard de Groesbeck marcha rapidement contre les révoltés. Hasselt se rendit le 11 mars 1567, avec charge de payer les frais de la guerre, de réparer les lieux consacrés au culte catholique et de chasser les calvinistes. Maëstricht se soumit sans coup férir; mais comme cette ville appartenait par indivis à l'Espagne et à l'éveché de Liége, Marguerite, duchesse de Parme et gouvernante des Pays-Bas, crut devoir n'accorder de pardon qu'après un certain nombre d'exécutions. Les autres villes, effrayées, n'attendirent pas l'arrivée de l'armée épiscopale pour rentrer dans le devoir. En 1568, après l'odieux supplice du comte de Horn et la mort de son frère Montigny, le comté de Horn revint par dévolution à l'éveché de Liége, parce qu'ils n'avaient point laissé d'héritiers masculins. La même année Gerard Groesbeck refusa le passage aux troupes que Guillaume, prince d'Orange, amenait d'Allemagne au secours des protestants des Pays-Bas. Le prince traversa alors la Meuse, pilla Saint-Tron et passa outre. Repoussé par le duc d'Albe, il rentra dans le Liégeois, dont il assiégea la capitale. Groesbeck appela les Espagnols, et Guillaume fut obligé de lever le siége. Plusieurs habitants, que l'on soupçonna d'être d'accord avec les réformistes, furent mis à mort. Les jésuites, que l'évêque s'était empressé d'appeler dans sa principauté, aidèrent beaucoup Groesbeck dans les persécutions qu'il fit subir aux caivinistes, et formèrent en 1569 leur premier établissement à Liége. Cette même année vit fonder dans le Liégeois les célèbres manufactures de glaces dont les produits ont gardé jusqu'à nos jours une réputation méritée. En juillet 1571, Guillaume d'Orange reparut de nouveau, et le 4 août il s'empara de Ruremonde, après un vigoureux siége. Durant les années suivantes Groesbeck fut occupé à éloigner les Espagnols ou à repousser les confédérés, qui, selon les chances de la guerre, resoulaient sur le territoire liégeois;

enfin, en 1580, il se prononça ouvertement pour l'Espagne, et fournit de l'artillerie et quatre mille pionniers au duc de Parme, qui assiégeait Maëstricht. La ville sut emportée d'assaut, le 29 juillet, après un siége des plus meurtriers, où l'on vit les semmes combattre avec la même ardeur que les hommes. L'évêque voulut vainement s'interposer entre les vainqueurs et les assiégés; le sac dura trois heures, pendant lesquelles, dit la Grande Chronique de Hollande, les Espagnols, Walons, Italiens et Allemands, tuèrent tout ce qu'ils rencontrèrent sans y rien « espargner, hommes ny femmes, ieunes ny vieux ». Le prélat mourut quelques mois après ce massacre. Il fut enterré dans l'église cathédrale de Saint-Lambert. Le pape Grégoire XIII lui avait accordé la barrette en 1578. Ernest de Bavière A. D'E-P-C. lui succéda.

· Jean-François Le Petit, La Grande Chronique ancienne et moderne de Hollande, etc.; Dordrecht, 1601, 2 vol. in-to; t. II, col. 1870-1882. — L'Art de verister les dates, Chronologie des Évêques et Princes de Liege, t. XIV, p. 259-241. — Moréri, Le grand Dictionnaire historique.

GROGNET ou GROSNET (Pierre), poëte francais du seizième siècle, né à Toucy, petite ville du diocèse d'Auxerre, mort vers 1540. On croit qu'il avait étudié le droit à Orléans ou à Bourges. Il prit le grade de maître ès arts et licencie en droit, fréquenta le barreau, et finit par embrasser l'état ecclésiastique. Il se donne lui-même les titres de prêtre et humble chapelain. « La principale utilité des poésies de Grognet se tire. dit l'abbé Goujet, des faits historiques dont il nous a conservé la mémoire, et dont il nous donne les dates précises avec les circonstances au moins principales. » Ses principaux ouvrages sont: Les mots dorés du grand et saige Caton, lesquels sont en latin et en françois avecques aucuns bons et très-utiles adaiges, auctorités et dicts moraux des saiges, profitables à ung chascun; et en la fin du livre sont insérées aueunes propositions subtiles et énigmatiques sentences, avecques l'interprétation d'icelles pour la consolation et la récréation des auditeurs, tome ler; Paris, 1530, in-12; tome II, Paris, 1533, in-8°; reimprimés avec des additions, sans date, Paris, 2 vol. in-16, très-rare; — De la Louange et excellence des bons Facteurs qui bien ont composé en rime tant deçà que delà les monts. L'abbé Goujet a donné quelques fragments de cette pièce dans sa Bibliothèque francoise et l'abbé Lebeuf l'a publiée en entier dans le Mercure de France de juin 1739. C'est une notice d'un grand nombre de poëtes, depuis Alain Chartier et même Jean de Meung, jusqu'à ceux qui vivaient du temps de l'auteur, écrite en vers de huit syllabes; elle contient l'éloge des plus grands poëtes de l'Italie, Dante, Pétrarque, Boccace, et des poëtes français les plus célèbres alors; Goujet en cite plusieurs qui n'étaient déjà plus connus que par les vers de Grognet; — Récollection des merveilleuses choses et nouvelles advenues au noble royaume de France en nostre tems depuis l'an de grace 1480. Grognet composa cette chronique vers l'an 1530, dit Goujet, et la présenta à Jehan de Dinteville, maître d'hôtel ordinaire du roi, le suppliant d'en « corriger le gros et trop rude langaige, mal aorné, et cela faict, le présenter (avec les beaux mots dorés de Caton) à messeigneurs les enfants de France. » Cette chronique rimée, écrite avec naïveté, dans le goût de celle de Chastelain et de Molinet, a été réimprimée dans le Mercure de novembre 1740; — La Louange des Femmes, dédiée à la reine Aliénor; — Bonne Doctrine pour les Filles; — La Louanye et description de plusieurs bonnes. Villes et cités du noble royaume de France; — Des cription de l'an que les bleds semez geleren en terre (1523); — Paraphrase en prose de quelques endroits des tragédies de Sénèque à la suite des Sentences et mots dorés di même en rime; Paris, 1534, in-8°; — Le dé senchantement du Péché de Luxure, et géné ralement de tous les péchés mortels; Paris 1537. Du Verdier en cite une autre édition, sou ce titre: Manuel ou Promptuaire des Vertu morales et intellectuelles; Paris, sans date in-8°; c'est la traduction d'un ouvrage latin qu'i publia ensuite sous le titre d'Enchiridion Vir tutum, 1538, in-8°, et qu'il dédia à Antoin Duprat, chancelier de France. L. L-T.

Goujet, Bibliothèque françoise, tome X, p. 383 et suin — La Croix du Maine et Du Verdier, Bibl. franç. — Le beul, Lettres sur P. Grognet et ses ouvrages; dans i Mercure de France, décembre 1787, juin 1788, mars e juin 1739. — Abbé Joly, Lettre sur la Patrie et i nom de Grognet; dans le Mercure de France, de jui 1739. — Réponse aux difficultés de M. Joly touchan la patrie et le nom de P. Grognet; dans le Mercure d'France de juillet 1789. — Lettre de Mara aux auteur du Mercure, contenant le fragment de la Chronique rimee de P. Grognet; insérée dans le Mercure de no vembre 1740.

GROGNIER (Louis-Farcy), vétérinaire fran çais, né à Aurillac, le 20 avril 1775, mort Lyon, le 7 octobre 1837. Son père était notaire et le destinait à la marine. Il était dans une écol spéciale a Bordeaux lorsque la révolution le f revenir près de ses parents. Il entra ensuite à l'e cole vétérinaire de La Guillotière, y devint répét teur, combattit avec les Lyonnais contre les force de la Convention; et après la reddition de l ville il s'enrôla, sous un nom emprunté, dans le troupes de la république. Il fit une campagn dans la Vendée, où il put utiliser ses connnais sances dans un dépôt de cavalerie. En 1799 vint reprendre sa place à l'école vétérinaire d Lyon, et reçut l'emploi de bibliothécaire d cette école, et plus tard, à la suite d'un concoun la chaire de botanique médicale. Enfin, il y obtint chaire de zoologie, d'hygiène, de multiplication des animaux domestiques et de jurisprudenc vétérinaire. Membre de la Société d'Agricultur dont il devint secrétaire perpétuel, et du comil de salubrité, il composa beaucoup d'opuscules de mémoires, de rapports et d'éloges. On h

doit : Notice historique et raisonnée sur C. Bourgelat, fondateur des écoles vétérinaires, où l'on trouve un aperçu statistique sur ces établissements; Paris, 1805, in-8°; — Comples rendus des Travaux de la Societé d'Agriculture, Histoire naturelle et Arts züles de Lyon; Lyon, 1811-1812, 1817, 1821-1822, 1823, 1824, 5 cahiers in-8°; — Rapport sur un nouvel engrais végéto-minéral, dit gadoue artificielle; Lyon, 1820, in-8°; — Eloge de M. Varenne de Fenille, couronné en 1813, par la Société d'Emulation et d'Agriculture du département de l'Ain; Paris, mai 1817, in-8°; — Rapport sur l'établissement pastoral de M. le baron de Staël a Coppet, lu à la Société royale d'Agriculture de Lyon; Lyon, 1827, in-8°; — Notice sur M. Rieussec; Lyon, 1828, in-8°; — Considération sur l'usage alimentaire des végétaux cuits pour les herbivores domes tiques; Lyon, 1831, in-8°; — Notice sur J.-B. Balbis; Lyon, 1831; — Recherches sur le Bélail de la haute Auvergne, et particulièrement sur la race bovine de Salers; Paris, 1831, in-8°; — Notice sur les Travaux de la Société d'Agriculture de Lyon en 1832; Lyon, 1832, in-8°; Mémoires de la Société d'Agriculture de Lyon; Lyon, 1832-1833, in-8°; - Précis d'un Cours de Zoologie vélérinaire; Lyon, 1833, in-8°; 2° édit., revue et augmentée, publiée sous le titre de Cours de Zoologie vétérinaire; Paris, 1837, in-8°; — Précis d'un Cours d'Hygiène vétérinaire; Lyon, 1833, 18-8°; 2° édit., revue et augmentée, sous le titre de Cours d'Hygiène véterinaire; Paris, 1837, n-8; — Nolice sur F.-N. Cochard; 1836, dans la Revue du Lyonnais; — Notice sur C.-M. Jacquard; Lyon, 1836, in-8°; — Précis dun Cours de Multiplication et de perfeclunnement des principaux Animaux domeswwes; Lyon, 1838, in-8°; 3° édit., sous le titre de Cours de Multiplication, etc.; Paris, 1840, n-8°; — Recherches historiques et statistiques sur le Mûrier, les Vers à Soie, et la fabricalion de la soierie , particulièrement à Lyon et dans le Lyonnais; in-8°; — Notes sur les Chèvres de Cachemire importées en France; **10-8°.** Grognier a en outre donné des articles aux Archives du Rhône, à la Gazette universelle et au Courrier de Lyon. Il a rédigé avec Morogues, Mirbel et autres un Cours complet C'Agriculture, ou nouveau dictionnaire d'agriculture théorique et pratique, d'économie rurale et de médecine vétérinaire. Enfin, il a joint un Traité de l'Engraissement des Venux, des Baufs et des Vaches au Manuel du Bouvier de Robinet; 3º édition, 1837, 2 vol. in-12. J. V. Magne, Notice nécrologique sur M. Grognier; dans la Revue du Lyonnais, tome VIII, p. 265-308. — Qué-And, La France littéraire. — Louandre et Bourquelot, La Litterature française contemporaine.

GROBMANN (Jean-Godefroid), graveur et éctivain artistique allemand, mort en 1805. Il a pavé, entre autres, en 1802, le portrait d'Al-

bert Dürer, d'après Sandrart et Kilian; dans la Gallerie merkwürdiger Menschen (Galerie des hommes remarquables). Les ouvrages qu'il a publiés ont pour titres : *Ueberreste der ægyp*tischen Baukunst (Monuments de l'Architecture égyptienne), cahier avec dix planches in-fol.; Leipzig, 1799; — Bruchstücke der gothischen Baukunst (Fragments d'Architecture gothique), 2 cahiers avec 24 planches; Leipzig, 1799-1802; — Handwörterbuch der bürgerlichen Baukunst und schönen Garten-Kunst (Dictionnaire d'Architecture civile et d'Horticulture), 2 parties, avec planches; Leipzig, 1804; — Gebräuche und Kleidungen der Chinesen, 12 cahiers avec 60 planches coloriées; Leipzig, 1798-1803. W. R.

Kayser, Bücher-Lexikon. — Nagler, Neues Allg.-Künstler-Lexicon.

GROIGNARD (Antoine), ingénieur maritime français, ne le 4 février 1727, à Solliès (Var), mort à Paris, en 1797. Sorti des écoles de Paris, il subit avec honneur, en 1745, les examens à la suite desquels il fut admis à l'emploi d'ingénieur constructeur. Il voyagea d'abord, et constata dans deux mémoires couronnés par l'Académie des Sciences ses connaissances pratiques dans l'art de la navigation. Il introduisit l'uniformité dans la construction des bâtiments de l'Etat. Puis il fut chargé de la formation de la marine de la Compagnie des Indes, composée de plus de vingt vaisseaux. Tout en laissant à ces navires leur destination commerciale, il les rendit propres à la guerre, et améliora leur marche. Ses plans furent adoptés pour toute la marine marchande, et même pour la course. En 1759 il contribua à la défense du Havre, attaqué par les Anglais; l'année suivante, il fut attaché au maréchal de Vaux, qui préparait une descente en Angleterre. Il augmenta la sécurité des ports de Saint-Valery, La Hougue et Cherbourg par des travaux bien conçus, et construisit les premiers bassins de Toulon et de Brest, en 1783 et 1784. Un million avait été promis à celui qui parviendrait à doter la marine d'un bassin à Toulon. Groignard se contenta du gr**ade de ca**pitaine de vaisseau et d'une pension de 6,000 fr. Le roi y ajouta des titres de noblesse avec cette devise : Mare vidit, et fugit. Le titre d'ingénieur général de la marine sut créé pour lui. En 1796 il sut nommé ordonnateur à Toulon; il y avait commencé de grands travaux, lorsque des raisons de santé le rappelèrent à Paris, où il mourut.

Deux mémoires de ce savant ont été imprimés dans le recueil des prix de l'Académie des Sciences; le premier a pour titre : Mémoire sur le roulis et le tangage d'un vaisseau, composé à l'occasion d'un concours ouvert par l'Académie des Sciences; le second est intitulé : De l'arrimage des vaisseaux; il a été réimprimé en 1814, à la suite du Manœuvrier de Bourdé de Villehuet.

P. A.

Quérard, La France littéraire.

\* GROICKI (Bartholomé), jurisconsulte polonais, vivait vers le milieu du seizième siècle. On lui doit la première traduction en polonais des lois saxonnes, qui, connues sous le nom de lois de Magdebourg, régissaient jadis certaines villes de la Pologne. Il traduisit aussi la procédure criminelle de l'empereur Charles V, appelée la Constitutio Carolina, ainsi que l'ouvrage de Justus Damhændorius, célèbre jurisconsulte helge, sous le titre de : Obrona sierat i Wdow; Cracovie, 1665 (Défense des Orphelins et des Veuves, à l'usage de leurs tuteurs ). Outre ces traductions, Groicki fut l'auteur de nombreuses publications judiciaires, dont les principales, rédigées en idiome national, sont : Porzadek Spraw i Sadow (Ordre des procès jugés par les tribunaux d'après les lois de Magdebourg); — Ustawa placy (Ordonnances sur les taxes judiciaires à payer d'après les lois de Magdebourg); — Summaryusz porzadku spraw (Sommaire corrigé de l'ordre judiciaire et des articles que renserment les lois de Magdebourg ou impériales). Enfin, il publia, par ordre de Sigismond Icr, roi de Pologne, Abrogatio et Moderatio abusuum et sumptuum, quibus litigantes partes, tam apud scabinale quam advocatiale officium, nimio antea gravabantur, necessario constituta et per senatum civitatis Cracoviensis promulgata; Cracovie, 1647.

N. K.

Nicsiecki, Kovena Polska (La Couronne ou Armoiries de Pologne). — Bentkowski, Historya Literatury pol. (Histoire de la Litterature polonaise), tome II. — Chodyniecki, Dykcyonarz Polakow Uczonych (Dictionnaire des Polonais érudits), tome I.

GROLÉE (Humbert ou Imbert DE), capitaine français, né vers la fin du quatorzième siècle, à Lyon, mort dans la même ville, le 23 décembre 1434. Fils d'Aimar, seigneur de Grolée. qui appartenait à une ancienne famille du Bugey établie à Lyon, il devint conseiller, camérier et maréchal du dauphin, bailli de Macon et sénéchal de Lyon en 1418. On le connaît aussi sous le nom de seigneur de Passin. En 1422 il battit un parti d'Auvergnats commandés par le sire de Rochebaron. En 1423, Grolée battit des Mâconnais, et sit prisonnier le maréchal de Toulongeon. leur ches. Jean de Châlons, duc d'Orange, ayant échoué dans son attaque sur le Dauphiné, que désendait Gaucourt, résolut de se rendre dans la Bresse. Il rencontra Grolée et d'autres capitaines près d'Anton, où il devait passer le Rhône. Il accepta la bataille, et sut désait, le 11 juin 1430. Cherchant son salut dans la fuite, le duc d'Orange dut se jeter dans le fleuve à cheval et tout armé, pour se réfugier dans le Bugey. Le 9 juillet suivant, Grolée était à Vinzelles, dans le Mâconnais, et toutes les places situées entre Màcon et Lyon reconnaissaient l'autorité du roi. Au mois de juin 1434, il assistait à l'entrée de Charles VII à Lyon. Au mois d'août il fit son testament, et mourut quelque temps après.

Antoine DE GROLÉE, petit-fils d'Humbert,

chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, portait l'étendard de la religion au siège de Rhodes en 1531. Il fut envoyé en ambassade à Soliman par le grand-maître, et conduisit la flotte contre Barbe-Rousse en 1535. C'est lui qui fut chargé de demander à l'empereur l'île de Malte pour son ordre, et il se rendit maître de La Goulette sous les yeux de Charles Quint.

L. L.—T.

La Chenaye-Desbois, Dict. de la Noblesse. — Abbé Pernetti, Les Lyonnais dignes de mémoire. — M. de Barante, Hist. des Ducs de Bourgogne. — Péricaud, Documents sur Lyon (sous Charles VI et Charles VII). — Chorier, Hist. du Dauphiné. — Breghot du Lut et Péricaut, Biogr. Lyonnaise.

GROLIER DE SERVIER (Jean), vicomte d'Aguisy, bibliophile célèbre, né à Lyon, en 1479, mort à Paris, en octobre 1565. Il était originaire d'Italie, et il montra de honne heure un goûl très-vif pour l'étude. Son père, qui était gentilhomme du duc d'Orléans, devenu le ro Louis XII, l'introduisit à la cour; François I<sup>e</sup> le distingua, et le choisit pour intendant généra de l'armée dans le Milanais. Après les désastre des Français en Italie, Grolier repassa les Alpes; i devint l'un des quatre trésoriers généraux, e administra les finances avec habileté et ave intégrité: il fut toutesois en butte à de vives ac cusations, mais il triompha de l'envie de ses en nemis. Chargé de missions diplomatiques importantes à Rome, il y déploya une capacite remarquable. En Italie comme à Paris, il s'é tait lié avec les savants et avec les littérateurs auxquels il accordait une protection efficace; la fin d'un repas, il lui arriva, un jour, d'offri à ses doctes convives, des gants où il avai placé une somme en or. Les nombreuses dédi caces qui lui furent adressées ne permettent pa de douter qu'il ne récompensat généreusemen de pareils hommages. Gaffuri lui dédia, en 1517 son ouvrage sur la musique, et Budé, en 1522 son traité De Asse (un exemplaire sur peau vélin de ce volume, celui qui fut présenté à Gro lier, acheté 1,500 fr. en 1816, à la vente Ma Carthy, a passé en Angleterre). Nous trouvon aussi des dédicaces pareilles en tête d'un Suéton imprimé à Lyon, en 1518, du livre d'Étienn Niger sur la littérature grecque (Milan, 1517 et de divers autres ouvrages. Dans maint écrit de temps il est mentionné avec de grands éloges. C qui a fait la gloire de Grolier, c'est sa biblio thèque. Elle était sormée d'exemplaires de choi: des meilleurs ouvrages en tous genres qui exis taient alors, et il avait donné à tous ses volume une reliure fort élégante : des ornements de très bon goût décorent les plats du livre, et chacu d'eux porte indépendamment de la devise de propriétaire (Portio mea, Domine, sit is terra viventium), une inscription qui attest sa générosité : Io. Grolierii et amicorum On connaît plusieurs exemplaires d'un mêm ouvrage qui portent cette marque, et on ac quiert ainsi la preuve de sa libéralité dans l communication de ses trésors littéraires. Les bi

bliothèques publiques les plus riches se font m bonneur de posséder des volumes à la reliure de Grolier; les bibliophiles les recherchent avec m empressement qui va toujours en croissant et qu'attestent les prix élevés qu'ont obleus dans le cours de ces dernières années certains de ces livres lorsqu'ils se sont présentés dans les enchères publiques de Paris. On a vu, par exemple, en 1854, les Adages d'Érasme (Alde, 1520, in-fol.) s'adjuger à 1,720 fr., le Virgile de 1527 (Alde, in-8°) à 1,600 fr.; le traité de Marsile Ficin, De Sole (1490, in-fol.) est monté à 1,500 fr.; les Lettres de Pline (Alde, 1508, in-8°) à 1,106 fr. En mars 1856, à la vente Hebbelinck, le Catulle d'Alde, 1515, a été adjugé au prix énorme de 2,500 francs. Le Cicéron des Junte 1536 à 1537, 5 vol. in-fol. (marocain violet antique), vendu 1485 fr., chez Decotte, en 1804, a été revendu seulement 902 fr. chez F. Didot en 1810. Nous laissons de côté bien d'autres volumes isolés, payés de 400 à 800 francs. Parmi les amateurs qui s'étaient attachés à réunir des volumes à la reliure de Grolier, on doit signaler Renovard, le savant historien des Alde Manuce et des Estienne, et Coste, magistrat lyonnais. Leurs collections ont été dispersées; mais celle d'an autre Lyonnais, M. Yemeniz, et celle que forma lord Spenser, existent encore, etelles offrent en ce genre des objets sort précieux. La Bibliothèque impériale de Paris offre également aux yeux des amaleurs des Grolier dignes d'une admiration véritable. Le Musée Britannique en possédait plusieurs, et le legs de la collection formée par st Thomas Grenville (voy. ce nom) lui a procuré six de ces précieux volumes. Il serait cuneux de refaire l'inventaire de la bibliothèque de Grolier; on a tenté de réunir tous les titres que présentent les catalogues, mais une pareille commeration est encore bien imparfaite. La bi-Mothèque elle-même subsista un siècle, et sut dispersée en 1675, moins heureuse que la belle collection de médailles que Grolier avait formée, et dont Louis XIV fit l'emplète, ne voulant pas que la France fût privée de ce trésor. Un auteur du temps, qui recueillit quelques-uns des volumes œ Grolier, s'exprime ainsi: • Il semble à voir livres, que les Muses qui ont contribué à la composition du dedans se soient aussi appliquées à les approprier au dehors, tant il paratt d'art et d'esprit dans leurs ornements. Ils sont tous dute avec une délicatesse inconnue aux doreurs Campourd'hui; les compartiments sont peints de diverses couleurs et parfaitement dessinés. »

G. BRUNET.

Dida, Bitliomania, p. 489, et Bibliographical Decontrol, t. 11. — Bulletin de l'Alliance des Arts, t. 11 1944), p. 282. — Bonaventure d'Argonne, Mélanges, 1725, t. 1, p. 186. — Colonia, Histoire littéraire de Lyon. — Persettl, Les Lyonnais dignes de mémoire; 1787, 2 vol. 1849.

vers 1510, mort après 1582. Il reçut une bonne édecation, et fut emmené à Rome. Le pape

Clément VII voulut se charger de lui; et s'il mourut sans avoir assuré son sort, il lui laissa du moins des protecteurs puissants. Après avoir occupé divers emplois, César Grollier devint secrétaire des brefs. Avec la permission de Jules III, il épousa une riche héritière de Florence. Compris dans la disgrâce de son fils Alexandre, il se réfugia à Florence, où il se tint caché avec son fils tant que vécut Grégoire XIII. Après la mort de ce pape, il revint à Rome. On a de lui : Historia expugnatæ et direptæ urdis Romæ per exercitum Caroli V, imperatoris, die sexta maii 1527, Clemente VII pontifice; Paris, 1637, in-4°. Selon Bonamici. cet ouvrage est plutôt d'un rhéteur que d'un historien.

Bonamici, De claris pontificar. epistol. Scriptoribus. — J.-V. Rossi (Erythræus), Pinacotheca Imaginum illustrium. — Le P. Colonia, Hist. littér. de Lyon.

GROLLIER ( Antoine ), capitaine et diplomate français, né à Lyon, en 1545, mort à Saint-Germaindu-Mont-d'Or, près de Lyon, en 1610. Après avoir accompagné de l'Aubespin dans son ambassade d'Espagne, il embrassa la carrière militaire, et se distingua pendant les guerres de religion par son dévouement à la cause royale. Enfermé par les ligueurs dans le château de Pierre-Encize en 1589, il réussit à s'échapper, par les soins de sa femme, qui lui apporta des cordons de soie sous ses vêtements, et il se retira en Suisse, d'où il revint avec 1,500 hommes et rejoignit Henri IV au siége de Rouen. En 1595, il contribua à faire rentrer Lyon sous l'obéissance du roi, et fut chargé successivement de différentes négociations en Suisse et à Turin. Il demeura plusieurs années dans cette dernière ville avec le titre de résident. La nouvelle de l'assassinat de Henri IV fut cause de sa mort. On conservait un recueil de ses lettres à la bibliothèque de Saint-Germaindes-Prés.

Moréri, Grand Dict. histor. — Pernetti, Les Lyonnais dignes de mémoire.

GROLLIER DE SERVIÈRES (Nicolas), fils du précédent, né à Lyon, en 1593, mort dans la même ville, en 1686. Il servit pendant quarante années avec distinction, devint lieutenant-colonel, major de Turin, commandant à Pignerol. Après avoir pris sa retraite, il se livra à la mécanique, et forma un cabinet assez curieux pour que le roi Louis XIV désirat le visiter en passant à Lyon. On y voyait plusieurs pièces de tours, des horloges extraordinaires, des machines pour l'attaque et la défense des places, pour la construction des ponts, des maisons, des moulins, etc. On le regardait comme un des meilleurs ingénieurs et officiers d'infanterie de son temps. Au siège de Verceil, il reçut sept coups de fusil et eut un œil crevé. Il s'était fait cette épitaphe : « Ci-git qui a vécu longtemps parce qu'il ne connut ni procès ni médecin. »

Moréri, Grand Dict. hist. — P. Colonia, Hist. littér. de Lyon. — Pernetti, Les Lyonnais dignes de mémoire.

GROLLIER (Gaspard), comte de Servières,

né à Lyon, en 1676, mort dans la même ville, le : remarquer par sa sévérité dans l'exécu 26 février 1745. Il entra au service en 1696. Il se distingua à Neustadt et à Luzzara, et sut nommé lieutenant-colonel en 1702, puis commissaire provincial des guerres en 1708. A sa mort il était membre de l'Académie de Lyon et directeur de la Société des Beaux-Arts de cette ville. On a de lui : Recueil d'ouvrages curieux de mathématiques et de mécanique, ou description du cabinet de Nicolas Grollier de Servières; Lyon, 1719, 1732, et Paris, 1751, in-4°, avec fig. Il a laissé plusieurs ouvrages manuscrits, indiqués par Delandine dans le Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque de Lyon.

Pernetti, Les Lyonnais dignes de memoire. — Quérard, La France littéraire.

\*GROLLIER (N. DE FULIGNY-DAMAS, MATquise DE), célèbre peintre de fleurs, née le 21 décembre 1742, morte en 1828. Mariée fort jeune au marquis de Grollier, elle vécut d'abord ignorée du monde, dans le château de Pont-d'Ain, puis elle vint à Paris, où sa vocation se manifesta. Elève de van Spaendonck, elle en devint bientôt l'émule. Aux Tuileries, où elle habitait près de Marie-Antoinette, à Lainville (Seine-et-Oise), dans son magnifique parc, elle soignait de ses mains les sleurs ses modèles. Fuyant la révolution, elle parcourut la Suisse, l'Allemagne, et habita Florence et Rome: Canova, qui la suivit dans ces deux villes, l'appelait le Raphael des fleurs. Quand il lui sut permis de revenir en France, elle alla s'établir à Épinay près Paris, où son atelier servit de rendez-vous aux plus illustres artistes. C'est dans ce lieu qu'elle perdit la vue : ce malheur, récompense ordinaire des études longues et opiniatres, fut par elle supporté avec une pieuse résignation. Louis LACOUR.

Solange Bodin, Notice sur madame la marquise de Grollier; dans les Annales de la Soc. d'Horticulture de Paris (déc. 1828).

GROLMAN (Charles-Louis-Guillaume DE), jurisconsulte et homme d'Etat allemand, né le 23 juillet 1775, à Giessen, mort le 14 février 1829. Son père était conseiller de régence au service du landgrave de Hesse-Darmstadt. A l'âge de seize ans Grolman commença l'étude de la jurisprudence, à l'université de sa ville natale. où il obtint le grade de docteur en droit en 1795: Il y sit ensuite pendant trois ans des cours particuliers de droit, en qualité de privat-docent; en 1798 il fut nommé professeur extraordinaire, et deux ans après professeur ordinaire. Dès 1797 il se signala par la publication d'ouvrages philosophiques sur la science du droit. notamment du droit criminel : il y établissait une théorie nouvelle pour le droit pénal, la théorie de la prévention. Les circonstances politiques ayant rendu vraisemblable l'introduction du Code Civil français en Hesse, Grolman se consacra à l'étude approfondie de la législation française, pour laquelle il se montra d'abord très-favorablement disposé. Nommé recteur en 1810, il se sit mesures suggérées par le gouvernement contre les associations d'étudiants. En prit une part active à la guerre contr poléon, en qualité de chef de bataillon Landwehr.

Après avoir été nommé chancelier d versité de Giessen en 1815, il quitta l'an vante la carrière de l'enseignement, et s à Darmstadt comme président de la con nommée pour élaborer un nouveau code pour le grand-duché. Vers la fin de l'anne il fut nommé ministre d'État, et mis à la toute l'administration, à l'exception des militaires. Des mesures énergiques furen sur son ordre pour arrêter les manife de mécontentement, qui dans plusieurs avaient dégénéré en révolte ouverte. E temps Grolman fit donner aux contribua moyens assurés pour se prévaloir con extorsions des percepteurs, de même c fin à l'arbitraire des juges, par la noi d'une commission chargée de faire ( quêtes sur la manière dont se rendait la Le 18 mars 1820 fut rendu, d'après les de Grolman, un édit établissant le gouve représentatif. Les attributions subalters gnées aux chambres par cet édit étaient réaliser les promesses de la déclaration d duc en 1814 : les élections se firent donc se piration d'un mécontentement général : Grolman put-il réunir, pour l'ouverte chambres, la majorité absolue des déput les démissions furent nombreuses pour p contre le manque de foi du grand-duc. bats ayant prouvé à Grolman que l'opinior était celle du pays, il n'hésita plus à ce à son souverain d'aller au-devant de cette et de lui faire des concessions; mais il e ter d'abord contre de nombreuses influe cour, et ensuite contre les insinuations i de la Prusse et de l'Autriche, qui voyaid mauvais œil toute introduction de gouver constitutionnel en Allemagne. Enfin, il ti de tous ces obstacles, et la déclaration de tobre 1820, dans laquelle le grand-duc les bases d'une nouvelle constitution. naître les véritables intentions du minis jusque ici avait été suspecté et calomnié j les partis, à cause de son caractère co Grolman prit ensuite une part active à velle réorganisation de l'administrat grand-duché; sur ses instances il ne chargé que du ministère de l'intérieur celui de la justice ainsi que de la pre du conseil des ministres, tandis que ju tout le poids des affaires avait reposé Le ministère d'État fut supprimé; deux tres furent adjoints à Grolman, l'un 1 direction des finances, l'autre pour duite des affaires étrangères et en mêmpour l'administration de la maison du gra

Grolman s'occupa ensuite activement de l'amélioration de la législation de son pays; sous sa direction, des jurisconsultes travaillèrent à rédiger des cocles, qui devaient remplacer la multitude de lois, souvent contradictoires, qui régissaient le grand-duché. Cette œuvre ne fut terminée qu'après la mort de Grolman, qui jusqu'à la fin de sa vie dirigea le gouvernement de la Hesse. On a de lui : Versuch einer Entwickelung der rechtlichen Natur des Ausspielgeschäfts (Essai d'une exposition de la nature juridique de la loterie); Giessen, 1797, in-8°; — Grundsætze der criminal Wissenschaft, nebst einer systematischen Darslellung der deutschen Criminal-gesetze (Principes du Droit criminel, avec une exposition systématique des lois criminelles de l'Allemagne); Giessen, 1798, in-8°; 4° édit.. ibid., 1825, in-8°; — Ueber die Begründung des Strafrechts und der Strafgesetzgebung nebst Entwickelung der Lehre von dem Massiabe der Strafen und der juridischen Imputation (Sur le fondement du Droit pénal et de la législation criminelle, avec des développements sur la doctrine des degrés dans les peines et de l'imputation juridique); Giessen. 1799, in-8°; — Theorie des gerichtlichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Théorie de la Procédure pour les contestations dviles); Giessen, 1800, in-80; ibid., 1803; ibid., 1818; ibid., 1825; c'est l'ouvrage capital de Grolman; — Ausführliches Handbuch über den Code Napoléon (Manuel complet du Code Napoléon ); 1810-1812, 3 vol. in-8°; cet ouvrage devait avoir dix volumes, les événements de 1814 en empêchèrent la continuation; --Ueter olographische und mystiche Testamente (Sur les Testaments olographes et mysuques); Giessen, 1814, in-8°. — Grolman a ansi publié des revues de droit : Magasin für an Philosophie und Geschichte des Rechts und der Gesetzgebung (Magasin pour la Philosophie et l'Histoire du Droit et de la Législation); Giessen, 1798-1799, 2 cahiers, in-8°; — Magazin für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung (Magasin pour la Science du Droit et la Législation); Giessen, 1800-1825, 16 cahiers, en 4 vol. in-8°; à partir du troisième volume en collaboration avec E. de Löhr. E. G.

Zeitgenossen, no XXXIII. — Neuer Neurolog der Deutschen, t. VII., p. 281.

GROLMAN (Charles-Guillaume-Georges DE), général prussien, frère du précédent, né à Berlin, le 30 juillet 1777, mort à Posen, le 15 septembre 1843. Il entra dans l'armée à l'âge de quatorze ans; en 1806 il était capitaine d'étatmajor. Après la paix de Tilsit, il prit une part active à la réorganisation de l'armée prussienne. En 1809 il donna sa démission pour pouvoir combattre les Français : il entra au service de l'Autriche, et il fut placé dans l'état-major de Kienmayer. La paix étant conclue, il se rendit

en Espagne, où il fut mis à la tête d'un bataillon de la légion étrangère. Fait prisonnier en 1814. il fut conduit en France : il s'évada, et se rendit sous un faux nom à l'université de Jéna, où il se qualifia d'étudiant. Après la reprise de la guerre, il rentra dans l'armée prussienne comme major, et prit part aux batailles de Lützen et de Bautzen; il passa ensuite dans le corps de Kleist, et se trouva à la bataille de Leipzig. Nommé en 1815 quartier-maître général de Blücher, il eut occasion de mettre en œuvre ses connaissances stratégiques. Après la paix de Paris, il devint chef de l'état-major. En 1819 il vécut retiré à la campagne pendant six années, après lesquelles il fut nommé commandant de la neuvième division de l'armée; en 1832 il passa en cette même qualité à la cinquième division, et fut nommé général en 1837. On a de lui : Geschichte des Feldzugs von 1815 in den Niederlanden und Frankreich (Histoire de la Campagne de 1815 dans les Pays-Bas et en France): Berlin, 1837-1838, 2 vol. in-8°. Cet ouvrage est le résumé d'un cours tenu par Grolman devant plusieurs officiers sur les opérations de Blücher; la rédaction définitive en appartient au lieutenantcolonel Damitz, adjudant de Grolman. E. G.

Conversat.-Lexikon der Gegenwart. — Neuer No-krolog der Deutschen, t. XXI, p. 181.

\* GRONING (Frédéric), physicien danois d'origine allemande, mort le 1er février 1842, à Copenhague. Il enseigna la physique à l'institut royal, voyagea en Allemagne et en Angleterre; puis il alla en Amérique, où il établit une distillerie à New-York. Ses ouvrages sont : Beskrivelse over flerere, deels ny opfundne deels forbedrede Bränderie og Destilleer Apparater; Copenhague, 1822 (Description de quatre appareils de distillerie en partie inventés, en partle perfectionnés); — Die vortheilhafteste Anwendung des Thermometers, zugleich als Alkolometer bey dem Brenn and Destillationsgeschäft; Copenhague, 1822 (Application la plus avantageuse du thermomètre et du baromètre, etc.); — Beschreibung eines neuen Brenn und Destillir Apparats eines neuen Vorwärmers und einer Abükhlungs Einrichtung; Copenhague, 1823, 4 vol.

Erslew, Forfatter-Lexicon.

GRONOVIUS (Jean-Frédéric), célèbre philologue allemand, né le 8 septembre 1611, à Hambourg, mort à Leyde, le 28 décembre 1671. Il était fils de David Gronovius, conseiller du duc de Holstein et plus tard syndic de Brême. Après avoir fréquenté les universités de Leipzig et de Iéna, il se rendit, en 1631, à celle d'Altorf, pour y étudier la jurisprudence sous la direction de Conr. Ritterhusius. Sur le conseil de Mich. Virdungus, il s'appliqua en même temps à l'étude des belles-lettres. En 1633, son père étant venu à mourir, Gronovius retourna à Brême; de là il passa à Hambourg, où il fit la connaissance de Hugo Grotius, avec lequel il se lia intimement,

comme le prouve la correspondance qu'il entretint avec ce grand homme. L'année suivante il se rendit en Hollande, où il accepta un emploi de précepteur auprès des fils d'un sénateur d'Amsterdam. Il y noua des relations suivies avec Saumaise, Vossius, Heinsius et Scriverius. En 1637, décidé à se consacrer entièrement à l'étude de l'antiquité, il renonça à ses fonctions d'instituteur. Après avoir passé deux ans à La Haye, il se rendit en Angleterre, où il fut admis, après beaucoup de démarches, à consulter la bibliothèque de Cambridge. En 1640 il parcourut la France; à Angers il se fit recevoir docteur en droit. Vers cette époque on voulut l'attirer comme professeur à Deventer et à Græningue; mais il préséra voyager encore pour rechercher les manuscrits et les livres rares et pour vivre dans le commerce des érudits. Il se rendit en Italie; à Rome il recueillit de nombreux documents sur l'antiquité dans le palais Barberini. De retour en France, il se procura beaucoup de copies de manuscrits précieux. En 1643 enfin, il se décida à accepter la place de recteur du gymnase de Deventer. Cet établissement eut bientôt une telle réputation, grace à la direction de son chef, que Vossius le regardait comme supérieur à bien des universités, et qu'en esset Grævius (voy. ce nom) y vint suivre les lécons de Gronovius après avoir déjà terminé ses études dans les universités d'Allemagne. En reconnaissance de ses éminents services, Gronovius fut nommé par le sénat de Deventer tribunus civitatis, honneur qui n'avait pas encore été accordé à un professeur. En 1653 il se rendit à Leyde, pour enseigner les belleslettres à l'université de cette ville, en remplacement de Boxhorn; il y resta jusqu'à la fin de sa vie, occupé de travaux incessants. Gronovius ctait d'une modestie toute exceptionnelle chez les érudits de son époque; autant son fils Jacques cherchait les disputes littéraires, autant il les évitait avec soin. Ayant publié dans sa jeunesse une réponse satirique aux observations faites par Cruceius contre sa Diatribe in Statium, il s'en repentit aussitôt, et il racheta pour les détruire tous les exemplaires de sa brochure, qui est par cela devenue très-rare. Une urbanité exquise s'alliait chez Gronovius à toutes les qualités de l'homme de bien. « Ego a prima ætate in lectione veterum id potissimum habui, ut mei mores emendarentur, non ut apices et puncta librorum; » ainsi écrit-il lui-même à Heinsius. Comme philologue, on doit le proclamer, avec Wyttenbach et Creuzer, comme le connaisseur le plus profond de la langue et de la littérature latines qui ait existé depuis la Renaissance jusqu'au dix-huitième siècle. Ses commentaires, insérés dans une grande partie des éditions Variorum, ont eu la plus heureuse influence sur l'étude des auteurs latins. Cependant, quant à l'agrément du style, il resta inférieur à Muret et à quelques autres humanistes. Ses premiers travaux sont déjà pressentir la sagacité cri-

tique, par laquelle Gronovius se distingue surtout parmi les philologues de son époque. Il embrassait l'antiquité tout entière, dans ses moindres particularités, comme le prouve entre autres son ouvrage De Sestertiis, et il savait porter la lumière d'une interprétation heureuse au milieu des questions philologiques et archéologiques les plus obscures. C'est lui qui a ramené l'attention des érudits sur l'explication raisonnée de Tite Live, et qui a arrêté les filandreux imitateurs de Machiavel, qui ne voyaient plus dans l'historien latin qu'un texte à des considérations politiques les plus creuses; sculement il s'est mépris souvent dans l'interprétation des premiers livres de Tite Live, et il a accrédité, comme le remarque Niebulır, de nombreuses erreurs sur la constitution romaine. On a de Gronovius: Dialribe in Statii poetæ Sylvas; La Haye, 1637, in-8°; — Observationum Libri tres; Leyde, 1639, in-8°; ibid., 1662, in-8°, augmentée d'un livre; Leipzig, 1757 et 1831, in-8°; trésor de remarques judicieuses sur l'antiquité; — Blenchus Anti-Diatribes Mercurit Frondatoris ad Statii Sylvas; Paris, 1640, in-8°: réponse aux attaques d'Emeri de La Croix contre la Diatribe de Gronovius; — De Sestertiis, sive subsecivarum pecuniæ veteris græcæ et romanæ libri IV; Deventer, 1643, in-8°; Amsterdam, 1656, in-8°; Leyde, 1691, in-4°, avec des adjonctions de Jacques Gronovius; cet ouvrage ayant été attaqué par Saumaise et autres, Gronovius le défendit dans plusieurs dissertations, telles que De centesimis usuris et fænore unciario; Leyde, 1661, in-8°; De iisdem antexegesis; Leyde, 1664; — Notæ in Titum Livium; Leyde, 1645, in-12; — Notx in Senecam philosophum et rhetorem; Leyde, 1649, in-12; réimprimé dans l'édition de Sénèque des Elzevier, 1673, 3 vol. in-8°; — Ob. servationes in scriptores ecclesiasticos monobiblos; Deventer, 1651, in-8°, ouvrage qui constate la connaissance étendue de la langue grecque que possédait Gronovius; — Statius, cum notis; Amsterdam, 1653 : excellente édition; — Senecæ Tragædiæ, cum nolis; Leyde, 1661, in-8°; édition augmentée par les soins de Jacques Gronovius, Amsterdam, 1682, in-8°; — Plautus, ex recensione J.-Fr. Gronovii, cum nolis variorum; Leyde, 1664 et 1684, in-8°; Sallustius, cum notis variorum, ex recensione J.-Fr. Gronovii; Leyde, 1665, 1677. 1686 et 1690, in-8°; — Quintiliani Institutionum oratoriarum Libri XII ad fidem vetustissimorum codicum restituti; Leyde, 1665, 2 vol. in-8°; — Titus Livius, ex recensione et cum notis J.-Fr. Gronovii, additis integris C. Sigonii et selectis variorum notis; Amsterdam, 1665 et 1679, 3 vol. in-8°; — Plinii Historia naturalis, ex recensione J.-Fr. Gronovii et cum ejusdem et variorum notis; Leyde, 1669, 3 vol. in-8°: édition qui eut toute l'approbation du père Hardouin; — Tacitus ex

recensione et cum nolis J.-Fr. Gronovii et pariorum; Amsterdam, 1673, 2 vol. in-8°; ibid., 1685, 2 vol. in-8°, avec de nombreuses adjonctions de Jacques Gronovius; — Grotius, De Jure Belli et Pacis, cum notis; Amsterdam, 1680, in-8°; les remarques historiques de Gronovius sont excellentes, mais celles qui concernent la philosophie du droit montrent qu'il n'avait pas pénétré ce sujet; — Observationes ad Ben. Paullini Petrocorii de Vita B. Martini carminum libros sex, dans l'édition de Petrocorius (saint Paulin); Leipzig, 1682, in-8°; — Auli Gellii Nocles Attica, cum notis et emendationibus; Leyde, 1687, in-8°; — Notæ in Phædri Pabulas, publiées par son fils Jacques, dans l'édition qu'il donna de Phèdre en 1703; — De Muszo Alexandrino; inséré dans le t. VIII du Thesaurus Antiquitatum Græcarum; — Lectiones Plantina, quibus non tantum fabula Plautinz et Terentianz, verum etiam Czsar, Cicero, Livius, Virgilius, Ovidius aliique scriptores illustrantur; Amsterdam, 1740, in-8°; — Note in Terentium; Oxford, 1750, in-8°; Leip-**2g, 1833, in-8°.** — Des notes de Gronovius se trouvent encore dans l'édition de Justin donnée par son petit-fils Abraham, en 1719, ainsi que dans l'édition d'Hesychius publiée à Leyde en 1668. Les lettres de Gronovius se trouvent dans les Episwax Richteri; Nüremberg, 1662, in-4°; dans a Silloge Epistolarum de Burmann, dans le Leben J.-Fr. Gronovii, Hambourg, 1723, in-8°, et dans les J.-Fr. Gronovii Epistolæ ad filium sum Jacobum, nondum edita, Landshut, 1837, par les soins de Harter. Entin, on a de Gronovius une Oratio pro Lege regia; Leyde,

Deventria illustrata; Leyde, 1651, in-4°, p. 712, autobicgraphie. — Wilkens, Leben des berühmten J.-Fr. Gronovii; Hambourg, 1723, in-8°. — Vita Gronovii, en the des Lectiones Plantinæ de ce philologue. — Möller, Cimbria litterata, t. 111, p. 265. — Brucker, Ehrentempel der Deutschen Gelehrsamkeit, decas III, p. 118. — Klefka, Biblioth. Eruditorum præcocium. — Grævius, Sueimius, preface, p. 177. — Crealus, Animadversiones phiiologica, passim. — Foppens, Bibliotheca Belgica. — Daussepié, Nouveau dict. historique. — Creuzer, Zur Geschichte der classischen Philologie. — Sax "Ono-

mesticon, t. 1V, p. 427.

GRONOVIUS (Jacques), célèbre philologue méerlandais, fils du précédent, né le 20 octobre 1645, à Deventer, mort à Leyde, le 21 octobre 1716. Son père ayant été appelé en 1658 à Leyde, l'emmena avec lui dans cette ville. Le jeune Gronovius s'appliqua avec ardeur à l'étude des auteurs de l'antiquité ainsi qu'à celle de la jurisprodence. En 1668 il se rendit en Angleterre; ly collationna plusieurs manuscrits dans les bibliothèques d'Oxford et de Cambridge. Les savants les plus distingués, tels que Pockocke, **Pearson**, Casaubon, l'accueillirent avec la plus grande distinction; le dernier mourut dans les bras de Gronovius. De retour à Leyde, Gronovins publia en 1670 une édition excellente de Polvbe. La même année on lui offrit une chaire à l'académie de Deventer; il refusa, ayant l'in-

tention d'entreprendre encore plusieurs voyages. Il partit bientôt après pour Paris, où il se lia intimement avec Chapelain et d'Herbelot. Lors de la mort de son père, il retourna à Leyde. Au printemps 1572 il se rendit en Espagne, accompagnant M. de Paats, ambassadeur extraordinaire des états généraux auprès de la cour de Madrid. Il visita ensuite l'Italie; s'étant arrêté à Florence, il fut reçu avec beaucoup de marques d'estime par le grand-duc Côme de Médicis. Sur la recommandation du cardinal de Médicis et de Magliabecchi, Gronovius fut nommé peu de temps après professeur de grec à l'université de Pise. Après avoir exercé cet emploi pendant deux ans, il le résigna, visita encore quelques villes de l'Italie, Venise et Padoue entre autres, et se rendit enfin à Deventer pour y recueillir l'héritage que lui avait laissé son grand-père maternel. Il avait l'intention de se consacrer exclusivement à l'étude approfondie de l'antiquité. En 1679 les curateurs de l'Académie de Leyde insistèrent auprès de lui pour qu'il vint prendre possession de la chaire de belleslettres, occupée auparavant par son père; il se rendit à leurs désirs. Dans son discours d'ouverture, il montra une telle étendue de connaissances, que son traitement fut aussitôt augmenté de 400 florins. L'université de Kiel ainsi que celle de Padoue cherchèrent à attirer Gronovius dans leur sein; il résista constamment aux propositions les plus flatteuses. En 1702 il fut nommé géographe de l'Académie de Leyde. Au mois de septembre 1716, la plus jeune de ses filles vint à mourir; cette perte l'affecta au plus haut point : il mourut de chagrin un mois après. Gronovius était insatigable à saire des recherches d'érudition, à rassembler des matériaux pour la connaissance de l'antiquité, et enfin à discuter avec àpreté les opinions des autres philologues; c'est ainsi que Wachler le qualifie avec justesse. Gronovius eut des querelles nombreuses avec Perizonius, Is. Vossius, Fabretti, Bentley, Jean Leclerc et autres; son langage de polémique allait souvent jusqu'à l'insulte outrageante. Ce manque de goût ne doit pas faire oublier ses travaux sur Polybe, Hérodote, Arrien, les géographes grecs, Ammien Marcellin et Cicéron, travaux de main de maître. Son Thesaurus Antiquitatum Græcarum est encore aujourd'hui indispensable à ceux qui veulent connaître en détail l'organisation politique et les mœurs de la Grèce. Cependant on peut reprocher à Gronovius de s'attacher parsois dans ses commentaires à établir des interprétations bizarres, et de manquer souvent d'élégance dans sa latinité. Ses ouvrages ont pour titres: Macrobius, cum J. Gronovii et variorum notis; Leyde, 1670, in-8°; Londres, 1694, in-8°; — Polybius, cum J. Gronovii ac ineditis Casauboni ulriusque, Valesii et Palmerii notis, græce et latine; Amsterdam, 1670, 3 vol. in-8°; — Cornel. Tacitus, cum J. Gronovii et variorum notis: Amsterdam, 1672, et

1685, 2 vol. in-8°; Utrecht, 1721, 3 vol. in-4°: cette dernière édition a été très-augmentée par le fils de Gronovius, qui avait recueilli de nombreuses notes dans les papiers de son père; — Supplementa lacunarum in Ænea Tactico, Dione Cassio, et Arriano; Leyde, 1675, in-8°; Dissertationes epistolica; Amsterdam, 1678, in-8°: dans cet ouvrage Gronovius proposait plusieurs corrections à divers auteurs anciens. Fabretti se moqua des modifications que Gronovius voulait apporter au texte de Tite Live, dans son livre De Aquis et de Aquæductibus veteris Romæ; Gronovius répondit par sa Responsio ad cavillationes Raph. Fabretti; Leyde, 1685, in-8°: réponse écrite avec beaucoup d'aigreur; Fabretti (voy. ce nom ) y riposta dans son Jasitheus; — Titus Livius; Amsterdam, 1679, 3 vol. in-8°; c'est une nouvelle édition des travaux de Jean-Frédéric Gronovius, augmentée des notes de son fils et de celles de Valois; — Fragmentum Stephani Byzantini grammatici de Dodone; Leyde, 1681, in-4°; — Exercitationes academica de pernicie et casu Judæ proditoris; Leyde, 1683 et 1702, in-4°: cet ouvrage fut attaqué par Joachim Feller (voy. ce nom); Gronovius lui répondit dans la seconde édition de ce livre, à propos duquel il eut encore une autre querelle avec Perizonius; — Castigationes ad Paraphrasim græcam Enchiridii Epicteti, ex codice Mediceo; Delst, 1683, in-8°; — Dissertatio de origine Romuli; Leyde, 1684, in-8°: Gronovius y traite de fable toute l'histoire de Romulus; — Pomponius Mela; Leyde, 1685, in-8°, sous le voile de l'anonyme; ibid., 1696, in-8°, augmenté des ouvrages géographiques de Julius, Honorius, Æthicus et du géographe de Ravenne. Dans cette édition Gronovins attaquait sur un ton injurieux les remarques publiées par Isaac Vossius sur Pomponius Mela; Vossius y ayant répondu, Gronovius répliqua par son Epistola ad J.-G. Grævium de Pallacopa ubi descriptio ejus ab Arriano facta liberatur ab Is. Vossii frustrationibus, Leyde, 1686, in-8°, ainsi que par son Epistola de argutiolis Is. Vossii, 1687, in-8°; — Cebetis Tabula, græce et latine, cum notis; Amsterdam, 1689, in-8°; M.-T. Ciceronis Opera quæ exstant omnia, cum integris notis J. Gruteri, accessione Asconii Pediani et veteris scoliastæ, numquam antea editi; Leyde, 1692, 4 vol. in-4°, ou 11 vol. in-12 : cette édition est estimée ; elle ne mérite pas la critique sévère qu'en fait Harless; le texte en servit de base aux deux premières éditions de Cicéron données par Ernesti; — Ammiani Marcellini Historiarum Libri, cum notis Fr. Lindenbrogii et Henrici Valesii; Leyde. 1693, in-fol. et in-4°: excellente édition; — Memoria Cossoniana, id est Danielis Cossonis vita, cui annexa est nova editio Monumenti Ancyrani cum notis; Leyde, 1695, in-4°; — Q. Curtius, cum J. Gronovii et variorum notis: Amsterdam, 1696, in-8°; — Harpocrationis De Vocibus Liber, cum J. Gronovii et Valésii notis; Leyde, 1696, in-4°; — Thesaurus Antiquitatum Græcarum; Leyde, 1697-1702, 12 vol. in-fol.; Venise, 1732-1737, 13 vol. in-fol. : quant à l'exécution typographique, cet ouvrage est inférieur au Thesaurus de Grævius, mais il lui est supérieur en ce qui concerne le choix des dissertations recueillies; les nombreuses notes de Gronovius contribuent aussi à donner beaucoup de prix à cette collection. On lui reproche cependant avec raison de ne pas avoir incorporé dans son ouvrage plusieurs livres extrêmement rares. Les trois premiers volumes contiennent des notices biographiques sur les principaux personnages fabuleux ou historiques de la Grèce, avec leur iconographic. Laur. Beger (voy. ce nom) signala en 1702 plusieurs défectuosités qui se trouvent dans ces premiers volumes. Le tome IV traite de la description géographique de la Grèce; les tomes V et VI de son organisation politique: dans le tome VII se trouvent les ouvrages ayant pour sujet la religion et les sètes; les tomes VIII, IX, X et XI concernent la littérature et les usages de la Grèce; le tome XII enfia contient les Vetera Sepulcra et les Veterum Lucernæ sepulcrales, de P. Sanctius Bartolius, l'Archeologia Græca de Potter, et une table générale des matières. Le relevé détaillé des ouvrages rassemblés par Gronovius se trouve dans la *Bibliographia antiquaria* de Fabricius; — Geographia antiqua, Scylacis Periplus, Anonymi Periplus, Agathameri Hypotyposis Geographix, omnia graco-latina; Leyde, 1697, in-4°; — Appendix ad Geographiam antiquam; Leyde, 1699, in-4°; — Manethonis Apotelesmaticorum Libri VI, nunc primum eruti; Leyde, 1698, in-4°; — Suctonius a Salmasio recensitus, cum emendationibus; Leyde, 1698, in 12; — Phædri Fabulæ; Leyde, 1703, in-8°; — Arriani Expeditionis Alexandri Libri VII; Leyde, 1704, in-fol. : très-bonne édition, mais remplie d'injures contre beaucoup de philologues; — A. Gelli Noctes Attica: Leyde, 1706, in-4°; — Minucius Felix Octavius, Cyprianus de Idolorum vanitate et Julius Firmicus Maternus; Leyde, 1709, **in-8°**; Infamia emendationum in Menandri liquias nuper editarum a Phileleuthero Lipsiensi; Leyde, 1710, in-12 : livre dirigé contre Bentley, qui avait pris le pseudonyme de Phileleutherus; — Decreta Romana et Asiatics pro Judzis a Josepho collecta; accedunt Suidæ aliquot loca a vitiis purgata; Leyde, 1711, in-8°: ouvrage dans lequel Gronovius attaquak les travaux de Küster sur Suidas; cet érudit répondit par sa Diatribe anti-Gronoviana; Ludibria malevola clerici; Leyde, 1712, in-8°; - Recensio brevis mutilationum quas patitur Suidas in editione Cantabrigiæ anni 1705; Leyde, 1713, in-8°: ouvrage encore dirigé contre Kuster: — Herodott Historianum Libri

K

5

•

4

7

ĭ

novem, græce et latine; Leyde, 1715, in-fol.: cette édition, qui devint l'objet d'une critique acerbe de la part de Küster et de Bergier, est remplie de remarques injurieuses contre les plus cibres philologues antérieurs à Gronovius ou ses contemporains. Les notes dans lesquelles il eplique le texte d'Hérodote sont regardées par les célèbres éditeurs récents de cet auteur, Biehr et Fr. Creuzer, comme méritant d'être encore consultées aujourd'hui. Gronovius a aussi publié, souvent avec des additions, des travaix d'autres érudits, notamment de son père. Il a prononcé de nombreux discours en l'honneur da roi Guillaume III. Ses lettres n'ont pas été rémies dans un seul recueil; elles sont dissémimées dans : J. Gronovii Epistolæ, Amsterdam, 1678, in-8°; Francii Posthuma, Amsterdam, 1706, in-8°; Clarorum Belgarum ad Ant. Magliabecchium Epistolæ, Florence, 1745, in-8°.

Challepie, Diction. histor. — Niceron, Memoires, t. II. — Joh. Fabricius, Hist. Biblioth., pars II, p. 870. — Sixius, Onomasticon, t. V, p. 178. — Fr. Cfeuzer, Zur Gerhichte der classischen Philologie. — Hirsching, Hister. Handbuch.

**GRONOVIUS**(Laurent-Théodore), jurisconsuite et archéologue néerlandais, frère du préettent, né dans la seconde moitié du dix-septieme siècle, mort vers le commencement du an-huitième. Il se rendit deux fois en Italie, où il ze lia avec plusieurs érudits, notamment avec Unelli. On a de lui: Emendationes Pandecurun juxta florentinum exemplar emendaforum; Leyde, 1688, in-8°; Halle, 1730, in-8°: cel ouvrage ne contient des corrections que pour les préfaces et les premiers titres des Panacces; — Marmorea basis colossi Tiberio vasari erecti ob civitates Asiærestitutas post horrendos terræ tremores, cujus colossi fides <sup>a J.</sup> **Meursio oppugn**ata defenditur, cum molis et observationibus; Leyde, 1697, in-8°, " 17**20, in-8°; inséré dans l**e t. VII du *The*wrus Antiquitatum Græcarum de Jacques Grandius; — Grondius a encore laissé des botes sur Vibius Sequester, qui se trouvent des les Varia Geographica de son neveu Abraham Gronovius; dans les Clarorum Belfrom Epistolæ ad Megliubecchium se troutest quatorze lettres de Gronovius.

Salies, Onomasticon, t. V, p. 340. — Cinelli, Bibl. voimie. — Leben Joh.-Fr. Gronovii (Hambourg, 1723), p. 29.

carrevius (Abraham), philologue néerladis, fils de Jacques Gronovius, né à Leyde,
a 1695, mort le 17 août 1775. Il pratiqua longtemps la médecine en Angleterre et en Hollande;
plus tard il devint bibliothécaire de l'université
de Leyde. Les éditions qu'il a données de divers
auteurs anciens sont estimées. On a de lui :
Justini Historiae Philippicae, cum integris
commentariis virorum doctorum; Leyde,
1719, in-8°; ibid., 1760, 2 vol. in-8°, édition
très-engmentée; — Taciti Opera, cum notis
Jec. Gronovii; 1721, 2 vol. in-4°: Gronovius

a recueilli toutes les notes qu'il a trouvées dans les papiers de son père, lequel se proposait de faire une !nouvelle édition de Tacite; il y a ensuite ajouté ses propres commentaires; — Pomponii Melæ De situ orbis, cum notis ls. Vossii et Jac. Gronovii; Leyde, 1722, et 1748, in-8°; en réunissant les notes de ces deux commentateurs, dans lesquelles ils s'étaient dit mutuellement des injures, Gronovius élagua tout ce qui avait un caractère de polémique trop vif. Cette édition est très-estimée; Gronovius €n publia le texte sans les notes; Leyde, 1743, in-12; — Cl. Æliani Varia Historica, græce et latine, cum notis; Leyde, 1731, 2 vol. in-4°; — Varia geographica: J.-Fr. Gronovii dissertatio de Gothorum sede originaria; — Libellus Provinciarum, cum notis And. Schotti et Laur.-Th. Gronovii; J. Casp. Hagenbachii exercitatio de Osismiis; Leyde, 1739, in-8°; — Cl. Æliani De Natura Animalium, græce et latine; Londres, 1744, 2 vol. in-4°; Bale, 1750, 2 vol. in-4°.

Hirsching, Histor. litter. Handbuch. — Sax. Ono-masticon, t. VI, p. 818.

GRONOVIUS (Jean-Frédéric II), jurisconsulte et naturaliste néerlandais, frère du précédent, né vers le commencement du dix-huitième siècle, mort en 1760. Après avoir étudié la jurisprudence, il fut nommé à un emploi dans la magistrature à Leyde. Il s'occupait de lotanique avec passion, et il était en relation suivie avec Clayton (voy. ce nom) et Linné. On a de lui: Dissertatio camphoræ historiam exhibens; Leyde, 1715, in-4°; — Flora Virginica; Leyde, 1743 et 1762, in-8°; — Index supellectilis lapidex; Leyde, 1750, in-8°; — Flora orientalis, seu recensio plantarum quas L. Rauwolf annis 1573, 1574 et 1575, collegit; Leyde, 1755, in-8°. **E.** G.

Biographie medicale.

du précédent, ne au commencement du dixhultième siècle, mort en 1777. Il fut nommé échevin de la ville de Leyde; il avait le même goût pour l'histoire naturelle que son frère, et fut membre des sociétés savantes de Londres et d'Harlem. On a de lui : Museum Ichthyologicum, seu de naturali piscium historia; Leyde, 1754-1756, 2 vol. in-fol.; — Bibliotheca Regni Animalis atque lapidei; Leyde, 1740, in-4°; — Zoophylacium Gronovianum, fasciculi tres; Leyde, 1763-1781, in-fol.; — C. Plinii Historiæ naturalis Liber nonus; Leyde, 1778, in-8°. E. G.

Adelung, suppl. à Jöcher. - Biographie médicale.

GROOT (Gérard ou Gérard le Grand), célèbre théologien et fondateur d'ordres religieux, né à Deventer, en 1340, mort le 20 août 1384. Son père, Werner Groot, était bourgmestre de la ville de Deventer. Vers l'âge de quinze ans, le jeune Groot se rendit à l'université de Paris, où il obtint à dix-huit ans le grade de maître ès arts.

Il passa ensuite à Cologne, et il y enseigna la philosophie et la théologie; les succès de ses leçons lui procurèrent le surnom de Magnus, qui était en même temps la traduction de son nom de famille. Pourvu d'un canonicat à Utrecht et d'un autre à Aix-la-Chapelle, il vécut pendant quelque temps dans le faste et dans la bonne chère. Mais après un entretien avec le prieur de la chartreuse d'Arnheim, son ancien condisciple, il changea entièrement de vie. Ayant renoncé à ses bénéfices, il se retira pendant trois ans chez les chartreux de Munichuysen dans la Gueldre. Il se fit ensuite ordonner diacre, et commença à prêcher dans les principales villes du diocèse d'Utrecht. Couvert d'un cilice, portant les habits les plus grossiers, il exhortait les hommes de tous les états à se réformer dans leurs mœurs. Les prédications de Groot étaient suivies de nombreuses conversions. Mais la corruption était alors si générale et si prosonde, qu'à plusieurs reprises on voulut empêcher Groot de stigmatiser les vices du jour; il dut se faire accompagner d'un notaire, pour dresser des procès-verbaux contre ceux qui s'opposaient à ses prédications. A Zwoll, un des plus riches habitants lui dit un jour avec humeur : « Laissez-nous aller en enfer en paix. » — « C'est ce que je ne ferai pas », répondit Groot avec douceur. Son entreprise réformatrice est entièrement analogue à celle qu'eurent en vue à la même époque les Gottes freunde (les Amis de Dieu) de l'Allemagne et les célèbres mystiques Tauler, Ruysbroeck et Suso. Groot, tout en maintenant entièrement la doctrine et les pratiques catholiques, s'élevait en même temps contre la sécheresse de la théologie scolastique de son époque. La lecture et la méditation des Ecritures et des Pères de l'Église devaient, selon lui, être une des principales occupations du chrétien. Il traduisit lui-même en hollandais les Psaumes et les Heures à l'usage des personnes ne sachant pas le latin. Après s'être procuré de nombreux manuscrits de la Bible et des Pères, il réunit dans sa maison paternelle à Deventer plusieurs copistes chargés de les transcrire et de les corriger. Florence, l'un d'eux, homme riche converti par Groot, lui demanda un jour de leur permettre de vivre en commun de ce qu'ils gagnaient par leur travail. Groot, après avoir un instant hésité, dans la crainte que les ordres mendiants ne vinssent empêcher la formation de la nouvelle congrégation. consentit au désir de Florence. Ce dernier rédigea une règle pour la vie commune des copistes mis sous ses ordres; elle sut conçue d'après les principes de simplicité observés par les premiers chrétiens. En peu de temps plus de cent petites congrégations se formèrent sur le modèle de celle instituée par Groot. Ce que celui-ci avait prévu arriva. Les Frères mendiants reprochèrent publiquement à la nouvelle institution de rentrer dans la classe des associations défendues par les papes. Dans la discussion qui s'engagea à ce

sujet, Groot démontra, avec une grande connaissance du droit canon, que les prohibitions rendues contre les congrégations immorales de beggards ne pouvaient s'appliquer aux Frère de la Vie commune, ainsi qu'on appelait le non vel ordre, lesquels se réunissaient pour prie et travailler dans un but des plus élevés. Le Frères mendiants furent réduits au silence; et a 1376 le nouvel ordre fut formellement approuv par le pape Grégoire XI. Groot eut ensuite : subir les attaques d'un certain Bartholomé, qu prêcha au nom des Frères du libre Espril contr la vie de retraite conseillée par Groot. Avec l'as sentiment des bourgeois de Campen, ce Bartho lomé propageait publiquement la doctrine d l'émancipation complète de toute contrainte mo rale, la valeur égale des actions humaines, de vice et de la vertu. Groot s'éleva avec raison contre ces prédications dangereuses, et obtint la cour de l'évêque d'Utrecht la condamnation d Bartholomé. La sentence ordonnait, comme pu nition de cet hérétique, qu'on coudrait sur l place publique deux morceaux de drap de cou leurs différentes sur ses vêtements. Les magistrat de Campen, furieux de cet arrêt, chassèrent d leur ville tous les disciples de Groot. Celuicontinua son œuvre, préchant la pénitence fondant de nouvelles congrégations, écrivai des ouvrages ascétiques. En 1381 ayant été rendr visite au fameux Ruysbroeck, il fut vivemes frappé de l'esprit d'abnégation sans ostentation introduit par Ruysbroeck dans son couvent d Val-Vert. Il songea dès lors à fonder un monas tère soumis à une règle plus précise que cell suivie par les Frères de la Vie commune, les quels n'étaient jusque ici astreints à aucun vo: solennel. Trois ans après, un de ses amis de De venter étant tombé malade de la peste, Groot, qu possédait des connaissances en médecine, vis le trouver pour le soigner. Bientôt il fut lui même atteint de l'épidémie. Sentant sa moi prochaine, il recommanda à Florence d'établi un monastère régi non par la règle des chas treux, selon lui trop sévère, mais par celle de chanoines réguliers; ce monastère aurait pou mission de protéger les autres associations de Frères de la Vie commune, qui resteraien comme auparavant, libres de vœux formels irrévocables. Quelques jours après, Groot mouru âgé de quarante-quatre ans, après une vie de plus actives, après avoir assuré la régénératio morale et intellectuelle de son pays. Versé lu même dans toutes les connaissances, sachai émouvoir profondément les ames, il était d'un telle modestie qu'il ne voulut jamais, après so changement de vie, accepter de dignités eccle siastiques et qu'il refusa même de se faire o donner prêtre. Selon ses derniers vœux, un mé nastère de chanoines réguliers sut sondé en 134 à Windesheim près de Zwoll; l'ordre se répand rapidement dans les Pays-Bas et en Allemagn en 1460 on comptait déjà cent-cinquante maisos

régies par la règle des chanoines réguliers de Windesheim. Au seizième siècle ils possédaient plusieurs établissements en France, notamment une maison au collége Montaigu de Paris. L'occapation de ces religieux, dont les services ne pervent être assez appréciés, était la copie des irres et l'instruction de la jeunesse. Dès leur premier établissement à Windesheim, ils réunirest, à l'imitation de Groot, les meilleurs et les ples anciens manuscrits de la version de la Bible par saint Jérôme qu'ils purent se procurer, afin Cantirer un texte soigneusement corrigé, qui, **approuvé dès lors par le pape, fut plus tard** consulté comme autorité par les éditeurs de la bible nommés par Sixte Quint. Le même travail **de correction** critique fut entrepris sur les ouvrages des Pères de l'Eglise. Ce sont là pour les pays du Nord les premières traces de la remissance de la philologie. Le second but des Frères de la Vie commune fut, comme nous l'avons dit, l'éducation de la jeunesse; une quanthe d'écoles furent fondées par eux dans le courant du quinzième siècle, notamment la célèbre cole de Deventer, devenue, grâce à eux, l'Amènes de l'Empire, d'où sortit Erasme. Enfin, sdèles à remplir les intentions de leur fondateur, les Frères de la Vie commune cherchèrent **loujours à ramener leurs semblables à une vie** 🕊 vertu et de piété; c'est dans ce but qu'ils réextrent une série d'ouvrages ascétiques, dont le Mus célèbre serait l'Imitation de Jésus-Christ, a ce livre, comme on l'a cru, est dû à Thomas a kempis (voy. ce nom).

On a de Groot: Publica Protestatio de vidica prædicatione Evangelii quod præacavit, imprimé dans le t. III des Opera de Thomas a Kempis; — Conclusa et Proposita, dans le même volume : c'est un recueil de pieuses résolutions recommandées par Groot; — De sacris Libris studendis, inséré dans le même volume. On a encore de Groot trente-trois ourages et opuscules en manuscrit, dont Paquot donne le relevé complet, avec l'indication des bibliothèques des Pays-Bas dans lesquelles ils e trouvaient au milieu du dix-huitième siècle. Nous citerons parmi ces ouvrages : *Epistolæ ud* amersos; — Epistola de schismate; — De Eru-Gilione scholurum; — In librum J. Ruysbroeckii De XII Virtutibus; — Tractatus de Pauperlate; — Sermo de Nativitate Christi; — De Conversatione interna. Ernest Grégoire.

Busche, Chronicon Canonicorum regularium capitul Windesemensis, cap. I-VII. — Thomas a Kempis, Chronicon Canonicorum regularium Montis S. Agnetis, Cap. I. — Rodolphe Dier de Muden, De magistro Gherorio Grote (dans le t. 1 des Analecta de G. Dumbar). — Fospens, Bibl. Belgica. — Pacquot, Mém. pour servir à l'hist. litt. des dix-sept provinces des Pays-Bas, t. IV, P. M. — Delprat. Verhandlung over de Bræderschap van Gerard Groot; Utrecht, 1830, In-8°; traduit en allemand, avec additions, par Mohnike, Leipzig, 1830, In-8. — Sax, Onomasticon, t. II, p. 391.

**CROOT PIER (en français** le grand Pierre). Voy. Pier Groot.

GROPP (Ignace), historien allemand, né à Kissingen, en 1695, mort à Gundersleben, le 19 novembre 1758. Il entra dans l'ordre de Saint-Benoît, et devint prieur du monastère de Saint-Etienne à Wurtzbourg. Ses ouvrages sont faits avec beaucoup de soin, et contiennent de précieux documents pour l'histoire de la Franconie. On a de lui : Vita S. Bilhildis, ducissæ Franciæ orient.; Wurtzbourg, 1727; — Monumenta sepulchralia ecclesiæ Ebracensis; Wurtzbourg, 1730, in-4°; — Historia Monasterii Amorbacensis; Francsort, 1736, in-fol.; — Lebensbeschreibung der heil. Kiliani, Colonati und Tolnani (Biographie des saints Kilian, Colonatus et Tolnanus); Wurtzbourg, 1738, in-4°; — Collectio Scriptorum et rerum Wirceburgensium; Leipzig et Wurtzbourg, 1744-1750, 4 vol. in-fol.; — Antiquitates Wirceburgenses; — Würzburgische Chronik (Chronique de Wurtzbourg); 1750; — Gottgeheiligter Würzburgischer Bischofssitz (L'Evêché béni de Wurtzbourg); 1754; — Ætas mille annorum antiquissimi et regalis Monasterii B. M. Virg. in Amorbach, etc., hist. methodo adumbrata; Francfort, 1736, in-fol.; — plusieurs sermons. W. R.

Adelung, suppl. à Jöcher, Allg. Gel.-Lex. - Hirsching, Handbuch.

GROPPER (Jean), théologien catholique allemand, né en 1501, à Soert, mort à Rome, en mars 1558. Il fut docteur en droit canon, prieur et archidiacre à Cologne. Il se montra d'abord favorable à la réforme, et rédigea même dans ce sens, en 1536, le formulaire d'après lequel l'électeur Hermann voulait réformer ses fondations pieuses. Mais ce formulaire ne convint ni aux protestants ni aux catholiques. En 1541 il fut appelé aux conférences convoquées par l'empereur pour résoudre les questions débattues entre les luthériens et les catholiques. Il parut y donner quelques avantages aux protestants, et l'on prétend même qu'il fut l'auteur d'un livre que l'empereur donna aux deux parties comme un programme qui devait servir à leurs discussions. A cette occasion, Gropper se lia avec Bucer, dont il semblait partager les continuelles hésitations. Mais hientôt après il changea de conduite, et s'opposa de toutes ses forces à la réforme que l'électeur cherchait à introduire dans ses États. A cet esset, il écrivit au nom de l'université et du clergé de Cologne un livre contre le protestantisme, intitulé Antididagma, et alla jusqu'à dénoncer l'électeur auprès de l'empereur à la diète de Worms, en 1545. Celui-ci dut résigner ses fonctions et se retirer du chapitre, tandis que Gropper reçut la dignité d'archidiacre auprès de Frédéric, comte de Wieda. Paul II voulut le nommer cardinal, mais il refusa d'accepter cette dignité. Il se montra d'une violence extrême contre les luthériens au concile de Trente. Du reste, on vantait beaucoup sa chasteté, dont on raconte des exemples curieux.

On a de lui: Religionis christianæ Enchiridion; Cologne, 1546, 1550-1586; — Institutio ad planiorem christianæ religionis cognitionem; Cologne, 15..; — De Veritate corporis et sanguinis Christi in Eucharistia; Cologne, 1546, in-fol.; — De Asservatione Eucharistiæ; id.; — De Christo in Eucharistia adorando; — De communione sub una; Cologne, 15...

W. R.

Seekendorf, Historia Lutheranismi. — Sleidan, Comment. de statu religionis et reipublicæ Germanorum. — Adelung, Suppl. à Jöcher, Allg. Gel.-Lex. — Alfred de Reumont, Beitræge zur italianischen Geschichte, t. VI, p. 305.

quinzième siècle. Il était franciscain, et sa vie se passa sans doute paisiblement dans l'obscurité des cloîtres.' Il composa en 1464 un livre intitulé Le Jardin des Nobles, dont la Bibliothèque impériale possède un manuscrit. Ce livre est adressé à Yves du Fou, qui fut conseiller et chambellan des rois Charles VII et Louis XI. Il y parle des défauts et des qualités des femmes, des Anglais, de l'université, de Jeanne d'Arc, de la sainte ampoule, de l'oristamme, des sieurs de lis, des jeux de hasard, etc.

J. V.

P. Paris, Hist. des Man. de la Bibl. royale.

GROS (Antoine-Jean), célèbre peintre trançais, né à Paris, le 16 mars 1771, mort à Meudon, le 25 juin 1835. Son père, Jean-Antoine Gros, un excellent peintre en miniature, voulait que son fils suivit la même carrière. A quatorze ans le jeune Gros entra dans l'écolo de Louis David, qui revenait d'Italie. Après deux ans d'études sous cet habile maître, Gros sut admis à l'Ecole des Beaux-Arts, où bientôt il obtint la première médaille et le prix du torse. En 1791 il sit La Baigneuse et Les Bergers d'Arcadie, et concourut pour le prix de Rome; le thême choisi par l'Académie était : Antiochus voulant contraindre Eléazar à manger d'un meis impur. En 1793 il perdit son père, n'ayant survécu que peu de temps à une faillite qui engloutit presque toute sa fortune : à la suite de ce coup fatal, il résolut de s'expatrier, et visita l'Italie à une époque où it était difficile de sortir de France. David et Regnault s'employèrent à lui faire délivrer un passe-port par la section des Tuileries (29 janvier 1794). Il partit, fit des portraits pour vivre à Nimes, à Marseille, à Nice, à Flerence, et revint s'établir à Gênes, où une grande aptitude à saisir la ressemblance l'avait mis en faveur. Là une circonstance imprévue sot le prélúde de sa gloire : Joséphine, allant rejoindre son mari, qui était général en chef de l'armée d'Italie, passa par Gênes: madame Faytpoult, femme de l'envoyé de la république française, lui présenta et lui recommanda le jeune Gros. Joséphine, après avoir vu plusieurs de ses portraits, l'emmena avec elle à Milan, et le présenta au général Bonaparte. Voici ce que Gros écrivit à sa mère à cette occasion : « 17 frimaire an v (décombre 1798). Je viens de commencer le por-

trait du général ; mais l'on ne peut même donne le nom de séance au peu de temps qu'il m donne. Je ne puis avoir le temps de choisir me couleurs; il faut que je me résigne à ne peindn que le caractère de sa physionomie, et aprè cela, de mon mieux, à y donner la tournure d'u portrait. Mais on me fait avoir courage, class déjà satisfait du petit peu qu'il y a sur la tolle Je suis bien inquiet de voir la tête à peu pri falle. » Gros mit deux semaines pour terminer e portrait si connu, où le général Bonaparte excil l'ardeur de ses soldats en allant planter leur dri peau sous le feu des batteries autrichiernes. Ba naparte **St** graver ce portrait, et sit cadeau de l planche au peintre. A quelque temps de là, Gru fut nommé membre de la commission du got vernement chargée de rechercher les objets d science et d'art qui se trouvaient dans les ville et masées de l'Italie et de les diriger sur l Prance pour en orner les galeries du Louva Les travaux de la commission étant accomplis Gros resta à l'armée avec le titre d'inspecter aux revues; il prit ces fonctions le 1<sup>eq</sup> frimah an vi (1798). Mais à partir de ce moment éprouva toutes sortes d'accidents : les Autr chiens ayant repris l'oflensive, il tut obligé d fuir de ville en ville, manquant de tout, la san délabrée par la faim. Il arriva enfin à Marseill dans un état qui faisait craindre pour si jours; il y avait neuf années qu'il avait quitté France. Pendant ce temps, à l'exception de que ques portraits de grandeur naturelle, Gros n' vait produit que des min<del>iatures à l'huile, d'u</del> coloris frais et suave, d'un dessin pur et surtoi d'une grande vérité. Il avait exécuté beaucou de dessins , mais nous ne connaissons que ceu d'Alexandre domptant Bucéphale, Malvina et le profil de Bonaparte, tous dessins à plume, et Timoléon de Corinthe, lavis rehaus de blanc. En 1798, il avait envoyé an salon pertrait du général Berthier.

De retour à Paris, Gros resta quelque temp dans l'inaction; puis il resealsit sa palette, et cri un chef-d'æuvre de grâce et de sentiment me lancolique, Sapho se précipitant dans les eaux du haut du rocher de Leucade. Ce tableau e petite dimension, qui a été gravé par Langier, été exposé au salon de 1802, avec le portrait ( Bonaparte à Arcole, et une miniature à l'hail En 1803 il fit une esquisse à la plume d'un soi emprenté à la campagne d'Égypte : Bonapar pardonnant aux révoltés du Caire, et à part de ce moment ce grand artiste entra dans un sphère de gloire, car tout ce qu'il produisit fi pour lui un sujet de succès. Le Combat de M zareth, qui devait avoir quinze mètres de large fut diminué de plus de moitié, par ordre sup rieur, la Peste de Jassa, sont des chess-d'an vre qui excitèrent un enthousiasme général. la suite de la cérémonie où l'on couronna Peste de Jaffa, un banquet fut offert à son auter (le 2 vendémiaire au xm). L'un des convive

Girodet, se sit l'interprète de l'assemblée entière; il lut une longue pièce de vers à la louange de Gros. Pierre Guérin voulut payer également à son émule un tribut de félicitation en lui adressant une lettre de Rome. Le Combat de Nazardh a été gravé à l'aqua-tinta, par Jazet, et la Peste de Jaffa, au burin, par Laugier. Gros Electrore en l'année 1804 le portrait en pied **de la famille de Lucien** Bonaparte. Au salon de 1806 parut la Bataille d'Aboukir, qui fit sensation dans le monde artistique. « La Bataille d'Aboukir, dit B. Delestre, n'est pas une improvisation, comme on pourrait le croire, en ne considérant que la facilité d'un travail rapide es cooduit dans toutes ses phases avec le même esprit et le même enthousiasme. Gros ne doit pas au hasard les masses épisodiques de sa composition; il a procédé comme pour le Combat de Nazareth : c'est sur le plan des lieux , mis en perspective, et du point de vue déterminé par l'aspect plus favorable à son but, que l'artiste a établi ses lignes. Il a puisé ses poétiques conceptions dans l'exposé des faits. Six mois à peinc lu forent nécessaires pour transcrire ce noble chant de guerre, où tout ce qui tient à la vérité des incidents et des costumes est strictement observé. » Le tableau de la Bataille d'Aboukir **intracheté du roi** de Naples, en 1825, par Gros et M. Chaptal fils, pour la somme de 15,000 fr.; c'est de leur main qu'il est passé dans la collection de la liste civile.

En 1805 parut le portrait de Duroc, grandmaréchal du palais; en 1806 et 1807 le portrait maréchal Massena; Un Seigneur turc et sa deux escluves ; le portrait équestre de Jérome Bonaparte. Le salon de 1808 vit le porvait en pied du général de Lasalle, qui a été gravé par Jazet, et la Bataille d'Eylau. Dans ce ban tableau, où les costumes de l'Orient ne pou**vaent apporter leur brillant prestige, l'artiste n'a** roulu qu'émouvoir en présence des calamités de la guerre. M. Vallot a traduit ce tableau avec 🚧 savant burin. Après l'exposition, l'empereur vint en personne faire la distribution des croix **Légion d'Honneur : il** détacha la sienne de 4 poitrine, et la remit au grand artiste. Citons comme daté de 1808, le portrait à miomps de Zimmerman et celui en pied du généla Legrand. En 1809 parurent le portrait de Impératrice Joséphine et le portrait équestre prince Jousoupoff, en costume tartare. Gros se maria cette année avec Mile Augustine Dufresne. C'est en 1810 que fut exposé la Prise de Madrid, l'un des ouvrages les plus achevés du maitre, et dans lequel les personnages sont nettement caractérisés par leur physionomie particollère et l'expression de leurs gestes. A ce même salon, on vit aussi la Balaille des Pyramides. Cette helle toile a été gravée par Vallot, qui a su conserver l'esprit et le sentiment. Près de ces deux immenses toiles sigurait l'Esquisse de la balaille de Wagram, occupant une surface de 1

huit pieds six pouces, sur cinq pieds huit pouces, commandée par le prince Alexandre Berthier de Neufchâtel, pour sa galerie de Gros-Bois. Les portruits en pied du roi et de la reine de Westphalie, qui font pendant l'un de l'autre, furent achevés à cette époque. En 1811 Gros tit un second portrait de la reine de Westphalie, ou elle est représentée à cheval; cette même année (17 novembre) il devint membre de l'Académie de Saint-Luc. Napoléon le chargea d'exécuter sur la surface intérieure de la calotte du dôme du Panihéon, dans des proportions de ligures de quatre mètres, Clovis, Charlemagne, saint Louis, et lui-même, le fondateur d'une nouvelle dynastie. Gros devait terminer le tout en deux ans, pour la somme de 36,000 fr., lorsque survint la funeste retraite de Russie, puis la campagne de France, enfin le retour des Bourbons : la coupole subit les conséquences de ces évenements. Le 10 août 1814 le ministre de la maison du roi-fit écrire à Gros de placer Louis XVIII à la place de Napo*léon*, et on porta à 50,000 fr. la somme de 36,000 primitivement allouee. Le 31 mars 1815, nouvelle lettre ministérielle enjoignant à l'artiste de représenter Napoléon comme il l'avait commencé; le prix de 50,000 fr. était maintenu. Enfin, le 16 mai de la même année, après les Cent Jours, un troisième confre-ordre l'obligeait de placer de nouveau Louis XVIII à la place de Napoléon empereur.

Au salon de 1812 on admira le portrait en pied de la Comtesse de Lassalle; le portrait équestre de Murat, roi de Naples; le portrait en pied du Général Fournier; l'Entrevue de l'empereur des Français et de l'empereur d'Autriche en Moraric, et le tableau de François I't et Charles Quint visitant l'église Saint-Denis. C'est dans cette période qu'ont éte exécutés l'esquisse de la Prisc de Caprée par le général Lamarque, le portrait en pied du *Duc* de Bellune, et un des plus remarquables dessins à la plume de Gros, représentant François I<sup>eu</sup> et Charles Quint à cheval, devant le porche de Saint-Denis. L'Incendie de Moscou est un dessin à l'estompe, sur papier jaunâtro rehaussé de blanc; il est de 1813. Mentionnons de cette époque le portrait en pied du Comte Daru, commandé par l'empereur pour la galerie de Fontainebleau, et dont une répétition orne le Musée de Versailles; le tableau qui exprime avec tant de sentiment les Adicux du comte de La Riboisière et de son fils, un dessin représentant Napoléon mettant le roi de Rome sous la protection de la garde nationale parisienne; une esquisse d'*Electre*, et enfin le portrait en pied de la Comtesse Legrand qui a figuré au salon de 1814. Le portrait du comte Honoré de La Riboisière a été peint en 1815. Lorsque Napoléon fut relégué à l'île d'Elbe, Gros fut chargé de remplacer les portraits officiels du monarque exilé par ceux de Louis XVIII; puis il lit le même portrait en pied pour la Chambre des Députés. Le Départ

167 GROS

de Louis XVIII du château des Tuileries, dans la nuit du 19 au 20 mars 1815, a été peint en 1816 et exposé au salon de 1817. L'Embarquement de la duchesse d'Angoulème à Pouillac, près Bordeaux, a de même été exécuté en 1816, et exposé au salon de 1819. Vers la fin de 1816, Gros dut peindre un grand tableau pour l'église de La Madeleine qu'on venait de rendre au culte: Saint Denis préchant dans les Gaules. De ce projet il ne réalisa que quelques croquis. C'est cette même année qu'il fut nommé membre de l'Académie des Beaux-Arts et conseiller honoraire des musées royaux, enfin, professeur de dessin et peinture à l'Ecole royale des Beaux-Arts (19 octobre 1816). Le portrait en pied de la Duchesse d'Angoulème, commandé par la Chambre des Députés, a été exécuté à la fin de 1816 et mis au salon de l'année suivante. Nous ne connaissons dans les années 1817 et 1818 que les portraits d'Alcide de La Rivallière et de la comtesse de La Riboisière; celui de la comtesse Turpin de Crissé porte la date de 1819, où parurent aussi Œdipe et Antigone.

En 1820 : portrait du comte Roy, ancien ministre des finances sous Louis XVIII; en 1821, Bacchus et Ariane, exécuté pour le comte de Schombuorn; une répétition de cet ouvrage a été exposée au salon de 1822, et appartient à M. Chaptal fils. En 1822 il exposa le tableau de Saül, qui lui avait été commandé par Louis-Philippe, pour sa galerie du Palais-Royal; cet ouvrage fut le sujet d'amères critiques de la part de plusieurs journalistes : c'était l'époque où s'élevait l'école romantique. David lui écrivit de Bruxelles le 30 avril 1822..... « Le salon d'exposition est donc ouvert : Est-ce vous, mon bon ami, qui allez être le but de mire; car vous savez qu'il en faut toujours un; tout le monde n'a pas cet honneur. Je ne serais pas surpris qu'on vous opposat un Thersite comme Ulysse trouva le sien; Molière trouva le sien dans Scarron. Ils vous en déterreront un aussi ridicule. Laissonsles faire: vos ouvrages resteront, et leurs critiques feront un jour pitié. » En 1824; après avoir exposé un Saint Germain s'élevant aux cieux, deux portraits, un à mi-corps de Galle, célèbre graveur, et du comis Chaptal, ancien ministre de l'intérieur, Gros termina sa coupole de Sainte-Genevière. Cet immense travail, qui n'a pas moins de 1,035 mètres 33 centimètres de superficie, et qu'on ne peut apercevoir que d'une distance de 70 mètres, fut livré aux regards du public le 4 de novembre. La cour sut satisfaite de cette œuvre, et M. H. de Lourdoueix, alors directeur des Beaux-Arts, profitant de cette bonne disposition, demanda au ministre, M. de Corbière, non-seulement d'acquitter les 14,000 fr. complément de la somme convenue, mais de donner à Gros une gratification de 50,000 fr. Une circonstance assez curieuse, qui se rattache à l'inauguration de ce chef-d'œuvre, c'est que le grand artiste qui était l'objet de cette faveur royale voulait percevoir 50 par chaque personne qui viendrait visite pole; mais cette demande ne fut pas acco témoignage de sa satisfaction, Charles 2 notre artiste baron. Alors, profitant de dispositions dont il était l'objet, Gros osa le retour de David en France. M. de Pe ministre de la justice, le seconda de se à cet effet; mais Charles X, comme Lou exigea qu'une demande lui sût adressée par David lui-même. Celui-ci ayant ap condition déclara ne pas s'y soumett été, dit-il, exilé par un décret, je ne que sous la sauve-garde d'un décret. » dut abandonner une espérance dont des temps il s'était bercé. A quelques me il accompagnait à sa dernière demeure son plus redoutable émule, son ancien c son plus constant ami. Il prit la parole un discours pathétique il retraça tou l'école perdait en la personne du peint dymion et d'Atala. Nous fûmes tous vive pressionnés par son éloquence du cœu ne pourrait rendre l'effet qu'il produis il nous dit: • Quelques jours avant sa 1 rodet se sit conduire dans son atelier; tant à genoux', il s'écria avec l'accer pathétique : « Adieu, palette! adieu, adieu! adieu, belle peinture! adieu, je reverrai plus! » Le portrait à mi-corps d cips, avocat, fut peint en 1825 et  $\epsilon$ 1827 (1). Au même salon sigurait le p comte de Villemanzy, celui du docteur donne et Charles X, monté sur un chei entrant dans le camp formé sous les Reims, lors de la cérémonie de son sa sieurs portraits, celui de Madame 1 belle-mère de Gros, et celui de M. Dr contemporains de ceux que nous venon Pendant les années 1827, 1828 et 1829, occupé à peindre plusieurs plafonds Charles X, on musée Egyptien, qu'on fonder. La salle d'introduction et la c salle lui doivent leur décoration. Pen exécutait ce travail, une ordonnance d 9 avril 1828, l'élevait au grade d'officien gion d'Honneur. Au salon de 1833 on les portraits de la Comtesse Yermolofi dame Sagot, et L'Amour piqué par un se plaignant à Vénus. Le portrait de Clot-Bey et la composition d'Acis et sont de cette époque. — Gros se préoccu ment alors de la critique qui le harcel vint timide, et sembla ne plus avoir confiance en son talent. Dans sa jeunes dant son long voyage à travers l'Italie, breux produits avaient été pour la pl miniatures à l'huile, remarquables par savante et par le modelé frais et riche

(1) Par un souvenir d'amitié pour Girode M. A.-F. Didot, il voulut bien terminer une tré d'étude que la mort avait empêché Girodet

fois. Là, comme dans ses tableaux de grandeur matarelle, les nuances sont graduées avec finesse el posées franchement. Depuis 1803 Gros modifia a manière de peindre, ainsi qu'on peut le recomplire dans le Combat de Nazareth, la Peste &Jaffa, la Bataille d'Eylau. Dans ces produits a remarque que la brosse n'a fait qu'effleurer la toile, en la couvrant d'un léger glacis, dans les endroits où l'on pouvait supposer que le ton reposserait, tandis qu'il a rendu la pâte solide, fortement mêlée, d'une teinte serme et lumineuse, dans les grands clairs, comme dans les **Examples** qui les avoisinent; mais il y a tant de fraicheur, d'entraînement et de spontanéité dans le travail, qu'on le dirait d'un seul jet. Quant as dessin de ce maître, on peut certifier qu'à toutes les époques de sa vie il a toujours été naturel, grand, savant, nerveux et varié. Son pincesu était plein de verve, brillant, facile, sans manière et sans exagération. Mais des 1833 ces qualités précieuses semblaient considérable. ment affaiblies. On voit par ses travaux qu'il maque à son labeur l'audace des jeunes années; see pinceau trace hien l'expression, mais parsois l'accent est oublié. C'était surtout depuis le solon de 1831 que le découragement était venu ablitrer goutte à goutte dans cette existence atique si impressionnable et si sensible. Cependant, nous qui avons pu l'étudier tout à late, l'ayant souvent aidé dans le tracé perspectif des accessoires de ses productions, nous sommes persoadé qu'il était moins affaibli par la nature que par les coups multipliés dont il était contimellement blessé. Enfin, pour faire cesser les allaques qui lui arrivaient jusque sous la forme de lettres anonymes, Gros se décida à entrer encore une fois dans l'arène; il se recueillit le imps nécessaire, et adressa au salon de 1835 *Le* portrait à mi-corps de Niemcewich, l'ancien aide de camp de Kosciusko, un chef-d'œuvre d'expression, et Hercule et Diomède, tableau qui avait droit aux applaudissements des connaissears. Mais la nouvelle école, dite de l'avenir, remie aux romantiques, n'en fut pas désarmée : elle renouvela ses attaques. Gros ferma ses ateiers, en s'écriant « qu'il ne connaissait pas de malbear plus grand que celui de se survivre ». Il en perdit la tête; et peu de temps après on trouva son corps noyé dans les eaux de la Seine, près **Meudon. Le lendemain le corps de Gros fut** repporté à Paris. On lui fit des funérailles magrifques; une foule immense l'accompagna requ'au cimetière du Père-Lachaise : chacun volait trainer le char mortuaire, dont on avait dédé les chevaux; des discours furent prononcés sa tombe par Garnier, Paul Delaroche, Coimet et Court.

Paprès le livre de M. J.-B. Delestre, Gros et ses oureges (Paris, 1986). — Notes de M. Rouget. — Documents particuliers.

fraçais, né à Carcassonne, le 27 juillet 1797,

mort à Paris, le 22 juillet 1856. Elevé dans sa ville natale, il professa la rhétorique dans divers collèges de l'académie de Montpellier. En 1820 il se fit recevoir agrégé des classes supérieures, et professa aux colléges Saint-Louis, Charlemagne et Louis-le-Grand. En 1838 il fut nommé inspecteur de l'académie de Paris, puis en 1851 proviseur du Lycée Bonaparte. On lui doit : La *Rhétorique d'Aristote*, traduite en français, avec le texte, des notes et un index des morceaux parallèles dans. Cicéron et Quintilien; Paris, 1822, in-8°; — Discours sur l'alliance de la sagesse avec le gout des sciences et des tettres; Paris, 1824, in-8°; — Examen critique des plus célèbres écrivains de la Grèce, par Denys d'Halicarnasse, traduit en français pour la première sois avec des notes et le texte en regard, collationné sur les manuscrits de la Bibliothèque impériale; Paris, 1826-1827, 3 vol. in-8"; ---Pline le jeune, édition critique, avec notes et commentaires, en latin; Paris, 1831, 2 vol. in-8°; — Œuvres complètes d'Ovide, traduction nouvelle; Paris, 1835-1836, 5 vol. in-8": dans la Bibliothèque latine-française de Panckoucke; — Caii Suetonii Tranquilli Opera; Paris, 1835, 1836, 2 vol. in-8°, dans la Nova Scriptorum latinorum Collectio; — Etude sur l'état de la rhétorique chez les Grecs, depuis sa naissance jusqu'à la prise de Constantinople (an de J.-C: 1453); Paris, 1835, in-8°; — Mémoire sur la Rhélorique chez les Grecs, depuis la mort d'Alexandre jusqu'à la destruction de Corinthe (années 363-146 avant J.-C.), lu à l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-lettres); Paris, 1836, in-4°; réimprimé avec additions, sous le titre de Mémoires sur la Rhétorique chez les Grecs, etc.; Paris, 1839, in-4°; — Philodemi Rhetorica, ex Herculanensi papyro lithographice Oxonii excusa; restituit, latine vertil, etc. Adjecti sunt duo Philodemi libri De Rhetorica, Neapoli editi; Paris, 1841, in-8°; — Histoire Romaine de Dion Cassius, traduite en français, avec des notes critiques, historiques, etc., et le texte en regard, collationné sur les meilleures éditions et sur les manuscrits de Rome, Florence, Naples, Venise, Turin, Munich, Heidelberg, Paris, Tours, Besançon; Paris, 1845-1855. Cet ouvrage est resté au quatrième volume. « M. Gros, a dit M. Ch. Giraud, s'était préparé de longue main et en érudit consommé à donner au monde savant une nouvelle édition de Dion Cassius; il avait entrepris et accompli l'exploration particulière des manuscrits de cet auteur dans les principales bibliothèques de l'Europe. » Sa mort a laissé le monument inachevé.

Quérard, La France littéraire. — Lonandre et Bourquelot, La Litter. franç. contemporaine. — Journal de la Librairie, numéro du 16 mai 1887. — Discours de M. Ch. Giraud, aux prix du lycée Bonaparte en 1886.

\*GROS (Jean-Baptiste-Louis, baron), diplomate français, entra dans la carrière diplomatique en 1823. Premier secrétaire de légation au

Mexique après la révolution de Juillet, puis chargé d'affaires à Bogota, il remplit plusieurs missions importantes, notamment dans la Plata et en Angleterre, où il fut envoyé en 1849 à l'occasion de l'expédition de Rome. En 1850 il se rendit à Athènes, en qualité de commissaire médiateur et de ministre plénipotentiaire pour contribuer à régler le différend existant entre l'Angleterre et la Grèce. Plus tard le baron Gros fut un des plénipotentiaires nommés pour la délimitation des frontières entre la France et l'Espagne; après de longues négociations, un traité fut signé à Bayonne, le 2 décembre 1856, et doit mettre fin à des difficultés qui attendaient une solution depuis des siècles. Enfin, le 6 mai 1857, le baron Gros a été chargé d'une mission pour la Chine, avec le titre de commissaire extraordinaire et des lettres de créance d'ambassadeur. Il doit agir de concert avec lord Elgin, envoyé anglais, et obtenir satisfaction du meurtre d'un missionnaire français, M. Chapdeleine, commis en 1856, l'ouverture de nouveaux ports au commerce, des agents à Pékin, et enfin une protection esticace pour les missionnaires. L. L-T.

· Journal des Débats, 12 mai 1887.

GROS DE SAINT-JOYRE (René), poëte français, né à Lyon, vers 1570, mort presque centenaire. Il comptait parmi ses ancêtres le pape Clément IV. Il commença ses études à Lyon, et les termina à Padoue. De retour en France après la mort de son père et possesseur d'une grande fortune, il contribua à la restauration du monastère des cordeliers de l'observance. Il composait des anagrammes et des vers latins avec une grande facilité. En 1585 et 1586, il prononça à Lyon des harangues latines sur des sujets sacrés et profanes, dont la bibliothèque de Lyon possède un manuscrit. On lui doit: Rime del signor Renato Grossi, figliulo del signor Cesar Grossi, signor di San-Giori, etc., gentilhuomo francese, dedicate al serenissimo et invitissimo Pasqual Cicogna, principe di Venetia; Padoue, 1590, in-4°; — Accueil des Lyonnois à très-illustre et très-révérend père en Dieu messire Denys Simon de Marquemont, leur archevesque, etc.; Lyon, 1613, in-4°; — La Mire de vie à l'amour purfaict; Lyon, 1614, in-4°: poëme en octaves, dédié à Marie de Lévis, abbesse du monastère royal de Saint-Pierre à Lyon; — La Fleur de la Poésie morale de ce temps; Lyon, 1614, in-8°: c'est un recueil de quatrains composés par Claude Guichard, sieur d'Arandas, dédié par René Gros à Louis XIII; — Remonstrance à messieurs le prevost des marchands et eschevins de Lyon, citée par le P. Menestrier dans ses Divers caractères, etc.: -- Anagrammata emblematica, sive figuræ verbis anagrammaticis et versibus illegata, adjunctis quibusdam magnatum epistolis, etc.; Lyon, 1675, in-4°: ce livre, dont la dernière figure est le portrait de R. Gros, a été publié par son fils, Michel Gros, qui fit paraître

dans la même année un recueil semblable de sa composition, sous ce titre: Anagrammata emblematica in aliquorum sanctorum laudem excoyitata, carminibus prosaque adornata. Cet ouvrage est dédié à Clément X. J. V.

Breghot du Lut, Nouveaux Mélanges, p. 398.

GROS-GUILLAUMB (Robert Guérin, dit) célèbre farceur français, naquit probablemen vers 1554, car on sait que lorsqu'il mourut, et 1633 ou 1634, il était âgé de quatre-vingts ans (1) Les mêmes incertitudes et les mêmes contradic tions qui se remarquent dans les biographie de son compagnon de théâtre Gaultier Garguille se rencontrent aussi dans les siennes. Comm lui, d'après un mémoire particulier du temps il aurait été d'abord garçon boulanger au fau bourg Saint-Laurent, aurait commencé par joue près de la porte Saint-Jacques et serait ensuit entré à l'hôtel de Bourgogne, d'après l'ordre de cardinal de Richelieu, qui, au lieu de teni compte des observations des comédiens pa tentés se plaignant que les farceurs de la port Saint-Jacques leur enlevaient la faveur du pu blic, leur aurait ordonné, après avoir éprouv le savoir-faire de ceux-ci, de se les adjoindre (voy. l'article sur Gaultier Garguille). Que qu'il en soit, il est certain qu'en 1622 Gros Guillaume jouait à l'hôtel d'Argent et en 162 à l'hôtel de Bourgogne, en compagnie de ses ca marades Gaultier et Turlupin. Un magistrat ce lèbre, dont il avait osé, enhardi par l'impunit de ses nombreuses licences et par l'extrême fa veur du public, imiter d'une façon bien recon naissable le tic de physionomie, fut moins ir dulgent que les autres, et le sit décréter avec se deux compagnons, qui se sauvèrent; mais Gro≤ Guillaume, moins leste, fut appréhendé au corpa et mourut de saisissement dans la prison. Nou ne répéterons pas ici les détails que nous avoc déjà donnés en parlant de Gaultier Garguille, qu avec Turlupin et Gros-Guillaume formait ur sorte de trinité grotesque, étant, pour ainsi dire une et indivisible. Gros-Guillaume fut entern dans l'église Saint-Sauveur; il laissait une fille qui fut comédienne, et qui épousa La Thuilleri de l'hôtel de Bourgogne.

Gros-Guillaume était extrêmement laid, et gros que les plaisants prétendaient qu'il marcha longtemps après son ventre. Ce fut ce qui li valut son surnom. Il portait toujours deux ceix tures, l'une au-dessous des aisselles, l'autre su le ventre, c'est-à-dire à peu près au milieu de cuisses, car son énorme panse débordait jur que là; d'où ce mot sale et beaucoup trop gan lois de M<sup>me</sup> de Chevreuse à Louis XIII, qui r

(1) L'expression d'une épitaphe qui dit que Gaultier, Guillaume et Turlupin, Qui mettaient le monde en liesse, Ont tous trois rencontré leur fin Arant d'avoir vu leur vieillesse,

ne peut s'entendre que métaphoriquement de la vivi cité et de la jeunesse de leur jeu.

contint les funtaes, dissit-il , que depuis la tête juqu'à la ceintere : « On peut la mettre comme Ans-Gallisome. « Ainst accoutré, notre farceur m marcablait pas mai à un tonnesu cerció aux âna houts. Tonmenu, du reste, est le vrai mot, er il simelt le vin par-dessus tout ; et pour être drivinge hazneur, pour jouer avec verve, il falhit qu'il ne fût prealablement enivré avec son sangère la savetier. Amo basso et rampaste, **mive**t l'expression de Sauval, il pe se rougtrait tim moins que délicat sur le choix de ses compagains, et son entretion particulièrement était fort grouier. Aussi = il n'alma jamais qu'en bas **lim, et so** tratria, est vieux pécheur, aur la fin de 🚧 juan, û une fille nasez belle et désè âgée, 🛎 Gra-Guillaume, dans les parades, se réservait <del>colluirenant</del> le rôle d'un komme sentencieux. d'un merchiés grotosque se parlent que par prowith a sphoriomes & faire rire les pierres. Il s'enfermait au Heur de se manquer, et avant la précience faculté, par le simple mouvement des tirres et des sourcils, de couvrir de farine ceux 🟴 Kalent en soène evec lui , à la grande jublhiim des hadauds. Tout, jusqu'à ses intirmités, contributit à rendre son aspect das plus onnique; alast, quoiqu'il n'art jamais été taillé, it sessibilité de la pierre, à ce point que missent sur le théâtre les larmes lui en venaient en yen, de douleur. Mais il se dominait assez pour rire et faire rire les autres, et les grimaces mine que lui arrachaient see tortures semblaient fort réjudesantes à la foule, qui les presant pour du leuffemeries. On lit au bas de son portrait. 🕶 vers, qui donnent une idée de ses succès co-ر جرينت

Tel est dans l'hôtel de Bourgagne Étas-Guillague, avacque sa trogat, Existiné comme un meunier. Son minois et sa rhétorique Valent les bons mots de Regular Contre l'humeur métaneolique.

Lepranier de ces vers semble répondre sufficamment à ceux qui ont cru à tort que les trois célères farceurs ne jouaient pas sur le theâtre même de l'hôtel de Bourgogne, mais se horzaient à exécuter des parades devant la porte, avant à représentation. Il est vrai qu'il jouait aussi dan la canédie, sous le nora de La Fleur; mais cause II est question fel de sou viange enfariné, et sixés ne s'applique évidemment qu'à ses faces. Gros-Guillaume avait pour contume une calete rayée, de gros souliers gris noues d'une faite de laine; Il était enveloppé d'un suc plem de hine lié au haut de ses cuisses, et portait en guire de coiffure une calle ou harrette runds, true mentoamère de peau de mouton.

Victor Formas.

Store), Intéguit de Paris, - Parisiet, Hist. du TA. fr. - Gouriet, Personn, ceibre, dans les rues de Paris.

enna-unni (De Pane, surnommé), l'un des plus anciens comiques de la scène française, mort en 1673. Il fut un des prenuers acteurs de la moiété bourgeoise qui jous en 1645 aux l'II- lustra Thédire aitué sur les fossés de Nesies. Cette société n'ayant pu réussir à s'établir à Paris, Molière, qui en était, proposa à ses camarades de se joindre à loi et do former une troupe pour aller jouer en province. Dupare fut un de ceux qui acceptèrent cette proposition; il prit alors le surnom de Gros-René, qui lus resta. Il revint à Paris avec Molière en 1648. En mai 1659, il fit un rôle dans un impromptu joué par deux acteurs français et quatre italiens, devant le roi et toute la cour, en visite chez le cardinal Mazarin, alors à Vincennes. Loret dit à cette occasion que :

Gros-René, chose très-certaine, Paya de sa grosse besidee,

Pour connaître le caractère des rôtes adoptés par Gros-René, il faut voir Le Dépit amoureux, dans lequel il créa le rôte qui porte son nom. Son costume consistait en une souspenille avec manieau court, un berret et des culoites bouffantes; le tout d'une étoffe rayee bleu et blanc. En avril 1050, il quitta la troupe de Molière pour remplacer Jodelet dans celle de l'hôtel de Bourgogne. Loret, après avoir parié de la mort de Jodelet, ajoute :

Un dit acteur les compagnons, Qualqu'ils as soient fratés d'algueus, N'est pu pieurer cutts diagràcs, far Gros-René vieut à sa pisos, Nomme trié sur le colet (1) Et qui vant trois fais Jodeict,

A. J.

Toret, Wuse historique des 31 mai 1600 et avril 1600, - Chapmenu, l'Accire français, III, p. 200,

GROS-RENÉ (Mas ou Mile De Panc), actrica française, femme du précédent, morte à Paris, la 11 decembre (668. Elle suivit son mari lorsqu'il s'engages dans la troupe de Molière ; cependant ... suivant l'auteur de la vie de Moliere, Mila Du Parc ne faisait point partie de la troupe que Molière forma à Paris. Ce fut à Lyon seulement que l'illystre auteur-acteur en St connaissance. Elle jouart sur le théâtre de cette ville ; Molière fot charme de . la personne de cette actrice, et essaya de lui plaire : mais elle le traita avec tant de flerté, qu'il tourna ses voux du côté de Mile de La Brie. Cependant, ne pouvant se résoudre à se séparer de la cruelle, il l'engagea dans sa troupe; Mile Du Parc y parut avec succès, dans les seconds ròles tragiques et les seconds rôles d'amoureuses; bello et admirablement faite, elle brilla beaucoup dans les danses hautes. « Elle faisait, dit un contemporain, certaines cabrioles remarquables, car on voyalt ses jambes et partie de ses cuisses, par le moyen d'une jupe qui était ouverte des deux catés avec des bas de soye attachés au haut d'une netite culotte. » Mile Du Parc revint avec Wolfére et sa troupe à Paris en 1658, et se fit vivement applandir sur le théâtre du Petit-Bourbon et sur celui du Palais-Royal. Molière l'estimait beaucoup ; on en voit la preuve au dudogne qu'il tient avec elle dans l'Impromptu de Versailles. Racine fut si satisfait de la manière dont cette ac-

(I) Tiens provide qui vest dire abolei.

trice créa le rôle d'Ariane dans la tragédie d'Alexandre, qu'il la sit entrer dans la troupe de
l'hôtel de Bourgogne. Cet enlèvement le brouilla
sans retour avec Molière. M'10 Du Parc joua, en
1666, Andromaque d'nne manière supérieure;
elle montra qu'elle possédait une grande slexibilité de talent. Elle mourut peu après, encore
jeune et pleine de grâces et de beauté. Robinet,
dans sa gazette, annonce ainsi sa mort:

L'hôtel de Bourgogne est en deuil,
l'epuis peu voyant au cercueil
Son Andromaque, si brillante,
Si charmante, si triomphante,
Autrement la beile Du Parc;
Pour qui l'amour tirait de l'arc
Sur les cœurs avec tant d'adresse.
Clotho, sans yeux et sans tendresse,
Nous a ravi cette beauté,
Dont chacun était enchanté, etc.

A. Jadin.

Guimarot, Vie de Molière. — Mercure de France, mai 1740, p. 846. — Molière, Impromptu de Versailles, acène II. — Robinet, Lettre du 15 décembre 1666.

GROSCHUF (Henri-Augustin), bibliographe allemand, mort à Leipzig, vers 1715. On a de lui: De gentis Trillerianæ Ortu, Progressu et Insignibus; Leipzig, 1705, in-4°; — Nova librorum rariorum Collectio; Halle, 1709-1716, in-8°, en cinq parties, dont la première contient entre autres des extraits de : Holofernis Kriegboderi Responsiones ad epistolam Isaaci Cazoboni pro Casp. Scioppio; Casp. Schoppii Commentarii in Priapeia; Catulli casta Carmina ab Raphaele Leonio collecta; et Casp. Schoppii Notæ in Claudii Verderii censuram. En entier se trouve: Camerarius erratum. Dans la seconde partie on remarque: Recensio operum historicorum Thuaneorum a Jo. Petro filio conscripta; Germania milite destituta et litteratis ceu mole laborans; dans la troisième partie: Jo.-Bapt. Galli Notationes in Thuani Historiam; Cynophoria, sive canis portatione ignominiosa, Joan. - Henrici Meibomii ad J. Marquardum Epistola, etc. Groschuf donna plus tard une Nova variorum Scriptorum Collectio; Halle, 1716-1717, 3 vol. in-8°. Fabricius, Introduct. in notitiam rei litterariæ, para II, page 821. - Adelung, Supplem. à Jöcher.

GROSCHUF ou GROSCHUPF (Fabien), philologue allemand, né à Dantzig, le 5 novembre 1693, mort à Schleitz, le 15 décembre 1783. Après avoir étudié la théologie et ensuite la jurispru dence-aux universités de Kænigsberg et de Leipzig, il devint précepteur dans plusieurs familles nobles. Plus tard il obtint l'emploi de secrétaire auprès du prince Guillaume de Hesse-Philippsthal, gouverneur de Bréda, duquel il recut, lorsqu'il le quitta, le titre de conseiller de justice. Il vécut quelque temps à Cassel comme particulier; en 1759, il se rendit à Schleitz, où il fut nommé membre du sénat de la ville. On a de Groschuf: Ungebundene Vebersetzungen der Gedichte des Q. Horatius (Traduction en prose des Poésies de Q. IIorace); Cassel, 1749, 2 vol. in-8°; — Kurze Abhandlung von der Händesprache, in so-

weit deren Merkmale bey alten Schriftstellern sich äussern (Courte dissertation sur le langage des mains, en tant que les indices s'en trouvent dans les anciens auteurs); Cassel. 1750, in-8°; — Abhandlung von den Fingern. deren Verrichtung, und symbolischen Bedeutung (Mémoire sur les doigts, leurs fonctions et leur signification symbolique); Leipzig, 1757, in-8°; — Kurzgefasste historische Erlauterung über die Lebensbeschreibung des Generals Cronström (Brève explication historique sur la biographie du général Cronstrom ); Francfort et Leipzig, 1757, in-8°; — Historische Abhandlung von den Druiden der Teutschen, worin erwiesen wird, dass die Teutschen und Calten, ebenso wie die Gallier ihre eignen Druiden gehabt haben (Dissertation historique sur les druides des Germains, dans laquelle on prouve que les Germains et les Cattes avaient, comme les Gaulois, leurs propres druides); Erfurt, 1759, in-8°. — Groschuf a inséré dans le tome VI du Neuer Büchersual der schönen Wissenschaften und freyen Künste de Gottsched deux mémoires, l'un sur la Muthmassliche Herleitung der Redensart : den Korbbekommen (Origine probable de la locution : recevoir le panier, locution employée en allemand lorsqu'une femme refuse quelqu'un pour époux); l'autre *Ueber das Blindekuhspiel* (Sur le jeu de colin-maillard). Groschuf a travaillé aussi à une Beschreibung Cassels (Description de Cassel), publiée avec des adjonctions par Schminke, en 1767; il a donné en 1750 une édition augmentée des Veer olden beröhmden scherzgedichten (Quatre vieux Poëmes comiques célèbres) de Laurenberg; enfin, il a laissé en manuscrit : Origines etymologica-historica in usum lingua germanicæ.

Meusel, Lexikon der ron 1750-1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller, t. IV. — Strieder, t. V. p. 132

GROSE (François), archéologue anglais, né à Greenford (Middlesex), en 1731, mort à Dublin, le 6 mai 1791. Il montra de bonne heure du goût pour la science héraldique. Son père, riche joaillier suisse, établi en Angleterre, lui procura, dans le Heralds'-College, la place de Richmond-herald (héraut de la maison de Richmond). Grose résigna cet emploi en 1763, p entrer dans la milice du Hampshire, où il devint adjudant, payeur-maltre et plus tard capitaine. A la mort de son père, en 1769, il hérita d'une fortune assez considérable, qu'il n'eut pas la sagesse de conserver. Du temps qu'il était payeur-maître de la milice, il disait en riant qu'il n'avait que deux livres de comptes, sa poche droite et sa poche gauche, l'une pour la recette, l'autre pour la dépense. Avec un pareil système de comptabilite, il eut bientôt mis un extrême désordre dans sa fortune. Son talent le sauva d'une ruine complete. Il possédait, outre une bonne éducation, le goût et l'aptitude du dessin. Encouragé par ses amis, il publia divers oudans lenquels il fit preuve d'une égale à manier la plume et le crayon. Il mourinade, ou il était allé relever des plans ur des points de vue. François Gross joyeux et intrepide convive, spirituel, une grande facilité à se laisser duper, t bien la plaisanterie , et la rendant avec Jonne à sa bonne humeur et à sa bonl joignait une énorme corpulence, on le sit à Falstaff et à Sancho Pança. On a Figure of Antiquities in England and ; 1773-1787, 8 vol. in-4° et in-8°. Cet contient aussi les Antiquatés de Guertde Jersey : — The Antiquities of Scot-790, 2 vol. in-4" et in-8"; - The Antiof tretand; 1794, 2 vol. in-4" et in-8-. er ogvrage, que l'auteur avait laissé in-, fut achevé par Ledwich; - A Treatise ent Armour and Weapons; 1785-1789, - A classical Dictionary of the Vulague; 1785, in-8°; — Military Anti-; being a history of the english army ue conquest to the present time; 1786vol. in-4\*; - The Hustory of Doverby the rev. William Davell; 1786, A provincial Glossary, with a colof local properby and popular suons; 1785, in-5°; — Rules for drapricetures; 1788, in-8°; — A Guide to , beauty, honour and riches; a collecnumerous advertissements, pointing ums to obtain those blessings; in-12: His; a collection of Essays; 1793, in-8°. a recueil de jeux de mots et de petites le poésie, qui s'accordent très-bien avec :d'esprit de Grose, mais qui ne paraissent e inus sortis de sa plume. n Magazine, 1781. – Gentleman's Magazine, ners, General Biographical Dictionary ARE (Jean-Etienne), écrivais religious , aé à Arbois, au commencement du dixesiècie, mort à Lyon, vers 1695. Il entra de seure dans la Compagnie de Jésus, fit les danses dans différents collèges, et se conunte aux missions. On lui doit : La Jour-Saints, ou sont représentées leurs imazun gbrégé de leur vie, et une méditaar chaque jour de l'année, tirée ou de la wint, ou d'une maxime de l'Evangile : 1675, 3 vol. in-12, réimprimé un grand de fois; nouv. édit., avec les orassons en , Paris et Lyon, 1822-1828, 2 vol. in-12; le la Mère Anne de Xaintonges, Jondae la Compagnie de Sainte-Urzule, au is Bourgogne; Lyon, 1681, 1691, 1607, 🗕 Vio de la Mèro Mario-Madeleine de nité, fondatrice de l'ordre de Notrede La Muéricorde; Lyon, 1690, 1696, — Oraison funtbre de Marie-Therèse iche, reine de France; Lyon, 1683,

, Bibl. Ags. do in France. — Quireri, La

J. Y.

GBOSIER ( Joan-Baptisto-Gabriel-Alexandre), critique français, né à Saint-Omer, le 17 mars 1743, mort à Paris, le 8 décembre 1823. Il fit de bonnes études chez les jésuites, et entra dans leur société en 1761. Il débuta dans la carrière littéraire en l'abant insérer dans le *Mercière de France* de juillet 1760 une imitation en vers français d'une ode d'Horace. « Après sa sortie de chez les jésuites, dit Barbier, l'abbé Grosier vint à Paris, et y fut recherché par Préron, qui lui M de vives instances pour le déterminer à prendre part au travall de ses feuilles, alors si connues sous le titre d'Année littéraire. 🛛 fut son coopérateur pendant six ans , et se trouva seul chargé de presque toute la rédaction dans les dernières années de la vie de ce critique oflèbre. Après sa mort, sa ferome et ses enfants, dont ce journal était devenu la seule reasource. eurent encore recours à l'abbé Grosier pour la continuer et le soutenir ; il se rendit à leurs désirs. et l'Année littéraire, que ses nombreux ennemis regardaient comme tombée, reprit un nouvel casor. C'est à lui que sont dus entre autres ces articles qui firent tant de bruit sur le Suétone de La Harpe et sur les fausses lettres du pape Ganganelli. » En 1779, Grosier so décide, en faveur d'un établissement de blenfrisance, à se charger du Journal des Beaux-Arts, qui était en discrédit; il le reprit sous le titre de Journal de Littérature, des Sciences et des Aris : le succès était assuré; mais l'abbé Grosier ne crut pas devoir continuer ce recueil. La première année, qui est seule de lui, renferme, suivant Barbier. d'excellents morcraux de critique et des analyses très-bien faites. L'Année illitéraire fut reprins en 1800 par l'abbé Grosier et Geoffroy, qu'on peut regarder comme son élève dans l'art de la critique. Des circonstances qui tensient à la révolution firent supprimer ce journal après le gublication de sept ou huit volumes in-12.

Pendant quarante ana l'abbé. Grosier s'occuma de l'histoire, des arts et de la littérature de la Chine. Il publia, de 1777 à 1784, conjointement avec Le Roux des Hauterayes, en 12 volumes in-4°, l'Histoire générale de la Chine, compilée à Pékin par le P. de Mailla sur les originaux chinols ou mantchous. « Le prospectus très-développé, par lequel il l'annonça, fut singulièrement bien accueilii du public, et lui valut, en peu de mois, dit Barbier, 86,000 fr. en souscriptions, qui servirent à faire les frais de l'édition. D'Alembert et La Harpe firent l'élège de ce prospectus. Il ajouta à ce grand travail, qui le premier faisait connaître aux Européens la longue suite des événements politiques du Céleste Empire, un treizième volume, intitolé De la Chine, ou description graérale de cet empire, rédigée d'après les Mémoires de la mission de Pékin, ouvrage qui contient : 1º la Description topographique des quinze provinces qui composent cet empire, celle de la Tartarie, des lies et des State tributaires qui en dépendent ; le

nombre de villes, etc.; 2º l'exposé de toutes les connaissances acquises et parvenues jusqu'en Europe sur le gouvernement, la religion, les lois, les mœurs, les sciences et les arts des Chinois; Paris, 1786, in-4°. « Ce volume eut le plus grand succès, dit Barbier; on le vendit séparément, avec un frontispice particulier; et? trois mois après on en fit une seconde édition, en 2 vol. in-8°. Il obtint la même faveur de l'étranger, puisqu'il fut traduit en anglais et en italien. Ce volume n'était cependant qu'un supplément jugé nécessaire pour l'intelligence de la grande Histoire Chinoise. Depuis l'auteur s'occupa à compléter cette description, et cet ouvrage sut réimprimé, en 1818 et années suivantes. en 7 vol. in-8°. » — L'abbé Grosier a laissé en manuscrit une nouvelle édition de l'Histoire générale de la Chine, traduite par le père de Mailla, refondue quant au style, au choix et à la disposition des faits. On doit encore à l'abbé Grosier les Mémoires d'une société célèbre, considérée comme corps littéraire et académique depuis le commencement de ce siècle, ou mémoires des jésuites sur les sciences, les belles-lettres et les arts; Paris, 1792, 3 vol. in-8°. Cette collection, extraite du fameux Journal de Trévoux, rédigé par les jésuites, devait être portée à un grand nombre de volumes; mais la révolution empêcha l'éditeur de continuer. La préface de. l'éditeur contient l'apologie des jésuites considérés surtout sous le rapport littéraire. Le marquis de Fortia d'Urban a inséré dans le 10° volume des Mémoires pour servir à l'histoire ancienne du globe terrestre, Paris, 1809, in-12, une attaque assez vive de l'abbé Grosier contre le Voyage à Pékin de Guignes fils. Grosier travailla encore à la Gazette de France. La Biographie des hommes vivants, de Michaud, lui attribue l'ouvrage intitulé : Antidote de l'Athéisme, ou examen du Dictionnaire des Athées (de Sylvain Maréchal); Paris, 1801, in-8°; mais d'après Barbier ce livre appartient à Léon Alca.

La publication de l'Histoire de la Chine n'avait pas fait la fortune de l'abbé Grosier : les nombreux agents qu'il avait été forcé d'employer ne lui laissèrent qu'un faible bénéfice. Avant la révolution il possédait un canonicat à Saint-Louis du Louvre. Plus tard il vécut d'une modeste rente. En 1810 il fut nommé sous-bibliothécaire de l'Arsenal; en 1817 il devint conservateur, et plus tard administrateur de cette même bibliothèque. « Dans les fonctions de sa nouvelle place, il sut, dit Barbier, par sa complaisance et par son empressement à communiquer les lumières qu'il devait à de longues études, se faire aimer des gens de lettres. »

L. L—T.

Barbier, Revue encyclopédique, 1823, t. XXI, p. 740. — Quérard, La France litteraire. — Abel Rémusat, Melanges Asiatiques, t. I, p. 283 a 307.

GROSLEY (Pierre-Jean), érudit français, né à Troyes, le 18 novembre 1718, mort le 4 no-

vembre 1785. Fils d'un avocat et destiné à même profession, il sit ses études dans sa v natale, au collége de l'Oratoire, où régnaient : opinions jansénistes assez prononcées. Il i ensuite à Paris suivre les cours de droit, et passa plusieurs années comme clerc de pro reur. Il se lia intimement avec le P. jésuite To nemine, chez lequel il vit souvent Voltaire, Pin Lefranc de Pompignan. L'amitié du savant suite mit à sa disposition les hibliothèques Huet et de Ménage. Il semblait vouloir se o sacrer tout entier à la littérature et ne plus qu ter Paris, lorsque la mort du P. Tournemine fit renoncer à ce projet. Il revint à Troyes, e exerça la profession d'avocat. Selon son expr sion, « il ouvrit boutique et eut pour premi chalands quelques vieilles pratiques de son père Le barreau l'occupait sort peu, et dans l'int valle de deux consultations, il allait volonti faire une excursion en Italie, en Angleterre. Hollande, en Suisse. En 1745 et 1746, il fil campagne d'Italie, dans l'état-major du m**aréc** de Maillebois, en qualité de caissier des vivr Au retour de chaque voyage, il publiait ses ( servations dans un style peu élégant, mais origi et piquant. Il donna en même temps plusie: ouvrages qui appartiennent à un geure littéra qu'on pourrait appeler l'érudition facéticu C'est à peine si parmi ses nombreuses produ tions on en trouve deux ou trois de tout à 1 sérieuses. Elles lui valurent l'honneur d'él associé de l'Académie des Inscriptions et Belli Lettres. Il adressa à cette compagnie plusien mémoires. « Mais entraîne, dit Dacier, 1 l'originalité de son esprit, il confondait se cesse les genres, mélait le gai au sérieux, grave au badin, le noble au burlesque, ins tait sur des minuties, errait au gré de son im gination, arrivait où il pouvait et quand il pe vait, quelquefois n'arrivait nulle part, et para sait souvent ne s'être proposé d'autre but q de s'amuser sur la route; de sorte qu'aucune ces compositions, moitié érudites, moitié pl santes, n'a pu trouver place dans nos mémoires Ce mélange de sérieux et de plaisant ne rem quait dans ses actions même les plus graves, au bien que dans ses écrits. Ainsi il abandonna à sœur un legs de quarante mille livres, et da l'acte de donation, il déclara qu'il faisait ce d « proprio motu, uniquement pour lui-mêm dispensant même de reconnaissance en tant a besoin serait ». Dans son testament, il légua u somme pour l'entretien de « deux chats, t commensaux », et une autre somme pour l'én tion d'un monument en l'honneur du grand A nauld. Une donation d'un autre genre, fa quelques années avant sa mort, eut pour sa tra quillité de fâcheuses conséquences. Il imagi de consacrer une somme de dix mille francs élever des bustes aux célébrités de Troyes. De ceux de Pithou, de Passerat, du P. Lecoint de Mignard, de Girardon, étaient posés, et u

viélestal attendait un sixième buste, lorsqu'un revers de fortune empêcha Grosley d'aller plus ion. Ses compatriotes se moquèrent beaucoup de cette libéralité brusquement interrompue, et prétendirent que le donateur réservait à son propre buste le sixième piédestal. Grosley attacha singulière importance à cette sutile contranèté, et dans ses écrits, il parle souvent des chagrins qu'elle lui causa. « Les ouvrages de Grosley, dit M. Sainte-Beuve, ont peu de lecteurs asjourd'hui; en y regardant bien, on trouverait dans presque tous quelque chose de particulier, d'original, de non vulgaire pour l'idée et à la fois de populaire de ton et de tour; mais pourtant il **faut convenir qu'en prolo**ngeant le Bayle au delà des limites possibles, en s'abandonnant à tout propos au sans-gêne de la note, de la digression et de la rapsodie locale, en ne tenant nul compte enfin des façons littéraires exigées par le goût d'alentour, Grosley, vieillissant, s'est de plus pendu dans le farrago. On ne cite pius guère de buiet on ne recherche encore que deux productions d'un genre bien dissérent; son ouvrage séricux, solide, la Vie de Pierre Pithou, et son premier essai, tout badin et burlesque, les Mémoires de l'Académie de Troyes. » On a de Grosley: Mémoires de l'Académie des Sciences, Inscriptions, Belles-Lettres, Beaux-Arts, rouvellement établie à Troyes en Champagne; 1744, in-12; 1715, 2 vol. in-12; 1768, in-12 : c'est un recueil de mémoires sur des sujets assez étranges ; la plus connue de ces dissertations est celle qui traite De l'Usage de battre sa maitresse; — Mémoires pour servir de supplément aux « Antiquités ecclésiastiques du diocèse de Troyes » par M. N. Camusat; Troyes, 1750, in-12. Ces Mémoires sont dirigés contre les jésuites. La première édition sut saisie en arrivant à Paris et brûlée à la Bastille; Grosley en donna une seconde très-augmentée; Troyes, 1757, in-12; — Dissertation sur cette question: Si les lettres ont contribué aux progrès des mours? 1751, in-12 : ce discours fut adressé au Amena concours ouvert par l'académie de Dijon, **# obtint l'accessit : Gros**ley se prononça pour la négative, comme Rousseau, mais il ne prit pas sa thèse au sérieux; — Recherches pour servir à 💠 l'histoire du droit français; Paris, 1752, in-12; - Éloge historique et critique de Breyer, chenoine de Troyes; 1753, in-12; — Vie de P. Pithou avec quelques mémoires sur son père et ses frères; Paris, 1756, 2 vol. iu-12; — Discussion historique et critique sur la conpration de Venise, el sur l'histoire de cette conjuration par l'abbé de Saint-Réal; Paris, 1756, in-12 : Grosley prouve sans peinc que le télèbre récit de Saint-Réal n'est qu'un roman. - Ephémérides troyennes; Troyes, 1757-1768, 12 vol. in-24 : ces Éphémérides sont une espàce d'almanach : Grosley a inséré , à la suite du calendrier, heaucoup de dissertations relatives à l'histoire civile et littéraire, aux antiquités, aux

manufactures, au commerce de Troyes et de la Champagne. Son zèle patriotique fut mal récompensé. Quelques libertés de plume firent crier au scandale, et le présidial de Troyes supprima l'ouvrage comme « contenant des satires, des invectives, des calomnies, des faussetés, des indécences, etc. »; — Nouveaux Mémoires ou Observations de deux Gentilshommes suédois sur l'Italie et sur les Italiens; 1764, 3 vol. in-12; — Londres, Lausaune (Paris), 1770, 3 vol. in-12: Grosley ne savait pas l'anglais, et il ne p**assa** que six semaines à **Londres** ; cependant son livre contient beaucoup d'observations curieuses, mais l'aûteur s'abandonne trop à son goût pour les digressions ; ainsi il consacre près de deux cents pages à rechercher les causes et les estets du spleen; — Mémoires sur les campagnes d'Italie de 1745 et 1746, avec un journal de la campagne du maréchal de Maillebois en 1743; Amsterdam, 1777, 2 vol. in-12; — Vie de Grosley, écrite en partie par lui-même, continuée et publiée par l'abbé Maydieu, dédiée à un inconnu; Londres (Paris), 1787, in-8°; — (Euvres inédites; Troyes et Paris, 1812, 3 vol. in-8°. Grosley publia aussi la Théorie des Benefices; Troyes, 1767, 2 vol. in-12; c'est une nouvelle édition des Traités de fra Paolo et de Richard Simon Sur les Bénéfices.

Vie de Grosley, citée plus haut. — Dacier, Éloge de Grosley; dans les Memoires de l'Ac. des Insc. — Desessarts, Siècles litteraires. — Sainte-Beuve, dans la Révue des Deux-Mondes, octobre 1842.

GROSNET. Voy. GROCNET.

\*GROSS (Erhart), moraliste allemand, né à Nuremberg, au quinzième siècle. Il entra dans l'ordre des Chartreux, et traduisit en langue germanique un ouvrage latin de morale chrétienne qui avait de la vogue au moyen âge sous le titre de Doctrinale Laicorum. Cette traduction eut un succès qu'attestent trois éditions successives; la première est in-folio, sans lieu ni date; les deux autres virent le jour à Augsbourg en 1485, in-folio, et en 1493, in-4°.

Will, Narnberg. Gelehrt.-Lexikon, V, 424. — Panzer, Annal., 1, 28. — Haym, Repert. bibliogr., 1. I, part. II, p. 530:

Bâle, le 28 mars 1581, mort dans cette même ville, le 8 février 1630. Il étudia la théologie, devint en 1604 pasteur d'une des paroisses de Bâle, et obtint en 1612 la chaire de théologie à l'université de cette ville. On a de lui : Libri III de Christiana Republica, s. de felici gubernatione populi Dei; Bâle, 1612; — Libri IV tractatus de formandis orationibus oratoriis; ibid., 1613; — De Bellis Christianorum; ibid., 1614; — De Terra Motibus a 600 retro annis Basilea obortis; ibid., 1614; — Theatrum Biblicum, ex scriptis theologorum veterum; ibid., 1615-1618, 2 vol. in-4°; — Thesaurus Concionum sacrarum; ibid., 1616-1617; —

Bericht von dem Cometen des Jahrs 1618 (Compte rendu de la comète de l'année 1618); ibid., 1618; — Compendium Philosophiæ, Medic., Jurispr. et Theologiæ; ibid., 1620; — Theologia popularis; ibid., 1622; — Epitaphia et Inscriptiones urbis Basileensis; ibid., 1622. V—v.

Adelung, suite de Jocher. - Athenæ Rauricæ, p. 83. **GROSS** (Jean-Godefroi), publiciste allemand, né le 8 octobre 1703, à Uhlfeld, principauté de Bareuth, mort le 12 juillet 1768, à Erlangen. Il fréquenta pendant plusieurs années les universités de Halle et de Leipzig, où il étudia la théologie, l'histoire, la statistique et la politique, et enseigna ensuite successivement à Halle, à Kloster-Bergen et à Erlangen. En 1841 il renonça à la place qu'il occupait à l'Académie des Nobles de cette dernière ville, et fonda la Gazette d'Erlangen, qui, rédigée avec beaucoup de gont, obtint bientôt une très-grande vogue et compta jusqu'à 18,000 souscripteurs. Durant les vingt-huit ans que Gross fut à la tête de ce journal, il parut successivement sous cinq titres dissérents: Christian-Erlangischer Zeitungs Extract., 1741-1750, tome I-X; — Auszug der neuesten Weltgeschichte, 1751-1753, t. XI-XIII; — Auszug der neuesten Weltgeschichte und schoenen Wissenschaflen, 1754-1757, t. XIV-XVII; — Auszug der neuesten Weltgeschichte, 1758-1762, t. XVIII-XXII; - Realzeitung, 1763-1768; XXII-XXVIII. En 1745 Gross se rendit à Nuremberg, où l'impératrice-reine Marie-Thérèse l'avait nommé son agent, avec le titre de conseiller impérial; mais une discussion assez vive avec le sénat nurembergeois l'obligea à retourner à Erlangen. En 1752 il devint consciller et historiographe du margraviat de Brandebourg, et en 1765 le roi de Prusse lui conféra le titre de conseiller de sa cour, en reconnaissance de 30,000 florins qu'il avait donnés pour l'établissement d'une école à Berlin.

Gross écrivait avec élégance et avec une trèsgrande facilité. Redoutable à ses adversaires par son talent satirique, il était lui-même d'un caractère très-timide, et on assure que pour éviter des dangers qui le plus souvent n'existaient que dans son imagination, il avait l'habitude de dormir le jour et de veiller la nuit. On lui doit les ouvrages intitulés: Der amgehende Lateiner (Élements de la Langue Latine); 5° édit., Halle, 1769: — Gedanken über ein mit leichten Kosten zu errichtendes Seminarium politicum (Pensées sur l'établissement d'un séminaire politique); Nuremberg, 1739; — Auszug der neusten Geschichte der Gelehrten (Précis de l'histoire des savants modernes); ibid., 1749-1750, revue continuée par le professeur Will, d'Altdorf; — Orbis in tabula, carte geographique universelle en deux grands tableaux, faisant partie de l'Atlas de Homann. V-v.

3.-P. Reinhard, Memoria J.-G. Gross; Erlangen,

1758, in-folio. — Erlang. gel. Zeitung., 1768, p. 231 et suiv. — Acta historico-acclesiast., t. IV. p. 306. — Lebensgesch. d. sehr berümht gewordenen Hofraths J.-G. Gross verfasset von IV. Will; Nuremberg, 1788. — Waldaw. Vermischte Beitræge zur Gesch. d. Stadt Nüremberg, tome IV. p. 279-348. — Hirsching, Handbuch. — Allgem. Liter. Anzeiger de 1801, p. 642-644. — Fickenscher, Gel. Fürstenthum Bareith, t. III, p. 120-126. — Will et Noplisch, Nuremb. Gelehrt.-Lexik., t. V. p. 465-481. — Denkwürdigkeiten aus dem Leben ausgez. Deutsch. d. XV IIIten Jahrh., p. 706, sqq. — Meusel, Lex. verst. schriftst., vol. 4, p. 390-393.

GROSSE (Menning), jurisconsulte allemand, né à Wittemberg, vers la fin du seizième siècle, noyé le 14 mars 1649. Il enseigna la jurisprudence à l'université de sa ville natale; plus tard il devint syndic dans la basse Lusace; il fut **en** dernier lieu chargé d'une chaire de droit à l'université de Francfort-sur-l'Oder. Il tomba dans la Neiss par accident, et s'y noya. On a de lui: Magia de spectris, divinatione et de apparitione spirituum; — De Translatione imperii romani a Græcis ad Germanos; — De Jure quod ex feudo acquiritur, tam vassalo quam domino; — De Causis feudum amitlendi et processu feudali; — Positiones quadam dubiorum juridico-politicorum; et quinze autres dissertations sur diverses matières de droit.

E. G.

Witte, Diarium biographicum. — Becmann, Notilia Academiæ francofurtanæ.

GROSSE-TETE ou GROSTHEAD (Robert), en latin Capito, prélat anglais, né à Strodbrook, village du comté de Suffolk, vers 1175, mort à Bugedon, le 9 octobre 1253. Ses parents, quoique pauvres et de basse condition, l'envoyèrent étudier à Oxford. De là il passa à l'université de Paris, où il recut d'abord, puis donna des lecons. De retour en Angleterre, il obtint diverses dignités ecclésiastiques, devint en 1232 archidiacre de Leicester, par la protection de Simon de Montsort, comte de cette ville, et succéda. en 1235, à Hugues de Walles sur le siége épiscopal de Lincoln. Le principal événement de son administration diocésaine fut son éclatant démêlé avec le pape Innocent IV. Ce pontife avait donné à un enfant, son petit-neveu, un canonicat de Lincoln. Grosse-Tète protesta contre une nomination qui était à la fois un acte de népotisme et une atteinte aux libertés de l'Église d'Angleterre. Il déclara qu'il ne laisserait jamais exercer le ministère ecclésiastique par des enfants incapables de se gouverner eux-mêmes, et adressa à ce sujet au pape une lettre très-vigoureuse. Innocent IV en la recevant s'écria : « Quel est ce vieillard en délire, sourd et absurde (Quis est iste senex delirus, surdus et absurdus)? Mais malgré sa colère il n'osa rien entreprendre contre le hardi prélat. La querelle, commencée en 1750, n'était pas encore terminée lorsque, trois ans plus tard, Grosse-Tête finit ses jours, dans sa résidence de Bugedon. Un peu avant sa mort, s'entretenant avec Jean de Saint-Gilles, il déclara que le pape était hérétique, et que les frères Mineurs et Précheurs devaient le combattre sous peine d'être

eux-mêmes coupables d'hérésie. Après une peinture terrible de la cour pontificale, dont, dit-il « la tene entière ne sustit pas à l'avarice, toutes les coutisanes du monde à la luxure », il ajouta « 👊 prévoyait que des maux plus affreux arrivarient dans peu de temps ». Ce furent ses dermires paroles. « Le saint évêque de Lincoln, dit Matthieu Paris, quitta donc ce monde, qu'il n'avait **juntisaimé, et où il était en exil, et** mourut à Buheion, son manoir, la nuit de la Saint-Denis. Pendant sa vie, il avait réprimandé publiquement le stigneur pape et le roi, corrigé les prélats, réformé la moines, dirigé les prêtres, instruit les clercs, soutenu les écoliers, prêché devant le peuple, poursuivi les incontinents, fouillé avec soin les avers écrits, et avait été le marteau et le con**tempteur des Romain**s. Il était libéral, prodigue, **courtois, gai et affable à la table de la réfection** corporelle; mais à la table spirituelle, il se pré**sentait en pleurant et a**vec un cœur pieux et contrit. Il avait gagné le respect de tous par son **Ele intatigable , à remplir les fonctions pontifi**cales. » La lutte que Robert Grosse-Tête avait soulenne contre la cour romaine rendit sa mémire chère aux Anglais. On lui attribua des **mircles.** Il laissa la plus grande réputation de aroir. L. Roger Bacon (Ad Clementem papam, c. 29) le distingue du vulgaire des philosophes, # le place avec Salomon et Aristote dans ce petit nombre de sages qui ont atteint la perfec**tion** de la philosophie. Trithème l'appelle « calcultor insignis, theologorum sui temporis fade princeps. ». Sixte de Sienne enchérit encore sur ces éloges; l'abbé Fleury, tout en rendent hommage à sa science, à la pureté de a doctrine et de ses mœurs, blâme l'excessive **apreté de son zèle. Déjà de son temps, si l'on en** woit Harpsfeld, plusieurs personnes, jouant sur som, trouvaient que cette grosse-tête était milite (quibusdam visus est capito fuisse suoque nomini respondere). Robert Grosse-Tête composa de nombreux ouvrages, dont plusieurs ont été imprimés : parmi ces derniers on reparque une traduction latine, qu'il fit en 1242, de Testament des douze Patriarches. Bien 🗪 le livre original, rédigé en hébreu, soit apocryphe, il n'en remonte pas moins à une époque ancienne, et paraît même antérieur à l'ère chrébenne. La traduction de Robert Grosse-Tête, faite d'après une version attribuée à saint Chrysostome, a été imprimée à Augsbourg, 1483; Haguenau, 1532, in-8°; Paris, 1549, in-12; elle a été insérée dans le Spicilegium de Grabe, Oxford, 1698, in-8°, et dans le Codex pseudepigraphus Veteris Testamenti de J.-A. Fabricius. Les autres ouvrages publiés de Robert Grosse-Tête sont : De Corruptelis Ecclesia, discours prononcé devant le pape dans un consistoire tenu à Lyon en 1250, imprimé dans l'Anglia sacra de Warton; — un Commentaire sur la théologie mystique de Denis l'Aréopagile, imprimé avec les Œuvres de Denis; Strasbourg, 1503, in-fol,; — un Commentaire sur les deux livres des Secondes analytiques d'Aristole, et sur les huit livres de Physique du même philosophe; on ignore s'il a été imprimé; — Compendium Sphæræ Mundi, dans un recueil d'ouvrages du même genre; Venise, 1518, in-fol.; — Ruperti Lincolniensis, bonarum artium optimi interpretis, Opuscula dignissima, nunc primum in lucem edita; Venise, 1514; — De Cessatione Legalium; 1652, in-12. Divers opuscules ecclésiastiques de Robert ont été recueillis par Brown dans son Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum. Les ouvrages manuscrits de Grosse-Tête sont relatifs la plupart à la théologie, et écrits en latin; cependant, un manuscrit de Cambridge contient plusieurs traités et sermons en langue anglaise. Ce prélat paraît être aussi l'auteur de mille sept cent quarantehuit vers français, où il est question du péché d'Adam et de la rédemption du genre humain. Ce poëme porte dans le manuscrit le titre de Roman des Romans; l'abbé de La Rue en a donné un extrait dans ses Essais historiques sur les Bardes, les Trouvères, III, 107-114.

7.

Richardus Barderiensis, Fic de Robert, en vers latins; dans Warton, Anglia sucra, t. II, 328, 344, 345. — Matthieu Paris, Grande Chronique (trad. par Huillard-Bréholles), t. IV, p. 87, 391; V, 203-207, 317, 333; VI, 166; VII, 21, 131, 188, 298, 878, 420-444. — Samuel Pegge, Life of Robert Grosseteste; 1798, in-4°. — Harpsfeld, Historia Ecclesia anglicana, s. XIII. — Fleury, Histoire ecclesiastique, l. LXXX, n° 60; l. LXXXIII, n° 43. — Milner, Church History. — Chalmers, General Biographical Dictionary. — Histoire litteraire de la France, t. XVIII, 437.

GROSSER (Samuel), philologue allemand, né le 8 février 1664, à Paschkerwitz (Silésie), mort le 24 juin 1736. En 1685 il se fit recevoir maître es arts à l'université de Leipzig. Cinq ans après il fut nommé successivement co-recteur à l'école Nicolai de Leipzig, en 1691 recteur à l'école d'Altenbourg, en 1695 recteur à Gærlitz. En 1712 il devint membre de l'Académie des Sciences de Berlin. On a de lui: Otium Ulysseum studios x juventutis, hoc est geographiaquadripartita,gxodesico-physico-politico-kistorica, tabulis synopticis digesta; Francfort et Leipzig, 1696, et 1698, in-fol.; traduit en allemand par Grosser, sous le titre de Weltbeschanung in Tabellen (Aspect du monde en tableaux); Leipzig, 1718, in-fol.; — Pharus intellectus, sive logica electiva; Leipzig, 1697, in-8°, ouvrage plusieurs fois reimprimé, quoique, selon Sancius, la logique en soit inepte et harbare; — Isagoge styli romani; — Vita Christ. Weissii, cum commentario de scriptis ejus; Leipzig, 1710, in-8°; — Lausnitzische Merkwürdigkeiten (Curiosités de la Lusace); Leipzig et Bautzen, 1714, in-fol.; — Historisch-politische Merkwürdigkeiten der beyden Markgrafthümer Ober und Nieder-Lausitz (Curiosités historiques et politiques des deux

margraviata de la haute et de la busse Lasaca). Grosser a encore isisté phosicors ou rages de piété, quelques pièces de théâtre et une vingtaine de dissortations latines, parmi lesquelles nous citerous: De Bullis imperatorum nureis Gorlicii, insérée dans le iome 11 des Scriptores Rerum Lusaticarum de Chr.-G. Hollmann.; — De ambiguis politicorum Locutionibus; — De Feminarum Meritis in rempublicam collatis; — De Ambidentris.

E. G.

Pr.-Chr. Boundstey, Memorial Saus Grosseri; Gür-Hin, 1787, In-Iol., et data les Entrollationes gondontess de Boumetster, — G.-B. Sabultes, Ehrungsdaschiniss Sam, Grossers (Gartille, In-Iol.) — Jöcher, Allgem Galekrien-Lexicon,

\* GEOSOL ( *Jean-Baptists* se.), historian al juriscousulle italies, né à Cutano, un 1808, mort le 20 noût 1666. Après avoir obtenu le grade de docieur en thévlogie et en droit . Il fut suecessivement professeur de droit canon au lycén de Catane, vicaire général, enfin chancine et preto-notaire apostolique. On a de lui : Cataneuse Decachordum, tios novissima sacra Catanensis Ecclesia notifia: Ostane, 1942-1647, 2 vol. in-fol.; înséré dans le t. XL; du Thesaurus Antiquitatum Italia de Grævius et de liurmann; — Theori-Prazis ad constituliones pragmaticales comitis Castronois in Sicilia regno olim pro regis ; Catane, 1651 et 1607, in-ful.; — Abbas vindicatus, sive Nicolal de Tudiscis, archiepiscopi Panormitani vita j Florence, 1651, in-4"; — Catana sucra, sipe de episcopus Catanensibus; Catane, 1654, in-fol., — Controversia: forensium judiciorum; Catane, 1662, in-fol.; — deux ouvrages in-fol. Sur les Contrats de Mineurs. Il a laisaé en manuscrit, entre autres : Diarium Catanense et Lycom Catanense, sive de scriptoribus Catanensibus. E., G.

Wongttore , Biblioth. Slevier, I. 1, p. 819. — Alphabelion P brorum Ulmbriam Corona, qua Joh-Austista da Grassis frans praeminet y Calana , 1688.

080001 (Ernest DE), médecia allemand, nó à Passau, en 1781, mort à Munich, le 31 décembre 1829. Il fat professeur à l'université de Munich, et a publié : Fernick einer allgemeinen Krankheitslehere ( Essai d'une Pathologie 196nérale), Munich, 1811, 2 vol.; — Beurtheiiung des Handbuchs der allgemeinen Pathologie v. K. Sprengel (Critique du Manual de Pathologie générale de Sprengel ); ibid., 1813. — Pathologia yeneralis; ibid., 1831; — Familiarum morbor, humanor, Exposilio; ilud., 1831; — Semiatice et Isagoge in Clinicen; ibid., 1832; - une traduction allemande du Manuel des Chirurolens de Asselini et plusieurs articles insérés dans la Gazatte mádice-chirurgicale de Salzhourg,

Historia Morbi D' Ernetti de Gront; Muttels, 1830. -- Uecker, Annaien der Heilkunde.

amons: (Thomas), porte italien, sé à Bellano, village de la province de Côme, le 20 janvier 1791, mort à Milan, le 10 décembre 1853. Destiné d'abord à l'état ecciésiastique, il entra au petit séminsire de Lacco, puis il continus coi études à Rezzonico et à Milan. Ayant renousé à la carrière ciéricale, il se fit recevoir doctaus en droit, en 1850, à l'université de Pavie Enfla, il se livra tout entier à la littérature. Lors de la révolution de 1848, Grossi célébra dans de benux vers la délivrance de sa patrie, et fut appelé à la tête des gymnases du la Econbordia. Après le retour des Autrichieus, il reviut dans sa retraite à Monza. L'Académie de Brera, à Milan, lui a élevé un monument, où le statuaire M. Vela a représenté le poète sous les traits di dans la position d'un homme qui rève, tenant à la main un acte notarié.

Les principales œuvres de Grossi sout : Es Princide, poème satirique, où l'auteur évoque l'ombre de Prina, ministre du vice-roi **lia**gine, massacré par la populace le 14 avril 1814 : - La Pioggia d'Oro ; 1816 ; — La Fuggi**lles.** élégie, en dialectes mélangés; -- la tragédie de G.-Maria Visconti; — lideganda, poeme 16marquable, publié en 1820, où l'auteur a montré possible l'anion du genre romantique et du genre classique; — I Lombardt alla prima crociala (1826), qui a inspiré le talent de Verdi ; -- Marcs Piscontt, roman historique, qui a été traduit en français, en allemand et en anglais; — 17rico *e Lida* , pouvelle eu six chants, dont Silvio **Pel**lico , dans une lettre adressée à M. de La Tour, disait (1837) que « cette cravre a un natural qui lui donne beaucoup de charme ». Grossi dicrit avec prédilection la belle nature , les contréss pittoresques qui furent non bercenu , le cluchte et l'église de Beliano et les villages de ses chères montagnes natales. Il est plein de grâce, de douceur, d'élégance, et ces qualités n'exclus pas chez lui la force, la pastion, l'élévation et la tendresse. G. VITALI.

Remani, dans is Ganetic Pilemoniaire du 12 décembre (180. — Suetti, dans la Risorgiovenia de désembre (180 et de jouvier 1807 — Cherubini, J. Poulé agrangell, — Strée Police, Epistoiarie, public par M. Lemannie de Florence.

GBOSSMANT (Gustape-Frédéric-Wilholm), artiste et poëtë dramatique allemand, në à Berlin, en 1744, mort à Hanovre, en 1798. Après avoir fait d'excellentes études, il devint secrétaire de légation à Dantrig, et prit part, en cette qualité, aux négociations relatives au premier partage de la Pologue. Ayant été appelé un jour à remplacer un acteur qui manquait à une représentation importante , il y réussit avec un bil succès qu'il résolut dès lors de ne plus quittur la acène. Il retourna à Berlin, où il débuta au 1774. Cinq ans après il se rendit à l'appel de l'électeur Maximilien, qui lui donna la direction de son théâtre de Bonn. Il fit preuve dans ces fonctions de la compaissance à la fois théorique et pratique la plus approfondie de la acène, et ill faire de tels progrès à l'art dramatique de son paya, qu'on le surnomma « le Shakspeare ajlemand ». En 1784 il funda une nouvelle nociété dramatique, avec laquelle il parcourut diffirmes résidences et en dernier lieu Hanovre, où il mourat, des suites de son intempérance. Lors de l'explosion de la révolution française et des mouvements qu'elle occasionna en Allemagne, Grossmann se trouva compromis dans m procès politique avec quelques autres enfinitistes, et fut condamné à une réclusion de sirmin. Ses cenvres dramatiques eurent de son tans le plus grand succès. Il a écrit les comédes mivantes: Wilhelmine de Blondheim; — Imrielle Adéluide de Weltheim; - Die Fuersirms! (L'Incendie); — Die Ehestundscandidates (Les Candidats au Mariage); — et la plus oddre, intitulée: Nicht mehr als sechs Schlüs-## (Pas plus de six cless), qui produisit, **migré le blâme de Gæthe**, le plus grand effet les des premières représentations.

Moton. Charakteristik deutscher Dichter. — Græsse, Gachichle der deutschen literatur. — Conversationslenion.

GROSSMANN (Chrétien - Dieudonné-Le*witht* ), philologue et théologien allemand, 🕊 k s novembre 1783 , a Priesznitz (Altenlong). Il fit ses études à Schulpforta et à l'u**ma**sité de l**éna, r**emplaça son père pendant reis ans dans les fonctions de pasteur de Priesz-🚾, et occupa depuis 1811 jusqu'en 1822 la **pace de pasteur de la petite commune de Gree-**🚾 près Weissenfels. En 1822 il fut nommé **Masseur à Schul**pforta, en 1823 intendant **spérieur ecclésiastique et prédicateur de la** ल्पा d'Altenbourg, entin en 1829 il fut appelé à Leipzig, où il deuneure encore aujourd'hui en qua-**Mé d'intendant supérieur des affaires ecclésiasliques et** de professeur de théologie évangéique. On a de lui : De Procuratore, parabola Jesu-Christi ex re provinciali Roman. comment., historico-exegetica Luc. XVI, 1-9; Leipzig, 1824, in-8°; — Yuzsliones Philonese, 1" De Theologia: Philonis Fontibus el Auctoritate; 2º De doy Philonis; Leipzig, 1830, in-4°; — Die Begeisterung für den Glauben (L'Enthousiasme pour la 👊); Leipzig, 1830; — Ueber die Reformation der protestantischen Kirchenverfassung im Konigreich Suchsen (De la Réformation de l'Egise protestante dans le royaume de Saxe); Leipzig, 1833; — De Judzorum Disciplina Arcani; Leipzig, 1833 et 1831, 2 parties; -De Philosophia Sadduca orum ; Leipzig, 1836-1838, 3 parties; — Die Verdienste des Churfursien von Sachsen um den Abschluss des Augsburger Religionsfriedens (Les Mérites de l'électeur de Saxe pour la conclusion de la paix religieuse d'Augsbourg ); Leipzig, 1855, in-8°; - un grand nombre de sermons; Altenbourg, 1829; Leipzig, 1829, 1830, 1831, etc. 3 Brockbaus, Cour.-Lex. -- Hinrichs, Bücher-Verzeichniss. - Kayser, Index libror. - Gersdorf, Reperto-

'GROSSO (Nanni), sculpteur florentin, florissit en 1488. Il sut un des bons élèves d'Andres Veroccisio, mais se sit remarquer encore

plus par la bizarrerie de son caractère. Partout où il était appelé, il voulait, comme chez lui, travailler les pieds sur la trappe de la cave, afin de pouvoir boire à discretion et saus contrôle. Mourant sur le lit d'un hôpital, on lui présenta un crucifix grossièrement sculpté; il le repoussa, et ne voulut entendre parler de religion que quand on l'eut remplacé par un Christ de Donatello.

E. B—N.

Vasari, Vite. - Orlandi, Abbecedario.

GROSSON ( Jean-Baptiste-Bernard ), archéologue français, né à Marseille, en 1733, mort sur la côte de Naples, le 20 décembre 1800. Desune au commerce par ses parents, il consacrait tous ses loisirs à l'étude des lettres et de l'antiquité. L'Académie de Marseille le reçut parmi ses membres en 1773. Il lui donna son cabinet d'histoire naturelle, qui contenait des échantillons de presque toutes les productions minérales de la Provence. Forcé de quitter Marseille à la révolution, il se réfugia à Malte, où il fut pendant quelque temps attaché au secrétariat du grandmattre de l'ordre de Saint-Jean. Il revenait en France après huit années d'exil, lorsqu'il mourut dans la traversée. On lui doit : Recueil des Antiquités et monuments marseillais qui peuvent intéresser l'histoire et les arts; Marseille, 1773, in-4°, avec fig.; — Discours sur l'origine et les progrès du commerce de Marseille ancienne et moderne; 1783, in-8°, il a aussi fait imprimer ses recherches sur les antiquités dans l'Almanach historique de Marseille, 1770 et ann. suiv., 20 vol. in-18, ouvrage dont la collection est rare. On trouve anssi de lui, dans les recueils de l'Académie de Marseille, les dissertations suivantes : Sur la belle Mayo : 1773; — Sur quelques passages des Commentaires de César où il est parlé des Albici ou Albiciens; 1775; — Sur un ancien volcan dont on voit les traces à Beaulieu; 1776; — Sur les temps héroiques de Marseille; 1780. En 1793, il lut devant l'Académie de Marseille une Dissertation sur la forêt sacrée dont parle Lucain. Il a laissé en manuscrit des Poésies provençales, des Recherches sur la minéralogie, les antiquités et l'histoire de la Provence. J. Y.

Quérard, In Prance litteraire. — Louandre et Bourquelot, In Intérature française contemporaine.

\*GROSTÈTE (Claude), sieur de La Motne, théologien protestant français, né à Orléans, en 1647, mort à Londres, en 1713. Il étudia d'abord le droit, prit le grade de docteur à l'université d'Orléans en 1664, et se fit recevoir avocat au parlement de Paris en 1665. Il abandonna ensuite la jurisprudence pour la théologie, et accepta la place de pasteur à Lisy, en 1675. Appelé à l'église de Rouen en 1682, il retourna bientôt à Lisy, et y resta jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Forcé alors de quitter la France, il se retira à Londres. On lui doit : Traité de l'Inspiration des livres sacrez du

Nouveau Testament; Amsterdam, 1695, in-8°; - Entretiens sur la correspondance fraternelle de l'Eglise anglicane avec les autres Eglises réformées; La Haye, 1705, in-8°; Londres, 1707; Rotterdam, 1708, in-12; — Relation de la Société établie pour la propagation de l'Évangile dans les pays etrangers, avec trois sermons; Rotterdam, 1708, in-8°; — Caractère des nouvelles Prophelies en quatre sermons; Londres, 1708; -- Nouveaux Mémoires pour servir à l'histoire des trois Camisars, où l'on voit les déclarations de M. le colonel Cavalier; Londres, 1708, in-8°; — La Pratique de l'Humilité; Amsterdam, 1710, in-12; — Charitas Anglicana ; vers 1712 ; — Le Devoir du chrétien convalescent, en quatre sermons sur le Ps. CXVI, 8, 9, et les quatre sentimens du roi Ezéchias sur sa maladie, sa convalescence et sur sa chule après sa convalescence; La Haye, 1713, in-8-; — Sermons sur divers textes; Amsterdam, 1715, in 8°. L. L-T.

Vie de Claude Grostète, en tête de ses Sermons sur dirers textes. — MM. Hang, La France protestante.

GROSTÈTE DES MARIS (Marin), théologien français, frère du précédent, né à Orleans, le 22 décembre 1649, mort dans la même ville, le 16 octobre 1694. Il suivit la carrière ecclésiastique, et se lit inscrire, en 1666, parmi les étudiants de l'Académie de Genève. Ses études terminées, il fut reçu ministre et placé à Orléans. Quelques années après il abjura entre les mains de l'évêque d'Orléans, en 1683. « C'est un homme considérable par sa naissance, par sa piété et par son érudition, disait le Mercure de France en annoncant cette conversion, et qui estoit genéralement estimé dans le party qu'il vient de quitter. » Une pension de 1,200 livres lui fut accordée; mais il l'abandonna au couvent des Nouvelles Catholiques. Son père, mécontent, lui interdit l'entrée de sa maison. Après la révocation de l'édit de Nantes, non-seulement il revit son fils, mais il suivit son exemple. Grostète s'occupa alors de conversion, et il fut envoyé comme missionnaire dans le Poitou. Il mourut chanoine de l'église d'O. léans, quoiqu'il n'eût voulu recevoir que le diaconat. On lui doit : Lestres sur le schisme des protestants; Orléans, 1685, in-12; — La Vérité de la Religion catholique prouvée par l'Ecriture Sainte; Paris, 1696, 2 vol. in-12.

L. L—т.

Eloge de Marin Grostète des Mahis, dans le Journal des Savants, 1696, 14º numéro. — Eloge historique de feu M. des Mahis, chanoine de l'Église d'Orleans, cidevant ministre de la religion pretendue reformée, en tête de son livre: La Verite de la Religion catholique.

\*GROTE (Georges), historien anglais, né en 1794, à Clay-Hill, près de Beckenham (comté de Kent). Son grand-père, issu d'une famille allemande, fonda à Londres, avec M. Georges Prescott, la maison de hanque qui porte encore aujourd'hui le nom de Prescott, Grote et C<sup>e</sup>. M. Grote fut élevé à l'école de Charter-House.

Il commença en 1809 son apprentissage des banquier en qualité de commis dans la maiscum. paternelle. Tous les loisirs que lui laissaien 🛣 les affaires, c'est-à-dire les premières h**eure---**du jour et les soirces, il les consacrait an lettres anciennes ou aux sciences économi ques, qu'il étudiait avec M. Mill et quelque autres amis appartenant à la classe des polititiques libéraux. En 1821 il publia, sans se nommer, un paniphlet sur la réforme parlementaire en réponse à un article de sir James Mackinstosh dans la Revue d'Edimbourg. En 1823 🛋 🛚 se mit à rassembler les matériaux de son Histoir de la Grèce, et, devenu chef de la maison d hanque de son père, il trouva encore du tempes à donner à ses travaux d'érudition. Les graves préoccupations politiques de 1830 et 1831 l'emlevèrent momentanément à ses recherches historiques. Elu en décembre 1832 membre du parlement pour la cité de Londres, M. Grote La représenta dans trois parlements successifs jusqu'en 1841, où il résigna son siège pour se com sacrer à l'achèvement de son Histoire de la Grèce. Le 23 avril 1833 il demanda que dorénavant les élections des membres de la chambre des communes eussent lieu au scrutin (ballot). Sa motion fut rejetee par 211 voix contre 106. Il la reproduisit dans les sessions suivantes; et malgré la force de ses raisons et la vigoureuse logique de son éloquence, il ne parvint point à la faire passer. Les deux premiers volumes de l'History of Greece, comprenant l'époque héroïque et légendaire du peuple grec, parurent à Londres, 🗷 1846, in•8". Le douzième et dernier volume, qui € termine à la mort d'Alexandre, où finit, selon M. Grote, l'histoire grecque proprement dite, a eté publié à Londres en 1856. Les autres volumes avaient paru successivement, savoir : III & IV en 1847, V et VI en 1849, VII et VIII 👁 1850, IX et X en 1852, XI en 1853. Ce grand ouvrage est spécialement destiné, selon les expressions de l'auteur, à exposer le développement spontané du génie grec, et le système social de ce peuple progressif au milieu des autres nations stationnaires. M. Grote a porté dans l'examen des faits une critique pénétrante et positive, également ennemie des lieux communs et des paradoxes. Partout où sa riche érudition lui a permis de recueillir des témoignages, il lesa vérifiés, confrontés, réduits à leur juste valeur; là où les témoignages manquent, il n'a pas 🚱 sayé d'y suppléer par l'imagination. Ainsi pour toute la période antérieure à l'établissement des Doriens dans le Péloponnèse, période qui ne nous est connue que par les poëmes d'Homère et par des légendes mythiques, il n'a point essayé de séparer ce qui appartient certainement à la fable de ce qui peut appartenir à la réalité (1). Il a rapporté simplement les lége**ndes** 

(1) « l'our que la croyance à un fait s'élève à la hauteur d'une certitude, dit M. Grote, il faut que cette croyance repose sur un temoignage positif. Une probabi-

e les anciens nous les ont transmises, avec raison qu'elles nous représentent it l'esprit grec à une certaine période iveloppement, tandis que les prétendues de la même époque, ne s'appuyant sur noignage positif, ne peuvent être que des plus ou moins vraisemblables (1). En plus nettement qu'on ne l'avait fait jusec l'évémérisme (voy. Evémère), et es systèmes d'interprétation mytholo-I. Grote a rendu un grand service à la istorique, et il a heureusement appliqué ition des premiers temps du peuple belle loi de l'évolution de l'humanité ar M. Auguste Comte (voy. ce nom). période historique proprement dite, n'est pas arrivé à des résultats moins moins satisfaisants. Rien de plus lumi-: son récit du développement graduel de ratie athénienne. Pour se rendre un anssi exact des phénomènes multiples uels s'est manifestée la vie sociale des | fallait joindre comme M. Grote à une étendue, profonde, minutieuse, l'has hommes et des affaires, la connaisailière des luttes des partis et du jeu butions constitutionnelles; enfin, il faln l'expression du Quarterly Review, struction d'un professeur allemand la ratique d'un homme du monde et d'un l'Etat de la Grande-Bretagne. On a re-M. Grote de donner trop de place aux ons critiques, qui refroidissent et embare récit; on a relevé un certain manque rtion entre les premiers volumes et les ; enfin, presque tous les critiques anglais nt à trouver que son style est un peu surchargé de néologismes empruntés à grecque. Malgré ces défauts, dont aucun entiel, l'ouvrage de M. Grote est le taplus complet et le plus exact du déveit politique et intellectuel des peuples es; c'est une des plus grandes œuvres es du dix-neuvième siècle. Outre son of Greece et le pamphlet cité plus haut, a publié: Essentials of parliamentary il a donné dans la Revue de Westun article sur l'Histoire de la Grèce rd, et un autre sur les Légendes héroïla Grèce de Niebuhr (West. Rev., mai, le dernier article a une grande valeur.

ue grande qu'elle puisse être, n'équivant jamais uve »

L. J.

n M. Grote, de toutes les tentatives la plus plus dénuée de raison est celle qui voudrait l'histoire dans les aventures de Persée et de ans les légendes des Argonautes et dans celles re de Troie. « Que ces faits aient existe ou non, il là une question que ne peut décider l'historien 'a pas même à décider; il est vis-à. vis de ces où le doute est ce qu'il y a de mieux, car l'iqui s'avone et a conscience d'elie-même vaut e la croyance qui ne repose sur rien. »

English Cyclopædia (Biography). — Men of the Time. — Edinburgh Review, octobre 1848, janvier 1880, juillet 1881, octobre 1868. — Quarterly Review, 1846, 1857. - Westminster Review, janvier 1847. — Revue britannique, avril 1867. — Mérimée, Mélanges historiques et littéraires : on y trouve sur Grote cinq articles qui avaient paru dans la Revue des Deux Mondes, 1847-1858.

\* GROTEFEND (Georges-Frédéric), célèbre philologue allemand, né le 9 juin 1775, à Münden (Hanovre), mort le 15 décembre 1853. Il fit ses études de collège au Pædagogium de Hseld. En 1795 il se rendit à l'université de Gœttingue pour y étudier à la fois la théologie et la philologie. Il entra en relation avec Fiorillo, Tychsen, Heeren, et surtout avec son professeur Heyne, qui lui procura en 1797 un emploi à l'école de la ville de Gœttingue. Grotefend se consacra dès lors entièrement à la philologie, dont il étudia à fond tous les détails dans le séminaire philologique que dirigeait Heyne. En 1803 il fut nommé pro-recteur, et quelque temps après co-recteur du gymnase de Francfort-sur-le-Mein. En 1821 il fut mis à la tête du lycée de Hanovre, qu'il dirigea pendant vingt-huit ans, au bout desquels il prit sa retraite. Grotesend a surtout exercé la sagacité de son esprit sur des matières philologiques ordinairement négligées; ainsi il a fait beaucoup avancer la connaissance des langues de l'ancienne Italie, par les travaux trèsremarquables publiés par lui sur ce sujet. Il ne se renfermait pas dans le cercle des littératures grecque et latine, mais il a aussi étudié d'une manière approfondie les langues orientales. C'est lui qui le premier proposa un système de déchistrement pour les inscriptions cunéisormes; si ses idées à ce sujet ne se sont pas toutes vérifiées, cela tient surtout, dit-on, à ce que les copies de ces inscriptions qu'il avait à sa disposition avaient été faites par les voyageurs avec négligence. Grotefend a encore montré la grande connaissance qu'il avait de l'Orient dans l'excellente préface mise par lui en tête des fragments apocryphes du Sanchoniaton (voy. ce nom), en 1836, dont il fut un des premiers à reconnaître la sausseté. Entin, Grotesend s'est aussi livré à l'étude des langues germaniques dans leurs origines; il fut en 1817 le fondateur du Francfurter Gelehrtenverein für deutsche Sprache. On a de lui: De Pasigraphia, sive scriptura universali; Gættingue, 1799; — Ueber die Erklarung der Keilschrift und besonders der Inschriften von Persepolis (Sur l'Explication de l'Écriture cunéiforme, et en particulier sur les Inscriptions de Persépolis), inséré en 1802 dans les Ideen über Politik, den Verkehr und den Handel der alten Welt de Heeren; — Anfangsgründe der deutschen Prosodie (Éléments de la Prosodie allemande); Giessen, 1815; — Grössere lateinische Grammatik, für Schulen (Grande Grammaire Latine, à l'usage des écoles); Francfort, 1817, 1820, 1823, 2 vol. in-8°; c'est une nouvelle édition, augmentée, de la Lateinische Grammatik von Wenk durchaus umgearbeitet von Grotefend

(Grammaire Latine de Wenk, entièrement refondue par Grotefend); Francfort, 1814-1818, 2 vol. in-8°: — Kleine lateinische Schulgrammatik (Petite Grammaire Latine, à l'usage des écoles); Francfort, 1822 : très-recommandable par la méthode et la précision; — Geschichte des Lyceums zu Hanover von 1733-1833 (Histoire du Lycée de Hanovre de 1733 à 1833); Hanovre, 1833, in-4°; — Rudimenta Linguæ Umbrica, ex inscriptionibus enodata; Hanovre, 1835-1838, 8 livraisons, in-4°; — Neue Beitræge zur Erläuterung der Persepolitanischen Keilschrift (Nouveaux Documents pour servir à l'explication de l'Ecriture cunéisorme de Persépolis); Hanovre, 1837; — Rudimenta Linguæ Oscæ; Hanovre, 1838; — Zur Geographie und Geschichte von Altitalien (Remarques sur la géographie et l'histoire de l'Italie ancienne); Hanovre, 1840-1842, cinq livraisons: ouvrage rempli de conjectures hardies; — Neue Beitræge zur Erläuterung der babylonischen Keilschrift (Nouveaux Documents pour servir à l'explication de l'Ecriture cunéiforme de Babylone); Hanovre, 1840; — Bemerkungen zur Inschrift eines Thongefässes mit babylonischer Keilschrift (Remarques sur l'inscription d'un vase en argile gravé en écriture cunéiforme de Babylone); Gœttingue, 1848; — Bemerkungen zur Inschrift eines Thongefässes mit Ninivitischer Keilschrift (Remarques sur l'inscription d'un vase en argile gravé en écriture cunéiforme de Ninive); Hanovre, 1850; — Anlage und Zerstörung der Gebäude zu Nimrud (Construction et Destruction des Edifices de Nimrud); Gættingue, 1851. — Enfin, Grotefend a encore publié plusieurs dissertations et articles dans les Abhandlungen de la Société des Sciences de Gœttingue, dans la Kritische Bibliothek de Seebode, dans l'Encyclopädie d'Ersch et Gruber, dans les Jahrbücher des Frankfurter Gelehrtenvereins für deutsche Sprache, et dans la Zeitschrift für Kunde des E. G. Morgenlands.

Conversations-Lexikon der Gegenwart.

\* GROTEFEND ( Frédéric-Auguste), philologue allemand, neveu du précédent, né le 12 décembre 1798, à Ilfeld, mort le 25 février 1836. En 1821 il fut nommé collaborator au Pædagogium de lifeld, dont il devint quelques années après le co-recteur. En 1831 il fut appelé aux fonctions de directeur du gymnase de Gorttingue, qu'il réorganisa sur un plan nouveau, approprié à l'époque. En 1835 il fut nommé professeur extraordinaire à l'université de Gorttingue. Grotesend a eu le grand merite de ramener la grammaire latine à un système rationnel et méthodique. On a de lui : Materialien lateinischer Stylübungen, für die höhren Classen der Gymnasien (Matériaux pour des exercices de style latin, à l'usage des classes supérieures des colléges); deuxième édition, Hanovre, 1828; —

Commentar su den Materialien late Stylübungen nebst grammatischen E und Bemerkungen (Commentaires su tériaux pour des exercices de style la des dissertations et remarques gramma Hanovre, 1825; — Grundzüge eine Satztheorie in Besiehung auf die Hertheorie (Principes d'une nouvelle théa phrase, par rapport à la théorie de l'Hanovre, 1827; — Ausführliche Grader lateinischen Sprache (Gramma plète de la Langue Latine); Hanovre, 112 vol. in-8°.

Conversations-Lexikon der Gegenwart.

GROTHUSEN (Christian - Albert υΒ), compagnon de Charles XII, périt térité, en 1714, dans un engagement Danois, à Stresow (fle de Rugen). Petit noble courlandais, qui entra vers 164 vice de la Suède, il eut pour père Oth qui servit dans les armées suédoises mandes, fut élevé au rang de baron, ( en 1697, avec le titre de commandant bourg. Grothusen était colonel lorsqu'il à la bataille de Posen, en 1704. Il de tard colonel, et suivit Charles XII da traite sur le territoire ottoman. Ce princ beaucoup, et l'admettait à sa table et de ciété habituelle. En 1710 il lui donna l de se rendre à Constantinople en qua voyé extraordinaire, et à l'occasion d part, en 1714, il le chargea d'aller rer sultan de sa généreuse hospitalité et d mander un firman de sauvegarde. G qui avait une suite de soixante-dix pe fut accueilli avec honneur. Il obtint pa veur spéciale la permission de visite Sophie, inaccessible aux qu'elle avait été convertie en mosqu avoir emprunté d'un négociant anglais u considérable, il retourna auprès du re quitté la Turquie en même temps que Ch mais par une ronte dissérente, il le r Stralsund. Ce prince le récompensa d lité en l'élevant au rang de major s en lui confiant le commandement de l' sedom en Poméranie. Grothusen de temps après. Il savait si bien le t put persuader aux janissaires de différ sieurs jours l'attaque projetée contre Cl à Bender. Trésorier du roi, il se mor moins généreux, ou plutôt non moins que son maître. Un jour il lui rendit c ces termes d'une dépense de 60,01 « 10,000 écus distribués par ordre de S aux Suédois et aux janissaires, le res par moi. » Ce style laconique plut for narque. Un vieil officier qui passait pe se plaignait un jour de ce que le roi do à son trésorier. « Mes libéralités, réplic les XII, ne s'adressent qu'à ceux qui faire usage. » E. Be re, Hist. de Charles XII, L. V-VII. — Nordberg, Charles XII. — Rane, Karl XII, t. il, p. 10. Lex., l. V, p. 218-217.

TM'S (Corneille), jurisconsulte néerlan-Là Delft, le 25 juillet 1544, mort en 1610. petit-fils de Corneille Cornets, gentilhomme nche-Comté, qui, s'étant rendu à Delit, commencement du seizième siècle, y avait la fille du bourgmestre de cette ville, ic de Groot. Ce dernier, étant d'une trèsre famille, avait exigé que les enfants qui ent de ce mariage prendraient le nom de ère, Ermengarde de Groot. Elle eut un s'appela Hugues de Groot; il était trèsdans les littératures anciennes, et lut. s nommé bourgmestre de Delst. Corneille s, son fils ainé, fit d'abord des études des phie à l'université de Louvain, ensuite il vre des cours de droit à celle d'Orléans. ur à Delst, après avoir suivi pendant quelaps la carrière du barreau, il fut appelé à · l'office d'échevin. En 1575 il accepta une le philosophie à l'université de Leyde, nountcréée; il y enseigna le système de Platon, quel il eut toujours beaucoup de goût. Il uite nommé professeur de droit, emploi onserva jusqu'à sa mort. Il a laissé en rit plusieurs ouvrages de jurisprudence.

Dictionnaire. — Swertins, Athenæ Belgicæ. — ia Leidensis, p. 76.

cédent, né dans le commencement de la moitié du seizième siècle, mort au mois 1640. Il fit ses études sous la direction te Lipse, qui devint plus tard son ami. natre fois nommé bourgmestre de Delst teur de l'université de Leyde. Après avoir grade de docteur en droit, il s'attacha à some du comte de Hohenlohe, dont il conseiller. Il avait en 1582 épousé Alide hie, d'une des premières familles de Hole. E. G.

, Dictionnaire (à la fin de l'article Guillaume L. - Meursius , Athenæ Batava, p. 208. - Barie de (rotius, L. I, p. 5.

TIUS (Hugo), celèbre homme d'Etat et aphe hollandais, fils du précédent, né à le 10 avril 1583, mort à Rostock, le 28 645. Dès son enfance il montra les plus **ces** dispositions pour l'étude. Sa première ion, confiée d'abord à un précepteur et par son père avec un soin particulier, ra dans la maison du ministre Utengorembre influent du parti arminien. A l'âge ze ans. Grotius se rendit à l'université de où il resta trois ans, sous la conduite de is Junius. Ses capacités précoces frappècélèbre Joseph Scaliger, alors professeur e, qui se plut à le diriger dans ses études. à sa devise « Hora ruit », le jeune Gro- " illait des nuits entières penché sur ses En 1597 il sut en état de soutenir des

thèses publiques sur les mathématiques, la pluilosophie et la jurisprudence. Les hommes les plus distingués de la Hollande, tels que Douza, Meursius et D. Heinsius, étaient émerveillés des succès rapides du jeune étudiant. En 1598, Grotius accompagna à Paris le grand-pensionnaire Barneveldt, qui se tendait à la cour de France comme ambassadeur. Présenté à Henri IV, il fut **accueilli** par lui de la manière la plus courtoise. **Aprè**s un séjour d'une année en France, pendant lequel il se fit recevoir docteur en droit à Orléans, il retourna dans sa ville natale, comblé de politesses par les hommes les plus éminents du pays: il n'avait qu'un seul regret, c'était de ne pas avoir pu rencontrer le président De Thou. Il lui écrivit de Hollande, pour lui demander l'honneur de son amitié; un commerce épistolaire plein d'intimité s'engagea entre ces deux hommes d'un âge si disproportionné, mais réunis par leur amour pour les lettres et par l'élévation de leur esprit. C'est à Grotius que De Thou doit la plupart des renseignements sur les événements de l'histoire des Pays-Bas, rapportés dans son Histoire. En 1599, Grotius, s'étant décidé pour la carrière du barreau, plaida à l'age de seize ans sa première cause au tribunal de Delft. Il fit une étude consciencieuse de la pratique des affaires et des secrets de la plaidoirie, dans laquelle il évitait soigneusement, malgré son amour de l'antiquité, de tomber dans l'abus des citations grecques et romaines, qui le choqua plus tard si vivement chez les avocats français. Pendant les années suivantes, il sut mener de front, avec les occupations de son état, des travaux littéraires considérables. Aidé par son père, il avait déjà publié en 1599 une édition de Martianus Capella, édition dont les notes indiquaient combien il s'était familiarisé avec l'antiquité. Ses connaissances en mathématiques le mirent à même de traduire en latin, dans la même année, l'ouvrage de Stevin sur la Navigation. L'édition qu'il donna d'Aratus en 1600, dans laquelle il se montra versé en astronomie, lui attira les éloges les mieux mérités de Juste Lipse et de Casaubon. Son délassement favori était la poésie latine ; sa prosopopée sur le siège d'Anvers, longtemps attribuée à Scaliger, fut traduite en français par du Vair, Pasquier et Rapin. Les tragédies latines que Grotius composa à partir de 1601, sur des sujets tirés de la Bible, mirent le comble à sa réputation comme un des plus grands poëtes latins modernes. En 1602 il fut choisi spontanément par les états généraux pour être leur historiographe. En 1607 il fut nommé à la place importante d'avocat général du fisc de Hollande et de Zélande; les états de cette province, voyant qu'ils ne s'étaient pas trompés en accordant leur confiance à ce jeune homme de vingt-quatre ans, augmenterent bientôt ses aupointements.

En 1608, Grotius épousa Maria de Reigersbergen, d'une des premières familles de Zélande, 199 GROTIUS

femme d'un rare mérite, dont le dévouement pour son époux sut à toute épreuve. L'année suivante Grotius publia son Mare liberum, le premier ouvrage dans lequel il abordait les questions de droit public. En 1610 parut son livre De Antiquitate Reipublicæ Batavæ, où il s'efforçait de prouver que le pouvoir absolu n'avait jamais été reconnu dans les Pays-Bas. Elu en 1613 pensionnaire de Rotterdam, Grotius, prévoyant les troubles qui allaient s'élever dans son pays, n'accepta que lorsqu'on eut déclaré cet office inamovible. Il eut alors droit d'entrée aux états généraux. Il y retrouva Old Barneveldt, dont il devint l'ami intime. En 1615 il sut envoyé en Angleterre, pour représenter la Hollande dans la conférence tenue à propos des pêcheries du Groenland, sur lesquelles les Anglais s'arrogeaient un droit exclusif. Tous les arguments des commissaires anglais ayant été victorieusement réfutés par Grotius, les commissaires se virent réduits à faire ajourner la solution de la contestation. Pendant son séjour en Angleterre, il fréquenta beaucoup Casanbon, avec lequel il eut de longs entretiens sur les moyens de réunir les catholiques et les protestants. De retour en Hollande, il se mela activement aux discussions religieuses, sous le coup desquelles sa patrie allait être ébranlée: il se rangea du côté du bon droit, et succomba avec lui. De tous temps il s'était montré favorable aux idées d'Arminius, dont il avait publié l'éloge en 1609. Quoiqu'à cette époque il sût encore assez étrangeraux questions de théologie, il se sentait singulièrement aturé vers la doctrine arminienne, et ce sentiment se corrobora plus tard par la réflexion et l'étude. En effet cette doctrine d'Arminius, qui, repoussant les principes de Calvin sur la prédestination, enseignait que l'homme est libre d'accepter ou de refuser la grâce, devait convenir à un esprit aussi droit que celui de Grotius. Elle était professée par la majorité des états de Hollande; et lorsque Gomar (voy. ce nom) et son nombreux parti essayèrent de faire proscrire les disciples d'Arminius, les états firent tous leurs efforts pour arrêter cette tendance, et enjoignirent aux deux partis de se tolérer mutuellement. Les gomaristes excitèrent alors le peuple à résister ouvertement aux ordres des états; à leur instigation, des rémeutes sanglantes éclatèrent dans beaucoup d'endroits, plusieurs ministres arminiens furent chassés de leurs églises. Grotius, qui avait déjà assisté de ses conseils son ami Utengobad lors de la rédaction du fameux acte de Remontrance, dans lequel sont exposés les principes arminiens, rédigea alors en commun avec Barneveldt un nouvel édit de tolérance, qui fut voté par les états de Hollande. Mais les gomaristes n'en tinrent aucun compte. Les séditions augmentant tous les jours, les états donnèrent aux magistrats des villes, par un décret du 4 août 1617, le pouvoir de lever des troupes pour s'opposer aux factieux. Le décret

fut rendu sans la participation du sta Maurice de Nassau. Depuis longtemps nier cherchait une occasion pour rom Barneveldt et le parti républicain. Dans se hâta de saisir le prétexte offert par k décret, qui lésait selon lui ses droits de général. Il se prononça dès lors pour les tes, les encouragea dans leurs projets sion, et défense fut donnée par lui aux d'obéir aux magistrats des villes. Un p ces événements, Grotius avait été envoy des magistrats d'Amsterdam, qui ave parti contre les arminiens; il était chai faire revenir à d'autres sentiments. N'a réussi dans sa mission, et voyant la lut nimer de plus en plus, il tomba malad grin. Depuis le commencement des tr avait publié plusieurs ouvrages pour l de son parti. Il cherchait à y établir, pe fier les mesures prises par les états de l que l'Etat a un droit de suprême régler en ce qui concerne la discipline et dogme de l'Église; cette opinion est très-logique, dès qu'on se place au poil protestant. Grotius s'appliquait aussi à combien la doctrine arminienne pouvait: sur les conciles et les écrits des Père glise, point fondamental, selon lui, qui r sait dès lors une autorité supérieure a prétations de l'Écriture admises dans miers siècles de l'Eglise. Les gomaristes, battus sur le terrain de la discussion, reà la violence pour avoir raison de leu: saires. En 1618, Maurice, appuyé par généraux, se mit en mesure de réduire sance les villes qui, se fondant sur la neté que leur assurait la constitution traité d'illégal et laissé sans effet l'ordre qui leur interdisait de lever des troupes lande fut envahie par les soldats du st qui ne songea dès lors qu'à donner libr ses ressentiments. Ayant réuni huit mer états généraux, il leur fit rendre cont veldt, Grotius et Hogerbets, pensior Leyde, un décret d'arrestation, les d'ennemis de leur patrie pour avoir ess ganiser à Utrecht des moyens de résis mée du prince. Les magistrats de Roti de plusieurs autres villes de la Holland tèrent contre cette violation flagrante ( de leur province; on les destitua. Le dont les gomaristes, surs de la ma ecclésiastiques, réclamaient depuis lon réunion dans le but de faire condamne trine de leurs adversaires, fut alors ca Dordrecht. A la suite des décisions de c les ministres arminiens furent les uns les autres jetés en prison. Ainsi enlu gomaristes, unis aux partisans de commencèrent en novembre 1618 l'ii du procès des trois prisonniers: vingt missaires choisis parmi leurs ennemis GROTIUS 202

hargés de les juger. Après avoir assasiciairement Barneveldt, malgré les retions de Du Maurier, ambassadeur de ami intime de Grotius, ils procédèrent e dernier. Il les récusa, comme n'étant le que des états de Hollande; on résa réclamation par de mauvais traiteling heures de temps lui furent accorir préparer sa défense, et il ne lui fut our la rédiger qu'une seuille de papier. ai 1619, Grotius sut condamné à la priétuelle. Comme le jugement ne portait Grotius se sût rendu coupable de lèseseul crime qui entrainât la confiscation, nissaires y ajoutèrent un an après un ortant que leur intention avait été de maer comme ayant commis ce crime. 1 1619 Grotius fut transféré dans la forde Lovenstein (Sud-Hollande), où sa btint, à force de sollicitations, la perde le rejoindre. L'infortune ne put a sérénité de son àme; il se remit tranat a ses anciennes études (1). Ses lettres e cette époque nous le montrent occupé ux littéraires les plus divers; il comet traduisait des auteurs de l'antiquité, it ses Institutions du Droit hollanrédigeait les dimanches son Traité de de la Religion chrétienne et ses Notes mgile. Ainsi se passèrent près de deux s'était un peu relâché de la sévérité avait d'abord usé envers lui, et on lui it d'emprunter des livres de ses amis. avait fait usage de ces livres, il les dans un grand coffre, que les garitèrent soigneusement pendant quelque ais qu'ils se lassèrent enfin d'ouvrir. La e Grotius conçut alors l'idée de profiter négligence des geôliers. Le 22 mars enferma son mari dans ce costre, dont œur frappa les soldats qui le portaient i prison; mais elle sut répondre à leurs s avec sang-froid, et le contenu de la sot pas examiné. Grotius arriva ainsi mbre à Gorcum, chez un de ses amis, et éguisé en maçon il se rendit à Anvers. tation du président Jeannin, il partit en-Paris, où il arriva le 15 avril 1621. Le Condé, le garde des sceaux du Vair, \* beaucoup d'autres hommes de mérite at avec les témoignages d'estime les plus t lui firent obtenir, en janvier 1622, une le 3,000 livres. Mais l'embarras des stant alors à son comble, cette pension payée que très-irrégulièrement. nmencement de 1622 Grotius fit paral-

nmencement de 1622 Grotius fit paratvologie, exposé calme et digne de toutes ices révoltantes commises contre lui rti. Les états généraux en défendirent

i fortunæ levamentum sunt illæ, ut nosti, cum negotiis pene opprimerer, dulces ante sæ.» (Lettre de Grotius du 18 décembre 1619.)

la vente sous peine de mort; ce n'était pas la une réponse, mais il n'y en eut pas d'autre. Pendant l'été de l'année 1623, Grotius se retira dans la maison de campagne du président de Mesme, située aux environs de Senlis. C'est là qu'il commença, sur les instances de Peyresc, son grand traité Sur le Droit de la Paix et de la Guerre, qui parut en 1625, avec une dédicace au roi Louis XIII. Partout ce livre fut accueilli, comme devant former le code des relations entre les diverses nations. La brillante renommée que cet ouvrage valut à Grotius ne l'empéchait pas d'être réduit à vivre dans la gêne, sa pension ne lui étant payée qu'à de rares intervalles. Dès 1624 il avait songé à offrir ses services à une puissance du Nord. Le cardinal de Richelieu chercha à le retenir; mais, autant qu'il est possible d'en juger par quelques mots des lettres de Grotius, le cardinal exigea de lui un dévouement complet à ses idées et à ses volontée; l'esprit indépendant de Grotius ne voulut pas y condescendre. Sa pension cessa dès lors entièrement de lui être payée; et il se trouva en 1631 dans un embarras tel qu'il se vit forcé, à son plus grand regret, de quitter la France (1), afin de pouvoir tirer parti de ses talents dans d'autres pays. Il se rendit d'abord en Hollande, gouvernée alors par le prince Frédéric, avec lequel il avait été autrefois en bons rapports. Ses ennemis, honteux de la réprobation répandue par l'Europe entière sur leur conduite envers lui, se montrèrent disposés à s'adoucirà son égard, pourvu cependant qu'il consentità demander lui-même son rappel comme une grâce. Mais Grotius se refusa constamment, malgré les instances de ses amis, à toute démarche qui pût impliquer de sa part le moindre aveu de culpabilité. Lorsqu'il était encore en prison, il écrivit sur ce sujet les paroles suivantes, qui montrent la force et la dignité de son caractère : Illud durissimum, quod et infirmitas corporis mei calo et animi maror amicorum solatio destituitur. Polius tamen ut hoc, si quid pejus fingi potest, Deo adjuvante perpetiar, quam veniam poscam earum rerum in quibus animus culpam non agnovit. (Lettre de Grotius du 15 janvier 1621). S'étant convaincu que la majorité de ses concitoyens, fanatisés par les prédicateurs gomaristes, continuait à lui être hostile, Grotius quitta sa patrie le 17 mars 1632, et se rendit à Hambourg, où il resta près de deux ans. Le roi de Danemark et plusieurs autres princes lui sirent des propositions séduisantes, pour l'attirer à leur service; mais il refusa ces offres, conservant encore un reste d'espérance de pouvoir consacrer à son pays l'emploi de ses facultés. Privé de ses livres, il mena d'abord à Hambourg une vie assez triste; enfin, sa femme, dont l'attachement le consolait de tous ses malheurs, vint le rejoindre à la fin

(1) « Mihi constitutum est Galliam, cujus amiciliam plurimi semper Jeci, non deserere, nisi prius ipsa deserat. » Lettre de Grotius, du 29 novembre 1624.

de 1633. Vers cette époque, il fit connaissance avec Salvius, vice-chancelier de Suède, lequel, ayant pu apprécier les talents de Grotius, détermina le grand-chanceller Oxenstiern, régent du royaume, à attacher Grotius au service de la Suède, ainsi que Gustave-Adolphe l'avait déjà ordonné quelques heures avant sa mort. Grotius, mandé auprès d'Oxenstiern, alla le trouver à Francfort, en mai 1634; quelques mois après il fut nommé ambassadeur de la reine de Suède auprès de la cour de France, poste de la plus haute importance en ce moment. Les Suédois en effet, vaincus à Nordlingue, et abaudonnés de plusieurs de leurs alliés d'Allemagne, avaient un besoin pressant des secours de la France. Le 14 février 1635 Grotius arriva à Saint-Denis. Quelques difficultés s'élevèrent sur le cérémonial à observer pour sa réception par le roi : elles furent, selon Du Maurier, suscitées par Richelieu, pour se ménager le temps d'obtenir la réponse d'Oxenstiern à la demande qu'il lui avait faite de nommer un autre ambassadeur; selon Grotius lui-même, le cardinal voulait connaître le degré de condescendance que le grandchancelier montrerait dans une négociation alors pendante entre la France et la Suède, afin d'y proportionner les honneurs qu'il ferait rendre au représentant de cette dernière puissance. Il s'agissalt d'un nouveau traité d'alliance, dans lequel Richelieu prétendait modifier, au détriment de la Suède, plusieurs clauses stipulées en faveur de ce royaume dans le traité précédent. Grotius, qui fit enfin son entrée solennelle à Paris le 2 mars 1635, déclara qu'il déconseillerait toujours au grandchancelier de ratifier ces changements proposés par Richelieu. Le père Joseph et ensuite Riehelieu lui-même cherchèrent, dans des entretiens dont Grotius nous a conservé le récit, à ébranler sa fermeté, d'abord par des flatteries et enfin par des menaces, mais sans y parvenir. Sur ces entrefaites, Oxenstiern étant venu en France, fit renouveler l'ancien traité dans toute sa teneur; il exprima par de nombreux témoignages combien il était satisfait de la vigueur déployée par Grotius dans cette occasion. Ce dernier resta pendant dix ans chargé des affaires de Suède en France; il s'acquitta de sa mission avec une intelligence et une droiture parfaite. Il eut à lutter constamment contre le mauvais vouloir de Richelieu et des ministres; à tous moments il devaitinsister avec force pour que la France eût à remplir les engagements pris par elle, surtout ceux concernant les subsides. Il eut aussi à se plaindre de Paw, ambassadeur de Hollande, et de plusieurs autres de ses compatriotes, qui, par des calomnies et même par des lettres supposées cherchèrent à le noircir auprès de la cour de France, déjà si défavorablement disposée à son égard, à cause du peu de complaisance qu'il montrait pour les exigences de Richelieu. En 1636 le cardinal fit demander le rappel de Grotius; mais Oxenstiern n'hésita pas un instant à

maintenir son amnassadeur, quoique es dersier, las des tracasseries souvent mesquines auxqualles il était en butte, eût lui-même demandé à être remplacé. Malgré les éloges qu'il recevait du grand-chancelier sur son activité et sur son zèle, Grotius resta pendant plusieurs années à ne toucher que très-irrégulièrement ses appointements, qui étaient de 20,000 livres. Les ministres de France, connaissant l'embarras que lui causait cet état de choses, essayèrent à plusieurs reprises de lui faire accepter une pension; mais il la refusa avec persistance.

Tous les moments qu'il pouvait dérober aux affaires étaient consacrés à l'étude (1). En rapport direct avec tous les érudits de Paris, il entretenait un commerce épistolaire avec les savants les plus distingués de l'Europe. Ses travaux littéraires étaient de la nature la plus variée. Commentaires sur les auteurs anciens, traductions de ces auteurs, travaux historiques, théologiques et juridiques, il menait tout cele de front, et il se reposait ensuite, comme autrefois, en composant des poésies latines. Une de ses grandes préoccupations fut de reprendre son projet d'union entre les chrétiens, projet qui dis 1621 avait été pleinement approuvé par le garde des sceaux Du Vair. Grotius publia dans ce but un ouvrage destiné à attaquer une opinion ridicule, admise alors presque comme article de foi chez les protestants, à savoir que le pape n'était autre que l'Antichrist. Une nuée de grossiers insulteurs s'éleva contre lui, lui reprochant, en termes indignes, d'attenter à la vérité évangé lique. Ces procédés des calvinistes farouches, la froideur que lui marquèrent s**es anciens amis** Saumaise et Sarrau, ne lui firent pas abandonner ses desseins de conciliation. Il eut des conférences avec des docteurs en Sorbonne, avec des ministres, mais surtout avec le savant père Pétau, dont il recherchait beaucoup le commerce. Il exprimait de toutes manières son regret que la réforme fût allée jusqu'au schisme et qu'elle ne se sût pas bornée à l'abolition des abus. Partisan déclaré de la tradition pour l'explication des Ecritures, dans laquelle les conciles et les Pères de l'Eglise étaient ses guides, il se rapprocha du catholicisme dans beaucoup de points fondamentaux L'animation des protestants zélés augmentait tous les jours contre lui; il s'aliéna même la faveur de la cour luthérienne de Stockholm. Elle lui adjoignit en septembre 1644 un aventurier français, nommé Cérisante, qui ne tarda pas à manquer d'égards envers Grotius. Celui-ci demanda alors son rappel, et l'obtint, au commencement de 1645. S'étant rendu en Hollande, il y fut reçu avec les plus grands égards; ses ennemis rougissaient enfin de l'avoir persécuté. Après avoir rejoint Oxenstiern, qui

<sup>(1) «</sup> Mihradversus aulica tædia magnum est solatium in virorum literatissimerum colloquiis, quibus libenter id largio temporis quod a negotiis decidi potest, » (Lettre de Grotius du 15 mars 1635.)

l'acceillit très-bien, il partit pour Stockholm, où la reine Christine vint exprès pour voir ce menstre de doctrine, comme l'appelait Ménage. Elle lui offrit une place de conseiller d'Etat; mais Arénsa, à cause du climat de la Suède, trop nuisile à sa santé délabrée. Alors elle lui fit remitre une somme de 10,000 écus et un service America. Le 12 août 1645 Grotius s'emhuqua pour Lubeck; après avoir été longtemps **bilotté par une tempéte, il aborda le 17 à qua**terre milles de Dantzick. S'étant fait transporter à Rostock par un temps affreux dans un chariot découvert, il y arriva, le 26, dans un état de saté alarmant. Le lendemain, se trouvant au plus mai, il fit venir auprès de lui un ministre nommé J. Guistorp, qui nous a laissé un récit détaillé des derniers instants de Grotius, passés presque entièrement en prières. Enfin, ce **gand homme expira le 28 a**oû**t, à minuit. Son c**orps int transporté à Delit et enterré dans le tombeau de sa famille. Un monument lui fut élevé dans oute ville en 1781; l'inscription qu'on y grava es l'honneur de celui qui avait toujours cherché à **énhir la concor**de parmi ses semblables donna **lou à une guerre de plume des plus acrimonieuses.** 

Grotius était petit de taille; il avait le visage **agréable** e**t avenant, le ne**z aquilin, le regard plein de feu , le front très-vaste. Comme homme, Gretius fut à la hauteur des plus beaux carac**lires de l'antiquité. Grandeur d'àme, fermeté** inébranlable, désintéressement complet, amour de son pays, que ne diminua pas l'ingratitude de ses concitoyens; toutes ces hautes vertus **étaient couronnées chez lui par une douce Moveillance** , inspirée par ses sentiments chrétiens. Des hommes tels que Grotius font honser à l'humanité; sa vie, passée tout entière an grand jour, ne put être ternie par ces révélations posthumes qui nous font aujourd'hui revesir sur tant de jugements, que nous avions crus à l'abri de toute contestation. Presque toutes les appréciations portées sur Grotius par ses contemporains ont été confirmées par l'histoire. Les œuvres de cet homme, l'un des plus grands esprits de son temps, sont empreintes des qualités de son âme. L'élévation des idées y est alliée a bon sens, qui est la force du génie. Dominant ionte la masee de ses connaissances, presque **Evernelles, Grotius est bien au-dessus de** teus les savants plus ou moins pédantesques de son siècle (1), parce qu'il n'eut jamais pour but que la vérité et le bien de ses semblables. Le prement suivant porté sur lui par Balzac (dans tes Lettres, livre XXI, no II), nous semble résumer, sous une forme un peu vieillie, ce qu'on peut dire de mieux sur les ouvrages de Grotius. « Tout ce qui part de Grotius, dit Balzac, m'est en singulière recommandation, et outre la solidité de sa doctrine, la force du rai-

(4) . Voesius et Salmasius étaient très-savants, dit Lebaitz (Opera, t. VI, p. 231); mais Grotius méditalt profondement. .

sonnement et les graces de la langue, j'y remarque un certain caractère de probité, qui fait que notre foi exceptée, dont malheureusement il est étranger, on peut se fier en lui de toute autre chose. »

L'influence de Grotius a été des plus grandes et des plus salutaires. D'abord ses tentatives de conciliation entre les catholiques et les protestants , quoiqu'elles n'aient pas abouti à un résultat direct, ont cependant été le premier pas décisif dans une voie nouvelle à suivre pour les questions religieuses. S'adresser à la raison et au cœur des hommes, avec douceur et tolérance pour les personnes, sans tomber dans l'indisterence pour les dogmes, tel fut sa préoccupation constante dans ses controverses religieuses (1).

Par son livre De Jure Belli et Pacis, Grotius a fait sinon dominer, au moins prévaloir des principes plus humains dans les relations entre les différents peuples. Cet ouvrage n'a emp**êché**, il est vrai, ni l'incendie du Palatinat, ni le bombardement de Copenhague, ni le partage de la Pologne; mais si la politique de nos jours est en genéral relativement plus honnête que celle du seizième siècle, les maximes répandues dans le traité de Grotius ont contribué pour une bonne part à ce résultat, le plus cher de ses vœux, de même qu'elles ont aidé à rendre peu à peu la guerre moins barbare qu'elle ne l'était lors des massacres de Tilly et de Cronnwell. Ce même livre a aussi donné naissance à la philosophie du droit : toutes les théories modernes de droit naturel en découlent. Armés des principes exposés par Grotius, les publicistes ont contrôlé avec une hardiesse inconnue auparavant l'ensemble des lois civiles et politiques, élevant en face des législations existantes un système idéal d'axiomes juridiques fondés uniquement sur le raisonnement. De ces efforts sont sorties les idées de 1789, aussi bien que la *Declaration* des Droits de l'Homme, c'est-a-dire des principes vrais et féconds en même temps que des systèmes faux et funestes. Mais il semble difficile de ne pas admettre que dans cette réforme des institutions provoquée par Grotius le bien l'emporte sur le mal; or, on ne peut demander plus aux entreprises humaines. Tout ce qu'il y avait de poétique, de pittoresque et souvent de touchant dans les législations antérieures a été battu en brèche par les déductions methodiques et un peu sèches du droit naturel; grâce à ce droit. les codes des diverses nations ont pris un air de conformité qui offusque l'école historique, parce qu'elle voit s'accélorer ainsi la disparition des nationalités. Quoi qu'il en soit, le système de Grotius, dont la base est au moins très-incomplete. a, malgré ses defectuosites, servi les progrès de la civilisation.

<sup>(1)</sup> a Onod si nihil oblineamus aliud quam ut minuamus adia ex maledictis nata et paullo leniores magisque inter se sociabiles faciamus christianos, nonne hoc el labore ulupio et offensis quorumdam emendum est?» (Grotii Eristola, p. 896.)

207 GROTIUS

Enfin, dans le domaine des lettres Grotius a eu le grand mérite de faire goûter généralement par d'excellentes traductions les trésors de morale renfermés dans les ouvrages de l'antiquité grecque. « Ego quidquid mihi ab injunctis lahoribus superfuit temporis, dit-il dans la préface de sa traduction de l'Anthologie, id illis semper oblectamentis quæsivi impendere, quæ ab utilitate publica non nimium abscederent. Talia autem vel maxime ea esse judicavi, quæ sub mellitis veluti verborum crustulis sapientiæ præcepta nec sentienti juventuti ingererent. Les Commentaires qu'il a publiés sur les Ecritures ainsi que sur divers auteurs anciens sont encore estimés aujourd'hui. Il fut moins heureux dans la critique des textes, comme le remarque Creuzer; mais comment un esprit à vues si larges n'aurait-il pas commis quelques erreurs dans un travail d'exactitude si minutieuse?

On a de Grotius: Poemata nonnulla, seu caracteres pontificis romani, regis Gallorum, regis Hispaniæ, cardinalis Alberti Austriaci, reginæ Angliæ et ordinum fæderatorum; Leyde, 1599, in-8°; — Sim. Stevivi Portuum investigandorum Ratio, metaphraste H. Grotio'; Leyde, 1599, in-4°; ibid., 1601 et 1629, in-4°; — Martiani Capellæ Satyricon, seu de nuptiis Philologix et Mercurii libri duo, et de septem artibus liberalibus libri totidem, emendati et nolis illustrati; Leyde, 1599, in-8°; Anvers, 1600, in-8°; Leyde, 1601, in-8°: le texte donné par Grotius est défectueux, comme le prouve Ch.-Fr. Hermann dans sa Præfatio mise en tête de l'édition de Martianus Capella donnée par Kopp, p. xiv; mais les notes rédigées deux ans avant la publication, c'est-àdire lorsque Grotius avait quatorze ans, font deviner que ses connaissances devaient plus tard devenir encyclopédiques; — Syntagma Aratæorum, græce et latine, cum notis; Leyde, 1600, in-4°; — Adamus exul, tragædia; Leyde, 1601 et 1608, in-8°, recueillie dans ses Poemata sacra: l'auteur taxait cette tragédie d'ouvrage de jeunesse; — Poemata sacra, La Haye, 1601, in-4°: paraphrases de psaumes et de dissérents hymnes; — Epistolæ ad Gallos; Leyde, 1601, 1648 et 1650, in-12; Amsterdam, 1650, in-12; Leyde, 1651, in-12; avec les lettres de Saumaise et de Sarrau adressées à Grotius, Leipzig, 1674 et 1684, in-12; Leyde, 1691, in-12; — Christus patiens, tragædia; Leyde, 1608, in-8°; Leipzig, 1666, in-12: il en a paru six autres éditions, une traduction en allemand et une en anglais par Sandys, dont Lander accusa Milton d'avoir copié plusieurs vers. S.-B. Carpzov choisit, en 1671, cette tragédie comme sujet de son cours à l'université de Wittemberg; elle était généralement regardée comme égalant les drames de l'antiquité, comme le prouve entre autres l'ouvrage de Fr. Rappoltius: Poetica, qua ex mente Aristotelis tra-

gædiæ ratio explicatur et exempli. in Troadibus et Grotii in Christo pa lustratur; Leipzig, 1678, in-12; berum, seu de jure quod Batavis con Indica commercia; Leyde, 1609, i l'anonyme; réuni plusieurs fois à l'o Merula De Maribus; traduit en h Leyde, 1614, in-12; joint aussi à que tions du Jus Belli et Pacis. Dans tres 1, vii et viii se trouvent les premi de Grotius sur le droit naturel, qui s' selon lui à ce qu'aucune nation ne p roger un privilége de navigation excl mer; ces principes ont été admis par public moderne, malgré les attaques fa l'ouvrage de Grotius par Selden et plu tres; — D. Baudii et H. Grotii E J. Arminium; Leyde, 1609, in-4°; quitate Reipublicæ Batavæ; Ley in-4°; ibid., 1630, in-24; Amsterd in-12; traduit en hollandais, La Ha in-4°; en français, 1648, in-12; — Hollandiæ et Westfrisiæ Pielas a **bissimis** multorum calumniis, 1 vero a Sibrandi Lubberti epistola, v Leyde, 1613, in-4°; Leuvarden, 1614, duit en français, Leyde, 1613, in 4° entrepris sur la demande des états de — Bona Fides Sibrandi; Leyde, 16 réplique à une réponse faite par Lubl vrage précédent; — Ordinum Holla cretum pro pace Ecclesiarum S. Scripturæ, conciliorum, Patru sionum et theologorum testimoniis 1614, in-4°; — Lucani Pharsalia, ci — Poemata collecta et edita a Guili: tio, fratre; Leyde, 1617, 1620, et 10 Amsterdam, 1639, in-12; Leyde, 1644 in-12; Londres, 1650, in-8°; Amsterd in-12; ce recueil contient 1° trois Silvæ, dont le premier roule sur des crés, le second sur des événements l et des ouvrages publiés par des amis c et dont le troisième contient plusieu lames, que ces ennemis lui reproch tard d'avoir publiés; 2° un livre d'*Ele*! lesquelles on remarque surtout les P Suzanne; 3º un livre de Farrago, s jets divers, et 4° un livre d'*Epigramn* suite vient une paraphrase en vers titre Ier du second livre des Institute nien, l'essai peut-être le mieux réus genre de tour de force (1); — Defer catholicæ de satisfactione Christi, F. Socinum; Leyde, 1617, in-8°; 1661, in-12; Saumur, 1675, in-12: ce écrit pour repousser les principes su nom des disciples d'Arminius, fut a

<sup>(1)</sup> Sur le mérite des poésies latines de G Budik, Leben und Wirken der vorzüglichsi chen Dichter des 15 ten bis 18 ten Jahrhunde 1827, in-8°; t. II, p. 312 et 363

GROTIUS · 210

erger et Crellius (voy. ces noms). Pendant vie Grotius a hautement exprimé qu'il geait pas les opinions de Socin, regarlui comme une hérésie dangereuse. Bosxuse néanmoins, dans sa Dissertation xtus, d'avoir partagé les erreurs soci-Les expressions de Grotius citées par peuvent en effet être à la grande riterprétées dans ce sens; mais, comme le e Burigny avec justesse, Grotius a toumtré une telle horreur de la dissimulae lorsqu'il déclare, comme il le fait, ne socinien, il a le droit d'être cru malgré ; paroles équivoques, qui ne sont pas ites; — Silvæ sacræ et Silvæ ad . Thuanum; Paris, 1624, in-8°; ibid., ·4°; — Bewys van den waeren Gottsreuves de la vraie Religion); 1622, in-4°; , 1683; in-4°: trad. en allemand par Martin i31, in-4°; ce livre, écrit en vers, fut ré-Grotius pendant l'époque de sa détention ; sa aux matelots hollandais, pour les insla manière dont ils pourraient convertir ianisme les peuples qu'ils rencontreraient leurs voyages; — Joannis Slobæi Floi, dicta poetarum continens, latino redditum; Paris, 1622, in-4°; dans les nena; reproduit dans l'édition de Stobée ar Gaisford: Grotius insiste sur l'utilité imes morales exprimées dans de beaux il établit ensuite une concordance entre morceaux tirés des poêtes grecs et passages de l'Ancien et du Nouveau nt; — Disquisitio an Pelagiana sint ata quæ nunc sub eo nomine tradu-Paris, 1622, in-8°; ibid., 1640, in-12; zgeticus eorum qui Hollandiz, Wesx vicinis quibusdam nationibus ex præfuerunt, ante mutationem anni oea referuntur quæ adversus H. Gro-' alios acta judicataque fuerunt; 1622, in-8°; Heidelberg, 1629, in-8°; 31, 1640, et 1665, in-12; traduit en hol-Paris, 1622, in-4°; — De Jure Belli et Paris, 1625, in-4°: édition rare; Franc-6, in-8°; Amsterdam, 1631, in-fol.; avec xtions de l'auteur, ibid., 1631, in-8°: défectueuse; ibid., 1632, in-8°; ibid. ·8°, avec beaucoup de notes ajoutées par : son ouvrage, ayant eu un immense reent, fut bientôt annoté par divers comirs, dont les remarques furent jointes ions suivantes : Iéna, 1673, avec les J.-G. Simon; Amsterdam, 1680, in-8°, 😆 de J.-Fr. Gronovius (voy. ce nom ) : t-sur-l'Oder, 1691, in-4°, cum notis m, par les soins de J.-Chr. Becmann: .696, in-4°, avec des remarques de Ziesiander et de J.-Fr. Gronovius, raspar Spinæus; Utrecht, 1696-1704, 3 vol. vec un commentaire perpétuel, dû à van len; Francsort, 1696, in-fol., avec des

notes de Tesmar et d'Obrecht; Naples, 1719. 2 vol. in-4°, avec des explications de Bœclerc; Amsterdam, 1720, in-8°; ibid., 1735, 2 vol. in-8°; Leipzig, 1758, in-8°, avec des notes de Barbeyrac, etc. On a aussi publié, en dehors des éditions annotées, de nombreux commentaires sur l'ouvrage de Grotius, parmi lesquels nous citerons: Felde, Annotationes ad H. Grotium, Amsterdam, 1652, in-12 : livre écrit dans le but d'attaquer les principes de Grotius; Th. Graswinckel (voy. ce nom) y fit une réponse; Bœcler, Commentaria in H. Grotium, Strasbourg, 1663-1704, 2 vol. in-4°; Coccejus, *Gro*tius illustratus, Varsovie, 1744-1752, 4 vol. in-fol. : excellent ouvrage; etc. Le livre de Grotius fut traduit 1° en français par Courtin, Paris, 1687, 2 vol. in-4°, version peu estimée; par Barbeyrac, Amsterdam, 1724, 2 vol. in-4°: la cinquième édition fut donnée à Leyde, 1759, 2 vol. in-4°; 2° en allemand, par Sinold, Leipzig, 1707, in-4°; 3° en anglais, par Ewats, Londres, 1654, in-fol.; 4° en hollandais, Harlem, 1635, in-4°, etc. Grotius eut en écrivant ce livre pour but principal de faire diminuer les guerres incessantes qu'il voyait s'engager presque toujours par un abus de la force entre les princes de la chrétienté : le droit public du moyen age n'existait plus, et n'avait pas encore été remplacé; les Etats faibles et secondaires ne pouvant invoquer ni l'arbitrage de la papauté ni les lois de la féodalité, rien n'arrêtait l'ambition des princes. Le livre *De Jure Bell*i, publié en 1589 par Alb. Gentilis, pour remédier à cet état de choses, n'avait eu aucun retentissement. En effet, cet auteur ne donne à l'appui des préceptes par lesquels il vent arrêter les guerres injustes, que des citations d'auteurs anciens, des fragments de droit romain, des maximes tirées d'un historien ou même quelque tirade poétique. Grotius procéda tout autrement. Il se rendit bien compte de ce qu'il avait à poser des principes devant régler des rapports entre des peuples indépendants les uns des autres; et pour trouver un titre impliquant la reconnaissance universelle de ces principes, il alla le chercher dans le fond même de la nature humaine. Il fixa ainsi un certain nombre de droits, appartenant à tout être humain en sa simple qualité d'homme, et il qualifia de crime la violation que la force brutale entreprendrait sur ces droits fondamentaux. Le résumé de ses méditations sur ce sujet se trouve exposé dans une courte introduction, qui portait en germe tous les systèmes de droit naturel. A part un certain nombre de chapitres du second livre, il n'y a que cette introduction qui ait encore de l'intérêt aujourd'hui. Nous allons en donner une courte analyse, après un examen rapide de l'état de la philosophie du droit avant Grotius, indispensable pour établir combien il a été un créateur original.

Chez les Grecs, pour lesquels la patrie était tout, l'individu comme tel n'eut jamais de droits

**211** GROTIUS

à réclamer, même dans l'esprit des philosophes. Aristote, aussi bien que Platon, ne se préoccupe que de la grandeur et de la prospérité de l'Etat, sans s'inquiéter de l'homme en particulier. Pourtent il fut benucoup question du droit naturel chez les philosophes de la Grèce; Aristippe et surtout Carnéade en misient l'existence. Mais ce mot ne désignait pour eux que les préceptes généraux de la morale, fondés, selon leur opinion, uniquement sur l'intérêt, tandis que ceux qui admettaient le droit naturel ne songeaient qu'à reconnaître comme base de ces préceptes de morale la conscience, la même d'après eux chez tous les bommes. Les stoiciens, conséquents avec leur panthéisme matérialiste, ne virent plus dans le droit naturel que les instincts communs à l'homme et aux animaux, tels que la procréation et l'éducation des ensants. Les Romains acceptèrent cette définition; mais comme elle n'offrait aucun résultat pratique, ils se bornèrent à rénéter les stoiciens, sans entrer dans un examen plus profond de la question. Ils donnérent toute leur attention à ce qu'ils appelaient le jus gentium, lequel enfin a quelque rapport avec le droit naturel des modernes. Voici son origine: Les étrangers, dont le nombre augmentait continuellement à Rome, avaient tous les jours des différends avec les Romains; la legislation romaine ne pouvant, d'après la constitution de la république, être appliquée pour vider ces différends, le préteur spécial chargé de les juger eut à prendre pour règle les lois existantes chez ces étrangers, modifiées selon un certain instinct d'équité. Peu à peu se forma ainsi le droit des gentes, c'est-à-dire des nations autres que la romaine; tout ce qui tenait aux singularités des diverses législations en fut exclu. ct ce droit devint le résumé des règles légales dont on avait pu constator l'application chez tous les peuples. La réflexion philosophique n'eut, comme on le voit, aucune part dans la formation de ce jus gentium, dont les maximes ne surent jamais réunies en corps de doctrine; il consiste donc dans les préceptes juridiques qui conviennent le mieux à l'homme considéré comme en dehors des influences de race, de climat et de forme gouvernementale. Vers la fin de la république, le jus gentium sut introduit peu à peu dans la législation régissant les Romains euxmêmes, et il en fit disparattre l'ancien formalisme et les particularités vieillies. Mais quant à un systèmeraisonné sur le fondement du droit, il ne s'en trouve pas de trace dans toute l'antiquité. On n'en rencontre pas davantage chez les scolastiques; la loi naturelle exposée par eux, notamment par saint Thomas, est la loi qui porte l'homme vers sa sin légitime, c'est-à-dire vers le bonheur. Dans l'Introductio Juris Naturæ, publiée en 1539 par Oldendorp, dans la Methodus de Lege Natura de Memmingius, parue en 1562, la base de ce que ces auteurs appellent le droit naturel, m'est autre que le Décalogue. Quelques idées

neuves se trouvent dans l'ouvrage publ par Winkier (vey. ce nom), sous i Principiorum Juris Libri V: mais de année Grotius avait déjà muri plusie essentiels de son système (voy. Gra tolz, p. 752 et 757), dont nous alla un aperçu succinct. (Voy. Stahl, G der Rechtsphilosophie, liv. III, part. Le sondement du droit naturel consi Grotius dans l'appetitus socialis, c' dans le penchant instinctif qui pousee à vivre avec ses semblables dans une nauté réglée selon les principes de la ri naturale est dictatum recta ration cans actui alicui ex ejus conveniu disconvenientia cum ipsa natura el sociali inesse moralem turpitudi necessitatem moralem (lib. I, ch. Ce principe du droit naturel, tellement qu'il ne dépend pas de l'existence de Die suite appliqué par Grotius aux divers qui existent entre les hommes; et ce ( conforme devient le patrimoine inalia l'individu, qu'aucune puissance ne peut C'est ainsi que notre auteur établit l'in de la propriété et la force obligatoire trats, laquelle est d'une importance mai son système. Le gouvernement en ef selon lui d'un contrat social, quoique ou la race préexiste pour lui à ce cont donc dans le peuple que réside la souv mais une fois qu'il l'a aliénée, express tacitement, il ne peut plus en réclam cice. Cette restriction de Grotius est cord avec son principe; le mérite ou l Rousseau fut de s'être aperçu de cette quence (1). De même que le despotism **vage n'a rien d'incompatible** selon Gre le droit naturel ; car l'homme peut légi aliéner sa liberté; de plus, les priso guerre, qui forment la majorité des sont censés avoir ainsi disposé de leur l Quant aux enfants de l'esclave, ils appa au maitre, car il dépend de lui de per sun enclave de procréer des enfants ou interdire. On voit par ces deux exemple **jdées de Grotius sont encore loin de celle** volution française. Mais l'impulsion était la première chaire de droit naturel va dée en Allemagne, et dans un siècle et principes de Grotius, émis pour emp discorde, auront puissamment contribu naltre une lutte gigantesque; — Exci tragædiis et comædiis græcis latinis reddita; Paris, 1626, in-4°: première é

<sup>(</sup>i) Pour empêcher de voir que son syst qu'une transformation de celui de Grotius, prétend injustement que celui-ci donne presques faits pour des droits. D'autres ont reproctius de donner comme des preuves souvent e ges d'orateurs ou de poêtes anciens; mais il famais que pour corroborer ce qu'il a déjà éti raisonnement.

per complète des fragments de Ménandre et de Philémon : Meinecke (voy. ce nom) déclare en avoir beaucoup profité; — De Veritate religionk christianæ; Leyde, 1627, in-12; ibid., 1629, in-12, etc., avec notes ; Paris, 1640, in 12 ; Leyde, 1640, in-12; il en a paru encore un grand nomire d'éditions, de même qu'on en a publié des traductions dans presque toutes les langues (roy. J.-Chr. Lorcker, Dissertatio historiam libelli Grotiani De Veritate Religioris christime complectens; 1725, in-4°). Cet ouvrage, traduction augmentée du Bewys van den varen Gottsdienst, précité, est divisé en six livres: **le premier contient des c**onsidérations sur l'existence et les attributs de Dieu; le second renterme l'exposé de l'excellence de la religion chrétienne, prouvée entre autres par la pureté de sa morale ; le troisième roule sur l'authenticité des livres du Nouveau Testament; dans les livres suivants, Grotius réfute successivement les objections qui peuvent être élevées contre le christianisme au nom du paganisme, du judaïsme et du mahométisme. Cet ouvrage n'a pas une grande étendue, mais il est substantiel; l'argumentation en est serrée, le style éloquent; -Obildio Grollæ; Amsterdam, 1629, in-fol.; — Euripidis tragædia Phænissa, cum versione; Parls, 1630, in-8°; — Inleydinge tot de holisadsche Rechisgelehrstheyt (Introduction à M Jurisprudence hollandaise); La Haye, 1631, 18-4°; souvent réimprimé ; — Sophomphaneus ; Amsterdam, 1635, in-4°: tragédie sur l'histoire de Joseph, traduite par le poëte hollandais Voned; — De Cænæ Administratione ubi pasieres non sunt; Amsterdam, 1638, in-8°; — De absoluto reprobationis Decreto; Amsteram, 1640, in-4°; — Commentatio ad loca quedam Novi Testamenti que de Anticaristo agunt aut agere putantur; Amster-4m, 1640, in-8°; suivie dans la même année om Appendix; — Tacitus, cum notis; Leyde, 1640, in-12; — Adnotata in consultationem 6. C**essandri de articulis religionis** inter ca-Molicos et protestantes; Leyde, 1642, in-8°: Rivet ayant attaqué cet ouvrage, Grotius répondit per ses Animadversiones in Riveti Antmedversiones; Amsterdam, 1642; — Volum pro pace ecclesiastica; Amsterdam, 1642, in-1°; — Via ad pacem ecclesiasticam; Amaterdam, 1642, in-8°; — Plorum Sparsio ad jus Justianeum; Paris, 1642, in-4°; Amsterdam, 1643, in-8°; ibid., 1660, in-12; réunion de passages des auteurs de l'antiquité ponvant servir à l'explication de plusieurs textes des Institutes, des Pandectes et du Code de Justinien; — De Origine Gentium Americanarum; Paris et Amsterdam, 1642, in-8°: Grotius y soutient que l'Amérique du Nord a été peuplée par des hommes venus de la Norvège, opinion aujourd'hui pleinement confirmée par les recherches de Rafn (voy. ce nom). J. de Laet ayant attaqué ce livre, il répondit par : De Grigine Gen-

thum Americanarum Dissertatio altera; Paris, 1643, in-8°; — Annolationes in libros Evangeliorum et varia loca S. Scripturæ; Amsterdam, 1641, in-fol.; — Annotationes in epistolam ud Philemonem; Amsterdam, 1642, in-8°, et 1646, in-4°; — Annolationes in Vetus Testamentum; Paris, 1644, 3 vol. in fol.; Venise, 1663, in-fol. : dans ce commentaire Grotius fait preuve de ses connaissances étendues dans les langues orientales. Dom Calmet, quoique faisant ses réserves sur plusieurs interprétations de Grotius, fait un grand éloge de cet ouvrage, dans lequel l'auteur a réuni une quantité de passages de l'aptiquité pouvant être rapprochés de l'Ecriture; — Annotationes in Novum Testamentum; Paris, 1644, in-fol., ouvrage plein d'érudition, écrit avec beaucoup de clarté, dans lequel l'auteur a évité toute discussion irritanto; — De imperio summarum potestatum circa sacra; Paris, 1647, in-4°; ibid., 1648, in-8°; La Haye, 1652, in-8°, etc.; — Philosophorum Sententiæ de Fato; Amsterdam, 1648, in-12; — Quadam hactorus inodita et ex belgice editis latine versa argumenti theologiei, juridici et poli/ici; Amsterdam, 1652, in-12; — Historia Gothorum, Vandalorum et Longobardorum, latine versa, cum prolegomenis; Amsterdam, 1655, in-8°: cette traduction de Procope est accompagnée de remarques expliquant les antiquités des peuples du Nord, notamment de la Suède; — Annales et Historiæ de Rebus Belgicis usque ad inducias anni 1609; Amsterdam, 1657, in-fol.; ibid., 1668, in-12; tradult en français, Amsterdam, 1662, in-fol.; Paris, 1672, in-fol.; ce livre, entrepris dès 1614, retouché par Grotius pendant toute sa vie, était un de ses ouvrages favoris. Il est écrit avec impartialité, sur des données la plupart incontestables. Dans ces derniers temps, beaucoup de documents, dont Grotius ne pouvait avoir connaissance, ayant été publiés sur les événements qu'il raconte, ses Annales ne sont plus consultées aujourd'hui comme source; mais cet onvrage n'en méritera pas moins d'être considéré comme un chef-d'œuvre littéraire. Les portraits rappellent ce qu'il y a de plus achevé dans ce genre chez les historiens de l'antiquité; nous signalerons particulièrement ceux de Guillaume d'Orange (au commencement du livre ler des Annales), d'Alexandre Farnèse (à la fin du livre II des Historia ) et celui de Philippe II (dans le livre VII des Historiæ.) Le style, imité de Tacite. est quelquefois obscur par excès de concision : la remarque en avait été faite à Grotius par Bignon. et l'auteur avait l'intention de saire disparaître ces imperfections, mais il en sut empêché par la mort. En tous cas, cette imitation de Tacite, comme le remarque justement Wachler, dans le tome II, p. 782, de sa Geschichte der historischen Forschungen, ne concerne que le style. Grotius s'est bien gardé de prendre à l'historien romain ses accents d'indignation amère, ayant à

215 GROTIUS

peindre des hommes d'un tout autre caractère que les Romains de l'empire; à travers sa sévérité mâle, on voit percer au contraire la bienveillance sereine, qui est le trait fondamental de son caractère. Persécuté par Maurice de Nassau, il lui prodigue l'éloge sur sa conduite dans la guerre de l'indépendance des Pays-Bas. Dans l'exposé de son sujet, Grotius s'est montré, selon l'observation de Mahly (Sur la manière d'écrire l'histoire), supérieur à Tacite; tout chez lui est combiné, de manière à faire saisir les trèsfaibles commencements de cette république des Pays-Bas, son agrandissement, ses revers, ses luttes intestines, enfin son triomphe sur la monarchie la plus puissante de l'Europe. Pas un horsd'œuvre inutile ne vient arrêter le développement de ce tableau émouvant; — Anthologia Græca, latinis versibus reddita; Utrecht, 1797, 3 vol. in-4°; publiée par les soins de Bosch : cette traduction excellente, commencée en 1630 et terminée en une année, montre combien le P. Rapin se trompait en déniant aux poésies latines de Grotius la grâce et la facilité. Les vers de Grotius sont des modèles d'élégance et de pureté de langage; qu'on lise entre autres sa paraphrase du Cupido fugitivus de Moschus, et l'on conviendra que personne n'a plus approché que lui de l'exquise finesse des anciens. (Voy. Chardon de La Rochette, Mélanges de Critique et de Philologie, t. I<sup>et</sup>, p. 370); — Parallelon Rerumpublicarum Libri III, de moribus ingepopulorum Atheniensium, Romanorum et Balavorum; Harlem, 1801, 3 vol. in-8°, avec un commentaire en hollandais de Meermann : ouvrage de jeunesse, écrit avant 1602, dans lequel Grotius donne l'avantage à la constitution de son pays sur celles de tous les peuples de l'antiquité. — Les Lettres de Grotius, après avoir paru dans diverses collections, furent réunies en un volume in-folio publié à Amsterdam, en 1687; elles sont très-intéressantes, écrites dans la meilleure latinité (1); quelquesunes sont de véritables traités sur des matières d'érudition, de théologie ou de droit; celle adressée à Du Maurier (Grotii Epistolæ, p. 17) contient un long exposé de la meilleure manière d'étudier. Un grand nombre des lettres adressées à Oxenstiern contiennent des parties écrites en chiffres; Puffendorf en a possédé la clef dans le recueil de deux cents lettres inédites de Grotius, qui passa plus tard dans la bibliothèque de Bunau. Plusieurs lettres de Grotius furent depuis publiées dans le t. II de la Sylloge Epistolarum de Burmann, p. 380-445. Meermann a publié quatre-vingt-onze lettres inédites de Grotius adressées à Oxenstiern et à plusieurs Suédois, sons le titre de Grolii Epistola inedita; Harlem, 1806, in-8°. En 1809, Stolker fit parattre à Levde encore quelques lettres inédites de

(1) Sur le style de ces lettres, voy. Wyttenbach, Bibliotheos critics, pars XII, p. 121.

Grotius; enfin M. Geffroy en a recueilli dans sa Relation d'un Voyage en Suè 1857. Les Opera theologica de Grotivecueillis en 4 vol. in-fol., Amsterda les trois premiers contiennent ses Com sur l'Écriture; le quatrième renferme a ouvrages concernant des matières thé La bibliothèque et les manuscrits d furent achetés par Christine de Suèd somme de 4,400 florins.

Ernest Grég

Y. Bayle, Dictionnaire. — Nicéron, Mémoires Vita H. Grotii; Leyde, 1704, in-4°. — H. Grotii Manes ab iniquis obtrectationibu—Brandt, Historie van het leven des Heeren E.— Lévesque de Burigny, Vie de Grotius. — S tio de Grotio illustri humanorum et divinu torum interprete; Utrocht, 1788, in-4°. — datio H. Grotii; Amsterdam, 1796, in-8° H. Grotius nach seinen Schicksalen and Schigestellt; Berlin, 1806, in-8°. — Butler. Life tius. — Vries, Huig de Groot en Maria vibergen. — Laurentius, Grotius papizans; A 1830, in-8°. — Creuzer, Luther und Grotius; 1816, in-8°.

GROTIUS (Guillaume), jurisconsul dais, frère du précédent, né le 10 févrie Delft, mort le 12 mars 1662. Après ave études de droit sous la direction de sc se rendit en 1617 en France. De reto lande, il entra au barreau, et sut nomn avocat de la Compagnie des Indes. Il ( dait activement avec H. Grotius pendar On a de lui: Isagoge ad Praxin Fori Amsterdam, 1655, in-4°; Leyde, 16 traduit en hollandais, La Haye, 1656 chiridion de principiis Juris nalu Haye, 1667, in-4°; Iéna, 1669; — De risconsultorum quorum in Pandecti nomina; Leyde, 1690, in-4°; — Gro blié en 1617 les *Poemata* de son frère

Foppens, Bibliotheca Belgica. — Witte, D graphicum. — Burigny, Vie de Grotius. t.

GROTIUS (Pierre), homme d'Et dais, fils de Hugo Grotius, né en 1 en 1680. Il fit ses premières études en sous la conduite de G. Vossius. Il se suite à la carrière du barreau, et se fi terdam, où il devint pensionnaire en : ans après il représentait les états auprès des cours de Danemark et de correspondance qu'il entretint en ce avec Jean de Witte se trouve dan trième volume des Négociations de c d'Etat. L'aptitude toute particulièn diplomatie dont il fit preuve le fit 1669 comme ambassadeur de la répu près de Louis XIV. La guerre ayant é la France et la Hollande, Grotius, re sa patrie, fut nommé député aux é raux. Républicain aussi déclaré que s résista avec les frères de Witte aux ments du stathouder; son parti ayant e il dut s'ensuir de Hollande, et se reti nier lieu à Cologne. Ayant aidé de se les plénipotentiaires de la république chargés de traiter de la paix avec la France, il obtint l'actorisation de rentrer dans son pays. Il sut artéé quelque temps après, comme ayant trahi des secrets d'État; mais comme on ne pouvait hireprocher que de l'impi udence, il sut acquitté, en 1676. Il alla ensuite terminer ses jours dans me maison de campagne qu'il possédait près de l'arlem, ne s'occupant plus que de littérature. En 1655 il avait entrepris de publier en neut volumes in-solio les Œuvres complètes de son père; mais il n'en sit paraître que quatre volumes, imprimés en 1679, comprenant les ouvrages théologiques de Hugo Grotius.

E. G.

Berigny, Fie de Grolius, t. 11, p. 307. — Manes Grotii rindicati, t. 11, p. 878. — Cattenburgh, Bibl. Remonstratium.

GROTO ou GROTTO (Louis), plus connu sous le nom de Il Cieco d'Adria, (l'Aveugle Adria (dans la Vénétie), poëte italien, né à Adria, le 7 septembre 1541, mort à Venise, le 13 décembre 1585. Il perdit la vue le huitième jour de sa naissance. Il n'en fit pas moins de bones études, et excita par ses talents précoces l'admiration de ses compatriotes. En 1556, à l'age de quatorze ans, il fut choisi pour prononcer des harangues publiques dans deux occasions solenaciles, lorsque la reine de Pologne visita Vezise, et à l'installation du doge Lorenzo Priuli. D'antres villes, Ferrare, Bologne, Rovigo lui demandèrent des discours dans diverses circonstances. Il fit aussi jouer des pièces, tragédes, comédies, pastorales, qui obtinrent un sucde très supérieur à leur mérite. Il parut luinème sur le théatre, dans l'Œdipe de Sophocle traduit per Orsato Giustiniani, et représenté à Vicence en 1585. Louis Groto fut conduit d'Ama à Vicence aux frais de l'Académie olympique e celte ville, et partout sur sa route il fut accidi par des banquets, des concerts et des **aplaudissements. Il mourut peu après ce triom-**Me, laissant une réputation qui ne devait pas 🛤 survivre longtemps, parce qu'il la devait moins à son talent qu'à sa cécité. On a de lui: me traduction du premier livre de l'Iliade; Vesise, 1570; — Trofeo della vittoria sagra ellennia dalla christianissima lega contro i Turchi nell' anno 1571; Venise, in-8°; Adriana et Dalida, tragédies; Emilia, comédie; Il Tesoro, comédie; 1580, in-12; L'Alteria, comédie; Venise, 1592, in-12. Ces trois comédies ne sont pas sans mérite, « quoique on y désirat, dit Ginguené, moins d'indécence dans les mœurs et moins d'affectation dans le style »; — B Pentimento amoroso, et Calisto, pastorales; Venise, 1586. Dans la pastorale, comme dans la comédie, Groto blesse souvent la décence, le goût et le bon sens. « Les ouvrapes qu'il a laissés, dit Ginguené, sont pleins d'esprit; mais ils manquent d'art et encore plus de goût; ils abondent en jeux de mots, en métaphores outrées, et en tous ces rassinements de

style qui furent tant en vogue dans le siècle suivant. Ces défauts ne pouvaient être, dans aucun genre d'ouvrage, plus déplacés que dans le drame pastoral. » — L'Orazioni volgari e latine; Venise, 1585, traduites en français par Barthélemy Viotte; — Lettere famigliari, précédées d'une vie de l'auteur; Venise, 1601, in-4°. Groto a annoté le Decamerone de Boccace publié à Venise, 1590, in-4°. Les divers ouvrages de Groto ont été recueillis à Venise, 1598, in-4°.

Deux autres écrivains portant le même nom, et appartenant sans doute à la même famille, Louis Groto et Joseph Groto, ont publié la Vie du Cieco d'Adria, l'un à Venise, 1701, l'autre à Rovigo, 1777.

Y.

Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, t. VII, Part. III, p. 147. — Ginguenė, Histoire litteraire d'Italie, t. VI, p. 356.

GROU (Jean), théologien français, né le 24 novembre 1731, dans le Calaisis (diocèse de Boulogne), mort dans un château appartenant à Th. Weld, dans le comté de Dorset, le 13 décembre 1803. Il fit ses études chez les jésuites, et entra dans leur ordre. Après la suppression de cette société, il se retira à Pont-à-Mousson. En 1765 il alla en Hollande, d'où il revint à Paris vers 1776. Il y vécut dans la retraite, sous le nom de *Leclaire*. L'archevêque lui donna une modique pension, qui lui fut continuée par le roi. La révolution l'éloigna de la France. Il se retira en Angleterre, chez Thomas Weld, pieux catholique, qui avait fait hâtir un couvent pour des trapistes sur sa terre de Lutworth. L'abbé Grou avait laissé à Paris un manuscrit Sur la vraie Religion, qui lui avait coûté beaucoup de travail, mais qui fut brûlé pendant la terreur, selon M. Philbert; Barbier prétendait que les matériaux de cet ouvrage, fait en société avec le P. Guérin, avaient été remis à l'abbé Bergier, qui s'en scrait servi, l'aurait revu et augmenté et l'aurait publié sous son nom seul, en 1786.

On a de l'abbé Grou : La République de Platon, traduite en français, Paris, 1762; Amsterdam, 1763, 2 vol. in-12; — les Lois de Platon, traduites en français; Amsterdam, 1769, 2 vol. in-8° et in-12; — les Dialogues de Platon, trad. en français; Amsterdam, 1770, 2 vol. in-8° et in-12; — Morale tirée des Confessions de saint Augustin; Paris, 1786, 2 vol. in-12; — Les Caractères de la vraie Dévotion; Paris, 1788, in-18; souvent réimprimés; — Maximes de la Vie spirituelle (en vers), avec des explications en prose; Paris, 1789, in-12; nouv. édit., Besançon, 1827, in-12; — La Science pratique du Crucifix dans l'usage des sacrements de pénitence et d'eucharistie; Paris, 1789, in-12; souvent réimpr. : c'est une suite à son livre du P. Marie, intitulé La Science du Crucifix, dont l'abbé Grou avait fait paraître une nouvelle édition en 1786; — Méditations en forme de retraile sur l'amour de Dieu, avec un petit écrit sur le don de soi-même à Dieu;

Londres, 1796, in-12; souvent réimprimées depuis; — L'Intérieur de Jésus et de Marie, ouvrage posthume; Paris; 1814, 2 vol. in-12; souv. réimpr. A l'époque de la suppression des Jésuites en France, il concourut à la défense de la Société. Il fournit à Cerutti des matériaux pour la rédaction de l'Apologie de la Compaquie de Jésus, et prit une grande part à la Réponse au livre intitulé: Extraits des assertions, etc.; 1763-1765, 4 vol. in-4°. Grou donna aussi en 1770 une édition du Premier Alcibiade de Platon, traduit par Tannegui Lesèvre. L. L—T.

Barbier, Examen crit. des Dict. histor. — Quérard, La France litteraire. — Notice sur Grou, en tôte de la 4º édition de son livre L'Intérieur de Jésus et de Marie; Paris, 1847.

GROUBENTALL DE LINIÈRE (Marc-Ferdinand de'), littérateur français, né à Paris, en 1739, mort dans la même ville, en 1815. En sortant du collège, il composa des prônes et des sermons pour de jeunes prêtres, et obtint la place de secrétaire du maire de Rennes, député pour les affaires de sa cité à Paris. Il se lia avec Dulaurens, et tous deux concoururent en 1760, devant l'Académie de Douay, qui leur donna à chacun un prix de poésie. Ils composèrent ensemble les *Jésuitiques*, recueil d'odes satiriques; mais lorsque Dulaurens les vit imprimées, craignant d'être poursuivi, il s'enfuit en Hollande. Groubentall fut arrêté, au mois d'août 1761, et rendu à la liberté quelques jours après. Dulaurens lui ayant adressé des exemplaires de son poëme intitulé Le Balai, la police les découvrit chez Groubentall, et il fut envoyé à la Bastille le 1<sup>cr</sup> juin 1762. Il en sortit le 28 août suivant, sur la demande de son père, qui ne le réclamait, disalt-il, que pour le marier, afin de lui procurer un établissement et des occupations utiles. « Mais si une plus longue détention rompoit nos arrangements, ajoutait le père, comme elle lui a fait perdre son poste chez M. Hevin, parce que les gens de la police lui ont dit qu'il étoit étonnant qu'il se sût servi de lui, je ne pourrois que l'abandonner à votre sage discrétion, car étant né à Paris, où la jeunesse a acquis des licences presque généralement applaudies, je ne pourrois, après m'avoir épuisé à lui donner de l'éducation pour être utile à l'Etat, agé de soixante ans, et toujours infirme, le suivre pas à pas. En sorte que s'il devenoit un citoyen perdu, il ne seroit pas de ma faute. » Cette leçon n'empêcha pas Groubentali d'écrire à Dulaurens. Il lui parle de notes et de corrections qu'il fait au Balai, dont il espère lui faire part un jour. « Je ne donne aucun ouvrage, dit-il, et de longtemps n'en donnerai, tant j'ai en horreur les prisons de l'inquisition française... Mon aventure de la Bastille m'a porté un préjudice dont je ressens encore les effets. Ma situation n'est point heureuse quoique brillante... Je suis répandu dans le plus grand monde, et vous dire que j'al l'honneur de manger aux tables des princes et des princesses, c'est vous en dire as-

sez. Si j'étois à mon aise avec cela, je se comble du bonheur; j'en attends le n Mille protecteurs ardents et mille prot charmantes s'empressent à l'envi de m'è les; je n'attends que la décision de mo Mon mariage est suspendu comme l'étoi berté; je veux dire jusqu'à nouvel ord: annonce ensuite à son ami qu'il va doni Italiens une pièce réduite en trois actes. I de Groubentall fut saisie. Un agent de eut ordre de prendre des informations pondit que Groubentall n'était qu'un *pol*i un mauvais écrivain faufilé avec de fort ma compagnies, n'ayant sans doute aucun avec les tables des princes et des prin Sachant probablement qu'on le surveillait bentall devint plus sage; du moins il n'eut nouvelies aventures.

On a de Groubentall de Linière: Iru. Savetier du coin; Genève, 1760, in-8' édition de ce poëme parut sous le nom a taire; — Le Sexe triomphant, poëme 1760, in-8°; — Notice sur Dulaurens tête de La Chandelle d'Arras, édition det dans Les Quatre Saisons du Parnas même année.

L. L.

Delort, Hist. de la Détention des Philosophe Gens de Lettres à la Bastille, tome III, p. 1 à 36 rard, La France litteraire.

GROUBER DE GROUDENTAL (N.... nomiste français, né en Allemagne, au ( tième siècle, mort au commencement ( neuvième. Il était avocat au parlement d avant la révolution. On lui doit : La F politique réduite en principes et en pri Paris, 1775, in-8°; — Théorie génér l'Administration des Finances; Paris 2 vol. in-8; — Moyens comparatifs c ration des delles nationales de l'Ang et de la France; Paris, 1788, in-8°; — D sur l'autorité paternelle et le devoir considérés d'après la nature, la civil et l'acte social; Paris, 1790, in-8°; assurés de parvenir à la formation système général de finance en Frax d'amortir l'intégralité de la dette pui Paris, 1800, in-8°; — Discours philoso servant d'introduction aux législati vile et criminelle; Paris, 1802, in-8°; cipes élémentaires de gouvernement parvenir à l'établissement d'une const générale. Constitution religieuse ou n Paris, 1802, in-8°. En 1771 Grouber de bental avait annoncé des Mémoires et ( de Jurisprudence, qui n'ont point paru. I rard lui attribue encore L'Anti-Moine, c sidérations politiques sur les moyens nécessité d'abolir les ordres monastiq France: 1790, in-8°; et Conseils de la L à la nation française, en France, 1795 que d'autres attribuent à Groubentall de I

Quétatd, La France littéraire.

L. L-

CROUCHY OU GROUCHE (Nicolas), en latin Gruthius, érudit français, né vers 1520, mort m 1572. Il professa la philosophie et le grec à Budeaux, à Paris et à Coïmbre, où il avait été apelé par le roi Jean. A son retour en France, un désolée par la guerre civile, Grouchy, qui dui protestant, fut exposé aux persécutions, d'uma une vie pauvre et errante. Les habitants de la Rochelle lui offrirent la direction de leur caline; il s'empressa d'accepter; mais à peine arivé dans cette ville, il mourut, d'une fièvre contractée en route. De Thou fait le plus grand des du savoir et du caractère de Grouchy. On a de hai: Dialecticæ Præscriptiones; Paris, 1552; — De Comitiis Romanorum, Lib. III; Paris, 1555, in-4°; inséré dans le Thesaurus intiquit. Roman. de Grævius, t. I; — Elenchi Sophistici; 1556, in-8°; — Logica Aristotelis; Paris, 1558, in-8°; — Responsio ad Car. Sgorii Disputationes de binis magistratuum tomitiis et lege curiata; Paris, 1565, in-8°; Diogne, 1566, in-4°; insérée dans le Thesaurus de Grevius; — De Conjugiis Romanis; Venise, 1568, in-8°; — Ethica; Paris, 1572, in-4°; — Tistoire des Indes de Portugal, contenant comment l'Inde a éte découverte par le commandement du roi Emmanuel, et la guerre que les capitaines portugais ont menée pour in conquête d'icelle, escripte par Fernand Lepès de Castaneda; Paris, 1553, in-4°; Anten, 1576, in-4°. Selon Gesner, Grouchy a aussi traduit les Analytica posteriora d'Aristote. Z.

Gener, Bibliothech. — La Croix du Maine, Bibliothétes française. — Eug. et Em. Hang, La France protestente.

**ENOUCHY** (Emmanuel, marquis DE), maréchal de France, né à Paris, le 23 octobre 1766, d'une **Amilie ancienne de la Norman**die, mort à Saint-Elienne, le 29 mai 1847. Destiné à la carrière militaire, vers laquelle l'appelait une vocation trèsprenencée, il entra en 1779, à l'âge de quatorze 🖦, au corps d'artillerie en qualité d'aspirant; au bout d'une année, il fut lieutenant en second **cans le régiment de La Fère**, puis il passa dans les troupes à cheval, et en 1784 il devint caplaine dans le régiment Royal-Etranger; enfin, **nommé sons-lieutenant aux gardes-du-corps** 🕶 roi sur la fin de 1786, il occupa ce poste jusm'en 1789. Quelque opposées que fussent les nouvelles idées politiques à celles au milieu des-Pelles le jeune Grouchy avait été élevé, il n'hépas à embrasser la cause révolutionnaire. Le commandement du 12° de chasseurs lui fut et au bout de quelques mois (1792) il devint colonel. Il sut ensuite placé, dans la mine qualité, à la tête du 2° régiment de Condéiragens, et sit la campagne de 1792 dans l'armée de La Fayette. Élevé au grade de général brigade (septembre 1792), et envoyé à l'armés des Alpes, il y prit le commandement de a cuvalerie, et participa à la conquête de la Saioie. La guerre civile s'alkıma en Vendée : le

général Grouchy y fut envoyé pour prendre le commandement, d'abord de l'avant-garde, puis de l'aile gauche de l'armée de l'ouest. Ce fut surtout à la désense du camp des Sorinières, le 5 septembre 1793, qu'il déploya sa bravoure : la victoire flottait indécise; Gouchy, quoique blessé, saute à bas de son cheval, et, à la tête de quelques compagnies de grenadiers, il fond sur les Vendéens, les culbute et les met enfuite. Eloigné, malgré les vœux des soldats, des champs de bataille par le décret de la Convention nationale qui excluait les nobles des armées, Grouchy y retourna comme simple soldat, dans les rangs de la garde nationale, et fut bientôt récompensé de cette patriotique résolution par le décret du 13 juin 1795 (25 prairial an III), qui, en proclamant son civisme, le confirma dans le grade de général de division, auquel il avait été promu en 1793, par les représentants du peuple en mission aux armées. Nommé en outre chef d'état-major de l'armée de l'ouest, il contribua puissamment aux succès du général Hoche. A la nouvelle du débarquement de Quiberon, il accourut du fond du Poitou, rassembla à la hâte toutes les troupes disséminées dans le pays par suite de la pacification de La Jaunaie, et les conduisit au point du débarquement. Nommé général en chef de la même armée à la place de Canclaux, il refusa; et persuadé que pour terminer la guerre civile il fallait remettre dans les mêmes mains la conduite de toutes les opérations, il écrivit au Directoire pour l'engager à réuniren une seule les trois armées des côtes de Cherbourg, des côtes de Brest et de l'ouest, indiquant le général Hoche comme le chef le plus propre à occuper ce triple commandement. Son conseil fut approuvé: Hoche fut nommé général en chef de l'armée des côtes de l'Océan, dont Grouchy, par le même décret. devint chef d'état-major. En cette qualité, il dirigea plusieurs expéditions, et conduisit souvent contre Charette et Stofflet des corps d'armée à la tête desquels il remporta des avantages signalés. Après la pacification de la Vendée, il fut nommé d'abord chefd'état-major à l'armée du nord, puis, lorsque Hoche eut organisé l'armée d'élite destinée à envahir l'Irlande (1796), ce général obtint du Directoire que Grouchy fût revêtu du commandement en second. Le vaisseau que ce dernier montait sut du petit nombre de ceux qui purent arriver aux côtes d'Irlande. Dès qu'il fut entré dans la baie de Bautry, Grouchy ordonna le débarquement : la mer était grosse, et la marine refusa d'obéir, sous le prétexte que la nuit allait tomber; on ajourna donc la descente au lendemain à la pointe du jour. Vers minuit, une violente tempéte s'éleva : aussitôt, sans en prévenir le général, le contre-amiral Bouvet voulut regamer la haute mer. Ea vain Grouchy adresse à Bouvet de vives représentations : on sort de la baie; puis, lorsque la tempête est calmée, le contre-amiral refuse encore, et pour toute réponse déclare à Grouchy qu'il n'a pas d'ordre à

recevoir de lui. On rentra donc à Brest, et Bouvet ne tarda pas à être destitué.

L'agitation se prolongea dans les provinces de l'ouest ; le général Grouchy, qui y fut envoyé en qualité de commandant des 11°, 12°, 13°, 14° et 22º divisions militaires, ramena le calme par d'excellentes mesures, et sa modération lui mérita l'estime générale. Il passa en 1798 à l'armée d'Italie, sous les ordres de Joubert. Au moment où se formait une coalition nouvelle et où une armée russe devait sondre sur l'Italie et agir de concert avec les Autrichiens, il importait d'empêcher le roi de Sardaigne de se réunir aux coalisés: Joubert et Grouchy se consultent, et ce dernier, bravant les dangers, et malgré la responsabilité qu'il allait assumer sur lui, se rend à Turin (décembre 1798), sous le prétexte d'y prendre le commandement de la citadelle; secondé par le comte de Saint-Marsan, ministre et savori de Charles-Emmanuel IV, il parvient adroitement à amener ce prince à abdiquer sa couronne et à remettre aux Français le Piémont avec ses places fortes. Le commandement en chef du Piémont sut le prix de cette habile et heureuse négociation, et le Directoire chargea en outre le général Grouchy de l'organisation générale du pays.

Lorsque Moreau, succédant à Scherer, qui venait de perdre le Milanais, prit le commandement en chef de l'armée d'Italie, ce général écrivit à Grouchy: « Ne perdez pas une minute à venir me joindre, car j'ai grand besoin de vos conseils, et il me reste trop peu d'hommes de votre trempe, etc. » Grouchy fit de concert avec lui la mémorable campagne du Piémont, et lorsqu'un décret du Directoire le nomma général en chef de l'armée des Alpes, il refusa, préférant partager avec Moreau la gloire et les dangers de la lutte brillante que soutenait l'armée d'Italie. Ce sut surtout aux affaires de Valence et de San-Giuliano que Grouchy se distingua. A la bataille de Novi, les premiers efforts de l'ennemi furent dirigés contre sa division; ce corps, qui faisait partie de l'aile gauche de l'armée, fut engagé onze fois dans cette journée. Animant les troupes par ses paroles et son exemple, on le vit, le drapeau de la 39º demi-brigade à la main, ramener au combat les soldats ébranlés; un boulet brise la hampe du drapeau : Grouchy élève alors son chapeau au bout de son sabre, et, se précipitant à la tête de ses braves sur les Autrichiens, il leur prend 1,500 hommes et leur fait perdre plus d'une lieue de terrain. Placé entre deux feux par la retraite du centre et de la droite de l'armée française, il est obligé de se replier; en se retirant, il veut sauver l'artillerie abandonnée par l'aile droite dans le défilé de Pasturana; mais accablé bientôt par le nombre, cerné de tous côtés et percé de quatorze blessures, il tombe baigné dans son sang au pouvoir de l'ennemi. Le général Grouchy dut la vie au grand-duc Constantin, qui, l'ayant reconnu, le

fit panser par ses propres chirurgiens, et voulut assister lui-même aux soins qu'ils lui prodiguaient. Rétabli après quatre mois de souffrances et échangé après un an de captivité contre un général anglais, il entra en France après la bataille de Marengo. Placé aussitôt à la tête de l'une des divisions de la seconde armée de réserve, stationnée au pied du mont Jura, Grouchy chase les Autrichiens de l'Engadine, pénètre dans le pays des Grisons, occupe Coire, et allait passer le Splugen, lorsque Macdonald vint le remplacer.

234

Moreau attendait Grouchy à l'armée du Rhin, dont une division, forte de 18,000 hommes, lai était réservée. A la tête de ce corps, il prit part à plusieurs affaires partielles, et contribua au succès de la bataille de Hohenlinden. Il fut nommé, après la campagne, inspecteur général de la cavalerie, et en 1801 le premier consul le chargea de conduire de Paris à Florence le gendre du roi d'Espagne, et de le faire reconnaître roi d'Étrurie.

Lors du procès de Moreau (1804), le général Grouchy ne dissimula point son attachement pour le rival du premier consul : sa franchise blessa Bonaparte, mais elle ne l'empecha pas de l'employer dans toutes ses campagnes. En 1805 Grouchy commanda une des divisions du camp de Brest; dans la guerre de 1806 et 1807 contre les Prussiens, il fit partie de la grande armée, et après la bataille d'Iéna, son corps entra le premier dans Berlin. A la bataille d'Eylau, il contribua à la victoire par les charges qu'il in pour protéger le corps d'Augereau et donner au maréchal Davout le temps d'arriver. Dans cette journée, il eut un cheval tué sous lui, fut blessé, et ne dut la vie qu'au dévouement de son aide de camp, La Fayette fils, qui l'arracha des mains des Russes. A la bataille de Friedland, le 16 juin 1807, ce fut lui qui, en l'absence de Murat, commanda la cavalerie; à l'aide d'une retraite habilement simulée, il rejeta un corps d'infaterie par delà le Prégel, et prépara ainsi la victoire; elle lui valut le grand-cordon de la Légion d'Honneur et l'honorable mention au bulletin de cette bataille d'avoir rendu des services importants; ce sont les expressions mêmes de Napoléon. Après le traité de Tilsitt, Grouchy rectra en France; mais, envoyé presque aussitôt 🕿 Espagne, il fut nommé gouverneur de Madrid (1808). Le 2 mai une insurrection éclate dass les murs de cette capitale : 300 Français y sont lachement assassinés par les révoltés : le général se hâte de les attaquer, les disperse, et reprend l'arsenal; le calme fut rétabli. Quelques mois après, Grouchy, alléguant des motifs de santé, obtint son rappel, et se retira dans ses terres; mais l'ordre de se rendre en Italie l'y suivit à peu d'intervalle. Rappelé de ce pays pour opérer sa jonction avec la grande armée. il participe à la bataille de Wagram, culbute la cavalerie autrichienne, et met en suite l'arrière garde du prince de Rosenberg. Napoléon, vou-

had reconnaître sa bravoure, nomma Grouchy commandeur de la Couronne de Fer, et colonel général des chasseurs, ce qui lui donnait le rang de grand-officier de l'empire. Dans la campagne de Rossie, il contribua d'abord à la prise de Vilna, puis il se distingua à l'affaire de Krasnoï, et rehala l'armée russe dans les murs de Smolensk. Le 7 septembre 1812, en tournant avec habileté **la grande redoute, il facilita le succès de la ba**talle de la Moskowa. Dans cette grande journée, leut un cheval tué sous lui et reçut un biscaïen dans la poitrine; son fils, qui combattait à ses ctiés, fut blessé presque an même moment. **Pendant la malheureuse** retraite, l'empereur forma un corps, composé uniquement d'officiers et de généraux, destiné à veiller à sa sûreté persomelle: ce fut à Grouchy qu'il confia le commandement de cet escadron sacré. Au commencement de 1813, le général ayant sollicité le commandement d'un corps d'infanterie pour la cam**pagne qui se préparait**, Napoléon le lui refusa : alors Grouchy, mécontent, quitta le service. Mais lorsque la bataille de Leipzig eut été perdue, que sotre armée d'Allemagne fut en pleine retraite et **que l'enne**mi me**naç**ait les frontières de la France, Groschy écrivit à l'empereur pour reprendre le service, et Napoléon accepta.

Les alliés avaient passé le Rhin. Le général artéta d'abord leur marche dans les plaines de Comar et ensuite dans les Vosges; il vint se rémir, à Saint-Dizier, aux troupes que Napoléon amenait de Paris, et prit part aux combats de Brienne et de La Rothière. Il couvrit la retraite de l'armée. A l'affaire de Vauchamps, le 14 février 1814, il coupa le corps du général pressien Kleist; au défilé d'Étoges, il combattit encore glorieusement. Le 7 mars eut lieu la bataille de Craonne; Grouchy y fut grièvement Messé, ce qui l'obligea de quitter l'armée.

Après la première Restauration, il fut dépositié de son grade de colonel général des chasseurs, en faveur du duc de Berry; le général ectivit vainement au roi pour réclamer contre cette mesure, qu'il regardait comme une infraction à la parole donnée : sa lettre déplut, et il demeura en disponibilité. Mais après le retour de Med'Elbe, Napoléon, le 1er avril, donna à Groudy le commandement en ches des 7°, 8°, 9° et W divisions militaires. En cette qualité, il eut à s'opposer au duc d'Angoulême, qui à la tête de a six régiments, se portait sur Lyon. Le Pince ne tarda pas à capituler; il quitta ses troupes, demandant pour toute faveur la faculté de estir de France. Le général, par ordre de l'empereur, le lui permit, après l'avoir retenu quelpes jours prisonnier au Pont-Saint-Esprit. Le prince s'embarqua à Cette. Alors Grouchy, que l'empereur venait de nommer maréchal, se porta Marseille, afin de dissiper les débris de ramée royale et d'empêcher le marquis de Rivière de soulever le midi. Le maréchal fut ensuite dergé du commandement en chef de l'armée

des Alpes; et après qu'il eut mis les frontières du Piémont et de la Savoie en état de défense, il alla se mettre à la tête de toute la cavalerie de réserve de la grande armée. De Charleroy, où il était entré le 1<sup>er</sup> juin 1815 avec sa ca**va**lerie légère, il poursuivit le général Ziethen, arriva jusque sous Fleurus, passa la nuit du 15 au 16 à portée du canon ennemi, et emporta Fleurus dans la matinée du 16. Le même jour, vers midi, l'attaque générale s'engagea, et le maréchal, placé à la tête de toute l'aile droite, prend Ligny, et force le général Blücher à la retraite. Le lendemain, 17, il se met à la poursuite de l'armée prussienne, pour l'empêcher d'opérer sa jonction avec lord Wellington, et se dirige, d'après les instructions de l'empereur, vers la Meuse, à Namur et Liége. Mais Blücher, au lieu de marcher sur Namur, s'était dirigé vers Wavres, où, le 17 au soir, il opéra la réunion de ses troupes; en sorte que lorsque Grouchy put en être instruit, le 18 au matin, et diriger ses divisions sur ce point, l'armée prussienne avait déjà traversé la Dyle et rejoint Wellington. Au bruit effroyable de la canonnade qui se faisait entendre sur le champ de bataille de Waterloo, les généraux Gérard, Exelmans, Vandamme supplièrent le maréchal de se porter par la gauche vers Mont-Saint-Jean: il résista à leurs instances, en leur montrant les nouveaux ordres qu'il venait de recevoir de l'empereur et qui lui enjoignaient derechef de se porter sur Wavres. Lorsque le maréchal reçut, vers les quatre à cinq heures, une seconde lettre de l'empereur, qui lui ordonnait de manœuvrer pour joindre la droite de l'armée, il le fit aussi promptement que le lui permit un corps de l'arrière-garde prussienne avec lequel il était aux prises. Dès qu'il sut informé du désastre de Waterloo, il effectua sa retraite sur deux colonnes; le 21, à la pointe du jour, toute l'armée évacua Namur, et se mit en marche pour Dinant. Ce ne fut qu'à Rethel que le maréchal apprit la seconde abdication: à cette nouvelle, il adressa une proclamation à ses troupes, et leur fit reconnaître Napoléon II pour empereur. Le 27 on commença, près de Soissons, à communiquer avec les débris de l'armée vaincue à Waterloo, et le 28 le maréchal reçut du gouvernement pro visoire l'ordre de prendre le commandement en chef de toute l'armée du nord et de se rapprocher de Paris. Sa retraite lui mérita les éloges du gouvernement; mais en butte à la liaine de tout ce qui tenait pour une seconde restauration, le maréchal remit son commandement à Davout, puis, compris l'un des premiers dans l'ordonnance royale du 24 juillet, il alla demander un asile au Nouveau Monde. Le maréchal habita cinq ans Philadelphie, où son fils, le comte de Grouchy, qui s'était rapidement élevé au grade de colonel de chasseurs, le rejoignit, au mois de mai 1817. L'exil ne satisfit pas les ennemis du maréchal; il leur fallait contre lui une

sentence de mort : il sut donc traduit devant un conseil de guerre, qui se déclara incompétent. Le 24 novembre 1821, une ordonnance royale spéciale pour le marquis de Grouchy vint enfin mettre un terme à son exil, en étendant à sa personne le bienfait de l'amnistie accordée dès 1819. Le maréchal rentra immédiatement dans sa patrie, fut réintégré dans tous ses droits et honneurs, à l'exception de la dignité de maréchal de France; il fut classé parmi les lieutenants généraux et mis à la retraite définitive. La révolution de 1830 le réintégra enfin dans la plus haute dignité de l'armée, et, par ordonnance du 11 octobre 1832, il fut appelé à la chambre des pairs, où il s'est toujours montré du parti de l'opposition modérée. Lors du grand procès politique des accusés d'avril 1834, il refusa de prendre part aux travaux de la chambre constituée en haute cour de justice. [E. Pascallet, dans l'Enc. des G. du M.]

re En 1846, le maréchal de Grouchy acheta une propriété sur les bords du Loiret, où il comptait se retirer. Souffrant de la poitrine, il alla passer l'hiver en Italie, séjourna à Pise, à Florence et à Rome, et mourut en revenant de ce voyage. Ses obsèques eurent lieu à l'église des Invalides, et son corps fut inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Il avait perdu en février 1843 la fille qu'il avalt eue de sa seconde femme, Mille Fanny Hua. Il laissait de son premier mariage, avec Cécile-Félicité-Céleste Doulcet de Pontécoulant, deux fils et une fille : le marquis Alphonse de Grouchy, général de division et sénateur; M. Victor de Grouchy, général de hrigade; et la marquise d'Ormessou.

On doit au maréchal Grouchy: Observations sur la Relation de la campagne de 1815 publiée par le général Gourgaud, et Réfutation de quelques-unes des assertions et écrits relatifs à la bataille de Waterloo; Philadelphie et Paris, 1819, in-8°; — Réfulation de quelques articles des Mémoires du duc de Rovigo; Paris, 1829, in-8°; — Fragments historiques relatifs à la campagne et à la bataille de Waterloo: N° I, Lettre à MM. Barthélemy et Méry; Paris, 1829, in-8°; N° II, Influence que peuvent avoir sur l'opinion les documents relatifs à la bataille de Waterloo publiés par M. le comte Gérard; Paris, 1830, in-8°; — Chambre des Pairs: Discussion du projet de loi sur l'état de siège. Discours prononcé dans la séance du 19 février 1833; Paris, 1833, in-8°; - Réclamation du maréchal Grouchy; Paris, 1834, in-8°; — Plainte contre le lieutenant général baron Berthezène; Paris, 1840. in-8°. Cette plainte, adressée par le maréchal Grouchy à M. Pasquier, président de la chambre des pairs, a été reproduite dans La Presse du 7 juillet 1840, dans L'Echo français du même jour, dans Le Siècle du 8, dans Le Droit du 9. Elle était motivée sur une réclamation que le

général Berthezène avait fait imprimer dans la Biographie des Hommes du Jour, tome Y. 1re partie, Dans une lettre insérée au Moniteus des 26 et 27 décembre 1840, et dans la Biographie des Hommes du Jour, tome V, 2° partie le général Berthezène désavoua toute intentior d'accuser de trahison le maréchal Grouchy, et rétracta diverses imputations qu'il avait portées contre lui, tout en maintenant ses dires relativement à Waterloo (1); — Fragments Aistoriques; Paris, 1840: ce sont des correspon dances et des ordres qui établissent que ni le maréchal Grouchy ni le général Lesénécal n'a vaient en de correspondances coupables avec l'ennemi, comme ils semblaient en être accusés par le général Berthezène, qui se rappelait avoir vu un officier prussien dans la voiture de l'aide de camp Lesénécal quand l'armée rétrogradait vers Paris, ce que le maréchal explique par les ordres qu'il avait reçus du gouvernement provisoire de négocier un armistice. Une publication du Biegraphe universel amena aussi une nouvelle discussion entre le maréchal Gérard et le maréchal Grouchy, qui fut insérée dans le Journal des Débats, comme une première lettre du maréchal Gérard avait été insérée dans la Biographie des Hommes du Jour, tome V, 1re partie. L. LOUVET.

Arnault, Jay, Jouy et Norvins, Nouvelle Biographie des Contemporains. — Rabbe, Vieilh de Boisjolin et

(1) Le maréchal se prévaut surteut des ordres de Napoléon, qui lui enjoignaient de marcher sur Wavres; sals le général Berthezène répond que le même ordre ini disait de suivre la trace des Prussiens, d'instruire l'enpercur de leur marche, et de se touir continuellementes communication avec le quartier général. « L'emperent s'est trompé sur le plan des alliés, dit le maréchal; l était persuadé, d'après la connaissance qu'il avait de lour système de guerre, que les Prussiens se retiralest sur Namur; ses ordres étaient positifs : il m'avait séparé de lui. » Mais l'ordre général dominant était toujours de se placer entre les Prussiens et les Anglais et d'empôcher leur jonction, puisque la séparation des deux corps n'avait eu lieu que dans la supposition de l'action séparée des deux armées alliées. D'allieurs, comme commandant de la cavalerle d'abord, et ensuite comme chef superieur des généraux Pajol et Excimans, le maréchil ne devait-il pas surveiller la marche des Prussiens et éclairer l'empereur sur leur changement de direction et sur jeur marche de flanc pour rejoindre les Anglais? « Je ne pouvais marcher au bruit du canon, ajoute le maréchal, puisque la veille le maréchal Ney avait été blané pour une marche semblable, qui avait empêché un succès d'être complet. La canonnade ne pouvait me surprendre, puisque l'empereur m'avait prévenu qu'il allait battre les Anglais à Waterloo. » Sans doute, répond-on, si les Prussiens avaient eté tous devant vous à Wavres, vous auriez bien fait d'y rester; mais il ne fallait pas batailler avec une arrière-garde, pendant que le corps principal, en avance déjà sur vous, vous dérobait son mouvement de jonction. L'empereur avait eu tort de ne pas réserver un corps au centre; c'est vrai, mais il fallait y suppléer par de fréquentes communications avec la gauche et être toujours prêt à vous porter vers elle. Enfin, et pour faire la part de chacun, ajoutons qu'entraines par une ardeus irréfléchie, les jeunes généraux n'écoutaient pas la voix des vieux chefs, que les ordres s'exécutaient inai, que pins d'une fois Grouchy fut désobél, et qu'il ne fut par toujours maître de ses mouvements, par le sait de ses subordonnés. Napoleon a done été injuste lorsqu'il a dit : « A Waterion Grouchy "est perdu; J'aurais gagud cette affaire sans son imbécilité.

Salate-Preuve, Biographic universalle et portative des Cretenp. — Sarrut et Saint-Edme, Biographie des Hommes du Jour, tome II, 1ºº partie, pag. 226 et suiv.; tome III, 1º partie, pag. 395; tome V, 1ºº partie, pag. 395 et suiv.; tome V, 2º part, p. 457 et suiv. — Le Biographe miersel, tome ler, 4º vol., 1842. — Jomini, Precis politique et militaire de la campagne de 1815. — Opinius et jugements de Napoléon, tome ler. — Norvins, Biture de Napoleon. — Thiers, Histoire du Consulat d'él l'Empire. — Duc de Raguse, Mémoires (le général Grochy a fait insérer une réclamation dans le Moniteur di l'arrii 1857, et y promet un travail plus étendu de rec-Mention sur les événements de 1815).

GROUGHY (Sophis DE). Voyez Condorcet (Mar DE).

'GBOUGHY (Alphonse-Frédéric-Emmanuel, mequis de ), général français, fils du précédent, mquit à Vilette (Seine-et-Oise), le 5 septembre 1789. Entré à l'École militaire de Fontainebleau, le 15 août 1806 et passé sous-lieutenant au 10° régiment de dragons, le 15 novembre suivant, il **At la campagne de Prusse de 1806, et fut nommé** lieutenant aide de camp de son père, le 25 mai 1807. Le jeune Grouchy servit en Pologne et à l'armée d'Espagne, où il se fit particulièrement remarquer. Promu au grade de capitaine dans le 1er régiment de chasseurs à cheval, le 17 janvier 1809, il rejoignit ce corps en Allemagne, retourna en Espagne en 1810, sut nommé chef d'escadron au 19º de chasseurs en 1811, et tit avec distinction la guerre de Russie de 1812. Sa bile conduite pendant la campagne de Saxe lui máila, le 15 décembre 1813, le brevet de colo-Del. Placé à la tête du 13° de chasseurs, il servit a l'armée d'Italie, et rentra en France après les erenements politiques et militaires de 1814. Mesté en non-activité sous les deux restauration, il fut un instant délégué pour le recrutement par ordonnance du 19 décembre 1827. Le **39 août 1830, le roi Louis**-Philippe lui donna le **commandement du 3º régiment de chasseurs, et** le nomma maréchal de camp le 2 avril 1831. L'anée suivante le ministre de la guerre l'appela au commandement d'une brigade de cavalerie, qu'il conserva jusqu'en 1634. Le général **Croschy occupa la position** de disponibilité **1999'en 1837, épuque à laquelle le roi lui confia** le commandement des départements du Puy-de-Dime et de la Haute-Loire. Il sit partie du comilé de la cavalerie, et fut attaché à l'inspection de cette arme de 1836 à 1842. Nommé lieutesant général le 28 avril de cette dernière année, **recut en 1844 le commandement de la** 13º division militaire (Rennes), puis celui de h2º (Bordeaux). Aux élections de 1849, le départenent de la Gironde l'éint son représentant à l'Assemblée législative par 70,943 suffrages. Il y vota constamment avec le parti modéré, et se déclara partisan de la politique du prince-président de la republique. L'empereur l'éleva à la dignité de sénateur par décret du 31 décembre 1852.

Archives de la guerre. — Biographie des 780 Repréuniants a l'Assemblee législative.

GROULART (Claude), magistrat français,

né à Dieppe, en 1551, mort à Rouen, le 3 décembre 1607. Il étudia la jurisprudence à Bourges. sous François Holman et Hugues Doneau, et il se rendit ensuite à Valence, où il enteudit Cujas et eut pour condisciple l'historien De Thou. La Saint-Barthélémy rendit les écoles désertes, et Groulart se retira à Genève auprès de Scaliger, son mattre et son ami. Disciple de Juste Lipse et de Casauhon , savant philologue avant d'être magistrat, il donna, en 1575, une version latine de l'orateur grec Lysias, éditée par Henri Estienne et considérée par Huet comme un modèle de fidélité et d'élégance (1). Appelé au grand conseil par Henri III, en 1578, Groulart y siégea avec distinction pendant sept ans; et ce fut en 1585 que le duc de Joyeuse, gouverneur de Normandie, l'appela au parlement de Rouen. L'esprit de corps était presque éteint à cette époque dans le parlement de Rouen. Groulart le ranima par son énergie et sa sagesse. Il profita de l'autorité qu'il sut y conquérir en peu de temps pour essayer d'opposer une barrière à l'avidité insatiable des favoris, en faisant adresser et en adressant lui-même à Henri III des remontrances sévères au sujet des impôts qu'il faisait peser sur la province et dont il dissipait le produit en de folles largesses. Les refus réitérés d'enregistrer les édits, contre lesquels le parlement ne cessait de protester, irritèrent la chancelier de Giverny. « On fera le procès à la cour de Normandie, » lui dit un jour celui-ci. — « On a vu des parlements, répond tranquillement Groulart, faire le procès à des chanceliers, et non des chanceliers faire le procès à des parlements. » Aux désastres causés par des taxes oppressives se joignaient alors les calamités qu'entrainaient les dissensions religieuses. Lorsque le roi de France, croyant frapper un grand coup, se mit lui-même à la tête de la Ligue organisée contre lui, il voulut y faire entrer Groulart. « ()n ne revient jamais d'une fausse démarche, lui dit avec sa franchise ordinaire le zelé magistrat; il y a bien des degrés pour monter au trône, il n'y en a pas pour en descendre. »

Dès les premières années de son entrée au parlement de Rouen, Groulart avait pris la plus grande part à la réformation de la Coutume de *Normundie*, proclamée comme édit perpétuel et irrévocable entre tous les sujets du pays. Rédigée entre les années 1270 et 1280, la Coutume de Normandie était dès 1302 invoquée par les évêques et reconnue comme loi par le roi de France. En 1315 Louis Hulin, dans sa Charte aux Normands, renvoie plusieurs fois au registre de cette célèbre coutume, Regestro Consuetudinis Normannia. A la suite d'enquétes par turbes, saites dans les bailliages de Caen, d'Évreux, d'Alençon, de Caux, de Gisors et de Coutances, eut lieu, en 1558, la première dérogation à la Coutume de Normandie, lorsque

(1) De claris Interpretibus, L. II. p. 1c1.

le parlement avait déclaré abrogée par nonusance la loi dite du Sang damné, par laquelle les fils d'un condamné décapité étaient déclarés exclus de la succession de leur père et de leur aïeul. Une grande solennité entoura la dernière révision de la Coutume. Plusieurs assemblées des députés des sept bailliages de Normandie se réunirent. Là, devant le livre des Évangiles, tous avaient juré, la main levée, qu'ils n'apportaient que ce qu'ils avaient trouvé dans les divers usages d'utile au bien commun du pays et des habitants d'icelui; et ce fut en 1585 que, sous la présidence de Groulart, fut arrêtée la rédaction définitive de la Coutume, qui devait être suivie pendant deux siècles encore.

En 1589 de nouveaux édits fiscaux publiés par Henri III avaient été l'objet de nouvelles remontrances de la part du président Groulart, qui fit connaître à ce prince que depuis deux ans les édits vérifiés à Rouen avaient dépassé un million six cent mille écus. L'assassinat du duc de Guise, aux états de Blois, fit soulever la ville de Rouen, dont les ligueurs se rendirent maîtres le 9 février 1589; et le duc de Mayenne y ayant été proclamé un mois après gouverneur de Normandie, le parlement sut sorcé d'enregistrer les pouvoirs dont il était investi. Henri III transféra à Caen le parlement de Rouen, et Groulart, son président, vint s'y établir au mois de mars de la même année. Il eut à lutter avec une intrépidité que rien ne découragea contre la Ligue, qui ne put parvenir à faire révolter la basse Normandie; et lorsque le poignard de Jacques Clément eut frappé Henri III, il eut assez d'influence sur les habitants pour faire proclamer Henri IV comme roi légitime. Il n'en fut pas moins obligé de continuer la lutte qu'il avait engagée contre les ligueurs, qui plus d'une fois, secondés par la plupart des congrégations religieuses, furent sur le point de triompher. Henri IV, plein de reconnaissance, le fait venir à Falaise et lui offre la dignité de chancelier, que Groulart refuse. Cette modération donna un nouveau relief à son autorité. Le parlement de Caen, uni à son chef vénéré, put à la fois réprimer les menées des religionnaires et punir les partisans de la Ligue qui recevaient l'or du roi d'Espagne. Il fit prompte et sévère justice des brigands qui infestaient la province.

Catholique fervent autant qu'intrépide magistrat, Groulart n'avait cessé d'exhorter Henri IV à embrasser la religion catholique. Ce grand événement, qui eut lieu le 25 juillet 1593, aplanit tous les obstacles; Henri devint bientôt maître de Rouen, où il rappela le parlement par lettres patentes du 8 avril 1594. Il lui rendit, sur les instances du président, ses anciennes prérogatives, et Groulart employa le crédit dont il ne cessa de jouir auprès de ce prince pour essayer de faire diminuer les impôts que le nouveau roi fut contraint, pendant plusieurs années, de faire peser encore sur la Normandie, déjà si cruellement éprouvée. Il brava à plusieurs reprises pour accomplir ce qu'il considérait comme u de ses premiers devoirs, les emportements de prince, qui lui faisait oublier ensuite la vivacit de ses paroles par des témoignages d'affectueus estime.

Les dernières années de Groulart furent al tristées par les déceptions et les mécomptes. avait expéré que l'avénement d'Henri IV amé nerait la tolérance et la réconciliation entre le partis; mais ses rêves de bonheur et de pai pour la France ne se réalisèrent que d'une ma nière bien imparfaite; et lorsqu'il vit le sauveu de sa patrie menacé dix-neuf fois par le fer de assassins, il ne put s'empêcher de se laisser alle aux plus noirs pressentiments. Les fatigues et la douleur abrégèrent ses jours, et il mourut agé de cinquante-six ans.

Groulart n'avait jamais renoncé aux études de sa jeunesse. Il releva l'académie des Palinods de Rouen. Il fut le protecteur et l'ami de Malherhe, qui lui adressait, dans le premier recueil de ses essais poétiques (1), une pièce de vers commençant par les quatre suivants:

Je meurs, Groulart, d'ouir sortir des hommes Tant de mépris pour la Divinité; El ne puis croire en voyant ta bonté Que tu sois fait du limon que nous sommes.

Protecteur des poëtes et des littérateurs de sea époque, il se plaisait à les recevoir à Saint-Aubin-le-Cauf, près Dieppe, où il aimait à se délasser de ses fatigues et à se consoler aussi de ses chagrins, au milieu de ses auteurs favoris.

La ville de Rouen avait rendu les plus grands bonneurs à la mémoire de Groulart. On a retrouvé en 1840, à Saint-Aubin-le-Cauf, la statue en marbre blanc qui décorait le tombeau magnifique qui lui avait été érigé au milieu du palais, ainsi que celle de Barbe Guissard, sa deuxième semme (2).

On a du président Groulart le Récit de se Voyages en cour, imprimé pour la première set en 1826 par M. de Monmerqué. Cet ouvrage, fort intéressant, fait partie de la collection Petitot (3). C'est dans les registres du parlement. conservés au greffe de la cour impériale de Rouen, que l'on peut trouver les renseignement les plus précieux sur Groulart et sur la part con sidérable qu'il a prise aux événements de son temps. Une grande partie de ces documents : été recueillie par M. Floquet, qui en a enrichi so Histoire du Parlement de Normandie. Quel ques-uns des manuscrits de Groulart et une copi des actes du parlement sont conservés aux Ar chives impériales. C. HIPPEAU.

<sup>(1)</sup> Le Bouquet de fleurs de Sénèque, imprimé dan l'ouvrage de l'abbé De La Rue sur les bardes et le trouvères.

<sup>(2)</sup> Ces deux belies statues, données à la ville de Rouer par la duchesse de Fitz-James, petite-fille de Grouissi ont été déposées en 1841 dans le Palais de Justice.

<sup>(3)</sup> Groulart nous apprend, dans ses Voyages en cour qu'il avait composé d'autres ouvrages, qui n'ont point en core été retrouvés.

mébre de Groulard, par Jean Roenne; Paris,
— Son Éloge, par M. Sorbier, avocat géné? l'Acad. de Caen, 1845. — Notice de M. de
Collection de Mem. relatifs à l'hist. de
[XXIX, 1<sup>re</sup> série. — Mémoires de Groulard,
c. — Hist. du Parlement de Normandie,
et.

BLLE (Philippe-Antoine), littérais, né à Paris, en 1758, mort à Va 30 septembre 1806. Fils d'un orfèvre, chez un notaire, qui, le voyant plus ire des vers que des actes, le conmsort le prit alors pour secrétaire; I quitta l'emploi de secrétaire des ments du prince de Condé, il obtint elle le remplaçat. Celui-ci se rendit il eut même des succès à Versailles, e fit représenter le petit opéra des l'il avait composé avec Desprez. Le 8 il fit représenter au Théâtre-Frannédie ayant pour titre L'Epreuve déis elle n'eut qu'une seule représentafut pas imprimée. Lorsque la révolu-Grouvelle en adopta les principes, fut d**at**eurs du club de 89, et en publiant re politique la data du palais Bourbon e pouvait plus dès lors conserver ses rès du prince. Après l'avoir quitté, à Chamfort, Cerutti et Rabaud de se pour publier La Feuille villageoisc. août 1792, secrétaire du conseil exéioire, il lui fallut porter à Louis XVI, , l'arrét qui le condamnait à mort. ses Mémoires, dit que « Grouvelle lut une voix faible et tremblante, et qu'il prison dans un état d'agitation marmai 1793, Grouvelle fut envoyé en comme ministre de France, et remplit B jusqu'en 1800; il fut alors appelé au atif, où il siégea jusqu'en septembre it été nommé en 1796 associé de l'Inst devenu en 1803 correspondant de la lasse (histoire et littérature ancienne). senté pour une place de membre tituattaques violentes, dirigées contre lui urnaux, à raison des fonctions qu'il dies en 1793, l'affectèrent si viveles causèrent sa mort. On a de lui : universelle, prospectus dédié à neissances de l'Europe; Paris, 1788, phlet piquant dirigé contre Rivarol, alle composa avec Cerutti et qui a été s les Œuvres de ce dernier; - De de Montesquieu dans la révolumte; Paris, 1789, in-8°; réimprimé VII de la Bibliothèque de l'Homme Adresse des habitants du ci-devant de.... à M. de...., leur député à 'e nationale, sur son duel et sur le w point d'honneur; Paris, 1796, aprimé sous ce titre : Point de duel le constitution; adresse des habin ci-devant bailliage; etc.; 1790,

in-8°; — Réponse à tout; petit colloque entre un sénateur allemand et un républicain français, Taciturnus Memoriosus, traduit librement par un sans-culotte; Copenhague, 1793, in-8°; — Lettre en vers à ma sœur sur le roman philosophique et sentimental de Woldemar; Copenhague, 1797, in-8°; — Mémoire historique sur les Templiers, ou éclaircissements sur leur procès, les accusations intentées contre eux et les causes secrèles de leur ruine, puisés en grande partie dans plusieurs monuments ou écrits publiés en Allemagne; Paris, 1805, in-8°. Enfin, Grouvelle a donné une édition des *Lettres de madame* de Sévigné, avec un précis et des notes historiques; 1806, 8 vol. in-8°, ou 11 volum. in-12, et les Œuvres de Louis XIV, 1806, 6 vol. in-8°, avec Grimoard, qui avait été chargé de la partie militaire de cet ouvrage.

GUYOT DE FÈRE.

Moniteur, 6 octobre 1806. — Rabbe, Biogr., Suppl.

\* GROUVELLE (Laure), femme politique française, fille du précédent, née en 1803, morte vers 1842. Après la révolution de Juillet , elle se lança avec ardeur dans la politique, et passait sa vie à porter des secours aux malheureux, à visiter les hópitaux, les prisons, aidant surtout les victimes de leur opinion. Elle fit partie de l'Association libre pour l'instruction du peuple; et lors de l'exécution de Pépin et de Morey, elle donna des preuves d'une grande exaspération; et aida à les ensevelir. Compromise dans l'affaire de Huber (voy. ce nom), elle passa en cour d'assises en 1838, et déclarée par le jury coupable de complot contre le gouvernement, avec circonstances atténuantes, elle fut condamnée à cinq ans de prison. Conduite à Clairvaux, puis à Montpellier, elle mourut folle, quelques années après.

L. L-T.

L. Blanc, Hist. de Dix Ans. — Moniseur 1888. — Dict. de la Convers.

GROVE (Henri), controversiste anglais, ne en 1683, à Taunton (comté de Somerset), mort à Fullwood, près de Taunton, en 1738. Il commença ses études dans sa ville natale, et les acheva à Londres. De retour à Taunton, il devint directeur du collège de cette ville, et pasteur de deux petites congrégations dissidentes du voisinage. On a de lui: The Regulation of Diversions, drawn up for the use of his pupils; 1708; — An Essay towards a demonstration of the soul's immortality; 1718; — Essay on the terms of christian communion: 1719: — The Evidence of Our Saviour's Resurrection; 1730; — The Fear of Death, as a natural passion, considered both with respect to the grounds of it and the remedies against it; 1730; — Some Thoughts concerning the proof of a future state, from reason; 1730; — A Discourse on the Lord's supper; — Wisdom, the first spring of action in the deity; 1734; - A Discourse on saving faith; 1736. Outre ces ouvrages, on a de Grove un volume de Miscellanies in prose and verse, et les nº 588, 601, 626, 635, dans le huitième vol. du Spectateur. Après sa mort, ses amis publièrent ses Posthumous Works; 1741, 4 vol. in-8°. Z.

Th. Amory, Vie de Grove; en tête des Posthumous IV orks. — Chalmers, General Biographical Dictionary.

GROVE. (William-Robert), célèbre physicien anglais, né à Swansea, le 14 juillet 1811. Fils d'un magistrat, il fut de bonne heure destiné au barreau. Il fit ses études à l'université d'Oxford, où il obtint ses grades en 1835, et professa ensuite pendant cinq ans à l'Institution de Londres. Tout en poursuivant avec distinction la carrière d'avocat, il consacra ses moments de loisir à des recherches scientifiques, et parvint à se faire un grand nom flans la science, aux progrès de laquelle il a puissamment contribué. M. Grove lut nominé en 1852 conseiller de la reine (queen's counsel), et il est actuellement vice-président de la Société Royale de Londres, qui l'avait honoré de sa médaille en 1847. Voici la liste de ses importants travaux, par ordre chronologique: Pileà acide nitrique (pile voltaïque de Grove): c'est la pile la plus puissante connue; elle est, selon Jacobi, seise fois et demie plus puissante que celles qui la précédaient (voy. Philosophical Magazine, 1839 et 1840). Vers la même époque M. Grove fit connaître une expérience du plus haut intérêt pour la théorie de la pile : « Si deux lames d'or plongées dans deux dissolutions, l'une d'acide nitrique, l'autre d'acide chlorhydrique, sont séparées l'une de l'autre par un diaphragme en argile poreuse, il n'y aura pas d'action chimique : l'or reste intact. Mais dès que l'on vient à toucher les deux lames avec un fil métallique, l'or dans l'acide chlorhydrique se dissout. » C'est un exemple de double affinité chimique convertie en action voltaïque; — Recomposition de l'eau au moyen de la pile (dans les Comptes rendus de l'Acad. des Sciences de Paris; 1839): c'est l'inverse de l'expérience connue de la décomposition de l'eau par la pile; — L'inaction chimique du zinc amalgamé dans l'acide sulfurique; dans le Philosophical Magazine, 1839. M. Grove a le premier solidifié l'amalgame ammoniacal, et après l'avoir ainsi examiné, il a formé d'autres combinaisons solides analogues avec le zinc, le cuivre, le cadmium, etc., en déposant ces métaux par l'électrolyte dans des dissolutions ammoniacales. Il obtint de même des combinaisons de métaux avec les gaz azote et hydrogène, dont quelques-unes ont une densité très-faible, de quatre à cinq fois celle de l'eau. (Voy. Philosophical Magazine, 1841); — Gravure de plaques daguerriennes par l'électricité et l'application de la galvanoplastic (dans le Philos. Mag., 1841): un daguerrotype arrangé comme électrode positive d'une pile dans l'ackle chlorhydrique est gravé par l'action du chlore naissant, qui attaque l'argent plus que le mercure ; les plaques ainsi gravées penvent servir à imprimer sur pa-

pier ou comme clichés pour le dépôt galvan plastique: ce sont des épreuves dessinées p la lumière et gravées par l'électricité; — Tou métalliques comme éléments négatifs d piles; travail communiqué à la Société Electriq en 1841; — Pile voltaïque à gaz (dans le Pk losoph. Mag., 1842, et Philosophical Tran actions, 1843-1845; trois mémoires): da cette pile, la force électrique est produite par combinaison des gaz ; l'eau peut être ainsi déco posée par la force qui doit son origine à la con binaison même des éléments de l'eau; c'est excellent moyen d'apprécier la force électi motrice des gaz et de la comparer avec et des métaux. Dans le troisième mémoire (184: l'auteur a montré comment on peut se servir é corps solides non conducteurs, tels que le so fre, le phosphore, etc., comme éléments de pile, et ainsi établir leurs relations électriqu avec les métaux et les corps conducteurs; Action électrique produite par le rapprock ment sans contact de mélaux dissemblable l'auteur démontre par là que l'électricité ( con munément attribuée au contact) est engendr par une sorte de radiation ou action moléculair semblable à celle qui se produit dans les exp riences de Moser (Lit. Gas., 1843); — Pi dans laquelle la polarisation des électrod est distribuée de manière à ajouter sa fon à la force initiale de la pile (Philos. **Me**g 1843); — Action moléculaire des couran électriques (dans Electrical Mag., 1843) quand les courants électriques échauffent les fi de platine et de plomb, ces métaux sont contra tés, et co dernier est stratifié transversalement p l'action calorifique du courant; — Explication d'un phénomène lumineux observé quand k extrémités des électrodes d'une pile voltaique sont plongées dans un liquide quelconqu (Electric. Mag., 1843) : l'auteur démontre q cet effet est dû à la combustion soit d'un mét éliminé par l'électrolyte, soit de la combinaise du platine même de l'électrode avec la base ( l'électrolyte, telle que le soufre, etc.; — Exp rience sur l'état moléculaire induit par magnétisme (Electr. Magazine, 1845): 1 tube rempli d'un liquide tenant en suspensi de l'oxyde magnétique de fer est placé da l'intérieur d'une hélice de fil de cuivre; qua on y fait passer un courant électrique, les moi cules d'oxyde se redressent, et l'observateur, regardant dans la direction de l'axe du tube, vi un éclair de lumière chaque fois que le conta électrique est établi; — Notices sur les phén mènes de l'arc voltaïque et le transport d particules de matière effectué par les décha ges électriques (Athenæum de Londres, et Lit rary Gaz [résumé d'un cours fait à l'Instit Royal en 1846 | ); — Expérience qui démont qu'un til de platine chauffé au blanc par la pi s'éteint lorsqu'on le plonge dans le gaz hydr gène, comme s'il était plongé dans l'eau (Ph

losoph. Magaz., 1846): cette expérience cuneusedevint l'objet de plusieurs recherches et de différentes opinions; aufourd'hui on l'explique par m effet refroidissant de la mobilité des particules Indrugène; — Décomposition de l'eau en exygène et en hydrogène par la chaleur (Philosophical Transactions, 1847). On sait meleser ou tout autre métal oxydable décompose l'en en se combinant avec l'oxygène et rendant l'hydrogène libre. Mais M. Grove parvint le premier à décomposer l'eau en oxygène et en liydrogène, tous deux également libres. L'expérience se sait en plongeant une boule de platine chanfiée presque au point de fusion, dans de l'em pure et bien purgée d'air atmosphérique. Phisieurs conséquences ont été tirées de ce sait fondamental dans le Bakerian Lecture ; - L'infuence des milieux environnants sur les corps chauffés par la pile (dans les Philos. Transact., 1848), - Production de la chaleur par le magnétisme (dans les Comptes rendus de la Soc. Royale de Londres, 1849 ) i l'auteur y 📋 démontre qu'une barre d'un métal magnétique (fer, mickel, cubalt) s'échauffe quand on la magaétise et démagnétise (par le courant électrique on par la rotation en face d'un aimant permanent); — Experiences avec 500 eléments de la pile de Grove suites à l'Institution royale en 1849 : un fil de platine est fondu à la surface de l'eau; une bulie de platine liquide reste comme suspendue au-dessus de la surlace de l'eats par la force du courant électrique; — Polarité électro-chimique des gaz (Philos. Transact., 1852). Les phénomènes de la décharge électrique démontrent l'existence d'une polarité chimique dans les gaz ; par exemple, une plaque d'argent poli est alternativement oxydée ou désoxydée, selon la direction du courant. On remarque aussi dans les anneaux qui se sorment sur la plaque, par l'esset de la décharge dans le vide pneumatique, des phases alternatives d'oxydation et de désoxydation, ayant beaucoup d'analogie avec les phénomènes d'interférence de la lumière. On y a signalé pour la première fois le phénomène des stratifications de la décharge électrique; — Proportions inégales des gaz, données dans de certains cas de décomposition de l'eau par l'électricité (dans Philos. Mag., mars 1853). Dans une première rie de ces expériences, on obtient deux parties d'oxygène contre une d'hydrogène, et dans une autre série quatorze parties d'hydrogène contre une d'oxygène. Ces effets, encore insuffisamment expliqués aujourd'hui, tlennent peut-être à la formation de sous-oxydes et de peroxydes; — Electricité de la flamme du chalumeau (dans Philos. Maq., 1854). Ce sont les premières expériences qui démontrent un vrai courant électrique dirigé dans le sens de la flamme et dû à la combustion de celle-ci. On avait observé auparavant un courant thermo-électrique en sens Averse; — Plusieurs expériences sur l'appa-

reil d'induction de Rhumkorff (Philos. Mag., 1854): on peut avec le même appareil augmenter indéfiniment la pile, pourvu qu'on augmente aussi le condensateur secondaire ou boutelle de Leyde; — Expérience sur la conversion de l'électricité en puissance mécanique (dans Philos. Mag., 1856): M. Grove y démontre le premier que lorsqu'un poids est élevé par l'attraction ou répulsion électrique, il y a diminution dans la tension électrique et que l'étincelle ne peut traverser la même distance que sans l'élévation du poids il aurait pu franchir; — Production de figures électriques entre deux plaques de verre, et fixation de ces images (1857). Karsten avait montré qu'en plaçant une médaille sur une plaque polie électrisée quelconque, il se produisait une impression des reliefs de la médaille sur la plaque. M. Grove alla plus loin: il fit voir que si l'on place entre deux verres de glace bien propres des lettres en papier ou en clinquant, ou du papier imprimé d'un côté, et qu'on électrise par une machine de Rhumkorst la aursace extérieure de ces verres recouverte d'étain comme une bouteille de Leyde, il s'y forme à l'intérieur une impression invisible: il suffit alors d'exposer le verre à l'influence des vapeurs d'acide fluorhydrique pour obtenir une véritable gravure. L'impression invisible peut être également développée et sixée par les procédés photographiques du collodion : le verre ainsi impressionné communique son état moléculaire à la pellicule de collodion argenté, de sorte que quand celle-ci est exposée à la lumière dissuse, puis aux agents désoxydants, tels que l'acide pyrogallique, l'impression électrique devient visible; — Correlation des forces physiques; Londres, 1842, in-8°; la 3° édit. (1856) de cet ouvrage capital a été traduite en français par l'abbé Moigno; l'auteur y expose avec une grande lucidité que les forces, telles que la chalcur, la lumière, l'électricité, le magnétisme, l'affinité chimique, sont tellement liées entre ciles que l'une ne peut être produite qu'aux dépens des autres; qu'il y a des relations nécessaires, définies, équivalentes, entre toutes ces forces; qu'elles dépendent, en dernière analyse, des mouvements moléculaires de la matlère même, et non de fluides particuliers hypothétiques. Ces doctrines de M. Grove, qui arracheront peut-être un jour à la nature ses plus grands secrets, furent d'abord assez mai accueillies, parce qu'elles contrariaient les idées reçues. Mais nous espérons qu'elles auront blentot des partisans nombreux. F. H.

Documents particuliers.

crozelier (Nicolas), littérateur français, ne à Beaune, en 1692, mort le 19 juin 1778. Il entra dans la congrégation de l'Oratoire en 1710, et professa successivement les belles-lettres, la philosophie et la théologie dans les établissements de cette société religieuse. Il a composé un certain nombre de poésies. On a de lui : Observations curieuses sur toutes les parties de

la physique, tirées des meilleurs écrivains; Paris, 1719-1771, 4 vol. in-12: le premier volume de cette compilation est du père Bougeant; — Prose sur la résurrection de Jésus-Christ, par le père Voisin, traduite en vers français; Paris, 1742, in-12; — Pastorale sur le mariage du Dauphin; Paris, 1747, in-12; — Recueil de Fables nouvelles en vers français; Paris, 1760, in-12; — Nouveau Recueil de Fables, divisé en six livres; Paris, 1768, in-12. Il a laissé non imprimée une Dissertation dans laquelle on s'attache à prouver que saint Ennodius, évêque de Pavie, est né à Arles, et que tous ses parents y demeuraient. On lui doit en outre un grand nombre d'ouvrages dont Gandelot donne la liste.

Gandelot, Histoire de la Ville de Beaune, page 210. — Quérard, La France litteruire.

\*GRUAMONTE, sculpteur et architecte du douzième siècle, précéda de quelques années Nicolas de Pise, mais avait probablement étudié dans cette ville, où les grands travaux du baptistère et de la cathédrale avaient donné naissance à une école un peu supérieure à celles des autres villes de la Toscane. C'est à Pistoia que se trouvent les seuls ouvrages qui nous restent de cet ancien maître. On croit que ce fut sur ses dessins qu'en 1166 la façade de l'église Saint-André fut élevée; son architrave offre un basrelief représentant l'Adoration des Mages, avec cette inscription: Fecit hoc opus Gruamons, magister bon. (bonus) et Adod. (Adeodatus), frater ejus. A la façade de Saint-Jean-Evangéliste, une autre architrave, représentant la Cène, porte cette légende: Gruamons magister bonus E. B-n. fecit hoc opus.

Cicognara, Storia della Scultura. — Ticozzi, Dizionario. — Tolomei, Guida di Pistoia.

\* GRUBBE (Samuel), publiciste suédois, né le 9 février 1786, dans la paroisse de Seglora, diocèse de Gothenbourg, mort à Stockholm, le 6 novembre 1853. Après s'être fait recevoir docteur en philosophie à l'université d'Upsal, en 1805, il y fut nommé docens, et devint professeur de logique et de métaphysique en 1813, puis de morale et de politique en 1827. La netteté de ses idées et la clarté avec laquelle il les exposait contribuèrent beaucoup à vulgariser la science. Il avait adopté le système de Schelling, en v faisant quelques modifications. L'université d'Upsal, dont il fut recteur à plusieurs reprises, le députa à la diète en 1834. Grubbe fut nommé en 1840 conseiller d'État, et en même temps président du comité au ministère des affaires ecclésiastiques. En 1843 il se démit de cette dernière fonction, et ne resta que conseiller d'État sans département. Il était chevalier de l'Étoile polaire et membre de plusieurs académies suédoises et danoises. On a de lui : Om færhallandet mellan religion och moralitet (Relations entre la religion et la morale); Upsal, 1812; — Bidrag til utredandet af Samællslærans grundbegrepp (Documents pour l'éclaircissement des principes de la science sociale); Upsal, 1826, et dans Svea, nºs 8, 10; — Éloge de Léopold, discours de réception, prononcé à l'Académie suédoise en 1830; dans les Mémoires (Handlingar) de cette Académie, t. XIV; — Discours sur le beau; ibid., t. XVI; — Discours de réception; dans les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres, histoire, antiquités, à Stockholm, t. XV; — Des mémoires dans Svea, Skandia, etc.; — Des dissertations et articles archéologiques.

Biogr. Lexic., V, p. 220. — Convers. Lex. der Gegenwart, note dans les Mém. de l'Acad. des Sciences, 1833. — Clausade, Voy. à Stockholm, p. 441.

GRUBENMANN OU GRUBEMANN (Jean-Ulrich), architecte suisse, né à Teusen (anton d'Appenzell), au dix-huitième siècle. Il bâtit en trois ans l'admirable pont de Schaffhouse sur le Rhin. Malheureusement cette construction n'existe plus : les Français la détruisirent par le feu, le 13 avril 1799, tandis que les Autrichiens se préparaient à assiéger Schaffhouse. Grubenmann éleva ensuite de concert avec son frère le beau pont de Reichenau, dans les Grisons, qui, dans la même guerre de 1799, eut le sort du pont de Schaffhouse. Les œuvres des deux frères étaient destinées à ne pas leur survivre. Leur troisième construction, le pont de la Limmat, près du couvent de Wettingen, fut aussi la proie des slammes. Ce couvent devint le refuge de Grubenmann, qui sur la fin de sa vie se fit catholique. W. R.

Lutz, Nekrolog denkwürdiger Schweiser. — Naglet, Künstler-Lexicon.

GRUBER (Grégoire-Maximilien), en religion A. S. Ignatio, historien et antiquaire allemand, né à Horn (Autriche), le 7 août 1739, mort le 20 avril 1799. Entré en 1755 dans l'ordre des Piaristes, il fut chargé d'enseigner la philologie dans l'école de son ordre à Vienne. Plus tard il donna des leçons d'histoire et de géographie à la princesse Elisabeth de Wurtemberg, fiancée de l'empereur François II. Ensuite il devint professeur d'histoire universelle à l'Académie des Chevaliers de Savoie à Vienne. Après la transformation de cette académie, il y fut nommé professeur de diplomatique en 1781. Il obtint quatre ans après une chaire de diplomatique à l'université de Vienne, et il devint enfin archiviste de la maison d'Autriche. Dans ses ouvrages Gruber montre des connaissances trèsexactes et très-complètes en ce qui concerne les documents du moyen age. Ils sont intitulés: Die ältesten Einwohner und glänzendsten Völker Europas im achten Alterthume (Les plus anciens Habitants et les principaux Peuples de l'Europe dans la véritable antiquité); Vienne. 1773, in-4°; — Das Erzhaus Oestreich nach seinem ganzen Umfange vorgestellt (La Maison d'Autriche exposée dans toute son étendue); Vienne, 1774, in-4°; — Rede über Diploma. tikals Brodstudium (Discours sur la diplomatique comme carrière); Vienne, 1783, in-4°; GRUBER **343** 

1stem einer allgemeinen Diplomatik :h für Oestreich und Deutschland de Diplomatique générale, surtout à l'u-Autriche et de l'Allemagne), première emprenant la théorie, Vienne, 1783, onde partie, donnant des applications , ibid., 1783, in-8°; une troisième fut ious le titre de Lehrsystem diplomaleitenkunde, worinn alle möglichen in, kirchlichen und astronomischen ndalums theoretisch und praktisch lell worden sind (Système de Chroplomatique, dans lequel toutes les dates es possibles, qu'elles soient politiques, iques ou astronomiques, ont été théot et pratiquement traitées), Vienne, 8°; — Auszug aus dem diplomatisrsystem zum Gebrauch der öffentlilesungen (Extrait du Système diplomal'usage des cours publics); Vienne, 1789, in-8°; — Ueber die Evidenz höchsten Grad der Gewissheit in omalik. (Sur l'Évidence et le plus haut : Certitude dans la Diplomatique); 185, in-4°; — Super optima methodo docendique artem diplomaticam; 795, in-4°.

wiler. Kurze Lebensbeschreibung jener vers-'anner aus dem Orden der frommen Schu-:, 1799, in-8°. - Meusel, Lexikon der deutststeller, t. IV. - Schönemann, Versuch eines m Systems der Diplomatik, t. 1, p. 155.

**R** (Jean-Daniel), jurisconsulte et allemand, né à Ipsheim (Franconie), movre, le 24 mars 1748. Après avoir 1710 le grade de maître en philosoniversité de Halle, il s'y fit recevoir après docteur en droit. En 1723 il é professeur de droit extraordinaire à me université; l'année suivante il desseur ordinaire à Giessen. Ensuite il é successivement historiographe, bie à Hanovre, enfin conseiller intime du roi d'Angleterre. On a de lui : De Historiæ universalis; Halle, 1714, De Differentiis Juris Romani et Gerı Re Militari; — De Judæo Milite; 3, in-4°; — Vindiciæ Austriacæ pro lleris ordine; Halle, 1724, in-4°; nstitutiones Juris ecclesiastici, cum soehmeri notis; Francfort et Leipzig. °; — Origines Livoniæ sacræ et cichronicon Livonicum vetus, contijestas trium priorum episcoporum. evictæ a Saxonibus et ad sacra rum traductæ Livoniæ absolvitur a pio quodam sacerdote qui ipse rus interfuit, conscripta et ad an-6 deducta; e codice manuscripto , scriptorum, cum ætate tum locis, i lestimoniis illustravit, sylvammentorum et triplicem indicem adiber; Francsort et Leipzig, 1740,

in-fol., ouvrage très-important pour l'histoire de la Livonie au moyen âge. Gruber a édité le tome Ier du Commercium epistolicum Leibnilianum; Hanovre et Gættingue, 1745, 4 parties in-8°. Il a mis en tête du premier volume de la Zeit-und Geschichtschreibung der Stadt Göttingen une introduction, qu'il qualifie de Vorrede and unpartheyische Betrachtung über die ältesten Nachrichten von Göttingen (Préface et Considération impartiale sur les plus anciens documents concernant Gœttingue). Gruber a laissé en manuscrit une histoire complète de Brunswick, rédigée en latin.

Jöcher, Allgem. Gel. Lexikon. — Moser, Lexikon der jetzlebenden Rechtsgelehrten.

GRUBER (Jean-Godefroi), savant écrivain allemand, né le 29 novembre 1774, à Naumbourg, mort le 7 août 1851, à Halle. Il fit ses classes au collége de sa ville natale, et vint en 1792 à l'université de Leipzig, étudia simultanément la philosophie, la philologie et les sciences naturelles. Après avoir vécu ensuite à Gœttingue, Leipzig, Iéna, Weimar et Dresde, il devint en 1811 professeur à l'université de Wittemberg, et en 1815 professeur de philosophie à l'université de Halle.

Gruber, dont les travaux littéraires jouissent d'une réputation méritée, a attaché son nom à l'Encyclopédie universelle des Sciences et des Arts (Leipzig, 1818 et années suivantes, in 4°), excellent ouvrage aux proportions colossales, qui est plus connu sous la dénomination allemande de Allgemeine Encyclopædie von Ersch und Gruber: il est très-apprécié des savants, et formera, quand il sera terminé, plus de 100 vol. in-4°, à 2 col. On lui doit en outre les ouvrages suivants: Ueber die Bestimmung des Menschen (De la Destination de l'Homme); Zurich, Leipzig, 1800 et 1809; — Versuch einer pragmatischen Anthropologie (Essai d'une Anthropologie pragmatique); Leipzig, 1803; — Charakteristik Herders (Etudes sur Herder), ouvrage publié en commun avec Danz; Leipzig, 1805; — Revision der Æsthelik (Révision de l'Esthétique); Halle, 1805-1806; — Wörterbuch für Æsthetik und Archæologie ( Manuel d'Esthétique et d'Archéologie ); Weimar, 1810; — Geschichte des menschlichen Geschlechts (Histoire du Genre Humain); Leipzig, 1806, 2 vol. (1); — Wörterbuch der altclassischen Mythologie (Dictionnaire de l'ancienne Mythologie classique); Weimar, 1810-1815. 3 vol.; — Sophia's Lieblingsstunden (Les Heures de Récréation de Sophie), recueil de poésies, de nouvelles, etc.; Leipzig; 1811; — Wieland's Leben (Vie de Wieland): bonne étude biographique, saite d'après des documents fournis par Wieland lui-même, Leipzig, 1815-1816, 2 vol.; autre édition corrigée, Leipzig, 1828, faisant partie de l'édition des Œuvres

<sup>(1)</sup> Et non Histoire du Sexe Masculin, comme le tra duit M. J. Tiesot, dans la Biographie Michaud.

P. LEVOT.

complètes de Wieland; — Das Leben Lafontaine's (Vie de La Fontaine); Halle, 1833; un grand nombre d'articles dans le Dictionnaire de la Conversation de Brockhaus, dans la Gazette littéraire, etc., et dans d'autres revues et recueils semblables. R. L.

Conversat.-Lex.

GRUCHIUS, Voy, GROUCHY.
GRUDÉ, Voy. LA CROIX DU MAINE.

GRUDIUS (Nicolas), poëte latin moderne, né à Louvain (Belgique), vers 1515, mort en 1571. Il était fils de Nicolas Everard (voy. ce nom), et sur sur nommé Grudius, du nom de sa ville natale, qui, suivant certains auteurs, avait été la demeure des anciens Grudii. Grudius devint trésorier des états de Brabant, secrétaire de l'ordre de la Toison d'Or, et conseiller de Philippe II. Il mourut pendant une mission qu'il remplissait à Venise. On a de lui : Nænia in obitum illust. principis Margaretw Austriace; Louvain, 1532; — Epigrammata Arcuum triumphalium Valentianis Carolo V, in ejus adventu exhibitorum; Louvain, 1540; — Apotheosis in obitum Maximiliani ab Egmondo, comitis Burani; Louvain, 1549; - Negotia, sive poemata sacra; Anvers, 1566, in-8°; — Otia, sive poemata profana; Levde. 1612, in-8°.

Foppens, Bibl. Belgica. — Nicéron, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres, t. XVI.

\* GRUEL (Guillaume), historien breton du quinzième siècle, qui demeurait vers 1427 sur la paroisse de Saint-Etienne de Rennes, et que I'on regarde comme Breton, fut longtemps attaché à la personne d'Arthur III, comte de Richemont, surtout depuis qu'il fut connétable de France. C'est ce qui résulte de sa Chronique. ou plutôt de son apologie de ce prince. Elle se termine ainsi : « Dieu veuille pardonner à celui qui a dicté ce livre et mis en escript des faits du bon duc Arthus, car il ne sçauroit aussi bien faire comme il le sent et pense. Et la plupart en a ven, au moins depuis qu'il fust connestable : et n'y a rien mis qu'il a peu sçavoir qui ne soit la vérité. » Malgré cette dernière assertion de Gruel, sa Chronique, dont il y a une excellente copie manuscrite à la Bibliothèque de Nantes, contient des faits ou singuliers ou exa gérés; le style en est facile et agréable. Elle est intitulée: Histoire du vaillant chevalier Arthus, fils du duc de Bretagne; 1521 (alias 1522), in-4°, goth.; — Histoire d'Artus III, duc de Bretagne et connestable de France, contenant ses mémorables faicts depuis l'an 1413 jusqu'en l'an 1457, de nouveau mise en lumière par Théod. Godefroy; Paris, 1622, in-4°. La *Chronique* de Gruel a encore été publiée par Denis Godefroy, dans ses Remarques sur l'Histoire de Charles VII; Paris, 1661, in-fol. Mais dans l'édition de Théodore, le texte ancien semble avoir été peu respecté; c'est celui qu'ont suivi M. Petitot dans sa Collection des

Mémoires sur l'Histoire de France (t. VIII et M. Buchon dans ses Chroniques et Mémoire du Panthéon littéraire. Albert Le Grand (Vie de Françoise d'Amboise et de Charles d'Blois) mentionne deux Guillaume Gruel: l'ainé qui a fait une Chronique de Jean le Conquérant; et le jeune, auteur de celle d'Arthur.

Biographie Bretonne.

GRUEL (Raoul), frère du précédent. C gentilhomme, de petite noblesse, était d'une fainille attachée à la maison de Montauban. La 1420 Jean de Montauban donna le jeune Racel Gruel au connétable de Richemont, pour trancher à table devant lui. La famille de Grue entra ainsi au service de la maison ducale de Bretagne. Raoul obtint un grand crédit auprè d'Arthus, avant et depuis qu'il eut ceint l'épée d connétable. En 1421 Raoul négocia le mariag d'Arthus avec la sœur du duc de Bourgogne, veuv du duc de Guyenne. En 1423 et 1435 il pri part aux importantes négociations politiques qu eurent lieu entre Charles VII, le duc de Bour gogne, le duc d'Orléans et le connétable. L 1440, Raoul fut fait chevalier au siège d'Avran ches. Il participa encore, en 1442, à la nou velle union que le comte de Richemont contracts à Nérac, avec la fille du comte d'Albret.

V. DE V.

Chronique de Guillaume Gruel.

GRUGET (Claude), traducteur français, n à Paris, dans le seizième siècle, mort vers 1560 encore jeune. Il devint secrétaire de Louis d Bourbon, prince de Condé. « Gruget a démontr le désir, dit Du Verdier, d'enrichir la langue fra caise, en ce qu'il a usé d'un langage naif et nu lement affecté. » On lui doit : Les Epitres d Phalaris, tyran agrigentin, mises en vul gaire françois; Paris, 1550, in-8°; les mêmes avec les Epitres d'Isocrate, traduites par Loui de Matha, et le Manuel d'Epictète, traduit pa Antoine Du Moulin; Anvers, 1558, in-16; -Les Dialogues de messire Speron Sperone Italien, traduicts en françois; Paris, 1551 in-8°; — Les diverses Leçons de Pierre Messie gentilhomme de Séville, contenant Variables e mémorables Histoires, mises en françois Paris, 1554, in-8°; les mêmes, revues et aug mentées de la cinquième partie et de trois diale gues touchant la nature du Soleil, de la Terr et des Météores; Paris, 1560, in-8°; Lyon, 1577 in-8°; Paris, 1583, in-16; Lyon, 1584, in-8° Tournon, 1604, 1609, in-8°; — Les Dialogue d'Honneur de messire Jean-Baptiste Possevin Mantouan, esquels est amplement discour et résolu de tous les points de l'honneu entre toutes personnes, mis en françois Paris, Lyon, 1557, in-4°; — Le plaisant Je des Eschecs renouvellé, traduit de l'italien Paris, 1560, in-8°; — L'IIeptameron, ou his toire des amans fortunés des Nouvelles d Marguerite de Valois, royne de Navarre

son prai ordre, confus reparavant remière impression; Paris, 1500, 74, in-16; Lyon, 1578, in-16; réimgrand nombre de fois. Clande Groget édite une traduction inachevée de l'Hu-Flavio Blondo; il avait commencé la a de l'Institution des Filles de Louis ai et le Traité des Mathématiques de s. J. V.

do Maine et Da Verdier, Biblioth, franç. — , Méus, pour servir à l'hist, des homasse ill. p. des lettres , tous XLI, p. 161

ur (Prançois), littérateur français, précédent; il était, « salon Du Verdier, sire en la chancellerie ». Il lui attribue un fes Prophéties et Révélations tant anque modernes, lequel contient un e des révélations de saints Brigide, prille, et plusieurs autres saints et a personnages; Paris, 1681, in-8". La 1 Maine ne cite point cet ouvrage; il se dire que François Graget, référendaire, achte et qu'il avait écrit la Description es avec plusieurs autiquités de Tou-J. V.

de Maine et Du Verdier, 1966. franç.

EF (Prançois), littérateur français, es précédents, aida Claude Gruget dans etion des Leçons de Pierre Messis, et ré-dition estimée du Plaisant Jeu du region de fortune; Paris, 1560, in-4°. croit que ce François Gruget était de J. V.

Biotionnaire des Anonymes. - Riebres,

PERCHAN (From you PAGEA), asgt naturaliste allemand, pé le 19 mars a châtean de Haltenberg , sur le Leck , thunich, le 22 juin 1852. Il étudia la phí-, la médecipe et les sciences naturelles, i 1808 une chaire à l'école de médecine zh, et devint en 1826 professeur ordinaire auie à l'université de cette ville. Ce futgventa le premier, longtemps avant Cln instrument de chirurgle à l'aide dupeut parvenir à reduire en pelfix mori plerre de la vessie. L'Institut de France nsa cette belle invention par uu prix de ancs. On a de Gruithuisen les travaux : Naturkistorische Untersuchungen m Unterschied zwischen Eifer und i ( Recherches scientifiques sur la différtre le pas et le macau ) ; Munich, 1909 ; er die Existens der Empfindung in epfen und Rümpfen der Gekoepften vistence du sentiment dans les têtes et us des décapriés ); Nuremberg, 1809; ... pologie, oder ron der Natur des mensa *Lebens* und Denkens (Anthropologie, erches sur la nature de la vie et de la himmine); Munich, 1810; -- Organow;ibid., 1811; - Veber die Natur der w (De la Mature des Comètes); ibid., 4

1811; — Beitraege zur Physiognosie und Egutognosie (Racherchen de Physiognosie et de la connaissance de soi-même) ; ibid., 1812 ; ---Biographie des l'erstandes (Blographie de l'Iūtelligence); ibid., 1812; — Rippokrales des aweiten mehte Schriften (Les Ecrits authentiques d'Hippocrate le second ); ibid., 1814; — Selenognostische Fragmente (Fragments adibnognostiques), însérés dans les Acta de la Catsareo-Leopoidina Academia de Bonn, 1821; — *Ueber Naturforschung* (Del Etudo de la Rature) ; Augsbourg, 1824; - Gedanken und Ansichten uber die Urzachen der Erdheben (Pensios et Opinions sur les causes des Trembiements de Terre ); Nuremberg, 1825; — Einicitung in des Studium der Arsneikunde (Introduction à l'Étude de la Médecine); Nuremberg, 1824; - Naturgeschickte des gestirnten Himmels ( Histoire naturelle du ciel étoilé); Munich, 1836; - Kritik der neusten Theorie der Erde (Critique de la dernière théorie sur la formation de la Terre); Landshut, (838; - Neus einfache trigonometrische Methode die Höhe der Berge su messen (Nouvelle Méthode trigonométrique pour mesorer la lauteur des montagnes); Munich, 1812; - Entdeckung deutlicher Spuren der Mondbewohner (Découverte de traces évidentes d'habitants dans la Lune), dissertation qui fit benucoup de sensation en Allemagne et qui se trouve insérée dans les Archipes de Kastner.

Graithnisen rédigne en outre les Analettes für Erd und Himmels Kunde (Travaux pour servir à l'Étude de la Terre et du Ciel); Munich, 1828-1831, lés Neue Analetten etc.; ibid., 1832 et années suivantes, et le Naturwissenschaff-lich-astronomisches Jahrbuch (Annueire d'Histoire naturelle et d'Astronomie); ibid., 1838 et années suivantes.

R. Linnau.

Brochhaus, Conc. Lexic. — Engelmann, Rebliothera Medico-Chirurgica. — Raysor, Index Librar. — Vana, Bibliothean Physics-Medica. — Gerstorf, Repuris-

GRUSANG (Philippe), médecin allemand, né à Stollborg, en 1593, et mort dans cette même ville, en 1667. Li randit de granda services à la rille de Nordhaueta durant la peste qui la ravagea en 1626, et relourna en 1627 en sa potrio. ou il fut nommé médeciu particulier du comte de Stollberg et bourgmestre. On lui doit les onvrages suivants : Florilegium Hippocratico- . Chimicum novum; Leipzig, 1631; 3º édit., 1865; - I'on der Pest (De la Peste); Nordhousen, 1659, in-4"; — Vou den Kunderkhran-#Aciten (Des Maladies des Enfants ) ; ibid., 1640 ; De Calculo et Suppressione Urine ; Nordhausen, 1662; Leipzig, 1668; - Observationum et Curationum mediciralium dogmaticohermeticarum Centuria UII; Nordhausen, 1667; Leipzig. 1668; — Medicinar practical Libri V; Leipzig, 1668, et 1673, etc., See cruvres complètes ant été réunies sous ce titre : Opers ommia, in quatuor tomos distributa.

Son fils, *Philippe-Gerhard* GRULING, médecin aussi, passa sa vie à Stollberg, et publia de nouvelles éditions de quelques ouvrages de son père.

D<sup>r</sup> L.

Biog. méd. — Jöcher, Allg. Gel.-Lex. — Adelung, Suppl. à Jöcher.

GRUMBACE (Guillaume DE), célèbre aventurier allemand, dont les actes, connus sous le nom de la rébellion de Grumbach, et qui ne tendaient à rien moins qu'à changer la face de l'Allemagne, firent grand bruit au seizième siècle. Grumbach, né en 1503, mort en 1566, se montra de bonne heure capable de grandes entreprises. Après avoir commandé un corps d'armée au service de la France, il s'attacha au margrave Albert de Brandebourg, dont il encouragea les instincts rebelles, en l'excitant non-seulement contre son cousin, le margrave Georges, mais encore à une guerre générale contre tous les évêques allemands. Aussi perdit-il son patrimoine pour avoir combattu avec le prince contre son propre suzerain, l'évêque de Wurtzbourg. Grumbach tradulsit l'évêque pour cet acte spoliateur devant la cour de justice; mais ne pouvant obtenir aucune réparation, il fit assassiner l'évêque en 1558, et continua le procès contre son successeur. A cette occasion il y eut échange de violeptes diatribes entre les deux partis. Cependant Grumbach, qui avait confiance dans des moyens plus énergiques, rassemblait autour de lui quelques-uns des seigneurs de la Franconie avec lesquels il avait combattu sous le margrave Albert. Les principaux étaient : Guillaume de Stein, Albert de Rosenberg, Ernest de Mandelslo et Jobst de Zetwitz, avec l'aide desquels il espérait soulever toute la noblesse allemande, la délivrer de ses suzerains immédiats, et la placer sous la domination seule de l'empereur. Pour s'assurer de puissants auxiliaires, il s'adressa à l'ambition des deux princes de Saxe, Jean-Guillaume et Jean-Frédéric. Le premier repoussa ses avances, mais le second se laissa gagner, et l'accueillit, lui et sa suite. Quelques-uns ont pensé que ce prince visait à l'électorat ou même à l'empire. Grumbach, assuré de ce côté, et voyant que son procès avec le chapitre de Wurtzbourg ne marchait pas à une solution favorable, résolut de se rendre justice lui-même. A cet effet, il rassembla huit cents hommes, et assiégea avec eux la ville de Wurtzbourg, le 2 octobre 1563. Après avoir pillé les couvents, il adressa au chapitre de l'évêché un maniseste par lequel il lui ordonnait de lui rendre ses hiens, d'arrêter toute action juridique dirigée contre lui, et de payer une forte somme d'argent aux seigneurs de sa suite, ainsi qu'à ses hommes d'armes. Pour cette action, Grumbach sut mis au ban de l'Empire, et la sentence fut maintenue par la députation de Worms, malgré la protestation qu'il fit paraître à ce sujet. Aussi continua-t-il à s'appuyer sur le duc Jean-Frédéric. Il se retira chez lui, y réunit un grand nombre de ses partisans, et fit avec eux quelques expéditions à main armée sur les terres de de Saxe.

L'empereur Maximilien II s'en ému veau, mit en 1566 Grumbach et ses co au ban de l'Empire, et fit signifier à déric qu'il eût à livrer les coupables. M bach, auquel on attribuait des influe naturelles, sut si bien intéresser le cause, que celui-ci déclara vouloir le g sa protection. Grumbach tenta alors d sassiner le prince Auguste, et un meurt conné d'être à sa solde, fut roué à Dra une tentative échouée. A la suite de ce le duc Jean-Frédéric lui-même fut n de l'Empire le 12 décembre 1566 et électeur Auguste fut chargé de le livre se mit aussitôt à l'œuvre, assiègea Gotha et la forteresse de Grimmen: habitants de .Gotha, exaspérés des ma leur attirait la présence de Grumbach, à sa recherche, et le trouvèrent cacl chambre à coucher du duc. Après livré, il fut mis en jugement, condar écartelé, et exécuté le 12 décembre raconte que l'abbé de Spanheim, Ti qui avait vu Grumbach à la cour de W avait prophétisé, d'après les traits de l cet homme audacieux, qu'il causerait malheurs ou qu'il serait d'une grane sa patrie. La fatalité des circonstance: ratt avoir fait pencher la balance d William R

Friese, Hist. der Bisch. zu Würzburg. Würzb. Geschichte. — Mulier, Annales Si Thou; Chytræi Chron. — Langen, Thuring. Binhard, Neus Thuring. Chronik. — Sagitti thau. — Historica Descriptio captæ Gothæ, i dium. — Zedler, Univers. Lexic. — Bisab gin von Sachsen. — Volgt, Historisches Ti 1846-47. — Bechstein, Grumbach, roman.

\* GRUMMBLHUT (Jean), connu le nom de *Jean van Svest*, littérateur vivait dans la seconde moitié du quinzie Il fut maître de musique du comte pa lippe le Sincère; il s'exerça à faire p l'idiome germanique ces romans de qui jouissaient alors de la plus gran les récits relatifs à Malagis, à Ogier Aymon l'occupèrent, et il se rendit l'interprète d'une longue histoire ré Flandre, et où le merveilleux abonde. 1 titre: Les Enfants d'Othon de L Grummelhut la délaya, sans faire talent, en une épopée qui ne ren moins de 25,000 vers et dont quelque ont récemment entrepris l'analyse.

Mone, Anzeiger für Kunde der deutsch 1838, p. 164-180. – Genthe, Deutsche Dichtu telalters, l. 181-196. – Hoffmann, Horæ Be V, 102.

GRÜN (Jean-Jacques-Charles-A jurisconsulte et littérateur français, n bourg, le 8 mars 1801. Il étudia le sa ville natale, et commença à Besança qu'il vint achever à Paris, où il fut

le tableso des avocats à la cour royale. Après avoir travaillé pendant plusieurs années au Jeurnal de Paris , il deviet rédacteur en chef **èn Journal général de F**rance de 1836 à 1839, **ul du Montfour un** spersef de 1840 à 1852. Il fut roumé en 1853 archiviste de la couronne , et en 1866 chef de la section législative et judiciaire de archives de l'empire. Voici la liste de ses pindpeux ouvreges : Trailé des Assurances investrat, et de l'Assurance sur la Vie des hommer, etc.; Paris, 1838, in-8" (en société me: M. Joliat); - Journal des Assurances, ou recieil des lois, ordonnances, règlements, arrik, juganents, statuis, alc., relaisfs auz assursuces; Paris, 1836 et aux. autv., 6 vol. in-8°; (avec le même ) ; - Bléments du Droit français, ou analyse raisonnée de la législation solitique, administrative, civile, commercials et griminalla da la France; Paris, 1838, g. in-18; -- Guide et Formulaire pour la rédaction des actes de l'état civil , des procèsvariaux, déclarations et actes divers : Paris. 1836, 3º 686.; ibid., 1852, in-18; -- Le prat el le faux Socialisma : la Communisme et son history; Paris, 1849, in-12: reproduction d'artidas instrés dans le Moniteur universel : -*La State provincious sous Louis XIV* ; Perle, 186, in-18, et 1853, in-18; — La Vie publique de Montaigne, étude biographique ; Paris, 1856, in-8°. E. REGRARD.

Iurai de la Librairie. — Docum, partic.

Alemanus (1) (Simon), historien et antiquaire alemand, no le 9 mars 1564, à Liegnitz, mort des auth ville, le 21 mai 1626. Après avoir étudié le théologie, il devint surintendant à Liegnitz. Ou de let : Monumentoriem Silesia: Pericula; — Nologia Principum; — Basileensium Monumentoriem Antigrapha; Liegnitz, 1602, in Prest ouvrage contient solvante-douze épitales es vers latins et grecs; à la fin se france l'Alega de Grunssus, en vers latins, par Laubanos.

Tite, Diorium Biographicum, — Fücher, Alig. Gol.-

France, en 1714, mort en 1767. Il était fils d'un pière, en 1714, mort en 1767. Il était fils d'un pière, qui l'envoya faire ses études à l'Académie des Basex-Arts de Vienne, où il fut piacé pius pricalièrement sous la direction de Ferg. Il a pint des paysages, des marines, des batailles, in somanx, des foires, etc., dans lesquels ou rement de belles qualités de couleur et benutum de soin. Il voyages dans plusieurs parties de l'Allemagne. Balzer a gravé su grand nombre de se tablesure. Il a été souvent confondu avec le mivant.

W. R.

hele: Etratler-Lex.

CARRA (Jean-Jacques-Norbert), peintre diffrateur allemend, né à Gunzenhausen (Pinzipauté d'Ansbach), en 1755, mort en 1815. Son intention était d'abord d'entrer dans l'ordre des Jésuites ; mais est ordre ayant été bientét expulsé, Norbert se vona à la peinture en ministure. Après avoir fait à Assasch ses premières armes dans l'art, il partit pour Italie, et fut nommé professeuf à l'Académie de Florence. Ses essais de peinture en cire ne l'ont pas moins illustré que 000 grand onvrage intitulé : Malerei der Griechen, oder Enistehen, Fortschritt, Vollendung und Verfall der Malerei (La Peintues chez les Grecs, ou naissance, progrès, perfection et décadence de la printure); Dresde, 2 vol., 1810-11. On a encore de lui : Malerische Reise eines deutschen Künstlers nach Rom (Voyage artistique d'un Peintre allemand b Rome); Weirsenbourg, 1789; Vienne, 1789.

Ragior, Eduction-Laricon.

\* GETHBLEE ( Louis-Sébastien, comie ), piuéral français, né à Paris, le 29 juillet 1774, mort à sa campagne du Piessis (Aube), le 27 septembre 1833. Il entre en 1792 dans un betaillou de la Seine, et 6t ses premières armes en Champagne, contre les Prussiens. Il servit ensuite en Vendée. Lleutenant en 1793, capitaine en 1794, il fit les campagnes suivantes aux armées du nord et du Danube. En 1801 R passa à l'armée d'Italie, où li devint aide de carep du général Bounet. Attaché comme chef de bataillon à l'élat-major de la grande armée en 1805, il se fit remarquer pius tard à Iéna. Il assista encore à la prise de Weimar, fut nommé adjudant-commandant, et envoyé sous les murs de Stralsund, assiégé par le maréchat Brune. Après la paix de Tilaitt, il revint en France , commanda le département de la Manche en 1808, et fut envoyé à l'armée d'Espagne, où il se distingua devant Burgos. Les Français étant entrés dons Madrid, Grundier quitts la péniosule, se rendit à Anvers, auprès du prince de Ponte-Corro, à l'époque de la vaine tentative des Anglais. En 1810 il fut envoyé en Hollande ; puis il commanda le département du Simplou, et fit en 1812 la compagne de Russie. Il combattit avec distinction, particulièrement à Dunabourg, le 12 juillet, et reçut à Moncou, le 10 neptembre, le grade de général de brigade. En novembre, il fit prisunnier quatre cents Russes à Polotzk, fut blesaé au passage de la Bérézina, et se trouva encore aux batailles de Lutzen et de Bautzen. En 1814 il offrit ses services au roi, et fut mis à la tête d'un détachement sous les ordres du duc de Berry pour l'entrée de Louis XVIII dans la capitale. Il reçut ensoile le commandement de Paris. avec celui du département de la Seine. Quand ca poste fut supprimé, Grundler, qui avait été chargé de l'arrestation du général Excimans, fut crés counte et chevalier de Saint-Louis. Le 13 mars 1815 le duc de Feltre lui confia le secrétariat de la guerre, et après la bataille de Waterloo il fut envoyé à Soissons, en qualite de commissaire, puis il commanda le département de l'Aisne- U remptit les fonctions de repporteur dans le procis

A Plaining Millingraphes Post confereds area Shares Arrents

du prince de la Moskova devant le conseil de gnorre; mais l'impartialité avec laquelle il traita la question de compétence du conseil ne plut pas à la cour. On lus confia péanmoins le commandernent de la subdivision de l'Aube, qu'il garde juaqu'en 1818, époque a laquelle il fut compris dans le corps d'état-major. En 1823 il fut nominé Hentenaul genéral, et en 1830 il faisait partie du comité de l'infantarie. L. L-T.

Rabbe, Virith de Balajolia et Balalo-Prouve, Binge. unip. el portat des Confemporains.

GRUNDMANN (Martin ), théologien profestant allemand, né le 16 décembre 1819, à Leobschütz (Silésie), mort le 26 octobre 1698, à Gruno, près Gortitz. Il fit ses études à l'université de Iéna , occupa pendant quelque temps la place de recteur de l'école de Hof, et devint en 1844 penteur de la commune de Grano. On a de lui : Deliciæ historicæ; 1653; — Vada mecum s. Memoriale Biblicum; Geritts, 1654; — Geist-und weltliche Geschichtschule (Rintoire religieuse et Histoire profane); Dreade, 1655 et Gærlitz, 1677, 2 vol.; — quelques écrits de controverse. Il a laissé en manuscrits un grand nombre de dissertations our des questions de théologie, d'histoire, etc.

GRUNDMANN (ChrisHan), ills du précédent, né à Grunau, le 18 décembre 1668, mort à Heuckewald, près Scheltz, le 6 février 1718. Il étudia la théologie à l'université de Leipzig, et deviat en 1706 pasteur de Heuckewald. Il avait fundé une académie sous le titre de Collegism. Philolitterarium, et était en correspondance avec les principaox écrivales de sea époque. Parmi les ouvrages qu'il a laissés nous citerons : Ossa et Cineres quorundam in Republica ordis Buropxi, tum civili, tum literaria, 1716 et 1717 defunctorum; Leipzig, 1717 et 1718, 2 vol. Biographe érudit et consciencieux, Il travailla à un dictionnaire des écrivains allemands de son époque, qui dévait paraître sous le titre de Germania literata, lorsque la mort le sur-V— U.

Jügher, Allgem. Gol. Lankön; — Adelung, Sulfo do

\*GRUNDTVIG (Office), prédicateur dancie, né en Seclande, le 20 octobre 1772, mort en 1823. Il se fit une grande réputation dans l'éloquence ancrée, et laisse un requeil de Sarmons fort estimé de ses contemporaiss. DE S.

Bralew, Porf-Ster-Lexison.

\* GRUNDTVIG ( Aucolos-Prádéric-Séperiu), poste et ecclésiastique danois, frère du précédent, mi en Seciande, le 8 aeptembre 1783. Il étudia à Copunhague, on il fut vivement impressionné par les cours de Henrik Stefficus, qui y popularise la philorophia de Schelling et l'enthétique de l'écolé romantique. Bientôt l'éclet de la nouvelle poésie d'Œhlenschlerger le porta à l'étude de l'ancies Nord; Il publia en 1808 une Mythologie Sci dinare, remplie d'aperçus poetiques et philosophiques, et en 1809 les Scènes dramatiques de

livete Undergang Norden ), onvrage re quable par la profundeur historique et la mili énorgie qu'il révèle. Pau de tamps après, m excès de dévotion s'emparant de Grundtvig M fit presque regretter comme une apostacle su anthousiasme pour le paganisme des auxiens labitants du Nord-II publis 1810-13 des recusit de poésies (Iduna et Saga) où les idées reigreuses prédominent, et un Adramé de l'Miloire du Monde (Kort Begrebaf Verdenskromille), où tous les faits bistoriques sont jus du point de vue de la plus austère dévetion lethérienne. Au commencement de 1914, lorsqu la coalition formée contre la France et sen sui allié, le Danemark, envahit la Holstein, it pride à la jeunosse des écoles une croisade patrioti pour rapousser l'ennemi. Il publia depais iste un grand sombre d'ouvrages poétiques et hisloriques, ou à côlé d'inspirations aublimes at trouve des tendances niystiques regrettables. En 1818 il entreprit une œuvre immanne, la treduction des anciens historiens, Sacrro Sturissen et Saxo Grammaticus, qui fut terminde en 1832. En 1820 parul sa traduction en vers do pelus anglo-sexon de Beowulf, et en 1821 il fonda avec Rudelhach una revue religieusa. Ayaat utisani en 1875 avec trop de vivacité **le chaf de l'écal**s rationaliste, le professeur Chansan, il fut sondammé à une amende de 200 rizdalers et à la censure. A la suite de ce procès, il renonce à m place de pastour, qu'il occupait depuis 1828, et se fil vavoriement chef d'une nouvelle écolethé logique, dite des o*rthodoxes*, et qui aujourd**'ha**l compte besocoup de partigans : dans ses tandacess vers l'Eglisé primitiva, elle sa rapproche à qualqu égards du catholicisme Toutefois, Grundtulg n'abandonna pas le culte des lettres; il continua de publier des poésses lyriques, et fit des voyage en Angleterre pour étudier les manuscrits an saxons jusque là mégligés ou ignorés par les Apglais. En 1832 parut une nouvelle édition de sa Mythologie Scandinave, complétement remaniée et augmentée de digressions d'un goût trèscontestable. De 1833 à 1842 il publia plusieurs volumes d'un *Manuel de l'Histoire générais.* où des idées lumineuses sont mélées à des saillies d'esprit très-bizarres. Mals pendant et depuis ce temps sa vie fut principalement remplie par une lutte continuelle pour la « liberté de l'Eglise », et pour la séparation de celle-ci de toute communauté avec l'État. Dans ce but il publia des brochures et des articles nombrens, et trouva encore le temps de faire paraître un vasit requeil de panames et de poésies religieuses (Sangvork til den danske Kirke) alasi qu'une traduction du poeme anglo-saxon L'Oiseau Phumiz (1840). Depuis 1839, de nouveau nommé pasteur d'une des églises de Copenhague, il attira par ses improvisations la foule, en même temps qu'il fit à l'université des cours très-sulvis de l'histoire et de mythologie grecque et acaudinave. la Chuta des anciens Háros (Optrin af Bolto | La guerre de roce qui éciale en 1948 entre la . ef l'Allemagne, et les événements qui ent donnérent un nouvel essor à la verve asion patriotique de Grundtvig, Sans activité de publiciste religieux et polit depare 1848 presque toujours membre e, et se trouva mélé à toules les luties aires. P.-L. Moulza (de Copenhague). dions-Lexikon. — Documents partic

IDTTIG (Spenn-Hersleb), écrivain le du précédent , né à Christianshavu, mbre 1824. S'élant engagé dans l'armée en 1848, il fut nommé second lieuteout de goelgnes mois. Durant l'insurs duchés de Schleswig-Holstela-Lauenprit part à plusieurs combats, et mérits dion de chevaller du Danebrog. On a Dansken paa Farwerne (Le Danois zer); Copenhagne, 1845, in-8", sous ayme de Frederiksen; — Danmarks *'olkeviser (* Ancieus Chants populaires mark ), avec des variantes, des notes ifications historiques; ibid., 1853–1856, 4°; - Gamle danske Minder i Fol-' (Anciens Souvenirs conservés par le nois ) : recueil d'aventures, de chansons itions populaires , ibid., collections I, II, 6, in-8-; — Islenak Fornkvædi Anmis islandais), publiés en culiaboration iignedsoon, aux frais de la Société de re septentrionale, ibid., vol. 1, 1854; n danoise de chanta populaires anglais js, sous le titre d'*Engelske og Skolsk*e er; ib., 1842-1846; — quelques poés articles dans des revues et des jour-

gdow, Almindeligt Forfatter-Lacic., 1. 1. et

ta (Jean-Frédéric), philologue alleles 1723, à Cobonny, mort le 29 mars Halle. It fit ses études à Cobourg et à int en 1747 professeur de latin et d'arremaine, plus tand professeur d'échassique au coilége de Cobourg, et fut m 1764 professeur de théologie à l'unie Halle.

rincipaux onvrages sont : Observaul Phadri priores libros II; léna, Introductio in antiquitates Romapopuli Romani res publica el priım sub republica quam sub imperastudiose explicantur; ibid., 1746; dulu Mirabilium divinorum Libri V. um Mss. et ad sidem reierum edirecensuit, lectiones varias, observa-'Indices necessarios adjecit; Leipzig, - Miscellanen sacra ; léna, 1750 ; 🗕 Romanorum adversos Christianus ; Cobourg, 1750 , — Eulropis Breviatoriæ Romana, cum notis criticis et s; ilud., 1768; — Sexti Aurelii Vicvloria Romana, eum animadversio-

 Opuscula od ilhustrandom historiam Gormania: perlinentes; Erlangen, 1760-1761, 2 vol.; — C. Velleis Paterculi qua supersunt, es: historia: Romana voluminibus duobus, recensuit et commentario perpetuo illustravit; Cobourg, 1762; — Historische Untersuchung über den Ursprung des fraenkischen Reichs in Gallien (Bocherches historiques sur l'origine de l'empire des Francs dans la Gaule); ibid., 1784; — De Origine Spiscoporum esrumque in Ecclesia primitiva Jure; Halle, 1764; — Anweisung zur geutlichen Beredsamkeit (Leçons d'Eloquence secrée); ibid., 1765; — Versuch eines progmalischen Ausaugs aus der Kirchengeschichte der Christen (Essai d'un extrait pragmatique de l'histoire ecciésiastique des chrétiens); ibid., 1766; — Praktische Einleitung in die Religion der heiligen Schrift (Introduction pratique à la religion de la Bible); ibid., 1773; — Institutionum Theologiz dogmatics Libri tres; Halle, 1777 : — Observationum criticarum Libri []: léna, 1777.

Rariesius, Fitze Philistoporum, t. 197, p. 231-215. - Lobenabeschr. jatzlebend. Gottaspel in den prauss Landen, v. 1<sup>to</sup>, p. 01-00. — Adelung , Sulla de Jüchar. — Sax, Onomast litterar., P. VII, p. 10 00. — Hersching, Handbuch : Denkwartigh, aus dem Laben ausg Doutsch d. XVIIIon Johrh, p. 179 agg - Mausel, gan morel. Schriftl , vol. IV, p. 419-401

GRUNER (Johann-Rudolph), bibliographe et philologue suisse, né à Borne, en 1681, mort a Burgdorf, le 19 mars 1761. Il fut pasteur et plus tard doyen du chapitre de Borgdorf, et travailla assidôment à la topographie du cantou de Berne. Il a laissé un grand nombre de maauscrite et un ouvrage précieux pour l'histoire de la ville de Berne : Delicim Urbis Berna : Merkwärdigkeiten der Hochloebl. Stadt Bern, aus mehrentheils ungedruckten authentischen Schriften zusammengetragen (Cariosités de la ville de Berne, recuedlies sur des manuscrits authontiques, pour la plupart entièrement R, ե. inédites ).

Haller, Bibliothek der Schweinergeschichte. - Mensel, Laxicon der von 1730-1900 vergterbenen deutschen Schriftsteller, t. 17, p. 490 430.

GRUNUM (Golflieb-Siegmund), naturalista suisse, né à Berne, en 1717, mort en 1778. Il fit ses premières études sous la direction de son père, savant historien et statisticien, fréquenta ensolte l'école de droit, et obtint, après avoir débuté au barreau, la place d'archiviste du laudgrave de Hesse-Hombourg. Plus tard Il visita une partie de l'Allemagne, en compagale du prince d'Anhalf-Schaumbourg; de retour dans sa patrie, il fut nommé avocat au grand conseil de Berna. En 1764 il devint secrétaire du cercle de Landshut. Gruner consacra tous ses loisirs à l'étude de Phistoire naturelle. Ses principaux travaux sout . Die Eisgebirge des Schweizerlandes (Les glaciera de la Suisse); Berne, 1760-1762, 3 vol. Héractio a donné de cet ouvrage une traduction fran-Micie alque historicis ; Erlangon, 1787 ; 🦷 çnise ; — Auserlesene Sammlung sum Vortheil 265 GRUNER

der Staatswirthschaft, der Naburforschung 1 und des Pelbawes (Recueil de mémoires choisis sur l'économie politique, l'histoire naturelle et l'agriculture, traduits du suédois); Bâle, 1763-1760, 2 vol.; — Die Naturgeschichte Hetvetiens in der alten Welt (Histoire naturelle de l'Helvétle dans l'ancien monde); Neufchâtel, 1766. Le pasteur Duion a publié une traduction française de cet ouvrage ; - Reisen durch die merkwärdiesten Gogenden Helpetiens (Voysges dans les contrées les plus remarquables de l'Helvétie); Berne, 1778, 2 vol.; — plusieurs mémoires insérés dans les recueils scientifiques publiés par la Société économique de Suisse.

R. L. Meteol, Lay. d. von 1700-1900 varietet. Ashrifsteller, vol. 17, p. 618. — Hehrolog, danksphriliper aus dam 1800 Johré, etc., Aaron, 1919, p. 187

GRUNKE (Johann-Garhard), publicists allemand, né à Cobourg, le 15 février 1734, mort dana cette même ville, le 1° juillet 1790 Il étudia le droit à l'université de Séna, et revint en 1756 à Cohourg , où il remplit jurqu'à sa mort diverses fonctions administratives et judiciaires. On a de lui : Sinige Berichtigungen der Topographia des Herzogi. Sachsen-Meiningischen Antheils an dem Hersogthum Coburg, und geographische Karte dieses Landes (Quelques rectifications de la topographie de la portion du duché de Cobourg appartenant à la maison ducale de Saxe-Meiningen, avec une carte géographique du duché de Cobourg); Cobourg, 1781, in-4°; Supplément, fait d'après des docomenta pour la plupart entièrement inédits; ibid , 1782 , in-4°; - Historisch-statistiche Beschreibung das Fürstenthums Coburg (Description historiou-statistique de la principonté de Cobourg ); Cobourg, 1783-1793, 4 vol.; — Zur Geschichte Johann-Priedrich's des Mittlern, Herzogs zu Sachsen, gehörige und snit ungedruckten Urkunden beloete Nachrichten (Notices authentiques pour servir à l'histoire de Jean-Frédéric, dor de Saxe) ; Cobourg, 1785; - Geschichte Johann Kasimiri, Her-2002 von Sachsen (Histoire de Jean-Casimir, duc de Saxe ) ; ibid., 1787, in-4°; — Biographie Albrecht's des Dritten, Herzogs zu Sachsen (Biographie de Albrecht III, duc de Saxe); Biographia Priedrich Wilhelm II, Hersogs su Sachsen (Biographie de Prédéric-Guillaume II, duc de Saxe), ibid., 1789, iu-8"; ---Gaschickte Friedrich-Wilhelm I, Rarzos zu Sacksen (Histoire de Frédéric-Guillauma I<sup>es</sup>, duc de Saxe) ; ibid., 1791, etc., etc.

Weighth, Biographische Nachrichien von jetzieben-den Bechtspeichrien, t. III, p. 97-00 — Deductionsbi-bliebek von Peutschland, t. IV, p. 2270 — J. G. Gruner, Beschreibung der Fürzienthums Coburg, vol. L. p. 318, vol. lil. p. 134 — Schliebtegrolf, Nobrolog auf al. Jahr 1796, vol. II, p. 16-86.

BRUHKR ( Christian-Godefrol ), médecia al-Immand, né à Sagan ( Silénie ), le 0 novembre | rensi caute admittendis; léna , 1783 1744, mort le 4 décembre 1815. Après avoir ... Kritische Nachrichian son Alein

aciences accessoires, it s'escupe de th parce que son pare le destinait à le carciéciastique ; plus tard il devigt étudiant decine, et se fit recevoir docteur en 1770 versité de Halle. Il exerçait la profession decin dans sa ville natale, lorsqu'il fat i en 1773, professeur de botanique et de r théorique à l'université de léna. On a Dissertatio de causa sterilitatis in : sezu, ex doctrine Hippocratis sals medicorum; Halle, 1770, in-4\*; — ( librorum Hippocratoorum, qua veri c integri a suppositis, segregantur; l 1772, in-8°; ouvrage estimé; — Godon der Arsneywissenschaft und den (Pensées sur la Médecine et les Méibid., 1772, in-8\*; — Variolarum : tates ab Arabibus solis repetenda 1773, in-4\*; — Analecta ad antiquite dicas, quibus anatome Agyptiarum pocratis, noc non mortis genus quo Cl rigina periil, explicantur; id., 177: — Morborum Antiquitates ; id., 1774, i vrage divisé en quatre parties ; la premil des maladies inconques aux anciens ; la d des maladies sur les aours desquels on la troisième des maladies sur le nom : ractère desquelles on est d'accord; la qu des maladies qui ont été étadiées avec détails par les anciens que par les mode Dissertatio de causis impotentia: in s liori , ex doctrina Hippocralis vele madicorum ; lénn , 1774, in-6° ; — Sa physiologicam et pathologicam cau Halle, 1775, in-8"; trad. en allemand, 36s in-8°, — Joh.-Jac. Reiskii et Joh.-Bri Opuscula medica, ex monumentis Ar *Ebracorum*, nonvelle édition, accompi notices des anteurs; Halle, 1776, is Joh -Ernesti Ebenstreit Palzologia Tk qua peterum de morbis curandis pin tiora recentiorum gententiis xquantu. tion de trente-deux dissertations qui ava été imprimées, Halle, 1779, in-8-; dissertationum medicorum tenenzium bourg, 1771; L. II, III, Heidelberg, 17 iu-4°; -- Almanach fur Ærzte une serste, auf die Johre, 1782 bis 1796 nach pour les Médecias et non Médecias 1782 à 1796); léun, 1781-1795, 15 vo — Bibliothak dar allen Arsia (Bibl des Médecins anciens ); Leipzig, 17 2 vol. in-8", traductions et analyses 🌢 d'Hippocrate, de Thucydide, Arietote phranie, Euryphon, Diociès, Praxaguer aippe; — Oribasti Medicinalium coll Libri I., II; lonn, 1782, in-4°, texte traduction latine ; — Dissertatio de con lancholiz et maniz dubiis in n divillé les langues classiques, l'histoire et les i disinischen Schriften in und auslay **Akadem**ien vom la**hr** 1780, in Auszuegen und **Durzen Urtheilen** (Analyses critiques de mémoires et de petits écrits des académies allemandes et Étrangères depuis l'année 1780); Leipzig, 1783-**38,3 vol. in-8°;** — De Momentis infanticidam ezcusantibus; Iéna, 1786, in-4°; — Fragmenta **Medicorum Arabumet Græcorum de Variolis ; Maa**, 1786, in-4°; — Fragmenta Medicorum **brabum el Græcorum V; Iéna, 1787, in-4°; — De Signis Mortis diagnosticis dubiis caute** admittendis et reprobandis; Iéna, 1788, in-4°; - Aphrodisiacus, sive de Lue venerea: collection de documents d'auteurs anciens et d'é**crits o**mis dans le recueil d'Aloysius Lusinus; tim, 1789, in-fol.; — De Variolis et Morbillis Pragmenta Medicorum Arabistarum Constentini Africani, etc.; ibid., 1790, in-4°; — De Annis climactericis; ib., 1790, in-4°; — De Incontinentiis; ib., 1792, in-4°; — Lusus Medici I-V; ib., 1792, in-4°; — De Morbo Gallico **Ecriptores medici et Historici, partim inediti,** partim rari et notationibus aucti; ibid., 1793, **m-8"**; — Catalogus Bibliothecæ Græcæ inedilus; Iéna, 1794, in-4°; — Nosologiæ historicz 1-1X; ib., 1794-95, in-4°; — Nosologia Milerica, ex monumentis medii ævi lecta; **11.**, 1795, in-4°; — Vitæ liberæ et dissolutæ Encomium; ib., 1795, in-8°; — Pandectæ Me**cics**, *l-1V* ; ibid., 1796-1800, in-4°, réimprimés esemble en 1800 : c'est une explication des pas-**Mges médicaux qui se trouvent dans le texte** 🗬 droit romain; — De Imputatione Suicidii **Cable**, *I-IX*; ib., 1797-1799, in-4°; — Spici**legium !-Y!!! Scriptorum** de Morbo Gallico; **1799-1800**, in-4°; Continuation, IX XIV; ib., 1801-1802, in-4°; — Commentatio I-VI in locum Lutheri de filiis per diabolum subditis; **D.**, 1800-1802, in-4°; — Commentatio in locum Cets de sectis medicorum; ib., 1803, in-4°; — Rinerarium sudoris anglici; ibid., 1805, in-4°; — De Stupore mentis infanticidam non excumale; ibid., 1805, in-4°; — Programmata I-VII bidis, christiani et pappi philosophi jusju**rendum chemicum**; ib., 1807-1808, in-8°; — **Frogramma** I-V de prioritate mortis; ibid., W10-1814, in-4°; — Zozymi Panopolitani De **Tylhorum confectione Fragmentum**, en grec a en latin; Salzbach, 1814, in-8°. Il a écrit une **mité d'autres** dissertations. Menci, Gel. Deutsch. – Biographie médicale.

daume (Carl Justus von), homme d'État d'ambassadeur allemand, né à Osnabruck, le lévrier 1777, mort à Wisbaden, le 8 février 1820. Il mena une vie aventureuse, dont les incidents n'offrent aujourd'hui aucun intétêt. Il let en 1811 directeur général de la police à Berlin, et travailla activement, après la campagne de Russie, à une coalition des États allemands centre la France. Il avait aussi imaginé de mettre le seu à tous les magasins de subsistances des

Français et de leur couper ainsi la retraite. Mais

complot sut découvert, et le gouvernement

prussien dut ordonner son arrestation, qui eut lieu à Prague. Il fut dépouillé de 20,000 écus qu'il possociait, puis conduit par les Autrichiens dans la forteresse de Peterwardein, sur les frontières de l'Esclavonie, d'on il sortit en 1813, sur la réclamation de la Russie, qui le nomma conseiller d'Etat; mais il préféra rester en Prusse, où il obtint l'administration du Rhin inférieur, avec Dusseldorf pour résidence. Plus tard, il accompagna les alliés à Paris, y fut un de leurs agents les plus importants, et s'occupa activement de la restitution des objets d'art enlevés par les Français à l'étranger. Après la seconde paix de Paris, en 1815, Gruner fut nommé ambassadeur à Dresde, puis en Suisse. Il fut le premier à découvrir le complot de Grenoble et à en avertir le gouvernement français. Il mourut aux eaux de Wiesbaden. On a de lui : Authentische, actenmässige Erzählung der Betrügerei eines angeblichen Wundermadchens im Hochstifte Osnabrück, das seit zwei Jahren ohne Speise und Getränke gelebt haben wollte (Histoire authentique et sondée sur les actes judiciaires d'une prétendue fille miraculeuse de l'hôpital d'Osnabruck, qui soutenait avoir passé deux ans sans manger et sans boire); Berlin, 1800; Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung (Pèlerinage au repos et à l'espérance); Francfort-sur-le-Main, 1803, 2 vol.; — Versuch über die rechte und zweckmässige Einrichtung öffentlicher Sicherungsinstitute (Essai sur l'Organisation efficace des Établissements de détention); Francfort-sur-le-Main, 1802, W. R. 1 vol.

Allgemeine preussische personnal-Chronik, page 55.

— Zeitgenossen, no XXI.

GRUNERT ( Jean-Auguste ), mathématicien allemand, est né le 7 février 1797, à Halle (Prusse). Il fit ses études dans sa ville natale et à l'université de Gœttingue, obtint en 1820 le grade de docteur en philosophie, et devint des l'année suivante professeur de mathématiques et de physique au collège de Torgau, professeur à l'école militaire et membre de la commission des examens militaires. De 1828 jusqu'en 1833 il occupa une place de professeur à l'école urbaine de Brandebourg, et en 1833 il fut appelé à l'université de Greifswald, où il exerce encore aujourd'hui les fonctions de professeur ordinaire des sciences mathématiques. Depuis 1838 il occupe en outre à l'Académie d'Eldena, près Greifswald, la chaire de mathématiques théoriques et pratiques. On a de lui: Mathematiche Abhandlungen (Dissertations mathématiques); Altona. 1822; — Lehrbuch der Kegelschnitte (Traité sur les Sections coniques); Leipzig, 1824, avec 7 pl. ; — Statik fester Körper (Traité de Statique); Halle, 1826; — Sphæroïdische Trigonometrie; Berlin, 1833; — Elemente der ebenen, spharischen und sphæroidischen Trigonometrie in analytischer Darstellung (Description analytique des Éléments de Trigonométrie plane,

sphérique et sphéroïdale); Leipsig, 1837; — Elemente der Differential und Integralrechnung (Éléments du Calcul intégral et différentiel); Leipzig, 1837, 2 vol.; - Leitfaden für den ersten Unterricht in der höhern Analysis (Guide pour les premières leçons d'Analyse supérieure); Leipzig, 1838; - Blemente der analytischen Geomotrie (Eléments de Géométrie analytique); Leipzig, 1839, 2 vol.; - Lehrbuch der Mathematik für die obern Classen (Traité de Mathématiques à l'usage des classes supérieures); Brandebourg, 3º édit., 1850, 4 volumes; ---Lehrbuch der Mathematik für die mittlern Classen (Traité de Mathématiques à l'usage des classes inférieures); ibid., 4º édit., 1851, 2 vol.; - Lehrbuch der Mathematik und Physik (Traité de Mathématiques et de Physique), 1re partie : Arithmétique politique, Leipzig, 1841, 2 vol.; 2° partie: Geométrie plane, Siéréométrie, Trigonométrie plane et Géodésie, ibid., 1842-1843, 2 vol.; 3° partie : **Physique**, ibid., 1845-1861, 2 vol.; — Beitræge zur reinen und angewandten Mathematik (Etudes de Mathématiques pures et appliquées); Brandebourg, 1840, 2 vol.; — Versuch einer neuen Methode zur Bestimmung der Polhöhe ( Essai d'une nouvelle Méthode pour déterminer la hauteur du pôle); Leipzig, 1844; --- Ueher die millere Entfernung einer Figur von einem Punkte (De la Distance moyenne d'un point à une figure); Greifawald, 1848; — Optische Untersuchungen (Recherches sur l'Optique); Leipzig, 1846-1851, vol. 1-3; — Beilræge zur meteorologischen Optik und zu verwandten Wissenschaften (Recherches pour servir à l'étude de l'Optique météorologique et des sciences qui s'y rattachent); Leipzig, 1850, 1° vol.; - Untersuchungen über die Bestimmung der Stationen der um die Sonne sich bewegenden Weltkærper (Recherches pour déterminer les stations des corps planétaires se mouvant autour du Soleil); Vienne, 1855; - Ueber die Proximitæten der Rahnen der Planeten und Kometen (Des Proximités des Orbites des Planètes et Comètes); Vienne, 1855; -- Theorie der Sonnenfinster nisse (Théorie des Eclipses de Soleil); ibid., 1865; — Analylische Geometrie der Ebene und des Raumes für polare Coordinatensystems (Geometrie analytique, etc.); Greifswald, 1856.

R. LINDAU.

Conv. Lex. — Kayser, Index libror. — Gersdorf, Repertorium. — Kirchhoff, Bücher Catalog. — Sohnke, Hibliotheca Mathematica.

GRUNINGER. Voy. REINHARD.

GRURPECE (Joseph), nommé aussi Grurnpece et Gruenbree, astrologue allemand, né
en 1473, à Burghausen (Bavière), et mort dans
la Styrie, vers le milieu du seizième siècle. Il
exerça les fonctions de secrétaire et d'astrologue
de Maximilien I<sup>er</sup>, empereur d'Allemagne, et smbrassa dans la suite l'état de prêtre. Il n'était pas

médecin, comme la biographie Michaud et plasieurs autres l'ont prétendu. Ses deux ouvrages. sur la syphilis, qui ont probablement causé est erreur, sont remplis de réveries astrologiques, i Presque tout ce qu'on y trouve de bon a été pris dans Sébastien Brandt, que Grunpeck a copié le plus souvent littéralement. Ses livres sont extre mement rares. Nous citerons les plus remarque + bles: Josephi Grunpeck Pronosticon, sive judicium ez conjunctioneSaturni et Jovis 🏕 🖔 cennalique resolutione Salurni, ortu et fini-Antichristi ac aliis quibusdam interpositis: prout ex sequentibus claret preambulis his. inseritur; Vicane, 1496, in-4°. On m'en emnait qu'un exemplaire, qui se trouve à la Bibliethèque impériale de Viénne; — Tractatus de pestilentiali Scorra, sive mala de Frantses, : originem remediaque ejus continens, compilatus a venerabili viro magistro Joseph. Grunpeck de Burghausen, super cerwins guædam Sebastjani Brandt, utriusque jurk professoris. La dédicace porte la date 1496: réimprimé par les soins de Chrétien Godefies Gruner, Iéna, 1787, in-8°; traduction allemands: avec le titre Eulogium de Scorra pestilentials. Augsbourg, 1496 ; — Libellus de mentulagra, : alias morbo gallico; Burkhansen, 1**503, in-4°**; réimprimé la même année à Augsbourg et à Vienne. Grunpeck décrit sa propre maladie dens ce livre; --- Josephi Grunpeck Bojarii comedie utilissime, omnem latini sermonis elegantian continentes; Augshourg, 1497; — Speculum of sionis omnium super omnes status christians reip. futurarum calamitatum; Ratisbonne. 1508, réimprimé en allemand à Nurembergi. 1508; — Ad reverendiss. et illustration. Philipp. el Johann. Frisingenss. et Ratiese ness. ecclesiarum episcopos, salubris exheria tio Josephi Grunpeck in lilterariarum serum el universorum graduum cum bonorum les dignitatum gravissimam jacturam; Landshut, 1515, in-4°; — Dialogus epistolaris des toris Josephi Grunpeck ex Burghausen, 🐿 quo Arabs quidam Turcorum imperatoris mathematicus disputat cum **Mamalucio** auodam de christianorum sede et Turcorum secta, Landshut, 1522; réimprimé en allemand, ihid.; — Aufhlærung der aussererdentlichen Wahrzeichen so während ( Dauer des Reichstages am Himmel erschienen sind (Explication des signes extraordisaires qui ont paru dans le ciel pendant le temps de la diète i, sans indication de date et de lieu d'inpression; — Geschichte Priedrichs III et Maximilians I (Histoire de Frédéric III et de Maximilien Ier), ouvrage posthorne, imprimé à Tubingue, 1721; plusieurs manuscrits à la bibliothèque impériale de Vienne, tels que Explication relative à la comète qui, en 1531, a paru pendant solxante-onze jours ; Horoscope de Maximilien 14, etc. Zodler, Universal-Leg. — Hallovord, Bibl. our. -

ie médicale. - Autrue, De morbis venereis,
-- Kestner, Medicinisches Gelehrten Lexikon,
Haim, Repertorium Bibliographicum, t. 1, 11,

**NWALD** (Frédéric-Emmanuel), mét naturaliste allemand, né à Kupper Jusace), le 10 avril 1734, mort à Bellets de Bouillon (Pays-Bas), le 16 octobre ls d'un pasteur, il prit ses premiers grarédecine à Leipzig, en 1753, et fut admis re de médecine et de chirurgie à Dresde . Six ans après il vint s'établir à Bouillon. collaborateur du Journal Encyclopéour la partie étrangère, c'est-à-dire alleanglaise et italienne. Il fonda surtout sa m avec la Gazette salutaire, qui avait jet de répandre les découvertes se rattal'art de guérir, et qu'il rédigea pendant is. Diderot et D'Alembert l'invitèrent à r au supplément de l'Encyclopédie. Il moutre un grand nombre de mémoires riculture. Par suite de la révolution, ld était tombé dans l'indigence, mais ses utiles lui valurent des gratifications de ntion, du Directoire et du gouvernement ; le roi des Pays-Bas lui continua une que lui faisait la France.

L. L-7.

Bolsjolin et Sainte-Preuve, Biogr. univ. et porioniemp. — Biographie universelle Belgs. EN (Chrétien-Ulric), historien et juite allemand, né en juin 1692, à Harport le 10 mai 1767. Son père, Juachim bailli à Harbourg, a publié en 1719 une se des psaumes de David en vers alle-Grupen étudia le droit à Rostock et à 1 1715 il se fixa comme avocat à Hapatre ans après il y fut nommé syndic. suite appelé en 1725 aux fonctions de stre, et en 1734 à celles de conseiller stoire. Le moyen age devint l'objet de mtes recherches; ses nombreux ouar cette époque et ceux qu'il a publiés loire du droit romain sont remplis de renseignements; mais le style en est onotone. Grupen a légué sa riche bibliola cour d'appel de Zelle. On a de lui : ss juridicus de virgine prævidua duiéna, 1712, 1714 et 1720, in-4°; Lemgo, 4°; — Commentarius ad l. 19 cod. it. ante nuptias; Iéna, 1714, in-4°; tet Leipzig, 1741, in-4°; — Schediasma is illecebris; léna, 1715, 1723; Francelpzig, 1750, in-4°; — De Successione ica legitima stirpis Guelphicæ; Iéna, fol.; — De Uxore Romana, cum ea manum convenit, farre, coemtione et n illa que uxor tantum modo habeanovre, 1727, in-8°; — Disceptationes , cum observationibus: 1° De Judiz in terris Brunswicensibus; 2º De provincialibus; Leipzig, 1737, in-4°; 'arrêts avec de nombreuses notes sa-

vantes, qui remplissent plus de la moitié du volume; — Origines et Antiquitates Hannoverenses; Gættingue, 1740, in-4°; — Origines Pyrmontanæ et Swalenbergicæ; Gættingue, 1740, in-4°; — Deutsche Alterthümer zur Erlæuterung des Sächsischen und Schwäbischen Land-und Lehnrechts (Antiquités germaniques servant à l'explication du droit commun et du droit féodal de la Saxe et de la Souabe); Hanovre, 1746, in 4°: cet excellent recueil contient des secsimilés des miniatures qui se trouvent dans les manuscrits du Miroir de Saxe et de celui de Sonabe; — Abhandlung de uxore Theotisca (Traité de uxore Theolisca); Gættingue, 1748, in-8°: onvrage où sont rassemblés des documents historiques et juridiques sur le mariage en Allemagne; — Observationes: De forma conficiendi acta apud Romanos; De forma testamentorum judicialium et privatorum; Hanovre, 1753, in-4°; — Observatio juris criminalis de applicatione tormentorum; Hanovre, 1754, in-4°, avec fig.; — De Pomærio civilatum promurali; sans indication de lieu, 1756, in-4°; Disputationes forenses; Hanovre, 1756, in-4°, sous l'anunyme; — Observationes de primis Francorum sedibus originariis; Hanovre, 1758, in-4°; — Observationes rei agrariz Germanicz: 1º De marchis civitatum et villarum; 2º De Almeintis, Meinten, cum dissertatione de civitatum forma; — Observationes Rerum et Antiquitatum Germanicarum et Romanarum; Halle, 1763, in-4°, avec fig. : ouvrage important, qui contient une préface sur la langue anglo-saxonné; — Origines Germanicæ, oder das ælleste Deutschland unter den Römern, Franken und Sachsen; Lemgo, 1764 et 1768, 2 vol. in 4°; — Formulæ velerum confessionum cum versionibus et illustrationibus et capitulare Ludovici Pii; Hanovre, 1767, in-4. — Grupen a publié aussi plusieurs articles dans les Hannöverische Anzeigen. Il a laissé en manuscrit: Corpus Juris feudalis Longobardici, et Corpus Juris Weichbildici.

Nachrichten von Niedersächsischen berühmten Leuten, t. II, p. 172. – Adelang, Supplém. à Jöcher: Allgemeines Gelehrt.-Larikon.

\*GRUPELLO (Gabriel DE), sculpteur belge, né à Grammont, le 26 mai 1644, mort le 20 juin 1730, à Ehrenstein, près d'Aix-la-Chapelle; il descendait d'une ancienne famille du Milanais, dont une branche, peu favorisée de la fortune, était venue s'établir dans les Pays-Bas. Après avoir étudié à Anvers et à Paris, Grupello fut appelé à la cour de l'électeur palatin, Jean-Guillaume, qui, en 1695, le nomma son premier sculpteur. Rentré dans sa patrie en 1706, l'artiste obtint le même titre de la part de l'empereur Charles VI. Selon de Reissenberg, Grupello avait de la facilité, du seu, de l'invention, de l'élégance; mais son ciseau manquait souvent de largeur et de pureté. Il n'avait pas assez étudié l'antique. Ses pro-

ductions sont assez nombreuses. On peut citer la statue équestre, en bronze, de L'électeur palatin, érigée au milieu de la grande place de Dusseldorf; une statue pédestre, en marbre, du même prince; une Madeleine expirante, en marbre (grandeur naturelle); une Diane et un Narcisse dans le parc de Bruxelles; un groupe destiné à décorer une fontaine : ce travail, exécuté en 1675, et remarquable sous le rapport de la grâce et du mouvement, est au Musée de Bruxelles.

De Reissenberg, Notice sur Gabriel de Grupello; dans les Bulletins de l'Acad. royale de Belgique, t. XV. nº 2.

GRUPPE (Othon-Frédéric), poëte et polygraphe allemand, né le 15 avril 1804, à Dantzig (Prusse). Il fit ses études au collège de sa ville natale et à l'université de Berlin, devint en 1830 un des collaborateurs réguliers du Moniteur de la Prusse, occupa depuis 1842 jusqu'en 1843 un emploi au ministère des affaires ecclésiastiques, et obtint, en 1844, une chaire de professeur extraordinaire à la faculté philosophique de Berlín. Ses principaux ouvrages sont : Alboin, poëme épique en six parties, suivi du poëme Theudaline, reine des Lombards; Berlin, 1830, avec 10 gravures; — Gedichte (Poésies); Berlin, 1835; — Königin Bertha (la Reine Berthe); Berlin, 1848; — Theudelinde, poëme épique; Berlin, 1849; — Kaiser Karl (L'Empereur Charles), trilogie épique composée de Bertha, Charles et Hildegard et Eginard et Emma; Berlin, 1852; — Firdust, poëme épique en sept livres; Stuttgard, 1856; — Antæus; ein Briefwechsel über speculat. Philosophie etc. (Antæus: correspondance sur la philosophie spéculative); Berlin, 1831; — Wendepunkt der Philosophie im 19ten Jahrh (Pivot de la philosophie au dix-neuvième siècle); Berlin, 1834 : deux écrits dans lesquels l'auteur attaque le système philosophique de Hegel; — Ueber die Fragmente des Archytas und der æltern Pythagoræer (Fragments d'Archytas et de quelques autres anciens pythagoriciens); Berlin, 1841; — Die kosmischen Systeme der Griechen (Les Systèmes cosmiques des Grecs); Berlin, 1851; — Gegenwart und Zukunft der Philosophie in Deutschland (Présent et Avenir de la Philosophie en Allemagne); Berlin, 1855, gr. in-8°; — Ariadne; Die tragische Kunst der Griechen in ihrer Entwickelung und ihrem Zusammenhange mit der Volkspoesie (Ariadne: L'Art tragique des Grecs considéré dans son développement et dans ses rapports avec la poésie populaire); Berlin, 1834; — Die ræmische Elegie (L'Élégie romaine), ouvrage divisé en deux parties : Recherches critiques, Leipzig, 1838, et Alb. Tibullus et Sex. Aur. Propertius secundum ordin. et numer. restituti; accedit P. Ovidii Nasonis Amores; Leipzig, 1839; — Ueber die Theogonie des Hesiod, ihr Verderbniss und ihre ursprungliche Gestalt (De la Théogonie d'Hésiode, de 1

sa corruption et de sa forme primitive); Berin 1841; — Bruno Bauer und die akademische Lehrfreiheit (Bauer et la liberté de l'enseign ment universitaire); Berlin, 1841; — Lehrfre heit und Pressunfug (Liberté de l'enseigneme et abus de la presse); Berlin, 1843; — Der deut che Dichterwald (Recueil de Poésies all mandes); Berlin, 1849, 3 vol.; — Sagen un Geschichten des deutschen Volkes (Contesthistoires du peuple allemand); Berlin, 1854, cu tenant un grand nombre de pièces entièreme inédites. M. Gruppe collabora en outre à l'Amanach des Muses de Chamisso, et il rédige de puis 1850 un annuaire, littéraire intitulé: Deutscher Musenalmanach.

R. L.

Brockhaus, Conversat.-Lex.. -- C.-G. Kayser, Må Librorum. -- Alb. Kirchhoff, Bücher-Katalog. -- M richs, Verzeichniss der Bücher, etc. -- Geradori, Lei ziger Repertorium.

GRUTER (Jean), célèbre philologue més landais, né à Anvers , le 3 décembre 1560, me à Heidelberg, le 20 septembre 1627. Son per Gautier Gruter ou plutôt Gruytère, bourgmest d'Anvers, signa en 1566 le fameux compros des nobles, contenant une protestation énergiq contre la tyrannie de Philippe II, et, ayant accor l'hospitalité à un banni, il fut proscrit, et 🕻 s'enfuir avec sa femme et son enfant. Après bes coup d'incidents, ils abordèrent en Angleterre, se retirèrent d'abord à Norwich. Le jeune Grul y recut sa première instruction par les soins sa mère, Catherine Tishem, Anglaise de na sance; cette semme, des plus instruites, savait français et l'italien aussi bien que le latin, et langue grecque lui était si familière, qu'elle 🌬 Galien dans l'original. Gruter passa ensuite se la direction de plusieurs précepteurs ; il se ren avec Richard Swagle, l'un d'eux, à l'université Cambridge, où il continua ses études, ayant è agrégé au collége de Gunwell-et-Caïus. En 15 il alla étudier le droit à l'université de Leyde; y suivit les cours du célèbre Hugues Donnes et reçut le grade de docteur. Pendant son séjo à Leyde, il composa plus de cinq cents some en flamand, et se lia d'amitié avec Janus Dom Jacques Arminius, et Rombant Hogebeerts. Il rendit ensuite à Anvers, dont les états gét raux s'étaient rendus maîtres. Son père, retour dans cette ville, y avait été nommé p vôt d'un quartier et commissaire des viva Lorsque le duc de Parme vint assiéger Anve en 1584, Gruter quitta de nouveau sa patrie t l'ordre de son père : il parcourut la France quelques autres pays. En 1586 il se trouvail Rostock, où il fit un cours d'histoire. L'ans suivante il se rendit en Pologne, on il resta ja qu'au mois d'août 1589, époque à laquelle Chi tian, duc de Saxe, lui conféra une chaire d'h toire à l'université de Wittemberg. Après la m de ce prince, en 1591, les professeurs reçun l'ordre de signer le livre de la Concord confession de foi religieuse compilée par les the logiens luthériens en 1579. Gruter s'y refusa, (

GRUTER 266

pas connaître ce livre, et sut congédié ls. Il vint en mai 1592 à Heidelberg, eu de temps après nommé professeur ; on le trouve en 1602 directeur de la bi-Palatine. En 1622, lors de la prise de g par les Bavarois, il se retira à Bretten, idius, bailli de cette localité, son gendre. ibliothèque, qui lui avait coûté douze , fut en partie pillée par les troupes de stard le commissaire du pape permit e reprendre les ouvrages imprimés qui maient, mais le général Tilly ne voulut onsentir. Gruter passa ensuite quelque abingue; puis il revint à Bretten, et fit m d'une maison de campagne aux en-Heidelberg. Ayant été un jour faire n gendre, il tomba malade chez ce t mourut dix jours après. Il sut enl'église de Saint-Pierre à Heidelberg, at même où arriva la nouvelle que de Græningue l'avait nommé profestoire et de langue grecque. Déjà pluversités lui avaient fait des proposiisantes pour l'attirer dans leur sein. était infatigable au travail; il étudiait le partie de la nuit, et toujours n délassement consistait à cultiver il aimait aussi à faire construire. Il commerce très-doux; à cette époque, mts se prodiguaient entre eux les in-'eut que deux discussions littéraires, Denis Godefroi (voy. ce nom), avec e réconcilia depuis entièrement, et x Pareus, à l'égard duquel, il faut l ne ménagea pas ses termes. Gruter, ent obligeant, prétait de l'argent à tout se déclarait heureux « de ne pas être ce qu'il n'aurait jamais su rien refuser ». tié quatre fois; on l'accuse d'avoir p d'indissérence lors des morts suc-: ses épouses. On lui fait de même le 'avoir été peu religieux et d'avoir in-'athéisme. Th. Crenius prouve pérempa fausseté de cette dernière inculpation inimadversiones philologica, t. IV, ant à la première, elle s'explique parce détestait toute discussion sur la relindant, s'il refusa de signer le livre de il ne fit aucune dissiculté d'embrasser! rg le calvinisme, après avoir fait à g profession de luthéranisme. Comme , Gruter joignait à une érudition imcoup d'œil critique des plus exercés; rakenborch, Burmann et autres, qui après lui des auteurs qu'il avait édiwent assez lover son talent d'intercorrecteur. Le Thesaurus Inscripve Gruter recueillit avec l'aide de liger, est encore aujourd'hui indispenni veut connaître à fond les antiquités De plus, on doit louer chez Gruter le tant qu'il montra pour la poésie; ce

sont les recueils des poêtes latins modernes rassemblés par lui qui ont donné l'idée des collections de ce genre faites chez les différentes nations de l'Europe. On a de Gruter : Pericula poetica, id est: Elegiarum libri IV; Manium Guillielmianorum liber unus; Epigrammatum libellus; Harmosynes, sive ocellorum libellus; Heidelberg, 1587, in-12; — Pericula secunda; Heidelberg, 1590, in-12; — Suspicionum Libri novem, in quibus varia scriptorum loca. præcipue vero Plauti, Apuleii et Senecæ, emendantur; Wittemberg, 1591, in-8°; Gruter rédigea encore trente livres de Suspiciones, dont le manuscrit passa d'abord dans la bibliothèque de Sarrau, puis dans celle d'Isaac Vossius; — Confirmatio suspicionum extraordinariorum, contra Dion. Godefredi in Senecam conjecturas; Wittemberg, 1591, in-8°; — Animadversiones in Senecæ Opera; Heidelherg, 1594, in-fol.; Genève, 1595, 2 vol. in-12, avec des notes de Faber; — Notæ ad Flori libros IV Rerum Romanarum; Heidelberg, 1597, in-8°; - Papinii Statii Opera; Heidelberg, 1600, in-8°; — Valerii Martialis Bpigrammata, cum notis: Heidelberg, 1600, in-12; Francfort, 1602, in-16; Leyde, 1619, in-12; — Inscriptiones antiquæ totius orbis Romani, auspiciis Jos. Scaligeri ac M. Velseri; accedunt XXIV Scaligeri Indices, 2 vol. in-fol.; sans date et sans nom de lieu, mais sûrement publié à Heidelberg, selon Nicéron en 1601, selon Fabricius en 1603; Amsterdam, 1707, 4 vol. in-fol., de beaucoup augmenté par Grævius. Après la mort de Smetius ( voy. ce nom ), la collection d'inscriptions latines recueillies par lui avait été publiée en 1588. Scaliger engagea Gruter à la compléter, et lui remit un grand nombre d'inscriptions, qu'il avait lui-même rassemblées. Aidé par Scaliger. Velser et d'autres, Gruter publia en esset les Inscriptiones antiquæ, et dédia cet ouvrage à l'empereur Rodolphe II. Celui-ci laissa à Gruter le choix de la récompense qu'il désirait pour son travail; le savant ne voulut pas se prononcer, disant seulement qu'il n'accepterait pas d'argent. Mais ayant appris qu'on songeait à lui conférer la noblesse de l'Empire, il déclara qu'il ne voulait pas de nouvelles armoiries, celles qu'il tenait de ses ancêtres lui étant déjà trop à charge. L'empereur alors lui accorda un privilége pour tous les livres qu'il publierait, et lui destina la dignité de comte du sacré palais; mais il mourut sans en avoir signé le brevet; - Lampas sive Fax artium liberalium, hoc est thesaurus criticus, in quo infinitis locis theologorum, philosophorum, oratorum, historicorum, poetarum, grammaticorum scripta supplentur, corriguntur, illustrantur, notantur; Francfort, 1602 1612, 6 vol. in-8°: recueil très-précieux, contenant une quantité de dissertations philologiques émanant des humanistes du quinzième et du seizième siècle, lesquelles étaient devenues très-rares. Un septième volume fut ajouté par Pa-

reus, adversaire de Gruter; ce dernier y est fort maltraité. Une nouvelle édition du recueil de Gruter fut faite à Florence, en 3 vol. in-fol., 1737-1747; on y trouve de plus les biographies des érudits auteurs des traités rassemblés dans cet ouvrage. Le relevé du contenu de chaque volume de la première édition se trouve à la page 247 de la Bibliotheca Lalinitalis restitutæ de Noltenius et dans la Bibliographia antiquaria de Fabricius; — Nota Tyronis et Annai Seneca. sive characteres quibus utebantur Romani veteres in scriptura compendiaria; Francfort, 1603, in fol.; — L. Annæi Senecæ Tragædiæ; Heidelberg, 1604, in-8°; Leyde, 1621 et 1708, in-8°; — Onosandri Strategicus, sive de imperatoris institutione; accessit Urbicii Inventum; adjiciuntur J. Gruteri Discursus varti ad aliquot insigniora loca Taciti atque Onosandri; Paris, 1604, in-4°; Francfort, 1607, in-8°; Amsterdam, 1673, in-8°; les *Discursus* politici in Tacitum ont été publiés à part; Leipzig, 1679, in 4°. Au jugement de Baudius et d'Amelot de La Houssaye, les réflexions de Gruter sur Tacita prouvent que leur auteur n'entendait rien aux affaires politiques; — Duodecim Panegyrici veleres emendati, aucli; Francfort, 1607, in-16; — Velleit Paterculi: Historiæ Romanæ; Francfort, 1607, in-12; — Sallustii Opera, cum J. Ricii, Glareani, Aldi Manutii, F. Ursini, Jani Donzæ Janique Gruteri notis; Francsort, 1607, in-8°, édition estimée; — Deliciæ CC Poetarum Italorum hujus superiorisque ævi; Franciori, 1608, 2 vol. in-16, sous le pseudonyme de Ranatius Gherus; — Historia Augusta Scriptores, cum notis politicis; Francsort, 1609, in-fol.; Hanau, 1611, in-fol.; cet ouvrage comprend tous les historiens latins depuis Auguste, tels que Florus, Suétone, Ammien Marcellin. Jornandès et ensin les historiens spécialement connus sous le nom de Historiæ Augustæ Scriptores; les notes de Gruter ont été réimprimées avec celles de Casaubon et de Saumaise dans les Historiæ Augustæ Scriptores; Leyde, 1671, 2 vol. in-8°; — Deliciæ C Poetarum Gallorum hujus superiorisque ævi ; Francfort, 1609, 3 vol. in-16; — T.-Livii Historiæ, ad fidem codicum Bibliothecæ Palalinæ: Francfort, 1609-1612, 2 vol. in 8°, et 1628, in-fol.; Paris, 1625, in-fol.; Francfort, 1634, 2 vol. in-8°; - Florilegium ethico-politicum, cum gnomis Græcorum, proverbiis germanicis, belgicis, britannicis, italicis, gallicis, hispanicis; Francfort, 1610 1612, 3 vol. ln-8°: les proverbes rapportés et annotés par Gruter dans ce livre n'ayant pas été classés par lui dans un ordre méthodique, l'ouvrage n'eut pas de succès; — Plinii Epistolæ cum notis; Francfort, 1611, in-16; les notes de Gruter ont été réimprimées dans l'édition de Pline donnée à Leyde en 1669, in-86; — Delicias C Poetarum Belgicorum hujus superiorisque ævi; Francfort,

1614, 4 vol. in-16; — Chronicon Chronicorum ecclesiastico-politicum; Francfort, 1614, 4 val. in-8°, sous le pseudonyme de *Joannes Gualterus* ; compilatiou souvent inexacte e**t incomplife**, commençant à la première année de notre ère d allant jusqu'en 1613; — M. T. Ciceronis Opera. emendala a Juno Guillielmio e**l Jano Gru**tero, cum notis; Hambourg, 3 vol. in-fol.; ibid., 1618, 5 vol. in-fol.; Amsterdam, 1661, 2 vol. in-4°, par les soins de Schreivius; Leyde, 1692, 2 vol. in 4°, par les soins de Jacques Gronsvius : cette édition est estimée. Gruter ac servit de la collection de variantes rassemblées par Guillielmius, mais non du manuscrit que ce deraier avait déjà remis à l'imprimeur pour une édition de Cicéron; — Orationes politicæ Dinarchi, Lesbonactis, Lycurgi, Herodis, Demadis, græce et latine; Hanau, 1619, in-12; — Caristophori Pflugii Epistola monitoria, in qua fatuilas Apologiæ Joan. Ph. Par**ei cont**ra J. Gruterum detegitur; Wittemherg, 1620, in-12. Pareus, ancien disciple de Gruter, voyant plusieurs de ses remarques sur Plaute contestées par Gruter, avait écrit contre ce dernier, qui riposta par cette lettre très-violente, et ne se reconnaît plus du tout son caractère, ordinairement calme. Pareus répondit, et Gruier répliqua par la satire suivante : Asini Cumani fraterculus e Plauti electis electus; 1619, in-12, antidaté, sans nom de lieu, sous le pseudonyme de Eustathius Sw. P.; — Plauti Comædiz; Wittemberg, 1621, in-4°; édition estimée; la révision critique sut saite par Gruter, les notes sont de Taubmann; — Florilegium magnum, sin Polyanthez tomus secundus; Strasbourg, 1624, in-fol.; continuation de la Polyanthes de Jos. Langius; un abrégé en fut donné à Strabourg, en 1624, in-8°; — Bibliotheca Exulum, seu enchiridion divinæ humanæque prvdentia; Strasbourg, 1624, in-12; Francfort, 1625, in-12 : recueil de maximes composées par Gruter, extrait de son Florilegium ethico-politicum; — Ovidii Opera; Leyde, 1629, 3 vol. in-16 ; il n'y a qu'une partie des notes qui soit de Gruter, les autres sont de Scaliger : le texte sut corrigé par Heinsius. Les lettres de Gruter sont disséminées dans plusieurs recneils ; il y ca a vingt-quatre dans G. Camdeni et illustrium virorum ad eum Kpislolæ, Londres, 1691, in-4°; treize dans Marq. Gudii et doctorum virorum ad eum Epistolæ, Utrecht, 1897, in-4°; d'autres se trouvent dans les Epistole celebrium eruditorumque virorum, Amsterdam, 1705. in-12 ; dans les tomes I et II de la Sylloge Epistolarum de Burmann; dans les tomes IV et V des Amænitates litterariæ de Schelhorn.

E. GRÉCOIRE.

B. Stida, J. Gruteri Manes; Erfurt, 1638, in-60. — F. Her. Flayder, Vita Gruteri; Tubingue, 1828, in-16. — Balth. Venator, Panegyricus, J. Grutero dictus; dans les Memoria Philosophorum, de Hen. Witten; réimprimé avec l'ouvrage précédent dans le t. I des Inscriptiones de l'édition de Gravius et dans les Discursus in

Taratum de Grater de l'édition faite à Leipzig en 1679, — Sweetlus, Alband Bespiral. — Poppera, 2004 duignes. — Enyir, Bintennaire. — Historie, Associate, t. 12. — Supert, Alexa pour server a l'hast litter des dix-dept prariaces des Paps-Bas, t. 171, — Crouser, Zur l'astitutio der chandettes Photologie, p. 80. — 201, Onstantices, t. 17, p. 7.

SEUTER (Pierre), médecia et épitolographe tériendais, né dans le Paletinat (1), vers 1655, mart à Ameterdees, le 36 arptembre 1636. Son pire,Thomas Gruter, Neerlandais du mainsance . uit quitté la Holloade, parce qu'ayant embraga la reference, il a vait à craindre des persecutions, el il s'était regde a Duisbourg, ou il fut nomme ndeuseur de theologie. Gruter, après avoir allé la médesine, ill un voyage de plusiours estrice en Italie pour se perfectivamer dans son art. Il alla essette pratiquer à Dixmude, puis a Ostado, où il fut nommé médecia militaire por la garainen. En 1620 il possa à Middelbourg, al de la an treis ou quetre autres endroits ; il se fin spfn à Amsterdam. Gruter avait trois frères, ima alemnia à l'étude des balles-lettres, sur luquis on trouve quelques détails dans le tma IVI des Mémoires pour servir à l'Aisfaire Attornire des dix-sept provinces des Poys-Bus. Il correspondait avec cux en latin; Pitte lai vint de retueillir len lettras échangies entre sex et d'en apouter d'autres adressées à divers pernotmages. Sa latinité est des plus affeclim; entrant les défluts de Juste Lipse, Gruter meherche trop les archeismes et les tournures pon. On a do lui : *Episiolarum Centu*ria, surie d'une Apologia pro endem, que militett sut, et stylt abusa et latinismi puritte abharrantie , rationem reddst ; Leyde , 1888, in-12; — Episiolarum Canturia saemde; Amsterdam, 1629, io-12. K. G.

Bortin, Atlens Brigies — Baylo, Diction. — La ha, Gaisterd Zerland, p 202 — Paquot , Mémoires pur arest à l'histoire illistraire des dis-arpt provinen du Pape-Bax, tom. XVI,

COTHETES. FOR. LA GEOTHURS.

estran (Antoine, baron 1, général français, el ir 15 snare 1774, a Saint-Gormain (Haute-Baine), mort à Strasbourg, le 27 soût 1922. Vo hetaire dans un beteillion de son départament , d'At do espitaine, et At les pressières campagnes di la révolution. Il fut blessé à l'ieutus, et su Minn à l'armée d'Italie. Blessé à Austerlitz, il devint en 1806 lieuteutant-outonol des chosocurs 🦥 la garda impériale , fit les campagnes de Prime et de Pologne , fut nommé orienel en 1880 et atlaché comme aide de camp au prince Mer, qu'il anivit à Turin. Promu au grade # starral de brigade, le 6 octobre 1813, il rot des chevaux tuds sous ini en s'emparant du rilige d'Interbroch près de Terplitz. Séporé, des ortte position , des autres curps de la Pinte armée , il renasit à la rejoladre après des entamoule. Encore blesse à Leipzie, il revisit \* Lare; mais quand cette ville tomba aux mains

de l'ennemi, Gruyer accourat à Paris, et accepta le commandement d'une brigade à la tête de laquotie il parut à Montmirall, Château-Thierry, Champaubert et Montereau. Le 22 février 1814 il reprit aux flusses Mêry-tur-Seine; mais il fut dangereusement bicaco, et frente grenadiets le transportèrent à Paris. Nommé au mois de juillet suivant commandant de département de la Haute Saône, il occupatt ce puste quand le maréchal Ney, chargé de s'oppossir dux progrés de Napoléon, arriva à Lobe-le-Saululer le 12 mars 1815. Il ad raille, comme le reste de l'armée, au souveau gouvernement impérial. A la secondé restauration, il fot arrêté, dans la muit du 13 décembre 1815, et écodemné à mort le 16 mai 1816 par un cottell de gaeire. Les démarches de ses amis firent commuter sa peine en celle de vingt uns de réclusion. Ba femme voulut partager sa capititié , elle accouche d'un fils es prison. Le duc d'Angoulème, passant à Straabourg est 1817, s'intéresas so sort du général Gruyer, qui fot remiu à la Moerté après vingt-buit mois de détention. L. L.-T.

Armoult, Jay, Joan et Rorrins, Stope, nombrés des Confessionnées. - Robbe, Virité de Inséplie et Saluie-Preure, Siope, anie, et part, des Constant, -- C. Maille, Stope des Cestorites militations des nomées de jures et de mer de 1780 d. 1886.

unuvent (Maison de), seigneurs suisses . descendant d'un chef hourquignon qui avait suivi le roi Gondice dans l'Helvetie conidentale su doquieme siècle de notre ère. Ce chef fut in souche des comites de Grayère, qui s'enrichirent par la culture, so firent romarquer par lour bionfixienzes, leurs fondations pieness et leurs enploits guerriare en Susse el en Terre Seinte, Ka 1260 le pays de Gessansi pays in rançon du coenta Pierre Ier, et en 1348 deux centa vassaux suivirunt Pierre III, son petri-liis, dans une auerro contre les villes de Norne et de Fribourg. ils lui sanvèrent la vie, et en récompense il les exempla de toute taxe, est et leurs descendatte. En 1363, Rodolphe y s'étant engagé dans des quardies étranjères, qualques-uns de ses sujets formbrent avac Berne un traité de bourgenisio, qu'ils maintinrent contre leur seigneur. Lors de l'expédition de Charles le Témeraire, un seignetir de Orifyère combattif avec les Sulases. François III, comite de Gruvère, d'ayant pan laissé d'héritlers males, tous ses biens passèrent à un de ses parents, Jenn de Gueyéne, seigneur de Mout-Salvens en 1501. Son fils , Michel at Gatvint, loi succèda en 1539. Mais son héritage était grevé de dettes. Il entré au service de la Probee avec 5,000 honrines, et combuttit à Cetholle en 1544. Il n'en tira aucun profit, et dut vendreau pays de Gessenzi lous les priviléges que celul-ci voulut acheter. Ses dettes s'accrurent encure : Il était en querelle avec Berne et Fribours. qu'il avait refusé de reconnaître pour suzernins, el de pouvait espeter aucon secours de l'empereur, dout il avait soutenu l'étnemi. Cité par sea créanciers devant le tribunal d'une ditte miné-

<sup>&</sup>quot;is faien l'opinion peu probable de Swatelins, Beuler Multan a Elektrin, an Edinada,

zalo dos treize cantone, en 1553, il ne put obtonir qu'un court délai. Il convoque ses sujets, et ions offrit la liberté a lle voulaient se charges de ses dettes L'offre ne fut pas agréée. L'année auivante tous ses biens farent asisis, aa femme conserva seulement sa dol, Le conste Michel ayant pris la fuite, les deux cantons payèrent sa dette, et ne partagèrent le pays. La messe fut abolis et le protestantisme établi dans la partie échue à Barne. Le roi de France ne voulut rien faire pour le pouvre comte; celui-ci quitta alors aon earvice, et se retira dans les Pays-Bas, où il trouva dos amis et do l'argent. Alors il demanda à denx reprines , en 1569 et 1570, à racheter ses enciennes pongentions ; mais les cantons ne répondirent pas. Philippe II voulait s'employer pour lui, lorsque la mort du comte Michel de Gruyère, arrivée au châteaa de Thelouc (haute Bourgogne), en 1570, mit fin à ces débats.

Son frère puiné, dom Pierre na Gauvina, qui avait embrace l'état ecclésisetique et qui avait été pommé vicaire général du comté par le chepitre de Lavsanne , prononça l'éloge (unèbre du duc Michel devant le people assemblé. J. V.

Lattres aur un des propies pasteurs de la Suisse ; dans la Collection des durits de V -C. de Bottstonen. — Binaly, History des Coustes de Graphy, Laccours, 5 vol. 19-9-

SUTFF, en latin Griphius (Christian), philologue polonais, pé à Pranenstadt (Pruese polonsiso), en 1849, mort à Breslau, en 1706. Après avoir acheré sea études aux universités allemandes, où il fit de grands progrès dans diverses langues, il fut nommé professeur de latin et hibliothécaire à Bresiso. Il conserva cetta dernière place jusqu'à sa mort, Ses principaux ouvrages cont : Entrourf con geistlichen und weltlichen Ritterorden (Entai our les ordres ecclés, et civ.); Leipzig, 1897; — Traité sur l'origine et le progrès de la langue allemande (en allemand); Broslav, 1700; — Fusciculus primus of secundus lumum ingenii ; 1000 ; — Diatribe de Scriptoribus Gallim et Lotharineiar: pubi. dans le recuell de Jean-Albert Pahrieins; — Dissertatio de scriptoribus historiam saeuli XVII illustrantibus; Laiptig, 1710.

N. K. .icia Braditor., Laipzig, 1700. — Medron, Manadron t. 13. - Botter, Allgori, gel.-Lorthon, vol. 11.

\* απγιίυπ (Γμώλος), fils ainé de Xénophon, tué en 362 , avant J.-C. Lorsque la guerre éciata entre l'Elide et l'Arcadie, en 365, au aujet des villes de la Triphylie , Xénophon et ses deux fils, Gryllus et Diodore quittèrent leur résidence de Scyllus, et ac rendirent à Corinthe Gryllus aquelt dans la cavalerie athénienne envoyée au seconca des Spartiales contre les Thébains, et fut tué à le bataille de Mantinés. Il était de tradition ches les Athésiens et les Thébains qu'Epaminondas avuit reçu la mort de la maia de Grylius, et ce fait était représenté dans la bataille peinte par Euphranor sur le Céramique. Les Mantinéens, bien qu'ile attribusseent is mort d'Épaminondes à Macharion, honorirent Gryllos de fonérailles |

publiques, et lui disvirent une siniue dense Suivant Diogino Laerco, le mort de Gryllos l'objet d'épigrammes et de panégyriques e nombre. Y.

Dingine Looren, il., 18-in. — Afnophen i. — 2006., V. S., Sp. ad Set. — Dink 00 , *He*llin files, For. Het., III, 8. - Platarque, Apre, 68. - P. 100000, 1, 7, 71. 6. 51: 12. 45 00000n, 1, 8, VIM, 8, 51; IX, 16.

SETHETH OF SECHETS (Simon), B nommé *Major*, théologies protestant et phi logne allemand, né en 1493, à Veringes ( out de Hohensollern ), mort le 1" août 1541, à M il St ses études à Piortzheitz et à Vienne, e reigna ensaîte la langue grenque dans catte à nière ville, à Bude et à Heirielborg, vint en 15 à Tubingue pour introduire dans les écoles dans l'église des réformes que le duc Utrich Wortemberg l'avait chargé d'opérer, et so il onîn en 1536 à Bâle, où il mourut de la pasia. 🛦 d'enfance de Mélanchthon , lié avec Luther, O via, Thomas Mores et autres personnages af bres du siècle de la réforme, Grynssus embsu ien nouveiles doctrines avec in farmaté d'un la nête bomme qui est convaince que sa causa : bonne. Dangereusement exposé à plasiques : prises, il parvint tonjours à se sonstraire a persécutions de ses adversaires, grâce à la sa tection de queiques amis influents auxqueis i grandes qualités de Gryngens avaient impliré plus vif intérét. Il fot présent à la diète de Sy et au colloque de Worms, fit en 1531 un voju on Angleterre pour conférer aver Thomas Mon et sasista Erasme de Rottardam à son lit mort. Il partagea l'amour passionné de ce di nier pour les lettres classiques, et contribue bu coup aux progrès des honnes études en al magne. Ce fut lui qui découvrit dans un couve aux bords du Rhin, les cinq derniers livres The Live et qui les remit à Erasme, auquet au devons la publication de ce précieux mans crit (1) (Bâle, 1531, in-fol. ). Les principaux in vaux de Grynmus sont : la traduction latine la *Vio d'Agésilas* de Plutarque, d**'une partio** d *Homélies* de saint Jean Chrysostome sur la pr mière épitre de saint Pani aux Corinthiens et qualquas *Traside*s d'Aristote; Bâle, — l'ádili des Fres de Piutarquo en lotiu et de la trada tion des (Empres de Platon par Marcile Pigi avec des corrections et des préfaces, — la pe mière édition gracque des *Teterinaris medic* BNe, 1637, in-4°, et de l'*Almageste* de Phil mée, ibid., 1538, in-fol., - Novus Orbis r gionum at insulgrum veteribus incom farum, cum tabula cosmographica, altiag 17 scriptoribus consimilus argumenti; Mi 1632, 1535, 1537, 1555, in-fol. : curience come lation, que l'on peut considérer comme la ar mière histoire genérale des voyages. On y treu ies relations de Marco Polo , d'Hayton , de C damosto, de Colomb, de Vesaucci, de Cu

(1) Le monn-orti original trousé par Gryomia construé dans la Bibliothèque Impériale de Vicane, a mm. 167. Pay. Lamberius, L 131, p. 108.

imprimée en tête du Commentaire d'Œcolampade zur Ezéchiel et du Recueil de ses lettres;
iraduction française dans les Vies des principaux Réformateurs; Orléans, 1564, in.8°; —
Sannium ad cl. vir. Jacob. Sturmium, carmine heroico; Bâle, 1541, in-8°; — Encomium
Mulicinz; ibid., 1542, in-8°; — Tractatus de
utilitate legendz historiz, en tête de diffémutes éditions de Tite Live; dans le Penus artis
historicz de Jean Wolf, Bâle, 1579, et dans le
Basileensium Monumentorum Antigrapha;
Liegnitz, 1602, in-8°, et Bâle, 1661, in-4°.

Samuel GRYNEUS l'aîné, fils du précédent, né à Bâle, en 1539, mort en 1599, s'est distingué comme jurisconsulte. Il exerça pendant plusieurs mées les fonctions de syndic de la ville de Bâle.

Samuel GRYNEUS, le jeune, fils du précédent, sé à Bâle, le 21 septembre 1595, mort le 1er mars 1658, ouvrit dans sa ville natale une école de

théologie, et laissa après sa mort plusieurs ouvrages en manuscrit, qui n'ont pas été imprimés.

R. LINDAU.

Pantalion, Prosopograph., P. III, p. 211-213. - Vosten, De Scientiis Mathemat., C. LVII, § 7, p. 334, et c. LIV, § 11. p. 375. — Pope-Blount, Censura celebr. suctor., p. 570, sqq: — Baillet, Jugements, t. 11, p. 156, n. 34, et p. 391, n. 836 - Jo. Moller, Homonymoscop., sect. II, c. vi. § 53, p. 680. — Bællus, Lexicon Criticum, L IL - Beumann, Fis ad Histor. Lit, c. 1v, § Lill, p. 10. - Jac. Brucker, Historia critica Philosoph., L IV, period. III, pars 1, L. II, c. I, § XII, p. 108, sqq. -Catal. Bibl. Burnav., t. 1, vol. 11, p. 1288. - Freytag, Adperatus Litterarius, t. III. p. 487, sqq. — Melch. Adam, File Theolog., p. 58. — Verheiden, Vita Theolog. -Athene Bourice in professoribus Novi Testamenti, a. II, p. 66-72. — Reimmann, Hist. Litterar., vol. IV, p. M. 1994; vol. V, p. 187. — Nachricht von der Stollischen Bibliothek, vol. 1, p. 65.

RETAILUS (Thomas), neveu de Simon Grymens major, né à Veringen, en 1512, mort à Retein, le 2 août 1564. Il fut élevé par son oncle Simon, professa les langues anciennes à Bâle et à Berne, et embrassa, à l'exemple de son bien-faiteur, les nouvelles doctrines religieuses. Le margrave Charles de Bade, qui commença alors à introduire la réforme dans son pays, le nomma pasteur et surintendant ecclésiastique à Rœtein, où il mourut, de la peste, âgé de cinquante-deux uns. Il laissa quatre fils, dont Simon et Jean-Jacques (voir plus bas) ont acquis une certaine réputation.

R. L.

Pataleon, Prosopograph., III.— Adam, Theolog., p. 191.
GRYNARUS (Simon), surnommé minor, fils du précédent, né à Berne, le 1<sup>er</sup> décembre 1539, mort à Blie, le 3 septembre 1582. Il professa les mathématiques et exerça la médecine à Heidelberg, mis quitta cette ville à cause de quelques discussions religieuses, et se fixa, en 1580, à Bâle, où il mournt, deux ans plus tard. On a de lui: Commentarit duo: de ignitis meteoris unus; eller de cometarum causis et significationibus; accessit observatio cometæ qui anno superiore 1577 et ab initio 1578 fulsit; et disputatio de inusita magnitudine et figura Veneris conspecta in fine anni 1578 et ad ini-

tium 1579; Bâle, 1580, in 4°. Cet ouvrage a eté attribué par erreur à Grynæus l'ainé, mort trente-neuf ans avant l'apparition du livre en question.

R. L.

Jos. Moller, Homonymoscopia., sect. II, c. VI, § 53, p. 680. — F.-G. Freytag, Adparatus Litterarius, t. III, n. 207, p. 772. — Athenæ Rauricæ in professoribus ethicæ, n. VI, p. 468-426.

GRYNAUS (Jean-Jacques), troisième fils de Thomas Grynæus, théologien suisse, né à Berne, le 1<sup>er</sup> octobre 1540, mort à Bâle, le 30 août 1617 (1). Il fit ses premières études à Bâle, sous Thomas Plater, père du médecin de ce nom, et se livra ensuite tout entier à la théologie. Nommé diacre à Rœteln en 1559, il obtint en 1565 la place de ministre que son père y avait occupée, et qu'il garda pendant douze ans. Il vint alors à Bale, où il enseigna la théologie jusqu'à l'an 1584, et de là il passa à l'université de Heidelberg, où Jean Casimir, administrateur du Palatinat, l'avait attiré. Il resta dans cette dernière ville pendant deux ans, au bout desquels il retourna à Bâle, où il exerça jusqu'à sa mort les fonctions de premier ministre de la ville. On a de lui : Variorum Patrum Græcorum et Latinorum Monumenta orthodoxographa: Bale, 1569, 2 vol. in-fol.; — Ecclesiastica Historia Eusebii, Pamphili, Ruffini, Socratis. Theodoreti, Sozomeni, Theodori, Evagrii, et Dorothei, in locis obscuris innumeris illustrata, dubiis explicata, mutilis restituta; Bale, 1571, 1588, 1611, in-fol.; — Epitomes Sacrorum Bibliorum, pars 1ª, complectens Veteris Testamenti, tum librorum tum capitum, argumenta; Bale, 1577, in-8°; — Character Christianorum, seu de fidei, spei et charitatis doctrina, etc.; Bâle, 1578, in-8°; — Synopsis Historiæ Hominis, seu de prima hominis origine, ejusque corruptione, reconciliatione cum Deo et æterna salute, theses 200 in Academia Basileensi anno 1579 propositæ. Accesserunt theses analyticæ Symboli Apostolici; Baie, 1576, in-8°; — Chronologia brevis Historiæ Evangelicæ; Bale, 1580; — Sciagraphia Sacræ Theologiæ secundum tres methodi formas, synthesim, analysim et definitionem, delineata. Item theses 60, complectentes præcipua quædam religionis nostræ capita et totidem de studio theologico; Bale, 1577, in-4°; — Censura theologica de prima Antichristianorum errorum origine; Heidelberg, 1484; - Theoremata et Problemata theologica; Bale, 1590. 3 vol.; — De Viris illustribus quorum opera Deus in reformandis ecclesiis usus est; 1602. - un grand nombre de commentaires et de dis-R. LINDAU.

Tob. Magiri, Eponymolog. — Crenius, Animadv. Philolog., P. XIII, p. 132-133; P. XVI, p. 52-54. — Jo. Fabricius, Historia Biblioth., P. VI, p. 418-421. — Dan. Gerdes, Florileg. Lib. rar., p. 153. — Catal. Biblioth. Bunav., t. 1,

<sup>(1)</sup> Et non le 31 août 1618, comme le dit la Biographie Michaud.

vol. II, p. 1868, — Athene Baurian in professoribus Veteris Testamenti, n. VI, p. 29-36. — M. Adami, Vitæ Theologorum Germanorum. — Nicéron, Mémoires, vol. XXXVII, p. 207-318. — Witte, Diar. Biogr., ad. an. 1617. — Freher, Theatr. claror. Viror., P. I, p. 302. — Uhse, Leben der berühmtesten Kirchen Scribenten, p. 196. — Zeltner, De Viris theolog., Alsdolf, p. 66, sqq.

CRYMEUS (Jean), théologien suisse, né en 1805, à Leuseisingen (canton de Bâle), mort le 11 avril 1744, à Bâle. Il étudia la théologie, et acquit en même temps de très-bonnes connaissances des langues orientales. Durant les dernières sept années de sa vie il occupa une chaire à la faculté théologique de Bâle. On a de lui : Opuscula Theol. miscell.; Bâle, 1746, in-8°, qui le montrent comme savant théologien et philologue.

R. L.

Catal. Bibl. Bunav., t. I, vol. II, p. 1988. — Athena Raurica in professoribus Navi Testamenti, n. XIV, p. 79-81. — M. Lutz, Nekrol. denkw. Schweizer aus dem XVIIIten Jahrh.; Asrau, 1812, p. 187.

dernier représentant d'une famille illustre en Suisse, né en 1725, à Bâle, et mort en 1799, dans cette même ville. A l'exemple de ses ancêtres, il s'adonna à l'étude de la théologie. Il aimait passionnément les belles-lettres, et sut très-versé dans la littérature française, anglaise et latine. On lui doit une traduction de l'Ancien et su Nouveau Testament et des traductions de Juvénal, de Thomas a Kempis, de l'Éloge de la Folie d'Érasme, de plusieurs ouvrages anglais, etc. Tous ces travaux parurent anonymee. R. L.

M. Lutz, Nehrol. denkw. Schweis. aus d. XVIIIten Jahrh.

GRYPH, en français Gryphe, en latin Gryphius (Sébustien), imprimeur allemand, né à Reutlingen (Souabe), en 1493, mort à Lyon, le 7 septembre 1556. Il vint encore jeune s'établir à Lyon, où il ouvrit ses ateliers d'abord rue Thomassin, puis dans une maison devenue l'hôtel de Liergues, de la rue Sala. Il se rendit célèbre par la netteté de ses caractères et la correction de ses éditions. Il avait pris pour emblème un griffon sur un cube lié par une chaîne à un globe ailé. Sa devise était: Virtute duce, comite fortuna, empruntée à Cicéron; quelquesois il y substitua oes deux vers de Juvénal:

Nullum numen abest at At prudentia; sed te Nos facimus, fortuna, deam, conloque locamus.

Maittaire (t. II, p. 266-277) a donné la liste des ouvrages sortis des presses de Gryph entre les années 1528 et 1555; quoique quelques-uns y soient omis, leur nombre dépasse trois cents, ce qui est très-remarquable pour cette époque et prouve quelle était alors l'activité de l'imprimerie de Lyon. Nous citerons seulement sa belle Bible latine de 1550, dont les caractères sont purs, arrondis et les plus grands qui eussent paru jusque alors. Quelques fautes, de très-peu d'importance, sont indiquées dans un errata, que Gryph plaça non pas à la fin, comme on le fait d'ordinaire, mals immédiatement après le titre, se faisant gloire de ce petit nombre de fautes dans un ouvrage d'une telle étendue. Cependant.

en général ses éditions offrent peu é aux yeux, à moins, ce qui est rare, que n'ait conservé sa blancheur.

Jules-César Scaliger, en tête de son Causa Linguæ Latinæ (Lyon, 1540 écrivait à Gryph : « Tuam, mi Gryp! pictatem, excellentem eruditionem, ins manitatem his nostris lucubratiunculis volui et moderari », etc. Conrad ( dédia le douzième livre de ses Pande l'éloge de cet habile imprimeur dans dédicatoire, où l'on remarque ces mote meris libris, optima fine, summaque elegantiaque procussis, maximam ti poperisti. » Dolet lui dédia aussi le livre de ses poésies: « Et amicitize que cum jamdudum intercedit, pignus æt que perpetuum »; et Jean Voulté comp l'épigramme sujvante, dans laquelle il l aux deux plus habiles imprimeurs de

inter tot norunt libros qui cudere, tres a Insignen: languet catera turba lama, Castigat Stephanus, sculpsit Colinicus, u Oryphius edocta mente manuque facit.

Dans son édition des Nugæ, Lyon, colas Bourbon lui adressa ces vers:

En tibi committo mea ludiera, candide G
Ut subcant lucem pumice tersa tuo;
interea, dum plura tibi ac meliora parar
Quæ nondum ilmam sustinuere satis,
Ergo tuo ex præio fac talis prodeat iste
Ut volitet toto spiendidius orbe liber.

Les premières impressions de Grypl 1528, et ses dernières de 1547. La p quable est Commentaria Linguæ 1 Dolet (1536), formant deux vol. in-fol. 1800 colonnes, dont la correction est te n'a nécessité qu'un errata de huit louvrage est imprimé en caractères ita ractères que Gryph employait de préfromains. Le frontispice est décoré d'un drement, dans lequel on voit les Mus grands poëtes et prosateurs grecs et ro sidés par Salomon, placé entre Platon

Charles Fontaine, dans ses Étrennes seigneurs et dames de Lyon, a col Gryph ce bizarre quatrain:

La grand'griffe qui tout griffe A griffé le corps de Gryphe; Le corps de ce Gryphe'; mais Non le los, non. non, jamais!

Bayle, Dict. Aist. — Cheviller, Origine derie, p. 180. — Baillet. Jugements des Savant — Ménage, Anti-Buillet. — De Vauprivas, phie. — Bayle. Dictionnaire critique. — Coloi littéraire de Lyon, t. Il, p. 892. — L'abbé P Lyonnais dignes de Mémoire, t. l, p. 301.

du précédent, exerça avec distinction l' père, dont il soutint la réputation. I édition du Thesaurus Linguac Latina tient plus de 3,000 colonnes grand in-sc core regardée comme une œuvre hors servait de la même marque et devise qu

GRYPH (François), imprimeur f milieu du seizième dècle, et frère de Gryph, habitait Paris. Il se sit aussi remarquer par son savoir. Au contraire de son frère, il se servait plutôt du caractère romain que de l'italique. Il avait gardé pour marque le grisson de sa famille, mais en avait changé la devise en celle de Vires et Ingenium.

Un troisième frère, Jean, imprimait à Venise avec la devise du grisson entourée d'un bel encadrement.

Plusieurs autres membres de cette famille se contencore distingués dans la profession d'imprimeur, en Italie, en Allemagne et en Hollande. La forme de leur nom s'est altérée suivant le pays qu'ils habitaient : c'est ainsi qu'à Venise, à Padese, ils prennent le nom de Griffio, à Hambourg calci de Greeff, etc.

A. F.-D.

Japa-Thiodore Leubscher, Schediasma de claris Gryphiis, Brieg, 1702, in-4°; le même, Αποσπασμάτα litteraria, Breslau, 1708, in-4°. — Nova litteraria; Hambourg, 1708, p. 88 ct 91, et 1708, p. v. — Dibdin, De-

generou, L. II., p. 136.

GRYPHIANDER (Jean), historien et jurisconsulte allemand, né vers la fin du seizième siècle, à Oldenbourg, mort en décembre 1652. Il commença ses études à Brunswick; mais pour vivre il fut sorcé de se faire pendant quelque temps négociant. Ensuite il acheva ses études à Helmstædt et à Iéna. Il fut nommé dans cette dernière ville professeur d'histoire et de poésicen 1612. Deux ans après, il se fit recevoir docteur en droit. En 1618 il fut nommé conseiller et juge dans sa ville natale. On a de lui : Phænix Poelarum carminibus celebratus et commenlario illustratus; 1618, in-4°; — De Insulis Traclatus, in quo plurima quastiones de meri, fluminibus, littoribus, portubus, equeductibus, navigationibus excutiuntur; Francfort, 1624, in-4°; cet ouvrage contient un expense historique sur toutes les questions dans laquales les mers et les sieuves jouent un rôle; — Cemmentarius de Weichbildis Saxonicis, sin Colossis Rulandinis urbium quarumdam Seconicarum; Francfort, 1625, in-4°; Strasbourg, 1666, in-4°; ouvrage intéressant, dans leque Gryphiander réunit les documents historiques et sabuleux de l'histoire de Roland, et ott u examine l'origine des statues gigantesques connues en Saxe sous le nom de colosses de Roland: — Economicorum legalium, seu de arte acquirendi et conservandi patrimonii, Libri II; Brêne, 1662: publié par le fils de Gryphiander. On a encore de lui: Meditationes Politico-Juridica, et Collegium Politicum. **E.** G. Freber, Theat. rudit. Virorum. - Beyer, Professores lemmas, p. 1016. - Zoumer, Vitas Professorum Jenen-

\*GBZEPSKI (Stanislas GBERIUS ou), philolome et mathématicien polonais, né dans le duché
de Varsovie, en 1526, mort en 1572. Il fut professeur à l'université de Cracovie. Ses principaux
ouvrages sont : Duo Poemata Gregorii Nasianseni theologi : alterum de virtute homimis, alterum de vitæ itineribus et vanitate
rerum, hajus sancti, scholiis explicata;

Cracovie, 1561: s'est un commentaire sur l'un des ouvrages de saint Grégoire de Nazianze; — De multiplici siclo et talento hebraico. Item de mensuris hebraicis, tam aridorum quam liquidorum, etc.; Anvers, 1568; — Geometrya, t. I. Miernicka Nauka (Géométrie ou Étude des mesures, tracée d'après les ouvrages grecs et latins); Cracovie, 1568.

N. K.

Chodynircki, Dykoyenars Ucsonych Polukow (Dictionnaire des Polonais érudits), tom. I.

GUA DE MALVES (Jean-Paul de), mathématicien et polygraphe français, né à Carcassonne, en 1713, mort en 1788. Il embrassa l'état ecclésiastique, et se livra plus particulièrement à l'étude des mathématiques. Il obtint la chaire de philosophie au Collége de France, et la conserva quelques années. En 1740 il était au nombre des membres de l'Académie des Sciences. Homme entreprenant, il s'engagea dans des entreprises qui compromirent à la fois sa fortune et sa santé. En 1754, il forma un projet d'exploitation des mines d'or du Languedoc, et se chargea de l'essai. qui ne réussit pas. Un procès avec sa famille acheva de le ruiner, et il mourut dans l'indigence. Il était membre de la Société des Arts de Londres et de l'Académie de Bordeaux. On a prétendu que ce sut lui qui donna à Diderot l'idée et le plan de l'*Encyclopédie*. Il a publié les ouvrages suivants: Usage de l'analyse de Descartes pour découvrir, sans le secours du calcul différentiel, les propriétés ou affections principales des lignes géométriques de tous les ordres; Paris, 1740, in-12; — Voyage d'Anson autour du monde, trad, de l'anglais, 1740, in-4°, ou 4 vol. in-12; — Dialogues entre Hylas et Philomoüs contre les sceptiques et les athées par G. Berkeley, trad. de l'angl.; Amsterdam (Paris), 1750 et 1785, in-8°; — Essai sur les causes du déclin du commerce étranger de la Grande-Bretagne, trad. de l'angl. du cavalier Decker; 1757, 2 v. in-12; --Discours pour et contre la réduction de l'intérét de l'argent, traduits de l'angl., avec un avant-propos du traducteur; Wesel et Paris, GUYOT DE FÈRE. 1757, in-8°.

Desessarts, les Siècles littéraires de la France. — Annuaire de l'Aude, 1881.

\* GUACANAGARI , cacique haïtien , né dans la seconde moitié du quinzième siècle, mort en 1499. Ce chef, qui fit la première alliance des Indiens avec les Espagnols, appartenait à la race des Igneris. Il dominait dans la grande ile de Guisquey, on d'Haïti, le beau territoire baigné par le golfe de la Samana, depuis l'Artibonite jusqu'au delà de Monte-Christo. Ce territoire fertile portait le nom de Marien, et comprenait cinq provinces: Baynoa, Guahaba, Haliey, Ignamuco et Dahabon. Il s'en faut bien que l'histoire puisse le placer parmi ces chess sauvages dont le courage brutal avait asservi son île. Trèssupérieur aux Caraibes, il était parvenu à un degré de civilisation qu'on peut mettre hardiment au-dessus de la civilisation naissante de

Tonas-Tahon, des fins flondwich eu de Tabili. Son sujuta compaignaignt l'art de travellier les mélaux précieux, cultivalent régulièrement cerfaines plantes alimentaires et anvainnt tisser le coton. On fixe au 22 décembre 1492 l'époque où il eut pour la première fois une entrerne avec les Espagnols ; et comme l'a dit son deruler historien , l'étiquette du son agreste cour offrait les rudiments d'uno civilization naissante qui n'était pas dépourrue d'élégance et de recherche an millen de sa simplicité. Ce fut sur l'emplacement de la ville de Cap, à côté du bourg de Guarico, que fut édifié la premier fort construit par les Européens dans le Nouveau Monde. Lors de son retour en Europe, Christophe Colomb confin le commandement de ce porte à Diego de Arana, qui avait pour lieutenant Pedro Guttieres, officier de la maison royale. Les Européens formant le noyau de ce premier établissement se montaient en tout à 42 hommes (à 38 ou 39 seion d'autres ). Ce fot le 2 janvier 1493 que Christophe Colourb plaça solennellement see compatriotes sous la protection de Guacanagari et qu'il quitta Puerto-Real. Ainsi que nous le prouve Oviado, le fort cerré édifié alors offrait una certaine sécurité aux Espagnois. Bâti avec les poutres d'un navire échoué, renforcées par des murailles en terre , il aurait pu les préserver contre les armes débiles des Igneris et même contre le courage formidable des Caraibes (1). L'amiral n'eut pes plus tôt quitté les rivages de l'ile que les nouvesux colons, s'abandonnant à tous les magrais instincts, soulevèrent les populations voisines coutre oux. Ils s'étaient divisés, et périrent tous sans exception. L'Insocent Guaçanagari ne put los suuver d'une destruetion complète. Lorsque Christophe Colomb se présenta de nonvenu devant ces rivages et demanda compte su jeune cacique des hommes qui lui avvient été conflés, à défaut du courage qu'il eût dû puiser dans en bonne fol, Guacanageri tanta de se tirer de co monvais pas en employant la rues : il feignit d'avoir été dangerensement blessé en défendant les chrétiens. Sa défense avait été rdolle ; i) avait tenté de défendre ses hôtes contre la fureur de Caonsko et de May Real, mais m blesaure offruit al peu-de gravité qu'on pouvait in croire feinte. Cette circonstance n'échappa point à l'esprit observateur et défiant du P. Hoile, co religieux qui avait accompagné Colomb lors do son eccoud voyage à la suite d'une fraude pieuse dont la responsabilité doit tomber tout estière sur Ferdinand. Le P. Boile, dans son zèle exagéré, vouiait que l'on s'emparêt de la parsonne de Geaenagari : Christophe Colomb résista. Mais la nassion dominante du cacique ne tarde pes à le perdre. Accoutumé à posser an vio au soin des voluptés faciles , que permettalent le doux climat

du Marian et l'état social de peuple qu'il geovernait, or joune that so sambleit vivre que po le plaisir. Durant une de ses visites à bord de l'omiral, il distingua l'une des tadionnes que l'expédition ramenait, après lui avoir fait que templer les merveilles de l'Europa ; on l'avait nommée au baptême Catalina; for regarde de joune nouvernin firent oublier un moment à la néophyte les préceptes de sa mouvelle lei, et surent lui indiquer d'une thous précise in unnière dont elle devait quitter les chrétiens pour venir le rejoindre. Soit que l'exact decorum apqual obdissait le cacique lui eu fit une loi, suit que l'on craignit l'orable subtile de Diage Colomb , l'interprète lucayen de l'expédition , par un mot n'avait été échangé entre les deux aussi el cependant au bout de quelques jours Caislina, ae jetaut à la mage avec plusieurs de su compagnes, joignaff le joune asuvernie, et fuyul avec lui au sein des forêts, sur des hauteurs innorcesibles. Les États de Genennegari furqui de lors abandonnés sux déprédations des Essepéens, et une centaine d'Espagnois, dont il le lérait encore la présence, achevèrent de le ruiner, nans qu'il se décidat à les repousser. Il devisi surpect à Caonaho, l'implaçable canomi des Enropéens, le chef de la coalition qui s'était formés contre enx; on arma contre le jeune cacique, durant cette guerre des Indiens contre les Indiens, stil eut la douleur de perdre cette balls Ca talina pour laquelle il avait foi la présence de Colomb. Après cette mort il se rapprocha de mouvem de l'amiral, et lui jura encore fidélité. F. Duns Deciments particulture.

SCACCIMANT on SUARRIMANE (Jocquis) littérateur italien, né a Ravenne, veru 1570, most énus la même ville, en 1649. Il entra d'abord dans la carrière militaire, pois après avoir fait es Hongrie plusiours campagnes coutre les Tures il revint dans sa ville natale, et s'adonna à la culture des lettres. On a de lui : Racolta di sometti di autori diversi ed accolenti dell' att nostra; Ravenne, 1623, in-fel.

Z.

Gineni, Manorio ștorios critiche depli Scriitori 39 recepti.

GUACCIMANI (Joseph-Just), polite italian de la même famille que le précident, né à lin venne, en 1851, mort à Rome, en 1705. Il pesse la seconde moité de m vie à Rome, où sus la lenta poétiques lui firent trouver quelques protecteurs. Malheuremement il s'engons des réverles de l'alchimie, dépense son talent et sus argent à chercher la pierre philosophale, e mourut dans l'indigence. On a de lui : La Vitteria della santissima Vergine nelle passat querre e miserie dell' Europa, ode; Rome 1696, in-4\*; — La Nave d'Arge, e sia la virti propria ed il merito del conte di Martinits, ede; Rome, 1699, in-fol.

Gigani, Mem stor dopli Scrif Ray.

GUADAGNI (en français Guadagne), funilifiorentine, qui occupa les principaux emplois d son pays. Elle compte doute guafaleniers et sub-

<sup>(1) «</sup> E flor borer un estillo quadrodo a'menera de polençor, con lo modero de la caravelo espitans o pringo... e evo lazino e tierra lo mejor que os pudo fabricar en la certa. » P'op. Ovindo , t. l, dell. de l'Accedente.

prieurs ou seigneurs de la Liberté. Exilés de leur patrie, ils vinrent se fixer à Lyon, et y acquirent des richesses considérables par le commerce. Il était passé en proverbe de dire : Riche comme Gadagne (1). Les membres les plus connus sont :

Bernardo contribua en 1530 à l'expulsion des Médicis, les croyant dangereux pour la liberté de Florence. Il sut nommé membre de la balie, créée au nom de la souveraineté du peuple. En octobre suivant, il sut confirmé dans sa charge. Alessandro Médicis s'étant emparé du pouvoir, le 5 juillet 1531, Bernardo Guadagni rentra dans la vie privée. Cependant il ne cessa de travailler au rétablissement du gouvernement populaire, et prit une part active à plusieurs séditions. Cosme Ier de Médicis crut devoir le bannir de Florence en janvier 1537. Guadagni se résugia en France, où il termina ses jours.

Thomaso Ier, qui s'établit à Lyon, rendit de bous services à François 1er, auquel il prêta même cinquante mille écus après la bataille de Pavie. François Ier, sorti des prisons de Charles Quint, nomma Thomaso Guadagne son maître d'inôtel ordinaire, et lui accorda d'autres charges. Thomaso Guadagne fit un noble emploi de ses revenus; il dota l'hôpital des pestiférés de Lyon et ceini d'Avignon.

Thomaso II, dit le Magnifique, était maître d'hôtel de Henri II. Il n'est connu que par sa bravoure et sa libéralité. Cette dernière qualité lui mérita son surnom.

Guillaume Ier, fils du précédent et de Pernette de Berti, né en 1536, mort en 1598. Dès l'age de dix-hvit ans il combattait vaillamment. Il suvit en Allemagne le maréchal de Saint-André, se trouva, le 13 août 1554, à la bataille de Renty, où Henri II défit les Espagnols, à la reprise de Calais sur les Anglais par le duc François de Gaise (1-9 janvier 1558), à celle de Thionville, par le même duc sur les Espagnols (2-22 juin 1558), et à plusieurs affaires importantes. Henri II le choisit pour son sénéchal et le nomma lieutenant de roi dans le Lyonnais. Plus tard il l'admit au nombre des vingt-quatre gentilshommes de sa chambre. Sous Charles IX Guillaune de Guadagne contribua à enlever aux protestants Blois, Tours, Amboise et Bourges. Il se distingua aussi à la bataille de Dreux (1562). Il territ ensuite dans le Lyonnais, sous les ordres du duc de Nemours et sous Charles de Bris-왝 u siège du Havre. Il leva même à ses frais me compagnie de deux cents hommes d'armes, presque tous Italiens, pour le service de Charles IX, qui le sit chevalier de son ordre. Du même pays que Catherine de Médicis, Guadagne était fort bien en cour; il mit son poignard el ses sicaires à la disposition de cette reine lors de la Saint-Barthélemy, et selon l'expression ter-

rible d'un contemporain, « ils beseignèrent rudement ». Henri III envoya Guadagne comme ambassadeur en Allemagne et à Venise; et à son retour de ces missions, il le fit conseiller d'État et gouverneur du Lyonnais, du Forez et du Beaujolais. Le 24 février 1589, Lyon s'étant insurgé en faveur de la Ligue, Guadagni fut chassé de la ville, et rejoignit l'armée de Henri III. Après l'assassinat de ce roi, le souple Guadagne se rallia à Henri IV, qui le chargea de plusieurs transactions délicates. Il mourut peu après, de la douleur que lui causa la perte de son fils unique, Gaspard, qui fut tué par les ligueurs dans une embuscade à Verdun-sur-Saône. Guillaume de Guadagne avait épousé Jeanne de Sugni, dont il laissa cinq filles. L'alnée, Diane, fut mariée à Antoine d'Hostun, baron de La Baume. Leur tils ainé, Balthazar, reprit le nom et les armes des Guadagni; il mourut sénéchal et lieutenant de roi du Lyonnais pour Henri IV.

282

Guillaume II, duc de Guadagni, fils de Balthazar et de Renée du Clos, né à Lyon , fut lieutenant général en France. En 1664, le duc de Beaufort s'étant emparé, le 22 juillet, de Gigeri (Barbarie), il en confia le gouvernement à Guadagni. Celui-ci fut bientôt bloqué par les Maures; il abandonna ses canons, ses équipages dans la nuit du 29 au 30 octobre, et s'embarqua avec sa garnison. Ce départ se fit avec tant de précipitation qu'un bâtiment qui portait la plus grande partie du régiment de Picardie, sombra en vue des côtes sous le poids de son chargement : il ne paraît pas qu'aucun des passagers ait pu être sauvé. Plus tard Guadagni entra au service des princes italiens, et commanda les slottes papale et vénitienne. Il obtint de brillants succès sur les Turcs.

Giambatista, diplomate slorentin, frère de Guillaume Ier. Il avait pris la carrière ecclésiastique. L'un des savoris de Catherine de Médicis, il la servit activement dans ses trames politiques. Charles IX l'attacha comme conseiller ou plutôt comme surveillant à La Noue lorsque ce seigneur vint traiter avec les protestants de la reddition de La Rochelle (5 novembre 1572). En juin 1574, Catherine de Médicis le dépêcha de nouveau auprès de Gontaut de Biron, qui commandait les forces catholiques dans le Poitou et qui se trouvait alors en présence de La Noue. Le P. Guadagni réussit à amener une trêve de deux mois entre les deux partis. En octobre et décembre 1586, Guadagni fut encore chargé par la reine de traiter avec Henri de Navarre; il ne put convaincre ce prince des bonnes intentions de la cour de France, mais il amena les conférences de Saint-Bris (10 et 14 décembre 1586). On ignore l'époque de sa mort.

Bernardo-Gaetano, en religion Jean-Antoine de Saint-Bernard, prélat italien, né à Florence, le 14 septembre 1674, mort après 1733. Il était fils du marquis Donato-Mario de Guadagni et de Maria-Madalena Corsini, sœur du pape Clément XII. Il fit profession dans l'ordre

<sup>(1)</sup> Leurs armes étaient fond de gueules à la croix engretée d'or. Leur écu portait pour cimier une tête de licopne en argent et pour support deux lions au naturel. Leur devise était : Exaliabitur.

den Carmes déchaussés, au convent d'Arenzo (Toscane), le 11 novembre 1700. Après avoir été successivement maître des novices, plusieurs fois prieur et provincial à Florence, il fut nommé par le pape Benoît XIII, le 20 décembre 1724, à l'évêché d'Arezzo,-et il reçut le 26 novembre 1730 le pallium, des mains de Clément XII. Le 24 septembre 1731 le même pontife le crée cardinal du titre de Saint-Martin-eux-Monts. Ce pape lui assigna en même temps les congrégations des évêques de l'immunité, de la discipline régulière, et des sacrés rits. Le 28 février 1732, Jean-Antoine de Saint-Bernard fut nommé vicaire général de Rome. Il exerça cette fonction jusqu'à sa mort. A. DE L.

De Thon, Historia sui temporis, 1. Lill, p. 647, et f. LXXXXIII, p. 405. — Davila, liv. V. — Lo P. Annelmo, Histoire généalogique des Grands-Officiers, etc. -Tristan, La Toseane française. — Le P. Ménétrier, Eloge historique de la Maison de Guadagne. — Mémoires de la Lique, t. III, p. 271-286. — Aubert, Histoire des Cardinaux - Monglat, Mémoires, t. Li, p. 131. -Limiers, Histoire de France, I. V. p. 58. — Sismondi, Histoire des Français, t. XVIII, p. 208. 289; t. XX, p. 229, 501; t. XXV, p. 56. — Pernetti, Les Lyonnais dignes de mémoire, t. I, p. 176; t. II, p. 19.

GUADAGNI (Léopold-André), jurisconsuite italien, né le 21 novembre 1705, à Florence. mort le 6 mars 1785. A cause de la faiblesse de ses yeux, il ne suivit pas la profession de son père, qui était médecin. S'étant destiné à la jurisprudence, il alla l'étudier à l'Académie de Pise, où il eut pour maître Averanius. Il cultivait en même temps concurremment les littératures latine, italienne et grecque, pour laquelle Salvini avait été son maître. Sur le conseil de Facciolati, il voulut ensuite se rendre à l'université de Padone; et pour y être admis, il publia en 1731 sa dissertation sur les lois des censeurs. Mais le sénat de l'université de Pise le retint, en lui conflant la même année une chaire d'Institutes. Sa réputation sut bientôt si répandue que les républiques de Gênes, de Lucques et autres lui demandèrent des consultations de droit. En 1742 Guadagni fut appelé à la chaire de Pandectes, par suite des plaintes des autres professeurs d'Institutes, qui n'avaient presque plus d'auditeurs; il garda cet emploi jusqu'à sa mort. Les ouvrages de Guadagni se distinguent par une latinité des plus élégantes; la pureté de son style était si bien reconnue, qu'on le priait souvent de composer des inscriptions funéraires et autres, ce dont il s'acquittait avec beaucoup de bonheur. Quant à la jurisprudence, il se montra, comme il en saisait ouvertement prosession, un sectateur de l'école de Cujas, de cette école qui allie l'étude du droit romain avec celle de toute l'antiquité classique. Le commentaire publié par Guadagni sur les Institutes a le mérite de joindre à l'explication historique de ce texte des interprétations lumineuses concernant son application pratique. On a de Guadagni: Dissertazione circa le Leggi censorie, insérée dans les Novelle letterarie, Venise, 1731; il y expose au

long les fonctions législatives des ca mains; — De Florentino Pandectar plari, an sit Justiniani archety, es eo ceteri qui supersunt Par libri emanaverint, dans le tome IV bolæ litterariæ de Gori; réimprimé adjonctions de Walch, Iéna, 1755, il dagni résont la première des ques se pose, négativement; la seconde : ment: — Institutionum liber I, cu tionibus: Pise, 1758, 2 vol. in-8°: u volume suivit, dans lequel ne se tr menté que le premier titre du secon Bxercitationes in Jus civile; Pine, 1 m-8°. On a encore de Guadagni plu cours latins, dont l'un, intitulé De P copia subsidiorum in litterarum vendis, est divigé contre les étud cielles faites à l'aide de manuels.

OUADAGNI (Gaetano), contraiti

Fabroni, Fitz Italorum, t. XIII, p. 46.

né à Lodi, vers 1725, mort à Padou Il fut l'un des plus célèbres chante du dix-huitième siècle. Il débuta à 1747. En 1754 il vint à Paris, et chanta coup de succès au concert spirituel e cour à Versailles. De retour en Itali **rôle** de *Telemacc*o, que Gluck avait lui, et y produisit une vive impression compositeur le fit engager en 1766 pour représenter son Orseo, où Guac gnit le plus haut degré de perfection suivante il visita Londres, et revin **chanter** l'*Orfeo* de Bettoni. Ce fut po casion d'un nouveau triomphe, qui titre de chevalier de Saint-Marc. I en 1770 à Vérone et de là à Dresde, o l'électrice régente de Saxe. En 1776 cour de Saxe pour celle de Prusse, e marques de satisfaction de Frédéric **il se retira à Pa**doue, et ne voulut p que dans les cérémonies religieuse: amassé une fortune considérable, do usage avec intelligence et générosité. I principales du talent de Guadagni, out de la volx, consistaient dans l'exp l'art de déclamer le récitatif.

Fétis, Biographie universalle des Music vasoni, Biografia, etc.

\*GUADAUNINI, famille d'habiles le liens, dont plusieurs membres existe Naples: les plus renommés sont:

Lorenzo, né à Plaisance, sur la septième siècle. Il apprit son état à chez le célèbre Stradivari, et s'établ vement à Plaisance, puis à Milan. forme des instruments de son mattr itèrement pour les violons, qu'il fit d'un petit modèle : « Les ouïes, di sont d'une forme élégante, les filets b et le vernis sort beau. Cependant or que la troisième corde est sourde da part, ce qui leur éta benecomp de prix. On les temé encire néanmoins de 600 à 800 france. » Grambaturta, fils du précédent, nu à Plaisance, tete 1720. Il suivit son pare à Milan, et l'imita éses son talent comme dans ses défauts. Ses meilleurs instruments sont de 1742 à 1771. E. D.—s.

Dan , Diegraphie universelle des Musicialis. scanagnost (Philippe), orientaliste italin, né vers 1596, à Magliano (Abruzze nitéfine), mort à florne, le 27 mars 1656. Il n'é-🙀 pas empore sorti de l'adolescance lorsqu'il se was his vie monastique. Admis dans l'ordre du Clerca réguliera mineura, il fit profession à lime en 1812. Il enseigna l'arabe au collège de h Squience. Cette langue lui était si familière gril s'en servit dans un discours qu'il prononça le 16 janvier 1656 en présence de Christine de Spide. Il savait en outre le grec, l'hébreu, le dubblen et le syriaque. En 1672 le souverais puille lei donna ordre de travailler, conjointemut avec l'archevêque de Damas, à une tradetina arabe de la Bible, destinée à l'usage des dictions d'Orient. Mais bientôt Gundagnoli resta qui chargé de l'entreprise , qui ne fut achevée grès 1869. Vers les decolers temps, il n'est plus qu'à surveiller et à corriger le travail d'in-Imprites placés sons sa direction. Cette traduclin a para sons la titre de Biblia sacro S. Congregationis de Propaganda Fide ; Rome, 1671. 3 rd, is-fol. En 1825 Guadagnoli fut chargé de fijanire a planicura objections qu'un mosulman, Almoi-ben-Záin-al-Abedin avait faites contre la mine chrétienne. Il publis en latin : Apologia po ciristiana religione qua respondetur ed electiones Ahmed Alic Zin Alabedin Persic Aigheengla contentas in libro inscripto Politor Specule; Rome, 1634, in-4' Cet ouvrage est divisies quatre parties ; la première et la seconde est pour objet de démontrer que la flible est un line dirin, tandis que le Coran est un tissu Cupatures ; les deux dernières traitent du mysune de la Tripité et de la divinité de Jésus-Christ. L'inter invoque à l'appui de ses raisonnéments ou process qui ne sauralent toucher beaucoup les mans; par exemple, il s'appuie sur l'autodi des conciles, des Pères de l'Eglise, des papes d'nème par ceffe de livres sibyllins. On dit jurnat qu'Ahmeri, après avoir lo la réfutation 🗬 un écrit, se convertit au christianisme. Urun VIII ayant été instruit de ce fait remar-Țuble, fit imprimer le texte arabe de l'Apologie; lime, 1637, in-4\*. On a encore de Guadagnoll : Brow Institutiones Linguz Arabicz , Rome, 1813, in-fol. : grammaire qui est suivie d'une Arminuathle contenant des vers d'Ali, de Ga-Mid Marquite sur la Trinité , des fragments du Dun, et des vers sibyllins traduits en araba; — un Traité de polémique contre le Coran (ess \*the), Borne, 1649; — un Dictionnaire Arabe-Life, qui est resté laédit. E. B.

Tops, Status & Nospostanous, 1976, in-ful. — Wiedrus, Sta., C. Vil., p. 272, — Buyle. Elec. — Schmurter, Stat. States, pro 70, 207.

QUADALAZARA T ZAVIERO (Morcos), hislorien et théologies espagnol, mé à Saragouse, rers 1,350, mort dans la même ville, le 15 janvier 1630. Il entra dans l'ordre des Carmes, et fat sommé préfet des études du monastère d'Alcaha, en 1606. Il consecre sa vie à l'étude de l'histoire et a la composition de livres mystiques : and outrains as font plutôt remarquer par is pinte que par le style et la critique; cependant, Philippe IV lui faisait une pension annuelle de deux cents ducats. On connaît de lui : Quarte el guinta parte de la Historia pont**il**ical, general y catholica, contenant les vies de Clément VIII, de Léon XI et de Paul V; Saragosse, Madrid et Barcolone, 1612, 1614 et 1630, in-fol. Les deux premières parties appartisament à Goszalve de Illescas, la troisième à Luis Babia; -Memorable expulsion y justissimo destierro de los Moriscos de España, Pampelune, 1613, in-4°, réimprimé sous le titre de . Prodictor g destierro de los Mariscos de Castilla hasta el valle de Ricole, can la disension de los des hermanos Xerifes, y presa in Berberia de la fuerza y puerto de Alarache; Pampeluan, 1614, in-4"; — Catalogo de los santos de la orden de Kuestra-Señora-dol-Carman . - De las Indulgencias y procias concedidas a la orden de Nuestra-Seĥora-del-Carmen; --Tesore aspiritual de la orden del Carmen: Saragosac, 1616, in-8°; trad. en italien par le F. Elia Marragi , 1824 ; — Milagrosa Vida y Muerte de santa Maria-Magdalena de Passis, natural de Florencia, de la orden de Nuestra Señora-del-Carmen, trad. de l'Italien de Vicenzo Puzzini: Saragosae, 1627, in-8". Lo F. Guadalaxara a laissé en manuscrits : Los Apolechmas de la santa virgen Maria-Magdalena de Passis; -- Vida y Hechos del vonerable martyr de Jasu-Christo Pedro Arbuss Simado, valgarmente Mostrepila, - Vide de S. Alberto de Trapana (publice depuis la mort de l'anteur), - Arts de bien morir. Cas manuscrita se conservaient dans le couvent des Carmes de Saragosso.

Pirules Antonio, Bibliothern Scriptorum Hispanies, L (V, p. 18. — La Mira, Du Soriatoribus strepti decimiseptient. — Dupin, Tobio des Autours scriessatiques du dix-orptions stilcir. — Liebarú et Girani, Bibliothèque encrés.

GCADET (Marquerite-Alie), homme politique français, l'un des chefs du parti girondin, né à Saint Émilion (Bordelais), le 20 juillet 1758, guillotine à Bordeaux, le 15 juin 1794. Dès l'âge de quinze ans il vint à Bordeaux, y fit son droit et debuts dans la carrière du barrons. Comme la majorite de ses collègues, parmi lesqueis beillaimt au premier rang. Vergniaud et Gensonné, il accepta avec ferveur les principes de la révolution, et se devous des lors à la chose publique. Est 1789, il reunit, lors des elections pour les états généraux, un nombre considérable le suffrages; mais son âge l'empleha d'être nommé. 287 GUADET

Le républicanisme et l'éloquence qu'il montra dans les sociétés démocratiques, où il prit souvent la parole, le firent élire à l'Assemblée législative (septembre 1791). Dès lors commence le rôle si important qu'il joua dans les luttes politiques de cette grande époque, rôle qui devait être pour lui aussi brillant que funeste.

Dès son arrivée à Paris il s'était sait admettre au club des Jacobins, qui marchait alors avec celui des Cordeliers en tête du parti populaire. Doué d'une âme forte et d'une parole entrainante. Guadet était également propre à résister aux mouvements d'une assemblée parlementaire ou à la précipiter vers le dénouement; il relevait ces dons de l'intelligence par une physionomie méridionale, où la passion s'allumait du même fen que le discours. Disciple de Brissot, il était moins profond, mais aussi courageux et plus éloquent; s'il n'égalait pas la splendide éloquence de Vergniaud, sa parole, plus apre, frappait des coups également terribles; leurs ennemis communs l'admiraient moins, mais le craignaient davantage. Ardent à la tribune, comme la plupart de ses collègues, il agissait peu au dehors, et n'avait aucune influence sur les masses populaires. Quelques historiens l'on surnommé le Danton de la Gironde; mais nous pensons que ce surnom convenait mieux à Isnard. Le 5 octobre, quatre jours après l'ouverture de la session, il sit son début à la tribune; il y monta pour appuyer Couthon, qui proposait l'adoption d'un nouveau cérémonial à observer avec le roi et la suppression des titres de sire et de majesté. « Le roi, dit Guadet, qui s'accoutumerait à régler dans nos séances le mouvement de nos corps, croirait bientôt qu'il peut régler aussi le mouvement de nos ames. » Le 18 il dénonça le ministre de la justice au sujet de l'exécution de la loi d'amnistie, affirmant que les aristocrates étaient relâchés tandis que les patriotes restaient détenus. Le 28 octobre il appuya une motion ayant pour but d'enjoindre à Monsieur (depuis Louis XVIII), frère du roi, de rentrer en France dans le délai de deux mois : cette motion fut décrétée deux jours après. Au commencement de novembre, il demanda que les émigrés fussent déclarés suspects de conjuration, et que si au 1er janvier 1792 ils n'étaient pas rentrés dans le royaume, on les poursuivit comme conspirateurs et on leur infligeat la peine de mort. Il voulut aussi que le séquestre fût mis sur leurs biens, et que la nation en perçût les revenus. L'Assemblée adopta ces diverses propositions. Peu de temps après, un député ayant demandé qu'on mit en accusation les frères du roi, Guadet répondit ironiquement « qu'il fallait réserver cette mesure pour les étrennes du peuple », et la fit ajourner au 1er janvier. Le 25 novembre il proposa, avec Albitte, d'exclure les prêtres dissidents des temples servant aux cultes autorisés et salariés par la nation, et de permettre la vente des autres monu-

ments religieux. Vers la fin de décembre, i clama l'application de l'amnistie de septer pour les Suisses insurgés du régiment de 1 teauvieux. Il fut appuyé par Pastoret, men insluent du parti modéré, et quelques inst plus tard Collot d'Herbois venait annoncer le roi avait sanctionné la mise en liberté des : pables. Le 2 janvier 1792 Guadet appuya ( sonné pour faire pronencer le décret d'accusat jusque là ajourné sur sa demande, contre princes frères du roi et les autres chefs de l'i gration. Le 14 suivant il présidait l'Assemb lorsque Gensonné vint faire un rapport au 1 du comité diplomatique sur les menées de l' triche et l'attitude des puissances alleman qui, d'accord avec les émigrés, voulaient stal dans un congrès sur l'organisation intérieure la France. Guadet quitte aussitôt le fauteuil, s'élançant à la tribune : « On vient nous pa d'un congrès! s'écrie-t il; quel est donc ce c plot nouveau formé contre la liberté de a patrie et jusques à quand souffrirons-nous nos ennemis nous fatiguent par ces manuel et nous outragent par leurs espérances? Y oa bien pensé ceux qui le trament! La seule de la possibilité d'une capitulation de la lab pourrait porter au crime les mécontents qui auraient l'espoir, et ce sont les crimes qu'il prévoir. Apprenons donc à tous ces princes la nation est résolue de maintenir sa cons tion tout entière ou de périr tout **entière** ( elle! » ( Applaudissements : les tribunes joig leurs acclamations à celles de tous les mem de l'Assemblée, et de toutes parts retentissen cris Vivre libre ou mourir! la constitution e mort!) Guadet reprend: « Oui, nous mour tous plutôt que de permettre qu'il soit porté seule atteinte à notre liberté! Je propose à l' tant même de décréter que la nation reg comme infâme, traitre à la patrie, coupable crime de lèse-nation, tout agent du pos exécutif, tout Français qui prendrait part, directement, soit indirectement, à un con dont l'objet serait d'obtenir une modificati notre constitution, en une médiation ent France et les rebelles! Et marquons d'avi une place aux traitres, et que cette place l'échafaud! » Le décret proposé par Guadel adopté à l'unanimité, et lui-même fut d pour présider la commission chargée de tr mettre a Louis XVI la décision de l'As blée. Ce triomphe éleva le député girondin e amis à la hauteur d'hommes d'État. San prudence quelque peu machiavélique de 1 sot, l'esprit politique de leur parti, ils em de suite remplacé aux affaires le minifeuillant, déjà ébranlé par la retraite de bonne. Prêts à tout, à diriger comme à remp le pouvoir, ils préférèrent rester maître la position sans en avoir la responsabilité conserver ainsi leur popularité. Le 10 1 Guadet donna le coup de grâce au minis en appuyant les accusations de Brissot et de **Vergnia**ud et en faisant décréter la mise en jugement de De Lessart, ministre des affaires etrangères, qui s'était coalisé avec Bertrand de Molleville pour renverser Narbonne. Dès lors le **triomphe de la Gironde fut assuré. Ses chefs per**different à rester en dehors de la nouvelle com-Ministerielle; ils cherchèrent autour Cerx quels étaient les hommes nuis par euxmines, mais inféodés à leur parti, dont ils pouvalent faire des ministres; il leur fallait des instransats, et non des maitres, en un mot des stides dévoués, qu'ils pussent tourner à leur pré contre le roi ou contre les montagnards. Exercit les avoir trouvés lorsqu'ils eurent and nommer Dumouriez aux affaires étrangères, **avec la haute main sur le port**efeuille de la guerre, **que conserva de Graves**, Roland à l'intérieur, Cavière aux finances, Lacoste à la marine, Du**mathon à la justice (24 mars). Louis XVI parut trèsestissait du choix et** de l'activité de ses nouveaux ministres, et réussit à le faire croire. La Gironde, 🟴 🌬 fond n'était républicaine que 🏻 par métiance 🕶 roi (1), cessa de l'être alors, et durant quelque **temps Guadet s'abstint de faire de l'opposition sys-Vinatique contre la cour. A sa honte, il se pro-2000**ca, le 14 avril, pour que l'on couvrit par une **musite les affreux massacres de La Glacière à** Avignon: il est vrai que plusieurs députés de son perti se trouvaient compromis dans ces assas-

Cependant, le ministérialisme de Guadet et 🗪 🏍 collègues ne fut pas de longue durée; Demouriez, arrivé au pouvoir par leur intermé-**Gire, voulut s'y** maintenir par la protection regale, et la division éclata entre lui et ceux des **Existres qui, comme Roland et Clavière, étaient** restés fidèles à la Gironde. Une dernière circons**luce acheva** de brouiller le général avec ses **aciens amis ; il avait** demandé en entrant au **Maisière six millions pour dépenses secrètes; les feuillants s'y étaient opposés, mais la Giron**de wait fait triompher sa demande. Pétion avait demandé des sonds pour la police de Paris, Du-**Pouriez lui avait alloué trente mille francs par mais, cessant d'être girondin, il ne les paya** rue fois. En même temps on apprit qu'il vemit de consacrer cent mille francs pour ses plaiin ou à des dépenses inutiles. La probité étant principale vertu des girondins, ils craignirent arec raison que les dilapidations de leur protégé Efissent tournées contre eux. Guadet et ses collè**pesse virent donc forcés de rentrer dans les rangs** el'opposition. Le 3 mai, Guadet dénonça L'Ami & Roi en même temps que L'Ami du Peuple, et it rendre un double décret d'accusation contre Reyou et Marat, rédacteurs de ces deux seuilles :

c'était, en affichant de l'impartialité, assez dire au peuple et au roi que ni l'un ni l'autre ne prévaudrait contre la volonté de la Gironde. En même temps les girondins poussèrent Servan au ministère de la guerre, où il remplaça de Graves, dominé par Dumouriez. Guadet n'avait jamais par**tagé les illusions de Gensonné sur ce général ; aus**si le ménagea-t-il peu. Il alla jusqu'à demander que les ministres engageassent le roi à prendre pour directeur un prêtre assermenté. Dumouriez répondit justement que les ministres ne pouvaient ni ne devaient intervenir dans les pratiques religieuses du roi, et sut approuvé par Vergniaud et Gensonné; mais la querelle n'en fut pas moins vive, et la rupture devint définitive. La Gironde ne se regardait plus comme maltresse de Louis XVI depuis que Dumouriez s'en était emparé. Indécis jusque là entre la république et la monarchie, ils avaient surtout cherché le pouvoir, prêts à le saisir où ils le rencontreraient. Ne pouvant l'obtenir par le roi, ils jugèrent qu'il y avait plus de súreté à saper le trône qu'à le consolider, et ils se tournèrent du côté des exaltés (1).

Le 19 mai Guadet provoqua la suppression du million que la liste civile attribuait aux frères du roi : c'était une conséquence naturelle, puisque ces princes avaient été déclarés en état d'hostilité contre la France. Le 20 il attaqua vivement le juge de paix Larivière, qui avait décerné des mandats d'amener contre Merlin de Thionville, Chabot et Bazire, coupables suivant la cour d'avoir assirmé sans preuves l'existence d'un complot autrichien. Le 28 il demanda que de La Porte, directeur de la manufacture de Sèvres, fût appelé a la barre pour s'expliquer sur les ballots de papiers brû**lés par ses ordres (2). Le 30 il appuya la proposition** de licencier la garde royale et de mettre en accusation le duc de Brissac, chef de ce corps. Quelques jours après, il vota la déportation hors du royaume des prêtres non assermentés. Le 18 juin , lorsqu'on lut à l'Assemblée nationale la lettre où La Fayette manifestait le dessein de défendre par les armes la monarchie constitutionnelle contre les envahissements de la démocratie, Guadet soutint que cette lettre « digne d'un nouveau Cromwell, » n'était pas du général, ou qu'on avait abusé de sa signature. Sur la protestation de Matthieu Dumas en faveur de La Favette et contre ce qu'il appelait « une atroce calomnie », il s'exprima ainsi : « Oui, je le répète, cette lettre ne peutêtre du fils ainé de la liberté! M. de La Fayette doit savoirque lorsque Cromwell tenait un langage pareil, la liberté était perdue en Angleterre. Or je ne me persuaderai jamais que l'émule de Washington veuille imiter le protecteur de la Grande Bretagne. Il faut ou s'assurer qu'un lâche s'est couvert du nom de M. de La Fayette, ou prouver par un

<sup>(1)</sup> Thiers, Hist. de la Revolution française, t. 11, in. V. Assemblée législatire, p. 83. Consulter aussi Lamarine, Hist. des Girondins, et Villaumé, Hist. de la Révo-

<sup>(1)</sup> Lamartine, Histoire des Girondins, t. II, liv. XIII, p. 261.

<sup>(2)</sup> Ces papiers étaient une Vie secrète de la reine Maris-Antoinette.

grand exemple au peuple français que vous n'avez pas fait un valu serment en jurant de défendre la constitution. L'habile argumentation de Guadet eut un plein succès; et malgré une soule de membres, qui vinrent attester qu'ils reconnaissaient la signature du général, la lettre n'en sut pas moins renvoyée au comité des Douze pour en constater l'authenticité. Elle fut ainsi privée de l'impression et de l'envoi aux départements. Hult jours après la journée du 20 juin, lorsque La Fayette vint à la barre de l'Assemblée demander la répression des excès commis contre le monarque, et que le président lui eut répondu que sa demanda serait examinée, Guadet comprit l'utilité de détruire l'effet produit par le discours probe et énergique du général. Il s'élança aussitôt à la tribune, et s'écria : « Au moment où j'ai vu M. de La Fayette, une idée bien consolante s'est offerte à mon esprit : Ainsi, me suis-je dit, nous n'avons pius d'ennemis extérieurs, ainsi les Autrichiens sont valucus. L'illusion n'a pas duré longtemps : nos ennemis sont toujours les mêmes, nos dangers extérienrs n'ont pas changé; et cependant M. de La Fayette est à Paris! Il se constitue l'organe des honnêtes gens et de l'armée! Ces honnêtes gens, qui sontils? Cette armée, comment a-t-elle pu délibérer? Mais d'abord qu'il nous montre son congé. Je n'examineral pas si M. de La Fayette, qui ne volt dans le peuple français que des factieux entourant et menaçant les autorités, n'est pas luimême entouré d'un état-major qui le circonvient; mais je ferai observer à M. de La Fayette qu'il manque à la constitution en se faisant l'organe d'une armée légalement incapable de délibérer, et que probablement aussi il a manqué à la hierarchie des pouvoirs militaires en venant à Paris sans l'autorisation du ministre de la guerre. » Le reste de son discours ne fut ni moins fougueux ni moins finement ironique. Il finit par demandet que le ministre sût interrogé sur-le-champ pour savoir s'il avait ordonné ou permis à M. de La Favette d'abandonner ainsi, en présence de l'ennemi, le corps placé sous son commandement. Cette motion ne sut pas appuyée, mais le discours de Guadet n'en fit pas moins une vive impression, et agrandit encore la brèche faite à la popularité du général. Toutefois, au moins autant pour empêcher la Montagne d'arriver au pouvoir que par peur des excès populaires, les girondins résolurent de faire une dernière tentative auprès de la cour. Le 16 juillet Guadet présenta, au nom de la commission extraordinaire nommée à cet esset, un projet de message au roi, où l'assemblée déclarait que « la France saurait se sauver toute seule si le roi compromettait son salut. » Quoique ferme et énergique, ce langage avait cessé d'être en rapport avec l'opinion publique, qui ne s'arrétait plus que devant l'abdication ou la déchéance du roi. Par l'entremise du peintre Boze, Louis XVI fit engager les chefs de la Gironde à lui présenter un mémoire sur leurs vues

et sur la position générale des partis. Ils y consentirent, et firent une lettre qui fut signée par Guadet, Gensonné et Vergniaud. Ils y disaient qu'il n'était plus temps pour le roi de 🕊 dissimuler que sa conduite ambigué était la cause de l'agitation publique et de la violence des clubs; que de nouvelles protestations seraient inutiles ou parattraient dérisoires : qu'il fallait des actes décisifs pour rassurer le peuple, qu'il fallait d'ailleurs éloigner les armées étrangères, rappeler Roland, congédier La Fayette, qui ne posvait plus servir utilement, soumettre la listecivile à une comptabilité publique, rendre une loi pour l'éducation constitutionnelle du jeune dauphin (1) et déclarer solennellement la souveraineté de la nation. A ces conditions, franchement exécutées, ils espéraient calmer l'effervescence des démocrates, et avec le temps faire recouvrer au monarque la confiance qu'il avait complétement perdue. Guadet accepta même une entrevue se crète aux Tuilerles. La nuit couvrit cette de marche, qui n'était pas sans danger. « Une porte et un escaller dérobé, rapporte M. de Lamartine, le conduisirent dans un appartement ou le roi et Marie-Antoinette l'attendaient seuls. La simplicité et la bonhomie de Louis XVI triomphaiest au premier abord des préventions politiques des hommes droits qui l'approchaient. Il accueille Guadet comme une dernière espérance. Il la peignit l'horreur de sa situation comme roi 🕏 surtout comme époux et comme père. La reine versa des larmes devant le député. L'entretien se prolongea longtemps dans la nuit. Des consells furent demandés, donnés et non sulvis peut-être. La bonne foi était des deux côtés dans les coura; la constance et la fermeté de résolution n'y étaient pas. Quand Guadet voulut se retirer. in reine lui demanda s'il ne désirait pas voir le dauphin; et, prenant elle-même un flambem sur la cheminée, elle le conduisit dans un cahinet où le jeune prince était couché. L'entait dormait. Les charmes de sa figure, son sonmeil tranquille dans ce palais troublé, cette jeune mère, reine de France, se couvrant, pour ainsi dire, de l'innocence de son fils pour exciter la commisération d'un ennemi de la royauté, attendrirent Guadet. Il écarta de la main 🛤 chevenx qui couvraient le visage du dauphin, et l'embrassa sur le front, sans le réveiller. « Élevez-le pour la liberté, madame; elle est b condition de sa vie, dit Guadet à la reine, et il déroha quelques larmes sous ses paupières. • Ces démarches n'eurent pas de lendemain : la cour n'eut pas de peine à faire rejeter par Louis XVI les propositions des triumvirs bordelais. La lettre de ceux-ci, retrouvée dans l'armoire de fer, devint contre eux un des principaux chefs d'accusation.

<sup>(1) &</sup>quot; Cette condition seule, fait observer M. Thiers, prouve que les girondins ne considératent pas la monarchie comme un avenir insupportable et que la république ne fut désiree par eux qu'en désespoir de tout autre mode de gouvernement.

Il faut attribuer à l'espérance qu'avaient les condins de voir leurs avis écoutés les ménaments qu'ils gardèrent chaque fois que l'on **valut soulever dans l'Assemblée la question de échéance, tous les jours agitée** dans les clubs, **im les groupes populaires, demandée par des péti-**; mais les moyens de transaction échouèrent, **Encatastrophe prévue et redoutée arriva bientôt.** La journée du 10 août dépassa toutes les préviions. Le peuple venait de faire la république, mis comme le peuple fait tout quand il est sans frection supérieure, c'est-à-dire par le désordre, M'le fer, par le feu, par le sang. Quant à l'Astemblée, son rôle était passif : elle ne fit qu'enregistrer la volonté populaire. Les girondins furest terrifiés de ce résultat; mais ce sut leur Me constant de préparer l'événement, de l'attadre, sans lui demander d'avance son secret at l'avenir qu'il recélait. Ce système d'impréwyance fit de ces hommes les instruments de la **Mobition**, et ne leur permit jamais d'en develes chefs. Aussi les emporta-t-elle tous me elle ailleurs et plus loin qu'ils ne voulaient Mer. Aussi, malgré les efforts de Vergniaud, **B Guadet et** de Gensonné, qui tous trois présilitent successivement l'Assemblée dans la jourté du 10 août, le roi fut-il déclaré non pas **Talement suspendu, comme** ils le voulaient, mis déchu, comme le demandaient la Montagne **t la commune** de Paris. Roland, Clavière et Erran, les protégés de la Gironde, rentrèrent, il 🔻 vrai, an ministère, et deux autres ministres, Tonge et Lebrun, étaient de son choix; mais on eur avait adjoint Danton, et Danton, à lui seul, domant le conseil. Il plaçait ses créatures, faisait **Mager à ses a**mis les profits de la révolution, \* the vait toute influence aux girondins.

Cependant, le 30 août Guadet demanda et sit dérete la dissolution de la commune de Paris; mais Assemblée, reculant devant les menaces des ictieux, rapporta son décret. Les massacres du reptembre, auxquels les girondins n'eurent pas tourage de s'opposer activement, mais qu'ils létrient à la tribune, vinrent augmenter les auxes d'inimité qui existaient entre les deux partis.

Médu à la Convention dès le 23 septembre, Gadet se joignit à Vergniaud, à Rebecqui et à belaroux pour attaquer les députés de Paris et woot Robespierre, qu'il affectait de confondre wee Marat, a ne voulant pas souiller sa bouche k æ nom impar ». Robespierre depuis longcops ne désignait les membres de la Gironde pe sous le nom d'intrigants : ceux-ci, de leur Mé, lui prodiguaient les noms d'ambitieux, de oqveau Cromwell, de tyran, etc. Les deux partis ecombèrent successivement sous cet échange accusations vagues et calomnieuses. Le 29 ocbre Louvet formula une attaque plus directe atre Robespierre; Guadet se présenta pour stenir la lutte. Robespierre, effrayé des applausements prodigués à ses adversaires, demanda l

jusqu'au 5 novembre pour préparer sa réponse. Durant ce temps les girondins firent passer plusieurs décrets, et obtinrent la soumission du conseil général de la commune; mais l'Assemblée au jour décisif, après avoir écouté Robespierre, passa à l'ordre du jour sur la motion de Louvet. « Ainsi, dit Thiers, finit cette célèbre accusation, qui fut une véritable imprudence. »

Toute la conduite des girondins est caractérisée par cette démarche; ils éprouvèrent une généreuse indignation, ils l'exprimèrent avec talent, mais ils y mélèrent assez de ressentiments personnels, assez de conjectures et de suppositions pour donner à ceux qui almaient à s'abuser une raison de ne pas les croire, à ceux qui redoutaient une action d'énergie un motif de l'ajourner, à ceux qui affectaient l'impartialité un prétexte pour rejeter leurs conclusions. Les montagnards, vainqueurs, adressèrent à leurs antagonistes le reproche absurde de vouloir sacrifier Paris à l'invasion étrangère et de se réfugier dans les départements et au delà de la Loire; on leur reprocha encore de vouloir rompre l'unité nationale et composer des quatre-vingts-trois départements quatre-vingt-trois Etats égaux entre eux et unis par un simple lien fédératif. On ajoutait qu'ils voulaient par là détruire la suprématie de Paris et s'assurer une domination personnelle dans leurs départements respectifs. C'est alors que fut imaginée la grande fable du fédéralisme. Il est vrai que lorsque la France avait été envahic par les Prussiens, qui menaçaient la capitale, les girondins, loin de désespérer de la France, avaient songé, dans cette extrémité, à se retrancher dans les provinces méridionales et à y continuer la guerre en y transportant les principaux movens d'action et de gouvernement; il est vrai qu'en voyant les excès et les désordres commis à Paris au nom de la liberté, ils avaient plusieurs fois discuté si les départements ne devraient pas intervenir d'une manière plus énergique. Mais de là à un projet formel de régime fêdératif il y avait un ablme. Quelques girondins, et surtout Brissot et Buzot, ne voyaient au surplus rien de coupable dans un pareil système, et demandaient si après tout la Nouvelle Amérique, la Hollande, la Suisse étaient moins libres et moins heureuses pour vivre sous un gouvernement fédératif. Ces conversations, méchamment interprétées, donnèrent un certain poids aux attaques des jacobins. Guadet et Vergnlaud protestèrent toujours contre ces calomnies.

Lors du procès du roi, la majorité fut d'accord sur la culpabilité; mais la Montagne voulait porter un jugement définitif, tandis que la Gironde, refusant de prendre sur elle la responsabilité d'un pareil acte, voulait l'appel au peuple; l'appel fut rejeté. Sur l'application de la peine Guadet vota la mort, mais avec sursis; le sursis fut rejeté encore, et de tous les biais employés par les Girondins il ne ressortit qu'une seule chose, c'est qu'il leur répugnait d'envoyer Louis XVI à l'échafaud et qu'ils 295 GUADET

n'osaient l'avouer. Vers cette époque des tentatives de rapprochement furent essayées par Danton entre la Gironde et la Montagne; Barbaroux déclara qu'il ne pouvait y avoir aucune alliance « entre le vice et la vertu ». Guadet, de son côté, ne contribua pas peu à envenimer la lutte, et son opiniâtreté fit souvent échouer les projets de réconciliation qui auraient pu ramener la paix au sein de la Convention. Danton l'ayant conjuré, au nom du bien public d'abjurer tout ressentiment, Guadet repoussa ces propositions, ce qui lui attira cette apostrophe prophétique de Dauton: « Tu veux la guerre : tu auras la mort. »

Le 9 mars Guadet appuya vivement Lanjuinais demandant que la juridiction du tribunal extraordinaire ne s'étendit pas au delà du département de la Seine. Le lendemain, s'étant réuni à Buzot pour demander le rapport de l'article qui portait que les jurés seraient pris exclusivement à Paris et dans les quatre départements limitrophes, Duhem l'interrompit en criant : « Nous ne pouvons entendre un conspirateur! » Des menaces de mort se firent entendre de toutes parts; et pour la première fois les girondins comprirent que le péril devenait imminent pour eux.

Cependant le combat était engagé, et au mois d'avril Guadet et Vergniaud eurent à leur tour à se défendre contre les attaques de la Montagne. Robespierre porta la parole en cette occasion; il ne ménagea pas Guadet, qui sut répondre avec un rare talent d'improvisation. Guadet repoussa surtout l'accusation d'avoir correspondu avec Dumouriez : « Mais, ajoutait-il, j'aurais eu des liaisons avec lui qu'il ne s'en suivrait pas que j'aurais partagé ses intrigues criminelles. Conquérant victorieux, je l'admirai; conspirateur, je sauraile condamner! Eh! crois-tu donc, Robespierre, que Brutus n'aimait pas ses enfants? Brutus avait des liaisons naturelles avec eux : cependant Brutus les condamna, et personne ne le supposa complice de leurs crimes.» Puis, reprenant hardiment l'offensive il rappela les intelligences de Danton et de Dumouriez. « Ah! tu m'accuses, moi! s'écria Danton: tu ne connais donc pas toute ma force?.. Je te répondrai; je prouverai tes crimes! » Guadet, toujours impétueux, toujours entraînant, arracha les applaudissements de l'Assemblée; mais dès lors il ne se fit plus d'illusion sur le résultat de la lutte. En vain un de ses amis lui faisait espérer le peuple, plus juste, se rapprochant des girondins et reconnaissant leur patriotisme. « C'est impossible! lui dit Guadet; nous ne pouvons promettre au peuple que du pain, et cela en échange de son travail; nos ennemis, an contraire, lui offrent sans travail toutes les jouissances de la fortune et du pouvoir : il n'est pas difficile de prévoir quel sera son choix. » Le 15 avril en effet les députés de trente-cinq sections de Paris se présentèrent pour demander l'expulsion de vingt-deux représentants : le nom de Guadet figurait en première ligne. Cette demande illégale fut rejetée. Représentée le 20, avec plus d'insistance, elle fut encore

repoussée; mais ce fut le commencem série de récriminations et de violences fut la catastrophe du 31 mai. Les avaient perdu toute popularité dans par leurs attaques incessantes contr tation de Paris. Le 24 avril, jour pulace ramena en triomphe Marat, ( manda que le siége de la Conventio fût transféré à Versailles; cette fois des députés ne répondit pas à son as mai il vint lire une adresse des Boi menaçaient Paris d'une éclatante ver était porté atteinte à la personne de le taires. L'Assemblée vota l'impression tribution de cette adresse; Guadet, 1 ce dernier triomphe, proposa le 18 ser les autorités de Paris, de remplac vingt-quatre heures la commune et de les suppléants de l'Assemblée à Bourg crainte d'une dissolution violente de tion. Cette motion fut repoussée: ma blée, sur la proposition de Barrière, i commission de douze membres dest veiller d'une manière permanente la blique et à préparer les mesures d'a ral. Cette commission fut composée ment de girondins; malheureusement rent pas se servir du pouvoir excepti avaient entre les mains, ni prévenir le tions des 31 mai et 1<sup>er</sup> juin. Compris ( des vingt-deux députés décrétés d'acc Juin, Guadet monta encore à la tribune la journée même il quitta Paris, et se r le Calvados, où Brissot, Louvet, l Salles, etc., vinrent le rejoindre. Ils app armes les populations des départeme Leur voix eut peu d'écho, et l'ar avaient assemblée et mise sous les or néral royaliste Wimpfen sut sacileme Guadet et la plupart de ses collègues al chercher un refuge dans la Gironde; la Convention y avait rétabli son po proscrits gagnèrent secrètement Sair séjour de la famille de Guadet. Le 6 oc Tallien vint faire à Saint-Émilion de tions, auxquelles échappèrent les pro mois plus tard les recherches re rent. Le 15 juin 1794, au point du j les carrières de la ville de Saint-Émil elle-même et les maisons de Guadet sa famille se trouvèrent cernées. Salles furent trouvés dans la maison père, et conduits à Bordeaux devant mission militaire, qui n'eut qu'à cor identité, car ils avaient été mis h « Bourreaux, faites votre office, dit ( membres de la commission; allez, la main, demander votre salaire: de ma patrie. Ils ne la virent jamais lir; en la voyant abattre, ils palironi Jusque sur l'échafaud Gnadet conser fermeté. Il voulait parler, lorsqu'un ro

tambours vint couvrir so voix : Il ne put faire entendre que ces mots : « Peuple, voilà l'unique venource des tyrans ; ils étouffent la voix des humanes libres pour commettre leurs attentate. » Il n'avait que trente-cinq ana, et laissait après lui une vouve et doux orphetins. Le père de Contet et une tante, arrêtés en même temps que lui, farent annel mis à mort; un jeune frère, adjuint général à l'armée de la Moseile, qui se truveit à Saint-Émilion lors de l'arrestation du diguit, aut le même sort.

A. DE L.

Haster untured, annie 1704, n° 100; annies 1700, 100, on u, u; ol cv., poesies. — N.→ de Campan, Hd-mira, l. II. — Thiers, Histoire de la Revolution frangis, l. II et 101. — A. de Lenertine, Histoire des Bradis, t. 11-V1. — La Bos, Dictionnaire encyclopdique de la Prance. — Galerie historique des Contomputar; Braselles 1818. — J. Quadet, dans ("Encyclosiile des Gene du Monde,

##ARISO (Alexandre), historien polomis, originaire de Vérons, né en 1548, mort à Quovie, en 1874. Il alia de bonne beure chercher firms en Pologne, et se distingua en qualité Chainleur par la défense de Witepsk et en **iniral dans les guerres que la Pologne eut alors** à motuir coutre les Livoniens , les Moldaves et In Russes. Il s'intitulait dans ses écrits capi-🖦 de' funti nella rocca di Wilebska, che 🗪 la Moscoria confina. On a de lui : Rerum Polimicarum Libri III; Franciori, 1584, et 🗪 Starowolski, Centuria Script. Polon.; fra-👊 a polonais par Carzlowski, et imprimé sous Mille : Chronique de la Sarmatie européenne ; Onevie, 1811 ; -- Gesta pracipua tyranisque igms Monarchæ Moscoviz nuper perpetrata; 🌬, 1581, écrit satirique dirigé contre le 🗪 iwan Yasiliéwitch, et qui lui fut envoyé par Minue Batori , roi de Pologne , avec ces mots : · Line, et sachez ce qu'on dit de vous en Eu-📭; • — Sofficiente e vera Discrettione de talle le regione al monarca di Moscovia sogpille, qui, primitivement publiée dans la Rac-👊 di Ramasio, tom. II, a élé un grand Mahre de fois traduite en latin (Sarmatia: Eu-Penz Descriptio; Crecovie, 1578), en polo-🍽 et en bohême. Ce second ouvrage est du 🎮 hant intérét ; car, ainsi que l'a observé son denier et érudit éditeur, Guagoino fut le té-🖦 ocuisire des faits dont il est l'élégant Minima: Magna profecio est auctoritate, frippe qui non ex aliie accepta, sed ab ipso 🐃 fradidif (1). On a reproché à Guagnico Civir profité sans acrupule de Strekowski en prinst de la Lithuania et d'Herberstein au chapir de la Moscovie. Si ce reproche ast fondé, 🖛 qui n'est pas complétement jugé, ses récits rdent seas donts en originalité, mais n'en meurant pas moins dignes de foi et précieux

à consulter pour ce qui concerne la Pologne et le Russic ancienne. Per A. G.

Adeineg, Ubersieht der Attiemden, in Russigna bie 1700, 3, 200.

CUA19ER, cinquième prince de Salerne, réma dans la seconde moitié du neuvièrne siècle. El forma en 361 une conjuration contre Adémar. prince de Salerne, que ses vices avaient rendu odieux aux Saleraltains , le jeta en prison, et se fit proclamer à sa place. L'empereur Louis II désapprouva ce changement; et lorsqu'il vint à Bénévent combattre les Sarrasins, en 806, il exiges le rétablissement d'Adémar; Guaifer alla trouver Louis II à Sarno, mais il ne put en obtenir la confirmation de son usurpation. L'empereur exiges même qu'Adémat fût remis entre ses mains. Guaifer y consentit, mais avant il fit crever les years à son prisonnier, et de la sorte le rendit incapable de reprendre le ponvoir. Il continue donc de gouverner Salerne, qu'il fortifia et défenriit avec succès contre les Sarrasins de Sicile. En 877, Gusifer associa à son gouvernement son fils Guaitnar l'er ou Waimare. La fin de son règue as présente aucun fait intéressant. A. se L.

Erkempert, De Gostis Princip. Benevent. — Dan Selvador-Maria Blasi, Series Principum qui Lampbardorum gigle Salorni (mperarunt ; Naples, 1768.

\*GUAIFEE (Benoit), théologieu napolitain, né à Salerne, vivait dans le troisième siècle. [] entra parmi les moines du Mont-Cassis sous la direction de l'abbé Didier, et se fit remarquer par sa piété, sou savoir et son éloquence. On a de lui : Vita sancti Secundini, episcopi Triventi (Puglia), imprimé dans le 1<sup>er</sup> vol. de l'Italia sacra: - des Homélies sur l'Avent, sur les fêtes de Noël, de l'Épiphanie, sur les dimanches de la Septuagésime, des Romeaux; sur la Cène ; — Martyrium-sancti Lucu papa ; - des poémes à la louange du Prautier; sur la résurrection d'un homme qui, s'étant spiciéé, fut resouscité par saint Jacques; sur la conversion de quelques habitants de Salerne ; — *Blog.* sancti Martini, episcopi, etc. Ces divers écrits étaient conservés dans la bibliothèque du couvent du Mont-Cassin.

Ugheth, Statistheen aneve, t. J. — Dom Ceillier, Mistoire des Auteurs sacrés et scriestastiques, t. XXI, p. 87. — Bichard et Girand, Statisthèque sucrés.

Mauvaise Mémoire, sixième prince de Salerne, régna de 877 à 901. Il était fils de Guaifer, qui l'avait associé au pouvoir dès 877. Il régna seul à la mort de son père (880). Il fut continuellement en guerre avec les Sarrasins, qui le pressèrent vivement. Trop faible pour résister seul plus longtemps, il mit ses États sous la protection de l'empereur d'Orient, Léon VI, dit le Philosophe; mais celui-ci, au lieu de lui venir en aide, fit une tentative pour s'emparer de Salerne. Guaimar s'allin alors avec Gui, duc de Spolète, dont it avait épousé la fille, Viote, et tous deux parvinrent à expulser les Grecs, en 896. Guaimar, en 893, s'était donné pour collègue son tits Guaimar II. Cotte

précaution ne fut pas inutile; car en 807, étant dans le château d'Avellino, le châtelain, nommé Adolferio, qui avaita vengar quelque mjure particulière, lui fit crever les yeux pendant la nuit. Cotte trabisou acheva d'algrir le caractère de Guaimer l'', déjà encliu à la violence ; sa crusuté ne connut pius de bornes, et exaspéra ses aujois ; ils le relégnèrent dans le couvent de Sajnt-Maxima, et ordonnèrent à son fils de prendre les renes de muyernement.

GUAIMAR II, surnemmé do Bonne Mémoire, soptième prince de Salerne, fils du précédent, rógna de 693 à 833. Il communça à gouverner seul en 901, et peu après son avénement prit les armes pour souteair les intrigues de Pierre, évêque de Bénévent, contre son prince, Atéquife. Cette fois le succès fut pour la bonne cause, et Guaimer dut aplifeiter la paix. En 929 il réopit ses atmes à celies de Landoifo, fils d'Aténuife, pour atlaquer les Grecs dans l'Apulio. En 933 il partages le pouvoir avec son his Gisulfe I<sup>er</sup>. Il vivait encore en 943.

OVAIMAR III, treizième prince de Salorne, mort en 1027. Il était le second fils du Tescan Jann-Lambert, qui s'était emparé, on ne sait com ment, du gouvernement de Salerne. Guaimar, à la mort de son frère ainé, Gus, en 988, fut associé au pouvoir par son père. Il eut d'abord à lutter contre les Sarrasins, qui ravagèrent souvent ses États et le tenaient comme assiégé dans sa capitale. Vers 1003 quarante pèlerins normands, revenus de la Terre Sainte sur des valssesux d'Amalil, se trouvaient à Salerne lorsqu'une flotte sarrasine vint insulter cette ville et en exiger une contribution. Les habitants du midi de l'Italie s'étaient abandonnés aux délices de leur climat , ils n'étaient pas moins énervés que les Grecs, et avalent perdu presque tout courage : lla allaient donc lächement payer le tribut demandé, lorsque les quarante chevaliers normands demandèrent à Guaimar des armes et des chevaux, se firent onvrir les portes de la ville, chargèrent les Sarrasins, et les mirant en désordre. Les Salernitains anivirent alors l'exemple donné par les braves étrangers. Conduits par leur duc, ils complétèrent la défaite des musulmans, dont les cadavres convrirent la campagne; un petit nombre des vainçus put soul regagner les vaisseaux. Guaimar combla d'houacurs et de présents ses lihérateurs; il essaya de les fixer à sa cour par les promesses les plus brillantes; et lorsqu'il les vit déterminés à quitter la Campanie, il les supplia d'inviter du moins de sa part des hommes de leur nation et aussi braves qu'enx à venir l'aider à réponsser les infidèles. Il promit des terres et des richesses à ceux qui voudraient s'établir près de lui. S'il se delivra ainsi des Sarrasins, Il attira les aventuriers qui plus tard régnèrent sur une grande partie de la pénimule (104. DRENcor ). Guaimar III avast epousé Gaiteigrime, dont il ent trois fils, Jean et Gaimer, qui eurent part au pontvoir, & Panduife, qui fet ducde Sorrento. I te nom de Goale ou Walen.

Ra 1016, suivant la conforme, Gaimar III s'i cia con fila etaé, Jean II : il le perdit en senter 1018, et le 21 du même mais il lui substitua accoud file, Guaisnar IV, encore en bas age.

GUALMAR LY, quatorzième prince de Sais mé vers 1025, assassiné en 1052. Il micoé son père en 1031. En 1038 il se donna i collègue son fits aine, Jean III, qui mourut d ans après. Son frère Gisulfo 11 le rempl Guaimar agrandit d'abord ses Etats par le que lui tit l'empereur Conrad le Salique A principauté de Capone, dont il avait déput Pandolfe IV, et par la conquête d'Amaift a l'aide des Normands. En 1040 it envahit je ché de Sorrento, il porta ensuite ses an dans la Calabre et l'Apulie, fonda en 1944 forteresse de Squillace, et mit le siège de Bari. Tout à coup la fortune l'abandonna : 1047, l'empereur Henri III la força a radà la principauté de Capone à Pandulfe V. Juggs les Normands avaient suivi ses drapeaux; a ayant mécontenté ses dangereux auxiliaires 60 vit rapidement rédult par eux à Salerne : Amalfi; encore les habitants de cette dera ville souffraient-ils impatlemment la paris leur liberté En 1052, îls formèrent une con ration, et pendant que Guaimar se repriant d'An à Salerne, ils le tuèrent, sur le hord de la u de trente-six coups de poignard. Guaimur laissa quatre enfants | Gyantife II, qui hai succe Jean; Sikelgaite, femme du célèbre Rei Guiscard ; et Gastelgrane , mariée en premis noces à Jourdain , prince de Capone , et en A. p'E-r-c. condes à Hugues de Paida. Romanid de Salerne, Chronica - Liton d'Onlie, G

nio Mont-Casolic, t. IV, l. II, asp. uzuvici p. M Saicritlani Parnitpon. — Hoss Blatt, Street Print qui Longoburdorum atule Salerni imperurunt, Un 1786 - Sismondi , Matoire des Républiques italias t. 6, p. 186 — Muratori, Andre Rai me ie intere Annules, t. VI — Brhampert, De Gestis F cup Benovent — Chronica Analphitani, c. 1, p. 2 veg 🕳 flave, f Armiden

 SUABBERTUS, médecin italian, vivak quatorzième siècle. On manque de renade menta sur son comple; il ecrivit un truité Venenis, qui fut imprimé in-folio, sans lim date, et qui est accompagné d'un traité De Pe ou l'on trouve des détails sur cette fameuse du mie dite in mort noire, qui ravages l'Eurej partir de 1348.

Hato, Report Stillings , L. I, P. II, p. 308.

SUALL-BICHIRRY (Jacquer) (1), card fiațien , pe a Verçeil , dans la seconde moitif dogzième siècle, mort en mai 1327. Il était la cálábre famille des Bichieri , qui avail 1880 rôle important dans le gouvernement de la publique de Verceil. Après avoir fint des éta brillantes en druit canon, si fut nomme à l de vingl-et-un ans chanoins de la cathid Enrébienne, S'etant rendu à Boine en 1204 fut creé dans la même année cardinal par

Classeurs historiens du moyen-âge le désignant

cent VII. En 1207 il fut charge par ce pape d'aller apaiser la lutte entre Sieune et Florence, a quoi il réussit complétement. En 1208 innocent VII l'envoya en France en qualité de legat, pour réformer les mœurs du clergé. Guala lit à cet effet rédiger des constitutions sur la discipline ecclesiastique; elles se trouvent dans plusieurs collections de conciles. Trois aus après il parvint à réconcilier Philippe-Auguste avec sa femme, la reine Ingelburge. Selon Ciacconius, Guala aurait ensuite été envoyé dans le midi de la france lors de la guerre contre les Albigeois; mais il est maintenant établi que ce fut le cardinal Robert Corcon qui précha la croisade contre ces hérétiques. En 1216 Guala fut chargé par le pape d'interdire à Louis, fils de Philippe-Auguste, d'accepter la couronne d'Angleterre, que les barons de ce pays avaient offerte à ce prince. Louis ne tint pas compte des menaces descommunication dont le légat accompagna l'ordre du pape, et passa la Manche. Guala l'y spivit, alla rejoindre le roi Jean, et prononça la sentence d'excommunication contre Louis. Peu de temps après, le roi Jean étant venu à mourir, Gula réunit un certain nombre de prélats et de barons, qui proclamèrent roi Henri III. En 1217 il tint, dans une nouvelle assemblée, un discours plein de chaleur contre l'usurpation de Louis, et il bénit l'armée de Henri, qui battit troupes françaises quelques jours après à Lincoln. Il ménagea plus tard la paix entre Henri el Louis. Matthieu Pàris l'accuse d'avoir commis sprès de nombreuses exactions sur les eccléstastiques qui s'étaient prononcés pour les Français; mais on sait que les assertions de et historien demandent à être sévèrement con-Tolées des qu'il parle de la cour de Rome. Guala restaencore deux ans en Angleterre, pour guider les premiers pas du jeune roi, dont il fut nommé uteur et gardien; secondé par le grand-maréchal Pembroke, il sut faire respecter l'autorité royale. Conciliant pour les choses de peu d'importance, il déployait la plus grande énergie des qu'il s'agissait d'infractions graves aux lois. De relour à Verceil, en autornne 1219, Guala y londa la même année le monastère de Saint-André; il y établit aussi un hôpital de deux cents lits, qu'il dota avec les sommes d'argent que Henri III lui avait données à son départ. Cet hôpital existe encore aujourd'hui.

Après avoir été chargé de réformer le clergé de la Lombardie, Guala fut envoyé en Sicile auprès de l'empereur Frédéric II, pour l'engager à entreprendre une nouvelle croisade; mais il ne parvint pas à y décider Fréderic. De retour en lalie, il contribua à la fondation de l'université de Verceil; il mourut avant son établissement définitif. Sa riche bibliothèque, dont les volumes étaient d'une exécution très-belle, fut remise par son ordre au monastère de Saint-André; le catalogue en a été donne par Frova, dans son exellente biographie de Guala.

E. G.

Matthieu Paris, Chronicon (année 1216 et 1217). — Frova, l'ita et Gesta Gualæ-Bicchieri; Milan, 1767, in-8°. — C. Denina, Elogio del cardinal Guala-Bicchieri; Turiu, 1782, in-8°.

GUALANDI (Jean-Bernard), traducteur italien, vivait au seizième siècle. On n'a point de
détails sur sa vie. On sait seulement qu'il etait
ecclésiastique, et qu'il mourut vers 1570. Il a
traduit en italien: Philostrate, Vita Apollinii;
Venise, 1549, in-8°; — Guil. Bude, De Asse;
Florence, 1562, in-8°; — Plutarque, Apophikegmata; Venise, 1565, in-4°. On a encore de lui:
Tractatus de vero Judicio et Providentia Dei;
Florence, 1562, in-8°, et quelques discours latins.

Z.

Gamba, Serie dell' edizioni de' Testi di lingua ila liana.

né à Pise, vers le commencement du seizième siècle, mort à Rome, le 17 mars 1597. Entré dans les ordres, il fut nommé par Paul IV, qui l'estimait beaucoup, évêque de Césène, en 1557. Après avoir gouverné son diocèse pendant trente-et-un ans, il se démit de son évêché en faveur de son neveu Camille Gualandi, et alla résider à Rome. Gualandi s'est fait remarquer comme partisan déclaré des doctrines platoniciennes. On a de lui: Philosophia moralis ac totius facultatis civilis vera et absoluta Methodus; Rome, 1598 et 1604, in-fol. E. G.

Ughelli, Italia sacru, t. 11, p. 465 — Jocher, Allgem. Gel.-Lex.

septième siècle, mort à Bologne, le 22 juillet 1629. Il étudia la theologie et la jurisprudence, et exerça pendant plusieurs années les fonctions de protonotaire apostolique et de vicaire général de Parme. On lui doit un recueil de poésies lyriques : Rime; Bologne, 1631. V—u.

Biografia universale; Venise.

\* GUALANDI (Michelangelo), littérateur italien, né à Bologne, le 13 mars 1793. Issu d'une ancienne famille originaire de Pise, mentionnée par le Dante au XXX° chant de l'Enfer:

tualandi con Sismondi e con Lunfranchi S'avea messi dinansi alla fronte,

et dont les membres occupérent les premières charges dans les républiques de Pise et de Bologne, M. Gualandi renonça aux emplois auxquels sa naissance et son merite l'appelaient, pour se livrer tout entier à son goût pour les arts. Habitant à Bologne cet appartement du palais Fava rendu célèbre par les fresques des Carrache et de leur ecole, il y réunit autour de lui une riche collection de tableaux, de dessins et de gravures de maîtres, de livres sur les arts, de curiosités de toutes sortes et surtout d'autographes, fruits de ses longs voyages en Italie, en France. en Angleterre et en Allemagne. Chercheur infatigable, il a su ramasser d'innombrables documents, dont il a déja fait parattre une partie dans un recueil formant trois volumes in-8°, Bologne, 1840 à 1845, sous le titre de : Memorie originali Ituliani risquardanti le belle arti. Cha-

cune de ces pièces originales, qui éclaircissent tant de points obscurs de l'histoire de l'art, et que nous-même avons souvent mises à profit dans nos notices de la Biographie générale, est accompagnée de notes et de commentaires qui accusent dans leur auteur autant de savoir que de sagacité. Ce travail précieux, dont un quatrième volume est annoncé en ce moment, sut accompagné en 1844 et 1845 de deux autres volumes non moins intéressants, qui en sont pour ainsi dire le complément et sont suite aux publications de Bottari et de Ticozzi. Cet ouvrage est intitulé: Nuova Raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura, scritte da' più celebri personnagi dei secoli XV a XIX, con note ed illustrazioni. Le troisième volume de ce recueil est annoncé.

M. Gualandi a publié en 1850 un excellent guide de Bologne, intitulé Tre Giorni in Bologna, et en 1854 la curieuse relation d'un voyage sait à la Chine en 1698 par le peintre bolonais Giovanni Gherardini. Sans parler de ses nombreux articles donnés aux recueils littéraires et artistiques de l'Italie, nous indiquerons encore trois brochures de M. Gualandi: une Notice sur Victoire Jaquotot, l'habile peintre sur porcelaine, morte en 1855; Le Porrettane, lettres artistiques adressées à un ami, des bains de La Porretta, Bologne, 1850, in-8°; enfin, une notice pleine de précieuses recherches, intitulée: Di Ugo da Carpi e dei conti da Panico Memorie e Note; Bologne, 1854, in-8°.

M. Gualandi a coopéré à la publication, si importante pour l'histoire de l'Italie, de l'Archivio Storico-Italiano. Il fournit en ce moment des notes pour la magnifique édition de Vasari en cours de publication à Florence, chez Le Monnier. Tant de travaux consciencieux et utiles ont valu à leur auteur le titre de membre des académies de Bologne, de Florence, du Panthéon de Rome, de Naples, de Messine, etc.

E. BRETON.

Documents particuliers.

GUALBERT ( Jean ). Voy. JEAN - GUALBERT (Saint).

\*GUALBERTO FERREIRA DOS SANTOSREIS (João), poête brésilien, né à Bahia, au dix-huitième siècle, mort en 1854. Il vivait dans un état voisin de la gêne, à l'Ilha de Maré, où il possédait un petit héritage. Il a donné une traduction portugaise de Virgile, et ses Œuvres poétiques ont été publiées à Bahia, en 6 ou 8 volumes.

F. D.

Revista trimensal de Rio-de-Janeiro, 19 vol. in-8°.

\* GUALCA (Diego), explorateur de mines péruvien, vivait au seizième siècle. Il appartenait à la nation Chumbivilca, qui s'était fixée aux environs de Cusco; il gardait ses troupeaux sur le penchant du Potosi, et il courait après ses moutons, lorsque, pour éviter une chute, il saisit le rameau d'un arbuste que l'on nomme icho, et dont le revers de la montagne

était couvert; l'arbuste fut arraché, et un fragment d'argent natif brilla aux yeux de l'Indien, qui le recueillit. Gualca fit part de sa découverte à deux Espagnols qui travaillaient aux mines de Porco. Guidés par ses indications, ils commencèrent, vers 1545, les riches exploitations qui ont eu une si prodigiense influence sur la richesse métallique du monde entier.

F. D.

Ignacio Nunez, Esquisses historiques, politiques et statistiques de Buenos-Ayres, des autres Provinces-Unice de la Plata et de la république de Bolivar, trad. de l'espagnol par M. Varaigne; Paris, 1826, in-8°.

l'espagnol par M. Varaigne; Paris, 1836, in-4°. " GUALDIM "PAES (Dom), célèbre grandmaître de l'ordre du Temple en Portugal, né à Braga, au douzième siècle, mort en 1195 (1). Il se battit fréquemment contre les Maures de la Péninsule, et dès 1147 contribua par son courage à la conquête de Santarem. Au moment de la deuxième croisade, il était provincial de l'ordre des Templiers. Il prolongea durant cinq ans son séjour en Orient, et prit part au siège d'Ascalon en 1155 ; l'année suivante, il revint en Earope. Nommé grand-maître de son ordre, l'un de ses actes les plus mémorables sut de jeter les fondations du magnifique château de Thomar, qui devait servir désormais de chapitre capitulaire aux templiers portugais. Ce vaste monas tère sortissé, qui subsiste encore, et que von admirer tous les voyageurs, sut commencé as mois de mars 1160. Neuf ans plus tard le ro Alfonse-Henriquez confia la défense de l'Alem-Tejo à Gualdim-Paes. C'était le moment de se luttes les plus animées avec l'Espagne; le monarque portugais concéda alors au grand-maltr le tiers de tout ce que ses armes pourraient conquérir. Les exploits des chevaliers du Temple s'é taient rapidement succédé, et Gualdim-Paes étai parvenu à l'apogée de sa puissance, lorsqu'il eut l subir une attaque imprévire dans le couvent fortifi qu'il avait su rendre pour ainsi dire imprenable Jacoub, fils d'Abu-Joussouf, s'étant déterminé venger sur les chevaliers du Temple l'échec qui son père avait éprouvé en rendant Santarem, investit la province de Beira avec une armée plu nombreuse que toutes celles qa'on avait vues parattre jusque alors dans cette partie de la Pénia sule. C'était en l'année 1190, sous le règne de D. Sancho. Cette troupe, composée de tant d'é léments divers, se porta avec impétuosité contri la place de Thomar, et avant de saire en règle k siége de la forteresse anéantit la bourgade qu'elk protégeait. Gualdim-Paes ne se laissa point ter rifier par cette redoutable multitude; ses cheva liers le secondèrent admirablement, et les Maure s'ensuirent bientôt en désordre. On montre en core, dans la partie fortifiée du monastère, le porte par laquelle s'effectua la sortie désespéré des chevaliers. Les templiers du Portugal étaien réellement un rempart pour les populations chré tiennes. Aussi leur ordre fut-il respecté mêm

(1) Une ancienne chronique ajoute à son nom celui d Piscos; le même document lui donne pour père don Pas Ramirez, et pour mère dona Gotor de Soares. en moment en le souverain pontife aévissait seet le plus de sévérité contre leurs convents.

Le couvent de Thomar, édiffé par ce grandmilre, passe avec juste raison pour une des unirections religiouses les plus remarquables de la péninsule; mais l'édifice, qui remonte au dantime siècle, n'offre que des vestigns sans leperance. On considère cet ancien monastère mans reciliant encore les peintures les plus misses dont on garde le souvenir en Portugil. Condim-Pass mourut palsiblement, dans le manife qu'il avait si bien défends.

Ferdinand Denn,

Stillario de Caude de Batteritos ; ma de la Bib. Imp. de Reiz; edit. de Parin y Souza ; id., édit. de Levanho, « à Peneruma, jornal Millerario

CHALDS-PRICEATO (Galeasso), comie ne Omazio, afficier supérieur, tacticien, diplounit et l'un des plus féconds bistoriens italiens ai à Viomes (1), le 23 juillet 1806, mort dans ' la mime ville, un 1678. Il était fils de Micoles Callo-Prierato et de Antonietta Roms. Peu Commes ent eu une existence aussi active que h dame. Dès l'âge de quinze ans il passa en Finaire, et acrylt coutre les Espagnois, sous les com de Maurice de Massau, prince d'Orange. Il dat dans Brada lorsque cette ville fut prise | In Inimate (5 juin 1625) Il accepta ensuite le şale d'exectene dans le régiment français du ente d'Hauterive ; mais il refuce de suivre son stinal lorsque celui-ci fut rappoié en France. deira dans le corps allemand du comte Ernesi dilimitid, où il obtint une compagnie de cavahis Mansfeld, ayant été complétement défait d first de se réfugier en Angleterre, Gualdo le nivi dans ce pays. L'année suivante il s'embar-🕶 pour la Hollande avec sopt cents passagers. una tous protestants et militaires : mais lur vaimeau dit maufrage en vue des côtes baimu, et Gualdo no gagna la terre qu'avec douze senous soulement. L'ambassadeur de Vesin le prit sous sa protection, et lui facilita les litjans de gagner la France. Gualdo y vint rejinhe le colonel d'Hauterive, qui alors était à la lischelle. D'Hauserive recut Guaido comme quinte, et teus deux, après la resklition de la in, releurairent guerroyer en Hollande. Gualdo Masé d'un coup de pique dans le côté au dip de Bois-le-Duc. A peine rétabli, il s'eroluyan avec le prince Maurice de Nassau pour 🚔 comhattre les Portognis dans le Brésil; lais ayant en commaissance de la capitulation à lie-de-Janeire, ils se bornèrent à dévaster le passessions portugaises des côtes de l'Afrique milestale. Gualdo personnellement visita Fes filliroc. Après un court séjour en Hollande, revist à Vicence; mais, incapable de repos, emut bientot s'enroler, comme capitaine, u les drupesus du offèbre Albert de Wal-

O Cost par errour que le P. Lebing et l'abbé Lengiet d neltre et manrir Gusiée-Priorate d Périne; s'est mans qu'il font lire. sisin, duc de Friedland, et combattit les Suidois. Se condition d'étranger et plesieurs querelles qu'il est an sujet de se pairie le firest des-cendre au reng de sergent-major dans le régiment allemand de Terrica. Cependant, le 10 février 1632, Venue récompense son patriotieure par une pension annuelle de 400 ducats.

Gualdo perdit son père vers cette époque ; dégoûté du service impérial, il revit l'Italie, régle ses intérêts, et composa quelques-uns des ouvrages que nous connaissons de lui. Cédant toujours à ses instincts belliqueux, on le voit, en 1643, commander un régiment de coirmaniers dans les troupes vénitiennes. Après la paix, il conduiet ses cavaliers à l'électeur de Bavière; mais le 3 août 1645 îls furent anéantis à le bataille de Nordlingue. Blessé et échappé à grande peins au désastre, Gualdo renonça enfin à l'épée, et reprit la plume ; mais il n'en fut pas plus tranquille. En 1652 il quitta Vicence pour venir à Paris, écrire l'histoire du ministère de Mazarin. Il so fit naturaliser Français, le 6 octobre 1653, et le 10 novembre suivant il reçut du cardinal le cordon de Saint-Michel. Le 16 février 1856 il était à Rome, sù le pape Alexandre VII lui accordait un diplome de noblesse L'ex-reine Christine de Suède se trouvait alors dans la capitale du monde chrétien; elle apprécia l'incroyable activité de Gualdo, la crés gentilbomme de sa chambre, et le charges. de physicurs négociations délicates. En 1659 elle l'envoya suprès de Louis XIV, afin que ce monarque la fit payer des pensions qu'elle s'était réservées en abdiquant la couronne en faveur de Charles-Gustave. Gualdo conduisit si bien l'affaire qu'après un voyage en Suède il obtint complète antisfaction pour l'ex-reine.

En 1660 le gouvernement vénitien euvoya infatigable Gualdo en Suède et en Danemark, pour engager ces puissances à prendre particontre les Turcs. Il fut depuis chargé de plusieurs missions semblables. En 1664 il était à Ratisbonne; l'empereur Léopold s'y trouvait alors . ce monarque accueillit Gualdo avec une grande faveur; il le nomma son historiographs. et l'admit dans le conseil aulique. Gualdo renonça entia à sa vie d'aventurier ; il se retira des intrigues politiques, pour se consacrer exclusivement à la littérature, et se fixa à Vicence, où il lut enterré, quatorze ans plus tard, dans l'égliss San-Lorenzo. Venise l'avait créé chevalier de Saint-Marc, le 2 mars 1676. On comprend difficilement comment Gualdo-Priorato a pu tronvar le temps d'écriré autant d'ouvrages qu'il an a publiés. Il faut reconnaître en lui une facilité pen commune. Il est vrai qu'il a traité surtout des événements accompils sous ses yeux, et par cels même ses écrits précentant un grand intérêt pour l'histoire de son siècle. On a de lui : Historia delle guerre di Ferdinando II et Ferdinando III, imperatori, et del re Filippo IV di Spagna contre Gustavo-Adolfo, re di Suesia, a Luigi XIII, ra di Francia, successo

dall' anno 1630 sino all' anno 1639; Venise 1640, 1641, in-4°; Genève, 1642, 2 vol. in-8°; - Il Guerriero prudente e politico; Venise. 1640, in-4°; Bologne, 1641, in-12; — Il Maneggio dell' Armi moderni, con un breve Compendio sopra le Guardie, Quartieri, Fortificazioni e Artigliera; Vicence, 1642, in-12; — Historia della Vita d'Alberto Valstain, duca di Fritland, Lyon, 1643, in-12; trad. en latin par Josué Arndius, Rostock, 1668, in-8°; -Histoire des Révolutions et mouvements de Naples pendant les années 1647 et 1648; Paris, 1654, in-4°; ou ne sait si cet ouvrage parut d'abord en italien; — Historia della Rivoluzioni di Francia sotto il regna di Luigi XIV, dall' anno 1648 sin all' anno 1654, con la continuazione della guerra tra le due Corone; Venise, 1655, et Paris, 1656, in-fol.; réimprimé avec un Aggiunta d'altri accidenti occorsi in Europa sino alla pace de' Pirenci; Colugne, 1670, 2 vol. in-4"; une traduction anglaise de cet ouvrage, commencée par le duc de Montmouth et terminée par Williams Brandt, a paru à Londres, in-fol.; — Historiu della sucra real majesta di Cristina-Alessandra, regina di Suczia; Modene, 1656, in-4°: -- Scena d'Uomini illustri d'Italia, singulari per nascità, per virtà, e per fortuna; Venise, 1659, in-4°; — Vita e Condizioni del cardinale Mazarini, Cologne, 1862, in-4°; trad. en français, ibid.; en allemand, Francfort, 1665, in-12; en anglais, Londres, 1669, in-12; — Relatione della Corti e Stati del serenissimo Filippo-Guglielmo, duca di Giuliers, di Neubourg, etc.; Cologne, 1664, in-4°; — Il Trattato della Pace conclusa tra le due corone nell'anno 1659, con quanto ha havuto connessione con la medesima, Brême, 1664, in-12; Cologne, 1669, in-8°; trad. en latin dans le tome IV De Jura publico Imperii, etc. Francsort, 1710, in-sol.; — Relatione della Città e Stato di Milana, sotto il governo dell' sceel. sign, don Luigt de Guzman Ponze di Leone; Milan, 1666, in-4°; — Relatione delle Citte imperiuli et ansiatiche di Colonia, Lubecca, Bremen et Hambourg; Leyde, 1668, in-8°; — Relatione dell' Arcivescovato di Saltzburg, delli Vescovati e Principati di Bamberg, d'Eistet, e dell'abbatia di Fulda; Cologne, 1668, in-8°; — Relatione della Città di Fiorenza e del Gran-Ducato di Toscana. sotto il regnante gran-duca Ferdinando 11; ibid.; — Relatione della città di Genova e suo dominio; ibid.; — Relatione delle Provincie-Unite del Paese-Basso; ibid.; — Relatione della Signoria di Lucca et suo dominio; ibid.: - Relatione del Governo e Stato delle Citte imperiali di Noremberg, Augusta, Ulm e Francfort; ibid.; — Relatione della Corte e Stati del serenissimo Ferdinando-Maria clettore di Baviera; Leyde, 1668, in-8"; — Relatione delli Ellettoratidi Magonza eColonia,

delli Vescovati d'Herbipoli, Munster, Pade born et Osnabruch; Cologue, 1669, in-8°; -Relationi delle Corti e Stati di vari Eletto et altri Principi ecclesiastici di Germania nollo stato che s'attrovavano gli anni 164 e 1664; ibid.; — Relatione delle Corti e Sta di vari Klettori et altri Principi secolari e Germania, nello stato che s'attrovavano negl anni 1663 e 1664; ibid.; — Relatione dell Corte e Stati del serenissimo Alberto-Chris tiano, duca d'Holstein, de Slesvic, etc., e de conte d'Oldenburg ; ibid.; ces quatorze relation ont été réunies en un volume; Vienne, 1674 iu-fol.; — Historia del Ministerio del car**c**i nale Giulio Mazarino, primo ministro delle corona di Francia, Cologne, 1669, 3 vol. in-12 trad. en français, Paris, 1669, 3 vol. in-12, e 1672, 2 vol. in-12; Amsterdam, 1671, 3 vel in-16; — Historia di Leopoldo, cesare, divin in tre tomi, che contiene le cose piu meme rabili successe in Europa dell' anno 165 sino al 1670; Vienne (Autriche), 3 vol. 1676 1674, in-fol.; avec une continuation, nella qual si descrive la ribellione d'Ungheria, Vienne 1676, in-4°; — L'Uomo chiamato alla memo ria di se stesso, e della morte; ibid., 1676 in-4°; — Arte della Guerra; ibid., in-12; ave des additions du P. Ciuseppe Leoncini, Rome 1681, in-12; — Historia di Ferdinando III imperatore; Vienne, 1672, in fol.; — Fite d Attioni di Personaggi militari e politici; idil 1674, in-4°; — Lettera al Eminentissimo cas dinale Barberino, decano del Sacro-Collegio con la quale si dà rayguaglio a 8. E. s quanto è passato negli augustiss. terzi spos sali di S. M. Cesarea; col piu che di festiv e rigardevole s'è fatto nella cesarea corte pe tutto il corso del carnevale dell'anno 1677 ibid., in-fol.; — Teatro del Belgio, o sia del crizione della Dieciselle-Provincie del medi simo, con le piante delle citte e joriess principali; Francfort, 1683, in-fol. (posthume)

Michel-Ange Zorzi, Fila di Galeazzo Gualdo-Petrato, dans les Opuscott scientifici, t. IV; Venise, 178 in-13 ·· La Glorie degli incogniti. — Le P. Lelong, Phiothèque historique de la Irance. — Lenglet, Calaba que des historiens — Nicéron, Mémoires pour servir l'histoire des lettres, t. XXXIV, p. 1-18.

lien, ne a Pistole, en 1565, mort à Rome, le mars 1627. Entré dans l'ordre des Jésuites, i enseigna la rhétorique pendant six ans; enseit il devint successivement secrétaire du général de son ordre, coadjutor spiritualis dans le maison professe de Rome, enfin de nouves professeur de rhétorique. On a de lui 1 Hiermenta, seu sacrorum mensium partes 11; Rome, 1622, in-12; ibid., 1625, in-12; — Variorum Carminum Libri VI, et Sophosis (Edipus Tyrannus in latinum carmen translatus; Rome, 1622, in-12; — Sigericus, Jraquelia; Rome, 1622, in-12; — Sigericus, Jraquelia; Rome, 1627.

Alegambe. Biblioth Scriptorum Societ. Jesu. — Jöcher, Allgru. Gelehrten Lexikon.

montaise, né à Casale (Montserrat), à la sin du dix-septième siècle, mort à Milan, en 1760. Bon peintre de portraits, il se crut appelé à traiter à l'huile ou à fresque des sujets historiques; mais il n'ayait pas fait d'assez sérieuses étales de dessin et d'anatomic : il échoua dans son entreprise. Déjà avancé en âge, il prit l'habit religieux de l'ordre des Paoletti, et voulut peindre la coupole de l'église Saint-François de Paule de Milan, appartenant à cet ordre; il mourut avant d'avoir pu achever ce travail, qui du reste hi est sait peu d'honneur.

E. B.—N.

Lanzi, Steriu della Pittura. — Ticoszi, Dizionario. — Siret, Dictionnaire historique des Peintres.

• GUALLERY OU GALLERY (Jean), poëte fraçais, né au Mans, vivait en 1540. « Il estoit, La Croix du Maine, poëte françois, philosophe, mathématicien et bien versé en d'autres sciences. • Il vint à Paris, et obtint la place de principal au collége de Justice (1). Il y fit représenter plusieurs pièces, tant en français qu'en hin. Il composa aussi quelques poésies; majs es œuvres sont restées manuscrites. Il cultivait l'astrologie, et passait pour expert dans l'art de la nécromancie. Il avait écouté les plaintes davait promis ses bons offices à un procureur Calençon, nommé Saint-Aignan, qui, après avoir assiné l'un des amants de sa femme, voulait \* défaire de celle-ci au moyen de certains maléaces; mais la dame, ayant découvert toute la trane, dénonça les deux associés, et le mari et k sorcier furent envoyés aux galères, où ils finirest leurs jours. A. Jadin.

Marguerite de Navarre, Contes et Nouvelles, t. 1er, 1-1. — La Croix du Maine, Biblioth, française, p. 226. — Parisiet frères, Histoire du Thédire français, t. 11, 1-10. — Burthélemy Hauréau, Histoire litteraire du Mans, t. 11, p. 10.

'Gralo, poëte latin du douzième siècle. Tout ce qu'on sait à son égard, c'est qu'il était de dans le pays de Galles; il reste de lui un petit poëme satirique contre les moines, qui a été imprime dans le recueil de Flaccius Illyricus, Pernatu de corrupto Ecclesia: Statu, Bâle, 1557, que Fabricius a reproduit. G. B.

leyser, Historia; Poetarum medii ani, p. 484. — Fabricius, Bibliotheca Latina, t. III, p. 221 et 522.

GUALTER. Voy. GAULTIER.

eraltement (Filippo-Antonio), prélat et erait italien, ne à San-Quirice-de-Fermo, le 21 mars 1660, mort à Rome, le 21 avril 1728. Il thit tils de Gualterio et d'Anna-Maria Cioli, et appartenait à une des premières familles de la Marche d'Ancône. Son grand oncle, le cardinal Carlo Gualterio, archevêque de Fermo, se charga de son éducation, et l'envoya, en 1672, à Rome, ctudier au collège Clementin. Filippo

(1) Ce collège était situs rue de la Harpe, au-dessus de Saint-Côme. Il avait été fonde en 1303, par testament de Jeau de Justice, chantre à l'église de Bayeux, chanoine de Notre-Dame de Paris et conseiller du rol.

Gualterio fit sa philosophie à Rome, son droit et sa théologie à Ferino, et dès l'âge de dix-neuf ans recevait le grade de docteur dans ces deux dernières facultés. Vers 1684, et malgré sa jeunesse, il fut adınis au nombre des prelats recipiend**aires** de l'une et l'autre signature. Gualterio sut gagner la faveur particulière de plusieurs souverains pontifes. Sous Innocent XI, il obtint successivement l'inspection générale de l'Annone, les gouvernements de San-Severino, de Fabrieno, d'Iesi, de Camerino, de Loretto et la vice-légation d'Avignon. Le 17 févrler 1700 Innocent XII lui confia la nonciature de France; Clément XI lui conféra l'abbaye de La Trinité (Milanais), l'év**éc**hé d'Imola, celui de Todi, la légation a latere dans Ravenne et la Romagne; enfin, en 1799 il le créa cardinal du titre de Saint-Chrysogone. Sulvant Moreri, Gualterio quitta cependant la France avec regret : il s'y était lié avec les principaux savants, avait compulsé toutes les bibliothèques laiques et monacales, et s'était formé une fort belle collection de manuscrits uniques ou précieux, de médailles antiques et modernes, d'instruments de précision rares ou ingénieux; mais toutes ces richesses littéraires ou scientifiques, embarquées à Marseille, perirent dans la traversée. Gualterio recommença de nouvelles recherches, et parvint à réunir de nombreux éléments qu'il croyait devoir lui être utiles popr une histoire universelle qu'il projetait d'écrire. Un nouveau désastre vint l'affliger. Il était alors légat à Ravenne : les troupes impériales ayant envahi cette ville pillèrent sa maison, et brûlèrent ou dispersèrent ses documents. Gualterio revint en France, où Louis XIV lui accorda l'abbaye de Saint-Remy de Reims; il le créa aussi académicien honoraire, avec une bonne pension. Sous la régence du duc d'Orléans, le prélat italien fut pourvu de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, l'une des plus riches du royaume; et Louis XV, devenu majeur, le nomina commandeur de l'ordre du Saint-Esprit. Le cardinal Gualterio, malgré ses goûts littéraires, n'a laissé aucun écrit.

De Roze, Eloge du cardinal Philippe-Antoine Gualterio; dans les Memoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, t. VII. — Moréri, Le grand Dictionnaire historique.

GUALTERIUS. Voy. GAULTIER.

GUALTERUS (Rodolphe), théologien suisse, né en 1518, a Zurich, mort dans cette même ville, le 24 décembre 1586. Il fit ses études en Suisse et en Allemagne, se lia avec quelques chefs de la réformation, accompagna en 1541 le landgrave Philippe de Hesse a la diète de Ratisbonne, et se fixa peu de temps après à Zurich, où il epousa la fille de Zwingli et où il devint, en 1575, surintendant des affaires ecclésiastiques. Parmi ses ouvrages, dont une edition complète a paru à Zurich en 1585 (15 volumes), nous citerons son Antichristus, Zurich, 1546, dans lequel il se prononça sur la religion catholique

d'une memere qui souleva besuccup d'ennemis contre lui.

Son fils Rodolphe, mort à l'âge de vingt-cinq ans (1577), s'est fait commattre par quelques poésies latines. V— v.

Teinsler, Elog., t. II, p. 16. — Hottinger, Bibliotheca Tipur., p. 118, ie wêwe, Holvetische Kirchengesch. —

Zedler, Universal Lanic.

Gualteruzz: (Charles), littérateur italien, né à Fano, vers la fin du quinzième siècle, mort après 1569. Très-jeune il se rendit à Rome, où il devint le disciple du cardinal Bembo , et où ll so lia avec d'autres personnages éminenta, tels que les cardinaux Polo et Sadolet. Ses amis lui procurèrent un emploi important dans la chancellerie papale. Bembo le nomma son exécuteur testamentaire, et lui fit remettre beaucoup de ses livres et de ses manuscrits. Gualteruzzi donna de nouvelles éditions des Prose et des Lettere de Bembo, et publia en 1551, pour la première fois, l'Historia Veneia de son maltre dans l'original latin, et l'année suivante en italien. Longtemps la traduction italienne fut attribuée a Gualteruzzi; mass le manuscrit original de cette version découvert depuis à Venise, se trouve êtrede la main même de Bembo. Ce manuscrit a servi de plus à constater que dans l'édition de Gualteruzzi le style de Bembo a été retouché, et que les faits rapportés par cet historien ont été altérés. Gualteruzzi à encore publié la première (t édition du Libro de Novelle e di Parlar gentile Bologne 1525, in-4° : ce recueil de cent Nouvelles, tirées des Gesta Romanorum, des fabliaux et des chroniques fut rédigé vers la fin du treizième siècle, par divers auteura restés incommus il n'offre d'intérêt que comme curiosité littéraire. Plusieurs autres éditions de ces Nouvelles ont été données depuis : Florence, 1572, in-4°, avec des notes de Vincent Borghi; Naples (sous la rubrique Florence, 714, in-8° Florence 1778-1782, 2 vol. in-8°, avec des notes de Manni Turin 1802, in-8°; Milan 1825, in-8°; Modène, 1826, in-8° : trèsbonne édition, augmentée de onze nouvelles extraites du livre de Fr. Barberius Del Regimento de' Costumi delle Donne, et de noies intéressantes. Dans les collections des Letters volgari, publiées au teizième slècle, se trouvent ! plusieurs lettres de Gualteruzzi; le ségateur Jacq. Soranzo en possédait un volume entier, manuscrit.

Adelung, Suppl. à Jöcher, Allg. Col.-Les.

\* GUALTIERI (....), peintre de l'école vénitienne, né à Padoue, vers 1550. En compagnie de son parent Domenico Campagnola et de Stefano dell' Arzere, il peignit à Padoue la grande aalle de l'université, servant aujourd'hui de bibiiothèque, dans laquelle ils représentèrent des

empereurs et des hommes illustres tion colossale, ce qui lui fit donner Salle des Géants. Ces figures sont d inégal les costumes ne sont pas toujo les têtes sont à peu près de fantaisie; loris est brillant, et il serait difficile en Italie des fresques qui aient mi aux attaques du temps. On voit aussi dans le vestibule du palais Venezze, ti colossales allégoriques dues au pince tieri; une quatorzième est détruite.

Lanzi, Storia della Pittura. Moszi, I Paolo Pacelo Nuova Guida di Padova Popaga historiques di litteraires en Italia

GUALTIERI (Giovanni). Voy. C GUALTIERI (Nicola), médecin el logiste italien, mé en 1688, mort le 25 février 744. Il enseignait à Piss premier médecin de la famille des N savant en histoire naturelle, il avait belle collection de coquilles, dont il catalogue raisonné. On a aussi de Gu lettres l'une insérée dans le nouveau l'Académie de Lucques, l'autre publ et dans laquelle il combat l'opinion d sur l'origine des sources.

Biographie médicale

\* GUANO Bernado), doge di 1415. Il appartenaità une riche famille et était estimé de tous les partis. au rétablissement de l'ordre dans 🗱 one les Génois expulsèrent de leur quis de Montferrat et secouèrent le c Le 29 mars 14 5 le peuple força Gic à se démettre, et par un commun a fut acclamé doge. C'était un esprit t fatble. Cependant la confiance parut moment ; les fonds publics se relevé: fit réparer la ville, reconstruire les : tos durant les luttes civiles, et ne a effacer les traces des discordes. Mais sarmer l'ambition des principaux nouveaux troubles éclatèrent, et Gum menacé renonça à sa dignité, le 3 Le peuple demanda aussitôt Toma pour doge, et Guano, dégoûté de so sage au pouvoir suprême, se tint de des événements politiques.

evanguelle (Gianmaria de crudit Italien, né en 1557, à Braz Faenza, mort en 1619. Il prit fort de dominicam et professa avec dia divers établissements de son ordre choisit pour mattre du Sacré Palais le nomma évêque de Polignano (Te On a de lui : Index librorum e rum unstudiosorum gratiam confi 1607, in-8° Bergame 608, in-8° diacesana Polymnianensis; Ba

V. Beronius , Apologies, lib. 11, sect. 144 Candores Hiller, p. 361 et 314. — Ugheliji

<sup>(2)</sup> Poortant Ap. Zono regarde comme plus ancientes une autre deltion, mass date, éécrite dans le Catalogue de Crevedux, t. 17, p. 262. (Foy. los notes CAp. Zono sur la Regionamento della Elegueusa l'initima de Fontanini, t. II, p. 184.)

L. VII, col. 1006. — Echard, Scriptores Ordinis Prædica-Server, t. II, p. 418.

\*GUARANA (Giacomo), peintre et graveur de l'école vénitienne, né à Venise, en 1716, vivait encore en 1776. Après avoir étudié sous Schastiano Ricci et Giovanni-Battista Tiepolo, il prit pour modèle les ouvrages de Carlo Cignani, dont il se proposa d'imiter le style, dans un Saeriste d'Iphigénie, qu'il peignit pour la cour de **Rusie, ainsi que dans les autres ouvrages qu'il** exécuta à Venise pour les palais Rezzonico et Contarini, pour la chapelle du palais ducal et pour plusieurs églises. Dans un âge assez avancé, il grava à l'eau-forte divers sujets mythologiques de sa composition. E. B-n.

Oriendi, Abbecedario. — Ticozzi, Dizionario. — A.

Quadri, Otto Giorni in Venezia. **GUARCO** (Nicola), huitième doge de Gênes, de 1378 à 1383. D'une riche et ancienne famille plébéienne, il s'unit, en 1378, avec Antomiotto Adorno (voy. ce nom) pour renverser Domenico Pregoso. Les conjurés réussirent, et la **famille Fregose fut bannie à perpétuité. Des élec**teurs gagnés élurent alors Antoniotto Adorno, et me poignée de prolétaires proclama son avénement an dogat. Pendant quelques heures il se trut mattre du pouvoir; mais le reste des citoyens noma Nicola Guarco, et Adorno, se voyant mal toutenu, consentit à céder sans coup férir la pourpreducale à son compétiteur. Guarco montra d'atord de brillantes qualités, et affermit rapidement an gouvernement. Réputé gibelin, il se montra favorable aux guelfes; plébéien, il traita les nobles avec égard et assecta de prendre leur avis. Dès à première année de son règne, il les admit dans son conseil et dans les charges publiques en combre égal aux populaires. Il souffrit que des statuts précis limitassent ses droits et son pouvor. Il continua vigoureusement la quatrième perre contre les Vénitiens, et envoya Luciano Doria avec vingt-quatre galères ravager les côtes de la Vénétie, tandis que par terre Francesco de Carrara, allié des Génois, enlevait Mestre et me**uç**ait Trévise. Luciano Doria rencontra devant Pola Vettore Pisani, qui revenait de la Pouille avec vingt-cinq galères escortant un convoi de gains. On combattit avec une extrême lureur. Luciano Doria sut blessé mortellement dès le commencement de l'action; mais son parent Ambrosio Doria le vengea si bien que quinze plères vénitiennes furent prises, et le convoi restaux mains des vainqueurs. Durant ce temps le territoire de Génes était dévasté par une com-Pegnie d'aventuriers dite de l'Étoile, soudoyée par Bernabo Visconti, seigneur de Milan, qui tenait le parti de Venise. Nicola Guarco, craignant d'armer le peuple, préséra acheter leur retraite prix de 9,000 écus d'or, consentant lâchement à ce qu'ils emmenassent leurs captifs et leur butin. Cette concession déshonorante eut les suites qu'elle méritait, et trois mois après la compamiede l'Étoile campait de nouveau à Saint-Pierre d'Arena sous les murs de Gênes. Cette fois Nicola

Guarreo se montra digne. Il réunit l'élite des citoyens, les plaça sous les ordres de son frère Isnardo Guarco, et le 22 septembre 1380 les Génois marchèrent contre les condottieri. La défaite de ces derniers fut complète : cette victoire parut si importante aux Génois, qu'ils en consacrèrent l'anniversaire par une sête publique. Nicola Guarco réussit à traiter avec les empereurs grecs Jean Paléologue et Andronic (2 novembre 1382); il conclut aussi une trêve avec les Turcs, qui attaquaient les colonies génoises en Orient, et principalement Pera et Galata. Pietro Doria, qui avait pris le commandement de la flotte génoise, vint bloquer Venise, et prit Chioggia (16 août 1379). Les Vénitiens se crurent perdus; ils allèrent jusqu'à implorer la miséricorde des vainqueurs, et offrirent les plus larges concessions; mais l'arrogant Doria (voy. ce nom) exigeait qu'ils se rendissent à discrétion. Le désespoir et l'indignation donnèrent de nouvelles forces aux assiégés, qui, après avoir fait essuyer aux Génois différents échecs, les enfermèrent à leur tour dans Chioggia et les ayant affamés, ils les forcèrent à capituler honteusement (24 juin 1380). L'amiral génois Maruffo vengea ce désastre sur Trieste, Capod'Istria et Pola, qu'il prit et pilla (juillet 1380). Enfin, après quelques mois de dévastations réciproques, la paix sut conclue à Turin, le 8 août 1381, par l'entremise du pape Urhain VI et d'Amédée VI, comte de Savoie.

Guarco ne sut pas réparer les maux de la guerre. Il vivait dans la défiance, et avait souvent recours à l'arme du despotisme. Le peuple était accablé de taxes, que le doge employait à soudoyer des mercenaires pour garder sa personne. Il s'attira l'opposition des magistrats chargés d'administrer les sinances de l'Etat. Un nouveau droit sur la viande mit le comble à l'exaspération publique : les portes du palais ducal furent forcées, et Guarco fut obligé de s'ensuir à Final (17 avril 1383). Leonardo Montaldo fut proclamé à sa place. Guarco ne reparut plus dans les affaires publiques.

Le marquis Girolamo Serra, La Storia dell' Liguria et di Genova; Turin, 1834, 3 vol., t. II, p. 442-50, t. III, p. 84-89. — De Bréquigny, Histoire des Révolutions de Gênes; Paris, 1783, 3 vol. in-12. — Sismondi, Histoire des Répudiques italiennes, t. VII, p. 196-228. — Vincens, His toire de Génes, L. II, p. 13.

GUARCO (Antoniotto), dix-septième doge de Gênes, en 1394, fils du précédent et assassiné à Pavie, en 1404. En 1391 il prit les armes avec Boccanegra pour renverser Antoniotto Adorno: mais les révoltés furent vaincus, et leurs chefs obligés de chercher un refuge à l'étranger. De son exil. Guarco chercha plusieurs fois à saisir le pouvoir, et fomenta sans succès plusieurs émeutes. En 1394 il réussit à expulser du palais ducal Nicola Zoaglio; mais il ne put conserver la souveraineté que quelques jours, et dut se retirer une seconde fois devant Antoniotto Adorno. Profitant alors des troubles amenés par la lutte d'A-

dorno et d'Antonio Montaldo, il s'empara de Ronco, petite place forte, située sur le penchant des Apennins, et y rassembla des bannis et des mécontents. De ce poste il descendait saire des excursions jusqu'aux portes de Gênes, dont il n'était qu'à 19 kilomètres. Quoique allié en apparence avec les Adorni, Giovanni-Galeas Visconti, seigneur de Milan, soudoyait Guarco et l'encourageait dans ses tentatives. Adorno, désespérant de résister utilement contre ses ennemis, se plaça sous la seigneurie de Charles VI, roi de France, le 25 octobre 1396, et livra Génes aux Français, le 18 mars sulvant. Le 12 janvier 1400, les Génois s'insurgèrent contre leurs maîtres, et le gouverneur français, Colard de Calleville, se vit dans la nécessité de se retirer à Savone. Antonio Guarco fut un des fauteurs de la révolte, mais il n'en profita point. Batista Boccanegra fut proclamé capitaine de la garde du roi de France. Ce titre affectait une singulière considération pour la protection française, que l'on venait de briser; mais toute la vie politique des Génois nit aussi inconséquente. Boccanegra fut renversé par les Adorne. Ceux-ci éurent pour concurrents les Montaldi, les Pregose, et Guarco: lis se saisirent, et s'expulsèrent les uns les autres du palais. Il y ent un des usurpateurs qui ne fut qu'une seule journée au pouvoir. Des autres conspétiteurs, il y en eut qui surent capitaines trois jours, d'autres une quinzaine; l'un d'eux remonta deux fois sous le dais dans le même mois. Cette adarchie ne se prolongeait que parce que le peuple restait indifférent et plein de mépris pour des intrigues sangiantes et compliquées dans lesquelles il n'avait rien à gagner. Enfin, le maréchal français Jean Le Meingre de Boucicault vint rétablir l'ordre, en désarmant les factieux et faisant exécuter plusieurs des chefs (31 octobre 1401). Antonio Guarco se retira à Pavie, où il fut assassiné, peu de temps après.

Serra, La Storia di Genova, t. III, p. 60. - Vincene, Histoire de Gênes, t. II, p. 78-311. - Georg. Stella, Annal. Genuens., p. 1187. - De Bréquigny, Histoire des

Révolutions de Gênes.

GUARCO (Isnardo), doge de Gênes, oncle du précédent, né vers 1355. Il s'était distingué fort jeune par sa bravoure et son habileté dans les armes. Le 22 septembre 1380 il avait dispersé la fameuse compagnie de l'Étoile, alors la terreur de l'Italie septentrionale. Il soutint longtemps les prétentions de son neveu Antoniotto. Exilé sous le dogat de l'illustre Tomaso Fregoso, Isnardo Guarco s'était réfugié auprès de Felipe-Maria Visconti, duc de Milan. Ce seigneur ne cessait d'exciter des troubles à Gênes, afin d'avoir un prétexte pour intervenir. En 1417, il excita Guarco à s'unir aux Montalde et aux Adorne pour renverser Fregoso, s'allia lui-même aux marquis de Montferrat et de Caretto, et ! tous ensemble vinrent attaquer Gênes. Fregoso se défendit vigoureusement; en même temps il fit des cessions de territoire à plusieurs des principaux consédérés. Ceux-ci abandonnèrent alors

les insurgés; qui avaient proclamé un de ramo Adorno. Fregoso repoussa facilen compétiteur; mais bientôt, pressé sur me roi d'Aragon Alfonse V, et assiégé de 1 par Visconti, il remit la dignité ducale e mains du duc de Milan. Le 12 décemb les Génois se soulevèrent, tuèrent leur neur, Olzati, chassèrent Trivulce et les les se déclarèrent indépendants. Le premi qu'ils proclamèrent fut Isnardo Guarco; 1 bout de sept jours, Tomaso Fregoso vin mer le dogat, et personne ne s'élevant lui disputer, il marcha au palais, et c Guarco sans autre formalité. Celui-ci peu après.

A. D

Uberto Foglietta, Historia Genuensis, Ilb. X cens, Histoire de Gênes, t. 11, p. 189.

\*GUARDI (Francesco), peintre de vénitienne, né à Venise, en 1712, mort e Elève et imitateur du Canaletti, il peignit, ini, les plus pittoresques sites de Veni un grand succès. L'esset de ces vues e de vérité et de charme, quoiqu'elles touchées avec moins de netteté que ce maître. On reproche aussi à leur auteur quelquelois altéré les proportions et man règles rigoureuses de la perspective. Ma imperfections, les tableaux de Guardi so recherchés, et le plus bel éloge que l'or en faire est de dire qu'ils sont souvent a au Canaletti. C'est ainsi que les sept t de Guardi que possède le Musée du Lou été longtemps indiqués dans les cal comme appartenant au Canaletti, et on été gravés sous ce nom par Brustolon.

E. B-

Lanzi, Storia della Pitturu. — Ticozzi, Disio Villot, Musée du Louvre.

Messine, capucin et peintre de l'école taine, né à Messine, en 1610. Élève du Ho Abraham Casembroodt, ce fut surtout diant les ouvrages du Guide dans son de Bologne qu'il se forma un style à l'in de celui de ce grand mattre. Une Madon Félicien, conservée au couvent des Capu Messine, le place au premier rang des qu'ait possédés cet ordre, qui pourtant quelques peintres de talent. E. B.

Hackert, Memorie dei Pittori Messinesi. - Storia della Pittura. - Ticnzzi, Pizionario.

\*GUABIENT (Ignace-Cristophe von plomate italien, vivait à la fin du dix-se et au commencement du dix-buitième s la suite de la coalition de Léopold I<sup>ev</sup>, Pie et Frédéric-Auguste II contre les Turcs deux fois ambassadeur de Venise à Comple, chargé d'une mission importante cou. Il en a laissé trois relations manu qui se conservent dans les archives de En outre, il passe pour avoir publié, nom de son secrétaire Korb, un docume curieux sur Pierre I<sup>ev</sup>, dans un ouvrage in

lineris in Moscoviam J.-C. de Guannæ Austriæ, in-fol.: l'anteur a été i révolte des strelitz et aux supplices ivie. Pierre ler exigea et obtint de la mne que ce livre fût supprimé, ce qui ! de son extrême rareté.

Pce. A. G-N.

isch. Peter's des Grossen (Leipzig, 1768), I, ig, Ubersicht der Reisenden in Hussland, 22. – Brunet, Manuel du Libraire.

TTI (Pietro), peintre de l'école véà Vérone selon les uns, à Venise ree, un peu avant 1700, mort vers à avoir étudié le dessin et la peinture sous Giuseppe Crespi, il passa à pulité de directeur de la galerie Élecposition le mit à même de connaître artistes anciens et modernes oubliés dans son Abbecedario; il en profita ir d'une foule d'articles nouveaux ce il réimprima à Venise, en 1753.

E. B-n.

is della Pittura. — Crespi, Felsina pitizi, Dizionario. — Gualandi, Memorie orip-Arti.

ENTO, GUARRATE, GUARINETTO **ERO**, peintre de l'école vénitienne, la seconde moitié du quatorzième one et Padoue se disputent l'honneur ié naissance à ce peintre, moins serur du Giotto que ceux qui l'avaient ant de son vivant une immense répujustifient ceux de ses ouvrages, en e, qui sont parvenus jusqu'à nous. Crucifix et une fresque de ce maître En 1365, il avait peint en camaieu erte, par ordre du sénat, dans la du conseil à Venise, un Paradis, qui t remplacé par celul du Tintoret. immense toile restent encore, dit-on, stiges de la fresque du Guariento. Au ira de Padoue, on conserve un ange, 1 du Guariento; mais c'est dans cette iœur de l'église des Eremitani, qu'il er les plus importants et les plus sinrages de cet ancien maître. Ses fresant le chœur tout entier, et représens des douce Apótres, six prophètes, aints et martyrs, quatre docteurs, mtouré des Apôtres, des groupes de réprouvés, plusieurs sujets de stament, enfin les sept Planètes, uelles figure Mercure en habit de n sa qualité de Dieu de l'éloquence, vre à la main. Ces compositions sont suses; elles tiennent encore du style es auréoles des saints dorées et en den primitives; mais pourtant on reà dans ces peintures une tendance rs le progrès, et on ne peut s'empêretter qu'elles aient été en partie défi-589 par de maladroites restaurations.

E. B-n.

Vasati, Vile. — Baldinucci, Notisie. — Ridolfi, Vite degli illustri Pittori Veneti e dello Stato. — Orlandi, Abbecedario. — Ticozzi, Dizionario. — Quadri, Otto Giorni in Venezia. — P. Faccio, Guida di Padova. — Valery, Voyages historiques et littéraires en Italie.

\*GUARIN, abbé de Sainte-Geneviève, puis de Saint-Victor à Paris, au douzième siècle, mourut en 1194. On ne sait rien sur ses premières années; il gouverna avec sagesse ses communautés dans des temps difficiles. La considération dont il jouissait était grande, car Philippe-Auguste, partant en 1190 pour la croisade, le nomma, par son testament, un des dispensateurs de ses trésors dans le cas qu'il vint à mourit. Il reste de cet abbé plusieurs sermons manuscrits et quelques lettres, disséminées dans divers recueils.

G. B.

Ondin, De Scriptor. eccles., t. 11, col. 1866. — Histoire littéraire de la France, t. XV, p. 80.

GUARIN (Dom *Pierre*), hébraisant français, né au Tronquay, près de Lions-la-Forêt (Normandie), en 1675, mort à Paris, le 29 décembre 1729. Il fit profession chez les Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, le 21 octobre 1696. Il était très-versé dans les langues anciennes, professa le grec et l'hébreu, et mourut bibliothécaire de l'abbaye Saint-Germain des-Prés. On a de lul : Grammalica Hebraica et Chalilaicu., cx optimis qua hactenus prodiérunt, nova facilique methodo concinnata; Paris, 1724-1728, 2 vol. in-4°. Deux projets de cet ouvrage avaient paru en 1717 et en 1721 : dans son premier projet, le P. Guarin attaqua le chanoine Masclef, qui avait donné une Nouvelle Méthode pour apprendre l'hébreu sans points; Paris, 1716; il l'attaqua de nouveau dans la préface de son premier volume. L'abbé Mascles y répondit par une longue Lettre, Paris, 17 novembre 1724; une seconde réplique de l'abbé Mascles sut rédigée par le P. oratorien de La Bietterie : elle se trouve dans l'édition de 1730 de la Grammaire Hébraïque de Mascles; — Lexicon Hebraicum et Chaldxobiblicum, in quo non solum voces primigeniæ, seu radicales, verum etiam derivatæ, cum omnibus earum accidentibus, ordine alphabetico disponuntur; et latinis earum interprelationibus, quas exhibent oplima, quæ hactenus prodierunt, voeabularia hebraica et chaldaica, præmittus tur græcæ quas suppeditant LXX interpretum translatio, et qua supersunt Aquilæ, Symmachi, Theodotionis V, VI et VII editionum fragmenta. Accedunt nomina propria virorum, mulierum, idolorum, populorum, regionum, urbium, montium, fluviorum, etc., cum præcipuis eorum etymologiis; Paris, 1746, 2 vol. in-4°. Les auteurs de la Préface de ce dictionnaire avertissent que le travail de dom Guarin ne s'étend que jusqu'à la lettre Mem inclusivement; que les lettres suivantes ont été exécutées par dom Le Tournois, et que les deux dernières lettres sont de la composition de deux autres bénédictins.

Dom Le Cerf, Bibliothèque historique et critique des Auteurs de la Congrégation de Saint-Maur. — Le Mercure, décembre 1729.

GUARINI de Vérone, oélèbre humaniste italien, né à Vérone, en 1370, mort à Ferrare, le 4 décembre 1460. Il était de la famille noble des Guarini; ses contemporains l'appellent tous Guarino ou Varius. Après avoir étudié le latin sous la direction de Jean de Ravenne, le maître de presque tous les Italiens distingués de cette époque, il se rendit vers 1390 à Constantinople, pour y suivre l'enseignement d'Emmanuel Chrysoloras dans la langue grecque. Il y resta cinq ans. Selon Viruncio, auteur du commencement du seizième siècle, Guarini rapporta de Constantinople deux caisses de manuscrits précieux, dont l'une fut perdue pendant la traversée. A cette nouvelle Guarini fut, dit-on si affecté que ses cheveux blanchirent pendant une seule nuit. Massei a prouvé la sausseté de cette anecdote. De retour en Italie, Guarini enseigna publiquement le grec, selon toute probabilité, d'abord à Florence. Par suite de démêlés qu'il eut avec Niccolo Niccoli, il quitta Florence, et se rendit en 1415 à Venise, où il fut chargé d'une chaire de langue et de littérature grecques. Vers 1422 il passa, toujours en qualité de professeur de grec, à Vérone, avec cent-cinquante ducats d'appointements; il y enseigna aussi le latin. Vers 1426 il se rendit à Trente, mais il retourna à Vérone peu de temps après. L'envie de quelques-uns de ses concitoyens l'ayant dégoûté du séjour de Vérone, il accepta vers le mois de juillet 1429 l'emploi de précepteur, que Nicolas III, marquis d'Este, lui osfrait auprès du jeune Lionel d'Este. Guarini se rendit donc à Ferrare, où il fut nommé en 1436 professeur de grec et de latin, avec quatre cents livres d'appointements. Lors du concile de Ferrare, il servit d'interprète entre les théologiens grecs et ceux de l'Église latine. Il est probable que Guarini retourna pour quelque temps à Vérone; mais il est certain qu'il passa les dernières années de sa vie à Ferrare. Il eut, selon Viruncio, jusqu'à vingt-trois enfants; ce qui semble le prouver, c'est qu'il annonce au comte San-Bonifacio, par une lettre datée de 1438, qu'il viendra le trouver avec ses douze enfants. Les éloges unanimes d'Æneas Sylvius, de Pogge, de Philelphe, de Valla mettent Guarini au premier rang parmi ceux qui ont ranimé au quinzième siècle l'étude de l'antiquité. Ses nombreuses traductions du grec doivent être, il est vrai, déclarées aujourd'hui défectueuses sous beaucoup de points; mais pour les contemporains de Guarini elles étaient la première initiation aux écrits des anciens. Selon l'opinion commune, ce serait Guarini qui aurait découvert en 1425 l'unique manuscrit des poésies de Catulle; Lessing, dans ses Vermischte Schriften, a prouvé le peu de fondement de cette assertion. Les principaux ouvrages de Guarini sont: Plutarchi Paralela minora, incunable sans marque de lieu ni d'année, réimprimé

par Jodocus Badius avec quelques op Léonard Arétin; —Strabonis Geogras decem; Rome, 1470, in-fol., et Vel in-fol., avec les sept autres livres, tr Grégoire Typhernas. C'est sur l'ordre d colas V que Guarini avait traduit toul de Strabon, et non les dix livres seul primés ici : ce fait a été prouvé par Maf des manuscrits écrits tout entiers de l Guarini; — Vocabularius brevilogi logus de arte diphthongandi et de Bale, 1478, et 1480, in-fol.; Colog in-fol.; — Grammaticæ Institutio date et sans nom de lieu (Vérone, 1540), premier modèle d'une gramm méthodique. — Plutarchi Vitæ; Bres in-fol.; Strasbourg, 1506, in-4°; Ba cette traduction comprend quatorze vic tarque; Guarini en a traduit plusieu: comme l'atteste un manuscrit de la Bil bodieyenne; — Emmanuelis Chrysola mata Linguæ Græcæ in compendium Ferrare, 1509, in-8°: extrêmement r ses notes Guarini contredit plusieur maltre (voy. Henri Estienne, De infid Linguæ Magistris, p. 1571); — Notæ i Ciceronis Orationes; Bale, 1553, in-fi 1554, in·fol. On a encore de Gua ques pièces de poésies, beaucoup de des lettres, etc.; il n'y a qu'une petite pa primée dans divers recueils, le reste e inédit; deux volumes manuscrits de s sont à la Bibliothèque d'Este.

Joannes Pannonius, Sylva Panegyrica, ad præceptorem suum; Bâle, 1818, in-4°; — Pi Elogia, n° CX. — Barth. Fazio, De Piris sui tribus, p. 17. — Trithemius, De Scriptoribu ticis. — Mussei, Verona illustrata, part. Il Apost. Zeno, Dissertazione Vossiane, t. 1, p. bricius, Bibl. mediæ et infimæ Latinitatis, ét. III, p. 119. — Nicéron, Mémoires, t. XXI. Dictionnaire. — Tiraboschi, Storia della Le t. VI. parte II, p. 287. — Giornale de' Letera t. XII, p. 382; t. XIII, p. 406; t. XVI, p. 439 p. 279. — Rosmini, Vita e Disciplina di Guai nese e de' suoi discepoli; Brescia, 1808, 3 vol.

GUARINI (Jean-Baptiste), philol lien, fils du précédent, né à Vérone, v mort à Venise, en 1513. Il succéda en 1 père dans la chaire de grec et de lati versité de Ferrare, où il eut pour discip autres, les Giraldi, Alde Manuce et Jo dius. Angelo Poliziano l'appelle le ph professeur de son temps. Le duc Bors en France en qualité d'ambassadeur professait encore à Ferrare en 1495. Or De Ordine docendi et studendi: He 1489, in-8°; Strasbourg, 1514, in-8°; Ic in-8°, avec des additions de Gotth. — De Secta epicurea; — De Regno trando; — Orationes el Epistolæ; · cani Pharsalia. Il a aussi traduit discours de Démosthène, de Dion Chi et de saint Grégoire de Nazianze; il t premier les Commentaria in Virgiliu

vins à Venise, sans date; en 1471, il en fit une seconde édition.

Alexandre Guarini fils a publié, en 1521, à Venise, in-4°, les Expositiones in Catullum, de son père. E. G.

Trithemius, De Scriptoribus ecclesiasticis. — Onufrius Purialus, Antiquitates Peronenses. — Maffei, Perona America, pars II, p. 188. — Le même, Degli Scrittori Fermeni, libro III, p. 81. — Bornetti, Hist. Gymnasii Ferraviensis. — Bayle, Dictionnaire. — Tiraboschi, Storia della Letter. Ital., t. VI, pars II, p. 29. — Sax, Onomesticon, t. II, p. 472.

GUARINI (Jean-Baptiste), poëte italien, fils TAlexandre, né à Ferrare, le 10 décembre 1537, mort à Venise, le 4 octobre 1612. Il fit ses études des sa ville natale, à Pise et à Padoue. Il alla très jeune à Rome. De retour à Ferrare, il sut commé professeur de belles-lettres à l'université de cette ville. Il l'était encore en 1563, et il commençait à être connu comme poëte. De sa vie privée à cette époque on ne sait rien, sinon qu'il phida contre son père pour l'héritage de son grand-père et de son grand-oncle, que le duc Hercale II s'entremit dans le procès, et que l'héritage, 🗪 était considérable, fut partagé entre le père de fils. Guarini se maria peu après avec Taddea Italelei, d'une bonne famille de Ferrare. Vers The de trente ans, il entra au service du duc Alorse II, qui lui conféra le titre de chevalier. Le duc l'employa dans diverses missions diplomiques, qui remplirent dix années de sa vic, et dont il s'acquitta avec plus d'honneur que de profit. Chargé, en 1567, d'aller complimenter le muveau doge de Venise, Pierre Loredano, il fut essuite nommé ambassadeur résident à la cour **duc de Savoie Emmanuel-Philibert**; et après y cre resté plusieurs années, il prêta à Rome en 1521 le serment d'obéissance du duc Alfonse ≠ pape Grégoire XIΠ. En 1573 il eut une missin apprès de l'empereur Maximilien en Alle**rappe, et de là il se rendit en Pologne pour fé**feier Henri de Valois sur son avénement au trine. A peine de retour à Ferrare, où il sut aussité nommé conseiller et secrétaire d'État, il dut repartir pour la Pologne, dont le trône était derem racant. Le duc Alfonse y prétendait; mais Pablieté de son ambassadeur fut inutile, et les ecteurs polonais portèrent leurs voix sur un Tre candidat. De vains titres avaient été la récompense des travaux diplomatiques de Gaarini. Dégoûté d'une cour ingrate, il se retira 1582 à La Guarina, maison de campagne qu'il Posédait dans la Polésine de Rovigo. Maigré de sombreux procès et le soin d'une fortune embarrassée. Guarini trouva dans sa retraite le hisir de cultiver les lettres. Il revint à la poésie, qu'il avait négligée depuis sa jeunesse, et conçut l'ide de lutter contre le Tasse. Des rapports d'abord amicaux, puis froids et même hostiles, avaient existe entre les deux poëtes. Cependant, Guarini, voyant que les premières éditions de h Jérusalem délivrée étaient extrêmement incorrectes, surveilla celle qui fut imprimée à !

Ferrare en 1581. Il rendit le même service aux Rime; Ferrare, 1582, in-4°. Après avoir ainsi contribué à mettre en lumière les écrits du Tasse, Guarini, qui ne prétendait pas l'égaler dans le genre héroïque, crut pouvoir le surpasser dans le genre pastoral. Il composa son Pastor fido. Cette pièce, d'abord communiquée à quelques amis, lue ensuite à la cour du duc de Guastalla, Ferrante II, destinée à être imprimée, et peut être même jouée, si l'on en croit Tiraboschi, aux noces de Charles-Emmanuel de Savoie et de l'infante Catherine, en 1585, eut une grande réputation, et essuya même des critiques longtemps avant d'être imprimée. Alfonse II, qui jusque là avait été fort indifférent pour le poëte, craignit de le perdre, et lui ordonna de venir reprendre à Ferrare ses fonctions de conseiller d'Etat. Guarini obéit ; mais bientôt, ennuyé du séjour de cette ville, il demanda son congéau duc, et passa au service du duc de Savoie. Il y resta peu de temps, et se retira à sa maison de campagne, où il mit son Pastor sido en état de paraître. Cette pièce fut imprimée en 1590, et obtint un succès prodigieux. Guarini, qui se dégoûtait vite du service des princes, mais qui ne savait pas vivre loin d'eux, perdit encore douze ans de sa vie dans les petites cours de Mantoue, de Ferrare, de Florence, d'Urbin. Enfin, en 1605, redevenu simple citoyen de Ferrare, il alla complimenter Paul V sur son avénement au trône pontifical. Ce fut la dernière affaire publique où Guarini se trouva employé; mais ses affaires lui fournirent amplement de quoi s'occuper. Par un effct du hasard ou de son caractère, il eut toute sa vie des procès. Après avoir plaidé jeune contre son père, il plaida vieux contre ses enfants. Ses dernières années se passèrent à courir de Ferrare à Rome, de Rome à Venise, toujours sollicitant les juges et consultant les avocats. Ce fut entre deux procès que la fièvre le prit à Venise, et qu'il mourut, âgé de soixante-quatorze ans.

On a de lui: Oratio ad Ser. Venetorum principem Petrum Lauretanum; Ferrare, 1568, in-4°; — Oralio ad Gregorium XIII; Ferrare, 1572, in-4°; -- Oratio in funere imperatoris Maximiliani II; Ferrare, 1577, in-4°; — In funere Aloysii Estensis S. R. E. cardinalis Oratio; Ferrare, 1587, in-4°; — Il Verato, o vero difesa di quanto ha scritto Giason de Nores contra le Tragicommedie e le Pastorali: Ferrare, 1588, in-8°. C'est une réponse de Guarini à une attaque de Jason de Nores contre le *Pastor fido*, qui était encore en manuscrit. De Nores répliqua, et Guarini publia une seconde réponse sous ce titre : Il Verato secondo, o vero replica dell' Attizzata accademica Ferrarese, in difesa del Pastorfido, contra la seconda scrittura di Giason di Nores, intitolata Apologia; Florence, 1593, in-4°; — Il Pastor fido, tragi-comédie pastorale; Venise, 1490, in-4°; Ferrare, 1490, in-12. Cette pièce est l'ouvrage le plus célèbre de Guarini; c'est

318 GUARINI

un drame pastoral, dont les nombreux incidents sont rattachés les uns aux autres avec une rare habileté, et dont le style est d'une richesse et d'une élégance admirables. Le sujet en est emprunté à l'histoire tragique de Corésus et de Callirhoé, rapportée par Pausanias. Guarini a fondé sur cette légende une intrigue très-complexe, entremêlée d'épisodes comiques et pastoraux. On lui réproche, avec raison, la subtilité et le rassinement des pensées, l'affectation du style, la licence de beaucoup de passages. Ces défauts, qui n'en étaient pas aux yeux de la plupart de ses contemporains, furent loin de nuire au succès du Pastor fido. Les éditions se multiplièrent rapidement; celle que Guarini donna à Venise, 1602, in-8°, est la vingtième; elle est enrichie de notes de l'auteur. Le Pastor fido a été traduit dans presque toutes les langues de l'Europe; il en existe des traductions françaises par l'abbé de Torche, Amsterdam, 1677, in-12; par Léonard de La Roche, Lyon, 1720, in-12, et par Pecquet, Paris, 1733-1759, 2 vol. in-12; — Rime. Ces poésies ont été souvent imprimées à la suite du Pastor fido: elles consistent en sonnets et en madrigaux. Les Madrigaux ont été traduis en français par Alexandre Picot, baron du Puiset; Paris, 1664, in-12; — Il Secretario, dialogo nel quale si tratta dell' ufficio del secretario, del modo di comporre lettere; Venise, 1594, in-4°; — Lettere; Venise, 1603, in-8°. On a encore de Guarini une comédie intitulée Idropica. Cette pièce, qui avait été composée en 1582, ne fut jouée qu'en 1608, à la cour de Mantoue; elle fut imprimée à Venise, 1813, in-8°, et à Viterbe, 1614, in-12. Il y a de la gaieté dans l'Idropica, mais trop peu de respect des convenances, et moins encore de vrai comique. Les comédies, sonnets, satires, traités politiques, discours de Guarini ont été recueillis dans l'édition de Ferrare, 1736, in-4°. Cette édition devait avoir huit volumes; il n'en a parti que quatre. Z.

Apostolo Zeno, Filadel Guarini, dans la Galleria di Minerva, t. l. — Alexandre Guarini, Fita del Guarini, dans le Supplément au Giornale de Letterati d'Italia, t. II. p. 154, t. XXXV, p. 286. — Nicéron, Mémoires pour servir à Phistoire des hommes illustres, t. XXV, p. 172. — Barotti, Difesa degli Scrittori Ferraresi, p. l. — Tiraboschi, Storia della Letteratura Italiana, t. VII, p. 111. — Ginguené, Histoire de la Littérature italienne, t. VI, p. 879.

GUARINI (Alexandre), littérateur italien, fils du précédent, né vers 1575, mort le 14 août 1636. Il remplit plusieurs emplois à la cour de l'errare et à celle de Mantoue. Il cultiva les lettres comme son père, mais avec moins de succès. On a de lui: Bradamante gelosa; Ferrare, 1616, in-4°; — Apologia di Cesare, ingiustamente tiranno appellato; Ferrare, 1632, in-fol.; — Il frenetico Savio; Ferrare, 1641, in-8°. C'est un dialogue sur la folle du Tasse.

Unautre Alexandre Guanni, petit neveu de telui-ci et arrière-petit-fils de Jean-Baptiste, a laissé une Vie de son aieul, insérée dans le Giornale de' Letter. d'Italia, t. II, p. 225, suppl

Borsetti, Historia Gymnasii Ferrarensis, t. li GUARINI (Le P. Camillo-Guarino), re théatin et architecte italien, né à Modène, et mort en 1683. Savant philosophe, profor thématicien, il avait fait une sérieuse ét Vitruve, de Leo-Battista Alberti, de Pall de Vignole; on devait donc espérer trou lui une tendance à un retour au bon g architecture, si tristement méconnu au di tième siècle. Il arriva tout le contraire, et sait ce qui doit le plus étonner de l'extrav du P. Guarini, ou de l'aveuglement des p des prélats , des magistrats qui lui per d'exécuter à grands frais les conception brides de son imagination en délire. Il fit connaissances en mathématiques la plus l application aux combinaisons de toutes l nières dont les matériaux peuvent se prêt jeux de l'imagination, et il tira de ses une malheureuse facilité à tourmenter et rer tous les éléments de l'architecture. Il ploya la science du trait qu'à faire de son jeu de difficultés. Ennemi déclaré de toute simple, il sembla prendre à tâche de dé spectateur de trouver dans ses ouvrag seule ligne droite ou même une courbe lière. Enfin, auprès du P. Guarini, le Bor lui-mêrne, ce père du genre baroque et cont est un modèle de simplicité, de pureté hon goût; et pourtant telle était alors la vation des esprits que l'Europe entière : se disputer le triste privilége de posséde ques œuvres de ce cerveau malade. S dessins s'élevèrent, à Modène , l'église de . Vincent; à Vérone, le tabernacle de Nicolas; h Messine, l'église des PP. S ques; à Prague, Sainte-Marie d'Etting; bonne, Sainte-Marie de la Providence; à enfin, l'Eglise de Sainte-Anne-la-Royal partenant aux Théatins, commencée en terminée en 1720, et démolie cent ans plu après avoir servi aux destinations les pl posées.

C'est surtout à Turin que le P. Gnarin donner carrière à sa fantaisie. Architecte de Savoie, il construisit la Porte du Po, le chapelle du Saint-Suaire, ajoutée à la drate de Saint-Jean, l'église Saint-Lau des-Théatins, celle de Saint-l'hilippe-N pulais du prince Philibert de Savoie deux palais Carignan de Turin et de 1 nigi.

Après sa mort on a publié un ouvre P. Guarini intitulé: Architettura civile, que que confirmer l'idée que ses monuments a fait concevoir du dérèglement de son géni

Ticozzi semble s'être chargé de résum pinion de la postérité et de faire l'orais nèbre du P. Guarini en terminant ainsi la consacrée à ce singulier architecte : « Il 1 l'age de cinquante-neuf ans, au grand de l'art. » E. B—n.

rchitetti, antichi e moderni. — Ticozzi, Di-- Quatremète de Quincy, Pie des plus cèlètèctes. — Unlaure, Histoire de Paris. — † D. Mondo, Torino e suoi dintorni.

10 (en latin Varinus), plus connu m de Favorinus, Phavorinus ou Fahilologue et lexicographe italien, né , à Favora, près de Camerino (Omn il prit les surnoms de Favorinus et s, mort en 1937. Il étudia le grèc et le rence, sous Ange Politien, et se perdans ces deux langues classiques sous n de Jean Lascatis. Il entra ensuite re des Bénédictins, et se rendit célèbre unds travatix de lexicographie grecque. i**st pour être le précepteur de Jean** de t plus tard pour diriger la bibliothèque is à Florence. Son élève, devenu le a X, le nomma, en 1514, évêque de n a de Guarino: Thesaurus cornuco. orti Adonidis; Venise, Alde, 1496, 04, in-fol. Cet ouvrage est un recueil alphabétique d'observations grammala langue grecque, extraites de trentemmairiens grecs; avant d'être imprimé, u par Antinori, Ange Politieu, Alde at Urbain Bolzano; — Apophthegmata authoribus per Joannem Stobæum Varino Favorino interprete, Rome, °; réimprimé sous ce titre : Varint : Apophthegmata ad bene beateque t...; Rome, 1519, in-8°; — Magnum rium, sive Thesaurus universa Lines, ex multis variisque autoribus ; Rome, 1523, in-fol.; Bale, 1538, inse, 1712, in-fol. Ce dictionnaire a été nodernes le premier grand ouvrage de phie grecque. Guarino a coordonné et lexiques de Suidas, d'Hesychius, ation, d'Eustathe, de Phrynicus. On a h Henri Estienne d'avoir largement proavail de Guarino et de n'en avoir pas Υ.

Chronologia de Fescovi di Nocera, — Bidegli Scrittori dell' Embria. — Niceron, pour servir d'Phist. des hommes illustres,

ste, mort au mois de juillet 1502. O'é-Guacanagari et Caonabo, le roi le plus le la région nouvellement découverte, t sa domination sur un peuple à demi ui se développait dans la Vega-Real sur sutaine de lieues, et dont le père Roman reprit inutilement la conversion, vers 196. La ville à laquelle on avait imposé sabelle s'était élevée, sans qu'il permit action, sur le territoire de Guarionex, regarit, qui se montra si contraire à Come de beau pays. Guarionex entra d'abord pufédération des caciques armés contre

les Espagnols et diffigée par Caonabo, le seigneur de la Maison d'Or. Colomb parvint à l'en détacher, et sans nul doute les différences de race qui existaient entre les Igneris, à demi tivilisés, et les farouches Caraïbes, étaient pour beaucoup dans la facilité que ce chef malheureux montrait à se porter du parti de ses ennemis. Lorsqu'on imposa aux caciques alliés le tribut qui devait être payé en poudre d'or et que l'on devait percevoir tous les ans, Guarionex offrit de payer en maïs et en vivres de toutes espèces ce qu'on exigenit en valeur métallique. Il donnait pour motif de sa proposition que les peuples de la Vega-Real montraient peu d'aptitude pour le lavage des sables aurifères, assez peu riches d'ailleurs dans son pays. Il eût été sage sans aucun doute d'écouter ses raisons, et de lui laisset livrer à la culture un magnifique territoire de cinquante lieues d'étendue et dont rien n'égalait la sertilité; on n'en sit rien : et cependant en agissant ainsi on eût évité de grands maux. Guarionex sentit son esprit s'aigrir de nouveau : il ne s'était pas encore séparé des chrétiens, il recevait leurs missionnaires et acceptait en partie les dogmes de leur religion (1), lorsqu'un Espagnol, nommé Barabona, vint à enlever la femme du chef indieu : celui-ci se sépara dès lors de la cause des étrangers, que, pour son malheur, il avait si bien accueillis. Ce cacique était peu belliqueux, et surtout sans talent pour la guerre, malgré l'armée de quinze mille Indiens qu'il parvint à réunir et à laquelle se joignirent des caciques plus vaillants que lui. Il fut défait dans la Vega par Barthélemy Colomb, qui le rendit après la victoire à ses sujets éplorés. Au risque de compromettre sa popularité, l'adelantado fit même en cette occasion un acte de justice, dont on ne saurait trop le louer : tandis qu'on rendait la liberté au chef vaincu, on emprisonnait celui qui l'avait outragé dans son honneut conjugal.

Comme la belle Anacoana, Guarionex paraît avoir été une sorte de barde inspiré, un dépositaire des traditions poétiques de son beau pays. C'était probablement ce caractère, uni à quelque souvenir religieux, qui le rendait si cher à ses peoples. Lorsqu'on supposa qu'il allait être mis à mort par Barthélemy Colomb, après la bataille que celui-ti avait remportée sur les Indiens qu'il avait commandés, ceux-ci se roulaient à terre dans leur désespoir et faisaient entendre en charar des espèces de hurlements prolongés. Ces plaintes douloureuses ne contribuèrent pas peu à émouvoir la pitié du vainqueur. Durant la sête où Ovando extermina la race des chefs igneris, Guarionex falsait partie des quatre-vingt-quatre caciques dont se composait l'assemblée; il périt avec eux. F. D.

<sup>(1)</sup> On affirme que les efforts des missionnaires avaient été assex fructueux pour qu'il sût réciter le Pater et l'&re. Il n'avait pas cependant accepté encore le baptême.

Beerliy de Largues, Christophe Colomb, histoire de su vis et de ses voyages; Paris, 1988, 9 vol. 10-4" — Waphington Irving, Histoire de Colomb. — Charlevells, Histoire de Saint-Domingue. — Émile Nou, Histoire des Caciques d'Hatti, Port on-Prince, 1888, 10-4".

GUARNA (André), de Salerne, littérateur Italies, vivait à la fin du quinzième siècle. On no sait guère sur son compte autre chose si ce n'est qu'il était d'une famille noble et qu'il compasse en distiques fatins un ouvrage grammatical, assex bixarre, consacré à raconter la rivalité du nont et du verbe, représentés comme deux rols qui se disputent la souveraineté.

Cette production, qui parattrait aujourd'hui fort insipide, fut alors très-bien accueille; la prumière édition est datée de Crémone, 1511; alle avait été précédée d'une ou deux autres, sans date, et fut suivie de plusieurs dans le setzième et le dix-septième siècle; les deux dernières qui nous sont connues virent le jour à Leyde en 1674, à Cohourg en 1734. Il en existe aussi deux traductions françaises, publiées à près de deux cents aus d'intervalle, par Roger, Paris, 1616, et par H. B., Poitiers, 1811. G. B.

Raymel, Name Bibliothek soltn. Bücher, L. I, p. 101. GUARRACCI ( Mario), préist et érudit Ralien, nó à Volterre, en 1701, mort le 21 août 1765. Après avoir pris le grade de docteur à Florence, où il suivit les cours de Salvini , il se reudit à Bonne. If y fut d'abord segreto, c'est-à-dire dochour de l'abbé Rezzonico , qui devenu pape prit le nom de Clément XIII. Ensuite R entra dans ia prelature, et fut nommé membre et plus tard doyen de la aignature de justice. Quoique bonoré de la faveur de Benoît XIV, qui le charges de continuer les Vies des Papes de Chacon, Guarnacci se retira en 1757 dans sa patrie. Il y découvrit des restes considérables de thermes romains. Ayant réuni une collection d'antiquités étrusques, qu'il légus plus tard à la ville de Volterre, il s'occupa avec ardeur de revendiquer en faveur des anciens habitants de sa patrie, les Elrusques, une grande part dans la formation de la nation italique. L'ouvrage dans lequel il exprima ses idées sur ce sujet, les Origini Itatiche, fut critiqué par divers éradits; Guarmacci défendit son système avec opinistreté et passion , junqu'à demander au grand-duc de Toncane la destitution du P. Antonioli, un de ceux qui avaient attaqué les opinions de Guaruscci. Dans sea ouvrages, ce dernier fait preuve d'une grande érudition; mais il s'abandonne trop souvent à des hypothèses sans fondement. On a de lui : Dissertazione ,sopro la XII Tavole, insérée dans les Memorie della Società Colombaria, t. I, Plorence, 1747, in-4°; - Pitm et Res gesim Pontificum Romanorium et Cardinalium a Clemente X ad Clementom XII; Rome, 1751, 2 vol. in-fol.; — Origini Italiche; Volterre, 1768-1773, 3 vol. infoi. Guarnacci publia, dans l'Asame critico des Prefetti di Roma, du P. Corsini, une réposse aux objections faites par le P. Bardetti contre

les Origini Italiche; — Possie di 2 Arasziona; Lucques, 1789, in-4°: ces farent publiées sous le nom que Guarnati dans l'Académie des Arcades. Il a ences la biographie de Salvini, insérée dans le degli Arcadi illustri. Enfin, il a fait cription du musée étrusque rassemblé ; dans une lettre adressée à Séb. Donati, dans le t. III des Œuores de Muratori, dition d'Areszo.

Lombardi, Storia della Latter Ital, nel secolo L. IV. – Necelle Latterarie di Firenze, L. XVI.,

do l'école vénitieune, nó à Vérone, et mort en 1807. Il fut élève de Seb. Rics G.-B. Tiepolo. A un grand talent de com il joignait un bon coloris. L'académie panhague lui avait offert le titre de son pointre, et l'impératrice de Russie avait à l'attirer à sa cour, enchantée qu'elle ét tabless qu'elle possédait de ce maître, Le fice d'Iphigénie; mais il ne put se de quitter sa patrie.

Il fut le mattre de son fils Vincenze, 1 1815, sanz avoir pu égaler son père. E. l Siret, Dictionnaire historique des Peintres. Opanumai, famille d'habiles futhiers i

dont les principaux sont :

Pistro-Andres, né à Crémone, ver mort après 1680. Il fut l'un des meilleun du célèbre Geromino Amati. Ses violes généralement d'un grand modèle; captes en trouve quelques-uns plus petits, qui timbre argentin et pénétrant, mais qui mi de rondeur. Les bous instruments de tiste ont été fabriqués entre 1662 et 16

Pietro, fils du précédent, né à Crémm 1670, mort à Mantoue, vers 1720. Il éts de son père, auquel il anccéda. Vers quitte sa ville natale, et vint s'établir toue. Ses meilleurs violons portent les c 1700 à 1717; ils sont inférieurs à cess père pour l'éclat du son; cependant, ils es couramment de 1,000 à 1,200 france.

Giuseppe, neven du précédent, né mone, vera 1690. Il est le plus célèlm famille, et étudia dans l'atelier de Str Des principes positifs et une grande e sance des vibrations le guidaient dans s binnisons. Cependant, il n'eut jamais das vail la délicatease de son maître ; sa fac souvent même très-négligés. Ses 🖋 presque droites et anguleuses sont mai ! See filets sont mai tracés, son modèle 📽 náral plus petit que celui de Stradiv voltes sont moins élevées et ses épaisse fortes. Le son de ses instruments a d mais il a moins de rondeur et de veloufé : de son mattre. Les violons de Giuseppi meries vendent de 2,000 à 3,000 francs, a diai de conservation.

Titis , Biographie universelle des Musicien. GTARRIER ON GTABRURTUS ( Guil compositeur belge, de la seconde moitié du **uinzième siècle. En** 1478 il professait la mu**ique à Naples avec une grande réputation. On breve dans un manuscrit in-fol. de la biblio-Talque** de Cambray (sous le n°9), qui con-**Tant des faux bourdons** et d'autres pièces à **quite parties, deux hymnes** de Guarnerius Optimus. Ce manuscrit est d'environ 1450.

E. D.—8.

Pith, Biographie universelle des Musiciens.

**STARMIERI-OTTONI** (Aurelio), antiquaire **Min, né à Osimo, en 1748, mort en 1788. Il Historieune se fixer à Venise, y forma une picieuse collection** de livres et de manuscrits **lins, ainsi qu'un riche musée d'objets antiques.** the mort prématurée l'empêcha de mettre au **ut et de publier** le fruit de ses savantes re**farches. On a** de lui : Dissertazione epistolare **Apre un' antica ara marmorea esistente net Tueso Veneto Nani;** Venise, 1785, in-4°; — **Dissertazione intorno all'antica** via Claudia **della città di Alt**ino fino al fiume Danubio; **Bessano**, 1789, in-4°. Cette dissertation fut pu-**Mée par Geronimo-Asca**nio Molini après la mort de l'auteur. Dans les Antichità Picene de Cu**beci, t. XI, p.** 117, on trouve une controverse **tatre Guarnieri-Ottoni et l'abbé Lancelotti. Ce lunier avait avancé que Nuceria Ca**melaria, ville **Picenum**, était voisine de Piticchio-di-Roc-**Catalifacta.** Guarnieri semble avoir réfuté cette **This d'une manière victorieuse.** L-z-E. . Biografia universale (édit. Bassano).

SULSCO (Annibal), littérateur italien, né à **Alexandrie, vers le** milieu du seizième siècle, mort dans cette ville, le 4 février 1619. Il s'a-**Suma avec ardeur à la culture des lettres ; il ne** 🕶 distingua néanmoins dans aucun genre, parce **Te, voulant trop apprendre à la fois, il passait Précitamment** d'un sujet à un autre, sans in étudier profondément. Ses ouvrages sont : **Amienament**o del governarsi ella in corte, **Madovi** per Dama; Turia, 1586, in-8°; — Alexandrie, 1599, in-12; — Tela can-**Sente**, madrigali; Milan, 1605, in-12; — Lettere con alcune rime; Pavie, 1618, in-4°.

**E. G**.

Testro d'Anomini letterati.

**STANCO** (Octavien de), comte de Clavieres, must piémontais, né à Pignerol (Piémont), en 1712, mort à Vérone, le 10 mars 1781. Il était le sedes trois fils du comte François de Guasco, Premeur de Pignerol, et d'Anne Castiglioni. Sa mé ne lui permit pas d'embrasser la carrière mililire, que suivaient déjà ses frères. Après un long Hor à Turin et dans d'autres universités d'I-🖦, il vint en France (1738). Montesquieu l'hosera de son amitié, et le prince Cantemir, ambessedeur de Russie, l'aida de ses conseils et lui indiqua des sujets de travaux. Guasco mit au plusieurs dissertations qui lui ouvrirent les vertes de l'Académie des Inscriptions et Bellesattres et celles de la Société Royale de Londres.

Sa fortune, déjà considérable, s'accrut en 1751 des revenus d'un canonicat à Tournay, et d'une pension faite par l'Autriche. Une mésaventure lui attira l'inimitié des courtisans de madame Geoffrin, jadis ses amis; il prit en dégoût sa patrie d'adoption, et ne songea plus qu'à se choisir une retraite: il se rendit d'abord à Florence, puis à Vérone, où il mourut. Ses deux frères, devenus généraux, moururent, l'un en 1762, l'autre en 1780, et ne le précédèrent que de peu de temps dans la tombe. On a d'Octavien de Guasco: Satires du prince Cantemir, précédées de l'histoire de sa vie; Londres, 1750, 2 part. in-12; — Dissertations historiques, politiques et littéraires; Tournay, 2 vol., pet. in-8° : ce livre, estimé, contient : Mém. sur l'état des sciences et des arts en France sous les règnes de Charles VI et de Charles VII, couronné en 1766 par l'Acad. des Inscriptions; De la véritable signification du titre d'autonome, que prenaient plusieurs villes soumises à une puissance étrangère, et des priviléges attachés à ce titre; dissertation couronnée en 1747, et imprimée à Avignon, 1748, in-8° ; — Traité sur les Asiles, tant sacrés que politiques, depuis les temps les plus reculés jusqu'à ceux du christianisme; — Dissertation sur le préteur des étrangers (prætor inter cives et peregrinos); — Lettres familières du président de Montesquieu; Florence, 1767, in-12. Ces lettres sont une sorte d'apologie de Guasco; néanmoins, il nie en être l'éditeur. M<sup>me</sup> Geoffrin, qu'elles offensaient, en fit faire deux autres éditions, avec des suppressions, dans la même année. La dernière édition, qui parut à Rome, en 1773, in-12, est complète; — Essai historique sur l'usage des statues chezles anciens; Bruxelles, 1768, in-4°: livre écrit au point de vue de la philosophie, et non de l'esthétique; — Dissertation sur les Volces anciens habitants du Languedoc: parut d'abord en partie dans le XXIII volume des Mémoires de l'Académie des Inscriptions, et imprimée complétement dans les volumes IV et V du Recueil de la Sociélé Typographique de Bouillon, 1769 et 1770; — Mémoire sur l'état des sciences en France sous le règne de Louis XI, couronné en 1749 par l'Ac. des Inscriptions. On croit que cet ouvrage est demeuré manuscrit ainsi que les suivants: Observations historiques sur quelques-unes des provinces méridionales de la France; — Dissertation sur le pape Clément V; — Essai sur le temple consacré à Sérapis dans la ville de Pouzzoles. Guasco avait en outre traduit en italien, sous la direction de ses amis : l'Esprit des Lois de Montesquieu et l'Histoire de l'Agrandissement et de la Décadence de l'Empire Ottoman par Demetrius Cantemir, père de l'ambassadeur.

Louis LACOUR.

Mémoires de l'Académie des Inscriptions, tome XLV. GUASCO (Francesco-Eugenio, marquis DE), érudit piémontais, consin du précédent, no à Alexandrio (Plemont), vers 1720. Il es livra à l'otade de l'antiquité et de tout ce qui s'y rattache, litterature, science ou art. Il était president du Musee romain. On a de ini . Sopra la rinungia fiitta da Luccio Corn. Sillu della dillatura , Ragionamento ; 1763 ; — La Congiura de Catalina, trad. de Saltuda avec des Notes; Naples, 1763, 16-4°; — Muser Capitolini antique Inscriptiones, nunc primum conjunction edita: notisque ilimitate; Rome, 1775-1778, 3 vol. in-fol.; — Annau Senecu Ludut in mortem Claudu Gusaris, notis illustratus; Verceil, 1787, in-4\*

Knova Enciclopedia popalgra ; Turin, 1848, in-6\*.

GUASCONO (Dominique-Prançois), savout Halien du quinzième siècle, et auteur d'un voiume intitulé . Prognasticon estrologicum super principalar partes mundi; Venise, 1475, in-4°-On a lieu de croire que Guascono etait professeur d'astronomie a Padone; mais les renseignsments sur son compte manquent.

Documents insulfic

GUASPER (LE). Foy. Dessur (Gaspard). GUAST (Louis-Sérancer no), mignon de Henri III, no vers 1545, assaulno à Paris, le 31 octobre 1575. Il était le premier favori de Henri III, et fut charge up 1474, comjointement avec Hurault de Cheverny, de demander eu ma riage pour son maltre Lugiee de Vaudemont et de dresser les articles du contrat de numage. Il réusait dans crito mission, et après les fôtes de Boors (15 fevrier 1575), al reguignit le duc du Guise, qui tenart la campagne contre les protesfants. Il se distuigue au comhet de Dormans, ou Thoré fut mis en plane déropte (10 octobre 1575), De relour à la cour, il reprit le cours de ses gafantenes. Il ctait brave, mais insplent et fort indiscret , il fassatt parado de sa hame pour le duc d'Alescon et pour son favori Hussy d'Amboise. Il alla jusqu'à révéler la ligition amoureuse qui existait entre Bussy et la reine Marguerite de Navarro, et attira a cette princessi de vives réprimandes de la part de sa soère, du rui et de con mari. Marguerite résolut de se venger . 44chant que le baron de Vitteaux, qui, quatre années auparavant, s'était signalé par le meurtre d'Antoine d'Abgre, se tensit caché dans le convent des Augustins de Paris, elle fut l'y trouver : elle lux rappela qua du Guast s'était toujours oppose à ce qu'il obligt sa grâce, et lui proposa de se défaire de leur ennemi commun par l'assassinat. Comme Vitteaux résistant encure. elle fit taire ses scrupules en l'enivrant de caresses. Le meurire fui résolu Du Guast avait loué rue Saint-Honore, proche du Louvre, une petite maison pour donner des rendez-vous à ses maltresses. Co fut la que Vitteaux cutra à dix beures du soir ayec queiques apadassus, u surprit du Guast dans son lit, et l'egorgea, tandis que les complices du meurtrier élegament Jos flambonus et massocraient les volute. Vit-

iotax gagna amouite les murs de la villa, 🏣 franchit au moyen d'une corde et courag joir le duc d'Alençon. Le rui fit commencer une instraction our co-crime; mais il n'y fut donne ascane suite. Henri se borna à faire a la victime un convoi magnifique ; il regretta peu d'ailleurs aun favori ; celui-ci communcuit à le fatiguer 🐽 l'exhoriant à montrer plus de cournge et d'aptivité. A. DE L.

Cheverny, Memoires, t. 1, p. 10. - De Thou, Mid 140. LIX, p. 125; L. 1.X, p. 136; L. 1.XI, p. 188. — L'Mai Journal de Henrs III, p. 122. — Morgoerite de Navage, Memoires, t. 1.11, p. 866, 196, 225, 228. — Sismonti, A foire des preseçuis, t. XIX, p. 121, 169. - Le Bus, Straige-

maire encyclopedique de la France.

GUART (Du), capitaine français, parent du précédent , vivait dans la seconde moltié du seizième siècle. Il était fort avant dans la faveur de Heari III, qui lui conta le commandement de ses gardes a pied. Du Guast prit en ortie qualité une part fort active à l'assassinat du duc François de Guise, dit *le Balafré* (23 d**écembre 158**6). Louis de Guise, cardinal de Lorraine, et Plero d'Esploac, archevêque de Lyon, furent arrêts le même jour et emprisonnés dans les combin du château de Blois. Le lendemain le roi dons ordre à du Guast de tuer le cardinal. Le casitaine se rendit auprès des deux prélats , enmen Louis de Lorraine dans une pière réparée, et 🕍 dit de se préparer à la mort. Le cardinal se mit à genoux, fit une courte priere, couv**rit as Mi** de son mantéau et fut tué à coupa d'arquainse par quatre soldats. Henri III n'avatt gardé que huit des prisonniers qu'il avait fait arrêter las do poeurire des Guises : c'étalent le cardi Charles de Bourbon, le jeune prince de Johnille, devenu duc de Guise par la mort de son père, les ducs d'Elbeuf et de Nemours , l'arches de Lyon, le président Neufily, La Chapelle-Merteau, président des Seizo, et l'abbé Comes. Pour démontrer au public la nécessité où ils s'était vu de frapper les Guises, it **üt instruire ir** procès de ses captifs. Comme ils ne lui accabiaint pas en soreté à Blois, il les dit transférer su château d'Amboisc, dont il donne le commende ment à du Guast, croyant avoir en lui un predien incorruptible. Mais il n'en fut rien; le capitaine cut bientôt des pourparlers avec ses prisonniers , déjà il donnaît au cardinal de Bourb le titre de majesté , il l'autorisait à négocier avec les ligueurs de Paris, lorsque le roi fut averti et est la faiblesse de racheter Bourbon et les trois autres princes de leur geôlier moyennant 30,000 écui. il lui permit même de faire son profit de la rascon des quatre autres, et le confirma dans le guevernement d'Amboise. A. Dr L.

Havita, Historia, lib. 1X, p. 800; lib. X, 600, 800, - 10 Thou, Histoire 10. XCIII, p. 840, 340, lib. XCIV, p. 60. - Panquier, Lattre de Blois du 27 ddu., No. XXII ; fett. L p. 200, lett. X. p. 201-201. — Cayot, Chronologie, hv. i, p. 271, 327 398 Samondi, Misteire des ) L XX, p. 604, 404-404.

GUARTALLA ( Fordingud I, II of III, cuntu BE ). Voy. GONZAGUE.

GUARTAVIEL (Ginche), médenin génés, et

à Génes vers 1580. Il était d'une famille patriciente, mais prefera la science aux armes. Il se **B**i nævoir docteur en médecine, et alla en 1614 professer à Pise. Ses cours furent très-suivis. On a de lui : Commentaris in priores decem Aristolelis provlematum sectiones; Lyon, 1608, in-fol.; — Locorum de Medicina selecforum Liber; Lyon, 1616, in-4°; second volume, Florence, 1625, in-4°. Haller parle de cet ouvage avec éloge. A chaque question que l'auteur propose il joint les opinions de ses devanciers bi plus savants, puis il ajoute le sien. Il se pose comme partisan convaincu de la saignée, et ses préceptes consistent presque exclusivement à combattre les symptômes; il dit, par exemple, que « dans les maux rebelles il faut souvent chanet les remèdes et varier la cure pour faire face **aux** différents accidents qui se présentent dans k cours des longues maladies. » On a aussi de ங : Annotations sopra la Gerusaleme del 🛭 Tasso; Génes, 1617, in-fol.: Guastavini a bissé en manuscrit : Vita: Medicorum illustrium. L-Z-E.

Éloy, Dictionnaire hist. de la Médecine. — Haller, Bibliothèca Medienne practice. — Oldoin, Athenseum Lipustionn.

**GUAT.** Voyes LE GUAT.

\* GUATAVITA, chef souverain d'une partie de h Nouvelle-Grenade, vivait au quinzième siècle. Ce personnage, revêtu du titre de usaque, inférieur à celui de zipa, dominait le territoire le plus nche du plateau de Cundinamarca ; c'était sur son 🚶 fertile territoire que s'étendait le lac magnifique qui lui a emprunté son nom. Guatavita avait donné une impulsion extraordinaire à l'industrie **Prisante des peuples de race chibcha qui lui Claical sournis ; c'étaient eux qui travaillaient avec le plus d'habilet**é les métaux précieux qu'ils sa-**Valente atraire et qui en l'abriquaient ces statuettes** d'or, assez grossièrement façonnées, recherchées encore de nos jours avec tant d'empressement par les archéologues des deux mondes. Guatavila signifie littéralement corniche de la monlogne. Ce chef ne tarda pas à entrer en lutte avec le zipa des Chibchas, chef souverain que l'on nommait Nemequene, Os de Lion. Ce despote, pour déclarer la guerre à son seudataire, se tar-🗫 d'une ordonnance que celui-ci avait rendue recemment. Guatavita en esset avait sévèrement défendu à ceux de ses sujets qui s'étaient rendas habiles dans la fabrication des objets d'or d'argent de s'éloigner de son territoire; et si s chefs du voisinage prétendaient obtenir leurs services, ils devaient envoyer, en échange du transfuge, deux serviteurs habiles, capables de dédommager le souverain par leur industrie et 🗪 état de lui payer un tribut. Le zipa n'attaqua pas ouvertement le chef puissant dont il convoitait les richesses : il se ménagea des inteligences dans la ville où il commandait, fit alliance avec un chef nomné Guasca, et durant une nuit les troupes venues de Bogota firent irruption sur

la ville siège de l'industrie indienne dans ces contrées; la cité tomba au pouvoir de Nemequene, et durant le combat Guatavita perdit la vie. Cet évenement dut avoir lieu dans les dernières années du quinzième siècle. Aprés cette injuste agression, Nemequene poursuivit ses conquêtes; mais il trouva bientot la mort, et laissa le pouvoir à Thisquezuza, le souverain qui régnait lorsque les Espagnols apparurent sur le plateau de Cundinamarca. Guatavita a imposé son nom au lac sacré dans lequel on pretend que l**es** Chibchas jetèrent toutes leurs richesses au moment de la catastrophe qui faisait tomber le pouvoir entre les mains du Zipa des Chibchas (1). La biographie de ce chef malheureux, qui commandait à des peuples aujourd'hui eteints, est environnée de ténèbres; elle merite cependant de tenir une place ici, parce qu'elle signale le representant d'une civilisation tout à fait différente de celle qu'on observa chez les Aztèques et chez les Peruviens, et qui a laissé d'intéressants vestiges.

Piedrahita (Le Dr D. Lucas Fernandes). Historia general de las Conquistas del nuevo Reyno de Granada; Madrid, 1888, in-fol. — Urricæchea. Memoria sobre las Anteguedades Neo-Granadinas; Berlin. 1855, in-5°. — J. Acosta, Compendio historico del Descubrimiento y colonización de la Nueva-Granada; Paris, 1868, in-8°. — El P. F. P. Simon, Noticias historiales de tierra frue; in-fol.

GUATIMOZIN. Voy. QUAURTENOTZIN.

GUATTANI, antiquaire italien, né à Rome, le 18 septembre 1748, et mort à Vilan, le 29 decembre 1830. Il etudia le droit, devint secrétaire du célèbre graveur Piranesi, et se mit dès lors avec ardeur à l'étude de l'antiquité. Il decouvrit la petite chambre solaire dans les thermes de Caracalla, et poursuivit le grand ouvrage de Winkelmann, auquel il ajouta six autres volumes, qui lui valurent la bienveillance de Lanxi et d'Agincourt. Pie VI l'éleva alors à la charge d'assesseur de la sculpture. Mais à cette époque Guattani, qui avait perdo sa première femme, se remaria avec une jeune et belle cantatrice romaine, Marianna Vinci, et tourna son esprit vers d'autres pensées. Il accompagna sa femme sur les premiers théâtres d'Europe : il voyagea en Sicile, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, dans la Flandre, en France et en Portugal. Enfin, il fut appelé à Paris, en 1811, à la direction du Theatre-Italien; il refourna à Rome, sur l'invitation du cardinal Caprara, et fut nommé secrétaire perpetuel de l'Académie romaine d'Archéologie, de l'Académie pontificale

<sup>(1)</sup> M. Alex. de limboldt, qui n'ignorait aucun de ces faits, les avait signales au commencement du siècle; il n'en failot pas davantage pour qu'une compagnie se format en Europe, a la recherche des richesses du lac; mais les caux profondes du Guatavita, au fond duquel sont cachées les idoles, ne purent être épuisees, et les fonds des actionnaires disparment a tout jamais comme elles. Ce qu'il y eut de plaisant dans cette affaire, c'est que les imprudents industriels s'en prirent de leur insuccès au celèbre voyageur! On nous affirme que les tentatives d'épuisement ont été depuis renouvelées. (F. D.)

de S.-Luca et professeur d'histoire et de mythologie. Ses principaux ouvrages sont : Le Statue del Museo Chiaramonti i monumenti inediti; — La Roma antica; — Le Memorie enciclopediche; — La Descrizione della Galleria dei Quadri del principe di Canino; — La Sabina illustrata; — La Pittura comparata.

M. VAN TENAC.

Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri.

GUATTINI (Michele-Angelo). Voy. CARLI DE PIACENZA.

GUAY, pseudonyme sous lequel le P. François Garasse fit paraître: Nouveau Jugement et Censure de la Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps; 1624, in-12: c'était une réponse à la critique du prieur F. Ogier, parue sous le titre de Jugement et Censure de la Doctrine curieuse, etc. (Voy. les art. Garasse et Ogier.)

Marseille, vers 1715, mort à Paris, en 1787. Il fut pour le dessin un des meilleurs élèves de Boucher. Au sortir de l'atelier, il partit pour Rome, où il étudia surtout la glyptique. A son retour en France, il obtint, après la mort de Barrier, la place de graveur en pierres fines du cabinet du roi. Il fut reçu en 1742 membre de l'Académie de Peinture. Guay était l'un des favoris de M<sup>me</sup> de Pompadour.

A. DE L.

Mémoires de l'Académie de Peinture. — Chaudon et Delandine, Dictionnaire historique.

GUAY-TROIN (DU). Voy. DUGUAY-TROUIN. \* GUAYCAVANU, chef guerrier de Saint-Domingue, vivait à la fin du quinzième et au commencement du seizième siècle. Il était de la Vega-Real, et se trouvait à la tête d'une famille composée de seize individus. Ce fut le premier Indien de l'île d'Hispaniola qui accepta les dogmes du christianisme. Le frère Roman Pane, qui sur les ordres de Colomb, avait fait une étude particulière des dialectes de l'île, put le convertir au christianisme de concert avec un autre franciscain, F. Juan Bergognon, qui s'était rendu à Saint-Domingue en 1498. Guay cavanu reçut au baptême le nom de Juan Mateo. Il est assez probable qu'il ne poussa point sa carrière au delà des premières années du seizième siècle, a'il ne périt point durant l'estroyable massacre ordonné F. D. par Ovandu.

Munoz, Historia del Nuevo Mundo, lib. VI. § 8. — Roselly de Lorgues, Christophe Colomb, sa vie st ses voyages, t. il.

GUAZZESI (Lorenzo), poëte et archéologue italien, né à Arezzo, le 26 juin 1708, mort à Pise, le 10 septembre 1764. Il sit ses études à Pise, et, après avoir pris le grade de docteur, il entra dans l'ordre militaire de Saint-Étienne. Comme il possédait une fortune indépendante, il put cultiver librement l'archéologie et les belles-lettres. Sa réputation d'érudit et de poète agréable passa les Alpes, et ce sut à lui que Frédéric II demanda une épitaphe pour Algarotti. Les poésies de Guazzesi consistent en quelques pièces de circonstance, sonnets, élégies, publiées sépa-

rément à Florence, 1730, 1746, 1749. Il a en italien l'*Aulularia* de Plaute; Florence in-8°; — l'Iphigénie de Racine; Arezzo in-8°; — l'Alzire de Voltaire; Arezzo, in-8°. On a encore de lui : *Lettera cr*i dot. Ant. Cocchi, intorno ad alcun della guerra gallica cisalpina seguiti di Roma 529; Arezzo, 1752, in-8°; — Os zioni storiche intorno ad alcuni fatti nibale, dedicate al marchese Scip. I Arezzo, 1752, in-8°; — Dissertazione i alla disfutta ed alla morte di Totila, Gotti; Arezzo, 1755, in-8°, et plusieurs tations insérées dans le Giornale de' Le d'Italia del antico dominio del vesc Arezzo in Cortona; Pise, 1760, in-4°, les Opuscoli scientifici de Calogera. Ses ont été publiées à Pise, 1766, 4 vol. in-4° zesi était membre de l'Académie des A sous le nom de *Lisimbo Aristoniano*.

Tipaldo, Biografia degli Italiani illustri, t. 1 GUAZZO (Marc), poëte et historien né à Padoue, vers 1496, mort dans la ville en 1556. Il appartenait à une famille originaire de Mantoue, et prit dans tous vrages le titre de Mantovano (Mantou vie est peu connue. On dit qu'il se signa la carrière militaire, et l'on voit par se que la guerre ne lui fit pas négliger les Comme historien et comme poëte, il ne guère au dessus du médiocre. On a de lui: borioso, che segue alla morte di Ru conformandosi con la profondissima h del divino Ariosto; Venise, 1523, in-Tutto riformato ed accresciuto dall' i Venise, 1532, in·4° : poème héroï-comi trente-et-un chants; c'est une suite et u tation de celui d'Arioste; — Relisardo f del conte Orlando, dal strenuo milite di Guazzi Mantovano; Venise, 1525, 1534, in-4°; autre poëme héroï-comique en trois livres, contenant vingt-neuf cha laissé inachevé par l'auteur ; — *Errore d'* ( comédie ; Venise , 1526, in-8° ; — La Di: d'Amore; Venise, 1528, in-8°; — Hist tutte le cose degne di memoria dali 1524 sino all' 1540, Venise, 1540, in-4 une continuation jusqu'à 1544, Venise 1549, 1552, in-8°; — Historia delle Gu Maometto, imperat. de Turchi, con la ria di Venetie; Venise, 1545, in-8°; rie ove si contengono la venuta e parti talia di Carlo VIII, rè di Franzia, e c acquisto e lasciò il regno di Napoli; 1547, in-12; — Cronica nella quale co ordinamente l'essere de gli huomini i e i fatti degni occorsi dal princip mondo sino a questi tempi; Venise in-fol.

Papadopoli, Historia Gymnasii Patarini. – Teatro d'Huomini letterati, t. 11. – Apost. Ze al Fontanini, t. 11, p. 229.

GUAZZO (Etienne), littérateur italia

30, mort à Pavie, le 6 décembre 1593. famille noble et ancienne du Montfernt le secrétaire de Marguerite, dulantoue, puis de Louis de Gonzague, ers. Il cultiva les lettres avec succès, Casal l'académie degl' Illustrati. Il bre, sous le nom de l'*Elevato*. Il fit de l'académie des Affidati de Pavie. : Lettere volgari da diversi gentil-!el Monferato, raccolte; Brescia, ; — La civil Conversazione, divisa libri; Venise, 1574, in-4°; — Diavoli, nelli quali si tratta: 1° della del Rè congiunta con le Lettere; icipe della Valacchia maggiore; lice; 4° della Elezione de' Magis-:lle Imprese; 6° del Paragone dell' 'le Lettere; 7° del Paragone della ina e della Toscana; 8° della Voce dell' Honor universale; 10° dell' e Donne; 11° del Conoscimento di 12° della Morte; Venise, 1586, ettere; Venise, 1590, in-80; — Rine, 1592, in-16; — La Ghirlanda ssa Angela-Bianca Beccaria, conadrigali di diversi autori; Genes,

uro degl' Huomini letterati. — Crescimdella Volgar Poesia, t. IV, p. 48.

E, roi des Lazes de la Colchide né d'une femme romaine, et chrétien on peuple. Ce prince était l'ennemi Perses et l'allié de Justinien; il ree un traitement comme silentiaire, du palais, et comme allié, car son a clé de l'empire, du côté du Caul'Ibérie. Mais laissé sans secours, ruption de Chosroès en 428, il fut ibir le joug des Perses. Quand ce ormidable eut été obligé de se retite d'une diversion de l'armée d'Oiandée par Bélisaire, Gubaze se hata l'alliance avec les Romains, et leur èle. Il défendit avec opiniatreté les montagnes contre de nouvelles inarmées persanes. Mais il eut des vec les généraux romains, qui souvaient son pays et ne lui donnaient dont il avait besoin. En 554 ou l'Assassinèrent, sous préahison secrète, et révoltèrent par 3 Lazes, dont Gubaze était l'idole. stinien accordat d'ordinaire l'impus sortes d'excès, il résolut cependant mort de ce roi. Il envoya le sénateur avec un cortége convenable, en Lazie, rrêter les coupables, et les mettre t avec le général en chef Martinos, complicité. Le sénateur établit son sein d'une des vallées du Caucase. 1 fut soutenue par les commissaires es débats furent publics. L'histoire en

a conservé les détails, ainsi que la défense des accusés. Ceux-ci, après un solennel examen, furent déclarés coupables: Jean et Rusticus furent légalement décapités. Un sursis fut accordé à Martinos, qui se trouva renvoyé à la justice de l'empereur. Ce jugement est un des plus mémorables que l'histoire nous ait conservés. Tzath, successeur de Gubaze, lui fit rendre tous les honneurs dus à sa mémoire. Isambert.

Procope, Guerre des Goths, IV, 9; Guerre des Perses, II, 17 et 29. — Agathias, III, 4 et 14; IV, 1.

GUBBIO (Oderigi DA). Voy. ODERIGI.

\* GUBEN (Jean von), chroniqueur allemand, vivait à la fin du quinzième siècle. Il était greffier de la ville de Zittau, et écrivit les annales de cette cité; son ouvrage, qui embrasse plus d'un siècle, s'arrête à l'an 1485; il fut continué par divers de ses successeurs jusqu'à l'an 1531, et il a été inséré dans le recueil de Haupt: Novi Scriptores Lusatici, t. I, p. 1-203. G. B.

Documents inédits.

\*GUCK ou GUCKY (Valentin), compositeur allemand, né à Cassel, vivait au commencement du dix-septième siècle. On a de lui: Tricinia, ou chansons profanes à trois voix avec accompagnement; Cassel, 1603; — Opus Musicum, continens textus metricos sacros festorum Dominicalium et feriarum, 8, 6 et 5 vocibus inceptum, et a morte illius, illustriss. principis langravii Hessiæ, etc., opera absolutum; Cassel, 1605, in-4°.

E. D—s.

Félls, Dictionnaire universel des Musiciens.

GUDE, en latin Cudius (Marquard), archéologue et philologue allemand, né le 1er février 1635, à Rensbourg (Holstein), mort le 26 novembre 1689. Il était fils de Pierre Gude, bourgmestre de Rensbourg. Après avoir commencé ses études dans sa ville natale, sous la direction de Jonsen, il alla les terminer à léna, où il soutint une thèse, De Climicis veteris Ecclesiæ, en 1657. Selon le désir de ses parents, il se destinait à la carrière juridique; mais ses lettres à Reinesius de cette époque prouvent que l'étude de l'antiquité l'attirait bien plus que celle du droit. Dès lors déjà il commença à recueillir des inscriptions romaines. En 1658 il se décida à suivre entièrement son inclination pour les belles-lettres; il se rendit en Hollande, où Grævius, dont il avait fait la connaissance à Erfurt. lui faisait espérer un emploi dans l'enseignement. Mais il resta quelque temps sans en trouver; enfin, il fut choisi, en 1659, par l'entremise de J.-Fr. Gronovius, pour accompagner dans ses voyages un jeune homme de famille noble, nommé Samuel Schas. Ils partirent ensemble pour Paris, où Gude se lia avec Ménage et plusieurs autres érudits; ensuite ils parcoururent la France et l'Italie, recherchant partout le commerce des savants et examinant en détail les curiosités de ces deux pays. Gude, toujours préoccupé d'inscriptions, en rassemblait beaucoup et corrigeait sur les originaux celles publiées par Gruter, de même qu'il sit acquisition de nombreux manus\$39 GUDE

crits précieux. De retour à Paris en 1663, Gude y trouva sa nomination comme professeur à l'université de Duisbourg. Mais Schas, son élève, qui avait puisé un goût pronopcé pour les lettres et même pour l'équdition dans les lecons de Guda, pria ce dernier de ne pas accepter la place qu'on lui offrait, atin qu'ils pussent de nouveau entreprendre ensemble des voyages scientifiques. Gude resta auprès de son élève, et visita avec lui l'Angleterre et l'Allemagne. Isaac Voss, jaloux des richesses archéologiques recueillies par Gude, chercha par les plus basses manœuvres à le brouiller avec Schas, mais sans y réussir. Gude passa ensuite plusieurs années en Hollande, de 1664 à 1671. On lui offrit d'abord une chaire à l'école de Deventer, puis une autre à Amsterdam; mais il n'en accepta aucune. En 1671, il fut nominé bibliothécaire du duc de Holstein, qui l'envoya trois ans après auprès de la cour de Danemark.

Schas vint à mourir en 1675, après avoir légué la plus grande partie de ses biens à Gude, et révoqué des legs qu'il avait faits dans un premier testament en faveur de Grævius et de Heinsius. Le premier n'en resta pas moins en bons rapports avec Gude; mais Heinsius lui en garda toujours rancune, prétendant, peut-être avec raison, que c'était grâce aux suggestions de Gude que Schas avait changé ses premières dispositions. Gude, qui s'était montré très-intéressé dans toute cette affaire de succession, encourut en 1678 la disgrâce du duc de Holstein. Peu de temps après il devint conseiller du roi de Danemark, et on n'a plus de détails sur le reste de sa vie.

Les principaux ouvrages de Gude n'ont paru qu'après sa mort. Il a eu le grand mérite de recueillir avec intelligence une grande quantité de manuscrits et d'autres documents concernant l'antiquité. Il les prétait avec libéralité, et les principaux philologues de son époque sa sont servis avec fruit des trésors amassés par lui, dont la plus grande partie fut incorporée en 1710, sur les instances de Leibnitz, à la bibliothèque de Wolfenbültel. On a de Gude: De Clinicis sive Grabatariis veteris Ecclesiæ; léna, 1657; - Hippolyti Martyris de Antichristo Liber; Paris, 1661, in-8°: c'est la première édition de l'ouvrage d'Hippolyte; Gude la publia sur le conseil de Pierre Marca et de Henri Valoja; — Antiqua Inscriptiones, quum graca tum latina, olim a M. Gudio collectæ; Leuwaerde, 1731, in-fol., avec des notes de Kool et de Fr. Hessel. Gude avait aussi écrit des notes sur Phèdre, dont il avait découvert quatre fables inédites; ces notes surent publiées par P. Burmann, dans son édition de Phèdre; Amsterdam, 1698, in-8°. — P. Burmann a aussi public les lettres de Gude, sous le titre de : Marq, Gudii et doctorum virorum aliorum ad cum Epistolæ; Utrecht, 1697, in-4°; La Haye, 1714, in-4°: ce recueil, qui contient en mêma temps les lettres de Sarray,

est la source la plus importante à la vie de Gude.

Eloge de Gudtus, dans le t. X, p. 2 lhèque raisonnée. — Niceron, Mémoir Chauffepié, Nouveau Dict. hist. — Moller ruta, t. III, p. 282. — Saxe, Onomastico

GUDE (*Fredéric*), théologien le 1er décembre 1669, à Gerseisser mort à Lauban, le 6 mars 1753. Il à l'université de Leipzig, et vint el ban; il y exerca successivement de sous-directeur et de recteur c devint en 1727 premier pasteur de a de lui : *De Ebrææ L*inguæ 1 tus; Lauban, 1699; — Collatio Apostoli Pauli; ibid., 1697; — 1 slantinopolitana a Theodosio Zyg 1699; — Der gewissenhufte Schi Devoirs d'un Pédagogue conscience 1706 et 1742; — Evangelisches der Lehren, etc. (Souvenirs des de géliques, etc.); ibid., 1711; — 1Gefährte, etc. (Le Compagnon et 1 Vie du Chrétien); ibid., 1711; — Lehr und Lebensbuch, etc. (Le 6 la Vie du Chrétien); Budissin, 1714 Selbsterkenntniss, etc. (La Con soi-m**ė**me ) ; ibid., 1716 ; *— Drei 1* und wahrhafte Erzählungen vi digung etlicher Besessenen (Trois traordinaires et véridiques de la quelques possédés); Budissin et L – Weyknachts-Lieder (Chants d ban, 1718, 1728 et 1730, 3 vol.; zu nützlicher und deutlicher der sechs Hauptstücke des Katec duction à l'enseignement des six a téchisme); ibid., 1727; — plusie programmes et cantiques.

Samuel Seidel, Lebensgeschichte Frie Lauban, 1753. — Beitræge zu den, Actis vol. Ill, p. 250-271; — Schmerfahl, Neu von jüngst verstorbenen Gelehrten, vol.

GUDE (Gottlob-Friedrich), li dent, né à Lauban, le 26 août 170 cette ville, le 20 juin 1756. Il étu logie aux universités de Halle et d pendant quelque temps des cours de cette dernière ville, et retourna ville natale, où il devint en 1743 pr et en 1753 archidiacre. Il collabora nière très-active à plusieurs recueil et écrivit en outre plusieurs ouvrage quels nous citerons: De Caussis inter Scriptura Interpretes; Le - Der Christen Reise nach dem terland (Le Voyage du Chrétien à patrie); Halle, 1726, in-fol.; — I sultorum Merilis in Scripturan 1728; — De mystica Miraculori rum Christi Interpretatione; Lei - Katechetischer Unterricht (E catéchétique); Lauban, 1730; —

Redan über wichtige Theile aus der christlichen Glaubens und Sittenlehre (Sermons aur les parties importantes de la religion et de la morale chrétienne); Budissin, 1731; — Grundliche Estauterung des Briefs Pauli an die Epheser (Commentaires de l'Epitre de saint Paul aux Ephésiens); Lauban, 1735; — Linea prima Theologia: universalis ex Jobi libro; Leipzig, 1750; — Thesaurus Phraseologiæ Ebræo-**Piblica:**; Lauban, 1755, etc.

Moser, Islziebende Theologen, p. 834 ot 798. — Neuhoner, Jetatl. Theol., p. 448. - C -G. Meissner, Gedechtniurede auf Gude; Lauban, 1786, in-fol. — Dietmass, Oberlausikz. Priesterch., p. 557-568. - Otto. lez. der (derlausita, Schristel, vol. 1, soct. 11, p. 561-184. – Neusel, I.e., perst. schriftst., vol. IV, p. 448-458. CUDELINUS. Yoy, Goudelin.

GCDEN (Jean-Maurice, comte), juriscousulte et historien allemand, né à Heiligenstadt (haute Save), le 24 février 1639, mort le 21 avril 1688. Son père, Maurice Guden, avait d'abord été ministre protestant; ensuite il se convertit au catholicisme, et devint hailli dans les Elats de l'électeur de Mayence (1). Guden, après avoir étudié la philosophie à Wurtzbaurg et la jurisprudence à Ingolstadt, pratiqua pendant quelque temps à Spire auprès du tribunal de la chambre impériale. En 1664 il fut nommé asseseur au tribunal d'Erfurt; l'année suivante il fut reçu docteur en droit à l'université de cette ville. En 1667 il y obtint la chaire d'Institutes, 👊 1676 celle de droit public. En 1679 il fut nommé bourgmestre de la ville d'Erfurt, l'année suivante recteur de l'université de cette ville, et ea 1681 cointe palatin. On a de lui : Semi**lka quæstionum juridiçarum controver**sarum; Erfurt, 1667, in-4°; — Historia Erfurlensis, ab urbs condita ad reductam; Duoestadi, 1675, in-8°; se trouve aussi dans le ione III de la Collectio Scriptorum historix Magualina, de J.-Ch. Joannis; Francfort, 1722-1727, in-fol. Guden a encore publié une divine de dissertations sur divers sujets de juris-

Wille, Diarium Biographicum. — Motschmann, Erfordia litteratu, t. II, p. 260. — Zedler, Eintversal Lexi-'M - Jocher, Allgem. Gcl - Lex.

SUDEN (Valentin-Ferdinand DE), diplomatiste et autiquaire allemand, de la même famile que le précédent, né à Mayence, le 19 juin 1679, mort le 9 mars 1758. Son père, Urbain-Ferdinand Guden, médecin distingué, avait été anobli. Guden, après avoir fait ses études à Majence, parcourut l'Italie et la France. De retour en Allemagne, il fut nommé en 1706 con-Seiller aulique dans le margraviat de Bade. En 1713 il do**nna** sa démission, et fut nommé cinq 🌇 après conseiller de revision à Mayence. En 1724 il fut appelé a siéger comme assesseur à la chambre impériale, emploi qu'il garda jusqu'à sa

mort. Putter dit avec raison, dans sa Literatur des deutschen Staatsrechts, que les collections de diplômes rassemblées par Guden se distinguent par l'exactitude scrupuleuse, par la critique súre pt par l'importance des documents qui s'y trouvent rapportes. On a de Guden : Sylloge variorum Diplomatum monumentorumque veterum ineditorum et res Germanas, imprimis Maguntiacas; Francfort, 1728, in-8"; — L'ncialæum selectum Wetslariense, das ist Beschreibung eines gesammellen Vorraths-Cabinatsthaler (Uncialeum selectum Wetzlariense. c'est-à-dire description d'une collection de médailles); Wetzlar, 1734, in-4°; — Codex Diplomaticus, exhibens anecdola ab anno 881 ad 1390, Maguntiaca, Jus germanicum et S. Romani Imperit kistorium illustruntia, t. 1; Gorttingue, 1743, m-4°, t. 11; Francfort et Leipzig, 1747, in-4", t. 111; ibid., 1751, in-4°; deux autres volumes furent ajoutés par Charles et Antoine Buri, 1758 et 1768, in-4°. Olenschlager, Fila Gudeni; dans le t. V du Codez Diplomaticus de Guden. -- Nova Acta Eruditarum.

annee 1771, p. 138, - Hirsching, Histor, liter. Hand-MCA.

GUDBN (Philippe-Pierre), économiste allemand, nó en 1722, a Rockenem (Hildesheim). mort le 7 mars 1794, à Minden (Hanovre). Il étudia le droit à l'université de Gerttingue, et se tixa ensuite dans la ville de Minden, où il exerça pendant une longue série d'années les fonctions de trésorier et de syndic. On a de lui : Policey der Industrie (De la Police de l'Industrie); Brunswick, 1768; — Yon den Graensen der stædtischen und Landhaushaltung (Des Limites de l'Administration municipale et du gouvernement de l'Etat) ; Gorttingue et Gotha, 1772 ; - Ueber die Mittel zur Beforderung des *Handels*, etc. (Des Moyens de l'augmentation du commerce d'un pays); ibid., 1778; — Grundtiche Theorie der Wittwenkassen (Theorie d'une Caisse pour les Veuves); Brunswick et Hildesheim , 1782. L'auteur avait traité déja ce sujet dans un écrit qui parut à Hanovre en 1771 ; — Historisch-politische Untersuchung von Frankreichs Staatsvermægen seit 1660 bis auf gegenwærlige Zeil (Recherches historiconolitiques sur les finances de la France depuis 1660 jusqu'à nos jours); Hambourg, 1786; -Von der Industrie der Teutschen in auswartigen Landen (De l'Industrie des Allemands à l'étranger); 1786; — des *Mémoires sur les* finances françaises; dans le Journal politique de Schirach de 1784, nº 9 et 10 ; et de 1787, n<sup>44</sup>8 et 9; — plusieurs articles dans des recueils littéraires.

Weidlich, Biograph. Nachricht., vol. 1, p. 100. -Koppe . I.e.s. jurist. Schriftst., vol. 1, p. 231. — Koppe . Jurist. Almanach de 1795. p. 329-331. - Meusel, Lex. verst Schriftst., vol. IV, p. 455-454.

GUDENOF. Voy. Gordenoff.

GUDIN (Etienne), général français, né à Ouroux (Nivernais), le 15 octobre 1734, mort vers 1810. Il entra au service comme volontaire au

Woy. Mensa Neophyti septem panibus instructa "Mart. Gudeno, sive ejustem De sua ad sidem Ho-Mano - Catholicam Conversione; Duderstadt, 1686,

\$89 GUDE

crits précieux. De retour à Paris en 1663, Gude y trouva sa nomination commo professeur à l'université de Duisbourg. Mais Schas, son élève, qui avait puisé un goût pronopcé pour los lettres et iname pour l'égudition dans les leçans de Guda, pria ce derniar de no pas accepter la place qu'on lui offrait, atin qu'ils pussent de nouveau entrepropdro ensemble des voyages scientifiques. Gude resta auprès de son élève, et visita avec lui l'Angleterre et l'Allemagne. Isaac Voss, jaloux des richesses archéologiques recueillies par Gude, chercha par les plus basses manatuvres à le brouiller avec Schas, mais sans y réussir. Gude passa ensuite plusieurs années en Hollande, de 1664 à 1671. On lui offrit d'abord une chaire à l'école de Deventer, puis une autre à Amsterdam; mais il n'en accepta aucune. En 1671, il fut nommé blbhothécaire du duc de Holstein, qui l'envoya trois ans après auprès de la cour de Danemark.

Schas vint à mourir en 1675, après avoir légué la plus grande partie de ses biens à Gude, et révoqué des legs qu'il avait faits dans un premier testament en faveur de Grævius et de Heinsius. Le premier n'en resta pas moins en bons rapports avec Gude; mais Heinsius lui en garda toujours rancune, prétendant, peut-être avec raison, que c'était grâce aux suggestions de Gude que Schas avait changé ses premières dispositions. Gude, qui s'était montré très-intéressé dans toute cette affaire de succession, encourut en 1678 la disgrâce du duc de Holstein. Peu de temps après il devint conseiller du roi de Danemark, et on n'a plus de détails sur le reste de sa vie.

Les principaux ouvrages de Gude n'ont paru qu'après sa mort. Il a eu le grand mérite de recueillir avec intelligence une grande quantité de manuscrits et d'autres documents concernant l'antiquité. Il les prétait avec libéralité, et les principaux philologues de son époque sa sont servis avec fruit des trésors amassés par lui, dont la plus grande partie lut incorporée en 1710, sur les instances de Leibnitz, à la hibliothèque de Wolfenbüttel. On a de Gude: De Clinicis sive Grabatariis veteris Ecclesiæ; léna, 1657; - Hippolyti Martyris de Antichristo Liber; Paris, 1661, in-8°: c'est la première édition de l'ouvrage d'Hippolyte; Gude la publia sur le conseil de Pierre Marca et de Henri Valois; — Antiqua Inscriptiones, quum graca: tum latina, olim a M. Gudio collecta; Leuwserde, 1731, in-fol., avec des notes de Kool et de Fr. Hessel. Gude avait aussi écrit des notes sur Phèdre, dont il avait découvert quatre sables inédites : ces notes surent publiées par P. Burmann, dans son édition de Phèdre; Amsterdam, 1698, in-8°. — P. Burmann a aussi publić les lettres de Gude, sous le titre de : Marq. Gudii et doctorum rirorum aliorum ad cum Epistalæ: Utrecht. 1697, in-4°; La Haye, 1714, in-4°: co recueil, qui contient en maran temps les lettres de Sarrau, est la source la plus importante à c la vie de Gude.

Éloge de Gudius, dans le t. X. p. 248 thèque raisonnée. — Niceron, Mémoires Chauffepié, Nouveau Dict. hist. — Moller, ruta, t. III, p. 282. — Saxe, Onomasticon,

GUDE (Frédéric), théologien a le 1er décembre 1669, à Gerseissen mort à Lauban, le 6 mars 1753. Il f à l'université de Leipzig, et vint en han; il y exerça successivement le de sous-directeur et de recteur du devint en 1727 premier pasteur de a de lui : De Ebrææ Linguæ vo bus; Lauban, 1699; — Collatio Apostoli Pauli; ibid., 1697; — El slantinopolitana a Theodosio Zygo 1699; — Der gewissenhafte Schul Devoirs d'un Pédagogue conscienci 1706 et 1742; — Evangelisches G der Lehren, etc. (Souvenirs des doc géliques, etc.); ibid., 1711; — De Gefahrle, etc. (Le Compagnon et le Vie du Chrétien); ibid., 1711; — Lehr und Lebensbuch, etc. (Le Gi la Vie du Chrétien); Budissin, 1714-1 Selbsterkenntniss, etc. (La Conn soi-même); ibid., 1716; — *Drei m* und wahrhafte Erzæhlungen voi digung ellicher Besessenen (Trois I traordinaires et véridiques de la s quelques possédés); Budissin et La — Weyknachts-Lieder (Chants de ban, 1718, 1728 et 1730, 3 vol.; zu nützlicher und deutlicher A der sechs Hauptstücke des Katech duction à l'enseignement des six art téchisme); ibid., 1727; — plusieu programmes et cantiques.

Samuel Seidel, Lebensgeschichte Fried Lauban, 1783. — Beitræge zu den, Actis h. vol. III, p. 280-271; — Schmerfahl, Neue von jüngst verstorbenen Gelehrten, vol. l.

GUDE (Gottlab-Friedrich), fils dent, né à Lauban, le 26 août 1701, cette ville, le 20 juin 1756. Il étud logie aux universités de Halle et de pendant quelque temps des cours à de cette dernière ville, et retourna e ville natale, où il devint en 1743 pre et en 1753 archidiacre. Il collabora nière très-active à plusieurs recueils et écrivit en outre plusieurs ouvrages, quels nous citerons: De Caussis D inter Scriptura Interpretes; Leig - Der Christen Reise nach dem re terland (Le Voyage du Chrétien à s patrie); Halle, 1726, in-fol.; — De sultorum Meritis in Scripturam 1728; — De mystica Miraculorux rum Christi Interpretatione; Leip - Kalechetischer Unterricht (En catechetique); Laubau, 1730; - 1

Inim über wichtige Theile aus der christli- : mart. Potier dit aven misan, dans en Literatur ches Claubaux and Sitten lehre (Sermons sur les paries importantes de la religion et de la morale dretienno); Budissin, 1731; — Grundlichs feixulerung des Briefs Pauli og die Sphoger (Commentaires de l'Egitre de saint Paul aux lédens); Laubag, 1735; — Lingu prima: fluiosia universalis ex Jobi libro; Leipzig, 1716; — Thesaurus Phraseologia: Ebrase-V--u. Attica: Lamban, 1745, etc.,

them, letalehrade Theologen, p. 106 et 196. – Ren-nur, letali. Theol., p. 416. - C.-G. Melo-nor, Colorniurds and Gude, Lasbun, 1786, In-fol. — Metmas, Cheriopolis Priestorch., p. 161-148. — Otto, n der Charlematta, Schriftet, Tol. 1, nach 11, p. 161-86 - Bouel, Law paret. Schriftel, vol. IV, p. 800-608.

CONTRACTOR TOY. GOLDELIN.

SCOUN (Jean-Maurice, comte), juriscongullo et historian allemand , nó à Huiligenstadt (hinte Save), lo 24 février 1630, mort le 21 avril 1808. Son père, Mayrice Guden, avait d'abord di ministro protestant; cossite il se quovertit an catholicisme, et deviot hould dans les Eints de l'électeur de Mayence (;). Guden, après amir étadié la philosophie à Wartzbourg et la jusipradence à l'agolstadt, pratiqua pendant prime temps à Spire auprès du tribunal de la ige impériale. En 1664 il fut nommé asmmeur au tribunal d'Erfurt; l'année suivante il Mirecu doctour en druit à l'université de cette The En 1667 if y obtant la chaire d'Institutes. 🕶 1676 celle de druit public. En 1679 il l'ut numé bourgmestre de la ville d'Erfort, l'année minute recteur de l'université de cette ville, 🕊 🞟 1681 comte palatin. On a de lui : Semidin guzstionum juridicarum controperwww., Erfort, 1667, in-4°; — Historia Erfirimis, ab urbs condita ad reductam : Duestadt, 1675, iα-8°; se trouve ausst dans le une III de la Collectio Scriptorum historia Mapasting, de J.-Ch. Joannis; Francfort, 1723-1727, in-fot. Guden a encore public une derine de dissertațions aux divers sujeta de jurisprofesoe.

Will Dierium Diographicum. — Motschwann, Er-Artis Allerata, t. II, p. 200. — Ledler, Universal Levi-10. - Mchar, Allgon. Gel - Les.

44bus (Volentin-Pardinand on), diplo-Palisto et autiquairo allemand, do la mémo fawill one le précédent, né à Mayence, le 19 juin MCP, mort le 8 mars 1758, Son père, Urbain-Finand Guden, médecin distingué, avait été modi. Guden, après avoir fuit ses etudos à Inprace, parcourat l'Italia et la France. Du roto Allegrague, il fut nogame en 1706 cou-**War sulique dans le margraviat de Bade. Ka** 1754 il do**nna sa dóm**assion, et fut noscare cinq 🎟 après conseiller de revision a Mayence. En 17th it fut appelé a méger comme assesseur a la Charles ampériale, emploi qu'il garda jusqu'à sa

Wise, Menas Hoophyti septem punibus instructed Mar. Gudeno , stee sjustem De son od fidem In-- Catholicain Conversione: Duderstadt , 1001,

des doutschen Staatsrochte, que les collections da diplômes researchiées par Guden se distinguent par l'exactitude acrupaleuse, par la critique sara at par l'importance des documents qui s'y trouyent rapportes. On a de Guden : Sylloge pariotum inplomatum monumenterumque vetsrum ineditorum et res Germanas, imprimis Maguntineas : Franciori, 1728, in-8"; — Unclalaum selectum Weislariense, das ist Beschreibung eines gesammellen Vorraths-Cabinetstholer (Uncialcum relectum Wetzlarienne, e'ant-à-dire description d'une collection de médailles); Wetzlar, 1734, in-4\*; - Codex Dipiometicus, exhibens anecdola ab anno 861 ad 1300, Magunitaca, Jus germanieum et 🕮 Rangus Imperis kistoriam illustrantia, 1, 1; Garltingue, 1743, 10-44, † 11, Francfort et Leipsig, 1747, in-4", t. 181 j ibid , 1751, in-4"; doux autres volumes furest ajoutés par Charles et Antoine Buri, 1758 et 1768, in-49.

Olyanchiager, Filip Gudane, dann be t. V du Codage Diplomaticus de Guien -- Nora Acia Eruchtorum. unner 1771, p. 130. - Hunching, Histor, Ister. Hand-

GUBEN ( Philippe-Pierre), économista alleranad, nó en 1722, à Buckanem (Hildeshaim), mort la 7-mars 1794, à Mindeu (Hanovre), Il étudia le droit à l'université de Gerttingue, et 🐽 fria covulte dans in ville de Minden, où il exerca pendaut une longue série d'années les fonctions de trésorier et de syndia. On a de lui : Policey der Industrus (De la Police de l'Industrie), Brunswick, 1768 ; — Von den Graensen der stædtischen und Landhaushaltune (Des Limites de l'Administration municipale et du gouvernespant de l'Etat); Gorttingue et Gotha, 1772; – Ueber die Mittel zur Beforderung des Mandels, etc. (Des Moyens de l'augmentation du commerce d'un pays ); shid., 1772; — Grandliche Theorie der Willwonkassen (Theorie d'une Caisse pour les Veuves); Brunswick et Mildosheim, 1782. L'auteur avait traité déja coaujot dans un écrit qui parut à llanovre en 1771 : - Historisch-politische Untersuchung von Frankroichs Staatsvermingen seit 1660 bis auf gegenwartige Zeit ( Recherchen historicupolitiques sur les finances de la France depuis 1660 jusqu'à nos jours); Hambourg, 1786; — Von der Industrie der Teutschen in auswartigen Landon (De l'Industrie des Allemands à l'étranger); 1786; -- des Mémoires sur les finances françaises ; dans le Journal politique de Schirack de 1784, mª 9 et 10 ; et de 1787, nes et 9; - plusieurs articles dans des recueils littéraires.

Weidlich, Biograph. Machricht., vol. 1, p. 180. -Koppe, Isa jurist. Schriftst., vol. 1, p. 181. - Koppe, Jurist Housench de 1785, p. 259-331, - Brussl, Lex. perst. 3chriffst., vol. IV, p. 438-450.

GUDKNOP, Yoy, Gurnenney,

GUDIN (Ettenne), général français, né à Ouroux (Nivernais), le 15 octobre 1734, mort vers 1810. Il entra au pervice comune voloniaire au

348 GUDIN

48° d'infanterie, en octobre 1752; devint lieutenant le 6 mars 1757, et sous-aide-major le 1er sévrier 1765. Il fit les campagnes de Portugal en 1762 et 1763, et sut nommé successivement aide-major (16 juin 1765), capitaine (20 avril 1768), chevalier de Saint-Louis (1779), major aux grenadiers royaux de Normandie (3 février 1788), chef de bataillon du Loiret (9 octobre 1790), général de brigade (27 mars 1793), général de division, commandant Maubeuge (21 juillet suivant). Après avoir fait les campagnes contre les Autrichiens et les Prussiens, il passa en 1795 à l'armée des côtes de Cherbourg. En 1802 il fut admis à la retraite, et nommé membre de la Légion d'Honneur après cinquante ans de service. A. de L.

De Courcelles, Dictionnaire historique des Générauz français.

GUDIN DE LA SABLONNIÈRE (César-Charles-Etienne, comte), général français, neveu du précédent, né à Montargis, le 13 février 1768, blessé mortellement au combat de Volutina-Gora (Russie), le 19 août 1812. Il fit ses études à l'école de Brienne, entra dans les gendarmes de la garde du roi, le 28 octobre 1782, et passa sous-lieutenant au régiment d'Artois (infanterie), le 8 septembre 1784. Lieutenant le 1<sup>er</sup> janvier 1791', il alla durant quelque temps tenir garnison à Saint-Domingue. De retour en France (janvier 1793), il fut choisi pour aide de camp par son oncle Etienne Gudin, et passa à l'armée des Ardennes comme chef de bataillon attaché à l'état-major du général Ferrand; il fit les campagnes de 1793 et 1794 aux armées du nord et de Sambre et Meuse. Le 6 avril 1795 il fut nommé au grade d'adjudant général, rejoignit l'armée du Rhin, et servit en Allemagne, sous Moreau, comme chef d'état-major d'une division. En 1796 il passa à l'armée de Rhin et Moselle, et se distingua au combat de la vallée de Kintzig (14 juillet). La même année, sous Duchesne, il prit part à l'enlèvement du camp de Freudenthal et à la prise de Wolfach. Il aida Gouvion-Saint-Cyr dans sa belle retraite de Bavière et participa à la désense de Kehl. En 1797, après le traité de Leoben, il sut envoyé à l'armée destinée à envahir l'Angleterre, et revint en 1798 servir sur le Rhin dans la division Lesèbyre. Général de brigade le 6 février 1799, il resta devant Manheim jusqu'en mai, époque à laquelle Massena lui confia le commandement d'une brigade destinée à agir dans l'Oberland. Il prit le 14 août la position du Grimsel, franchit le Saint-Gothard, et le 16 il vint soutenir Lecourbe, engagé sur les hauteurs de l'Ober-Alp. Les Autrichiens étaient complétement désaits, lorsque les Russes s'avançaient par Bellinzona: Gudin courut à leur rencontre, traversa de nouveau le Grimsel et le Furca, délogea Souwaroff du Saint-Gothard, de la vallée d'Urseren et des gorges qui débouchent sur les Grisons. Gudin, après ces beaux faits d'armes. fut nommé chef d'état-major général des différents

corps qui agissaient sur le Rhin. Il com vant Philisbourg, au passage du Rhin Stein (1er mai 1800), à Engen-Kockach à Moeskirch (5 mai), à Memmingen ( et franchit le Lech en avant d'Augsbe juin il **battit les Autrich**iens d**an**s les bois d heim, et traversa le Danube à la suite nemi. Nommé général de division le 6 vainquit encore à Neubourg, à Fuessen (10 et 11 juillet), passa l'Inn (9 août), et jusqu'à Salzburghoffen, où il fit de nomb sonniers. A la paix, Gudin reçut le co ment de la dixième division militaire (T En 1805 il fit la campagne d'Allemagne, de 1806 contre la Prusse. Arrivé à Nau le 13 octobre, il passa la Saale à Kosen, ( durant quatre heures un combat terribi hauteurs de Hoffenhausen. Après cette affaire, le général Gudin, suivant les moi de l'armée, traversa Leipzig et Berlin, e siéger Custrin le 29 octobre. Le 1<sup>er</sup> 1 cette forteresse se rendait, malgré ui son de 4,000 hommes, et livrait au v 140 bouches à seu et un matériel cons Le 29 du même mois Gudin était à 1 et le 6 décembre battait les Russe Narrew. Il prit ensuite une part distin combats d'Ocunin, de Nasielsk, de Pult Lansberg. A Eylau (8 février 1807) il du village d'Aklapen, et contribua au s bataille. Quelques jours après il fit Friedberg; en juin il passa la Pregel ? et s'arrêta à Tilsitt, où la paix fut signée ( Gudin devint grand-officier de la Légic neur (7 juillet) et commandeur de Sa de Saxe (1808). Le 5 février 1809 il fu gouverneur du palais de Fontainebleau. année il reprit le commandement de la corps d'armée de Davout, et se fit remai combats de Tann (19 avril), d'Abensberg prise de Landshutt (21), à la bataille d' (22), à la reddition de Ratisbonne (23). L rigea avec une grande habileté l'attaque lles du Danube situées vis-à-vis de Pres se couvrit degloire à Wagram, le 6 juillet Gudin combattit à Smolensk (17 août). main il joignit Ney, qui attaquait Voluti à six henres du soir, sa division attaqua de l'armée russe, et culbuta tout devant Gudin fut atteint par un boulet qui lui la cuisse. Transporté à Smolensk, il y n 22 du même mois. Napoléon, dans son letin (23 août), a dit de lui : « Gudii des officiers les plus distingués de l'a était recommandable par ses qualités autant que par sa bravoure et son inti-Le nom de ce général figure sur le cc l'arc de l'Étoile.

C. Mullié, Biographie des Célébrités milita Courcelles, Dictionnaire historique des Génés çais. — Thiers, Histoire du Consulat et de l'. Ségur, Histoire de la Campagne de Russie. de la guerre.

GUDIN (Pierre-Césai, baron), général français, frère du précédent, né le 8 décembre 1774, mort vers 1831. Il passa rapidement par les premiers grades, et fut nommé chef de bataillon au 108° de ligne (4 mars 1807), puis colonel du 16° à l'armée d'Espague (1811); il se distingua a siège de Siguenza, où il eut la mâchoire brisée In comp de feu. Le 25 octobre suivant, il rieta les colonnes du général Blacke. Il devint eficier de la Légion d'Honneur le 7 mai 1811, et général de brigade le 11 janviér 1812. Il mit excere en fuite les Espagnols à Majamiel, en want d'Alicante, contint les Anglais les 11, 12 et 13 avril 1813, aux combats de Yecla et de Villena, et ne rentra en France qu'en 1814. Il passa aiors sous les ordres d'Augereau, repoussa Wimplen & Poligny, et combattit à Mâcon. A à restauration, il fut nommé chevalier de Saint-Louis (19 juillet 1814). En 1815, Napoléon l'envoya à l'armée du Rhin, dirigée par Lecourbe. Il se distingua contre les Autrichiens à Sairebourg et à Binhwalter. En 1816 Louis XVIII lui doma successivement le commandement de la Menthe, celui des Basses-Pyrénées, et en 1820 cchi de la 2º subdivision de la 11º division mi-Mare (Bayonne). Nommé lieutenant général le 25 avril 1821, le 25 juillet suivant il prit le commadement de la 7<sup>e</sup> division militaire (Grenoble).

A. DE L.

De Courcelles, Dictionnaire historique des Genéraux fraçais. — Biographie des Hommes vivants (1817). — Biographie moderne (1915).

GUDIN DE LA BRENELLERIE (Paul-Philippe), littérateur français, né à Paris, le 6 juin 1738, mort à Paris, le 26 frévrier 1812. Il était lis d'un horloger, fit ses études à Genève, et commot particulièrement Voltaire, qui lui conscilla de ne pas s'adonner à la littérature. Gudin se suivit pas cet avis, et dès son retour de Genève, en 1756, il adressa à son illustre ami phisieurs éplites, plus remarquables par la morale et l'honnétété que par le talent et le goût. L'auteur y dit :

Si le malheur enfin m'assiège ou m'environne, Je veux qu'à la vertu mon âme s'abandonne, Et que l'on dise un jour chez nos derniers neveux : Il fut infortuné, mais il fut vertueux.

En 1760 il présenta aux Comédiens français une tragédie: Clytemnestre, ou la mort d'Agamemn, qui fut reçue, mais jamais jouée. Gudin ne e découragea pas, et composa plusieurs autres pièces, qui eurent plus de succès. Il se livra ansi à des travaux historiques et philoso-Phiques, qui attestent des recherches consciencienses et ne manquent pas d'un certain mérite. Il était membre de l'Académie de Marseille, de l'Albénée de Lyon, du Lycée de l'Yonne et assecié de l'Institut de France. Intimement lié avec Beaumarchais, il lui prêta souvent, dit-on, le secours de sa plume, et publia les Œuvres com-Plètes de cet écrivain célèbre; Paris, 1809, 7 vol. in-8°. Sous la terreur, il sut dénoncé par Anacharris Clootz, mais il réussit à échapper à la proscription. Parmi les nombreuses productions de

Gudin de La Brenellerie, on cite: Lothaire, roi de Lorraine, tragédie; Genève, 1767, in-8°: cette pièce, bien qu'elle n'ait jamais été représentée, a eu beaucoup d'éditions; la seconde est intitulée: Lothaire et Valdrade, ou le royaume mis en interdit, et fut brûlée à Rome par l'inquisition, le 28 septembre 1768. Plusieurs éditions ayant été réimprimées sans la participation de l'auteur, et toujours défigurées par de nouvelles fautes, il résolut de faire réimprimer sa pièce (Rome, 1777, in-8°) sous le titre: Le Royaume mis en interdit; il y ajouta une Préface, et une Éptire dédicatoire à Voltaire, avec cette épigraphe:

346

C'est la cause des rois que j'ai voulu défendre. Une dernière édition est sans date (Paris, 1801); — Coriolan (Caius-Marcius), ou le danger d'offenser un grand homme, tragédie représentée au Théatre-Français, le 14 août 1776; elle fut imprimée la incme année, avec cette épigraphe : « On le peut, je l'essaye; un plus heureux le fasse. » Le succès ne fut pas brillant; — Lycurgue, opéraballet, non représenté ; —Solon, idem ; — Hugues le Grand, ou le refus du trône, tragédie, reçue par les Comédiens français, le 18 janvier 1773, mais non représentée; — Épitre à Beaumarchais; dans Le Courrier de l'Europe de 1776; — Discours de réception à l'Académie de Marseille, dans le XII<sup>e</sup> vol. du Journal de Lecture; Paris, 1778, in-12; -- Madame Hermiche; Paris, 1778 : c'est un pamphlet en forme de conte ou d'apologie; — Graves Observations faites sur les bonnes Mœurs; Paris, 1779, in-12: publiées sous le pseudonyme de Frère Paul, ermite des bords de la Seine. Ces Observations, qui ne sont que des contes, ont été réimprimées en l'an xII (1804), sous le véritable nom de l'auteur, avec Les Recherches sur l'Origine des Contes; — Discours (en vers) sur l'abolition de la servitude; Paris, 1781, in-8°; on y trouve ce vers, souvent cité depuis :

Le roi d'un peuple libre est seul un roi puissant.

— Éloge de Voltaire, dans lequel l'auteur, en louant le chantre de Henri IV, signale ce monarque comme

Seul rol de qui le pauvre a gardé la mémoire;
—Essai sur l'histoire des Comices de Rome, des États Généraux de France et du Parlement d'Angleterre; Paris, 1789, 3 vol. in-8°. Cet ouvrage, écrit avec clarté, remporta le prix d'utilité à l'Académie Française. Il porte pour épigraphe:

Si je puls vous servir, qu'importe qui je sois?

— Essai sur les Progrès des Arts et de l'esprit humain, sous le règne de Louis XV, dédié aux manes de ce roi et des grands hommes qui ont vécu sous son règne; Deux-Ponts, 1776; Lausanne, 1777, 2 vol. in-8°: l'introduction de cet ouvrage en France fut défendue par la police. « Le style, dit Grimm, en est inégal, mais on y trouve des vues, de la chaleur et les sentiments d'un bon citoyen. » C'est, ou plutôt ce devrait être le tableau des progrès de l'esprit humain dans le

dix-buitième siècle. Quérard reproche à l'autour de louer lorsqu'il failait peindre, et de prodiguer des éloges avec si peu de discornement, qu'il représente Beaumarchais comme le Caton de la France, pour avoir océ plaider contre un membre du parlement de Paris ; nécembins, Voltaire acqueillit très-favorablement le livre de Gudin; ---Supplément à la Manière d'écrire l'histoire, en réponse à l'ouvrage de M. l'abbé Mably; Keih , 1735 , in-12 : - Cette critique , a écrit Grimm, aurait pu être plus polie; mais on y trouve des observations importantes et des anecdotes curieuers. Mably n'avait osé attaquer Voltaire qu'après sa mort. Gudia le défendit lorsqu'il ne pouvait plus se défendre lui-même - 1 — Supplément au Contrat Social (de Jean-Jacques Rousseau); Paris, 1790 et 1792, in-12; 1791 , in-8", trad. en allernand par Hubner i dans ce livre, adressé à l'Assemblée constituante, Gudin essaye de démontrer que le gouvernement monarchique est le seul qui puisse convenit à la France; - Réponse d'un ami des grands hommes que envieux de la gioire de Voitaire ; 1791, in-80; — La Conquête de Naples par Charles VIII. poéme béroi-comique; Paris, 1801, 3 vol. in-8\* : l'auteur travailla durant trente années à ce poême, qui est maintenant complétement ignoré; il a élé traduit en allemand avec quelque succès. Une seconde édition porte le titre de La Napliada; — Contes, précédés de Recherches sur l'origine des contes, pour servir à l'instoire de la poésie et des ouvrages d'imagination ; Paris , 1803, 2 voi. in-8°. La versification en est facile, mais les sujets sont pou intéressants et liconcieux : l'auteur préfænd y être toujours vrai et donner une peinture des morum de son temps; — L'Astronomic, poëme en III chants, Auxerre, au rx (1801) ; augmenté d'un quatrième chant, Paris, Firmin Didot, 1811, in-8°. Lalande en loue la versification et l'exactitude, Gudin a laissé en manuscrit une Histoire de France jusqu'à la mort de Louis XIV. Cut ouvrage important forme environ frents-cind volumes ; il est déposé à la Ribliothèque impériale. E. DERRUEN.

Hotiqu pur M. Gudin de La Branolierie; Para Firmin Didol, 1811, in-6°. — Voltaire Correspondance, L XII, p. 246 et 80. — Grimm, Currespondance, pantin. — Mémoires de l'Academié Française. — Lalande, Bibliographic astronomique. — Housestts, Les Sircles litteraires de la France — Quérard, La France Litteraire.

"GTDEN (Jean Antoine-Théodore), pelatre, né à Paris, le 8 août 1802 (1). Élève de Girodet, R a produit beaucoup d'ouvrages qui se font remarquer par leur saisissant naturel; tels sont, entre autres : Le Clair de lune sur le bord de la mer, et Le Bâtiment en danger. La vogue méritée dont cet artiste à joui pendant plusieurs années, jointe aux nombreux travaux qui lui furent commandés par le roi Louis-Phi-

lippe pour les galeries historiques du paleis de Versailles, le força de s'adjoindre le concettré d'autres artistes; malheureusement ces associations suf produit souvent un manque d'harment dans ter ques-unes de ses toiles. Nous sons hornerens bil k l'indication de ses cruvres princip**ains. Att Sainti** de 1812 : Les Sultes d'un Nacifrage (aquardis); — Brick en détreme rentrant dans un port d Nord ; — Plage à marée basse ; — Vue de l'essisse chure de la Seine ; — Un Broulliard. — Au Sa de 1834 : Sauvelage d'un navire natifragé ; -- Val du fort Chaput, près de l'ilo d'Oléron ; --- Vand'sprès nature : -- Vue du pont d'Archettes ; -- Tes de Dieppe, prise du Poiet; — Yue sux cuvires do Rochefort ; — Yve do l'entrés de La Rothalis; - Plage à maréo basec. - Au Seion de 1827 : L'Almeria visità par des corssires français (4) dus d'Orléans); — Batons à vapour déburqui ica passagers devant Douvres; --- Le Retour & la Pôche, colcil concluent (tableau expusé au Saint do 1855, appartenant à M. le beron de Refischild); - Vue de Grenoble (au doc d'Oriéma); -- Physoges ; -- Bords de la Méditerranés ; --Navire à la côte après un gros temps ; - Bu à vaneur sortant du port d'Ostende ; — Couvai m pleine mer dispersé par un coup du vent ( an du d'Orienas ); - Village de Flandres; - Route de Mariakerch (au dus d'Oriéans); — Incandie 40 Kent :- Yue des Échelies de Savoie et de l'estrit du chemin creusé dans le roc pur les Français. — Au Salon de 1831 : Yue de Caen, price deriffet l'égisse Saint-Pierre; - Coup de veut dans le valiée d'Arques, effet de soir ; — Vue prist à Neutly; - Environs d'Ostende; - Le Dép poor la Péche ; — Soleil levant sur les bords & R Méditerranée ; — Coup de vent du 16 jain 1830 l Sidi-Ei-Ferrach ; — Côtes de Normandie , said couchant; — Le Mout Saint-Michel, marée 🚥 tante; - Vue d'Afrique, soleil couchant (des au profit des Polonals ) ; - Marines (aquerelis); - Vue de Port-en-Bessin (Normandie ) ; - 🕮 que d'Alger par mer, vue prise des hauteurs 🟴 dominent la ville; -- Vue prine au large du put de Lorient . — An Salon de 1834 : B. M. Lou Philippe I'' et la famille royale se rendant à lord de la frégate L'Atalante, en rurie de Cherhou's (Galerio de Versailles); -- Vuo de Venise, d pour la fête du Lido; — Le Pilote napell — Sauvelage our la côte de Génes<sub>i</sub> --- Sc<del>èse (1</del> mit à Venise. -- Au Balon de 1835 : Vet 🕮 Havro (ministro de l'intériour ) ; — Coup de 🕬 du 7 janvier 1831, dags la rade d'Alger (📟 Luxembourg); - Vue des Marais-Poutins -Au Salon de 1836 - Vue prise à Napius; -La Détresse; -- Clair de Lune. -- Au Saint de 1837 : Vue des environs d'Alger; — One près de la côte; 🕳 Etnde de mer. 🕳 🗚 🎥 ion de 1838 : Le Naofragé ; — Uno Plago , «Mit de solcil couchant; — Explosion du fort 🐠 l'Empereur, exposé de nouveau en 1865; -Au Salon de 1839 : Combat naval de Bancvière (Galgries de Versailles); — Prised'un vois-

<sup>(1)</sup> Dute print for le registre des acles de malumnos du per espagnimentant de Ports pour l'am x.

seau hollandais par des galères de France (Ga- 🕕 leries de Versailles ) ; — Combat du chevalier de Saint-Pol contre une escadre hollandaise (Galeries de Versailles); — Victoire et mort du chevalier de Saint-Pol; — Combat livré sur **les côt**es d'Afrique par le chevalier des Augers ; — Combat livré par le chevalier de Forbin dans la mer du Nord à l'escadre hollandaise (Galeries de Versailles); — Combat du cap Lézard, livré par Duguay-Trouin et le cheva**lier de Forbin à une esc**adre anglaise (Galeries de **Versa**illes) ; — Combat naval d'Ouessant (G**a**leries de Versailles); --- Prise du fort Saint-Jean d'Ulioa ( Galeries de Versailles) ( MM. Morel Fatio, Couveley, Michel Bouquet et de Rigny ont travaillé avec M. Gudin à l'execution des neuf tableaux ci-dessus) ; — Combat de Doel (Maison du roi ); — Vue de Tréport, prise de la mer (au duc d'Oriéans). — Au Salon de 1840 : Bombardement de Gênes (Galeries de Versailles); Yue de Constantinople prise en face de Péra; **— Vu**e de l'e**nt**ree de B**ar**celonne; — Sui**te** d'un coup de vent dans le golfe de Gascogne; — Gibrallar. — *Au Salon de* 1811 : Combat d'un vaisseau français contre 35 galères espagnoles ( Galeries de Versailles : ; — Bombardement d'Alger par le maréchal d'Estrées; — Combat naval de Cadix (Galeries de Versailles); Expédition de Malaga (Galeries de Versailles ); — Combat dans la mer du Nord (Galeries de Versailles); — Bombardement de Carthagène (Galeries de Versailles); — M. de Pontis, avec cinq vaisseaux, attaque sept vaisseaux anglais (Galeries de Versailles); — Prise de trois vaisseaux anglais par M. de Nesmond (Galeries de **Versailles** ) ; — Combat de M. d'Iberville contre trois vaisseaux anglais (Galeries de Versailles); — **Prise** du fort de Bourbon (Galeries de Ver**sailles)**; — Prise de quinze vaisseaux hollandais par neuf vaisseaux français dans la Manche (Ga**leries de Versailles) ; —** Le marquis de Coëtl**ogon** prend quatre vaisseaux hollandais et en coule un cinquième à la hauteur de Lisbonne (Galeries de Versailles); — Bataille navale de Malaga (Galeries de Versailles); — Prise de Rio-Janeiro (Galeries de Versailles); — Vue de Salenelles à l'embouchure de l'Orne, effet de lever de lune; — Départ de Canaris pour Tenedos. — Au Salon de 1842 : Combat Mval de Chio (Galeries de Versailles); — Bombardement de Tripoli (Galeries de Ver-Sailles); — Prise de sept vaisseaux par M. de L'Aigle (Maison du roi); — Prise à l'abordage de la goelette anglaise Hazard par Le Courrier; Le Détroit de Messine; — Un Soir d'automne sur les côtes de Bretagne; — Barque de pêche danoise, soleil couchant; — Vue de la côte de Sicile, près de Palerme; — Vue de la côte de Carthagène, Méditerranée; — Naufrage. — Au Solon de 1843 : Mort de saint Louis devant Tunis (Galeries de Versailles); — Vue de la

de saint-Louis (liste civile); — Fondation de la colonie de Saint-Christophe et de La Martinique (Galeries de Versailles ); — La Salle découvre la Louisiane (Galeries de Versailles); -- Incendie du quartier de Péra à Constantinople ( Maison du roi ); — L'Equipage du Saint-Pierre sauvé par un brick hollandais (liste civile). — Au Salon de 1846 : Sourdis, archevèque de Bordeaux, chasse les Espagnols du port de Rozes (Galeries de Versailles); — Combat d'un vaisseau français contre quatre vaisseaux anglais (Galeries de Versailles); — Combat naval de La Goulette (Galeries de Versailles); - Combat naval entre Nevis et Redonde (Galeries de Versailles); — Combat naval du Texel (Galeries de Versailles); — Bataille de La Martinique (Galeries de Versailles); — Vue de mer sur la côte d'Ecosse; — Naufrage; — Nuit de Naples; — Plage d'Afrique; — Lever de lunc à Venise; — Effet de brouillard; — Plage de Scheveningue. — Au Sulon de 1847 : André Doria, amiral de François I<sup>er</sup>, disperse la flotte espagnole devant l'embouchure du Var (Galeries de Versailles ); — Jacques Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent, qu'il vient de découvrir (Galeries de Versailles) ; — D'Espineville, de Honfleur, brûle une flotte hollandaise de vingt-deux ▼aisseaux sur les côtes d'Angleterre (Galeries de Versailles); — Aurore boréale, côte d'Écosse. — Au Salon de 1848 : La Fuite d'une esclave chrétienne ; — Ango , armateur dieppois , bloque Lisbonne (Galeries de Versailles); — Combat naval de Castel-a-Mare (Galerie de Versailles); —- Bataille navale devant Palerme (Galeries de Versailles); — Prise de trois bâtiments hollandais par La Fidèle, La Muline et Le Jupiter (Galeries de Versailles); — Siége d'Yorktown, combat naval devant le Chesapeack (Galeries de Versailles); — Combat de la frégate française *L'Embuscade* contre la frégate anglaise Boston. — Au Salon de 1819 : Naufrage d'un des vaisseaux de l'Armada espagnole sur la côte d'Écosse; — Une partie de chasse écossaise. — Au Salon de 1850 : Vue prise dans le parc de Seaton (Ecosse); — Appareillage forcé d'un bateau ; — Vue de Gênes ; — Nanfragés à la côte d'Amérique ; -- Le Vésuvc. - Au Salon de 1852 : Orage au couchant; — Vue de Buchanness, prise du cottage de lord Aberdeen (nord de l'Écosse); — Les Bords du Don, étude prise dans le parc de lord James Hay à Scaton près d'Aberdeen. — Au Salon de 1855, un grand nombre de tableaux qui avaient déjà figuré aux expositions précédentes. M. Gudin. officier de la Légion d'Honneur depuis 1811, a été nommé commandeur en 1857. A. Sauzay.

Archives de l'étal civil et des musées imperiunz. — Nagler, Neues Allgemeines Kanstler-Lexicon

GUDIUS. Voy. GUDE.

Tunis (Galeries de Versailles); — Vue de la danois, né le 1<sup>er</sup> août 1771, dans la petite fle Chapelle Saint-Louis, et transport de la statue (d'Œroe, près de la côte de Sleswig, mort ca

juin 1835, à Wiesbaden. Il étudia d'abord la théologie, et exerça pendant deux ans à Copenhague les fonctions de prédicateur. Plus tard il changea de carrière, et entra dans une des administrations de son pays. Il s'occupa d'économie rurale et de statistique, visita l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse pour y faire des études relatives au sujet de ses travaux. Enfin, il devint inspecteur des terres dans les duchés de Sleswig et de Holstein, et garda cette position pendant vingtneuf ans. On a de lui Statistisch-geographisch und topographische Beschreibung der Herzogthümer von Schleswig und Holstein (Description statistique, géographique et topographique des duchés de Sleswig et Holstein), première partie; Kiel, 1833; — Die Bevölkerung der Herzogthümer Schleswig und Holstein etc. (Population des duchés de Sleswig et Holstein dans les temps anciens et modernes); Altona, 1819, in-4°, etc.

Brslew, Allg. Forfatter-Lexicon.

en 1652, mort à Stockholm, le 10 décembre 1695. Il se rendit à Copenhague en 1680, et l'année suivante, à l'instigation du comte Jean de Gyllenstjerna, ambassadeur suédois, il passa à Stockholm, où il obtint une place aux archives d'antiquités. On a de lui: Illuga Grydarfostres Saga, texte islandais et traduction suédoise; Upsal, 1695; — Sturlang Starfsames Saga, texte avec notes; Upsal, 1re et 2° édition, 1694, in-4°. Il laissa en manuscrit des traductions de sagas et un traité sur la langue islandaise.

Un autre Gudmundr Gudmondson, peut-être le sils du précédent, se rendit à Stockholm en 1687, su remployé aux archives du royaume, et mourut en 1697. Il est auteur de quelques traductions.

E. B.

Troll, Lettres sur l'Islande, trad. par Lindblom; Paris, 1781, in-8°, p. 168, 170, 174. 211.

GUDMUNDSSON (*Thorgeir*), érudit islandais, né le 27 décembre 1794, à Olafsvalle, dans le district méridional de l'Islande. Fils d'un ecclésiastique, il devint lui-même pasteur d'abord à Gloslunga (1839), ensuite à Nysted (1849), dans l'île de Laaland. En 1826 il se rendit à Stockholm pour y transcrire d'anciens manuscrits islandais. Président de la Société littéraire islandaise à Copenhague (1831-39), et membre du comité de la Société des Antiquaires du Nord, dont il fut un des fondateurs (1845), il a pris part à la publication de Islendinga- $S \propto g u r$  (Sagas islandaises), t. I, II; Copenhague, 1829-32, in-8°, et de Fornmanna Sægur (Anciennes Sagas); ibid., 1825-37, in-8°; 12 vol. in-8°. Il a édité dans cette dernière collection les sagas de saint Olaf (t. IV-V); des rois Magnus le Bon et Harold Hardraad (t. VI), et des pirates de Jomsvik (t. XI). On a encore de lui. une traduction latine de Kormaks Saga; Copenhague, 1832, in-8"; la traduction islandaise de que ques ouvrages de religion et des écrits de circonstance. E. B.

Brslew, Forfatter-Lexic.

GUDMUNDUS (Andrea ou Andersen), érodi islandais, mort à Copenhague, en 1654. Fils d'un pauvre paysan, il ne put aller terminer à Copenhague les études qu'il avait commencées avec succès à Holum; mais, tout en se livrant aux travaux de la campagne, il publia un traité De Polygamia et Concubitu. Quelques passages de ce livre furent jugés dignes de censure, et l'anteur fut emprisonné d'abord en Islande, ensuite à la tour Bleue à Copenhague. Il employait ses loisirs forcés à l'observation des astres. Un soir il se pencha trop en avant pour mi**eux voir, e**t tomba du haut de sa fenêtre; mais il ne se fit aucun mai, et il alia sur-le-champ se remetire au pouvoir du geôlier. Le roi ayant appris cette aventure fit relacher le prisonnier, et se charges des fraits de son éducation. Gudmundus se sit inscrire à l'université en 1650 ; il **s'y trou**vait encore lorsqu'il mourut, de la peste, en 1654. On a de lui plusieurs ouvrages publiés après sa mort par les soins de Resenius, savoir : Philosophia antiquissima Norvego-Danica, dicts Voluspa, texte et trad. latine; Copenhague, 1665 et 1673, in-4°; — Ethica Odini, para Eddæ Sæmundi, vocata Haavamal; ibid., 1665, in-4°; — Lexicon Islandico-Latinum; ib., 1684, in 4°. Cet ouvrage est très-imparfait et assez rare.

Not. par Resenius, en tête de Voluspa, 1678, et de Ler. Island. — Finnus Johannæi, Hist. eccles. Islandis, t. 111, p. 568-588. — Nyerup et Kraft, Litteratur-Les. art. Andersen.

\* GUDULE, GOULE ou ERGOULE (Sainte), vierge belge, patronne de Bruxelles, née en Brabant, vers 650, morte le 8 janvier 712. Elle était fille de sainte Amalberge, et fut élevée par sa marraine, sainte Gertrude, abbesse du monastère de Nivelle. En 664, après la mort de sa marraise, Gudule quitta le couvent, et vint habiter avec le comte Witger, second mari de sa mère. Selon Baillet, elle pratiqua dans le palais de son bearpère des austérités que les anachorètes les plus robustes n'auraient pu supporter, et sit toutes sortes de bonnes œuvres. Aussi Dieu l'honora-t-i du don des miracles avant et après sa mort. Elle futienterrée dans l'église Saint-Michel de Bruxelles, qui plus tard prit le nom de la sainte (1); sa fête est célébrée le 8 janvier. Sainte Gudule, patronne particulière de Bruxelles, est l'objet d'une vénération générale en Belgique. La vie de cette sainte a été écrite par Paul-Ernest Ruth d'Ans, chanoine de Sainte-Gudule; Bruxelles, 1703, in-12.

Baillet, Vies des Saints, t. 1er, 8 janvier. — Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée. — Hubert, Vita sancte Gudulæ. virginis in Belgis, dans les Bollandistes, su 8 janvier. — Une autre Vita de la même sainte, per un anonyme, dans le même recueil. — François Giry, Recueil des Vies des Saints.

(1) Ce monument est des plus remarquables. La chaire est ornée de très-belles sculptures en bols.

GUDVERT (\*\*\*), théologien français, mort le 3 septembre 1737. Il était curé de Saint-Pierrele-Vienx à Laon, et se prit de passion pour les ductrines jansénistes. Plusieurs sois il sut admonesté par les adversaires des écrivains de Port-Royal. Il n'en persista pas moins dans son opposition aux décrets de la cour de Rome, et se vit dépouillé de sa cure. En 1734 il fit paraître min-12 intitulé: Jésus-Christ sous l'anathème. Ce livre, condamné d'abord par les autorités ecclésiastiques, puis par le parlement, fut brûlé par le bourreau. Gudvert en appela alors au futur concile, et jusque dans son testament il protesta contre la bulle Unigenitus. Parmi les nombreux écrits qu'il fit paraître, aujourd'hui sans intérêt, a cite: De la Constitution; — Entretiens sur les Miracles du diacre Paris, etc.

L-z-E.

Chaudon et Delandine, Dict. univ. (édit. 1810). — Quirred, La France littéraire.

Gué (Claude Dv), en latin Vadanus, canoziste français, né à Anvers-le-Hamon, près Sablé (Maine), vivait encore à Paris en 1584. C'était, écrit La Croix du Maine, « un homme docte ès langues hébraïque, grecque et latine ». Il canbrassa la carrière ecclésiastique, et créa plusieurs établissements de charité et d'instruction publique dans sa patrie et à Paris. On a de lui : Le Concile provincial de Coloigne, auquel est traiclé sainclement et doctement de l'office, doctrine, vie et mœurs des évêques, abbez, archidiacres, doyens, curés, chanoines et suires gens d'église : ensemble la manière L'administrer duement les sacrements, avec l'usage et intelligence d'iceux et des cérémonies de l'église: bref le moyen de légitimement réformer l'Église et remettre sur la discipline ecclésiastique, dissipée par la nonchalance des prélats et malice des hérétiques; Paris, 1575, in-8°: M. B. Hauréau suppose qu'il s'agit ici du célèbre concile convoqué a 1536 par Herman de Muers; — Dévotes et chrestiennes Institutions pour l'usage de la confrairie de la très-heureuse Vierge Marie, vecia Bulle sur la forme de jurement de b profession de foi; Paris, 1579, in-16; — Brefve Reigle du Novice spirituel, trad. du hin de Loys de Blois; — Histoire tragique des Hérétiques, trad. du latin de Guill. Linda-🖦, évêque de Ruremonde; — Recueil de Prophéties de plusieurs autheurs sur le gouvernement de l'Église; — La Défense de fordre et honneur sacerdotal contre les hayprestres et hay-messes. Les quatre derniers ouvrages, s'ils ont été imprimés, sont perdus aujourd'hai.

La Croix du Maine, Bibliothèque française, t. I. p. 141. - Colomiès, Gallia orientalis. — Du Verdier de Vaupri-VII. Bibliothèque française, t. II, p. 248. — Gauvin, Recherches sur les Etablissements de Charite et d'Instruction publique, p. 131. — Barthélemy Hauréau, Histoire literaire du Maine.

française, née à Paris, vers 1732, morte dans la même ville, le 31 octobre 1758. Elle était la nièce de Mile Deseine, depuis Mme Quinault-Dufresne (voy. ce nom). Élevée pour le théâtre, la jeune Guéant avait déjà paru en février 1746, dans le rôle de la petite fille du Moulin de Javelle. Elle se sit remarquer plus tard dans les rôles de Junie dans Britannicus, de Julie dans La Pupille, et de Mélite dans Le Philosophe marié. Elle mourut de la petite vérole. Comme elle n'avait pas reçu les sacrements, le curé de Saint-André fit quelque dissiculté de lui donner la sépulture; mais les grands-vicaires de l'archevêque décidèrent de l'enterrer comme à l'ordinaire : tolérance que désapprouvèrent les jansénistes, disant que l'exclusion de la sépulture est prescrite en ce cas par les canons, quand les comédiens n'ont pas promis de renoncer au théâtre. Cette actrice fut très-regrettée des amateurs de la Comédie-Française, qui la jugeaient avec raison capable de remplacer dignement quelque jour Mile Gaussin. Dorat en déplore la perte dans son poëme de La Déclamation.

Ed. DE MANNE.

Almanach des Spectacles. — Lemazurier, Galerie des Acteurs du Theâtre-Français. — Correspondance de Grimm. — Journal d'un Bourgeois de Paris.

DE REVERSEAUX ( Jacques -Etienne), jurisconsulte français, né à Chartres, le 8 août 1706, mort à Paris, le 19 avril 1753. Il fut d'abord destiné à succéder à son père dans ses charges de conseiller au présidial, et de lieutenant civil et criminel au bailliage de Chartres; mais il préféra les luttes du barreau, où il devint bientôt célèbre. Les causes où il avait plaidé n'ont plus aujourd'hui aucun intérêt. On a de lui: Mémoire pour les curé et marguilliers de la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, appelant comme d'abus, contre les doyen, chanoines au chapitre de l'Église de Paris, et le chapitre de Saint-Germain; 1741, in-fol.; — Mémoire pour J. Bernard, écuyer, seigneur de Ronceray..., contre le duc de Brissac, pair de France; 1741, in-8°; — Mémoire pour Danican de Landivisiau.., contre d'Annebault, maître des comptes; Dumesnil, 1742, in-fol.; — Mémoire pour le marquis de La Ferté contre demoiselle Ch. Virginie de Saint-Maixance; 1747, in-fol. L auteur explique l'origine des registres publics des naissances et décès.

Catalogue de la Bibl. de Chartres.

GUÉBRIANT (Jean-Baptiste Budes, comte de de de France, né le 2 février 1602, au château de Plessis-Budes (diocèse de Saint-Brieuc), mort à Rothweil, en Souabe, le 24 novembre 1643, des suites d'une blessure reçue au siége de cette ville. Issu d'une ancienne famille de Bretagne, il fut envoyé au collège de La Flèche, sit ses exercices d'académie à Paris et ses premières armes en Hollande. Employé ensuite dans l'expédition du Languedoc, il se signala au siège d'Alet. Un duel qu'il eut

<sup>\*</sup> GUÉANT ( Victoire-Melone), comédienne

en 1626 le força à s'expatrier. Ses amis ayant réussi à apaiser la colère de Louis XIII, il put revenir d'Italie, et en 1630 il fut pourvu d'une compagnie dans le régiment de Piémont. Il repartit donc pour l'Italie, et, après deux ans de service, il fut nommé capitaine d'une compagnie des gardes du roi. La même année Guébriant se maria avec Renée du Bec-Crespin. Il suivit le roi dans ses voyages de France et de Lorraine, et en 1635 il accompagna le cardinal de La Valette, qui allait commander l'armée d'Allemagne. Pendant la retraite à laquelle l'armée française fut obligée, Guébriant défit quinze régiments impériaux. A son retour, Louis XIII le recut avec des témoignages de satisfaction, et le chargea, en 1636, d'aller défendre la ville de Guise contre les Espagnols. Sommé par eux de leur rendre la place, sous peine, en moins d'une heure, d'être passé au fil de l'épée lui et sa garnison, il leur répondit que s'ils voulaient lui donner parole d'honneur qu'ils se retireraient après le premier assaut, il ferait, pour les bien recevoir, abattre avant la fin du jour quarante toises de la muraille. Les Espagnols se retirèrent.

Nommé maréchal de camp, Guébriant fut envoyé dans la Valteline, à l'armée du duc de Rohan, en 1637. A la suite du traité conclu par ce duc, le 26 mars, Guébriant ramena l'armée dans la Franche Comté, où il s'empara de plusienrs places. Il fut alors envoyé en Allemagne, au secours du duc Bernard de Saxe-Weimar, qui dut plusieurs succès à sa coopération. Bernard, pour lui prouver son estime, lui remit en mourant son épée, son cheval et ses pistolets. Guébriant retint au service de la France l'armée du duc de Weimar, prit plusieurs places dans le bas Palatinat, mit garnison dans Brisach, et, le 28 décembre 1639, il opéra à Bacharach ce fameux passage du Rhin qui le couvrit de gloire et lui permit de se joindre à Erfurt au maréchal Baner, commandant des troupes suédoises. Mais ces deux généraux suront loin de s'entendre, et la campagne de 1641 s'ouvrit sous des auspices peu favorables. Chacun d'eux agissait séparément. Cependant, en apprenant que Baner battait en retraite devant les forces réunies de l'Autriche et de la Bavière, Guébriant fit taire son juste ressentiment, et traversant un pays de montagnes où ses soldats avaient de la neige jusqu'aux genoux, il vint à son secours et le dégagea à Zwickau sur la Mulda, le 29 mars 1641. Quelque temps après Baner mourant reconnut ses torts envers Guébriant, et lui légua ses armes.

Guébriant prit alors le commandement des deux armées réunies, troupes indisciplinées qui déjà, sous le général qu'elles venaient de perdre, avaient donné des preuves de jalousie et de mauvais vouloir. Il se trouvait à l'extrémité de l'Allemagne, vis-à-vis d'une armée supérieure en nombre à la sienne et dirigée par Piccolomini. Il remporta d'abord un avantage à Weissenfels,

le 18 mai 1641, et le 15 juillet de la mêr il gagna la bataille de Wolsenbüttel, c près de 2,000 hommes à l'ennemi et lu quaranțe-cinq drapeaux. Cette victoire ne fut pourtant pas décisive. « Les s Guébriant, dit Voltaire, furent toujou pensés par des pertes. » Néanmoins, cet lui valut le grade de lieutenant général. para des Suédois le 3 décembre, et rai troupes dans le duché de Juliers. Il r Rhin à Wesel, et défit les garnisons de et de Gueldre. Apprenant que l'armée i allait encore recevoir des renforts, il r ses troupes et attaque l'ennemi à Kemi de Crevelt, le 18 janvier 1642. Rompi gnes du général Lamboi, il lui tue 2,0 mes, et fait prisonniers Lamboi Iu Mercy, Landron, tous les colonels, et 5 ciers ou soldats. L'artillerie, les provie bagages, les drapeaux, tout fut pris. ( reçut en récompense le bâton de marés

Pendant la campagne de 1643, api secouru le maréchal suédois Tortenson sait le siège de Leipzig, Guébriant vint rant une retraite glorieuse, favoriser Thiopville, entrepris par le duc d'Eng prince lui amena ensuite lui-même un avec lequel il assiégea et prit Rothweil er le 19 novembre. Ce fut son dernjer explo dans la tranchée d'un coup de fauconne briant se lit transporter dans la ville, et y cinq jours après, des suites d'une am Son corps fut ramené à Paris, et Louis tit faire de magnitiques (unérailles. « A lités brillantes du général, dit up biogi comte de Guébriant joignait l'habileté et d'un négociateur, l'éloquence de l'oral taire, la modestie d'un sage, la vertu manité d'un vrai chrétien. Il mourul re ses troupes, et estimé des ennemis. » des Mémoires, qui ont servi à Le Labou la composition de son Histoire du A de Guébriant.

Nic. Grillie, eveque d'Usez, Oraison functr rechal comte de Guebriant, prononcée à No Paris, 1648, in-4°. — Jean Le Laboureur, Histoir rechal de Guebriant, avec l'histoire genéel 24 maison; Paris, 1657, in-fol, avec purtral moires de Richelieu, de Pontis, du marquis de

réchale ne), semme du précédent, née mencement du dix-septième siècle, mo rigueux, le 2 septembre 1659. Elle éta Repé du Bec, marquis de Vardes, et René du Bec, deuxième du nosp, qui comtesse de Moret, maltresse de Henqui sut le père du marquis de Vardes, cé ses amours et ses disgraces sous Lo Mariée jeune à un homme dont elle bien vite la nullité, Renée du Bec parvirompre son mariage, et contracta en nouvelle alliance avec Guébriant, qui, aid devint maréchal de France. Le Labor

dignité appartenait à double titre à uébriant, « par participation de son ar la part qu'elle avait méritée dans le s de ses armes ». Devenue veuve en fut deux ans après nommée ambassaaordinaire auprès du roi de Pologne. première fois qu'une femme portait ce ance sans le devoir à son mari. C'était ffaire de femme, car il s'agissait de a princesse Marie-Louise de Gonzague nom) au roi Ladislas IV, qui l'avait ir procuration à Paris. En arrivant à la princesse trouva son époux prére elle. On l'accusait d'avoir éperdû-: Cinq-Mars, et elle allait être outrarenvoyée en France. M<sup>me</sup> de Guébriant egrande dex térité d'esprit, beaucoup de de ressources pour empêcher ce scanréussit tellement que non-seulement la reconnue, mais que Ladislas donna endre à l'ambassadrice des honneurs ceux qu'avait reçus l'archiduchesse **, Claude** de Médicis, lorsqu'elle lui avait l'arsovie sa première femme, fille de · Ferdinand III. L'ambassadrice a reune suite de lettres les détails de sa plomatique; elle y raconte ses conféintrigues de la cour de Pologne contre Gonzague, les manœuvres d'une prinqaise qui voulait supplanter la reine, etc. i ont été trouvées dans les papiers de Choisy, dont la mère était liée avec la Pologue. On sait que les imputations ses répandues contre la princesse de avaient leur origine dans une affaire de M<sup>me</sup> de Choisy. Labarde raconte de retour à Paris, la comtesse de continua à se mêler des intrigues qui t la cour. Elle mit ses talents au serreine mère, et contribua à reprendre ane manière singulière, en 1652. Après Erlac, qui était gouverneur de cette rlevoi s'en empara. On craignait qu'il soumission à l'empereur, pour garder M<sup>me</sup> de Guébriant se chargea de ever : elle emmena avec elle une jolie : la cour, et se présenta à Charlevoi ocier avec lui. Charlevoi devint bien areux de la helle suivante. La dame ade, dans une maison de campagne; vint l'y voir, sut pris et emmené à urg. Le comte d'Harcourt, nommé goule Brisach, fit offrir la liberté à Charhui faisait rendre la place, ce qui s'exéte perfidie créa beaucoup d'ennembs à la e, ce qui ne fit qu'augmenter son crédit '. Elle fut attaquée dans les pamphlets nde: et si l'on en croit le cardinal de marquis de Vardes fit couper le nez à in Montandré, chef des criailleurs du princes, pour quelque méchant libelle tre la maréchale de Guébriant. Elle pensait, dit-on, se faire nommer gouverneur de Brisach, lorsqu'elle mourut, à Perigueux, où effe prenait part à la négociation de la paix des Pyrénées, étant désignée pour première dame d'honneur de la jeune reine Marie-Thérèse d'Autriche. Guy Patin raconte que la maréchale mourut sans confession. Elle n'avait jamais eu d'enfants.

L. LOUVET.

Lettres de Mme de Guébriant à la princesse Palutine Anne de Gensague. — Mémoires de la duchesse de Nemours. — Labarde, Histor. de Reb. Gallic. — Guy Patin, Lattres.

\*Guédier de Saint-Aurin (Henri-Michel), théologien français, né à Gournay-en-Bray, le 17 juin 1695, mort à Paris, le 25 septembre 1742. Il était le cinquième enfant de François Guédier, écuyer, seigneur de Saint-Auhin, lieutenant général de Gournay, puis conseiller au parlement de Rouen. Lui-même vint achever ses études à Paris, et sut reçu docteur en Sorbogne le 29 octobre 1723. Il devint prafesseur de cette société en 1730, et bibliothécaire en 1736. Quelque temps après il obtint l'abbaye de Saint-Vulmer. Versé dans les langues hébraïque, grecque, latine, française, anglaise et italienne, il connaissait en outre l'histoire, la théologie et les sciences qui s'y rattachent. Durant quatorze années il décida en Sorbonne toutes les questions relatives aux cas de conscience. Sa mort prématurée l'empêcha de terminer de nombreux ouvrages qu'il avait préparés. Op a de lui : Histoire sainte des deux Alliquees; Paris, Didot, 1741, 7 vol. in-12. « Cet ouvrage, dit Moréri, contient toute l'histoire sacrée, et peut être regardé comme une bonne concordance de l'Ancien et du Nouveau Testament. On y trouve à la fin de chaque livre des réflexions et des dissertations sur le dessein des auteurs sacrés, sur l'authenticité et la divinité des livrés de la Bible. » Parmi les manuscrits de Guédier on remarque un grand nombre de décisions de cas de conscience et les deux premiers volumes d'un quvrage très-utile, qu'il voulait faire imprimer sous le titre d'Index Sorbonicus : on reconnait dans tous les écrits de cet auteur beaucoup de science et une critique ji dicieuse.

Ladvocat, Dictionnaire historique. — Moséri, Le grand Dictionnaire historique, édit de 1789.

espagnol, né vers 1820, à la Havane. Il passa en Espagne pour y compléter son éducation par l'étude du droit, et prit ses grades à l'université de Barcelone. Jouissant d'une fortune honorable, il inspira une vive passion à une des sœurs du roi d'Espagne, l'infante Josefa de Bourhon, qui ne lui fut accordée en mariage qu'à la suite de longues difficultés (juin 1848). Il vivait fort retiré en province, lorsqu'à la révolution de 1854 il se leva un des premiers pour soutenir le mouvement tenté par les généraux vicalvaristes. Nommé député aux cortès, et réélu en 1857, il s'est associé à toutes les mesures libérales émanées de l'opinion progressiste, à laquelle il appar-

tient. Lorsqu'il aborda la vie publique, il venait de publier un recueil de poésies, Larmes du Cœur, Valladolid, 1854, in-4°, qui, par le tour des idées, les belles formes du langage et l'élégance de la métrique, s'adressait surtout à un public d'élite. Dans la même année il sit paraître un second recueil: Pensées morales et politiques, Valladolid, in-4°, où, dans une suite d'essais, il passe en revue divers points de morale, de psychologie et d'économie sociale. On a encore de lui: Guacanajare, roi de Marien, tableau des mœurs d'Haïti à l'époque de Christophe Colomb; — Defensa legal de la infanta dona Josefa de Borbon; Paris, 1851, in-4°; et plusieurs articles de jour-Paul L-Y.

Documents particuliers. — Moniteur, 1888.

GUBIDAN ( Gaspard, marquis DE), magistrat français, né à Aix (Provence), vers la fin du dix-septième siècle, mort en 1769. Issu d'une famille qui s'était illustrée par les armes, il préféra la robe, et fut pourvu d'une charge d'avocat général au parlement de Provence. En 1740 il fut nommé président à mortier au même parlement, et la terre de Gueidan fut érigée pour lui en marquisat en 1752. On a de lui : Discours prononcés au parlement de Provence par un de messieurs les avocats généraux; Paris, 1739 et ann. suiv., 5 vol. in-12. Ce recueil renferme non-seulement les discours prononcés par Gueidan aux audiences solennelles de rentrée et aux séances ordinaires, mais encore des réquisitoires, des harangues académiques, notamment son discours de réception à l'Académie de Marseille et un discours sur ce sujet : Le bon usage de la raison est plus nécessaire aux querriers qu'au reste des hommes. Il avait écrit cette dissertation au nom de l'Académie de Marseille, qui était dans l'usage d'envoyer annuellement un hommage en prose ou en vers à l'Académie Française.

Dict. de la Provence. — Journal de Trévoux, déc.

GUELDI (Dom Gabriele), théologien italien, né à Padoue, vers 1670. Il était clerc régulier, et professait la théologie dans sa ville natale. Il avait une grande réputation d'éloquence, et passait pour un des plus savants canonistes de son temps. On le connaît surtout pour un ouvrage qui fit sensation lorsqu'il parut : Baptisma puerorum in uteris existentium assertum, quamvis theologi et canonistæ antiqui per plura sæcula hoc vel negarint vel tacuerint; Padoue, 1711, in-8°. L'anteur soutient la validité du baptême donné aux enfants dans le sein de la mère; il réfute, comme théologien, le sentiment de ceux qui prétendent que l'ensant doit être visible pour recevoir le baptême; et comme médecin, il enseigne la manière dont il s'y faut prendre pour baptiser les enfants qui se trouvent dans cette position.

Journal des Savants, année 1711, p. 111. - Richard et Giraud, Bibliothèque sacrés.

Guelfes, Guelphes, Guelph (Maison des ). On désigne sous ces n lèbre famille princière qui régna lo les plus belles contrées de l'Allem fleurit encore aujourd'hui dans la bran dans la branche ducale de la maison d (Brunswick et Hanovre). L'origine son remonte aux temps les plus rec chius, Chronolog. Monasterior. Ge — Crusius, Annal. Suen., lib. 1 c. x, p. 337; — Lucæ, Fürsten-Sc cap.  $V, \S 1, 2, p. 347, 348;$  — And Bavar., p. 25; — Bunau, Leben F p. 2, 5 (1).

A partir du neuvième siècle, c'es la dernière période du règne de C les Guelfes commencent à figurer da où nous trouvons des documents su

nages suivants:

Guelfo ou Welfo les vécut au Charlemagne. Il est nommé alternat et comte de Bavière, et posséda de priétés en Souabe et dans le voisina Constance. Il laissa plusieurs enfants, une fille, Judith, épouse de l'emp le Débonnaire (2). Il eut pour succe

Ethico Ier, qui, fâché de ce que s eut vendu sa liberté à l'empereur, s

(1) Voici ce que les anciennes chronique au sujet de l'étymologie du mot Welf: gneur d'Aitdorff en Souabe, fils de Warin de Carloman, irrité de la hauteur d'Ottm: l'abbaye de Saint-Gall, fit saisir ce prélat le jeta en prison, et l'y laissa mourir i Charlemagne, protecteur de l'Église, men: d'Altdorff de sa puissante colère; mais ce bonbeur de sauver la vie de l'empereur, qu' tie de chasse avait été attaqué par un ta Charlemagne pardonna au courageux vassi avait eus envers l'Église, et lui donna po du service qu'il lui avait rendu la sœur de Irmentrud, en mariage. Au bout d'un an coucha de douze enfants, et en fut telles que, pour cacher cet événement extraq mari, elle donna onze de ses fils à une f avec l'ordre de les jeter au fleuve. Isenbai la chasse, rencontra la servante, et lui aya qu'elle portait, elle répondit : « Ce soi (Jeunes chiens) que je dots porter à la r bard, qui eut une des plus belles meut Souabe, voulut choisir les meilleurs chien der, et découvrit ainsi la vérité. Il fit éleven secret, et ne les présenta à leur mère eurent atteint l'âge de la puberté. La n pardon; ses fils surent surnommés les li vinrent de riches et puissants seigneurs plus grandes maisons de l'Allemagne. douze ensants, y compris le fiis que la mè sont: Welfas, comte d'Altdorff; Cuno. conie: Thassilon, comte de Hohenzoller de Heiligenberg; Werner, comte de Togg belhard, comte de l'Alemannie; Eberhar berstein; Arnold, comte d'OBttingen; Be de Wôlpe; Adelbert, comte de Calw; He Katzeneilenbogen; Rodolphe, evêque de ( Foy. P. Bucelino, Historia Agilofingic Geneal. Historie des Braunschweig-Lun t. 1, p. 5.)

(2) Gebauer (Georg.-Christian), Blogia Judithæ-Augustæ Franciæ, usoris secu Pii; Leipz., 1720

GUELFES 362

s de l'Ammergau en Bavière, et mourut solitude.

i dit au Char d'Or se mit sous la soué de l'empereur, qui lui donna en rése des terrains situés entre le Lech, le l'Amper. Il fonda à Altdorff un couvent, pel plusieurs membres de sa famille ont errés et qui fut habité par des moines de le Saint-Benott. C'est à ces derniers que t le Chronicon Weingartense, qui date n du onzième siècle et qui est une des les sources de l'ancienne histoire des

e de Rudolf, fils et successeur de Henri, è aucun souvenir remarquable.

cement du onzième siècle. Il se lia avec rest de Souabe contre l'empereur Contattaqua, durant l'absence de ce dernier, ivèque d'Augsbourg, ami intime de Conlui enleva le trésor épiscopal, pilla et ses terres, et se posa franchement en addécidé de l'empereur. Cette querelle ommencement de la longue lutte entre les et les gibelins. Lorsque Conrad II el'Italie (1027), Welfo II fut jeté en prison de dédommager l'évêque d'Augsbourg de qu'il lui avait fait subir. Il laissa deux Welfo III et Cunégonde.

o ou Welfo III, mort vers 1055, fut

par l'empereur Henri III, duc de Carintte promotion fut le prix de la valeur it déployée dans la guerre de l'empereur ba, roi de Hongrie. A son patrimoine Tet à son duché de Carinthie fut jointe ie de Vérone. Il gouverna ces terres lération et sagesse, et transféra le mol'Altdorff dans son propre palais, situé montagne voisine, appelé Weingarten les Vignes). L'empereur Henri III, dans me donné au mois de novembre 1055, r de l'église de Saint-Zénon de Vérone, duc Welfo avec éloge. Il ne paraît pas prolongé ses jours au delà de l'année On ignore s'il fut marié; ce qu'il y a de est qu'il mourut sans postérité. Par son t il avait légué ses vastes domaines à es églises; mais Irmengarde, sa mère, l'exécution de ce testament. Elle rappela son petit-fils Welfo, neveu de Welfo III. da à son oncle, sous le nom de Welfo IV. ou Welfo IV, premier de ce nom des savière, dit le Grand, mort en 1101. Son zo ou Ezzelin, de la maison d'Este , mort en 1097, maître de Milan, de d'autres villes de la Lombardie, avait lunégonde, sœur de Guelfo III et héries biens. Guelfo IV, qui, grâce à l'interle sa grand'-mère Irmengarde, avait été ossession de tous les biens de ses anaternels, vint en 1055 en Allemagne, où a seconde maison des Guelfes, d'où sont

sortis les ducs de Brunswick, les rois de Hanovre et les rois d'Angleterre (1). Henri IV, empereur d'Allemagne, donna à Guelfo IV le duché de Bavière, et celui-ci servit alors l'empereur pendant plusieurs années avec zèle et succès. Il répudia même, pour plaire à ce prince, sa première semme, fille de son prédécesseur Othon de Nordheim, auquel Henri IV venait d'enlever le duché de Bavière. Plus tard cependant il crut devoir se déclarer contre Henri, et à la diète de de Fribourg, tenue à la mi-octobre 1076, il se distingua parmi les partisans de l'anti-césar Rodolphe de Souabe. Henri, pour se venger de son adversaire le plus redoutable, entra en 1078 sur les terres de Guelfo et y fit de grands dégâts. Ce dernier, de son côté, lutta avec une fortune inégale contre l'empereur. Il défit, en commun avec Herman de Luxembourg, une armée de Henri dans la plaine de Hochstet, assiégea la ville d'Augebourg et s'empara de l'évêque Sigefroi, qui ne parvint à recouvrer sa liberté qu'en payant une très-forte rançon. Un combat acharné entre lui et Henri eut lieu en 1086 sous les murs de Wurtzbourg; l'empereur fut défait, et perdit 4,000 hommes; mais étant revenu avec de nouvelles forces, il prit la ville et força Guelfo à se retirer. En 1097, enfin, les deux ennemis firent la paix, et quatre ans plus tard Guelfo se joignit à la grande armée des croisés qui traversait l'Allemagne sous la conduite de Guillaume le Jeune, duc d'Aquitaine, pour aller à la conquête de la **Terre Sainte.** Il eut part à la déroute qu'essuy**a** cette armée en traversant l'Asie, et parvint, non sans grande peine, à Jérusalem. En reprenant la route de l'Europe, une maladie l'obligea à s'arrêter en Chypre, où il mourut, en 1101 ou 1102. Il fut enterré à Paphos, mais plus tard son fils fit transporter son corps à Altdorff, où il fut enseveli avec honneur. Guelfo IV laissa la réputation d'un vaillant guerrier et d'un prudent souverain. Durant les dernières années de sa vie, il s'adonna beaucoup à la dévotion. Il avait épousé en premières noces Ethelinde, fille du duc Othon II, qu'il répudia sans avoir eu d'enfants d'elle. De Judith, sa seconde femme, veuve de Toston, frère de Harold II, roi d'Angleterre, et fille de Baudouin V, comte de Flandre, morte en 1091, il laissa: Guelfo II ou V, Henri le Noir, et Judith, qui épousa, selon quelques historiens, le duc d'Autriche Léopold le Beau (2).

Guelfo ou Welfo V (deuxième de ce nom des

(2) Voir pour la règne de Guelfo IV: Lucze, Fürsten-Saal. — Arenpeck, Chron. Boioar ap. Leibnit. Script. Rer. Brunsw., t. III. — Sundhelm, De Guelph. — Bünan: Laben Kayser Friedrich I, p. 6, 358 — Lam-

<sup>(1)</sup> La maison de Brunswick, en recouvrant ses possessions de Hanovre, qu'elle fit ériger en royaume, institua, au mois d'août 1815, un ordre de chevalerie, l'ordre des Guelfes, dont le nom est un hommage rendu à la mémoire du fondateur de l'illustre lignage des Guelfes. L'insigne de l'ordre est une croix d'or, à huit pointes pommetées, unglée de léopards; au centre est un médaillon de gueules chargé d'un cheval d'argent, lancé sur un tertre de sinople, avec cette légende: Nec aspera terrent.

368 GUELFES

duct de Bavière), mort vers 1119, successeur de son père au duché de Baviere, avait été marié, par l'intervention du pape Urbain II, avec la célèbre comtesse Mathilde, la plus riche héritière de l'Europe et veuve, depuis l'an 1076, de Godefroi le Bossu, duc de Lorraine. Dans le contrat de mariage, il était stipulé qu'après la mort de Mathilde tous ses États reviendraient à son époux; mais le dévouement de cette princesse aux intérêts de l'Eglise, son attachement au pape Grégoire VII mirent des obstacles à l'exécution de ce contrat. On dit que dès l'an 1077 elle avait fait secrètement donation de tout son patrimoine à l'Eglise de Rome, et que la découverte de cette disposition, qui frustra Guelfo de l'espérance de recueillir l'immense succession de Mathilde, fut la principale cause qui détermina le duc de Bavière à se séparer de son épouse (1095) et à retourner en Allemagne (1), où il prit parti pour le jeune roi Henri V, révolté contre son père, Henri IV. En 1107 il vint, comme ambassadeur de Henri V, en France pour traiter avec le pape Pascal II de l'assaire des investitures, et en 1111 il accompagna l'empereur à Rome, où il fut témoin de l'arrestation du pape, sans néanmoins s'en rendre complice. L'année suivante il rendit de nouveaux services à Henri V, en l'aidant à combattre les Saxona, et en 1115 il se joignit à l'évêque de Wurtzbourg pour aller traiter de la paix avec ce peuple, irrité de ce que leur duc Lothaire avait été mis au ban de l'Empire.

Les historiens ne sont pas d'accord sur l'année de la mort de Guelfo V, décédé sans laisser de postérité. Il est probable qu'il finit ses jours en 1120, à Kaussingen sur le Lech, d'où son corps sut transféré à l'abbaye de Weingarten en Souabe, pour y être inhumé auprès de celui de son père (2).

Henri VII, dit le Noir, de 1120 à 1126, successeur de Guelfo V. (Voir Henri VII, dit le Noir, duc de Bavière.)

Henri VIII, dit le Superbe, de 1126 à 1138, successeur de Henri VII. (Voir Henri VIII le Superbe, duc de Bavière.)

Henri X, dit le Lion, fils de Henri le Superbe, de 1139 à 1195. (.Voir Henri le Lion, duc de Saxe.)

bertus Schaffnab, anno 1077, p. 246; anno 1076, p. 238. — Chronic. Weingart. de Guelphis. — Arnulph, Hist. media, t. VI. — Bünting. Braunscheig Chronik., t. IV. p. 500. — Crusius, Annaies, t. I. vol. 1. — Muratori, Annais & Malia, t. VI, 328. — Berthold. Constant, Chron.

(1) Razzi (Silvano), Vità overo azioni della contessa Matilda; Florence, 1887. — Kæler (J.-D.), Dissertatio de donatione Mathildina pontifici Romano Gregorio VII; Altdorff, 1718; et lena, 1742. — Joachim (Joh.-Pried.), Dissertatio de spurio Mathildino Dono; Halle, 1788. — Erra (C.-A.), Memorie storico-critiche della gran contessa Matilda; Rome, 1768. — Mozzi de Capitani (Ferdinando), Sulla Contessa Matilda, i suoi contemporanei et l'usanze nostre d'allora.

(2) Lucm, Fürsten-Sual, II, 3, p. 361 seq. — Krantzim, Saxon., 1, 36. — Chron. If eingart, de Guelphis. — Adelez, Annaiss, P. I, p. 492. — Letbnitius, Introductio in T. I, Script. Brunsw., a. 40, et p. 793 sq. — Felier, Genealog. Historie des Braunschw. Hauses VII. — Bünau, Leben Kauser Friedrich I, p. 96.

Guelfo VI (traisième duc de Bavière 1115, mort en 1191, fils de Henri le Noi: de Henri le Superhe, épousa Uta, fille defroi de Calbe, comte palatin du Rhin, e dans la carrière des armes en luttant v sement contre le comte Albert, cous femme, et qui réclamait en cette qualité tie de l'héritage de Godefroi de Calbe. I Guelfo se posa comme protecteur de se Henri le Lion, et demanda pour lui le d Bavière, que l'empereur Conrad III avait 1138, après la mise au ban de Henri le Su Léopold d'Autriche, dit *le Libéral*. Ce de les armes pour soumettre ceux de ses n sujets qui ne voulaient pas reconnaître veraineté, et commença les hostilités en le siège de la forteresse de Phalei, dans les deux comtes Othon et Conrad, d sidèles à Henri le Superbe, s'étaient ens attaqua la citadelle à différentes repris avant qu'il eût pu s'en emparer, Guelfo V à l'improviste le duc Léopold, et le mit Cetévénement eut de grandes conséque beaucoup de nobles, qui jusque alors n'av osé se prononcer contre Léopold, se c rent contre lui et contre ses partisa Guelfo VI, le vainqueur de Phalei, chan de langage. Il avait, comme nous l'av pris les armes pour conduire les all son neveu, le mineur Henri le Lion; nant, comme c'était lui qui soutenait mouvement qui s'élevait en Bavière Léopold, il se déclara lui-même du vière. On ne peut assurer quelles raisc sèrent Guelfo à cette conduite. Il est qu'il se saisit du duché, préférant opé lui-même que pour son neveu; mais il aussi qu'il ait été forcé par les ennemis pereur Contad III et du duc Léopoid à la dignité de duc. En tous cas il ne parv jouir tranquillement de ses nouvelles sions; car à peine eut-il fait valoir ses pr à la Bavière, qu'on lui annonça que Coi conjointement avec son frère Frédéric, taqué les possessions héréditaires des G assiégeait la ville de Weinsberg. Guelf sa victoire, espérait éloigner l'empere facilement de Weinsberg qu'il avait cha Léopold de Phalei. Il conduisit donc pen ver son armée contre Conrad, et risqua un sous les murs de Weinsberg, le 21 d 1140. Mais la fortune ne lui fut pas si Le cri de guerre des siens : Ici, We étouffé par le cri de guerre de ses adve a Ici, Waiblingen (1)! Il perdit la batail coup des siens y trouvèrent la mort; nombre furent faits prisonniers, et Guelfo

<sup>(1)</sup> De ces deux noms IV elses et IV aiblinger les expressions Guelles (partisans de l'Église) ( (partisans de l'Empire), adoptées par les deux gri qui luttérent l'un contre l'autre pendant toute

GUELFES 366

qu'avec peu de monde. Weinsberg tomba s mains de Conrad (1). Ce événement t momentanément les espérances du duc mais n'anéantit pas son courage.

es entrefaites, Léopold, duc de Bavière, sourir (18 octobre 1142). Conrad résoors de conférer l'investiture du duché de à son autre beau-frère, Henri d'Autriche, né Jasomirgott, et de conclure un matre lui et Gertrude, duchesse de Saxe, le Henri le Superbe, à de telles condie, hormis le duc Guelfo, tous les partis contents. Le mariage fut célébré à Francfrais de l'empereur, avec la plus grande sonce (Pentecôte, 1142).

c Guelfo, irrité, fit irruption en Bavière. re se ralluma, mais n'aboutit à rien de Enfin la croisade de 1147, pour laquelle III partit en compagnie de son puissant . Guelfo, mit une treve aux hostili-Durant la croisade, l'empereur témoigna msidération pour le duc Guelfo dans ses i et sa conduite, comme s'il avait entrespoir d'apaiser enfin la haine de son anrersaire. De son côté Guelfo se conduisit **Conrad comme s'il avait réellement oublié** . Mais lorsque Conrad et Louis, roi des i, résolurent d'attaquer Damas, Guelfo, nt une maladie qui le mettait dans l'imité de prendre part à cette assaire, resta re, et s'embarqua au mois d'août de l'an-5 pour retourner dans sa patrie. Pendant rsée il se rétablit, mais ne rejoignit point des croisés, et dirigea sa course vers la y visiter le roi Roger, son ancien cu avec beaucoup de solennité par Roger,

moyen age, entrainant dans leurs combats la es peuples de l'Europe.

raconte dans les anciennes chroniques que les le Weinsberg ayant obtenu la permission de la ville en emportant leura meilleures richesses, rent chacque de sop mari, qu'elles sauvèrent le mort certaine. Cette légende, très-populaire agne, ne manque pas d'un certain fondement e, quoique les auteurs contemporains n'en fassent lou. (Arenpeck: Chron. Bajoar ap. Leibnit. er. Brists., t. 111, p. 664. — Chron. S. Pantaleon. 1160. Voir aussi l'articlé Connad III de notre ire.)

1 ne peut, dit Luden, s'empêcher de croire que léjá depuis longtemps à Franctort, s'était ene saint Berhard, et avait fait à celui-ci le serment risade, à la condition que Guello, son ennemi le persua, devait être et serait amené à prendre la pour cette raison saint Bernard, reconnaissant la čelté demandé, avait négocié, par l'entremise mb et de ses partisans, avec le duc Guelfo. rer la même raison Conrad avait ajourné sa dépublique pour attendre l'issue de la négociation. tous les cas, il est certain que le duc Guelfo edent la muit de la fête de la naissence du Saup la ville de Betengen, prêté le serment d'enre une expédition en Terre Sainte, et avait reçu avec plusieurs de ses partisans; et de ce serle cette prise de croix Courad pouvait sans cone instruit le 27 décembre. Quelle que soit cepenmolère dont on raisonne sur ces événements, le n, 28 décembre, eut lieu la déclaration de Conien, Histoire des Allemands, t. IV, p. 207).

et richement pourvu d'argent, il promit volontiers de renouveler en Allemagne la guerre contre le gibelin Conrad. Il continua son voyage pour Rome; il y arriva secrètement, et fut protégé par les anciens ennemis de l'empereur, à la tête desquels se trouvait alors la maison des Frangipani. Il continua sa route, et dès son arrivée en Allemagne il envahit les terres de Conrad. se rendit maître de quelques biens de la maison des Waiblingen, et commença à assiéger leurs places fortes. Mais il fut interrompu dans ses entreprises par l'arrivée du duc Frédéric de Souabe, qui le décida à conclure en 1150 un **traité** de paix. Guelfo obtint comme fiefs quelques terres de l'Empire, parmi lesquelles Merdingen paraît avoir été la plus considérable, et renonça. en revanche, à son inimitié contre les Waiblingen, ainsi qu'à ses prétentions sur le duché de Bavière. Les prisonniers furent rendus.

La mort de Conrad III (15 février 1152) mit enfin un terme à la lutte acharnée que Guelfo VI avait soutenue contre l'Empire. Frédéric Barbe-Rousse, fils de Judith, sœur de Guelfo, attacha au contraire son oncle aux intérêts de la couronne impériale. Il l'investit dès 1153 de la marche de Toscane, des biens allodiaux de Mathilde et du duché de Spolète. Guelfo prit en 1154 possession de ses nouveaux biens, et prouva sa reconnaissance à l'empereur en l'aidant en 1159 à réduire la ville de Crême, qui s'était révoltée. Il retourna l'année suivante en Allemagne, laissant Guelfo VII, son fils, pour gouverner la Toscane en son absence. Le jeune Guelfo se comporta de manière à mériter l'affection des peuples, tandis que son père, malgré son age avancé, parvint à soumettre quelques vassaux qui s'étaient révoltés contre lui. Guelfo VII étant mort en 1167, son père, qui se voyait sans enfants, institua son héritier Henri le Lion, à la charge de lui payer une certaine somme d'argent (1). Mais Henri, négligeant de payer cette somme, Guelfo VI changea de dispositions à son égard, et céda, l'an 1169, tous ses biens à l'empereur Frédéric. Il passa ses dernières années dans le repos fastueux d'un riche souverain. consacrant des sommes considérables à l'entretien de sa maison. La république de Lucques conserve dans ses archives un monument précieux de sa libéralité; c'est un privilége par lequel il lui accorde, dans une étendue de six milles, la juridiction qui lui appartenait dans cette ville et ses environs comme marquis de Toscane. Il mourut en 1191, à Memmingen, agé de soixanteseize ans, puissant et redoutable jusqu'aux derniers moments de sa vie. A la tin de ses jours, il

<sup>(</sup>i) Les États que Guelfo VI possédait sont connus par les titres qu'il prend en plusieurs documents : telle est, entre autres, la lettre qu'il écrivit au roi Louis le Jeune, et dont l'inscription est dans ces termes : Welphus, Des grutia dux Spoleti, murchio Tusciæ, princeps Sardiniæ ac Corsicæ, et dominus totius domus comitissæ Muthildis (Origin. Guelph., t. 11, p. 616).

était devenu aveugle. Son corps fut inhumé dans le couvent de Steingaden, auprès des dépouilles mortelles de son fils (1).

Guelfo VII, fils du précédent, gouverna pendant quelque temps la Toscane, luta en 1164 contre le comte palatin Frédéric de Franconie et contre les comtes de Zollern, et fut défait par eux dans le sanglant combat de Tubingue. Il accompagna plus tard l'empereur Frédéric Barbe-Rousse en Italie, où il mourut de la peste, en 1167. Avec lui et son père le nom de Guelfo s'éteignit (2).

R. Lindau.

Eichorn, Urgeschichte des Hauses der Welfen. — Chronicon Weingartense de Guelphis. — Constitutio de Expedit. Rom., cum notis Freheri. — Feller, Geneal. hist. des Braunsch. Luneb. Hauses. — Crusius, Schwæb. Chronik. origin. Guelf. — M. Mallet, Histoire de la Maison de Brunswick. — L'Art de vérifier les dates. — Sismondi, Histoire des Républiques italiennes. — Lelbnitius, Scriptores Rerum Brunsw.

GUBLFO, peintre italien. Voy. GRAZIA (Leonardo).

GURLON-MARC (Pierre-Prosper), connu par sa lettre au président de la Convention lors du procès de Louis XVI, né à Troyes (Champagne), le 5 septembre 1752, mort dans la même ville, le 24 décembre 1822. Il appartenait à une famille de la bourgeoisie, et ne devait rien au roi ni à son gouvernement. « Etranger à la cour, disait-il lui-même, je n'ai jamais eu de rapports avec Louis; jamais je ne sollicitai sa faveur ni celle de sa maison, ni celle des dépositaires du pouvoir. Je le chéris et le révère, parce que je suis Français, et qu'il serait le plus infortuné des hommes s'il n'était pas le plus vertueux. » Plein d'enthousiasme en estet pour les vertus de Louis XVI, Guelon-Marc se sit inscrire en août 1791 sur la liste des otages qui s'offraient pour obtenir la liberté du roi, et après le 20 juin 1792 il lui envoya une adresse. Quand il sut que Louis XVI, enfermé au Temple, allait être mis en jugement, il écrivit, le 16 décembre 1792, au président de la Convention, une lettre qu'il le priait de mettre sous les yeux de ce corps délibérant : « Elle est, disait-il, l'expression sidèle d'un homme qui n'a prévenu qui que ce soit de sa démarche; son épouse, son fils, ses parents. ses amis l'ignorent; il doit être seul responsable de ses suites. » Voici d'ailleurs comment il plaidait la cause de Louis XVI: « Si Louis périt. la France sera précipitée dans un ablme; des millions de bras s'élèveront pour venger un pa-

(1) Voyez sur la vie de Guelso VI: Behrends (Peter-Wilhelm), Herzoy IVellf VI, letzter Welsscher Stammherr in Süd-Deutschland und seine Zeitgenossen; Brunswick, 1828, in-8°. — Chron. Weing. ap. Leibnit., t. I, p. 781 seq. — Lucæ, Fürsten-Saal, vol. II, c. III, p. 367-368. — Feller, Geneal. - Historie des Bruunschw. Laneb. Hauses, t. X. — Von Bunzu, Leben Friedrich I, p. 18, 97, 119, 120, 195, 207.

(2) Voir pour plus de renseignements sur Guelfo VII: Sundheim, Hist. de Guelph. ap. Leibnit. Script. R. Brun., t. I. p. 804. — Arenpeck, Chron. Bavarior. ap. Leibn. I, c. t. III, p. 672-678. — Morena. Res Laudens., apud Leibnit., 1, c. t. 1, p. 846. — Luden, Histoire des Allemands, traduction française par M. A. Savagner; Paris, 1844, t. IV.

reil attentat. Les puissances étrangères gardé la neutralité, se coaliseront pour leurs têtes menacées du même sort; el meront le flambeau d'une guerre sangle ne l'éteindront que dans le sang du dernila mort... Qui ne frémirait point à l'aspe hache suspendue sur la tête d'un roi q bitionne de soustraire en sacrifiant la mi Jamais la France n'eut de plus grands à ménager qu'au moment où l'univers dans une morne stupeur, l'issue des dél les préliminaires annoncent l'irrévocable d'un assassinat. Que la vie de Louis pectée, et les puissances se préteront à de modements qui peuvent seuls mener à l Que le salut du peuple, que la Convention la loi suprême, soit la base du décret q à Louis la faculté d'aller avec son august se consoler loin de la terre natale par le : de ses bienfaits. Ne familiarisez pas un sensible avec l'ingratitude et le sang. Si. l'affirme l'auteur de la Défense prélis inédite (Foulaines), le décret de mort f dans les assemblées électorales; si ce vi cipé devint le gage de votre nomination, une victime fière de se dévouer ; que le s fidèle sujet soit seul versé. J'offre ma t celle du meilleur des rois... » Cette offre he comme il était à prévoir, ne fut point a La lettre de Guelon-Marc ne fut pas se lue à la Convention. Guelon-Marc en avair une copie à Louis XVI, qui le fit remen Malesherbes: « Votre action, lui écriva ci, vous place au rang des plus grands t D'un autre côté, Olympe de Gouges que « l'adresse de Guelon-Marc lui avait qu'elle était Française ». Cependant, Guelc echappa à la terreur. Au mois d'octobre : avait déjà écrit en faveur de soixante eccl ques condamnés à la déportation, et il avi bonheur de les sauver du massacre. Au 1 septembre 1795, il réclama la liberté de la Louis XVI, encore enfermée au Temple. volution lui avait fait perdre sa fortune. gouvernement de Napoléon I<sup>er</sup>, il refusa to places qui lui étaient offertes. En 1814, même de l'entrée des alliés à Troyes, il: premier de sa ville une adresse à l'em Alexandre, pour demander le rétablissem Bourbons. Ce prince l'accueillit avec distinc le surnomma le Décius français. Il lui o l'emmener en Russie, de frapper une co tion sur la ville de Troyes pour le dédon de la perte de ses biens; mais Guelon-M fusa, disant qu'il aimerait mieux mourir ( que d'aggraver le sort de ses concitoyens. marche faillit lui être funeste, car lorse troupes françaises rentrèrent dans la v Troyes, il aurait sans doute eu le sort du lier de Gounault, coupable d'avoir repris si de Saint-Louis, condamné à mort par un de guerre et exécuté pendant que l'emper

galtas grisso, al un colonal ne l'avait informé mil smit l'ordre de l'arrêter. A la seconde marte des alliés à Troyes, on jouz une pièce m l'anneur de Guelon-Marc sur le théâtre de alle ville , et ou avait gravé cette inscription pra maison : « J'offre una tête pour le uneil-🟣 du reis. » Après la restauration , Guelonline vint à Paris. Fêté par les royalistes, son and dévouusent fut tout simplement récompar que place de constriesaire de police à Troyes, place dont il se contenta et dont il spelit les devoirs avec zèle jusqu'au moment difficient une retraite honorable : « Jouleacz de repos., lui dit alors un magistrat, vous éties topaimable pour faire un commissaire de polia. » Ou a encore de Guelon-Marc : De l'in**funce** de la morale publique et de la mélitine légale sur le jugement par jury ; Paris, Mil, in 4"; — Lettre de M. Guelon-Marc. dige de Louis XVI, sur l'ouvrage de M. de Paicines, intibulé : De l'éducation selon l'Aemple, la Charte et l'esprit du siècle; Park, 1820, fm-8°. L. LOUVER.

le Builder da 3 janvier 1996.

\* STELPHE (François), thiologien jansi-Min trançais, né à Beauvais, vers 1650, mort à la Ville-l'Évêque, près Paris, le 27 juillet 1720. **Adinte per être cafant de chœur à Notre-Deme** à l'arin, et ût ses études au collère de Fortet. Amitrefiné de elguer le formulaire, il fut expulsé **matte institution** , mais Armanid et Nicole le Perullirent ; il les aida besucoup dans la trans-Ciplina de leura ouvrages. En 1679, il accom-Fign Arnenid dans ses voyages; et lorsque ce finiar mourat, ce fut Guelphe qui en rapports le mm à Port-Royal-dea-Champs (1694) Il pro**limit à cette occasion une oraison funèbre de** 🗪 Mesfelteur. Guelphe vécut depuis dans la Minite, quaiqu'il na cessit pas de prendre une parl active à la lutte théologique qui préoccupait was a vivement tone les esprits. Il mourut fort 🤼 chez les bénédictines de La Ville-l'Evêque, et JM enterré. Ses écrits, publiés sous le nom de # Prez cois, ne cont d'acces lutérêt aujour-Mai. On distingue cependant sa Relation de la Proite de M. Arnauld dans le Pays-Bas (Pothome); avril 1733, in-12. L-s-t.

Perist, Grand Distionnaire Mitarigus , dill. de 110. \* GUELVA (Alonso-Sancho as), marin es-"mel: il vivait à une époque où sa patrie atlait \*\*\*\*\* le premier rang parmi les peuples navi-Plants, et quelques années avant la découverte 💆 Nouvesu Monde II, publis un Compendio del Wie de napegar, imprimé à Barcelone, en 1484, nio; on y trouve des détails de quelque Mrtt sar la tactique navale. Guelva était natif la l'Andalousie, mais on manque de remeignenor sa vie; les biographes nationaux et ins qui en sont occupés de l'archéologie maique l'ont laissé dans l'oubli.

Demmente incidita.

français, né ca Brelague, en 1735, mort en 1817. N fut élevé à Paris, par un du ses oncies, l'abbé Baudouin, chancise de Notre-Dame, et épouss une fifie du fermier général d'Artincourt. Il anivit la carrière de la magistrature, et devint en 1762 maître des requêtes. Il fut obligé de se démettre à la suite d'une accusation de vol et emprisonné à Vincennes (1), pais durant quinze mois au couvent des Cordellers à Tanlay. Sa détention était très-rigoureuse; pour en charmer les ennuis, il s'adonna à l'astronomie et à la littérature. Il fit paraitre plusieurs pamphieta biographiques, dans lesquels les principaux personnages de la cour et de la magistrature étaient rudement malmenés. Depuis sa sortie de prison, Guémadeuc vécut riche et ignoré. Soulavie écrivait de lui : « C'est un homme instruit et retors, dont la réputation a croulé tout à coup, sans qu'il soit bien prouvé A'il est coupable ou a'il n'est que malheureux. » On a de Guémadeuc des Disseriations intéressantes sur les étotles doubles et la planète d'Herschel, insérées dans les Mémoires de l'Académia des Sciences, ann. 1782; - L'Espion dévalisé; Neufchâtel, 1782, in-8°. Les acandolenses apecdotes, vraies ou ropposées, que renferme cet ouvrage le fit rechercher de tous : mais elles attirérent contre son éditeur, le IIbraire Fauche, de Neufchâtel, des persécutions de la part des gouvernements français et prins-H. Losvera.

Normaliar di la main, nº 100, do 22 décembre 1776. — Paris, Fernalika et les Procinces; Poris, 1888, in-67, t. II, p. 191. - Manuel, La Police admitte, t. il, p. 00. Mémoires secrete de la Aspublique des Lettres, L. XXX,
 p. 16. — Soulavie, Mémoires du Minisfère du duc d Ajelilon (2º ddil., Paris, 1792), p. 20. — F. Bourgatist, La Littérature contrapora

GURMPAK (Srigitar). Voy. Gempar.

GURR-E. Voy. GER-KÖ.

GUER-ESt , impératrice du Japon. Poy. Gue-MÉI-TEN-WO.

GURN-882 , impératrice du Japon. Voy. Gen-SÉI-TEH-WÔ.

OURNARD (Constance), en religion la P. Liundra, prédicateur français, né à Dôle, en. 1584, mort vers 1625. Il était fils d'un passyre cordonnier, mais doué de grandes facilités antarelles; il trouva de riches protecteurs, qui lui firent faire de brillantes études. Il suivit quelque temps les cours de droit, puis tout à coup se fit capacin à Dôle. Sous le nom de Père Légndre, il percourut la Pranche-Comté, et obtint de grands succès comme prédicateur. Il sofficita

(1) Sutvant la rédactour de Parie, Fersalitte et les ventuers, M. de Miroménii, alors garde des scenus, fut présenu par con introdunt qu'il manquait souvent de piòcas d'argenterie après ses réceptions. Il juvita alors à ses diners un agunt de police très-adroit : celoi-ci no tarda pas à or convaincre que l'autour des lorcies sénou-cie était Bondonie de Goémedeuc. X. de Miroménii prit le noapable en particulter, et int reprocha sa conduité. Loin de nier on de n'azonner, Guémodene répondit ej-frontément e que monsteur la garde des scenes lui syant annecco qu'il y normit tenjoure à sa table no couvert mente incelle.

pour lui, il evelt ura pouvoir emporter le sign men indismanusur (Brendonin pa.), panaphilitaire

une pince de lecteur en théologie ou en philosophie; mais ses envieux, arguant de as jeunosas, firent avorter son espoir. Il résolut aiors de quitter un ordre où le mérite était si mai récompensé, et se rendit à Rome pour obtenir du souversin pontife d'être relevé de ses virux. Sa demande fut repoussée; il revint dans sa patrie, et entra chez les cordellers. Les capucins le réclamèrent. Pen soucieux de subir les pelass disciplinaires qu'il avait encourues, il s'enfuit à Monthéliard, et se fit profestant. Il se consacra à l'Instruction particulière , accompagna des élèves à Bale et à Genève, où il fit paratire la Déclaration des causes de la conversion de Constance Guénard ; 1618, in-8°. Cette spologie de sa conduite fut condamnée par le pariement de Dôle et brûlee par le bourreau. Le P. Gralien (Bordey) de Montfort, provincial des capucins, lança, cous l'anagramme de Denis de Formont, une violente diatribe contre son ancien subordonné : elle est intitulée La Tarentule du Guenon de Genève , ci-derant nommé Léandre , et à présent Constance Guénard, hérétique, contenant une entière réponse aux causes impartinentes de sa conversion au calvinisme; Saint-Mihiel , 1670, in-8°. Le style de set opusquie était peu fait pour rameuer le Père Léandro dans le giron de l'Eglise. Claude d'Esternod attaque aussi l'ancien moine dans son Espadon saftrigue: Lyon, 1819, in-12 Guénard était alors correcteur d'imprimerie à Yverdun : il y surveilla plusieura éditions d'auteurs anciens gress et latina, entre autres les Eusres de Xénophon (1619). On le pard de vue vers cetts épo-

Mariet, La Grand Dictionnaire Metorique (édit. de

1759). - Sayle, Dict. hist.

gykaled (Antoine), littératour français, né à Dambiin (Lorraine), le 23 décembre 1726, mort à Bléville, près Nancy, en 1806. Il fut élevá ches les jésuites, et entra dans leur congrégation. Il se fit remarquer par son éradition et son goût pour la haute littérature. On a de lui : En quoi consiste l'esprit philosophique, conformément aux paroles de saint Paul : Non plus supere quam oportet sapere, sed sapere ad andrietatem; Paris, 1755, in-4°. Ce discours, courogaé la même année par l'Académie Francalse, a été réimprimé dans le L. Il des Tablettes d'un Curienz, 1789, 2 vol. in-12, et dans le t. II de La Morale en examples (compliation de Bérenger); Lyon, 1801, 3 vol. in-12. — Sommaire de la doctrine du P. Berruyer, in-12. - Goinard avait composé uno Réfutation des Principes de l'Encyclopédie : il crut devoit brûler ce travall, en 1793. « On a peine à concevoir, dit La Harpe, qu'un bomine qui écrivait si bien soit resté depuis dans une enflère inaction, on du moins dans un silence absolu, et qu'il se auit refusé à son talent ou au public.

L--1--1.

Bon de Satute-Cruix, Notice pur le 2º A. Guenard, dain les Métanges de Philisophile, etc., L. 195 — Mémoi-

res de l'Anaddonie Française, année 1700. — Quéscod, le Propue lichéraire. — Enritér et Deschaffes, Propies Militables d'un Monda de Gost, L. 111, p. 10.

GUÉRARO (Elisabeth), baronna na Mhis la plus féconde de toutes les romescières fraçauses, née à Paris, en 1751, morte dans la mine ville, le 18 février 1829. Durant trente années dis fut la providence des libraires et des cabincis de lecture, et ses ouvrages inspirèrent souvent les quleurs de mélodrames. Contrairement au bougui ses productions curent une très-grande vogse, d la plupart forent réimprimées plusiques fois. Em abondance a été telle que plusieurs biographes est attribué ses couvres à divers personnages, so ponyant croirs qu'une segle main ait suffi par tracer tant de pages. La liste de ses ouvre est un pélo-méle étrange, ou so trouveut ces dus et côte à côte tous les genres : hist chroniques scandalouses, romans de monti, mémoires plus ou moins véridiques, chasta 🖝 liomcieux, cantes moraux, allégories politique livrea d'éducation. Mas Guénard traitait de fru la verité et le mensonge, le sacré et la profins; elle dédiait des vers à M<sup>m</sup> la duchasse d'Argoulème et adrassast une préface à Pignell-Lebrun. Sa vio est peu cuenne : quelques **unit** critiques ont insinué que souvent dans set remans elle n'a été que an propre historismets rien ne prouve ce méchant trait, mais es del constater qu'elle avait besucoup d'expérie on une imagination bian active. M. Qui nona dit d'elle que - boutuuss de ,se sion d'une part, et voulant de l'autre conserver lecteurs de goûts et de basoins tout à fuit 🕮 rents, car cette dame scriveis à la fois pui l'instruction de la jounesse et pour l'ame ment des cosernes, madanie Guénard a été att vant obligée de publier nos productions som la volle de l'ancuyme, su sous des marques 🕬 . comme on doit her is penser, no peared |## toutes être compues. Elle n'a pas craint d'ette and now and outrages composés pour les pille sionnata, les gens du monde et même les allchambres; mais nos ouvrages gravelous 🗯 anonymes ou out para sous le pesudonyme 🗬 A. L. de Boissy, du chevaller de Guéneré 🕮 Paverollas , ancien capitaine de dragone, 🛎 J.-H.-F. da Galler, etc. • On connett d'ulls : Lise of Valcourt, on is bisodictin (sees in paendonyme du citoyen G-d); Puris, 1784, 2 vol. in-8"; — Zulmé, ou la venue ingénue, nouvello traduito do l'italien (traduction su sée); Paris, an ver (1800), in-8°; — Les Ca cius, ou le secret du cabinet noir (sous li pseudonyme do Guénard de Paverelles. 00 pitaine de dragons), bioloico très-vérital Paris, 1801 et 1815, 2 vol. in-12, 1808 et 1818 2 vol. in-18; — Les Forges mysterveusse ou l'amour alchuniste (même pseudonyme) Paris, 1801, 4 vol. in-12; — Irma, ou 🖿 matheurs, d'une jeune orphetine, histoire 🚾 dianne; Paris, 1801, 2 vol. in-13, on 4 vol. he-14 lens ce reman, qui eut un grand succès et de numbreuses éditions, l'auteur a essayé de retracer les infortunes de la duchesse d'Angouitme, fille de Louis XVI. Après la Restauration, E Guénard ajouta une Conclusion, qui porta **Touvrage à 6 vol. in-8°, Paris, 1815; plus tard** de fit paraître Le Triomphe d'une auguste Princesse, suite d'Irma; Paris, 1825, 3 vol. **15.18**, qui compléta entin son sujet; — La Ma-Miction paternelle, ou la perfidie d'une helle-mère: histoire véritable des malbeurs de Hutado et Miranda; Paris, 1801, 2 vol. in-12; - Némoires historiques de Marie-Thérèselouise de Carignan, princesse de Lambelle, etc.; Paris, 1801, 4 vol. in-12 et in-18; l' dit., 1815, 2 vol. in-12; — Blanche de Ransi, u histoire de deux jeunes Françaises dans in déserte et chez les sauvages; Paris, 1802, 1 rd. in-12; — Le Captif de Valence, ou les damiers moments de Pia VI; Paris, 1802, 1 vol. in-12; — Le Chevalier de Blamont, ou quelques folies de ma jounesse (sous le pseudonyme de Faverolles); Paris, 1802, 3 vol. 1-12; — Dialogue de Pie VI avec Tarquin; 🛍.; — L'Enfant du Prieuré, ou la chanoi-Messe de Mess; Paris, 1802, 2 vol. in-12, fig.; 1802, 2 vol. in-18, fig.; — Histoire de M<sup>me</sup> Eliwhile de France, sœur de Louis XVI, avec 👊 détails sur ce qui s'est passé dans les chàtent des Tuileries et de Versailles, ce qui lui marivé de plus remarquable pendant sa dé-**Nation a**n Temple, auxquels on a joint un grand wabre de lettres écrites par cette princesse; 7474, 1802, 3 vol. in-12; — *Histoire d'une* Challe, griffennée par elle-même; Paris, 1802, ►12; — Pauline de Ferrière, ou histoire Mingt joures filles enlevées de chez leurs **perente sous le règne de Louis XIV (sous le** Madonyme de Faverolles); Paris, 1802, 2 vol. 1-11; — Vie du duc de Penthièvre; Paris, 1802, in-12; — Hélène et Robert, ou les deux Pires; Paris, 1802, 2 vol. in-12; — Chrysos**line, père de Jérôme** (de Pigault-Lebrun), (mas le pseudonyme de P.-L. B.) (Boissy); Paris, 1803, 2 vol. in-12; — Hommaye à la Clotre et à la Religion ; Paris, 1803, in-8° ; — Seltre Pierre, ou jeunesse et folie : histoire 🎮 que véritable, précédée d'une Dédicace à l'euteur de L'Enfant du Carnaval (Pigault-Lebrus); Paris, 1803, 3 vol. fig.; - Mémoires Calhenaite, comtesse d'Ormont; Paris, 1803, in-12; réimprimés sous le titre d'Athénaise, ou l'orpheline de qualité, pensionnaire de l'abbaye Saint-Antoine ; — Mémoires de Mue de Montpensier, petite-fille de Henri IV, contement ce qu'elle a vu et ce qui lui est arrivé pendant les dernières années de la vie de Louis XIII, la minorité et le règne de Louis XIV, écrits par ellemente, mis en ordre par A. L. de Boissy (Pendonyme); Paris, 1803, 4 vol. in-12; — Hemeires historiques de Jeanne Gomart de Venbernier, comtesse Dubarry, dernière

maîtresse de Leuis XV; rédigés sur des pièces authentiques; Paris, 4 vol. in-12 : le même sujet a été traité avec autant d'exactitude par le baron de Lamothe-Langon; — Les trois Moines; Paris, an x1 (1803), 3 vol. in-18, et sous le pseudonyme de Faverolles; Paris, 1815 et 1821, 2 volumes in-18; — Achille, fils de Roberville, ou le jeune homme sans projets, histoire morale; Paris, 2 vol. in-12; — Histoire de soixante-trois descentes faites dans les trois royaumes d'Anglelerre, par les Français, les Saxons, les Danois, depuis Jules César jusqu'à l'expédition du général Hoche en Irlande; Paris, 1804, in-18; — Laure et Hermance, ou les victimes de la cour de Savole, fait historique; Paris, 1804, 3 vol. in-12; — Le Page de la reine Marguerite, ou l'ermite du mont Apennin; Paris, 1806, 4 vol. in-12 (sous le nom de Faverolles); — Le Palais royal, ou mémoires secrets de la duchesse d'Orléans, mère de Philippe (sous le nième nom); Paris, 1806, 2 vol. in-12; — Mystères sur Mystères, ou les onze chevaliers, histoire merveilleuse, imprimée d'abord sous le titre de Rodolphe; Paris, 1807, 4 vol. in-12; — Mémoires Mistoriques de Mue Aïsse; Paris, 1807, 2 vol. in-12; — Madame de Chaumont, ou les soirées des Alpes; Paris, 1807, 4 vol. in-12; — Eléonore, ou la belle blanchisseuse; Paris, 1807 et 1808, 2 vol. in-12; — Agathe d'Entragues, roman historique; Paris. 1807, 6 vol. in-12, avec 6 fig.; — L'Abbaye de Saint-Remy, ou la fille de l'abbesse, histoire véritable; Paris, 1807, 4 vol. in-12; — Emilie de Valbrun, ou les malheurs du divorce; Paris, 1808, 3 vol. in-12; — Histoire des amours de Louis XIV, roi de France, ouvrage contenant des particularités intéressantes sur la minorité du roi, sur ses liaisons avec les nièces du cardinal Mazarin, sur ses amours secrets et publics avec plusieurs filles d'honneur de sa cour et avec la Belle Jardinière; les intrigues galantes de Louis avec dissérentes princesses, et des détails curieux sur la retraite de M<sup>me</sup> de La Vallière, sur celle de M<sup>me</sup> de Montespan, et principalement sur la fin malheureuse de la belle de Fontanges, et le mariage secret du roi avec M<sup>me</sup> de Maintenon; Paris, 1808, 5 vol. in-12, avec cinq portr. (publiée sous le nom de M. de Boissy); — Madame Billy, ou les bourgeois de Paris; Paris, 1808, 4 vol. in-12; — Les Matinées du Hameau, ou contes d'un grandpère à ses polits-enfants; Paris, 1808, 4 vol. in-12 et in 18; — Agnès Sorel, ou la cour de Charles VII, roman historique; Paris, 1809. 4 vol. in-12 (sous le nom de M. de Boissy); — Le Parc aux Cerfs, ou histoire de jounes demoiselles qui y ont été renfermées; Paris, 1809, 4 vol. in-12 (sous le nom de Faverolles): - Sophie de Valençay, ou la beauté persécutée; Paris, 1809, 4 voi. in-12, avec fig. (sous le nom de Faverolles); — Isaure et Blvire;

374

Paris, 1810, 3 vol. in-12; — Aventine de Mercœur, ou le secret impénétrable; Paris, 1811, 2 vol. in-12, ou 3 vol. in-18 (sous le pseudon. de Faverolles); — Madame de Sainte-Hermine, ou la famille napolitaine; histoire d'Inès et de Clara; — Les Princes jumeaux; Paris, 1811, 4 vol. in-12; — Les Amies du couvent, ou mémoires de Mu de Monglas; Paris, 1812, 4 vol. in-12 (sous le pseudon. de Faverolles); — Antonine de Châtillon; Paris, 1812, 4 vol. in-12; — Le Châleau de Vauvert, ou le chariot de feu de la rue d'Enfer, manuscrit trouvé dans les décombres de l'ancien couvent des Chartreux (sous le nom de B\*\*\*); Paris, 1812, 4 vol. in-12; — Les deux Filles naturelles, ou bonheur et malheur; Paris, 1812, 4 vol. in-12; — L'Enfant du Marché-Neuf, ou les aventures du duc \*\*\*; Paris, 1812, 4 vol. in-12; — Les Repaires du Crime, ou histoire de brigands sameux en Espagne, en Italie, en Angleterre, et dans les principales contrées de l'Europe, etc., imitation libre de l'anglais et de l'allemand; Paris, 1812; in-18, — Le Ministre de Wastbury, ou Fanny Balding; Paris, 1813, 2 vol. in-12; sec. édition, rev., corr. et augm. d'un Coup d'œil sur les bandes de Schinderhannes et autres associés des bords du Rhin; Paris, 1814, in-18; -L'Abbaye d'Harford, ou Lise et Amédée; Paris, 1813, 4 vol. in-12 (sous le pseudon. de M. de Boissy); — La Duchesse de Kingston, ou mémoires d'une Anglaise célèbre, morte à Paris en 1789; Paris, 1813, 4 vol. in-12 (sous le pseudon. de Faverolles); — Cécile de Chatenay, ou le pouvoir et les charmes de *Charmonie*; Paris, 1814, 2 vol. in-12; — *Eu*gène de Nerval, ou le tuteur infidèle; Paris, 1814, 4 vol. in-12; — Nella de Sorville, ou la victime des événements de 1814; Paris, 1814, 2 vol. in-12 (sous le pseudon. de Faverolles); - Les Soirées du château de Valbonne, ou la morale évangélique mise en action; Paris, 1816, 2 vol. in-18 (sous le nom de Faverolles); — La Vallée de Mittersbach, ou le château de Blackenstein; Paris, 1816, 4 vol. in-12 (sous le même nom); — Lucien de Murcy, ou le jeune homme d'aujourd'hui (sous le nom de P.-L. Boissy); Paris, 1816, 2 vol. in-12; — Méline, ou les horreurs de la jalousie; Paris, 1816, 5 vol. in-12; — Charles le Mauvais, ou la cour de Navarre, roman historique; Paris, 1817, 4 vol. in-12; — Le Charpentier de Saardam, anecdote du règne de Pierre le Grand; Paris, 1817, 3 vol. in-12; — Le petit Conteur de poche, ou l'art d'échapper à l'ennui; 3<sup>e</sup> édition, rev., corr. et augm., Paris, 1817, in-18; -- Madame Bloc, ou l'intrigante; Paris, 1817, 4 vol. in-12 (sous le nom de Faverolles); — Le Prévôt de Paris, ou mémoires du sire de Caparel, sous le règne de Philippe V. dit le Long; Paris, 1817, 4 vol. in-12; — La Lattière de Bercy, anecdote historique du siècle

de Louis XIV; Paris, 1817, 2 vol. in-12; — L augustes Pictimes du Temple; Paris, 1818, 3vo in-12; — La Fille sans souci; Paris, 1811 2 vol. in-12; — Saint Vincent de Paul l'apôtre des affligés; Paris, 1818, 4 vol. in-12 — Les Enfants voyageurs, ou les petits Bo tanistes; Paris, 1819 et 1826, 4 vol. in-18: -Garde à vous!!!, ou les fripons et leun dupes, aventures plaisantes des filous les pin renommés de la capitale, des provinces et de l'étranger; Paris, 1819, in-18; — La Tour insernale, ou les aventures de Grégoire de Montnègre; Paris, 1819, 3 vol. in-12; — La Sœur grise, ou les mémoires de M de Conès; Paris, 1819, 3 vol. in-12; — L'Acquéreur, ou le château de Surville; Paris, 1820, 3 vol. in-12 (sous le pseudon. de Faverolles); -Allamor, ou les cinq frères, histoire aintique, manuscrit trouvé dans les ruines de Delhy. lors de la prise de cette ville par Thamas Koulikan, en 1739; Paris, 1820 et 1821, 3 vol. in-12 ( sous le pseudon. de A.-L. Boissy); — La Bannière noire, ou le siège de Clagenfurth, suivie du Baron de Falkenheim; Paris, 1820, 5 vol. in-12; — Le Capucin d'Afrique, ou le puissance de la barbe; Paris, 1820, in-18;— La Dame masquée, ou malheur et prospé rile; Paris, 1820, 4 vol. in-12 (sous le pseudon. de Boissy); — Elma, ou la morte vivante; Paris, 1820, in-18 (sous le pseudon. de J.-H.-F. de Geller); — Madame de Sedan, ou la cour de François Ier; Paris, 1820, 4 vol. in-12 (som le pseudon. de Faverolles); — Atala et Musscop, histoire péruvienne, suivie des *Petits* Orphelins des hameaux; Paris, 1821, 2 vol. in-13 (sous le pseudon. de J.-H.-F. de Geller); checune de ces deux nouvelles a été imprimée au séparément la même année en 2 vol. in-18; -L'Homme au masque de fer, ou les illustres *jumeaux*, histoire véritable; Paris, 1821 **5** 1823, 4 vol. in-12, fig.; — La jolie Ferme, of la vertu récompensée; Paris, 1821, in-18, avec 6 fig.; — Le fut-il? Ne le fut-il pas? ou Julis et Charles, suite et conclusion de L'Egoïsme 🗬 M. Pigault-Lebrun; Paris, 1821, 2 vol. in-12;— Paul et Virginie, ou les amants des Bermudes, suivis de Victor, ou l'enfant des bois; Paris, 1821, 2 vol. in-12 (sous le pseudon. 🅶 J.-H.-F. de Geller); ces deux nouvelles ont ## imprimées séparément, 1821 et 1827, 2 👊 in-18; — Thérèse de Volmar, ou l'orpheline de Genève; Paris, 1821, 3 vol. in-12; — La Meunière du Puy-de-Dôme, ou l'infortuns et le crime, histoire véritable de deux forçais; Paris, 1822, 2 vol. in-12; — Les Petits Amis, ou bonheur et innocence; Paris, 1822, 1825, in-18, avec 6 fig.; — Pierre, Paul et Jean, of le jeune tambour; Paris, 1822, 2 vol. in-12, fig.: — Les Souterrains de Birmingham, on Henriette Herrefort; Paris, 1822, 4 vol. in-12; - Vic et Aventures de Marion de Lorme, contenant l'histoire de ses liaisons avec les plu rands personnages de la cour de Louis XIV, oman historique, écrit par elle-même; Paris, .822, 4 vol. in-12 (sous le nom de Faverolles); raisième édition, Paris, 1828; — Histoire des invasions et des expéditions militaires en Espagne, depuis les Phéniciens jusqu'à nos jeurs, ouvrage donnant un aperçu géographique et statistique de la Péninsule, avec l'origine, le mœurs et le caractère de ses habitants ; Paris, 1823, in-18 (sous le nom de Boissy); — L'Hermite de la forêt de Loizia; Paris, 1823, 4 vol. 1-12; — Albano, ou les horreurs de l'abime, mivi d'une nouvelle espagnole; Paris, 1824, in-12; — Jeanne et Isabelle, ou la cour de Henri IV, roi de Léon, sujet tiré de l'histired Espagne au quinzième siècle; Paris, 1824, 3 vol. in-12; — Mahamouth, ou l'aventurier epagnol; Paris, 1824, 4 vol. in-12; — Précis **& l'histoire** d'Espagne depuis l'origine de ette puissance jusqu'à ce jour; Paris, 1824, in-18, avec une carte et une grav. (sous le nom de Boissy); — Contes à nos enfants, suivis des Deux Agneaux, pastorale en un acte et en proce; Paris, 1825, in-18, avec fig.; — Les **junes Pèlerins, ou la famille provençale;** Paris, 1825, in-18, avec 6 fig.; — Libassa, reine **& Bohéme**; Paris, 1825, 3 vol. in-12; — Roteri de Neustrie, ou le château d'Annebeau; Paris, 1825, 4 vol. in-12, avec pl.; — La Thébide, ou le Diable ermite; Paris, 1825, 3 vol. ►12; — Vingt Années de captivité, ou mémoires d'une grande dame; Paris, 1825, 3 vol. ▶12; — Philiberte, ou le cachot, roman **actiotique du règne de Louis XIII; Paris,** 1878, 4 vol. in-12; — Le Fou criminel, roman Milorique, ou mémoires d'une jeune An-Haise enlevée à sa famille dans le jardin Twileries; Paris, 1829, 4 vol. in-12 (sous nom de Faverolles); — Nouvelles à l'usage "l'enfance, où l'on a inséré des sentences tires de l'Evangile; Paris, 2 vol. in-18. C'est • ort que Pigoreau a ajouté à l'immense bagage Méraire de M<sup>me</sup> Guénard de Méré, qui ne compte moins de cent vingt ouvrages et trois cents regi volumes : La Duchesse de Mazarin, qui 🗪 de Nougaret; -- Appoline, ou la novice de Scint-Paul (Paris, 1824, 4 vol. in-12), qui est de de Courval; — Madame de Lignolles, qui edde Mme de Rome; — Histoire du jeune comte Angeli, qui est du docteur \*\*\*, et quelques tres productions anonymes et contemporaines. 4res avoir parcouru cette longue liste, on est ièrement surpris de voir qu'un aussi grand bombre d'ouvrages irréligieux ou obscènes soient toris de la plume d'une femme. E. DESNUES.

Meneau, Bibliographie biographico-romancière. — Cutret, La France littéraire. — Galerie historique du Contemporains (1819). — Arnault, Jay, Jouy et Nor-Via, Diagraphie nouvelle des Contemporains (1822). — L. Trathomme père, Biographie universelle des Femmes chitres.

GUENDATS (Matsouwoka). Voy. GENDATS. GUENDATS. GUENDEL.

GUÉNRAU DE MONTRÉLIARD bert), naturaliste français, né à Semur (Auxois), vers 1720, mort dans la même ville, le 28 novembre 1785. Après avoir, dit Desessarts, passé une partie de sa jeunesse à Dijon et à Paris, parmi les savants de ces deux villes, il revint se fixer sans retour dans sa ville natale. Le premier travail par lequel il s'annonça dans le monde littéraire fut la continuation d'un grand ouvrage commencé par Jean Berryat, sous le titre de : Collection academique concernant la médecine, l'anatomie, la chirurgie, la chimie, la physique expérimentale, etc.; Dijon, 1754, 2 vol. in-4°, recueil qui contient un choix de tout ce qu'il y a de plus intéressant dans les mémoires des dissérentes académies de l'Europe; mais n'ayant pas été assez secondé par les coopérateurs que ce travail exigeait, il se vit obligé de l'abandonner. Ce ne fut pas du moins sans y laisser une preuve de son talent : à la têle du troisième volume, on trouve un discours rempli de vues sages et profondes. L'élégance et la clarté du style y rehaussent des idées philosophiques, que Bacon luimême n'eût pas désavonées. La destinée de Guéneau était d'inscrire son nom sur des ouvrages qui devaient être des monuments. Lorsque Buffon, pour compléter son œuvre, voulait écrire l'histoire des minéraux, il proposa à Guéneau de Montbéliard, son ami, de s'occuper de la description des oiseaux. Gueneau accepta; mais il laissa paraître les premiers articles sous le nom de l'illustre écrivain qui l'associait à son travail. Sagloire sut de ne pas être reconnu; le plus grand nombre des lecteurs ne s'aperçut point d'une main étrangère, et ce fut Busson qui eut le plaisir de nommer au public son collaborateur dans une préface où il écrivait de lui : « C'est l'homme du monde dont la façon de voir, de juger et d'écrire a le plus de rapports avec la mienne. » Lorsque la partie des oiseaux fut achevée, Guéneau s'occupa de celle des insectes, qu'il n'eut pas le temps d'achever.

La sensibilité et la gaieté formaient le caractère de ce savant distingué. Nul ne possédait comme lui le don d'être ami ; il aurait tout sacrifié pour ceux qu'il aimait, et en mourant il voulait encore leur sacrifier sa vie même. « Je suis bien aise de cesser de vivre, leur disait-il : vous n'aurez plus à souffrir de mes douleurs! » L'habitude singulière qu'il avait de commencer presque toutes ses journées par un madrigal ou par une chanson n'avait pu le quitter dans ses derniers instants. On a de lui : Abrégé de l'Histoire et des Mémoires de l'Académie royale des Sciences, contenant l'histoire générale et particulière. la physique, la chimie, la médecine, el toutes les sciences naturelles; Paris, 1770, 4 vol. in-4°. Cet ouvrage fait partie de la Collection académique; — L'Homme de Lettres bon citoyen, discours philosophique et poétique, trad. de l'italien du prince Lpigi Gonzaga di Castiglione: Genève, 1777, in-4°; —

Discours sur la peine de mort; — un autre sur l'Inoculation. Il a donné à l'Encyclopédie les articles Étendue et Histoire des Insectes.

L-z-E.

Journal de Paris du 16 écombre 1788. — N.-L.-M. Desessarts, Les Siécies tittéraires de 14 France. — Quérard, La France littéraire.

GUENRAU DE MUSSY (Philipert), pédagogue français, parent du précédent, né en Bourgogne, en 1776, mort le 9 sévrier 1834. Il entra à l'Ecole Polytechnique en l'an iv (1795); mais it dut quitter cette institution pour refus de serment à la république. Il se livra alors à la littérature, et fut attaché comme critique à la 1édaction du Merçure et à celle du Journal des Dépais (1800). C'est dans les bureaux de ces journaux qu'il sit la connaissance de Fontanes; et lorsque celui-ci devint grand-maltre de l'université, il nomma son ami inspecteur général et conseiller ordinaire de l'université. Guéneau en devint secrétaire après 1815. Il sut garder sa place jusqu'à sa mort, et sous tous les nombreux gouvernements qui se succédérent en France. Il avait été nommé officier de la Légion d'Honneur par les Bourbons. On a de lui : Discours sur la question des petits séminaires, inséré par le baron Ambroise Rendu dans son Code universitaire, ou lois et statuts de l'Universilé de Françe (Paris, 1827 et 1835, in-8°); - Observations sur les développements présentés à la Chambre des Députés par M. Murard de Saint-Romain sur l'instruction publique et l'éducation; Paris, 1816, in-8°. Il lit paraître (sous la direction de Fontanes et avec la collaboration de Rendu ) une nouvelle édition du Traité des Etudes de Rollin; Paris, 1805, 4 vol. in-12, et des Mélanges religieux, par Nathalie P\*\*\* (Pitois); Paris, 1827, 2 vol. in-12, et 1833, in-8°. L-Z-E.

Moniteur universel, ann. 1884, nºº 294 et 842. — Quérard, La France littéraire.

GUENEBAULD (Jean), antiquaire français, né à Dijon, dans le seizième siècle, mort dans la même ville, en 1629 on 1630. Après ses premières études, il se rendit à Padoue, où il apprit la médecine et fut reçu docteur. Il exerça ensuite son art à Padoue et à Rome, et revint à Dijon en 1596. Il s'y maria, et devint médecin de l'écurie du roi et du maréchal de Biron, gouverneur de Bourgogne. Deux ans après son retour, on découvrit dans une de ses vignes un tombeau qui excita la curiosité publique. Casaubon vint exprès de Genève pour examiner ce monument. Saumaise en promit l'explication. De Thou demanda à en faire l'acquisition, mais Guénebauld lui en envoya seulement une copie figurée. Ce tombeau en pjerre, de forme ronde, haut de trente centimètres, rensermait une urne en verre. Autour de la pierre se lisait une inscription greeque grossièrement sculptée, que Guépebauld traduisait comme suit : « Dans le boçage de Mithra, ce tombeau couvre le corps de Chindonax, grand-prêtre.

Retire-toi, impie; car les dieux sauve dent mes cendres. » Gruter public cett tion; mais Guénebauld y trouva des inexi et se décida à donner au public un li intitula: Le réveil de Chindonax, pl Vacies, druydes celtiques dijonnois, saintelé, religion et diversité des cé observées aux anciennes sépultura 1621, 1623, in-4°, avec la figure du to de l'urne. Quelques savants révoquères l'authenticité de cette inscription; m pouvait accuser Guénebauld d'impostu tant que les jésuites, qui possédaient i voisin du sien, y découvrirent en 1727 d un lacrymatoire et d'autres objets sunér prouvalent que ce lieu avait servi à d tures. Le fils ainé de Guénebauld dons nument qui avait fait la réputation de so cardinal de Richelieu; ce monument suite à Gaston, duc d'Orléans, et l'abl assurait déjà, dans le Mercure du mo 1738, avoir vu ce tombeau servant d' dans la basse-cour d'un euré de villag Versailles.

Biblioth. des Auteurs de Bourgogne. — : Bibl. histor. de la France. — Dosessaris, Les téraires de la France. — Moréri, Grand histor.

\* GUÉNEBAULT (Louis-Jean), arc français, né à Paris, le 25 janvier 178 depuis longtemps employé au minis finances lorsqu'il donna sa démission p sacrer tous ses moments à l'étude. membre de la Société des Antiquaires de dont il se retira pour faire partie de li de Sphragistique de Paris. On a de l tionnaire iconographique des Monus l'antiquité chrétienne et du moyen puis le Bas-Empire jusqu'à la fin du *siècle*; Paris, 1844, 2 vol. in-8°; natre iconographique des altribi figures et légendes des saints, tant cien que du Noure zu Testament, etc 1850, in-8°; — Tableau historique stuence des papes sur les beaux-arts le sixième siècle jusqu'à nos jours, Annales de Philosophie chrétienne ( XI et XIII); — Glossaire liturgique di grecque et latine (lbld., tom. XIV, XVI, tom. II de la 3º série); — Notice sur et la disposition d'une basilique ch des premiers siècles, pour servir à gence des auteurs ecclésiastiques, el t. XVIII). M. Guénebault est l'un des c teurs de la Revue Archéologique, du pittoresque et de la Revue de Sphrag Il a rédigé les tables des matières breux ouvrages, potamment de la c édition de la Rible de Vence, de la q édition de l'Histoire des Croisades de de la cipquième édition de l'Histoire c de Bourgogne de M. de Barante, de l' des Révolutions de la Philosophie en

; moyen age jusqu'au seizième siècle Caraman, et de l'ouvrage intitulé : zu Moyen Age, par Du Sommerard. isieurs années M. Guénebault s'occomposition d'un Dictionnaire icove el raisonné de la sigillographie, 'inventaire et la description des achets, bagues et autres instruvant à sceller les actes à toutes es de la civilisation. Des fragments uil ont été insérés dans les trois preimes de la Revue de Sphragistique. E. REGNARD.

s particuliers.

i (Antoine, abbé), controversiste fran-Etampes, le 23 novembre 1717, mort à eau, le 27 novembre 1803. Il fit ses étu-, embrassa l'état ecclésiastique, et fut iniversité de cette ville. Professeur de au collège du Plessis pendant vingt éclaré émérite, et se retira avec la moon qui était attachée à ce titre. Profi-'oyage qu'il fit avec quelques élèves n Allemagne et en Angleterre, pour les langues de ces pays, il publia à ' quelques traductions. Plus tard il 'oltaire dans ses Lettres de quelques succès de ce livre lui valut un canocathédrale d'Amiens, et le cardinal ie-Aymon, grand-aumônier, l'attacha a chapelle de Versailles. En 1778 il socié de l'Académie des Inscriptions ettres, et peu après nommé sous-prés enfants du comte d'Artois. En 1785 bbaye de Loroy, au diocèse de Bourjouit peu de temps : la révolution a existence. Enlevé à ses élèves, il se campagne, dans un bien qu'il avait de Nemours. Il approuva la constidu clergé. « Il s'était proposé, disent s de la Religion, et avait promis rs lettres aux évêques réunis de se conciles nationaux (1797 et 1801); age et ses infirmités l'en empêchèrmé à Fontainebleau sous la terreur. à ses travaux champetres après dix tention. Il vendit son domaine quand ge lui interdit les soins qu'il exigeait, avec son frère à Fontainebleau, visoèrussa tiava que leur avait assurées ce bien. On a de lui : Les Témoins rrection de Jéaus-Christ examinés règles du barreau, ouvrage traglais de Sherlock contre Woolston, e; Paris, 1753, in-12; — La Relienne démontrée par la conversion lat de saint Paul, ouvrage traduit de Lyttleton, auquel le traducteur a i discours d'un autre Anglais, Seed. llence intrinsèque de l'Ecriture; , in-12; — Observations sur l'hisur les preuves de la Résurrection

de Jésus-Christ, ouvrage traduit de l'anglais du chevalier West, contre Woolston; Paris, 1757, in-12; — Lettres de quelques Juifs portugais, allemands et polonais à M. de Voitaire, avec un petit commentaire extrait d'un plus grand, à l'usage de ceux qui lisent ses œuvres; Paris, 1769, in-8°; plusieurs fois réim. primées, avec des additions de l'auteur, notamment dix lettres contenant des Considérations sur la loi mosaïque, 6° édition, donnée par le baron de Sainte-Croix; précédée d'une notice sur la vie et les écrits de l'auteur, Paris, 1805, 3 vol. in-8° et in-12; 7° édition, avec une notice par Dacier, et les Mémoires sur la fertilité de la Judée, de l'abbé Guénée, Paris, 1815, 4 vol. in-8°; 8° édition, par Beuchot, Paris, 1817, in-8°, reproduite un grand nombre de fois sous différents formats; nouvelle édition, revue et augmentée de plusieurs notes nouvelles, par M. Desdouits, professeur de physique au collége Stanislas , Lyon et Paris, 1857, 3 vol. in-12. Cet ouvrage parut au moment où Voltaire faisait une guerre acharnée au christianisme et défigurait à plaisir la Bible par des sarcasmes, des traductions inexactes et des travestissements bizarres. Déployant toutes les ressources d'une instruction profonde et étendue, Guénée, comme l'a dit un critique, suit pas à pas son adversaire dans la discussion des faits, lui démontre son ignorance, ses méprises, sa mauvaise foi, ses innombrables contradictions, et le poursuivant sous toutes les formes qu'il se plait à revêtir successivement, le presse sans relache et le serre toujours plus fortement dans les liens d'un raisonnement vigoureux, jusqu'à ce qu'ayant forcé ce mobile Protée à redevenir lui-même, il finit par le traiter en dieu, et achève de l'accabler sous une multitude d'hommages d'autant plus désespérants qu'ils sont sincères et que la franchise de l'éloge prouve l'impartialité des censures. « Avec l'arme de la plaisanterie, dit M. Bordas-Demoulia, Guénée désendit la Bible contre les sarcasmes de Voltaire. Il lui fut d'autant plus redoutable, qu'il ne cessa d'applaudir à ses efforts pour réformer la société, établir la tolérance, la liberté et l'égalité civiles, et provoquer toutes les améliorations populaires. » Voltaire rendit justice à l'abbé Guénée, dans une lettre à D'A lembert, où il disait : « Le secrétaire juif n'est pas sans esprit et sans connaissances; mais il est malin comme un singe : il mord jusqu'au sang en faisant semblant de baiser la main; » mais publiquement il n'en accabla pas moins de moquerie son adversaire, et continua à frapper la religion dans son origine, dans son histoire, dans ses dogmes, dans ses rites, dans les hommes qui lui ont fait le plus d'honneur et dans le peuple qui, au milieu des plus grandes ruines, se prétendait l'unique dépositaire des promesses divines. Le 4 mai 1779 Guénée lut à l'Académie des Inscriptions son premier Mémoire sur la fertilité de la Judée depuis la

captivité de Babylone jusqu'à l'expédition : d'Adrien contre les Juiss; ce mémoire sut suivi de trois autres, où il considère la Judée depuis Adrien jusqu'à la conquête faite par Selim. Ce travail avait été imprimé en 1808, dans le 50° volume des Mémoires de l'Académie des Inscriptions, sous ce titre: Recherches sur la Judée considérée principalement par rapport à la fertilité de son terroir, depuis la captivité de Babylone jusqu'à nos temps. Dans ces mémoires Guénée cherche à réfuter ce que Voltaire et d'autres écrivains ont avancé, d'après l'état actuel de la Palestine, contre l'autorité de la Bible, et à prouver, par une foule de témoignages, que la Judée était véritablement dans les temps anciens telle qu'elle est représentée dans l'Écriture, c'est-à-dire abondante et fertile.

L. LOUVET.

Dacier, Notice sur l'abbé Guende, en tête de la 7º édition des Lettres de quelques Juifs. — Bordas-Demoulin, Dict. de la Conversation. — Quérard, La France litteraire.

\*GUÉNÉGAUD ( DE ), famille de financiers français, dont le plus connu est :

GUENEGAUD (Henri I ), marquis de Plancy, comte de Montbrison, vicomte de Semoine, baron de Saint-Just, seigneur du Plessis et de Fresne, né en 1609, mort à Paris, le 16 mars 1676. Il était fils ainé de Gabriel Ier de Guénégaud, trésorier de l'Épargne. Il servit si utilement dans sa jeunesse, et surtout dans le voyage que la cour fit en Languedoc en 1632, que le cardinal de Richelieu lui accorda la survivance de son père, qui mourut le 6 février 1638. En 1643, le comte de Brienne se démit de sa charge de secrétaire d'Etat en saveur d'Henri de Guénégaud, qui fut chargé du département de la maison du roi. Celui-ci, dont les biens étaient déjà immenses, les augmenta encore par d'heureuses et adroites spéculations; il aida heaucoup le roi durant les troubles de la Fronde et en reçut de grands honneurs. En 1656, il fut nommé garde des sceaux des ordres royaux. Mais en 1669 il tomba en disgrace, et fut contraint de se démettre de la secrétairerie d'Etat : Colbert fut son successeur. Guénégaud avait épousé, en 1642, Isabelle de Choiseul-Praslin (morte en 1677), dont il eut Gabriel II, comte de Montbrison, blessé d'une grenade devant Candie, le 24 novembre 1668, et mort le 9 décembre suivant; - Roger, marquis de Plancy, mestre de camp du régiment Royal (cavalerie), mort à Fresne, le 7 septembre 1672; — Henri II de Guénégaud, marquis de Plancy, etc., né en 1647, mort le 22 mai 1722; il avait épousé, le 11 octobre 1707, Anne-Marie-Françoise, comtesse de Mérode, mais il n'eut pas d'enfants, et en lui s'éteignit la ligne masculine de sa famille; — César, vicomte de Semoine, né en 1650, mort en 1668; Emanuel de Guénégaud, dit le Chevalier de Plancy, mort à Paris, le 5 avril 1706. Il entra dans l'ordre de Malte; plus tard il servit honorablement en France, comme capitaine des

gendarmes de Bourgogne. Il était ma camp lorsqu'il fut blessé dangereusen bataille d'Hochstet, en 1704. Fait prison Ulm, il fut retenu contrairement a la tion; il trouva moyen de s'échapper, en 1705, mais mourut bientôt, des suites d sures;—Claire-Bénédictine, née en 16 en décembre 1675; elle avait épousé, Just-Joseph François de Tournon, d'Ancezune, duc de Caderousse; enfin, E Angélique, morte le 11 janvier 1710, aj été mariée à François, comte de Bouff tenant général au gouvernement de 1 France.

Henri de Guénégaud aimait le luxe, et dépensait noblement sa fortune. Il s truire, par François Mansard, un hôt fique sur le quai Conti : l'intérieur er coré avec autant de faste que de monument, remarquable par sa bell nance, occupait l'emplacement de l'Hôtel naies. Une rue qui lui est latérale porte nom de Guénégaud.

A. D'E—

Fauvelet du Toc, Histoire des Secrétaires Le P. Anselme, Table chronologique des Gi ciers de la Couronne. — Michel Saugrain, de la ville de Paris; 1700.

GUÉNEPIN (Jean-Marie-Auguste tecte français, né à Paris, le 17 juin 1: le 5 mars 1842. Elève de Peyre, il rei 1805 le prix de Rome. Pendant son Italie, il mesura et dessina les édifices par Vignole, et fut chargé de restaure triomphe de Titus. De retour en Franc cuta quelques travanx importants, ent l'Eglise de Noisy-le-Sec, le Maître. l'Eglise de Saint-Thomas-d'Aquin; ! du village de Belle-Vue; plusieurs pre battoirs, etc. Il fut nommé archite mairie du 12º arrondissement, et en 18 au nombre des membres de l'Acad-Beaux-Arts. G. DE

Annuaire des Artistes français, 1886. — Je Beaux-Arts, 1842.

GUENIN (Marc-Claude), ecclésia journaliste français, plus connu sous d'abbé de Saint-Marc, né à Tarbes, mort à Paris, le 12 avril 1807. Elevé au : d'Auxerre, il se retira en Hollande à li l'évêque de Montpellier, Caylus, dont l était devenu un asile pour les opposants forma une école dans les Pays-Bas. acheva ses études. Après le décès de de La Roche, on chargea Guénin de veni continuer les Nouvelles ecclésiastique cupa mystérieusement de ce travail, alors qu'il prit le nom d'abbé de Saint-l conseil de théologiens lui fut adjoint. Sc était une continuelle déclamation contr pes, la cour de Rome, les évêques et | Partisan de la révolution, Guénin défen ment la constitution civile de 1790. So se maintint jusqu'à la fin de 1793. Aprè

Hillera (ravalla ans Amenies de la

A, Jay, Jony et Marvine, Biogr. nove. des Con-

\*60'MBOT (\*\*\*), polte français, ne h Avallon, mort dans la mémo ville, vers (802. Il étudia h midocine è Lyon, ne fit recevoir docteur, were quelques années dans sa patrie, puis Minga à son art pour se consacrer à la poésie. On u de la . Ode sur l'abolition de la servitude **dans les doma**ines du rol, par Louis XVI, essennie par l'Académie de Rouen. On y remirque plusiones belies strophes; — Ode surl'Autricité, pièce pleine de verve; - de nomlumes poésies fugitives, insérées dans l'Almaamph des Musses et autres recueils littéraires du

nires de l'Ampdemis de Roues. — Dictionnaire

lidwigur, Alet. de 1900.

CENORS on GUENAU (1) ( Saint ), abbé imin, né aux environs de Quimper, mort en Overstilles (Angleterre), le 3 novembre 570. I duit fils du comte Romani et de Lectice, tous dan de la première noblesse de Bretagne II Miferé su mogasière de Landevenec, par saint Gignolé on Guingalois, qui en était l'abbé. Il y più l'imbit dann la suite, et fut appelé à succé-🖛 à Guignolé. Il m'acceptu qu'à la condition de maineitre au hout de sept années. Ce temps ex-🎮 🕯 passa en Angleterre avec douze religieux, 🛚 🖦 ensuite en Iriande , y convertit un grand more de paleus, et rétablit la discipline dans Privars mouastères : les moines s'étaient 🖙 lls de l'exprit de leur institut, et vivaient 🖦 le désordre. De retour en Bretagne, u, seigneur de Quimper, lui donna le ter-Mair de Landevenec , sur lequel Guenoti consbid un monastère. Il ca éleva un autre dans The de Grots. Le désir de la solitude le fit repas-🗯 to Cornopaitles, où il termina ses jours, dans modeste ermitage. Divers miracles rendirent white was a state of the congregation wint 🗗 limner. Le corps de saint Guenoëi fut levé Chire truis cents ans après et inhumé dans la invelle eglise du monastère. En 966, la crainte 🖦 Danois décida les moines à transporter en Pence les reliques de leur fondateur. Elles y Paris, dans l'encienne 🌬 de Saint-Barthélemy. Peu de temps après , Passes ou Thiou, prévot de Paris, les emports 🗪 🛎 maison de Corn-Couronne, et leur bâtit une felle. Les excursions des Normands nécessilimit une nouvelle translation; le corps de asint Seines fist porté à Corbeil, et placé dans une aprile du fanbourg Saint-Jacques. En 1007, le wie Bouchard lui fit bâtir une église dans l'Inbine de Corbeil, en 1134, Louis le Gros ériges thise en prieuré de chanuiars reguliers, dé-**Mi de Saint-Victor de Pari**x. Les reliques de Cuinau n'out pas cessé d'être honorées à

Corbeil depuis 906: « on no sait done pourquel, font remarquer Richard of Girand, in cathodrale de Vannes pretend posséder le corps du saint abbe, sous l'invocation duquel elle s'est même placée, et qui est en grande vénération dans loute cette partie de la Bretagne. » En présence de ces doubles reliques, il fazdrait aupposer deux saints du même nom. L'église pourtant n'en honore qu'un : c'est le 3 novembre.

Godescard, Fire des principaux Sainte, t. XI, p. 16, au 9 novembre: — Ratifet, Fies des Sainte, t. III, 8 povembre. — Ligheré et Girand , Stàitethèque soorée.

\* GUÉROIR on GUÉROTS ( Pierre ), jurisconsulte français, né à Issoudum, en 1520, mort vers 1600. Il fut d'abord précepteur de Louis de La Chastre, qui porta depuis le titre de maréchal de France. Sa position dans la maison des La Chastre le mit en relation avec les Guise, et, sur lour recommandation, Heari III lui offrit une charac de conseiller no parlement de Paris; mais il la refusa pour se livrer tout entier à l'étude. S'il en faut croire. La Thanmassière, sa réputation de savant a cette époque était déjà fuite. Cependant, il est à présumer que le désintéressement ne fut pas le seul motif qui le guida dans non refos ; car lorsqu'en 1589 Claude de La Chastra. pèrr de son ancies élève et chef de la Ligne en Berry, y tenait levé le drapeau de la révolte en faveur de la Sainte-Union , il accepta de Ini les fonctions, bien inferieures, de lieutenant particulier au siège d'Issondon. Il s'y montra fougueux ligueur, et son premier soin fut de chasser de la ville Claude Dorwanne, le lieutenant général , aon ennemi politique. Guénois ne paratt pas avoir depuis lors quitté sa ville natale, où il mourut, dans un age assez avancé. Éticane Pasquier ( Latłres, liv. IX, 1), écrivantau président Brisoon, dit que Guénois réduisit les royales ordonnances en ordre un peu plus raccourci ». On a de lui; La Conférence des Coulumes, tant générales que locales et particulières, du royaume de Prance; Paris, 1596, ou, avec un nouveau titre, Paris, 1620, 2 vol. in-fol.; — La grande Con-Perence des Ordonnances et Edits royaux distribués en XII livres, à l'Imitation et selon l'ordre et disposition du Code de l'empereur Justinian ; Paris , 1578 , Lyon , 1660, et Paris, 1778, 3 vol. in-fol. : ces deux dernières éditions contienment les notes et observations de Charondas (Le Caron), de N. Prérot, de G. Michel, de Matthieu de La Faye , de L. Bouchel, de J. Joly et de J. Thomas. Guénois a publié et annoté : Traité des Lois abrogées et inusitées en toutes les cours, terres, juridictions et seigneuries du royaume de France, réduit en cinq livres par Philibert Bugnyon; dernière édition , rasue et augmentée d'un sixième livre; Parle, 1802, in-4"; — La Practique judiciaire, tant civile que criminelle, reçue et observés par tout la royaume de France, composée par Jean imbert, illustrée et enrichie de plusieurs doctes commentairer, etc.; Paris, 1602, 1604,

1806, 1612, in-4° — La Pratique de Manuer, traduite de latin en françois, par Antoine Fontanon, augmentée de plusieurs annotalions et traités, outre les précédentes édiflons; Paris, 1620, in-4".

B. R-n, et H. B-e.

La Theomosphire, Histoire du Sarvy. — Brutantior Priface on Accusil das principales Questions de Oreil. -Catziogne de la bibliothèque de la cour de sassation, -Camus, Bibl. choisie das Liores de Brott. - Delphone. Statistique de l'Indre. -- Chevallars de St-A., Biographie

GURNES (Jean-Prançois), humaniste italian, né le 28 décembre 1713, à Franciscité-del-Po (Montferrat), mort & Turin, le 21 povembre 1753. Après avoir étudié la théologie et los belles-lettres à Casal, et ensuite à Turin, il entra dans les ordres. Il fut pins tard appoié à profinner la rhétorique au collége de Verceil. Un an après il fut nommé professeur d'humanités à Turin ; au bout de trois ans il y devint professeur de rhétorique. En 1741 Guenzi reçut un canonicat; la même année il fut nommé membre de l'Athénée royal, dont il devint président quelques mois avant sa mort. Ses principaux ouvrages sout : Demotrio , tragédia ; -- La Cherofila , comédie; Vercell, ia-8°; — Dissertatio de expolienda oratione et de stilo exercendo , ouvrage dont on se sert encore en Piémont pour les classes de rhétorique; — Dialoghi academici sopra la Possia lirica; -- Partitiones Oratoriz M. Tullii Ciceronis notis illustratu ; — plusieurs morcesux de poésio; — une traduction de la Religion de Louis Racino. — Après sa mort forent publiés par les soins de P. Loreri. son ami : Panegyriei socri ; Venise, 1756, in-4°; - Predicke quaresimali; Venice, 1768, in-4°. E. G.

Thalio, Biografia dopli Italiani Musiri, L. Ri.

\* GUÉPIN ( Joseph ), scalpteur français, pé à Toulouse, en 1559, d'une famille originaire de Tournine, mort à Toulouse, vers 1837. Il estra d'abord dans l'ateller de Bacheller, et parcourut ensuite l'Italie et la France. Des parents qu'il avait en Touraine le retinrent longtemps dans cette province, où il fit plusieurs statues et quelques mausolées. De retour à Toulouse, il y exécuta de nombreux ouvrages, parmi lesquels nous citarons : le buste de Henri IV, actuellement su musée de Toulonse , — les statues d'Apollon, de Mercure, de Junon, de Pallas pour l'hôtel de M. Clari; - pour la décoration de la place du Post, deux stalues : La Vengeance foulant aux pieds le monstre de l'hérésie et Le Christ tonant sa croix, copié d'après Michel-Ange ; — le baste de Louis XIII; — les figures de captifs et les trophées qu'on voit près de la barrière du Bazacle, à Toulouse; — et quelques autres figures qui faisaient partie d'un monument triomphal encastré dans le mor d'une maison jointe à la colée du pont, du côlé de la ville; — la statue qui décors le fronton de l'arc de triomphe du pont, Cové sur les dessins de François Mansart ; — la 4

bas-relief représentant Louis XIII, qui disk sur ce derajer monument , du côté de la vil la statue équestre de Louis XIII ; — et est La Force et de La Justice, pour l'ancienne f du Capitole, à Toulouse. Lorsque cette f fat rebâtie, sur les dessins de Gulliaume inas, ces trois dernières statues furent tran téen à la place Mage, et firest partie d'un u ment élevé en ce lieu à la gloire de Louis : elles subsistent encore, mais la statue de c a été brisée pepdant la révolution. Enfin, Gi est auteur du mausoide du savant Sponde, è sculptures de la porte d'entrée de l'églus b Stienne, à Toujouse. Il ajoutait indifférent à se signature la qualité de Tolosces a on de : rangeau ; ou qui a occasionné quelque 🖦 tado sur le lieu do sa maissance, et qu'en : plique, toutefois , par l'affection qu'il portat Touraine, patrie de un famille et séjour é GOTOY DE FEEL jounoses.

Biographic Touloussins.

AURPEN (Joan), dendit hollandels, af है। zingne, en 1715, mort en 1766. Il était des et conseiller dans aa ville antale. Très-verst i les littératures granque et latine . Si a laissi poásios dana ces deux langues, aines qu'es f çais et en bollandais. On commatt avasi 🕸 plualeura ápigrammes contre Pierre Dali poy. Datymus ), anteur d'une traduction 🖚 hollandais des Passence de David (Leyde, 10 ajustée sur la musique de la tradection il caise de Th. Bèse et de Marol. L-t-t

Do Vries , Misteire de la Présie Rollandaise ; ha date, 1000 et 1310. — Marmadyno (en holled VI<sup>0</sup> partie, p. 178-500. — Van Aumpen, Middeled

raire de Hollande, 1. II, p. 167.

TOUBPER (Augusto), polygrapké françiis à Pontivy, en 1806. Il étudia la médocise à ria, et, reçu docteur, il enseigna la chimir è cole de Médecina de Nantes. En 1848 il rei les fouctions de commissaire de la répub à Mantes et dans le Morbihan. Ou a 🐠 Mistoire de Nantes, 1831, în-6°; une 2° # avec planches, en 1887; -- Statistique des naux de Brotogne ; 1831, in-8°; — Stalish de Nantes (avos M. Boonmy); 1834, in-Fi Traité d'Économie sociale (pour la Biblic populaire); 1834, in-16; - Lettra & Ali de Montpellier, sur divers sujets de chir ejo, de médecino el d'hygièno; 1836, in Pi Voyage de Nantes à Indret : 1837, in-181 Notice sur le tembeau de François II, i de Bretogne, par Michel Colomb, placi d l'église cuthédrale de Nantes; 1839, in l': Monegraphie de la Pupille, mivie de la B cription d'une opération nouvelle qui e 🎮 bul la distension permanente de la pupil 1841, In-8"; - Stude d'oculiatique; 18 in-8°; — Royalistes et Mepublicains; 18 m-4"; — Philosophie du Secialisme, ttude sur les transformations dans le ma et l'humanité; 1850, in-8°; - Le Sociells expitent oux enfants du peuple; 1881, in— Philosophia du dix-neuvième siècle, étude encyclopédique sur le monde et l'humanité; 1851, in-12; — de nombreux articles dans les Annales de la Société académique de Nantes; dans la Revue encyclopédique; dans le Lycée d'Armoricain.

Guyot de Fère.

Documents particuliers. - Journal de la Librairie. : GUEPRATTE (Charles), hydrographe français, né à Nancy, le 5 décembre 1777. il wivit en l'an vi les cours de mathématiques, **de physique et de chimie de l'École centrale des** Quatre-Nations, fut admis à l'École Polytechnique talian vn (1798), et entra le 1er février 1799 dans **à 7º demi-briga**de d'artillerie de marine, où un examen le fit recevoir sous-lieutenant. Ayant quité le service militaire, le 23 décembre de l'ante suivante, il se livra à l'enseignement des methématiques dans divers établissements d'é**duction, et après avoir suppléé pendant deux** ms le professeur Duval-Leroy à l'École d'Hydrographie du port de Brest, il lut nommé directeur de l'Observatoire de ce port, fonctions qu'il a occupées jusqu'à sa retraite, en 1852, et qu'il a **complées** de 1812 à 1815 avec celles de pro-Esseur à bord du valsseau-école Le Tourville. On a de lai : Traité élémentaire et complet Chrithmétique, à l'usage des écoles secon-Galres; Paris, 1809, in-12; — Problèmes d'Astronomie nautique et de navigation; Brest, 1816, in-6°, avec pl.; 2° édit., augmentée de la Desctiplion et de l'Usage des Instruments, et d'un Accueil de tables nécessaires à la résolution de ces problèmes; Brest, 1823, 2 vol. in-8°. En 1825 et 1827, l'auteur a publié de nouvelles nddilions à cette seconde édition; — Abrégé des Problèmes d'Astronomie nautique et de nuviplion, a l'usage des maitres au petit cubolaze; Brest, in-8°; — Instructions sur le pla-Miphère céleste à l'usage de la marine, et Merminant des éclipses de lune, de soleil et des occultations d'étoiles ; Brest, 1826, In-8°; - Vade-Mecum du Marin, ou manuel de Parigation; Brest, 1852, 2 vol. in-4°, dont un vo-Ime de texte et l'autre de tables. C'est un recueil complet des calculs à faire dans toutes les posiwas à la mer; l'auteur y a rassemblé toutes la lablea nécessaires au navigateur, éparses avant M, et les a complétées.

Arrives de la marine.

Gree (Jean-Antoine), littérateur navoyard, mé à Salanches, mort à Paris, en 1764. Il fit nes étules à Lyon, s'y fit recevoir avocat, et vint à Paris suivre le barreau. La clientèle lui lit défaut : il était sans ressources, lorsqu'il obtint, vers 1749, un emploi dans les finances. Il put consacrer alors ses longs luisirs à la littrature, et produisit un assez grand nombre de volumes, dont le style ne s'élève guère au-dessus du médiocre. On a de lui César avaugle et royageur; Londres, 1740, in-12, réimprimé nous lettre de Pinolet, ou l'. Iveugle parvenus, listoire véritable, composée sur les faits fournis

pur Pinolet Ini-même, etc.; Amsterdam (Paris). 1755, 4 vol. in-13; ce Pinolet-était un aveugle du passage des Feuillants, et alors fort connu dans Paris. Fréron cite un jugement rendu sur cet ouvrage, qui y est qualifié « abominable, exécrable, ordurier, sans esprit, ni bon sens et plein de platitudes »; — Histoire critique de l'ame des vêles, contenant le sentiment des philosophes anciens et modernes sur cette malière; Amsterdam (Paris), 1749, 2 vol. in-8°: compilation indigeste, sans critique ni but; — L'Infortuné reconnaissant, poëme en IV chants, suivi de pièces fugilives; Paris, 1751, in-8°. L'Infortuné reconnaissant est ici l'auteur, qui raconte ses ennuis passés et dédie son livre à son bienfaiteur. M. de Machault, contrôleur général des finances; — Mœurs et Usages des Turcs : leur religion ; leur gouvernement civil, militaire et politique. suivis d'un Abrégé de l'Histoire Ottomane; Paris, 1746, 2 vol. in-4°, fig., ouvräge virilli, mais qui contient des documents encore curieux : - Histoire générale et particulière de l'Electricité; 1752, 3 vol. in-12. L'auteur parcourt les différentes phases de la science de l'électricité depuis Otto de Guericke jusqu'à Franklin; il rapporte les explications, connues alors, des phénomènes qui s'y rattachent, et croit assez à la puissance médicale de l'électrisation pour proposer l'établissement d'un appareil éléctrique dans chaque établissement sanitaire ; c'est sans contredit l'ouvrage le plus intéressant de Guer ; — La Cour du Solcil, dédice à Mme de Pompadour; --Décameron historique, ou entretiens sérieux et réfléchis sur tout ce que les peuples anciens et modernes ont pense au sujet de lu nature et de l'Immortalité de l'Ame : in-4° : -des Réflexions sur la Mérope de Voltaire et quelques autres écrits cités par l'auteur, s'ils ont été imprimés, sont aujourd'ul perdus. Dans les manuscrits qu'il a laissés on cite un Pantheisticon et l'Histoire des Ambassadeurs de Constantinople (sic). Il fut le premier éditeur de Telliamed, ou entreliens d'un philosophe indien avec un missionnaire français, sur la diminution de la mer, la formation de la Terre , l'origine de l'homme, etc.; Amsterdam, 1748, 2 part. in-8°.

Fréron, Année lilléraire, ann. 1788, t. IV, p. 91. — Orillet, Dictionnaire du département du Mont-blanc, L. III, p. 246. -- Quérard, La France litteraire.

GURR. Voyes MANNIÈRES (Julien-Hyacinthe, chevalier DE).

GURRAT Voy. AZYMET-GUERAL

GURRARD (Dom Robert), savant benédictin français, né à Rouen, vers 1641, mort dans la même ville, en 1713. Il consacra sa vie à l'édition des œuvres de saint Augustin que préparaient les religieux de sa congrégation. Ses premières recherches, commencées avec François Delfan et Jean Durand, furent interrompues lors de la publication de l'Abbé commendataire, livre sa-

tirique, dont on accusa Delfau d'être l'auteur. Guérard fut relégué dans l'abbaye d'Aimbournay, où les ouvrages de saint Augustin continuèrent d'être l'objet de sa sollicitude. Il retrouva à la chartreuse des Portes l'Impersectum Opus, connu par d'inexactes copies. Rentré en grace en 1676, il visita depuis lors les dissérentes communautés de son pays natal, ne cessant d'étudier son auteur de prédilection et de travailler à un livre qui vit le jour en 1707, et qu'on réimprima à diverses reprises après sa mort: Abrégé de la sainte Bible, en forme de questions et de réponses familières, avec des Eclaircissements tirés des saints pères et des meilleurs interprètes; divisé en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament; 2 vol. in-12. Louis LACOUR.

Vigneul-Marville, Mélanges d'Histoire et de Littérature, éd. 1725, I, p. 80.

GUÉRARD (Benjamin - Edme - Charles), célèbre archéologue français, né à Montbard (Bourgogne), le 15 mars 1797, mort le 10 mars 1854. Sa famille, depuis plusieurs générations, occupait honorablement les magistratures locales de Montbard, et il eut pour parrain M. Nadault, conseiller au parlement de Dijon, beau-frère de Busson. Il sut élève du Lycée de Dijon depuis 1807 jusqu'à 1815, et se destinait à l'Ecole Polytechnique; mais une maladie grave l'empêcha de se présenter aux examens. Déjà il avait voulu entrer dans la carrière militaire et s'était même engagé dans les voltigeurs de la garde impériale. En 1815 il venait de perdre sa mère, et l'ardente réaction des premières années de la restauration avait privé son père du modeste emploi de gressier de la justice de paix et secrétaire de la mairie; il lui fallut non plus se préparer pour une carrière, mais trouver sans noviciat une position qui lui permit de ne rien demander à sa famille. Il fut pendant deux ans professeur de mathématiques et maître d'études au collége de la très-petite ville de Noyers. Son père fut nommé commissaire de police à Paris, et il revint vivre auprès de lui. Il suivit alors les cours du Jardin des Plantes, et son ambition était de devenir un de ces voyageurs qui reçoivent du gouvernement des missions scientifiques. Sa santé, qui exigea toujours beaucoup de ménagements, ne lui permettait pas une telle destination, et il se laissa à contre-cœur placer dans les bureaux d'un banquier. Il trouva enfin sa véritable vocation. En 1821 il fut nommé surnuméraire à la Bibliothèque royale, avec quinze cents francs d'appointements, et attaché au département des manuscrits. Dans son ardeur, il entreprit le triage d'une masse énorme de parchemins entassés pêle-mêle dans les combles de la Bibliothèque. En remuant les parchemins poudreux ou moisis, il contracta une maladie dangereuse; mais il était venu à bout de son entreprise, et elle lui avait été utile. L'École des Chartes venait d'être fondée, il y fut nommé

élève. Deux ans après il devint un de de la Bibliothèque. L'Académie Frai mis au concours un discours Sur les Ouvrages du président de Ti et Guérard reçut une mention he fut moins heureux dans le concours et son poëme Sur la bienfaisance Montyon n'obtint pas de succès. renonça à faire des vers. On proposi de devenir un des collaborateurs ( de Fortia, qui, dans son zèle pou historique, avait consacré sa fortui aux travaux et aux recherches ce genre d'études. Sa bibliothèque sa collection de manuscrits, les éc préparait faisaient de sa maison un rudition. Il employait des jeunes ge un peu d'ordre dans la confusion de brables matériaux, et parmi la var projets et de ses entreprises, G vint le plus laborieux de ses collab contribua ainsi à la publication des de Jacques de Guise, en vingt-deu et aux nouvelles éditions de l'Art de dates, et de l'Itinéraire d'Antoni d'abord hésité à accepter une posisemblait subalterne et qui l'inquiéta indépendance; mais il accepta pour l petit bâtiment situé dans le vaste jarc Fortia, où il passa quinze ans; il se ré tefois pour ses propres travaux et p voirs de la Bibliothèque et de l'École ( son temps et ses études. En 1830, l'Ac Inscriptions couronna le mémoire de C les divisions territoriales de la Gai l'époque romaine jusqu'à Charle fut à ce moment que ses travaux et se portèrent sur un sujet spécial, ma prit pour l'objet de ses travaux l'ét la France au moyen âge, la distrit propriété, ses conditions, les droits férait aux uns, la sujétion qu'elle in autres. A cette étude se rattachait la c du plus ou moins de bien-être ou de diverses classes d'une nation qui était pour confondre, dans une seule unité. différentes, les Gaulois, les Romains quérants germaniques. La législation, les formes de l'administration se tro cessairement comprises dans cette co demandait à la fois tant de sagacité e Telle fut la tâche à laquelle se dévou Elle lui donna un rang distingué par vains qui ont porté le plus de lumi anciens temps de la France. A son n les divisions de la Gaule, il avait join de la Statistique de Palaiseau à règne de Churlemagne. Il avait ai comment une statistique bien faite fidèle tableau de la condition d'un pa mier ouvrage de Guérard attira l'a tous les hommes qui s'occupaient sé GUÉRARD 394

e, et marqua sa place parmi eux. En nommé membre de l'Académie des s, en remplacement d'Abel Rémusat. s que lui imposaient ses fonctions à la ne et à l'École des Chartes ne l'empês de continuer l'ouvrage qui devait incipal titre à la renommée d'érudit puvrage qui a répandu une nouvelle lu-les premiers siècles de l'histoire de

premiers temps du moyen âge, les nmunautés religieuses apportaient un ie à l'administration de leurs vastes doi registre contenait le dénombrement des menses, des colons, des serfe, nces et des revenus de l'abbaye. Ce nommait polyptique; c'est ce que sous le régime féodal, on a appelé terrier. D'un tel document, examiné té et sans esprit de système, Guérard une connaissance non-seulement de propriété et de la culture, mais de i des personnes, la diversité ou plutôt a des classes qui possédaient ou culsol, le titre en vertu duquel les uns priétaires et les autres sujets ou serfs, ments et modifications successives a le régime féodal. Les garanties aca propriété devenant, par le progrès la cause et l'origine de l'adoucisse-: l'affranchissement du servage, voilà rard déduisit avec certitude du Poe l'abbaye de Saint-Germain-desigé au commencement du neuvième Pabbé Irminon; Paris, 1844, 2 vol. longue introduction, où se manifeste hilosophique qui sait tirer de l'examen connaissance générale de leurs caurs conséquences et de leurs liaisons, e qu'il a démélé dans les titres de les contrats, les donations, les teses comptes de recettes, les actes de la ielle. Il en composa un tableau du pays tion. Avant lui les questions des oriaises avaient donné lieu à des systèmes des recherches. Boulainvilliers, Duesquieu, Mably, Montlosier avaient ner à la féodalité une origine soit e, soit romaine. De nos jours M. Guizot rry avaient montré que la monarchie, lésordre et à l'anarchie, avait, vers siècle, commencé à prendre un caracé, et qu'alors la féodalité était devenue de constitution, qui ne devait pas tre modifiée et diminuée dès qu'on rait à la rendre soumise aux lois et r royal, dès que le sentiment de la droit s'éveillerait dans les classes . Guérard apporta de nouvelles preuves ne ou, pour parier plus exactement, à s faits; mais il avait sur le caractère cette époque une opinion à lui qui,

sans contredire les deux savants historiens, n'était pas prise au même point de vue. Il se resusait à admettre que l'invasion des barbares eut été un remède nécessaire à la décadence de l'Empire Romain; il n'accordait pas que l'idée sondamentale de la liberté eut été apportée à l'Europe par ses conquérants. Guérard aimait à croire que le droit avait reparu avec le respect de la propriété, devenue plus sixe, et lorsque les conditions de la possession et de l'exploitation devinrent légalement définies. Dans la renaissance de la civilisation, il faisait une grande et juste part à l'influence de la religion chrétienne et au pouvoir de l'Église.

La vie entière de Guérard fut consacrée presque exclusivement à une même tache; aussi a-t-il réussi à porter la lumière sur l'histoire des deux premières races et à tracer un tableau vivant de cette époque, où il n'y avait pas encore une nation française, où la société et la civilisation ne pouvaient pas même être entrevues dans le chaos d'où elles devaient sortir. Presque tout ce que Guérard a publié sur ce vaste sujet se trouve résumé dans un article de la bibliothèque de l'École des Chartes: De la Formation de l'état social, politique et administratif de la France. — Guérard était membre du comité institué au ministère de l'instruction publique pour surveiller la publication des documents de l'histoire de France, et avait contribué à la fondation de la Société de l'Histoire de France. Il donnait à ses collaborateurs l'exemple de l'exactitude et du zèle pour les devoirs qu'il avait acceptés. En 1853 il ne trouva pas le loisir d'aller aux eaux du Mont-Dore, qui lui avaient déjà été salutaires. Après un voyage de peu de jours en 1853, il se remit, avec son ardeur accoutumée, aux travaux qu'il avait entrepris et à ses sonctions de bibliothécaire; un an après il avait cessé de vivre. Au grand regret du monde littéraire et savant, il ordonna expressément de brûler tous ses papiers sans examen, et aussitôt après sa mort; il excepta une notice sur M. Daunou (publiée par M. de Wailly, son exécuteur testamentaire). Liste de ses écrits : Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres; Paris, 1840, 2 vol. in-4°; — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin; Paris, 1840, in-4°; — Polyptique de l'abbaye de Saint-Remi de Reims; Paris, 1853, in-4°; — Cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille; 2 vol. in-4°; — De nombreux articles dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, La France littéraire, le Bulletin de la Société de l'Histoire de France, l'Annuaire historique, la Galerie de Numismatique, la Revue des Deux Mondes, la Bibliothèque de l'École des Chartes, le Journal des Savants, les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi, etc.

M. de Wailly, Notice sur Guérard, 1855. — Naudet, Notice historique sur B. Guérard, lue à l'Académie des Inscriptions, en juillet 1857.

\* GUÉRARD DE ROUILLY (Le haron Antoine), administrateur français, né à Trayes. le 13 aeptembre 1777, mort vers 1832. Il fut successivement auditeur au conseil d'Etat (1810), trésorier de la 15° division militaire (mars 1812), sous-préfet de Bar-sur-Aube (mars 1814), et auditour à la section des finances du conseil d'État (1815). Rentré dans la vie privée, il sit paraître plusieurs écrits pleins de sagacité et d'excellentes vuen; on remarque surtout: Principes généraux d'administration, ou essai sur les desgirs et les qualités indispensables d'un bon administrateur; Paris, 1815, in-8°; — De l'Esprit public et de la Toute-Puissance de l'opinion; Paris, 1820 et 1821, in-8°; — Du Système financier, ou coup d'ail analytique sur le budjet de 1822; Paris, 1822, in-8°.

L-Z-E.

Arnault, Jay, Jony et Norvins, Biographie nouvelle des Contemporains (1822). — Quérard, La France littéraire.

GUERBOIS ( Denis-François-Noël ), chirurgien français, né le 17 juillet 1775, mort le 22 octobre 1838. Il fut chirurgien du collége Louis-le-Grand et de l'hospice Cochin, et membre honoraire de l'Académie de Médecine. On a de lui : Anatomie pathologique des organes les plus importants du carps humain, trad. de l'anglais de Baillie; 1815, in-89; — La Chirurgie d'Hippocrate, extraite de ses aphorismes, examinés sous leur point de vue chirurgical, avec des commentaires; 1836, in-8°1 — Des Complications des plaies après les opérations, contenant le tétanos, la commotion, la douleur, la phiébile, l'érysipèle, le phiegmon, les hémorrhagies, les caries et la nécrose, la gangrène et l'inflammation, la suppuration, la résorption, la pourriture d'hopital; 1836, in-8°. G. M. F. Eloge de liverbois, 1899.

GURRCHEVILLE (Antoinette de Pons, mar-

quise ne), femme vertueuse française, morte à Paris, en 1632, épousa en premières noces Henri de Silly, comte de La Roche-Guyon, et en secondes, au mois de février 1594, Charles du Plessis, seigneur de Liancourt; mais elle ne voulut point quitter le nom de son premier mari. parce que la ducheme de Benufort, Gabrielle d'Estrées, avait porté le nom de Liancourt. « La rnarquise de Guercheville, dit l'abbé de Choisy, étoit une des plus helles seromes de son temps; mais la beauté la rendit moins recommandable que la vertu. Elle échappa à la plus sensible des tentations, aux soins empressés d'un roi le plus galant des rois, Henri le Grand sențit pour elle tout ce que l'estime et l'amitié peuvent inspirer de plus tendre... Il eut de profonds respects pour M<sup>me</sup> de Guercheville; il voulut lui faire des présents : elle n'écouta rien, n'ac-

cepta rien, et pour lui ôter toute espérance,

elle évita de le voir, et se priva des plaisirs de

la cour pour se conserver tout entière à son

honneur. « Il ne faut pas, disoit-elle, qu'une

fenne soit assez téméraire pour attend nemi; elle succombera en sa présence évite le combat, si elle veut être la plus est de certaines victoires qu'on ne remp fuyant. » M<sup>me</sup> de Guercheville se cor ses maisons de campagne, et ne par au roi que malgré elle, et toujours avec respectueuse qui le faisait rentrer en « Selon Choisy, elle sit un jour à Henr réponse que Bayle attribue à Catherine i duchesse de Deux-Ponts ; « Je ne suis pas d'assez bonne maison pour être vot et j'ai le cerur trop noble pour être v tresse, » Henri IV ne renonçait cepe au dessein de lui plaire et à l'espoir d Vingt fois il lui fit reprocher sa vie re faisant dire que sa place était à la cou brillerait par sa beauté et son esprit voulut pas quitter sa retraite. Sacha était à La Roche-Guyon, près de Henri IV feignit une partie de chasse à s'éloigna de son monde, et envoya homme à M<sup>me</sup> de Guercheville lui pour le roi le souper et le couvert pour Elle répond qu'elle sera très-flattée de le roi chez elle, et sait préparer un n souper. A la nuit, Henri ne manqu rendez-vous. M<sup>me</sup> de Guercheville se 1 lui parée et radieuse. Elle le mène à sa et aussitot elle ordonne d'atteler so Henri, surpris et affligé, accourt lui dire madame, je vous chasserais de votre m Sire, lui répond M<sup>me</sup> de Guerchevill doit être le maître partout où il est moi je suis hien aise d'avoir quelque dans les lieux où je me trouve. » Et, couter davantage, elle part se couc une arpie à deux lieues de là. « Le la même aventure une seconde fois, d et M<sup>me</sup> de Guercheville y répondit de manière, toujours honnête, polie, rest mais toujours sage (1). Une pareille col sarma le roi; et ne voulant pas laisser compense une vertu si rare et si bien é il l'envoya chetcher lorsqu'il se mar mit auprès de la reine Marie de Médic disant : « Madame, je vous donne p a d'honneur une véritable fenime d'ho Ce sut la marquise de Guercheville ( duisit l'abbé, depuis cardinal, de Richel ce nom), auprès de Marie de Médici commença la fortune de ce prêtre homn dont les aermons l'avaient charmée. Ell de son premier mari un fils, mort sans en 1594, et du second un autre fils, Plessis, duc de Liancourt, Abbé de Cholsy, Mémoires, livre XII (ma Choisy, tome 1er, fol. 168), collection Petite

(1) On trouve la même anecdote dans l'H Amours du grand Alcandre (Recueil de dive servant à l'histoire de Henri III; Cologne, : Mme de Guercheville y est désignée sous le n linde. ifs à l'Hist. de France, 2º série, tome LXIII, 🕟

IIN (Francesco Barbieri, dit Le), atre de l'école bolonaise, né à Cento, entre Bologne et Ferrare, le 2 sevrier à Bologne, le 22 décembre 1666. On dans son enfance, ayant été réveillé par un grand bruit, il eut une conle rendit louche de l'œil droit; de là de Guercino (louche), que l'histoire vé. Ses parents étaient pauvres, et faier de charroyer du bois à brûler ; ils it dans une modeste école, où il apprit écrire : là se horna son éducation. dès l'âge de dix ans il attirait déjà énérale par ses heureuses dispositions iture : il dessina et coloria un jour aula porte de la maison paternelle une rt remarquable. Son père le plaça un mauvais peintre de gouache, , qui no lui apprit rien. Quelques biodonnent pour second maître, mais as. Cremoni de Bologne; toujours dix-sept ans il était assez habile pour mpatriote Benedetto Gennari l'assoravaux. Cento et ses environs furent théatre restreint de la réputation u Guerchin; mais vers 1612 ses peinèrent l'enthousiasme d'un chanoine sa ville natale, le P. Mirandola, nonastère del Santo-Spirito à Cento. bien son protégé que plusieurs peinom vinrent de Bologne voir Les Verales que le jeune artiste avait peintes en clair-obecur, sur une des parois du monastère, et Le Triomphe de ints, tableau à l'huile pour le maître eme couvent. L'admiration fut uni-1 mai 1615 le Guerchin se rendit à fit exposer à la procession des Rogaint Matthieu, qui fut pris par chacun envre des Carrache. Ce sut en esset ration de ces mattres, dont il étudia et du Caravago, si énergique dans que le Guerchin se perfectionna. Pour naitre tout d'un coup, il tit une expoque de toutes ses productions : peinains de divers genres, figures, anisages. Ses dessins surtout eurent un succès; ils étonnèrent par leur rapiution autant que par leur expresipart étaient attaqués à la plume avec ır sans égale; l'esset y était obtenu hes d'encre ou de bistre, hardiment les fortes ombres et reliées à la ludes bachures, tantôt fermes comme de burin, tantôt inégales, libres, omme les morsures d'une eau-fortc. ii, il ne craignit pas d'ouvrir une aca-5), et aussitôt les élèves y accoururent arts. Ferrare, Bologne, Reggio, Moni, fournirent de nombreux disciples

au peintre de Cento. En peu de temps le Guerchin devint riche; il n'en demeura pas moins modeste, généreux et désintéressé. Lorsqu'il avait vendu un tableau, il s'en rapportait pour le prix à l'acheteur lui-même, souvent même il faisait estimer son œuvre par un émule, un rival. C'est ainsi, rapporte M. Charles Blanc, qu'ayant peint à fresque, en une demi-journée, un Saint Roch, pour la confrérie de ce nom à Bologne, il s'en remità l'expertise de Lodovico Carrache, qui déclara loyalement qu'aucune somme d'argent ne pouvait payer une aussi belle peinture: Che non vi era danaro che lo pagasse. Mais il faut ajouter que le Guerchia, au lieu de mener la vie turbulente et passionnée des artistes d'alors. fuyait les somptueuses orgies, et coulait ses jours comme un cénobite, entre le travail et la prière. Demeuré célibataire, il employalt la plus grande partie de sa fortune au bonheur de sa nombreuse famille, qu'il aimait tendrement, et consacrait le reste en aumônes ou en secours aux jeunes artistes nécessiteux. Ses qualités lui firent cependant plus d'ennemis que d'amis; injurié sans cesse par ses confrères, il ne rendit jamais l'insulte pour l'insulte. Son caractère gai et affable ne se démentit pas un seul instant durant sa longue et glorieuse existence.

En 1619, le Guerchin sit un voyage à Venise, en compagnie du P. Pederzani. Ce religieux le conduisit chez le célèbre Jacobo Palma comme un jeune artiste qui désirait prendre des leçons; en même temps il lui présenta un recueil de principes dessinés par le Guerchin. Mais le peintre vénitien, ayant jeté un coup d'œil sur le livre qu'on lui offrait, leur dit en souriant : « Voilà un élève, mon père, qui en sait beaucoup plus que moi..... qu'en pensez-vous?.. » Le Guerchin sut contraint de se nommer; Palma le serra dans ses bras, et depuis lors la plus vive amitié régna entre ces deux hommes de génie.

A son retour, le Guerchin eut peine à satisfaire aux nombreuses commandes qui lui arrivèrent de tous côtés. Il fit en moins d'une année Suzanne entre les deux vieillards, pour le vice-légat de Ferrare: Apollon et Marsyas, pour le duc de Toscane; Tancrède et Herminie, pour Marcello Provenzals, excellent mosaïste de Cento; Samson et Dalila, Saint Sébastien, et l'Enfant prodigue pour le cardinal légat Serra. Ce prélat fut si satisfait de l'exécution de ces trois dernières productions qu'il obtint du pape des titres de noblesse pour leur auteur. Mais de tous les ouvrages sortis à cette époque (1620) du pinceau du Guerchin, le plus remarquable est le Saint Guillaume qui orne la chapelle de' Locatelli à Saint-Grégoire de Bologne. Le saint y est représenté recevant l'habit de moine des mains de saint Félix, évêque. Ce célèbre morceau est composé d'une grande manière. La touche est plus douce que celle des autres tableaux du maître, et les ombres ne sont pas si prononcées: toutefois, il est éclatant de lumière et d'un effet si surprenant qu'il écrase le

J99 GUERCHIN

Saint Georges de Lodovico Carrache, placé dans la même chapelle; aussi Carrache disait-il. « Je ne redoute rien tant que de voir un de mes tableaux dans le voisinage d'une toile du Guerchin, parce que les yeux, une sois fixés sur ses ouvrages, en sont tellement éblouis, qu'ils ne peuvent plus rien regarder. »

En 1621, Grégoire XV appela le Guerchin à Rome; mais la mort prématurée du souverain pontise arrêta les travaux que le peintre avait commencés à la loge della Benedizione. Cependant, il laissa de belles traces de son séjour à Rome. En 1623 il revint à Cento, et y fut plus recherché que jamais. Vers 1642 il fut obligé de s'éloigner de sa ville natale, menacée par la guerre. Il se retira à Bologne, où le comte Aldrovandi le logea dans son palais et lui donna la plus magnifique hospitalité, ove fu accolto e tenuto al la grande, dit Baldinucci; c'est là qu'il recut la visite de la reine Christine de Suède, qui lui prit la main, disant « qu'elle voulait toucher une main qui avait peint tant de belles choses ». Jusqu'à sa mort le Guerchin ne cessa de produire et d'enseigner. Il fut inhumé avec de grands honneurs et en habit de capucin, selon sa volonté et l'usage du temps, dans l'église San-Salvatore de Bologne.

Comme la plupart des artistes, le Guerchin eut plusieurs manières : la première se distingue par un ton de couleur bleuâtre; la seconde par un ton rougeatre, quelquefois descendant au gris. Lié intimement avec le Guide, il s'abstint de l'imiter tant qu'il vécut, pour ne pas nuire aux intérêts de cet ami. « Rien, dit M. Ch. Blanc, ne peut donner une plus brillante idée du génie du Guerchin que sa Sainte Pétronille, peinte à Rome pour Grégoire XV et aujourd'hui au Capitole. En homme qui aime la peinture pour la peinture, il s'est fort peu inquiété des lois de l'unité, des lois du costume et des autres convenances; il a voulu produire un puissant effet, et pour cela il a fait jouer dans son tableau une lumière invraisemblable, mais éclatante; il a inventé un idéal de clairobscur. La scène représente sur le premier plan l'exhumation du corps de sainte Pétronille : beau cadavre, que soutiennent délicatement de rudes sossoyeurs à la peau brune, auprès desquels on remarque un jeune homme élégant. C'est le fiancé de la morte ou plutôt de la sainte ressuscitée; car en levant les yeux on retrouve encore son image dans le haut de la composition : on la voit monter sur les nues vers l'Éternel, entourée d'anges qui lui ouvrent le paradis. Quelle naiveté de conception!.. et comme c'est bien là une idée de peintre! Pour nous faire comprendre qu'une âme s'envole aux cieux, le Guerchin ne s'emharrasse point dans les subtilités poétiques ; il nous montre ingénûment deux fois la même figure : ici morte, là vivante. En bas, c'est le corps, en haut, c'est l'âme; mais l'âme, aussi bien que le corps, a des formes humaines et s'enveloppe de draperies terrestres; elle est visible à l'œil, sen-

sible au toucher, car il a fallu que le j passer la peinture avant la poésie. De lo tableau n'est qu'une masse brune, sem sément de taches blanches ; de près, cha se prononce, chaque objet se modèle, s' chaque détail se caractérise; une exécu leureuse et magique enchante le regi point que le spectateur n'a pas le loisir mander si une telle lumière est possibl scène en plein air peut offrir des omb tranchées et des clartés semblables à ce lampe dans un tombeau. • Comme le Ca Guerchin tirait son jour d'en haut, afin des lumières vives et franches et de fortement prononcées. Ce système, bor sujets de lieux fermés, l'égara quand il pour la représentation d'actions se p plein air ou dans les salles spacieuses lais; ces tons noirs à l'aide desquels il à ses ouvrages un magique relief ne se nent plus, et laissent indécis une partie tours et des détails inférieurs. Quoiqu lement harmonieux, le Guerchin entend le clair-obscur simple que le clair-obs posé; il combinait mieux l'effet des pu l'ensemble. Il est moins fort dessinate bile coloriste; cepeudant, sa manière facile, naturelle. Négligeant trop la p torique pour l'exacte imitation des ol représente, il manque souvent d'élé style et de noblesse dans l'expression. de trivialité dont toutes ses œuvres ont certaine empreinte s'explique par les | impressions de sa vie. Fils d'un pauvr ses premiers modèles avaient été des 1 avait habitué son œil à leurs airs de tons que lui offrait leur peau épaisse el aux plis grossiers de leurs vêtements, i pressions premières, qui sont toujour vives, avaient laissé dans son esprit ineffaçable. Cependant, s'il embellit ran modèle, jamais il ne le dégrade et tou rend avec sentiment. Il est remarqu même lorsqu'il improvisait, ce magic peinture, comme on l'appelait, ne se point d'une ébauche mise à l'effet, d'u et intelligente indication; il finissait to héritiers purent dire qu'il ne laissa r chevé: Non lascio opera veruna im C'est en parlant de cette saculté rare e que le Tiarini lui disait: « Vous faites, ce que vous voulez; nous saisons no pouvons! »

L'œuvre du Guerchin s'élève por bleaux d'autel seulement à cent six, e autres peintures à cent quarante-qua signalerons les plus célèbres : la Co dôme de Plaisance, commencée p razzone, peintre milanais, et où le Gu présenta les prophètes et les évangélis pés avec des anges. Cette coupole sut en six mois, avec une verve et u

que nul mattre ne porta plus loin; — La Mort de **Didon, exécutée pour la reine de France. Le** Guide, qui venait de voir ce tableau, en fut tellement émerveillé, qu'en rentrant chez lui il dit à ses élèves : « Vite, vite, laissez là votre ouvrage, habiliez-vous, et courez voir et apprendre comment on manie les couleurs. » — L'Aurore, peinture à fresque de la villa Ludovisi : elle est aussi célèbre que celle du Guide et n'est pas moins belle; — Saint Jean Chrysogone dans le soffite de l'église de Borghèse; — Judith mettant la tête d'Holopherne dans un sac, que lui présente Abra, sa servante (1652); — Sainte Claire recevant entre ses bras l'Enfant-Jésus, que lui remet la Vierge; — Enée portant son père et accompagné de son fils Ascagne; — Endymion endormi; — Saint Grégoire; — Saint Laurent en prière devant la Vierge et l'Enfant-Jésus; — Sainte Marie Egyptienne et sa compagne; — Saint Pierre martyr (1623), tableau de la galerie de Modène, plein de chaleur et d'enthousiasme; — La Mort de Caton d'Utique; — Coriolan fléchi par les prières de sa mère; — Les Enfants de Jacob lui montrant la robe ensanglantée de Joseph; — Saint Pierre ressuscitant Tabitha; — Saint Antoine de Padoue; — La Vierge apparaissant à trois religieux; — La Présentation au Temple; — David et Abigaïl. Le Louvre possède de ce grand maître : Loth et ses filles, acheté cent mille francs; — Hersilie *séparant Romulus et Tatius*, superbe toile; — La Vierge et l'Enfant-Jésus; — La Résurrection de Lazare; — La Vierge et saint Pierre; — Saint Pierre en prière ; — Saint Paul ; — Salomé recevant la tête de saint Jean-Baptiste; — Une Vision de saint Jérôme; — Saint François d'Assise et saint Benoît; — Circé; - Saint Jean dans le désert ; - enfin, un Portrait du Guerchin par lui-même. Il a gravé à l'ean-forte plusieurs pièces très-recherchées, entre autres : Saint Antoine de Padoue; — Saint Jean; — Saint Pierre pleurant; — Saint Jérôme adorant le crucifix; — buste d'un Homme en bonnet, avec barbe frisée; — buste d'une Femme en cheveux frisés; — buste d'un Homme en costume oriental. Les dessins du Guerchin ne sont pas rares; on en trouve dans toutes les villes de l'Italie et dans toutes les galeries de l'Europe; leur prix moyen est d'environ cent francs. Il a laissé d'excellents élèves ; les plus remarquables furent son beau-frère Ercole Gennari, les deux fils d'Ercole, Benedetto et Cesare Gennari; Fulgenzio Mondini; Cristoforo Serra et Sehastiano Bombelli. A. DE LACAZE.

Comte Cesare Malvasia, Felsine pittrice; Bologne, 1678, 2 vol. in-4°. — Filippo Baldinucci, Notizie de' Professori del Disegno da Cimabue in qua; Florence, 1681-1668, 6 vol. in 4°. — Lanzi, Storia di Pittura, t. II, p. 176; IV, 334. - De Piles, Abrege de la Vie des Peintres, p. 338. — Soyer, dans l'Encyclopédie des Gens du Monde. — Mundler, Analyse de la Notice des tableaux italiens. — Charles Blanc, Histoire des Peintres, 11v. 178.

GUERCHOIS. Voy. LE GUERCHOIS (Madeleine),

GUERCHY (Claude-François-Louis Ré-GNIER, comte de ), général français, né en 1715, mort à Paris, en 1767. Il appartenait à une ancienne famille de Bourgogne; un de ses ancêtres avait été tué à la Saint-Barthélemy. Entré au service en 1729, il fit ses premières armes sous le marquis de Guerchy, son père. Il passa en Italie en 1734 comme capitaine de cavalerie, et fut blessé à la bataille de Guastalla. Quelques années après le roi lui donna le régiment de Royal-Vaisseaux, qui était en Bohême. S'étant emparé d'Ems, il y soutint un siège, et lorsqu'il se vit sur le point de recevoir le dernier assaut, il s'ouvrit un passage à travers les ennemis, rejoignit l'armée, et entra dans Lintz (1741). Cette ville fut bientôt assiégée; apprenant que les chefs voulaient se rendre, il proposa des sorties, et reprit ainsi une barrière au pouvoir des assiégeants. On capitula malgré lui, et il refusa de signer la capitulation. Il fut employé ensuite en Flandre, dans l'armée commandée par le maréchal de Saxe. A la bataille de Fontenoy, il chargea trois fois, à la tête de son régiment, la colonne anglaise, et fut repoussé malgré des prodiges de valeur. Tons les officiers furent mis hors de combat; Guerchy ne fut point blessé, quoique son habit eût été criblé de balles. Le roi en le voyant après la bataille, lui dit : « Vous venez me demander mon régiment ; je vous le donne. » Guerchy prit part encore à la victoire d'Hastembeck (1757), se distingua à Corbach et dans la retraite de Crevelt. Voyant les Français céder le terrain à Minden, il accourut à la tête de l'armée, et jetant sa cuirasse, il dit aux soldats : « Vous voyez que je ne suis pas plus en sûreté que vous. Allons, Français, suivez-moi; venez combattre des gens que vous avez vaincus plus d'une fois. » Après la paix de 1763, il fut envoyé à Londres comme ambassadeur. Le chevalier d'Eon se trouvait dans cette ville. Il contraria le comte de Guerchy de toutes les façons, et envenima leur querelle par des mémoires injurieux. Le roi donna publiquement raison à son ambassadeur, et chargea cependant secrètement d'Eon de le surveiller. Au bout de quatre ans, Guerchy, fatigué, demanda son rappel. Il mourut peu de temps après J. V.

Lettres et Mémoires du Maréchal de Saze. — Voltaire, Poëme sur la balaille de Fontenoy.

son retour.

GUERCHY (Louis Récnier, marquis de), architecte français, né vers 1780, mort à l'Hôtel des Invalides de Paris, le 7 mai 1852. Son père avait été membre de l'assemblée provinciale de l'Île de France et de la Sociéte royale d'Agriculture, et avait traduit de l'anglais le Calendrier du Fermier, publié en 1789. Louis de Guerchy fils se voua à l'architecture, et plus particulièrement à la construction des théâtres. Il restaura la salle du Vaudeville, rue de Chartres, brûlée en 1838; il construisit le théâtre du Gymnase, et dirigea avec Huvé la construction de la salle de l'Opéra-Comique (Ventadour). A. DE L.

mort à Narbonne, en mars 1764. Il professa la théologie avec queique distinction dans sa ville natale. M. de Beauvau, archevêque de Narbonne, ayant apprécié son mérite, le sit pourvoir d'un canonicat dans le chapitre de sa métropole, qui usa plus tard, en sa faveur, de son droit de collation, en l'appelant aux fonctions de grand-archidiacre. A la mort du vénérable prélat, l'abbé Guerguil exprima dignement les regrets du diocèse et les siens, dans une Oraison funèbre qui sut prononcée à Montpellier, devant l'assemblée des états généraux de Languedoc, et qui eut deux éditions dans la même année (Paris, 1740, in-4°). La seconde est ornée du portrait de l'archevêque. L'abbé Guerguil fut encore choisi pour rendre le même hommage à la mémoire de M. de Crillon, successeur de M. de Beauvau. Cette dernière oraison funèbre a été publiée en 1753, in-4°. Le Journal des Savants et les Mémoires de Trévoux ont rendu un compte favorable de ces deux morceaux oratoires. J. L.

Bibliothèque historique de la France des PP. Lelong et Pontette. — Albert, Dictionnuire des Prédicaleurs.

GUERICKE (Otto DE), célèbre physicien allemand, né à Magdebourg, le 20 novembre 1602, mort à Hambourg, le 11 mai 1686. Il fit ses études à Leipzig, Iéna, Helmstædt et Leyde, visita ensuite la France et l'Angleterre, et devint, après son retour en Allemagne, membre du sénat et plus tard, en 1646, bourgmestre de la ville de Magdebourg. Il garda cette place pendant trente-cinq ans, et se rendit en 1681 auprès de son fils, à Hambourg, où il mourut.

Les travaux de Guéricke sont époque dans l'histoire de la physique, et ont rendu son nom à jamais célèbre. Les expériences de Galilée et de Pascal sur la pesanteur de l'air le portèrent à imaginer d'abord un moyen propre à saire le vide. A cet effet, il prit un baril assez solidement fermé pour que l'air du dehors n'y pût entrer; puis il le remplit d'eau, et adapta à la partie inférieure une pompe, pensant qu'à mesure qu'il en retirerait ainsi l'eau par en bas, il se produirait en haut un espace vide. Trois hommes robustes travaillaient à cette pompe: mais pendant l'opération on entendait, sur tous les points du baril un fort sistlement, dû à l'air qui y pénétrait pour remplir le vide qui s'était produit. Le but était donc manqué. Guericke refit l'expérience, en mettant un vase rempli d'eau dans un autre vase plus grand et également plein d'eau, et il opéra sur le premier vase comme dans l'expérience précédente. Mais cette fois encore il fut trompé dans son attente : le petit vase se remplit d'eau. Enfin, il se fit construire un globe de cuivre, susceptible d'être ouvert ou fermé en haut à l'aide d'un robinet; à la partie inférieure il adapta une pompe pour faire sortir l'air du globe comme il avait fait pour l'eau : c'est donc une pompe à air : au lieu de pomper l'eau, le même instrument servait à

pomper l'air. Dès que les coups de pisto naient plus de courant appréciable, il stout l'air sorti du globe; en esset, dès qu'ele robinet l'air s'y précipitait avec sisseme courant était sacilé à constater. Cependa ricke ne tarda pas à voir que le globe vid plissait peu à peu lui-même d'air. Il son à le persectionner, et parvint ainsi, ver inventer une machine qu'il appelait antl matica: c'était la machine pneumatiq machine de nouvelle invention sit bear bruit, et l'auteur la sit sonctionner, en présence de l'empereur Ferdinand III princes allemands réunis à la diète d'bonne.

Jusque là Guericke n'avait, avec physiciens d'alors, regardé l'air que co corps pesant. Avec la machine pneum: constata le premier l'élasticité de l'ail montra comment une bulle d'air peut seule élasticité, faire équilibre à toute la atmosphérique. Il varia à ce sujet fort in ment ses expériences (1). Ainsi deux héu en cuivre, d'environ un tiers d'aune de c parfaitement adaptés l'un à l'autre et « quels il avait fait le vide, ne furent disje par la force de seize chevaux, et avec semblable à celui d'un fort pistolet. Cel rience, connue sous le nom des hém de Magdebourg, fut pendant longtemps dans les laboratoires de physique.

Ses expériences avec des tubes tri remplis d'eau ou d'autres liquides et r dans un bain, l'avaient conduit à l'inven instrument qu'il appelait d'abord sem vum: c'était le baromètre, qui reçut aus d'anémoscope, à cause d'un petit he bois qui nageait à la surface du liqui marquait avec le doigt le niveau.

Guericke a fait aussi de curieuses obstastronomiques, et paraît avoir eu le prem de la périodicité des comètes. Les résultat importants de ses recherches se trouve dans l'écrit : Experimenta nova, ut Magdeburgica de vacuo spatio; Am 1672. Il laissa en manuscrit une Historic tis Magdeburgensis occupatæ et comb

L. et

Conversations-Lexikon.—Jöcher, Allgem. Ge Zedler, Universal Lexikon. — Nova Litter. H 1704, p. 356. — Paschius, De Inventis, VII, § 29. nelle, Éloges historiques des Académiciens, U Stolle, Hist. der Gelahrt., vol. II, cap. 4, § 43.

\*GUERICKE (Henri-Ernest-Ferdi théologien protestant allemand, né le 2: 1803, à Wettin (Prusse), étudia la théologi et devint, en 1829, professeur extraordia

(1) Le P. Schott, qui était en corresponds Guericke, décrivit le premier la machine pae d'abord dans sa Mechanica hydraulico-pui puis dans sa Technica curiosa. C'est par ce c dant que Robert Boyle en eut le premier cor en Angleterre.

faculté théologique. Appartenant par ses opinions religiouses aux plus fervents partisans du parti protestant, dit vieux luthéranisme, Il fut bientôt cité comme un des chefs de cette secte, et s'attira ainsi de nombreuses persécutions de la part de ses adversaires, très-puissants en Prusse vers la **fin du règne de Frédéric-Guillaume III. Il perdit** successivement ses places d'examinateur (1833), de professeur (1835) et de pasteur (1838), et n'obtint sa réhabilitation qu'en 1840, lors de l'avénement au trône du roi actuel. Ses principaux ou**vrages sont**: Beilræge aur historisch-kritischen Einleitung ins Neue Testament (Etudes pour servir à l'introduction historique-critique au Nouveau Testament); Halle, 2 parties, 1828 et 1831 : — Historisch-kritische Einleitung in das Neue Testament (Introduction historique-critique au Nouveau Testament); Leipzig, 1843; — Handbuch der Kirchengeschichte (Manuel d'Histoire ecclésiastique); Halle, 1833, 2 vol.; 8° édit., Berlin, 1854, 3 vol.; — Allgemeine chris*tlicke Symbolik* (Symbolique chrétienne générale); Leipzig, 1839 et 1846; c'est un tableau comparé des diverses confessions chrétiennes au **point** de vue protestant; — Lehrbuch der christlichen Archæologie (Traité d'Archéologie chrétienne); Leipzig, 1847; — Geschichte der Reformation (Histoire de la Réformation); Leipzig, 1855. M. Guericke a publié avec Rudelbach une revue périodique de théologie intitulée : Zeitschrift für die lutherische Theologie. R. L. Consersations-Lexikon. - Kayser, Index Librorum. -Gersdorf, Leipzig. Repertor. — Hinrichs, Verzeichniss der Bücker. – Kirchhoff, Bücker-Catalog.

\*GUÉRIN on GAÉRIN (Saint), né vers 626, lapidé en 678. Il était frère de saint Léger ou Léodegaire, évêque d'Autun, et parent de Grimoald, maire d'Austrasie. Il prit part à la lutte que son frère engagea contre Ébroïn, maire de Neustrie, et partagea ses alternatives de triomphe et de persécution. Ébroïn, s'étant emparé de ses rivaux, les fit traduire en justice après avoir fait créver les yeux à saint Léger. Le jugement fut sommaire à l'égard de Guérin, qui, convaincu de complicité dans le meurtre de Childéric II, fut attaché à un poteau et assommé à coups de pierres. L'Église l'honore comme un martyr, le 2 octobre.

A. D'E—P—C.

Vita sancti Leodegarii, cap. XII-XV, p. 619-623. — Adrien de Valois, Gesta Francorum. — Godescard, Vies des principaux Martyrs, t. X, p. 84. au 2 octobre. — Richard et Girand, Bibliothèque sacrée. — Sismondi, Histoire des Français, t. II, p. 76.

cais, originaire du Limousin, né en 1160, mort le 19 avril 1230. Il fut d'abord frère profès dans l'ordre des Hospitaliers de Jérusalem, et succéda en 1213 à Geoffroi, évêque de Senlis. Il devint un des principaux conseillers de Philippe-Auguste. Ce roi l'employa pour apaiser la querelle d'Hugues de Saint-Paul, qui avait souffleté Renaud, comte de Boulogne. Guérin étant allé trouver Renaud, celui-ci lui répondit : « Je ne pardonnerai jamais à mon ennemi, à moins que je ne par-

vienne à lui remettre dans le visage le sang qui en est sorti. » Cette réponse déplut au roi, et le comte de Boulogne ainsi que celui de Flandre se liguèrent contre lui, et s'emparèrent de Tournay. Guérin sut envoyé contre eux avec Hugues de Saint-Paul, et il ne tarda pas à recouvrer la place. En 1214, il assistait à la célèbre bataille de Bouvines. Laissons ici parler Guillaume le Breton, auteur contemporain: « Le vicomte de Melun, s'étant avancé vers le côté d'où venait Othon, fut suivi d'un homme très-brave, d'un conseil sage et admirable, prévoyant avec une grande habileté ce qui pouvait arriver, Guérin, l'élu de Senlis, et qui alors, quoique évêque, n'avait point cessé de porter comme auparavant son habit de religieux. Ils s'éloignèrent de plus de trois milles de l'armée du roi, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés dans un lieu élevé d'où ils pussent voir clairement les bataillons ennemis s'avancer. Le vicomte étant resté quelque temps en cet endroit, l'évêque se rendit promptement vers le roi, lui dit que les ennemis venaient rangés et prêts à combattre, et lui rapporta ce qu'il avait vu, les chevaux couverts de chevaliers et les hommes d'armes à pied, marchant en avant. Les grands du royaume ne conseillèrent pas à Philippe-Auguste d'accepter la bataille; Guérin fut d'un avis contraire, proclamant et assirmant qu'il sallait nécessairement combattre ou se retirer avec honte et dommage. La marche rapide de l'ennemi fit suivre son avis. et il prit place au premier front, non pour combattre, mais pour exhorter les hommes d'armes et les animer pour l'amour de Dieu, du royaume et du roi, et pour leur propre salut. Il voulait exciter surtout le très-noble Eudes, duc de Bourgogne, Gaucher, comte de Saint-Paul, soupconné de trahison, et qui ce jour-là adressa ces paroles à l'évêque : « Je serai un bon traitre » : Matthieu de Montmorency, Jean, comte de Beaumont, etc... Tous ces combattants, ajoute le même chroniqueur, avaient été rangés dans un seul bataillon par l'évêque, qui mit aux derniers rangs quelques·**uns** de **ce**ux qui étaient à la tête et qu'il savait de peu de courage et d'ardeur. Il plaça sur un seul et premier rang ceux de la bravoure et de l'ardeur desquels il était sûr, et leur dit : « Le champ est vaste, étendez-vous en ligne droite à travers la plaine, de peur que les ennemis ne vous enveloppent. Il ne faut pas qu'un chevalier se fasse un bouclier d'un autre chevalier, mais tenez-vous de manière que vous puissiez tous combattre d'un seul front. » Alors, d'après le conseil du comte de Saint-Paul, il lança en avant cent cinquante hommes d'armes à cheval pour commencer le combat. La bataille gagnée, il livra au prévôt de Paris les prisonniers de Bouvines. A cette même bataille, Philippe-Auguste ayant fait vœu de fonder une abbaye en l'honneur de Dieu et de la Vierge. Guérin lui rapcela ce vœu, et l'abbaye fut fondée dans le diopèse de Senlis, sous le nom de Notre-Dame de la

Victoire. Ce fut encore Guérin qui engagea le roi de France à bâtir un lieu destiné à conserver les chartes et les titres de la couronne, qui auparavant sulvaient le roi en tous lieux. Il fut du nombre de ceux qui accompagnèrent Louis, fils du roi, envoyé contre les Albigeois, et Philippe-Auguste le choisit pour un de ses exécuteurs testamentaires (1222). Louis VIII étant monté sur le trône en 1223, Guérin lui continua ses services, et en recut la dignité de chancelier. Il fut également du nombre de ses exécuteurs testamentaires. En 1228, deux ans après la mort de Louis VIII, il se retira du monde, et entra au monastère de Châlis, diocèse de Senlis, où il mourut. Guillaurne le Breton a dit de Guérin, pour en compléter l'éloge, qu'il traita les affaires du royaume d'une manière stréprochable, comme étant le second, après le roi, pourvoyant de tout son zèle, comme un homme lettré, aux besoins de l'Eglise et conservant sains et saus sous son manteau leurs libertés et priviléges de toutes sortes. Martial Audoin.

Guillaume le Breton, De Gestis Philippi-Augusti. — Cuizot, Collection des Mémoires. t. 11, p. 267 et suiv. — i. unonyme moine de Saint-Denis, Tissament de Philippe-Auguste. — L'amonyme de la vie de Louis VIII, Testament de Louis VIII. — D'Avrigny, Les Vies des Hom. illust., t. 1, p. 98 et suiv.

GUERIN, GERIN OU GUARIN, dont on ignore le surnom et la patrie, grand-maître de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, mort en 1243 ou 1244, succéda à Bertrand de Taxis, en 1240. C'était un moment difficile; les tenipliers et les hospitaliers étaient divisés. Thiband VI de Champagne étant passé en Palestine à la tête d'une croisade, conclut une trêve avec les infidèles après la perte de la bataille de Gaza. Les templiers souscrivirent à cette trêve, et conclurent même une ligue avec Nazar, émir de Karak, contre le soudan d'Egypte; mais les hospitaliers n'y voulurent point prendre part. Le frère du roi d'Angleterre, Richard, vint ensuite en Palestine, et marcha sur Jasta. Il conclut un traité avec le soudan d'Egypte, qui rendit Jérusalem : à leur tour les templiers restèrent en dehors de ce traité. Le grand-maître des hospitaliers porta le trésor de l'ordre au patriarche de Jérusalem, pour l'aider à réparer les murailles de cette ville. Mais à peine avait-on fait quelques retranchements que la Palestine se trouva inondée de barbares appelés Korasmiens. Les grands-maitres de l'Hôpital et du Temple, se trouvant à Jérusalem presque sans troupes, pensèrent qu'il n'y avait d'autre parti à prendre que de conduire les habitants à Jaffa. Quelques-uns essayèrent de se déseudre à Jérusalem. Ils surent impitoyablement massacrés. Les Korasmiens ayant laissé la croix sur les tours, d'autres chrétiens revinrent et périrent; une troupe de religieuses, d'enfants et de vieillards fut immolée au pied du Saint-Sépulcre. Cependant les templiers ayant appris qu'un détachement des troupes du soudan d'Egypte avait joint les Korasmiens, appelèrent à leur secours

les soudans de Damas et d'Emesse, ses ennemis. Cos infidèles leur envoyèrent quatre mille chevan commandés par Moucha. Les seigneurs chrétien prirent les armes; il y eut d'abord quelques escarmouches entre les deux partis, combets des lesquels les Korasmi**ens perdirent plus de mode** que les chrétiens. Enfin, par la précipitation du m triarche, et contre l'avis des principanx officiera on en vint à une action générale. L'armée chritienne était partagée en trois corps : le grand-matte des hospitaliers avec ses chevaliers, soutenus per Gautier III, comte de Jasia, tenait l'aile anche: Moucha, à la tête de ses Turcomans, commandait la droite; et les templiers, avec les milies de pays, se trouvaient au centre. Les Korasmies étaient dix fois plus nombreux. Dès qu'on ce vint aux mains, la plupart des noidats de Mouche se débandèrent. Les chrétiens n'en parurent point ébraniés. La bataille dura deux jours, Les chevaliers des deux ordres firent des prodies de valeur; enfin, épulsés de forces et accabiés par la multitude , presque tous fu**rent tués o**u faits prisonniers, et il n'échappa que vingi-alt hospitaliers, trente-trois templiers , et trois chevaliers Teutoniques. Les deux grands-mattes des Hospitaliers et des Templiers et un commudeur des chevaliers Teutoniques perdirent la vie à la tête de leurs compagnies, en 1243. D'autre historiens disent qu'ils farent seviement alls prisonniers, et que Guérin mourat en 1244, et esclavage ou peut-être après avoir été rachet. Les hospitaliers remplacèrent Guérin par Ber trand de Comps.

L. L-7.

Joinville, Vie de saint Louis. — Matth. Pâris, in Henr. III, ad ann. 1941, 1246. — Vertot, Hust. des Chasliers de Maite, IIv. III. — Bosio, Hist. de l'Ordre de Said-Jean de-Jérusalem.

\* GUÉRIN le Brun, poète provençal, du douzième siècle, natif du Puy-Sainte-Marie (Velay). « Il fut, dit un manuscrit de la libliothèque impériale, bon trouveur, non de vers ni de chansons, mais de tensons (1). » Par les morceaux qui nous sont restés de Guérin on voit que la langue provençale était dans sa perfection au douzième siècle et qu'elle était généralement par lée dans toutes les provinces méridionales de la France et même dans le Roussillon et la Catalogne.

E. D.—s.

Manuscrit de la Bibliothèque impériale, a 786. Dom Vaissète, Histoire générale du Languedos, L. R.
D. 200

\* GUÉRIN de Gy l'Everque, hagiographe français, né vers 1280, mort à Montmeillin, le 31 juillet 1348. Il tirait son surnom du lieu de sa naissance, village situé près d'Auxerre. Il se fit dominicain au commencement du quatorzième siècle, et fut reçu docteur en théologie par la l'aculté de l'aris en 1338. Il avait déjà une telle réputation que la même année Philippe de Valois l'appela près de lui pour avoir son avis

(1) Le tenson était une espète de podete per statement et en forme de dialogue.

GUÉRIN 414

la vision béatifique. En 1336 il enscitéologie à Paris, et en 1338 il fut un
ogiens qui accompagnèrent le général de
le Saint-Dominique à Avignon, où Bél'avait mandé pour modifier la discil'ordre. Guérin demeura longtemps à
, où il fut chargé de la conduite des
in 1343 il fut élu provincial de France,
6 général de tout son ordre. Il s'occupa
) de réformes, et dans trois chapitres
. promulgua de bons règlements. On a

2 Vie de la bienheureuse Marguerite
rie. Moréri recommande de ne pas lire
dans Surius, mais dans Bollandus,
900, mois de janvier.

A. L.

Scriptores Ordinis Prædicatorum, t. I. — :ui. Memoires concernant l'histoire ecclésiaszile d'Auxerre, t. II, p. 498.

rançais du commencement du dix-sepcle, né à Angers. Il fut d'abord avocat ville natale, ensuite au parlement de plus tard jésuite. On a de lui: Panl'amour conjugal, tragédie; Angers, 8°. « L'enflure, le faux brillant, les inutiles, les raisonnements à perte de détails les plus bas et les moins en ut est, dit Parfaict, du ressort de cette On pourra juger du galimatias de Guéette tirade en manière d'épitaphe qui la pièce après la mort des principaux ges:

deux amans, dont l'un pour l'autre est mort; Laéparez, et rejoints par la mort, L: car divisez par un mortel encombre, Le le trépas, ils ne l'ont pu souffrir : L, car leur vertu ne doit jamais mourir. Le l'unité ne peut souffrir de nombre.

E. D-s.

frères, Histoire du Thédire françois, t. 1V, — Chaudon et Delandine, Dictionnaire uni-)). — Louis-César, duc de La Vallière, Biblio-Thédire français, depuis son origins; Dresde 8,8 vol., petit. in-8°.

dans le Dauphiné, au commencement ptième siècle. On sait senlement qu'il istre à Pragelas. On a de lui : Le Péchrétien; Genève, 1645, in-8°, et sept avrages de controverse ou d'édification sedict Pircet, dans sa Théologie chrémm. III, pag. 147, donne les titres, sans le lieu ni l'année de l'impression. Ce Allard en dit dans sa Bibliothèque du lé est encore moins satisfaisant. M. N. 18, La France protestante.

IN (Gilles), habile et fécond sculpteur, s, en 1606, mort dans la même ville, 1678. Il naquit à l'hospice des Quinzeont son père, aveugle, était pensionnaire. ença la sculpture dans l'atelier de Leatuaire distingué. Ses rapides progrès

c de La Vaillère le nomme Guérin d'Aronières; sanivi l'orthographe la plus usitée.

le mirent bientôt en état de travailler pour son compte. Le cointe de Cheverny lui sit exécuter un graud nombre de figures et d'ornements pour la décoration de son château, situé près de Blois. De retour à Paris, Guérin travailla au Louvre d'après les dessins de Sarrazin, et y aculpta les deuxgroupes de cariatides, à gauche du grand pavillon sur la cour, et La Renommée qui les domine; les sculptures de droite sont de Buyster. Il travailla ensuite pour l'église Saint-Germain-le-Vieux (1), et y fit au retable six figures de bois de grandeur naturelle représentant Saint Jean l'Evangéliste, saint Germain, évêque de Paris, et quatre anges en dévotion. En 1646, il construisit le *mausolée* en marbre élevé au château de Valery (.Gâtinais) à la mémoire de Henri de Bourbon, prince de Condé; ce prince, couché sur le côté, reposait sur un plan soutenu par quatre grands termes; de petits génies éplorés portaient l'écusson de Condé; le monument était surmonté de quatre figures de six pieds de haut: La Force, La Justice, La Prudence et La Tempérance. En 1650, René de Longueil, marquis de Maisons, employa Guérin à la décoration de son château de Maisons, près de Saint-Germainen-Laye. L'artiste sit dans le vestibule quatre bas-reliefs représentant les quatres parties du monde. Des symboles et des ornements einbellissent presque toutes les pièces du château. On remarquait surtout, dans la grande salle du premier étage, des nymphes qui portaient des corbeilles de fleurs; elles étaient accompagnées d'enfants qui jouaient avec des guirlandes et des cornes d'abondance : rien n'était plus gracieux que cette composition. Guérin fit aussi pour le président de Maisons les modèles du retable de l'église de Conches (Normandie). Le sujet principal est Le Christ sortant du tombeau; deux anges agenouillés sont auprès de lui, et de chaque côté de l'autel s'élèvent un Saint Pierre et un Saint Paul. Regnaudin exécuta ces figures, qui ont cinq pieds et demi de hauteur. Le maréchal de La Mothe-Houdancourt, vice-roi en Catalogne, confia à Guérin les ouvrages de sculpture de son château de Fayel, près Compiègne. On y voyait, en divers appartements, différentes figures de Renommées et d'esclaves; plusieurs bas-reliefs, où paraissaient des enfants folatrant parmi des trophées et des attributs guerriers. Un goût parfait avait présidé à cette œuvre. Hesselin, maître de la chambre aux deniers, et grand amateur des arts, eut aussi recours au talent de Guérin pour l'embellissement de son hôtel de l'île Notre-Dame (2). Après en avoir orné la riche façade, l'habile sculpteur exécuta dans le vestibule huit Termes agroupés et Atlas portant le globe céleste, où le cercle du

<sup>(1)</sup> Aujourd'hui démolie; elle était située rue Saint-Martial, dans la Cité.

<sup>(2)</sup> Cet hôtel était situé sur le quai dit des Baleons, en face de coini de la Tournelle, et devist la propriété de la famille Meié.

zodiaque marquait les heures par le mouvement d'une machine en ser ingénieusement combinée. Dans la cheminée de la salle de réception on voyait en bas-relief Marcus Curtius se précipitant, pour le salut de sa patrie, dans un gouffre vomissant des flammes. Un autre immense basrelief surmontait la porte d'honneur et représentait Apollon au milieu des Muses; sur un des côtés, Homère et Virgile écoutaient le dieu et semblaient être inspirés de l'enthousiasme poétique. Guérin fit aussi d'autres travaux pour la belle maison qu'Hesselin possédait à Essonne. Entre autres morceaux d'élite, on y admirait dans le parterre un enfant de marbre qui portait sur ses épaules une coquille d'où s'élançait un jet d'eau. Cette sculpture avait le cachet de l'antique.

Le 1<sup>er</sup> février 1648 fut fondée l'Académie royale dePeinture et de Sculpture; Guérin y fut reçu dès le 7 mars suivant, et prit place parmi les professeurs. Il présenta pour œuvre de réception deux statues excellentes et d'un genre bien différent, une Vièrge et un Atlas. Ces deux pièces suffiraient pour prouver la flexibilité de son talent.

La ville de Soissons l'appela pour la décoration de l'église Saint-Gervais. Guérin en dessina le jubé, et y laissa de sa main Saint Pierre, Saint Paul, Saint Gervais, Saint Protais, Saint Rufin et Saint Valère. Ces statues sont de hauteur humaine. Dans la même cité, au couvent des filles de Notre-Dame, il fit Saint Benoît, Sainte Scolastique et tous les ornements de marbre qui encadrent la grille du chœur. An monastère de Saint-Jean, il exécuta quatre anges et plusieurs autres figures. Les ouvrages du Louvre rappelèrent Guérin à Paris. Il eut la conduite des ornements d'architecture de la chambre du roi. Il y fit un bas-relief de cinq pieds carrés et posé au-dessus de la cheminée; il y représenta, avec les attributs convenables, La *Fidélité* , *L'Autorité* et *La Justice* . Les quatre enfants qu'on voyait à l'alcôve et qui en soutenaient le pavillon sortaient aussi de son ciseau. Il donna également les modèles des figures et des ornements qui sont à la gorge du plasond. En 1654, le prévôt des marchands de Paris confia un ouvrage capitai à Guérin; c'était la Statue en pied de Louis XIV, qui fut posée dans la cour de l'hôtel de ville. Le monarque tenait le sceptre en main, et terrassait la Discorde; le piédestal qui le soutenait avait trois de ses faces ornées de trophées, la quatrième portait une inscription latine. Cette statue **fut remplacée en 1689 par une de bronze de** Coysevox, qui s'y voit encore. Guérin travailla quelque temps après pour l'abbaye de Ferrières près Montargis. Il y fit le retable du grand autel avec cinq figures: La Vierge, deux anges, Saint Savinien et Saint Potentien. De retour à Paris, il exécuta à Saint-Laurent Le Christ en croix qui dominait l'entrée du chœur; au grand autel. Le Christ sortant glorieux du sépulcre avec quatre anges en adoration, et un Sainte Apolline dans la chapelle de cette sainte Ces diverses figures étaient en bois blanchi. Viole président aux enquêtes, lui commanda pour set château de Guermande, près Lagny, deux bas reliefs de six pieds de long. Il représenta sur l'un des Amours jouant avec un lion et 🗪 l'autre Deux Nymphes qui s'embrassent. Guéria a aussi beaucoup fait pour l'église des Minimes de la place Royale; au grand autel La Vierge portant l'Enfunt-Jésus, Saint François de Paule et deux anges en adoration; dans in troisième chapelle de gauche le mausolée en merbie de Charles de la Vieuville surintendant des finances sous Louis XIII et Louis XIV, et de son épouse, Marie Bouhier, tous deux merts en 1653. Des piédestaux de marbre, accompagnés de pilastres et de corniches, portaient les status agenouillées de l'un et de l'autre, et de grander naturelle ; ils étaient parés de leurs vétements decaux. Sur les faces du piédestal, des entirés portaient leurs écussons, dans des niches rémivées, et aux quatre coins de l'autel l'artiste avec posé La Justice, La Tempérance, La Pridence et La Force, avec leurs symboles. Dus la voûte de la chapelle étaient les quatre Brangélistes et plusieurs anges de diverses grandeur, dont les uns portaient les instruments delle Passion, les autres des couronnes ducales. L'and semble de cette décoration était véritablement grandiose.

Guérin excellait à sculpter des portraits as bas-relief. La ressemblance s'y trouvait toujous accompagnée de la beauté du travail. La lide des ouvrages qu'il a exécutés en ce genre di trop longue pour trouver place ici. Nous mont bornerons à citer un de ses plus parfaits mont daillons, c'est celui de René Descartes, à Sainte Genevièe-du-Mont (1). Le célèbre philosophe de profil; sa physionomie respire le génie : a comprend merveilleusement quel homme c'étal en contemplant son image.

Guérin a aussi travaillé pour Versailles. Des le bosquet des bains d'Apollon, on admire de le deux beaux chevaux de marbre abreuvés par des tritons. Près de la pyramide d'eau se voit sest, du même artiste, L'Amérique, avec un alligaters ses pieds. C'est le dernier de ses ouvrages. Per dant qu'il le finissait, il fut attaqué de la malait qui mit fin à sa longue et glorieuse carrière. I laissa trois filles, qui furent richement étables. Alfred de LACARE.

Manuscrit de Guillet de Saint-Georges, publié des les Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages de Membres de l'Académie royale de Sculpture de Peinture (Paris, 1784, in-8°), t. les, p. 489-268. — De cours du même prononcé à la dite Académie, le 7 let 1691. — Marin Saugrain, Les Curiositez de Paris (1786), p. 103, 138, 192, 339, 352. — Encyclopédie méthodiquis Beaux-Arts.

\* GUERIN (Gérard), prédicateur français, né à Châlons-sur-Saône, en 1626, mort à Rosse,

(1) Aujourd'hui à Saint-Éticane-du-Mont.

ineurs à Avallon, le 15 juin 1643. Il ement une belle réputation comme devint confesseur du cardinal de Jancompagna dans ses voyages et ses amna du F. Gérard Guérin: La Handèbre de Louis Donis d'Attichy, un; Châlons-sur-Saône, 1664, in-4°; funèbre de Louis de Châlon du is d'Uxelles, gouverneur de Châlon du is d'Uxelles, gouverneur de Châlon de Germigny; Histoire de ses nélyon et Châlons-sur-Saône, in-4°, suite du 1er vol. de l'Illustre Or-

ilogue, p. 368, n° 4614. — Papillon, Biblioteurs de Bourgogne.

D'ESTRICHE (Armande - Grée-Elisabeth, née Béjart, veuve Jean-Baptiste Pocquelin de Moe), actrice française, née en Lan-1645, morte le 3 novembre 1700. : de Joseph Béjart et de Marie Hervé, médiens de province (1). Sa sœur, ejart, après avoir longtemps pari de la France, jouait les soubrettes ipe de Molière. Pendant ce temps iart était élevée avec soin en Lanune dame noble (2). Sa sœur la fit : près d'elle. Molière fit la connaissjart à Lyon, en 1645. « La jeune crit Grimarest, accoutumée avec lle voyoit journellement, l'appela son 'elle sçut parler, et à mesure qu'elle om déplaisoit moins à Molière. Celes amusements que l'on se fait avec 'amour le plus violent qu'une maiinspirer. Il voulut remplir sa pashésitoit d'en parler à mademoiselle ne paraissoit pas disposée à lui aceur. Cépendant la jeune Armande, mmodoit point de la mauvaise huieleine (qui sembloit la jalouser de Molière) et lui faisoit endurer tous ents possibles, se détermina un

it que Grimarest et d'autres biographes Armande Béjart du mariage secret d'un Avignon, nommé Raymoud de Modêne, : Béjart. Cependant, ce bruit était s i prétendit que Molière avait épousé la 'esse. L'acteur Montsleury alla plus loin; a fin de décembre 1663, une requête au dans laquelle il accusait Molière d'avoir re fille. Molière ne crut pas devoir récalomnie; mais il parait qu'il s'en expliqui la réfuta en tenant, le 58 sévrier suits de baptème, avec la duchesse d'Oriéans, leterre, le premier enfant de Molière, auprénom de Louis. M. Beffara a jeté la plus sur la véritable naissance d'Armande Bôivant et publiant l'acte de mariage de ns cet acte Marie Hervé est désignée et mère de la mariée, et Louis et Madeseine at et y signent comme frère et sæur

ient une parente de M. de Modène, ce qui mande était fille de ce genthhomme.

BIOCR. CÉNÉR. — T. XXII.

matin de s'aller jetter dans l'appartement de Molière, fortement résolue de n'en point sortir qu'il ne l'eût reconnue pour semme, ce qu'il fut contraint de faire (1662). Ce mariage causa un vacarme terrible; Madeleine donna des marques de fureur et de désespoir comme si sa sœur étoit tombée entre les mains d'un malheureux, et Molière perdit par ce mariage tout l'agrément que son mérite et sa fortune pouvoient lui procurer s'il avoit été assez philosophe pour se passer de femme. » Armande ne fut pas plus tôt l'épouse de Molière qu'elle fut entourée d'un grand nombre d'adorateurs. « C'étoit, dit Titon du Tillet, une coquette des plus aimables, qui avoit le talent de plaire à presque toutes les personnes qui la voyoient, et dont l'humeur ne sympathisa nullement avec celle de Molière, qui pourtant l'aimoit avec beaucoup de tendresse. » Les soins extraordinaires qu'elle donnait à sa parure firent naître de douloureux soupçons dans l'esprit de son mari. Elle négligea de le désabuser; et loin de profiter des leçons qu'il lui donnait dans un intérêt mutuel, elle affecta souvent d'exciter sa jalousie. Molière dissimula son chagrin, et chorcha à s'en distraire par un excès de travail, qui le conduisit rapidement à la mort (17 février 1673). On prétend qu'Armande regretta sincèrement son mari; pourtant la passion qu'elle concut pour Guérin d'Estriché, comédien de la troupe du Marais, lui sit bientôt oublier sa douleur. Elle épousa Guérin le 31 mai 1677. On fit sur cette nouvelle union le quatrain suivant, pour être placé au bas du portrait d'Armande :

Les grâces et les ris règuent sur son visage, Elie a l'air tout charmant, et l'esprit tout de feu, Elle avoit un mari d'esprit, qu'elle aimoit peu : Elle en prend un de chair, qu'elle aime davantage.

Elle vécut en esset très-honorablement avec Guérin, dont elle eut un fils, qui mourut jeune (voy. ciaprès). Elle avait eu une fille de Molière, qui se nommait Esprit-Marie-Madeleine, et se fit enlever par Claude-Rachel de Montalant, qu'elle épousa dans la suite.

Armande d'Estriché resta au théâtre jusqu'au 14 octobre 1694, époque à laquelle elle obtint son congé, avec une pension de mille livres. Elle jouait avec une grâce parfaite les rôles de coquette, et remplissait fort bien les seconds emplois dans la tragédie. Sans être belle, elle était piquante, avait tout l'esprit qu'il faut pour plaire et séduire. Elle avait une voix trèsagréable, et chantait avec beaucoup de goût le français et l'italien. Son portrait a été tracé de main de mattre par Molière lui-même dans celui de Lucile, qu'il met dans la bouche de Cléante (Le Bourgeois gentilhomme, acte III, scène IX). On a publié sur Armande Guérin d'Estriché un libelle intitulé: La fameuse Comédienne, ou histoire de la Guérin, auparavant femme et veuve de Molière; Hollande, 1688, in-12. La plupart des aventures qui y sont rapportées sont de pure invention, les au419 GUERIN

tres appartiennent à une fille nonnuée la Tourelle, qui ressemblait si parfaitement à M<sup>lle</sup> Béjart qu'il était difficile de ne pas s'y méprendre, et qui souvent profita de cette ressemblance pour duper les adorateurs de la comédienne. Cette intrigante fut enfin découverte et fouettée par ordre du lieutenant de police devant l'hôtel cles comédiens.

A. Jadin.

Grimarest, Vie de Molière. — Molière, L'Impromptu de Versailles, scène l'e. — Parfaict frères, Histoire du Thédère français, t. XI, p. 805-825. — Grandval père, Mémoires. — Le Parisien, année 1682. — Entretions gelants (Paris, 1681, 2 vol. in-13), tom. II, p. 91-96, — Țiton du Tillet, Parnasse français, p. 818. — Beffara, Dissertation sur Molière. — Taschereau, Vie de Molière.

Burrial (Nicolas-Armand-Martial), auteur français, fils de la précédente et d'Isaac-François Guérin d'Estriché, né à Paris, vers 1678, mort en décembre 1707 ou janvier 1708. Sa mauvaise santé l'empêcha de profiter complétement des soins qui furent donnés à son éducation; cependant il crut que sa vocation l'appelait à la poésie, et accabla la princesse douairlère de Conti d'une quantité de méchants vers. Le précepteur de Guérin ayant été nommé curé à Fucherolle. il l'accompagna dans ce village, devint amoureux de la nièce de cet abhé, et après une liaison assez romanesque, il se maria. Cette liaison lui a fourni le sujet de sa Psyché de village. Guérin mourat de la poitrine, à peine âgé de trente ans: sa veuve fut pendant quelques années folle de douleur. Les railleurs de son temps disaient de lui : « Quoiqu'il tranche du petit mattre, il a l'air d'un manche à balai habillé. » On a de lui : Myrtil et Mélicerte, pastorale héroïque en vers libres, avec prologue; janvier 1699; — La Psyché de village, comédie en quatre actes, avec prologue et intermèdes; 29 mai 1705, musique de Gilliers. Les pièces de , Guérin eurent peu de succès.

Mercure Galant, octobre 1698. — Parfaict frères, Histoire du Thédire français, t. XIV, p. 366.

né à Paris, le 21 juillet 1732, mort on ne sait à quelle époque. Son père était receveur des tailles à Amboise, où il occupa la même charge. En 1770, il entra en correspondance avec Lalande, qui l'engagea à travailler pour les Éphémérides. Guérin fournit en esset un grand nombre d'observations à ce recueil, qui contient de lui une table d'ascensions droites et de déclinaisons pour toutes les minutes de l'écliptique. J. V.

Lalande, Bibliographie astronomique, p. 339.

Loches (Touraine), en 1681, mort le 19 mai 1751. Il était professeur d'éloquence au collége de Beauvais, à Paris. On a de lui : Ode ad musam historia prasidem; 1710, in-4°; — Lettre de U\*\*\* à un de ses amis, au sujet de l'Oraison junèbre de Louis XIV prononcée par le P. Porée, jésuite; 1716, in-12; — Réflexions critiques sur l'éloge funèbre du roi (Louis XIV) prononcé par le R. P. P\*\*\* (Porée), J. (jésuite); 1716, in-12; — De regis a morbo va-

rialarum incolumitate, Carmen; gratulatoria Ant. Portail de recent 1724, in-12; — Histoire Romaine, ti tin de Tite Live; Paris, 1739; La Ha 1741, 10 vol. in-12; traduction fair en croit quelques critiques; fidèle, même non dépourvue d'élégance suivan mais qui fut assez bien accueillie du | ne tarda pas néanmoins à s'apercevoir traduction avait hesoin de correction méliorations. L'édition s'en trouvant Cosson entreprit de revoir la traductie rin, et la retoucha en entier; il la fit r avec les Suppléments de Freinshem 1769-1771 et 1782, 10 vol. in-12; nales et Histoires de Tacite avec k gricola; Paris, 1742, 3 vol. in-12; encore moins estimée et plus distuse c cédente. L

Querurd, La France littéraire.

GUÉRIN (Hippolyte-Louis), impriçais, né en 1698, mort en 1765. Reçui à Paris en 1718, il a mis son nom i éditions estimées, notamment au Cl'abbé d'Olivet; 1740-1742, 9 vol. premiers volumes sortaient des pressenard.

Chaudon et Delandine, Dict. univ., Aist. GUBRIN (Nicolas - François), français, né à Nanoy, le 20 janvier 1711, ris, le 33 avril 1782. Placé au cullége de à Paris, il fit sa rhélorique au collège de sous le père Porée. Ses études terminées maître ès arts, et entra au collège Sa comme sous-maître de rhétorique. Per après il devint maître de quartier de ciens au collége du Plessis. On vint tous côtés lui demander des harangue cours, des vers, etc., travaux dont il s ment rétribuer. Il occupa différentes ch l'université, et fut enlin nommé profes quence au collége Mazarin, en 1761. l'université, en 1755, il en fut recter et 1761, pais de 1773 à 1776. Outre inym**nes inséré**es dans l**es bréviaires de**s diocèses, on a de lui : Discours sur tion; — Oraison sundbre du Daupk — Ode sur la pirix; 1739; -- La V Fantenay, poëme; 1745; — Discoul sur l'éducation d'un prince; 1753, Perambulatio poetica, seu Lutetia ornata, amplificata; 1752, in-4°: ( en vers latins des embellissements réimprimée en 1768, sous cetitre : Des poetica, sive Luletia recentibus æc substructionibus his annis magna renovata, ornata, amplificata, în-4°. Il a en outre laissé un grand 1 discours sur dissérents sujets.

Desessaris, Les Siècles littéraires de la Chaudon et Delandine, Dict. univ. hist., crit — Quérard, La France littéraire.

\* GUÉRIN (Jean), généalogiste fr

e 1703, à La Guerche, où il est mort, e 1789. Il était procureur, notaire es procureurs de la baronnie de La na de lui: Histoire généalogique des e la ville et baronnie de La Guerche, it in-4°, qui porte la date de 1750. de Préaulx en a publié un extrait de: Notice généalogique et histo-vouancé et La Guerche; Paris, 1832, une vue lithographiée du château de

P. LEVOT. Bretonne. - Documents inédits. DU NOCHER (Le P. Pierre), archéoais, né aux environs de Falaise, en acré à Paris, le 2 septembre 1792. Il la Compagnie de Jésus, et après la de son ordre il se livra à la littérature herches d'érudition. Il parcourut l'Inagne, et s'arrêta en Pologne, où il elques années le droit canonique. La, dans les dialectes des peuples du e des langues anciennes de l'Orient, exclusivement de cette étude. De rance, il mit en usage les observasantes qu'il avait recueillies dans ses prit part à la rédaction de La Condes Temps, et sit parattre l'Histoire ies Temps fabuleux, Paris, 1776, l.; réimprimée avec l'Histoire vériremps fabuleux confirmée par les u'on en a faites, par l'abbé Chapelle, e, historien du peuple hébreu sans par l'abbé J.-J. Bonneau, Paris et 1824, 5 vol. in-8°. Cet ouvrage est :: l'auteur eut pour but de prouver re Sainte a sourni la matière des anwires et des diverses mythologies, et Egypte, en particulier, ne sont qu'un nent des faits rapportés dans la Bible. tend que les prêtres égyptiens ayant sance des livres hébreux et s'étant ils contenaient des détails sur leur s'en servirent pour se sabriquer des une longue suite de rois, dont les és à la vérité, se retrouvent dans l'his-2. Par suite de ce système, plus ingérai, Mehès n'est autre que Noë; Mœris raim; Sésostris, Jacob; Protée, Jo-Le travail du P. Guérin sut loin d'être critique; mais on he put s'empéconnaître une grande érudition. Les s de Voltaire et les résutations sénquetil, de Guignes, de Duvoisin et rants n'ébranlèrent pas les convictions ite. L'ouvrage de Guérin devait comistoire des Assyriens, des Babyloniens, s, expliquée dans le même système tie de celle des Mèdes et des Perses: rait former douze volumes; mais il publier cette continuation. Une pen-

recevait de Louis XVI le mettait à

même de vivre obscur et tranquille. A la révolution, il refusa de prêter le serment exigé des ecclésiastiques; il fut arrêté et ensermé au séminaire de Saint-Firmin, situé à Paris, rue Saint-Victor. Il fut une des premières victimes des massacres de septembre. A. L.

Voltaire, Journal de Politique et de Littérature, année 1777, n° 18, et Œuvres complètes (édit. in-6°), vol. XXXXVIII. — Journal des Savants de septembré et de décembre 1777. — Arnault, Jay, Jouy et Norvins, Nouvelle Biographie des Contemporains (1872). — Quérard, La France littéraire. — Anquetil Duperron, Avant-propos de la Législation orientale, ou le despotisme considére dans les trois Étals: La Turquis, la Perse, et l'Indoustan; Amsterdam, 1778, in-4°. — J.-B. Duvoisin, évêque de Nantes, L'Autorité des livres de Moise établie et défendue contre les inérétales; Paris, 1778, in-12. — Desessaris, Les Siècles Météraires de la France.

GUÉRIN DU ROCHER (Le P. François-Robert), missionnaire français, srère du précédent, né à Falaise, le 23 octobre 1736, massacré à Paris, le 2 septembre 1792. Il fit profession chez les jésuites en 1761, et obtint d'aller préther l'Évangile en Orient. Il y resta plusieurs années après la suppression de son ordre, et ne revint qu'au commencement de la révolution. Avant son départ il s'était occupé avec le P. Jean Grou de le composition d'un Traité dogmatique de la vraie Religion, ouvrage étendu, qui sut revu, augmenté et publié par l'abbé Bergier (1) en 1786, 12 vol. in-12. Il refusa de prêter le serment à la constitution, fut emprisonné au séminaire de Saint-Firmin avec son frère, et partagea son triste sort, le 2 septembre 1792. On a de lui : Lettre d'un Missionnaire apostolique, curé dans le Levant, à monseigneur l'archevéque de Paris. touchant l'état présent de la religion parmi les Grecs; Paris, 1792, in-8°; — Architecturæ Leges, seu prima principia, poeme latin, imprimé dans le Supplément aux Poemata didascalica; Paris, 1813.

Arnauit, Jay. Jouy et Norvina, Nouvelle Biographie des Contemporains (1822). — Quérard, La France Uttéraire.

\*GUÉRIN (Christophe), graveur français, né à Strasbourg, en 1758, mort en 1830. Élève de Jeulain et de F. Muller, il obtint une médaille à l'exposition de 1810, devint conservateur du musée de Strasbourg et professeur à l'école gratuite de dessin de cette ville. Ses principales gravures au burin sont : L'Amour désarmé, d'après le Corrège; —L'Ange conduisant Tobie, d'après Raphael; — La Danse des Muses, d'après Jules Romain; — deux paysages d'après Loutherbourg, etc.

L. L—T.

Boyer, dans l'Encycl. des Gens du Monde. — Gabel. Dict. des Artistes de l'école franç. au dix-neuvième siècle.

\* auknin (Jean), peintre français de miniature et à l'aquarelle, frère du précédent, né en 1760, à Strasbourg, mort à Obernay, en 1836. Ses bril-

<sup>(1)</sup> Par un procèdé blamable, et malheureusement souvent employé, l'abbé Bergler publia le Trutte dogma-tique sous son nom seul, et ne fit aucune mention des deux véritables auteurs.

lants débuts l'avaient, bien joune encore, appelé à Paris, et lui avaient valu la protection de la reine Marie-Antoinette. Garde national de la section des Filles-Saint-Thornas, il se trouvait aux Tuileries an 20 juin 1792, et plaça sa postrine entre la reine et les armes des insuagés. Procerit pendant la terreur, Jean Guérin revint à Paris au comanencement du consulut, et alors il marqua son rang entre Augustin et Isabey dans l'art de la migiature. Il a exposé un grand nombre de portraits en ce genre, de 1800 à 1827 ; on y distingue ceus du comte Pries, du baron Lejeune, de l'empereur Napoléon et du lieutenant général Demas. Au salos de 1824, on voyait en outre de Jean Guérin une Mère mourant en présence de sa fille. L. L—1.

Monitour, 8 nov. 1881. — Gabet, Dict. des Artistes de l'école franç. est diz-neuxième siècle.

\* AUSRIA ( Gabriel-Christophe ), printra français, fils du graveur Christophe Guérin, et neveu du précédent, né à Kelil, en 1790, mort à Hombach (Bavière rhénaze), le 20 septembre 1846, par sulte d'une chute de voiture. Elève de Remault, il avait remplacé son père comme professeur de dessin à l'école industrielle de Strasbourg el comme conservateur du musée de ectte ville. Ce musée possède de lui un grand tabiena ayant pour sujet : La Mort de Polymes, qui valut à son auteur une médalite d'or à l'exposition de 1817. Il a encore exposé : Le Baptéme de Jánus-Christ (1819), qui est à l'égline Saint-François d'Assises de Paris; — Portrait en pied de Louis XVIII (1819); — Servius Tullius (1822); — L'Invention de la lyre et du chant (1822) ; — Invention de l'imprimerie à Strasbourg en 1436 (1827), — Le Comple de la cuisimière ; - Intérieur de cuisine (1834) ; - La cardinal de Richelieu ches M== la duchesse de Chevreuse; — La Prince de Condé arrivant ches Mile de Montpensier, après sa défaite de la porte Saint-Antoine ; — Une Aisacienne (1835); — La Vierge et l'Enfant Jónus (1844).

Son frère, Jean-Baptiste Guinn, né à Strabourg, en 1796, a suivi la même carrière. Élève aussi de Regnault, il a exposé plusieurs fois et enseigné la peinture dans sa ville natale. L. L.—r. Soyer, dans l'Encyci. des Gens du Monde. — Gabet, Biet, des Artistes de l'emp., 1917, 1918, 1913, 1917, 1918, 1918, 1918, 1918, 1916.

dit Miel. Au salon, le tableau fut courumé de lauriers, et pendant toute la durée de l'expaining le 1833. Seu parents étaient dans le commerce. Sa première éducation fut fort adgligée. Comme il montrait des dispositions pour la dessin, il fut placé chez un peintre nommé Brunnet. Il se fit renvoyer de l'atelier pour sa négligence, et y rentra lorsque Regnault en aut pris la direction après la mort de Brennet. « Il continue d'étudier assez mollement pendant pluniteurs années, dit Miel. Mais si son talent n'acquirent pas toute la consistance qu'une applica-

tion contenue pout coule procurer, son espeitse fhigait remarquer par une lineace et une suncité extraordinaires. Il peignit quelquas tableus. de chevalet, qui, quoique faibles d'exécution d maigres de style , annonçaient un pancesu fiells, de la pensée et du goût. » La Brauilla et la Raccommodement, couvres de sa jegname, suit devenues populaires par la gravura. La première réquisition vint interrompre ses illa artistiques. Il partit pour l'armée dans une compagnie dont son frère alpé était le capitains. ll n'y resta que quatre mois : le comité de suist public ayant accordó des congés aux jes gens qui avaient fait prouve de talent dans 🚾 arts, Guério fot compris dans la liste. Le ludemain de son départ, son malheureux biss était tué et sa compagnie presque entières détruite dans une chaude affaire.

Revenu à Paris, Pierre Gnérin compil à mécessité d'un travail plus ferme. Il entrepti 年 études littéraires et historiques, en même imp il s'initiait davantage à la pratique de ses 🛝 et bientôt il était en état de tenter l'épresse de grand concours. La révolution avait supprin l'école de Rome; mais les études du modificit et les concours d'émulation subsistaient touisses à l'école de Paris. En 1796, Guérin entre en lags, et obtint le second prix : le sujet de la ces position était Le corps de Brutus rapporté à Rome. Il concourut de nouveau l'année missili sur le sujet de Caton d'Utique déchirani 🗰 entrailles. Trois grands prix étaient arrisés. ils furent décernés tous trois à Guéria, Bos et Bouchet. Guérin s'imposa et exécuta villa tairement à Paris la têche qu'il aurait du rende à Rome. Son talent grandit. En 1800 il esp Marcus Sextus. La composition primitive dulle Relour de Bélisaire dans sa famille; 🛥 🕪 gré lui donna l'idée de substituer au principal pur sonnage un Romain sauvé des proscripti tronvant à son retour dans ses foyers m femme morte et sa fille dans la douleur. Son table avait cinq figures, il en effeça doux, et ouvitiyeux de son Bélisaire aveugle, qui devint া 🗷 Marcus Sextus.Celle muvre pathélique et 🕪 aissante, recommandable par des beautés 📂 périeures, dut surtout son immense soccès à l'air sion politique ; car elle parut au moment où luit coup d'émigrés rentraient dans la patrie. - Pui de triomphes ont été plus vifs et plus unam dit Miel. Au salou , le tableau fut cour**uns d** lauriers , et pendant toute la durée de l'espaition il me se passa guère de jour sans qu'un J attachét des vers : c'était l'expiosion du amé ment public. Ce fut aussi à qui fêterait le painte. Les grands théâtres lui donnèrent solennelle aes entrées. Un banquet lui fut offert par 🝽 artistes . it y prit place entre Regnault, 🕬 mattre, et Vien, le maltre de Regaault. La 💝

GUERIN 426

le public admira le Marcus Sextus, dit un autre critique, M. Delécluze, ce qu'était alors un succès. A la sée, dans l'escalier, dans le grand out près du tableau, ou s'étouffait, se était serrée et violente. Or, cet dura tout le temps de l'exposinétait pas tout : il n'y eut pas un i n'invitât P. Guérin à diner; les es dames à la mode voulurent l'anable. »

uéria exposa Phèdre et Hippolyte. it encore une grande vogue; cepentrouvait trop de réminiscence du lue Duchesnois faisait alors valoir la lacine. Le jury des prix décennaux, t plus tard ce tableau pour une orable, mit de nombreuses restricéloge. Mais l'école de Rome s'était sous la direction de Suvée; Guérin jouir des avantages auxquels le ait remporté lui donnait droit : la fut accordée. Bientôt sa santé s'afs six mois de géjour à Rome, il Naples pour la rétablir; là il peizers au tombeau d'Amyntas. Il suite les principales villes d'Italie, Paris après deux ans d'absence. il fut chargé de représenter Bodonnant aux révollés du Caire tableau ent moins de succès que its. Orphée au tombeau d'Euffrande à Esculape (1802) avaient rait, quoique la composition de ce au sût d'une belle simplicité. L'Auat Céphale (1810) laissa le public tique fut dure pour Andromaque nfluence du théâtre était trop maren fit pourtant l'éloge, et dit devant cette production, comme résultat isait beaucoup d'honneur à l'école « Monsieur David, répliqua Guéue tient un crayon ou un pinceau iff pour son maltre. »

époque, Guérin ouvrit un atelier te école fut très-fréquentée. « Mais cette loi qui fait qu'assez ordinaireavare succède enfant prodigue, il placide école de Guérin, dit M. Deme de ce lac si calme, situé ancienès de Naples, qui par l'effet subit ment volcanique fut transporté en jour au lendemain. En effet c'est l'école du sage et classique Guérin evé l'escadron romantique. » Les lèves de Guérin furent Géricault, a Cogniet, Orsel, Monvoisin, Alaux. in, Potier, Dupont. Admirateur des iens, mais ne connaissant leurs ar la voix des interprètes, « il n'avait dit Miel, que dans la traduction de vidon, si tendre, si passionnée, si

charmante, se ressent de cette origine; sa Clytemnestre est plus caractérisée. » Ces deux ouvrages eurent encore un vrai succès en 1817. L'année précédente Guérin avait été nommé directeur de l'école de Rome : il avait refusé, à cause de sa santé. Il accepta le même poste en 1822, espérant terminer en Italie une vaste composition représentant la Mort de Priam et la dernière nuit de Troie, qu'il avait ébauchée à Paris et que les entralnements du monde l'empêchaient de mener à bonne fin. Il n'en fit rien. « Le directorat, devenu difficultueux, exigea tous ses soins, dit Miel; il y déploya une fermeté d'action qui put surprendre dans un être aussi frèle; mais, sous un extérieur doux et timide, il renfermait une ardeur extraordinaire et une grande énergie de volonté. Son administration fut utile à l'établissement, qui avait besoin d'être relevé; mais ses efforts lui occasionnèrent une maladie grave, l'affection même dont il mourut, et ce fut six années perdues pour l'art. » De retour à Paris, Guérin travailla encore à ce tableau pour lequel il s'était livré à de nombreuses et sérieuses études; mais il n'eut pas le temps de l'achever, non plus que La mort du maréchal Lannes et Saint Louis rendant la justice sous un chéne, ni Psyché présentée par l'Amour à Jupiter. Il avait une grande répugnance à faire des portraits ; il fit cependant pour la restauration les portraits des deux La Rochejaquelein, et commença celui de Chateaubriand, qu'il ne put terminer. Enfin, il peignit une Sainte Geneviève, qui sut exécutée en tapisserie.

Sentant ses forces épuisées, Guérin s'imagina que le climat de l'Italie le rétablirait. Il partit donc pour Rome dans le plus grand mystère avec son successeur, M. Horace Vernet, qui avait fait une courte apparition à Paris. Il éprouva d'abord un peu de mieux; mais au bout de quelques mois son mal s'aggrava, et il mourut à Rome, où il fut inhumé dans l'église de la Trinité-du-Mont. Il avait obtenu toutes les distinctions qu'un artiste peut espérer. Décoré de la Légion d'Honneur en 1803, lorsqu'il était à Rome encore élève pensionnaire, il fut nommé professeur de l'Ecole des Beaux-Arts en 1814 et appelé à l'Institut en 1815, au moment où le nombre des membres de la section de peinture de la classe des beaux-arts fut élevé de huit à quatorze. En 1819 il recut le cordon de Saint-Michel et en 1829 le titre de baron; enfin, il avait été élevé au grade d'officier de la Légion d'Honneur peu de temps avant sa mort.

Causeur spirituel et bienveillant, connaisseur en musique, bon chanteur, Pierre Guérin sut recherché du monde, dont il aimait les distractions et se plaisait surtout dans un petit cercle d'amis, particulièrement dans la famille des Didot : le jour de la sête de Pierre Didot, Pierre Guérin lui offrit un charmant petit tableau représentant le Génie de l'Amitié, s'appuyant sur deux pierres, l'une grande, l'autre petite, par allusion à la taille des deux amis. Mais les lon-

**GUÉRIN** 427

gues suirées et les distractions de la société nui- : prages de P. Guerin, lu à la séance publiq airent à ses travaux, commo ils ruinaient sa santé, qui fut toujours chancelante. Sa taille était petite, et sa constitution plus que délicate. Sa physionomie, d'une extrême fincese, a été bien reproduite dans le portrait en pled point par Ro**bert Lefebyre et dans le buste en marbre** sculpté par Dumont. Son talent semble s'être ressenti de son organisation physique : en général il préfère les acènes sentimentales aux actions passionnées. La pureté dans le contour, la mesure dans l'expression, le goût dans les détaits, l'harmonie dans la couleur, voilà ce qui le distingue. « Dans sea diversea compositions, qui ne manquent ni de grandeur ni de majesté, il règne cependant deux défauts, dit M. Delécluze, l'appareil théatral dans l'ordonnance générale, et l'exécution pittoresque, qui est privée de soudaineté et d'énergie. Le peintre de Marcus Saxtus et de Phèdre, dont la gloire vingère sut si éclatante, est mis aujourd'hui au nombre des peintres aimplement estimables, » Artiana de son instruction, Guérin lisait beaucoup. Il était ainsi parvenu à bien écrire lui-même. Sa correspondance était ploine de naturel et d'agrément. Il est sorti de sa plume plusieurs morceaux élégants, où il traite de l'art. On cite particulièrement celui qu'il lut dans une séance publique des quatre Académies de l'Institut en 1821, et qui est intitulé: Réflexions sur une des opérations distinctives du génie.

Guéria n'avait que des collatéraux éloignés. Il légua presque toute sa petite fortune à trois cousines, qui vivaient l'une d'un travail stérile. les autres de l'enseignement des arts; une petite réserve servit à doter deux bllenle de Guérin et une artiste à qui il laissait 700 fr. de rente comme un kommage à la vertu, au talent et au maiheur. Neuf de ses élèves héritèrent de ses tableaux, de ses dessins, de ses esquisses; deux amis et son médecin se partagèrent quelques éhauches et des dessins d'après sea tableaux. M. Léon Cogniet acquit en bloc ses platres et ses ustensiles d'atelier, les seules choses que Guérin avait ordonné de vendre, avec sa maison.

Le musée du Louvre possède de Pierre Guérin: Le rejour de Marcus Sextus (1800); — L'Offrande à Esculape (1802); - Phèdre et Hippolyte (1802); - Andramaque implarant pour son fils la protection de Pyrrhus (1810); — Didon et Ence (1817); — Clytemnestre (1817). Bonaparte pardonnant qua révoltés du Caire (1810) est au musée de Versailles. A une exposition de la Société des Artistes, on vit figurer de lui une esquisse de La Mort de Priam et une autre de Thésée et le Minotaure. Il légua le tableau-esquisse de La Mort de Priam à son ami Pierre David, et le grand tableau représentant le même sujet, et resté inachevé, est religieusement conservé par son élève Cogniet. L. LOUVET.

Quatremère de Outney, Notice sur la Kie et les Ou-

mie des Beaux-Arts en 1833. - Miel. Encuc Monde. - Pierre David, Nécrologie, dan du 16 août 1883; et De Pierre Guérin, di set ouvrages et de sen talent, dans le 17 juillet 1834. — Rabbe, Vielih de Boisja Preuve, Biographie univ et port.des Conti Dictionnaire encyclopédique de la France Salles du Louvre : École française, dans Débats du 18 lévrier 1984.

GUÉRIN (Georges-Maurice DE) DU français, né le 4 août 1810, au châtei près d'Albi, mort au même endroit 1839. Il descendait d'une ancienne ginaire, dit-on, de Venise, et depu établie dans le midi de la France. I moignage de sa sœur, il se montra : réveur et profondément sensible au **la nature** d**ans ce qu'elles ont de** pl de plus pénétrant. Elevé dans une f gnaient les croyances chrétiennes, nonça du goût pour l'état ecclésiast ans il fut mis au petit séminaire d Deux ans plus tard, on l'envoya à 1 lége Stanislas. Son âme délicate et p un corps frêle, était déjà atteinte ennui qui depuis Werther, Rend et semblait épidémique parmi les plus ligences. En 1833 il alla à La Ches tagne, auprès de Lamennais, qui ava fonder un établissement d'études mais Maurice de Guérin était plus raverie qu'à l'étude, et Lamennai emporté vers d'autres idées. Il n'av viné les éminentes facultés de son tait, disait-il plus tard, un jeune ho d'une piété douce et timorée, d'une ai frôle qu'on l'eût crue près de se br instant, et ne montrant point encor d'une intelligence remarquable. » Maurice de Guérin, après son ( Chesnaye, continua d'être très-sim cure; elle n'offre aucun événement raire. Il n'écrivit dans aucun journal aucum quyrage en vue de publication son temps entre ses lectures, ses courtes ébauches, qu'il n'eut pas la ver et de coordonner. Il se maria 1838; mais, déjà atteint d'une maladi il rev**int dan**s **son pays natal, où h** comba. Moins d'un an après sa mort, publia, dans la Revue des Deux 1 pages éloquentes sur « ce génie mo sa fleur et ignoré de lui-même ... sa notice, elle donna deux fragm héritage qu'il laissait, comme malgre térité ». Un de ces fragments, intitu taure, « révélait, dit M. Sainte-Be ture de talent si neuve, si puissante, le mot de génie semblait naturellem quer ». -- « L'originatité de Maurio ajoute le même critique, était dans de la nature tel qu'aucun poète on çais no l'a readu à ce dogré, sentin

tant des détails que de l'ensemble et de l'unit ersalité sacrée, sentiment de l'origine des choses et du principe souverain de la vie. L'auteur suppose qu'un être de cette race intermédiaire a l'homme et aux puissantes espèces animales, un centaure vieilli raconte à un mortel curieux, à Mélampe, qui cherche la sagesse, et qui est reau l'interroger sur la vie des centaures, les serris de sa jeunosse et ses impressions de vague booheur et d'enivrement dans ses courses effrénèes et vagabondes. Par cette fiction hardie, on est transportel tout d'abord dans un univers primitif, au sein d'une jeune nature, encore toute misselante de la vie, et comme imprégnée du soulle des dieux. Jamais le sentiment mystérieux de l'âme des choses et de la vertu matinale de la nature, jamais la poétique et sauvage janissance qu'elle fait eprouver à qui s'y replonge et s'y abandonne éperdûment, n'a été exprimée chez nous avec une telle apreté de saveur, avec m tel grandiose et une precision si parfaite d'images. » Maurice de Guérin laissait quelques autres fragmients en prose et en vers, dont on promet la publication prochaine. Sa scrur, Mue Eugénie de Guerin, personne d'une rare distinction deurit et de caractère, merite, elle aussi, de rêtre point oubliée. Plus agre de cinq ans que son trère, elle lui survécut huit ans. Elle voilla sur son enfance, s'inquiéta de le voir dériver ven des idées différentes du christianisme, et se réjouit lorsqu'il se rattacha fortement à ses premières croyances. Elle eut bientôt à pleurer sa mort prématurée. Pieusement dévouée à sa mémoire, elle rassemblait ses essais ápars, et caressa l'espoir de voir son nom briller d'une gleire posthume. « Ne soyez pas en peine pour le cours de notre poëte, écrivait-elle à un ami, son Et est creusé dans les pentes où coulent les **leaves** d'or, et il n'a qu'à jaillir. » Elle n'eut pasle boaheur de voir réaliser son projet, et mourut avant la publication encore attendue des Œuvres de son frère. Les lettres de Mile Eugénie de Guérin, des pages de son Journal ou Mémorundum, productions charmantes, qui n'étaient pas destinées à la publicité, mais qui en étaient fort dignes, out été recueillies par MM. J. Barbey d'Aurevilly et G.-S. Trébutien; Cuen 1855, in-8" (volume imprimé à petit nombre). L. J.

Georges Sand, Revue des Deux Mondes, nº da 15 mai 1864, et dans ses OEuvres complètes, t. XIV, edit. de 1863 — Sainte-Beuve, Athenieum français, n° du 9 fé-ver 1866, et dans les Causeries du lundé, t. XII.

GUERIN (Joseph-Xavier BENEZET) (1), médecin, littérateur, historien et naturaliste français, né à Avignon, le 21 août 1775, mort vers 1850. Il fut reçu docteur en medecine à Montpellier, devint médecin en chef de l'hôpital genéral et de la maison de santé royale d'Avimon. Il professa la physique au collége de même ville, et la physique et la botanique

à l'Ecole centrale de Vaucluse. Secretaire, puis vice-président de la Société de Médecine d'Avignon et de l'Athénée de Vaucluse, membre de nombreuses académies ou sociétés littéraires, il était en 1836 bibliothécaire conservateur du Musée Calvet. C'est à ses soins qu'est due la création du jardin botanique d'Avignon. On a de ce savant : Essais de Médecine et d'Histoire naturelle (ouvrage périodique avec Waton) publié de nivôse an vi a floréal an vii; (1798 et ann. suiv.); Carpentras, 3 vol. in-12; — Mémoire sur les propriétes hygrometriyues du lichen plicatus, messidor an vi; — Fragments d'une Topographie physique et medicale du département de Vaucluse; Montpellier, in -4°; — Discours sur l'étude de la médecine; Montpellier, in-8°; l'auteur signale le danger des innovations en médecine; — Observations sur la Vaccine; 1802, in-8°, — Rapport sur la vaccination générale de l'arrondissement d'Orange ; in-8° : ouvrage técompense par le gouvernement; — Réflexions sur l'inoculation moderne, suivies de l'Instruction du docteur Bd. Jenner, inventeur de cette précieuse découverte; Avignon, an XI (1803;, in-8"; — Mémoire sur le decroisse. ment des températures souterraines en ruison de la hauteur des tieux sur le niveau de lu mer; dans les Mémoires de l'Athènee de Vaucluse; — Descriptions de la fontaine de Vaucluse, suivie d'un Essai sur l'histoire naturelle de cette source, et d'une Notice sur la vie et les ecrits de Petrarque; Avignon, 1804 et 1813, in-12, avec 2 pl.; — Discours sur l'histoire d'Avignon; Avignon, 1807, in-12; — Vie CEsprit Calvet, suivie d'une Notice sur ses ouvrages et sur les objets les plus curiour que renferme le muséum dont il est le fondateur; Avignon, 1825, in-18; — Yoyage à la grande Chartreuse et à la Trappe d'Aique-Belle, suivi d'une Notice sur les pétrifications des environs de Saint-Paul-Trois-Châteaux; Avignon, 1826. in-12; — Panorama d'Avignon, de Vaucluse, du mont Ventoux et du col Longet, suivi de quelques Vues des Alpesfrançaises, avec 8 pl.; Avignon, 1829, in-12; --- Mesures barométriques suivres d'Observations d'histoire nuturelle et de physique faites dans les Alpes françaises et d'un Precis de la météorologie d'Avignon ; Avignon, 1829, in-12; — Observations sur le plus ou moins d'exactitude des mesures barométriques prises à de grandes distances du baromètre sédentaire, suivies de Recherches sur la pente du Rhône d'Avignon à la mer et sur la pression moyenne de l'almosphère au niveau de la Méditerranée; in-12; — Observations méteorologiques faites à Avignon; suicies d'un Tubleau monographique des laches du Soleil, et de Considérations sur l'aspect physique du globe lunaire; Avignon, 1839, in-18. C'est le résultat de plus de cent

<sup>(</sup>i) Et non Guérain (Jean :, comme le nomme M. Que-

mille observations météorologiques; — Preuves de la vérité et de l'excellence du christianisme, d'après les auteurs sacrés et profanes; Avignon, 1839, in-12; — Abrégé de l'Histoire d'Avignon, etc.; Avignon, 1841, in-16; — Observations météorologiques relatives à l'inondation de 1840; — divers articles dans les journaux d'Avignon, entre autres les Biographies de P.-F. de Tonduti-S.-Légier et de A.-F. Payen.

L—z—B.

Messager de Vaucluse des 2 et 8 mai 1839. — L'Écho de Vaucluse, 29 avril, 6, 16 et 23 mai 1841. — Quérard, La France littéraire. — Barjavel, Dictionnaire historique, etc., de Vaucluse. — Félix Bourquelot, La Littérature française contemporaine.

Cuerin (Camille), fils du précédent, publiciste et médecin, né à Avignon, a publié Discours contre l'impiété, ou essais sur l'égarement de l'esprit humain; Avignon, 1819, in-8°; — Nouveau Cours: Aux amis de la nature, et en particulier à messieurs les élèves en médecine (programme); Lyon, 1823, in-8°; — La Légitimité reposant sur sa véritable base, discours dédié à Charles X, suivi d'un Bssai sur le moyen général de prévenir les résultats, souvent funestes, de l'étude des sciences; Paris, 1824, in-8°; — Essai sur l'enchaînement des sciences considérées dans leurs rapports avec l'ordre social; Avignon, in-8°; — Esquisse du génie de la liberté; 1830, in-8°; — Vers à un méchant poëte qui critique tout; et autres opuscules politiques, scientifiques et littéraires.

Son épouse, M<sup>me</sup> Guérin de Roberty' (Marie), s'est fait connaître par quelques nouvelles historiques et par La sainte Baume et sainte Magdeleine; Paris, 1838, in-8°, avec 2 grav. L—z—e.

Querard, La France littéraire. — Barjavel, Dict. hist. de Vauciuse.

GUÉRIN (Jean-Baptiste-Paulin), peintre français, né à Toulon, le 25 mars 1783, mort à Paris, le 16 janvier 1855. Fils d'un serrurier, il apprit d'abord le métier de son père, et l'exerça à Marseille, où ses parents étaient venus s'établir, en 1794. Pendant son apprentissage, il avait fréquenté une école de dessin, et y avait fait des progrès extraordinaires. Tous ses loisirs il les passait à peindre. En 1802, les travaux de serrurerie venant à manquer chez son père, il prit activement ses pinceaux, bien décidé à ne plus les quitter. Un amateur, frappé de ses dispositions, lui commanda une copie de tableau, qu'il paya une centaine d'écus; avec cette petite somme Paulin Guérin vint à Paris. Ses ressources s'épuisèrent rapidement, il tomba malade, et il n'avait d'autre perspective que de reprendre la lime et le marteau quand, après son retour à la santé, il fut présenté à Gérard. Celui-ci lui donna quelques occupations, et vers 1805 il le fit entrer gratuitement dans l'atelier de Vincent; mais Guérin ne put y rester: il fallait vivre, et il revint chez Gérard préparer des toiles, barbouiller des fonds, peindre

des fourreaux de sabre, des schakos, des gibernes, des satins, des velours, des broderies, etc. Guérin partageait avec sa famille ce qu'il tirait de ce labeur fastidieux et machinal. Cependant, las de ce travail sans gloire, il m mit à peindre secrètement un sujet dont il s'é tait inspiré dans la Bible, et en 1812 il exposi Cain après la mort d'Abel, tableau plein d'é nergie, qui eut un grand succès et qui fut achei par le gouvernement. On y remarquait en chi une grande vérité de dessin, une certaine far meté d'exécution et une admirable entente de clair-obscur. Denon lui proposa de peindre un plafond aux Tuileries. Guérin fit les caries; mais les événements en empêchèrent l'exécution. En 1814 et 1815 il participa à la restauration des anciennes peintures de Versailles. En 1817 🖁 exposa Jésus mort et la Mère des douleurs, entourée des apôtres et des saintes femmes. Ce tableau, destiné à l'église catholique de Ballimore, lui valut une médaille d'or. On vit encome de lui au salon, en 1822, Anchise et Vérsu, acquis par le gouvernement; — en 1824, Ulgsst en butte au courroux de Neptune, placé **u** musée de Rennes: — en 1827, Adam et Bre exilés du paradis terrestre, qui est un des bons tableaux de l'école française et fut trèsremarqué à cette exposition; — en 1829, L sainte Famille attristée par le pressentiment de la passion du Sauveur, placée à la cettédrale de Toulon; — en 1833, Trait de dévousment du chevalier Roze lors de la peste de Marseille en 1720, placé à l'intendance sanitaire de Marseille; — en 1834, Jésus en croix entre le génie du bien et du mal, envoyé à l'égise de La Nouaille, près de Sarlat; — en 1838, Sciule Catherine, placée à l'église Saint-Roch; et la Réverie; — en 1844, La Conversion de saist Augustin. De plus, Paulin Guérin a fait un grand nombre de portraits, parmi lesquels on cite ceux de Ch. Nodier (1824), de Lamennais, de Charles X, du marquis d'Elbée (1827); de l'a miral Truguet, du baron Hyde de Neuvilk (1833), du *marquis de Dreux-Brézé* (1**842**) de M. de Salinis, alors évêque d'Amiens, e du *docteur Récamier* (1853). Il a peint aussi un *Anne d'Autriche,* régente, avec ses deux enfants Louis XIV et le duc d'Orléans, et plusieurs de portraits de la galerie des maréchaux à Versailles Sous la restauration, il avait été nominé direc teur des études de dessin et de peinture à l maison d'éducation de la Légion d'Honneur d Saint-Denis. L. LOUVET.

Paul Autran, Éloge historique de Paulin Guéri (Marseille, 1887). — Sarrut et Saint-Edme, Biogr. de hommes du jour, tome IV, 1<sup>ro</sup> partie, p. 200. — Soyes dans l'Encycl. des Gens du Monde.

\*GUÉRIN (Adolphe-Claude), officier supé rieur français, né à Mortagne, le 5 novembr 1805, tué devant Sébastopol, le 13 juin 1855. So père était conservateur des hypothèques de s ville natale. Il fit ses premières études à Caen entra à l'École Polytechnique, puis le 1 ec

GUÉRIN 484

à l'Ecole d'Application de Metz, en ve sous-lieutenant du génie. Nommé n 1830, il reçut la croix d'Honneur ante, et prit part à diverses expédigérie. Promu au grade de capitaine servit tour à tour en France et en ant chef du génie à Ghelma, qui lui cipaux établissements, il poussa, en te de queiques hommes, une recontratégique contre les Haractas, et leur soumission. Ses travaux de forit profité, en France, aux places de Bitche, de Condé et de Lyon. Il est du nouveau cavalier de tranchée auopté par l'arme du génie et beaucoup r de la vie des hommes que l'ancien. n de février 1848 le trouva à Lyon : fort Lamotte, qui était le grand déet de munitions de la place : sommé itude de livrer ce dépôt, il répondit donné ordre de faire sauter le fort de le rendre. Sa fermeté décida du épôt, qui fut remis intact au nouveau nt. Guérin fut appelé par le suffrage itoyens du département de l'Orne à constituante, où il fit partie de pluaissions ; il fut nommé rapporteur du i guerre pour 1849, soutint plusieurs ts, et fit diverses propositions in-A l'expiration de son mandat, il la vie militaire, fut nommé chef de mois de mars 1850 et envoyé en Alne ches du génie de la subdivision (province d'Oran). La position de Tlemcen lui ayant paru favorable à ent d'une citadelle qui commanderait il fit adopter ses plans par le comité ui lui en confia l'exécution : moins de i sustirent pour commencer et mener ouvrage. Quand on organisa l'armée ir faire la guerre à la Russie, en 1854, sommé directeur du parc et commanéserve du génie; il déploya dans ces s talents d'organisateur et d'adminisl'on attendait de lui. Lors de l'in-Varna, il se signala par son calme n dirigeant les sapeurs du génie. A la l'Alma, il était au centre de l'armée, son parc, que les Russes canonnèrent avec violence, prenant les prolonges our l'artillerie française. Arrivé detopol avec l'armée victorieuse, il tint an commandement de tranchée avec 1 du parc, voulant partager les fas périls de ses camarades (1). Les g-froid et d'intrépidité abondent dans

e d'Orient lui attribua, dans ce temps, un e reproduit par tous les journaux français, moins ce dont on le croyait capable. Suimille, il serait descendu la nuit, accompasouaves seulement, dans la tranchée russe er les détails.

sa vie. Les soldats de l'armée d'Orient le surnommèrent, dans leur langage imagé: Trompe la mort, surnom qu'à force d'audace il devait à la fin démentir. Le grade de lieutenant-colonel lui fut conféré le 22 décembre 1854. Cinq jours après il reçut la croix d'officier de la Légion d'Honneur, qui fut bientôt suivie de celle d'officier de l'ordre ottoman du Medjedjé. Nommé chef d'état-major du génie au moment où le général Pélissier succéda au général Forey en qualité de commandant en chef du 1er corps ou corps de siège, Guérin eut alors la direction de tous les travaux de la gauche; sur ses instances réitérées, on se décida à faire cesser les incessants travaux en terre extérieurs du général Totdleben, qui peu à peu avaient presque changé les assiégeants en assiégés. Les Russes avaient construit entre autres, à la fin d'avril 1855, entre le bastion Central et le bastion du Mât, un ouvrage de contre-approche qui menaçait sérieusement les travaux français les plus rapprochés de la place et déjà était armé de neul mortiers. Bientôt cet ouvraga serait devenu une place d'armes d'où les ennemis auraient pu faire des sorties. Après quelques hésitations, inspirées par le désir de ne pas sacrifier un grand nombre d'hommes pour obtenir un résultat qui lui semblait difficile et de moindre étendue que ne le voyait le génie, le général en chef Canrobert, cédant aux instances du colonel Guérin, vivement appuyé par le général Pélissier, donna l'ordre d'attaquer l'ouvrage, confiant la direction du génie au premier instigateur du projet. L'attaque eut lieu, sur trois colonnes, dans la nuit du 1er au 2 mai par un brillant clair de lune. Les troupes emportérent la position, dont le colonel prit possession, avec ses sapeurs, sous un seu terrible d'artillerie et de mousqueterie. Les parapets furent retournés avec une célérité inouïe contre l'ennemi, qui, n'ayant pas slanqué son ouvrage, ne pouvait battre d'enfilade les vainqueurs, ce qu'avait habilement prévu le chef d'état-major du génie. Le terrain conquis fut relié en arrière aux parallèles des assiégeants et 380 gabions surent posés sur les lignes tracées par Guérin. On s'était avancé d'un seul bond, par cette conquête, de 150 mètres vers le centre de la place. Le leudemain l'ennemi fit de vains efforts pour reprendre le terrain perdu. Un rapport et un ordre du jour rendirent justice aux talents et à l'intrépidité de Guérin. Quelques jours après cette affaire, qui modifia tout le système adopté jusque alors et rendit aux alliés une attitude décidément offensive, le général Canrobert remit le commandement en chef de l'armée au général Pélissier, qui, poursuivant avec ardeur l'œuvre commencée le 2 mai, ordonna l'attaque du cimetière, et chargea encore le colonel Guérin de la direction du génie. Cette nouvelle attaque commença le 22 mai; avec un premier résultat douteux, on n'était parvenu à occuper qu'une faible partie de la position, et hien des opinions penchaient pour l'a485 GUÉRIN

handon. Guérin inaista pour que l'on conservât ce qui était pris et pour qu'on poursuivit l'attaque le lendemain. En présence de la certitude qu'il donnait de se maintenir, on se rangea à son avis; l'attaque fut reprise le 23 mai, et réussit complétement. Gnérin fut de nouveau mentionné avec les plus grands éloges dans le rapport du général en chef, et son nom fut encore mis à l'ordre du jour de l'armée. Il avait conduit les travaux de la gauche jusqu'au pied pour ainsi dire de Malakoff, et venait de recevoir l'avis officieux de sa nomination au grade de colonel, quand, le 13 juin 1855, au matin, en passant, suivant son habitude de chaque jour, l'inspection des tranchées, monté souvent sur les banquettes et depassant de la tête les parapets, il fut mortellement frappé à la tempe par une balle russe. Le colonel Jourion et le général Niel rappelèrent sur sa tombe ses éclatants services dans ce siège héroïque. Ses restes mortels reposent au cimetière du Clocheton, auprès du général Bizot, son ami, et du lieutenant-colonel de La Boussinière, de la Sarthe, ses frères d'armes. Sa tombe est marquée par une croix portant ces simples mots: Le brave Guérin. Le colonel Guérin a laissé une correspondance précieuse concernant la campagne de 1854-1855, et un manuscrit relatifà des questions de physique et de chimie.

Archives de la guerre. — Documents particuliers. COURAIN (Léon), littérateur français, frère du précédent, né à Mortagne (Orne), le 29 novembre 1807. Il fit ses études aux lycées de Caen et d'Augers, entra dans l'administration de l'enregistrement et des domaines, l'abandonna presque aussitôt pour suivre la carrière des lettres, et vint à Paris, où il publia, à l'âge de vingt ans, un premier recueil de poésies, empreint des souvenirs du collège. En 1830 il présenta, sous le patronage de Casimir Delavigne, une pièce de théâtre en cinq actes et en vers, intitulée Cromwell, ou la mort de Charles Ier, qui, secueillie et mise sur-le-champ à l'étude, ne fut pourtant pas représentée. Il collabora ensuite au Voleur, à La Mode, au Musée des Familles, à la Revue de Paris, où il publia les Souvenirs du dernier comte de Lyon; à L'Europe littéraire, etc.; besucoup de ses articles sont signés du pseudonyme : Léonide de Mirbel. Plusieurs des nouvelles qu'il avait fait paraître séparément, dans ces divers recueils, ont été réunies, en 1836, sous le titre de Vieilles et nouvelles Histoires, avec le pseudonyme de Guérin-Dulien. Il fonda, avec M. Lautour-Mezerai, le Journal des Enfunts : il y publia un grand nombre de contes et nouvelles, tant en prose qu'en vers. Il fonda eusuite la Gazette des Enfants et des jeunes Personnes, feuille hebdomadaire. M. Léon Guérin publia beaucoup d'ouvrages destinés à la jeunesse, dont les plus connus et ceux qui ont eu le plus d'éditions ont pour titres : Les Voies naives , contes en vers destinés à l'éducation du comte de Paris; — Simples récits historiques et moraux; — Les bons petits Garçons; — Les Jours de Bouh Tour du Monde illustré, dix petits vo Le Conteur des petits Enfants, huit lumes illustrés : Enfants du Peupe fils de leurs œuvres , Physiologie des Les jeunes Navigateurs, Les Jours La Morale en images, Les Veillees du lelot, Histoire des Français, depuis l la monurchie française jusqu'à L destinée à la jeunesse (sous le pseud Léonide de Mirbel ). En 1839 M. Léon sous les auspices de la duchesse d'O voyage littéraire en Allemagne, d'ou il tuanuscrit de la traduction de la naive Griseldis, traduction due au professer de Gotha, que publia M. de Latour, sec commandements de M. le duc de M. L'Histoire maritime de France, : 1842 a 1851 a eu quatre éditions et maintenant six volumes in-8°, accor cartes et plans de batailles, valut Guérin, en 1847, le titre d'historien de et la croix de la Legion d'Honneur. Ca à cet ouvrage Histoire maritime d l'auteur a publié Les Marins illus. France et Les Navigateurs frança grand in-8"; ce sont des etudes biogr des esquisses de voyages, accompagne et commentaires critiques; -- les Pro tres de la France, études biographiqu ques hommes du clergé français, in -8", - Histoire de Toulon; dans l'Histoire de France, publiée par Furne; — His dernière Guerre avec la Russie, l'aide de la correspondance que lui colonel du génie Guérin, son frère (ou presse).

Ixoc. particuliers.

<u> "Guérin-Méneville ( Fé/lx-)</u> naturaliste français, né à Toulon, le 1799. Son père était ingénieur de la litaire, et présida à son éducation M. Guérin-Méneville s'initia à la zoc la direction de Cuvier, Latreille et Saint-Hilaire. Il professa l'entomologi vers établissements, et en 1850 au France: chaque année il se rendait à ? (Basses-Alpes) pour y faire un com culture. Il est membre d'un grand sociétés scientifiques, littéraires, se conseil de la Société d'Acelimatatio nistrateur de la Caisse franco-suisse et de l'Agriculture. Ses principau sont : Iconographie du règne c M. le baron Curier, ou represent près nature, de l'une des espèce remarquables, et souvent non ence de chaque genre : ouvrage pouvant tlas à tous les traités de zoologie; l in-8° et in-4°; -- Iconographie di ou collection de figures représ raptiles qui veuvent servir de t GUERIN 458

degré d'organisation e! de formes, \* détails analomiques dessinés sur accompagnés d'une Explication des s donnant un *Résumé d'Erpétologie*, par el Bory de Saint-Vincent; Paris, 1828, hes; cet ouvrage fait partie de l'Ency-: portative ; — Iconographie des Mamou collection de figures représens mammiseres qui peuvent servir de mr chaque degré d'organisation et de st saisant le complément du Résumé de logie; Paris, 1828, in-32, avec 48 pl.; sin de Zoologie, d'Analomie comparée aléantologie; recueil destiné à faciliter ogistes de tous les pays les moyens de surs travaux, les espèces nouvelles qu'ils t et à les tenir surtout au courant des découvertes et des progrès de la Paris, in-8°, 1831-1844, 33 vol., avec aches; — Genera des Insectes, ou exdétaillée de tous les caractères prohacun des genres de celle classe d'a-(avec A. Percheron); Paris, 1835, -8°, avec 60 pl.; — Mémoire sur un t un champignon qui ravagent les car Antilles; Paris, 1842, in-8°, avec Kludes sur la Maladie de la Vigne s végétaux (qui lui ont valu une mézernée par la Société d'Encouragement); es sur les Vers à Soie, résumées à ion universelle de 1845, qui lui ont mention honorable et une médaille au concours de la Société impériale itation. Il a publié, en collaboration avec re Rolent, un Guide de l'Eleveur des vie, résumé du cours de sériciculture : fait à la magnanerie expérimentale e-Tulle; Paris, in-12, 1856; — Prode la Soie, situation, maladies et ition des races du ver à soie; in-8°, Notes sur les éducations pour graine viendrait de faire pour alténuer les ux effets de l'épizoolie des vers à is, in-8°, 1857. **Eatta, M**. Guérin a colla-**Histoire physique, politique et** na-'e l'He de Cuba; — au Voyage au-Monde du capitaine Duperrey; — au ux Indes orientales de Bellanger; icyclopédie moderne; — à l'Expée Morée; — aux Instructions pour s: cent traités sur les connaissances indispensables; — aux Planches de à la Revue Zoologique; — au Dic-? pittoresque d'Histoire naturelle ; xtion des Suites à Buffon et à divers meils d'histoire naturelle. L-z-c. requelot, La Litter. franç. - Documents par-

Belgique), le 11 mars 1801. Il fut reçu Paris en 1826. Il se livra de bonne ne étude approfondie des vices de con-

formation de la taille, erés, en 1836, un établissement orthopédique au château de la Muette à Passy, et remporta, en 1836, le grand prix proposé par l'Académie des Sciences sur les déviations de la colonne vertébrale. Il est membre de l'Académie de Médecine (section de pathologie médicale), chargé du service spécial des difformités à l'Hôpital des Enfants, et dirige avec un incontestable talent la Gazette médicale de Paria, dont il est un des fondateurs. On a de lui : De l'Observation en Médecine, thèse; 1815 et 1827 : — Rapport de la Commission chargée par M. le ministre de l'instruction publique de l'examen préparatoire de toutes les questions relatives à l'organisation de la Faculté de Médecine de Paris; Paris, 1830, in-4°; — Mémoire sur l'éclectisme en médecine, précédé d'un Rapport sait à l'Académie de Médecine de Paris; Paris, 1831, in-8°; — Appreciation de la doctrine physiologique appliquée au choléra; 1832; — Mémoire sur l'établissement des bains de mer de Dieppe; 1833, in-8°; — L'Extension sygmoide et la Flexion dans le traitement des déviations latérales de l'épine, lu à l'Académie de Médecinc en 1835 ; — Moyens de distinguer les déviations simulées de la colonne vertébrale des déviations pathologiques; 1836, présenté à l'Académie, et précédé de trois Rapports; — Détermination rigoureusement scientifique des principes, méthode et procédés de l'orthopédie, sous le double rapport de la pralique et de la théorie; 1837; — Mémoire sur la cholérine considérée comme période d'incubation du choléra-morbus; 1837, in-8°; ce travail, présenté à l'Académie, a obtenu le grand prix de clinique; il se compose de 16 vol. in-fol., de 100 tableaux et de 400 planches; il n'a pas encore été publié intégralement : l'auteur s'est borné à en communiquer de simples fragments à des sociétés savantes ou à en donner des extraits dans des recueils spéciaux; - Mémoire sur une nouvelle mélhode de trailement du torticolis ancien; 1838, présenté à l'Académie des Sciences, la 2 avril 1838; Paris, 1839, et 2° édit., 1841; — Mémoire sur l'étiologie générale des pieds-bols congéniteux; 1838; lu à l'Académie, 2<sup>e</sup> édit., 1841, in-8°; — Mémoire sur les variétés anatomiques du pied-bot congénital dans leurs rapports avec la rétraction musculaire; 1839, in-8°; — Mémoire sur les caractères généraux du rachitisme; 1839, in-8°; — Yues générales sur l'étude scientifique et pratique des difformités du système osseux; 1839, exposées à l'ouverture des consérences cliniques sur les dissormités, à l'Hôpital des Enfants de Paris; suivies du Résumé général de la première série des conférences cliniques; 1840, in-8°; -- Mémoire sur l'intervention de la pression atmosphérique dans le mécanisme des exhalaisons séreuses; 1840; — Mémoire sur l'étiologie générale des dévietions latérales de l'épine

per rétraction musculaire active; 1810, in-8°; – Cas de luxation traumatique de la soconde vertèbre cervicale, datant de sept mois, et réduite par une méthode particutière; — Mémoire sur l'étiologie générale du strabisme; 1841, 1843, in-8°; — Nouvelles Recherches sur la Torticolia ancien, et sur le traitement de cette difformité par la section sous-cutanée des muscles rétraciés; — Rocherches sur les luxations concénitales, exposées dans les conférences cliniques du 29 janvier et du 3 février 1841, à l'Hôpital des Enfants tnelades ; in-4° ; — Mémoire sur le traitement des déviations de l'épine par la section des muscles du dos ; 1843, in-6°; — Programme des conférences sur la chirurgie sous-culande, ouvertes à l'Hôpital des Enfants de Paris ; 1864, in-F\*.

Inchallie (Lathaire), Las Madecins de Paris, -- Filiz Bourgeelot, La Littérature française contemporaine, QUERTH. Voy. BOUGGAL (GHYOR DE).

GUERLIEAU DE SAIRT-PÉRAVE (Jeon-*Micolas-Marcelin* ) , polygraphe françals , né à Janville (Beauce), le 12 octobre 1735, mort à Liége, en 1789. Collaborateur du marquis de Mirabeau et de Dupont (de Nemours ) au Journal de l'Agriculture et du Commerce , il se livrait avec succès à la littérature lorsqu'en 1779 une affaire d'honneur l'obligen de se réfugier en Belgique. Il y esesya du théâtre, du journalisme, de la poésie, mais sans succès, et mourut d'ennui et de détresse. Il était au surplus très-paresseux, et comme il le dit lui-même, « fast pour le présent, il negligecit l'avenir ». Puis, il ajoutait .

Que m'importent à moi ces chefs-d'auvre si besus, Produlis dans los accès d'une célesta l'reussa! Valent-lis les douceurs d'un todolest repas El les révus de ma paresse ?

On a de lut aept volumes aur la politique, l'agronomie, l'horticulture ; lis continnent aussi de nombreuses poésies en tous genres; odes, épitres, stances, idylies, élégies, romances, ápigrammes : on y remarque, entre autres, des Siances sur la Via; — Philène et Laure, idylla; — Epitre sur la Consomption; Londres et Paris, 1761, in-6°; — La Foiropédie; 1761; — Lucrèce et Tarquin, romance; — L'Optique, ou les Chinois à Memphis; Londres et Paris, 1763, 2 parties, in-12: J.-J. Roussean lui-même l'attribusit à Voltaire; — Traité de la Culture de différentes Fleurs (des narcieses, des tubévensce, des giroliées, etc.); Paris, 1765, in-12; — Stances sur une infidélité; Londres, 1766, in-12; - Mémoire sur les effets de l'impôt indirect, sur les revenus des propriétaires de biena-fonds; Londres et Paris, 1768, in-12; -Zaluka et Joseph , héroide saivie de La Nouvelle Beisabée et de quelques autres pièces; Paris, 1769, in-8"; — Ode sur l'Érection de la Statue du prince Charles de Lorraine; Brunelles, 1772, in-8"; — Le Poéte poyageur et impartial, ou journal en vers, accompagné de notes at proce; Liége, 1783 et 1784, in-12; - | on 1172, et l'acheva en 1175. On n'a pas d'i

Principes du Commerce opposé qui frafe, à valoppé par un homme d'État ; 1787, in-12 ; -— Plan de l'Organisation socials, divisée de ses trois parties essentielles; Paris, 171 2 vol. in-8°; — Les deux Pemmes, comédia : présentée avec succès à Liège ; et quelques pile oubliées dans l'Almanack des Muses.

E. Desaves. B. Tippent, dons Les Hommes illestres de l'Oridans

\* STERINI ON STERRIERI ( Giovana Francesco), pointre de l'école romaine, sé Fossombrone (duché d'Urbin ), travaillait de sa patrie dans la première moitié du dix-se tième siècle. Il fut élève ou au moins iminis de Michel-Ange de Caravage. On volt de l dans l'église des Philippins de Fazo plusies traits de la vie de saint Charles Borromés d Songe de saint Joseph; dans ces pelatures, c reconnaît que tendance à adoucir le coloris est et heurté du Caravage. A Fossombrone, on r marque, entre autres puvrages du Guerini, u Sainte trène pansant les blessures de sait Sébastien , tableau qui approche beaucoup ( style du Guerchia. Ses têtes de femme se 💌 semblent toutes, parce qu'il prenaît toujours po modèle une femme qu'il aimait. E. 3-a.

Tieszel, Distongrio. — Lauzi, Storie delin Milwi SUERINIERR, Yoy. Bosicson on La Guin MÈRE,

CUERWIER, Voy. Ducocamer.

\* GUERINOIS (Jacques-Carimir), this gien français, né à Laval, en 1640, mort à 🗈 deaux, le 24 septembre 1703. A seize ans, Gt rinois fit profession d'observer la règle de 500 Dominique. Il étudiait alors les belles-lettres couvent de la rue Saint-Jacques, à Paris. Il l ensuite professeur de théologie à Bordesux. I a de lui Clypeus Philosophus Thomisticz 🐠 tra veleres el nopos ejus impugnatores ; 🗈 deaux, 1703, in-8°. C'est un écrit dirigé pris palement contre les cartésiens.

Rehard, Script. Ord. Print, 1. IL, p. 188. - B. II ress, Hist Biller, du Maine, t. 111, p. tb

GUERLE, Voy. DECUERLE.

\* GUZBRERIO DELLI BERNI, chroniquest i lien du quinzième siècle, né à Gubbio (man d'Ancone ). Il était de famille noble, et vivait l cour de Federigo, comte de Monte-Feretro, p duc d'Urbin, auquel il dédia en 1872 une ch nique de la marche d'Azoone. La récit de Gu nerio commence en 1350 et s'arrête à 1472. À ratort l'a insérée dans ses Scriptores Ren Hai., t. XI. L-I-L

Biografia universale, édit. de Vables.

CUERTES OF CUERTER OF BOXT-SPIN MAXENCE, poéte anglo-normand, vivait de le douzième siècle. Né dans la ville de Pu Saint-Maxence (Beauvaisis), il devint i suite moine of Centerbury, et composa une de seint Thomas Becket en vers anglo-norman El la commença deux aus après la mort du prél

Ľ-

\$

ij

7

b

B

7

ď

Ţ.

3

1

F

٠. ď

tres détails sur sa vie, et on ne connaît pas de hi d'autre ouvrage. La Vie de saint Thomas Becket est surtout importante au point de vue philosophique, et a été publiée par Emmanuel Beiker, d'après un manuscrit de Wolfenbüttel : Leben des h. Thomas von Canterbury; Berlin, 1838, in-8°.

Wright, Blographia Britannica literar., t. 11. — His-

vin litteraire de la France, L. XXIII. GUERNIERI OU WERNER (Le duc), fameux **che de condottieri, commanda en Italie** de 1343 à 1348. Il était d'origine allemande, et l'on ne sait de quel droit il portait le titre de duc. Il com**lutait avec assez** de fidélité et de courage au service des Pisans, de 1340 à 1343; et lorsque es derniers eurent fait la paix avec les Florentins et Visconti, seigneur de Milan (16 novembre 1343), il rassembla les soldats licenciés pries deux partis, et s'engagea à leur payer une side avantageuse s'ils voulaient rester unis et \* reconnaître pour chef. Il y réussit facilement, r pour la plupart d'entre eux la guerre était **but seul métier.** Guernieri ne se proposait pas tire des conquêtes, mais seulement de fraper des contributions partout où il en trouwait le moyen. En sortant de Pisc, sa troupe, wil nomma la grande Compagnie, était forte **∉ deux milie chevaux**, mais de toutes parts de unbreuses recrues vinrent se ranger sous ses depenux. Il marcha aussitot vers Sienne, dont il 💌 le territoire au plus affreux pillage : les misons furent saccagées, le bétail enlevé et les bitants soumis aux plus cruelles tortures s'ils refusient leur argent. Les Siennois essayèrent **Tain de résister. Outre la supériorité du noni-**Me, les aggresseurs avaient une habitude des ames que ne pouvaient avoir des miliciens rassemblés à la hâte. Guernieri offrit cependant **Circuer le territoire de Sienne moyennant la** nume, assez faible, de douze mille florins. Elle mut payée aussitôt ; il se jeta alors sur Monte-Pulciano, Città-di-Castello et Pérouse; ces trois Met surent à leur tour obligées de se racheter. 4res avoir désolé le Patrimoine de Saint-Pierre. Gernieri traversa la Romagne en la mettant à 陆 et à sang. Cette province était alors divisée tre un grand nombre de petits tyrans, ennemis uns des autres : ils offraient de l'argent à Gueraieri pour ruiner chacun son adversaire; puis **A Caient à Jeur tour forcés par leur condottier a** 📭 payer leur propre rançon. Francesco dei Ordelli, seigneur de Forli, Malatestino de Malalesi, seigneur de Rimini, Ferrantino Malatesta, leigneur de Cesena, furent ainsi tour à tour aidés d racconnés par la grande Compagnie. Une licace estrénée régnait dans le camp des brigands 🗪 🖢 composaient. Aucun crime, aucune cruauté e les arrétaient; leurs chess applaudissaient à excès, afin de gagner l'affection de leurs seliats et d'attirer de nouvelles recrues. Gueriri ki-même se qualissait d'ennemi de Dieu, de la pitié et de la miséricorde. Il avait fait graver ces titres odieux sur une plaque d'argent qu'il portait sur la poitrine.

Appelé par les exilés de Bologne pour les aider à recouvrer la liberté de leur patrie, Guernieri préséra traiter, moyennant soixante mille livres, avec Taddeo de Pepoli, qui s'était emparé du souverain pouvoir dans cette ville. Il envahit ensuite les territoires de Modène, de Reggio et de Mantoue; mais là il vit venir à sa rencontre le marquis d'Este, les Gonzague, Mastino della Scala, Luchino Visconti et même Pepoli avec des forces considérables. La crainte d'une défaite, qui eût été sans lendemain pour lui et ses bandits, l'empécha de livrer bataille. Il parlementa, et consentit, moyennant une grosse somme d'argent qui lui fut payée par les princes lombards, à conduire en Allemagne sa formidable troupe et à la distribuer en détachements assez faibles, pour ne plus inspirer d'effroi aux provinces qu'il traverserait. Ces conventions furent exécutées de part et d'autre, et jusqu'à ce que Guernieri et les siens eussent dissipé dans le jeu et la débauche l'argent amassé par le pillage, ils ne reparurent plus en Italie.

En 1348, Guernieri offrit ses services au roi Louis de Hongrie, qui allait à Naples venger son trère André, assassiné par Jeanne, sa femme, et Louis de Tarente, consin et amant de cette reine. Louis de Hongrie, après avoir fait la conquête du royaume de Naples sans coup férir, congédia ses mercenaires. Guernieri s'empressa de réunir les gens de guerre licenciés, et en forma une compagnie nouvelle, qui, plus régulièrement organisée que la première, devait plus longtemps aussi répandre la terreur en Italie. Guernieri entra par Terracine dans les Etats du pape, et les ravagea, bravant les foudres pontificales. Il se mit ensuite à la solde de Jeanne, et l'assista contre les Hongrois; mais il se laissa surprendre à Carneto par le comte Conrad Wolfart de Souabe, général de Louis de Hongrie, et passa sous les drapeaux de son vainqueur. Cependant, lassé de carnage, gorgé de richesses, il accepta une belle seigneurie dans la marche d'Ancône, où il devint le chef d'une famille qui joua un grand rôle dans l'histoire de son pays. La retraite de Guernieri n'entraîna pas la dissolution de sa bande. Il céda ou vendit son commandement à deux de ses lieutenants, le comte Lando de Sonahe, et Gianni d'Ornich, qui menèrent la grande Compagnie dans l'Italie septentrionale et y continuèrent le brigandage.

A. D'E-P-C.

Giovanni Villani, Hist., L. XII, p. 883-994. — Cronica di Pisa, t. XV. p. 1012. - Istorie Pistolesi, p. 487. -Andrea Del, Cronica Sanese, t. XV, p. 105. - Cronica Riminese, t. XV, p. 100. — Cronica di Bologna, t. XVIII. p. 387. — Cortusiorum Historia, lib. VIII, cap. x, p. 909. - Cronica Estense, t. XV, p. 408. — Domenico de Gravina, Caron., p. 586-599. — Bonfini, dec. II, lib. X, p. 2-8. — Sismondi, Histoire des Républiques italiennes, t. V, p. 370-876; t. VI, p. 84.

GUERNON-RANVILLE (Martial-Annibal, comte de), l'un des derniers ministres de

Charles X, est né à Caen, le 2 mai 1787. Il entra dans les vélites de la garde impériale. mais renonça bientôt au service militaire, et suivit quelque temps le barreau de Caen. Lors du débarquement de Napoléon en 1815, il passa à Gand à la tête d'une compagnie de volontaires royaux, puis il revint en France protester, par un vote énergique, contre l'acte additionnel et le pouvoir dont il émanait. M. de Guernon-Ranville fut nommé, en 1820, président du tribunal civil de Bayonne, puis avocat général à Colmar: en 1822 il fut appelé aux fonctions de procureur général à Limoges, d'où il passa en 1826 en la même qualité à la cour royale de Grenoble, et en 1829 à celle de Lyon. Il se fit remarquer dans ces divers postes par ses talents, par une intégrité rigide et éclairée, et par l'activité de son zèle pour l'administration de la justice. Ces qualités avaient fixé dès longtemps sur lui l'attention du gouvernement royal, pénétré de la nécessité de s'entourer d'hommes habiles et énergiques pour lutter contre les orages que les passions politiques, fortifiées par sa propre imprévoyance, accumulaient autour de lui. Dans son discours d'installation à la cour royale de Lyon, M. de Guernon-Ranville se déclara franchement contre-révolutionnaire, qualification à laquelle il n'attachait d'ailleurs aucun sens rétrograde, car personne n'avait plus constamment professé l'amour des institutions constitutionnelles. Ce fit à cet incident qu'il dut d'entrer dans le cabinet du 8 août 1829, comme ministre de l'instruction publique (18 novembre), en remplacement de M. de Montbel. M. de Guernon-Ranville marqua par des règlements sages et utiles la courte durée de son administration. Il améliora le sort des instituteurs et de leurs veuves, et fit rendre, le 14 février 1830, une ordonnance qui étendait libéralement à toutes les communes du royaume le bienfait de l'instruction primaire. Ces vues généreuses furent maiheureusement bientôt entravées par les événements qui amenèrent la chute du régime de la · restauration. Le comte de Guernon-Ranville combattit avec vigueur le projet d'adresse des 221, comme exprimant une improbation prématurée, et par conséquent injuste, contre le ministère; il s'éleva avec la même chaleur, au sein du conseil, contre le parti extrême de la dissolution d'une chambre dont la majorité, malgré le caractère évident de son opposition, ne lui paraissait pas animée d'un sentiment d'hostilité déclaré contre le trône. Lors de la discussion du projet des ordonnances de Juillet, M. de Ranville se prononça contre ces mesures extrêmes, et démontra que rien, dans l'état actuel des choses, n'en justificit la nécessité. Quand la royauté vaincue sut contrainte à capituler devant l'insurrection populaire, le comte de Ranville se rendit à Saint-Cloud comme ses collègues, et repoussa avec énergie l'idée d'une transaction avec le parti révolutionnaire, qui dans son opl-

nion n'aurait d'autre elset que de reculer de quelques mois la chute de la monarchie. Après le départ de la famille royale pour Rambouillet il dut pourvoir à sa sûreté personnelle, et prit i pied, avec M. de Chantelauze, la route de Tours, où ils suppossient que le roi avait l'in tention de se rendre pour y établir momentané ment le siège du gouvernement. Ils furent arrêlé à l'entrée de la ville et conduits, avec M. de Pepronnet, au donjon de Vincennes, dans le mui du 25 au 26 août. Quoique M. de Guernon-Ranville n'eût pas approuvé l'adoption des ordesnances de Juillet, il ne crut pas devoir devast la cour des pairs séparer son système de difense de celui de ses collègues, et fut frappi d'une condamnation à la prison perpétuelle. Mais, après six ans environ de captivité au fut de Ham, il profita du bénéfice de l'amidit accordée par le roi Louis-Philippe, et se reira dans la tour de Ranville près de Caen, qu'il a constamment habitée depuis lors.

Cet ancien ministre de Charles X sut au nombre des Français qui portèrent, en décembre 1843, au duc de Bordeaux, à Londres, l'hommage de leux sentiments de sidélité. M. le comte de Ranville à écrit des mémoires curieux, mais encore intélle, sur les principales circonstances de sa vie ministérielle, et notamment sur les débats raisile à l'expédition d'Alger et sur la discussion des et donnances qui ont amené la révolution de Juillet.

A. BOULLÉE

Gueron-Ranville, Afémoires (inédits). — Decumels particuliers.

\* Gueroand (Guillaume), médecin (reçais, vivait au commencement du seizième siècle. Il étudia la médecine à Caen, sous Jean Confi et Noël Étienne. Il pratiqua son art avec suchs, et suivit en 1501 les armées françaises en lielle. A son retour il fit paraître plusieurs écrits, des le principal est un commentaire sur l'ouvre supposé d'Æmilius Macer, De Virtutibus Herbarum. Le livre de Gueroand parut sans della in 8° et in 4°, orné de soixante-dix-sept ples ches sur bois, très-médiocres; quoique desima spécialement à l'instruction des jeunes médecifi il ne contient rien de nouveau. La distincii que l'auteur sait de la mentagre et du mai vénérie montre qu'il était assez bien renseigné sur l'estgine de cette dernière maladie.

L-1-E.

Reincsius et Daumius, Epistolæ VIII et IX. — Bêrtionnaire historique (1822). — La Croix du Maine et Da Verdier, Bibliothèques françaises, t. I, p. 220. — Bisserts, Les Siècles litteraires.

GUÉRONNIÈRE. l'oy. Laguéronnière.

GUEROULT (Guillaume), en latin Guiller mus Guervaldus, littérateur français du seizième siècle, né à Caen, vivait encore à Lyon en 1569. Il apprit la médecine dans sa ville seitale, et étudia ensuite la botanique. Il voyages quelque temps en Italie, s'arrêta à Genève, d'oi suivant de Bèze sa vie scandaleuse le sit chasser Il se rendit à Lyon, où il changes de conduite

GUEROULT 446

quillement de la révision et de la cornombreux ouvrages de science et de i s'y imprimaient alors. Il lit aussi ductions. On connaît de lui : L'Hisintes, mise en commentaires; Lyon, C'est une traduction incomplète de Plantarum de Laurent Fuchs; -philosophale de la Nature des en rimes, 2 liv.; Lyon, 1548-1550, ; — Chansons spirituelles, mises par Didier Lupi second; Paris et , in-8°; — Emblèmes, 1er livre; in-8°, avec tigures; — Sentences iteurs grecs et latins, traduites en nçoise, suivies de celles de Cicéron, r Pierre Lagnier, de Compiègne; u temps et de ses parties; assarifer et de l'Aurore, du jour, de · heures , de janvier, février et des de l'an; avec leurs pourtraits, rvention de mattre Bernard Salo-'ent peintre et tailleur d'histoires: 1560, 2 vol. in-4°; — Chroniques et rables des Empereurs de Romejus-'s V; Lyon, 1552, 2 vol. in-4°. « Le re est depuis Jules César jusqu'à . Le second décrit ceux qui régnèident après la division de l'empire, thel Curopalates avec Charlemagne; r livre des Narrations fabuleuses, cours de la vérité et Histoire d'ies premièrement en grec, par Pauis en latin, par Philippus Pha-Bouloignois, et de latin en prose rar le dit Gueroult, où sont ajouis œuvres poétiques du même trasavoir Prière de Jonus le Prophète, ntre de la baleine ; Ode à Philippe aron de Nonnant en Normandie; slation à Joachim (lu Bellay, sur Hienne; deux Odes; cinq sonnets; in-4°. La Fontaine a emprunté quelux Narrations de Gueroult : le pasen est une preuve, et donne une idée e du fabuliste normand. Il s'agit des valades de la peste; l'âne fait sa conullieu de l'assemblée des animaux : il n jour son maître l'emmena à la foire :

i, jeun il me laisse là, droit à la taverne boire. fus (car celui qui travaille droit doit avoir à manger): vai, pour le compte abréger, ouliers remplis de bonne paille. geal, sans le su de mon maître: ant, j'offenssi grandement: quiers pardou très-humblement, t plus telle faute commettre. forfait! O la fausse pratique oup fin et malicieux. : rien n'est plus pernicioux gand ou larron domestique. ! la paille aux souliers demeurée igneur, manger a belles dents! ied cut été là dedans. chair eut été dévorée!

Le dénoûment est le même dans les deux auteurs. Quoique le récit de l'âne soit plus comique dans La Fontaine, on ne peut contester à Gueroult beaucoup de simplicité dans le récit. — On a enfin de Guéroult une traduction française de la rapsodie politique de Giovanni-Pietro Cerrnenati : De recta Regnorum et Rerum publicarum Administratione, ouvrage très-médiocre, dont Du Verdier donne de longs extraits : cette traduction est intitulée : Discours de la droite Administration des Royaumes et des Républiques, en quarante-deux chapitres; Lyon, 1561; — Huictains françois pour l'illustration, interprétation et intelligence des figures et pourtraits de l'Ancien Testament; Lyon, 1565, in 8°.

Th. de Bèze, File Calvini. — Reinesius et Daumitt, Epist. VIII et IX. — La Croix du Maine et Du Verdier, Bibliothèques françaises, L. I, p. 338; IV, 86-102.

GUEROULT (Pierre - Claude - Bernard), connu sous le nom de Gueroult ainé, érudit français, né à Rouen, le 7 janvier 1744, mort à Paris le 11 povembre 1821. Il était professeur au collège d'Harcourt lors que éclata la révolution. Il en embrassa les principes, et fit, avec son frère, hommage à l'Assemblée constituante d'un plan d'éducation et d'enseignement national (22 octobre 1790). La Convention lui accorda, comme homme de lettres, une gratification de trois mille francs. Lors de l'ouverture des écoles centrales. il entradans l'instruction publique, et devint successivement, sous l'empire, proviseur du lycée Charlemagne à titre de conseiller titulaire de l'université, directeur de la nouvelle Ecole normale, chevalier de l'ordre de la Réunion; il sut décoré de la Légion d'Honneur par Louis XVIII, en 1814. Il conserva sa place pendant les Cent Jours; mais il fut destitué lors de la seconde Restauration. On a de lui : Morceaux extraits de l'Histoire naturelle de Pline; 1785, in-8°: 2º édition, Paris, 1809, 2 vol. in 8º, avec le texte latin. « Les différents morceaux qui composent cette traduction, dit La Harpe, sont choisis avec goot, classés avec méthode. Le style est très-heureusement adapté aux objets qui sont traités, et suppose une égale connaissance des deux langues. » - Tome VIII de la traduction des œuvres de Cicéron (avec son frère). Cette traduction. dirigée par Clément de Dijon et Desmeuniers, fut publiée à Paris, 1783-1789, 8 vol. in-12, ou 3 vol. ip-4°. Le tome dû à MM. Guerouit frères contient la Harangue sur les réponses des aruspices, celle pour Sexlus, les Plaidoyers pour Plancius et pour Célius, et l'Invective contre Vatinius; — Constitution des Spartiates, des Athéniens et des Romains; 1794, in-8°; - Nouvelle Méthode pour étudier la Langue Latine, suivant les principes de Dumarsais; 1798-1799, in-8°, ouvrage fréquemment réimprimé; la 6<sup>e</sup> édition a paru en 1805, in-12; — Histoire naturelle des Animaux de Pline avec le texte en regard; Paris, 1803, 3 vol. in-8"; — Grammaire Française; Paris, 1806, in-12, plusieurs fois réimprimée; — Discours choisis de Cicéron, traduction nouvelle, avec le texte en regard; Paris, 1819, 2 vol. in-8°. Les discours contenus dans ces deux volumes sont : le Plaidoyer pour Sextus Roscius; — la Verrine de Signis, — celle de Suppliciis; — la Harangue du peuple prononcée par Cicéron, après son retour de l'exil; — le Plaidoyer pour Milon; —le Remerciment à César, au sujet du rappel de Marcellus, le Plaidoyer pour Ligarius, les 2°, 9° et 14° Philippiques.

E. D—s.

La Harpe, Correspondance. — Le même, Cours de Littérature. — Quérard, La France littéraire. — Mahul, Annuaire nécrologique, 1821.

GUEROULT (Pierre - Remy - Antoine - Guillaume), érudit français, frère du précédent, né à Rouen, le 16 janvier 1749, mort le 14 décembre 1816. Il étudia au collége d'Harcourt, et professa successivement au collège Louis-le-Grand (1769, 1774) et au collége des Grassins. En 1794 il fut attaché au bureau de la police. Plus tard il écrivit dans le Journal de Paris. Sous l'empire, il occupa successivement la chaire d'éloquence latine au lycée Napoléon, puis celles de l'éloquence latine au Collége de France et à la Faculté des Lettres. Il reçut du roi Louis XVIII la décoration de la Légion d'Honneur. On a de lui: Origine de la république une et indivisible, pièce dramatique, présentée à la Constituaute; Paris, 1790; — Dictionnaire abrégé de la France monarchique; Paris, 1802, in-8°. Ses autres ouvrages, composés et publiés avec son frère, se trouvent à l'article précédent. Il a laissé en manuscrit la traduction de plusieurs Discours de Cicéron et un opéra, Etéocle et Polynice, non représenté. E. D-8.

Quérard, La France littéraire. — Mahul, Annuaire nécrologie de 1921, article de Gueroult ainé.

\* GUEROULT D'UBERVILLE (Nicolas-François), né à Abbeville, 17 septembre 1768, est l'un des gardes du corps qui, dans les journées des 5 et 6 octobre 1789, opposa une énergique résistance à la multitude qui vint outrager la famille royale jusque dans le palais de Versailles. Gueroult d'Uberville revenait de porter un ordre: il se fraye avec effort un passage au milieu des groupes qui investissaient le palais; il recoit à la tête un coup violent, et tombe. Mais apercevant le danger qui menaçait la reine, dont la soule hurlait le nom en se précipitant vers ses appartements, d'Uberville se relève, atteint l'une des portes d'entrée, qu'on lui ouvre de l'intérieur et qu'on referme malgré les assaillants. Il monte dans l'antichambre de la reine, avertit les femmes de service, et la reine, qui entend son récit consirmé par les imprécations de la populace, se précipite, demi-vêtue, vers la chambre du roi, qui au même instant venait par une issue dérobée au secours de cette princesse. D'Uberville barricade les portes avec des meubles, et l'épée à la main reconduit le roi jusqu'à l'appartement où l'auguste famille se réunit. D'Uberville, blessé et que son courage **soutenu, tombe sanglant aux pieds de** j**estés. La rein**e le fait **secouri**r et pan palais même, où il subit l'opération Louis XVI le nomma chevalier de : et brigadier des gardes du corps. L l'ordre mentionne l'importance du s reine lui fit écrire par sa première chambre de service, M<sup>me</sup> Thibaut, en cant qu'une pension de 1,000 livres cordée. Cette lettre et le brevet de no chevalier de Saint-Louis attestent action, qu'on retrouve authentiqueme dans les pièces de l'enquête sur les joi tobre, faite au Châtelet. La famille d'Uberville existe encore en Picardie

Les Procès-verbaux et enquêtes du Cl journaux de Picardie.

DE Pongi

\* GUEROULT (Adolphe), publicie né à Radepont (Eure), en 1810. Son p membre du conseil du commerce et factures, a été le fondateur des pre tures élevées dans la vallée d'Andelie achevées, le jeune Gueroult entra el la société saint-simonienne. Après la des saint-simoniens, Bertin l'ainé lui mission en Espagne, où il resta une an Madrid, tantôt dans les provinces, et vait une correspondance qui fut inse Journal des Débats. Il voyagea ensui et publia pendant six ans, dans le  $J_0$ Débats, d'assez nombreux articles s et son école, sur l'Espagne, sur Vi Lombardo-Vénélie, sur la questio sons, etc. M. Guizot le nomma, en 1 à Mazatlan (Mexique), puis à Jassy, er titué après la révolution de février 1 fendit néanmoins le gouvernement is révolution dans Le Crédit et dans La R Depuis le 2 décembre 1851 il s'est oc près exclusivement de l'étude des q dustrielles, et devint un des rédacte actifs du journal L'Industrie. Il est c sous-chef de bureau à la société du cier de France. On a imprimé de lui s Lettres sur l'Espagne; Paris, 183 De la question coloniale en 1842; l françaises et le sucre de betterc 1842, in-8°. L. L

Louandre et Bourquelot, La Litter. fra:
-Renseignements particuliers.

graveur de l'école de Modène, né dans en 1544, mort en 1618. Il fut un des de qui présidèrent aux travaux commans par Sixte V. Son compagnon et s Cesar Nebbia, d'Orvieto. Doués d'un condité d'invention, jointe à une gran d'exécution, sachant confier à chaca aides des travaux en rapport avec let ces deux artistes convenaient merveille caractère impatient de Sixte V; auss

q années, menèrent-ils à fin les imntures de la chapelle Sixtine à Saintecure, de la bibliothèque du Vatican, de nta et des palais du Quirinal, du Va-Latran, comme toute chose. Comme Guerra a donné les dessins de l'église i-delle-Fratte, à l'exception de ceux le et du clocher, qui sont du Borromini, ide, qui n'a été construite qu'en 1826, is de Valadier. Giovanni était frère de habiles artistes, Gasparo et Giovanniierra.

e, nommé également Giovanni Guerra, re appartenait à la même famille. Il en 1625, au chœur de l'église des Béquelques figures de saints tellement qu'on les a badigeonnées en 1697.

E. B-n.

, Notizie degli Artefici Modenesi. — Base Pittori, Scultori e Architetti del 1878 al 1, Storia della Pittura. — Ticozzi, Diziolandi, Memorie originali de Belle-Arti. rrizione di Roma. — Campori, Gli Artisti tensi.

Bologne, en 1568, mort en 1640. Dans n ne connaît guère de lui qu'un oratel à S.-Bartolommeo; mais à Moodelé, de 1623 à 1626, plusieurs sta-'église et le monastère des Bénédic-m'un Saint Benoît donnant à saint ègle de son ordre et la Conception e avec deux anges en adoration et es soutenant une couronne.

E. B-n.

emorie originali di Belle-Arti. — Gualandi, n Bolognu. — Campori, Gli Artisti negli . — Lazzarelli, Vitu del P. Giovanni-Criieri Fontanu, manuscrit de la Biblioteca

PAIN (Claude-Thomas), astronome à Méry-sur-Seine, le 21 décembre à Troyes, le 17 mars 1821. Il fit ses dlége de Troyes, son droit à Reims, vocat à Paris, en 1781. Nommé bailli natale, il conserva cette charge juslution, où il fut élu procureur syndic is administrateur de l'Aube. Sous le fut appelé au conseil général du même t, mais il refusa toutes places salaeussent éloigné de son goût pour les urelles. Il s'adonnait surtont à l'amés prairies artificielles et à l'agriculture. au moins neuf cents ruches. En 1807, 'Agriculture de la Seine lui décerna e d'encouragement en or. Lors de es coalisés en 1815, Guerrapain vit ses évastées et les fruits d'une vie entière de soins violemment anéantis. Luircé de chercher un réfuge à Troyes. ians le saubourg de Preize, et, féconn expérience les débris de sa fortune. re de belles serres et une riche pépinière. Lorsqu'il mourut, il était membre de la Société d'Agriculture, des Sciences, Arts et Belles-Lettres de l'Aube, et correspondant des Sociétés d'Agriculture de Paris, de Châlons-sur-Marne et de Provins. On a de lui : Notice sur la culture du sophora, du platane et de l'aune; Paris, 1809, in-8°; — Almanach des Roses, dédié aux dames; Paris et Troyes, 1811, in-8°. L—z—E.

Dr Rédor, Notice nécrologique sur Claude-Thomas Guerrapain; Troyes, 1822, in-8°. — Quérard, La France litteraire.

\* GUERRAZZI (François-Dominique), lilterateur et homme d'Etat italien, naquit à Livourne, en 1805. Il étudia le droit à l'université de Pise, et consacra ses moments de loisir à la culture des lettres. Une tragédie de Priam et une Ode à lord Byron furent ses premiers essais littéraires. En 1828, il fut condamné à un exil de six mois pour avoir prononcé l'éloge de Cosme del Fante. A la suite de cette condamnation, un de ses parents, Pierre Guerrazzi devint fou, et tenta de se donner la mort, le 7 janvier 1830. La sympathie que Guerrazzi montra pour les révolutionnaires du dehors lui valut en 1831 et en 1834 plusïeurs emprisonnements. Au commencement de 1848 M. Guerrazzi fut arrêté, dans les circonstances suivantes, dont il s'est fait lui-même l'historien, dans un livre publié en 1851. Le 7 janvier, jour où la ville de Pontremoli, contre la volonté de ses habitants, passa sous la domination du duc de Parme, une proclamation sut répandue à Livourne, dénonçant « la trahison du grand-duc, montrant l'invasion autrichienne comme imminente, et appelant le peuple aux armes ». On reconnut dans cette pièce le style de Guerrazi; sa voix fut entendue, et le peuple de Livourne se souleva. Mais Ridolfi, envoyé par le grand-duc, et secondé par la garde civique, se saisit de Guerrazzi, qui s'était mis à la tête du mouvement: il sut ensermé de nouveau à Porto-Ferrajo, en attendant qu'on lui fit son procès. Sa captivité se prolongea jusqu'au 17 février, date de la promulgation de la constitution toscane. Bientòt après M. Guerrazzi fut nommé représentant : il commença sa campagne parlementaire par une polémique si vive et si brillante contre les ministres, que le grand-duc dut dissoudre son cabinet et en reconstituer un autre. Des troubles ayant éclaté à Livourne, le 23 août, la chambre de commerce de cette ville fit demander, pour rétablir l'ordre, MM. Guerrazzi et Neri Corsini. M. Guerrazzi se rendit dans la ville, et la gouverna seul pendant plusieurs jours. Dans cet intervalle Montanelli arriva en Toscane, entouré du prestige de son patriotisme. La lutte s'était engagée entre les différents partis au sujet de la formation d'un nouveau ministère. Les modérés portaient MM. Ricasoli, Salvagnoli, Azeglio et Corsini : les candidats démocrates se groupaient autour de MM. Montanelli et Guerrazzi. Après dix jours d'agitation, pendant lesquels les clubs et les municipalités ne cessèrent d'amoyer à toute heure des deputations au grand-duc, ce dernier parti l'emporta. M. Montanelli fut nommé président du conseil et ministre des affaires étrangères, M. Guerrazzi ministre de l'intérieur, M. Mazzoni ministre de grâce et de justice, M. Adami ministre des finances, M. d'Ayala ministre de la guerre, et M. Franchini ministre de l'instruction publique. Ce ministère, qui s'intitulait ministère démocratique, publia un programme, rédigé sous l'inspiration de M. Guerrazzi; il insistait sur l'urgence des réformes et sur la nécessité de convequer une assemblée constituante.

Cependant M. Guerrazzi, dont le grand-duc s'était d'abord montré fort éloigné, gagna tout à coup les bonnes grâces du prince, tandis que M. Montanelli en était exclu. Cette sympathie inattendue surprenait tout le monde, lorsque le grand-duc, cédant aux menées de son entourage, quitta subitement ses Etats pour se retirer à Gaète, où le pape s'était déjà réfugie. La retraite du grand-duc donna une nouvelle énergie aux clubs, qui exercèrent une forte pression sur l'assemblée, agitèrent la ville, et provoquèrent la création d'un triumvirat destiné à rétablir l'ordre en Toscane. Ce triumvirat, composé de MM. Montanelli, Guerrazzi et Mazzoni, nomma un nouveau ministère, et adressa un manifeste any Toscans. Peu de temps après, les intrigues du parti réactionnaire obligèrent le parti démocratique à prendre une mesure extrême; M. Guerrazzi fut nommé dictateur. A partir de ce moment jusqu'au 12 avril 1849 la responsabilité du gouvernement de la Toscane lui incomba tout entière.

M Montanelli s'étalt rendu à Rome, où il travaillait à l'annexion de la Toscane aux États Romains, contre les vues de M. Guerrazzi, qui voyait avec jalousie le pouvoir croissant de son ancien ami Joseph Mazzini. Outre cette dissension, il avait à lutter à l'intérieur contre les dispositions du peuple, qui penchait pour le grand-duc et même pour l'intervention autrichienne, et contre une partie de l'armée, qui, sous les ordres du général de Laugier, s'était prononcé contre le gouvernement dictatorial. A la tête des troupes demenrées fidèles, M. Guerrazzi fut assez heureux pour triompher du général de Laugier. Malgrécet échec, le parti grandducal releva la tête lors d'une rixe survenue entre la garde nationale de Florence et les volontaires livournais, à la nouvelle de la bataille de Novare. Si Guerrazzi a voulu jouer le rôle de Monk, sa conduite manqua de décision et d'énergie. Il s'aliéna d'un côté le parti démocratique, en éloignant du pays M. Montanelli, qu'il envoya, dès son retour de Rome, en mission diplomatique auprès du gouverment français; et de l'autre, en hésitant à dissoudre l'assemblée, devenue un foyer de discordes, et en effrayant par ses proclamations le parti modéré, il perdit tout moyen de se réconcilier avec le granddun. Cependant, il sut organiser vigoureusement la résistance contre les forces autrichienses; mais il laissa le champ libre aux factions, qui firent marcher les événements plus vite qu'il me le voulait. Le chef du parti modéré, le comte Serristori, partit pour Gaète; les constitutionnels, profitant de l'ancienne antipathie de Florence et de Livourge, se réunirent dans l'hôtel de ville de cette dernière cité, proclamèrent la restanration du grand-duc, et soulevèrent les paysans contre Florence. Le conseil municipal, d'accord avec plusieurs membres de l'Assemblée, prit les rênes du pouvoir, et pendant que le peuple renversait les arbres de la liberté ils annoncèrent le rétablissement de l'ancien régime. M. Guerrassi fut arrèté et enfermé dans la forteresse du Beivédère, ou il subit une longue détention, qui se termina par un jugement rendu devant une cour spéciale, et qui lui permit d'echanger la captivité contre l'exil. L'ancien dictateur se retira à Bastia, où il reprit ses occupations littéraires, après avoir publié une apologie dans laquelle il reconnaît que son intention était d'amener par les voies pacifiques la restauration du gouvernement grand-ducal. Ses principaux ouvrages sont: La Battagliu di Benevento, storia del secolo XIII; Florence, 1828; — L'Assedio di Firenze, romanzo storico; 1834; — **Isabella** Orsini, racconto; — Veronice Cybo; la Serpicina; I nuovi Tartufi, nouvelles; Florence, 1847; - I Bianchi ed i Neri, drame, avec quelques pièces traduites de Schiller et de lord Byron; 3 vol., 1847 ; — Apologia della sua vita politica, Florence, 1850, et des Memoires sur lui-même, Livourne, 1848. — Des pièces relativés à son proces : Prova testimoniale ed atti relafiri per la difesa di Guerrazzi; — Collezione di documenti per servire alla storia della Tor cana, etc.; — Beatrice Cenci, storia del secolo XVI; 2 vol., Pise, 1854. M. Guerrazzi a obtenu récemment l'autorisation de s'élablir 🛎 Piémont : il s'y occupe à mettre la dernière min à un ouvrage important : Le Plutarque ilalien. G. VITALL.

Guerrazi, Mémoires corits par lui-meme, Livoure, 1848. — Id., Mon Apologie; Florence, 1850. — Mazzini, Preface au roman l'Assedio di Firenze. — La Farini. Histoire d'Italie.

basque), dans le seizième siècle, tient una assez large place dans les causes celèbres, en raison de l'imposture d'Arnaud du Tilh, qui avait été son ami, et dont la trahison a donné lieu à un procès unique dans les annales do la justice. Marié en janvier 1539, avec Bertrando de Rois, du bourg d'Artiguat, au diocèse de Rieux, en Languedoc, il demeura dix ans auprès d'elle, puis passa en Espagne, où il prit les armes.

Privé d'une jambe à la bataille de Saint-Quentin, il n'en continua pas moins de servir et ne donna plus de ses nouvelles. On le croyait mort, lorsque huit ans après son départ, Arnaud du résenta à Bertrande, en lui disant qu'il mari, et son dire fut appuye de tant s et de renseignements particuliers, t de Martin Guerre, qu'elle l'admit chez ilité d'époux. Il portait du reste tous les érieurs qu'en avait pu remarquer sur il avait pris la place et le nom : deux ents à la machoire inférieure, une cicant, un ongle ensonce au premier doigt, ues sur la main droite avec une quacée sur le petit doigt; une tache de 'œil ganche et plusieurs autres marmême genre servirent à rendre plus xoyance qu'Arnaud du Tilh était bien e Martin Guerre; les sœurs et l'oncle tier l'avaient reconnu pour tel. Une fille le la supercherie; tout allait bien pour ie lé dessein de s'assurer de la fortune nde le perdit.

exposa les soupçons qui lui arrivaient lepuis quelque temps. Cent cinquante rent entendus: quarante reconnurent r pour Martin Guerre; soixante se ret derrière le doute, à cause de la rest, cinquante autres soutinrent qu'il re qu'Arnaud du Tilh, dit Paustelle, du lagies. L'embarras des juges était grand pour y mettre fin, Martin Guerre arriva int de la Flandre, et se fit reconnaître ari véritable.

du Tilh, convaincu de mensonge, d'ade sacrilége, fut pendu et son corps ûcher à Artiguat, devant la maison de terre, le 16 septembre 1560. Ses biens nnés à la fille qu'il avait eue de Ber-Th. Mipy.

**E-DUMOLARD** (Jean), jurisconsulte

né en 1761, à Allevard (Dauphiné),

aint-Rambert-l'Ile-Barbe (Rhône), le

B. Voy. JACQUET et LAGUERRE.

suses célèbres, 2º P.

ly acquit une grande réputation d'élot de savoir. Il fut député à l'assemtille (1788) et à celle de Romans (1789); ntra partisan de la royauté constitu-Après la suppression des parlements, umolard vint habiter Lyon. Lorsque, en cette ville s'insurgea contre la Conluerre fut secrétaire, puis président de . Il fut chargé officiellement par la mude Lyon d'écrire la relation de cet t mémorable et de ses suites. Après e la ville, il dut sauver sa tête par la e reparut qu'après la terreur, épousa,

i, Marie Madeleine Robin, parente du

pivre, et reprit ses plaidoieries. En

il fut nommé juge par intérim au tri-

ppel de Lyon; il y siégea jusqu'en 1808,

**laquelle il rentra pour toujours dans** le

Entre autres causes célèbres qu'il plaida 🕛

il faut eiter ses défenses courageuses d'un grand numbre d'accusés devant les cours prévôtales, et notamment plusieurs des accusés politiques compromis dans les affaires de juin 1817. En 1831 il fut élu bâtonnier de son ordre. Il fit partie du conseil municipal de Lyon de 1808 à 1814 et de 1834 jusqu'à sa mort; il était depuis longtempa membre de l'Académie de Lyon. On a de lui : Histoire de la Révolution de Lyon; 1793, in-8°: cetouvrage, très-rare aujourd'hui, contient cent quarante-et-une pièces justificatives, qui sont aujourd'hui un document curieux de l'histoire de cette époque; — Bloge de M. Bureaux de Puzy; 1807; — Considérations sur les taxes extraordinaires de guerre établies ou projetėes à Lyon (anonyme); Lyon, 1815, in-8°; - Campagnes de Lyon et du midi en 1814 et 1815; Lyon, 1816, in-8°; — Dissertation sur l'importance de la pépinière de naturalisation du département du Rhône; 1823, in-8°: — Notice historique sur l'Abbaye de Saint-Pierre (devenue le palais des Arts); Lyon, in-8°; — Mémoire contre l'opinion qui attribue à L. Manætius Plancus la fondation de Lyon; dans le Recueil des Mémoires de l'Académie de Lyon; — Dissertation sur la manière d'écrire l'histoire; même recueil; — Dissertation sur les couleurs royales et nationales de France; même recueil; — Notice historique sur la vie de P. Rieussec, conseiller honoraire à la cour royale de Lyon; Lyon, 1827, in-8°; — Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, avec des Observations sur quelquespoints de l'administration de la justice en France; Lyon, 1829, in-8°; — Discours pour l'organisation intérieure de l'école de La Martinière, etc.; 1832, in-8°; — De l'Autorité des lois civiles et politiques de chaque État sur son territoire, à l'occasion d'une contestation existant devant le sénat de Chambéry entre un Français et des Savoisiens; 1838, in-8°; — Considérations historiques sur les avantages el les inconvénients des étangs de la Bresse marécageuse; Bourg, 1833, in-8°; — Considérations sur le tracé et le mode d'exécution de la grande ligne de communication à établir entre le canal de la Manche et la Méditerranée; 1842, in-8°; — de nombreux mémoires littéraires ou scientifiques dans le Recueil des Mémoires de l'Académie de Lyon: — des dissertations historiques ou d'économie politique dans les Archives du Rhône, etc. Il a laissé en manuscrits ou inachevés plusieurs ouvrages intéressants. L-2-E.

J.-B. Dumas, Histoire de l'Académie de Lyon — Arnault, Jay, Jouy et Norvins, Biographie nouvelle des Contemporains (1822). — Quérard, La France litteraire. — Félix Bourquelot, La Littérature française.

et jurisconsulte portugais, né à Almodovas, mort en 1587. Il était docteur en droit, passa de bonne heure en Italie, et alla se fixer dans le

royaume de Naples, où il devint conseiller du roi et président de la chancellerie; on le nomma en 1582 à l'évêché de Monopoli. C'était une des lumières du droit pontifical. On a de lui : De Administratione Justitiæ, saivi de De Bello justo et injusto; Naples, 1543, in-4°; — De Modo et Ordine generalis Concilii celebrandi; Naples, 1543, in-4°; — Thesaurus christiana Religionis, et Speculum summorum Pontificum, Imperatorum, Regum et SS. Episcoporum; Venise, 1559, in-fol.; — Festas que se fizeram na entrada de Filippe I em Lisboa; 1581, in-4°. Il a laissé en manuscrits: Chronica del Rey D. Sebastiam; — Chronica da religiao da SS. Trinidade em Portugal. F. D. et  $L-z-\epsilon$ .

André Schot et Nicolas Antonio, Bibliotheca hist. — Summario da Bibliotheca Lusitana, t. I, p. 15. — Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana.

GUERREIRO (Le P. Ferndo), historien portugais, né à Almodovar (1), vers 1550, mort à Madère, en 1617. Il entra dans l'ordre des Jésuites, et dirigea le collége à Madère. Ce zélé collecteur de renseignements nous a transmis sur l'état du Japon au dix-septième siècle les plus précieux détails. Ses ouvrages sont : Relaçam annual des cousas que fizeram os padres da Companhia de Jesus na India e Japão nos annos de 1600 et 1601, e do processo da conversão e christiandade d'aquellas partes; tiradas das cartas geraes que de la vieram, dividida em tres livros, um das causas da India e outro do Japão; Evora et non Lisbonne (comme le dit Barbosa); 1603, in-4°. Cette première partie sut traduite en espagnol et publiée à Valladolid, en 1604, comme en fait foi le catalogue de Salva; — Relação annual das cousas que fizeram os padres da Companhia de Jesus nas partes da India oriental, e no Brazil, Angola, cabo Verde e Guine, nos annos de 1602 e 1603, e do processo da conversão a Christiandade d'aquellas partes; tirada das cartas dos mesmos padres, que de la vieram, dividida em quatro livros: o primeiro do Japão, o segundo da China e Maluco, o terceiro da India, o quarto do Brazil, Angola e Guine; Lisbonne, 1605, in-4°;. - Relaçam annual das cousas que fizeram os padres da Companhia de Jesus nas partes da India oriental, e em algumas outras da conquista deste reino, nos annos de 1604 e 1605, e do processo da conversdo e christiandade d'aquellas partes; tirada das cartas dos mesmos padres que de la vieram, dividida em quatro livros: o primeiro de Japão, o segundo da China, terceiro da India, quarto da Ethiopia e Guine; Lisbonne, 1607, in-4°; - Relação annal (sic) das cousas que fizeram os padres da Companhia de Jesus nas partes

(1) Petit village voisin du champ d'Ourique, où se donna la bataille qui amena l'indépendance du Portugal.

da India oriental, e em algumas conquista deste Reino, nos anno 1607... dividida em quatro livros : da provincia do Japão e China, o provincia do Sul, o terceiro da do Norte, o quarto da Guine e B bonne, 1609, in-4°; — Relação annu annos 1607 e 1608... com mais un a Relação d'Ethiopia... dividida e vros : o primeiro da provincia de Go contem as missões do Monomota e Ethiopia; o segundo da provin chim, em que se contem as cousas de Pegu e Maluco; o terceiro das . de Japão e China; o quarto em q rem as cousas de Guine e Ser o quinto em que se contem uma Relação d'Ethiopia; Lisbonne, 160

Barbūsa-Machado, Brb. Lusitana. — Ci nière, Bib. historica

GUERREIRO (Le P. Bartholom portugais, né à Almodovar, en 156 24 avril 1642. Il se fit recevoir dans Jésuites, le 7 décembre 1578. On a de da dos vassalos da coroa de Port de recuperar a cidadi do Salvador de Todos-os-Santos tomada, pelos a 8 de mayo de 1624, e recupera mayo de 1625; Lisbonne, 1625, inriosa Coroa de esforçados religioso panhia de Jesus, mortos pela fe nas conquistas dos reinos da cor tugal; 1642, in-fol.

portugais du dix-huitième siècle. La son pèlerinage a été écrite par Vic Costa: Itinerario da viagem que fez lem o padre Franc. Guerreiro, remestre de capella da santa Igr vilha, natural da cidade de Beja; occid., 1734, in-4°.

\*GURRRBIRO CAMACHO DE ABOI jurisconsulte portugais, né à Can rique (province d'Alentejo), mort è le 15 août 1709. Il étudia le droi l'université de Coïmbre, et s'acquit réputation de savoir et d'intégrité. Il sivement juge des orphelins à Lisbe seiller au parlement de Porto, et p celui de Lisbonne. On a de lui : 1 judicis orphanorum; Coïmbre, 6 vol. in-fol.; Lisbonne, 1733-1734, De Privilegiis familiarium S. Inq Coimbre, 1699, in-fol.; Lisbonne, 17 De Recusationibus omnium Coïmbre, 1699, in-fol.; — De Div Lisbonne, 1700; — Escolla moral christad, etc. (posthume); Lisbor in-fol.; — Decisiones et quastiones fo (posthume); Lisbonne, 1738, in fol.

Barbosa-Macbado, Bibliotheca Lusilana. du bibliotheca Lusilana.

ne à Vérone, en 1610, mort en 1640. Il de Bomenico Feti, qui lui inspira le du dessin de l'école romaine; puis, de ns sa patrie, il s'appliqua à étudier le Titien et de Paul Véronèse. Tout anlui un peintre destiné à consoler Véa perte récente de tant de grands arand il fut lui-même enlevé à l'art par prématurée; aussi possède-t-on peu; de cet artiste, dont les tableaux, peu, sont presque tous sortis de l'Italic. E. B—n.

, Fite de' Pittori, Scultori e Architetti Fe-Irlandi, Abbecedario. — Lanzi, Storiu della Ticozzi, Disionario. — Bennassuti, Guida

IC, prédicateur belge, du douzième 1 Tournay, mort vers 1155. Etant chacolatre de Tournay, il fut attiré à , en 1131, par la réputation de saint Son but n'était que de s'édifier; mais, ar la parole de l'abbé de Clairvaux. solut d'embrasser la vie de cénobite sous le mattre. Il devint en peu temps un s dévoués disciples, et l'abbé d'Igni, ayant abdiqué en 1138, saint Berne pouvoir lui donner un plus digne · que Guerric. Celui-ci justifia ce choix. près de mourir, il se fit apporter le 'il avait fait de ses sermons, et le jeta sa main, dans la crainte, disait-il, dé un statut de l'ordre qui défendait · aucun livre sans la permission du snéral. Sa mort est rapportée dans le de Citeaux au 19 août, mais l'année nement n'est pas certaine. La dernière nnue de son gouvernement est de l'an , première de son successeur est de 155; c'est tout ce que l'on sait. Les e Guerric furent sauvés au moyen de ies que ses disciples en avaient tirées; tiplièrent beaucoup dans la suite, et m les répandit en tous lieux. On en isieurs éditions. Jean de Gaigny, chanéglise et de l'université de Paris, donna e, par ordre de François I<sup>er</sup>, d'après laire de l'abbaye de Vauluisant, sous ). Guerrici, abbatis Igniacensis, Sertiqui, eruditionis et consolationis ıris, 1539, in-8°. Cette édition fut e en 1547, avec une traduction frannême éditeur. Une autre édition, cord'anciens manuscrits, parut à Anvers la 3<sup>e</sup> fut imprimée à Paris en 1563; yon en 1630. Le texte de l'édition a été reproduit dans les grandes Bies des Pères de Cologne et de Lyon, Bibliothèque des Prédicateurs, du befis, où les sermons de Guerric se dispersés et mélés avec d'autres, sui-

re des matières. On les rencontre de

suite des œuvres de saint Bernard re-

cueillies et publiées successivement par Merlon, Horstius et D. Mabillon. « Tous ces sermons ne sont pas d'un égal mérite, disent les auteurs de l'Histoire littéraire. Quelques-uns, quoiqu'en petit nombre, sont obscurs, abstraits, et presque sans ordre. Mais la plus grande partie sont écrits d'une manière claire, solide et touchante. Il n'est pas rare d'y trouver des pensées neuves, des applications heureuses de l'Ecriture, des traits sublimes de morale. Le style en est clair, simple et nourri des expressions des livres saints, à l'imitation de saint Bernard, dont Guerric approche le plus de tous les disciples du saint qui ont écrit, quoiqu'il en approche à vrai dire d'assez loin. » On lui attribue en outre un traité ou discours De Languore Animæ, que l'on trouve à la bibliothèque de Saint-Martin de Tournay et dans celle des Dunes; — des postilles sur les *Psaumes*, dont il y a un exemplaire en deux volumes à l'abbaye de Saint-Martin de Tournay, sous ce titre: Postillæ fratris Guerrici super Psalterium; mais il reste à savoir si ce frère Guerric est l'abbé d'Igni ou Guerric de Saint-Quentin, dominicain du treizième siècle, dont on a divers commentaires sur l'Ecriture, entre autres des postilles sur les *Epitres de* saint Paul; — un Commentaire sur saint Matthieu, qui se rencontre parmi les manuscrits de la bibliothèque de Turgovie en Suisse; — un Commentaire sur les Epstres de saint Paul et un autre sur les Epitres canoniques, qui ne nous sont connus que sur l'attestation de Dom de Visch. En outre Trithème lui attribue un volume de lettres, qu'il déclare cependant n'avoir pas vu.

Histoire litteraire de la France, tome XII, pages 480 et suiv. — Manriquez, Annal. Cisterc., ad ann. 1131 et seg. — Sixte de Sienne, Biblioth. Sancta. — Valère André, Biblioth. Belg. — Charles I). de Visch, Biblioth. Cisterc. — Sander, Manusc. Belg

TGUERRIER DE DUMAST ( Aug. -Prosper-François, baron), né à Nancy, en 1796, polygraphe français. Destiné comme ses ancêtres à la magistrature d'épée, il fit, avec le grade de sous-intendant, la campagne de 1823, en Espagne, et se fit remarquer au siége de Cadix par des qualités administratives et la facilité de son travail. Il quitta bientôt cette carrière pour se livrer tout entier aux lettres et aux fonctions gratuites dans sa ville natale. Il fut le premier des écrivains français qui, en 1821, appela l'attention publique sur la cause de la Grèce par sa traduction du Salpisma polemisterion (Fanfare guerrière); ce morceau, auquel le docteur Coray avait joint en gree une chaleureuse préface, grécisée à son tour par des Philhellènes, fut répandu dans le Péloponnèse. En 1822, après les massacres de Chios, M. Guerrier de L'umast publia un dithyrambe intitulé Chios, la Grèce et l'Europe.

Les écrits historiques de M. Guerrier de Dumast ont pour objet principal la Lorraine, sa patrie, et il rehausse l'importance de cette petite nation, qui a longtemps joui d'une indépendance offrant quelque analogie avec celle des républiques italiennes et de la Suisse. Orientaliste savant et zélé, il a fourni plusieurs articles intéressants au Journal Asialique, et s'est efforcé de faire sentir l'importance de l'étude des langues de l'Asie dans les écoles publiques.

On a de M. Guerrier de Dumast : Bloge de Gilbert; Nancy, 1817, in-8°; — Le Rime, épitre en vers adressée à M<sup>m</sup>e la princesse de Salm; Paris, mai 1819, in-8°; — La Maçonnerie, poeme en trois chants; Paris, 1820, in-8°; — Appel aux Grecs; Paris, 1821, in-8°; — Chios, la Grèce et l'Europe, poëme lyrique; Paris, 1822, in-8°; — Le pour et le contre sur la résurrection des provinces; Nancy, in-8°; — Nancy, Histoire et Tableau; Nancy, 1837, in-8°; — Mémoire sur la question de l'unité des langues, dans le volume Foi et lumières; Paris, Nancy, 1843, in-8°; — Le duc Antoine et les Rustauds; Nancy, Paris, 1849, in-8°; — L'Orientalisme rendu classique dans la mesure de l'utile et du possible; Paris et Nancy, 1854, in-8°; — Maximes traduites des Courals de Tirou Vallouvar, ou la morale des Parias; Nancy, 1854, in-8°; — Sur la vraie prononciation du G arabe; Paris, 1857, in-8°.

A. Féb.

Documents particuliers.

\* GUERRINI (Giacomo), peintre de l'école de Crémone, né dans cette ville, en 1718, mort en 1793. Il était encore jeune quand il peignit, dans sa patrie, une décollation de saint Jean-Baptiste pour l'oratoire de Saint-Jérôme. Il fit ensuite pour l'église Saint-Augustin deux ta-hleaux représentant la Rencontre de saint Joachim et de sainte Anne et la Présentation de la Vierge au temple. L'église des SS. Quirico et Giuletta de la même ville, et celle de S.-Francesco al Corso de Milan possèdent aussi des ouvrages de ce peintre, qui tient un rang honorable parmi ses contemporains. E. B.—N.

Ticozzi, Dizionario. — Grasselli. Guida di Cremona. — Pirovano, Guida di Milano.

GUBRAINO (Tomaseo), mathématicien italien du dix-septième siècle, était né à Milan. On ignore l'époque de sa naissance et celle de sa mort; on sait seulement qu'il fut hallebardier de sa ville natale, qu'il était sans fortune, et que de 1663 à 1668 il fit paraître à Milan divers ouvrages estimés, parmi lesquels on remarque: Euclide in campagna, traité d'arpentage; — Tavole Gnomoniche; — Trattato di Geometria; — Trattato di Geodesia.

J. V.

Blogr. Universale, édit. Venise.

GUERBOIS (Marie-Nicolas DES), théologien français, né à Arcis-sur-Aube, vers 1580, mort à Paris, le 22 décembre 1676. Il fit ses études à Paris et sa théologie à la Sorbonne, sous André Duval. Il alla ensuite à Troyes, où il fut ordonné prêtre, et obtint un canonicat à Saint-Urbain. En 1617

il passa de cette église à celle Saint-Je rempli jusqu'en 1660 la place de pén se distinguait comme prédicateur. grande connaissance de l'histoire saci fane, qu'il avait puisée dans l'étude naux, il savait parfaitement la langue ce fut lui qui donna l'explication des n grecques du parement d'autel que l'év nier avait envoyé de Constantinople à de Troyes. On a de l'abbé des Gue! Sainteté chrétienne, contenant la vi miracles de plusieurs saints de Franc reliques sont dans le diocèse de Troj in 4°; — la l'ie de saint Gaond ou Go insérée par le P. Martenne dans son 7 Anecdotorum; et celle de saint Ald sut imprimée séparément, avec une Di critique de Breyer; Troyes, 1724; -Lupus et Memorius cum Attila requ sitio: Troyes, 1643, in-18; — Ephema torum insignis ecclesiæ Trecensis, auctoritate illustrissimi et reveren Christo patris DD. Renati de Brei copi Trecensis; suis mendis repurga toriis aucta et illustrata, etc.; Tro in-12.

Moreri, Le Grand Dictionnaire historique Guersens (Julien, dit Caye Jul auteur dramatique français, né à Gisor ou 1548, mort à Rennes, le 5 mai ! d'une bonne famille, il fut envoyé à l faire ses études. Sa mémoire exceptiv permit d'apprendre en peu de temps 1 ment les langues anciennes, mais la p langues modernes de l'Europe. Cette 1 lyglotte lui valut un grand renom et tion du duc de Joyeuse, ainsi que c thur de Cossé, évêque de Coutances. rent pensionner par le roi. Il devint am Catherine Fadonnet-Descother (voye ches), et pour lui plaire il fit des ven des œuvres dramatiques, qu'il publinom de celle qu'il aimait. Mais cette ! gide Catherine n'ayant jamais voulu s pour rester auprès de sa mère, à ce qu quier, « l'historique de cette passion de retentissement », du moias n'aboutit an mariage. Guersens se fit recevoir parlement de Bretagne, et vint s'étab nes, où il obtint la charge de sénéchal lui: Penthée, tragédie; Poitiera, 1571. dans l'Éptire dédicatoire adressée à de Coutances, déclare qu'il n'a pas d'au que d'avoir « emprunté son sujet au nophon »; puis il ajoute : « Je protes Dieu que cet œuvre n'est jamais sorti d tique de mon esprit, mais d'un Jupite

<sup>(1) «</sup> Son vrai prénom, dit un de ses con était Julien; mais par une affectation ridicul tesque, assez ordinaire rependant à un grand sçavants, il voulut le changer en un app tatin. »

quel la Pallas de notre France l'a fait t d'après laquelle je l'ai mis en ordre. » cette pièce fut représentée sous le nom rine Desroches. On y trouve ces vers, ent une idée de la morale et de la verde Guersens:

iesse corrompt et la terre et les cleux, ines, les démons, les hommes et les dieux. rien de saint qui pour or ne se change : le mesmement par or deviendroit ange !...

diger, les vers de Guersens ne paraissables que lorsqu'il les déclamait luiaillet ajoute : « C'était un poëte assez peu estimé de ses contemporains; sa t singulière et même cynique, si on en son poëme intitulé : Les Cornus, dans t trouve un éloge des cocus et du co-A. Jadin.

frères, Històire du Théatre français, t. 111, La Croix du Naine, Bibliothèque française, u Verdier, Bibliothèque française, p. 441. a. — Baillet, Jugements des Sarants.

J (Hugues). Voyes GAUTIER GAR-

int (\*\*\*), appelé communément le *: Guerry*, né à Paris, vivait au milieu ne siècle. Il a rendu son nom célèbre leur et l'intelligence qu'il déploya pour : royal et catholique durant les guerres n. En 1567, à la bataille de Saint-Denis, tants, irrités de leur défaite, vincent attala plaine un moulin en pierre en vironné é profund et bien percé de tous côtés, tirait sur eux de nombreuses arquebus l'environnèrent avec toute leur infannmandée par les braves capitaines de ières et Beauregard, mais ils en furent repoussés par Guerry, qui défendait ce rec peu de soldats : les protestants ret Saint-Denis après avoir perdu leurs ants hommes. Ce moulin fut depuis apoulin Guerry, du nom de son vaillant , que le roi Charles IX, en récompense belle action, éleva au rang de colonel.

A. D'E-P-C.

rg, Histoire du Calvinisme.

3-VILLER (Antoine), général frannteur, né à Paris, le 10 mars 1791. Encole Militaire de Saint-Cyr le 1er oc-18. il en sortit le 18 janvier 1810 avec le sous-lieutenant dans le 66° de ligne, itenant en 1811, et fit avec ce corps les l'Espagne de 1810 à 1812. Nommé ca-14 avril 1813, il suivit son régiment à : armée, et se distingua pendant les rs de 1814 et 1815. Appelé, le 27 mars saire partie de la légion de Seine-et-'enue 38° régiment d'infanterie de ligne, omn au grade de chef de bataillon le :822, et fit la campagne d'Espagne de utenant-colonel du 62° de ligne le 9 juin se signala pendant les campagnes d'A-1832 à 1840, notamment au combat de

la Sickack, le 6 juillet 1836, où il gagna le grade de colonel du 23°. Il se fit remarquer, à la tête de ce régiment, à la défense du camp de Nudjes-Ammar (septembre 1837), à l'expédition des Bihans (octobre et novembre 1839), et à la prise du col de Mouzaia. Maréchal de camp le 21 juin 1840, il reçut l'année suivante le commandement du département de Loir-et-Oher, qu'il conserva jusqu'à la révolution de février 1848. Le 12 juin de la même année, il fut nommé général de division et mis à la tête de la 3º division du corps expéditionnaire de la Méditerranée. Au retour de la campagne de Rome (1850), il prit le commandement de la 5° division militaire (Besançon). Le prince-président de la république lui confia, en 1851, le commandement supérieur des 15° et 16° divisions militaires (Nantes et Rennes). Le général Guès-Viller a été compris dans le décret du 31 décembre 1852, qui créa trente-huit sénateurs. Placé dans la 2° section (réserve) du cadre de l'état-major général, par décision du 1er mars 1856, il a été maintenu dans son commandement de la 15<sup>e</sup> division militaire. Le général Guès-Viller est grand-officier de la Légion d'Honneur, et grand-officier de l'ordre de Pie IX.

SICARD

Étals de Services. — Documents partic.

\*GUESDOU (1) (Adrien DB), sieur de Saussay, poëte français du seizième siècle, né en Thimerais, peut-être à Châteauneuf. Il y passa une grande partie de son existence. Riche et libre de son temps, il voulut voir l'Italie, et fit un séjour à Rome. Il ne fut pas satisfait de cette capitale du monde catholique, et déplora l'état d'abaissement dans lequel elle était tombée:

Rome, qui fui sans Rome et sans ses habitans, En lieu d'avoir mes yeux satisfaits et contens, Qui tant ont désiré de vous voir cette grâce; Ne voyant plus de vous qu'un peu d'ombre et de trace, Qui fustes autres fois terre et mer surmontans, En lieu de rafraichir mon corps de tant de peines Que, pour venir icy, j'ay eu par monts et plaines, Mon cœur pour votre estat est saisi de douleur, etc.

Les discordes religieuses qui ensanglantaient la France troublaient aussi l'Italie. Dégoûté de voir partout les princes s'entr'égorger au nom d'un dieu de paix et de fraternité, il revint chez lui, et y mourut triste et obscur.

On a de lui: Les Paysages, contenant 19 odes, 1570, et diverses autres poésies; — La Marguerile, autrement La Jeunesse de l'auteur, contenant 39 sonnets; 1573; — L'Hermitage, compris en 19 sonnets; — Répréhension notale pour ce temps de Vetturie, dame romaine, à son fils Coriolan, tenant Rome assiégée, suivis de plusieurs sonnets, composés par l'auteur à Rome, in-4°.

E. D—s.

C. Brainne, Les Hommes illustres de l'Oriennais, t. I, p. 170. — Du Verdier, Bibliothèque française. — L'abbé Goujet, Bibliothèque française. t. XIII, p. 123. — Rigoley de Juvigny, Les Bibliothèques françaises, t. I, p. 7. — Dom Liron, Bibliothèque chartraine, p. 172.

(1) Quelques auteurs le nomment de Gadeu.

France, le plus grand des généraux français du quatorzième siècle, né en 1320 (2), au château de La Motte de Bron, à six lieues de Rennes, mort le 13 juillet 1380. Il appartenait à une famille ancienne, mais peu riche et jusqu'à lui sans illustration. Son frère avait épousé Jeanne de Malesmains, dame de Sens près de Fougères, dont il avait eu dix enfants, quatre sils et six filles. Le sur connétable grandit au milieu des paysans du voisinage, désolant sa noble samille par sa mauvaise mine, la grossièreté de ses manières et ses combats continuels avec les petits vilains de son âge. Selon le plus ancien de ses chroniqueurs, Cuvelier:

.... Il n'ot si lait de Resnes à Disnant.

Camus estoit et noirs, malostru et massant (nuisant).

Li pères et la mère si le héoient tant,

Que souvent en leurs cuers aloient désirant

Que fust mors ou noiez en une eaue corant.

Bien des légendes se formèrent plus tard au sujet de cette enfance, sombre et maudite. Le barde Merlin avait prédit, dit-on, la grandeur de du Guesclin. Une religieuse, l'apercevant relégué à la table des domestiques, lui prit la main, et y découvrit les signes de la plus glorieuse destinée. En attendant que ces magnifiques présages s'accomplissent, le jeune Bertrand se livrait à de rudes exercices, qui développaient sa force et son adresse. Il soupirait après les luttes, plus nobles, des tournois. Pendant les sêtes célébrées à Rennes en 1338, à l'occasion du mariage de Jeanne de Penthièvre avec Charles de Châtillon, comte de Blois, il entra pour la première fois en lice, et désarçonna les plus brillants chevaliers de la Bretagne. Mais ces combats de parade ne suffisaient pas au sens pratique de ce jeune homme de dix-huit ans, et les sanglantes luttes de la succession de Bretagne allaient le former au métier de la guerre. Charles de Blois et Jean de Montfort, soutenus l'un par la France, l'autre par l'Angleterre, se disputaient la Bretagne. Du Guesclin se jeta dans le parti de Charles de Blois et de la France. Il n'était pas assez grand seigneur pour mener des vassaux aux combats, et il se souciait peu de figurer dans la troupe d'un suzerain. Il se fit donc partisan, et par son audace et son bonheur il attira bientôt autour de lui une soule d'aventuriers. Après une action d'éclat au siège de Vannes, en 1342, on le perd de vue pendant les années suivantes, qui furent signalées en Bretagne d'abord par les succès, puis par la défaite (1347) et la captivité de Charles

de Blois, mené prisonnier à Londres. Il est fac de deviner ce que du Gueschin fit dans ce période de sa vie, que son chroniqueur résur ainsi:

De jour fut ès forés et par nuit chevaucha; Et de nuit et de jours pienté d'Angiois greva.

Il allait donc à travers les bois de son pays nati la hache pendue au cou, l'épée au côté, détroi sant et tuant les Anglais, et les partisans Montfort. Un jour que l'argent lui manquait po payer ses compagnons, il força la huche de mère, et enleva les joyaux et l'or fin qui s trouvaient. Heureusement il se signalait ven même temps par des exploits plus honorables. la suite du combat de Montmuran, il sut fi chevalier par un Normand nommé Elatre à Marais; peu après il s'empara de Fougeray; il compta dès lors au premier rang des désc seurs de Charles de Blois. En 1351, il passa ( Angleterre avec les principaux seigneurs breto envoyés pour traiter de la rançon de ce princ Charles de Blois ne fut rendu définitivement liberté que le 10 août 1356, un mois envir avant la bataille de Poitiers, qui assura la sapa matie des Anglais. Charles de Blois et le par français possédaient encore Nantes et Reme Cette ville fut assiégée par le duc de Lancast dès le 3 octobre 1356. Du Guesclin se jeta da la place avec Bertrand de Saint-Pern, le chen lier de Penhoet et d'autres gentilshommes, et l désendit jusqu'au 30 juin 1357, -époque où l siége fut levé, à la suite de la trêve de Bordens Charles de Blois lui donna en récompense de 6 service la seigneurie de la Roche d'Airien. L'es piration de la trêve fournit à du Guesclin m nouvelle occasion de se signaler par la défens de Dinan; mais le chevalier breton, sans se lasse de cette guerre d'aventures, qui convenait à su humeur batailleuse, et sans abandonner son se gneur, s'attacha au service du régent de France Du Guesclin était alors peu connu hors de l Bretagne, c'est Froissart qui l'assure; ass n'obtint-il d'abord que le grade de capitaine d cent hommes d'armes et la place de gouverne de Pontorson. Là encore se rencontre dans l vie de du Guesclin une période obscure. P🌬 sur un autre théâtre, mêlé à d'autres hommes il eut pour ainsi dire à recommencer sa carrière Vers cette époque il se maria, à Dinan, avec 🐶 phanie ou Tiphaine Raguenel, et célébra, dit-on ses noces par un combat contre les Anglais. C perpétuelles escarmouches n'avaient rien de de cisif; il était temps qu'elles fissent place à u guerre séconde en résultats. Le retour du n Jean à Londres, bientôt suivi de sa mort, laiss le trône de France à un prince débile, maladi peu courageux, mais plein de sens, de sinessi et de suite dans ses projets. Charles V, qui de puis longtemps avait distingué du Guesclin, chargea avec Boucicaut de débarrasser le cou de la basse Seine des ennemis qui l'occupaient et d'enlever la Normandie au roi de Navam

<sup>(1)</sup> Le nom du célèbre connétable se trouve écrit de bien des manières dissérentes dans les documents contemporains: Claquin, Claicquin, Klesquin, Cleaquin, Clayquin, Clayquin, Guaquin, Guaquin, Glayuquin ou Glay-Aquin (sur cette dernière forme, voy. Froissart, I. III, 70). L'orthographe qui a prévalu, et que nous donnons ici, est celle de l'épitaphe de son tombeau à Saint-Denis, de plusieurs actes de samille et de quelques pièces officielles du règne de Charles V.

<sup>(2)</sup> Il y a incertitude sur la date de la naissance de du Guesclin. Queiques historiens le font naître en 1314 et même en 1311, d'autres en 1324.

GUESCLIN 466

<u> énéraux enlevèrent Mantes et Meulan</u> avril 1364. Les farouches handes breimirent beaucoup de dévastations, et pour éloigner ces redoutables auxii envoya combattre un lieutenant du rre, le captal de Buch, qui venait de à Cherbourg avec le dessein de péné-Ile de France. Du Guesclin, à la tête zents hommes environ, rencontra sur ie l'Eure, à Cocherel (16 mai 1364), ui avait des forces à peu près égales. . dura depuis une heure après midi ir, et se termina par la défaite comascons et des Anglais, qui laissèrent intre les mains des vainqueurs. La e cette victoire arriva à Reims le veille du sacre de Charles V. Ce it pas ingrat envers le vaillant Breton: na maréchal de Normandie, et l'inmté de Longueville, confisqué sur la Navarre. En échange de ce domaine, n céda au roi les prisonniers de Comerre un moment interrompue venait mer en Bretagne ; Charles V envoya de Charles de Blois du Guesclin avec i, tandis que de son côté le prince de diait à Jean de Montfort deux cents utant d'archers, sous les ordres de los. Les deux partis ainsi renforcés aux mains le 28 septembre, auprès es savantes manœuvres de Chandos nt sur les habiles dispositions de du t Jean de Montfort remporta une vicuta la vie à Charles de Blois, la livie à la plupart des chefs de ce parti. n fut du nombre des prisonniers. La luray termina la guerre; le roi de adonna un parti désespéré, et recone Montfort duc de Bretagne par le uérande (11 avril 1365). Il restait à · le royaume de ces compagnies qui 18 emploi par la paix formaient des brigands. « Quand le roi, dit le cone Guillaume de Nangis, donna à Ber-Guesclin le comté de Longueville, promit, en retour, de délivrer le 🛪 compagnies; mais, loin de là, il e ses Bretons enlevassent dans les ur les grands chemins argent, habits, retail; bref, tout ce qu'ils renconharles V songea d'abord à envoyer ces astatrices à la conquête de la Terre s il reconnut bientôt que ce projet était e. Heureusement Henri de Transtaétiteur du royaume de Castille, offrit ire à son service, et demanda que du s commandat. Le capitaine breton prisonnier des Anglais, qui l'avaient liort, et Chandos ne voulait pas le ins de 100,000 fr. Le roi, le pape et se cotisèrent pour réunir la somme, grande partie fut payée par Charles V, à la condition que le comté de Longueville lui serait rétrocédé, et que du Guesclin emmènerait les compagnies hors de France. En même temps on avait ouvert des négociations avec les principaux chess des routiers, et Châlons-sur-Saône sut indiqué comme le lieu de rendez-vous général des compagnies, qui y affluèrent, au nombre de trente mille. Du Guesclin s'y rendit, les harangua, leur promit 200,000 florins, l'absolution du pape, et un nouveau pays à piller. Le discours que Cuvelier prête à du Guesclin est caractéristique; en voici la conclusion:

Faisons à Dieu honneur, et le deable laissons.

A la vie visons comment usé l'avons :

Efforcées les dames et arses les maisons,

Hommes, enfans occiz, et tous mis à rençons;

Comment mengié avons vaches, buefs et moutons;

Comment pilité avons oles, poucins, chappons,

Et beu les bons vins, fait les occisions,

Esglises violées et les religions.

Nous avons fait trop pis que ne font les l'arrons;

Pour Dieu, avisons-nous, sur les paiens alons;

Je nous ferai tous riches, se mon conseil créous,

Et arons paradis ausi quant nous morrons.

D'aussi puissants motifs entraînèrent les routiers sur les pas de du Guesclin, qui, après la remise au roi des places occupées par les compagnies, marcha vers Avignon. Il réclama du pape l'absolution et 200,000 florins d'or. Il exigea de plus que cet argent ne fût pas levé sur le peuple, mais sur le clergé. Il fallut bien souscrire à ses conditions, et les routiers continuèrent leur marche. Ils franchirent les Pyrénées au cœur de l'hiver, et se trouvèrent réunis à Barcelonne dans les premiers mois de 1366. Don Pèdre, abandonné de presque tous ses sujets, ne put tenir contre cette invasion formidable; il perdit rapidement toutes les provinces de son royaume. s'échappa de Séville, traversa le Portugal, et alla demander asile et protection au prince de Galles en Aquitaine. Don Henri, maître du royaume de son frère, récompensa richement ceux qui l'avaient aidé à le conquérir, mais ne se soucia pas de les garder auprès de lui. Il retint seulement quinze cents hommes d'armes, sous les ordres de Bertrand du Guesclin, qu'il nomma connétable de Castille, et comte de Transtamare. Les compagnies licenciées repassèrent les Pyrénées, et entrèrent en grande partie au service du prince de Galles, qui préparait une expédition pour rétablir don Pèdre. L'armée du prince de Galles descendit en Espagne au mois de février 1367, et passa plus d'un mois à escarmoucher contre les forces de don Henri et de du Guesclin. Une bataille, que la prudence du connétable de Castille aurait voulu éviter, s'engagea le 13 avril 1367, près de Najara et de Navarrette. La cavalerie de don Henri prit la fuite, et laissa tomber tout le faix de la bataille sur quatre mille lances francaises, aragonaises et bretonnes, commandées par du Guesclin et d'Audeneham.

Cette troupe vaillante ne put tenir contre le nombre, et ses deux chefs furent saits prisonniers; mais don Henri parvint à s'échapper, et

la guerre recommença bientôt après. Aussitôt que le prince de Galles eut quitté l'Espagne, don Henri y rentra (septembre 1367). Du Guesclin, rendu à la liberté au prix d'une rançon de 100,000 doubles d'or, dont le roi de France avança encore une fois une grande partie, et à laquelle la princesse de Galles voulut contribuer, repartit pour l'Espagne, emmenant les compagnies licenciées par le prince anglais (octobre 1368). Don Henri avait déjà reconquis presque toute la Castille, et don Pèdre, à bout de ressources, avait appelé à son aide les Maures de Grenade et de l'Afrique. Ces bandes infidèles furent écrasées à Montiel, le 14 mars 1369, par les Castillans de don Henri et les routiers de du Guesclin. Le lendemain de cette action décisive don Pèdre tomba sous le poignard de don Henri, et celui-ci n'eut plus de compétiteur pour le trône de Castille. Le général breton, créé duc de Molinas, passa encore un an environ en Espagne. Il quitta ce pays au mois de mai 1370, sur l'ordre de Charles V, qui, venant de déclarer la guerre à l'Angleterre, l'avait choisi pour connétable de France. De Léon, où l'avaient trouvé les messagers de Charles V, il se rendit directement à Toulouse, auprès du duc d'Anjou, qui l'attendait pour entrer en campagne. En moins de six semaines il réduisit les villes de Moissac, d'Agen, de Tonneins et d'Aiguillon. Puis il quitta le duc d'Anjou pour aller à Limoges, qu'assiégeaient les ducs de Berry et de Bourbon. Sa présence hata la reddition de cette place. Il ne put empêcher le prince de Galles de la reprendre et de la saccager impitoyablement; mais ce fut le dernier exploit du prince anglais, qui bientot après quitta la France pour toujours. Bertrand du Gueschn, aussitöt arrivé à Paris, fut déclaré connétable. Il s'excusa grandement, disant qu'il était « un pauvre homme et petit bachelier et de basse venue », en comparaison des grands seigneurs de France, et qu'il n'oserait leur donner des ordres. Charles V triompha de ses scrupules en lui déclarant que tout le monde, même les frères du roi, lui obéiraient. Après avoir prêté serment le 20 octobre, il partit de Paris avec cinq cents lances françaises et bretonnes, commandées en second par Olivier de Clisson, et suivit les Anglais, qui, sous les ordres de Robert Knolles, se retiraient vers le midi; il les atteignit à Pontvalain, et les dispersa. Il revint ensuite à Paris, où il sut accueilli comme un libérateur et choisi pour être le parrain de Louis d'Orléans, second fils de Charles V. Il partit pour l'Auvergne dans les premiers mois de 1371, et fit une de ces campagnes, plus utiles qu'éclatantes, qui remplirent les dernières années de sa vie. Avec un petit nombre d'hommes il attaquait une h une les places que les Anglais occupaient dans l'ouest et le midi de la France : souvent heureux, 1 quelquefois repoussé, mais jamais découragé, il tàchait, à force de courage, de ruse, d'audace, et | avec un incontestable génie militaire et politique.

de reconstituer l'unité du territoire français. Le publiciste contemporain, M. de Carné, a parisitement exprimé le caractère et les résultats de ces campagnes poliorcéliques que « du Guesche continua pendant près de dix années en Poitou en Saintonge, en Guienne, en Auvergne, armchant toutes ces provinces aux Anglais ville par ville, château par château, et pour ainsi dine bastion par bastion. A chaque marche sur 🗷 sol hérissé de forteresses féodales, on était arêté par une barrière, et l'on n'avançait qu'à force d'assauts. La mine et l'incendie détruisaics l'une après l'autre ces tours de granit, devenues les derniers asiles de l'étranger. D'affreuses cruautés, d'horribles soustrances, veualent de part et d'autre imprimer à cette guerre un caractère inexorable; elles élevaient une barrière éternelle entre les combattants. A la longue apathie des populations avaient succédé la fureur de l'agression et le désespoir de la résistance. Le cours des idées changeait visiblement, et cette longue lutte se transformait de jour en jour et un immense de de de peuple à peuple. Ce n'é taient plus deux familles rivales qui se disputaient un trône et une suprématie d'honneur, c'étaient la France et l'Angleterre qui se heurtaient avec rage l'une contre l'autre; c'étalent deux nationalités qui nalssaient à la fois des des couches laborieuses et sanglantes. » Pendus cette lutte Jean IV de Montfort, duc de Bretagne, malgré la reconnaissance qui l'entrainait du contrainait du contra de l'Angleterre, avait été forcé par ses barons 🗬 rester neutre. Se sentant menacé par le roi de France, il eut l'imprudence d'appeler les Angles dans son duché. Charles V, qui attendait celle démarche avec impatience et qui n'avait res négligé pour gagner les nobles bretons, laste aussitôt contre le duc Jean IV une armée commandée par du Guesclin, et où figuraient ka plus grands seigneurs du duché, les Clisson, les Rohan , les Laval. Cette armée entra en Bretage au commencement de 1373, et s'empara de tous le duché, excepté de Brest et d'Auray. Le 🐠 passa en Angleterre pour y chercher des secons. Il en revint en 1375 avec des Anglais auxillaires, qui passèrent par la Picardie et se dirigéren sur l'Aquitaine à travers toute la France. Du Guesclin conseilla le plan de résistance passité, déjà mis en usage dans les expéditions précédentes; et au lieu de chercher une hataille, ## contenta de harceler les ennemis dans leur marche à travers le territoire; on parle cepetdant d'une grande bataille livrée près de Pédgueux, mais ce fait est extrêmement douteux. L'armée anglaise arriva épuisée à Bordeaux. hors d'état de rien entreprendre. Au mois de juin 1375 une trêve fut conclue entre les parties belligérantes. A l'expiration de la trêve la guerre recommença, sans péripéties éclatantes, mais toujours au desavantage des Anglais. Enhardi par le succès et imprudent pour la première fois, Charles V sit prononcer, le 18 décembre

parlement de Paris, la confiscaretagne et sa réunion à la France. : injuste et impolitique excita l'innérale des Bretons, et une ligue 'organisa pour repousser l'invasion narles V manda à Paris Bertrand et Olivier de Clisson, leur accorda on de toutes les franchises et privis de Bretagne, et leur fit jurer de xecution de ses plans. Les deux i prétèrent ce serment avec une proance, et Clisson ne s'inquiéta guère Du Guesclin, plus fidèle, essaya : soumettre le comté de Rennes, et 'on renonçat a une entreprise qui a Bretagne à l'Angleterre. Charles V s son projet, et manifesta des soupdu Guesclin. Celui-ci, irrité, renvoya de connétable, et lui annonça qu'il rer à la cour de Castille. Charles V. sa faute, lui dépêcha les ducs d'Anarbon pour le conjurer de reprendre 'on croit que du Guesclin céda ; mais, pas continuer une guerre que ré-. bon sens et son patriotisme . il se e midi, qu'infestaient des compagnies gasconnes. Au commencement de il mit le siège devant Château-Neuf forteresse située dans les montagnes a, entre Mende et Le Puy. Il tomba que aussitôt, et mourut au moment place capitulait. Tel est du moins Cuvelier. Suivant la *Chronique* de , les assiégés ne se rendirent que 1 de la mort du connétable, et vin-· les clefs de la place sur les genoux

du connétable sut déposé dans l'ébins du Puy, et embaumé pour être Dinan, où il avait choisi lui-même . Charles V fit arrêter le convoi au donna de le conduire à Saint-Denis. alture des rois. « Le roi, dit Froise à messire Bertrand, son connétaèques aussi honorables que s'il eût re fils, et le fit ensépulturer en l'é-Denis, assez près de sa propre l avait sait saire de son vivant. is tard, le 7 mai 1389, Charles VI avec une pompe extraordinaire un le connétable, et l'évêque d'Auxerre 'oraison funèhre. Ces honneurs au gentilhomme breton, qui fut le le meilleur lieutenant de Charles V. ipitaine qui, au milieu d'une multilitions, travailla toujours à l'affrande la France, et qui mérite d'être ni les fondateurs de l'unité française. le sa haute importance politique, du. : ex trêmement remarquable par l'o-: sa physionomie. Ce rude Breton, le dissorme, ne garda des anciens

chevaliers que le courage et le respect de sa parole; il n'eut pas ce profond dédain du peuple
qui caractérise les héros du moyen âge. Il avait
l'instinct de la tactique moderne, et, malgré sa
violence de soldat, il fut digne d'être le bras et
l'épée de ce Charles le Sage, qui, au quatorzième
siècle, sauva par sa prudence la nationalité française de la plus rude épreuve qu'elle eût jamais
eu à subir.

Du Gueschn, marié en premières noces à Tiphaine Raguenel, épousa en deuxièmes noces (1373) Jeanne de Laval; il ne laissa pas d'enfant légitime. Son fils naturel, Michel du Gueschn, et son frère, Olivier du Guesclin, héritèrent de ses biens. L. J.

Caveller, La vie du vaillant Bertrand du Guesclin, chronique en vers, publiée par M. Charrière dans les Documents inédits sur l'histoire de France; Paris, 1889, In-4°. - Proissart, Chroniques. - Chroniques de Saint-Denis. - Le Triomphe des neuf Preux, ou histoire de Bertrand du Gueschn, duc de Moines; Abbeville, 1487, in-fol. — Le livre des faits d'armes de Bertrand du Guesclin. - Histoire des prouesses de Bertrand du Guesclin; Lyon, 1929, in-to. - Histoire de messire Bertrand du Guesclin, connétable de France, duc de Molines, comte de Longueville et de Burgos, escrite en prose, l'an 1367, et mise en lumière par Claude Menard; Paris, 1818. in-10. - Paul Hay du Chastelet, Histoire de Bertrand du Guescin; Paris, 1668, in-fol. — Jacques Lesebure, Mémoires du quatorzième siècle, depuis peu découverts, contenant la vie du fameuz Bertrand du Gueselin. - Guyard de Berville, Histoire de Bertrand du Guesclin; Paris, 1767, 2 vol. In-12. – Auvigny, Vies des Hommes illustres de la France, t. VIII. — Maras, Capitaines du Moyen Age, t. III. - Dom Martene, Thesaurus Anecdotorum, vol. III, p. 1467. — Dom Morice, Histoire de Bretagne, t. II. – Fréminville, Histoire de Bertrand du Guesciin. — Carné, Les fondateurs de l'unité française, t. 1.

GUBSLE, Voy. LA GUESLE.

GUBSNAY (Jean-Baptiste), hagiographe français, né à Aix, en 1585, mort à Avignon, le 4 novembre 1658. Il était fils de Jean Guesnay, conseiller du roi, et trésorier général des finances dans le bureau de Provence. Il fit ses études chez les jésuites d'Avignon, et entra dans leur ordre en 1601. Il y professa successivement les belles-lettres, la théologie et la philosophie. Plus tard il sut élevé à la charge de recteur, vint à Marseille, et s'adonna avec succès à la prédication. Il consacrait ses loisirs à l'étude de l'histoire de la Provence. « Mais, dit Lenglet-Dufresnoy, il figure médiocrement par les ouvrages qu'il a publiés ». On a de lui : Magdalena Massiliensis advena, sive de ejus in Provinciam appulsu; dissertatio theologico-historica in Joannem Launoyum; Lyon, 1643, in-4°. Le docteur Launoy avait nié la venue de sainte Madeleine en Provence. Le P. Guesnay entreprit de justifier la légende; Launoy répondit au jésuite, qui réplique à son tour, et pour combattre son contradicteur il opposa autorité à autorité, invective à invective. La dispute finit comme la plupart des disputes d'érudits: chacun resta dans son opinion; — Auctuarium historicum de Magdalena Massiliensi advena, etc. (sous le pseudonyme de Pierre Henri); Lyon, 1643, in-4°, et 1657, in-fol.; — Le Triomphe de la Magdelaine, ou réponse à une lettre intitulée: Les Sentiments de M. Launoy sur le livre que le P. Guesnay, jésuite, a sait imprimer sous le nom de Pierre Henry: Guesnay prit cette fois le pseudonyme de Denis de la Sainte-Baume; Lyon, 1647, in-8°, et 1657, in-fol.; — S. Joannes Cassianus illustratus, sive chronologia vilæ S. Joannis Cassiani abbatis, et monasterii Sancli-Victoris ab eodem Massiliæ conditi; Lyon, 1652, in-4°; — Provinciæ Massiliensis et reliquix Phocensis Annales, seu Massilia gentilis et christiana; Lyon, 1657, in-fol. « Les connaisseurs, dit le P. Le Long, font fort peu de cas des Annales de Guesnay, qui sont en esset très-pitoyables. L'auteur est un plagiaire, qui copie souvent d'autres historiens sans les nommer, surtout Antoine de Russi. Jamais homme n'a avancé des faits avec moins de preuves ni avec plus de hardiesse. Les conjectures les plus mal fondées sont pour lui des preuves authentiques. » — « C'est ainsi, vient ajouter Pitton, que le P. Guesnay a avancé que sainte Marthe, ayant annoncé l'Évangile à Avignon, passa en 48 à Tarascon; que saint Trophime était un citoyen de Marseille; que l'apôtre saint Paul, allant de Rome en Espagne, s'arrêta à Marseille, et salua saint Lazare, à qui il laissa un de ses disciples nommé Restitut. Dans l'histoire de Cassien il n'est pas plus exact; tantôt il le fait arriver à Marseille avec un vent savorable, tantôt il le peint dans les horreurs d'une tempête; les routes qu'il lui fait parcourir dans la Terre Sainte n'ont jamais existé que dans son imagination : aussi ses partisans les plus déclarés n'ont pu s'empêcher d'avouer que ses ouvrages sont remplis de recherches, mais qu'elles sont obscurcies par une foule d'erreurs et de faussetés. »

Bouche, Histoire de la Provence. — V. Pitton, Sentiments sur les Historiens de la Provence; Aix, 1682', In-12; — Dictionnaire des Hommes illustres de la Provence.

GUET (Charlemagne-Oscar), peintre français, né à Meaux, le 24 février 1802. Il eut pour maitres MM. Hersent et Horace Vernet; et, mettant bientôt à profit les conseils de ces habiles professeurs, il ne tarda pas à acquérir une assez belle réputation comme peintre de genre. Ses toiles offrent une heureuse alliance de naturel et de grâce, de sentiment et de verve. Nous ne citerons ici que ses principales productions : Salon de 1822, un Corps-de-garde de cuirassiers de la garde, une Salle de police de dragons, un Pelit Joueur d'orgue, pour lesquels il reçut une médaille d'or; — en 1824, un Goutteux, quatre scènes de Pécheurs de Granville; — en 1831, Danse de Montagnards (acheté par la liste civile); — Louis XIII et mademoiselle de La Fayette; — Le Cacolet: une médaille d'or de deuxième classe fut décernée à l'artiste pour ces trois tableaux; — en 1833, Marino-Faliero; — le Retour du Petit Savoyard; — en 1834, Enfants de Pécheurs

bretons jouant sur la plage; — La Féte de la Bonne Maman; — Les Contes de la Grand-Tante; — en 1835, Adelaïde de Waldorf le Page (tiré de Gœthe); — La Confession de Violette (tiré du Bravo de Cooper); — Petitr Paysans béarnais; — en 1836, un sujet the de Zadig, et L'Enfant malade; — en 1837. Phébus chez madame de Gondelaurier; — Phibus et Esmeralda chez la Falourdet (tiré 🖝 Notre-Dame de Paris); — en 1838, une Por-T teuse d'eau de Venise ; — des Glaneuses suisses; — une petite Scène suisse; — en 1839, La Conversation à la Fontaine; — Costume blusnais; — Le Convalescent amaleur de musique — une Scène d'inondation, une Madeleme: cette exposition mérita à M. Guët une médailled er de première classe ; — en 1840, *La Récolte de* Figues aux environs de Génes; — une Bouquetière, costumes de la Spezia; — en 1841, **L**a Retour au Chalet; — Le Repos des Moissenneuses; — en 1846, Le Bonheur de la Famille. scène italienne (achetée par le ministère de l'intérieur) ; — La Sieste ; — La Fiancée d'Abydet: — L'Amphore. A la clôture de cette exposition. M. Guët fut décoré de la Légion d'Honnest. Depuis 1846 il a produit : Les Plaisirs de l'Eté: La jeune Mère abandonnée, tableaux qui apartiennent à la famille impériale de Russie; — Trois gracieuses têtes de femme, faisant perfie du cabinet du roi de Hollande, et une Virginit au bain, commandé par le ministre de la mison de l'empereur. Ces ouvrages se recomme dent par une grande suavité de pinceau et un bonne entente du clair-obscur.

De Vaucher, Archives des Hommes du Jour. — Livres des salons de 1832-1846. — Archives du Musée. — Breuments particuliers.

GUET. Voy. DU GUET.

GUETTARD (Jean - Etienne), naturalide français, né à Etampes, le 22 septembre 1715, mort à Paris, le 7 janvier 1786. Petit-fils d'a médecin d'Etampes nommé Descurais, qui, par ses études sur la botanique, avait mérité de devenir le correspondant et l'ami de Bernard de Jussieu, Guettard prit dès son enfance, dans la conversation de son grand-père, le gout des sciences d'observation. Ce sut Bernard de Jussieu qui engagea le jeune Guettard à venir à Piris pour y étudier la médecine. Reçu docteur, Guettard se livra entièrement à l'histoire natirelle, sous les auspices de Réaumur, et entre 🗷 1743 à l'Académie des Sciences, comme bots niste. La science commençait alors à sortir des écoles, et à devenir un amusement pour les poissants du monde qui réunissaient, avec plus de curiosité que de goût scientifique, les objets d'histoire naturelle remarquables par leur rare ou la singularité de leurs formes. Telle était ! collection que le duc d'Orléans, fils du régent, avait réunie au couvent de Sainte-Genevière, ob il s'était retiré. Guettard fut choisi par le prince pour garde de cette collection, et pour aide des GUETTARD 47A

scientifiques. Plus tard le duc d'Orégua un cabinet d'histoire naturelle sour l'époque. Guettard renonça au eur du fils du duc d'Orléans, qui le le de son cabinet, avec une pension un logement au Palais-Royal. C'est osition qu'il passa le reste de sa vie. ux mémoires de Guettard, consignés meils scientifiques du temps, consiritable biographie: ils assignent une nte, dans l'histoire scientifique du siècle, à ce savant, trop oublié de suettard appartenait encore à cette oque de l'histoire des sciences nale nombre des faits connus n'était in obstacle à l'universalité des conil a laissé des mémoires sur toutes de l'histoire naturelle théorique et pologie, botanique, physiologie végéitologie et géologie, météorologie,

de ces mémoires sont consacrés à la des objets de la collection du duc et ne méritent guère de fixer aujour-ion des savants que comme recueils rieux et exceptionnels. Mais à côté oires se trouvent des travaux fort aur diverses branches d'histoire na-aux qu'il est bon de rappeler à une rop oublieuse du passé.

que avait été l'une des premières lettard. Un de ses premiers ouvrages ation d'un travail de son grand-père, ir les plantes des environs d'Etamqui mérite encore d'être consulté locale. Il fit de très-longues recherrganisation des glandes chez les véur l'application des caractères que ces glandes à la classification natuémoires sur la transpiration des véiennent de très-remarquables expéconduit à un résultat longtemps que les beaux travaux de M. Durécemment établi d'une manière dést que l'eau qui pénètre dans les orantes n'y pénètre que par les racines. uilles ne concourent point à son abn lui doit également des indications r les plantes dont les fibres pourraient fabrication du papier. Partant du s par Jussieu sur la similitude des es plantes d'une même famille natugnalé l'existence d'une matière coloue à celle de la garance dans une ligène du genre galium. Ce travail stement oublié; les expériences qui y nées sont fort intéressantes. Duhamel ontrer le parti que l'on pouvait tirer tion des os par la garance, dans l'éeloppement des os. Guettard monica e du galium produit les mêmes phécoloration: il mentionne également un fait curieux, et qui n'a pas été, que je sache, indiqué par les physiologistes plus récents qui ont répété les expériences de Duhamel. Ayant fait manger de la garance à une lapine pleine, cet animal eut quelque temps après un lait coloré; et les os des petits furent eux-mêmes colorés, tandis que ceux de la mère ne l'étaient pas.

En zoologie, Guettard s'appliqua surtout à la détermination des corps organisés fossiles, question qui occupait alors beaucoup les savants et même le public. La véritable nature de ces corps avait été déjà établie dans l'antiquité par Xénophane, et depuis la renaissance par un grand nombre de savants, et particulièrement par Bernard Palissy. Mais le public et même certains savants ne pouvaient admettre que les fossiles dussent leur origine à des corps organisés, et on continuait à y voir des jeux de la nature. Ces idées avaient pour défenseur Voltaire lui-même. Les nombreux travaux de Guettard contribuèrent esficacement à rectifier sur ce point les idées du public. Dans son mémoire sur les ardoisières d'Angers, il signale le premier l'existence des trilobites, dont il a reconnu les assinités avec les crustacés, car il les compare aux poux de mer, ou cyames. C'est principalement à Guettard que l'on doit la connaissance de la vraie nature des polypiers et des éponges fossiles, qui jouent un si grand rôle dans les formations géologiques : il faisait aux polypiers fossiles l'application des belles découvertes que Marsigli, Peyssonnel et Bernard de Jussieu venaient de faire sur les polypes vivants. Il faut citer également la découverte faite par Guettard près d'Etampes d'un bois fossile de renne, découverte qui excita vivement l'étonnement du public, et la première indication des ossements fossiles du gypse de Montmartre, dont la détermination devait plus tard porter si haut le nom de Georges Cuvier.

Mais les travaux les plus remarquables de Guettard concernent la géologie ou plutôt la géographie minéralogique. Guettard passa une grande partie de sa vie à voyager en France, pour y étudier la répartition géographique des substances minérales. Il poursuivit ces explorations jusqu'en Allemagne et en Pologne. Tout ctait alors à laire dans ce genre de travail; car, à l'exception de quelques anciennes indications très-incomplètes de Palissy, dans son Traité sur la Marne, et plus tard de l'abbé Coulon, dans son ouvrage sur la Description des Rivières de France, la constitution minéralogique de notre patrie était alors aussi inconnue que celle de l'intérieur de l'Afrique l'est de nos jours. Guettard ne pouvait faire un pas en France sans rencontrer des faits nouveaux; aussi ses découvertes en ce genre sont-elles innombrables. Il nous suffira d'indiquer ici les faits les plus saillants. L'un de ces premiers fut de montrer que la France minéralogique se partage en plusieurs régions, qui sont nettement caractérisées

par la nature du soi et par celle des mines que l'on.y rencontre. C'est dans ce travail que fut signalée pour la première fois l'analogie remarquable, et qui devait parattre alors bien singulière, entre la disposition des substances minérales en France et en Angleterre, disposition qui parait indiquer d'une manière bien évidente que ces deux pays ont été jadis réunis l'un à l'autre, puisque nous observons une correspondance parfaitement établie entre les terrains qui bordent les deux côtés de la Manche. On doit aussi à Guettard la découverte des volcans éteints de l'Auvergne, également sort inattendue. C'est à Moulins que Guettard, qui voyageait alors avec Malesherbes, eut la première idée de l'existence de ces volcans. En examinant des pierres de construction, il y reconnut une texture analogue à celle des laves du Vésuve qu'il avait observées dans la collection du duc d'Orléans. Il s'enquit de l'origine de ces pierres, et ayant appris qu'elles venaient de Volvic, ce dernier mot Volvic, *Yulcani vicus*, le confirma dans son hypothèse sur leur origine volcanique. Aussitot les deux voyageurs se rendirent en Auvergne; et ils ne furent pas médiocrement étonnés de trouver dans la plupart des montagnes de ce pays des traces bien manifestes d'anciens volcans. Cette découverte, bientôt confirmée par celle de Desmarets, qui reconnut que les hasaltes, si abondants dans certaines parties de l'Auvergue, out dans plusieurs points leur origine au centre des volcans et se comportent comme des laves, eut un retentissement d'autant plus grand que des phénomènes volcaniques produits sur divers points du globe (le fameux tremblement de terre de Lisbonne qui se fit sentir dans presque toute l'Europe occidentale et les éruptions du Vésuve) venaient tout récemment d'exciter au plus haut point l'attention et l'effroi du public; et que les convulsions de l'écorce consolidée du globe pouvaient faire redouter en Auvergne l'apparition de nouveaux phénomènes volcaniques. Mais elle eut surtout une grande importance dans l'histoire de la géologie, car elle devint le point de départ de la théorie du Vulcanisme, qui cherche dans les phénomènes volcaniques l'explication des faits géologiques, théorie incomplète, sans doute, mais qui, restreinte à ses justes limites, est restée et restera une seconde théorie. On ne doit pas oublier non plus les travaux de Guettard sur les rivières de France, sur la nature des substances minérales qu'elles tiennent en suspension par suite de la nature des terrains dont elles proviennent, ou sur lesquels elles coulent, et sur la nature des dépôts d'alluvion auxquels elles donnent naissance. Il est aussi le premier qui ait cherché à montrer que les eaux thermales sont réparties à la surface du sol suivant certaines lois. Toujours préoccupé des applications utiles de la science, en même temps que des questions théoriques les plus élevées, Guettard ne manquait aucune occasion de signa-

ler sur le sol français les matériaux pourrait tirer parti pour les arts. C'i qu'il montra que la France contient des aussi beaux que ceux de l'Egypte et leur faire concurrence. On lui doit la dé en France des matières qui servent à la tion de la porcelaine. On sait avec quelle en Allemagne et en France, les savant paient alors de trouver le secret de la tion de cette précieuse poterie. On était rivé en France, depuis un certain nomb nées, à saire cêtte espèce de verre que l nait sous le nom de porcelaine tendre. fabrication de la porcelaine dure, à l'imit celle de la Chine, était restée un secret. d'Orléans ayant fait venir de Chine stances que l'on emploie à la fabrication porcelaine dure, Guettard reconnut q substance, le kaolin, ressemblait heauco terre qui existe près d'Alencon; et il avec l'aide et le concours du duc d'Oi fabriquer de la porcelaine avec le ka lençon. Telle est l'origine de l'industr poterie d'Alençon, qui ne donne, il est vra porcelaine de qualité inférieure. Guettard également dans son travail le gisement d des environs de Limoges. On sait que ment est devenu le point de départ d'ir qui sont aujourd'hui très-importantes. T il ne paraît pas que cette indication de ( ait été suivie. Ce n'est que quelques ann tard, que Macquer, alors directeur de le facture de Sèvres, constata l'existence de ment d'après l'indication d'un chimiste deaux, nommé Villaris. Ce dernier le d'après M. Brongniart (Truité des Arts ques), d'un chirurgien de Limoges nomme

Ces études avaient conduit Guettard i voir un projet qui n'a été complétemen que de nos jours, celui de faire une carl ralogique de la France. Ce projet, Guel vait conçu depuis longtemps; mais l'ab bonnes cartes géographiques en arrêtait tion. « Qu'on me dresse de bonnes carte il , et je me charge de faire connaître d nature des terrains qu'elles comprendro publication de la carte de Cassini permit tard d'entreprendre son travail, qu'il c agréer au ministre Bertin, en lui faisa prendre les services qu'il rendrait à l'i tration et aux arts utiles. Il commenc l'aide de Lavoisier, qui débutait alors carrière des sciences. Mais l'entreprise : dessus de ses forces. Il s'arrêta après la tion des seize premières cartes, qui avaic de lui des voyages de plus de seize cents li travail fut continué pendant quelque tel Monnet, que Guettard s'était adjoint, et qu dix-sept nouvelles cartes; mais Monnet, I fut contraint d'y renoncer, et l'ouvra inachevé. Il faut ajouter que la géologi encore trop peu avancée pour permettre pas alors les lois de la superposition s, et par suite on ne pouvait reconmanière exacte les terrains apparne même formation. Les beaux traM. Dufresnoy et Élie de Beaumont géologique de France ont laissé bien e eux les essais de Guettard. Mais len a pas moins l'honneur d'avoir remier un semblable travail, d'avoir les avantages qu'il pourrait présenter, ir tenté la réalisation.

Guettard est toute dans ses travaux s. Il ne se maria point. Condorcet, ononcé l'éloge devant l'Académie des nous apprend qu'il faisait beaucoup t que, peu fait au commerce des l mettait dans ses relations une franlait jusqu'à la rudesse.

cipaux ouvrages de Guettard sont : sur les corps glanduleux des sur l'usage que l'on peut faire de s dans l'élablissement des genres ires); publiés de 1749 à 1752 dans les de l'Acad. des Sciences; — Mémoire nspiration insensible des plantes; -1753; — Memoires sur quelques : de France qui ont été des volcans ; ; — Mémoire et Carle minéralogique ture et la situation des terrains sent la France et l'Angleterre; ; — Mémoire sur les granits de mparés à ceux d'Egypte; ibid., lémoire sur les avantages que l'on r pour les ponts et chaussées d'une éralogique de la France; dans le ?conomique, t. II et III, 1752; es par lesquelles on fait voir que i de plusieurs plantes de la famille ince rougissent aussi les os, et que riélé paraît être commune à toutes s de cette classe; dans les Mém. de c., 1751; — Mémoire sur les effels Tre de la racine de caillelait, donlapine pleine, dont le lait fut cose assez vif, et les os des pelits lement colorés, sans que ceux de la ent changé de couleur; ibid., 1752; ires sur diverses questions d'hisrelle de Science et d'Art; 6 vol. Itlas et Description minéralogique nce entrepris par ordre du roi par !tard et Monnet, publié par ce deres ses nouveaux voyages, 1re partie, t le Beauvaisis, la Picardie, le is, la Flandre française, la Lormande, la Lorraine française, le sin et la Champagne; 1 vol. in-fol.; 8-1780; — Mémoires sur la minéu Dauphiné; un vol. in-4°; Paris, DARESTE.

GUETTE, Voy. LACUETTE.
GUETTE (Samuel de La). Voy. Citri de
LAGUETTE.

GURUDEVILLE (Nicolas), littérateur français, nó à Rouen, vers 1650, mort à La Haye, vers 1720. Son père était medecin. Il fit ses études dans sa ville natale, et y prit l'halit des Bénédictins. Il se distingua comme prédicateur; mass la hardiesse de ses opinions, en contradiction avec les principaux dogmes acceptés par l'Église, lui attira plusieurs fois des admonitions, puis des punitions de ses supérieurs. Dégoûte des entraves apportées à l'expansion de ses idées et n'écoutant que la fougue de son caractère, il s'évada de son couvent, se réfugia en Hollande, et abjura publiquement en faveur du protestantisme. Vers 1690, il se maria à Rotterdam, et y ouvrit des cours où il enseignalt la philosophie, la littérature et les langues anciennes. Le succès ne répondit pas à son attente : il dut chercher dans sa plume un autre moyen d'existence. En 1699, il fonda à La Haye une feuille politique, L'Esprit des Cours de l'Europe. Le gouvernement français était surtout l'objet de ses attaques : le comte d'Avaux, ambassadeur de France auprès des états généraux, obtint l'interdiction du journal de Gueudeville. Celui-ci éluda cette auppression en modifiant le titre de sa publication, qu'il nomma Nouvelles des Cours de *l'Europe* ; l'espriten resta le même, et la persécution que son rédacteur venait de subir lui attira une grande vogue. Néanmoins, soit dissipation ou toute autre cause, Gueudeville ne s'enrichit point, et mourut septuagénaire, dans un état voisin de la misère. On a de lui, outre les *Nouvelles*, dont la collection, rare et curieuse aujourd'hui, forme de 1699 à 1710 18 vol. in-12, les ouvrages suivants : Crilique générale des Aventures de Télémaque; Cologue, 1700, 2 vol. petit in-12. Cette critique eut beaucoup de succès ; elle est divisée en cinq parties : la première a eu quatre éditions, et la seconde trois. La cinquième partie, publiée en 1702, a pour titre : Le Critique ressuscité, ou la fin de la Critique des Aventures de Télémaque, où l'on voit le véritable portrait des bons et des mauvais rois; — Dialogue de M. le baron de La Hontan et d'un sauvage de l'Amerique; Amsterdam, 1704, in-8°; réimprimé à la suite du *Voyage de La* Hontan; Amsterdam, 1724, 2 vol. in-12, dont Gueudeville sut l'éditeur. « Ce Dialogue est, dit Quérard, une critique très-amère dirigée contre l'Église romaine et ses usages »; — Le grand Théatre historique, ou nouvelle histoire universelle, tant sacrée que profane, avec médaillons; trad. libre de l'allemand de Imhuf; Leyde, 1703 et années suivantes, 5 vol. in-fol, — Atlas historique, ou nouvelle introduction à l'histoire, avec un Supplément, par Limiers; Amsterdam, 1713-1721, 7 vol. in-fol.: Lenglet. Dusresnoy fait l'éloge de la partie géographique, qui est de Châtelain: -- Éloge de la Folie, trad.

du latin d'Erasme; Leyde, 1713, in-12, et Amsterdam, 1728, petit in-8°, orné de quatre-vingts figures, d'après Holbein. Cette traduction est médiocre et remplie de froids quolibets; ce n'est qu'à cause des gravures dont elle est illustrée qu'on recherche cette édition. Elle a été corrigée par Meunier de Querlon, Paris, 1751, in-8°, et par Falconet, Paris, 1757, in-12; — Utopie, trad. de l'anglais de Thomas Morus; Leyde, 1715, et Amsterdam, 1736, in-12, avec figures; — Le Censeur, ou le Caractère des mœurs de La Haye; La Haye et Amsterdam, 1715, in-12; — Parallèle de Paul III et de Clément XI, suivi de *Pensées libres*, et imprimé à la suite des Maximes politiques de Paul III; La Haye, 1716, in-12; — Les Comédies de Plaute, nouvellement traduites en style libre, naturel et naif, augmentées de Notes et de Réflexions de critique, d'histoire, de morale et de politique, avec fig.; Leyde, 1719 et 1726, 10 vol. in-12. Pour apprécier cette traduction et l'esprit du traducteur, il ne faut que le laisser parler : « Ma traduction, dit-il, est fort libre; je ne me suis géné que pour le sens de mon auteur : encore est-il vrai qu'il y a tels endroits obscurs, où je ne sais pas trop moi-même ce que je dis. Du reste, je n'ai rien omis pour habiller ce vieux comique à la mode; j'étends, sans façon, ses pensées, liberté qu'on condamnera comme une licence impardonnable. Mettre du sien à un célèbre auteur, c'est le corrompre, le défigurer, lui ôter tout son prix..... J'ai suivi mon penchant; et je me slatte que les lecteurs de vrai goût, petit troupeau, me sauront gré d'avoir voulu contribuer à les mieux divertir »; — Colloques, traduits du latin d'Erasme; Leyde, 1720, 6 vol. in-12, avec figures. « C'est, dit Quérard, plutôt un travestissement des Colloques qu'une traduction »; — Traité de Corneille Agrippa, Sur la Noblesse et l'Excellence du sexe feminin, suivi d'un autre du même auteur, Sur l'Incertitude et la Variété des Sciences; Leyde, 1726, 3 vol. petit in-8°. — Gueudeville fut aussi l'éditeur de l'Eloge de la Goutte, par Coulet, suivi de l'Éloge de la Fièvre quarte, trad. du latin de Guillaume Menapius. C'est à tort qu'on lui a attribué l'*Eloge de l'Ivresse* ; cet opusculc est de Albert-Henri Sallengre (1712, in-12).

L---z---E.

Bayle, Lettres. — Lenglet-Dufresnoy, Méthode pour étudier la geographie. — Leschevin, Notes sur le Chefd'œuvre d'un inconnu. — Catalogue de la Bibliothèque de Mac-Carthy. — Catalogue de la Bibliothèque impériale. — Barbier, Critique des Dictionnaires. — Quérard, La France littéraire.

rien français, né à Noyon, mort à Paris, en 1699. Il fit profession fort jeune dans l'ordre des Bernardins, à Ourscamp, passa dans la congrégation de Cluny, et devint prieur de Courcelles. Sous le pseudonyme de D..... (Desmay, qui était le nom de sa mère), il a publié de nombreux ouvrages, la plupart traitant de l'histoire. Parmi

ceux qui ont obtenu le plus de succ Méthode facile pour étudier l'i France, Paris, 1684, in-12; avec de Paris, 1685-1689-1691, 3 vol. in-12; Abrégé, qui eut plusieurs éditions, 16 1709, in-12; — Méthode pour app cilement la fable héroïque ou l'h dieux; 1692, in-12; — Mélhode prendre l'histoire de l'Eglise; P 3 vol. in-12. Le dernier volume, q l'Histoire de l'Eglise gallicane, a ét séparément; Paris, 1699, in-12; -Méthode pour apprendre faciles toire romaine; 1694, in-12; l'Histoire généalogique de la Maiso. et de ses alliances, avec les noms c officiers de la couronne, sous c Paris, 1699, in-12. Le grand ouvrag selme a fourni les matériaux de cet

Journal des Suvants, janvier 1699. — L thèque historique de la France, t. I, n nº 15638 et 24845; t. IV, nº 15633. — Barl critique des Dictionnaires historiques.

GUEULETTE (Thomas - Simo) français, né à Paris, le 2 juin 1683, renton, le 22 décembre 1766. Il ét procureur au Châtelet, et se fit rec au parlement de Paris. Plus tard il stitut du procureur du roi. Il habita à Choisy-le-Roi, une fort belle pro laquelle il avait fait construire un avec ses parents et ses amis, il repl pièces de sa composition. Plusieurs furent vivement applaudies au Théât s'éteignit plus qu'octogénaire, après et honorable existence, dont la littér la meilleure part. Il excellait surt composition de contes et de nouvelle une grande vogue. Ses principat sont: Les Soirées bretonnes, nouv de fées; Paris, 1712, in-12; réimpri Cabinet des Fées, t. XXX et XX mille et un Quaris d'heure, con Paris, 1715, 2 vol., 1723 et 1753, avec sig., réimprimés dans le Cabin t. XXI et XXII; — La Vie est un : comédie imitée de l'espagnol de Cal-— Les Comédiens par hasard; 1 lequin-Pluton; 1719; — Les Avei veilleuses du mandarin Fum-He chinois: Paris, 1723, et Amsterdam, in-12; réimprimées dans le Cabine t. XIX; — Le Trésor supposé, com actes; Paris, in-12; — L'Amour comédie en trois actes; Paris, 1726 in-12; \_ L'Horoscope accompli, c ris, 1727, 1729 et 1732, in-12; de mouche, ou les nouvelles No belais (avec Jamet ainé); 1732, 6 v Les Sultanes de Guzarate, ou les hommes éveillés, contes mogols; 3 vol. in-12, réimprimés sous le tit

irées; La Haye (Paris), 1749, 3 vol. dans le Cabinet des Fées, t. XXII : — Mémoires de mademoiselle Boni de la comiesse de Mariou; Amster-3, in-12; — Les mille et une Heures, ruviens; Amsterdam, 1733, 1734, et ol. in-12; — Caracalaca et Caracarade en trois actes, imprimée dans le les Boulevards; 1756, 3 vol. in-12; aveugle, sourd et manchot, parade, cueil, et un grand nombre d'autres divers genres non imprimées. « Ces out l'abbé Sabatier, sont le fruit d'une ile, mais plus attentive à consulter le personnes frivoles et oisives que l'uecteur éclairé et judicieux. »

ite a édité : Histoire du petit Jehan é, par Antoine de Lasalle, avec l'*Expli*s termes de chevalerie, des Remarles lournois, et des Notes gramma-Paris, 1724, 3 vol. in-12; — Contes : de Pilpay et de Lockman; 1724, 12; — Histoire de Gérard, comte s, et d'Euryant de Savoie, sa mye, t de Montreuil, avec des Notes ins-; 1725, in-8°; — Essais de Montaigne; rol. in-4°; — Œuvres de Rabelais; ol. in-8°; — La farce de *Pathelin*, par nchet; 1748, in-12. E. Desnues. e des hommes celèbres, année 1768. — Mayer, ineulette; dans le Cabinet des Fees, t. XXXVII. batter, Les Siècles littéraires de la France. La France litteraire.

IRA (Antoine DE), historien et moramol, né dans la province d'Alava, vers rt en 1545. Il passa sa jeunesse à la reine Isabelle. En 1528 il entra dans s Fransciscains, et n'en continua pas suivre la cour. Il accompagna Charles s ses voyages en Italie et dans d'autres l'Europe, et fut successivement élevé lés de prédicateur de la cour, d'histoimpérial, d'évêque de Cadix, d'évêque nedo. Ses ouvrages sont nombreux, e leur apparition, ils jouirent d'une pularité, qui ne s'est pas soutenue. ut un des écrivains déclamateurs, mais qui, au commencement du seizième ntribuèrent à sixer la langue espagnole nner une fermeté plus grande et plus n a de lui : Relox de principes, o urelio; Valladolid, 1529, in-fol. Gueapprend que cet ouvrage lui coûta de travail. C'est une espèce de roman, lle la Cyropédie de Xénophon. L'auà Charles Quint l'exemple du prince rfait de l'antiquité. Il a seulement le uloir faire passer son roman pour une athentique, et de le donner comme la ı d'un manuscrit grec qui lui avait été Florence. Cette assertion frauduleuse, beaucoup de personnes, sut dénoncée, ar Pedro de Rua, professeur de belles-

lettres au collége de Soria, dans une épître bientôt suivie de deux autres, et auxquelles Guevara ne put rien opposer de solide. Il appela alors un singulier paradoxe au secours de son premier mensonge, et prétendit que toutes les anciennes histoires n'étant pas plus vraies que son roman, il avait eu, aussi bien que Tite Live et Hérodotc, le droit d'inventer des fictions qui convenaient à son but. Cette polémique, où Guevara eut si évidemment le désavantage, ruina son autorité comme historien, sans nuire immédiatement à la popularité de son *Marco Aurelio*, qui ent les honneurs de la traduction dans plusieurs langues vivantes. La première traduction française parut sous ce titre : Livre doré de Marc Aurèle, empereur et éloquent orateur, traduict du vulgaire castillian en francoys, par R. B. (René Berthault de La Grise, secrétaire du cardinal de Gramont); Paris, 1531, in-4°; la seconde traduction est intitulée, L'Orloge des princes, traduict d'espaignol en langaige françois; Paris, 1540, in-fol.; elle ne porte pas de nom de traducteur, mais elle paraît être aussi de Berthault, et faite sur une nouvelle édition de l'original. Une troisième traduction, commencée par Herberay des Essars, parut à Paris, en 1555, in-fol. C'est à une de ces versions françaises plutôt qu'au texte espagnol que La Fontaine a emprunté son admirable fable du Paysan du Danube. Guevara est l'inventeur de cette heureuse fiction; mais elle a été bien perfectionnée par le fabuliste français. C'est aussi sur une des versions françaises qu'a été faite la traduction anglaise de Th. North; Londres, 1619, in-fol. Enfin il en existe une traduction latine, publiée à Torgau, 1611, in-fol., et plusieurs fois réimprimée; 🗕 Prologo solemne en que el autor toca muchas historias; Una decada de las Vidas de los X Cesares emperadores romanos, desde Trajano a Alexandro; De Monosprecio de la Corte, y alabanza de la Aldea; Aviso de privados, y doctrina de cortesanos; De los inventores del marear y de muchos trabajos que se passan en las galeras; Valladolid, 1539, in-fol. Le second et le plus important des ouvrages réunis dans ce volume se rapproche du *Marco Aurelio*, par le but; et sans être une fiction, il n'est pas non plus une histoire. L'auteur prétend bien imiter Plutarque et Suétone, et suivre les historiens de l'empire romain, mais il ne résiste pas à la tentation d'insérer dans son récit des lettres fictives et des faits de son invention. La Decada et le Monosprecio ont été traduits en français (voy. Al-LÈGRE); — Epistolas familiares; Valladolid, 1539, in-8°. Beaucoup de ces lettres sont adressées à des personnes considérables du temps, telles que le marquis de Pescaire, le duc d'Albe. Inigo de Velasco, grand-connétable de Castille, et Fadrique Enriquez, grand-amiral. Mais quelques-unes sont évidemment des pièces d'apparat, qui n'ont jamais été envoyées à leur adresse;

GUEVARA 488

d'autres sont de pures fictions, comme par exemple une correspondance de Trajan avec Plutarque et le sénat romain, et une longue épttre sur Laïs et d'autres courtisanes de l'antiquité. On ne doit pas chercher dans de pareilles compositions les qualités du bon style épistolaire, mais on y trouve, avec beaucoup de rhétorique, un certain éclat de pensée et de style; elles surent souvent réimprimées en Espagne, et elles ont été traduites dans les principales langues de l'Europe. La traduction française a pour titre les Enttres dorées (1) et Discours salutaires traduits d'espagnol par Guttery; ensemble La Révolte que les Espagnols firent contre leur jeune prince l'an 1520, avec un Trailé des travaux et priviléges des galères, le tout du même auteur; Paris, 1565, in-6°. La traduction de la Révolte des Espagnols est de Dupinet. Les Lettres dorées ont été traduites trois sois en anglais par Edouard Hellowes, 1574, par Geoffroy Fenton, 1575, et par Savage 1857. — On a encore de Guevara: Monte Calvario: Salamanque, 1542, traduit en anglais, 1595: — Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos; Valladolid, 1542, in-8°; traduit en français par Dany; Solssons, 1582, in-8°. Plus de deux siècles après la mort de Guevara, on publia en quatre langues, latine, italienne, française et allemande, un recueil de quatre cents maximes et traits d'histoire choisis dans ses lettres et dissertations, sous le titre de l'Esprit de don Antonio de Guevara; Francsortsur-le-Mein, 1760, in-8°.

Ple de Guevara, par lui-meme, dans le Prologue du Monosprecio de Corte. — Vie de Guevara, en tête de ses Epistolas; Madrid, 1678. in 4º. - Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana nova. - Ticknor, History of Spanish Literature, t. i, p. 496. — Bayle, Diction. hist. et critique.

GUEVARA (Antoine DE), théologien espagnol, qu'on a quelquesois consondu avec le précédent, vivait dans la seconde moitié du seizième siècle. Il sut chapelain de Philippe II, et prieur de Saint-Michel de Escalada dans le royaume de Léon. Il composa plusieurs Commentaires sur l'Écriture Sainte; un seul a été publié, sous le titre de : In Habacuc prophetam Commenta-L. J. rii; Madrid, 1585, in-4".

Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana nova.

GUEVARA (Don Felipe Ladron v), peintre espagnol, né vers 1510, mort à Madrid, en juillet 1563. Il était fils (2) de don Jaime de Guevara y Onate, seigneur d'Escalante et de Treceno, conseiller et grand-maître auprès de don Philippe, archiduc d'Autriche, et ambassadeur de Charles V en France. Il recut une brillante éducation, pro-

(2) Les rédacteurs du Dictionnaire historique (édit. 1822) ont attribué à Felipe de Guevara les charges de son pere.

sita bien de tout ce qui lui sut ense montra un goût particulier pour le de sévrier 1530, il suivit Charles Quint lorsque ce monarque se rendit à Bologi recevoir la couronne impériale des n pape Clément VII. Dans les fêtes qui nèrent à cette occasion, don Guevara eut de connaître le Titien, et dès lors de ami. Par les conseils de cet illustre m acquit les principes les plus exacts de ture et du dessin. Il perfectionna ses ic goût, et exécuta de fort beaux morcea quelques-uns se trouvent encore dans les galeries de l'Espagne. En 1535, Guevara pagna comme militaire Charles Quint au Tunis; dans une surprise des ennemis, son sang-froid et à son courage que la c espagnole dut son salut. L'empereur réc magnifiquement le vaillant peintre, et « Il est beau de voir unir le goût des . bravoure. » Guevara mourut d'une mal démique : il a laissé d'excellents comn sur la peinture, qui ont été publiés par tonio Pons; Madrid, 1788. Cet ouvrage combien son auteur était versé dans la sance de l'art chez les anciens.

tion Antonio Pons, Préfuce de Los Comenta Pintura. - Quilliet, Dictionnaire des Pein gnols.

GUBVARA (Sébastien Velez de), p pagnol, né à Valladolid, en 1558, mort Il était prébendaire de la collégiale de Sa Il continua la collection des romanc gnoles (Romancero), dont le premier avait paru en 1593; il publia le second sous le titre de Quarla e quinta part de Romances; Burgos, 1594, in-12. O encore quelques poëtes espagnols du Guevara, mais ils sont insignifiants.

Ticknor, History of Spanish Literature, t. GUEVARA (Juan-Beltran), prél gnol, né à Medina-de-Las-Torres, e mort en mai 1622. Il se rendit hal le droit, recut les ordres, et fut empl les affaires publiques de son pays. Env une mission importante dans le roy Naples, il écrivit pour le pape Paul V c **Vénitiens ; le souverain pontife récomp** zèle par l'évêché de Salerne. Guevara fi nommé à l'éveché de Badajoz, et mour vêgue de Compostelle. Ses contemp peignent comme « étant d'un caractère et donnant heaucoup à son imagination de lui : Propugnaculum ecclesiasti tatis adversus leges Venetiis latas, et autres écrits, un entre autres contre le Baronius au sujet de la Sicile.

Nicolas Antonio, Bibliotheca Hispana novi GUEVARA (Louis Velez de), poët tique et romancier espagnol, né à Ec dalousie), en 1570, mort à Madrid, en a peu de détails sur sa vie, sauf quelq dotes, qui le représentent comme un

<sup>(1)</sup> Les Lettres familières de Guevara étaient généralement désignées sous le titre, beaucoup trop flatteur, a'Epitres dorées. « Coux qui les ont appolées dorées, dit Montaigne, en faisaient jugement bien autre que celai que Jen fais. » (Mont., Essais, l. I. 48.)

personnage, très-bien accueilli du roi IV, à cause de ses facéties. On voit dans que dramatique de Montalvan, publié qu'à cette époque, c'est-à-dire douze nt sa mort, il avait écrit quatre cents e théatre; et comme ni la faveur pucelle de la cour, qui l'avaient sontenu , ne semblent l'avoir abandonné dans la partie de sa vie, on peut affirmer un des plus heureux et des plus séteurs de son temps. Ses pièces n'ont é recuellies, et il n'en est venu jusqu'à ın petit nombre. Parmi ces dernières : heurensement une de ses meilleures, uge par le succès qu'elle obtint lors de rition et par la réputation qu'elle conore. Le sujet en est emprunté à la Crodon Sancho el Bravo. C'est l'histoire nue d'Alonzo Perez de Guzman, qui dé-1293 la ville de Tarifa contre les Maures lés par l'infant don Juan, frère du roi he, et aima mieux abandonner son fils ort certaine, que de rendre la ville à shelle. La rudesse féroce et le sentiment fidélité au roi qui respirent dans la vieille : sont reproduits avec une vérité frapparfois admirable, dans la pièce de qui porte le titre de Mas pesa el rey sangre (Plus importe le roi que le style n'est pas exempt d'emphase et ion; mais dans beaucoup de scènes la des sentiments triomphe du mauvals temps, et se produit par des accents de fierté. Toutes les pièces de Guevara pas montées à ce ton de haute tra-: Lune de la Sierra est une peinture de la loyauté, de la dignité, et de l'é-1 caractère espagnol, jusque dans les istrieures. Il s'agit d'un paysan qui, près avoir épousé une beauté de ses s, s'aperçoit qu'elle est poursuivie par l'un grand seigneur, et qui sauve son en réclamant l'intervention de la reine Le Polier d'Ocana appartient au re d'inspiration; et L'Empire après la une mélancolique et douce tragédie. ent en harmonie avec la triste histoire Castro, sur laquelle elle est fondée. nes religieux de Guevara, comme les ces espagnoles de ce genre, offrent un mélange d'aventures d'amour avec ce de plus sacré et de plus respectable. s Les Trois Miracles on voit d'abord l amoureux de Marie-Madeleine, et Cour de Satan Jonas vit à la cour de ndant le règne de Ninus et de Sémiramis, zu de telles atrocités qu'il semble imdit M. Ticknor, qu'on les ait jamais ses devant un respectable auditoire . Les pièces connues de Guevara sont 3 dans plusieurs recueils, tels que la as mejores doce Comedias, et les Comedias escogidas. De tous ses ouvrages il n'en est aucun qui ait plus contribué à maintenir sa réputation que son roman fantastique et satirique intitulé: El Diablo cojuelo, novela de la otra vida; Madrid, 1641, in-8°. Un diable boiteux, délivré par un étudiant de la fiole où un magicien l'avait enfermé, réconnait de service, en transportant son libérateur au-desaus de Madrid, à travers les airs, et en lui montrant, pendant toute une nuit, les secrets qui se cachent au fond des maisons. Dans ce cadre heureux, Guevara a placé de nombreux tableaux peints en général avec heaucoup d'esprit et d'originalité, mais souvent aussi défigurés par le mauvais goût, si commun à cette époque. Cette ingénieuse fiction a été imitée et fort embellie par Le Sage.

Nicoles Antonio, Bibliotheca Hispana nova. — Montalvan, Para Todos. — Ticknor, History of Spanish Literature, II, 272; III, 102, 389.

GURVARA (Fra Juan), théologien espagnol, né à Tolède, en 1564, mort à Salamanque, en septembre 1660. Il prit l'habit des Ermites de Saint-Augustin dans sa ville natale. Il professa durant trente-six années la théologie à Salamanque, où il mourut, à quatre-vingt-seize ans. Antonio le désigne ainsi: « Singulari vir memoria et doctrina deinde clarus. » On a de fra Guevara: Commentarii doctissimi in IV lib. Sententiarum; — De Sacramentis in genere.

Nicolas Antonio. Bibliotheca Hispana nova, t. 111, p. 708. — Herrera, Alphab. August.

GUEZ. Voy. BALZAC.

GUFFROY (Armand-Benott-Joseph), publiciste et homme politique français, né à Arras, en 1740, mort à Paris, en 1800. Il exerçait la profession d'avocat , lorsque les états d'Arras le choisirent pour député près du roi en 1787. Chaud partisan de la révolution, il fut nommé en 1790 juge de paix à Arras, et envoyé en septembre 1792 à la Convention nationale. A son arrivée à Paris, il entreprit la rédaction d'un journal qu'il intitula Rougiff (1), ou la France en redelle, feuille pleine de cynisme et de férocité. « Abattons, disait-il un jour, abattons les pobles, et tant pis pour les bons, s'il y en a; que la guillotine soit en permanence dans toute la république; la France a assez de cinq millions d'habitants. » Il fit aussi paraître un discours contre le roi; et appelé à voter sur la peine qu'on devait appliquer à Louis XVI, il dit : « La vie de Louis est une longue chaine de crimes; la nation, la loi me font un devoir de voter pour la mort, et point de sursis. »

Le 14 septembre 1793, Guffroy fut nommé membre du comité de sûreté générale. Le 4 octobre, sur sa proposition, la Convention décréta qu'on placerait au Panthéon le buste de Descartes fait par le célèbre Pajou. Il proposa ensuite d'y faire transférer les cendres du sage et vertueux

(1) Anagramme de Guffroy.

Fénelon, mais l'assemblée décréta l'ordre du jour. Le 1er mars 1794, Chasles dénonça au club des Jacobins le journal de Rougiff comme « le tombeau du bon sens ». Après la discussion, on demanda que Gustroy sût rayé de la société, mais on arrêta qu'il serait invité à s'expliquer auparavant. Deux jours après il se présenta aux Jacobins; Chasles y soutint que le journal de Gustroy propageait le modérantisme et des principes contre-révolutionnaires. Lecture faite du dernier numéro de Rougiff, la société en exclut le rédacteur de son sein; et cependant il semblait avoir donné assez de gages aux montagnards, celui qui à l'occasion du 31 mai et de la chute des girondins avait dit : « Enfin, le peuple triomphe, et les aristocrates courent porter, comme saint Denis, leur tête à madame la guillotine. » Au 9 thermidor, Guffroy se vengea de l'affront qu'on lui avait fait aux Jacobins en se jetant parmi les plus furieux réacteurs. Membre de la commission chargée d'inventorier les papiers de Robespierre, il eut soin, dit-on, d'anéantir ce qui pouvait le compromettre lui-même. Le 5 août 1794 Guffroy dénonça à la Convention Jos. Lebon, qui faisait salarier la garde nationale à Arras, donnait une solde aux oisifs et aux femmes, et laissait la guillotine en permanence. Le 21 du même mois il déposa sur le bureau de la Convention des dons patriotiques trouvés dans les papiers de Robespierre. Le 5 janvier 1795 il rentra au comité de sûreté générale. Le 4 février suivant, au nom de ce comité, il rendit compte de la situation de Marseille, et représenta le parti de Robespierre comme la machine oppressive qui avait rempli la république de crimes et de désolation. Le 25 du même mois il sit renvoyer Carentan, secrétaire du comité de salut public, devant le tribunal criminel de Paris, pour un déficit de 138,000 liv. sur 2 millions qu'il avait été chargé de porter le 10 août 1793 à l'armée de Mayence. Le 25 mars suivant il accusa Duhem d'avoir des relations avec « les coquins » en ce moment à la maison d'arrêt de la Bourbe. Le 28 du même mois, il fit décréter que Barère, Collot et Billaud, renvoyés devant le tribunal criminel de la Charente-Inférieure, seraient entendus. Le 2 juillet il fut fortement inculpé par Jos. Lebon, qui, dans sa désense, lui reprocha de s'être emparé de ses papiers, et d'avoir, dans son journal Rougiff, dit qu'il sallait dresser soixante-treize guillotines, et saire tomber à la fois les têtes des soixante treize députés qu'il appelait les « crapauds du marais, des royalistes, des Vendéens, des agents de Pitt et de Cobourg ». Guffroy ne fut pas réélu au Conseil des Cinq-Cents. Le 9 juin 1797, Couchery lui reprocha à la tribune de ce conseil d'avoir dénoncé le fils de Rougeville comme émigré, et de l'avoir sait détenir pendant vingt-trois mois, alors qu'il était le débiteur et après avoir été vingt ans l'homme d'affaires de cette famille. Guffroy se condamna dès lors au silence, et après quelques mois de séjour à Arras, il revint dans la capitale, et se i force de sollicitations, chef adjoint de la justice.

On a de Gustroy: Le Tocsin su nence de la garde nationale, sur tion des municipalités et des assi vinciales, sur l'emploi des biens à l'acquit des dettes de la nation — Lettre en réponse aux observ maires de l'abbé Sieyès sur les siastiques; 1789, in-8°; — Offrai lion; 1789, in-8°; — La Sanc examinée par un Français; 17 Discours sur ce que la nation d ci-devant roi; 1792, in-8°; — La li et Viala, ode, par un représentar an II (1794), in-8°; — Censure rou lettre de Guffroy aux França d'Arras et communes environn Convention nationale, et à l'opini an III (1794), in-8°; — La Queu pierre; 1794, in-8°; — Les Secrei Lebon et de ses complices, ou lettr Guffroy à la Convention nationa nion publique; Paris, an III (1794), Moniteur, 1789 à 1800. — Rabbe, Bois

Moniteur, 1789 à 1800. — Rabbe, Boisj Preuve, Biogr. univ. et port. des Conten Jay, Jony, Norvins, Biog. Nouv. des Cont ments communiqués.

GUGLIBLMI (Pierre), compos né en mai 1727, à Massa-Carr. Rome, le 19 novembre 1804. Sc était mattre de chapelle du duc de donna les premières leçons de musi-Guglielmi fut ensuite envoyé au de Loreto, à Naples, où il étudia la sous la direction de Durante, et dev meilleurs élèves. Il avait vingt-hi qu'il fit jouer à Turin son premier ce début, qui fut couronné de suc les principales villes de l'Italie, e Venise; partout ses ouvrages fur favorablement. Appelé à Dresde av maître de chapelle de l'électeur, ques années dans cette ville, puis wick et plus tard à Londres, où il ans. Enfin, en 1777, après une abse ans, il revit l'Italie. Guglielmi, dont avaient vieilli, trouva à Naples Paisiello. Ces deux compositeur verve et de jeunesse, brillaient alor clat de leur talent. Guglielmi avait ci il ne se dissimulait pas la lutte re allait avoir à soutenir; le dange forces, et de nouveaux succès vii le placer au rang des premiers artist son temps. Moins abondant que motifs heureux, moins tendre et tique que Paisiello, il rachetait ce quait par de précieuses qualités. A genre bouffe, il avait plus d'animat franche gaieté et d'entrainement c rivaux. Ses morceaux d'ensemble

tous un effet vif et pénétrant. Ce compositeur a écrit, dit-on, plus de deux cents opéras sérieux ou bousses, parmi lesquels on cite particulièrement: I Viaggiatori ridicoli; La Serva inmamorata; La bella Pescutrice; I Fratelli Pappa Mosca; Enea e Lavinia; La Didone; I Due Gemelli; La Pastorella nobile. En 1793, Gaglielmi ayant été nommé maître de chapelle du Vatican, montra son talent sous un nouveau jour en écrivant plusieurs morceaux de musique d'église; il mourut onze ans après, à l'âge de mixante-dix-sept ans.

Voici l'indication des principales productions de ce compositeur : Opéras : l Caprici d'una Marchesa (1759); — I Due Soldati (1760); - Il finto Cicco (1762), - Don Ambrogio (1762); — Siroe (1765); — Tamerlano (1765); — Il Matrimonio villano (1765); — **Fernace**; — Iphigenia in Aulide; — Semiramide; — L'Inganno amoroso; — Adriano in Stria (1766); — La Convenienze leatrali; — La Spirito di contradizzione (1766); — Se-**Melri** (176?); — Il Re pastore (1767); — I Rivali placati (1768); — La Pace tra gli Amici; H Ratio della Sposa ; — La Donna Scaltra ; — **L'Impresa d'ope**ra (1769) ; — Ruggiero (1769) ; - L'Amante che spende (1769); - Or-100, Londres (1770); — Il Carnavale di Vemisia; ibid. (1770); — Ezio; ibid. (1770); — Le Pazzie d'Orlando; ibid. (1771); — Il Deserwe (1772); — La Sposa fidele; ibid. (1772); - I Viaggiatori ridicoli (1772); — La Fras**calana** (1773); — Mirandolina (1773); — De**metrio**(1773);— 1 Ruggieri della Serva (1774); **– Don Papiri**o (1774); — Lu Finta Zingara (1774); — La Virtuosa in Margellina (1774); - Due Nozze ed un sol Marilo (1774); - La sælla d'uno Sposo (1775); — Le Nozze in Cempagna (1775); — Il Sedecia (1775); — The Manlio; — Artaserce; — Gli Uccella**bri;** — Il Raggialore di poco fortuna (1776): -L'Impostore punito, Parme (1776); — Rici-Mero, Naples (1778); — La Serva innamorata (1778); — La bella Pescatrice; — Narcisso (1779); — La Quakera spiritosa, Naples (1783); - I Fratelli Pappa Mosca, Milan (1783); — La Denna amante di tutti e fidele a nessuno, Reples (1784); — Le Vicende d'amore, Rome (1784); — Enca e Lavinia, Naples (1785); — Inti Amori, Palerme (1786); — Didone, Venise (1785); — La Clemenza di Tito, Tu-👊 (1785); — I Fuorosciti, Castel-Nuovo (1785); — La Donna al peggior s'appiglio, Naples (1786); — Pallade, cantate, Naples (1786); — Lo Scoprimento inaspettato (1787); - Guerra aperta, Florence (1787); — La Vedeva contrastata (1787); — Le Astuzzie villene (1787); — I due Gemelli, Rome (1787); - La Pastorella nobile, Naples (1788); — Le Noize disturbate, Venise (1788); — Ademira (1789); — Arsace, Venise (1789); — La Sposa bisbetica, Naples (1789); — Ri-

naldo, Venise (1789); — Alvaro, Vienne (1790); — La Lanterna di Diogenio, Naples (1791); — Lo Siocco poeta (1791); — Paolo e Virginia (1792). — Oratorios: La Morte d'Abele; — Belulia liberata; — La Destruzione di Gierusalemme; — Le Lagrime di San-Pietro; — Debora e Sisara; ce dernier oratorio a été considéré en Italie comme l'une des plus belles productions musicales de la fin du dix-huitième siècle. — Musique d'égliss : — Messa a cinque voci con stromenti ; — Salmo Laudate, a due cori concertato; — In Converlendo, a 8 voci; — Miserere, a 5; — Motetti a 2, 3 e 4; — Regina cæli, a 4; — Gratias agimus tibi, motet à voix seule et orchestre; —*Hymmes* des vépres et de complies, à quatre voix. — Parmi les œuvres de musique instrumentale de Guglielmi on trouve six divertissements pour claveoin, violon et violoncelle, six quatuors pour clavecin, deux violons et violoncelle; six solos pour le clavecin.

## Dieudonné Denne-Baron.

Notice biographique sur Guglielmi, publice par J. Le Breton dans le Magasin encyclopédique, 1806, t. VI. — Fétis, Biographie universelle des Musiciens.

GUGLIELMINI (Domenico), mathématicien et médecin italien, né à Bologne, le 27 septembre 1655, mort à Padoue, le 12 juillet 1710. Il étudia les mathématiques sous Geminiano Montauari et la médecine sous Malpighi. En 1676 il parut cu Italie un météore aussi lumineux que la lune en son plein. Montanari chercha à en fixer la distance de la terre. Cavina, qui avait observé le même phénomène à Faenza, lui donna une distance trois fois plus grande. La discussion s'échaussa; et comme elle dégénérait en injures, Montanari déclara publiquement qu'il y renoncait. Guglielmini demanda à son maître la permission de répondre pour lui; Montanari la lui refusa, dans la crainte qu'on crût voir le maître caché derrière le disciple; mais Guglielmini trouva le moyen de vaincre cette difficulté : il proposa et obtint de soutenir des thèses publiques où Montanari n'assisterait pas et où Cavina serait invité. Celui-ci n'y vint point; « et il paraît qu'il sit bien, » dit fontenelle. « Il y eut assez d'écrits et d'assez gros sur une matière qui au fond ne les méritoit pas. Deux ou trois pages auroient suffi pour la vérité; les passions firent des livres. » Reçu docteur en médecine à Bologne en 1678, Guglielmini s'occupa en 1680 et 1681 de la nature et de la génération des comètes, à qui il donne des tourbillons sort étendus. Ses connaissances astronomiques se manifestèrent de nouveau dans l'observation qu'il fit à Bologne de l'éclipse solaire du 12 juillet 1684. Le sénat de Bologne nomma Guglielmini premier professeur de mathématiques, et lui donna en 1686 l'intendance générale des eaux de cet État. En 1690 et 1691, il publia un traité d'hydrostatique, dont « le principe fondamental, dit Fontenelle, est que les vitesses d'une eau qui sort d'un tuyau ver-

tical ou incliné sont à chaque instant comme les racines des hauteurs de sa surface supérieure, ce qui amène nécessairement la parabole dans toute cette matière ». Les Actes de Leipzig ayant rendu compte du livre de Guglielmini sur la mesure des eaux, Papin fit quelques remarques et quelques objections sur l'extrait qu'il en avait vu, et les fit insérer dans le même journal. Leibnitz en écrivit à Guglielmini, qui eut peur de s'être trompé; mais quand il vit les Actes de Leipzig, il se rassura, écrivit à Leibnitz, qu'il rendit juge du dissérend. En 1692 il adressa une autre lettre à Magliabecchi, sur les siphons, pour combattre Papin qui, dans les Actes de Leipzig, avait fait une suusse application de sa doctrine sur la vitesse comparée de l'eau qui sort d'un tuyau plein ou d'un même tuyau lorsqu'il se vide.

A la même époque, une difficulté s'éleva entre les villes de Bologne et de Ferrare à propos de cours d'eaux, et principalement du Reno. Le pape envoya deux cardinaux pour décider la question. « Les deux cardinaux, dit Fontenelle, avec lesquels Guglielmini traita, prirent une si haute idée de sa capacité qu'ils l'employèrent nonseulement pour les eaux du Boulonois, mais encore pour celles du Ferrarais et du territoire de Ravenne, et l'engagerent à faire des dessins de différents travaux utiles ou nécessaires. Mais il lui arriva ce qui était arrivé à M. Viviani en pareille matière : des projets qui ne regardoient que le bien public n'eurent point d'exécution. Comme Guglielmini avoit porté la science des caux plus loin qu'elle n'avoit été, du moins en Italie, et qu'il en avoit fait une science presque nouvelle, Bologne fonda dans son université, en 1694, une nouvelle chaire de professeur en hydrométrie, qu'elle lui donna. Le nom d'hydrométrie était nouvenu, aussi bien que la place, et l'un et l'autre rappelleront toujours la mémoire de celui qui en a rendu l'établissement nécessaire. » Lorsque Cassini retourna à Bologne, en 1695, pour raccommoder la méridienne qu'il avait tracée quarante ans auparavant dans l'église de Sainte-Pétronne, Guglielmini l'aida dans ce travail et fit imprimer un mémoire des opérations qu'avait nécessitées la construction et la vérification de cet instrument, dont il se servit pendant plusieurs années pour observer les mouvements du Soleil et de la Lune.

Guglielmini avait été reçu en 1687 membre de l'Académie de Physique établie à Bologne par le comte Marsigli. Peu de temps après il sut nommé membre de la Société Royale de Londres. Plus tard il sit partie de l'Académie de Berlin. En 1696 l'Académie des Sciences de Paris l'admit au nombre de ses associés, sur la recommandation de l'abbé Bignon, à qui il dédia son traité Della Natura de' Fiumi, qui passe pour son ches-d'œuvre. Après avoir établi les principes de l'écoulement des eaux des sleuves et des rivières, il en sait l'application à tout ce qu'il appelle l'architecture des eaux, c'est-à-dire aux ou-

vrages hydrauliques, aux canaux, au: au desséchement des marais, etc. « Ce ginal eut un grand éclat, dit Fonten mone. Mantoue et quelques autres vil recours au fameux architecte des ea donna les travaux qui leur étoient née mais son art brilla principalement da vées qu'il fit au Pô, au-dessous de Plai ce fleuve faisoit de grands ravages et d'en faire encore de plus grands. » La r de Venise lui donna en 1698 la chaire ( matiques à Padoue. Cependant Bologr qu'il gardât le titre de professeur dans versité, avec les émoluments qui y é tachés. En 1700 Venise l'envoya en réparer les ruines de Castel-Novo, e temps après dans le Frioul, où un torr tueux menaçait la forteresse de Palme.

En 1702 Guglielmini prit la chaire ( cine théorique à Padoue, vacante par sion de Pompeo Sacchi, et quitta c avait auparavant. Il publia encore ouvrages; le grand-duc de Toscane l offres considérables pour l'attirer au lui en qualité de son médecin et de so maticien. Le pape Clément XI lui offrir une place de camérier d'honneur En 1709 des vertiges le forcèrent donner son cours, et il mourut l'année d'une hémorragie. L'abbé Felix Viali, professeur de botanique, lui fit éleve nument de marbre blanc dans l'église Antoine, à Padoue, où il avait été inhu vie entière, dit Fontenelle, a été dév sciences. Ceux qui les aiment avec mo portement pourroient lui reprocher se qui à la vérité minèrent en lui un tem très-robuste, mais qui cependant ne pet blamés qu'avec respect. Il avoit cet que le cabinet donne ordinairement, chose d'un peu rude et d'un peu sau moins pour ceux à qui il n'étoit pas aci il méprisoit, dit le Journal des Savant cette politesse superficielle dont le 1 contente, et s'en étoit fait une autre, qui ( dans son cœur. » On a de Guglielmini: flammæ a D.G. Montanario, Bononi chiqumnasii professore mathematica geometrice examinatæ Epitropeia, c nes a D. Guglielmino propuynandx; 1677, in-4°; — Volantis flammæ Ep sive propositiones geographico-astr geometrico optica a D. G. D. Mc discipulo demonstratæ; Bologne, 167 - De Cometarum natura et ortu e Dissertatio, occasione novissimi con finem superioris anni et inter initia c observati conscripta; Bologne, 168 - Observatio solaris eclipsis anni noniæ habita die 12 julii ejusde Bologne, 1684, in-4°; — Riflessioni phiche dedotte dalle figure de' sali.

in uno dissorno recitato nella Academia Æ locofice esperimentale di Monsign. Marsigli, le sera delli 21 marzo 1888; Bologne, 1688. In4°; Padoue, 1706, in-4°; traduit cu latin par Fist; — Aquarum Aventium Mensura nova methode inquisite; Bulogne, 2 parties, 1690-1091, in-4"; — Epistolæ duæ kydrostaticæ, ellere apologetica adversus observatuines males Mensuram aquarum fluentium a C.V. Dionysio Papino factus; altera de velo**itale et molu fluidorum** in syphonibus rearvis dictoriis ; Bolagne, 1692, in-4° ; — Della Seture de' Fiumi, trattata physico-mathemañre; Bologge, 1697, in-i'; trad, en latio par Fot, aguy, édit., comprenant le texte et la fraduction, avec une preface et des additions d'Eustaha Manfredt, Bologne, 1739, in-4"; — De Sanguinia Natura el constitutione, exercitatio physics-medica; Venisc, 1701, in-8°; Utrecht, 170i, in-8°; -- Pro theoria medica adversus Instricam sectam, prælectio habita Pulavii, **for a mathematicarum** scientiarum. Cathedu ad primam Theorica medicina transthm focit; Venue, 1702, in-8"; Utrecht, 1704, me l'auvrage précadent; — De Salibus dismistio constolaris physico-medico-mechatichs ; Venise, 1705, in-x ; — Exercitatio de ingrum vilita, correctione el usu ad sigherdem et inguirendom morborum naturem; Padoue, 1707, in-8"; Loyde, 1709, in-8". Mac le traite de Louis Texti : De Saccharo laciti; — De principio sulphurato; Venise, 1710, led". On lui attribue quesi un ouvrage intitule : hist Montliens ad D. Franciscum-Alfonsum Imaoli Profes, Palan., de esus Bello escelumefite Epestola; Padoue, 1765, in-8", mais le Jourmaide Femise det qu'à est juger par le style cette **plus n'est point de lui. On lui attribue également** Jusphi Douzellini Symposium medicum, ouwage dans lequel il s'agit de l'utilité des mathenations pour la médecine ; et une pièce qui fraite du regles morales de la critique, écrite à l'occades d'une dispute fort vive entre Sharales et Milpighi. Qualques-unes des lettres de Guglielminioni été imprimées avec celles de G. Desnoues, 4 line en 1706. Enfin, on a fait un recueil de tous 🖴 suvragas sous ce titre : D. Guglielmini, etc., Opera punnia, mathematica, hydraulica, motion, et physica; accessit vita auctoris a Ann. B. Morgagus, M. D., scripta; Genève, 1719, 2 tomes in-6"; nouv. edit., 1740 . on y Fouve des lettres inédites, deux dissertations : De Materim affectionibus primis et de earum Origine et proprietatibus; une lettre sur le Tunquina, datée de 1702. Il avait aussi commore deux autres ouvragen, l'un De Febribus, l'astre De Methodo medendi. L. LOLVET.

J.-B. Morgagni, Pie de Gopliolmint, en têty de ses **Girça.** — *Biago de Gagliol*váni, 4016 le Journei, d*e* Fentes, tome III. - bostenette, Lloge de Guellelmini, Mil. de l'Acud. des Sciences, 1710. — Acta Erud. Japa.,

ricop, Memoires pour servir a Phistoire des hommes ilhestres dans in republ. des lettrin, tome 1, p. 18, tome X, p. 5s. - Montuela, Hust. des Mathematiques, tome M, p. 601 et 2017. - Bossal, Egelrodynamique, tome II, p. 645.

CCGLIELMO de Bergame. Poy. Bracanaco (Guglielmo), et Bengamo (Guglielmo ba).

GTGLIENSI ( *Jean-Paul* ) , astronome italies , mort a Vérone, en 1750. Il était de Verone, gen-Ulhomme, et se lives avec succès à l'étode de la physique el de l'astronomie. On loi dort quelques opuscules misèrés dans le recueil de Calogera. On cité surtout ses Osservacioni della cometa dell'anno 1744, a di due ectissi lunari, fullein Verona da Gian-Pavlo Guglien A e da Gien-Francesco Seguler, con la posizione geografica di detta città ; Vérone, 1744, în-8".

valo aliemand, est né en 1809, à Bojanowo (grand-duché de Posen). Il étudia à Breslau et à Berlin, et occupa, de 1836 a 1837, use place de professeur au collège de Cologne. Il sejourna ensuite pendant deux ana à Paris, ou il continus ries etudes, commencées en Allemagne, sur les gruyres de Leibuitz, et se fixa cafin en 1841 à Broslau , où il remphi actuellement les fanctions de conservateur de la babliothèque et de professage extenordinaire d'idatoire littéraire poiverselle. Ses principaux ouvrages sont l'édition critique des Doutscho Schriften (Garres allemandes) de Leibaitz; Borlin, 1838-1840, 2 vol.; - Leibni/s; Breslau, 1842, 2 vol., excellente étude biographique; — Quastiones critica ad Leibnitii Opera philosophica pertinentes ; Breslau, 1812; - Alitico critique d'après un manuscrit inédit des Leibullis Aximadrersiones ad Cartesii principia philosophica, Bonn, 1844; — Boothe's Briefwechsel mit Knebel (Correspondance de Gretho avec Knobel) ; Loips., 1862, 2jval.

Canv.-Lex.

 Gos souvereins ou originales, classés per ordre alphabétique de pays.

GUI 1et, comte d'Auvergne, mort en 989. Il était fils de Robert II., vicomte d'Auvergne, et d'Ingelberge de Beaumont (Châlonais). Il fut pourvu, en 979, du cointé d'Auvergne par Gulllaume IV , dit *Taille-Fe*r, cointe de Toulouse, qui s'était emparé de l'Auvergne après la mort de Guillaume III , dit *Tête d'Étoupe.* Le règne de Gui l<sup>er</sup> ne présente aucun fait saiflant. Il avalt épousé Auxiode, dame auvergnate, dont 🗓

n'eut pas d'enfants.

GUI II', comte d'Auvergne, mort en 1224. Il était second fils de Robert IV et de Mahand de Bourgogne. Il succéda à son frère ainé, Guillaume Xd'Auvergne , mort en † 194. A l'instigation de Richard 1er, dit Cœur de Lion , roi d'Ampleterre et duc d'Aquitaine, il voulut se soustraire à l'hommage lige envers la France. Philippe-Auguele entra auxulôt en Auvergne, et le réduisit poster (7)). — Monarea Aistor, et crit., do 1st juin | guest cours auxusot en Auvergne, et le restouist Bu. — Chandlugh, Haup. Dist. Aist. et cris. — F. M. | bientôt à implorer sa clémence. Gui n'obtint son

pardon que par la cession d'importants territoires. Une rupture éclata en 1197 entre le comte Gui et Robert, évêque de Clermont, son frère. Le prélat, après avoir excommunié Gui, soudoya des bandes de cottereaux, avec lesquelles il dévasta les terres du comte. Celui-ci s'adressa à Innocent III. afin que le pontife interposat son autorité et sit cesser les brigandages de tous genres dont se rendait coupable l'évêque. La réponse se sit attendre. Gui, poussé à bout, dispersa les bandits de Robert, et le fit prisonnier. Innocent III rompit aussitôt le silence; il réclama la mise en liberté du prélat, et donna pouvoir aux évêques de Riez et de Conserans et à l'abbé de Citeaux d'absoudre le cointe Gui « moyennant une pénitence et une satisfaction proportionnée aux excès qu'il avait commis ». Le comte refusa de se soumettre à un arrêt qui intervertissait si étrangement les rôles. Enfin, Henri de Sully, archevêque de Bourges, parent des deux frères, vint à bout de les réconcilier, en juillet 1199. La réconciliation fut sincère de la part du comte, qui donna en garde à Robert sa ville et ses sujets de Clermont, jusqu'à ce que lui ou les siens cussent aplani leurs différends avec la couronne de France. Forts de ce traité, les évêques de Clermont se crurent autorisés à conserver la seigneurie de cette ville jusqu'en 1552, époque où ils en farent évincés par arrêt du parlement rendu en faveur de Catherine de Médicis, comme régente de France. En 1206, les conslits recommencèrent entre Gui et son frère : le comte se vit forcé d'emprisonner une seconde fois le turbulent évêque. Robert invoqua Innocent III et Philippe-Auguste. Tous deux répondirent à son appel. Le pape excommunia Gui, et le roi de France entra en Auvergne avec une forte armée. Gui fut obligé de relacher son prisonnier et de donner caution pour le payement des frais de guerre. En 1208. Gui augmenta ses domaines du comté de Rodez. que le comte Guillaume de Rouergue lui laissa en mourant; mais l'année suivante il le vendit à Raimond IV, dit de Saint-Gilles, comte de Toulouse et de Rouergue, qui en possédait déjà une partie. Cette même année, il prit parti dans la croisade contre les Albigeois; mais il semble que ce sut plutôt par crainte que par zèle. En 1211 son srère se révolta de nouveau; Gui, exaspéré, détruisit l'abbaye de Mausac, l'une des résidences de l'évêque. Philippe-Auguste intervint encore en saveur de Robert. Par ses ordres Gui de Dampierre, sire de Bourbon, envahit l'Auvergne, et enleva rapidement cent vingt places, entre autres le fort de La Tourniole, dont le roi gratifia le vainqueur. Quoique toujours battu, Gui d'Auvergne continua cette lutte inégale jusqu'à sa mort. Il sut enterré à l'abbaye du Bouschet. Il avait épousé, en 1180, Pernelle de Chambon et de Combraille, dont il eut Guillaume XI, qui lui succéda; Huques, qui vivait encore en 1239; Gui; Hélis, mariée à Raymond IV, cointe de Turenne; Marguerite, femme d'Eracle de Montflour, et une autre fille, qui prit le voile.

A. D'E-P-C.

Baluze, Histoire de la Maison d'Auvergne, L. I, p. M.

t. II, p. 82. — Bibliothèque impériale : Mss. du fonds de Saint-Germain, nº 109. — Dom Valssette, Histoire du Languedoc, t. 11, p. 800-845. - Bernard Ithier, Chronique. GUI 1er de Chálillon, comte de Blois, mort en 1342. Il succéda à son père Hugues dans les comtés de Blois, de Dunois et dans la scigneurie d'Avesnes. Philippe le Bel le fit chevalier le jour de la Pentecôte de l'an 1313. Gui accompagna Philippe de Valois dans les guerres contre les Anglais, et se distingua en maintes occasions, disent les chroniqueurs, « par ses rules coups de lance ». Il fut enterré à La Guiche. fl avait épousé, le 22 juillet 1309, Marguerite de Valois (morte en juillet 1342), dont il est Louis ler, qui lui succéda; Charles de Biois, duc de Bretagne; et Marie, qui épousa Racel, duc de Lorraine.

GUI II de Châtillon, comte de Blois, de Soissons et seigneur de Chimay, mort à Neile, le 22 décembre 1397. Il succéda en juin 1361 à son frère Jean II de Châtillon. Gui avait 🕊 l'un des otages donnés aux Anglais pour la déivrance du roi de France Jean; et quoique le monarque ne fût pas remis en liberté, lui-même fut obligé, pour payer sa rançon, de céder son comté de Soissons au roi d'Angleterre, Edouard III (15 juillet 1367). Il alla ensuite guerroyer 🙉 Prusse, et mérita des grades élevés dans l'ordre des chevaliers Teutoniques. A son retour, il suivit les ducs d'Anjou et de Berry dans la guerre qu'ils firent aux Anglais en Guienne. En 1382 il commandait l'arrière-garde de l'armée française à Rosebecque. L'année suivante, quoique malade, il joignit l'armée de Charles VI, qui entrait en Flandre; « et si par nulle manière, dit Froissart, ne pouvant endurer le chevaucher: mais il se mit en litière, et partit de son bold de Beaumont (Hainault). » Malgré sa faiblesse de santé, le roi n'hésita pas à lui confier le commandement de l'aile gauche des troupes françaises. Gui passait pour un des plus vaillants hommes de son temps ; mais l'économie et la sobriété n'étaient pas ses vertus : il était tellement adonné à la bonne chère qu'il devint gros « comme un tonneau ». C'était enfin un vrai dissipateur : se voyant accablé de dettes, il céda en 1391 ses comtés de Blois, de Dunois, de Romorantin et de Chateau-Renaud à Louis de France, duc d'Orléans, movennant deux cent mille francs d'or. Il avait épousé, le 22 août 1374, Marie de Namur, dont il eut un fils Louis, comte de Dunois, mort sans enfants, le 16 juillet 1391. A Gui II s'arrête la A. D'E-P-C. série des comtes de Blois.

· Jean-Joseph Expilly, Dictionnairé géographique, etc. — Froissart, Chronique, passim.

GUI 1er (Geoffroi), premier seigneur de Laval, vivait au commencement du onzième siècle. Il est qualifié de potentissimus dans une charte d'Avesgaud, évêque du Mans, qui contient les conventions matrimoniales de Mathilde, fille d'Hébert

meur de Mont-Jean: « Ita quod nos, y est-il, et potentissimum virum Gaufridum Guidom, dominum de Valle de præfato conventu mendo plegios posuerunt. » La date de cet acte etc: « Anno quinto regnante glorioso rege Roto, indictione XV. » Ce qui revient à l'an 1002. est tout ce qu'on sait de Gui Geoffroi.

671 11, seigneur de Laval, fils, selon toute parence, du précédent, mort vers 1067. Il mda, l'an 1040, à la prière de Richilde, preière abbesse de Ronceray, le prieuré de Notretme d'Avenières, avec plusieurs franchises et mames. On lui attribue la construction des m de Laval. Il eut des démélés avec Robert, ineur de Vitré, qu'il fit prisonnier lorsqu'il renait du pélerinage de la Terre Sainte. Ynogen Fougères, mère de Robert, obtint sa délimce en payant sa rançon. Gui II fut inhumé larmoustier. Il avait épousé Berthe, qui lui ma Jean, religieux de Marmoustier; Hamon, ilui succéda; et Hildelingue; et de Rode de Chateau-du-Loir, sa seconde femme, il : Gui, Gervais, Agnès, prieure d'Aveniè-, et Hildeburge. Rotrude survécut à son MX.

EUI III, dit le Jeune et le Chauve, seigneur Laval, mort en 1095. Fils ainé d'Hamon et **Isrsende**, il avait accompagné son père en Anterre, et mérité par sa valeur l'estime de Guilme le Conquérant. Ce monarque lui en donna preuve en lui faisant épouser, en 1078, Dese, sa nièce, fille de Robert, son frère utérin, mte de Mortain, et de Mahaut de Belème. En **80 Gni III succéda à son père. En** 1085 il eut erre avec le seigneur de Château-Gonthier. Fuit bellum, dit sur cette année la Chroque de Saint-Aubin, inter Castro-Gonthemos et Lavallenses. » Gui fit à divers monasres, et surtout à celui de Marmoustier et à ceux t Seint-Serge et de Ronceray d'Angers, des **Détalités consignées dans les cartulaires de ces** Mitons. On y remarque qu'il avait épousé en ittades noces Cécile, que quelques-uns sont **wir de la maison de Mayenne. Gui sut enterré** Marmoustier, auprès de sa première femine. De 🛎 deux mariages il laissa un grand nombre featants, dont les principaux furent Gui IV, Farrais, Bonnor, Hamon, Jean, et une fille, ignès, semme de Hugues, sire de Craon.

cui iv, seigneur de Laval, fils ainé du préident, mort en 1146. Il succéda à son père en
185, et était à peine en jouissance de la terre de
laval lorsque la première croisade fut prêchée.
I prit la croix avec cinq de ses frères dans l'éjue de Saint-Julien du Mans, et partit l'année
mivante pour la Terre Sainte, à la tête d'un grand
monbre de ses vassaux. Il se signala dans toutes
les entreprises des croisés, jusqu'à la prise de
lémalem. Il revint en France, et vit, en passant
à Rome, le pape Pascal II, qui lui fit un accueil
listingué. Robert, dans la Gallia Christiana,
à l'article de Pierre de Laval, archevêque de

Reims, dit que Pascal ordonna que le nom de Gui serait désormais affecté au possesseur de la terre de Lava!. Il ne paraît pas qu'auoun des frères de Gui IV revint de la Terre Sainte, soit qu'ils y aient péri, soit qu'ils s'y fussent établis.

En 1110 les habitants de Laval demandèrent à leur seigneur un emplacement dans la ville pour y construire une église. Gui leur accorda le mont Jupiter; ce sut là qu'ils élevèrent l'édifice sacré qui fut dédié à la Trinité. Gui prit parti pour Foulques V, dit le jeune, counte d'Anjou, contre Henri ler, roi d'Angleterre. En 1118, il eut part à la victoire que Foulques remporta sur le monarque anglais, entre Seez et Alençon. En 1129 Gui se ligua avec le vicomte de Thouars, les seigneurs de Mirebeau, de Parthenay, de Sablé, d'Amboise et d'autres vassaux de l'Anjou, contre Geoffroi V Plantagenet, qui venait de succéder à Foulques le jeune, son père. Geoffroi vint assiéger Gui IV dans le château de Menlais, qu'il prit d'assaut. Le sire de Laval obtint néanmoins un généreux pardon. En 1135, Robert de Vitré, dépouillé de sa vicomté par Conan le Gros, duc de Bretagne, vint chercher un asile auprès de Gui IV, qui était son cousin germain. Celui-ci l'accueillit d'abord, et lui prêta même ses châteaux de La Gravelle et de L'Aulnaie, afin qu'il fût à même de recouvrer son patrimoine. Mais Conan gagna Gui en lui donnant les terres enlevées à Robert. Cette trahison ne porta pas d'heureux fruits. Plantagenet se rangea du côté du vicomte de Vitré, qui sut également soutenu par son beau-frère, le seigneur de La Guerche, et Thibault de Mâte-Felon, son gendre. Après une guerre de huit années, le sire de Laval et Conan, vaincus en 1143, durent restituer Vitré et son territoire. Gui IV fut inhumé à Marmoustier : il avait épousé Emme, dont il laissa Gui V; Hamon, qui s'illustra en Terre Sainte (1158), et *Emma*, abbesse de Ronceray.

GUI V, sire de Laval, fils ainé du précédent. mourut vers 1170. Il succéda à son père en 1146. Il avait, en 1144, épousé Emme Plantagenet, fille du comte d'Anjou. Les vexations qu'il exerça contre l'abbaye de Marmoustier lui attirèrent, en 1150, l'excommunication de Guillaume Passavant, évêque du Mans, dûment autorisé à cela par le pape Eugène III. Gui obtint sa réhabilitation en 1152, moyennant la fondation de l'abbaye de Clair-Mont, à deux lieues et demie de Laval. Il y installa des moines cisterciens, qu'il dut doter de mille arpents en prés, terres labourables et bois. Henri II Plantagenet, son beaufrère, duc de Normandie et d'Aquitaine et comte d'Anjou, étant parvenu, en 1154, au trône d'Angleterre, le nomma lieutenant général régent des provinces d'Anjou et du Maine. La fin de la vie de Gui V n'ostre plus de remarquable que des fondations religieuses à Laval, à Saint-Thugal, etc. Sa femme, qui lui survécut, lui avait donné Gui VI; Geoffroi, évêque du Mans, et Agnès, qui épousa Eméric, vicomte de Thouars

400 GUI

GUI VI, dit le Jeune, sive de Laval, fils ainé du précédent, mourut en 1210. Il succéda a son père en 1170; il était alors en bas âge, car ce ne sut qu'en 1190 qu'il épousa Havoise de Craou. Gui VI fut un des plus braves chevaliers de son temps. Il suivit son suzerain, le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion, dans toutes ses guerres; mais on n'a pas de preuves qu'il l'ait accompagné en Terre Sainte. Lorsque Richard eut, en 1196, attaqué Constance, veuve de Geoffroi Plantagenet, son frère, duc de Bretagne, et épouse separce de Ranulfe, comte de Choster, le seigneur de Laval seconda les entreprises des Anglais commandés par Marcadé, contre André de Vitre, partisan de la duchesse. Cependant, après quelques hostilités, un accommodement intervint en 1197, par lequel il fut convenu que les vassaux des deux seigneuries auraient sauf-conduit réciproquement aur leurs terres et qu'ils se prêteraient un secours mutuel contre leurs ennemis anglais ou bretous. Gui, par un désintéressement bien rare à son époque, abolit la même année dans toute sa seigneurie le droit de main-morte établi par son père, et qu'il nommait pravam consustudinem. Il contirma cette abolition entre les mains de Barthélemy, archeveque de Tours, et de Hamelin, évêque du Mans, dans une assemblée de tous ses vassaux, se soumettant à l'excommunication s'il rétablissait cet impôt. Gui était sort attaché à Artus, duc de Bretagne, dont il défendit énergiquement les droits contre son oncle Jean saus Terre. Après l'assassinat d'Artus, le sire de Laval se joignit avec les barons d'Anjou et du Maine au roi Philippe-Auguste pour tirer vengeance du meurtrier. Gui fut inhumé à Clair-Mont. De sa femme Havoise, qui lui survécut et se remaria avec lues le Franc, l'un de ses gentilliommes, il laissa Guionnel, qui lui succéda et mourut en bas àge, en 1213; Emme, mariée 1º à Robert III, comte d'Alençon, 2º à Matthieu de Montmorency, connétable de France, 3° à Jean, baron de Choisy et de Tocy, seigneur de Puisaye; et Isabelle, mariée à Bouchard VI, haron de Montinorency.

GUI VII, de Laval de Montmorency, petit-fils du précédent, mourut en janvier 1267. Il était fils de Matthieu de Montmorency et d'Emme de Laval: il succéda à son père en 1230, et devint la tige des Laval-Montmorency (voy. ce nom). Dans la suite, la seigneurie de Laval passa entre les mains de plusieurs maisons alliées (voy. Montfort, La Roche-Bernard, Saint-Maure, Colligny, La Trémouille). A. d'E-P-C.

Jean de Marmoustier, Chronic. — Cartulaires de Marmoustier. — Chronique de Saint-Aubin, an 1085. — Cartulaires de Saint-Serge et de Roncersy d'Angers. — Robert, Gallia Christiana. —Gesta Cons. Andegav. — Chopin, De Donuan., lib. IV, tit. ultimo. — Archives de Laval et de Vitre. — Héronval, Manuscrits. — Moréri, Le grand Dictionnaire historique. — Dom Morice, Bibliothèque de Bretagne, t. II, p. 42-130. — Froissart, Chron. — Le P. Anselme, Chronologie historique des grundes Maisons de France. — Blondel, Assertio Geneulogie Francice. — L'Art de verifier ies dates, t. XIII, p. 166-141. —Le Bea, Diet. encyclopédique de la France.

- L'abbé Foucher, Histoire (manuscrite) d'Comfes de Laval.

\*GUI I<sup>er</sup>, vicomte de *Limoges*, mort tobre 1025, était sils de Gérard, vicor nième ville, et de Rothilde. Il épousa la 1 mar, la belle et pieuse Emma, qui lui aj dot le vicomté de Ségur. Gérard élant l'an 1000, une ligue formidable de seig forma contre Gui, pour lui ravir l'hérit tonait de sa mère, c'est-à-dire la moitié teau de Brosse. Gui n'attendit pas ses sur la brèche: il sit une sortie contre après un combat meurtrier, les força à siège. Il avait été secondé dans cette son fils Adémar, non moins ambitieux cieux que lui. Cette victoire remporte tint de Geoffroy, son frère, abbé de Si tial, la justice du château de Limoges. contenir plus facilement les habitants ville, il transmit ses droits de baul-j dix des plus nobles et des plus puis l'endroit, les appela vigiers, et leur le tiers des amendes et des confiscati charge « par eux, leurs hoirs et suci de rendre foi et hommage aux vicon se rendit ensuite à Rome. Dans cet i Adémar envahit les propriétes de sins, s'empara de l'autre moitié du cl Brosse, appartenant à Hugues de Garg mit le siège devant la ville et le prieuré Benoît-du-Saut. Gui, en faisant son ' Rome « espérait, dit Aimoin, donner et faire croire à sa pénitence, tandis q seillait à son fils de nouveaux attentat un autre auteur, le voyage de Rome un motif distérent. Gui, qui convoita longtemps le monastère de Brantôme avait amené entre lui et Boson II un fort sangiante , n'avait pus renoncé à se malgré sa défaite. Toujours désireux d der ce monastère, propriété de Grimos que de Périgueux, il s'était saisi de ce l'avait enfermé dans la tour de Limons. obtenir par force ce qu'il n'avait pu a par persuasion; mais le peuple prit le de l'évêque, qu'il fit relacher sous certa ditions. Grimoard, étant de retour chez son adversaire devant le pape Sylvestn le pape, disait-il à Gui, consent à c renonce à mon abbaye en votre fave faveur de vos enfants, je n'y mettr obstacle. » Le vicomte de Limoges eu dence d'obéir à cette citation, et ce sut consistoire, en présence de Sylvestre tous les cardinaux, que Grimoard racor tention et ses soustrances dans la tor moges. La cour romaine, transportée ( tion, condamna sur-le-champ le vicom écartelé par des chevaux, puis jeté à l exemple mémorable de la puissance p au onzième siècle et d'une harbarie tell auteurs de l'Art de vérifier les dates ref

GUI 502

mais un auteur presque contemporain, de Chabanais, rapporte cette sentence, ndait à tous ceux qui oseraient attenter té d'un évêque. L'exécution devait avoir is jours après, et Gui fut mis sous la : Grimoard. Ce dernier, trouvant le chârop terrible et craignant que les parents mte de Limoges et les hauts seigneurs vs n'usassent de sanglantes représailéconcilia avec son prisonnier, et s'évada ient avec lui. Ils rentrèrent tous les deux ce, où ils vécurent depuis en bonne Le malheur, dit Jean Besly, en voulait ison des vicomtes de Limoges. Emma ée à Saint-Michel-en-L'Herm pour y excrimes de son mari, sut rencontrée par tes normands qui l'enlevèrent et qui la rois ans en captivité au delà des mers.

payer pour sa rançon une somme able, et le trésor de l'église Saint-Marmis à contribution. On détacha même antique basilique une image en or de hel. Les pirates touchèrent la rançon, rent de rendre leur captive, et la pieuse erait morte en esclavage, sans le duc andie, Richard le Bon, qui en obtint la æ. Ce fut pour remercier le ciel de eur, que les deux époux firent divers abbaye d'Uzerche, entre autres celui e Saint-Pardoux (1002), et que plus l<sup>er</sup> alla en pèlerinage à Jérusalem. Ce qui sur la fin de ses jours avait cherché medier avec Dieu et avec les hommes, core à l'abbaye d'Uzerche le monastère dyrac, sous la condition expresse qu'on endrait sévèrement la discipline de 10lt. Il restitua, à titre de donation, ce it usurpé des biens de l'Eglise, et moue mois après.

Martial Audouin (de Limoges.)

de Chabanals. — Aimoin, De Mirac. 5. Be. V. ch. V. — Labbe, Bib. nov. mas., t. I. p. 291,
Vosicus, ap. Labbeum, t. II, p. 147. — Jean
t. des Comtes du Poitou, chap. 16, p. 52; et
. 61. — Dupuy, État de l'église du Périgord.
Bonaventure, Annal. du Lim., p. 328, 379
Rouquet, t. X, p. 146. — Duvoux, Essai hist,
atorerie de Limoges, p. 128 et 129. — Deveruseau, Hist. d'Aquitaine, t. II, p. 126. —
Hist. du Bas-Limousin, t. I, p. 145 et suiv. —
Hist. du Lim., t. II, p. 182.

le Lusignan, roi de Jérusalem et roi de Chypre, né vers 1140, mort en appartenait à une ancienne famille du (voy. Lusignan), et ses ancêtres s'étingués dans les premières croisades. la réputation de sa famille, beaucoup son mérite personnel, qu'il dut d'ém 1180, Sibylle, sœur de Baudouin IV, érusalem, et veuve de Guillaume de L. Cette princesse lui apporta en dot le scalon et de Joppé, et Baudouin, atteint dadie incurable, lui conféra la régence me de Jérusalem. Mais son incapacité

et son orgueil le rendirent insupportable aux seigneurs qui se partageaient et se disputaient les faibles restes de la puissance franque en Orient. Baudouin ne tarda pas à regretter son choix, et, en 1183, il retira la régence à Gui de Lusignan pour la rendre au comte de Tripoli. Ce fut l'occasion d'une nouvelle guerre civile dans le petit royaume de Jérusalem; elle durait encore lorsque Baudouin IV mourut, en 1185. Il eut pour successeur Baudouin V, enfant de six ans, fils de Sibylle et de Guillaume de Montferrat. Cet enfant survécut peu à son oncle : il mourut au commencement de septembre 1186. On pensa qu'il avait été empoisonné par Gui de Lusignan; Sibylle elle-même ne fut pas à l'abri des soupçons, que sa conduite postérieure sembla justifier. Devenue l'héritière du trône de Jérusalem, la sœur de Baudouin IV annonça l'intention de se séparer de son mari et de donner au plus digne des seigneurs français sa main et la couronne. En effet, dans l'église du Saint-Sépulcre, elle fit le simulacre d'un divorce solennel. Héraclius, patriarche de Jérusalem, prononça la séparation, et remit la couronne à la reine, en lui recommandant de la confier au plus digne; Sibylle, après l'avoir reçue, couronna à son tour Gui de Lusignan, et déclara qu'elle le reconnaissait pour son mari et pour roi de Jérusalem. Cette singulière cérémonie et l'élévation peu méritée de Gui indignèrent la plupart des seigneurs français. Geoffroi, frère du nouveau roi, s'écria, en apprenant ce couronnement: « S'ils ont fait un tel homme roi, sans doute ils me feront Dieu. » Gui justifia bientôt tout ce qu'on pensait de son incapacité. Des déprédations de Renaud de Châtillon, baron de Krak ou Kerek, commises contre des caravanes de Saladin avaient amené une rupture entre ce prince et les chrétiens, vers la fin du règne de Baudouin V. Saladin dévasta les environs de Kerbek et de Schambek, tandis que son fils Al. Afdhal, passant le Jourdain, battit à Nazareth, le 1<sup>er</sup> mai 1186, quelques centaines de chrétiens qui succombèrent après des prodiges de valeur. Le grand-maître du Temple et deux de ses chevaliers échappèrent seuls à un désastre qui coûta la vie à cent-quarante chevaliers des deux ordres de Jérusalem et du Temple. Deux mois après, Saladin prit Tibériade, et mit le siége devant la citadelle de cette ville. Gui de Lusignan résolut de la délivrer, malgré le danger d'attaquer les forces très-supérieures de Saladin et de traverser avec une armée, au milieu des plus brûlantes chaleurs d'un été de Syrie, la plaine sans eau qui s'étend de Séphoris à Tibériade. Il rassembla tout ce que son royaume put lui fournir de soldats, et il se mit en marche avec vingt mille hommes environ, faisant porter devant lui le bois de la vraie croix. Raymond, comte de Tripoli, représenta les périls de cette agression imprudente, et demanda que l'armée chrétienne restat à Séphoris, où elle avait de

l'eau et des vivres. Le grand-maître des templiers accusa Raymond de trahison, et Gui donna l'ordre d'avancer. Les chrétiens quittèrent Séphoris dans la matinée du 3 juillet 1187; mais ils furent arrêtés près de la colline de Hottéin par les musulmans, qui leur fermèrent l'approche du lac de Tibériade. Les soldats de Lusignan passèrent une nuit astreuse, tourmentés par la soif, accablés de slèches que leur lançaient les mahométans, et, pour comble de maiheur, enveloppés de llamme et de sumée : car Saladin avait fait mettre le feu aux bruyères qui couvraient la plaine où les chrétiens étaient campés. Le matin venu (4 juillet), Saladin se précipita sur l'armée chrétienne, qui sit une vaillante mais inutile résistance. Le bois de la vraie croix tomba aux mains des infidèles. Gui de Lusignan fut pris avec Renaud de Châtillon, Geoffroi, prince d'Antioche, Boniface, marquis de Montferrat, Josselin de Courtenay, comte d'Édesse, Amaury de Lusignan, connétable du royaume, le grandmattre des templiers, et presque toute la noblesse. Saladin usa cruellement de sa victoire à l'égard des chevaliers du Temple et de Jérusalem; mais il se montra humain pour Gui de Lusignan. Ce prince, aussi faible dans le malheur que dans la prospérité, acheta sa liberté en livrant au vainqueur la ville d'Ascalon. Jérusalem capitula le 2 octobre 1187. Ainsi finit, après une durée de quatre-vingt-neul ans, le royaume fondé par Godefroy de Bouillon. En Europe la chute de la ville sainte causa une immense consternation, et provoqua une nouvelle croisade. En attendant l'arrivée des chrétiens d'Occident, Gui de Lusignan, qui, après avoir juré de ne plus porter les armes contre Saladin , s'était fait relever de son serment par le patriarche de Jérusalem, vint avec une petite armée mettre le siège devant Saint-Jean-d'Acre (Ptolémais) vers la fin de l'année 1188. Des secours lui arrivèrent d'Europe; mais il ne sut pas en tirer parti. Le siège se prolongea indéfiniment au milieu des plus rudes soustrances de l'armée des croisés. Sibylle mourut sur ces entrefaites, et sa couronne, qui n'était plus qu'un vain titre, fut disputée entre Gui de Lusignan et Conrad de Montferrat, mari d'une sœur de Sibylle. Pendant ces déplorables contestations, Philippe, roi de France et Richard, roi d'Angleterre, arrivèrent devant Ptolémaïs, et dès lors le faible Gui n'eut plus aucune autorité sur les assiégeants. Le seul usage qu'il sit de son titre de roi de Jérusalem fut de le céder en 1192 à Richard pour prix de la souveraineté de l'île de Chypre que ce prince venait d'enlever au petit tyran grec Isaac Comnène; il s'engagea de plus à payer vingt-cinq mille marcs que les templiers avaient prêtés à Richard. Gui trouva Chypre dévastée et presque déserte; il la repeupla avec des colons tirés d'Arménie et d'Antioche. Il offrit aussi un asile à beaucoup d'habitants de la Palestine qui fuvaient la domination musulmane. Après un règne pai-

sible de deux ans, il transmit sa coun frère Amaury. Tel sut le commenc royaume de Chypre, qui après avoir sul cents ans, sous dix-sept rois, passa par au pouvoir de la république de Venis Gnillaume de Tyr. 1. XXI-XXIII. — Bernarier, De Acquisitione Terra-Sanctae. cap. Michaud, Histoire des Croisades, 1. VII, V. latric, Histoire de la Domination français de Cypre.

GUI de Lusignan (en arménien G Gid), aussi appelé Sirgius (1), roi de Arménie, tué en 1345. Il était le plus trois fils d'Amauri (Maurice), comte de Sidon, et d'Isabelle (Zabloun), fille de roi de Cilicie. Amauri détrôna son frère roi de Chypre, et s'empara du trône; i assassiné en 1310, et sa famille fut el Cilicie. Longtemps après, Isabelle el mécontents de ce que le roi Oschin, Gorigos, écartait systématiquement ( et des honneurs les princes d'origine la citèrent ces derniers à la révolte. Leui entendu; mais cette tentative n'eut heureuse issue. Les rebelles furent vai belle et l'un de ses fils tombèrent entre du roi vainqueur, tandis que Gui se Chypre avec son frère Jean. Ne recev secours de son oncle Henri II, il ac lontiers l'invitation de sa tante Marie, ve dronic II, qui, sur le bruit de ses expl pela à Constantinople auprès d'And son fils , en 1326. Il épousa la fille d'u grec, appelé Sergianus, et obtint le ment de l'Achaïe. Un grand nombre d'*l* vinrent se joindre aux troupes grecq avait sous son commandement. Gui s'a ses fonctions avec honneur et pour l ses administrés. Il fit également preuv lité envers son souverain. En 1341, J tacuzène essaya de l'entrainer dans su contre Jean, fils d'Andronic III. Irrité ses propositions avaient été rejetées : gnation, il alla assiéger la ville de Phé Gui le répoussa vigoureusement; il k en plusieurs rencontres, et rentra à Phè des dépouilles de l'ennemi, en 1343. année les Ciliciens déposèrent son fr qu'ils avaient élu en 1342, et qui s'étai ronner sous le nom de Constantin III rent le trône à Gui, qui l'accepta et immédiatement à Sis. La prudence et l qui l'avaient jusque alors distingué s avoir abandonné le nouveau monarque férence injuste qu'il accorda aux no gine latine le rendit odieux aux Armé fut une source de discordes. Le sultan d'Egypte profita de ces divisions por la Cilicie, qu'il ravagea tout à son ai que le roi était enfermé dans une for

<sup>(</sup>i) Ce nom ne lui vient pas de ce qu'il ava fille de Sergian; c'est tout simplement une fo du nom de Gui, précédé du moi sire.

GUI 506

nnée suivante et s'en retourna encore utin considérable. Incapable de résister ropres forces, Gui demanda des secours et pour exciter davantage l'intérêt, ea à réunir l'Église arménienne à celle. Le souverain pontife répondit avec ment à ces ouvertures; il envoya au embres de son clergé, et lui promit un le 1,000 cavaliers. Mais avant d'avoir secours, Gui fut massacré, en 1345, frère, par les princes, qui blâmaient d'union. Il ne laissa qu'une fille, qui e à Manuel, fils de Jean Cantacuzène. s parents, Constantin IV, lui succéda. E. Beauvois.

Chronique du royaume de Cilicie, trad. par leumann, dans Translations from the Chinese nian; Londres, 1831, in-8°. — Tchamtchian, m., t. III. — Cantacuzène, Hist., l. III. ch. 31., Hist. du l'as-Empire, rééditée par Saint-brosset, t. XX, p. 62, 63, 510.

omte de Nevers, d'Auxerre et de Toné vers 1153, mort le 18 octobre 1175. s de Guillaume III, comte de Nevers et et d'Ide de Carinthie. Il succéda fort on frère Guillaume IV (1168). Il était Palestine. De retour en 1170, il servit Jeune, roi de France, contre Geoffroi, Donzi, et se trouva le 11 juillet à la prise rille, dont le roi fit raser le château. Il en 1171 les immunités du monastère de mne de Nevers, à la charge par le prieur yer trois mille sous nivernois dans les suivants: s'il était fait prisonnier, s'il on fils à naître, et s'il entreprenait de le voyage de Terre Sainte. Il se porta à attaques contre le temporel du clergé e et des moines de Vézelay qu'il s'atexcommunication. Une maladie dangeii vint le frapper sur ces entrefaites, lui à l'intervention céleste : il demanda on aux évêques de Nevers et d'Auxerre, it à la condition de restituer tout ce it levé sur les ecclésiastiques. En 1174 it la taille arbitraire qu'il percevait à Tonune redevance de la dixième partie du in et des légumes, plus une prestation de cinq sous par maison habitée. Gui usé de rendre hommage à son beaugues III, duc de Bourgogne, pour quelres qu'il possédait en Bourgogne, du femme, une guerre s'en suivit : Gui et sait prisonnier dans l'Auxerrois. Le Beaujeu se porta médiateur, et amena signée à Beaune en 1174. Le comte Gui nut homme-lige du duc pour les terres nouvance était en litige entre cux, s'endétruire les forteresses d'Argenteuilanson, de Saint-Cyr et quelques autres rons de Vézelay. En 1175, il voulut inquelques changements dans la Coutume e; mais l'évêque de cette ville s'y opsaire sut portée devant le conseil du roi de France, qui prononça en faveur de l'évêque. Gui mourut peu après. Il avait épousé Mahaut de Bourgogne, dont il eut Guillaume V, qui lui succéda, et Agnès, qui épousa Pierre de Courtenay et gouverna après la mort de son frère.

A. D'E-P-C.

Gallia Christiana, t. XII, col. 313. et prob., col. 135, nº 1. — Bibliothèque des Chartes: Archives du comté de Tonnerre. — Chambre des Comptes de Paris, Fiefs de Bourgogne, fol. 9, vº. — Le Beuf, Histoire d'Auxerre, t. II. — Plancher, Hist. de Bourgogne, t. II, p. 170-197.

GUI, empereur d'Occident et roi d'Italie, mort près de Taro, en 894. Il était fils de Gui duc de Spolète et d'Adélaïde fille de Pépin roi d'Italie. Gui descendait par les femmes de la maison souveraine de France, et jouissait des terres dont Charles le Chauve l'avait investi. A la mort de Charles III, dit *le Gros*, il s'entendit avec son parent Bérenger, duc de Frioul, et tous deux résolurent de se partager l'Empire. Ils convinrent que Gui aurait le titre d'empereur avec la France, et que Bérenger régnerait sur l'Italie. Ils trouvèrent un redoutable compétiteur dans Arnoul, roi de Germanie. Bérenger se soumità Trente, et obtint d'Arnoul la continuation de la possession de ses Etats, à la charge d'en rendre hommage. Gui en appela aux armes. Battu d'abord sous les murs de Brescia, il fut complétement victorieux sur les bords de la Trebia (889). Il assembla aussitôt une grande diète à Pavie, et s'y fit proclamer. N'espérant faire aucun progrès du côté de la France, il se rabattit sur l'Italie, attaqua Bérenger, et le vainquit en deux sanglantes batailles (890). Il se rendit alors à Rome, et se sit couronner par le pape Étienne V, le 21 février 891. Là s'arrêtèrent ses succès : Arnoul lui enleva Pavie , le chassa de toute la Lombardie, et le contraignit à se retirer dans Spolète ( 893). Il travaillait à réunir une nouvelle armée, lorsqu'il mourut d'une hémorrhagie. Il avait épousé Agiltrude, fille d'Adelgise, prince de Bénévent, dont il eut Lambert, qui lui succéda. A. D'E—P—C.

Luitpraud, Chronicon ad Tractemundum illiberitanum, etc., ilv. 1. — Othon de Frisingen, Chronicon, lib. IV, cap. x et seq. — Léon d'Ostie, Chron. Cassinense, lib. I. — Sigonius, De liegno Ital.. lib. III. — Aventin. Annales, lib. IV. — Muratori, Ann. Ital., t. IV. — Anonyme, De Laudibus Berangeri Augusti, cap. VI. — Leo et Botta, Storia d'Italia, t. I, lib. III, cap. v, p. 162-165.

mencement du neuvième siècle, mort en 866. Il est probable qu'il était Allemand d'origine. Vers 838 il reçut de l'empereur Lothaire la moitié du duché de Spolète. En 843 Radelgise, duc de Bénévent, étant assiégé par Siconulfe, prince de Salerne, beau-frère de Gui, implora le secours de ce dernier, lequel, après avoir reçu soixante-dix mille écus de Radelgise, empêcha par ruse Siconulfe de poursuivre ses succès jusqu'au bout.

Art de vérisser les dates, L. V, p. 12.

GUI, marquis de *Toscane*, né dans la seconde moitié du neuvième siècle, mort en 929. Il succéda à son père, Adalbert II, vers 917. Deux

Ė. G.

507 GUI

ans après, il fut emprisonné à Mantoue, par ordre de l'empereur Bérenger; mais les villes de la Toscane lui étant restées fidèles, il sut bientôt relaché. En 925, il épousa la fameuse Marozie, veuve d'Albéric, fille de la courtisane Théodora, qui dominait alors dans Rome. En 928 Hugues, comte de Provence, frère utérin de Gui, s'étant fait proclamer roi d'Italie, eut une entrevue avec le pape Jean X; Gui, poussé par sa femme, qui craignait que le pape et le roi ne s'unissent pour détruire sa puissance, envoya au palais de Latran des spadassins, qui massacrèrent Pierre, le frère du pape, que Gui haissait depuis longtemps, ct qui jetèrent en prison Jean X. Bientôt après le souverain pontife fut assassiné, par ordre de Gui, auquel la mort enleva peu de mois après le fruit de ses forfaits. E. G.

Luitprand, Antapodosis, lib. IV, cap. 12. — Art de vérifier les dates, t. XVIII, p. 53.

II. Gui non souverains, classés par ordre chronologique.

italien, vivait au neuvième siècle. Le seul détail qu'on ait sur sa vie, c'est qu'il entra dans les ordres. Il a écrit : Vitæ Pontificum Romanorum et Historia de Bello Gothorum, ouvrages perdus. Il avait aussi rédigé un traité de géographie, dont Gerlatius a donné quelques extraits en 1500. Depuis ce livre a disparu ; la Cosmographia de l'anonyme de Ravenne, publiée par Porcheron (voy. ce nom), que Beretti et Fabricius considèrent comme identique avec l'ouvrage de Gui, ne contient pas les fragments communiqués par Gerlatius. De plus, ces fragments sont assez purement écrits, tandis que la Cosmographia fourmille de barbarismes.

E. G.

Fabricias, Bibliothecu Latinu med. ct inf. ætatis, t. III. — Miscellaneu Berolinensia, t. IV, pars II, p. 217. — Commentaria Societatis Golfingensis. t. XIII, p. 170. — Astruc, Sur le Nom et les Ouvrayes du géographe de Ravenne; dans les Memoires pour l'histoire naturelle de la province du Languedoc, p. 118. — Heumann, Poecile, t. II, p. 217.

GUI D'AUXERRE, prélat français, né vers la fin du neuvième siècle, dans le diocèse de Sens, mort le 6 janvier 961. Après avoir été élevé à la cathédrale d'Auxerre, par les soins de l'évêque Hérifrid, il devint archidiacre de cette même cathédrale. Il se rendit ensuite en qualité de chapelain à la cour du roi Raoul et de la reine Emme. Nommé, par l'influence du roi, évêque d'Auxerre, il fut sacré solennellement le 19 mai 933. Il fit restaurer somptueusement la cathédrale de son diocèse. Ce sut à lui qu'Hébert, comte de Vermandois, remit pour l'élever son fils Hugues, qui devint archevêque de Rheims. En 949 Gui amena une trêve entre Louis d'Outremer et Hugues le Grand, suivie peu de temps après d'une paix durable. On a de lui des Responsoria et des Antiphonæ en l'honneur de saint Julien. **E. G.** 

Labbe, Bibl. nova, t. I, p. 444. — Gallia Christiana, t. XII, p. 281. — Histoire litt. de la France, t. VI, p. 288.

\*GUI DE CRÂLONS, chroniqueur fra dixième siècle. il était moine de l'abbaye Pierre de Châlons-sur-Saone, et était r par son savoir et sa piété. On a de lui la d'un orage extraordinaire qui arriva le 965 (voy. Chifflet, Hist. de Tournus). nerre tomba trois fois sur le monastère Pierre, et en réduisit la plus grande parti dre. L'auteur entre dans des détails trèset il le fait avec une naiveté qui pour simplen'en est pas moins vive et animée nta de cet événement pour exhorter ses une pénitence plus sévère. Gui, ajoute do en parlant de la tour où étaient les cloches le vulgaire la nommoit Coloccarium, venu sans doute le mot français cloches

Chimet, Histoire de Tournus, p. 292-287. — vet, Histoire littéraire de la France, t. VI, p.

GUI, prélat français, trente-et-unième du Puy, né dans la première partie du siècle, mort en 996. Il était sils de Fou Bon, comte d'Anjou. Il entra dans les or fut pourvu de plusieurs abbayes et béné cumul, que l'Eglise interdisait sans pouve pêcher, finit par lui causer des scrupules acte authentique, qui a la forme d'une sion publique, il se démit de trois abb restitua ce qu'il avait enlevé à divers tères. Il ne se réserva que l'abbave de ( qu'il administra avec une régularité exe A la mort de son frère Drogon, évêque en 975, il fut placé sur le siège épisc cette ville. Il rétablit l'ordre dans son bâtit l'église de Saint-Michel de l'Aiguille, au Puy le monastère de Saint-Pierre. Ve de sa vie, il se donna pour successeur veu Etienne. Le pape refusa de ratifier ca position contraire aux canons. Gui n'a pe d'ouvrages, mais on a de lui deux pièces santes pour l'histoire ecclésiastique; la p est le manisce par lequel il se démit abbayes (dans Mabillon, Annales Ord. 1 I, 47); la deuxième est un diplôme rela fondation du monastère de Saint-Pierre ( Gallia Christiana, t. III). Enfin, on a sous son nom des statuts à l'effet de fain les pillages et les violences auxquels s vaient exposés les clercs, les moines, el néral tous ceux à qui leur profession de le port des armes. Ces statuts ont été dans la Diplomatique de Mabillon, I, 6, la Gallia Christiana, t. III, p. 225-22

Histoire littéraire de la France, t. VI.

cui, trente-quatrième évêque d'Amivers le commencement du onzième siècle n 1076. Il était fils d'Ingelranne I<sup>cr</sup>, de Ponthieu. Après avoir fait ses ét l'abbaye de Saint-Riquier, sous la direc célèbre Ingelranne (voy. ce nom), il fut r vers 1049, archidiacre d'Amiens. L'évê octte ville l'envoya quelque temps après à asin d'y saire sanctionner par le pape la

an de l'évêgue de me pas tenir compte des pri-Niges et immunités appartenant au monastère 4 Corbie. Gui, de relour en France, sans avoir timi dups sa mission, fut nommé évêque d'Anims, en 1068. Une lutte s'engagen entre lui et filibé de Corble, qui fut excommunié par Gui suire tout droit. Le pape menaça l'évêque de **hébasition : mais ce dernier ne cessa de pour**whre les moines de Corbie qu'après qu'ils int soust fait, en 1064, absorion d'une terre consilitable. Gui figure comme témoin dans beaupp de diplômes royana de Philippe I<sup>to</sup>. Il sut ir du comte d'Amiens l'offranchissement des zres épiscopales situées près du châtesu de unity ; en 1063 il géro l'administration du comté Audens comme toteur du fils mineur du comte ike. En 1068 il secompagna en Anglerre Mathilde, la femme de Guillaume le Con**tivant, en qualité** d'aumônier, office qui lui all probablement été confié parce qu'il savait engoger en latin. On a de lui un poème latin er in hataitle d'Hastings. Il le compost à la deande de Guillaume, et le dédia à Lanfranc. t poème, contient des détails authentiques et Mremants sur les premiers actes des Normands uis leur arrivée en Angleterre ; mais le style I est frès-médiocre. La poeme de Gui, dont il **dote un manuscrit dans la bibliothèque de** renelles, a été publié dans les collections suiwise: Appendix c. to Mr. Purion Cooper's **uport on Rymer's Fixeders**, p. 78-86; — De vilo Aormannico, seu de conquisitione Anhe per Guilelmum ducem Normannux, carim elegracium (publ. per W.-H. Black); ---Wintion of historians, edited by order of 🖿 Record Commission . — De Bello Hastinmi Carmen, auctore Widone, vol. 1, p. 856-Ti; — Chroniques Anglo-Normandes, etc., wal publié par M. Francisque Michel; Mámis Carmen de Hastingæ Prælio; Roses, 1916, in-8"; t. 111, p. 1-30. E. G. et 2. Sillis l'Aristiano, L. X, p. 1186. - Nabillon, An-

Colle l'Aristiane, L. X, p. 1166. — Mabilion, An-Mit Orden, S. Benedi, L. IV, p. 175. — Histoire Mi-Maire de la France, L. VIII, p. 19. — Wright, Historia Orimaire Ist., t. II.

tit en til man d'Étompes, prélat français, 🖷 ters le milleu du oazième siècle, mort en 135. Il fit ses études dans la celèbre école du 🖦 el fot le disciple d'Hildebert de Lavardio. I vilta ensurte plusieurs autres écoles pour perlullumer ses connaissances, et alla jusqu'en An-Pirreétudier auprès de saint Anseime, arche-<sup>tique</sup> de Canterbury. De retour en France, il 🗮 les fractions de professeur sons Hildo-Mert, et lui anccéda en 1097 dans la place de Wicker de l'école du Mans. D'après l'Histoire Attiraire, « Hildebert avait plus de talent pour la Imposition et la déclamation, mais Gui le surwalt dams la connaissance des arts libéroux et la laut ce qui les concerne, ce qui lui attira un Pod concours d'étudiants », Gui succéda à Hijbart dans la dignité d'évêque du Mans en 11%, et it a'an continue pas moins de s'on- l ad an. 1277.

cuper de l'école, quoiqu'elle ent un accientique ou directeur particulier. Il n'a pas inissé d'ouvrages. Z.

Hist, litteraire de la France, t. 13. — Callin Christiano, confination de M. Hauréau.

"GUI, instituteur de l'ordre des Hospitaliers du Saint-Esprit de Montpeilier, mort en 1208; on sait fort peu de chose sur son compte. Ce fut en 1197, à ce qu'il paraît, qu'il réunit quelques personnes pieuses et qu'il religra les règles de cette nouvelle institution, qui fut reconnne et confirmée par une buile du pape innocent illi du 23 avril 1198. Ce pontife appela Gui à Rome avec quelques-que de ses religieux, et leur donna l'administration de l'hôpital de Sainte-Marie en Saxe qu'il avait fuit rebâtir. L'ordre fondé par Gui avait pour but apécial de donner l'hospitalité aux maindes, cet ordre fut ensuite regarifé comme militaire.

G. B.

Belyol, Histoire monastique, 1, 11, p. 200. — Dom Vainselle, Histoire du Languedor, t. (21, p. 256. — Histoire litteraire de la Prance, t. XVI, p. 200.

<del>QUI (Le cardinal), surnommé *Gallus* en</del> Burgundus, prélat français, né en Bourgogne, vers 1210, mort à Lyon, le 20 mai 1274. Il fut élu abbé de Citenux en 1260. Deux ans après il entreprit un voyage à Rome pour les affaires de son ordre. Pendant son sejour dans cette ville. il fut promu cardinal par le pape Urbain IV, avec le titre de Saint-Laurent in Lucina. Clément IV lui conda diverses missions en Franco, en Danemark, en Suède et en Allemagne. En 1267, il présida le concile de Vienne en Autriche, et on peut lui attribuer la rédaction des actes de cette assemblée. Ils ont été recocillis dans la collection de Mansi, Concilia, t. XXIII, 1167-1178. Les dispositions du concile ont généralement pour objet la discipline ecclésiastique. Gui mournt au concile de Lyon.

Fricon, Gallia Prepurata, p. 229-223. — Anbert, Mistaire des Cardinana, t. 1, 294, 297. — Histoire Hitératry de la France, t. XXI, p. 215

GUI DE MUNDIE, bistorieu ecciémastique français, né à Munois, près de Flavigay ( Bourgogne ), vers 1240, mort le 23 février (313, I) firt abbé de Saint-Germain d'Auxerre. N'étant encore que simple *grenetier de Sai*nt-Germain, 🗓 s'appliqua à déchiffrer tous les anciens diplômes iles rois et autres reigneurs contenus dans les archives de cette abbaye, les fit transcrire avec soin, et en forma un cartulaire, qui subsiste encore aujourd'hoi dans la bibliothèque d'Auxerre, Mabillon, Baluze, Lebeuf en ont tiré plusieurs chartes curienaes. Gui entreprit aussi l'histoire des abbés ses prédécesseurs, deputs l'abbé Hetdric, c'est-à-dire depuis 989. Il se démit de sa clurge en 1306, et se retira à Somma-Casa . Sommecaise on Soncaise, village à sept lieues d'Auxerre. Il y vécut dans une complète soliinde, et y mourut, au hout de cinq ans. Le P. Labbe a publié dans sa Bibliotheca, t. I. l'ouvrage de Gui, sous le titre de Historia Abbalum S. Germani Antissiodor. ab anno 900

Fabricius, Bibliotheca Latina med, et inf. set. — Gallia Christiana, I. XII. — Papillon, Bibliothèque des Au-

teurs de la Bauryagne, t. t.

du l'a de l'action de l'action

Si vous voulez savoir l'année Et la ville et la journée Ou li freres pardet sentence L'an mil CCC et chix et treate Le derrenier jour de may, Si saurez quant à fin menez Fut eil romans a Pouloignie, Dont il frère est peu eloignie Qui le roman en rime a mis, Dieu gart au frère sen amis i

On lui attribue un autre poême en vers de huit syliabes : il a pour sujet la rivalité de Marguerite de France et d'Isabelle, dauphine du Vicanois; plusieurs parties de ce poême ont été imprimées dans les Mémoires de la republique séquanoise de Gallut, pages 493-498. L.—2—8.

Prosper Marchand, Dictionnaire critique, art. f.edd'Oucie. — Quelifet Echaed, Scriptores Ordinis Practicatorum, 1 i, p. 200.

GTI 1, hagiographe français du quatorzième siècle, fut abbé de Saint-Denis, entre Gilles de Pontoise, mort en 1325, et Gauthier de Pontoise, qui succéda à Gui en 1333. Dom Félibien dit que l'abbé Gui, élu en 1326, fut très-ardent à faire observer la constitution du pape Benoit XII sur les études. Il l'appelle Gui de Castres, comme s'il ent élé de Castres en Languedoc, tandis que c'était de Châtres, au diocèse de Paris, qu'il avait pris son surnom. Gui avait composé un recueil de vies des saints, en latin, sons le titre d*e Sanctilogium* , qui est resté manuscrit et qui se trouvait dans la Bibliothèque de l'abbaye Saint-Victor : ce sont des observations sur le martyrologe d'Usuard, religieux de Saint-Germain-des-Prés au neuvième siècle. Elles forment une sorte de légende partagée en quatorze livres, comprès en deux tomes. On attribue aussi à Gui différents sermons. J. V.

Du Pin, Bibliothèque des Autours ecolésiastiques du quatorzième siècle. — Dom Féliblen, Histoire de Saint-Benys, p. 367. — Lebaul, Hist. du diocèse de Paris, t. 111, p. 207.

GUI II, abbé de Saint-Denis, mort le 28 avril 1398, était du conseil des rois Charles V et Charles VI. Docteur en droit canon et civil, et j très-versé dans les lettres sacrées et profanes, il assista en 1380 au sacre de Charles VI et en 1389 au couronnement d'Isabelle de Bavière. J. V.

Dom Fellbien, Hiet de Saint-Denge,

GUI DE BOULOGNE ou D'AUVERGNE, prélat français, né en 1320, mort à Lerida, le 25 movembre 1373. Fils de Robert, counte d'Auvergne, et de Marie de Flandre, sa seconde femme, il était

oncie du roi Jean, qui avait éponai en seconies noces sa nièce Jeanne de Boulogne ou d'Anvergne. Entré dans les ordres, il devint chenoine, puis chanceller de l'église d'Amieus. En 1340 il fut élu archevêque de Lyon, et deux an après nommé cardinal par Clément VI. Ce pape, ayant réduit le jublié de cent aas à cisquante, envoya en 1350 le cardinal Gui de Boslogne avec le cardinal de Ceccan à Rome pour y faire l'ouverture de l'année sainte. Ils y apaisèrest en même temps une aédition. Peu de temps apris, Gui fut envoyé comme légat en Hongrie pour pacifier le différend qui s'était élevé entre Louis, mi de Hongrie, et la reine Jeanne de Naples au suit de la mort violente du roi André, frère de Louis. A son retour en France, il assista au pardon acordé par le roi à Charles, roi de Navarre, à cause de l'assassinat de Charles d'Espagne, emnétable de France, et ce fut lui qui progonça l'acte de grace. Grégoire XI l'envoya en Espage pour travailler à réconcilier les rois de Castillet de Portugal, qui étaient en guerre. Il vint herreusement à bout de cette mission, et mourul et revenant en France. Il fut inhumé à l'abbaye de Bouchet, diocèse de Clermont.

Borquet, In vita Clementis VI. — Instel', Hist. C.M. veryne. — Frizon, Gall. Purpurata. — Aubert, Hist. 40

Cardinaux. - Gallia Christ., tome IV.

' GTI ( Pierre DE), philosophe espagael, vivait dans la seconde moitié du quinzième siète. li était prêtre à Montalban (Andalousie), et surposa divers ouvrages, qui révêlent un bon laborieux et un penseur qui étant initié à but ce que l'on savait de son temps sur les mtières métaphy siques, à l'égard desquelles is disneuvième siècle ne sait guère davantags. Las idees de Raymond Lulle attir<del>èrent sutut</del> l'attention de Gui. Les historiens de la philisphie ne paraissent pas avoir connu les corriges de Gui, qui ne s'élèvent point d'aillears adessus des théories de la scolastique et qui sol devenus très-rares. En voici les titres : Truslatus de Differentiis ; Jaen, 1500, in 4°; — la Artem magnam Lulli Tractatus; Barcelor, 1489, in-8°; -- Janua Artis; Barcelone, 148, in-4°; Séville, 1491, in-4°; — Metaphymes, sex de Formalitatibus; Séville, 1491, 1496, 1500, ín•4°.

N. Antonio, Biblioth, Hisp. netus.

GUI. Voy. Guino.

GUI-PAPE, Foy, PAPE.

GUI DE CRÈME, Voy. PASCAL

GUIB. Voy. Grass.

Saulieu (diocèse d'Autun), en 1692, mort à Dijon, en 1750. Il était bénedictin de la congrégation de Saint-Maur. On a de toi : Entretiens d'une dame avec son directeur sur les modes du siècle; Nancy, 1736, in-12; — Réflexions politiques sur la régie du temporel des bénéfices consistoriaux, sans lieu, 1738, in-12; — Dissertation sur l'honoraire des messes; sans lieu, 1748, in-8°; 1757, in-8°. Dans ce e il biame l'usage de saire payer une rétribupour offrir le sacrifice de la messe dans un t déterminé.

J. V.

esessarts, Les Siècles littéraires de la France.

BUIART (Guillaume), chroniqueur français,
à Orléans, vers la fin du treizième siècle. Il
it sergent d'armes. A la bataille de Mons-enelle, lors de l'attaque de la maison Haiguerie
Hainguerie, il fut blessé

Du ler d'un quarrel el plé destre Et d'un épée el bras senestre.

il versifia une histoire de France, sous le titre La Branche des royaux Lignages. Cet ouge est composé sur le modèle de la Chroue latine de Guillaume le Breton, que Guiart it lue dans l'abbaye de Saint-Denis. Dans le logue l'auteur indique son nom et sa patrie:

Par quoy, je, Guiliaume Guiart, D'Oritens né, de La Guillerie, etc.

récit commence à la naissance de Philippeguşte, c'est-à-dire vers 1165, et s'arrête après
6; il n'a pas moins de vingt mille six cents
rante vers. On y trouve l'histoire du règne
Louis IX, dont Du Cange a inséré un extrait
s la Vie de ce monarque publiée à Paris en
8. Le style de Guiart est assez correct pour
oque, mais il manque de chaleur. L'auteur
porte beaucoup de faits qui ne se trouvent
st ailleurs et qui offrent beaucoup d'intérêt.
A. D'E-P-C.

. J., dans Les Hommes illustres de l'Orléanais, t. ler,

te français, né à Nimes, en 1699, mort à Nancy, 1757. Il passa en Lorraine avec Dumont, pretraculpteur du duc Léopold, qui lui conféra ce me titre à la mort de son maître. Le roi Stalas ajouta à cette charge celle de son second hitecte. C'est à ces titres qu'il coopéra avec iffet à l'érection du monument élevé en l'honar de Louis XV sur la place de Nancy. Barthélemy fut le maître de son fils Nicolas,

i abandonna la sculpture pour la peinture. E. B—n.

leognara, Storia della Scultura.

GUIBAUD (Eustache), écrivain ascétique uçais, né à Hières, le 20 septembre 1711, mort 1794. Sa mère était une cousine de Massillon. rès être entré dans la congrégation de l'Orare, Guibaud fut professeur d'humanités et de ilosophie dans plusieurs colléges de son ordre. la de lui: Gémissements d'une ame péni-We; Bruxelles, 1778, in-18 : cet ouvrage, qui ta beaucoup d'éditions, a été traduit en ita-1; — Explication du Nouveau Testament, fusage principalement des colléges; Paris, 85, 8 tomes formant 5 volumes in-8°; — La wale en action; Lyon, 1787, in-12; publiée wite sous le titre de Élite de faits mémobles et d'anecdotes instructives contemi le manuel de la jeunesse française; Paris, 1824, in-12; Lyon, 1830, in-12; ibid., 1836, in-32. — Guibaud a encore publié plusieurs articles dans le Dictionnaire historique de l'abbé Barral, notamment une longue notice biographique sur l'abbé de Saint-Cyran. E. G. Chaudon, Dictionnaire. — Querard, Bibliographie de la France.

\* Guibé (Robert), cardinal français, né à Vitré, mort à Rome, le 9 septembre 1513. Il était fils d'Adenet Guibé et d'Olive Landais. sœur du célèbre trésorier de Bretagne. Cette parenté fit le commencement de sa fortune. Son ambition, son aptitude à conduire les affaires les plus difficiles et les plus audacieuses intrigues le rendirent ensuite un des personnages les plus considérables de son temps. Nommé évêque de Tréguier en 1483, il obtint ses bulles le 20 mai; mais comme il n'avait pas atteint l'age requis par les canons, le pape confia le gouvernement du diocèse à un administrateur provisoire. Au mois de février 1485 Guibé se rendait à Rome comme ambassadeur du duc François, chargé d'une nouvelle mission près de la cour romaine. En 1499 il revint en Bretagne pour être élevé du siège de Tréguier à celui de Rennes. Il prêta serment au roi comme évêque de Rennes le 21 mai 1502. Presque aussitôt après il partit de nouveau pour Rome, comme nous l'apprennent des lettres de ses vicaires généraux données en son absence, le 13 juillet. Jules II le nomma cardinal au titre de Sainte-Anastasie, le 1er janvier 1506. Le 24 janvier 1507, d'autres lettres apostoliques l'appelaient sur le siége épiscopal de Nantes. Mais il ne résida pas dans sa nouvelle église, préférant le séjour de Rome, où il était puissant dans les conseils du pape. Il remplit les fonctions de légat d'Avignon en 1511. C'est alors que le roi de France et le pape se brouillèrent. Guibé oublia, dans cette délicate circonstance, les serments qu'il avait prêtés au roi de France, et se prononça pour le pape. Le roi, pour se venger, mit aussitôt la main sur les revenus des bénéfices du cardinal : c'était une riche proie et que le fisc pouvait envier, car, outre l'évêché de Nantes, Guibé possédait encore les abbayes de Saint-Victor de Marseille, de Saint-Melaine, de Saint-Gildas de Ruis et plusieurs prieurés. Guibé se démit alors de l'évêché de Nantes en saveur de François Hamon, son neveu. Enfin, en 1512, il assistait au concile de Latran. B. H.

Gallia Christiana, t. XIV. — Dom Morice, Hist. de Bretagne. — L'abbé Tresvaux, L'Église de Bretagne. — Nic. Travers, Hist. de l'église de Nantes.

siècle, et mort en 1100, à Ravenne. Il s'appelait Correggia, et sa famille, qui descendait, dit-on, des comtes d'Augsbourg, s'était attachée à la fortune des empereurs d'Allemagne. Oréé archevêque de Ravenne par la protection d'Henri IV, il fut élu pape dans le conciliabule tenu en 1080 à Brescia, et prit le nom de Clément III. Son premier acte fut d'excommunier Grégoire VII, le pape légitime, qui à son tour le mit en interdit

515 GUIBERT

et ne voulut jamais l'absoudre. Guibert se rendit maître de Rome par les armes, et mourut misérablement, après avoir mené une vie des plus scandaleuses. C'était au reste un homme éloquent et lettré. L'élection de Guibert donna lieu au schisme des Henriciens, condamnés par divers conciles, et qui soutenaient qu'à l'empereur seul appartenait le droit de nommer le pape et les évêques; ce schisme s'éteignit à la fin du douzième siècle.

P. L—v.

Artand, Histoire des souverains Pontifes, t. 11. — Art de vérifier les dates. — Dictionnaire des Hérésies.

GUIBERT de Nogent, célèbre philosophe scolastique et historien, né près de Clermont (Beauvaisis), en 1053, mort en 1124. Il fut élevé à l'abbaye de Saint-Germer, où si reçut les leçons de saint Anselme (1064). Quoiqu'il n'aimât pas à faire parier de lui (delectubar esse modicus), il accepta, à l'age de cinquante ans, la direction de l'abbaye de Notre-Dame de Nogent; c'est là qu'il composa la plus grande partie de ses nombreux ouvrages. Guibert de Nogent est un des rares écrivains de son temps qui aient fait preuve de critique. On mentionne comme exemple son Truité des Reliques des Suints ( De Pignoribus Sanctorum), où il discute avec beaucoup de bonne foi et de sagacité quelles peuvent être les vraies et les fausses reliques; mais généralement il les blame toutes. « Qu'on en pense ce qu'on voudra, pour moi j'avance hardiment que ce ne fut jamais une chose agréable à Dieu et à ses saints d'ouvrir leurs tombeaux, d'en tirer leurs corps et d'en diviser les membres. » Les inventeurs de miracles lui semblent mériter un blame sévère : • Dieu par lor bouche ment, dit-il, autant qu'euxmêmes. » Puis il se récrie contre les moines de Saint-Médard de Solssons, qui prétendaient avoir une dent du Christ, et il les rejette au rang de ceux qui honorent le nombril de Notre-Beigneur. Sous le titre de Gesta Dei per Francos, Guibert a donné une histoire estimée de la première croisade. C'est celui de tous les anciens chroniqueurs qui fasse partir sa narration d'un acte authentique: il commence à la lettre que l'empereur de Constantinopie, Alexis, écrivit au comte de Flandre pour implorer le secours des chrétiens contre les musulmans. Il raconte en détail le concile de Clermont, les prédications de Pierre l'Ermite, le voyage; il nomme et il dépeint les seigneurs qui en firent partie. Ce fivre, divisé en huit chapitres, fut écrit de 1105 à 1111 et publié en 1112. Un anonyme a publié un neuvième chapitre, que l'on joint ordinairement à l'ouvrage de Guibert. L'abbé de Notre-Dame de Nogent avait lu les auteurs de la bonne latinité; mais il ne s'était point inspiré de leur style : le sien est lourd et obscur : « Multa ille scripsit non inerudite, sed scabroso stilo », a dit Mabillon; il faut se ranger à ce jugement. Ses autres ouvrages, la plupart inférieurs aux précédents, Vir ile Guibert, autobiographie très-confuse et inspirée à l'auteur par les Confes saint Augustin; — Bermon prononcé k Sainte-Madeleine; — Truité sur la 1 de précher; — Dix livres de Comme moraus sur la Genèse; — Commi tropologiques sur les prophètes Osée et sur les Lamentations de Jérémie; sur l'Incarnation, contre les Juifs; -Morceau de pain tremps donné à Ju rant da Cène; — Traité des Louange vierge Marie; — Traité de la Virgini ces écrits ont été réunis par D'Achery, titre: Venerabilis Guiberti abbalis B Novigento, Opera, etc.; Paris, 1651, inbert a encore composé des Commental les petits prophètes, conservés autresoi nuscrit dans les bibliothèques de Vaucl Pontigny; au premier livre de sa vie, il avoir écrit : Capitularis libellus de Evangeliorum et propheticorum volu cet ouvrage ne s'est point retrouvé. On bue faussement : Elucidarium, sive ( summam totius christians religion plectens, livre qui ne parait pas être n de saint Anselme ni d'Honoré d'Autup. l

Guiberti Operu, etc. — Charma, Vie de 1 selme. — Histoire liftéraire de lu France, L. 1 92, 118, 124, 146; IX. 433. — Gesta Dei per Fra orientalium expeditionum historia, etc.; 1611, in-fol.

\* Guibert, abbé de Gembloux et rennes, né vers l'an 1120, dans le l mort le 22 février 1208. Il vécut quelqu dans l'abbaye de Saint-Martin de Tours. il fut élu abbé de Florennes, et cinq s tard il fut mis à la tête du monasière idoux; il gouverna avec sagesse ces de munautés, mais il abdiqua, peu de tem sa mort; il avait composé de nombr vrages, notamment un paëme sur saint une vie de sainte Hildegarde, de noc lettres (dont la plupart ont été publ dom Martenne, Amplissima Collecti p. 9(6). Un incendie survenu dans le m de Gembloux, à le sia du dix-septième a détruit presque tous les ouvrages de

Histoire littéraire de la France, tom. XVL \*Guibbry dr Tournay, théologi çais; on ignore l'époque de sa neissur on sait qu'il mourait en 1270. Il était as l'ordre des Cordeliers. Il set auteur d'u saint Éleuthère, évêque de Tourney, dans la collection des Acta Banctorun par le jésuite Bolland et ses continu réimprinée dans la Bibliothèque de t. VIII. Il composa également doux re sermons qui ont été imprimés à la fin zième ou au commencement du scizièr D'autres sermons, un grand nombre c sur des sujets de piété, des vies de sair vers autres ouvrages sortis de la plum cerivain laborieux, sont restés inédits.

818 GUIDERT

nent, de Seripieriò. Scoiss., t. III., p. 100 Mintheen Brigies, L. I., p. 106. — Histoire France, L XIX, p. 188.

( Nicolas ), médecia alchimiste, né aint-Nicolas (Lorraine), mort à Vaus 1620. Il fitses etudes a l'université s'occupa surtout d'alchimie, et parl'Allemagne, la France et l'Espagno ctionner dans cet art. Il fit à cette nnaissance de François de Médicis, de Granvelle, vice-roi de Naples, archevêque de Florence, du cardide plusieurs autres grands persontajent comme lui lancés à la rei plerre philosophale. Guihert s'éta-Casteldurante, petite ville d'Italie, la médeciae pendant plusicurs aufil compaltre dans cette modeste me habile praticien, et fut appelé 🛊 occupa, pendant les quares 1578 et i de medecin provincial de l'état ec-Il ahandonna cette place pour se bau à l'alchimie, et et lia d'amilié avec uchaés, cardinal d'Augaliourg, qui tome lui au grand arcore. Guibert nos encore de la credukte publique; fit des reflexions sériouses sur l'obet qu'il prahquait, et cessa de foire , dupes. Depuis cette époque il deélé adversaire des alchimistes. I) se m pays, et se fixa à Vaucouleurs, où as un état voisin de la misère. On a rtio de murrhinis, sive de jis qua: tomine exprimentur; Francfort, ... De Balsamo, cjusque lacrymæ, lsamum dicitur, natura, viribus bus admirandis; Strasbourg, 1803, lehymia, ratione et experientia, ojrjister impugnata et expugnata. sia fallaciis et deliramentis, quis imbobinarat, ut numquam in s erigere saleat : Strashourg , 1803, rea fut vivement attaque ; ar André chimiste allemand, - Pe Interstametallorum transportatione, diquot multiplies graditions redil Apologia in sophulam Libamiz refutatz furentem calumniam laco Przefationus esse possit; in-8"; - Grammatre guiderline,

, Mistaire da Lorrgine. — Thillays , dans modicule — flyse , Sibl. Bodiej. — kneh. - Kestner Media tolohrim-tanik n, the Scriptor medic.

colas-François de Lorraine, évi-

l: Toul, 1618.

D' L.

r ( Charles-Benoil, comto DE ), (this, né à Montauban, en 1715, mort à roembre 1786. Il entra en 1731 dans ie des cadets gentilshommes établie à ensuite avec distinction les campao de Boloine et de Clandre. En 1757,

général. Guibart, fuit prisonnier à la bataille de Boshach, le 5 novembre 1757, profita de son séjour forcé en Prusse pour étudier la tactique militaire du grand Frédéric. Au bout de dix-boit mols, il fist rendu à la liberté, et reprit son service auprès du maráchal de Broghs. A la paix, il se retira à Montauban, où il s'occupa , sur la demande du duc de Choucul, de rádigar los ordonnances du service des places et de campapa. Il consacra ensuite à l'agriculture sas joisses de général en retraite. Le ministère français le tira de ses terres es 1782 pour loi cuafier le gouvernement des Invalides. Guibert mourut après quatre and d'une honorable administration. It était lieutenant général et grand'eroix de l'urdre de Saigt-Louis. Il fut ensevell dans l'église des Invalides. Son tombonu, brigé pendant ja réyalution, fut rétabli en 1806 par l'ordre de l'empareur Napoléon.

E. Parestié nersy, Biagraphie de Jarn-el-Garpane. AULBRAT (Jacques - Antoins - Hippolyle. comte na ), général et littérateur français, fils du précédent, né à Montauban, le 14 novembre 1743, mort le 6 mai 1790. Li n'avait que quatorze ans lorsqu'il suivit en Aliemagne son pere, major général du duc de Broglie, et après la bataille de Borghen (12 avril 1759) il antra lui-même dans l'état-major comme side du camp de son pare. Tout an faisant non nervice avec une rare intelligence, il étudia la tactique prussienne, et conçui dès lors le projet de l'introduire en France. La paix conchie en 1763 lai fournit des loiers pour méditer our ce grand sujet. En 1769 il fit la campagne de Corse comme side de camp du cumte de Vaux. Sa brillante conduite dans toute cette expédition, et particulièrement au combat de Ponte-Noovo, lui valut la croix de Saint-Louis et le grado de colonel commandant d'un régiquent nouvellement leré sons le nom de légion corse De retour en France, il publia son Essai général de Tactique. Cet ouvrage est précédé d'un Discours sur l'état actuel de la politique et de la science militaire en Europe, discours qui contient, nu milieu de beaucoup de passages emphatiques et déclamatoires , des vues formes et princtrantes. L'appropriant une idée de Montesquies, Gulbert pretend que les pations modernes, énervées par lours mirurs et lours gouvernments, sont dans une mutocile impossibibité de s'agrandir par des conquêtes. Il se demende ce qu'il arriversit « si rempast ce siegelier équilibre d'impuissance, un people s'élevait en Europe, vigoureus, de géple, de raoyens et de gouvernament; un prupte qui jougnit a des vertus austères , à une milier nationale , un plan fixe d'agrandissement. On le vacrait subjuguer ses voisins et renverser nos faibles constitutions comme l'aquilon plin de frèles rosesux ». Les guerres de la révolution montrèrent vingt ans plus tard es qu'il y avait de prophétique dans ces paroles. A la fin de son discours l'auteur fait de Broglic le chaisit pour son major : des verex pour qu'il se trouve sur le trône de France un prince qui timite lui-même ses prérogatives, et qui partage le pouvoir avec la nation.
L'Essai sur la Tactique, qui heurtait les préjugés et la routine des officiers généraux, souleva de nombreuses susceptibilités, et donna lieu
a d'interminables discussions. Dénigré avec injustice par les uns, loné par les autres avec enthousiasme, Guibert vit son livre interdit par le
pouvoir et recherché par toute la haute société
de Paris. Il reçut les compliments du grand
Frédéric, et Voltaire lui adressa une épître étincelante d'esprit, qui se terminait par ces vers:

Je conçus que la guerre est le premier des arts, Et que le peintre heureux des Bourbons, des Bayards, En dictant leurs leçons, était digne peut-être De commander déjà dans l'art dont il est maître. Mais, je vous l'avoûrai, je formai des souhaits Pour que cet art si beau ne s'exercât jamais; Et qu'enfin l'équité fit régner sur la terre L'impraticable paix de l'abbé de Saint-Pierre.

« L'Essai de Tactique, dit le général Bardin, a survécu et survivra à ses antagonistes : c'est le traité militaire qui, sous le rapport didactique et littéraire, a le premier excité une vive attention. Sauf quelques erreurs maintenant démontrées, les propositions de l'auteur ont fait règle, ou sont restées comme des jalons plantés dans l'avenir. » Enfin Napoléon 1<sup>er</sup> a fait le plus bel éloge de cet ouvrage en disant « qu'il était propre à former de grands hommes ». Au moment où ce hvre était dans toute sa vogue, vers septembre 1772, Guibert fit la connaissance de Melle de Lespinasse, et inspira à cette personne distinguée une passion ignorée des contemporains et révélée à la postérité par la correspondance de M<sup>elle</sup> de Lespinasse. Cette liaison, qui ne tint jamais une grande place dans sa vie, durait depuis cinq ou six mois, lorsqu'il entreprit un voyage en Allemagne. Très-bien accueilli du grand Frédéric et de l'empereur Joseph II, il revint à Paris au mois d'octobre 1773 avec un nouvel éclat. Jusque là tout lui avait réussi. On prononçait volontiers à son sujet le mot de gloire, et lui-même, par une illusion excusable, espérait. selon l'expression de Frédéric, aller à la gloire par tous les chemins. Il avait composé des tragédies nationales, et allait concourir à l'Académie pour l'éloge de Catinat. « Il ne prétend à rien moins, disait La Harpe, qu'à remplacer Turenne, Corneille et Bossuet. » Ces hautes prétentions n'aboutirent qu'à de tristes échecs. L'Académie n'accorda que l'accessit à l'Éloge de Catinat en 1774, et Le Connétable de Bourbon sut joué sans aucun succès, le 27 août 1775. Malheureux dans les lettres, Guibert put espérer une éclatante revanche dans la haute administration militaire. Le comte de Saint-Germain, arrivé au ministère en octobre 1775, avec l'intention d'opérer de grandes réformes dans l'armée, s'adjoignit aussitôt l'auteur de la Tactique. Celui-ci sut le collaborateur le plus intelligent du ministre, et prit surtout une part très-active à la rédaction de la belle ordonnance de 1776 sur les manœuvres

d'infanterie; reproduite avec de légères modifications dans les ordonnances de 1791 et de 1831 sur le même objet. Mais bientôt le comte de Saint-Germain quitta le ministère, et Guibert dut revenir aux fonctions, peu remarquées, de colonel commandant du régiment de Neustrie. La 1779, il appela encore une fois l'attention sur lui par sa Défense du système de guerre moderne, dans lequel il soutenait « l'ordre mince ». contre « l'ordre profond », qu'on appelait aussi le système français. Cet ouvrage, écrit avec plus de simplicité et de modération que la Tactique, passe aux yeux de beaucoup de militaires pour être le chef-d'œuvre de l'auteur. Nommé higadier le 5 décembre 1781, inspecteur des lavalides en 1782, rapporteur du conseil de la guerre en 1787, maréchal de camp en 1788, Guibert ne trouva point cette occasion de s'illustrer qu'il attendait avec tant d'impatience. Son dernier succès fut sa réception à l'Académie Française, où il succéda à Thomas, le 13 sévrier 1786. Lors de la convocation des états général, en 1789, il brigua les honneurs de la députation, et se présenta devant la réunion des électeurs du bailliage de Bourges. Mais d'odieuses calonnies avaient été répandues sur son compte. On prétendait qu'il avait voulu qu'on mit les efficiers aux fers, que l'on coupât les jarrets aux déserteurs, etc. On refusa même de l'admettre à la réunion. Cette révoltante injustice porta un comp terrible à cette âme délicate et fière, qui voyal fuir son dernier espoir de gloire. Pour tromper son désappointement, il multiplia les apologies et les mémoires adressés à l'Assemblée nationale. Au milieu du tumulte général, ces écrits, quel que fût leur mérife, passèrent inaperçus. Le mal qui minait Guibert sit de grands progrès, et a commencement de mai le malheureux écrival expira, en s'écriant : « On me connaîtra un jour, et on me rendra justice. » La postérité a réalisé ce vœu de Guibert. On reconnait aujourd'hui 🗷 lui un des plus beaux caractères de son temps et un talent supérieur dans tout ce qui touche ! l'art militaire. Dans ses productions littéreires, il eut des idées, de généreuses inspirations, mass non du génie, pas même le talent qui assure 🗯 longue durée aux œuvres de l'esprit. Voici 📂 titres de ses ouvrages: Essai général de Tor tique, précédé d'un Discours sur l'état actual de la politique et de la science militaire en Europe, avec le plan d'un ouvrage intitulé: La France politique et militaire: Londres ( Liége ), 1772, 2 vol. in-4°; — *Éloge du mo*: réchal Catinat; Édimbourg (Paris), 1775, in-8°; — Le Connétable de Bourbon, tracédie en cinq actes; Paris, 1775, in-18; — Eloge # Michel de l'Hôpital; 1777, in-8°; — Observations sur la constitution politique et m litaire des armées de S. M. prussienne, avec quelques anecdotes de la vie privée de ce monarque; suivies de l'État militaire de la Prusse en 1774; Amsterdam (Paris), 1775

**52**0

Défense du système de guerre moréfutation complète du système de nil-Durand; Neuschatel, 1779, 2 vol. Discours prononcé à la réception de Guibert; Paris, 1786, in-4°; roi de Prusse; Londres (Paris), \*; — Précis de ce qui s'est passé à ie du Berry; 1789; — Discours aux res; id.; — Discours de l'oraleur ordres aux Etats généraux; id.; l'Assemblée nationale (sous le pseu-3 G.-T. Raynal); 1789, in-8°; — Méressé au public et à l'armée sur les s du conseil de la guerre; sans lieu, obablement vers la fin de 1789, in-8°; Force publique; Paris, 1790, in-8°; es militaires de Guibert publiées uve, sur les manuscrits de l'auteur; 3, 5 vol. in-8°. Le cinquième contient rire de la Constitution militaire de Tableau de la Décadence de Romain, etc.; — Journal d'un n Allemagne, fait en 1773; Paris, 1. in-8°; — Voyages dans diverses e la France et en Suisse, faits en '8, 1784 et 1785; Paris, 1806, in-8°; de Catinat, de l'Hospital, de Thois de l'Éloge inédit de Claire-Fran-Lespinasse; Paris, 1806, in-8°; — !ramatiques; Paris, 1822, in-8°. Ce nserme Le Connétable de Bourbon, ques, Anne de Boleyn, tragédies; Campaspe, opéra. — Guibert ne laissa ariage avec Meue Boutinon de Courune fille, Apolline-Charlotte, née norte en 1852. Elle épousa son cousin, René de Villeneuve, aujourd'hui séna-

ael, Éloge de Guibert. — Toulongeon, Notice sur Guibert; Paris, 1802; — Le général Barhist. sur Guibert; Paris, 1836, in-8°, et dans se français. — Fl. d'Aldéguier, Discours sur sibert; Toulouse, 1888, in-8°; — Forestié graphie du comte de Guibert; Montauban,

ERT ( Alexandrine-Louise Boutinon ELLES, comtesse DE), femme de lettres épouse du précédent, née vers 1765. aint-Ouen, près Paris, en janvier 1826. stingua toujours par son goût pour la , et parlait avec facilité plusieurs lanernes. On a d'elle les romans suivants, comme traduits de l'anglais : Marganlesse Rainsfort; Paris, 1797, 2 vol. Agatha, ou la religieuse anglaise; 17, 3 vol. in-12; — Fedaretta; Paris, 103), 2 vol. in-12; — Leçons sur la ou description morale de quelques : physique et d'histoire naturelle; 16, in-18. M<sup>me</sup> de Guibert a édité pluvrages de son mari, cités dans l'article , et les Lettres de Mue de L'Espiec une préface par Barrère de Vieuzac;

Paris, 1809, 2 vol. in-8°; 1812, 2 vol. in-12. E. Desnues.

Mahul, Annuaire nécrologique, année 1921. — Quérard, La France littéraire.

GUIBERT (Madame), femme auteur française, née à Versuilles, le 31 mars 1725, morte vers 1788. Sa vie est inconnue : on sait seulement qu'elle était pensionnaire du roi Louis XV. D'après Les Siècles lilléraires, « il y a beaucoup d'esprit dans les ouvrages de Mme Guibert; elle en dut le succès autant à l'intérêt qu'ils inspiraient qu'aux agréments de sa figure, qui lui faisaient des partisans nombreux ». On a de M<sup>me</sup> Guibert: Poésies et Œuvres diverses; Amsterdam, 1764, in-8°; — Le Sommeil d'Amynthe; Amsterdam, 1768, in-3°; — Les Filles à marier, comédie en un acte, en vers: Amsterdam, 1768, in-8°; — Pensées détachées; Bruxelles, 1770, in-12; — Les Philéniens, ou le patriotisme; 1775, in 8°; et beaucoup de poésies insérées dans l'Almanach des Muses.

Desessarts, Siècles littéraires.

TGUIBOURT (Nicolas-Jean-Baptiste-Guillaume), chimiste français, né à Paris, en 1790. Il est professeur d'histoire naturelle à l'École de Pharmacie de Paris et membre de l'Académie de Médecine. On a de lui : Histoire des Drogues simples : cet ouvrage a eu plusieurs éditions ; la . dernière est de 1849, en 3 vol. in-8°; — Pharmacopée raisonnée, ou trailé de pharmacie théorique et pratique; 2° édit., en 1834, in-8°; — Observations de Pharmacie, de Chimie et d'Histoire naturelle (avec M. F. Henry); 1838, in-8°; une 3° édition, revue et considérablement augmentée par M. Guibourt, 1840, un vol. grand in-8°, avec 22 pl.; — Recherches expérimentales sur les oxides de fer considérés comme contre-poisons arsénicaux; 1839, in-8°; — Mémoire sur les caractères distinctiss des térébenthines, etc.; 1839, in-8°; — Mémoire sur les astringents connus sous les noms de Cachou, Gambir et Kino; 1847, in-8°; - Note sur la mousse du Dafna ou de Ceylan, et sur les nids des salanyanes; 1832, in-8°. Il a collaboré au Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques et au Journal de Chimie médicale. Enfin, M. Guibourt est l'auteur de nombreux rapports à l'Académie de

Benseignements particuliers.

GUICHARD, archevêque de Lyon, mort vers 1180. On n'a aucun détail sur le lieu de sa naissance ni sur les premières années de sa vie. Il entra dans l'ordre de Citeaux, devint abbé de Pontigny, et fut en 1165 promu par le pape Alexandre III à l'archevêché de Lyon, en remplacement d'un autre prélat, déposé à cause de ses relations avec l'empereur d'Allemagne. Guichard rendit d'utiles services à son église; il termina, en 1173, à l'amiable avec le comte de Forez, des contestations qui depuis longtemps troublaient la province. Il s'est conservé quelques-unes de ses lettres, et Dom Martène a publié

(De antiq. Eccles. Ritibus; t. III) des statuts promulgués par cet archevêque et qui, relatifs pour la plupart au sérvice divin, ont de l'intérêt pour les études liturgiques. G. B.

Histoire litteraire de la France, t. XIV, p. 179.

GUICHARD (Claude), érudit français, né à Saint-Rambert (Bugey), mort à Turin, le 15 mai 1607. Il fut docteur en droit civil et en droit canon de l'université de Turin. Secrétaire d'Etat, grand-référendaire et historiographe de Savoie. il joignit à une solide érudition une parfaite intelligence des langues grecque et latine. Il débuta dans les lettres par une traduction de Tite Live qu'il présenta à Charles-Emmanuel, duc de Savoie, vers 1578. On s'est livré à des recherches opiniatres sans avoir pu retrouver des preuves de l'existence réelle de cette traduction, soit imprimée, soit manuscrite. Il nous reste de Guichard: Funérailles et diverses Manières d'ensevelir des Romains, Grecs et autres nations, tant anciennes que modernes; Lyon, 1581, in-4°. Dans cet ouvrage Guichard interprète les lois romaines, les médailles et inscriptions antiques d'une manière habile, qui prouve ses profondes connaissances de l'histoire et du droit. Il a reproduit, chap. 6°, les diverses espèces de couronnes militaires, avec de petites estampes sur bois très-gracieuses. Il s'en trouve quinze dans le chap. 13, où il traite de la Consécration et de l'Apothéose des empereurs; l'une d'elles porte le nom de Cruchi, dont le burin a aussi reproduit les figures du cirque, chap. 14. Ce livre mérite d'être recherché; il est dedié à Charles-Emmanuel, duc de Savoie, et daté de Lagnieu, le 1er juin 1581. Guichard était aussi excellent poëte français et latin. Il a composé en vers français l'Alphabet moral, qu'il a dédié au dauphin, depuis Louis XIII. Enfin, on a du même anteur : Agréables nouvelles à tous bons catholiques, de la conversion du duché de Chamblais; Chambery, 1598.

Moreri, Grand Dictionnaire historique. — Guichenon,

Hist. du Bugey.

vivait au commencement du dix-septième siècle, à Paris, oli il enseignait les langues étrangères. On a de lui : Harmonie étymologique des Langues, où se démontre que toutes les langues sont descendues de l'hébraïque; Paris, 1606, 1610, 1618 et 1619, in-8°. L'auteur fait dériver le grec et le latin de l'hébreu, de même qu'il fait dériver toutes les langues modernes du grec et du latin.

Le P. Lelong, Bibliothèque historique de la France.
GUICHARD (Le P. Louis-Anastase), écrivain ecclésiastique, mort à Paris, le 15 août 1737. Il était religieux du tiers ordre de Safht-François, dit de Picpus, et a publié, sous le voile de l'anonyme: Histoire du Socinianisme; Paris, 1723, in-4°; — Traité anonyme sur les livres défendus; 1721; — Histoire de Sens, restée inédite.

Dictionn. des Anonymes t. 14.

GWORARD (Jean-François), littérateur français, né le 5 mai 1731, à Chartrette, près Melan, village où il est mort, le 23 février 1811. Successivement employé dans la marine, les finances et les vivres, il mena une vie obscure, et fat réduit, après avoir été réformé en 1790, à vivre d'une petite pension qui lui fut accordée à titre de secours. Malgré sa pénurie, il ne put se résoudre à se séparer d'une assez belle collection de livres et d'estampes, dont on lui offrit plesieurs fois un prix élevé. Il se disait élève de Piron, auquel il ressemblait par l'insouciance de caractère et aussi par la forme épigrammatique d licencieuse de ses écrits. On a de Guichard : Ode sur la pnix; 1748; — L'Amant statue, optiocomique; 1759; — Le Bucheron, ou les trois souhaits (avec Castel); 1763: tine des plus joiet productions du répertoire de l'ancien Théâtrellalien; — Fables et autres poésies; 1802, in-121 il y en a cent quatre-vingt-seize, divisées en buit livres, et se distinguant moins par la naïvelé que par le tour épigrammatique; — Contes et autres, poésies; 1802, in 12 : où l'on trouve des passages d'un goût équivoque; — Epigrammes faites dans un bon dessein; 1809 : dirigies contre le critique Geoffroy; — plusieurs Odes a la louange des victoires de l'empire. Esta, Guichard avait préparé une édition complète de ses œuvres, sous le titre de : Le Dessert des Muses; elle n'a pas été imprimée. P. L-1.

Quérard, France littéraire. -- Biographie univ. les Contemporains. -- Biographie ancienne et moderne.

GUICHARD DE BEAUJEU. Voy. Beaulio. GUICHARDIN, en italien Glucciardini (Pronçois), célèbre historien italien, naquit à Fierence, le 6 mars 1482, d'une famille qui s'est perpétuée jusqu'a nos jours, et mourut le 22 mai 1540. Il était le troisième fils de Pierre Guichardin, connu par ses ambassades auprès de l'empereur Maximilien ler et de Léon X. Sa mère était Simone de Gianfliglazzi. Le jeune Gulchardin s'appliqua d'abord à l'étude du droit, et suivit tour à tour les cours faits à Florence, à Ferrare, et enfin à Padoue. Il avait à peine vingttrois ans lorsqu'il fut, par un choix exceptionnel, chargé d'enseigner la jurisprudence. Mais il quitta hientot l'enseignement pour suivre la carrière plus active du barreau. Il y donna des preuves éclatantes de cette éloquence qui nous a valu les beaux discours, taillés sur l'antique, de son histoire. La cause de la patrie ne tarda pas à réclamer exclusivement les services de Guichardin. Par une rare exception, une dispense d'age leva l'obstacle qui s'opposait à son entrée aux affaires : il fut envoyé en qualité d'ambassadeur auprès de Ferdinand V, roi de Castille et d'Aragon, prêt à venir exécuter avec une armée l'anathème papal que Florence avait attiré sur sa tête par son alliance imprudente et généreuse avec Louis XII. Guichardin sit dans cette négociation, que les circonstances rendaient très-délicate, preuve d'une habileté et d'une expérience précoces et il

y fut utile à son pays; sans occor d'être agréable à Ferdinand.

Au retour de cette mission, qui dura deux ans, k pape Léon X, qu'il était allé recevoir à Cortone (1515), le nomma avocat consistorial, puis l'appela a Rome, et lui donna le gonvernement de Modène et de Reggio (1518). Il le revêtit bientôt après de la charge de commissaire général de ses troupes en Lombardie, avec des pouvoirs **illimités et la prééminence sur le hia**rquis de Mantoue, qui les commandait en qualité de capitaine général. Guichardin conserva le gouvernenent de Modètie et de Reggio durant le pontificat d'Adrien VI. Sa faveur ne fit qu'augmenter sous Clément VII, qui lui confia la difficile, pour me pas dire impossible, administration de la Romagne, alors comme aujourd'litti le pays le plus **indisciplinable du monde. Guichardin, qu'aucun** devoir ne faisait reculer, accepta la dangereuse Inission de pacifier cette province, vouée aux Sactions, où de nombreuses landes de brigands ajoutaient leurs attentats aux représailles san**gantes des deux partis en guetro, les guelfes** et les gibelins. La seule nouvelle de l'arrivée de Guchardin fit autant d'esset qu'une armée. Chaca pressentait dans le nouvel envoyé un juge Mexible. Aussi quand le magistrat redoute ariii dans ce pays, qu'il était chargé de réduire, un'y avait plus à combattre, il n'y avait plus **qu'à punir. Guichardin**, qui avait dans le caracte cette inexorabilité stoïque des hommes de l'ancien temps, envoya au supplice chefs de **ma**de **et chefs de parti. Puis le juge ilt place à** l'administrateur, et il embellit par des routes et des édifices le pays qu'il venait de pacifier. Une Edivelle mission de Clément VII, qui venait de # liguer avec la France, l'arracha à des loisirs 🛚 blen employés. Guichardin, sous le titre de Beutenant général du saint-siège, reçut le com-**Mandement des troupes pontificales. Cet homme,** pour toutes les gloires, avait déjà fait ses preuves de capitaine et même de soldat, et le choix de Clément VII était justifié par la défense de Parme, qu'il avait dirigée contre les Français. Les évolutions imprévues de la politique papale surprirent point l'âme inébranlable de Guichardin, et les Français apprécièrent dans leur allé les mêmes qualités qu'ils avaient appris à recouter dans leur ennemi. Les Florentins ne furent pas moins bien inspirés que le pape en offerant à leur compatriote le commandement de ces lameuses bandes noires qui avaient le droit, après avoir obéi à un Jean de Médicis, d'être difficiles sur leur nouveau chef. Guicharon ne leur parut pas indigne du héros qu'elles avaient perdu, et elles regrettèrent moins le Find capitaine si bien remplacé, sans cesser ependant de porter son deuil dans la couleur si soquette de leurs drapeaux.

Cependant le pape Clément VII le réclamait encore aux Florentins, jaloux enfin de conserver pour leur service ce concitoyen précieux qui

était. selon l'occasion, ambassadeur habile, administrateur d'élite, ou général victorieux. Une dernière sois, Guichardin prêta à ce Medicis de Rome un concours désormais reservé aux Médicis de Florence. Il fallait faire a Bologne ce qu'il avait déjà fait dans la Romagne, des prodiges d'habileté; il fallait réduire au silence un peuple mutiné, auquel un sénat anarchique et une famille ambiti**cuse** (les Pepoli) promettaient l'indepen. dance, dans le seul but de la lui ravir. Guichardin remplit si bien cette mission compliquee que la mort du pape Clément VII lui-même ne put troubler la paix qu'il avait retablie. Paul III, auccesseur de Clement VII, aurait bien voulu conserver à son service un homme si précieux, mais Guichardin etait fatigué d'honneurs qui lui coûtaient si cher. Le capitaine, en lui, se ressouvenait avec envie des lauriers pacifiques de l'université, et l'administrateur regrettait les succès de l'avocat. Il refusa les offres pontificales.

Guichardin voulait désormais n'appartenir qu'à lui-mème. Il avait depuis longtemps voué la dernière partie de sa vie a une retraite qu'il se proposait d'occuper par la redaction de ses Mémoires, cette consolation ou cette vengeance de tous les hommes d'Etat. Il avait d'abord borne ces mémoires à sa personne et à sa vie, lorsque son ami Nardi l'engagea à l'étendre en horizon, et à elever jusqu'à la hauteur de l'histoire un récit purement autobiographique. Telle est l'origine de cette belle histoire d'Italie qui demeure le principal titre de Guichardin a l'immortalité. C'est dans sa délicieuse villa d'Aratri que Guichardin entreprit, a la fin de 1531, de couronner sa vie par ce chef-d'œuvre. Il n'avait cependant pas fait vœu si exclusif de solitude qu'il ne sortit de temps en temps de son cabinet d'historien pour rentrer dans les conseils du gouvernement. Il s'était imposé le noble et difficile devoir, justifié par la confiance des Médicis, de surveiller et de modérer la fougueuse jeunesse d'Alexandre, duc de Florence, pour lequel il obtint et à qui il conservala protection de Charles Quint. Après la fin tragique d'Alexandre, assassine le 6 janvier 1536, par son cousin Lorenzo, le cardinal Cibo assenibla les principaux citoyens pour déterminer la forme qu'on donnerait à l'Etat en de si pressantes conjonctures. La majorite inclinait'vers la republique, lorsque Guichardin tit comprendre aux delibérants les dangers d'une forme de gouvernement qui avait toujours eté si fatale à Florence : Côme de Médicis fut élu souverain. Après ce grand acte, Guichardin rentra dans la retraite. pour n'en plus sortir. Il mourut dans la cinquantehuitième annee de son âge, donnant par cette fin prématurée quelque consistance a des soupcons d'empoisonnement qui se reveillaient si facilement en cette époque orageuse. Il ne laissa pas de postérité masculine; mais Marie d'Alamanno Salviati, qu'il avait épousée en 1506, lui avait donné sept filles, dont trois furent marices dans les

plus grandes maisons de Florence; les autres l'avaient devancé dans la tombe. Guichardin voulut être inhumé modestement pour rester jusqu'au bout fidèle à ses habitudes, et il défendit expressément qu'on lui fit une oraison funèbre. Son corps fut, selon ses désirs, porté sans pompe à Sainte-Félicité et mis dans le tombeau de ses ancêtres, fondateurs de cette Église.

Ses contemporains eux-mêmes, dont nous analysons le témoignage, n'ont pu nous laisser que peu de renseignements sur la vie intime et domestique de Guichardin. Il était d'ailleurs, par caractère, d'une réserve qu'augmentaient ses efforts incessants pour dominer un tempérament naturellement irascible, et les obligations d'une politique où le secret jouait un si grand rôle. Magistrat inflexible, général inexorable, il devait porter dans ses sentiments quelque peu de cette austérité qui régnait dans ses actions et se réslétait jusque sur ses traits.

Son Histoire d'Italie, qui commence à l'année 1494 et va jusqu'en 1532, a mérité les éloges de la plupart des savants et des politiques. Guichardin joignait en effet à l'impartialité d'un juge l'exactitude d'un bomme à qui une position privilégiée permettait les informations les plus directes et les plus sûres. Aussi son neveu, Agnolo Giucciardini, qui s'était chargé de mettre ses papiers en ordre et de publier son œuvre, disaitil avec raison , dans sa dédicace de 1561 (3 septembre), à Cosme de Médicis : « Il est peu d'hommes qui aient eu plus que Francesco Guicciardini les moyens de remonter à la vérité des choses. » Les plus grands ennemis de Guichardin euxmêmes rendent justice à cette double qualité de sincérité et d'impartialité, qui est le mérite universellement reconnu de son livre et son trait saillant comme historien. Ils conviennent qu'il n'y a rien d'aussi achevé que les cinq premiers livres, dont la persection a même paru si intolérable à quelques-uns qu'ils en ont fait le fruit d'une collaboration inavouée, en l'attribuant aux corrections d'un savant ami, peut-être à Nardi Inimême. Ils ajoutent que les autres livres, qu'il n'a pas revus, en portent la preuve dans leur infériorité. Mais ces critiques oublient que Guichardin fut surpris par la mort au milieu de son ouvrage. Les suites de cette brusque interruption étaient même si marquées dans les derniers livres de l'Histoire d'Italie, qu'Agnolo n'osa publier, en 1561, que les seize premiers, de peur de compromettre, peut-être avant de l'avoir établie à jamais, la gloire littéraire de son onele. Les quatre derniers livres, qui, de l'aven de l'exécuteur testamentaire, n'étaient qu'ébauchés, ne furent publiés par lui qu'en 1564, avec toutes sortes d'excuses de sa « témérité ». Les critiques n'ont pas eu de peine à fonder leurs reproches sur la partie du livre en quelque sorte désarmée, mais il y avait peu de justice à le faire. Parmi les détracteurs de Guichardin, les uns l'accusent d'être généralement hostile à la l'rance, d'autres se conten-

tent de relever contre lui un excès de partial dont aurait à se plaindre le duc François-Mail d'Urbin. Ils attribuent cet écart de l'histories f des rancunes personnelles contre le duc, qui la en aurait donné le motif par quelques partiques blessantes prononcées dans un conseil de guerre Pour ce qui concerne les Français, nous ave tenu à vérifier un grief qui nous touche de pl près. Nous avons ouvert au hasard l'Histoit d'Italie, et nous y avons trouvé l'éloge de l'am française, supérieure, selon Guichardin, à total ies autres. Nous y trouvons un portrait per 🖿 de l'aventureux Charles VIII; mais il est excett moins bien traité par les historiens français estmêmes. Louis XII y est apprécié à sa valeu, d il rend justice à la prudence de La Trémoille & l l'héroïsme de François I<sup>er</sup> et de Gaston de Peix. Il n'y a que deux hommes qu'il ait représents sans défauts, dit le vieil Antoine Teissier, cat Gaston de Foix et Jean de Médicis. Lui restecherait-on de raconter froidement et com malgré lui les avantages les plus signalés des Français, tandis qu'il enregistre soigneusement les moindres revers? Mais Guichardin, après tella: est un Italien, et dut recevoir le contrecoup 👊 malheurs de la patrie. Ce qui prouve du relle que le reproche est peu fondé, c'est que le Pas Daniel n'a pas hésité à copier littéralement Gab chardin en ce qui concerne la France. La controverse est plus vive encore relativement ... rang à accorder à Guichardin parmi les historiens anciens et modernes.

Ceux qui estiment le plus Guichardin ne vent s'empêcher de blâmer la dissusion de 🕮 récit, peu proportionné à l'importance des énnements, et l'abondance parfois stérile, sonvent inopportune, de ses harangues. Ce double défaut suffirait à le placer au-dessous des ancient; car il n'a ni la clanté concise de Thucydide, le mouvement de Xénophon, ni la profondeur 🗰 Tacite, ni la mâle élégance de Salluste. Cela dont il se rapprocherait le plus, ne sot-ce que par le goût des harangues, c'est Tite Live. ce qui lui manque surtout, c'est cette qualle toute grecque, l'ordre. Il s'attarde à propos de moindre incident, sur la prise d'un colombier, par exemple, et l'histoire des guerres de Pisc 📽 interminable. Les Italiens eux-mêmes convictnent volontiers de ces défauts, rachetés par tant de qualités. Ils ont donné lieu à la plaisanterie de Boccalini, qui, dans ses Ragguali di Parnasso, feint qu'un bourgeois de Lacédémone ayant dit en trois mots ce qu'il pouvait dire en deux (crime capital à Sparte), fut condamné à lire la guerre de Pise, écrite par Guichardin. Il lut avec une sueur mortelle les premières pages, puis n'y potvant plus tenir, il courut se jeter aux pieds des juges, les suppliant de l'enfermer, fût-ce aux p lères, ou même de l'écorcher tout vis plutôt que de prolonger le lent supplice de son ennui. Cos harangues ne sont pas toutes sans mérite. Il @ est de remarquables, notamment celle de Gar

n de Foix, au camp de Ravenne, et celle du c d'Albe à Charles Quint pour le dissuader de indre la liberté à François I<sup>er</sup>.

**Voilà les jugements sur Guichardin** , éloges et : **Eques qu'on peut lire dans Bodin (Méthode** pur lire l'histoire, p. 70), qui le préfère aux **liters, et le trouve le mieux informé et le plus ncère des trente auteurs italiens à peu près ant écrit sur les affaires** d'Italie; dans Juste **see** (Notes sur le chapitre IX du livre I a **ses Politiques**), qui voit en lui, comparé ix modernes, le plus philosophe des historiens, **es qui en avoue l'infériorité comparative**unt aux anciens; dans Sponde (Hist. Eccles., **mée 1534) qui ne le sacrifie qu'à très-peu d'an**iens, et le disculpe de cette apreté critique dont modèles, et non lui, doivent porter la faute. **Moine Teissier**, dans ses Additions aux Eloges **M. De Thou** (t. Π), se fait l'écho de tous les mroches saits à Guichardin à l'égard des Fran**iis et du duc d'Urbin , ce** qui ne l'empêche pas **l'admirer** vivement. Il en est de même de **libert Burnet, de Du Ve**rdier, de La Popelinière, **Lenglet, de Sorel, du P. Nicéron, du P. Da-M, etc..., cités par le P. Lelong. Le meilleur lement sur Guichardin a peut-être été énoncé m Montaigne**, bi**en** que la conclusion nous en maisse trop sévère. « Il est, écrivait l'auteur **les Essais sur son exemplaire, historiographe** ligent et duquel, à mon advis, autant exacement que de nul aultre, on peut apprendre a vérité des affaires de son temps; aussi en la **inspart** en a-t-il esté acteur luy-mesme et en **la prima de la company de la** par haine, saveur ou vanité, il ayt desguisé les thoses. De quoy font foy les libres jugements 🐃 i donne des grands, et notamment de ceulx **per lesquels** il avait esté advancé et employé aux charges, comme du pape Clément septiesme. **Quant à la parti**e de quoy il semble se vouloir **Pévaloir** le plus, qui sont ses digressions et ses feccurs, il y en a de bons et enrichis de beaux traicts; mais il s'y est trop pleu. Car, pour ne **remoir rien laisser à** dire, il en devient lasche et sentant un peu le cacquet scholastique. J'ay remarqué cecy que de tant de causes et Celets qu'il juge, de tant de mouvements et con-👊, il n'en rapporte jamais un seul à la vertu. à la religion et conscience, comme si ces parties-là estoient du tout esteinctes au monde, et de toutes les actions, pour belles par apparece qu'elles soient d'elles-mêmes, il en rejette la cause à quelque occasion vicieuse ou à quelproufit..... Cela me fait craindre qu'il y aye pen du vice de son goust, et peult estre ad-Yenn qu'il ayt estimé d'aultruy selon soy. » C'est la m reproche digne de Montaigne, et qui sait honneur au moraliste. Peut-être est-il mérité juqu'à un certain point. Pour quoi s'en étonner? Guichardin était en politique de l'école de Machiavel. Il avait beaucoup vécu parmi les hommes, et il savait comment on les mène. Il

avait vu, sous les Borgia, la corruption triomphante et érigée en système. Il avait vu l'Italie, assaillie de tous côtés, prendre les mœurs d'un camp comme elle en avait la figure. Il avait servi successivement trois pontifes. Il savait de quels ressorts se composait la politique papale, la plus artificiense de toutes. Mais ces moyens immoraux, dont il avait dû se servir lui-même quand il avait acheté, au prix de deux cent mille ducats, la grâce d'Alexandre, n'atteignirent pas cette honnêteté inaccessible à toute contagion. Pourquoi lui reprocher un désabusement qu'il ne pratiqua point? Il n'eut que plus de mérite à demeurer fidèle à la vertu sans y croire chez les autres.

L'édition originale de l'Histoire d'Italie, recherchée, quoique incomplète, est intitulée: Della Historia dell' anno 1494, fin all' anno 1526. Libri sedeci da Francesco Guicciardini, gentilhuomo Fiorentino; Florence, chez Torrentino, 1561, in-fol. d'abord, puis in-8°, 2 vol. A cette édition il faut joindre, pour avoir l'*Histoire* complète, l'édition de Porcacchi ou l'édition des quatre derniers livres publiés séparément à Venise chez Giolito di Ferraro, in-4°, 1564 (et non 1567). La même édition des quatre derniers livres parut aussi à Parme, avec des annotations en marge et un sommaire à chaque livre, par Papirio Picedi, chez Viotti, 1564, in 4°. Dès 1563 Remy Narmi, religieux dominicain de Florence, avait, pour la troisième fois, publié les seize premiers livres in-4°, avec des notes, à Venise, chez Nicolas Bevilacqua. En 1567 et en 1569, le même Remy publia deux éditions nouvelles de l'Histoire d'Italie avec les vingt livres complets, in-4°, chez Giolito. Enfin parut (1574) à Venise, chez Georges Angelieri, une édition de Tomaso Porcacchi, avec des notes précieuses. Cette édition, qui, selon Bayle, est la meilleure, fut renouvelée à Genève (1610), in-4° et in-8° (1621). En 1583 parut la grande édition du même Porcacchi : Historia d'Italia di M.-F. Guicciardini, gentilhuomo Fiorentino, divisa in vinti libri, riscontrata con tutti gli oltri historici ed autori per Tomaso Porcacchi da Castiglione, Arretino. Cette édition contient des jugements sur les principales beautés du livre, un recueil des sentences qui s'y trouvent, deux tables, l'une des auteurs cités en marge, l'autre des événements les plus mémorables, et enfin la vie de Guichardin par Remy de Florence. L'auteuréditeur a relevé fort à propos plusieurs méprises de l'historien. Il y a des éditions subséquentes en 1587, 1590, 1599, 1610, 1616, 1623. Curtio Marinello en avait, de son côté, donné en 1580 son édition in-4°, avec un discours sur la manière d'étudier l'histoire pour gouverner les États. F. Sansovino publia aussi des éditions en 1621, sans nom de lieu (à Genève), et à Venise, 1636, 1645, in-4°, 2 vol. La même édition, augmentée de tous les morceaux retranchés dans les

précédentes, a été réimprimée con le considerazioni di Giov. Bat. Leoni, presso Jacopo Stott, à Genève, 1636, in-4°, et ensuite en 2 vol. in-8°. Une édition publiée en 1748, à Venise, contient une vir de l'auteur, par Guis. Manni, qui est la secunde après celle de Remy et celle de Sousovino (1645). En 1740, à La Haye et à Venise, on publia un fragment de 12 pagos contenant quelques passages inédits. Parmi les éditions tout à fait modernes, il faut enter celle de Fribourg ou Brisgau (Florence),1775-1778, 4 vol. in-4", publice sur le manuscrit autographe de la bibliothèque Magliabecchi, par les soins du chanoine Honso-Pio Bonsi. Il ne manque rien a cette édition. Le professeur Rosini a publie la sienne (Pisc, 1819, 10 volumes), et M. Botta a dignement continué Guaciardial , 1834 , 6 vol. in-8°.

La première traduction de Guichardin est latine. Bále, 1566, in-fol., et 1567, in-4\*, par Cerlius Secundus Curio. La première traduction française est de 1568; Paris, in-fol., ibidem, 1577; Genève, 1577, 1583, in-8°. Cette traduction est de messire Jérônse Chomedey, gentilhomma et conseiller de la ville de Paris; elle est faite sur la première édition de Geoève, d'où il n'a éte rien retranché. Elle a reparu, avecdes remarques de François de La Noue, à Genève, 1593, in-8", 2 vol., et à Paris, 1612, in-fol. La traduction la plus moderne est la preferable , elle avait été trouvée manuscrite dans les papiers d'un nommé Favre, qui avail été intendant de quelque maison noble. Elle fut trouvee trop littérale, et remise entre les mains de M. Hippolyte-Louis Guéria, qui la confia à M. Gargeon et non Grorgeon, comme le disent M. Bachon et la Biographie Michaud. Les passages retranchés y furent compris. M. de Vicquefort les avait fait imprimer à la suite du Thuanus restitutest (Amsterdam, 1863). Cette traduction française a paru à Londres (Paris), 1738, in-4\*, 3 vol ; elle a éte corrigée et dunnée par M. Buchon dans le Panthéon littéraire, Paris, 1839. Nous avons cité deux publications des passages retranchés de la plupart des éditions. Els se trouvent encore à la suite de l'ouvrage intitulé : Augusti Thuani Recensio, anctore Joann. Petro Titio ; Sedan , 168a, in-17. Au sujet de cea paralipomènes, d'un morcesu retranché du livre IV, et d'une dissertation de M. Pithou sur ce morceau, consultez la vie de MM. Pilhou par Geosley ( t. II, p. 76). Ces passages sont, dit le P. Lelong, satiriques de l'autorile des papes. On trouve à la fin : Josephi Sculigeri Season in euriam romanam. Deux autres mororaux, retranchés dolo malo, out été publiés, Bâle, 1509, in-8°, el Franciort, 1609, m-4°.

Reray de Florence a publié, outre la vie de Guichardia, des considerations aur plusieurs histoires, de Guichardin (Venise , 1532 et 1603). traduites par Gabriel Chappuys, Paris, 1583, Plusieurs passages de l'Histoire d'Halie, hostiles à la république de Veniso, ont été réfutés par 🗍

J -B. Leoni; Venice, 1683, 1590, 1000, in4º Girolatno Canini a dound des aphorismes auf tiques tirés de Guichardin; Venine, 1926, in-12 (1). — Guichardin passa assai pour l'au des Consigit aurei ed appertimenti politici iraduita en français ; Paris , 1877, in-8". La deb do l'édition italienne nous est incommue. A semcueil, contenant la quintrasence de la philosphie politique de Guichardin, il fact ajouter la Discours sur la réforme politique de Florence et plusioure Lettres. On a mêmo imprimé a Paris, d'ahord en 1864, puis sous la rebrigue de Cale gne, 1758, un volume intitulé: Il Sacco A Bone, attribué à Francesco Guiociardini, L'édi de 1758 prétend même que c'est d'après est esvrage que Jacques Buonnparte a étrit ceixi 🚛 nous compaissons sur le même agust , et qui ave été public deux ans auparavant, en 1786. Quint a la ressemblance des deux ontrags, dit s'explique facilement , leurs deux auteurs mus été témoins de co qu'ils recontent. Quant à un al François Guichardin en est l'anteur, la st italienne a repoussé cutto hypothèse, réé M. on LESCOAL. à l'abourde.

Micrean, Memotrer, etc., toma Avit. - Archide in torico, -- Antoine Teissier, Éloges des hommas sçum tires de l'histoire de M. De Thou, etc. — P. San Fie de Guichardia, en lête de l'edition de Contra, il - G. Manni. Fie de Guichardin, en tête de l'ell de Yenhe, 1758 — Bemigto, J'ie de Guichardin, B 1868, Préface de l'edition publiée avec la traduction à coine par M. Gergeon. — Umguené, Mistaire Militaire de l'Italie Eurardini, Italia inflavoria, p. 35. ti-Rostol, Sappio sulla asseni a sulla apare di P (Ini

cinculat, Pisc, 1889.

GUICHARDIR (Louis), neven du président, naquit à Florence, en juin 1523, de Jacques Odchardin, et mourut en 1589. Il occupe disest emplois sous Cosme de Médicis. Puis il se mit à voyager, et finit par s'arrêter à Auvera, où le reliel la faveur du duc d'Albe. Il ne tarda pas à probb les bonnes graces de ce protecteur canteleux, 🛎 frayé encore plus qu'épris de la vivacité italium. li lui avait donné de ces bonsells audicies. qui entrainent tôt ou tard use disgrace : Il Dr vait engagé, dit De Thou, à aboitr le cerius, 📽 avait même mis son sentiment par écrit. Hide quoique ce conneil (àt très-satutaire , remarqui l'historien, il lui coûta cher, et il ne tards più il aller l'expler en prison. Le duc d'Albe avait 🗰 pouseé a cetle vengeance, moins par ladigmiles contre un avis qu'il partagenit, sans douin, » crètement, que par mécontentament d'avoir 🐠 trahi innocemment par Guichardin. Odul-d. en effet, avait cre pouvoir confler à un 🖦 avec sus manuscrit, le secret compromettant 🗰 l'adhesion du doc, que la crainte de l'inquisité rendit inexorable. La via politique de Guichadin se resume dans cette malencontreuse allidit. Il mourut loin de l'amitié, at dangereure, 🕮 granda, à Anvers, où il avait fixé sa demeure. Loris

<sup>(1)</sup> ij existe de Galciardin una traduction an Londrer, 1924, In-Tol., alternande, Bala. 1374, In-Itil.; 📭 mandr, Dordrecht, 1809, in-17; espagnote, Bottle sunt, in-fail.

donné une description complète des 18 le litre: Descrizione di tutti i altrimente Germania inferiore; ', in-fol. Il fut traduit en latin par s et Reiner Vitellius; Amsterdam, n-12; en français par Fr. de Belleigures nombreuses; Paris, 1612, ussi de lui : Commentarie delle nbili accadule nell' Europa e lla Fiandra dell' anno 1530 à **5**, 1665, in-4°; — Racolta dei Memorabili; 1581, in-8°: recueil sant de sentences et d'anecdotes p ecreazione, detti e futti piacevoli olti dal Guichardin, o ridotti a orence, 1660. Ce livre amusant a 1 français; 1576, in-16. M. DE L. Bloges des hommes seavants, tires de De Thou, avec des additions, etc.

Diane d'Andouins, dite la belle veuve de Philibert de Gramont. ée vers 1554, morte en 1620. Elle ue de Paul d'Andouins, vicomte de épousa fort jeune encore, en 1507. Guiche, gouverneur de Bayonne, a siège de La Fère en 1580, la laisl'àge de vingt-six ans. Comme elle pourvue de toute sa fraicheur et puée d'une grande beauté, Henri IV amoureux, à ce point que, voulant our femme, il demanda l'avis de · ce mariage. C'était peu après 1586, elle le roi de Navarre s'était éloigné pour aller mettre aux pieds de la le quelques-uns des drapeaux pris

en sidèle et sage consciller, répondit lui citait bon nombre de princes la main à leurs sujettes : « Sire, olus qu'un pas à faire pour monter Si vous devenez l'époux de votre ous vous le fermez pour jamais. près avoir subjugué le cœur des mérité leur estime par de grandes belles actions, que vous pourrez i mariage qui aujourd'hui ne ferait ir à leurs yeux. » Henri abandonna jet et peu après Diane elle-même. survivant à sa beauté, disparue; car it elle était devenue obèse, mais nu avait acquis un teint cuivré qui de retrouver en elle aucune trace primitive. Sully dit qu'elle avait pût dire que le roi l'avait aimée, l is que sa laideur éloignait d'elle ient pu la consoler de l'inconstance

a du comte de Guiche, Antoine de du nom, et une fille nommée Cathensa le comte de Lauzun, François-aumont. Les lettres de Henri IV à la de passèrent de la bibliothèque des

comtes d'Argenson dans cells du président Hénault, qui les communique à La Place; velui-ci les publia dans le Mercure de 1765. Prault fils les recueillit dans le livre intitulé: L'Esprit de Henry IV; 1775, in-8°. Revenues dans la Bibliothèque de M. de Paultny, elles se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque de l'Arsenal. Ces lettres out été publiées dans la Correspondance de Henri IV.

Th. Midy.

Minoires de Sully. — D'Aubigné, Memoires.

Guichm (Armand, cointe de ). Voyes Granort:

QUICER (Seigneurs DE LA ). Voy. LA GUICHE. QUICEBN (Luc-Urbain Du Botexic, comte os), lieutenant général des armées navales françaises, né à Fougères, en 1712, mort à Moriaix, en 1790. Il entra dès 1730, comme garde de la marine, dans la carrière qu'il a parcourue si honorablement, et passa par tous les grades jusqu'à celui de capitaine de vaisseau, qu'il recut en 1756. L'année suivante il obtint le commandement de la frégate L'Atalante, avec laquelle il s'empara de quatre corsaires anglais et de heuf navires marchands. En 1778 il fut nommé chef d'escadre et commandeur de Saint-Louis. La guerre s'étant allumée de nouveau, la nième année, il sut éinployé sous les ordres du comte d'Orvilliers. et se trouva le 27 juillet au combat qui se livra à la hauteur d'Ouessant entre la flotte française et celle de l'amiral anglais Keppel. Le comte du Chassaut de Besné, qui commandait l'arrièregarde des Français, ayant été blessé, Guichen lui succéda dans sa division, et la conserva lors de la réunion des flottes espagnole et française. En 1779 il obtint le grade de lieutenant général et la direction de la marine de Brest. En 1780 il partit de ce port avec quinze vaisseaux pour remplacer d'Estaing dans son commandement des Antilles. Il escortait en même temps un convoi considérable destiné aux colonies américaines. Arrivé heureusement en mars à La Martinique, Guichen en sit voile le 13 avril, avec vingt-deux vaisseaux et cinq frégates ou cutters. Le 17 il rencontra la stotte anglaise de l'amiral Rodney. Un combat très-vif s'engagea sous le vent de La Dominique; l'avantage resta aux Francais. Le 15 mai suivant il y eut une seconde rencontre entre les deux armées; entin, une troisième le 19. Rodney, cette fois encore, fut forcé d'abandonner le champ de bataille après avoir perdu le vaisseau Cornwall, de 74, qui coula avec son équipage. Le temps dont l'amiral anglais eut besoin pour rémettre ses navires en état sut mis à prosit par Guichen, qui protégea l'arrivée ti'une escadre espagnole de douze valsseaux, portant douze mille hommes de déburquement, que don Solano conduisait à La Havane et de laquelle Rudney avait annoncé asser publiquement la capture. Guichen avait espéré que cette josetion lui permettrait de faire des tentatives sur les lles anglaises; mais les instructions précises de don Solano, qui avait ordre de conquérir La Jamaique, et les maladies qui vinrent assaillir les équipages alliés entravèrent ses dispositions; il profita néanmoins de l'inaction forcée de Rodney pour réunir tous les bâtiments de commerce des lles françaises et espagnoles, et les convoya sans coup férir jusqu'en Europe.

En 1781, Guichen sut nommé grand'croix de l'ordre de Saint Louis, le 10 décembre, et chargé d'escorter un immense convoi de bâtiments chargés de troupes, de munitions et de marchandises, pour l'Inde et les sles d'Amérique. Il partit de Brest avec dix-neuf vaisseaux de ligne. L'amiral Kempenfeld, sorti des ports anglais le 2 du même mois, épiait son passage : profitant habilement d'une brume qui, accompagnée d'un coup de vent, avait mis du désordre dans la flotte française, il tomba sur le convoi, en amarina rapidement quinze navires, et s'éloigna aussitôt. Le comte de Guichen se porta avec célérité à la poursuite des Anglais, mais ne put parvenir à les atteindre. Quoique le gros temps eut contribué à cet échec, l'amiral français doit être blamé de n'avoir pas maintenu son escorte au vent de son convoi. Cette position eut fait échouer l'entreprise de Kempenfeld, qui, inférieur en forces, n'eût pas osé risquer un combat; mais à cette époque, l'escorte des navires de charge était devenue pour les officiers de la marine royale une chose secondaire, un soin même au-dessous de leur dignité.

En 1782, la flotte de Brest sut encore une sois sous les ordres de Guichen. Il prit la mer en juin avec dix-huit vaisseaux, et vint rejoindre sous Cadix don Luiz de Cordova. Ils espéraient porter des coups terribles à l'Angleterre. Les cinquante voiles qu'ils commandaient vinrent croiser à la hauteur des Sorlingues, et sorcèrent l'escadre de Darby à se renfermer dans Torbay; l'alarme fut générale sur les côtes britanniques; mais Guichen ne put faire prévaloir ses avis, et les vents contrarièrent les alliés : ils rentrèrent dans leurs ports respectifs sans avoir rien accompli de sérieux. La paix ayant été signée au mois de janvier suivant, Guichen quitta le service actif. Louis XVI, par une faveur insigne, le fit, en 1784, chevalier du Saint-Esprit, cette décoration n'étant pas ordinairement réunie avec la grand' croix de Saint-Louis. Alfred DE LACAZE.

Archives de la marine. — Gérard, Vies des plus celèbres Marins français, p. 183-186 — Van Tenac, Histoire générale de la Marine, t. III, 380-384. — Le Bas, Dictionnaire encyclopédique de la France.

GUICHENON (Samuel, comte de ), généalogiste français, né à Mâcon, le 18 août 1607,
mort le 8 septembre 1664. Son père, Grégoire
Guichenon, natif de Châtillon-lès-Dombes, était
chirurgien; professant la religion réformée, il avait
dû quitter Bourg en Bresse, où il s'était établi,
et était allé se fixer à Mâcon. Après avoir terminé
ses études, Guichenon visita l'Italie; il y abjura,
en 1630, le calvinisme, et embrassa la religion catholique. De retour en France, il étudia la jurisprudence, et fut ensuite pendant quelque temps

avocat au présidial à Bourg en Bresee épousé une riche veuve, il consacra le sa vie à des travaux historiques très-Vers 1640, il **fut nommé historiographe de** Il alla présenter le manuscrit de son His la Maison de Savoie à Christine, mère de Savoie, laquelle lui fit donner le breve toriographe de Savoie et la croix de Sai rice, qui n'était accordée qu'aux nobles. I l'empereur Ferdinand III nomma Guic la dignité de comte palatin, et enfin Lo lui donna des lettres d'anoblissement e Les ouvrages de Guichenon contiennen coup de documents intéressants. Il fit d'une impartialité consciencieuse, lorsque par mademoiselle de Montpensier d'écri toire de la principauté de Dombes, a nant à cette princesse, il ne déguisa m que la souveraineté de Dombes n'était résultat d'usurpations successives. Guicl cependant été accusé de plagiat par V qui lui reprochait d'avoir copié dans si toire de Savoie, sans en citer l'auteur, sages de l'historien Nani; mais l'ouvra dernier ne parut que deux ans après o Guichenon. On a de cet historien: Episc Bellicensium chronologica Series: acce talogus Priorum Charitalis-ad-Ligeri Prioratuum et aliarum ecclesiarum dependentium; Paris, 1642, in-4°; de l'Histoire de Bresse et de Bugey in-4°; — Histoire de Bresse et de jusqu'à l'échange du marquisat de S avec les fondations des abbayes, l des villes, châleaux, principau**x fe**j néalogies de toutes les familles nob tifies par chartes; Lyon, 1650, in-fol main Guichenon, religieux augustin, un abrégé de cet ouvrage; Lyon, 1709 Philibert Collet fit une critique sévère deux livres : il reproche à Guichenor autres, d'avoir sait remonter très-haut le logies de plusieurs familles récemme blies; le manuscrit de cette critique s à la bibliothèque publique de la ville d Dessein de l'Histoire généalogique de l Maison de Savoie; Lyon, 1653, in-4°; sein de l'Histoire de la Souverais Dombes; Lyon, 1659, in-4°: l'histoire ( de la principauté de Dombes fut remise chenon à la grande Mademoiselle, qui i imprimer cet ouvrage, parce que,ainsi ( l'avons rapporté, Guichenon s'était borne les faits tels que l'histoire les lui prése manuscrit original de cette Histoire de se trouve en double à la bibliothèque de de Médecine de Montpellier; — Histoir logique de la royale Maison de Savoy 1660, 3 vol. in-fol.; les manuscrits o recueillis par Guichenon pour la con de cette histoire se trouvent aussi à l thèque de l'École de Médecine de Mot shemout trento-quatro volumes in-fet, et in-6+; - Bibliotheca Sebusiana, seu variarum charerum, diplomatum centurie: 11 ; Lyon, 1660, ne", ibid., 1666, in-4°; augmentée de deux **tti quatorze charies; un abrégé étendu s'eu** nave dans la Nova Scriptorum Collectio de Mr.-God. Hoffmann; Leipzig, 1731, in-4". **lan** cet ou vrage Guichenon a réuni les pièces **ufficatives à l'appui de son Histoire de la** rene. — Enfin, Guichenon a laissé en manuscrit **a Remarques sur Méseray et une Histoire de bristine de Prance, duchesse de Savoie. -**miste deux volumes manuscritz in-4° de lettres renoces à Guichenon par divers érodits à la Mothèque de l'Institut de France. kyla, Dictionnaire historique. — Historia, Admeiret, EXXL. — Papillon, Bibliothiyas das Anteurs de Buar-

GVIPACIBIO ( *Agath*on ), hábranant kalien, à Rocca-Coragio (Calabre ), vivait encore en 29. On a prétendu qu'il était juif ; mais il nous prend lui-même, dans la préface de sa première ammaire, qu'il était chrétien et né de parents siliens. Après avoir pris les ordres, il étudia **dòres à Rome, sous un rabbin portuguis, et fut** suite chargé d'enseigner publiquement cette teme. Se vie fut fort exposée lors du sec de me en 1527. S'étant retiré à Avignon , il trouva r protecteur dans l'évêque d'Apt , Jean Nicolai. **d la tira de la mieère profonde où il élait tombé** la condulait à Paris. Guidacerro fut nommé tilimeur royal par Prançois I'', en 1530. Il exnait au Collège de France, en roème temps m Paul Parudis et Vatable, le texte bébreu : la texte grec de l'Ecriture Sainte. On a de lui : Fimmatica Ebraica Lingua, 1<sup>re</sup> édition, dé-Ma à Léon X., Rome, 1514 ; 2º édition, abrégée Irefondue, Paris [1529], in-4°; 1539 et 1546, MP; 3º édition, sons le titre de Peculium, Wh, partie I'\*, en latin, 1537; part. II, en latin la hébreu, 1539, in-6"; — une dizaine de Ms, ou de commentaires , d'éditions et de tra-Miens d'un ou de plusieurs passencs : quel-|MS-una de ces écrits ont en juaqu'à trois édi-🖦 ; — Commentaire sur le Cantique des Canques, avec le texte hébreu et latin ; Rome, 1524 , ich, 1531 et 1539, in-4°; el Commentaire sur Tecirsiasie, 1531 et 1539, in-4°.

labra, Bibliotheca sacra, 75, 79, 201, 727. — Gosjet, Ba. Moior sur le Collage de Prance, part, I, p. 88-1.— J. Farret . Biblioth. Hobradon, t. 1.

ONDAL ( Mazimilien-Joseph ), général fran-🖦 sé à Grasse, en 1765, fosillé dans la plaine •Grenelle, à Paris, le 29 octobre 1812. Entré bonne heure au service comme simple soldat, parvint jusqu'au grade de gánéral de brigade. 🕨 St. remarquer dans la guerre contre les functions, et détroisit en l'an vur une bande de atmas commandee par Charles. D'un caracle for et violent, il eut des démèlés avec diffé-🖦 ministres de la guerre; et enfin con peu de gement dans l'expression de sa hame contre Masteur Napoléon le fit arrêter et enfermer à le 🖟

prison de la Force. Il devait être transféré à Marseille, comme impliqué dans un complet jacobis, quand, le 24 octobre 1812, Malei (poy. ce nom) vint à la tête de 1,200 hommes le délivrer ainsi que le général Laborie. Sans leur laisser le temps de se reconnaître, car ils étaient sans douts étrangers à la conspiration, Malet leur remet ca qu'il appelle leurs instructions, partage avec eux l'effectal de la coborte , et leur enjoint de se rendre maîtres du préfet de police, des ministres de la police et de la guerre. Guidal conduisit en effet le préfet de police à la prison d'ou lui-même vegait de sortir. Mais le succès des con court. Mis en jugement avec Maiet, Laboris et d'autres accusés, il fut condamné a mort comme complice de l'attentat de Malet contre la súreilé intérieure de l'État et dont le luit était de détraire l'ordre de successibilité au trône et d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité impériale. Guidal ne sut pas, eu allant au supplice, imiter le calme et la dignité que garderent ses deux principaux compagnons , et jusqu'à ses dorniera instanta on l'entendit vociferer contru Napoléon. L. L-7.

Monitour, 1811, p. 2190-1301. — Thiers, Hist. do Con-sulat et de l'Empire, tome XIV. — Norviss, Hist. de Nopolices. — Arnoult, Jay, Josep etc., Mographis maurells

GUIDALOTTI (Diomède), littérateur italien. né à Bologne, vers 1482, mort en 1526. Après s'être fait recevoir docteur en philosophie à l'université de sa ville natale, il y enseigna escentsivement la langue grecque et la rhétorique. Ou a de lui : Il Tirocinio delle cose volgari ; 180logne, 1504, in-4°, rare : c'est un recueil de sounets, sestines, et de pièces poétiques de divers autres genres; ces pièces sont assez médiocres au jugement de Tiraboechi; — Commentaria in eclogas Calpurnii et Nemesiani; Bologno, 1504, in-4°; réimprimé dans les Poetæ latini Rei Venaticz, publiés à Leyde en 1728. On a encore de Goidalotti deux sonnets remarquables. insérés dans la Scotta di sonetti e canzoni di piu occellenti rimatori d'ogni secolo : Vanica, E. G. 1739.

Quadrio, Storia della Latterplura, 1. H.

GUIDE ( Philibert ), labuliste français, né le 22 mars 1535, à Châlons-auz-Saône, mort à Mácon, le 29 novembre 1595. Son père remplissait les fonctions du procureur du roi au hailliane de Châlons-sur-Saône. Philibert lui succéda. el sut allier ses devoirs avec la culture de la poésie et l'amour de la retraite. A la fin de sa vie, il embrassa les doctrines de Calvia , et mourut en revenant d'un voyage à Genève. Philibort Guide a imprimé sous le nom grec d'Hegemon, qui est la traduction du nien : La Colombière el Maison rustique, contenant une description des doute mois et des quatre saisons de l'année, avec enseignement de ce que le laboureur doit faire par chacun mois ; plus L'Abeille française; Fables morales et autres podsies; Paris, 1883, in-8°. Ce petit volume,

très-rare, renferme vingt-deux fables. Quelquesunes ont été imitées par le P. Desbillons dans ses Fabulæ Æsopicæ. Guide avait encore composé une Paraphrase des Psaumes et du Cantique des Cantiques, qui périt dans un incendie après sa mort. Le père Jacob lui attribue une traduction française de l'ouvrage de Guillaume Paradin: De Rebus in Belgio gestis. J. V.

Jacob, De claris Scriptor. Cabilonensib. — Goujet, Bibl. franç., tome XIII, p. 410

\* GUIDR (Philippe), médecin français, arrière petit-fils du précédent, mort à Londres, "en 1718. Il pratiqua la médecine à Paris jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. On lui attribue : Observations anatomiques sur plusieurs animaux au sortir de la machine pneumatique; Paris, 1674, in-12; — Du mal vénérien; Paris, 1676, in-8°; — Expérience de la vertu singulière du vin rouge pour yuérir la rétention d'urine; Paris, 1685, in-12; — Observations des bons et maurais usages du quinquina dans les fièvres intermittentes; Paris, 1685, in-12; réimpr. avec l'ouvrage précédent, 1688, in-8°; — An essay concerning nutrition in animals; Londres, 1699, in-8"; — Warning to putients; Londres, 1710, in-8°.

Son père, aussinommé Philippe Gude, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, poëte comme son aïeul, composa un grand nombre de vers en latin et en français et un Examen omnium qua prater Hippocratis et Galeni mentem in universa medicina vel admissa rel rejecta sunt. Aucun de ses écrits n'a été imprimé.

J. V.

MM. Hang, In France profestante.

GUIDE (LE), célèbre peintre Italien, dont le nom vérilable est Rexi (Guido), né à Calvenzano, prés de Bologne, en 1574 ou 1675, mort en 1642. Son père, bon musicien, le destina à sa profession, et lui apprit le clavecin, mais Guido montrant plus de goût pour le dessin que pour la musique, il le plaça chez Denis Calvart, peintre flamand établi à Bologne, et demeuré plus commu par la célébrité de ses élèves que par le mérite de ses propres ouvrages. Aussi Guido avait-il à peine vingt ans qu'il quittait son maltre pour entrer dans l'école des Carrache, alors les princes de l'art en Italie. Son amabilité , sa beauté remarquable, l'élégance de ses manières, ne tardèrent pas à lui attirer l'affection de ses nouveaux mattres, qui en firent d'abord leur élève de prédilection et l'initièrent aux grands secrets de l'art; mais ils ne tardèrent pas à se repentir lorsqu'ils découvrirent en Guido un génie aussi rare qu'avide de gloire. Ses premiers pas se marquaient par des efforts qui prouvaient combien il aspirait à produire quelque chose de grand, de neuf, et de ses maîtres il ne prit guère que les conseils, car il s'écarta bientôt de leur manière pour imiter les formes du Cesi. Comme le Passeri, il s'appliqua ensuite à l'anatomie, à la représentation du jeu des muscles; puis il adopta le style fier, coloré, et souvent surchargé d'ombres du Caravage. On volt dans le palais Buonfigliudi et dans d'autres galeries choisies des essais du Guido, tantôt se rapprochant, tantôt s'éloignest de chacun de ces maitres et cherchant toujours un mieux que son génie ne lui révélait pas. Ce mienx , un conseil , ou plutôt une rétlexion d'Annibal Carrache le lui fit rencontrer. Il y **avait t** cette époque des *réalistes* en Italie; Caravage en était le chef, et gagnait chaque jour des admirateurs. Annibal dit un jour qu'il faudrait posvoir opposer à la manière du Caravage une manière absolument contraire, c'est-à-dire opposerts douceur à la rudesse, une lumière ouverte, franche, à ses lumières incertaines et hésitantes, substituer à ses contours vagues et obscurs des lignes nettement accusées et changer ses fo**rmes commune**: en d'autres élégantes et mieux chois**ies. Cet p**eroles pénétrèrent Guido, qui s'appliqua aussill au style qui lui était indiqué. La donceur en était lo but; il le chercha dans le dessin, dans la touche du pinceau, dans le coloris, et il commença dès lors à faire psage du blanc de céruse, couleur négligée jusque alors; il prédit que 🕬 toiles scraient durables : le temps a confirmé 😫 croyance. Cependant, la transformation de 😝 **peinture ne tut pas immédiate; il mit plusique** années pour atteindre la délicatesse qu'il ambitionnait ; aussi , après des **essais multipliés et de** genres și divers, distingue-t-on encore deux manières on plutôt deux époques dans la vie ertistique du Guide. Il en existe une troisième, celle de sa vicillesse prématurée, mais elle n'appartenait plus à l'art.

540

Sûr de lui, Guido se laissa commener à Rome par l'Albane, son émule alors, son ennemi plus tarl. Là il fut accueilli avec joie par le Josépia, qui vil en lui non un talent supérieur, mais un houms capable de servir la luine qu'il portait an Carvage. Celui-ci fut d'abord desarmé par la jennesse et la douceur du rival qu'on lui opposait; mili quand, sur la demande du cardinal Borghèse # à la recommandation du Josépin, Guido 🕬 peint dans le goot du Caravage Le Martyre de saint Pierre (aujourd'hui au Valican), composition où brille upp élévation d'idée, un guit de dessin et une noblesse d'ordonnance que ismais le Caravage n'atteignit, ce mattre se porta à de telles extrémités, que Guido n'eut que la fuite pour préserver ses jours. Il retourna à Bologne, et augmenta sa réputation à un si haut point que Paul V crut devoir le rappeler à Rome, l'assurant de sa protection. Le souverain pontife récompensait magnifiquement les moindres productions de son peintre favori, ce qui n'empecha pas Guido d'avoir une querelle avec le trésofier du saint-père et de retourner brusquement à Bologne. Il fallut que le pape entamàt une véritable négociation pour regagner l'artiste. Fier dans son atelier, le Guide disait : « Je n'échangerais pas mon pinceau contre la barrette d'un cardinal. » Il céda cependant, et se trouva, par un sort singulier, rivalité à Rome avec les meilleurs peinon temps. L'All ane vit ses pinceaux : de grands travaux dont il espérait être rent accordés au Guide; et le Dominuva un concurrent pour peindre, à l'ét-Grégoire, Le Martyre de saint Anette derfière lutte le Guide sortit encore : car Annibal Carrache, entre tous ses rains, lui refusa seul son suffrage. Le moins profond, moins naturel que le in, mais il n'est pas moins savant, et supérieur sous le rapport de la comde l'élégance et du coloris.

ivoir achevé les travaux de la chapelle rie-Majeure, qu'il exécuta avec le Jo-Zivoli, le Guide abandonna encore une, et résolut de finir ses jours dans sa pale modestie charmante dans la société, ait aimer de tous ses concitoyens les s, les plus distingués et les plus riches.

3, les plus distingués et les plus riches. les offres magnifiques de plusieurs ni voulaient l'attirer à leur cour. « Mais, ses contemporains, il était célibataire ars irreprochables : l'ennui le prit ; il se er encore une fois, et fut à Naples pour art aux magnifiques travaux de la charésor de Saint-Janvier. » Là il se vit ar Corenzio, Bellisario, l'Espagnolet, et d'autres peintres napolitains (1); il **ème** d'être empoisonné. L'énergie n'était ilité dominante chez le Guide, il quitta Malheureusement il s'arrêta à Rome, I artiste, qui n'avait jamais connu qu'un ambition on plutôt la gloire, succomba te passion, an jeu. Ce fut le terme de trité; il avait reçu cinq cents écus your peindre dans Saint-Pierre l'Hisitila, il les perdit; au lieu de regagner me par son travail, il emprunta, déla sabrique papale, puis la tête perdue groupe d'anges déjà commencé, et s'enla crainte d'être poursuivi. De ce moeu fut son existence; il y perdit des ponsidérables, et avec elles l'estime de Délaissé de tous, cet illustre maître, longtemps dédaigné de mettre un prix #s-d'œuvre, qui par respect pour son uvrait pour travailler même devant le réduit dans sa vieillesse à marchander ser ses œuvres méprisées. Il mourut , dans la misère et l'oubli.

nbre de ses productions est immense : pose de plus de cent tableaux de piété, , de mythologie, et d'une quantité de mi-corps, modèles de grâce, de beauté ression. Les plus remarquables sont, à la Fortune, au Capitole; — Le Crut de saint Pierre, au Vatican; — L'Au-

inconnus accabièrent de coups son valet, et lire qu'il devait se préparer à mourir ou partir mp.

rore au palais Rospigliosi; — Hérodiade, des Corsini; — La Madeleine, des Barberini; — — Portrait du cardinal Spada; — Saint Michel, d'une grace parfaite; — Le Portrait de Sixte I, dans le palais Galli, à Ravenne; — Le Miracle de la Manne, à Forli; — La Conception, à Bologne; — Le Massacre des Innocents; — Job, et le célèbre tableau de Saint Pierre et saint Paul, peint par les Sampieri; — à Pesaro, Baint Thomas, apôtre; — à Génes, L'Assomption: cette toile est une des plus étudiées du Guide ; — an cou**vent** de **Saint-Miche**l de Bosco, La Vie de saint Benoît; — au Louvre de Paris, quatre tableaux représentant des Scenes de la vie d'Hercule; — La Purification (nº 252, venant de Modène); — Repos de la sainte Famille (n° 396, faussement attribué an Pesarèse); — L'Enlèvement d'Hélène (nº 271, venant de la galerie des Spada à Rome); — à Dresde, Le Christ couronné d'épines.

Suivant l'usage des mattres italiens, Le Guide a gravé à l'eau-forte, et avec talent, un grand nombre d'estampes, tant d'après ses propres inspirations que d'après les Carrache, Le Parmesan, Luca Cambiasi et autres bons peintres italiens. Le Guide enseigna à Rome et à Bologne: ses élèves furent nombreux. Si l'on en croit Crespi, il n'en eut pas moins de deux cents. Ce n'est point d'après le nombre des élèves que l'on goit mesurer le mérite du maître ; mais on doit le considérer surtout comme l'un des chefs d'école les plus importants, parce qu'il introduisit dans la peinture une manière plus suave, plus douce, dont ses rivaux mêmes profitèrent. On distingne parmi ses melleurs disciples, Giacomo Semenza, Francesco Gessi, Giandomenico Cerrini, et Luigi Scaramuccia.

Alfred DE LACAZE.

Vasari, Pite de' più excellenti Pittori. — Baldinucci, Notizie de' Professori, sta. — Raphaei Mengs, Opere diverse. — Lanzi, Storia della fittura, t. II, 206-390; IV, 310. — Malvasia, Felsina pillrice. — Lazzarini, Pitture di Pesaro, p. 29. — Crespi, Fite de' Pittori Bolognesi; Bome, 1769, In-P. — Lebrolan, dans la Galerie historique, etc. — I..-C. Soyer, dans l'Encyclopedie des Geus du Monde. — Otto Mündler, Analyse critique de la notice des tableaux italiens du Louvre.

GUIDETTO, sculpteur et architecte lucquois du treizième siècle. On lui doit la façade ajoutée en 1204 à la cathédrale de Lucques, dont la construction remontait à 1050. L'année précédente, Guidetto avait dessiné la façade et sculpté l'architrave de l'église de S.-Pietro-Somaldi.

E. B--n.

Mazzarosa, Guida di Lucca.

de l'école florentine, né en 1402, à San-Giovanni di Val d'Arno à dix-huit milles de Florence, mort en 1443. Guidi est un de ces hommes qui font époque dans l'histoire de l'art; il fut le premier, selon Stendhall, qui ait passé du mérite historique au mérite réel. Il était fils de ser Giovanni di Mone-Guidi, qui, bien que notaire, aimait aussi à cultiver la peinture, et petit-fils de Si-

mone, de l'illustre famille des Guidl della Scheggia, dont les membres ont joué un rôle important dans la république florentine. Le nom de Tommaso, réduit, selon l'usage italien, à celui de Maso, fut à son tour changé en celui de Masaccio, sous lequel seul cet artiste est connu. Cet augmentatif de mépris ne doit point être pris pour une satire contre son caractère, car il était bon et serviable, mais bien pour le témoignage de ses bizarreries. Complétement indifférent à tout ce qui était en dehors de l'art, il ne pouvait se résoudre à s'occuper de la moindre affaire, et se serait presque laissé mourir de faim plutôt que de demander de l'argent à ses débiteurs.

Il est probable que Masaccio reçut de son père les premières notions de l'art, puisqu'on conserve encore dans l'église de San-Giovanni di Val d'Arno, et dans la maison où il naquit, quelques essais qui datent de sa première jeunesse. Il se forma ensuite sur les ouvrages des sculpteurs Ghiberti et Donatello, et cultiva même leur art pendant quelque temps. On lui attribue un Crucifix sculpté en bois placé au-dessus de la porte de la sacristie de Sainte-Marie-Nouvelle de Florence. Brunelleschi lui montra la perspective, dont Masaccio sembla plus tard prendre plaisir à affronter les plus grandes difficultés. Nul doute aussi que pendant le temps qu'il passa à Rome il n'ait étudié l'antique et reçu les conseils de Gentile da Fabriano et de Vittore Pisanello. Pour la peinture, il fut l'élève savori de Masolino da Panicale.

Presque tous les premiers ouvrages de Masaccio sont perdus, et nous ne les connaissons que par la description qu'en a donnée Vasari. Ainsi nous ignorons le sort d'un tableau du Christ guérissant un possédé et d'une Annonciation dont il avait enrichi l'église Saint-Nicolas de Florence. Nous ne sommes pas mieux renseignés sur plusieurs de ses fresques; le Saint Yvon de Bretagne de la Badia, la Trinité de Sainte-Marie-Nouvelle, la l'ierge avec sainte Catherine et saint Julien, et la Nativité de Jésus-Christ., de Sainte-Marie-Majeure de Florence, n'ont laissé ancune trace, non plus que la Vierge et plusieurs saints qu'il avait peints pour l'église del Carmine de Pise et une Femme et un Homme nus, de grandeur naturelle, qu'il fit à son retour à Florence. Ce sut après avoir exécuté ces divers travaux qu'entrainé par l'amour de son art, Masaccio se décida à partir pour Rome. On pense que ce voyage eut lieu sous le pontificat de Martin V, c'est-à-dire avant 1431. Pendant son séjour dans la capitale du monde chrétien, Masaccio sut chargé par Gabriel Condulmero, qui depuis fut le pape Eugène IV, mais qui alors n'était que le cardinal titulaire de la curieuse et primitive église de Saint-Clément, d'y décorer la chapelle de la Passion. Masaccio y représenta le Crucifiement de Jésus-Christ., et divers traits de la vie de sainte Catherine d'Alexandrie. La

Décollation de la sainte, et surtout le Déluge d'Alexandrie conservent encore les traces de l'ancien style; mais dans son plus beau temps la peinture a produit peu de chefs-d'œuvre comparables à *La dispute* et au Supplice des rouss. Ces fresques, maladroitement et trop souvent restaurées, ont perdu une grande partie de leur mérite original; cependant, plusieurs têtes, qui ont été moins retouchées, suffisent encore pour donner la mesure du talent de l'artiste. Les Desteurs et les Evangélistes de la voûte sont la tacts, et conservent encore vierge la touche enginale du maître. Les fresques du Masaccie à Saint-Clément ont été publiées à Rome in 🚉 " en 1809, sous ce titre : Le Pitture di Masaccio esistenti in Roma nella basilice di S.-Clemente, colle teste lucidate del signer Carlo Labruzzi e pubblicate da Giorgia dall' Armi. Les sujets entiers sont gravis au simple trait et de petite proportion, et toutes les têtes séparéme**nt en grand en manière de** crayon. L'ensemble de l'intérieur de la chapele a été plus récemment gravé, au trait, par Ferrari et Fontana.

Plusieurs tableaux en détrempe que Massere fit à la même époque se sont égarés ou ont été détruits au milieu des bouleversements de Rome; au seizième siècle, il en existait cependant encore un à Sainte-Marie-Majeure, dans une petite chapelle près la sacristie; il représentait le pape Martin V accompagné de l'empereur Sigirmond et de plusieurs saints traçant encune pioche le plan de l'église. « Un jour, dit Vasari, Michel-Ange donna en ma présence les plus grands éloges à ces figures, qui, disait-il, devaient être vivantes au temps de leur auteur. »

Masaccio quitta Rome vers 1434, pour retourner dans sa patrie, où venait de rentrer son protecteur Cosme l'Ancien; lorsqu'il revint à Florence, son maître était mort, laissant inachevée la chapelle des Brancacci dans l'église del Carmine; Masaccio fut chargé de la terminer. Avant d'y mettre la main, et comme pour prouver devance ce dont il était capable, il commença par peindre dans un autre endroit de la même égime un Saint Paul, qui a été détruit en même temps que le Saint Pierre de Masolino, lorsqu'en 1673 on construisit la somptueuse chapelle de Saint-André Corsini. A l'époque où Masaccio entreprit les fresques del Carmine, cette église venit d'être consacrée; il représenta cette cérémonie en camaïeu de terre verte au-dessus de la porte qui conduit au couvent. Nous devons d'autant plus regretter la perte de cette fresque, qui a 🜮 lement disparu, que Masaccio y avait introduit les portraits de divers personnages illustres de son temps, entre autres ceux de Brunelleschi, et de Masolino da Panicale. Enfin, il attaqua cette chapelle, qui devait être son plus heau tifre à l'immortalité. Les sujets qu'il peignit sont, à l'exception de la Punition d'Adam et Ere,

GUIDI 546

e de saint Pierre. Plusieurs de ces aient été commencées par Masolino, rminées par Masaccio. Les deux resques, la Mort de saint Pierre ection d'un enfant, sont celles où surtout ces qualités sublimes qui é une place au premier rang parmi lu quinzième siècle. Il n'avait pas né la dernière, qui fut achevée plus ppino Lippi, quand une mort impil'enlever à l'âge de quarante-et-un io, comme tant d'autres jeunes gens de génie, mourut empoisonné.... st ce que l'histoire ne nous a point c'est sans doute à la jalousie qu'il r ce forfait. A cette époque, Flole des gibelins, ne voyait que trop ylet et le poison à l'ordre du jour issait de se débarrasser d'un rival en amour.

nelleschi apprit la mort de Masacs'écria-t-il, la plus grande perte que ure! » Peu célèbre pendant sa vie, enterré sans honneurs dans l'église; plus tard les poëtes s'exercèrent i composer des épitaphes; la meilnnibal Caro:

nia pittura al ver fù pari; , l'avvivai, le diedi il moto letto; insegni il Buonarotto altri e da me solo impari.

rniers vers, il ne faut pas conclure o ait été le maltre de Michel-Ange, t en 1474; Masaccio a été le maître nge comme il l'a été de tous les res de la fin du quinzième siècle et ement du seizième, qui ne cessèrent fresques à l'église del Carmine, dedez-vous de tous ceux qui dans les le peintre avait fait saire à l'imitant les pas nouveaux qu'elle était ée à faire. Un seul peintre, Filippo iellement élève du Masaccio, dont faire avec une telle perfection qu'il fort difficile de distinguer les ouattre de ceux de l'élève. « Raphael it Vasari, nous a montré et l'estime our ces peintures et le parti qu'il .... Ses Adam et Eve des loges du 'Ange qui tient l'épée flamboyante ue de simples souvenirs du même par Masaccio. » Raphael copiant l'est-ce pas là le plus beau tribut à son génie? C'est une sorte de réordée au peintre et à la postérité que é les admirables chefs-d'œuvre del terrible incendie qui dévora l'église 771, et n'épargna que la seule chaancacci.

s qualités qui constituent le grand etrouvent dans Masaccio. Mengs le emier rang parmi ceux qui tracèrent

à l'art une route nouvelle, et dit que la vue de ses œuvres et de celles du Frate donna à Raphael les premières idées du clair-obscur, que jusque là il **avait c**omplétement ignoré. Le premier il sut, qu'on me pardonne cette expression énergique d'atelier, il sut camper d'àplomb les figures, qui chez ses prédécesseurs posaient presque toujours sur la pointe des pieds. Ses raccourcis sont admirables, ses poses variées; les nus que les anciens maîtres évitaient le plus possible d'attaquer, sont traités avec une vérité et un art infinis. Certaines têtes, telles que celle de sainte Catherine, de la Dispute, de saint Clément, montrent que né cent ans plus tard, Masaccio eût été un rival redoutable pour Raphael lui-même. Il sut encore le premier à donner aux draperies des plis amples et majestueux, à en bannir ces détails mesquins qu'on y prodiguait avant lui ; il avait su joindre à une entente parfaite de la perspective et au style simple et naîf de son siècle plus de pensée, plus d'expression, plus de variété d'ajustements, plus de vigueur de ton; son coloris est riche, vrai, harmonieux et plein de relief. « Masaccio, dit Borghini, est celul à qui doivent avoir obligation tous les peintres qui sont venus et qui viendront après lui; le premier il a ouvert la voie vers la bonne et moderne manière de peindre, et détruit une grande partie des imperfections et des dissicultés de l'art; il fut le premier qui donna de la beauté aux attitudes, de la noblesse, du relief et de la grâce aux figures, enfin il traita les raccourcis mieux qu'aucun de ses devanciers. » — « Il n'a pas moins peint l'âme que le corps de ses personnages, » a dit Raphael Mengs. Enfin, pour résumer en un seul mot tous les éloges dont fut digne ce grand homme, disons, avec Vasari, que tout ce qu'on avait sait avant lui était peint, « que tout ce qu'il a fait est vrai et animé comme la nature même ».

Les ouvrages de Masaccio sont en très-petit nombre. La grande galerie de Florence ne nous offre que son portrait peint à fresque sur une toile, et à la galerie de l'Académie des Beaux-Arts de la même ville il n'existe qu'un seul tableau. mais de premier ordre, La Vierge, l'enfant, sainte Anne et un chœur d'anges, tableau que Masaccio avait fait pour l'église Saint-Ambroise. D'Agincourt a publié un tableau sur bois qui, à la fin du siècle dernier, faisait partie de la collection de M. Curti Lepri, à Rome, un Miracle de saint Zénon ressuscitant un enfant. La Pinacothèque de Munich renserme une Tête de moine peinte à fresque, un Saint Antoine de Padoue convertissant un hérétique, et le portrait du peintre vêtu de la barrette rouge des Florentins, comme Dante et Pétrarque, tableau peint sur bois à la détrempe.

Masaccio eut un frère, nommé Giovanni, qui exerça également la peinture, mais dont les œuvres ne sont pas parvenues jusqu'à nous.

E. BRETON.

547 GUIDI

Vasari, Pita. — Baldinucei, Notizia. — Orlandi, Abbecedario. — Lanzi, Storia della Pittura. — Ticozzi, Dizionario. — D'Agincourt, Histoire de l'Art par les Monuments. — Mengo, Opere diverse. — Benvenulo Cellini, Memoric. — Borghini, Il Riposo. — Roger de Beauvoir, Musées d'Italie. — Viardot, Musées de l'Europe. — Pholesi, Déscrizione di Roma. — Fantozzi, Guida di Pirenze. — Catalogues de Florence et de Munich. — Bruest Breton, Notice sur Tommaso Guidi, dit le Masaccio, insérée dans le Journal de l'Institut historique, 1880.

auidi (Charles-Alexandre), poëte italien, mé à Pavie, le 14 juin 1650, mort le 12 juin 1712. A l'age de seize ans il se rendit à Parme, où il entra en saveur auprès du duc Ranuccio II, qui l'estimait à cause de son talent pour la poésie. En 1681 il ût représenter sur le théâtre du Collége des Nobles son opéra d'Amalsunta, vivement applaudi. En 1683 on le retrouve à Rome; ses poésies l'y firent bien venir de Christine, reine de Suède, qui le retint auprès d'elle et le nomma membre de son académie, en 1685. Plusieurs hommes éminents de Rome, avec lesquels il entra en relation, l'engagèrent à s'opposer, par des œuvres conçues sur le modèle des anciens, au mauvais goût toujours croissant qui régnait alors dans la poésie italienne. Il suivit ces conseils, se pénétra de Pindare et d'Horace, et étudia à fond le Dante, Pétrarque et Chiabrera. Rompant entièrement avec le style affecté des imitateurs de Marini, il composa bientôt des puésies, remarquables par l'élévation des idées et la noblesse de l'inspiration, mais qui péchaient par une certaine rudesse du style. En 1691 l'Académie des Arcades, fondée l'année précédente dans le but de réformer le goût littéraire en Italie, l'appela à siéger parmi ses membres. En 1700 le cardinal Albani, depuis longtemps le protecteur de Guidi, devint pape, sous le nom de Clément XI; Guidi eut l'idée malheureuse de mettre en vers six homélies prononcées autrefois par ce pape : il s'attira par cette paraphase de nombreuses épigrammes de la part des disciples de l'ancienne école poétique. Il aurait encore plus prêté le slanc à la critique s'il n'avait pas abandonné, sur l'instance de ses amis, son projet de composer des tragédies. Sur l'avis de Crescimbeni, il se mit alors à traduire les Psaumes de David, son genre d'esprit le rendant très - apte à rendre avec fidélité les ouvrages bibliques. Mais il interrompit ce travail en 1709, pour se rendre à l'appel de ses concitoyens, qui le députèrent auprès de l'empereur, pour réclamer contre les nouveaux impôts dont le Milanais était accablé. Guidi réussit complétement dans sa mission. De retour à Rome, il sit imprimer sa paraphase des homélies du pape Clément XI. Le 10 juin 1712, il se mit en route pour Castel-Gandolfo, où le pape avait sa résidence d'été, pour lui remettre un exemplaire de cette paraphrase. Pendant le voyage, il s'aperçut d'une grosse faute typographique qui s'y trouvait. Il en fut si fortement contrarié que le lendemain il eut une attaque d'apoplexie, et mourut

après quelques heures de souffrances. ? du pape, il fut enterré à Saint-Ongphr tombeau du Tasse. Guidi avait un extr gracié de la nature; il était borgne Ses poésies ont contribué à faire bai littérature italienne les concetti précipointes péniblement recherchées : mais d'un autre côté, ouvert la porte à l'aise la fausse grandeur, poussé par les i de Guidi jusqu'à l'enslure. On a d Poesie liriche; Parme, 1681, in-12; sunta in Itulia; Parme, 1681, in-4° dimione; Rome, 1692, in-4°: pastor par Guidi sur le désir de la reine ( recommandée comme modèle du genre cent Gravina dans son Ragionamen l'Endimione; — La Dafne, cantata 1692, in-4°; — *Rime*; Rome, 1704, Sei Omelie di N. S. Clemente XI, sp versi; Rome, 1712, in-fol.; — Poesie 1726, in-12; Padoue, 1818, in-8"; rec plet des œuvres de Guidi.

Le Vite degli Arcadi illustri, t. 111. — Cr Vita di Guidi (en tête des Poesie de Guidi ron, Memoires, t. XXVII. — Fabroni, l'ita t. XI.

né à Bologne, au commencement du dix siècle, mort dans la même ville, le 15 au Destiné à l'état ecclésiastique, il fit détudes, reçut les ordres sacrés, remplit tions ecclésiastiques dans différentes par fut enfin, nommé archiprêtre de l'églis Marie des Allemands. On a de lui : L'annuale di parochiali discorsi, per domeniche e solennità del Signore; 1745, revu et augm.; Venise, 1782, 2 vi — Discorsi per tutte le feste della be gine et dei santi; Venise, 1781, in-4' Biografia univ.; édit., Venise.

GUIDI (Louis), écrivain religieux né à Lyon, en 1710, d'une famille orig l'Italie, mort à Paris, le 7 janvier 1780. Il pendant dix ans les humanités dans l des Oratoriens, prit l'habit ecclésiastiq au collége de Juilly des conférences qu de la réputation. Ayant remis avec écla d'appel entre les mains de M. Soanen, il cher un asile dans diverses maisons de 🛭 puis il vint se cacher à Paris, où il trav Gazette ecclésiastique, et composa : ouvrages. On cite de lui : Vues pro l'auteur des Lettres pacifiques: 175 - Lettres à l'auteur de l'écrit int Légitimité et la nécessité de la loi du 1759, in-12; — Jugement d'un ph chrétien sur les écrits pour et contre L mité de la loi du silence; 1760, in-12 tres à un ami sur le livre de D'Alemb la destruction des Jésuites en Franc in-12; — Réflexions sur le despoti évêques et les interdits arbitraires in-12; — Lettres à M. le chevalier de

s l'irreligion par un libelle intitulé:

e philosophe; 1770, in-12; — Auilosophiques sur la religion; Paris,

3 vol. in-12; — Dialogue entre un
évêque sur le mariage des protesis, 1775, in-12; suite, 1776, in-12:
re Guidi 'établit la nécessité d'autoriage des protestants devant les maLettre à l'auteur de la prédica's moyens de réformer les mœurs;
; — L'Ame des Bétes; Paris, 1783,
Guidi a laissé de nombreux manusI. V.

Les Siècles litteraires de la France. 'ean-Baptiste-Marie), écrivain frandu précédent, né vers 1732, mort à in 1816, doyen des gentilhommes orroi et des censeurs royaux. Le garde l'ayant chargé d'examiner Le Ma*igaro* , Guidi refusa son **a**pprobation e, la trouvant contraire à la morale; rapport littéraire, il y signalait des ui devaient nuire au succès. Il assista la représentation de cette comedie rchais, jouée malgré son avis, et il oup. L'auteur se permit alors de lui 1 jugement; Guidi lui répondit : « Si t que tel jour les nymphes de l'Opéra ans prendre les précautions qu'exige croyez-vous, monsieur, que le parait pas plein, et qu'on n'y rirait pas » On a de Guidi : La véritable Déduite de l'italien de Muratori; 1778, ettres contenant le journal d'un ! à Rome en 1773; Genève (Paris), : Delandine, Dict. univ. hist., crit. et bibliog. Fuido). Voy. VIDIUS.

101.0 (Levanzio DA), conteur italien, mbardie au milieu du seizième siècle. de renseignements sur son compte; nu que comme l'auteur d'un recueil en prose intitulé: Antidoto della stinto in dei libri; Brescia, 1565; complaires de la même édition por-: de 1566 et l'épitre dédicatoire a été 'imprimeur F. Rumpazatto, à Vehaté de reimprimer, en 1565, l'oula forme primitive. Les Nouvelles que volume ont d'ailleurs reparu dans ro Italiano; Venise, 1754. Circonscurieuse, mais dont le seizième siècle ars exemples; quoique la décence y u respectée, ces nouvelles virent le

G. B.
liografia degli Novellieri Italiani.

IONI (Jean), prélat et littérateur
à Lucques, le 25 février 1500 (1),
rata, au mois d'août 1541. Son oncle,

es de l'approbation de l'inquisition de

date que porte son acte de baptême, conthives de l'église S.-Frediano de Lucques. Barthélemy Guidiccioni, nommé cardinal par la suite, lui fit donner une éducation soignée. Guidiccioni fit des études brillantes aux universités de Pise, de Bologne et de Ferrare, ou il obtint le grade de docteur en droit, puis il se rendit à Rome, où il se lia avec les principaux littérateurs, notamment avec Annibal Caro.

Bientôt après il entra au service du cardinal Farnèse, auquel son oncle, alors vicaire général de ce cardinal , l'avait recommandé. En 1534, le cardinal Farnèse, étant devenu pape sous le nom de Paul III, pomma Guidiccioni gouverneur de Rome, et l'appela la même année à l'évêché de Fossombrone (1). L'année suivante Guidiccioni fut envoyé comme nonce auprès de Charles Quint, qu'il accompagna dans l'expédition de Tunis et ensuite dans la campagne de Provence; il fit des efforts infructueux pour terminer le différend entre Charles Quint et François I<sup>er</sup>. De retour à Rome, il fut envoyé en 1539 dans la Romagne comme gouverneur de cette province, où il parvint à apaiser les troubles qui y régnaient. Un spadassin payé par les rebelles, s'étant un jour approché de lui pour l'assassiner, se sentit saisi de respect à la vue de la figure bienveillante du prélat, se jeta à ses pieds, et lui avona son projet criminel; doucement repris par Guidiccioni, il alla racheter les fautes de sa vie dans un clottre. Après avoir été en 1540 commissaire général dans la guerre de Raliano, Guidiccioni fut nommé gouverneur de la Marche d'Ancône en 1541. Il mourut quelques mois après. Il avait cultivé les lettres pendant toute sa vie. Les poésies que nous avons de luj, sur des sujets graves et élevés, sont remarquables par la poblesse des pensées; mais elles sont quelquefois enfachées d'obscurité, à cause de l'extrême concision du langage. Guidiccioni réussit moins dans la poésie légère. Ses lettres, qui ont trait aux événements de l'époque, sont instructives et remplies d'esprit. Ses ouvrages ont pour titres: Orazione alla Republica de Lucca; Florence, 1558, in-8° : c'est avant d'être évêque qu'il prononça ce discours, dans lequel il indique la manière de remédier à plusieurs abus existant dans le gouvernement de Lucques; — Rime; Bologne, 1709, in-12; Bergame, 1753 : ces poésies avaient paru par parties à Venise, 1567, in 12, avec celles de Bembo et de La Casa, ainsi que dans divers recueils; — Lettere, dans la collection de lettres publice par Dolce; Venise, 1554; — les Œuvres complètes de Guidiccioni ont été réunies par le P. Al.-Pomp. Berti; Naples, 1718; Génes, 1749 et 1767, in-8°; - Lettere inedite; Lucques, 1855. Ghilini, Teatro d'Huomini Cetterati. - ligheili. Ital. sacra, t. 11, 838. -- Niceron, Mémoires, t. XII. -- Giornale de' Letterati d'Italia, t. 1, p. 194. — Tirabuschi,

(1) C'est alors senjement, et nou en 1834, comme on l'a souvent écrit, que Guidiccioni fut nomme évêque, ainsi que le prouve Rota dans sa biographie de Guidiccioni, qui rectifie beaucoup d'erreurs admises auparavant sur le compte de ce dernier.

Storia della Lett. Ital., t. VII, parte III, p. 8. — J.-B.

Rote, Fifu di Guidiccioni ; en litte de l'édition des Alme de Guidiccioni . Bergame , 1736.

AUIDICCIONI (Christopha), prélat et littérateur italien, né à Lucques, en 1536, mort en 1582. Après avoir été recteur de l'église de Saint-Synésius de Lucques, il fut nommé en 1578 évêque d'Ajaccio en Corse. On a de lui : Tragedie trasportate dalla greca nell'italiana favella; Lucques, 1747, in-4°; ce recueil contient la traduction de l'Electre de Sophocie. des Bacchunies, des Suppliantes, de l'Andromaque et des Troyennes d'Enripide, en versi sciolle, en décasyllabes non rimés. On reproche à Guidiccioni de trop laisser apercevoir dans son style les efforts du travail.

Steher, Alloom. Gal.-Lerikon. - D. Fel. Loonardi, Fita di Guidéccioni, en têta des Tragodie de ce derøler.

GUIDICCIONI (Zelio), littérateur Italien, né à Lucques, vivait dans le dix-septième siècle. En 1635 il obtint un caponicat à Sainte-Marie-Majeure de Rome. On a de lui . De Paulo V eratio; Rome, 1623, in-fol; - Rime; Rome, 1637, in-12; — L'Encide tradotta in versi sciol/1; Florence, 1701, Guidiccioni a encore laissé on manuscrit : Vita Pauli V ; — Latinu Rpistole: .- Consura de' Poeti , - Lettere volgari.

allatina, Apes urbanes. — Roud, Pinacotheca, parta ti,

STIDO D'ARREZO ou SI'I, moine bénédictin de l'abbaye de Pompose, célèbre dans l'histoire de la musique au moyen âge par les inventions qui lui sont attribuées, asquit vers l'an 990 , à Arezzo , petite ville de Toscane, on ignore l'époque de sa mort. Deux léttres, citées par Baronius et Mabillon, sont les seules sources où l'on trouve des renseignements sur sa vie et aa personne. Il résulte de ces deux lettres, et particutièrement de la dernière, que Gui d'Areszo, qui jeune encore était entré au monastère de Pompose, n'autait pas tardé à s'y faire remarquer par ses connaissances, surfout dans la musique et dans le chant coclésiastique, qu'il fut chargé d'enseigner dans son couvent. Frappé des difficultés que présentait le mode d'enseignement musical usité de son temps, il imagina divers procédés, qui par leur simplicité permettalent d'apprendre en un an ce qui exigenit auparavant dix années de pénibles études. Les progrès de l'art musical au onzième siècle, la révolution qui s'opéra alors dans le système de notation et dans l'enseignement de la musique, l'invention de l'harmonie même et du contre-point, loutes ces innovations ont été considérées comme étant dues à Gui d'Areszo, quoiqu'il soit constant, par la lecture de ses ouvrages, qu'il a ignoré les unes et que les antres étajent connues avant lui, Mais ce qui ne peut lui être contesté, c'est la système a l'aide duquel ce moine ingénieux simplifia la notation. Avant lui, on employait, pour i du clauteorde et d'autres instruments dont un lei n'alle désigner les sept sons compris dans l'octave, les bonneur; mais il est le preuter qui enseigne a frire lettres A. B. C. D. E. F. G. En l'absence du 'tique,

mattre, il n'existait ancun moyen d'étais peur les élèves, faute d'un instrument qui pat servir à régler les intonations. Le monocorde dont en a attribué l'invention à Gui d'Arezzo était comm de puis longtemps (1), mass il n'avait servi juaque à qu'à faire dés recherches spéculatives sur les preportions de l'échelle des sons. Gui en fit un réga teur du chant, en faisant construire un monocorit d'une forme simple, sur lequel les lettres repsiscolatives des sons étaient marquées ; un chevalet mobile se plaçait sur la lettre de la mis que l'on cherchait et la corde pincée deunsit l'intenstion. A ce moyen, Gui joignit l'unge d'une certaine mnémonique des sons qui osssistait à apprendre par cœur une mélodie conne, pour s'en servir comme d'un point de companinon, en donnant pour nom aux motes de estis mélodie les sytlabes placées sous chacune d'elles, afin de conserver ces mêmes sons à toutes às notes semblables. Dans la lettre à son ami Mchel, il dit qu'il avait l'habitude de se servir, dans l'école qu'il dirigeait, du chant de l'hymne de saint Jean-Baptiste :

> Ut queant laxie Resonare fibria Mita pintarum Famali Ingrym, Seive poliuti Labit reatum, Sancte Johannes.

Au commencement et à la fin de la Jecon, Gri d'Arezzo faisait chanter à ses élèves cetts deplie, dans laquelle l'intonation de la note, s'ilevant d'un degré sur chacune des syllabes si, re, mi, fa, sol, ig, correspondait à une des latres de l'écheile diatonique que nous avons dije. On a conclu de la qu'il avait voulu désigner per ces syllabes les notes de l'échelle, bien que dus aucua de ses traités il no se soit servi de oa noms , ce qui tendrait à prouver, comme le pense M. Fétis, que Gui d'Arezzo n'annit a d'autre intention que de créer une méthode d'esseignement par analogie et ayant uniquement pour but de graver l'intonation des sons dies la mémoire de ses élèves. De là aussi l'opinion ginéralement admise qu'il fut l'inventeur de la gamme à laquelle il donna ce nom, à come de la lettre grecque appelée gamma qu'il surait ajoutée , dit-on , au-dessous de la note la plus grave de l'ancien système de seint Grégore; mais Gui d'Arezzo nous apprend lui-même que cette adjonction avait en lieu avant hui : [n primis ponatu I gracum a modernis adjunctum, dit-il au deuxième chapitre de son traité intitulé Micrologue. Il paratt toutefois que les asus ut, re, mi, fa, sol, la, furent bientôt ados pour indiquer les six notes de la gamene de plain-chant, car Jean Cotton, qui écrivait des

(1) On trouve in description du monocorde de buillème chapitre den Harmonies de Ptolémée, dons le Fratie de Musique de Botor et dans d'autres écrits untérieurs à Gui, d'Arezzo, Ce moine n'est donc pas plus l'inventrur de cel instrument qu'il ne l'est d

GUIDO 554

moitié du onzième siècle, dit que de zes noms, dont il rapporte l'origine à saint Jean-Baptiste, étaient déjà l'France, en Allemagne et en Angle-

ode de Gui d'Arezzo était simple et comparaison de celle qu'on suivait elle était cependant très incomplète, frait que les six syllabes ut, re, mi, , pour solfier les sept notes de la ii n'ayant pas donné de nom au son ant à la lettre B que nous désignons par la syllabe si. L'absence de cette ote, nécessaire pour arriver au coml'octave, et après laquelle seulement demi-tons se représentent dans un li**er co**mme d**ans l**a formule **gré-**, B, C, D, E, F, G, donna naissance ode de solmisation hérissée de diffine des temps barbares. On ne trouva ux que de substituer à la division de r tétracordes des Grecs, et à celle régoire avait faite par octaves, conà la constitution des tons du chant e autre division, qui ne comprenait tes, et qui sut appelée hexacorde. es sons alors employée dans la murenait une étendue de deux octaves e, du sol grave de la voix de basse rieur de la voix de semme ou d'endivisa en sept hexacordes, dont le mmençait au sol grave, le second à sième au fa, le quatrième au sol aue fa, le cinquième à l'ut de l'octave le sixième au fa de la même octave, me au sol aigu. Dans cette noun, la gamme, qui commençait par ut, t pas le septième son que nous apon lui donnait à cause de cela le nom e naturel; la gamme qui commenavait pour quatrième note le si béppelait hexacorde bémol; celle qui par sol avait pour troisième note e; on lui donnait le nom d'hexacorde sont venues les expressions que l'on ent chez les anciens auteurs, chanter e, par bémol, par bécarre. Toutes la mélodie dépassait les limites d'un soit en haut, soit en bas, on était sser à un autre hexacorde ; ces transe rencontraient fréquemment dans n même chant, et qui sorçaient de naque instant le nom des notes selon lequel elles se présentaient, étaient sances. Pour aider à reconnaître les a solmisation, on avait imaginé de nain gauche ouverte, sur les doigts étaient représentés les sons de l'éale; on avait établi des règles pour d'une note à l'autre, et cette main. ait main harmonique, était placée indicateur universel dans toutes les

écoles et dans tous les traités de musique élémentaire. On disait d'un musicien qui possédait toutes les règles des muances qu'il savait bien sa main. La chronique de Sigebert de Gemblours, terminée en 1112, et Angelbert d'Aimont, écrivain du treizième siècle, donnent la théorie de la solmisation par l'hexacorde et par les muances, dont la main harmonique est une conséquence, comme une invention de Gui d'Arezzo, bien que ce moine déclare dans ses ouvrages qu'il y a sept sons dans la musique de même qu'il y a sept jours dans la semaine, et qu'il faut sept lettres ou caractères pour représenter ces sons, preuve évidente qu'il reconnaissait les sept degrés de la gamme (1).

On a dit que pour la notation Gui d'Arezzo substitua des points aux lettres latines, et plaça ces points sur des lignes de différentes couleurs et entre les intervalles qui les **séparent, afin** de rendre sensible à l'œil les divers degrés de l'intonation. Les cless d'ut et de fa déterminant la portée des voies dans l'étendue de l'échelle générale, lui sont aussi attribuées, de même que l'invention de l'harmonie et du contre-point, mais il est certain que les notes ou neumes, dont Gui recommande l'usage dans ses ouvrages, existaient avant lui. Réginon, abbé de Prum, qui écrivait en 885, a donné, à la suite de son exposition des huit tons du chant grégorien, les formules des neumes d'un grand nombre d'antiennes et de répons tirés en partie du chant de l'Eglise grecque, et Jean Cotton, que nous avons cité plus haut, avoue qu'il existait déjà avant Gui d'Arezzo une manière de noter les neumes par des lignes de convention dont on trouve l'explication dans le traité de musique d'Hermann, surnommé Contract. Dans son Micrologue, Gui d'Arezzo a traité de la diaphonie, sorte d'harmonie grossière, composée de successions de quartes et de quintes qui était alors en usage dans la musique d'église; de là est venu sans doute que l'on a considéré ce moine comme l'inventeur de l'harmonie et du contre-point; la diaphonie était cependant bien plus ancienne que Gui d'Arezzo; Isidore de Séville, écrivain de la fin du septième siècle, en parle dans ses sentences sur la musique, et Huchald, moine de Saint-Amand au dixième siècle, en donne les règles dans son livre intitulé Musica enchiriadis. Quant à l'harmonie régulière, désignée communément sous le nom de contre-point, il n'en est pas question dans les ouvrages de Gui d'Arezzo, bien qu'elle fût connue à deux parties antérieurement à lui. Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans de plus grands détails sur le mérite des inventions de ce

<sup>(1)</sup> L'usage incommode des muances ne sut abandonnés qu'au dix-septième siècle, époque à laquelle la septième note de la gamme reçut le nom de si. Brossard dit que ce nom lui sut donné par un musicien nommé Lemaire, qui vivait en 1666. — Diverses tentatives du même genre avaient déjà été faites, mais sans succès. Les Allemands sont les derniers qui aient continué à se servir des lettres de l'aiphabet pour soifier.

Rota Pila de Candicesons, en têle de Ledition des Rune de Guidicesons Bergame, 1783.

Cribicolori (Christophe), prélat et littérateur italien, ne à Lucques, en 1536, mort en 1582. Après svoir ete recteur de l'église de Saint-Synesius de Lucques, il lui nommé en 1578 évêque d'Ajaceio en Corse. On a de lui . Tragedie trasportate datta greca nell' italiana fuvetta , Lucques, 1747, m-4°; ce recueil contient la traduction de l'Alectre de Sophocie , des Bacchantes , des Suppliantes , de l'Andromaque et des Troyennes d'Euripide, en versi sciolti, en decasyllabes non rimes. On reproche à Guidiemoni de trop laisser apercevoir dans son style les efforts du travail.

E. G

Josher, Alluem Gel-Lexikon. D. Fel. Leonardi, Fita de Guidiccione, en tête des Trugedis de ce der ples

A Lucques, vivat dans le dex-septième stècle En 1635 il obtint un canonicat a Sainte Marie Majeure de Rome. On a de lui. De Paule Voratio, Rome, 1623, m-fol., — Rime, Rome 1637, in-12, — L'Eneide tradatta in cerso sciolti; Florence, 1701. Guidiccioni a en laisse en manuscrit. Vita Pauli 1; l.il a e Epistola; — Censura de' Poeti. — Lettere gari

Atlatine, Apro prouner. - Komi, Penarudderic, police

GUIDO D'ARKEZO ON GUI, ON A har tin de l'abbaye de Pompose, relebre aut toire de la musique au movel de taventions qui lui sont attribuces, is eq. 35 990, a Arezzo, pelite vole le 1 ignore l'epoque de sa mort them det per Bacunius et Mabibon, sont a sa on Fon frouve des renseignen sa personne. Il résulte de ces feix se ticulièrement de la dermero 👝 🤫 qui jeune encore chait entre Pompose, plantaet pas 1 / 1 quer par ses coen in sales arque et dans le sont charge d'enseigne trades difficultes que, come or ment ninsing, out 1 ters proceeds, a perfalent d'apprend et e vant deceated .-

de l'art rousses qui s spérs dans l'ense to se Deminist mattre, il n'existad les élèves, faute 🧸 regler les intonais attribue l'invest puts longtemp .... qu'a hare des es portions de t 🙉 teur du chaat, d'une fosta c Sentatives 1 valet (n-) que l'ec Pinton G. d'une BIRTAIT 2001 \$6.196 g 7253 F 4524

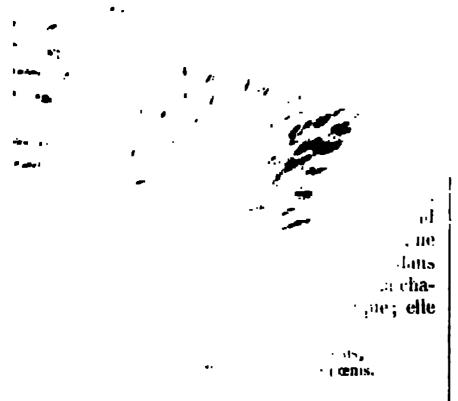

en 1230 qu'à anta, ap**pelé à dé-**\dashrightarrow 4 Assise ; il y peideligurées qu'elles plus maladroites, n'en was a celles de son prépur s'il ne put parvenir des maitres grece, il s'efne leur emprunter que ce meilleur. Sa composition est Aendue, et quelquefois ses figures · de grace ni de noblesse. E. B-x. i mai, Storia della Pattura. - P. Anemogno d'Assisi. — Ticozzi, Dizionario. venus storico artistici di Siena. — D'Aamente de l'Art pur les Monuments.

🔐 4. l'ERRA, capitaine italien du treizième 👊 le chef de la branche des comtes Guidi un parti guelfe et alliée aux Florentins. ours fois il commanda les troupes florentines. .... expedition dans l'État de Sienne, qui fut si fa-क्षेत्र aux guelfes, et qui se termina par leur déroute - Vante Aperto, près de l'Arbia. Guido Guerra quita alors Florence, et se retira dans ses chàtaux du Cosentin, où il offrit asile aux débris de un parti. Charles d'Anjou etant entré dans le royanme de Naples, Guido Guerra alla le rejoindre avec quatre cents gentilshommes gueltes, à la téte desquels il prit part à la victoire de Grandella, en 1266. Dante place Guido Guerra dans l'Enfer, avec Jacques Rusticucci, en punition Tu vice honteux, quoiqu'il le cite en même temps comme un des plus grands bommes de Phalie.

Simondi, Hist. des Républ. italiannes, tome III, J. M. — Glovanni Villani, Stor. Fiorent., livr. VI. — Ismarda Arctino, liv. II. — Dante, Enfer, ch. XVI. 7.41

SCIDO NOVELLO, capitaine italien du treitème siècle, appartenait à la famille des Guidi. Is attacha au parti gibelin, contribua en 1260 à la victoire de l'Arbia, et entra à Florence; il y prétita l'assemblée où l'on discuta si l'on raserait utte ville. Dévoué à Mainfroi, il gouverna la Tescase jusqu'à la mort de ce prince. En appretent la parte de la bataille de Grandella, Guido voulut faire sa paix avec les guelfes.

eux-ci insurgèrent le peuple de Florence;

Novello abandonna cette ville le 11 noinbre 1266 et se retira à Prato. Le lendemain

vouluit rentrer dans Florence, mais il fut repoussé
et dut chercher un refuge dans les montagnes.

J. V.

Sismondi, Hist. des Republ. Maliennes, tome III, p. 888.
— Giov. Villani, Stor. Florent., Iv. VI.

\* GUIDO DELLE COLONNE (en latin de Columnis ou de Columna), historien et poëte italien du treizième siècle. Peut-être appartenait-il à l'illustre famille romaine des Colonna; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il passa la plus grande partie de sa vie à Messine, où probablement il était ne, et y exerça de hautes fonctions dans la magistrature : le titre de Messanensis judex qu'il se donne lui-même. et qui lui est conservé par tous les écrivains qui font mention de lui, entre autres par Dante, ne permet point de donte à cet égard. Ce fut aussi à Messine qu'il mourut, si nous en croyons une préface des savants académiciens de cette ville. Sa naissance est placée par Fazellus, auteur d'une histoire de la Sicile, sous le règne de l'empereur Frédéric II. Il composa son principal ouvrage sous le pontificat de Nicolas IV. La date de sa mort est inconnue. Guido se livra à l'étude avec autant de succès que d'ardeur, et acquit bientôt une grande réputation d'érudit. Le jésuite Oudin prétend même, d'accord en cela avec Vossius, qu'Edouard d'Angleterre, en traversant la Sicile au retour de la croisade, se prit pour le juge de Messine d'une admiration passionnée et l'emmena avec lui dans son pays; mais cette assertion, fondée sur le témoignage d'un moine anglais du quatorzième siècle, Jean Boston, a été victorieusement combattue par Tiraboschi. Nous croyons encore que Vossius s'est trompé quand il a attribué à Guido une Histoire d'Angleterre ( De Regibus et Rebus Anglorum) et une Grande Chronique (Chronicon magnum) en vingt-six livres; et nous pensons que ces deux onvrages, que nous n'avons rencontrés nulle part. ne sont autre chose que la fameuse Histoire de Troie dont nous parlerons plus bas. Peut-être le texte de cette romanesque compilation, tel que nous le possédons aujourd'hui, n'est-il pas complet; peut-être la rédaction primitive, comme une vieille traduction espagnole que nous avons lue, commençait-elle par un préambule remontant au déluge, et poursuivait-elle l'histoire des descendants d'Enée jusqu'à la fondation de l'empire breton par les Brutus des légendes. Ajoutons que dans certains manuscrits, et spécialement dans le nº 5697 de la Bibl. imp., l'Historia Trojana est immédiatement suivie de l'Histoire des Bretons par Geoffroy de Monmouth; et l'on comprendra comment le savant hollandais a pu être induit en erreur, soit qu'il ait attribué au jurisconsulte sicilien l'œuvre du prélat anglais, soit qu'il ait pris pour des ouvrages dissérents les diverses rédactions d'un même ouvrage.

main célèbre; on peut voir à ce sujet la savante dissertation de Forkel dans son Histoire de la Musique, t. II, p. 339.

Quoi qu'il en soit des inventions attribuées à Gui d'Arezzo, les succès qu'il obtenait par sa méthode dans l'école qu'il avait fondée à l'abbaye de Pompose avaient répandu son nom dans toute l'Italie. Quelques-uns de ses confrères, possédés d'une basse jalousie, lui suscitèrent de cruelles tracasseries, et parvinrent à hui nuire dans l'esprit de son abbé. Les continuelles persécutions auxquelles il était en butte l'obligèrent de quitter son monastère et de chercher dans l'exil une retraite plus tranquille, ainsi qu'il le dit lui-même dans sa lettre à Michel. Il se retira à Arezzo, dans un couvent de son ordre. Mais le bruit des merveilles qu'il opérant par son mode d'enseignement était parvenu aux oreilles du pape Jean XIX; ce pontife, qui régna de 1024 à 1033, lui envoya un message pour l'inviter à se rendre à Rome. Ce ne sut qu'après trois invitations semblables que Gui d'Arezzo se décida à faire ce voyage. Il partit accompagné de Grimoald, son abbé, et de Pierre, doyen du chapitre d'Arezzo. Gui présenta tui-même au pape 'an antiphonaire qu'il avait noté d'après sa méthode; le saint-père se mit à le percourir; et après quelques explications, il fut à même de faire l'application de la nouvelle méthode à un verset qu'il chanta de suite avec facilité. Saisi d'admiration, il voulut déterminer Gui d'Arezzo à se fixer à Rome; mais la santé de celui-ci, dérangée par les chaleurs de l'été et les fièvres qui règnent à certaines époques dans cette ville, ne lai permit pas d'y rester. Gui avait retrouvé à Rome son ancien abhé do monastère de Pompose, qui se réconcilia avec lui, approuva ses travaux et lui exprima le regret d'avoir écouté ses ennemis; il l'invita à retourner à son ancien couvent, lui représentant que pour un nomme tel que hii la vie paisible d'un inonastère était préférable aux ihonneurs de l'épiscopat auxquels 'il pouvait prétendre. Dans la lettre que Gui d'Arezzo écrivit ensuite à son ami Michel, on voit que son intention était de suivre cet avis ; mais on ignore s'il la réalisa. Ici se terminent les renseignements authentiques sur la vie de ce moine, dont les dernières années ne sont pas connues. Les annalistes de l'ordre des Camaldules ont dit que Gui d'Arezzo aurait été s'ensermer dans un monastère de Sainte-Croix d'Avellano, et sérait mort en 1050, prieur de ce couvent; des opinions contradictoires ont été soutenues par d'autres écrivains, mais tout cela se borne à de simples conjectures.

Dans sa collection des écrivains ecclésiastiques sur la musique, le savant Gerbert, prince abbé de Saint-Blaise, a réuni sous les titres suivants tous les ouvrages de Gui d'Arezzo qu'il a pu trouver : Micrologus de Disciplina Artis Musicæ; ce traité, écrit vers 1030 et dédie à Théobald, évêque d'Arezzo, est le plus impor-

tant des ouvrages du moine de Pompose. Dans beaucoup de manuscrits, particulièrement des celui de la Bibliothèque impériale de Park, nº 7211, le Micrologue est divisé en vingt che pitres; ce nombre a été diminué on wagment dans d'autres manuscrits; mais le contenu a est le même, et ne diffère que par la division des chapitres. Guy d'Arezzo y traite de la 🚁 ture des notes, de leur disposition sur le moncorde, de l'octave et pourquoi elle tre resilent que sent notes, de la division des étatre meda. qu'il sous-divise en huit, des tropes, de la conposition du chant, de la diaphonie, et enfin de l'ivention de la musique par le bruit des surteaux; — Versus de musicæ explanatione, suque nominis ordine, buivi des Regulz Rhythmicz in Antiphonarii sui prologum proletz; — Alix Regulæ de ignolo Cantu, Hientism in Antiphonarii sui prolatæ. Ce traité estairi de : Bpilogus de Modorum Pormulis et centimm qualitatibus; — Epistola Guidais Michaeli Monacho, de ignoto Chntu'dirds. Le commencement de cette lettre avait des ce publié par Baronius et Bernard Pez : Gerlet l donné en entier ce doctiment important, dans kquel Gui d'Arezzo a expliqué sa méthode; — Tructatus correctorius mullorum errolus qui flunt in cantu Gregoriano in multis loca: ce traité a été publié d'après un manuscrit 🦚 quatorzième siècle; — Quomodo de arithmetica procedi/musica : milis Gerbert n'est 🍽 certain que ce dernier ouvrage, dont la copie e tronve à la suite du Micrologue, dans un 📫 nuscrit du couvent de Saint-Einmeran, soit 👁 Gui d'Arezzo. Les catalogues de plusients grande bibliothèques indiquent sons des titres différents des ouvrages de Guido du Wido, mais ce son ou des extraits de ceux que nous de te ter, ou des écrits faussement attribués à ce 🐃 teur. Les ouvrages qui lui appartiennent mentestablement sont le Micrologue, précédé de le pttre dédicatoire à l'évêque Théobald, l'Affiphonaire avec deux préfaces, l'une en 1975 l'antre'en prose, la lettre au moine Michel, d' petit traité intitule De sex Motibus l'ocum a & invicem, dont Gerbert a supprimé le titre aim que la division. Dieudonné Denne-Baron.

Burney, A general History of Music. — Le P. Martin. Storia della Musica. — Gerbert, Scriptores eccleditici de Musica sacra. — Forkel. Aligemeine Geschicht der Musik. — Fêtis, Biographie universelle des Musiciens. — De Coussemaker, Mémoire sur Hucheld et sur ses traités de musique, suivi de Recherches sur la notation et sur les instruments de musique. — Le même auteur, Histoire de l'Harmonie au moyen dec. — Le P. Lambillotte, Esthétique du Chant grevorien.

\*GUIDO DA COMO, sculpteur lombard du treizième siècle. Il sculpta en 1250, et non en 1199, comme le dit par erreur Vasari dans la vie d'Andrea Tati, une chaire de marbre blanc, qui existe encore dans l'église de S.-Bartolommeo-in Pantano de Pistoja. L'artiste y a représenté grossièrement en huit bas-reliefs le commencement

de la vie de Jésus-Christ avec cette inscription.

Sculptor laudatur qui doctus în arte probatur, Guido de Como quem cunctis carmine promo. Anno Domini · I. CCL. E. B.-N.

Vasari, File. — Tolomet, Guida di Fistoja. — Cicognara, Storia della Scultura.

peintre de l'école siennoise, vivait de 1221 à 1230. Il fut le contemporain de Giunta Pisano; mais ce dernier était déjà connu en 1210, quand le plus ancien tableau de Guido, la Madone, ne date que de 1221. Cette madone fameuse dans l'histoire de l'art est placée à Sienne, dans la chapelle Malevolti de l'église Saint-Dominique; elle porte cette inscription:

Me Guido de senis dichus depinat amœnis, Quem Christus lenis nullis velit agere pœnis. MCCXXI.

La célébrité de Guido était telle en 1230 qu'à cette époque il fut, comme Giunta, appelé à déserrer l'église des Franciscains d'Assise; il y peiguit des fresques qui, toutes défigurées qu'elles sont par les retouches les plus maladroites, n'en sont pas moins supérieures a celles de son prédésesseur. On voit que s'il ne put parvenir à sesouer la manière des maltres grecs, il s'efforça au moins de ne leur emprunter que ce qu'ils avaient de meilleur. Sa composition est souvent mieux entendue, et quelquefois ses figures ne manquent ni de grâce ni de noblesse. E. B.—N.

Vasari, Vite. — Lanzi, Storie della Pattura. — P. Angell, Storie del Duomo d'Assisi. — Ticozzi. Dizionario. — Romagnoll. Cenni storico urtistici di Siena. — D'A-

gincourt, Histoire de l'Art par les Monuments.

GUIDO GURRRA, capitaine italien du treizième siècle, était le chef de la branche des comtes Guidi attachée au parti guelfe et alliée aux Florentins. **Plasieurs fois il commanda les troupes florentines**, notamment en 1254. En 1260 il ne put s'opposer à une expédition dans l'État de Sienne, qui fut si fa**tale aux guelfes, et qui se termina pa**r leur déroute à Monte Aperto, près de l'Arbia. Guido Guerra quitta alors Florence, et se retira dans ses chàteaux du Cosentin, où il offrit asile aux débris de son parti. Charles d'Anjou etant entré dans le royaume de Naples, Guido Guerra alla le rejoindre avec quatre cents gentilshommes guelles, à la tête desquels il prit part à la victoire de Grandella, en 1266. Dante place Guido Guerra dans l'Enfer, avec Jacques Rusticucci, en punition d'un vice honteux, quoiqu'il le cite en même temps comme un des plus grands hommes de l'Italie.

Sismondi, Hist. des Republ. italiennes, tome III, p. 180. — Glovanni Villani, Stor. Fiorent., livr. VI. — Leonardo Aretino, liv. II. — Dante, Enfer, ch. XVI, v. 41.

zième siècle, appartenait à la famille des Guidi. Il s'attacha au parti gibelin, contribua en 1260 à la victoire de l'Arbia, et entra à Florence; il y présida l'assemblée où l'on discuta si l'on raserait cette ville. Dévoué à Mainfroi, il gouverna la Toscane jusqu'à la mort de ce prince. En apprenant la perte de la bataille de Grandella, Guido

Novelio voulut suire sa paix avec les guelses. Mais ceux ci insurgèrent le peuple de Florence; Guido Novello abandonna cette ville le 11 novembre i 266, et se retira a Prato. Le lendemain il voulut rentrer dans Florence, mais il sut repoussé et dut chercher un resuge dans les montagnes.

J. V.

Sismondi, Hist. des Republ. italiennes, tome III, p. 888.
— Giov. Villani, Stor. Fiorent., IIv. VI.

\* Gui do delle Colonne (en latin *de Columnis* ou de Columna), historien et poète italien du treizième siècle. Peut-être appartenait-il à l'illustre famille romaine des Colonna ; ce qu'il y a de certain. c'est qu'il passa la plus grande partie de sa vie à Messine, où probablement il etait né, et y exerca de hautes fonctions dans la magistrature : le titre de Messanensis judex qu'il se donne lui-même. et qui lui est conservé par tous les écrivains qui font mention de lui, entre autres par Dante. ne permet point de doute à cet égard. Ce sut aussi à Messine qu'il mourut, si nous en croyons une préface des savants académiciens de cette ville. Sa naissance est placée par Fazellus, auteur d'une histoire de la Sicile, sous le règne de l'empereur Frédéric II. Il composa son principal ouvrage sous le pontificat de Nicolas IV. La date de sa mort est inconnue. Guido se livra à l'etude avec autant de succès que d'ardeur, et acquit bientot une grande réputation d'érudit. Le jésuite Oudin prétend même, d'accord en cela avec Vossius. qu'Edouard d'Angleterre, en traversant la Sicile au retour de la croisade, se prit pour le juge de Messine d'une admiration passionnée et l'emmena avec lui dans son pays; mais cette assertion, fondée sur le témoignage d'un moine anglais du quatorzième siècle, Jean Boston, a été victorieusement combattue par Tiraboschi. Nous croyons encore que Vossius s'est trompé quand il a attribué à Guido une Histoire d'Angleterre ( De Regibus et Rebus Anglorum) et une Grande Chronique (Chronicon magnum) en vingt-six livres; et nous pensons que ces deux ouvrages, que nous n'avons rencontrés nulle part. ne sont autre chose que la fameuse Histoire de Troie dont nous parlerons plus bas. Peut-être le texte de cette romanesque compilation, tel que nous le possédons aujourd'hui, n'est-il pas complet; peut-être la rédaction primitive, comme une vieille traduction espagnole que nous avons lue, commençait-elle par un préambule remontant au déluge, et poursuivait-elle l'histoire des descendants d'Énée jusqu'à la fondation de l'empire breton par les Brutus des légendes. Ajoutons que dans certains manuscrits, et spécialement dans le nº 5697 de la Bibl. imp., l'*Historia* Trojana est immédiatement suivie de l'Histoire des Bretons par Geoffroy de Monmouth; et l'on comprendra comment le savant hollandais a pu être induit en erreur, soit qu'il ait attribué au jurisconsulte sicilien l'œuvre du prélat anglais, soit qu'il ait pris pour des ouvrages dissérents les diverses rédactions d'un même ouvrage.

En revanche, on ne peut douter que Guido delle Colonne n'ait composé quelques poésies en italien sur le modèle des chansons provençales, et Léon Allatius dans ses Poeti antichi (Naples, 1661, in-8°, page 421) nous a donné, d'après les manuscrits du Vatican, deux de ces petites pièces, dont l'une commence ainsi : La mia gran pena e la gravosa affanno, et la seconde: Giojosamente canto. Le juge de Messine se montre ici le sidèle disciple des troubadours, et traite comme eux, sans beaucoup d'originalité, les lieux communs de la métaphysique amoureuse: nous citerons pourtant quelquesuns de ses vers qui nous ont paru curieux à plus d'un titre, soit à cause de la bizarre idée qu'ils expriment, soit comme spécimen de la langue italienne de cette époque. « Votre visage, dit Guido à sa dame, est plus frais que les roses, votre bouche embaumée exhale un plus doux parfum que ne fait cet anim l qu'on appelle la panthère »:

> Ben passa rose et fiori La vostra fresca cera, Lucente più que spera; E la bocca aulitosa Più rende aulente audore Che non fa una fera Ch' a nome la pantera.

Dante, dans son traité De Vulgari Bloquentia, lib. II, cap. 5, cite comme exemple d'une certaine disposition métrique une pièce qu'il attribue au juge de Messine, Judex de Columpnis de Messina, et dont il donne le premier vers:

Amor che lungiamente m' ai menato.

Enfin, dans le même ouvrage, il mentionne, sans en nommer l'auteur, une chanson que le Trissin croit être de Guido, et qui commence ainsi:

Ancor che l'aigua per lo foco lassi.

Mais le principal ouvrage de Guido delle Colonne, c'est son Histoire de la guerre de Troie, en latin; traduit ou imité dans presque toutes les langues de l'Europe, ce livre jouit au moyen age d'une vogue immense. Il eut l'honneur de fournir à Boccace le sujet de son Filostrato, et par suite d'inspirer à Chaucer son poëme de Troilus et Cresside, età Shakespeare son drame de Troilus et Cressida, sans parler des écrivains moins célèbres qui, comme Lydgate ou Caxton, puisèrent largement dans la vaste composition de notre auteur, et comme maître Jacques Milet, la mirent tout entière par personnages. L'Historia Trojana ou Historia Destructionis Trojæ (on trouve les deux titres) se compose de trente-cinq livres, et renferme tous les événements de la guerre de Troie, depuis l'expédition des Argonautes et la première destruction de cette ville par Hercule, jusqu'à la mort d'Ulysse, tué par son fils, Telegonus. Dans une sorte d'avant-propos, intitulé Prologus, Guido déclare suivre Dictys et Darès, de préférence à Homère, à Virgile, et à Ovide de Sulmone, dont il trouve les récits entachés de

mensonge. Il ajoute que le traducteur de Duris le phrygien, Cornelius Nepos, dans son amour excessif de la brièveté, a écourté l'original 🕊 supprimé mal à propos (indecenter) bien des détails qui auraient pu intéresser les lecteurs: c'est pourquoi il croit devoir r**aconter de nouveu** l'histoire de la chute de Troie, pour divertir cen qui entendent la grammaire, c'est-à-dire la lega latine. Mais Darès et Dictys ne sont pas les seules sources où Guido ait puisé : Tiraboschi a émis à cet égard un soupçon (1) que nos études perseanelles nous mettent en mesure de confirmer; h juge de Messine doit beaucoup à un poête anglenormand, Benoît de Sainte-More, auteur Cun roman de Troie, dont nos bibliothèques possèdent de nombreux manuscrits, et qui florissait versie milieu du douzième siècle. Guido suit pes à pas notre trouvère ; il commence au même endruit et s'arrête au même point; enfin, il reproduit juqu'à ses erreurs. Ainsi Benott donne le nom de Peleus à Pélias, oncle de Jason; Colomna commet la même méprise. A la fin du roman français, Diomède se fait l'auxiliaire d'Enéas, dement à Troie et inquiété par ses voisins ; le même fait se trouve raconté dans l'Historia Trojana, tants que Dictys conduit tout simplement le fils de Tydée au secours du roi d'Etolie Œneus. In voyant notre auteur se laisser ainsi tromper per le poëte anglo-normand, on serait tenté de cruie qu'il s'est borné à le traduire, sans remonter aux deux écrivains qu'il prétend avoir coasultés. Copendant Guido connaissait parfaitement Darès et Dictys. Il indique avec une grande exactitude la fin de son ouvrage les points sur lesquels le prétendu compagnon d'Idoménée et le peculo-Phrygien ne sont pas d'accord : il signale estre eux des dissérences que Benoît de Sainte-More n'avait point constatées. Le juge de Messine était d'ailleurs beaucoup plus savant que 🕷 trouvère : il cite souvent des écrivains de l'atiquité qu'il paraît avoir lus; il étale çà et là 🗯 érudition et interrompt sa narration, soit pour nconter l'histoire de l'idolatrie, soit pour entre dans quelque digression géographique ou donne une étymologie. Ainsi, après avoir nommé Delos, il ajoute : « Delos dicit quasi manifestatio, nam delon grece manifestum dicitur. » Il est vrai que trompé par la ressemblance des mots, il conforma Delos avec Delphes, et pense que le second de deux noms, qui pour lui désigne une même doit son origine à une erreur d'écriture « ville scriptoris ». Il savait le grec, comme on vi de le voir, ou du moins il savait du grec; et ne doit point nous surprendre, puisque langue était restée longtemps l'idiome national la Sicile. Il serait possible aussi qu'il alt entre les mains le texte grec de Dictys et de rès: Mongitore a vu dans la bibliothèque

(1) In alcune edizione e in alcuni esemplari, que opera ci si dà, come una traduzione dal greco, di duc storici, fatta dal nostro Guido, benché pur egli tre cose vi aggiugnesse prese da altri scritteri.

récheurs à Padoue un manuscrit de de Troie ainsi intitulé : Clarissimi Gui-Columnis Translatio Ditis Cretensis n latinum de Historia Trojana. Dans e d'épilogue qui termine l'ouvrage, Guido se quelques renseignements précieux sur stances dans lesquelles il l'a composé : il nmencé à l'instigation de l'archevêque de **fatthieu della Porta (1263-1272). Ce pré**nort, il suspendit son travail; le regret zette mémorable histoire défigurée par iécrivains comme Homère, Virgile, etc., reprendre ; et pour être sûr de le mener fin, il s'interdit toutes les digressions rements qui auraient pu retarder l'acanent de sa tâche. Et en esset, par la Saint-Esprit, Spiritus sancti gracia mte, il termina son livre en trois mois, ptembre au 25 novembre de l'année

mia Trojana nous a élé conservée par un nbre de manuscrits : l'un des plus beaux s anciens est assurément celui que nous uvé à la Biblioth. imp. sous le n° 5694 : : nom du copiste et la date de sa trans-\* Finitum est hoc opus per manus Theo-Virginum Castello, anno Domini milleentesimo trigesimo quarto. » Cette his-¿ imprimée plusieurs fois, à Cologne, en il.; à Strasbourg, en 1488, également ini été traduite en italien par Bellebuoni. cette traduction est conservée, manuslorence, dans la biblioth. Ricardi. Une ion italienne, attribuée à Philippe Cetti, rimée à Venise, en 1481, in-fol. La bie de l'Arsenal possède, sous le n° 253, uction française du livre de maistre orompres qui paraît avoir été écrite au ement du quinzième siècle. Nous avons i haut de la version anglaise de Caxton. souvent réimprimée; nous connaissons traduction hollandaise faite en 1479 par Leeu, à Goude, in-fol., et une espagnole Le Delgado, imprimée à Séville, en 1545, t in-fol.

llatius, à la page 500 de ses Poeti antieux chansons d'un Odo delle Colonne de que Crescimbeni donne pour un frère schi pour un fils ou un neveu de Guido. Alexandre Psy.

e, Bibliotheca Sicula, tom. I, p. 265. — Fa-blioth. mediæ et infimæ ætatis, ilv. II. — Historicis latinis, II.— Tiraboschi, Histoire trature italienne. — Cresclubeni, Comment., I. — Documents inédits.

de Bologne, peintre de l'école boivait à la fin du quinzième siècle. Élève Grandi de Ferrare, il peignit en 1491, ortique de Saint-Pierre de Bologne, un ur la croix avec les Marie, les larrons urs autres figures, fresque qui, au dire , ne manquait pas de mérite. Malheuit Guido n'avait commencé le dessin qu'à dix-huit ans, et pour gagner le temps perdu il se livra à un travail si opiniâtre, se soumit à tant de privations, qu'il mourut à l'âge de trente-huit ans. S'il eût vécu, nul doute qu'il n'eût surpassé son maître. E. B—n.

Vacari, File. — Malvasia, Pitture di Bologna. — Siret, Dictionnaire historique des Peintres.

GUIDO UBALDI (Le marquis), mathématicien italien, né à Urbin, vers 1540, mort au château de Monte-Baroccio, vers 1601. Il appartenait à la maison del Monte, qui possédait alors de grands biens en Italie. Son goût pour les sciences exactes se développa de bonne heure. et il y fit de grands progrès, sous la direction de Frédéric Commandin. Exempt d'ambition, Guido Ubaldi passa paisiblement sa vie, livré à l'étude, dans son château de Monte-Barroccio. On a de lui: Planispheriorum universalium Theoria: Cologne, 1560, 1581, in-8°; Pise, 1579, in-4°; - Mecanicorum Libri VI; 1577. « Cet ouvrage, dit Montucla, contient sur plusieurs points une doctrine judicieuse et solide. Ubaldi y fait usage de la méthode employée, au rapport de Pappus, par les mécaniciens anciens, savoir, de réduire toutes les machines au levier, et il l'applique heureusement à quelques paissances mécaniques, entre autres aux poulies, dont il examine avec soin la plupart des combinaisons. Ce livre du reste n'est pas entièrement exempt d'erreurs »: — De ecclesiastici Calendarii Restitutione; Pise, 1580, in-4°; — Perspectiva Libri VI; Pise, 1600, in-fol. « Il est le premier, dit Montucla, qui ait entrevu la généralité des principes de la perspective. Dans ce traité, il établit ce principe extrêmement sécond, savoir que toutes les lignes parallèles entre elles et à l'horizon, quoiqu'inclinées au plan du tableau, convergent toujours vers un point de la ligne horizontale, et que ce point est celui où cette ligne est rencontrée par celle qui est tirée de l'œil parallèlement à ces premières; » — Problematum astronomicorum Libri VII; Venise, 1609, in fol.; De Cochlea; 1615, ouvrage posthume, publié par son fils, et qui traite de la vis d'Archimède; — In Archimedem De Æquiponderantibus Paraphrasis. L. L-T.

Bernard Baldi, Chronica Mathem. — Montucia, Hist. des Mathém., tome ler, p. 691, 709.

GUIDO GUIDUCCIO. Voyez Guiduccio.

GUIDO DI GHEZZO. Voy. GUIDO DA SIENA. GUIDOBONO (Bartolommeo), dit le Prêtre de Savone, prêtre et peintre italien, né à Savone, en 1654, mort en 1709. Il travailla d'abord pour la cour de Savoie avec son père, peintre de faïences d'un talent médiocre. Quelques heureux essais qu'il fit de la peinture à l'huile l'encouragèrent à persévérer dans cette voie. Il alla à Parme et à Venise se former par l'étude du Corrége et du Titien. Il copia aussi des tableaux du Castiglione avec une telle perfection que l'on distingue difficilement les copies des originaux. De retour en Piemont, il obtint à Savone, à Turin et à Gênes de nombreuses

commandes, qu'il exécutà avec succès et qui lui valurent une brillante réputation. Ses figures sont loin d'être irréprochables, mais il savait embellir ses compositions de charmants accessoires, de fleurs, de fruits et d'animaux, qui faisaient oublier oe que les personnages pouvaient avoir de défectueux. Il joignait une grande suavité de pinceau à une entente parfaite du clairobscur, ainsi que l'attestent l'Ivresse de Loin et plusicurs autres tableaux sacrés et profanes conserves à Gênes dans le palais Brignole-Sale, aussi bien que ses fresques au cherur de l'église de La Trimité. Un bien triste évenement termina la carrière de cet artiste : pendant le mémorable hiver de 1709, il glissa dans son escalier; n'ayant pu se relever mi appeler du secours, il mourut de froid.

Ratti, Fite de' Pittori, Sonttori ed Architetti Genovesi.

— Soprani, id. — Lanzi, Storiu della Pittura. — Ticozzi, Dizionario. — Siret, Dictionnaire historique des
Peintres

génoise, frère et élève du précédent, né à Savone, en 1670, mort en 1746. Il peignit dans la cathédrale de Turin une Gloire d'anges, qui rappelle la manière du Guide, tant est grande la délicaterse et la grâce de son pinceau. S'il ent persévéré dans cette voie, il ent certainement fini par être supérieur à son frère; mais il a laissé à Gênes et dans d'autres villes du Piémont, parmi quelques ouvrages dignes de leuange, une soule de peintures au dessous du médiocre.

Ratti, Vite de pittori genovesi. — Soprani, id. — Lanzi, Storia della Pitturu. — Ticozzi, Dizionario.

E. B-N.

GATIDON, Voy. OBAULIAC.

GUIDONIS (Bernard), oélèbre dominicain et prélat français, naquit aux environs de Limoges, près La Roche-L'Abeille, en 1260, et mourut le 30 décembre 1331. Il entra au couvent des Dominicains de Limoges, le 16 septembre 1279. La il connut Pierre de Saint-Astier, qui, après avoir vieilli dans l'episcopat, avait pris le froc de Saint-Dominique. Les premiers emplois qu'il eut dans son ordre furent ceux de professeur et de prieur. En 1293 il enseignait la théologie au couvent d'Alby, et lorsque l'évêque de cette ville, suivi des prêtres et des moines, fut poser la première pierre de l'église des frères Prêcheurs. Bernard Guidonis l'assista dans cette cérémonie. en qualité de diacre. Nommé prieur de cette communauté (1294), il en remplit les fonctions jusqu'en 1297, et y reçut Nicolas Bocasini, qui fut plus tard pape, sous le nom de Benott XI. Il l'accompagna ensuite jusqu'a Narbonne. De retour à Carcassonne, il y trouva le célèbre Bernard Deliciosi, dont les discours soulevaient le peuple contre les Dominicains et les ministres du pape. Nommé au prieure de Castres, en 1301, il ne le quitta qu'en 1305, pour passer à celui de Limoges. Le 21 avril 1306 Clément V. étant venu dans cette ville, mit pied à terre au couvent des frères Précheurs; Guidonis

le complimenta, et tous les Dominicains obtinrent les indulgences qu'ils demandèrent. Peu de temps après, le pape l'ayant chargé de fonctions inquisitoriales contre les Albigeois, Guidonis se realit à Toulouse (1307), et y exerça pendant dix as son triste ministère. Ce fut dans cette ville qu'il composa son Sunctoral, ou miroir des saints. Elu en 1317 procureur général de son ordreà la cour de Rome, il fut chargé par le pape Jean XXII de plusieurs négociations. L'Italie était alors troublée non-seulement par Louis de Bavière et Frédéric d'Autriche, tous deux prétendants à l'Empire, mais encore par les vicilles factions des guelfes et des gibelins. Il reçui plein pouvoir de casser tous les traités faits au préjudice du hien public et contraires à l'honneur de la religion. Une trêve de six mois fut accurdée, et le pape menaça de l'anathème quiconque oserait la violer. Guidonis fut encore chargé d'une mission de Jean XXII, ayant pour but de conclure un traité de paix entre la France et la Flandre. Jean XXII, pour le récompenser des services qu'il en avait reçus, le nomma évêque de Tuy en Galice (1323), et l'année suivante il l'appela à l'évêché de Lodève (bas Languedec).

Guidonis avait passé quarante-quatre as comme dominicain prédicateur et inquisiteur de la foi, puis huit comme évêque, lorsqu'il mourat: une indulgence plénière de ses péchés lui fit envoyée par le pape. Son corps, ainsi qu'il l'avait demandé, fut transféré de Lodève à Limges, au couvent des frères Prêcheurs (1). Plasieurs ouvrages de Guidonis ont été publiés dans les œuvres de Baluze, du P. Labbe, de François Bosquet, de Surius, de Castel, de Martène, de Bollandus. Les autres sont restés manuscrits; ils se trouvaient avant la révolution dans la bibliothèque des frères Precheurs à Toulouse et dans plusieurs autres bibliothèques @ France. Quelques-uns avaient passé de la bibliothèque de Colbert dans celle du roi. Voici les principaux : Traités théologiques touchant les articles de foi; — Traité de la Pauvelé de Jésus-Christ, contre les Fratricelles; -Pratique de l'office d'Inquisiteur; — Dens volumes de Sermons; — Le Miroir des Saints; — La vie de saint Ful**cran** e**t celle de sain**t Thomas d'Aquin; — une Chronique des souverains Pontifes depuis Jésus-Christ jusqu'en 1331; — une Description des Gaules et l'Origine de la Monarchie française; — La Géneulogie des Comtes de Toulouse; — un Livre de la Fondation de l'ordre de Grandmont; -- un Traité chronologique des Conciles généraux; - les Vies de Clément V et de Jean XXII.

(1) On lisait cette inscription sur son tombeau: Sub hos humili loco jacet trater Bernardus Guidonis, ordinis fratrum Prædicatorum, post nonnulias per Italiam. Gulliam et Flandrium legationes apostolicas, primum Tudensis in Gulkecia, deinde Lodovensis episcopus in Gullia Narbonnensi, qui animam calo reddidit anno salutis M. CCCXXXI, die XXX decembris. Requiescol in pace. Amen.

Baillet a dit de cet auteur : « Il avait plus d'érudition et de jugement que le commin des savants de son temps; et l'on prétend qu'il s'est montré plus exact et plus sévère sur les sables et les saits incertains que ceux qui l'avaient devancé. Il s'est attaché principalement à recueillir les actes anciens, mais au lieu de les donner en entier, il semble avoir voulu abréger ceux qui étaient longs et retrancher ce qui lui paraissait suspect et supersu. »

Martial Audoin (de Limoges).

Gallia Christiana, t. I et VI. — Echard, t. I, p. 576 et diev. — Berhard Guidonis, In Hist. Conv. Lemov. ord. Freed., ap. Raivs., t. I, Pap. Aven. — Odoric, ad an. 1313, 1317 et 1318. — Sponde, Ad an. 1330. — Bzovius, ad an. 1317. — Baillet, Discours sur la Vie des Saints, t. I, M-fill. — Histoire générale du Lunguedoc, t. IV, p. 158. — Le R. P. Touron, Hist. des Hom. illust. de l'Ord. de Saint-Domin., t. II.

CUIDOTTI-BORGHESE (Paolo), peintre, sculpteur, architecte italien, né à Lucques, en 1569, mort à Rome, en 1629. Dès son enfance il **fut envoyé à Rome,** où il apprit le dessin et la peinture, sous divers maltres. Sixte V avait conçu pour lui une grande estime, et l'employa, quoique bien jeune encore, dans presque tous les édifices eleves sous son règne. Malheureusement entraîné zinx études les plus opposées par une imagination ardente, Guidotti ne sut en poursuivre aucune avec une assiduité suffisante; et dans aucun art. dans aucune science il ne put arrivér à la perfection. Ses peintures sont en général assez médiocres de couleur et de dessin. Telles schit les fresques à la bibliothèque du Vatican, à la Scala Santa, et à Saint-Jérôme des Esclavons, où il a peint à la voûte d'une chapelle Le Père éternel dans une gloire, et sur les murailles **pitisieurs t**raits de la vie de saint Jérôme. A **Néggio** de Modène, on voit de lui au fond du chœur de l'église Saint Jean une Résurrection de Jésucs-Cintist, également à fresque, et dans la ca**médrale** de Pise un grand tableau réprésentant les Noces de Cana.

'Guidotti s'adonna aussi à la sculoture, et un groupe de six figures qu'il exécuta pour le cardinal Sciplon Borghèse lui valut la faveur de Paul V, qui lui permit d'ajouter à son nom celli de Borghèse, le nomma chevalier du Christ et conservateur du Capitole. Dans ce poste éminent, Guidotti sut se concilier tous les suffrages, et c'est sur ses instances que fut rendu le décret qui rappelait l'Académie de Saint-Luc à la stricte observation de ses statuts. Comme architecte, il donna des dessins de décorations pour plusieurs canonisations et autres solennités. Il commença un poeme épique intitule : Gerusalemme distrutta, étudia la musique, la jurisprudence, les mathématiques, l'astrologie, l'anatomie, etc. Enfin il lui prit même la fantaisie de voler; il se fabriqua des ailes, avec lesquelles il se lança du haut d'un ádifice de Lucques; il se soutint quelques instants, puis tombant sur une maison, il enfonça le toit et se cassa une cuisse, accident qui abrégea sa carrière. E. 'B---N

Ragitone. Vite de' Pittori, Scuttori e Architetti del 1878 al 1842. — Orlandi . Abbecedurio. — Lanni, Storia della Pittura. — Ticozzi, Dizionario. — Campori, Gli Artisti negli Stati Estensi. — Morrona, Pisa. — Pistolesi, Descrizione di Roma.

\* GUIBOTTI de Boulogne, littérateur italien, vivait au commencement du quinzième siècle. Il enseigna la grammaire dans sa ville natale, et entra dans l'ordre des Dominicains. Un de ses ouvrages, Flore de Rettorica, publié vers 1490, sans lieu ni date, a paru digne d'être remis en lumière et a été réimprimé à Venisc en 1821. On conjecture que c'est également à Guidotti qu'il faut attribuer une traduction de la Rhélorique de Cicéron dont on connaît trois éditions anciennes, sans lieu ni date (entre 1478 et 1490), in-4°. Cette version porte le nom de Galeoto da Bologna, eximio maestro.

G. B.

Tiraboschi, *Storia della Littefatura Italiana*, t. VIII, p. **248.** — Fantuzzi, *Scrittori Bologne*si, t. IV, p. **227**.

GUID'UBALDO, Voy. GUIDO UBAUDI.

\* GUIDUCCIO (Guido), l'un des plus anciens peintres de l'école romaine. De 1110 à 1120 il travailleit à Rome avec Pietro di Lino, et son nom se voit encore sur une peinture de la tribune de l'église des Quattre-Santi-Coronati.

E. B-n.

Philolesi, Descrizione di Roma. — Siret, Dictionnaire historique des Peintres.

GUIENNE (Éléonore de). Voy. ÉLÉONORE de Guienne.

GUIENNE ( N.... DE). Voy. GUYENNE.

\* GUIFFART (Pierre), naturaliste français du dix-septième siècle. Né dans la religion protestante, il se convertit au catholicisme, et devint doyen en charge du collége de Rouen. Il a laissé entre autres écrits: Discours du vide sur les expériences de Pascal et le traité de Pierius; Rouen, 1647, in-8°; — Molifs de ma conversion à la religion catholique. Partisan zelé des opinions de Pecquet, il avait écrit un livre pour défendre les ouvrages de ce dernier. J. V. Chaudon et Delandine, Dict. univ. Aist., crit. et bi-

bliogr. GUIGNARD (Jean), nommé quelquefois Bri*quarel*, jésuite français, condamné au dernier supplice sous Henri IV, comme coupable du crime de lèse majeste, né à Chartres, exécute à Paris, le 7 janvier 1595. Il était à l'époque de la Ligue régent et bibliothécaire du collège de Clermont à Paris. Après l'attentat de Jean Châtel sur la personne de Henri IV, les jésuites furent impliqués dans son procès, parce qu'il avait étudié chez eux et qu'il déclarait leur avoir entendu dire « que c'était une action méritoire devant Dieu que de tuer un roi hérétique ». On fit chez les jésuites une visite sévère, et l'on trouva dans les papiers du père Guignard des écrits injurieux contre le dernier roi et le roi régnant, qu'il donnait pour thèmes à ses élèves, s'il faut en croire le Journal de L'Étoile. Un de ces écrits portait : « Ni Henri III, ni Henri IV, ni la royne Élisabeth, ni le roi de Suède, ni l'électeur de Saxe ne sont de véritables rois. Henri III est un Sarlianapale, le

Bearnois un renard, Elizabeth une louve, le roi de Suède un griffon, l'électeur de Saxe un porc... Jacques Clement a fait un acte héroïque, inspiré par le Saint-Esprit... Si on peut guerroyer le Béarnois qu'on le guerroye; si on ne peut le guerroyer, qu'on le fasse mourir. » Guignard fut arrêté. Interrogé sur ces écrits, il ne les désavoua pas, mais il soutint qu'ils avaient été composés avant la conversion du roi et la réduction de Paris, et que par conséquent il était couvert par le pardon général que le roi avait accordé. Il prétendait que depuis la conversion du roi il avait été d'avis qu'on devalt lui obéir et prier Dieu pour lui, ajoutant que personnellement il ne l'avait jamais oublié au memento de la messe. On lui répondit qu'il avait au moins contrevenu aux ordonnances qui défendaient de conserver des écrits injurieux au roi et prescrivaient de les détruire. Le procès de Guignard fut vite instruit, et le 7 janvier 1595 un arrêt de la cour du parlement le déclara « atteint et convainch du crime de lèse-majesté », et pour réparation d'icelui le condamna « à faire amende honorable, nu, en chemise, la corde au cou, devant la principale porte de l'église de Paris, tenant de sa main une torche ardente; de là être conduit en place de grève pour y être pendu, et son corps réduit en cendres. « L'arrêt sut exécuté le même soir. Lorsqu'on lut à Guignard la formule pour l'amende honorable, où il était dit qu'il demandait pardon à Dieu, au roi et à la justice, il répondit qu'il demandait pardon à Dieu, mais que pour le roi, ne l'ayant point offensé, il n'avait point de pardon à lui demander. Sur la place de Grève il protesta encore de son innocence, pria à haute voix pour le roi, parla au peuple en faveur des jésuites, le conjurant de ne pas croire aux rapports menson. gers de leurs ennemis, et subit son supplice avec résignation. Le lendemain, les jésuites, bannis à perpétuité par l'arrêt prononcé contre Jean Châtel, sortirent de Paris. Rienne prouvait certainement une participation réelle des Jésuites au crime de Châtel; tout au plus aurait-on pu les accuser de complicité morale. On sacrifia le Père Guignard pour faire un exemple et pour intimider les fanatiques. Ravaillac prouva bientôt qu'on n'y avait pas réussi. Depuis, quelques jésuites, le père Jouvency par exemple, dans l'histoire de son ordre, ont mis Guignard au rang des martyrs. L. I.—T.

Sully, OEconomies royales. — L'Étoile, Journal de Henri III. — De Thou, Hist, liv. CXI. — Sismondi, Hist. des Prançais, tom. XXI, p. 322.

GUIGNES (Joseph DE), orientaliste français, né à Pontoise, le 19 octobre 1721, mort à Paris, le 22 mars 1800. A l'âge de quinze ans, il étudia sous Fourmont (voy. ce nom) les langues orientales. Le chinois (1) surtout eut pour lui le

(1) M. Jourdain, auteur de l'article Jos. de Guignes dans la Biographie universelle (Michaud), a pensé, mais bien gratuitement, que ce savant, guidé » par le célèbre Fourmont, acquit en peu de temps une grande con-

plus grand attrait. A la mort de son maître, il fut, à peine âgé de vingt ans, nommé à sa place de secrétaire interprète pour les langues orientales. En 1752 la Société royale de Londres le reçut parmi ses membres, et en 1754 PACIdémie des Inscriptions et Belles-Lettres de Park l'accueillit dans son sein. Deux ans plus tard I sut justifier le choix dont il avait été l'objet 🕿 publiant son *Histoire générale des Huns*, qui lui valut surtout la réputation qu'il a conservée jusqu'à nos jours. En 1757 la chaire de syriaque du Collége royal de France vint à vaquer, par la mort de Jault : Joseph de Guignes fut nommé pour lui succéder. Enfin, il rempit successivement les fonctions de censeur royal, de garde des antiques du Louvre, de menbre du comité de publication des Notices et estraits des Manuscrits et de celui du Jeurnal des Savants. — Son Histoire générale 🎏 Huns, Turcs, Mogols et autres Tartares codentaux avant et depuis Jésus-Christ et jusqu'à présent, Paris, 1756-1758 (4 tomes 🖴 5 vol. in-4°) (1), rédigé en grande partie d'après les ouvrages des Orientaux, est un travail extrimement remarquable et de la plus haute importance pour l'étude des révolutions successives des peuples européens et asiatiques : il est 🍪 compagné de tables chronologiques, qui facilites considérablement les recherches, et permettent d'atteindre presque toujours (2) une assez grande exactitude sous le rapport des dates. Les insonbrables recherches et les veilles que nécessitat la rédaction de cette histoire firent languir Joseph de Guignes dans un épuisement à la suite dequel il eût sans doute succombé sans les soins sidus dont il fut l'objet de la part de son éposse, née Hochereau de Gassonville, à laquelle il futtor à la fois redevable de la santé et du bonheur de sa vie.Les principaux ouvrages de Joseph 🕊 Guignes qu'il nous reste à citer sont : Abrésé de la Vie d'Élienne Fourmont, avec la noiss de ses ouvrages; Paris, 1747, in-4°; — Memoire historique sur l'origine des Huns et 🕰 Turcs; Paris, 1748, in-12, publié en quelque sorte comme annonce de son Histoire des Hunsi — Principes de composition typographique,

naissance de la langue chinoise et des divers idiones

(1) Une addition à cet ouvrage înt publice en Rudans le courant de 1824, sous le titre suivant : Supposent à l'Histoire générale des Huns, des Turcs et Mogols, contenant un abrégé de l'Histoire de la donation des Uzbeks dans la grande Bukharie, depuis le établissement dans ce pays jusqu'à l'an 1700 (par Muhammad-Youssouf el Mounschi, fits de Khodja-Rega) une continuation de l'Histoire de Kharizm, depuis la méme continuation de l'Histoire de Kharizm, depuis la méme époque, par J Senkowski; Saint-Pétersbourg, de l'impr. acad., 1855 in-4° (de 182 p. et 24 p. de texte persan \ (Dx R.)

(2) Je dis presque toujours, parce que les simples faux d'impression suffisent pour corrompre l'exactitude puiére d'un travail de chronologie.. Ainsi de Guignomence soixante années trop tôt le cycle chinois, telle sorte qu'il y a une erreur de soixante années trop chaque fois qu'on emploie sa table de chronologie.)

**GUIGNES** 570

s orientaux de l'Imprimerie royale; 10, in 4°; — Mémoire dans lequel z que les Chinois sont une colonie e: Paris, 1759-1760, in-12: ce travail ir des raisonnements et des faits aujourmissibles. Deshauterayes, autre élève ont, publia sur ce sujet : Doutes sur la ion de M. de Guignes qui a pour titre: dans lequel, etc., proposés à Mesl'Académie des Belles-Lettres: 1759, te critique combattait de point en point les hypothèses présentés par M. de Guiui-ci crut devoir y répondre; mais les vil allégua pour sa défense ne contriju'à prouver le peu de solidité de ses dans cette voie trompeuse où s'étaient gés plusieurs savants, et entre autres s'efforçait de déduire de grandes conséle divers rapports plus ou moins réels iéroglyphes des anciens Egyptiens et les idéographiques de la Chine. De Guignes calement l'éditeur de l'Éloge de Mouk-. Amyot (1770) et de la traduction du 1g, un des livres sacrés des Chinois, ir le même missionnaire apostolique. eph de Guignes publia successivement nombre d'articles et de notices dans il des Savants, dans les Mémoires de ie des Inscriptions et Belles-Lettres 3 Notices et extraits des Manuscrits liothèque du Roi. Il a laissé plusieurs s, dont on trouve un catalogue détaillé me premier du Voyage à Canton, puon fils. A sa haute réputation d'homme 3 Joseph de Guignes joignit celle vertueux. La révolution, qui lui ravit toute sa fortune et ne lui laissa pour le plus strict nécessaire, ne l'empêcha ursuivre ses beaux travaux et de supblement les privations qu'il dut s'ims la fin de sa noble et laborieuse exis-L. DE ROSNY.

: de l'Académie des Inscriptions et Bellesme XLVIII. - Querard, La France lit-Docum. partic.

**ES** (Chr.-Louis-Joseph de), oriennçais, né à Paris, le 25 août 1759, mort : 9 mars 1845. Il était fils du précédent, reçut les premières leçons de langues , et notamment de chinois, dont il voula spécialité. En 1784 il sut nommé ré-France en Chine et consul à Canton; 1 départ, l'Académie des Sciences et Inscriptions et Belles-Lettres lui accorne et l'autre le titre de correspondant. années 1794 et 1795, il accompagna de hollandaise envoyée à Péking, auempereur de la Chine, ct eut occasion quelques services importants à cette e. Enfin, après avoir habité dix-sept . Chine, il retourna en Europe. Louis

ger un compositeur dans l'usage des v de Guignes avait débuté dans la carrière littéraire par deux articles qui furent insérés dans le tome X (1785) du Recueil des mémoires présentés par divers savants étrangers à l'Académie des Sciences : le premier Sur le planisphère céleste chinois, le second sur Les comètes connues et observées par les Chinois. Quelque temps après il publia, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, des Observations sur l'ouvrage manuscrit d'un historien arabe nommé Masoudi, concernant l'histoire de Chine (t. XLV, 1793). Ses Observations sur le Voyage de Barrow à la Chine, en 1794 (Paris, 1809, in-8°), furent aussi accueillies favorablement du public. En 1808 les presses de l'Imprimerie impériale mirent au jour ses Voyages à Péking, Manille et l'Ile de France, faits dans l'intervalle des années 1784 à 1801 (3 vol. in-4° et atlas in-fol. de 6 cartes et 59 planches). Enfin, cinq ans plus tard parut une édition du Vocabulaire Chinois-Latin du P. Basile de Glemona, que l'éditeur crut devoir intituler : Dictionnaire Chinois-Français et Latin, publié d'après l'ordre de S. M. l'empereur et roi Napoléon le Grand, par M. de Guignes, résident de France à la Chine, attaché au ministère des relations extérieures, etc.; Paris, de l'Imprimerie impériale, 1813, in-fol. Comme c'est à cet ouvrage, qualifié, par un bibliographe juge peu compétent en ces matières, d'immense, le plus complet de ce genre qui existe en Europe, que de Guignes fils doit en grande partie sa réputation de sinologue, nous nous y arrêterons un instant, afin de rendre justice à qui de droit, et afin d'éclairer la religion de ceux qui s'intéressent à l'étude du chinois.

Au nombre des importants projets littéraires conçus sous le grand règne de Louis XIV se trouvait la publication d'un dictionnaire de la langue chinoise. Malheureusement les circonstances ne permirent pas de réaliser tout d'abord cet utile dessein; et l'entreprise paraissait abandonnée, lorsqu'en 1801 on se décida de nouveau à en ordonner la rédaction. On lit venir à cet esset un étranger de Londres (voy. Hager), qui après avoir résidé quatre années consécutives à Paris se retira sans avoir fait avancer le travail dont il avait été chargé. Sept ans après, c'est-à-dire en 1808, on proposa au ministre de l'intérieur de choisir M. Antonio Montucci, de Sienne, pour composer le dictionnaire chinois en question. Au moment où cette présentation allait être agréée, on se figura que l'honneur national recevrait quelque atteinte si un pareil ouvrage n'était pas rédigé par un Français. En conséquence, on sit de nouvelles recherches pour trouver un sinologue capable de satisfaire les vues du gouvernement. On eut l'idée de s'adresser à de Guignes fils; et, par un décret du 22 octobre 1808, ce savant reçut l'ordre de rédiger un dictionnaire chinois-français-latin, et d'en suivre l'impression, qui serait faite avec les gros caractères chinois gravés sur bois des 1742 en un assez grand nombre d'exemplaires sous la direction d'Etienne Fourmont (voy. ce nom). Afin d'éviter des longueurs justement regrettables et pour assurer à la publication projetée une exactitude très-grande on résolut de donner à de Guignes fils pour base de son travail un exemplaire manuscrit du Vocabulaire Chinois-Latin du père Basile de Glemona, religieux de l'ordre des Mineurs de l'étroite observance et missionnaire apostolique en Chine, lequel exemplaire provenait de la riche bibliothèque du Vatican. Ce vocabulaire chinois du P. Basile, connu sous le nom de Han-1sési-yih, c'est-à-dire « interprétation occidentale (européenne) des caractères; chinois », était considéré comme le meilleur des lexiques chinois composés par les missionnaires, tant par l'heureux choix des signes qui y sont expliqués, que par l'exactitude de la plupart des définitions. Aussi les copies s'en étaient-elles assez rapidement propagées, et celle du Vatican eût pu fournir un livre à la sinologie à peine naissante, si l'on s'était contenté de le publier dans un format modeste et commode, et sans le détériorer tout en voulant le persectionner. C'est à la connaissance de tous les sinologues, notamment depuis 1819, que de Guignes fils a publié sous le titre de *Dic*tionnaire Chinois, etc., le Vocabulaire Chinois-Latin du P. Basile de Glemona, tout en omettant sur le titre de l'ouvrage le nom du modeste et laborieux auteur, et que cet ouvrage a été peu amélioré par l'éditeur, auquel on doit, au contraire, quelques erreurs et des suppressions maladroites, dont il faut lui laisser toute la responsabilité. Du reste, il faut l'avouer, la postérité, qui est appelée à rendre justice au mérite des hommes, a suffisamment puni de Guignes fils de son injustice envers le modeste religieux : le nom de ce dernier serait resté peut-être perpétuellement ignoré des lecteurs du Dictionnaire Chinois sans les critiques sévères dont fut l'objet celui qui avait substitué son nom à la place due au savant auteur du Han-Izé-sī-yth. Après avoir ainsi établi les droits de chacun, il est juste de savoir gré à Chr.-Louis-Jos, de Guignes du petit nombre d'additions utiles qu'il a faites au Vocabulaire du P. Basile, ainsi que de ses divers ouvrages et mémoires dont nous avons cité ci-dessus les plus importants et les plus appréciés.

L. Léon de Rosny.

Biographie nouvelle des Contemporains (Arnault). — Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Querard, La France litteraire. — Examen critique de l'édition du Dictionaire Chinois du P. Basile de Glemona, publié par M. de Guignes (redigé par Abel Rémusat). — Klaproth, Supplément du Dictionnaire Chinois Latin du P. Basile, etc. (Paris, 1819, in-fol.). — Documents particuliers.

GUIGNET (Adrien), peintre français, néà Annecy (Savoie), le 24 décembre 1817, mort à Paris, le 19 mai 1854. Son père, intendant d'un château, l'avait placé chez un géomètre arpenteur; mais, entraîné par un goût invincible pour la peinture, il s'échappa, vint à Paris, et entra

dans l'atelier de Blondel. Après mille privations, il parvint à se faire un nom en suivant les traces de Salvator Rosa et de Decamps. Il a exposé qu 1840 : Moïse exposé sur le Nil ; — Voyageur égarés surpris par un ours; — Joseph capliquant ses songes à ses frères; — Agar dem le désert; — en 1841, Cambyse et Psamminite; — en 1842, Saint Jean-Baptiste prichant; — Combat de barbares, dans un étfilé; — en 1843, Episode de la retraite de Dix mille; — en 1844, Une Melés; — Selve tor Rosa chez les brigands; — eq 1845, 14seph expliquant les songes de Pharaon; en 1846, Xerxès pleurant sur son gruce; — Condottieri après un pillage; — 👊 1947, 🖷 Paysage, une Foret, un Gaulois; — en 1994, Don Quichotte faisant le fou; — Le ma vais Riche; — La Fuite en Egypte; — Das Philosophes; — Un Chevalier errant. La Est cuté pour le château de Dampierre, à M. le 🗪 de Luynes : La Défaite d'Attila par Attili, Le Festin de Balthazar, et Les Jardin d'Armide, toile qu'il n'a pas eu le temps de tempner complétement.

Son frère ainé, Jean-Baptiste Guigner, #24 Autun (Saône-et-Loire), en 1807, mort en juille 1857, à Viriville (Isère), a exposé quelque tableaux d'histoire et un grand nombre de pertraits, entre autres ceux du général Pajol, de M. Duprez, de M. Falloux, etc. Élève de Regnault et de Blondel, il avait remporté un recond grand-prix à l'école des Beaux-Arts au 1837.

Documents particuliers. -- Livrets du Salon.

TGUIGNIAUT (Joseph-Daniel), helléniste # archéologue français, né à Paray-le-Monid (Saone-et-Loire), lc 15 mai 1794. Après aver achevé ses études au lycée impérial, il entra, 🕶 1811, à l'École Normale. De 1810 à 1817 îl 🖝 seigna les humanités au lycée Charlemagne, 🧖 en 1818 il fut nommé maître de conférences d'histoire à l'École Normale par Royer-Collard. Après la suppression de cette école, @ 1822, il demeura en disponibilité; il y rentra 🗖 1826, comme maître de conférences de littérture grecque. En 1828 il devint directeur des études de la même école, et suppléant du coars de littérature grecque de Boissonade à la Faculté des Lettres. En 1830, après la révolution de Juillet, il fut nommé directeur de l'École Normale, rétablie sous son vrai titre : il y laisse k souvenir de ses savantes leçons et de son habite administration. En 1835 M. Guigniaut quitta l'École Normale, lorsqu'il sut nommé prosesses de géographie à la Faculté des Lettres de Paris, en remplacement de M. Barbié du Bocage; entra en 1837 à l'Académie des Inscriptions d Belles-Lettres, et reçut en 1847 la croix d'offcier de la Légion d'Honneur. Il remplissait de 1845 à 1850 les fonctions de secrétaire général du conseil de l'université; enfin, en 1854, il sut chargé temporairement au Collége de France

d'histoire et de morale. Les tra-[. Guigniaut sont : Dissertations sur de Paphos et sur le dieu Sérapis, ne et son histoire; Paris, 1826 les dissertations ont été publiées à la acite de M. Burnouf; — Edition du enchaîné d'Eschyle, texte et varis, 1829; — deux autres dissertations, in: De Epuov, seu Mercurii mythotre en français: La Théogonie d'Héris, 1835, thèses composées pour ; — Les Religions de l'antiquité, volumes in-8°, avec un grand nomanches; Paris, 1851. Cette savante avait été commencée par M. Gui-1825, et deux volumes avaient paru Elle fut continuée de 1829 à 1851. dans son ensemble, est une traducippée, avec notes et éclaircissements, bolique de Fr. Creuzer. M. Guigniaut , en outre, à la rédaction de divers ériodiques ou recueils, tels que l'ancien ouis 1824; le Lycée, l'Encyclopédie lu Monde, où il a inséré de nombreux littérature ancienne, d'archéologie et hie, entre autres sur Homère, Héodote, Xénophon, Strabon, Ptoléla Mythologie en général. C. Mallet. articuliers.

N (Jean-Pierre), violoniste italien,

le 10 février 1702, mort à Versailles, ier 1774. Venu de bonne heure en fit de si rapides progrès sur le violon t bientôt l'émule de Le Clair. Du conel, où il s'était acquis une grande réruignon passa à la musique de la chani, en 1733, et ensuite à celle de la Le dauphin, père de Louis XVI, et de, à qui il donna des leçons, lui firent fortes pensions. Depuis longtemps il lus de roi et mailre des ménestriers: 1741 Guignon lut nommé pour ocone vacant, et essaya d'en faire rerérogatives. Il assigna en conséquence ens de l'Opéra pour qu'ils eussent à 'e ses mains les droits annuels fixés par statuts. Ces statuts, qui avaient reçu . sanction royale, portaient défense à en d'exercer ses talents dans l'enceinte uns la permission du chef de la con-Ménétriers, qui ne l'accordait que t une rétribution au profit de la com-Ce droit avait d'abord été confirmé par i parlement du 22 août 1659; mais les de la chapelle du roi, qui avaient écliné l'autorité du chef des ménéavaient été définitivement affranchis ét de 1695. Un arrêt du parlement du ) repoussa les prétentions de Guignon isiciens de l'Opéra. On trouve toutes de ce procès dans le Recueil d'édits, conseil du roi, lettres palentes,

mémoires et arréis du parlement, etc., en *faveur des musiciens du royaume;* Paris, 1751, in-8°. En 1773 Guignon se démit de sa place de roi des ménétriers, et ce titre sut désinitivement supprimé par un édit du mois de mars de la même année. Guignon avait d'abord joué du violoncelle, puis il avait abandonné cet instrument pour le violon. Laborde accorde beaucoup d'éloges à la qualité des sons que Guignon tirait du violon et à la légèreté de son archet. Il excellait aussi à conduire un orchestre. Sa maison fut pendant toute sa vie une sorte d'école publique et gratuite où il enseignait son art aux jeunes gens qui semblaient annoncer des talents. Il mournt d'apoplexie, On a de lui des Sonates et des Concertos estimés de son temps. « C'est à Guignon, dit l'abbé de Fontenay, qu'on doit attribuer les progrès des musiciens français sur le violon. »

Fontenay, Dictionnaire des Artistes. — Fayolle, Histoire du Violon. — Chaudon et Delandine, Dictionnaire universel historique, critique et bibliographique. — Fétis, Biographie universelle des Musiciens.

GUIGOUD-PIGALE (Pierre), auteur dramatique français, né à Lyon, en 1748, mort dans la même ville, le 20 août 1816. Il débuta vers 1788, par Le Baquel magnétique, pièce en deux actes et en vers, qui fut suivie d'Arlequin à Genève. Ayant embrassé le parti de la révolution, il fit imprimer, en 1790, une Adresse aux Lyonnais, à l'occasion de l'installation de leur municipalité. Cette brochure lui valut une place de secrétaire en chef de l'administration du département. Le 31 mai de la même année, à l'occasion de la fédération des gardes nationales, il sit jouer un impromptu intitulé: Le Camp de Salente. En 1793 il fit imprimer à Commune affranchie, nom que Lyon venait de recevoir de la Convention, une autre pièce patriotique, ayant pour titre : Le Triomphe de la raison publique, dédié aux sans-culottes. Il garda sa place jusqu'à la réaction, et devint ensuite secrétaire du général Moncey, qu'il suivit à Paris lorsque celui-ci, nommé maréchal de France, fut appelé à l'inspection genérale de la gendarmerie. Guigoud resta secrétaire de Moncey jusqu'en 1814. Il revint alors à Lyon, où il obtint avec peine un modeste emploi dans les bureaux de la présecture. Il laissa en manuscrit sept comédies, dont voici les titres: Les Fous, ou le baron de l'Oripeau; — Les Folles Épreuves; — Les Protecteurs, ou l'appel du bon goût; — La Famille extravagante; — Les Quiproquo; — Guerre au mélodrame; - Le Fat, ou l'école des veuves.

Beuchot, Journal de la Librairie, année 1818, a° 10.
GUICUES 1er, dit le Vieux, souche des dauphins du Viennois, mort vers 1063, possédait le comté d'Albon et quelques autres terres dans les environs de Grenoble, vers 1044. Avant lui cette ville appartenait à son évêque. « N'est il pas connu, dit saint Hugues, évêque de Grenoble, dans une charté écrite sous le règne de Gui-

gues III, qu'il n'y avait point de comte au temps de l'évêque Isarn, et qu'il possédait en alleu, et sans aucun trouble de la part de personne, toute la terre de son évêché qu'il avait délivrée des barbares. Mais Guigues le Vieux, père de Guigues le Gras, commença à posséder injustement ce que les comtes tiennent aujourd'hui à Grenoble. » Profitant des troubles qui amenèrent la chute du second royaume de Bourgogne, Guigues accrut ses domaines, et les fit ériger en principauté. Il fonda le prieuré de Saint-Robert dans son château de Cornillon près de Grenoble, et dota plusieurs établissements pieux. En 1063 Guigues fit certaines donations à l'église d'Oux, en qualité de comte d'Albon. Vers la même époque il entra dans l'abhaye de Domène, de l'ordre de Cluny, et la chronique de cette abbaye raconte qu'en prenant l'habit, il avait mis pour condition qu'il conserverait ses étoffes de soie sur la chair. L'abbé Hugues y consentit, et lui permit de porter, sous l'habit religieux, les mêmes tuniques précieuses qu'il portait dans le monde. Mais Guigues, voyant l'austérité de ses frères, rougit de sa mollesse, et se dépouilla de ces restes mondains, qui le distinguaient de la communauté. Guigues mourut après n'avoir vécu qu'environ vingt jours dans sa retraite. J. V.

GUIGUES II, dit LE GRAS (Guigo Pinguis), fils du précédent, mort vers 1080. Sa vie est enveloppée de la plus épaisse obscurité: Guigues II ne paratt s'être occupé qu'à augmenter ses possessions territoriales aux dépens des évêques de Grenoble, Arthaud, Ponce I et Ponce II.

R—s (de Die).

GUIGUES III, fils du précédent, mort en 1125. Sa vie racontée avec quelques détails offrirait un tableau curieux des mœurs féodales au douzième siècle. Continuant le système d'usurpations et d'empiétements commencé par ses pères, il arriva à jouir par indivis avec les évêques de Grenoble de presque tout le patrimoine de cette église. Saint Hugues, qui en occupait alors le siège, incapable de lui résister par les armes, eut recours aux foudres spirituelles, et l'excommunia; au lieu de se soumettre, Guigues arma ses vassaux, alla attaquer le prélat jusque dans son palais épiscopal, et le chassa de Grenoble. Un accommodement eut lieu entre les deux adversaires en 1098; mais leur bonne intelligence ne fut pas de longue durée. Le seigneur féodal recommença ses usurpations; l'évêque l'excommunia de nouveau, et une seconde sois le saint prélat sut chassé de son siége. Un traité de paix définitif termina, en 1116, cette querelle, qui durait depuis plus de vingt ans (1). Peu de temps après, ayant promis sa fille à deux gendres à la fois, Guigues fut entraîné contre le comte de Genève dans une guerre dont les succès et les revers sont diversement racontés par les chroniqueurs dauphinois et savoyards. Sur la fin de m vie, il fonda près de Voreppe (Isère ) le mometère de Chalais, à la sollicitation de sa femme, Mathilde, que de vieux cartulaires disent inne du sang royal d'Angleterre. ROCHAS (De Die).

GUIGUES IV, dauphin du Viennois, fils de précédent, mort en 1142, à la fleur de l'âge. C'est lui qui le premier porta le titre de dauphin : il est nommé ainsi dans un acte passé, vers l'an 1140, entre lui et Hugues II, évêque de Grenoble (1). C'était, selon les historiens, un grand homme de guerre, qui passa toute sa vie dans les exercices militaires. Il mourut d'une blessure reçue près de Montmélian, dans un combat contre le comie de Savoie, Humbert III. Il **avait épousé Margne**rite, fille d'Etienne, comte de Bourgogne, et nièce du pape Calixte II. Il en eut Guigues V, qui suit; Marchèse, femme de Robert III, comte d'Asvergne; et Béatrix, femme de Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois. Après la mort de son époux, la princesse Marguerite prit soin de l'élacation de ses enfants, et administra leurs Etats avec sagesse pendant leur minorité.

GUIGUES V, comte de Viennois, fils du précédent, né en 1132, mort au château de Vezile, en 1162. Très-jeune encore, il se rendit, per les conseils de sa mère, à la cour de l'empereur Frédéric II, qui l'accueillit avec distinction, l'arme chevalier, et lui fit épouser Béatrix, fille de Guilaume III, marquis de Montferrat, sa parente, ca lui donnant une mine d'argent qui était à Rame, dans le Briançonnais, avec le droit de balte monnaie. Guigues V prit le premier de sa mæ le titre de comte de Viennois, en vertu de la cession que lui fit en 1155 Berthold IV, dec 🕏 Zæhringen, de tous les droits que ses ancêtres avaient possédés dans la ville de Vienne. En tnourant, Guigues laissa la régence du Dauphiné à sa mère, avec le soin d'élever une fille unique, aussi du nom de Béatrix. La régente mourut à son tour en 1163. La jeune dauphine épousa d'abord Albéric-Tailleser, sils de Raymond V, comte de Toulouse, pendant la jeunesse duquel Alfonse, son oncle, administra le Dauphiné. Albéric étant mort sans enfant, en 1180, Béatrix se remaria en 1183, à Hugues III, duc de Bourgogne. Elle perdit ce second mari en 1192, et épousa, en troisièmes noces, Hugues de Coligny, sire de Revermont.Béatrix mourut en 1228, laissant de 🕬 second mariage André ou Guigues VI et une fille nommée Maliaut, et de son troisième mariage Marguerite, semme d'Amédée III, comte de St-

GUIGUES VI ou GUIGUES-ANDRÉ, dauphin ou palatin de Viennois, mort le 5 mars 1237. Fils de Béatrix et de Hugues III, duc de Bour-

<sup>(1)</sup> Albert Dn Boys, Fie de saint Hugues, ch. VII, VIII et IX.

<sup>(1) «</sup> La raison de cette dénomination est encere un problème aujourd'hui, disent les auteurs-de l'.drt de réfiger les dates. Ce qu'on avance de plus probable, c'el qu'elle lui vient d'un dauphin qu'il prenait pour emblème dans les tournois, oùji se signals. On vantait, dit-on, le chevalier du dauphin, et ce nom célèbre devint un titre de dignité pour ses descendants.

GUIGUES 578

il succéda à sa mère dans le Dauphiné, int même de cette princesse. Il épousa esse, fille d'Aimar de Valentinois, dont point d'enfant, puis Marie de Sabrun, de r, dite de Claustral, petite-fille de Guil-IV, comte de Forcalquier, d'Avignon, un et de Gap, qui lui apporta en dot inois et le Gapençois, comtés qui restèpuis unis au Dauphiné. Dégoûté de cette épouse, Guigues la répudia. en 1210, sous : de parenté, quoiqu'il en eût une fille, qui successivement Amaury, fils ainé de comte de Montfort, et Démétrius de Montluigues se remaria à Béatrix, fille de Boe Géant, marquis de Montserrat. Il eut troisième femme Guigues VII, qui suit. , **sa fille, étant v**euve d<del>e ses</del> deux maris, lui on de tout ce qui lui appartenait du chef ère. Dès 1210, avec le consentement de ide femme, il avait cédé la suzerainé du **Embrun à Rémond, archevêque de cette** à ses successeurs, pour le reprendre d'eux En 1225, Guigues VI acquit de Guil-🥰, dauphin d'Auvergne, les terres de et de Varaccin. L'année suivante il Champagnier un chapitre de treize chaju'il transféra en 1227 à Saint-André de J. V.

UES VII, dauphin de Viennois, comte , de Gap et d'Embrun, fils du précédent, rs la fin de 1269, succéda à son père en 1 1243 il fit hommage de ses comtés de et d'Albon à l'archeveque de Vienne, et l reçut de l'empereur Frédéric II, comme les, l'investiture des comtés de Gap et m. Charles d'Anjou, comte de Provence, te occasion revivre ses prétentions sur comtés, et sur le point d'en venir à rre ouverte avec le dauphin. Les choses èrent en 1257, par un acte qui assurait e de Provence l'hommage des domaines 3. Ce traité fit naître une nouvelle diffiz l'archeveque d'Embrun, qui prétendait acte portait atteinte à ses droits. Le pape ra en faveur du prélat, et l'affaire n'éit terminée à la mort de Guigues. De , **fille de Pierre, comte** de Savoie, que avait épousée, le 3 décembre 1241, il an, qui lui succéda, et Anne, qui succéda ère. Quelques auteurs regardent Guicomme le huitième du nom, en comptant de Bourgogne pour le sixième, Guigues sur le septième. Jusqu'à Guigues VII, hins de Viennois avaient toujours gardé s des comtes d'Albon, qui étaient un à trois tours crénelées de trois pièces. VII est le premier dauphin de Viennois ris un dauphin dans son sceau privé, ce ait avoir imité des dauphins d'Auveris son grand sceau portait les armes

DES VIII, dauphin de Viennois, né en DV. BIOGR. GÉNÉR. — T. XXII.

1310, tué devant le château de La Périère, près de Voiron, le 28 juillet 1333. Fils ainé de Jean II, il lui succéda, à l'âge de neuf ans, sous la tutelle et régence de Henri de la Tour, son oncle, élu évêque de Metz. Il épousa, en 1323, Isabelle, troisième fille du roi Philippe le Long (1). En 1325 Guigues se déclara pour Hugues de Genève, seigneur d'Anthon, son vassal, contre Édouard, comte de Savoie, qui lui faisait la guerre. Édouard les battit deux fois; mais la même année ils remportèrent aur lui une victoire importante, le 9 août, dans la plaine de Saint-Jean-le-Vieux, devant le château de Varey, dont il faisait le siège. Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, Jean de Châlons, comte d'Auxerre, et Guichard, sire de Beaujeu, furent faits prisonniers. Guigues ne les rendit que contre une forte rançon ; il amena des troupes à Charles IV, roi de France, et commanda la septième ligne à la bataille de Cassel, en 1328 (2). Le comte de Savoie, Aymon, successeur d'Edouard, voulant le contraindre à lui faire hommage des villes qu'il possédait dans le Genevois, Guigues marcha à sa rencontre, et périt dans cette guerre. Il ne laissa point d'enfant de son mariage, et son héritage passa à son frère Humbert. Isabelle, veuve de Guigues, se retira en Franche-Comté, où elle épousa en secondes noces Jean, baron de Faucognie.

Valbonnays, Histoire du Dauphiné et des princes qui ont porté le nom de Dauphins. — Claude de Rubys, Histoire des Dauphins et des Vicomtes de Viennois. – Tricaut, Histoire des Dauphins français. – André Duchesne, Histoire généalogique des Dauphins. — Lequien de La Neuville, Histoire des Dauphins de Viennois, d'Auvergne et de France. — Gaya, Histoire génealogique des Dauphins. — Chronologie des Dauphins, dans l'Art de vérifier les dutes. — Historia Delphinorum (Manuscrit de la Bibliothèque de Lyon). — Mercure d'avril 1711. — Histoire du Dauphiné par Fontanicu (Manuscrit de la Bib. imp.). On trouve en tête du 🗫 vol. de cet ouvrage une savante dissertation sur l'origine et les ancêtres de Guignes le Vieux. - A. Lancelot, Recherches sur Guy Dauphin, dans les Mémoires de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1. VIII.

Châtel, et selon les autres du Pin, cinquième prieur de la Grande Chartreuse, né en 1083, à Saint-Romain (Dauphiné), mort à la Grande Chartreuse, le 27 juillet 1137. Né de parents nobles, il reçut une bonne éducation, et au moment de s'établir dans le monde, il préféra entrer chez les chartreux. Occupé d'abord à copier des livres, il amassa ainsi un trésor de science,

<sup>(1)</sup> Mézerai raconte que le seigneur de Sassenage, l'un des vassaux du dauphin, étant venu faire la demande de la princesse, un maître d'hôtel du roi lui dit brutalement « qu'une si belle dame p'était pas faite pour un gros cochon comme le dauphin, » injure dont l'ambassadeur tira aussitôt vengeance en perçant de son épéc le maître d'hôtel. Le comte de Savole, qui se trouvait alors à Paris, donna retraite au meurtrier, et lui fit faire sa paix avec le roi.

<sup>(2)</sup> Le roi, pour lui témoigner sa reconnaissance, lui donna une maison située à Paris, sur la place de Grève, et nommée la maison aux Piloris. Cette maison, achetée par le prévôt des marchands, pendant la captivité du roi Jean et démolie ensuite sous François Ier, occupait l'emplacement de l'hôtei de ville actuel. ROCHAS (de Die).

et il y avait à peine trois ans qu'il avait pris ' l'habit religieux lorsque ses pieux compagnons le mirent à leur tête. La sagesse de son gouvernement contribua à l'accroissement de son ordre. qui était encore renfermé dans la Grande Chartreuse. Pressé par des personnes de mérite et de crédit, il envova successivement sept colonies de son désert en différentes contrées de la France. En même temps il fit reconstruire les édifices de la Grande Chartreuse, renversés en 1133 par un accident terrible, et leur donna une forme plus commode. Loin de mettre son ordre audessus desautres religienx, il avait pour les cisterciens une vénération particulière. Pierre le Vénérable et saint Bernard vinrent le visiter. « Les fréquents entretiens que j'ai eus avec cet homme incomparable, dit l'abbé de Cluny, m'eulevaient comme hors de moi-même Ses paroles m'enflammaient comme si c'ent été des étincelles sorties de sa bouche. Je ne tenais plus à la terre en l'écoutant, et toutes les idées de ce monde s'évanouissaient de mon esprit. »

Guigues s'est distingué dans la carrière lithiraire comme éditeur et comme auteur. « Ses ouvrages sont en petit nombre, lisons-nous dans l'Histoire littéraire de la France, mais ils suffisent pour justifier les éloges qui ont été donnés de tous temps à la beauté du génie et à l'excellence de la piété de Guigues. On y aperçoit en effet de très-beaux sentiments, un certain air de noblesse, et de ces traits viss et perçants que saint Bernard admirait dans les lettres qu'il reçut de lui. La liberté avec laquelle il s'élève contre les abus de la cour de Rome, en écrivant au cardinal Haimeric, montre une âme elevée au-dessus des préjugés de son siècle et incapable de déguiser la vérité. Il fut le seul qui osa blâmer ouvertement l'usage que faisoit le pape Innocent II des armes temporelles pour la défense de sa cause. Sa morale est puisée dans les grands principes de la religion. Les applications qu'il fait de l'Écriture sont fréquentes, et presque toujours heureuses. Sa diction n'est pas la même dans tous ses écrits. Elle est plus correcte dans ses lettres, parce qu'elles étoient adressées à des personnes insfruites; ailleurs elle est plus négligée. » Comme éditeur, Guigues prit soin de réunir en un seul corps les lettres de saint Jérôme, auparavant éparses en divers manuscrits, d'en corriger le texte ,et d'en retrancher celles qui ne lui paraissaient pas appartenir au célèbre Père de l'Église. Il rend compte de ce travail dans une lettre aux chartreux du Durbon. Comme auteur, Guigues composa une grande quantité de lettres, dont six seulement ont échappe aux injures du temps. Il rédigea par écrit les coutumes de son ordre, que saint Bruno s'était contenté de tracer de vive voix. Dom Griot, prieur de la chartreuse du Mont-Saint-Jean, près de Fribourg, les mit à la tête de son Recueil des anciens et nouveaux Statuts des Chartreux, imprimé en 1510, à Bâle, in-fol. L'anteur du premier voluine des innules des

Chartreux, publié en 1683, à la Correri, a reimprimé le texte des coutumes de Guigues, dans sa pureté originale, avec un commentaire. Enfin, dom Innocent Masson renouvela l'édition de 1510, avec une préface et des remarques de sa façon, sous ce titre : Disciplina Ordinis Cartusiensis ; Paris, 1703, in-fol. Guigues écrivit, à l'invitation du pape, la Vie de saint Hugues, premier du nom, évêque de Grenoble. On la trouve dans Surius et Bollandus. Guigues composa aussi des méditations qui ont eu un grand nombre d'éditions, imprimées à Anvers, en 1550, 1554 et 1589, in-24, avec celles de Guillaume de Saint-Thierry; elles furent réimprimées à Paris, es 1600, clans un format plus petit. On joignit à l'écrit de Guigues, dans une quatrième édition, qui parut à Munich, en 1685, deux autres opuscules, l'un de saint Eucher de Lyon, l'autre de saint Martin de Brague. Entin, ces méditations ont été placées dans les trois grandes Bibliotheques des Pères. Elles sont distribuées en vingt chapitres, dont chacun, à l'exception des trois derniers , qui forment des discours suivis, consiste en pensées détachées, mais relatives à un même sujet. Ces pensées, courtes, nobles et solides, sont exprimees avec force et onction. On a encore attribue à Guigues différents ouvrages, qui ne sont-sans doute pas de lui. La lettre aux chartreux du Mont-Dieu Sur l'excellence et les devoirs de la vie solitaire a été restiluée par don **Mabilion à Guillaume de Saint-Thierry.** *L'Echelle* du Paradis ou L'Echelle du Clottre appartient plus vraisemblablement au **second Guignes**, prieur des Chartreux.

Mistoire littéraire de la France, tome XI, p. 44. – Labbe, Hibl. manusc. — Mabilion, Annal. — Saint Bernard, Opera.

augusti, prieur de la Grande Chartreust, mort vraisemblablement vers 1188 ou 1189. Ce prieur, sur le nom duquel il y a eu quelque doute, succivia au prieur Basile, mort le 14 juin 1173. Un **enonyme qui a composé vers** le milleu du quinzième siècle une petite histoire des Chartroux l'appelle Hugues, et cette erreur est cause que dans aucun des historiens de l'ordre il n'est parlé de Guignes IL C'est pourtant à Guigues, prieur de la Chartreuse, qu'est adressée une bulle du pape Alexandre III, en 1176. Le Guignes à qui cette balle est adressée ne pouvant être le prieur du même nom qui mourut en 1137, on a dû en induire qu'il a existé un second Guigues, et ce qu'on dit du Hugues qui se serait démis de sa charge après deux ans de prélature peut être rapporté à Guigues. La bulle d'Alexandra III permet même de lui accorder une prélature plus longue, et l'on accorde qu'il vécut encore une douzaine d'années après sa déposition. C'était un homme entièrement livré à la contemplation des choses du ciel et peu propre à gouverner les affaires de la terre : ce qui l'a fait regarder non comme un homme, mais comme un ange. On lui

GUIJON

tribue: Scala Paradisi, ou Scala Claustraum, sive tractatus de modo orandi, que l'on couve sous l'un ou l'autre titre dans les édiions de saint Augustin et de saint Bernard. Les diteurs de saint Augustin et dom Mabillon l'accordent à dire que ce traité n'est ni de saint Angustin ni de saint Bernard; et comme dans un manuscrit de la Chartreuse de Cologne ce traité a pour titre: Epistola domni Guigonis Cartusiensis ad fratrem Gervasium de vita contemplativa, les auteurs de l'Histoire liltéraire de la France l'ont attribué à Guigues II. Le Père F. Chifflet attribue aussi à Guignes II mouvrage plus considérable, intitulé : De quadripartito exercitio cellæ, qu'il a publié sur des manuscrits anonymes, mais qui a beaucoup d'analogie avec le précédent; il semble pourtant plus raisonnable de le regarder comme une amplification du premier ouvrage de Guigues saite par un chartreux de Wittenham inconnu. Cet ouvrage, imprimé par Chifflet. à Dijon, en 1657, das un volume in-8° auquel il a donné pour tite: Manuale Solitariorum, e veterum patrum cartusiensium cellis depromptum, a été enmite réimprimé dans la grande Bibliotheca maxima Patrum, édit. de Lyon.

Histoire littéraire de la France, tom. XV, p. 11 ct

GUIJON, nom d'une famille française dont les numbres plus remarquables sont:

**SCIJON** (Jean), médecin et orientaliste, natif le Saulieu (Bourgogne), vivait dans la première **boitié du seiziè**une siècle. Il entreprit un voyage n Orient, pendant lequel il étudia « moins les moruments des villes que les mœurs des hommes ». Félait au moment où les Turcs chassèrent de **Tie de Rhodes les chevaliers de Saint-Jean-de** Grusalem; il prit du service sous Philippe de **Filiers de L'Isle-Adam**, grand-maltre de l'ordre, 🕏 ca 1522 assista à la défense de l'île, où il **ut blessé de telle sorte qu'il hoita le reste de sa Le. Il rapporta en France une version du Nou-Wau Testament, manuscrit** grec du onzième **Tècle. Il se retira à Autun,** où, tout en cultivant es langues orientales, il exerça la profession le médecin. Il a laissé quatre fils, qui méritent ous, le premier surtout, d'être mentionnés dans ≈tte Biographie.

Guison (Jacques), jurisconsulte et poëte, is aine du précédent, naquit à Autun, en 1512, \*\*mourut en octobre 1625. Un biographe le fait execat au parlement de Dijon; mais ce qui est critin, c'est qu'il fut lieutenant criminel au baillage de sa ville natale. Ses principaux ouyrages, anquels sont joints ceux de ses trois frères, ont Me réunis par les soins de leur ami Philibert de Mare, conseiller au parlement de Dijon, en on volume in-4° de 612 pages, dont ils occu-Pent les deux bons tiers, et dont voici le titre : Jacobi, Joannis, Andrew, et Hugonis fratrum Gritonorum Opera varia. Ex bibliotheca Philiberti de La Mare, senatoris Divionensis;

Dijon, 1658. Ces ouvrages se composent de divers morceaux en prose, dont deux seulement en français, et d'une assez grande quantité de pièces de poésie latine, adressées à de notables contemporains ou célébrant la mort de personnes aimées. De ce nombre est l'Eloge funèbre de Marguerite de Busseul, épouse d'Héliodore de Thiard de Bissy. Parmi les autres poésics latines de Jacques Guljon, on remarque une traduction en distiques, et par conséquent un peu concise, des Quatrains de Pibrac, — une paraphrase élégante de l'*Ecclésiaste*, — et surtout l'Oceanus, commencement de Denis d'Alexandrie, dit le *Périégèle.* — Parmi ses opuscules français, on doit citer Le Devoir du Sujet rray francols, etc., éloquent plaidoyer, en réponse à M<sup>e</sup> E. B., avocat au parlement de Dijon, qui ne voulait point d'Henri IV pour roi, parce qu'il n'était pas catholique. Il a laissé aussi une Grammaire Arabe.

**GUIJON** (Jean), jurisconsulte, botaniste et géographe, frère du précédent, né à Autun, en 1544, et mort en décembre 1605. Il professa avec éclat la rhétorique, et devint un profond légiste. Versé dans la connaissance des plantes, il avait rédigé une nomenclature botanique en plusieurs langues. Il était des plus savants en mathématiques, en astronomie et en géographie, et les plans et cartes qu'il avait lui-même dressés, dessinés et calligraphies, faisaient un des Plus beaux ornements des bibliothèques du conseiller Jean Bouhier et du jurisconsulte J. A. Chevanes. Comme son frère, il a laissé des travaux en prose et en poésie latines. On remarque dans la première catégorie Dissertation et Pronostic sur l'éclipse de soleil de l'année 1605, et dans la seconde plusieurs Eloges funèbres qui ne manquent pas de mérite.

GUIJON (André), prélat el orateur, frère des précédents, né à Autun, en novembre 1548, et mort en septembre 1631. Il devint grand-vicaire du cardinal de Joyeuse, puis évêque d'Autun. Il fit un voyage à Rome pour y revêtir sa nouvelle dignité, et revint en France en 1586. On a de lui : Remontrance à la cour de Parlement de Normandie sur l'octroy des seutences fulminatoires. On regrette son Eloge funèbre de Pierre Jeannin, qui ne nous est pas parvenu. Cl. Perry et Jacq. Vignier ont tous deux écrit la vie d'André Guijon; mais ces études sont restées inédites.

GUIJON (Hugues), jurisconsulte, le dernier des quatre frères, né à Autun, en 1552, mort à Paris, en 1622. Il occupa tout jeune un rang distingué dans le barreau de Paris, où il professa le droit. C'est lui qui, lorsqu'il fut question de vendre à vil prix le Pré aux Clercs (propriété de l'université) à Marguerite de Valois, sœur du roi, s'y opposa energiquement, eut gain de cause, et se concilia au plus haut degré les bonnes grâces du docte corps, auprès duquel il fut toujours en grande estime. On a de lui trois opuscules latins sur l'Origine, l'Excellence, l'Utilité, etc., du Droit canon.

famille des précédents, né à Noyers, en 1663, et mort en 1739. Il embrassa l'état ecclésiastique, et obtint des succès dans la carrière de l'enseignement. On a de lui : Apophthegmes, ou les belles paroles des saints; Paris, 1709, in-12; — Éloge de Rassicod, avocat an parlement (Journal des Savants, 1718); — Longueruana; Paris, 1754, in-12, et un travail manuscrit assez important, intitulé: Réflexions sur les Mœurs des Français. F. Fertiault.

OEuvres des srères Guijon. — Philibert de La Mare, Vitæ Guisoniorum. — Documents inedits.

GUILANDINUS OU GUILANDINI (Melchior), naturaliste allemand, dont le vrai nom était Wieland, né à Kænigsberg, au commencement du seizième siècle, mort le 25 décembre 1589. No de parents pauvres, il se livra avec ardeur à l'étude, apprit le grec et le latin, suivit un cours de philosophie, et passionné pour l'histoire naturelle, il partit pour l'Italie. Il était à Rome, dans une extrême détresse, vivant du produit de la vente de quelques herbes médicinales, lorsque l'ambassadeur de Venise le prit sous sa protectien. Ce seigneur pourvut aux besoins du jeune naturaliste, et l'emmena avec lui lorsqu'il retourna dans sa patrie. Guilandinus trouva un autre protecteur dans le sénateur Marie Cabello, un des directeurs de l'université de Padoue. Celui-ci lui procura les moyens d'exécuter un voyage en Asie et en Afrique. Il revenait chargé des productions les plus curieuses lorsqu'un corsaire s'empara de son vaisseau, près de Cagliari. Emmené comme esclove en Barbarie, il y resta longtemps. Enfin, Gabriel Fallope en paya la rançon. De retour à Padoue, Guilandininus obtint, en 1561, la direction du jardin botanique. A la mort de Fallope, la chaire de botanique lui fut coufiée. Il conserva cette place jusqu'à sa mort, qui fut causée par l'administration d'un purgatif trop violent. Il légua sa bibliothèque à la république de Venise. On a de lui: De Stirpium aliquot nominibus vetustis ac novis, qua multis jam sæculis aut ignorarunt medici, vel de iis dubitarunt, ut sunt mamiras, moles, oloconites, doronicum, etc.; Bale, 1557, in-4°; — Apologiæ adversus Petrum-Andream Mathiolum Liber primus qui inscribitur Theon; item de stirpibus epistolæ quinque; præterea manucodiatæ, hoc est aviculæ Dei descriptio; Padoue, 1558, in-4°; — Papyrus, hoc est commentarius in tria Caii Plinii majoris de papyro capita; Venise, 1572, in-4°; Amberg, 1613, in-8°. Il avait entrepris un travail dans lequel il cherchait à établir la correspondance des noms vulgaires des plantes avec leurs noms grecs. J.-G. Schenetz l'a fait paraître longtemps après la mort de Guilandinus, sous ce titre: Conjectanea Synonymica Plantarum, cum horti Patavini cata-

logo sub annum 1591; Francfort, 1600, in-8°. Linné a consacré à ce savant botaniste le genre Guilandina.

J. V.

Histor Gymnas. Palar. —Manget, Biblioth. Scripter. medicor. — De Thou, Hist. — Vander Linden. De Script. medic. — Moréri, Grand Dict. histor. — Biogr. médicale

à Paris, en 1697, mort le 20 octobre 1759. Il était clerc tonsuré et précepteur des pages du roi. On a de lui : Offices propres de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois; 1729, 11-12; — Description de Fontainebleau; Paris, 1731, 2 vol. in·12; — Jésus au Calvaire; 1731, in-16; — L'Amour pénitent, traduit du latin de Jean Neercassel, évêque de Castorie; Utrecht, 1741, 3 vol. in-12; — Mémoires historiques et chronologiques de Port-Royal; 3° partie, de 1668 à 1752; Utrecht, 1755, 7 vol. in 12; 1° partie, depuis l'origine jusqu'à 1632; 1758, 2 vol. in-12; la 2° partie n'a pas été imprimée.

J. V.

Chaudon et Delandine, Dict. univ. hist., crit. et bibliss. GUILBERT DE PIXERECOURT (René-Charles), le plus fécond des dramaturges français, surnommé plaisamment le Shakspeare et le Corneille des boulevards, né le 22 janvier 1773, à Nancy, mort dans la même ville, en 1844. Fils d'un ancien major au régiment de Royal-Roussillo, Til fut, selon Rabbe, élevé très-durement par son père, ce qui paratt avoir singulièrement influé tant sur son caractère que sur le genre d'otvrages pour lequel il a eu une prédilection maquée et qui a le plus contribué à sa fortune d à sa réputation. Il venait de faire son droit lorsque la révolution éclata : il suivit son père à Coblentz, et fit comme officier au régiment de Bretagne, sous les ordres des princes de Bourbos-Condé, la campagne de 1792 contre la France. Après le licenciement de l'armée royaliste, Guilbert ne craignit pas de venir à Paris sous un nom supposé, et écrivit pour le théâtre. Mais ses productions ne furent pas jouées, et il fut obligé, pour vivre, d'enluminer des éventails. La Forêt de Sicile, Victor, ou l'enfant de la fores, et Les Petits Auvergnats lui ouvrirent enfin la carrière dramatique, et dès lors il obtint dass l'opéra, dans le vaudeville, mais surtout dans le mélodrame, des succès aussi brillants que productifs. »—« Pendant trente ans, dit-il, j'aitavaillé seul; j'ai produit cent-onze pièces, dont soixante-neuf ont été imprimées; j'ai gagné jusqu'à vingt-cinq mille francs par an. Depuis 1830 seulement, j'ai été forcé, par les habitudes nouvelles, de m'associer, contre mon gré, avec quelques confrères. Qu'en est-il résulté? Des succès frêles. » Guilbert eût été plus équitable en cosstatant que le goût général s'était épuré, et que ses intrigues ténébreuses, ses dénoûments suglants étaient passés de mode. Lorsqu'il fit représenter ses premières pièces, la révolution finissait : le besoin des émotions fortes, que l'on ne rencontrait plus dans les clubs, dans les rues, sur le places publiques, les sit rechercher sur le GUILBERT

586

et le mélodrame devint la tragédie du

s productions de Guilbert de Pixéréacore moins dans celles de ses imitateurs, thercher la raison ni la vraisemblance; rouve du moins chez lui du mouvement, ions pathétiques, des contrastes, des , une grande entente des effets drama-1 enchaînement lieureusement ménagé ments. Ajoutez à ces éléments un diaurté, parfois solennellement empharçant en conséquence un puissant effet e, et l'on aura l'explication de l'immense l'obtinrent la plus grande partie des les de Guilbert. Quant au fond, c'est e même canevas, sur lequel ressortent des plus barbares, un traitre lache et , une innocente héroïne, s'exposant plus volontairement à des dangers de toutes un niais, le personnage de prédilection re et du paradis, qui vient, par des n comique douteux, jeter çà et là quelrs de gaieté sur la noire intrigue qui se en cinq longs actes; enfin, la Providence, un invariable dénoûment, vient punir t venger la vertu. Guilbert dirigea en 128 l'Opéra-Comique, et de 1832 à 1835 Il fut malheureux dans ces deux opé-: l'incendie de la Gaieté en 1835 lui enis grande partie de sa fortune. Il se relans sa ville natale, sans cesser toutefois er de littérature. Il aimait beaucoup les it rassemblé une fort belle bibliothèque, la Société des Bibliophiles français. s nombreuses productions en divers ious citerons : Seligo, ou le nègre , drame en quatre actes, tiré de Florian ; 193; — Claudine, ou l'Anglais génénédie mêlée de couplets tirée du même; :, ou la maisonnette dans les bois, n trois actes, mêlée d'ariettes; — Jac-Feorgette; comédie mêlée d'ariettes, s; — Marat Mauger, ou le jacobin n, fait historique mêlé de vaudevilles; 94 : défendu par le comité révolution-Sot-Car, ou le mari complaisant, l'Oscar, deux actes; — Zamor et allet pantomime, trois actes; 1796; er amoureux, ou les vieillards dupés, n trois actes et en vers; — Le Manvivant, ou le mari de bois, opéraen vers, musique de Gaveaux; — Au-Sophie, vaudeville; — Les Fausses ions, ou la veuve, comédie en vers; ine, ou la victime de l'orgueil, en tes et à grand spectacle; — La Forêt , drame lyrique en deux actes; Paris, 98), in-8°; — Victor, ou l'enfant de mélodrame en trois actes, an v1 (1798), [1803], in-8°: durant trente ans cette a le public; elle sut un des grands sucmmencement du siècle; — Les Petits

Auverynals, vaudeville; Paris, an vn (1799), in-8°; — Le Château des Apennius, ou le Fantôme vivant, drame en cinq actes; Paris, an vii (1799), in-8°; — Rosa, ou l'ermilage du torrent, drame en trois actes; Paris, an viii (1800), in-8°; — La Soirée des Champs-Elysées, comédie épisodique, mêlée de vaudevilles; Paris, an vm (1800), in-8°; — Zozo, ou le malavisé, comédie; Paris, an VIII (1800), in-8°; — Le petit Page, ou la prison d'Etat, comédie mélée d'ariettes; Paris, an viii (1800), et an xiii (1805), in-8°; — Le Chansonnier de la Paix, impromptu-vaudeville (avec Lambert et Pillon); Paris, an rx (1801), in-8°; — Flaminius à Corinthe, opéra en vers (avec Lambert); Paris, an ix (1801), in-8°; — Le Pélerin blanc, drame en trois actes à grand spectacle; Paris, an IX (1801), in-8°; — L'Homme à trois visages, ou le proscril, drame en trois actes; Paris, an x; — Cœlina, ou l'enfant du mystère drame en trois actes; Paris, an IX (1801) et an x1 (1803), in-8°; — Le vieux Major, vau deville (avec F.-P.-A. Léger); Paris, an IX (1801), an x (1802), in-8°; — La Peau de *l'Ours*, folie-vaudeville; Paris, an x (1802) in-8°; — Les Mines de Pologne, mélodrame en trois actes; Paris, 1803, in-8°; — Pizare, ou la conquête du Pérou, mélodrame historique en trois actes; Paris, 1803, in-8°; — Raymond de Toulouse, ou le retour de la Terre Sainte, drame lyrique en trois actes; Paris, 1803, in-8°; — Les Deux Valets, comédie; Paris, an xI (1803), in-8°; — La Femme à deux maris, mélodrame en trois actes; Paris, 1803, 1813 et 1822, in-8°; — Avis cux Femmes, ou le mari en colère, comédie mêlée d'ariettes; Paris, an xIII (1804), in-8°; — Legrand Chasseur, ou l'île des Palmiers, mélodrame en trois actes (avec Joseph-Marie Loisel de Tréogate); Paris, 1804, in-8°; — Les Maures d'Espagne, ou le pouvoir de l'enfance, mélodrame en trois actes; Paris, 1804, in-8°; — Tekeli, ou le siège de Montgatz, mélodrame en trois actes; Paris, 1804 et 1811, in-8°; — Souvenirs de Paris en 1804, trad. de l'allem. de Kotzebue; Paris, 1805, 2 vol. in-12; — Robinson Crusoé, mélodrame en trois actes; Paris, 1805 et 1813, in-8°; — La Forteresse du Danube, mélodrame en trois actes; Paris, 1805, in-8°; — Souvenirs d'un Voyage en Livonie, à Rome, et à Naples; etc., trad. de l'allem. de Kotzebue; Paris, 1806, 4 vol. in-12; — Le Solitaire de la Roche Noire, mélodrame en trois actes; Paris, 1806, in-8°; — Koulouf, ou les Chinois, opéra comique en trois actes; Paris, 1807, in-8°; — L'Ange tutélaire, ou le démon femelle, mélodrame en trois actes et à grand spectacle; Paris, 1808, in-8°; — La Rose blanche et la Rose rouge, drame lyrique en trois actes; Paris, 1809, in-8°; — Les Ruines de Babylone, ou Giafar et Zaïda, mélodrame historique en trois actes; Paris, 1810.

in-3°; — Les trois Moulins, divertissement allégorique, mélé de chants (avec J.-B. Dubois); Paris, 1810, in-8"; — Vie de Dulayrac, etc., contenant la liste complète des productions de ce célèbre compositeur; Paris, 1810, in-12; — Marguerite d'Anjou, mélodrame historique en trois actes, sec. édit.; Paris, 1810, in-8°; — Le Berceau, divertissement, à l'occasion de la naissance du roi de Rome; Paris, 1811, in-8°; — Le Fanal de Messine, mélodrame en trois actes; Paris, 1812, in-8°; — Le petit Carillonneur, ou la tour ténébreuse, melodrame en trois actes; Paris, 1812, in-8°; -- Le Précipice, ou les forges de Norvège, inélodrame en trois actes; Paris, 1812. in-8°; - Charles le Téméraire, ou la siège de Nancy, mélodrame historique en trois actes; Paris, 1814, in-8°; — Le Chien de Montargis, ou la forêt de Bondi, mélodrame historique en trois actes; Paris, 1814, in-8°: le succès de ce drame se renouvelle chaque fois qu'un intelligent quadrupède peut remplir le rôle du principal acteur; — L'Ennemi des Modes, ou la maison de Choisy, comédie en trois actes; Paris, 1814, in-8°; — Christophe Colomb, ou la découverte du Nouveau Monde, mélodrame historique en trois actes; Paris, 1815, in-8°; — Le Suicide, ou le vieux sergent, mélodrame en trois actes; Paris, 1816, in-8° (sous le pseudonyme de Charles); — Le Monastère abandonné, ou la malédiction paternelle, mélodrame en trois actes (sous le même pseudonyme); Paris, 1816 et 1821, in-8°; — Des Faits opposés à des Mensonges, ou réponse à un libelle intitulé: « Contidences de l'hôtel Bazancourt • (par Pigeon); Paris, 1818, in-8°, attribué à de Pixérécourt; — Guerre au mélodrame! Paris, 1818, in-8°; — La Chapelle des Bois, ou le témoin invisible, mélodrame en trois actes; Paris, 1818, in-8"; — Le Belvéder, ou la vallée de l'Etna, mélodrame en trois actes; Paris, 1819, in-8°; — Bouton de Rose, ou le pécheur de Bassora, mélodrameféerie en trois actes; Paris, 1819, in-8°; — Les Chefs écossais, mélodrame historique en trois actes; Paris, 1819, in-8°; — La Citerne, mélodrame en quatre actes; Paris, 1819, in-8°; -La Fille de l'Exilé, ou huit mois en deux heures, mélodrame en trois actes; Paris, 1819, in-8°; - Le Mont Sauvage, mélodrame en trois actes, 1821, in-8°; — Valentine, ou la séduction, mélodrame en trois actes; Paris, 1821, in-8°; — Ali-Baba, ou les quarante voleurs, tiré des Mille et une Nuils, mélodrame en trois actes; Paris, 1822, in-8"; — Charles XII, roman trad. de l'allem.; Paris, 1822; — Le Chdteau de Loch-Leven, mélodrame historique en trois actes, linité de W. Scott.; Paris, 1822, in-8"; — Le Pavillon de Fleurs, ou les pêcheurs de Grenade, comédle-vaudeville; Paris, 1822, in-5°; — La Place du Palais, melodrame en trois actes; Paris, 1824, in-8°; — Le Baril

d'alives, comédie-vaudeville (avec Brazier); Paris, 1825, in-8°; -- La Tête de Mort, ou les ruines de Pompéia, mélodrame en trois actes; Paris, 1827, in-8°; — Le Moulin des Étangs, mélodrame en quatre actes; Paris, 1827, in-8; - Les Naichez, ou la tribu du Serpent, mélodrame en trois actes; Paris, 1827, in-8; — Guillaume Tell, mélodrame en six parties, imité de l'allem, de Schiller (avec Benjamin Antié); Paris, 1828, in-8°: cette pièce a eu trois éditions la mêrne année; — La Muetle de la Foret (avec M. Antié); 1828; — La Peste de Marseille, mélodrame historique en trois acles; Paris, 1828, in-8°; — Polder, ou le bourrent d'Amsterdam (avec Victor Ducange), méledrame en trois actes; Paris, 1828, 1840 et 1844 in-8°; — L'Aigle des Pyrénées, mélodrame 🛚 trois actes (avec Melesville); Paris, 1829, in 8; — Alice, mélodrame en trois actes; Paris, 1829, in-8°; — Ondine, ou la nymphe des eaux, féerie en quatre actes; Paris, 1830, in-8°: grand succès; — Judacin, ou la fille de la reue, mélodrame en six tableaux; Paris, 1830, in 8; — Fénelon, tragédie de Chenier, réduite 🗥 trois actes; Paris, 1830, in-8°; — Le Jesuile, drame en trois actes et en six tableaux (arec Victor Ducange), tiré du roman des Trois Fills de la Veuve; Paris, 1830, et 1840, in-9°; -L'Oiseau bleu, vaudeville-féerie en trois actes; Paris, 1831, in-8°; — La Lettre de Cachel, drame en trois actes; Paris, 1831, in-8°; — L'Abbaye-aux-Bois, ou la femme de chambt, histoire contemporaine (avec H. Martin); 1832; — Six Florins, ou le broc et la dame, no lodrame en six tableaux; Paris, 1832, in-8°; --L'Allée des Veuves, ou la justice en 1773, mélodrame en trois actes; Paris, 1833, in-8; — Valentine, ou le château et la ferme, melodrame en cinq actes (avec Francis Como); Paris, 1834, in-8° et in-12; — Latude, on trente-cinq ans de captivité, mélodrame a cinq actes (avec Anicet Bourgeois); Paris, 1834; - Bijou, ou l'enfant de Paris, féerie-vaute ville en quatre actes (avec Brazier et Duven); Paris, 1838, in-8°; — Thédtre choisi, précéde d'une Introduction par Charles Nodier et 200 compagnée de Notices par des membres de l'Académie et autres hommes de lettres; Nancy, 1841-1842, 4 vol. in-8°: c'est le recueil des productions de l'auteur qui ont eu le plus de vogue. Comme morceaux inédits, on y rencon tre une notice de l'auteur sur lui-même intitulée: Souvenirs du jeune age; Benscrade, ou 22 ne visite à Mme de La Vallière; L'Evasion Marie Stuart et quelques Réflexions de daine sur l'Opéra Comique. — Esquisses Fragments de voyages en France, à Ba en Suisse et à Chamouny, avec un plan souterrain des Francs-Juges; Paris, 1843, in-— Le petit Homme rouge, sécrie (avec 📂 3 zier et Carmouche). Enfin, Guilbert de Pi récourt a édité, en 1801, l'Almanach des Sir 4

ris et les Œuvres inédites de Flo, 1824, 4 vol. in-18, avec fig. Il a 
llodrame dans le Livre des CentI, p. 319.

L. Desnues.

rérecourt, sa Notice écrite par lui-même.

Souvenirs, dans le t. les de son Thédire
Nodier, dans la Revue de Paris, juillet al des Débats du 19 août 1841. — Jules de la Litterature dramatique. — Quérard, téraire. — Rabbe et Vieilh de Boisjolin, iverselle et portative des Contemporains.

selot, La Litterature française contem-

D. Voy. NORTH.

DR CLERMONT. Voyez Sainte-

OU GUILLEN DE CASTRO. Voy.

RME (Frà Manoel), hagiographe en 1658, mort à Lisbonne, en 1730. l'age de dix-huit ans chez les frès. Sa acience lui acquit bientôt une tation. Il précha plus de quarante nne, dans la chapelle royale. Ses ses ouvrages lui procuraient des z considérables, qu'il employa soit ment d'une riche bibliothèque, soit œuvres d'art d'une grande valeur, aisait à orner divers établissements nourut dans le couvent des Dominionne. Guilherme est l'auteur de l'Asitano; Lisbonne, 1709, première rties seconde et troisième parurent ent jusqu'à la quatrième, qui fut im-12. Ce vaste travail est complété par F. D. lancel de Lima. hado, Bibliothena Lusitana.

MY (Jean-François-César, barou ne politique et archéologue frans le Languedoc, vers 1750, mort le ) (1). Il descendait d'une ancienne be, et successivement conseiller de Castelnaudary, lieutenant particu-3 et procureur du roi l'année sui-'89, il fut envoyé par le tiers état de la e de Castelnaudary aux états génémontra zélé défenseur de la monaremi des idees nouvelles. Dans la 1 octobre 1790, au sujet de la subpavillon tricolore au pavillon blanc seaux de la marine française, il interbeau ainé, qui parlait en faveur du es épithètes d'assassin et de scélérat. xosition de Regnaud de Saint-Jeansuithermy fut condamné aux arrêts ours. Il signa les protestations des ptembre 1791, et à la fin du même pour que l'assemblée nationale présenn le compte des finances. Il émigra enemagne, où il se mit à la solde des es de Louis XVI. Il était à Mittau le

tort que la *Biographie moderne* (Paris, mourir « dans sa terre, écrasé par la chute en 1805 ».

10 juin 1799, et assista comme témoin au mariage du duc d'Angoulème et de sa cousine, Madame de France. Il passa en Angleterre vers 1803, et se trouva mêlé à toutes les intrigues politiques de l'époque. Le comte d'Escars, de La Puisaye, d'Entraignes, l'abbé Montgaillard, Fauche-Borel étaient ses intimes; cependant, il fit plusieurs voyages en France sans être inquiété par la police impériale. Il ne rentra officiellement en France qu'en 1814, à la suite de Louis XVIII, et fut nommé mattre des requêtes honoraire au conseil d'Etat et intendant à la Guadeloupe (13 juin 1814). Il arriva dans cette colonie le 20 janvier suivant; mais s'y trouvant en rivalité avec le contre-amiral Linois et l'ordonnateur, il en résulta un conflit scandaleux et des désordres des plus regrettables. L'annonce du retour de Napoléon ( 29 avril 1815) vint encore compliquer les embarras causées par l'incapacité, l'avidité, et la faiblesse des autorités. Le 18 juin, le colonel Boyer, commandant de la Pointe-à-Pitre, ayant décidé un mouvement impérialiste, Guilhermy se sauva d'abord à Capesterre, puis aux Saintes, où il essaya de rallier les royalistes. Il ne craignit même pas de solliciter le secours de l'amiral anglais Leith pour rentrer dans la colonie. Chassé des Saintes, il se réfugia à la Martinique, et rentra à la Guadeloupe après que les Anglais s'en furent emparés (août 1815). Il fut alors un des plus visa accusateurs de Linois et de Boyer. Remplacé dans l'intendance par Foullon d'Ecotier. Guilhermy revint en France (mai 1816). Louis XVIII le créa baron, et le nomma successivement conseiller maître en 1821, président à la cour des comptes, commandeur de la Légion d'Honneur, membre de la commission de l'indemnité des émigrés, de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement, etc. On a de lui : Monographie de l'église royale de Saint-Denis, tombeaux et figures historiques, avec pl.; Paris, 1838, in-18°; — Memoire sur les antiquités de Montmartre, couronné par l'Académie des Inscriptions et inséré dans les Mémoires des savants étrangers à l'Institut. t. 1er: — des documents dans le Bulletin du Comité des Arts et Monuments; — des notices Sur l'iconologie au moyen dge et une Explication du lay d'Aristole dans la Revue d'Architecture; - un Mémoire Sur le jubé de Saint-Fiacre de Tahouet (Bretagne), dans les Annales archéologiques. — Il a laissé en manuscrit des Recherches historiques ayant pour but de démontrer l'identité d'origine entre la seconde et la trolsième race des rois de France. François Hue a donné un extrait de cet ouvrage dans ses Dernières années de Louis XVI; Londres, 1806. H. LESUEUR. trad. en anglais.

Le Moniteur universel, ann. 1790, nºº 295-296; ann. 1791, nº 273. — Montgaillard, Mémoires, 1807. — Fauche-Borel, Précis historique des différentes missions de l'auteur; Paris, 1815, in-8°, fig. — Archives du ministère de la marine, ann. 1814, 1815 et 1816. — Baron Boyer de Peyreleau, Histoire des Antilles.

GUILLAIN (Saint). Voy. GHISLAIN.

GUILLAIN (Simon), sculpteur français, né à Paris, en 1581, mort dans la même ville, en 1658. Fils d'un sculpteur de Cambray, qui avait acquis quelque réputation, le jeune Guillain apprit de son père les éléments du dessin, et se rendit à Rome, où pendant plusieurs années il travailla sous des maîtres habiles. De retour à Paris, il lut chargé de travaux importants. Le premier, avec Sarrasin, il imagina de former une réunion composée des meilleurs artistes du temps, dont les réflexions et les lumières pouvaient servir au progrès des arts. Les assemblées se tinrent d'abord dans des maisons particulières; mais Le Brun, en revenant d'Italie, obtint des lettres patentes, qui donnèrent une existence réelle et officielle à cette académie de peinture et de sculpture, dont Guillain fut un des premiers recteurs. Il laissa une fortune considérable. Parmi ses ouvrages on cite les quatre statues en marbre qui décoraient les niches du portail de l'église de la Sorbonne et des statues en pierre de Tonnerre représentant des apotres et des anges, dans les niches de l'intérieur de ce monument; les statues de la Vierge et de saint François de Paule dans les niches de côté du mattre autel du couvent des Minimes de la place Royale; les quatre Evangélistes qu'on voyait à Saint-Gervais; le maître autel de Saint-Eustache, etc. On lui attribue aussi le monument qui avait été élevé à l'extrémité du pont au Change, du côté de la rue Saint-Denis ou du grand Châtelet, contre une inaison faisant face à la chaussée du pont et qui a été démolie en 1787. On y voyait la statue du roi Louis XIV, à l'âge de dix ans environ, couronné de lauriers par les mains d'une Victoire. Cette statue était élevée sur un piedestal, d'un côté duquel se trouvait le roi Louis XIII, et de l'autre la reine Anne d'Autriche, représentés en bronze de grandeur naturelle, sur un fond de marbre noir. Ces statues étaient posées sous un arc orné de deux pilastres ioniques et d'un fronton dans lequel étaient les armes de France et d'Autriche accolées. Il y avait au bas des captifs représentés en demi-relief. Une inscription du piedestal rappelait que le pont au Change avait été bàti de 1639 à 1647. Germain Brice dit que ce monument était de Thomas Guilin. Presque tous ces morceaux ont été dispersés et détruits pendant la révolution. Alex. Lenoir en avait réuni quelques-uns au Musée des Monuments français, ainsi qu'un bas-relief représentant le dernier combat de Louis Potier, marquis de Gesvres, dans lequel on remarquait les figures de la Renommée et des Parques. L'entrée de l'hôtel Baillet, où siégeait le tribunal de commerce avant la construction de la Bourse actuelle, était aussi ornée d'une figure de Louis XIII de Guillain (1). L. L-T.

(1) Guillain a aussi gravé à l'eau-forte, en 20 planches, l'histoire de saint Dominique, d'après Annibal Carrache Alex. Lenoir, Muses des Monuments français, tome v. — Chaudon et Delandine, Dict. univ, hist., crit d bibliogr. — G. Brice, Description ae la ville de Paris.

\*GUILLARD (Charles DE), magistrat français, né à Souligné-sous-Vaflon (Maine), mort au même lieu, le 13 novembre 1537. Il était fils de Jean Guillard, secrétaire du roi. Reçu conseiler au parlement de Paris, le 30 décembre 1482, il fut nommé maître des Requêtes le 27 aoît 1496, et président du parlement en 1508. En 1515 il allait en ambassade en Allemagne, pour y négocier la paix avec l'Empire. On l'honore longtemps comme un des magistrats qui avaient protesté le plus vivement contre la vente des offices; aussitôt que cet abus eut été consacré, il prit sa retraite. La Croix du Maine lui attribue une Oraison prononcée devant François le la souretour d'Espagne. Elle n'a pas été imprimée.

B. H.

La Croix du Maine, Bibl. française. — Blancheri, Généalogie des Maitres des Requêtes. — B. Haurest, Hist. litt. du Maine, t. IV.

GUILLARD (Nicolas-François), poëte lyrique français, né à Chartres, le 16 janvier 1752, mort à Paris, le 26 décembre 1814. Il était 👪 de François Guillard, secrétaire de la chambre ecclésiastique du diocèse de Chartres, et de Marie Aimée Brissard. Elève du collège de Charles, il fit de bonnes études, et montra dès sa jeunesse un goût particulier pour les poëtes grecs. A quatorze ans il gagna un prix de poésie sur 🕊 sujet proposé de La Mort de Charles I<sup>a</sup>, roi d'Angleterre. En 1771, il publia une Epire sur l'exil du duc de Choiseul; cette petite piece, remarquable par des pensées nobles et géné reuses, valut à son auteur une place à l'intendance. Ami de Colin-Harleville, de l'abbé Barthéeny et de Favart fils, il fut bientôt en relation avec l'élite des littérateurs de la capitale; il fut admis membre de la société fondée sous le nom de 🖊 *Table ronde* par la marquise de Turpin, et l'abbé de Voisenon le fit travailler à un petit recueil titulé La Journée de l'Amour (1776). Guillant néanmoins restait confondu dans la foule des versificateurs agréables lorsqu'une circonstance fortuite vint décider sa vocation pour la tragéme lyrique. Après avoir vu une représentation d'Iphigénie en Aulide, il conçut le plan d'une IPA+ génie en Tauride, et en composa aussitôt les des premiers actes: il les porta au bailli du Rollet, qui le conduisit chez Glück. Ce célèbre compositeur accueillit savorablement le jeune poële, et écrivit pour sa pièce un chef-d'œuvre musical. Encouragé par ce brillant début, Guillard fit de nombreux opéras, qui presque tous eurent de beaux succès et surent traduits en diverses langues. Il manquait d'invention et était sort paresseux; mais son dialogue a de la noblesse, de la chaleur sans ensure, et son style, élégant et correct, sait se plier aux diverses inslexions du chant.

Rejeté par l'Institut, il n'en obtint pas moins

et l'Aibane, et les sêtes de Bologne en 81 pièces, gravies sous la direction de l'Aigarde. R. B.-N.

des pensions du gouvernement et de l'Académie de Musique, qui lui permirent de vivre honorablement, et jusqu'à sa mort il fut membre du comité de lecture de l'Opéra. On a de lui : Iphigénie en Tauride, tragédie lyrique, en quatre actes et en vers libres; Paris, 1779, in-4°; 1781, in-8°; Bordeaux, 1786, in-8°; — Chimène, ou Le Cid, tragédie lyrique en trois actes et en vers libres; Paris, 1783, in-8", et 1784, in-4°; — *Emilie*, comédie lyrique en vers libres, faisant partie de La Fête de Mirza, ballet de Gardel; 1781; — Electre, tragédie lyrique en trois actes et en vers libres; Paris, in-8°; — Les Horaces, tragédie lyrique en trois actes et en vers libres, mélée d'intermèdes; Paris, 1786, in-4° et in-8°; an IX (1801), in-8°; — Œdipe à Colone, opéra en trois actes et en vers libres, couronné par l'Académie Française; Paris, 1786, et an x (1802), in-8°; 1787, in-4°; — Arvire et Evélina, tragédie lyrique en trois actes, couron**née par l'Académie Française**; Paris, 1788, in-8°; réduite en deux actes; Paris, 1820, in-8°; — Louis IX en Egypte, opéra en trois actes et envers libres (avec Andrieux); Paris, 1790, in-8°; - Bifrida, représentée au Théâtre-Italien, 1791; - Miltiade à Marathon, opéra en deux actes et en vers libres; Paris, 1794, in-4° et in-8°; — Olympie, tragédie lyrique en trois actes et en vers libres: Paris, an VII (1799), in- $4^{\circ}$ ; — La Mort d'Adum et son Apothéose, tragédie lyrique en trois actes et en vers libres; Paris, 1809, in-8°; — des Poésies fugitives dans divers recueils périodiques; — Orosta, tragédie lyrique non représentée, quoique couronnée par l'Académie Française. — Enfin, Guillard a retouché et remis au théâtre Dardanus, opéra de La Bruère, 1784, et Proserpine, opéra de Quinault, E. DESNUES.

Quérard, La France littéraire. — Met.-Gaubert, dans Les Hommes illustres de l'Orléanais, t. I, p. 171.

Guilland (Nicolas-Antoine), mathématicien français, né à Orbais (Aisne), mort à Paris, le 26 octobre 1820. Il commença ses études à Soissons et les termina au collége Louis-le-Grand à Paris. Admis en 1783 à ce collége comme maître d'études et maître de conférences de philosophie, il garda ces doubles fonctions jusqu'à la révolution. Pour vivre, il dut alors donner des lecons de mathématiques. Employé au cadastre en 1794, il fut attaché par Prony au calcul des grandes tables logarithmiques. En 1803 il fut nommé professeur supplémentaire de mathématiques au Prytanée (depuis Lycée impérial et Collége Louis-le-Grand); à la création de l'université, il reçut le titre d'agrégé de mathématiques, et fut chargé d'une classe dont il devint professeur titulaire en 1816. On a de lui : Truité élémentaire d'Arithmétique décimale, spécialement destiné aux orfèvres et autres personnes qui sont le commerce des matières d'or et d'argent; Paris, 1802; — Traité des opérations de chauge et des arbitrages de change, etc.; Paris, 1803, in-8°; — Arithmétique des premières écoles et des écoles secondaires, approuvée par le ministre de l'intérieur, contenant un grand nombre d'applications au commerce, aux impositions et aux mesures de superficie et de solidité, et terminée par une instruction familière sur le mode de peser et de calculer avec les nouveaux poids; Paris, 1803, in-8°. Guillard a en outre publié une nouvelle édition du Cours de Mathématiques de Bezout; Paris, an vm (1800).

Son fils, aussi professeur de mathématiques au collége Louis-le-Grand, a publié un recueil intitulé: Le Géomètre, la Gazette des Écoles, et plusieurs mémoires à propos de ses démêlés avec le conseil de l'instruction publique. J. V.

Quérard, La France littéraire.

 $^*$ GUILLARD (J.-Cl. Achille), statisticien et naturaliste français, docteur ès sciences, né à Marcigny-sur-Loire, le 28 septembre 1799. Il a fondé dans les bâtiments dits du Verbe-Incarné à Lyon l'institut qui porte ce nom, et qui a pour objet spécial de « répandre dans l'enseignement privé la méthode d'émancipation intellectuelle ». On a de lui : Exposé et Rappel de la Méthode d'émancipation intellectuelle, avec Application à la lecture et aux cinq langues française, italienne, espagnole, allemande et anglaise; 1829, Lyon, 5 vol. in-12; — Analyse de la Langue Latine; 1830, in-8°; — De la Moelle des Plantes ligneuses et des cohortes foliales; dans les Annales des Sciences naturelles, 1847; — Formules botaniques et Mémoire sur la formation des organes floraux; in-4°, 1834; — Fragment de Statistique humaine; 1853, in-8°; — Eclaircissemen/s sur les Tables de Survie; dans l'Annuaire de Statistique; 1854; — Eléments de Statistique humaine, ou démographie comparée (science de la population); 2 vol. in-8°, Paris, 1855; divers articles sur l'enseignement dans Le *Précurseur*, et sur la *Démographie* dans le Journal des Economistes.

Documents particuliers.

GUILLAUME (Guilielmus, Wilhelm, William), nom commun à un grand nombre de personnages de tous pays, classes ci-dessous en Guillaume sairts, Guillaume princes ou souverains, et Guillaume historiens, savants, littérateurs, etc., par ordre chronologique pour chaque classe.

## L GUILLAUME saints.

GUILLAUME (Saint), duc d'Aquitaine, surnommé le Grand, mort le 28 mai 812 ou 813. Fils du comte Thierry, qu'on croit avoir été parent de Charlemagne, il fut honoré de la bienveillance de cet empereur, qui le sit entrer dans son conseil, lui donna le titre de comte, puis celui de duc d'Aquitaine, en récompense des services qu'il avait rendus en sorçant les Sarrasins à se retirer en Espagne. Guillaume sonda un monastère à Gellone, petite vallée sur les consins du diocèse

de Lodève, et y entra nu-pieds et revêtu d'un cilice en 806, **après avoir pourvu ses enfants et** obtenu le consentement de sa femme. Saint Benott d'Ancône lui donna l'habit monastique, et depuis ce moment sa vie ne fut plus qu'un exercice continuel de pénitence. Guillaume se soumit aux travaux les plus pénibles. Après trois ou quatre ans passés dans ces emplois laborieux, son abbé, Juliofroi l'obligea de se retirer dans une cellule près de la chapelle de Saint-Michel, pour y vaquer uniquement à la prière et à la lecture des livres saints. Il y pratiqua de grandes mortifications, se tenant par exemple dans l'eau glacée en hiver, et se faisant donner rudement la discipline par un religieux. Son corps fut trouvé, en 1679, sous le grand autel de l'église du monastère de Gellone, qui prit le nom de Saint-Guillaume ou Saint-Guillem du Désert.

Dom Mabillon, Acta Sanct. Ordinis Sancti-Benedicti. - Ordéric Vital, Hist. eccles., I. VI. - Bulteau, Hist. Benedict, l. V. - Bollandus, Acta Sanctorum, tome VI de mai. - Baillet, Vies des Saints, 1er fevrier.

GUILLAUME (Saint), abbé de Saint-Benigne de Dijon, né en 961, près de Novarre (Italie), mort à Fécamp (Normandie), le 1er janvier 1031. Il appartenait à une noble et riche famille de Souabe. Voué a Dieu dès sa naissance, il fut élevé avec soin dans l'étude des lettres sacrées et profanes. Désirant se retirer à Cluny, il s'attacha a saint Mayeul, qui l'emmena avec lui. Nommé abbé titulaire de Saint-Benigne, et supérieur d'un grand nombre de monastères, il y introduisit des réformes avec autant de prudence que de zèle. De concert avec ses frères, il fonda dans une terre de leur patrimoine l'abbaye de Frutare, vulgairement Saint-Balain, au diocèse d'Yvrée. Il établit encore d'autres monastères dans le même pays. Une de ses maximes était d'instituer des écoles dans tous les couvents de sa réforme : il y en avait d'intérieures pour les moines et d'extérieures pour les personnes du dehors; il voulait aussi que ses disciples qui **avaient** les dispositions nécessaires étudiassent les lettres et les sciences, la médecine même. Possédant à fond le plain-chant et la musique, il corrigea et rectifia les offices divins. De son temps on joignait dans ses monastères la culture des beauxarts à la culture des sciences. Il mouvut dans le cours de ses visites abbatiales. Il avait été toute sa vie un modèle de perfection chrétienne et religieuse. On a de lui quelques lettre-rapportées par Glaber, dans la vie du saint abbé, et par Hugues de Flavigny dans la Chronique de Verdun, imprimée dans la Bibliothèque des manuscrits donnée par le père Labbe.

Glaber, dans Mabillon, .teta Sanct., tome VII, p. 380. - P. Longueval, Histoire de l'Église gallicane, tome VIII. - Dom Rivet, Hist. litter. de la France, tome VII, p. 318.

GUILLAUME (Saint) d'Hirsauge, célèbre abbé et mathematicien allemand, né vers le commencement du onzième siècle, mort le 4 juillet 1091. Il fit profession dans l'abbaye de Saint-Emmeranne près de Ratisbonne. Nomme en 1068

abbé d'ilirsauge, il envoya plusieurs moint i Cluny, afin d'y prendre connaissance de la règie qui avait été introduite d**ans ce couvent, pour rés**blir l'ancienne discipline. A leur retour il réform son monastère d'après les préceptes de cett règle, qu'il sut faire observer strictement. L'assi térité de mœurs maintenue ainsi par lui dans ses couvent y fit affluer de nombreux cénchites, ce qui nécessita, en 1082, l'agrandissement de bâtiments du monastère. Trois ans après, Gallaume fit terminer l'église abbatiale, dont les ruines existent encore aujourd'hui. Sa réputation d'homme pieux et savant s'étendit bientit des toute l'Allemagne; à tous moments il était commit sur les mesures à prendre pour remettre dans m première autorité la règle de Saint-Beach. Le convent d'Hirsauge devint sous sa direction une pépinière d'hommes éminents, dont un grad nombre arrivèrent plus tard aux fonctions d'été que ou d'abbé. Pour son époque Guilleurs possédait les connaissances les plus étendres; versé dans toutes les sciences du quadrivium, il était de plus-renommé pour la finesse de 🚥 raisonnements philosophiques. On a de lui: Prologus Consuetudinum Monachorum Hirsagiensium, dans le t. IV des Analecta de Ma billon; — Consuetudines seu Constitutiones Monachorum Hirsaugiensium, ipséré à h p. 375 de la Vetus Disciplina monastics 🖚 Marquard; -- Philosophicarum et astrenemicarum Institutionum Libri VII; Bale, 1531, in-8°; — De Musica et Tonis, inséré dans le t. VI des Scriptores ecclesiastici de Musice sacra de Gerbert; cet ouvrage, dans lequi Guillaume traite longuement des tons du plaischant, prouve que la méthode de solmisation per les muances attribuée à Guido d'Arezzo (roy. 🗷 nom) n'était pas encore adoptée en Allemagne à la fin du onzième siècle. On a encore de Guillame en manuscrit: De Correctione Psalterii; -Quastiones de Computo ; — De Horologio ; -Epistolæ ad dirersos et ad Anselmum Car tuariensem (1).

E. G.

Trithème , Chronicon Hirsangiense, p. cs. — Lombe. De Scriptoribus ecclesiusticis, cap. 352. — Le même, Di illustribus Benedictinis, lib. [1, cap. 102. — Dom Cellier. Hist. des Juteurs sacres, t. XXI, p. 79. — Mabilien, Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti, seculum FI,L 🗓.

GUILLAUME (Saint), fondateur de la congrégation religieuse appelée du Mont-Vierge, né à Verceil (Piémont), mort à Salerne, le 25 j 1142. A l'âge de onze ans, il entreprit le pèlernage de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la suite duquel il voulait aller en Palestine; mais ayant changé d'avis, il se retira dans une solitude de royaume de Naples appelée le Mont Virgilien; il y fit bâtir une église, et ce lieu se nomma depais le Mont-Vierge. Plusieurs personnes y étant venues, il jeta en 1119 les fondements de la con-

T) Dans le recueil de lettres de S. Ansehne il y 🧀 🌡 quelques-unes qui sont adre-sées a ce Guillaume.

qui porta ce nom. Ceux qui compote communauté s'étant révoltés contre se de l'austérité de sa règle, il les abanétablit plusieurs autres monastères s et de filles, passa en Sicile, et y fonda at à Salerne, où il termina saintement

sint Guillaume, per Félix Rends, abrégée par Marulli. — Baronius, Annul. eccles, douzième Balliet, Fies des Saints.

AUME (Saint), de Malaval, fondateur lemites ou Guillemins, mort le 10 sé-7. C'était, à 'ce qu'on croit, un gentilfrançais, qui avait embrassé le parti s et vécu dans la dissipation. Voulant itence, il alla à Rome, où le pape Euui ordonna le pèlerinage de Jérusalem, 1145. Revenu en Toscane, en 1153, il a 1155, dans une vallée déserte du ter-Sienne et du diocèse de Grosseto, qu'on ilors Etable de Rhodes. Au mois de e l'année suivante, il s'associa un dismé Albert. Guillaume passait sa vie à à travailler des mains. Il mourut dans e son disciple. Un médecin, nomé Reilenaud, s'étant joint à Albert, ils bâtirmitage avec une chapelle sur le tomeur maître. Ce fut le berceau de l'ordre emites, qui se répandit en Allemagne, re et en France. On croit que ce fut III qui canonisa Guillaume de Malaval. J. V.

Vies des Saints. — Richard et Giraud, Bibliorée. — Morési, Grand Dict. hist.

AUME (Saint), chanoine régulier, sous-Sainte-Geneviève-du-Mont à Paris. : d'Eskild en Danemark, né à Saintprès de Crépy, vers 1105, mort en Daen 1203. Elevé dans l'abbaye de Saintdes-Pres, par les soins de Hugues, son en était abbé, il fut nommé chanoine e collégiale de Sainte-Geneviève-duus ne pouvant souffrir le relàchement ine de ses religioux, il accepta la prépinac. Dans l'intervalle la réforme et la furent établies dans l'église de Saintee par les religieux de l'abbaye de Saintuillaume y revint alors, et fut élu sousla maison en 1148. Vers le même temps. vêque de Roeskild, en Danemark, voulut un monastère de chanoines réguliers lans l'île d'Eskild: il demanda des moishé de Sainte-Geneviève. Guillaume y é avec trois autres chanoines, qui l'arent. Arrivé en Danemark en 1171, il bbé de Saint-Thomas du Paraclet. Il discipline dans cette maison, et vécut plus grandes austérités jusqu'à un age lonorius III le mit au rang des saints. On connaît de saint Guillaume plus de es publiées en 1786, dans les Rerum um Scriptores, tome VI, et quatre opuscules sur lesquels dom Brial a lu une courte notice à l'Institut le 2 septembre 1814. J. V. Baillet, Pies des Saints. 6 avril.

GUILLAUME (Saint), prélat français, né au bourg d'Arthel (Nivernais), mort en 1209, il appartenait à une noble famille : Pierre de Courtenay, qui fut en 1217 nommé empereur de Constantinople, était un de ses neveux. Elevé par Guillaume l'Ermite, archidiacre de Soissons, son oncle, Guillaume fut d'abord chanoine de l'église de Paris et de Soissons. Puis il prit l'habit de religieux dans l'ordre de Grammont, au diocèse de Limoges, d'où il passa dans celui de Citeaux à l'abbaye de Pontigny. Il fut en 1181 élu abbé de Fonlaine-Jean au diocèse de Sens, puis de Charlieu ou Chalis. C'est là que le choix d'Eudes de Sully, évêque de Paris, et celui des chanoines de Saint-Etienne de Bourges vinrent le prendre pour le mettre sur le siége épiscopal de cette dernière ville, en 1199. Il fut sacré par Élie de Malmort. archevêque de Bordeaux, qui revendiqua cet honneur comme le premier suffragant de la province. L'épiscopat de Guillaume fut marqué par des discussions avec Philippe-Auguste au sujet de la répudiation de la reine Ingeburge. L'évêque, qui prenaît le parti de la reine, fut menacé d'exil et de confiscation; mais il tint bon contre la colère royale, et Philippe s'étant décidé à reprendre Ingeburge, l'accord se rétablit entre lui et le prélat. Guillaume mourut au moment où il se disposait à marcher contre les Albigeois, dont l'hérésie s'était propagée jusqu'en Berry. Neuf ans après, Honorius III le canonisa. Son corps, qui reposait dans la crypte de la basilique de Saint-Etienne de Bourges, en sut retiré et élevé sur deux colonnes derrière le maître autel, où il resta exposé, dans une châsse d'argent, jusqu'en 1562, où les huguenots, s'étant emparés de la ville, brûlèrent ces reliques.

P. Anseline, Hist. genealogiq. — Labbe, Nova Bibliotheca. — Fleury, Hist. ecclesiastique. — Raynal, Hist. du Berry.

\* GUILLAUME PINCHON (Saint), prélat français, né en 1184, dans la paroisse de Saint-Alban, diocèse de Saint-Brieuc, mort en 1234. Son père s'appelait Olivier Pinchon, sa mère Jeanne Fortin. C'étaient de pauvres agriculteurs. Admis dès sa jeunesse parmi les clercs de l'église de Saint-Brieuc, Guillaume ne tarda pas à se distinguer entre tous ses collègues. Sa bonne renommée lui mérita d'abord un canonicat : quelque temps après, en 1220, il fut salué évêque de Saint-Brieuc. Les évêques de Bretagne avaient alors de graves démèlés avec Pierre Mauclerc. Guillaume, sommé d'obéir aux impérieuses injonctions de ce redoutable maitre, osa lui répondre par une sentence d'excommunication. La réplique de Pierre Mauclerc sut l'exil du prélat et l'emprisonnement des prêtres signalés comme ses plus dévoués partisans. Mais la cour de Rome ayant pris la défense de Guillaume, son exil dura peu de temps. Il avait quitté son diocèse en 1228: il v reparatt en l'année 1231, car

nous le voyons alors sceller un accord entre-le prieur de Lamballe et un certain Guillaume Jean. Une lettre d'Innocent IV, du 17 des calendes de mai 1247, annonce à l'archevêque de Tours que, sur le rapport du patriarche de Constantinople, l'Eglise de Rome vient d'inscrire le nom de Guillaume l'inchon au catalogue des saints confesscurs, et ordonne que sa fête soit célébrée le 4 des calendes d'août. B. H.

Ch. Gulmart, Hist des Ev. de S.-Brieuc. — M. l'abbé Tresvoux, Eglise de Bretaone, p. 313. - Le même, Vies des Saints de Brelague, t. 11.

II. GUILLAUME princes souverains, classés par ordre alphabétique de pays : les princes non souverains sout placés les derniers.

## A. Guillaume d'Angleterre.

GUILLAUME 1er, dit le Conquérant ou le Bâtard, roid'Angleterre et septième duc de Normandie, né en 1027, mort en 1087. Il était fils de Robert le Magnifique ou le Diable, sixième duc de Normandie. Celui-ci l'avait eu d'une jeune Normande, nommée Arlette, fille d'un pelletier de Falaise, et ses hautes destinées furent, dit-on, révélées à sa mère dans un songe au début de sa grossesse : elle reva qu'elle voyait sortir de son sein un arbre immense qui tenait l'Angleterre et la Normandie sous son ombre. On dit encore qu'au moment où l'enfant vint au jour et fut mis à terre, il saisit de ses deux mains les roseaux qui, selon l'usuge à cette époque, recouvraient le sol de l'appartement, et retint avec force ce qu'il avait pris. Ce fait sut considéré comme un présage heureux, et chacun se mit à prédire qu'assurément cet enfant serait un roi. Quoi qu'il en soit, Guillaume donna de lonne heure des signes d'une grande capacité et sut élevé avec le plus grand soin. Il avait sept ans lorsque son père entreprit le voyage de Jérusalem pour la rémission de ses péchés; et comme ses barons voulaient le retenir, afin que l'Etat ne sût pas sans chef : « Je ne vous laisserai point sans seigneur, répondit Robert en leur présentant son fils; il grandira s'il platt à Dieu. acceptez-le dès à prèsent, et il sera mon successeur. » Robert fut d'abord obéi, mais après sa mort à Nicée (1035), ses barons et ses proches se ravisèrent. « Un bâtard, dirent-ils, n'était pas digne de les commander. » Quoique l'illégitimité de la naissauce chez les peuples du Nord ne fût point une cause d'exclusion du trône, les seigneurs. normands voilèrent de ce prétexte les criminels motifs de leur révolte, et donnant l'essor à leurs passions anarchiques, ils eurent d'abord recours à la trahison et au meurtre. Gilbert, comte d'Eu. tuteur du jeune prince, Théroude, son précepteur, et Osbern, intendant de sa maison, sont tour à tour assassinés. Ce dernier même est frappé dans la chambre de son maître; enfin, Roger de Toeni, porte-enseigne général de Normandie, leva le premier l'étendard de l'insurrection. Sa défaite et sa mort n'arrêtèrent pas les révoltes et les conspirations, qui se succédèrent pendant quinze années, contre l'autorité du jeune duc. Les barons nor-

mands, dévorés d'ambition et de cupidité, se sisaient en même temps entre eux une guent sanglante, signalée par d'effroyables cruautés. Toute la France était à cette époque affligée des mêmes maux, et les populations avaient accueil comme un bienfait céleste la paix imposée par la clergé et dite paix de Dieu; mais tel était l'était de la Normandie que cette trêve, qui durait de mercredi soir au lundi matin de chaque semaine, ne put être établie que cinq ans plus tard et à la suite d'une peste terrible. Encore fallut-il l'autorité d'un concile tenu à Caen en 1042. Pendantes temps d'anarchie, les forces et l'intelligence de Guillaume se développaient chaque jour ; il vens d'atteindre sa vingtième année, et c'était, disent les historiens contemporains, le plus redoutable chevalier de la Gaule, quand une vaste conspiration, dont son cousin Guy de Bourgogne était l'ame, éclata en basse Normandie. A cette nouvelle le duc, hors d'état de résister seul, sollicite et abtient le secours du roi de France Henri I<sup>ee</sup>, et ca 1047 leurs armées réunies rencontrent les rebells au Val des Dunes, à trois lieues de Caen. Là s'esgage aussitôt une bataille acharnée, dans laquelle Guillaume déploya un courage indomptable. Onte vit toujours au milieu de la mélée cherchant 🐠 adversaires dignes de lui jusqu'à ce que la victoire lui fût assurée. Cette seule journée ruins les projets des insurgés; un grand nombre en symmetre se noyèrent dans la rivière d'Orne, les autres furent dispersés et massacrés. Guy de Bourgoge, qui avait fui des premiers, s'était retiré dans 👀 chateau de Brionne; son cousin courut l'y 👺 siéger, et le força de se rendre.

Guillaume ne tarda pas à s'acquitter cavers son suzerain, en l'aidant à soumettre le celtire comte d'Anjou, Geoffroi Martel; mais celui-ci™ pardonna pas au prince normand sa coopération, et bientôt après, en 1048, envahissant ses Eist, ii s'empara de Domfront et d'Alençon, qu'il alerdonna toutefois à l'approche de Guillanme, 📟 essayer de combattre.

L'année suivante, de redoutables conspirations troublèrent de nouveau la Normandie; cette fois encore elles étaient formées par des parents de prince, portant même son nom: c'étaient Guillaume comte d'Eu et Guillaume comte d'Arques, l'un petit neveu de Richard ler et l'autre petitfils de Richard II. Tous deux échouèrent dans leur tentative, et le vainqueur généreux se contenta de les exiler comme Guy de Bourgogne. On remarque en effet que Guillaume, si sévère et même si cruel, pardonna presque toujours à sa samille, dont il eut souvent à se plaindre. Cette indulgence ne l'empêcha pas cependant de faire déposer, par un concile, son oncle Mauger, archevêque de Rouen, que le scandale de mœurs rendait indigne d'occuper ce siège.

Le sentiment de sa force, joint à l'horreur de l'anarchie, dont il eut tant à souffrir dans son enfance, concourut, avec un naturel altier & fougueux, à rendre toute opposition intolérable me. Il résista même à l'Eglise dans irconstances importantes, quoique d'aili fat soumis et qu'il secondât l'action æ du clergé; c'est ainsi que voulant an mariage où le portait son inclinantérêt politique, il ne sut pas arrêté nse du pape Léon IX, et épousa, malife, Mathilde, fille du comte Beaudouin e. Excommunié pour cette cause, tout x et tout irritable qu'il était, il évita ent de provoquer de nouveau les foudres siége. Il garda sa femme, mais en aps il mit tout en œuvre pour sléchir : qui avait voulu l'en séparer. Cette tion du duc avec la cour romaine fut a célèbre Lanfranc, et devint l'origine ite fortune de ce prêtre, qui fut tout habile et savant homme d'Eglise et Etat. Mais un plus grand danger mers la couronne de Guillaume. Plusieurs bannis de Normandie s'étaient réfugiés lu roi de France, et animaient ce prince 1 ancien allié, en lui montrant la puisjours croissante de ce vassal. Il se s entre le roi et ses autres seudataires, la prépondérance de Guillaume, une utable, destinée à chasser de France scendants de Rollon. Outre les forces onne, celles de la Bourgogne, de l'Aua Poitou, de l'Anjou, de l'Aquitaine, de ne et même de la Bretagne s'ébranlèrent et envahirent le duché au midi et à

ilieu d'un péril si imminent, Guillaume éra pas de la fortune. Il fit face à l'enles deux frontières, et grâce à sa pruson habile stratégie et à la téméraire de ses ennemis, il détruisit complétertemer, près Neufchâtel, l'une des deux iées; la seconde, que commandait le roi en personne, effrayée par ce désastre, re et évacue le territoire ennemi. Une palition l'envahit de nouveau, en 1058. yale pénétra cette fois jusqu'aux bords petit cours d'eau de la vallée d'Auge. voitié de l'armée avait traversé la rind le flux de la mer, en grossissant p les eaux, rendit la Dive non guéable. vent, Guillaume, qu'on croyait loin de att avec ses Normands sur la rive t se jetant sur les troupes qui y étaient en fait un affreux carnage, sans que les issent les secourir. Après cet échec il etirer pour la seconde fois, et une paix ne tarda pas à être conclue à Fécamp missant vassal et son suzerain. Pennuatre années suivantes, la Normandie c avec ses voisins, mais désolée à l'inir des violences et des meurtres efauxquels, il faut le dire, Guillaume as toujours étranger; son autorité, d'arisée puis combattue, grandissait chaque s les moyens lui étaient bons pour la

rendre absolue, et bientôt prêtres et laïques durent s'humilier sous sa main de fer. Mais ce n'était pas assez pour ce prince, dévoré d'ambition; il voulait aussi reculer les bornes de ses États. La mort d'Herbert, dernier comte du Maine, lui en offrit une première occasion. Malgré le testament de ce prince, qui instituait Guillaume son héritier, et au mépris d'une antique donation faite à Rollon par Charles le Simple, Gauthier, comte de Mantes, oncle du défunt, osa lui disputer sa succession; mais la mort subite et mystérieuse de ce compétiteur laissa le duc de Normandie en paisible possession de cette belle province, qui fut annexée à son duché. Insatiable de conquêtes, Guillaume songeait à envahir la Bretagne, quand une autre entreprise, plus digne de son génie et de son ambition, s'offrit à lui. Pour bien comprendre cet immense événement, quelques détails sont nécessaires.

Edouard le Confesseur, roi d'Angleterre, venait de mourir. Ce prince, l'un des derniers rejetons de la race du Saxon Cerdic, avait été chassé de sa patrie pendant la seconde domination danoise. Réfugié en Normandie, contrée à laquelle il appartenait par sa mère Emma, sœur du duc Richard II, il y vécut jusqu'au jour où la mort de Hardi Canut, dernier roi danois, lui ouvrit le chemin du trône. A peine proclamé roi, Edouard songeait à appeler près de lui les amis et les compagnons de sa jeunesse, et des rapports fréquents s'établirent des lors entre la Grande-Bretagne et la Normandie. Les seigneurs saxons et surtout le célèhre comte Godwin voyaient avec omhrage cette influence étrangère, et leurs murmures dégénérèrent bientôt en révolte ouverte. Ce fut encore aux Normands qu'Édouard s'adressa pour le soutenir contre ses sujets insurgés. Guillanme régnait alors; il se hâta de répondre à l'appel de son parent, dont déjà il convoitait l'héritage, et aborda en Angleterre avec une flotte nombreuse. Reçu par Edouard comme un frère. il parcourut en voisin et en ami le pays qu'il devait bientôt souler en conquérant, et prétendit plus tard en avoir remporté la confirmation d'une ancienne promesse de succession qu'Edouard lui avait faite durant son séjour en Normandie. La révolte des seigneurs saxons avait été comprimée avant même l'arrivée de Guillaume; mais la disgrace passagère de Godwin ne lui sit rien perdre de son influence; il avait déjà marié sa fille Édith au roi, et partagea entre ses enfants toutes les grandes charges du royaume; après sa mort, son fils Harold hérita de son crédit et de sa popularité, et Edouard étant mort sans enfant et sans désigner son successeur, le grand conseil se réunit à Londres et proclama Harold roi, en 1066. Ce même Harold, dans une excursion maritime, peu d'années auparavant, jeté par la tempête sur la côte de Normandie, avait été forcé par Guillaume de lui jurer sur des reliques de seconder ses essorts pour monter sur le trône d'Angleterre (voy. HAROLD). Le messager qui

porta à Guillaume la nouvelle de cette élection le trouva près de Rouen au moment de partir pour la chasse. Quand le duc l'eut entendu, il demeura pensif, disent les chroniqueurs, déposa l'arc qu'il tenait à la main, et, traversant la Seine, il alla sur l'autre bord, en son hôtel, en proie à la plus vive agitation. Tous ceux qui le voyaient gardaient le silence et nul n'osait l'approcher, mais sa résolution éclata bientôt; toutefois, aussi prudent que hardi, il négocia avant de combattre. Il envoya donc un messager au nouvean roi d'Angleterre pour lui rappeler son serment. Harold répondit qu'en promettant le trône il avait promis ce qui ne lui appartenait pas ; « car, dit il, ma royauté n'est point à moi et je ne saurais l'abdiquer sans la volonté de la nation ». Après cette réponse il ne restait à Guillaume, pour soutenir ses prétendus droits, qu'à recourir aux armes. L'entreprise était gigantesque et entrainait des frais immenses. Guillaume convoqua donc, selon l'usage, l'assemblée générale, composée des principaux d'entre les gens de guerre, les prêtres et les marchands. Il obtint ainsi de l'argent, des vaisseaux et des soldats; à ces moyens matériels de succès le duc en joignit un tout puissant alors sur les esprits. Il connaissait la force qui réside dans le bon droit, et ne négligea rien pour faire reconnaître son entreprise comme juste et legitime. Il fut servi surtout en cela par l'opinion dominante à cette époque, qui falsait considérer comme inviolable et sacré tout serment prononcé sur les reliques, comme l'avait été celui d'Harold; on reconnut donc à Rome pour valable le legs supposé qu'Edouard aurait fait à Guillaume de sa couronne, et il fut décidé que le duc de Normandie étant parent du feu roi d'Angleterre par sa mère devait être son héritier, et pouvait avec justice s'emparer du royannie. Cette décision sut transmise en forme de bulle au futur conquérant; le pape Alexandre II lui envoya en même temps un cheveu de saint Pierre enchâssé dans un anneau, et une bannière à l'effigie de l'apôtre, dont la vertu devalt le garantir de tout mal.

Pendant cetemps, Français, Bretons, Poitevins, Bourguignons accouraient sous les drapeaux de Guillaume, aspirant avec avidité à la proie que leur offrait l'Angleterre; les uns demandaient une ville, les autres un château, un domaine, et le duc ne rebutait personne. De toutes parts il rassemblait l'immense matériel nécessaire à son expédition, de sorte qu'au mois d'août 1066 le duc de Normandie possédait plus de neuf cents navires à grandes voiles, sans compter les transports, et réunissait à l'embouchure de la Dive, assignée pour rendez-vous, cinquante mille cavaliers et dix mille hommes de pied de toute nation.

La flotte normande, contrariée par les vents, dut relâcher à Saint-Valery-sur-Somme; mais le 29 septembre 1066 elle appareilla de nouveau, et aborda sans résistance à Pevensey, dans le comté de Sussex; le duc descendit à terre le dernier. On caconte qu'il fit un faux pas en touchant le rivage, et tomba. Mais se relevant aussitôt, et s'adressant gaiement à ses compagnos pour détruire l'effet d'un fâcheux présage, il 💤 cria : « J'ai saisi cette terre de mes mains, et aussi loin qu'elle peut s'étendre elle est à nous. » Ce qui explique le facile débarquement des Normands, c'est qu'à ce moment l'armée savonne était occupée au nord à reponsser l'invasion du roi de Norvège, qui, à l'instigation du traîte Tosti, frère de Harold, avait abordé sur la céle septentrionale et investi la ville d'York. Les armées s'étaient rencontrées à Stamfordivider, où les Norvégiens essuyèrent une défaite complète; mais cette victoire fut fatale au vainqueur. Harold avait été blessé et son anuér était épuisée par une marche forcée et par 👊 combat meurtrier; néamnoins, sans perdre un instant, à la nouvelle du débarquement de Guillaume, le roi saxon traverse toute l'Angleterre, et vient établir son camp près d'Hastings, 🛲 face de celui de Guillaume.

Avant d'en venir aux mains, les deux ches s'envoyèrent sans résultat plusieurs messagen. Guillaume offrait, dit-on, de s'en rapporter au pape ou de terminer le différend par un combi singulier ; mais les négociations ayant échoué, des deux parts on fit les **apprèts de la bata**ille. L'armée normande fut divisée en trois corps: 🖼 tête et sur les ailes étaient les archers et les arbalétriers , l'infanterie formait la seconde ligne et la cavalerie la troisième. Le duc p**arco**ur**ait 🕾** rangs portant à son cou les reliques sur lesquelles Harold avait juré. A ses côtés un chevalier, nommé Toustain, portait l'étendard béni par 🕭 pape. Les Saxons, tous à pied sur le côteau 🗱 Seulac, leur hache d'armes à la main, les boncliers serrés l'un contre l'autre, se tenaient f**ermé** et immobiles comme un mur d'airain. La basnière royale flottait au centre et tout auprès étaient le roi Harold, ses frères et les principaux chefs. L'attaque commença par des nuces de traits que lancèrent les archers de l'armé normande; ceux-ci, après les avoir épniss, & replièrent derrière l'infanterie qui se brisa coulte les lignes des Saxons ; la cavalerie chargea i 🖘 tour, et son choc fut effroyable. Mais les Anglais le soutinrent sans fléchir. Étonnés d'une si intrépide résistance, les assaillants se mirent à reculer, leur aile gauche làcha pied, et se débanda: le duc lui-même fut un moment entraine et son cheval s'abattit sous lui. Guillaume tomba; le bruit de sa mort se répandit, et le décourage ment s'empara de toute l'armée. Remontant à cheval aussitôt, et se jetant le visage découver au milieu des fuyards, le duc s'écria : « Regardez-moi, je vis, et avec l'aide de Dieu je serai vainqueur. » Sa vue rendit courage et confiauce à ses soldats; ils se rallièrent : un gros de cavalerie chargea les Anglais attachés à la poursuile des fuyards, et les extermina. Ce premier succes. au duc un heureux stratagème : il donna à un corps de cavaliers d'attaquer les et de les attirer après eux par une fuite Cette ruse de guerre réussit. Lorsque

ns virent suir les assaillants, ils se cruiqueurs, et un grand nombre se détachant asse impénétrable s'engagea témérairea poursuite. Les suyards s'arrêtèrent, et e temps un corps nombreux aposté par ne chargea rapidement les suivants, et a grand carnage; ce stratagème suivants, et deux sois avec le même succès.

dant l'armée saxonne, quoique affaiblie, oint vaincue, et la victoire demeurait Harold avait perdu ses deux frères, norts au pied de son étendard; mais lui ait toujours, et nul ne l'approchait imit. Un seul guerrier, ce jour-là, lui fut ble; ce fut Guillaume, son rival. Trois tombaient tués sous lui, mais rien n'éson courage héroïque. Vers le soir, l vit l'épaisse phalange des Saxons toubranlable, malgré d'immenses pertes, un dernier essort, et ayant sait avancer leuxième fois ses archèrs; il leur comle viscr en l'air et par dessus les prengs pour atteindre par cette pluie de fer : de l'armée ennemic. Une flèche atteii Haroki à l'œil, et pénétra jusqu'au cermourut sur le coup, et sa chute donna re à Guillaume. Profitant du désordre casionna, les chevaliers normands a'éde nouveau, forcèrent les retranchese tirent jour jusqu'à la bannière royale, battue après une lutte désespérée. Les dors lachèrent pied, et s'enfairent dans Telle fut la bataille d'Hastings, qui déiort de l'Angleterre. Avec Harold et ses mba, moissonnée, toute la jeunesse , à côté d'elle quinze mille étrangers, le l'armée normaixle gisaient morts ou L. Guillaume passa la nuit en ce lieu. il y tit construire une célèhre abbaye, abbaye de la Bataille, et dans laquelle un conservait les noms de tous ceux qui ombattu dans cette mémorable journée. ion anglo-saxonne ne se releva point I désastre d'Hastings; mais elle était 1 mesure d'opposer au vainqueur une e formidable : la population de la ville es avait pris les armes; les deux frères Morcar, comtes de la Northumbrie et rcie, s'y étalent enfermés, et de tous ivaient des renforts. Mais il manquait ns un chef; les frères d'Harold étaient eclui, et ses fils étaient trop jeunes pour der; les suffrages des willaus (1) pro-

not wittau en saxon signifie sage. On appelait mot l'assemblee des évêques et des thanes à esait l'élection des rois.

t l'étheling Edgar, petit-neveu d'Édouard

seur, seul et dernier descendant de Cer-

dic; mais ce prince, dégénéré, ne disputa pas longtemps la couronne à son terrible rival.

Guillaume attendit quelques jours immobile après sa victoire, espérant que les habitants de Londres lui enverraient leur soumission. Trompé dans son attente, il marcha sur cette capitale après s'être ménagé, en cas de revers, un refuge dans la ville de Douvres, dont il se rendit maitre. Ayant trouvé Londres bien défendue, il n'essaya point d'y entrer de vive sorce, et se borna à l'investir. Le duc fit alors porter aux habitants des paroles de paix; il ne prétendait point, disait-il, leur imposer un mattre, il les invitait à ratifier, par leurs suffrages, le don de la couronne qu'il affirmait lui avoir été fait par le roi **Edouard. Cette conduite habile entraîna** le peuple et les grands; ils retirèrent leur obéissance au faible Edgar, qui ne savait ni gouverner ses sujets ni vaincre les ennemis, et résolurent de prêter serment au conquérant. Edgar vint lui-même déposer sa couronne entre les mains de Gulllaume. Celui-ci recut ces hommages avec une apparente modestie; il feignit de consulter ses barong, et s'étant fait presser par eux pour accepter le trône qu'on lui offrait, il parut céder à leurs désirs en y montant. Le couronnement eut lieu le jour de Noël 1068, dans l'église de Westminster, selon les rites en usage pour le sacre des rois saxons. Trois mois s'étaient écoulés depuis le débarquement des Normands à Pevensey. La conduite du nouveau souverain fut, à cette époque, prudente et louable; il s'esforça d'arrêter **les violences et** les **rapines inséparables** d'une conquête et de se concilier les ceurs des vaincus par sa justice et sa modération ; il ne distribuait à ses compagnons que les biens du domaine royal ou ceux des Anglais tués à Hastings. Puis il revint jouir sur le continent de son triomphe, emmenant à sa suite les principaux chefs soumis. Une prompte révolte des Saxons le rappela en Angleterre ; l'étheling Edgar a'était enfui, et avait trouvé en Ecosse un asile; de là il appela à lui les Danois, et avec leur aide il s'empara de la ville d'York, où trois mille Normands périrent égorgés. Guillaume étouffa cette première insurrection dans des flots de sang; tout le territoire insurgé fut partagé entre les chess et les soldats de son armée, et bientôt tout le pays entier des anciens royaumes anglosaxons fut subjugué sinon soumis.

La cupidité et la violence des vainqueurs s'accrurent avec leurs succès, et provoquèrent de nouveaux et nombreux soulèvements; mais la résistance ne se montra nulle part aussi acharnée que dans l'île d'Ély, située au milieu des marais du comté de Cambridge. Là, sur un sol fangeux, impraticable aux chevaux et aux hommes pesamment armés, une foule de Saxons fugitifs se rendirent par l'embonchure des fleuves avec leurs familles et les débris de leur fortune. Ils y élevèrent des fortifications de terre et de bois, et v établirent un vaste camp retranché, qui prit

le nom de Camp du Refuge. Des prêtres, des évêques chassés de leur siège, des chess renominés, et parmi eux le plus populaire de tous, le célèbre Hereward, se retirèrent dans ce dernier asile de l'indépendance nationale. La flotte danoise vint de nouveau prêter aux insurgés sa coopération; de tous côtés l'Angleterre s'agitait sous le joug, et la ville de Londres elle-même menaçait les conquérants d'une rébellion redoutable. A ces nombreux périls Guillaume opposa d'abord sa dissimulation habituelle ; il appela autour de lui à Berkamsted les chefs saxons encore indécis, et les consulta sur les intérêts du pays, puis il jura sur les Evangiles d'observer les lois établies par ses prédécesseurs. Ces anciennes lois n'étaient point écrites; par ordre du roi on en fit un code, qui sut publié dans toute l'Angleterre. Cette satisfaction accordée aux vœux du pays affaiblit les ressentiments populaires; en même temps Guillaume achetait la neutralité des Danois, et se défaisait par la ruse ou par la corruption d'un grand nombre de chess rebelles. Quand il eut ainsi tout préparé, jugeant le moment venu de détruire le foyer de l'insurrection, il fit construire à travers les marais, avec des essorts inouïs, une immense chaussée destinée à joindre l'île d'Ely à la terre ferme. Les insurgés, privés de tout secours, épuisés par les combats et la famine, finirent par se rendre, à l'exception d'Hereward, qui parvint à s'échapper, et se montra encore, dans plus d'une rencontre, terrible aux oppresseurs de son pays.

Avec le Camp du Refuge tomba la dernière espérance du peuple anglo-saxon; la conquête était désormais consommée, et le roi Guillaume eut d'autres adversaires à combattre. Après avoir forcé le roi d'Ecosse Malcolm à lui rendre hommage et étoussé une révolte des Manceaux, il vit ses anciens compagnons d'armes se soulever contre lui; quelque généreux qu'il eût été à leur égard, leur ambition était plus grande que ses largesses et causa enfin la rébellion de 1072. Les conjurés normands associèrent à leurs projets ambitieux le comte saxon Waltheof, gouverneur de la Northumbrie, qui jouissait chez ses compatriotes d'une immense influence, espérant par son nom donner à leur rébellion l'apparence d'une guerre nationale. L'arrestation de Waltheof, trahi par sa femme, hâta l'explosion de la conspiration, mais elle sut étoussée par l'évêque de Bayeux, Odon, frère de Guillaume, et par le primat Lanfranc, qui gouvernait le royaume en l'absence du roi. Celui-ci, à la première nouvelle des troubles, repassa en Angleterre, et cita devant sa cour les auteurs du complot. Le comte de Norfolk sut banni à perpétuité; Roger, comte d'Hereford, perdit ses biens et mourut en prison; enfin, au bout d'un an, Waltheof comparut à son tour, et sut condamné à perdre la tête. Le roi, en l'année 1081, conduisit une armée nombreuse dans la Cambrie contre les Gallois. et soumit une grande partie du pays. Ses plus

graves alarmes lui vinrent ensuite des Danois; d dans les dernières années de son règne, Guilaume se vit encore sérieusement menacé par œ peuple. Canut le Jeune éleva des prétentions à la couronne d'Angleterre ; il projeta de conquér ce royaume, et fit alliance, dans ce but, avec leni de Norvège, Olaüs, et avec son beau-père, Robert, comte de Flandres, qui lui promit six cents vaiseaux. Guillaume conçut les plus vives craisis de cet armement formidable, auquel il oppus une foule immense de mercenaires rassembles de toutes les parties de l'Europe et soldés avec l'or des Anglais. L'armée danoise se dispersa comme les précédentes, sans avoir combetts, soit par défaut de vivres, par i**nsubordination o**u par trahison, soit peut-être par toutes ces causes réunies. Mais la s'arrêta le cours des prospériés du conquérant; depuis lors sa vie fut empsisonnée par les troubles domestiques. Sa femme Mathilde lui avait donné quatre fils. En parlant pour la conquête de l'Angleterre, Guillaume avait. consié à Robert, l'ainé, le gouvernement de la Normandie; plus tard, quand il **voulut ressaissir** ses domaines héréditaires, son fils éclata 🗷 plaintes et en menaces, qui se traduisirent hertôt en rébellion ouverte. Toujours faible pour 🕿 famille, Guillaume pardonna deux fois à son 👪, qui, rebelle une troisième fois, s'exila de la Normandie jusqu'à la mort de son père. L'ambition de son frère Odon, évêque de Bayeux, fot por le roi une nouvelle source d'inquiétude. Ceprési aspirait à la tiare malgré sa défense; il fallet & tenir prisonnier, et personne n'osant exécute l'ordre de Guillaume, celui-ci l'arrêta de 🕮 propre main.

Le roi, dans l'année 1087, quitta encore une fois l'Angleterre, qu'il ne devait plus revoir. Per après son arrivée sur le continent, une contitation s'éleva entre lui et le roi de France Philippe, son suzerain, au sujet du comté de Vexin. Duran ces débats Guillaume tomba malade; et comme il avait un embonpoint excessif, Philippe 🕿 plaisanta, et dit que Guillaume était en couchs. Le propos rapporté au roi malade enflamma # fureur. « Par la vertu de Dieu, s'écria-t-il, je jur qu'à la messe des relevailles j'irai présenter à Philippe cent mille lances en guise de cierges. » Aussitôt rétabli, il se mit en marche et ravageant tout sur son passage, il fond sur Mantes avec son armée, et livre la ville au pillage et à l'incendie; mais comme il courait à travers les débris esflammés, son cheval, posant le pied sur des charbons ardents, bondit, et jetant le roi sur le posmeau de la selle lui occasionna une grave blessure. On le ramena à Rouen. Là, sentant la mort ap procher, il exprima un profond repentir de injustices et de ses cruautés, et pour les répars en partie il donna l'ordre de mettre en libertéss prisonniers. Puis, il désigna son fils Guillaume pour lui succéder sur le trône d'Angleterre, et laissa à Robert son duché de Normandie. Quant à Henri, son troisième fils, il ne recut que cipq es d'argent. Mais son père lui prédit un ins brillant que celui de ses deux frères s enfants n'attendirent pas son dernier sur s'éloigner: Henri courut recevoir son aume franchit le détroit pour saisir une

di 9 septembre 1087, après une dernière fuillaume expira. Aussitôt les médecins tres assistants s'éloignèrent pour mettre as en sûreté : les domestiques d'un rang , se voyant seuls, pillèrent les armes, les s vétements, et s'ensuirent laissant le roi presque nu gisant sur le plancher. dier du pays, nommé Herluin, touché nassion, se chargea seul du soin des s, et conduisit jusqu'à Caen le corps de tre. Tous les évêques et les abbés de lie se rémirent pour faire au roi de s funérailles dans l'église Saint-Etienne, vait être enseveli. Mais avant que le fût descendu dans la fosse un homme, Anelin, se leva au milieu de la foule, et tte terre où vous êtes fut l'emplacement son de mon père; Guillaume la lui enrefusant toute justice; c'est pourquoi je ne ce terrain. Je m'oppose au nom de e que le corps du ravisseur soit ensemon héritage. » Les évêques et les ntendant confirmer par les assistants ces l'Anelin, lui payèrent sur la tombe ene le prix de son bien. Puis on descendit lans la fosse, qui se trouva trop étroite; e on le foulait il se rompit, et l'odeur exhala mit en fuite tout l'assemblée. n auquel ces détails sont empruntés ar les réflexions suivantes : « Ainsi, dit-il, rque si terrible aux peuples nombreux de provinces resta nu sur le carreau, var ses enfants et par ceux qu'il avait Il eut besoin de l'argent d'autrui pour railles. Il fut porté à l'église à travers par un cortége tremblant, et celui qui le prince de tant de villes et de tant de rtes n'eut pas même un terrain libre evoir la sépulture ; son corps, nourri de Hices, se déchira ignoblement, et apprit s comme aux insensés ce qu'est la rnelle. »

le Guillaume aurtout qu'on peut dire aissa rien au hasard de ce qu'il put lui la prudence. Son ambition insatiable e par une persévérance invincible. Il arce qu'aidé de la fortune il s'empara ments avec l'habileté qui les dirige et é qui les domine. C'était assez pour il fallait davantage pour imprimer la x saits accomplis, pour sonder après quis : il déploya dans ce but des vues une sermeté incroyable et une sorte de morale visiblement imprimée sur ses me dans son âme, et que n'essacèrent mplétement les sombres passions aux-

quelles il s'abandonna. S'il employa souvent pour s'élever et s'affermir des moyens criminels. il fit voir aussi dans plusieurs actes de sa vie un respect sérieux, un zèle sincère pour la religion et pour la justice; sa sagesse, enfin, consolida ce que la violence avait établi. Il avait reçu de la nature une organisation physique en harmonie avec ses facultés intellectuelles et morales. Son front large et dépouillé annoncait une pensée vaste et toujours agissante; son regard, sévère et dur, imprimait la terreur et commandait l'obéissance. Sa taille était haute, sa force prodigieuse et sa corpulence, qui s'accrut avec l'âge, n'ôtait rien à son activité. Dans quelque condition que le sort l'eût placé, il serait parvenu à s'agrandir : il était né conquérant.

Il nous reste maintenant à dire un mot des institutions de Guillaume; et cette étude mérite une grande attention , car l'histoire de l'Angleterre en grande partie est là. Son système politique reposa sur trois fondements principaux: la force militaire, les tribunaux, l'Eglise, et tous les trois sur la *propriété*. Il profita des rapports nombreux qui existaient entre les institutions saxonnes et celles des Normands pour déguiser les changements qu'il fit aux premières. Il conserva donc dans les anciennes institutions du pays tout ce qui pouvait s'accorder avec sa situation et faire illusion aux vaincus, et s'associa pour complice le grand conseil national, d'origine à la fois saxonne et normande, dont il choisit à son gré les membres, et qui, après un certain temps, composé presque tout entier de spoliateurs, eut intérêt à maintenir les spoliations. Les divisions territoriales, les formes administratives, les tribunaux, les procédures judiciaires, les usages qui réglaient les transactions des citoyens, et les rapports hiérarchiques des hommes entre eux, tout cela était à peu près établi de même chez les deux peuples, tout cela fut donc à peu près conservé; mais sous le respect apparent et facile pour les choses établies, Guillaume déguisa des changements qu'il introduisit graduellement durant une période de vingt années. Il fit ainsi, au profit de la couronne, une révolution véritable, et pour la juger il ne faut point oublier que dans les derniers temps de la monarchie anglo-saxonne, à la mort d'Édouard le Confesseur, tout tombait en dissolution, l'Église, l'aristocratie et le trône.

Dans les institutions des Anglo-Savons, les germes de la féodalité, sinon la féodalité, existaient déjà. Ce peuple en connaissait les principaux caractères, surtout en ce qui touchait la dépendance et la subordination des personnes; il connaissait le serment qui liait l'homme libre au seigneur, et le châtiment qui en punissait l'infraction; c'étaient là autant de pierres d'attente pour l'édifice politique de Guillaume; il en protita avec une habileté extrême pour établir en Angleterre le système féodal, tel à peu près qu'il était en vigueur en Normandie, toutefois

utilement modifié dans l'intérêt de son pouvoir. Lorsqu'il se crut suffisamment affermi dans sa conquête pour en disposer, lorsque d'une part l'espoir du gain et d'autre part la crainte d'une spoliation totale lui eurent donné un pouvoir à peu près absolu sur ses compagnons d'armes et sur ceux des vaincus qui avaient conservé leurs biens, il se fit reconnattre pour le seul roi propriétaire du sol, dont il distribua de vastes parts aux principaux chefs de son armée, à charge d'hominage et de service militaire. Un grand nombre de seigneurs anglo-savons furent inaintenus dans leurs possessions à des conditions semblables: ils devinrent ainsi ses hommes en le reconnaissant pour le maître et le seigneur dont ils tennient en don les terres qu'ils possédaient auparavant à titre d'héritage. Guillaume se reserva ou s'adjugea ainsi à lui-même le domaine direct de toutes les terres de son royaume dont illaissa à ses sujets normands ou anglo-saxons le domaine utile. Tous ceux qui rendirent ainsi directement hommage à Guillaume pour leurs biens furent les principaux vassaux, les tenanciers directs de la couronne, et ils s'engagèrent chacun à fournir un nombre déterminé d'hommes qui devaient se rendre à cheval et en armes au lieu désigné par chaque convocation royale. Les seigneurs normands partagèrent leurs vastes domaines en un grand nombre de parcelles : ils en donnèrent une partie, à condition d'hommage de lidélité et de services de différentes natures, à des hommes nouveaux, Normands comme eux, et laissèrent le reste, à des conditions semblables, à leurs auciens possesseurs. Les uns et les autres devinrent les tenants ou les vassaux des tenanciers directs de la couronne, et parmi eux ceux dont les domaines furent assez étendus les partagèrent de la même manière, et les sous-divisèrent d'après les mêmes principes.

Toutes ces parcelles des grands tiefs primitifs ne furent pas concédées à charge des mêmes services, et toutes les tenures n'obligeaient noint au service militaire. Lorsque les tenants ou propriétaires avaient distrait de leurs domaines ou fiefs militaires autant de terre qu'il en fallait pour entretenir le nombre de chevaliers qu'ils s'etaient engagés à fournir, ils disposaient du reste, soit en le réservant pour leur propre entretien, soit en le donnant à charge de rente ou d'autres services. Il y eut ainsi diverses sortes de tenures, qui avec le temps reçurent différents noms. Ce furent les tenures en chevalerie, en grande et en petite sergenterie, en franche aumone, en bourgage, en soccage et en villenage.

Les trois premières seules étaient réputées tenures nobles et militaires. Les terres données en franche aumone étaient certaines concessions faites volontairement aux églises à titre de charité ou de don gratuit : leurs tenures dispensaient du service de guerre ; les tenures en bourgage étaient restreintes au droit d'habitation dans les

villes; les terres tenues en soccage étaient cidées à charge de rente ou de tout autre service libre et conditionnel; enfin, les tenures en villenage obligeaient à tous les services inférieurs que rendaient ordinairement les viloins. Elles étaient en général possédées par des *ceoris* (1)**d**e la plus basse condition, qui, libres de leur personne, prétaient serment de fidélité au seigneur, et avaient ainsi des droits à sa protection. Un grand nombre obtinrent de transmettre leurs ténements à leurs enfants, qui prononçaiest le même serment. Leurs terres restèrent ainsi derant plusieurs générations dans les mêmes Amilles, qui avec le temps furent censées en avoir obtenu la propriété légale, et ces mêmes tenures devinrent ensuite célébres sous le nom de tenures en copy hold.

On vit en Angleterre ce qu'on avait vu sor le continent dans l'anarchie du dixième siècle. Beaucoup d'hommes libres all**èrent au-devant de** cette servitude nouvelle, e**t échangèrent contre h** protection des hommes pulssants le titre de propriété de leurs alleux, qu'ils reçurent d'eux en suite à titre de fiels; de telle sorte qu'un siède plus tard aucun homme descendant de la sation romaine et possédant une propriété temtoriale ou toute autre, ne sut considéré comme propriétaire au seul titre d'héritage ou succession paternelle. Dans le double but d'établir me taxe proportionnelle par toutes les terres et de régulariser le nouvel état de la propriéte dans le royaume, Guillaume fit faire une enquête territoriale et dresser un registre de toutes les metations opérées dans la proprieté depuis la conquête. Là fut consigné dans quelles mains avaies passé les domaines des Saxons, et combian d'entre eux gardaient encore leurs héritages; le nombre d'arbres et d'arpents que renfermat chaque domaine et qui suffisait à l'entretten d'un homme d'armes; à quelle somme pouvait être évalué le produit des cités, des villes, des bourgs et des hameaux; combien chaque propriétaire foncier, prêtre ou laic , avait de ter<del>res</del>, d'homme assujettis au service féodal, de serfs et d'anmaux. Les commissaires préposés à cette 🐠 quête eurent l'ordre de former partout où ils 🕊 transporteraient et sur tous les points du royause, dans les villes comme dans les campagnes, 🗪 jury composé de Normands et d'Anglais, sur le témoignage desquels les rôles devaient être elsblis. Ce registre fameux, et dont la redaction demanda cinq années, devint le grand livre de la conquête, et fut soigneusement conservé dans la cathédrale de Winchester. Les Normands le nommèrent le Livre royal; il sut appelé par les Anglo-Saxons le Domesday Book ( livre de jugement), sans doute parce que leur sort y the fixé d'une manière irrévocable. L'Angletere comprit 60,215 fiess de chevalerie, dont les tenne

<sup>(1)</sup> Les ceorls formaient chez les Saxons la classe des hommes libres au dessous des thanes on seigneurs.

urent en armes sous la bannière des dispirituels ou temporels, à la grande convoquée par Guillaume en 1086, à ster. Les titres des nouveaux possesseurs solennellement vérifiés, et tous ceux qui rent la confirmation se reconnurent les -liges du roi et prêtèrent serment en ses our les terres qu'ils tenaient de lui. Là : fut promulguée la Charte dite de ie, par laquelle ce prince s'obligeait à · les droits de chacun et rappelait les as de tous envers lui. « Nous ordonsait le conquérant, que tons les hommes ce royaume se considérent comme fières unis pour le défendre. Nons voulons les hommes libres de notre royaume de leurs terres en paix, qu'ils soient de toute taille, de toute exaction in-: sorte qu'il ne soit rien exigé d'eux que e qui nous est légalement dû selon le selon qu'il a été établi par le grand con-

le service militaire, que tous les tenants en chevalerie devaient au roi, les vasects de la couronne, nommés aussi étaient tenus de se rendre à la cour du ois fois par an ou de justifier de leur Là ils délibéraient avec le monarque, uni concilio, sur les lois comme sur res qui intéressaient la sureté de l'Etat ient le tribunal judiciaire le plus élevé me. Les attributions de ce grand conseil peu près semblables à celles du wittenaes Anglo-Saxons, et ses membres consce qu'on appela le baronnage d'Angle-'erses causes ayant dans la suite diminué i d'un grand nombre, ceux-ci surent idus, et finirent par s'exclure eux-mêmes nblées de leurs collègues mieux partagés me: de là vint la distinction des grands barons, et avec le temps les premiers ils considérés comme membres du bal'Angleterre. C'est ainsi que la main ferme euse de Guillaume établit dans toute sa système féodal en Angleterre ; la vasevint réelle, de personnelle qu'elle était nt. La subordination des personnes les utres y dépendit des choses ou des terres ; celles-ci furent classées hiérarchique-Hies régièrent les rangs de leurs possessystème se présentait ainsi en Angleterre s tel qu'il subsistait dans le royaume e, et pourtant il en dissérait sous deux ne importance extrême. En France, au ement de la troisième race, les grands ni leurs tenanciers n'étaient pas réputés réalité leurs hommes et leurs titres de a du roi lui même : c'etait lui au coni tenait d'eux sa couronne; mais en e la main toute-puissante du roi avait ribué les dignités et les terres. Cette sidifférente des deux couronnes amena

dans les deux pays des conséquences très-diverses. Elle eut les résultats suivants : c'était en France à leur seigneur direct que les soustenanciers rendaient hommage pour leurs fiefs, tandis qu'en Angleterre les sous tenanciers se considéraient tous comme possesseurs par permission ou confirmation royale, et c'était au roi lui-même que l'hommage pour leurs terres était rendu. Cette première dissérence en amena une seconde, plus importante encore. Le serment de tidélité, depuis la chute de la dynastie carlovingienne, se prétait en France par les sous-vassaux à leur seigneur direct : il fut prêté par eux en Angleterre à la personne même du souverain. Guillanme ne négligea rien pour maintenir l'ancien usage du serment prêté à la personne du prince, usage en vigueur sous les rois saxons, dans la Grande-Bretagne jusqu'à la conquête normande, et qui dans l'ancienne Gaule s'était conservé **en** Normandie durant les dixième et onzième siècles. Il résulta de ce fait important que la couronne eut en Angleterre une influence et une force très-supérieures à celles qu'elle possédait sur le continent. Le vassal guerroyait en France contre le roi lui-même, sous la bannière de son seigneur, tandis qu'en Angleterre la place de bataille de tout franc tenancier était sous la bannière royale, et quiconque tirait l'épée contre le roi était rebelle et traitre à son serment. En France la féodalité devait sa naissance à l'aristocratie; en Angleterre elle fut régulièrement établie par le monarque. Elle prit en France des forces aux dépens de l'autorité du souverain; elle fut en Angleterre sous la main du prince un instrument de pouvoir et de despotisme.

Guillaume, en organisant la justice, ne se montra pas moins supérieur qu'en disciplinant la féodalité; il comprit qu'après avoir promis aux vaincus de maintenir leurs lois, le plus sûr moyen de prolonger leur illusion était de conserver à peu près intacts les tribunaux qui les appliquaient : il eut d'ailleurs à cet égard peu d'efforts à faire. Sa politique fut secondée par la grande ressemblance entre les tribunaux des Saxons et ceux des Normands Les rapports entre les institutions des deux peuples n'étaient sur aucun point plus nombreux que sur celui-là.

Guillaume conserva donc soignemement toutes les juridictions inférieures de cours du manoir ou hall-motes, qui furent appelés après la conquête cours barons ou courts leet; il maintint également les cours du Hundred et les shire motes ou cours du comté. Les attributions de toutes ces cours demeurèrent à peu près telles qu'elles étaient sous les rois saxons; c'est-à-dire que les premiers continuèrent à connaître des affaires civiles et criminelles, landis que dans les dernières on décidait des questions qui intéressaient l'Église, la couronne et les particuliers; mais si les attributions subsistèrent en partie, les hommes furent changés; c'était bien comme

antrefois le seigneur du manoir qui habituellement présidait la cour baron, c'étaient encore les francs tenanciers qui siégeaient dans celles du hundred et du comte ; mais la plupart étaient, depuis la conquête, des étrangers, et il y avait entre les juges et les justiciables la distance qui sépare les vainqueurs des vaincus. La langue française fut seule autorisée dans les débats judiciaires, et il fallut que les Anglo-Saxons apprissent l'idiome des conquérants pour ne pas succomber sous leurs subtiles chicanes comme sous leurs armes. Il introduisit, selon la coutume normande, quelques changements importants soit dans la procédure judiciaire, soit dans la composition des cours de comté. L'appel au combat judiciaire y fut admis et l'épreuve des Normands par le duel y fut substituée dans beaucoup de cas aux anciennes épreuves germaniques par le seu et l'eau.

Les assistants ou assesseurs des cours saxonnes étaient souvent autrefois tous les hommes libres du canton; mais les jurateurs étaient des hommes presque toujours appelés par l'accusé à témoigner pour lui : les uns et les autres furent graduellement remplacés par des jurés limités à douze, au choix de l'assemblée ou de l'officier du prince d'après l'usage de Normandie. Guillaume contribua ainsi à établir en Angleterre, au moins en principe, l'institution du jury, quoique sous une forme encore très-imparfaite; mais l'ancienne coutume prévalut longtemps, et l'usage normand ne devint universel que sous Henri II. Le changement le plus grave introduit par Guillaume dans les tribunaux de comté fut la distinction qu'il établit de fait, et pour les laics comme pour les clercs, entre la justice temporelle et la justice spirituelle, en séparant la cour du comte ou du sherist de celle de l'évêque. La coutume qu'il introduisit à cet égard, innovation dans le pays conquis en ce qui touche les laïcs, était depuis longtemps en vigueur dans celui des conquérants; elle était favorable à l'Église, et il n'eut aucune peine à la faire prévaloir. En conservant les cours locales en Angleterre, Guillaume n'oublia point la plus importante des prérogatives dont il jouissait comme duc de Normandie; il maintint soigneusement son droit de juridiction suprême, et en dernier ressort sur tous les appelants, à son propre tribunal, et cette prérogative, dont lui-même et ses successeurs abusèrent tant de fois, eut néanmoins pour la nation, dans les premiers temps surtout, d'incontestables avantages.

A la suite du bouleversement général qui suivit la conquête, une foule de nouveaux propriétaires étaient des étrangers dans leurs domaines; il n'y avait aucun lien fondé par l'habitude, les souvenirs ou la sympathie entre eux et les anciens habitants, qui, en butte à des violences perpétuelles, rencontraient souvent leurs oppresseurs sur le siége des juges; et tandis que les conquérants guerroyaient et se déchiraient entre eux,

les tribunaux des hundreds (1) et des comés étaient impuissants contre les désordres. Cette situation violente donna une très-grande importance aux tribunaux où la justice du prince était rendue : ce n'était pas que l'équité y fit beaucoup plus respectée pour elle-même; mais les juges royaux avaient un intérêt moins direct à l'enfreindre, et tandis que dans les tribunaux inférieurs l'homme dépendant et pauvre obtenait rarement justice contre l'homme riche et puissant, la couronne au contraire trouvait sosvent son avantage à soutenir le faible contre le fort. C'est là surtout ce qui fit la fortune du tribunal célèbre connu sous le nom d'aula et de *curia regis.* Cette cour d**ans l'origine n'était** pas distincte du parlement, ou grand conseil national, qui réunissait sous la domination normande, comme auparavant le wittena-gemet du temps des Saxons , les **attributions législatives** et judiciaires. Le grand conseil présidé par le monarque tenait ses séances solennelles t<del>ois</del> fois l'an, aux fêtes de Noël, de Pâques, et de la Pentecôte, et les causes les plus importantes y étaient appelées. Dans la suite, la multiplicité des appels et le nombre toujours croissant des affaires firent sentir la nécessité d'établir un haut tribunal qui, composé du chancelier, des principaux officiers de la couronne, de quelques bommes versés dans l'étude des lois et d'un certain nombre de barons désignés par le roi, qui siégeait dans la résidence royale et qui retint le nom de cour du roi ( aula ou curia regis ). On confordit souvent encore ce tribunal avec le parlement, ou grand conseil national, parce qu'aux jours où le parlement s'assemblait l**es barons** d**'As**gleterre, qui tous en étaient membres, avaiest aussi droit de sièger dans la curia regis d jugeaient en commun avec les juges ordinaires les grands procès d'Etat. « C'était, dit le savant Madox, un privilége très-envié que celui de n'être jugé qu'en la cour du roi; elle était son les premiers rois normands l'asile des opprints; et pour que les sujets vécussent en paix et protégés, il importait qu'elle sût puissante et souve raine. Avec le temps elle dégénéra, ses abus de vinrent intolérables; et après avoir été une prantie contre la tyrannie locale, elle fut dans 📂 mains du prince un redoutable instrument de despotisme et d'oppression. Toute l'Angleterre était soumise à sa juridiction, sauf quelques portions du territoire les plus exposées aux invasions do il était nécessaire que l'autorité locale fût ple active et plus forte. Guillaume accorda pour cette cause des droits réguliers aux comtés de Cheter et de Durham; dans la suite l'île d'Ely et les comtés de Pembroke et de Lancastre les obtinues également : ces divers comtés furent désignét sous le nom de palatins.

616

Une autre cour, non moins digne d'attention que la cour du roi, était celle qui reçut le nom

<sup>(</sup>i) On appciait hundred chez les Saxons la réanisa de cent familles.

de l'échiquier, emprunté à la cour célèbre ainsi nommée en Normandie. Mais il y avait une différeace capitale entre l'échiquier normand et l'échiquier d'Angleterre. Le premier était la cour suprême et d'appel de toutes les juridictions inférieures, le second limitait sa compétence aux causes qui intéressaient les revenus de la coumae, qu'il avait pour objet de désendre et d'accrottre. Il était composé à peu près des mêmes membres que la cour du roi, mais il s'assem-Muit dans un lieu distérent, dit ad scaccarium ou à l'échiquier. Les barons, presque tes complétement étrangers à la science des **lais, étaient peu jalo**ux de leur droit de présence dans ces cours. Le roi désignait pour chaque session ceux d'entre eux qu'il invitait à y siégr. La plupart des causes étaient débattues en présence seulement du grand-justicier et des histes ses assesseurs. Ceux-ci bientôt furent tuls arbitres des jugements; ils n'avaient d'autre medat que celui qu'ils tenaient du bon plaisir eroi, dont l'autorité acquit ainsi rapidement **extension** prodigieuse.

Parmi les lois ou ordonnances empruntées par

teroi Guillaume aux règlements en vigueur en **Mermandie, il faut compter la célèbre ordonnance** e couvre-feu, qu'il avait depuis longtemps fait therver dans son duché, et qui, là comme en ingleterre, obligeait les habitants à rentrer dans maisons et à éteindre leurs seux et leurs unières à une certaine heure après le coucher a soleil: cette ordonnance eut pour but d'em-**Echer les meurtres et les brigandages nocturnes.** Guillaume, si habile à importer de Normandie Angleterre les lois favorables à son autorité, e se montra pas moins politique dans les emrents qu'il fit aux anciens codes anglo-saxons. Il laissa le taux des amendes, tel qu'il était Lé par les lois saxonnes, suéviennes et davaises, varier comme avant la conquête selon ancienne division des grandes provinces : ceendant il marqua en toute occasion une grande référence pour la loi danoise. C'était, disait-il, vertu de l'origine commune des Norvégiens **L des Anglo-Saxons; mais son véritable motif fut Elévation des peines** plus fortes, pour la plupart les cas, dans cette loi que dans les autres.

Sous la domination danoise, les Anglo-Saxons le chaque hundred étaient responsables du meartre d'un Danois commis sur leur territoire, et devaient produire le coupable ou payer une mende. Guillaume appliqua aux Normands ou Praçais le bénéfice de cette loi.

Il conserva une autre loi, dont le maintien chabiasait entre les deux peuples une différence l'avantage des Normands: par cette ancienne loi du pays, les Saxons accusés de brigandage ou de meurtre n'étaient admis à se justifier que l'épreuve du feu ou de l'eau; mais les Normands sous le poids d'accusations semblables parent, en vertu de leurs propres contumes, se défendre par le duel ou par le serment.

Au nombre des ordonnances les plus rigoureus:s de Guillaume sont celles qui interdirent la chasse dans ses forêts; et c'est à tort qu'il en a été dit l'auteur. Leurs dispositions sévères contre les infracteurs furent extraites presque en totalité du code foncier de Canut le Grand. Tout homme libre durant la domination saxonne devait donner des cautions de sa conduite nonseulement pour le passé, mais encore pour l'avenir : Guillaume conserva soigneusement une telle loi, si avantageuse au pouvoir absolu. Les cautions d'un homme libre devaient le produire en justice à chaque sommation, prouver en cas de fuite qu'elles le croyaient innocent ou acquitter une amende: tout homme enfin sommé de comparaître était tenu de se présenter ou de payer pour son absence. Une loi enfin, qui sut comme la cles de tout l'édisice, rendit le roi seul et souverain juge de toute infraction commise par les dépositaires de l'autorité. Tout officier royal, comte, sheriff ou prévôt, n'était justiciable que de la cour du roi. C'est par de tels moyens qu'il parvint à rétablir la paix publique et qu'il mit un terme dans son royaume aux brigandages et aux meurtres.

Guillaume avait eu recours à la religion pour préparer sa conquête; il ne négligea aucun des moyens qu'elle lui offrit pour le consolider, et il fit dans ce but de grands efforts. Nous avons vu qu'il sépara le tribunal de l'évêque de la cour du comté, et en cela sa conduite sut d'accord avec l'intérêt réel de l'Eglise. Cette séparation, qui n'avait été précédemment établie en Angleterre qu'en ce qui touche les ecclésiastiques, devint sous Guillaume permanente et complète; elle eut pour effet de soustraire au jugement d'hommes trop souvent cupides, ignorants et grossiers, les causes qui semblaient plus spécialement du ressort de la religion et de la morale. Le clergé plus tard en profita pour attirer à lui toutes les causes et pour se rendre tout à fait indépendant non-seulement des tribunaux laïcs, mais de la couronne. Cet abus ne pouvait se produire sous un prince aussi vigilant et aussi ferme que Guillaume; il était d'ailleurs trop grand politique pour séparer entièrement l'Église de l'État, et il eut recours à plusieurs mesures fort importantes pour conserver sur le clergé la portion d'influence qu'il jugeait nécessaire à son pouvoir. La première de ces mesures sut de transsérer la plupart des évêchés et des abbayes à des prélats normands, sur l'obéissance desquels il comptait à proportion des besoins qu'ils avaient de son appui : la seconde fut de soumettre d'une manière plus étroite et plus précise que sous la domination saxonne tout le clergé de l'Angleterre à une direction unique et centrale sous un chef spirituel de son choix; mais il fit voir aussi dans ce choix même une piété sincère, une sollicitude véritable pour le progrès de la foi et de l'enseignement religieux dans son royaume: il niontra que les grands hommes ne craignent pas de faire

approcher d'eux de grandes lumières, et s'honora lui-même en élevant sur le siège de Cantorbéry l'illustre Lanfranc. (Voy. Lanfranc.) Autorisé par le souverain pontise et par le roi, il remplit une mission sévère, mais il y apporta beaucoup plus de modération qu'on ne l'a dit, et plus de sympathie pour les Saxons qu'on n'aurait pu l'attendre du ministre d'un conquérant. C'est à lui surtout qu'ils furent redevables des franchises qu'ils conservèrent, et c'est grâce à sa sagesse et à sa pieuse influence qu'en introduisant de si grands changements dans l'Eglise, Guillaume parut agir plus en résormateur qu'en tyran. Convaincu de l'importance et de l'utilité des anciennes prérogatives de l'église de Cantorhery, Lanfranc porta Guillaume à désirer qu'elles sussent assermies et même augmentées, afin que l'autorité métropolitaine de ce siège s'étendit sur tous les sièges épiscopaux du royaume, et depuis lors le siège épiscopal de Cantorbéry obtint d'une manière durable sur celui d'York une autorité qui auparavant avait été accidentelle ou temporaire, souvent même plus nominale que réelle. Guillaume contribua ainsi pour une forte part à consolider et à rendre permanent cet établissement hiérarchique qui soumit toutes les églises d'Angleterre à une seule, et qui eut plus tard des résultats si considérables et si imprévus. Les prélats étaient tenus de prêter serment de sidélité à Guillaume; ils devaient, comme tous les tenanciers de la couronne, le service militaire pour leurs fiefs : ce furent là autant de liens par lesquels il eut soin de les assujettir. Le résultat néanmoins ne répondit pas dans la suite à son attente, et les intérêts du clergé furent unis d'une manière indissoluble à ceux de l'aristocratie. Les évêques, comme les barons temporels, plièrent sans doute sous le sceptre de Guillaume; mais plus tard, lorsque l'aristocratie laïque se souleva contre ses successeura, le clergé, qui n'avait en Angleterre, comme ordre distinct, aucun pouvoir politique, sit longtemps cause commune avec les barons. et leur union devint dangereuse pour la couronne. Guillaume était trop poissant pour redouter ce péril; et quoiqu'il eût rendu la juridiction des congrès indépendante des officiers royaux et qu'il ent écrit dans ses lois que pour les délits spirituels tout laïc serait jugé par le tribunal ecclésiastique, il n'entendait nullement rendre les prélats indépendants de lui-même, et il cita les évêques coupables à son propre tribunal. Enfin, et malgré son désir très-sincère d'affermir la religion dans son royaume, il osa résister au pape Grégoire VII; et ce pontife si absolu, qui s'était prêté aux désirs de Guillaume, ne put le faire plier aux siens. Le roi lui paya, comme il s'y était engagé, le denier de saint Pierre; mais lorsque Grégoire le somma de se reconnaître pour son vassal, de lui faire hommage de son royaume comme d'un sief du saintnième, la fierté du conquérant se révolta, et il

opposa un resus péremptoire aux demandes de pontise. Guillaume restreignit les droits de l'Églim sur trois points capitaux au prosit de sa prérogative : 1° il sit désense de reconnaître dans ses demaines l'autorité d'aucun pontise sans son assentiment préalable, et il ordonna que toutes les lettres venant de la cour de Rome seraient ses mises à son approbation royale; 2° il ne permit point que les décisions des synodes nationess ou provinciaux sussent mises à exécution sus son aveu; 3° il désendit aux cours ecclésiastiques de poursuivre ou d'excommunier aucun individe relevant du ches de la couronne jusqu'à ce qu'il eût reconnu lui-même la nature de l'ossense.

Ce tableau que nous avons tracé des institutions de Guillaume ne serait pas complet si nous ne terminions par quelques mots sur les résultats généraux de sa conquête. La conquête normande mit sin aux invasions danoises et astrachit la contrée d'un péril jusque là aussi persistant que redoutable : elle doubla les sorus de l'Angleterre, qui posséda la Normandie plus qu'elle n'en sut possédée, et qui pesa d'un poils nouveau dans les intérêts européens : il y est peu de grandes assaires ou de négociations importantes où elle n'intervint, et son comment maritime prit alors, soit en Europe, seit en Asie, un immense développement.

A l'intérieur, dans sa constitution religieuse, civile et politique, l'Angleterre retira de la conquête d'autres avantages, dont quelques-uns espendant ne furent aperçus qu'à une époque beaucoup plus avancée. Quant à la religion, les Normanda, étant plus rapprochés que les Saxes du temps de leur conversion au christianisme, avaient une foi plus vive, sinon plus pure, et per après la conquête le clergé normand se mostre supérieur à celui de l'Eglise saxonne par ses lamières et par la discipline. Le corps ecclésistique sut en majeure partie renouvelé, instrut et discipliné par Lanfranc, qui fit pour l'Egie anglo-normande ce que le primat Théodore and sait, plusieurs siècles avant lui, pour l'Eglise ... glo-saxonne; la foi se manifesta par un grant zèle pour les fondations pieuses, et la contrée : couvrit rapidement des beaux monuments qui ont fait une de ses gloires.

Dans l'ordre civil et politique, l'avantage le plus immédiat de la conquête de l'Angletere, lorsque le temps eut mis un terme aux spoistions et aux ravages, fut l'établissement d'une police supérieure, rendue facile par la constittion hiérarchique et régulière de l'aristocrafé terrienne et mieux encore par son étroite de pendance de la couronne. La paix publique fui ainsi maintenue et tous les ressorts de la sociéé raffermis; on vit même disparaître sous l'autorité du conquérant un usage abominable: Guillaume défendit de vendre à l'étranger les jeunes gens des deux sexes, source de honteux profépour les seigneurs saxons; et tout oppressent qu'il était, il fit à Londres comme Gélon à Car-

thage, des décrets pour l'humanité. Pour être obéi dans la situation exceptionnelle où le plaça la victoire, il avait besoin d'une puissance à peu près sans limites, et ce fut à l'accroissement indéfini de la prérogative royale que tendaient la plupart des modifications qu'il apporta aux lois saxonnes. Sa main de fer s'appesantit également sor les Normands et sur les Saxons; il fut imité en cela par ses successeurs, et le peuple vaincu se montra d'abord envers ses nouveaux princes plus fidèle et plus soumis que la nation victorieuse. Cependant, c'est le propre du desputisme que le bien qu'il fait soit inséparable de grands maux, et il était dans la nature des choses que le pouvoir des rois anglo-normands, sans contrepoids et oppressif pour tous, devint promptement intolérable. Il en résulta deux faits d'une extrême importance, savoir : en premier lieu la susion rapide du peuple conquérant et du peuple conquis, rendue d'ailleurs plus sacile par les nombreux rapports d'origine, de coutumes, de mœurs et de culte qui existaient entre eux, et en second lieu, lorsque cette fusion fut accomplie, le rapprochement de toutes les classes, aristocratie et bourgeoisie, grande et petite propriété, contre l'oppresseur commun, circonstance rare, et qui fut singulièrement propice à la renaissance des vieilles franchises nationales. à leur développement et à leur durée.

Emile de Bonnechose.

Malmesbury, De Rebus gestis Requim Anglorum.— Idem, De Gestis Pantificum Anglorum.— Ordéric Vilal, Historiae ecclesiasticae.— Guillaume de Poitiers, Vie de Guillaume le Conquérant.— Matthieu Páris, Historia major Angliae.— Anglia sacra.— Aug. Thierry, Historia de la Conquête de l'Angleterre par les Normands.— Bicquet, Histoire du Duché de Normandie.

GUILLAUME II, dit le Roux, roi d'Angleterre, né en 1056, mort en 1100, était fils puiné du précédent. Son père, à son lit de mort (1087), écrivit à Lanfranc, archevêque de Cantorbéry, pour lui désigner son successeur au trône d'Angleterre, et remit sa lettre, signée de son scean, à son fils Guillaume le Roux, en lui prescrivant de passer aur-le-champ en Angleterre, Ce **prince obéit, et, san**s attendre la mort du roi, il traversa la mer, et son premier soin sut de communiquer les dernières volontés de son père au primat. Celui-ci, avant de le sacrer, exigea de lui la promesse de gouverner toujours selon la justice, la miséricorde et la loi. Serment dérisoire, que le prince, qui n'avait de son père que les vices, se hâta d'oublier.

Une révolution s'était opérée en Normandie après la mort du Conquérant, auquel son fils ainé, Robert, avait succédé dans son duché; les barons, que l'autorité de son père avait contenus dans le calme et la soumission, reprirent aussitôt leurs habitudes de guerre et de brigandage. Ceux qui possédaient en outre des biens en Angleterre, comprenant que sujets de deux mattres ils seraient exposés, dans les rivalités qui s'élevaient déjà entre les enfants du Conquérant, à

perdre soit leur ancien patrimoine, soit leurs nouvelles acquisitions, résolurent de réunir les deux États dans une seule main. Préférant le facile et indulgent Robert pour souverain, à cause des défauts même qui le rendaient impropre à régner, ils conspirèrent contre le roi Guillaume avec ses deux oncles, Robert, comte de Mortagne, et Odon, évêque de Bayeux.

Guillaume le Roux sollicita dans co péril l'assistance de la population vaincue; il promit aux Baxons les meilleures lois qu'ils voulussent choisir: il leur rendit la droit de porter les armes et la jouissance des forêts; il arrêta la levée des tailles et de tous les tributs odieux. Les Saxons accoururent à l'appel royal; ils marchèrent avec joie contre les Normands, parmi lesqueis ils voyaient quelques-uns de leurs anciens et cruels oppresseurs. Guillaume leur dut la conservation de son trône, et il oublia bientôt ce qu'il leur avait promis. Il passa en Normandie, et rendit avec usure à son frère tous les maux qu'il en avait reçus. Robert appela à son aide le roi de France, son suzerain, dont Guillaume acheta ensuite la neutralité au poids de l'or. La paix fut enfin conclue. Guillaume garda les places par lui conquises en Normandie, et pour lesquelles il promit d'indemniser le duc. Le traité, juré par douze barons des deux partis, stipulait ces indemnités et portait que le survivant des deux frères hériterait de l'autre (1090). A poine les deux frères furent-ils réconciliés, qu'ils se liguèrent contre le troisième, Henri. Celui-ci n'avait reçu de son père que 5,000 livres d'argent; mais avec cet or il avait obtenu de Robert la cession de tout le Cotentin. Néanmoins il n'en demeura pas longtemps possesseur. Guillaume et Robert se réunirent pour l'en chasser: ils prirent ses châteaux, et l'assiégèrent au Mont-Saint-Michel. Henri capitula, et accompagna bientôt son frère en Angleterre, Mais la paix entre le roi et le duc pe sut pas de longue durée : Robert, n'obtenant pas les indemnités promises par le roi Guillaume, déclara son frère saux et parjure, et sit appel à l'épée. Guillaume vint plaider sa cause devant les vingt-quatre barons signataires du traité. Condamné par eux, il recommença la guerre. Le roi de France vint de nouveau en aide au duc de Normandie, son vassal. Guillaume, pour le désarmer, eut recours à un expédient honteux : il avait appelé 20,000 hommes sons son étendard: au moment où ceux-ci se disposaient à s'embarquer, ils furent sommés de payer chacun dix shellings au roi et renvoyés dans leurs soyers : avec l'argent qu'il acquit ainsi, Guillaume acheta une seconde fois la neutralité de Philippe.

Le but de l'ambition de Guillaume était de dépouiller son frère et de réunir le duché de Normandie à son royaume d'Angleterre: il n'avait pu réussir par la violence, il obtint davantage d'un accord volontaire. C'était le temps de la première croisade. Le chevaleresque Robert partagea l'enthousiasme général; mais manquant d'argent à l'époque où il résolut de se joindre aux princes confédérés, il vendit à son frère Guillaume, moyennant mille marcs d'argent, le gouvernement de ses États pour cinq années, et aussitôt après son départ Guillaume vint prendre possession de la Normandie et du Maine (1095).

Les Manceaux, refusant de reconnaître l'autorité du roi d'Angleterre, avaient adopté pour souverain un chevalier nommé Hélie de La Flèche, neveu de leur ancien comte, et mis le siège devant la ville du Mans, désendue par une garnison normande. La nouvelle en vint au roi pendant qu'il chassait à peu de distance de la côte méridionale de l'Angleterre; tournant aussitôt son cheval vers la mer, il galopa jusqu'au rivage, où il s'embarqua sur le premier navire qu'il rencontra. Ce prince violent et esclave de tant de passions mauvaises montra cependant quelques traits d'une âme grande et royale : le patron du navire menacé de la tempête hésitait à tenter un passage dangereux : « Sois sans crainte, lui dit Guillaume, je n'ai jamais ouï dire qu'un roi ait fait naufrage. » Il débarqua le lendemain à Honsleur, où il rassembla quelques troupes à la hâte; à leur tête il fondit sur le Maine avant que le bruit de sa présence sur le continent s'y fût répandu, et ravageant tout sur son passage, il courut au secours de la garnison assiégée dans la ville du Mans. Hélie osa combattre, et fut vaincu; son armée se dispersa, et lui-même tomba aux mains des vainqueurs.

Outre les guerres que Guillaume le Roux fit sur le continent pour étendre sa domination, il en soutint d'autres pour s'affermir contre ses voisins les Écossais et les Gallois. Il contraignit le roi d'Ecosse Malcolm à lui rendre l'hommage qu'il avait rendu à Guillaume le Conquérant (1091). Les frontières de l'ouest, exposées aux incursions des Gallois, étaient le théâtre des plus affreux ravages. Guillaume, reconnaissant son impuissance à vaincre dans leur pays ces terribles montagnards, dut se borner à les contenir par une chaine de forteresses gardiennes des frontières. L'audace des barons normands fut plus redoutable sur le sol anglais à Guillaume le Roux, comme à son père, que le ressentiment des vaincus; il eut à combattre un puissant vassal, Robert Mowbray, comte de Northumberland, coupable dans son gouvernement de déprédations et de tyrannie. Mowbray opposa au roi, dans ses châteaux de Tinmouth et de Bemborough, une longue résistance; il sut pris enfin, et Guillaume découvrit la trame d'une vaste conspiration qui avait pour but de le renverser du trône, ct dans laquelle Mowbray avait pour complices plusieurs puissants barons normands. Les coupables expièrent leur crime, les uns par des supplices, les autres par la prison et surtout par d'énormes amendes, dont Guillaume garnit son trésor (1095). Ce roi prodigue était insatiable de richesses,

et ne reculait devant aucun moyen, queique odieux qu'il fût, d'amasser de l'or pour le jeier ensuite aux compagnons de ses débauches. Le primat Lanfranc, qu'il écoutait peu, mais 📢 respectait, avait contenu dans de certaines limites les penchants vicieux du prince; il mount en 1089; et après sa mort Guillaume làcha la bride à toutes ses passions, et prit pour ministre un homme avide et sans conscience, nommé Ralf, dont il fit un justicier et un évêque, et à qui ses rapines valurent le surnom de Planbard ou Torche ardente. Guillaume, per es conseils, ordonna de réviser le cadastre au profit du fisc , imposa sur les riches et sur les pauvres des taxes inusitées, et porta une min violente sur les bénéfices de l'Eglise. Ces combles abus provoquèrent la courageuse résistant de l'archevêque de Cantorbéry. Anseime, astiu abbé du Bec, honoré pour sa science et ses vertus, refusa de confirmer l'aliénation perpétuelle d'une partie des biens appartenant à ma église, et ne put se soustraire que par l'exi 🖛 courroux du prince.

Guillaume, chasseur jaloux et cruel, on the tablir les lois impitoyables dont il avait juré de maintenir l'abolition et qui protégeaient ses suvages plaisirs dans les forêts. Ce fut là que la justice divine l'atteignit : il trouva une met violente dans la forêt neuve que son père svak plantée sur les ruines d'une population entière. Des charbonniers y découvrirent un soir 🗪 corps gisant sur la terre et souillé de sang: was flèche lui traversait le cœnr. On ne sut james d'une manière certaine de quelle main elle état partie. On dit qu'un chevalier français, Guilaume Tyrrel, avait été vu seul dans la forêt avec le prince, et l'on crut qu'une flèche lancée par lui sur une biche avait frappé un arbre et biessé le roi en rebondissant sur lui. Ce bruit 🛤 confirmé par la fuite précipitée de Tyrrel, 🟴 passa sur le continent aussitôt après la mort 🗪 Guillaume. Le corps du roi fut rapporté ser 📫 chariot à Winchester, et enterré sans aucus pompe, dans la cathédrale (1100).

On découvre dans l'histoire de ce prince de rares éclairs indices d'une certaine grandeur naturelle, et quelques-unes de ses paroles laissent entrevoir une flamme dont l'activité mieux dirigée eût produit de grandes choses; mais s'il eut des qualités, il n'eut rien de ce qui les rend utiles et en fait des vertus. Les chroniqueurs nous représentent ce prince, depuis la mort du primat Lanfranc, comme un tyran licencieux et barbare. « Sa cruauté, dit Matthieu Pâris, le mettait hors du genre humain : il avait pris l'Angleterre à la gorge, et ne la laissait pas respirer. » Son règne, marqué par beaucoup de dévastations et de guerres, ne le fut par aucune institution utile ou durable. Émile de Bonnechose.

Odéric Vital, Historiæ ecclesiasticæ. -- Malmerbullo De Gestis Regum Anglorum. -- Mathieu Páris, Historiæ major Angliæ.

GUILLAUME III, roi d'Angleterre, successeur de Jacques II, né le 14 novembre 1650, de Guillaume II de Nassau, prince d'Orange et stathouder des Provinces-Unies, et de Henriette-Marie Stuart, fille de Charles Ier, roi d'Angleterre, **elu stathouder de Hollande en 1672, proclamé** roi d'Angleterre en 1689, mort le 19 mars 1702. Son père était mort quelques jours avant sa naissance, et les partisans de la maison d'Orange espéraient que le jeune prince obtiendrait le stathoudérat. Mais l'influence de Cromwell venant appuyer le parti anti-orangiste, les états généranx des Provinces-Unies s'engagèrent à ne jamais donner à un seul homme la charge de stathouder et d'amiral. Le rétablissement de Charles II sur le trône d'Angleterre ranima en Hollande le zèle des amis du prince d'Orange. La guerre qui recommença entre les deux nations (1665-6667) sembla d'abord devoir déranger leurs projets; mais les revers, en affaiblissant le gouvernement établi, fortifièrent leurs espérances; les états, effrayés, rendent en 1667 le fameux édit perpétuel, qui supprime encore une fois la charge de stathouder. Quelques années après (1672), Louis XIV envahit la Hollande. L'Espagne, gouvernée par un jésuite, le P. Nitard, confesseur de la régente, n'était plus que l'ombre d'ellemême : l'Angleterre, prête à rompre l'alliance concine avec la Hollande en 1667 et à s'unir à la France, ne fournit aucun secours; les armées françaises arrivèrent aux portes d'Amsterdam. Le peuple croit l'Etat trahi ou mal gouverné; d'une **voix unanime**, il demande un stathouder. Jean de Witt et son frère Corneille, derniers soutiens de la république, sont massacrés, et Guillaume, vivernent soupçonné d'avoir ordonné ce crime, est élu. Le nouveau stathouder nourrissait, sous le flegme hollandais, un ardent désir d'ambition de gloire; son humeur était froide et sévère, son génie actif et perçant; son énergie indompbable fit supporter à son corps languissant des **latigues** inouïes; courageux sans ostentation, ambitieux, mais ennemi du faste, né avec une opiniatreté flegmatique faite pour combattre l'adversité, aimant à la fois les affaires et la guerre, tel est le prince que les Hollandais opposèrent à Louis XIV. Le roi de France passe le Rhin (1672), et envahit les provinces d'Utrecht, de Gueldres et d'Over-Yssel; les habitants se montrent disposés à traiter, mais la dureté des conditions imposées et surtout les efforts de Guillaume arrétent les négociations. Aussitôt, le stathouder abandonne au trésor public ses biens et le revenu de ses charges; par son ordre, les digues sont abattues, les écluses ouvertes, et partout l'armée française se trouve arrêtée par l'envahissement des eaux, pendant que Ruyter soutient vaillamment sur mer sa vieille réputation. L'année 1673 se passe en actions sans résultats, mais en 1674 la paix est signée avec l'Angleterre; Guillaume voit sa force morale doublée par l'affection des Hollandais, qui se donnent

à lui sans réserves et déclarent le stathoudérat héréditaire dans la maison d'Orange. L'Europe, heureuse d'abord de voir humilier les Provinces-Unies, commence à redouter l'agrandissement de la France, et se ligue tout entière contre elle par le traité de Londres, le 19 février. Conduite par le prince de Condé, par Turenne, la guerre dura trois ans encore, léguant à l'histoire un nombre considérable de batailles inutiles. Guillaume, souvent vaincu, mais toujours pret à combattre, et opérant des retraites qui valaient des victoires, sort avec gloire de la lutte; car le traité de Nimègue, signé le 10 soût 1678, respecte l'intégrité de la Hollande. Trois jours après, Guillaume, feignant d'ignorer la signature du traité , fond près de Mons sur le maréchal de Luxembourg, tranquille dans ses quartiers, et engage un combat sanglant, long et opiniatre, qui n'eut d'autre résultat que la mort de quatre mille hommes. Lorsqu'on lui reprocha cette infraction , il répondit « qu'il n'avait pu se refuser cette dernière leçon de son métier ». Désormais, c'est vers l'Angleterre que Guillaume va diriger son infatigable activité.

Le prince d'Orange avait épousé Marie Stuart, fille de Jacques II, dans un temps (1677) où ce roi n'avait pas d'enfant mâle; les droits éventuels que ce mariage donnait au stathouder sur le trône d'Angleterre lui avaient sait ménager son beau-père, malgré la différence de leurs principes religieux : Jacques soutenait avec ardeur le catholicisme, qu'il s'essorçait de mettre audessus de l'Eglise anglicane; Guillaume, au contraire, dont la foi protestante avait un caractère plus politique que religieux, s'appuyait sur la Réforme parce qu'elle représentait la majorité. et proclamait en même temps des idées de large tolérance, afin de ne pas trop éloigner les catholiques. La naissance d'un fils de Jacques II (1688) vint enlever au stathouder l'espoir de régner en Angleterre sous le nom de sa femme; la fauto et l'aveuglement de Jacques II, dont il sut habilement prositer, lui montrèrent le chemin du trône. Le clergé anglican, cruellement persécuté, reporta toutes ses espérances sur le prince d'Orange; la plus grande partie de la nation se joignit à ces vœux. Guillaume fomente habilement le mécontentement général, pendant qu'en secret il réunit une flotte de cinq cents voiles et une armée de quatorze mille hommes. Le 15 novembre 1688 il débarque à Torbay; l'élite de la noblesse anglaise s'empresse vers lui; il entre triomphalement à Londres, et chasse Jacques II, qui, abandonné par tous, va se réfugier en France. Le prince d'Orange, trop politique pour s'emparer illégalement d'une couronne qui était à ses pieds, convoque un parlement sous la forme de convention nationale pour délibérer sur les derniers événements. Les communes déclarent « qu'il y avait un contrat national entre le roi et le peuple, et que le roi ayant rompu ce contrat, le trône est vacant ».

Guillaume refuse la régence; le parlement lui donne le trône conjointement avec Marie, sa femme. Guillaume toutefois était seul investi du gouvernement. Mais en même temps on adopte un bill qui fixe les bornes de la puissance royale: il réglait l'ordre de successibilité au trône dans la ligne protestante ; il supprimait les cours ecclésiastiques, garantissait la liberté des élections, celle de la tribune, et prescrivait la convocation des parlements à des intervalles rapprochés; il établissait que le parlement seul pouvait fixer l'impôt et permettre l'entretien d'une armée permanente en temps de paix; il accordait à tous les citoyens le droit de présenter des pétitions au roi, qui, en revanche, était maître de dissoudre les parlements, d'apposer son velo sur les bills et de conférer tous les emplois. Tels sont, en substance, les résultats de cette fameuse révolution de 1688, bases de la liberté actuelle de la Grande-Bretagne. Dès les premières années du règne de Guillaume les parlements se montrèrent bien résolus à ne céder sur aucune de leurs prérogatives; le roi obtint avec peine les subsides nécessaires pour remhourser à la Hollande les frais de son expédition, et les revenus de la liste civile surent soumis à un sévère examen. L'Écosse accepta presque sans intte la nouvelle forme de gouvernement; la catholique Irlande résista. Jacques, soutenu par Louis XIV, se rendit à Dublin à la tête d'une forte escadre ; il lutta d'abord avec quelque avantage contre les généraux du roi; mais Guillaume passe en Irlande, et détruit l'armée de Jacques à la hataille de La Boyne (1690), où fut tué le maréchal de Schomberg, qui commandait les troupes anglaises; le roi accorda aux Irlandais amnistie complète et liberté de conscience. Guillaume lit a La Boyne des prodiges de valeur. Blessé à l'épaule dès le commencement de l'action, il se sit panser au milieu de ses troupes, et resta à cheval jusqu'à ce que la bafaille fût gagnée : « Changeons de roi, disaient le lendemain les prisonniers irlandais aux Anglais, nous vous livrerons bataille, et nous sommes surs de vous battre. » Cette victoire est du reste la seule que Guillaume ait remportée pendant sa vie, si remplie. Turenne avait dit déjà que le prince d'Orange pouvait se vanter d'une chose, c'est qu'aucun général à son age n'avait levé tent de siéges et perdu tant de batailles. En 1692, pendant que Guillaume avait été visiter la Hollande, Louis XIV tit de nouveaux efforts pour replacer Jacques sur le trone : Tourville fut vaincu à La Hogue pendant que Louis XIV prenait Namur, et que le duc de Luxembourg battait les Hollandais à Steinkerque. Guillaume est encore battu l'année suivante à Nerwinde, mais il reprend Namur; la guerre continua pendant quatre années stériles en événements importants, et se termina en 1697, par le traité de Riswyck. Louis XIV abandonnait toutes ses conquêtes et reconnais sait Guillaume comme roi d'Angleterre. La paix

fut courte. Charles II, roi d'Espagne, n'avait pas d'enfant, et sa mort menaçait de détruire l'équilibre européen, car Louis XIV et l'empereur Léopold étaient ses parents au même degré. Guillaume et Louis entreprennent de partage l'Espagne du vivant même de Charles. Par le traité de 1698, la France, l'Angleterre et l'Enpire s'attribuent une portion de la Péninsule. Charles, indigné, jure de briser cette ligue; il consulte Innocent XII, et sur ses avis nomme, en 1700, pour son héritier le duc d'Anjou, il puine du dauphin. Après de longues bésitation, Louis XIV accepta le testament; c'était accepter une guerre européenne. Guillaume conservait dans un corpa usé une incroyable activité; 🕰 intrigues ne restent pas stériles : l'Angleterre, la Hollande et l'Empire s'unissent contre la France. Louis XIV, pour toute réponse, donne le titre de roi d'Angleterre au fils de Jacque II, qui venait de perdre son père. Le parlement aglais, d'abord opposé aux vues de Guillaunt, se regarde comme insulté, et accorde tors les subsides nécessaires. La guerre allait échte quand Guillaume, dont le délabrement de auté annonçait la fin prochaine, mourut à la suite d'une chute de cheval. Sa femme était morte des 1695 : ce fut la princesse Anne Stuart, sa bellesceur, qui lui succéda. Guillaume n'avait aucus des qualités qui font aimer l'homme et le prince; aussi les Anglais, d'abord éblouis par 🖴 gloire , cessèrent-ils de l'aimer dès qu'il fut les maître; l'opposition qu'il rencontra souvest dans les parlements fit dire de lui qu'il n'ess que stathouder en Angleterre, et qu'il était m en Hollande. Sa haine contre la France était le seul titre qui lui attachât les Anglais ; mais 👊 même temps cette haine lui créa des ensemble qui, châtiés par les armes, se vengèrent par de sanglants pamphlets; on peut voir dans le 404zième chapitre des Caractères de La Bruyère que jugement on portait alors sur son usurpation, et le volume d'Arnauld qui le qualifie de nouvel Absalon, nouvel Hérode, nouveau Néron, 🕮 un immense retentissement, sans faire d'alleurs grande impression sur celui qui en est l'objet. Cette indissérence lui inspira parsois des paroles qu'on croirait sorties d'un plus noble cœur: Duclos raconte que Guillaume se trosvant à la représentation d'un opéra dont le prologue était à sa louange, s'écria, en montrant l'acteur : « Qu'on me chasse ce drole : me presiil pour le roi de France? » Dans une autre circontance, un de ses courtisans qui revenait de Versailles, lui disant que ce qu'il avait vu de plus plaisant à la cour de France, c'était que le roient une vieille mattresse et un jeune ministre (Barbezieux ). « Cela doit vous apprendre, dit sette ment Guillaume, qu'il ne se sert ni de l'une ni de l'autre », mot plus ingénieux que vrai. Le roi d'Angleterre n'était pas traité en France avec tant d'indulgence; à sa mort la cour ne pril point le devil, et Louis XIV désendit aux Bousie

628

GUILLAUME 630

de le porter. Le génie militaire de ne seurait être contesté; ses eupemis ont rendu justice à cet égard; on ne er qu'il lutta, non sans succès, contre et ses généraux les plus habiles : on lui qu'avec de grandes armées il faiablement la petite guerre, comme Tuit admirablement la grande guerre tites armées. Il sut enfin s'attacher les , auxquels il laissa de larges libertés, lui eussent accordé une autorité abée sur l'estime et la confiance.

Alfred FRANKLIN.

. History of the Life and Beign of IV illiam nce of Nassau and Orange, king of Enlin, 1749, in-fol. — A. Montanus, Leven en s van Willem Hendrick III; Amsterd., 1708, Trever, Life and Times of William III, land and statholder of Hollande; Londres, n-8°. - Arnaud, Le véritable l'ortrait de e Nassau, nouvel Absalon, nouveau Cromau Néron; Bruxelles, 1689, in-18. — Appun insame libelle intitulé Véritable Pora Haye, 1699, in-18. — P. Samson, Histoire e III. prince d'Orange, depuis roi d'An-; La Haye, 1708, 8 vol. in-12. — Raynal, Hisathouderat; La Haye, 1748, in-12, p. 141. Siècle de Louis XIV. - Abel Boyer, Hisillaume [/[; Londres, 1762, 8 vol. in-8., -lation du voyage de S. M. Britannique en de la reception qui lui a etc faite; la Haye. - Histoire véritable et secrète des Vies et vs les Rois et Reines d'Angleterre ; Amsterd., -12; L. III, p. 184. – Le Roi prédestiné par onis XIV; Cologne, 1638, in-18. - Lacroix, mglaises; Paris, 1768, in-12. — J. Mackiny of the Revolution in England in 1688; 4. in-4. — Smolett. Millot, Larrey, G. Burpyras, Th. Lediard, B. de Molleville, P. d'Orpin, Histoires d'Angleterre. — Macaulay,

UME IV, roi d'Angleterre, troisième rges III, et successeur de Georges IV. or, le 21 août 1765, roi depuis le 28 juin t le 20 juin 1837. Dès l'âge de qua-Guillaume IV, alors duc de Clarence, la marine; il fit ses premières armes n pendant la guerre d'Amérique, à hord George; nommé lieutenant en 1785 et n 1786, en 1790 il commandait *Le* La révolution française venait d'émauvaises dispositions du ministère u duc de Clarence, qui était zélé parrighs, le forcèrent, pendant les années à abandonner momentanément la manécontentement que lui sit éprouver e de disgrace, les loisirs de la vie inoczédant à la vie si active qu'il avait que là, le jetèrent dans des dissipala famille royale chercha vainement . Il ne tarda pas à se lier avec la cée mistriss Jordans; cette liaison, qu'on ibord comme passagère, prit rapideitre caractère; le duc de Clarence, rela vie publique, se consacra tout enaltresse; six enfants naquirent de cette zanatique, qui dura de 1792 à 1817. ætte époque toute l'insistance du par-

lement pour décider Guillemme à rompre une liaison qui lui avait donné vingt-trois années de bonheur. Les considérations politiques finirent par l'emporter, et le 11 juin 1818 le duc épousa Adélaide - Louise - Thérèse - Caroline - Amélie de Saxe-Meiningen; mistriss Jordans mourut de douleur. La vie de Guillaume resta fort retirée, et bien qu'il se suit parfois môlé aux discussions de la chambre des lords, aucun événement important n'interrompit sa calme existence jusqu'à la mort de Georges IV, qui lui donnait le trône. Les principes du prince s'étalent en partie modifiés sous l'influence de sa femme, dont le torysme était fort prononcé. La chute de Charles X, qui maggura le nouveau règne, fut apprise sans peine par Guillaume, car elle lui falsait espérer la rupture de l'alliance franco-russe; le cabinet anglais s'empressa de reconnaître le gouvernement deJuillet et accepta la révolution belge . première et grave infraction aux traités de 1815. mais qui allait mettre sur le trône de Bruxelles le prince de Cobourg, dévoué aux intérêts anglais. L'effet produit par ons révolutions sur les **nou**vel**les élections anglaises fut très-défavorable** au ministère; Guillaume, en montant sur le trône, avait trouvé un cabinet tory, et l'avait conservé par égard surtout pour le duc de Wellington, son président, dont les antécédents militaires pouvaient intimider la Russie. Mais l'opinion publique se prononça si énergiquement contre les torys qu'ils durent céder, et lord Grey, chef du parti wigh, fut chargé de former une nouvelle administration; lord Brougham, lord Althorp, le duc de Richmond, sir J. Graham, lord Holland et lord John Russel en firent partie. Après l'acceptation du bill de régence, par lequel la duchesse de Kent devenait, en cas de mort du rol, régente de la princesse Victoria, le cabinet eut à soutenir une lutte opiniatre pour le projet de réforme électorale. Des hourgs insignitiants, qui comptaient à peine quelques maisons, jouissaient des droits électoraux, tandis que des villes considérables en étaient privées; le ministère proposait de dépouiller de sa franchise électorale toute localité qui n'aurait pas une population de deux mille habitants, et de la transmettre aux villes importantes qui n'en jouissaient point, ainsi qu'à certains quartiers de Londres; il voulait augmenter le nombre des électeurs et rectifier le mode d'élection. Ces propositions donnérent lieu à une fermentation extraordinaire dans tout le royaume. Les grandes familles, qui disposaient souverainement de l'élection dans les bourgs pourris, comprirent combien leur influence diminuerait sous l'empire de cette loi; aussi les torys firent-ils une résistance opiniatre. Dans une première lutte, le ministère sut désait et le bill rejeté après de violents débats; le roi sentit qu'il jouait sa popularité: il dissout le parlement, et le convoque pour le 14 juin (1831). Le bill de la résorme est présenté à la nouvelle chambre avec quelques

modifications; quoique vivement combattu par Georges Murray, Robert Peel et lord Brougham, le projet sut accepté à une majorité de cent neuf voix. Restait à obtenir l'assentiment de la chambre haute; soutenu par lord John Russel et lord Grey, combattu par le duc de Wellington, le marquis de Lonsdown, le marquis de Londonderry et lord Plunkett, le projet sut ajourné à six mois. Les réformistes prennent alors une attitude menaçante, des cris de révolte se font entendre; le duc de Wellington et le marquis de Bristol voient leurs fenêtres brisées à coups de pierres par la soule; le duc de Cumberland et le marquis de Landonderry ne doivent la vie qu'à la protection active de la police; toute l'Angleterre est en émoi. L'Irlande, par la voix d'O' Connell, profite de ces troubles pour demander la révocation de l'union et la restitution de ses anciens priviléges. O'Connell, traduit devant le grand jury, est acquitté; l'esprit de résistance semble se fortifier partout. La seule ressource qui restat au ministère était une création de pairs pour changer la majorité de la chambre haute; Guillaume IV refuse cette mesure: lord Grey donne sa démission (9 mai 1832). Wellington cherche vainement à composer un cabinet tory: il faut revenir à lord Grey et aux wighs. Renonçant à lutter, cent membres de la chambre haute se retirent enfin ; la majorité est dès lors acquise au ministère, et le bill est adopté (1832). Les élections commencèrent aussitot, et furent partout favorables aux wighs. Le premier parlement réformé s'ouvre le 19 janvier 1833.

Une grave question surgit alors, celle de l'Irlande. O'Connell demande que l'acte d'union, obtenu, dit-il, par les moyens les plus déshonorants, soit déchiré, et que l'Irlande, arrachée au gouvernement despotique de ses maîtres, soit remise en possession de sa législation nationale. Ces prétentions rencontrèrent naturellement peu de désenseurs. Robert Peel et Canning énumérèrent les avantages que l'Irlande avait retirés de l'union et firent ressortir les dangers d'une rupture. Guillaume répondit dans le même sens à une adresse qui lui fut présentée par la majorité de la chambre des communes et qu'avait approuvée l'unanimité de la chambre des lords. Décidé à ne point céder sur ce terrain, le cabinet se montra moins absolu sur un autre; les vices que présentait l'organisation de l'Église d'Irlande surent habilement montrés comme étant la cause des troubles et de la misère qui assigeaient l'île. On nomma une commission chargée de présenter un rapport à ce sujet; mais d'autres événements vinrent distraire l'opinion, et malgré les efforts d'O'Connell, le bill relatif à la dime d'Irlande fut rejeté. L'Église d'Angleterre allait à son tour occuper les chambres. Les communions dissidentes de l'Église anglicane, privées d'un grand nombre de priviléges civils, se plaignaient qu'on les forçat de soutenir une insti-

tution dont elles ne faisaient point partie; elles demandaient à être exemptées des taxes ecclésiastiques; les dissidents réclamaient surtout contre la loi qui les empêchait d'être admis dans les universités d'Oxford et de Cambridge à moiss qu'ils ne consentissent à signer une déclaration de conformité avec l'Eglise anglicane. L'effervescence sut extrême; le projet rencontra les défenseurs les plus intrépides et les adversires les plus ardents; mais sir Robert Peel se fit imtilement le champion de l'*Balise établie* : le bil fut adopté après la troisième lecture. Il renconta une opposition si vive à la chambre des pain que le gouvernement ne jugea pas à propos de poursuivre la question; elle fut ajournée, et les dissidents, qui comptaient peu alors sur un cotier succès, se contentèrent du petit avantage qu'ils avaient remporté à la chambre des conmunes.

Quelques divisions dans le cabinet amenères en 1834 la retraite de lord Grev et de plusieurs de ses collègues (juin 1834), et lord Melbourne fut le chef du cabinet pendant quelques mois. Ce ministère ne tarda pas à recevoir de rocs atteintes; les tentatives inutiles qui surent faits pour reviser les lois sur les céréales et facilité l'importation et l'exportation du blé, pour remédier à la détresse de l'agriculture, des manufactures et du commerce, altérèrent vite sa popularité. Guillaume forma un nouveau cabinet, qui, en l'absence du duc de Wellington, eut sir Robert Peel pour chef (décembre 1834); mais celu-a, voulant se concilier à la fois les torys et les wighs, mécontenta les premiers sans inspirer de confiance aux seconds, et se vit bientôt ahandonné des deux partis; le roi, au milieu de ces disticultés, prit le parti de dissoudre le parlement, qui lu ajourné au 19 février 1835.

La session de 1835 se présentait fort mal pour le ministère; les radicaux, en haine des torys, s'étaient ralliés aux whigs, contre lesquels ils s'étaient déchainés pendant leur séjour au pouvoir. Guillaume fit lui-même l'ouverture des chambres, et dans son discours il traita asses vivement l'opposition; le ministère chercha à prolonger son existence par quelques projets asser populaires: sur sa proposition, on dégages les dissidents de l'obligation de célébrer leurs mariages dans les églises protestantes; on s'occupa ensuite des revenus du clergé d'Irlande et d'une foule d'autres mesures qui avaient pour bat de résoudre des questions restées en suspens jusqu'alors; mais tous les plans qui rentraient dans le système administratif de Robert Peel surem si souvent contrariés et entravés par le parti de l'opposition que le ministère dut se retirer 9 avril 1835, lord Melbourne, chargé de composer un cabinet, s'adjoignit lord Palmerston et lord John Russel. L'opposition s'assaiblit, et la réforme municipale sut votée, malgré les essorts du ducde Wellington et de lord Lyndhurst; enfin, le roi, en prorogeant le parlement, put annoncer

n qu'il avait conclu avec le Danemark, et la Sardaigne, des traités pour l'aboiplète de l'esclavage. L'accord des radis wighs ne se maintint pas pendant la nivante; cependant, on abolit la loi abdéclarait nuls les mariages contractés ioliques et protestants, et une convenile entre la France et l'Angleterre fut r lord Grenville et M. Thiers. La mauté de Guillaume ne lui permit point n personne le parlement de 1837. Les qui y furent discutées avaient peu d'imen elles-mêmes, mais il devenait évile vieux torysme ranimait ses forces que la santé du roi déclinait; l'influence e ct de la baronne de Lisle, sa fille, n'ébalancée par l'extrême prudence du prenait le dessus. Guillaume, comme Beorges IV, était atteint d'une maladie de age la rendit incurable, elle l'emporta en jours. Le rôle effacé que la constitution uit au souverain rend difficile une apexacte de sa conduite politique; Guilrtout, par ses goûts, ses habitudes, ction pour la vie privée, échappe sounvestigations de l'histoire. Deux choses èrent pendant tout son règne les sym-: la nation, sa réputation comme marin ignement calculé pour les torys, éloique les idées contraires de sa famille lleurs paraître plus grand qu'il n'était Alfred Franklin.

nith, Histoire d'Angleterre, continuée par on; Paris, 1837, b v. in-8°. — J. Graenne, his contemporaries and career; Dublin, 8°. — O. d'Haussonville, Histoire de la porieure du gouvernement français de 1880 à 1850, 2 v. in-12. — Friedrich Gleich, Geschim's IV Königs von England, und Ludwig lönigs der Franzosen; Leipzig, 1830, 8 vol. Harvey, Life of the richt hon. sir R. Peel, litical and social, as subject and citizen, r and minister...; Londres, 1850, in-12.

ume ducs d'Aquitaine et comtes d'Auvergne.

NUME 1<sup>er</sup>, dit le Pieux, né dans la soitié du neuvième siècle, mort le 6 juil-commença de régner en 886. Les faits s de sa vie sont des fondations de s, au nombre desquelles l'abbaye de 11 septembre 910. Il sut enterré dans nt-Julien de Brioude. L. L—R.

sonne, Alfred, et d'Adelinde, sœur de ler, mort le 16 décembre 926. Il suconcle, et aussitôt il eut à entreprendre guerres contre les Bourguignons et les . Son refus de reconnaître Raoul i de France fut suivi d'une invasion; il , et le Berry, qui venait de lui être enfut rendu. Sa conduite n'avait pas été uand il se vit affermi de nouveau, il se . Raoul allait diriger ses armes contre l'une irruption bien plus menacante des

Hongrois l'appela vers le Rhin. Guillaume le Jeune mourut sur ces entrefaites. L. L-R.

GUILLAUME III, auquel la couleur de ses cheveux valut le surnom de Tête d'étoupe, naquit à Poitiers, au commencement du dixième siècle, et mournt dans la même ville, en 965. Peu de temps après la mort du roi Raoul, il sut contraint par Louis d'Outre-mer de céder à Hugues le Grand une part des pays soumis à sa domination. Il parut le faire de bonne grâce; son intimité a vec ce dernier ne dura pas. Hugues mit le siége devant la ville de Laon, et allait s'en emparer, lorsque Guillaume, secondé par le roi de France, le fit battre en retraite. Désormais, Guillaume sut seul comte de Poitiers, et il hérita de l'Auvergne et de l'Aquitaine, en 951, à la mort de Raymond Pons. Après la moit de Louis, Lothaire, conduit par Hugues le Grand, que les immenses possessions de Guillaume inquiétaient, vint assiéger Poitiers (août 955). La ville, bien défendue, résista; mais en hataille rangée Guillaume fut complétement battu par Lothaire et Hugues. Après la mort de ce dernier, Hugues Capet sut pourvu du duché d'Aquitaine; néanmoins, il n'y régna pas, Guillaume s'étant réconcilié avec le roi de France. Il eut d'une fille de Rollon, duc de Normandie, Guillaume, qui suit, et Adèle, femme de Hugues Capet. L. L-R.

GUILLAUME IV, dit Fier-à-bras (Ferox brachium), né vers 935, mort le 3 février 994. On croit que son père abdiqua en sa saveur pour se retirer à l'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers. Dès le commencement de son règne il eut à soutenir plusieurs guerres; la première, contre le comte d'Anjou, qui lui prit Loudun; la seconde (988), contre Hugues Capet. lequel renouvela contre Poitiers l'inutile tentative de son père. Cependant les soldats de l'usurpateur du trône de France furent vainqueurs dans les plaines de la Loire. Guillaume se soumit, tout en ouvrant les portes de son palais et en rendant des honneurs royaux aux fils de Charles de Lorraine, qu'il regardait comme les seuls héritiers de la couronne. Guillaume Fier-àbras alla, comme sou prédécesseur, finir ses jours dans un monastère. Sa femme, Emmeline, fille de Thibaut le Tricheur, comte de Blois, lui donna deux fils. L. L-R.

960, mort à Maillezais, le 31 janvier 1030. Son père lui céda le trône en 990 : il commença dès lors à se distinguer dans les armes par ses victoires sur Boson, comte de la Marche, qui, sur la fin du règne de son père, avait fait en Aquitaine des incursions multipliées. Il ne réussit pas si bien à contenir les Normands que chaque année voyait parattre menaçants sur les côtes de ses États. La paix fleurit sous son règne; les belles-lettres et les arts trouvèrent en lui un protecteur expert et vigilant. Séduits par les nombreuses qualités de ce prince, les taliens lui proposèrent de lemettre à leur tête; il refusa pour lui et pour sa race.

L'amitié dés monarques ses contemporains suffisait à l'ambition de Guillaume : il faisait chaque année un pèlerinage à Rome ou en Espagne, et était reçu dans ces contrées avec une pompe toute royale. Henri, empereur d'Aliemagne, Robert, roi de France, Alphonse, roi de Castille, Canut, roi de Danemark, se faisaient représenter auprès de lui par des ambassadeurs. Il était lié avec tous ceux de ses coutemporains que leur goût portait vers l'étude : Fulbert et Reinold ou Renaud trouvèrent en lui un Mécène. L'Eglise lui doit la fondation des abbayes de Maillezais (1010) et de Bourgueil, ainsi que la reconstruction de la cathédrale et de divers autres monuments religieux de Poitiers, détruits par un incendie.

L'Histoire littéraire de la France a consacré à Guillaume V une notice où elle a analysé ses lettres, au nombre de six, et la plupart relatives aux propositions que lui firent les Italiens de la couronne de leur pays. Duchesne les a insérées dans son Recueil des Hist. des Gaules, t. IV, 191-194; Besly, dans ses preuves de l'Histoire des Comtes de Poitiers. L. L.—n.

mencement du onzième siècle, mort en mars 1038. On suppose qu'il succéda à son père en 1025. Son règne sut court. En 1034 (20 septembre), il demeura prisonnier dans les plaines de Moncontour, à la suite d'un combat contre Geoffroi Martel, comte de Vendôme, lequel prétendait au gouvernement de la Saintonge. On acheta la délivrance de Guillaume par la cession des comtés de Bordeaux et de Saintes. Il mourut en rentrant à Poitiers; son corps sut inhumé à Maillezais.

L. L-R.

sanguin du précédent, né vers 1025, mort dans l'automne de l'année 1058, succéda en 1040 à un autre de ses frères, nommé Eudes. Son besupère, Geoffroy Martel, ne lui laissa pas de repos qu'il n'eût obtenu de lui une part de ses États. Guillaume ne se rendit à ce désir qu'avec l'arrière-pensée de rentrer par force en possession de son patrimoine. Il attaquait inopinément Geoffroy Martel, renfermé dans Saumur, lorsqu'une dyssenterie l'emports. L. L.—n.

vers 1027, mort le 24 septembre 1086, avait été duc d'Aquitaine avant d'hériter du comté de Poitiers, et il portait alors le nom de Gui Geoffroy: L'histoire nous le montre d'abord, en cette qualité de duc de Guienne ou d'Aquitaine, au sacre du roi Philippe I<sup>er</sup>: il y tint le premier rang après le clergé. Nous le retrouvons ensuite disputant Saintes aux neveux et successeurs de Geoffroy Martel, les fameux Foulques le Rechin et Geoffroy le Barbu, qui le 20 mars 1061 mettent ses troupes en déroute, non loin de Chef-Boutonne. Il reconquit Saintes l'année suivante, et la soif des conquêtes le poussa juaqu'en Espagne. Il bat les Sarrasins, pille pluquen

sieurs de leurs villes, brûle Balbastre, et revient dans sa patrie pour s'emparer des château de Saumur et de Luçon, d'où Foulques le Recha menaçait de descendre pour ravager le Poitea. Il mourut au château de Chizé, et fut enseveli dans l'église de Moustier-Neuf, sous un mausolés de marbre que la chute de la voûte détruisit au milieu du dix-septième siècle.

L. L.—a.

634

Guillaume IX, né le 22 octobre 1071, mot le 10 février 1126 ou 1127. Héritier du trice à l'âge de quinze ans, il dut faire preuve d'un énergie peu commune pour repousser les testetives de ses grands vassaux, qui, profitent & sa jeunesse, voulaient le forcer à des commsions onéreuses. En 1096 il préside à Burdesex une assemblée de barons, et prend indûment h qualité de comte de Toulouse. Le maître de ce riche domaine, Raymond IV, était à la croisse; bientôt après Guillaume, honteux saas dont de faire parade d'un vain titre, s'empara 🛎 riche territoire dont il s'était donné le non; mais son usurpation, combattue par les amis de Bertrand, fils de Raymond, fut de courte dute. Il se démit du comté de Toulouse en 1100, 🗱 même année prit la croix à la tête d'une amé formidable. Ordéric Vital la fait meater à 300,000 hommes; l'historien du Languedec 🕰 30,000. Guillaume se joignit en Allemagne 🖛 duc de Bavière et à Ide, marquise d'Autrete Leurs troupes pouvaient alors se composer & 160,000 personnes de l'un et de l'autre 1614. Alexis, empereur de Constantinople, le requi avec **joie; mais un but ambitieux conduisait Gai**laume; il ne voulut pas promettre de faire houmage de ses conquêtes au souverain qui l'accestlait : de là sa ruine. Alexis entrava la marche des soldats du duc d'Aquitaine, et les fit tombér dans les embûches des Turcs; l'armée catière fut mise en pièces. Le duc de Bavière et Guillaume trouvèrent leur salut dans la suite. La marquise d'Autriche fut faite prisonnière. En de pays en pays, Guillaume trouve enfin 🚟 auprès du prince d'Antioche, qui le conduit à Jérusalem, où il assiste aux sêtes de Paques de l'an 1102. De retour dans sa patrie, sa 🚥 duite désordonnée provoqua son excommunication. Aussitôt (1114), comme pour fronder pouvoir ecclésiastique, il s'empara une seconde fois du comté de Toulouse, et s'y maintint jesqu'en 1120. L'année précédente Alphonse, rei d'Aragon, avait sollicité son aide pour repouser les Maures. Leurs armées réunies les battires près de Cordoue; mais durant ce temps les Toplousains expulsaient Montmaurel, capitaine que Guillaume avait mis à leur tête. En 1124, le des d'Aquitaine, de concert avec Louis le Gros, marcha contre les Allemands, prêts à envahir la Champagne. Ce fut la dernière affaire à laquelle il assista. On déposa son corps au monastère de Moustier-Neuf.

Quoique les contemporains de Guillaume IX le regardent comme un prince des plus habiles dans

guerre, il paraît avoir été aussi bon non soldat. C'est l'un des plus anciens irs en langue provençale. Il rimait cerdéjà avant de partir pour la croisade. de ses chansons est parvenue jusqu'à le manuscrit 7225 de la Bibliothèque jui nous l'a conservée; en tête on le Bon troubadour.

ie IX se maria trois sois; celui de ses succéda naquit de sa seconde semme, a Mathilde, fille de Guillaume IV, 'oulouse. L. L—R.

UME X, né à Toulouse, en 1099, avril 1137. Aussi ambitieux que son pulut d'abord s'emparer de l'Aunis; la famine le maître de ce riche do-e força à capituler. En 1131 il emparti de l'antipape Anaclet; ce sut ard qui, en 1135, le contraignit de l'obédience d'Innocent II. L'année mi à Geoffroi Plantagenet, il ravage lie, et meurt dans un pèlerinage à res-de-Compostelle. La sameuse Éléose répudiée de Louis le Jeune, roi de it sa fille.

#### Louis Lacour.

Leo. des Hist. — Duchesne, Script. Hist. dy, Hist. des Comtes de Poiton, 1647, sol. — Hist. du Languedoc. — Thibaudeau, Abr. Poitou, éd. de Vaudoré, 1839, 3 vol. in-8°. ... Hist. du Poitou, 1840, in-8°. — Hist. de uny. — Orderic Vital, éd. de la Soc. de nce. — Art de verister les dates, éd. 1784, Hist. litt. de la France, VII, 284, XI, 37. uillaume de Bade. Voy. BADE. ume de Brunswick. Voy. BRUNSWICK.

# E. Guillaume d'Écosse.

UME le Lion, roi d'Ecosse, monta e le 9 décembre 1165, mourut le e 1214. Il succéda à Malcolm IV, son lama de Henri II, roi d'Angleterre, la du Northumberland; il ne put l'obt même obligé de venir au couronneprince et de lui jurer fidélité. Malment, il entra dans une ligue contre t envahit l'Angleterre. Il fut fait pribataille d'Alnwick, en 1174, par Ra-Glanville, transporté en Normandie lans la tour de Falaise. Le roi ne lui erté qu'aux conditions suivantes : le 1174, dans la petite ville de Valonume plia le genou devant Henri, et on homme lige et son vassal. On stitre que, sur la réquisition du roi e, le clergé écossais et la noblesse ment d'allégeance et jureraient que e rompait ses engagements, ils sou-Henri contre leur souverain même. antie du traité, les cinq châteaux de Berwick, Jedburgh, Edinburgh et nient confiés à des garnisons anglaime sut aussitot après remis en liberté. raité, qui l'année suivante sut solennellement ratifié à York, plaça l'Écosse sous la suzeraineté de l'Angleterre. Mais en 1190 Richard Cœur de Lion, fils et successeur d'Henri II, sur le point de partir pour la croisade, rendit à Guillaume ses places fortes pour la somme de dix mille livres et le releva de son serment d'allégeance. Le roi d'Écosse ne fut plus vassal de l'Angleterre que pour les fiefs qu'il possédait dans ce pays. Ce fut à ce titre seulement qu'il rendit hommage au roi Jean à Lincoln, en 1200. Il mourut à Stirling, après un règne de quarante-neufaus, laissant un fils, qui lui succéda, sous le nom d'Alexandre II. Guillaume le Lion fut enterré à l'abbaye cistercienne d'Arbroth, qu'il avait fondée en l'honneur de saint Thomas de Cantorbéry. Z.

Hoveden, Annales; dans la collect. des Scriptores post Bedam. — Rad. de Diceto, Historia de Regibus Britonum; dans les Hist. Angl. Script., X. — Buchanan, Historia Scotica,

## F. Guillaume de Hesse.

GUILLAUME IV, landgrave de Hesse-Cassel, surnommé le Sage, fils de Philippe le Magnanime, né le 14 juin 1532, mort le 25 août 1592. Il eut de bonne heure le goût des sciences, et il n'avait pas quatorze ans lorsqu'il fut envoyé à Strasbourg pour achever son éducation pendant la guerre que son père soutenait contre l'emperenr. Le landgrave Philippe ayant été fait prisonnier à la hataille de Muhlberg, le jeune prince Guillaume revint dans son pays; au bout de quatre années, il obtint la liberté de son père, lui rendit le pouvoir, et retourna à ses études. A la mort de son père, en 1567, il eut en partage la basse Hesse, dont Cassel était la capitale, avec le comté de Ziegenhain, et une partie de la seigneurie d'Iter. Guillaume ne tarda pas à se faire une grande réputation par sa prudence et son habileté. A la politique il joignit l'étade des mathématiques, et s'occupa d'astronomie avec succès. En 1561, il avait fait élever à l'une des portes de Cassel une tour où il vint lui-même sans aucun aide observer les astres pendant iontemps. Ensuite il associa à ses travaux le savant mathématicien Christian Rotinmann, et un habile constructeur d'instruments de mathématiques, Juste Byrge. Le pape Grégoire XIII ayant publié, en 1582, la réforme du calendrier, avec ordre à tous les peuples de l'adopter, l'électeur de Saxe écrivit au landgrave Guillaume, comme à un des plus habiles astronomes de son temps, pour le consulter à ce sujet. Guillaume, sans entrer dans l'examen de la réforme grégorienne, fut d'avis de ne point adopter le nouveau calendrier à cause du ton impérieux que prenait le pape dans sa bulle. Cet avis, qu'il soutint surtout a la diète de Ratisbonne, sut adopté par tous les princes protestants. Guillaume s'était également occupé de déterminer la valeur des monnaies, afin d'empêcher leur altération, et il avait soumis un tableau de leurs valeurs diverses à la diète de Worms.

Guillaume laissa de Sabine, fille de Christophe, duc de Wurtemberg, Maurice, qui lui succéda, et trois filles. Il avait augmenté ses États de plu689

sieurs domaines, qui lui vinrent par succession. Le résultat de ses recherches astronomiques a été publié par W. Snellius, sous ce titre : Cali et Siderum in eo errantium Observationes Hassiacæ; Leyde, 1628, in-4°: ce recueil, que Lalande trouve très-important, a été inséré dans l'Historia Cælestis d'Albert Curtius ou Lucius Barretus. On y trouve un catalogue des étoiles fixes. Le landgrave Guillaume était en correspondance avec Tycho-Brahé, et quelques-unes de ses lettres ont été publiées dans la première centurie de celles du célèbre astronome danois.

Freher, Theatrum Erudit. - Hubner, Polit. hist. -Peckenstein, Wittikinden Familin illustr. Sax. Prosapia. – Ruchenbecker, Analecta Hassiaca. – L'Art de vérisser les dates, 2º partic, t. XV, p. 18. — Conversut.-Lexikon.

GUILLAUME 1er, électeur de Hesse, né le 3 janvier 1743, mort le 27 février 1821. Il était fils de Frédéric II, landgrave de Hesse-Cassel. Après avoir épousé, en 1764, une fille de Frédéric V, roi de Danemark, il sut chargé du gouvernement du comté de Hanau. En 1778, il prit part à la guerre de la succession de Bavière en qualité de major général prussien. Dès lors se manifesta chez lui le goût d'avoir de nombreuses troupes, bien organisées. Son père étant venu à mourir. il lui succéda, en 1785, et prit alors le nom de Guillaume VIII. Il commença par défendre à tous ses sujets de porter les modes françaises et par introduire à la cour une économie rigoureuse. Il prit beaucoup de mesures utiles à son pays, chercha surtout à améliorer le sort des agriculteurs, à répandre l'instruction, et à empécher les abus de pouvoir dont les fonctionnaires étaient devenus coutumiers. Mais il dépensa, d'un autre côté, de fortes sommes pour augmenter son armée et pour construire des palais. Il conclut en 1787 avec l'Angleterre un traité par lequel il s'engageait à fournir à cette puissance 12,000 hommes de troupes, moyennant une rétribution de près de deux millions de francs par an. L'idée de la prérogative suprême des princes, dont il se montra imbu pendant toute sa vie, lui fit prendre une part active à la ligue qui se forma contre la révolution française; c'est lui qui reprit Francfort. en décembre 1792. Après avoir combattu encore pendant deux ans et demi en Flandre et en Westphalie contre les armées de la république, il sit en 1795 la paix avec la France. Ayant abandonné à ce pays une petite partie de ses États, il reçut huit ans après en compensation le titre d'électeur ainsi que quelques districts de l'électorat de Mayence. Il prit dès lors le nom de Guillaume Icr. Il ne voulut pas entrer en 1806 dans la Confédération du Rhin, et il se rapprocha de plus en plus de la Prusse. Dans la guerre de 1806, il garda une neutralité armée; mais Napoléon prétendit découvrir, peutêtre avec raison, dans cette attitude de Guillaume, que celui-ci avait seulement voulu attendre que la Prusse obtint quelques succès afin de se déclarer pour elle, et fit marcher son huitième corps d'armée contre l'électeur. Ce dernier s'enfuit en Danemark, avec les trésors qu'il avait amassés; son pays fut peu de temps après incorporé 🥰 royaume de Westphalie. Plusieurs tentativa eurent lieu pour rétablir Guillaume dans 🐠 droits ; elles échouèrent. Leurs auteurs, proced par la police française, ayant perdu tout ce qui possédaient, se présentèrent devant l'électeur. ( les reçut très-froidement et les laissa dans la a sère, donnant ainsi raison à ceux qui l'accus d'une avarice sordide. Il abandonna de m sans la secourir l'armée qu'il avait réunie en 18 dans le but, qu'il ne put atteindre, pour pre part à la guerre contre Napoléon. En novem 1813 Guillaume rentra dans ses Etats; l'a suivante vingt mille hommes, sous le comm ment de son fils, furent envoyés par lui ca les Français. En 1815 il tit marcher contre douze mille hommes. Dans son exil Guilla n'avait rien appris ni rien oublié; il ne sou plus qu'à remettre l'organisation de son j juste dans le même état où elle se trouvail l de sa fuite en 1806. L'avancement que les tionnaires avaient obtenu pendant l'occup française fut regardé par lui comme non avi toutes les dispositions législatives et adm tratives prises par le roi Jérôme furent abo excepté cependant le mode des impôts, qu'il était d'un excellent rapport. Les dom aliénés en 1810 rentrèrent dans la possession l'Etat, sans que les acheteurs aicut jambis p obtenir la moindre compensation. Guillaume jusqu'à rétablir dans l'habillement de ses sol la poudre et la queue. Après avoir convoqué états dans leur ancienne forme, il leur propi un projet de constitution, qui allait être voté 💐 quelques modifications, lorsque des diffica graves s'élevèrent entre l'électeur et les étais. Cl derniers demandaient à pouvoir contrôler la let tune du pays, et exigeaient que la cassette para culière du prince fût dorénavant séparée du triss de l'Etat. L'électeur prononça alors en 18161 clóture de la session, et depuis il ne convoqua une seule fois cette assemblée. Le simulacre charte qu'il octroya en 1817 à ses sujets lui 🐠 nait le droit de lever les impôts et de décréts 🗮 lois selon son bon plaisir. On ne peut pas 🗪 qu'il ait par trop abusé de ce droit. Guillan mourut subitement, d'une attaque d'apoplexie. Ses intentions étaient bonnes; mais son intelligent bornée ne put jamais s'accommoder aux exigences de l'époque. Grand travailleur, sobre de plaint, il aurait pu faire le bonheur de son pays, qu' plongea au contraire dans un malaise croissast par son obstination contre les réformes les plus légitimes et par sa parcimonie excessive (1).

Zeilgenossen, no XXXIV. — Convers.-Lexikon. — Res mei, Wilhelm der Erste; Cassel, 1823, in-80. - .eri & veriser les dutes.

(1) Voici un trait plaisant de son avarice. Après avet établi une loi très-sévère sur la presse, il ne put jamés

AUME 11, électeur de Hesse, fils du préć le 28 juillet 1777, mort le 20 novembre pousa, en 1797, la princesse Auguste, roi de Prusse Frédéric-Guillaume II. çais s'étant emparés des Etats de son e rendit d'abord à Prague, puis à Beravoir combattu à la bataille de Leipzig, rangs de l'armée prussienne, il prit : commandement des troupes hessoises, de surveiller les sorteresses de Metz, et Luxembourg. Ayant succédé en on père, il fit disparaltre un certain 'abus, sans cependant vouloir consentir les états abolis par Guillaume I<sup>rr</sup>, et e la moindre concession aux idées lie mécontentement atteignit son comble nillaume, ayant donné le titre de com-Reichenbach à sa favorite, Emilie Ornis la désunion dans sa propre famille. e de menaces qui lui fut adressée à ce s le couvert de l'anonyme, fut cause en découvrir l'auteur Guillaume soumit nombre de ses sujets à des mesures s. En septembre 1830 des émeutes ayant r plusieurs points de la Hesse, Guildécida enfin à convoquer les états: numit un projet de constitution, la-: publiée le 9 janvier 1831. La comtesse zabach étant revenue à Wilhelmshöhe, , par un mouvement populaire, d'en wssitot. Guillaume, irrité, quitta sa et alla résider à Hanau; toutes les des états ne purent le faire retourner il préféra remettre à son fils Frédérice l'administration de l'électorat, ne se que l'usufruit des biens de sa maison. epuis tantot à Hanau, tantot à Francfort. il épousa la comtesse de Reichenbach. **E. G.** 

t.-Lexik.

G. Guillaume de Hollande.

AUME 1er, comte de Hollande, fils de II, né vers 1165, mort en 1223. Il acson père à la croisade en 1189, et se rtout au siége de Damiette, où il in-: machine pour couper les chaînes qui l'entrée du port. Revenant en Europe nort de son père, en 1190, il passa par 1e, et épousa une fille de Frédéric, duc 2. De retour en Hollande, il essaya de sur son frère Thierry une partie de paternel. Un accord survenu entre les es assura à Guillaume l'Ost-Frise et la se. Thierry mourut en 1203, ne laissant le, nommée Ada, qui lui succéda. Guilofita de la faiblesse de sa nièce pour ı Hollande. Il s'en empara, et s'y mainré les efforts de Louis, comte de Loos, da. En 1213, il se ligua avec Jean sans

ni à payer des censeurs ni à acheter, pour les iner, les livres nouveaux qui venaient de paurope.

Terre, Ferrand, comte de Flandre, et l'empereur Othon contre Philippe, roi de France. Il sut sait prisonnier à la bataille de Bouvines (27 juillet 1214). Il ne tarda pas à être mis en liberté, et dès l'année suivante il s'allia avec la France contre l'Angleterre. En 1217 il partit pour la croisade, accompagna Jean de Brienne en Égypte, et contribua beaucoup à la prise de Damiette (9 novembre 1219). Depuis son retour dans ses États jusqu'à sa mort, son règne n'ossre plus rien de remarquable. Il laissa de son second mariage, avec Adélaïde, sille d'Othon III, comte de Gueldre, trois sils, dont l'ainé lui succéda, sous le nom de Florent IV.

François Le Petit, La grande Chronique de Hollande et de Zélande, t. 1. — Kluit, Historia critica Comitatus Hollandiæ et Zelandiæ.

GUILLAUME II, comte de Hollande et empereur d'Allemagne, fils et successeur de Florent IV, né vers 1227, mort le 28 janvier 1258. Agé de six ou sept ans à l'époque de son avénement, il eut pour tuteur Othon III, évêque d'Utrecht. En 1247, après la mort de Henri, landgrave de Thuringe, compétiteur de l'empereur Frédéric II, plusieurs seigneurs allemands, à l'instigation du pape Innocent IV, l'élurent roi des Romains. Il s'empara d'Aix-la-Chapelle, et s'y fit couronner par l'archevêque de Cologne, le 1er novembre 1248. La plupart des villes du Rhin le reconnurent; mais en son absence ses Etats héréditaires furent envahis par Marguerite, cointesse de Flandre. Il fit un accommodement avec Marguerite, par l'intervention du légat du pape, et après la mort de Frédéric II, en 1250, il fut proclamé empereur. La victoire d'Oppenheim, au mois de mars 1251, amena la soumission du margrave de Brandebourg et du duc de Saxe. En 1252, à la diète de Francsort, Guillaume déclara Conrad son compétiteur déchu du duché de Souabe, et priva de leurs sies tous les vassaux de l'Empire qui pendant un an et un jour, à partir de son couronnement, ne lui auraient pas rendu hommage. Il confisqua ensuite une partie des domaines de Marguerite. Celle-ci appela à son secours Charles d'Anjou, auquel elle céda le Hainaut. Malgré les renforts que lui amena Charles d'Anjou , Marguerite n'en fut pas moins vaincue, et vit ses États envahis en 1254. La même année la mort de Conrad laissa Guillaume en paisible possession du titre d'empereur. Mais ce prince, que ses contemporains appelaient ironiquement le roi des prêtres, s'occupait bien plus de ses guerres avec ses voisins que des affaires générales de l'Empire. Depuis longtemps il travaillait à réduire les Frisons, petit peuple qui, protégé par des marais, défendait courageusement son indépendance. Au mois de janvier 1256, l'empereur profita de la gelée qui avait rassermi le sol, et pénétra dans la West-Frise. Après quelques escarmouches heureuses, il se dirigeait vers Hoochtwoud, et marchait assez en avant de ses soldats, lorsque

la glace se rompit sous les pieds de son cheval. L'empereur s'enfonça dans la boue du marais, sans qu'il fût possible de lui porter secours. « Les Frizons, dit François Le Petit, embuschez ez rozeaux et ozierages, voyans cest homme de cheval ainsi embourbé, y accoururent, et l'assommèrent povrement à coups de massue, ne pensant point que ce fût il; mais après qu'ils eurent veu son esceu et son baudrier, ils apercurent que ce devoit estre quelque grand seigneur..... Quand ils sceurent que c'étoit le roy Guillaume, comte de Hollande, il n'y eut celuy vieil, ni jeune, qui n'en fût fort triste et desplaisant; puis s'estans sur ce fait conseillez par ensamble, ils advisèrent de l'enterrer secrètement en une maison à Hoochtwoud; enfin qu'en temps advenir la mémoire et la vengeance en fust estainte. » Guillaume avait épousé à Brunswick, le 25 janvier 1252, Elisabeth, fille d'Othon, duc de Brunswick, morte en 1266, dont il eut un fils, qui lui succéda, sous le nom de Florent.

Meerman, Pita Guillelmi. - Franc. Le Petit, Grande Chronique de Hollande et Zelande. - Raumer, Geschichte der Hohenstaufen.

GUILLAUME III, le Bon, comte de Hollande et de Hainaut, sils du comte Jean II et de Philippine de Luxembourg, né vers 1280, mort le 7 juin 1337. Il succéda à son père en 1304, et l'année suivante il se rendit à Paris, où il épousa la princesse Jeanne, fille de Charles de France, comte de Valois. Son règne, comme celui de la plupart de ses prédécesseurs, sut rempli par de longues guerres contre la Flandre. Ensin, un traité signé à Paris en 1322 termina ces différends en accordant la Zélande à la Hollande et le comté d'Alost à la Flandre. En 1326, Guillaume maria sa fille Philippine avec le jeune Edouard d'Angleterre, et quelques années plus tard il s'allia contre la France avec son gendre, devenu roi d'Angleterre. La mort l'empêcha de voir les essets de cette ligue. Il laissa un fils (Guillaume IV), qui lui succéda, et quatre filles: Marguerite, depuis comtesse de Hollande; Jeanne, mariée à Guillaume, comte de Juliers; Philippine, femme d'Édouard III, et Elisabeth, morte sans enfants.

Oudegherst, Chronique de Flandre. — Goudhovoden, Chronique de Hollande.

GUILLAUME IV, comte de Hollande, fils du précédent, né vers 1307, mort en 1343. Il succéda à son père, et entra aussi dans la ligue formée par le roi d'Angleterre contre la France, mais il n'y prit pas une part active, et alla guerroyer en Espagne contre les Maures. Puis il continua sa route jusqu'à Jérusalem; et après avoir visité le saint-sépulcre, il retourna dans son pays. En 1341 son humeur belliqueuse le poussa jusqu'en Prusse, au secours des chevaliers de l'ordre Teutonique, « où il se fit tellement valoir, dit François Le Petit, que longtemps après on ne parloit que de la proësse et vertus du comte Guillaume de Hollande. Et après avoir couru toute la Lithuanie, il fait bonne guerre aux Russes et autres payens infidelles; il retourna en Hollande chargé des riches dépoilles de ces barbares. » A peine revenu, Guilaume s'engagea dans une guerre contre l'étique d'Utrecht, et mit le siège devant cette ville. La soumissions des assiégés le décidèrent à se n tirer, et il tourna ses armes contre les Frisse, toujours indomptables dans leurs marsi. La comte Guillaume II ne fut pas plus heureux qui son aïeul l'empereur: il tomba dans une embecade près de Staveren, et fut tué. Il ne laim pas d'enfant; sa sœur Marguerite lui succés.

Kluit, Historia critica Hollandie. — François Le Pell, Grande Chronique de Hollande.

Guillaumb V, *l'Insensé*, comte de Hollma, second fils de l'empereur Louis de Bavière d de Marguerite, comtesse de Hollande, né 🕬 1330, mort en 1389. Sa mère, par lettres 🚾 5 janvier 1349, données à Munich, céda à Gallaume la propriété de la Hollande, de la Zélant et de la Frise, sous la réserve d'une pendit viagère; puis comme cette condition ne lut pui observée, et pour divers autres motifs, tirés 🗬 la mauvaise conduite du jeune prince, elle 🖈 tracta sa donation. Guillaume résista, et, soulla par la noblesse, il remporta, le 4 juillet 1351, grande victoire navale sur sa mère, qui fot force de se réfugier en Angleterre. Ce succès resis Guillaume odieux à la plupart de ses sujets, « quoiqu'il eût obtenu son pardon de sa mère 1354, il n'en parut pas moins frappé par 14 🕪 lédiction divine. En 1357, au retour d'un vojus à Londres , il donna de telles preuves de démens que l'on fut obligé de l'enfermer au châtem 🗰 Quesnoy, où il mourut après une longue captivité. Il eut pour successeur son frère Albert, qui de puis 1357 gouvernait la Hollande.

Van Mictis, Historia Hollandiz, t. II. - Duine. Histoire génerale des Provinces-Unies.

GUILLAUME VI, comte de Hollande et 📽 Hainaut, fils ainé d'Albert, né vers 1365, mort le 31 mai 1417. Le 12 avril 1385, il épousa Marguerite, fille de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Il succéda à son père en 1404. Un de 🗱 frères était évêque de Liége; mais ce personnes qui n'avait d'ecclésiastique que le nom, et 🕶 était en réalité un ches de bande, satigua tellement ses diocésains par ses exactions qualité l'expulsèrent. Le comte de Hollande prit cause de son frère, mais ne se sentant pas ases fort pour faire le siége de Liége, il dévasts avec une atroce cruauté tont le territoire du diocess. L'intervention du duc Jean de Bourgogne amest la soumission de Liége, qui fut traitée avec dernière rigueur. Il maria sa fille à Jean, 🗫 trième fils de Charles VI et d'Isabeau de Baville, et en 1416 donna un asile à son gendre. Il s'éforça de le réconcilier avec la reine, et ménage entre elle et le jeune prince une entrevue à Compiègne. Le comte d'Armagnac, qui avait tout in térêt à entretenir la discorde entre la mère d le fils, voulut faire arrêter le comte de Hainaut; mais celui-ci, prévenu à temps, s'enfuit. Il mourut peu après. Z.

Proissart, c. 221. — Monstrelet, c. 43, 168. — Religieux de Saint-Denis, l. XXVIII. — Barante, Histoire des Dues de Bourgogne, t. III. — Dujardin, Histoire générale des Pays-Bas. — Art de verifier les dates, art. Comtes de Mollande et Comtes de Huinaul.

GUILLAUME LE TACITURNE, Voy. NASSAU.

## H. Guillanme de Normandie.

GUILLAUMB, surnommé Longue Epée, denxième duc de Normandie, mort en 943, était **né de Rollon I<sup>er</sup>, duc de Normandie, et de la fille** de Bérenger, comte de Rennes. Ce prince, en faveur de qui son père avait abdiqué en 927, eut dès le commencement de son règne à repousser une finvasion des Bretons conduits par son propre aïeul, le comte de Rennes, et Alain, comte de Vannes. Guillaume, victorieux, s'empara d'Avranches et **du Cotentin, pénétra jusqu'en Bretagne, et força** ses deux ennemis à reconnattre sa suzeraineté. A peine cette guerre fut-elle terminée qu'une révolte y succéda. Ruilf, lieutenant de Guillaume dans le Cotentin, vint à la tête des mécontents camper sous les murs de Rouen, où il essuya une défaite complète au lieu appelé encore aujourdhui Pré de la Bataille. Vainqueur des Bre**tons et maitre à l'intérieur, Guillaume, dont les Fiats** comprenaient alors toute la Normandie, le **Maine et une partie de la Bretagne, était devenu, avec Hugues** le Grand, le plus puissant vassal de **la couronn**e de France. Profitant de la faiblesse du roi Louis d'Outre-mer, infortuné successeur de Charles le Simple, le duc de Normandie se joignit à Hugues le Grand, au comte de Vermandois et à Othon I<sup>er</sup>, empereur d'Allemagne, pour **fui ra**vir l**e**s restes de son héritage. La lutte dura quatre ans avec des chances diverses, et l'intervention du pape put seule, en 940, arrêter les **hostilités. Mais Gu**illaume ne tarda pas à s'engager dans une nouvelle guerre contre Arnould, cointe de Flandre, qui, vaincu par les armes, eut recours à la trahison. Sous prétexte d'une entrevue, il attire son ennemi dans une fle de **la Somme, près** Pecquiguy ; là il feint de se sou**mettre, et reçoit** le baiser de paix. On se sépare, et déjà Guillaume touchait à la rive opposée, quand il est rappelé. Sans défiance, le duc, laissant débarquer sa suite, retourne seul vers l'île. A peine y est-il descendu qu'il tombe égorgé aux yeux de son armée, rangée sur la rive et **impuissante à le sec**ourir. Son corps fut ramené à Rouen, et inhumé dans la cathédrale, à côté de celui de Rollon. Telle sut la fin de ce prince, dont les historiens du temps font de grands éloges comme législateur et comme guerrier; on prétend même que Louis d'Outre-mer et l'empereur Othon ne restèrent pas étrangers à ce meurtre, qui les délivrait d'un rival redoutable et laissait la Normandie entre les mains de son fils Richard, encore enfant.

Émile de Bonnechose.

Dudon de Saint-Quentin, Historiæ Normanorum Scriptores. — Chronique de Frodoard, Chronique de Guillaume de Jumièges. — Licquet, Histoire du Duché de Normandie.

de Richard II, duc de Normandie, et de Papie, sa troisième femme, ne vers 1020, mort vers 1070. Oncle de Guillaume le Bâtard, il réclama à titre d'enfant légitime l'héritage de Richard II, dont Guillaume était en possession depuis longtemps. Quoique soutenu par le roi de France Henri I<sup>er</sup>, il échoua dans ses prétentions, fut fait prisonnier par Guillaume, et dut se contenter du comté d'Arques.

I lequet, Histoire de Normandie.

GUILLAUMB-ADELIN, fils d'Henri ler, roi d'Angleterre, né en 1102, mort en 1120. Il n'avait que dix-huit ans lorsque, à la suite du combat de Brenneville, il reçut du rol de France l'investiture du duché de Normandie. Son père, dont cet événement comblait l'ambition, résolut de revenir en Angleterre, qu'il n'avait pas vue depuis quatre ans, et Guillaume dut l'accompagner. Harfleur fut choisi pour le point de départ. Les vaisseaux qui devaient transporter les nobles passagers allaient mettre à la voile, lorsqu'un marin normand, Fitz-Stephen, sollicita l'honneur de conduire dans son vaisseau, appelé La Blanche-Nef, Henri Icr et la famille royale. Le roi déclara qu'il ne pouvait pas accepter pour lui-même, mais qu'il confierait à *La Blanche*-Nef son fils Guillaume et ses deux enfants naturels, Richard et Adèle. En effet, tous ces jeun**es** princes avec une suite nombreuse prirent place sur La Blanche-Nef. Guillaume fit distribuer aux matelots trois tonneaux de vin, de sorte qu'au moment du départ tous les marins étaient ivres. Fitz-Stephen n'en mit pas moins à la voile, et se plaçant lui-même au gouvernail, il dirigea hardiment son vaisseau le long de la côte de Normandie. Lu Blanche-Nef, emportée par le courant, alla donner contre le rescif de Raz de Gatte (aujourd'hni Raz de Gatteville), et s'entrouvrit. Fitz-Stephen fit descendre dans une chaloupe le prince et quelques-uns de ses compagnons, et leur cria de faire force de rames vers la terre. Mais Guillaume, voyant que sa sœur Adèle était restée à bord, revint pour la prendre. Aussitôt beaucoup de passagers se précipitèrent dans la chaloupe, qui s'engloutit. Le vaisseau sombra peu d'instants après. Un seul homme, Bevold, boucher de Rouen, se soutint sur l'eau, et fut recueilli le lendemain par des pêcheurs. C'est de lui que l'on apprit les délails de cet affreux événement, qui priva le roi d'Angleterre de son seul fils légitime. N.

Orderic Vital, Historia. - Chronicon Saxonicum.

comte de Flandre, fils de Robert Courte Heuse, duc de Normandie, et de Sibylle de Conversano, né en 1102, mort en 1128. Robert, vaincu et fait prisonnier en 1106 par son frère Henri, roi d'Angleterre, perdit le duché de Normandie, et alla

mourir captif dans un donjon du pays de Galles. Le vainqueur trouva le jeune Guillaume au château de Falaise, et le confia à la garde de Hélie de Saint-Saën, qui avait épousé une fille naturelle de Robert. Plus tard il regretta cet acte de générosité, qui pouvait lui donner à lui et à ses enfants un redoutable compétiteur. Il essaya donc de reprendre Guillaume en l'absence de Hélie; mais ce projet échoua. Guillaume, aimable et insinuant, trouva de puissants protecteurs. Louis le Gros, roi de France, et Foulques, comte d'Anjou, prirent en main sa cause, et attaquèrent la Normandie. La guerre durait depuis deux ans lorsque Foulques d'Anjou fit sa paix avec Henri. Guillaume, privé par cette défection de son plus puissant défenseur, se retira à la cour de Baudouin, comte de Flandre, qui lui fit un très-bon accueil. Cependant le roi de France, qui n'avait point abandonné les intérêts du jeune fils de Robert, parvint à resormer contre Henri une ligue puissante, dans laquelle figuraient Foulques d'Anjou et Baudouin de Flandre; mais la mort de Baudouin, une nouvelle défection de Foulques et la défaite de Louis le Gros à Brenneville (1119), délivrèrent Henri de cette confédération et lui laissèrent la paisible possession de la Normandie. Après la mort de Guillaume, fils de Henri, le fils de Robert essaya encore une fois de faire valoir ses droits sur ce duché; mais un troisième abandon de Foulques le força d'y renoncer pour un temps. Il reçut de Louis le Gros le comté de Vexin en 1126. Le même prince le fit élire comte de Flandre, l'année suivante. Son oncle Henri d'Angleterre ne le laissa pas tranquille dans cette province: il suscita contre lui divers seigneurs, dont le principal était Thierry d'Alsace. Guillaume défit Thierry le 21 juin 1128, et l'assiègea dans Alost. Il était sur le point de s'emparer de cette ville lorsqu'il fut mortellement blessé, le 27 juillet 1128. A ses derniers moments, il écrivit à son oncle pour lui demander la grâce des seigneurs normands qui avaient embrassé sa cause, et particulièrement de Hélie de Saint-Saën, son fidèle tuteur. Henri, heureux d'être débarrassé d'un si redoutable rival, se hâta d'accorder l'amnistie que lui demandait son neveu mourant.

Ordéric Vital, Historia, I. XI, XII. — Guillaume de Malmesbury, I. V. — Hen. de Huntington, I. VII. — Oudegherst, Chronique de Flandre. — Suger, Vita Ludorici Grossi. — Sismondi, Histoire des Français, t. V.

# 1. Guillaume des Pays-Bas.

d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, naquit à La Haye, le 24 août 1772, et mourut à Berlin, en 1843. Il était fils de Guillaume V, stathouder de Hollande, qui fut dépossédé du stathoudérat par les Français en 1795, et mourut sur les côtes d'Angleterre, en 1806. Sa mère, Frédérique-Sophie-Wilhelmine de Prusse, était une nièce du grand Frédéric. Guillaume épousa, en 1791, Frédéricque-Louise de Prusse, fille de Frédéric-

Guillaume II. Dans sa jeunesse, il s'occupt d'études sérieuses, et montra de bonne heure de goût pour les affaires publiques. La rude école de l'adversité trempa son caractère. Il servit avec zèle en 1793 et 1794, sous le prince de Saxe-Cobourg. Vainement essaya-t-il de disputer la Hollande à l'invasion française; obligi de se réfugier en Angleterre, puis en Pruse, il se vit dépouillé en 1806 de ses possessions patrimoniales en Allemagne, pour avoir refué d'accéder à la Confédération du Rhin. Il rente en Hollande après la hataille de Leipzig, et y prit le titre de prince souverain des Provinces-Unies. La rapide succession de différents por voirs avait désorganisé ce pays. Le premier suit de Guillaume fut de former une armée, qui copéra à la conquête de la Belgique; et const cette province se trouvait en litige, les poissances alliées lui en confièrent l'administration provisoire jusqu'à ce que le congrès du 9 juin 1815 eut réuni les dix-sept provinces séparés depuis près de trois siècles, et créé le royaums des Pays-Bas. Ce sut après la bataille de Waterloo, où le prince d'Orange fut blessé en conbattant vaillamment à la tête de ses troupes, 📭 🛚 monta sur le trône, sous le nom de Guillaume l''. roi des Pays-Bas. En décrétant la réunion de la Belgique et de la Hollande, les puissances allies avaient eu en vue de récompenser les services rendus à la coalition par la maison d'Orange & de maintenir un juste équilibre en Europe. Des leur pensée, cette réunion devait être intime d complète, de façon que les habitants des deux pays jouiraient d'une protection et de droits égaux, sans qu'aucune entrave ou restriction pût être imposée aux uns au profit des autres. Si cette fusion avait pu s'opérer de la sorte, 🔤 doute que les Pays-Bas ne sussent devenus un Etat prospère. En esset, la Hollande, épuisée par une longue suite de bouleversements, avait perca une grande partie de son importance politique; ses finances étaient délabrées, sa marine et su commerce déchus de leur ancien éclat. La Betgique, de son côté, pouvait craindre de retomber sous la domination de l'Autriche ou d'être réune à la Prusse. En s'identifiant, au contraire, les deux nations constituaient un État viable: en combinant leurs forces, elles étaient capables de grandir au dedans et de se faire respecter au dehors. L'une possédait d'immenses ressources natirrelles, l'autre les moyens de les saire valoir; il ne fallait, pour assurer leur union politique, qu'un bon contrat qui consacrat leurs droits repectifs, et la ferme volonté de l'observer. événements en disposèrent autrement. On ne peut méconnaître que le roi Guillaume n'est la sincère volonté de consolider son nouve royaume sur des bases solides; la sage constitution et le gouvernement représentatif qu'il 🗢 corda aux Pays-Bas témoignent de ses bonnes intentions. Il était d'ailleurs populaire en Belgique aussi bien qu'en Hollande, plein de solli-

citude pour le commerce et l'industrie, qui se développèrent d'une manière remarquable par la libre navigation de l'Escaut et par la création d'un grand nombre de routes et de canaux. Des mesures politiques arbitraires, dues moins au roi qu'à des ministres impopulaires, succédérent bientôt à ces bienfaits, et amenèrent l'antipathie entre les Belges et les Hollandais. Le culte catholique sut inquiété, la presse atteinte par des **lois repressives**; la langue française proscrite des actes administratifs et des tribunaux; la langue nationale, c'est-à dire hollandaise, déclarée obligatoire pour l'obtention des places eu emplois, le fisc rendu plus intelérant et plus dur, la partialité établie ouvertement en faveur des sujets des provinces septentrionales au détriment de ceux des provinces méridionales. Entrainé dans cette voie déplorable, le gouvernement ne devait plus s'y arrêter. Le ministère ne tint compte ni de l'opposition déjà ferme qu'il rencontrait au sein de la législature, ni des énergiques réclamations de la presse belge, écho de l'opimion publique, de jour en jour plus menaçante. Lorsque le pouvoir se vit ensin au bord de l'abime, il commença par faire droit à quelques griefs, mais il était trop tard. Il ne fallait qu'une occasion pour que le mécontentement sit explosion. Elle s'offrit tout à coup : la révolution de Juillet, qui engloutit le trône des Bourbons, fut **le signal de l'insurrection belge. Le 26 septembre** 1830, les Belges, dans un moment de colère et d'enthousiasme, brisèrent l'œuvre du congrès de Vienne et conquirent leur indépendance. Malgré la longue et énergique résistance que leur opposa le roi Guillaume, la séparation des deux pays fut définitivement consummée; il n'y donna toutefois son assentiment qu'en 1838. Fatigué du **trône , il ab**diqua peu de temps après (1840), en faveur du prince d'Orange (Guillaume II), et se retira à Berlin, après avoir épousé en secondes noces une dame belge et catholique, la comtesse d'Oultremont. Il laissa une fortune de plus de François Driesen. 300 millions.

De Gerlache, llistoire du Royaume des Pays-Bas; Bruxelirs, 1812, 3 vol. in-8°. - Northomb, Essai historique et politique sur la Revolution belge. — Guillaume Frederic d'Orange-Nassau arant son avenement au trône des Pays-Bas, par un Belge. — Thonissen, La Balyique sous le règne de Leopold ler; Liège, 1858, 4 vol. in-8°.

coi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, duc de Limbourg (1840-1849), fils du roi Guillaume I<sup>er</sup>, né le 6 décembre 1792, mort le 17 mars 1849. Il fit ses études à l'École militaire de Berlin et à l'université d'Oxford, embrassa la carrière militaire, et devint en 1811 lieutenant-colonel. Nommé aide de camp du duc de Wellington, il se distingua par sa bravoure à l'assaut de Ciudad-Rodrigo, à la prise de Badajoz et dans la betaille de Salamanque. Lors de l'avénement de son père au trône des Pays-Bas (1815), il fut chargé du commandement des armées dece pays.

Il assista ensuite au combat de Quatre-Bras, et à la bataille de Waterloo, où il fut blessé, rejoignit les alliés à Paris, et épousa, le 21 février 1816, la grande-duchesse Anna Pawlowna, sœur de l'empereur Alexandre de Russie. Lors de la révolution de 1830, il essaya vainement d'amener les affaires à une solution pacifique: ses actes, par lesquels il avait reconnu la liberté des Belges, furent désavoués par son père. Il passa alors un an en Angleterre. En 1831 il revint en son pays, pour prendre le commandement en chef de l'armée hollandaise. Victorieux dans la courte campagne du mois d'août, il dut se retirer devant l'intervention armée de la France.

Le 7 octobre 1840, il succéda à son père au trône de la Hollande. Il introduisit quelques réformes dans l'administration des finances, mais ne put se résoudre à aller aussi loin que les circonstances semblaient l'exiger. La révolution de 1848 le força enfin à faire de larges concessions, qui eurent pour suite le remaniement complet de l'administration des finances et des douanes.

Guillaume laissa deux fils : Guillaume III (vov. l'article suivant) et le prince Henri, né le 13 juin 1820, stathouder de Luxembourg, et une fille, Sophie, née le 8 avril 1842, épouse du grand-duc régnant de Saxe-Weimar.

V-u.

Conversations-Lexikon.

\* GUILLAUME III, roi des Pays-Bas, fils du précédent, né le 19 février 1817. Ayant succédé à son père en mars 1849, il se vit forcé d'appeler aux affaires un ministère libéral, sons la présidence de M. de Thorbecke. Ce ministère prit à cœur de mettre toute l'organisation politique du royaume en harmonie avec la nouvelle constitation et de relever la prospérité matérielle du pays par des lois de finance opportunes, par des traités de commerce et par de grandes entreprises de chemins de fer et de canaux. Lors du rétablissement des évêques de Hollande, obtenu par le pape en 1853, le ministère Thorbecke crut devoir rester fidèle à ses principes de tolérance religieuse, inscrits dans la constitution, en ne s'opposant pas à la reconstitution de la hiérarchie catholique. Mais le parti réactionnaire exploita habilement le ressentiment que l'allocution du pape avait fait naître chez les protestants zélés; par suite de la pression exercée par ce parti sur l'opinion publique, le roi fut obligé de s'entourer d'un ministère rétrograde, dont firent partie entre autres MM. Donker Curtius, van Hall et van Doorn. Mais ce ministère ne put éviter de saire de nombreuses concessions à l'esprit libéral; les tarifs des douanes surent modifiés dans le sens du système du libre échange, l'abolition de l'esclavage dans les colonies fut décrétée pour l'année 1860, les impôts furent répartis d'une manière plus équitable. En juin 1856, l'administration sut confiée à des hommes décidés à couper court à cette tendance et à renverser même la constitution. Mais les chambres résistèrent

avec énergie contre leurs projets; elles refusèrent entre autres de voter une loi sur l'enseignement, marquée de l'intolérance la plus oppressive contre les catholiques. Cette loi, entièrement modifiée selon les idées libérales, fut ensin décrétée vers le milieu de l'année 1857. Le parti ultra-protestant vit ses manœuvres échouer ontièrement; le représentant le plus prononcé de ce parti, M. Græn van Prinsterer, vient de donner sa démission, comme membre de la chambre, abandonnant le terrain à ses adversaires. Dans le grand-duché de Luxembourg, au contraire, le système réactionnaire obtint un triomphe complet en 1856; dans le mois de novembre de la même année, la constitution de ce pays fut abolie d'un trait de plume par le roi, qui y gagna entre autres avantage une augmentaion de sa liste civile,

Guillaume a épousé en 1839 la princesse Sophie, sille du roi de Wurtemberg. Il cultive beaucoup la musique; des couplets composés par lui ont été chantés sur les théâtres de Paris. E. G. Conversations-Lexikon.

### K. Guillaume ducs de Pouille.

GUILLAUME Bras de Fer, sondateur de la puissance normande dans l'Italie méridionale, mourut en 1046. Il était l'ainé des douze fils de Tancrède de Hauteville. On raconte de dissérentes manières l'événement qui inspira aux gentilshommes normands l'idée d'aller chercher fortune en Italie. D'après le récit le plus accrédité, sous le règne de Pandulfe III, prince de Bénévent, quarante chevaliers revenant du pèlerinage du mont Gargan, pénétrèrent dans Salerne assiégée par les Sarrasins, en 1016. Ils demandèrent à Guaimar (voy. ce nom), prince de cette ville, de leur donner des armes, lirent une sortie, et mirent les assiégeants en déroute. Ils retournèrent en Normandie, comblés des présents de Guaimar, et parlèrent à leurs compatriotes de la beauté de l'Italie méridionale, de ses richesses et de la faiblesse des Grecs qui la possédaient. Dès l'année suivante une nombreuse troupe d'aventuriers normands vint se mettre au service de Melo, un des chess de la Pouille, et guerroya contre les Grecs avec des alternatives de succès et de revers. Après la mort de Melo, les Normands passèrent au service des princes de Capoue et de Salerne, et se grossirent successivement de nouveaux aventuriers de leur pays. L'Italie méridionale était alors dans la plus complète anarchie. Les Grecs, l'empereur Henri et les seigneurs des petites principautés de Salerne, Capoue, Bénévent, Naples s'en disputaient la possession. Les Normands, passant tour à tour dans chaque parti, finirent par obtenir de Sergius, duc de Naples, un terrain sertile situé entre Naples et Capoue. Ils y fonderent la ville d'Aversa, et leur chef, Rainulf, prit le titre de comte. Sur ces entrefaites arrivèrent en Italie, en 1036, les trois fils ainés de Tancrède d'Hauteville : Guillaume, Drogon et

Humfroi. Ils se mirent à la solde du géneral gre Maniacès, qui s'estorçait de reconquérir la Sicile sur les Sarrasins, et se signalèrent surtout à l'assaut de Syracuse en 1039. Guillaume mérit à cette occasion le surnom de Bras de Fer. Grice à la valeur des Normands, l'île entière allait être reconquise, lorsque Maniacès, devenu suspectà la cour de Constantinople, l'ut privé du commedement, en 1040. Le nouveau général, Docea, n'ayant pas voulu donner aux Normands une auss large part de butin, ceux-ci s'insurgèrent, repssèrent le détroit de Rhegium, prirent Amali, et se partagèrent d'avance la Pouille et la Calabre, qu'ils se proposaient de conquérir. Docess les poursuivit, mais il fut défait en plusieurs rescontres par Guillaume et ses frères. Exauguste, qui lui succéda, n'eut pas plus de succès; il tomba même entre les mains de Guillaume, d les Grecs ne conservèrent que les quatre grands villes de Tarente, Brindes, Otrante et Bari. La cour de Constantinople, effrayée, rendit le commandement à Maniacès, dans l'espoir que ce che habile arracherait aux conquérants les possessions de l'empire. Maniacès en effet commença par remporter sur ces aventuriers la brillant victoire de Matera, en 1042, et il les aurait prebablement chassés d'Italie, si la crainte d'un se cond rappel ne l'avait décidé à se révolter court l'empereur Monomaque. Cette sédition, quoique bientôt terminée par la mort de Maniaces, 🛎 nula les efforts des Grecs, et permit aux Normands d'asseoir solidement leur domination. Ils se 🏴 tagèrent les villes conquises, auxquelles ils 🛎 tachèrent le titre de comtés. Sans asservir les comtes l'un à l'autre, ils nommèrent un chel, & conférèrent, en 1043, cet honneur à Guillaume Bras de Fer, avec le titre de comte de Pouille. La ville d'Amalfi sut choisie pour être la capitale de cette aristocratie militaire. Guillaums remporta encore à Trani une victoire sur 🗠 Grecs, le 8 mai 1046, et mourut sans laisser d'esfants. Suivant un poëte contemporain (Guillaume de Pouille), il était « un lion dans le combat, 🝱 agneau dans la vie ordinaire, un ange dans le conseil ». Son frère Drogon lui succéda. N.

Léon d'Ostie, Chronicon Montis Cassini. — Bergis 🌬 morie di Benevento. — De Rlasio, Scrip. Princ. Selen. - Geoffrol Malaterra, Hist. - Cedrenus, Compendien, t. II, édit. de Bonn. — Le Beau, Histoire du Bas-Emple. I. LXXVII, LXXVIII.

GUILLAUMB, duc de Pouille, petit-sils de Bobert Guiscard, né en 1097, mort le 20 juillet 1127. Il succéda à son père, Roger, dans le duché de Pouille et de Calabre, et reçut en 1114, du pape Pascal II, l'investiture de ses États. Fidèle aux iraditions de sa famille, il aurait voulu empêcher ke Allemands de s'établir en Italie, et prit active ment le parti de Calixte II contre l'anti-pape Grégoire VIII, qui était protégé par l'empereur Henri V. Il profita de la minorité de son cousin Roger Il de Sicile pour s'emparer de quelques places qui appartenaient au jeune prince. Plus tard Roger, profitant à son tour d'un voyage que Guillaure

fit à Constantinople, reprit ces places, et probablement quelques autres qui dépendaient du duché de Pouille. Cette guerre se termina promptement, par un traite qui rétablit Roger dans tout **ce qu'avait possé**dé son père ; mais beaucoup de vassaux de Guillaume s'étaient révoltes. Pour les **réduire, ce** prince fut obligé d'empronter à **Roger une somm**e de 60,000 pièces d'or, qu'il hypothéqua sur la Calabre. Il mourut peu de temps **après, sans laisser** d'enfant. Sa mort fut le **signal d'une révolt**e générale dans le duché de Pouille. Mais Roger, qui le réclamait à titre **d'héritier de Guilla**ume, accourut de Sicile, et fit reconnaître son autorité. Ainsi se trouvèrent réunies sur une seule tête les conquêtes des descendants de Tancrède d'Hauteville.

Romunid de Salerne, ('hromicon ; dans les Rerum Italicarum Scriptores, t. VII.

### L. Guillaume rois de Sicile.

GUILLAUME 1er, dit le Mauvais, roi de Sicile, **né vers 1120, mort le 7 ou le 15 mai 1166. Après** la mort de ses deux frères ainés, il fut, en 1151, associé au gouvernement par son père, Roger II. L'année précédente, il avait éponsé Marguerite, **fille de Garcia V., roi** de Navarre. Avant succédé, en 1154, à son père, il fit demander au pape Adrien IV l'investiture de la Sicile. Celui-ci la iui refusa, et ne lui donna dans ses lettres que le simple titre de seigneur. Guillaume, en fureur, chasse le légat du pape; ce dernier excommunie alors le roi, et soulève contre lui les barons de l'Applie et de la Calabre, que Roger avait soumis **au régime d'un**e administration régulière. Adrien **engagea ensuit**e l'empereur Frédéric Barbe Rousse **à venir faire la conquêt**e de la Sicile pour le compte du saint-siège; Frédéric déclina cette proposition, mais s'allia à l'empereur grec pour partager en commun les Etats de Guillaume. En 1155 ce dernier, qui s'était retiré en Sicile, avait perdu presque toutes ses possessions d'Italie; mais Frédéric ayant dû retourner en Allemagne, Guillaume passa la mer en 1156; et après avoir remporté une grande victoire sur les barons et les Grecs, il fit rentrer en peu de temps toute l'Apulie sous sa domination. Dans le mois de **juin de la même année,** une alliance fut conclue entre lui et le pape, qui, devinant les projets d'envahissement de Frédéric, voulut se ménager un auxiliaire sidèle pour la luste qui allait s'engager entre l'Allemagne et l'Italie. Guillaume recut d'Adrien, movennant un tribut annuel, la confirmation de ce que ses ancêtres avaient possédé. Dans la guerre que ce traité occasionna entre Frédéric et le saint-siège, Guillaume, disposant d'une très-grand nombre de vaisseaux, fut d'un grand secours aux papes. Après avoir ensuite mis fin pour toujours à la domination des Grecs en Italie, ce prince alla s'enfermer dans son palais de Palerme, où il s'était formé un sérail à l'imitation des souverains musulmans. Le grand-chancelier Maione et l'archevêque Hugo administraient le royaume de la manière la plus

tyrannique. La désunion se mit parmi eux en 1160; Maione fit donner du poison à l'archeveque. Mais, avant de mourir, ce dernier fit éclater contre son adversaire une conspiration conduite par un certain Bonnello, qui tua le chancelier de sa propre main. Trois ans après, ce même Bonnello se mit à la tête des grands, qui ne voulaient plus supporter le gouvernement arbitraire des odalisques de Guillaume ; celui-ci fut emprisonné et son fils Roger, âgé de neuf ans, proclamé roi. Mais le peuple et le clergé se déclarèrent pour Guillaume, lequel fut rétabli sur le trône. Dans sa première colère, il donna à Roger un coup de pied d'une telle violence, que ce maiheureux enfant en monrut peu de temps après. En 1164 une nouvelle révolte, suscitée par Bonnello, fut promptement étoussée, et dans les deux dernières années Guillaume put s'abandonner librement à son penchant pour la volupté et la cruauté. Avide comme tous les Normands de son temps, il ne se fit jamais scrupule de violer les coutumes qu'il avait juré de maintenir, et de faire peser sur ses sujets les exactions les plus arbitraires. Un des grands griefs des barons coutre lui était qu'il n'autorisait le mariage des filles nobles que lorsqu'elles étaient arrivées à un âge très-avancé ; comme elles restaient ainsi presque toujours sans enfants, leurs fiefs faisaient retour dans les mains du roi. Après sa mort, la reine empêcha pendant quelques iours que le bruit ne s'en répandit dans le public. de crainte que le peuple ne se soulevât en apprenant qu'il était délivré. Guillaume fut euseveli à Montréal, où la reine lui fit élever un tombeau de porphyre, qui subsiste encore aujourd'hui. En 1810, lors de l'incendie de l'église de Montréal, le corps fut transféré dans un autre lieu jusqu'en 1845; il était d'une conservation parfaite. On trouva un cadavre gigantesque, sur les traits duquel régnait un caractère d'affrense férocité. K. G.

Hugo Faiklandus, Historia Sicula; dans le t. VII des Scriptores de Muratori. — Romuald de Salerne. Chronicon; dans le même volume. — Art de verifier les dules. — Raumer, Geschichte der Hohenstauffen, t. II.

GUILLAUME 11, dit le Bon, roi de Sicile, fils du précédent, né selon Romuald de Salerne en 1152, selon Hugues Falcland en 1154, mort le 16 novembre 1189. Couronné roi en juillet 1166, il gouverna d'abord sous la tutelle de sa mère, Marguerite de Navarre. Les premières mesures qu'il prit, ce sut d'onvrir les prisons, emplies par son père, et d'abolir les impôts illégaux introduits par celui-ci. Mais l'affection que les peuples en conçurent pour lui cessa bientôt lorsque la régente se mit à favoriser outre mesure son cousin Étienne de Perche et plusieurs autres Français. En 1169 une révolte ayant éclaté à Palerme, Étienne sut sorcé de se retirer en Syrie, après quoi la tranquillité se rétablit. Fidèle à la politique de son père, Guillaume soutint le pape Alexandre III contre Frédéric Barbe-Rousse, et ne voulut pas conclure avec celui-ci une peix

main de sa fille. En 1177 il épousa Jeanne, fille de Henri II, roi d'Angleterre; le seul enfant qu'il eut d'elle mourat peu de temps après sa naissance. En 1185 Guillaume acutint par les armes les droits d'Alexis , neveu de l'empereur grec Manuel, contre l'usurpateur Andronic. L'armee sicilienne avait déja fait la conquête de presque toute la Grèce, lorsqu'elle fut battue à Démétrice par les troupes d'Isaac l'Ange, successeur d'Andronic ; Guilleume l'envoya alors contre le roi du Maroc, qui fut forcé de lui rendre la ville de Media, comme rançon de sa fille, faite prisonnière par les Siciliens. Il expédia ensuite en 1188 une flotte nombreuse au secoura de la ville de Tyr, assiégée par Saladin. Il mourut l'année suivante, leguant son royaume à l'empereur Henri VI, mari de Constance, fille de Roger II, acte qui amena le malheur de la Sicile. L'époque de Guillaume est célèbre dans l'histoire de ce pays; les chroniqueurs la pròpent comme un temps de prospérité générale, due à la sollicitude du roi pour ses sujets et à son amour de la justice. La durée si courte de ce règne ajouta sans doute à son prestige, dit M. de Saint-Priest ( Histoire de la Conquête de Naples), et d'ailleurs, pour y voir une ère de bonheur, il suffit de penser à celle qui la précéda et la suivit. » Une tradition généralement acceptée fait naître à la cour brillante de Guillaume les premiera essais de la poésie italienne; mais l'auriel (Danie, t. I.

Romusid de Salerne, Chronicon. - Muratori, Scriptorse, t. Yll, p. 106. - Nugues Falciand, Historia, -Marstori, Scriptoret, t. VII, p. 302

p. 320 ) a parfaitement etabli que ce n'est guère

qu'à l'epoque de Frédéric II qu'on a commencé

à se servir du dialecte sicilien pour des compo-

uitions en vers.

OUILLAUBE III, roi de Sicile, né vers la fig du onzième siècle , mort dans le commencement du douzième. Il était file de Tancrède, rot de Sicile, auquel il succéda en 1194, sons la tutolie de sa mère Sibylle. La même angée l'empereur Henri VI lui enleva toutes ses possessions au Italie, ainsi que Messine et Palerme. En 1195 Sibylle et Guillaume firent avec lui un accord. moyennant lequel l'empereur devait avoir le royaume de Sicile, et Guillaume la principanté de Tarente. Mais bientôt après, Henri fit arrèter Guillautne, l'envoya dans la forteresse de Hohen-Ems, dans le pays des Grisons, et lui fit crever les yeux. Le traiheureux prince passa la reste de ses jours dans sa prison.

Otton de Saint-Blaise, Chronicou. - Jean de Coccan, Chrymican Possis Meet

#### M. Guillaume roi de Wurtemberg.

LEUILLAUME 17, roi de Wurtemberg, est ne le 27 septembre 1781, à Luben, petite ville de Silésic, où son père, depuis roi de Wurtemberg sous le nom de Frédéric Ier, était en garnison en qualité de général major pressien et de chef d'un régiment de dragons. Son enfance fut ru- i campagne de 1815, il commandait encore 🖼

aéparée, que l'empereur lui avait offerte, avec la 1 dement éprouvée. Après avair longieuse mi avec ses parents de Silénia en Russie, pris m Alletnagne, en Suisse et sur les bords du Mis, ce ne fut qu'en 1790 qu'il hai fat permis à m fixer en Wurleinberg, 11 perdit aa mère, la pilcesse Auguste-Caroline-Frédérique-Louise de Brunswick-Wolfenbuttel, le jeur même et 1 dtalgnait sa septième ennée.

Le duc (depuis roi) Frádáric almait dusrement ses cofunts; il les remit en de buus meins, et leur donna d'excellents précupius; maio il était d'une aévérité outrée, fort initable et d'un despotisme inoui dans sa fant Les études du prince Guillaume furent dus fois interrompues par les Invasions des Prus dans le duché de Wurtemberg , gouverné à 1795 par son grand père, Frédéric-Engine, se quel succéda, en 1797, le duc Frédéric. Teste e familie se vit forcée de quitter la duché en 1796 el en 1799, et en 1800 le prince Guillaume atta comme volontaire dans l'armée autrichim commandée par l'archiduc Charles. 🛭 se 🌬 gua à la bataille de HobenHuden. Bon pire we lant toujoues le maintenir dans une grande dipendance, le jeune prince reconnut que le minit. pour lui était de s'éloigner de la cour, ፋ 🎟 1803 il entreprit en France et en Italie un 107 qui eut les plus heureux résultats pour su la truction. Il ne revint en Wurtemborg qu'un 1896, après que son père, électeur depuis 1803, 🕬 reçu de Napoléon le titre de roi. Le prince re vécut dans la retraite la plus profonde à Stattant. entouré seulement d'un petit cercle d'amis, 🍽 qu'en 1812. L'alfiance qu'il contracta, en 1994 avec la princesse Caruline-Auguste de Brillio n'apporta guère de changement dans sa mu de vivre et ne fut pas henreuse; d'un com accord les deux époux rosspirent leur mêm, 🖷 1814.

Lorrqu'es 1812 Napoléon lança toute 🖼 forces de l'Europe contre la Russie, 15,000 W# tembergeois formèrest le contingent de roi PP déric, et le prince royal , conformément as dist de son père, se mit à la tête de çes troups. A peine entré sur le territoire russe, il tomb 🐠 gereusement malade , forcé de s'arrêter à Willia 🖯 retourna dans se patrie dès qu'il fut rébbl. 🕨 reprit les armes après la bataille de Leipzig, 🕬 pour une cause qui peraissait avoir touts 🕮 sympathies. Son père, à l'exemple des autres 🖼 allemanda, venait d'accèder à la conlition est la France : le prince royal de Wurtenborg 🌬 chargé du commandement d'un corps d'armés composé des troupes wurtembergeoises et de platsieurs régiments russes et autrichiens. Il fit prosent de taleuts militaires dans la campagne de France. et contribua puissamment aux succès remportes par les alliés à Epinay, Brionne et Sens, et 🕬 vrant leur retraité à Montereau, il arrêla 🕪 un jour l'armée française, plus forte que la sicrassi et conduite par Napoleon en personne. Dans

considérable, à la tête duquel il ral Rapp derrière les murailles de s faits d'armes, en l'associant à la 'Allemagne, augmentèrent beauité du prince royal. Arrivé à Paris, issance de la grande-duchesse de ine Paulowna, princesse douaiin-Oldembourg, avec laquelle il se , mais qui mourut le 9 janvier avoir donné deux filles, les print Sophie.

ès la conclusion de son second ort de son père, arrivée le 30 ocpela le prince Guillaume au trône. énérale fut l'un des premiers actes et à la suite de nombreuses déliomulgua, le 25 septembre 1819, la itution, qui fut suivie d'importantes nistratives. Sous le règne de Guil-Vurtemberg marcha dans la voie du t d'une des constitutions les plus lilemagne. La révolution de Juillet y es esprits. On découvrit seulement g, en 1833, une espèce de conjue, mais qui n'avait aucune portée. Francfort, le Wurtemberg se sit r son opposition aux mesures de la grade du prince de Metternich. En temberg eut bien à souffrir de l'efinérale, mais ce fut un des premiers ilme se rétablit. Le roi prit d'abord le l'opposition, et entra largement es réformes; mais en même temps il utes ses forces à l'oinnipotence prusz affaires de l'Allemagne. Il contint lans le Wurtemberg, et s'opposa aux ocratiques du parlement de Francrès la compression de la révolution erg garda sa constitution. Certains iriaux avaient été rachetés par la naneurs firent des réclamations, et la ique soutint leur cause; comme les poussaient leurs prétentions, il en difficultés constitutionnelles assez n'empéchèrent pas cependant le roi mariage civil, de promulguer une ur la presse et de négocier un concorne, en même temps qu'il augmentait : chemin de fer. Roi constitutionnel s, il a exprimé dans une lettre céce de Schwarzenberg le vœu de ré-, et nécessaires dans la représentade l'Allemagne.

Juillaume I<sup>er</sup> épousa en troisièmes isine Pauline, fille de son oncle le Wurtemberg, de laquelle il eut deux ils, le prince royal de Wurtemberg, e 6 mars 1823, marié en 1846 avec la esse Olga, fille de l'empereur Nicolas. roi Guillaume, Catherine, morte en épousé le prince Jérôme Bonaparte, Westphalie, frère de Napoléon. De-

puis le rétablissement de l'empire, le ro. de Wurtemberg a visité deux fois la France en 1856 et 1857. L'empereur Napoléon III lui a rendu visite le 25 septembre 1857 à Stuttgard, où il s'est rencontré avec l'empereur Alexandre II de Russie.

L. L-T.

Conversations-Lexikon.

III. GUILLAUME princes non souverains.

GUILLAUMB (Frédéric-Guillaume-Charles), prince de Prusse, frère du roi frédéric-Guillaume III, né à Berlin, le 3 juillet 1783. mort dans son domaine de Fischbach (Silésie), le 28 septembre 1851. Quatrième fils du roi Frédéric-Guillaume II, il épousa, le 12 janvier 1804, Amélie-Marianne, fille du landgrave Frédéric-Louis de Hesse-Hombourg, de laquelle il eut dix enfants. Entré en 1799 dans la garde, il commanda une brigade de cavalerie, dans la guerre de 1806, avec le grade de lieutenant-colonel, et se distingua particulièrement à la bataille d'Auerstædt par une brillante charge sur l'infanterie française. Au mois de décembre 1807, il vint à Paris solliciter du vainqueur quelques adoucissements aux dures conditions que celui-ci avait imposées à la Prusse ; mais il obtint seulement la réduction de la contribution de guerre à 140,000,000 au lieu des 154,500,000 fr. qui avaient été demandés. A la fin de 1808, le prince Guillaume accompagna à Saint-Pétersbourg le roi et la reine de Prusse. Dans la campagne de 1813, il fit partie du quartier général de Blücher; à la bataille de Lützen, il commandait, à l'aile gauche de l'armée, la réserve de la cavalerie, et enfonça un carré d'infanterie à la tête de ses cuirassiers. Il ne prit pas une part moins importante à la campagne de Silésie. A la journée de Leipzig, il facilita la jonction des corps de Blücher et du prince royal de Suède à Breitenfeld, ce qui décida du sort de la bataille. Plus tard il fut chargé du commandement d'une brigade du corps d'armée aux ordres du général York, et lui fit franchir le Rhin. Le 30 mars 1814, il prit part à l'attaque des villages de La Villette et de La Chapelle, attaque à la suite de laquelle les Prussiens s'emparèrent des hauteurs de Belleville et de Montmartre. Dans la campagne de 1815, au combat de Belle-Alliance (Waterloo), il commandait la cavalerie de réserve du quatrième corps, et dans la nuit il poursuivit les Français en déroute. Il marcha ensuite à l'avant-garde sur la capitale de la France. Après la seconde paix de Paris, le prince de Prusse vécut alternativement à Berlin et au château de Fischbach, en Silésie. C'est là qu'il se trouvait lorsque éclata la révolution de Juillet. La situation critique dans laquelle cet événement plaça aussitôt les provinces rhénanes engagea le roi de Prusse à lui en confier le commandement général. Le prince vint alors habiter Cologne pendant une année. En mars 1834 il fut nommé gouverneur de la forteresse fédérale de Mayence, fonctions qu'il avait déjà remplies de 1824 à 1829. Mais quand la mort lui eut enlevé sa semme, il ne

quitta presque plus son domaine de Fischbach.

Conversat . Lexik.

CUILLAUME (Frédéric-Louis), prince de Prusse, frère du roi Frédéric-Guillaume IV, aujourd'hui régnant, est né le 22 mars 1797. Second fils du roi Frédéric-Guillaume III, il prit part aux campagnes de 1813 et de 1814. Promu à de hautes charges militaires et politiques depuis l'avénement de son frère au trone, nommé alors gouverneur de Poméranie et appelé à faire partie de la première diète convoquée en Prusse, il prit depuis une part importante aux affaires de son pays. La prédilection qu'il manifestait en toute occasion pour l'état militaire et tout ce qui s'y rattache le sit considérer comme l'un des principaux soutiens du gouvernement absolu, et dans les sanglantes journées de mars 1848 ce préjugé provoqua dans les masses une vive irritation contre lui. Les choses en vinrent à ce point qu'il crut alors prudent de quitter la Prusse. et pour donner aux passions le temps de se calmer il se rendit en Angleterre; mais le ministère Camphausen travailla à faciliter son retour, qui eut lieu en esset dès le mois de jain. Elu député à l'assemblée nationale, il accepta ce mandat, mais n'alla pas siéger. Quand, au printemps de 1849, la Prusse réunit une armée pour réprimer la révolution au sud de l'Allemagne, le prince Guillaume en reçut le commandement. En quelques semaines il mit sin au mouvement insurrectionnel du Palatinat et du grand-duché de Bade. Nommé, en 1849, gouverneur militaire de la Westphalie et des provinces du Rhin, il alla s'établir à Coblentz. En 1854 il sut nommé colonel général de l'infanterie prussienne et gouverneur de la forteresse fédérale de Mayence. Lorsqu'en 1855 la guerre éclata entre la Russie et les puissances occidentales, il aurait voulu, dit-on, que la Prusse prit un parti plus énergique et renonçat à la neutralité pour soutenir l'Empire Ottoman.

Le prince de Prusse, qui est l'héritier présomptif du trône de son frère, s'est marié en 1829, avec Marie-Louise-Auguste, princesse de Saxe-Weimar, de laquelle il a eu deux enfants : le prince Frédéric-Guillaume-Nicolas-Charles, né le 18 octobre 1831, qui vient d'épouser la princesse royale d'Angleterre, fille ainée de la reine Victoria et du prince Albert, et la princesse Louise-Marie-Élisabeth, née le 3 décembre 1838 et mariée au grand-duc de Bade.

J. V.

Conversations-Lexikon.

IV.GUILLAUME historiens, savants, littérateurs, etc., rangés par ordre chronologique.

GUILLAUME de Chester, poëte latin du onzième siècle. On n'a pas de détails sur sa vie. L'Histoire littéraire suppose avec vraisemblance qu'il était Normand et moine du Bec. Il fut sans doute un des moines de cette abbaye que saint Anselme transporta à Chester. On a de lui deux petits poëmes en vers élégiaques latins, l'un sur l'élévation de saint Anselme à l'archevêché de Canterbury, l'autre sur la mort de ce prélat; ils ont été insérés dans les Miscellanea de Baluze, t. IV, in-fol., p. 15, 16, sons le titre de Carmen in obitum sancti Anselmi, archiepiscopi Cantuariensis; Epicedion in obitum ejusdem.

Z.

Saint Anselme, Epist, l. III, ep. 34. — Fabricius, Bibliotheca Latina mediæ et influæ atalis. — Histoire littéraire de la France, t. X. — Wright, Biographia Britannica lit., 1. 11.

GUILLAUME de Poitiers, historien français, ne au village de Préaux, près de Pont-Audemer (diocèse de Lisieux), vers 1020, mort on ne sait à quelle époque. De Normandie il alla étudier à Poitiers, d'où il prit son surnom. Il recut dans cette école tous les éléments du quadrivium. Bientot il embrassa la profession des armes, qu'il sulvit pendant quelques années, et se trouva à plasieurs actions vives et périlleuses. Ayant conça du dégoût pour cet état, il le quitta pour se saine clerc. Devenu prêtre, il fut longtemps chapelain du duc Guillaume, depuis roi d'Angleterre. Enfin Hugues, évêque de Lisieux, lui ayant donné un archidiaconat dans son diocèse, Guilaume s'y fixa pour le reste de ses jours. Il continua ses fonctions sous Gilbert Maminot, successeur de Hugues, et rendit à l'un et à l'aute de grands services dans l'administration de les diocèse. Dom Mabillon s'est trompé lorsqu'il a dit que Guillaume avait même gouverné ce diocèse en qualité d'évêque. Gilbert aimait l'astrenomie et les mathématiques; il réunit autour de lui quelques dignitaires de sa cathédrale 🕬 avaient le même goût que lui pour les lettres et les sciences, et forma ainsi dans sa maison une sorte d'académie dont Guillaume faisait partie. Il n'état pas sculement philosophe et mathématicien, I possédait encore l'histoire ancienne et connaisset bien les bons auteurs grecs et latins. Sur la 🌆 de ses jours, il fit sa principale occupation de la prière. Le plus considérable des ouvrages de Guillaume de Poitiers et le seul qui soit venu jusqu'à nous est son Histoire de Guillaume le Conquérant. Guillaume de Jumiéges avait déjà écrit la même histoire jusqu'à la conquête de l'Angletere. Guillaume de Poitiers écrivit la sienne pes de temps après la mort de son héros. Personne n'ital plus propre à réussir dans ce travail. Il avait vu par lui-même tous les faits qu'il raconte. Malbenreusement ce qui nous en reste ne va que jusqu'aux événements de l'année 1070, et le peu de manuscrits qui contiennent son ouvrage le présentent mutilé au commencement. André Duchesne l'a publié dans cet état. Le manuscrit de la Bibliothèque cottonienne, qu'il a suivi, paraît être l'original même de l'auteur. Orderic Vital dit que Guillaume de Poitiers avait auss du talent pour la poésie, et qu'il saisait sou vent des pièces de vers, où l'on trouvait de la delicatesse, de l'harmonie, de la douceur; mais peut-on se fier au goût d'Ordéric Vital? On du resta ser quels sujets roulaient ces, dont il se nous reste rien. On trouve s manuscrite de quelques bibliothèques sté de la Profession monastique et una Théologique qui portent le nom de me de Poitiers, unie ce théologien est fort l de l'historien, et lui est postériour de maiècle.

J. V.

Vital, Hist. — Dom Rivet, Hist, Miler, de la ome VIII, pag. 170 et suiv.

LAUMA le Wallon, abbé de Balat-Ar-Mets, mort vers 1089. On se sait ries amilie ni du lion de sa naiseance. Ou espendant Lorrain. On pense qu'il reruction à l'école de Liége. A la fin de ses 🖪 se retira dans un cioltra. Son snattra 'it was lettre pour l'engager à quittur lte et à antrer dans le clevaé adoubler; Illuume me s'ottoche que davantage à il graft embrassé, et à son tour il tàcha, notifs les plus puissants, de porter con i agivre son exemple. On croit que ca int-Armout de Metz qu'il se retire. En y succéda à Warin dans la dignité I gogverna cette maleon avec sagrese; isait une de sea principales occupations. Guißaume fut élu abbé de Saint-Romi Depuis 1071, ce monantère était sans zposé aux pillages de l'archevêque Magijiaume eut de vifs démêlés avec l'ar-; et voulut abdiquer ; il écrivit au pane, grapt point de réponse, il parift pour t nane l'accuellit avec bouté, et à son reisevêque Manassé le fit remplacer. Guliretira à Metz, et quoiqu'il aimat l'érmann. Il out la faibleuse de se laisser sa place, loreque l'empereur Hearl IV | d Nermana de son slége, en 1045. Dès nivante, Guillaume alla trouver ort st en présence des principaux membres Il renonça nolennellement à l'épiscopat. rve de son repentir, et par pénitence, il s l'abhaya de Gorse. On ful confia la solu la qu'on y élevait, et au bont de queique vôque Hermann lui rendit l'abhaye de aul. On a de Guillaume le Walter un e sept lettres à diverses personnes, à Grégoire VII et deux à l'archevéque lettres dags lesquelles II l'admoneste néet ini reproche ses vices avec beaucoup race. On let doit on outre une brile prière eur de saint Angustin. Dom Wabillon erré ces opuscules dans un manuscrit re de Saint-Arnoul de Meta, qui paraislu temps même de l'auteur, les a pule premier volume de ses Analecies, et enpagnés de savantes observations.

J. V.

Anal., tome 197, p. 157-381. — Hist. Mileraire eq. tome 7111, p. 265.

LAUME, moine français, prélat anglais, sène de Bayeux, dans la première mollème siècle, mort à Windoor, le 2 jan-

vier 1006. None le trouveus d'aburd moine dans l'abbaya de Saint-Calais an Meine, Cependant rejetons le témoignage de Gulllaume de Malmesbury, qui l'inscrit au nombre des abbés de cette traison : la plus haute dignité qu'il y occupa fut celle de prieur. Il fut abbé de Saint-Vincent, dans la ville du Mana. On l'y voit transiger, à on titre, avec l'évêque Arnauld, au sujet de terres aituées à Coulaines. Guillaumé le Conquérant le choisit pour évêque de Durham, le 9 novembre 1080. L'historien de cette église, Siméon au Turnot, loue beaucoup le sèle de Guillaume dans l'administration de son diochse. Il commence la nouvelle cathédrale de Durham, et bâtit un nouveau monastère dans la même ville. Cependant sous Guillaume le Roux, suspect d'avoir pratiqué quelques intrigues avec Odon, évêque de Bayeux, il fut exilé sur le confinent. Cet exil dura du moia de mara 1089 au mois de agotembre 1091. Rétabli sur son siège, Guillaume arait s'y âtre comporté dans la suite en plus ildèle sujet : il fut même un des prélats normands qui se déclarèrent avec le plus d'énérgie coutre Auseime, dans l'assemblée de Rocklagham, en 1095. Guillaume a laissé des Lettres, et un écrit latitulé : Opus Withelmi de 5. Caritelo in triennio exilti sui. Ces ouvrages sont mentionnés permi les manuscrits de l'église de Durham,

Simeonia Man., Dunelmonsia Hist. — Anglia Sagra, t. I. — Hist. Hiter de la Pranca, L. VIII, p. 486. — Gaitha Christ., t. XIV, not, 187.

GUISLAUME de Jumiéges, historiqu français, vivait dans la seconde moitjé du onzième siècle. Il avait le surnom de *Calculus*, provenant, dit-on, de ce qu'il souffreit de la gravelle. Après avoir fait profession dans le monastère des bénédictins de Jomiéges, il y rédiges ses Hestoriz Normannorum Libri VII., qu'il dédia à Guillaume le Conquérant. Un passage de cette histoira prouve que Guillauma commenca son livre après 1070 ; il a dè le terminer avant 1887. Il existe un huitième livre de cette histoire; on s'accorde à l'attribuer non à Guillaume, mais à un moine inconna de l'abbaye du Bec. Le style est différent de celui des livres précedents, et on y trenve repportes des faits datant de 1137, époque où Guillaume devait déjà être mort selon toute vraisemblance. Plusieurs interpolations ont été constatées dans l'ouvrage de Guillaume, notamment dans le chapitre IX du livre VI, et dans les cangitres XII, XXII, XXV et XXXVIII, du livre VII (1). Dom Rivet regrache à tort à Guillaume d'avoir rapporté sur les premiera temps de l'histoire des Normande des récits fabulcus, paloque personno ne ponvait loi fograir

<sup>(1)</sup> Fay, dans la 1º partie du Mercuru de décembre 17th : Lettre à l'ablé Pertal, transant un manuscrit de Labbaye de Saint-Pictor, qui contient l'histoire des premiers ducs de Normandie par l'ulitaume de Jumères sons aucure des interpolations et additions qu'en remarque dans les édifique de Caindes et de Discheme.

des faits authentiques sur cette époque de barbarie. Pour l'histoire des deux derniers Richard de Normandie, Guillaume est la principale et presque unique source. « Non-seulement, dit M. Guizot, il nous a conservé sur l'histoire des ducs de Normandie des détails qu'on ne trouve pas ailleurs, mais il peint avec plus de vie et de vérité qu'aucun autre les mœurs nationales, les caractères individuels, et sa narration ne manque pas d'intérêt. » L'Historia Normannorum sut publiée la première sois par Camden dans les Angliæ Scriptores, etc. Duchesne en donna une édition relativement meilleure, mais encore défectueuse dans ses Normannorum antiqui Scriptores; Paris, 1619, in-fol. La traduction de l'ouvrage de Guillaume se trouve dans le t. XXIX de la Collection de Mémoires publiée par M. Guizot; elle est précédée d'une Notice sur Guillaume. **E. G.** 

Histoire littéraire de France, t. VIII, p. 167.

GUILLAUME de Pouille, historien italien (1), vivait à la fin du onzième siècle. Aucun détail sur sa vie n'est parvenu jusqu'à nous. On croit, avec vraisemblance, qu'il était ecclésiastique et qu'il assista au concile de Bordeaux tenu en 1096; les actes de ce concile en esset sont signés par un clerc de second ordre, nommé Willelmus Apulus. Guillaume nous apprend lui-même que ce fut sur l'ordre de Roger, duc de Calabre, et sur les instances du pape Urbain II qu'il entreprit d'écrire en vers l'histoire de la conquête de l'Italie par les Normands. Son ouvrage, dont la rédaction a dû être commencée après 1087 et terminée avant 1099, est intitulé: De Rebus Normannorum in Sicilia, Appulia et Calabria gestis; il sul d'abord publié par J. Tiremois, en 1582, à Rouen, in-4°, et reproduit dans le tome Ier des Scriptores Rerum Brunswicarum de Leibnitz, dans le tome ler des Scriptores Historiæ Sicilia de Carusio, et dans le tome V des Scriptores Rerum Italicarum de Muratori. Le poëme de Guillaume, assez purement versisié pour l'époque, n'est pas une épopée, mais une relation généralement sidèle de saits historiques; c'est une des sources les plus importantes sur l'histoire de l'Italie au onzième siècle. Il est divisé en cinq livres. Dans les deux premiers se trouvent racontées les premières expéditions des Normands en l'Italie; dans les trois derniers Guillaume sait le récit des conquêtes de Robert Guiscard; il s'arrête à la mort de ce dernier.

Histoire littéraire de la France, t. VIII, p. 488. — Tiraboschi, Storia della Lett. It al., t. III, p. 306.

\*GUILLAUME, abbé de Saint-Florent, né dans la première moitié du onzième siècle, mort le 30 ou le 31 mai 1118. Il était d'une illustre naissance. Son père, Rivallon, nous est bien

connu, ainsi que ses frères Jean et Gilduin. Rivallon était seigneur de Dol, en Bretagne Ah mort de Sigon, en 1070, les moines de Saint-Florent choisissent Guillaume pour leur abbé. On le voit dès cette année, dans les titres de son abbaye, recevant de Geoffroy , évêque de Paris, . l'église de Bruyères. Guillaume jouit bientôt d'une grande renommée : elle se répandit si loin, qu'en l'année 1080 Raimond, évêque de Bazas, ayant à se plaindre des moines de Saint-Ferme, lui soumit cette abhaye et le chargea de la réformer. Vers le même temps Robert Guiscard, du d'Apulie, lui envoyait les plus riches présents, et Alain, duc de Bretagne, lui donnait une églie qu'il avait construite à Dol sous l'invocation de Saint-Florent. Nous voyons Guillaume ca 1097 au concile de Bordeaux, en 1104 au concile de Troyes, en 1105 au concile de Nantes. L'historien de Saint-Florent, l'abbé Michel, célèbre dans les termes les plus pompeux les vertus et la renommée de Guillaume. Ce sut en esset un des hommes les plus considérables de son temps.

D. Huynes, Hist. de S.-Florent, manuscrit des Archiv. de Maine-et-Loire. — Gallia Christ., t. XIV, col. 69. — Hist. S.-Florentii, a Michaele abbate, inter Rev. Gallic. Script., t. XI, XIV.

\*GUILLAUMB, abbé de Marmoutiers, 🕬 vers la seconde moitié du onzième siècle, mort le 23 mai 1124. Il était Breton d'origine, et 🗪 père s'appelait Apengrin, sa mère Aremburg. Avant de prendre la robe noire, il avait été uchidiacre de Nantes. Les moines de Marmontes le choisirent pour leur abbé, en 1104, après la mort d'Hilgode. Entre ces moines et l'archereque de Tours il y avait alors un grave début Raoul, qui tenait le siège métropolitain, exigent que les abbés nouvellement élus, dans la cérémonie de leur consécration, lui prétassent serment de tidélité à haute voix et la main tende. Très-fiers de leurs richesses et de leur puisses, les moines refusaient cet hommage, qu'ils de claraient humiliant. Sur le refus de Guillaume, Raoul porte ses plaintes devant le pape. Yves Chartres défend la cause des moines. Raineot, évêque d'Angers et Hildebert, du Mans, s'efforcent, mais en vain, d'apaiser le dissérend. Por dant que la question s'agite, et que la province de Tours est tout entière troublée par les dicours, par les écrits des uns et des autres, Guillaume se rend à Rome, et se sait consacrer per le pape. Ainsi la solution du débat fut encore ajournée. Les titres de Marmoutiers nous sont connaître que Guillaume était de retour dans son abbaye en 1105. En 1106 il siège au concile de Poitiers, et attaque vivement un seigneur ceau qui s'était emparé de l'église de Chahaignes; le concile rend cette église à Marmouties. En 1108 Guillaume obtint de Benott, évêque d'Aleth, l'église de S.-Malo de Dinan. En 110 on le voit au concile de Laon, plaidant contre chanoines de Chemillé; en 1123, au concile Chartres, Guillaume fut, parmi les abbés de Mart

<sup>(1)</sup> Les auteurs de l'Histoire littéraire de la France prétendent qu'il était Normand de naissance; mais Tiraboschi a trouvé dans un vers du poëme de Guillaume la preuve qu'il était d'origine Italienne.

soutiers, un de coux qui sorent le plus de reess. Fort occupé des affaires de son abbaye, soutint pour elle tant de procès, il reçut pour **lle tant de domnines et tant d'églises, que la re**sumaissance des moisses l'a rendu célèbre,

Matter, Hist. de l'Abbi de Marmout., maquerit de t Whiloth, Impurials. -- Gallia Christiana, t. X24,

QUILLAUME de Saint-Thierry, théologien de, ne à Liège, à la fin du onxième siècle, tort on 1150. Après avoir fait ses études à l'abage de Saint-Nicaise de Reims, dont it fat emmé prieur en 1113, il deviat buit anx après bhé de Saint-Thierry près de Reims. En 1134 se retira dans le monastère de Ligny, de l'ordre Cliengs. Ami intime de saint Bernard, il comutilt les opinions d'Abailard et de Guillaume le Conches. On a de lui : Orationes sive Mediationes; Louvain, 1548, in-18; Anvers, 1550 et 1380, in-16; et dans is Bibliotheca Patrum, . XXII, p. 1142. — Les autres nuvrages de Fallianme ne trouvent dans le t. IV de la Biblio-Moor Cisterciensis; ce nont pour la plupart des bultés ascétiques , parmi lesquels on remarque : Mipulatio catholicorum Patrum contra dog**anto Petri Abaila**rdi ; — De Erroribus Guit-Muu de Conchis. Le S. Bernardi Vita et Res guille de troque dans les Acta Sanctorum au **30 mart, et dans diverses éditions de saint Bernard,** Minument dans celle de 1690, t. VI, col. 1061. 📭 avait encore au dix-huitième siècle, à l'ablupe de Ligny, en manuscrit, un ouvrage de Guil-🖦 intitulé Sententia: de Fide

4. Bernardi Epistolar ( les lattres 76, 88, 86 , 86 et 88 ). "No Visch, 2006 Seriptorum Cistercionanio, p. 187 w, Hist, générale des Autres excrés, L. XXIII. ·Mt. — Pagent, Memoirse pour servir à l'hist. lité 4 dis-sept provinces des Pays-Bas, 1. 15, p. 167.

**GELLLAUMS** *de Malmesbury* , célèbre his-**Flon anglais, né dans la seconde moitié du** Mième siècle, mort vers 1150. On n'a sur sa que quelques renseignéments, recueilles dans & suvrages. Destiné à l'Église, il consecra sa Ruesse à l'étude , acquit les diverses commaismess qui constituaient alors une bonne édution, et s'applique particulièrement à l'histoire. lut d'abord les principaux écrivains de l'histre étrangère , puis passant aux annales de son upre pays, et les trouvant très-imparfailes, rucueillit les matériaux d'un ouvrage plus com**et sur le mê**me sujet. Il entra dans l'ordre des distinction, et fit profession à l'abbaye de Malunhary; if en deviat bibliothecaire et precentor. t en aurait été étu abbé en 1140, «'îl n'eût ré**un**é ses prétentions en faveur de son compéti-<del>eur l'abbé Jean.</del> C'est le seul événement de la la de Guillaume dont ou connaisse la date pré-Me Pour tout le reste, on est réduit à des in-PORCOS. Dans son histoire des rois anglais, surrige de sa jeunesse, on voit qu'il fut contem-

pas encore querente ses à la mort de ce dernier prince. Son Histoire des Evéques anglais no peut avoir été écrite avant 1140, et son *Histoire* nouvelle après 1147 ; et ce fut postériourement à cette date qu'il composa son Histoire de Glastonbury, qui paralt être son dernier ouvrage. Guillaume de Malmesbury est le premier écrivain angiais qui depuis le temps de Bède ait réussi à laire de l'histoire autre chose qu'une oèche et indigeste chronique. Il se vante, avec raison , du zèle qu'il a mis à ressembler des matériaux. Pour toute le partie ancienne, il n'employa cependant que des antorités bien commus; mais il vivait à pae époque où existaient encore un grand nombre de traditions et de légendes des temps saxons, et il en a recueilli et conservé un grand nombre dans son ouvrage, qui à cel égard est après la Chronique Saxonne l'autorité la plus précieuse pour l'Iustoire anglosaxonne, Son récit de la période normande est judicieux et, autant qu'il était possible alors, exempl de préjugés. Son latin est correct et son style plus agréable que celui d'aucun historien anglais précédent. Guillaume de Malmesbury avait beaucoup écrit, et plusieurs de sea ouvrages aout venns jusqu'à nous. Voici les titres de tous ceux que l'on connaît : Historia Regum Anglorum, en cinq livres, s'étendant depuis la première entrée des Saxons jusqu'à l'année (120 imprimé; — Historia novella, en deux livres, renfermant l'bistoire d'Angleterre depuis 1128 jusqu'à 1143, imp.; — De Gestis Pontificum Anglorum , en quatre livres, imp.; --- De Antiquitatibus Glastoniensis Ecclesia: " imp.; — la Vie d'Aldhelm, aussi imprimée et généralement considérée comme le cinquième livre du *De Gestis Pont.* ; — Vie de Wulstan, dans l'Anglia sacra de Wharton; — in Vie de Dunstan, manuscrit; — Quatre livres de Commentaires sur les Lamentations de Jérémie, man.; - De Miraculis S. Andrew, man.; - Abbreviatio Amalarii De ecclesiasticis Officilis, man.;— Epilome Historia: Aimonis Florincensis, man.; - Le Martyre de saint Indractus, man.; — une l'ie de soint Potrick : Leland en a donné des extraits dans ses Collectanes, vol. II, p. 236; — La Tie de saint Benigne, que l'auteur mentionne dans son Histoire de Glustonbury; — une Collection des Miracles de In Fierge, cités par Leiand; — un Récit du Voyage de Jean, abbé de Malmesbury, jusqu'à Rome; cité par Leland; — un poème en quittre livres, intitulé : De Serie Evangellstarum, cité par Leland. Les trois premiers livres de l'*Historia Regum Anglorum*, furent publiés sans nom d'anteur, d'après un manuscrit mutilé, dans les Rerum Britannicarum.... Scriptores vetautiones de Jérôme Commelin ; Leyde, 1587, ia-fol., p. 281-348. Les ciaq livres de l'Hist. Arg. Ang., les deux des Historia novella, et Parin de Guillaume le Roux et de Henri, et dans 📗 les quatre premiers livres du De Gestis Ponti-200 Commenfaire sur Jérémie, qu'il n'avait | ficum parment dans les Bornes Anglicorum

Scriptores post Bedam præcipui, publiés par i Savile; Londres, 1596, in-fol., p. 6-294. Le *De* Antiquit. Glastoniensis Ecclesiz, et le cinquième livre du De Gestis Pont. (la vie d'Aldhelm) furent insérés dans les Historia Britannica, Saxonica, Anglo-Danica, Scriptores quindecim, de Thomas Gale; Oxford, 1691, in-fol., 3 vol. p. 291-381; — la Vie d'Aldhelm et la Vie de Wulstan parurent dans l'Anglia Sacra de Wharton; Londres, 1691, in-fol.; seconde partie, p. 1-49, 239-270; — le *De Antiquit*. Bccles. Glast. a été réimprimé en tête de l'Historia de Rebus gestis Glastoniensibus d'Adam de Domerham; Oxford, 1727, in-8°, vol. I, p. 1-122. Les deux principaux ouvrages de Guillaume de Malmesbury ont été réimprimés sous le titre de Willelmi, Malmesbiriensis monachi. Gesta Regum Anglorum, alque Historia novella. Ad fidem codicum manuscriptorum recensuit Thomas Duffus Hardy; Londres, 1840. 2 vol. in-8°; ils ont été traduits en anglais par le révérend John Sharpe; Londres, 1815, in-4°. Z.

Oudin, Scriptores ecclesiastici, t. II, p. 1089. — Leland, Collectanea, vol. II, p. 236; vol. III. 264, 278; vol. IV, p. 185. — Tanner, Bibliotheca, p. 360. — Bale, Illustrium Majoris Britannius Scriptorum Summarium. — Fabricius, Bibliotheca Latina media et infume atalis. — Ziegelbauer, Historia III. Ordinis S-Benedicti, t. IV-— Wright, Biographia Britannica liter., t. II.

GUILLAUMB de Conches, célèbre grammairien et philosophe français, né à Conches, en Normandie, en 1080, mort vers le milieu du douzième siècle : en 1150, suivant Fabricius; après 1154, suivant Albéric de Trois-Fontaines. Il eut une chaire à Paris, où il enseigna avec beaucoup d'éclat, en observant, comme nous l'atteste Jean de Salisbury, la méthode de Bernard de Chartres. Les auteurs de l'Histoire littéraire répètent, d'après Oudin, qu'il eut pour disciple Henri II, roi d'Angleterre; mais c'est une erreur, déjà signalée par le président Bouhier à la marge d'un manuscrit de la bibliothèque de Troyes. Oudin, au lieu de Henri II, aurait dit avec plus de vérité Geoffroy le Bel, comte d'Anjou, père de Henri. Geosfroy le Bel a été choisi par Guillaume de Conches pour son interlocuteur, dans le dialogue qui a pour titre : Draymaticon Philosophia. On a signalé dans les écrits de Guillaume de Conches plus d'une nouveauté, et même plus d'une hérésie. Ajoutons que cette accusation n'a pas été mal justifiée. Dès l'ouverture des écoles, le but de l'étude de la science sut signalé par quelques hommes siers et entreprenants, et ils cherchèrent aussitôt dans les livres des philosophes la vérité nue, dégagée des voiles que lui prétent toutes les religions. Noble et laborieuse recherche, qui ne pouvait cependant mener fort loin des intelligences dépourvues de toute discipline. On s'empressa d'ailleurs de les arrêter. Aussitot que l'Église entendit parler une autre langue que celle des saint Augustin et des saint Ambroise, elle fut saisie de terreur, et criant d'une voix lamentable qu'on avait vu l

paraître à l'horizon les signes précurseurs de l'Antechrist, elle demanda le châtiment des profanes. Cette satisfaction ne lui fut pas refusée; mais elle y eut peu de profit. Nos docteurs chagèrent simplement le ton de leurs discours. L'école eut alors des théologiens qui prétendaient expliquer les mystères en suivant les principes d'Aristote, et des philosophes, zélés partisan de Platon, qui invoquaient l'autorité des dogmes catholiques pour justifier les thèses les plus aventureuses de leurs condisciples, les Alexadrins. Guillaume de Conches sut de ce demis parti. C'est en effet un prétendu platonicies. Mais vainement il s'efforça de mettre torjens d'accord sa religion et sa philosophie; il sacrifi plus d'une fois l'une à l'autre. Pour la philesphie personne ne devait réclamer. Guillaume de S.-Thierry se porta vengeur de la religion ottragée.

668

Si la vie de Guillaume de Conches est mi connue, le recensement de ses ouvrages anthetiques ou apocryphes présente, d'autre part, d'assez grandes difficultés.

L'Histoire littéraire de la France with tribue d'abord un grand traité philosophique intitulé *Magna de Naturis Philosophia*, et peblié, dit-on, vers 1474, en deux volumes in-folsans date, et sans nom d'imprimeur ni de lies. Mais cetto attribution est douteuse. Fabricias, qui avait parlé du même ouvrage avant les lénédictins, l'a confondu avec le Speculum de Vin cent de Beauvais. Les Bénédictins n'ont-ils 🏴 à leur tour commis quelque autre et semblable erreur? L'édition qu'ils signalent était, de sent-ils, fort rare en 1763 : on ne trouvait ales à Paris qu'un seul des deux volumes, conserve dans la bibliothèque du collège de Navarre. Or ce volume a lui-même disparu depuis l'asse 1763; on ne le rencontre, du moins, dans #cune des grandes bibliothèques de Paris. Nesce pas le même ouvrage qui est mentionné des le Répertoire de Hain sous cet autre tire: De Opere sexta diei et primo de animalibus? Cela est vraisemblable; mais la collation des deux écrits est bien difficile. Aucun des catalegues de la Bibliothèque impériale, ni ceux des livres imprimés, ni ceux des manuscrits, ne nos ostre soit le Magna de Naturis Philosophia soit le De Opere sextx diei. Non-seulement? est permis de supposer que ces deux titres & partiennent au même ouvrage, puisque le Répertoire de Hain omet le Magna de Naturis Philosophia; mais on peut conjecturer encore que l'un et l'autre titre désignent un traité improprement inscrit parmi les œuvres de Guillanne de Conches. Ces encyclopédies, ou recueils d'evtraits sur toutes matières, se rencontrent souvent dans les manuscrits du douzième et du treizième siècle, ornées des titres les plus variés, et attribuées aux auteurs les plus différents.

Voici un exemple éclatant de ces étrangconfusions. On trouve dans les Œurres

Beda, édition de 1612, in-fol., un ouvrage ayant pour titre: Περί Διδαξέων, sive quatuor libri dc elementis philosophia. Le même ouvrage est inséré dans le Maxima Bibliotheca Patrum, édition de Lyon, t. XX. pag. 995, sous le titre de : De Philosophia Mundi, libri qua*twor*, et sous le nom d'Honoré d'Autun. Enfin, il se rencontre dans plusieurs manuscrits, et notamment dans le num. 796 de Saint-Victor, sous le nom de Guillaume de Conches, et sous le titre de : Tractatus Philosophia. Les éditeurs de Beda le Vénérable, avant de lui attribuer cet ouvrage, l'avalent-ils lu? Il faut le croire. ils étaient alors ou peu attentifs, ou peu clairvoyants. Non-seulement en esset ni l'esprit ni le style même du livre ne se rapportent au temps de Beda; mais on y trouve cités des auteurs qui ont vécu trois ou quatre siècles après lui, comme le moine Constantin et Joannicius. « Sunt quidam qui neque Constantini scripta, neque alterius physici unquam legerunt...; » au livre I du traité, chap. 21 : et quelques lignes plus bas : « Reclamant iterum ore Joannicii, qui « in Isagogis suis... » En ce qui regarde Beda la question est donc résolue : sans hésiter, retranchons le Περί Διδαξέων du catalogue et de l'édition de ses œuvres. Mais les mêmes arguments ne peuvent pas être invoqués contre Hoporé d'Autun, et la discussion de ses droits sur le De Philosophia Mundi est une affaire beaucoup plus délicate. L'Histoire littéraire de la Frunce ne vient pas ici à notre secours. Par une singulière inadvertance, les auteurs de l'Histoire littéraire ont deux fois analysé le même ouvrage dans leur douzième tome; et la première fois, pag. 178, ils l'attribuent à Honoré d'Autun, la seconde, pag. 457, à Guillaume de Conches, oubliant à la page 457 ce qu'ils avaient dit à la page 178, et croyant successivement parler de deux traités dissérents. En hien, c'est à la page 178 qu'ils se sont trompés. Non, l'ouvrage n'est pas d'Honoré d'Autun. Dans son traité De Luminaribus Ecclesia, Honoré d'Au**tun dresse** lui-même le catalogue de ses propres ouvrages. Or, on n'y trouve point le De Philosophia Mundi. Jean de Tritenheim a plus tard reproduit le même catalogue, et il n'a pas non plus compris le De Philosophia Mundi parmi les manuscrits laissés par Honoré. Sur quel témoignage se sont donc fondés les éditeurs de la Bibliothèque des Pères pour insérer ce traité dans la collection de ses œuvres? Sur un témoignage bien équivoque. Honoré se déclare l'auteur d'un traité qu'il intitule : Clavis Physica de naturis rerum: or. les éditeurs de la Bibliothèque des Pères, ne possédant aucun manuscrit de ce traité, et voulant, autant qu'il était possible, compléter leur édition des écrits d'Honoré, ont supposé que sous ce titre bizarre pouvait bien se cacher le De Philosophia Mundi, et par cette conjecture, assez légère, ils se sont crus,

ou plutôt ils se sont dits autorisés à introduire le De Philosophia Mundi dans le fatras de ses œuvres. Mais sur ce point ils sont formellement contredits par Bernard Pez. Ce dernier a découvert le Clavis Physicæ dans le monastère de Zuetlen, et l'a fait connaître par une courte analyse, se proposant d'en donner plus tard une édition. Cette édition est encore attendue. Il résulte toutefois des explications données par B. Pez que le Clavis Physicæ et le De Philosophia Mundi sont deux ouvrages absolument distincts. Ainsi tombe l'unique raison que les éditeurs de la Bibliothèque des Pères avaient eue de placer le second de ces ouvrages parmi les œuvres d'Honoré. Maintenant est-il hien de Guillaume de Conches? Cela nous est d'abord attesté par le numéro 796 du fonds de Saint-Victor. Mais voici un autre témoin plus authentique : c'est Guillanme de Saint-Thierry. Quelque moine ayant transmis à Guillaume de Saint-Thierry un ouvrage de Guillaume de Conches où étaient agitées diverses questions théologiques, celui-ci se troubla quand, lisant cet ouvrage, il y vit de graves et anciens problèmes résolus en des termes nouveaux et contraires à la foi. Ce fut le sujet d'une de ses lettres à saint Bernard. Il dénonce dans cette lettre Guillaume de Conches comme auteur de propositions paradoxales et dangereuses sur la Trinité, sur l'âme du monde, sur les démons et sur la création de la première femme. Or, où se trouvent réunies ces propositions, censurées par Guillaume de Saint-Thierry sous le nom de Guillaume de Conches? Elles appartiennent textuellement au De Philosophia Mundi. Vollà certes une preuve décisive. Eh bien, nous en possédons une qui l'est plus encore. Ces erreurs dont le De Philosophia Mundi nous offre la série, Guillaume de Conches déclare qu'il les a commises dans un écrit de sa jeunesse intitulé De Philosophia, qu'on l'en a justement accusé, et qu'il les condamne lui-même avec la sincère contrition d'un vrai chrétien. Et où cette déclaration se rencontre-t-elle? Dans le *Dragmaticon Philo*sophia, ouvrage dont nous parlerons tout à l'heure, et qui présente sans équivoque le nom de Guillaume de Conches. De tout ce qui précède il résulte que le De Philosophia Mundi est incontestablement de cet illustre écrivain.

Cela prouvé, lisons attentivement quelques passages du De Philosophia Muudi. Au livre Ier, ch. 15, dissertant sur l'âme du monde, il s'exprime en ces termes: Hanc dicit Plato ex dividua et individua substantia esse excogitatam, et ex eadem natura et diversa. Cujus expositionem si quis quærat in Glossulis nostris super Platonem inveniet. Guillaume de Conches avait donc commenté quelques livres de Platon. Il avait aussi commenté quelques chapitres de Priscien, comme nous l'apprennent les dernières lignes du même traité: Et cum in omni doctrina grammatica præcedit, de

ea dicere proposuimus, quam etsi Priscianus... Tamen obscuras dat definitiones... Antiqui vero glossulatores satis bene litteram continuaverunt...; sed in expositione accidentium erraverunt. Quod ergo ab istis minus bene dictum est, dicere proposuimus... »

Parlons d'abord des gloses sur Platon. Lorsque M. Cousin étudiait les archives, encore inexplorées, de la philosophie scolastique, préparant son éloquente Introduction aux ouvrages inédits de Pierre Abélard, il rencontra dans le numéro 1095 des manuscrits de Saint-Germaindes-Prés un commentaire anonyme sur le Timée, qui lui sembla, par la date de l'écriture, remonter au douzième siècle. Qui avait laissé ce commentaire? M. Cousin, sur la foi des Bénédictins, n'hésita pas à l'attribuer à Honoré d'Autun, auteur supposé du De Philosophia Mundi. Mais c'est une supposition à laquelle M. Cousin ne s'arrêta pas longtemps. M. Ch. Jourdain ayant en effet revendiqué le De Philosophia Mundi pour Guillaume de Conches, dans sa Dissertation sur l'état de la Philosophie naturelle au douzième siècle, M. Cousin admit aussitôt, avec M. Ch. Jourdain, que le commentaire du manuscrit de Saint-Germain devait passer au catalogue des œuvres du même docteur (Fragments philosophiques, 1840, p. 371). Plus tard, M. Ravaisson, retrouvant dans la Bibliothèque d'Avranches un exemplaire plus complet de la glose renfermée dans le numéro 1095 de Saint-Germain, signala l'identité des deux manuscrits, mais n'osa pas se confier entièrement à l'hypothèse de MM. Cousin et Ch. Jourdain, et rendre avec eux ce travail à Guillaume de Conches. C'est que l'hypothèse était justifiée d'une manière insuffisante. On prouvait bien en esset que Guillaume de Conches avait commenté Platon; mais on ne démontrait pas aussi clairement que ce commentaire sur Platon (Glossulæ nostræ super Platonem) était précisément la glose sur le Timée offerte par les manuscrits de Saint-Germain et d'Avranches. Eh bien, cette démonstration que M. Ravaisson attendait pour être convaincu, la voici. Une des habitudes de Guillaume de Conches est de se copier lui-même : il transporte, sans en prévenir, de longs fragments de ses écrits précédents dans ses écrits postérieurs. Or à la page 58, verso, de la glose sur le Timée, manuscrit de Saint-Germain, se présente une dissertation sur les éléments qui se retrouve tout entière et littéralement reproduite dans le livre I du De Philosopha Mundi, chap. 21. Le commencement du même chapitre est luimême emprunté au feuillet 29, verso, de la glose sur Timée. C'est ce qu'on n'avait pas encore remarqué. Maintenant, nous le croyons du moins, tous les doutes sont levés. C'est bien à Guillaume de Conches qu'appartient l'intéressante glose sur le Timée des manuscrits de Saint-Germain et d'Avranches.

Quant aux gloses sur Priscien, nous croyos les avoir récemment découvertes. En eset, après le commentaire sur le Timée, dans le manuscrit de Saint-Germain, on lit un long discours intitulé: Glossæ super Priscianum de Constructione, qui paraît tout à fait se rapporter au passage cité plus haut du De Philosophia Mundi. Ces gloses sont anonymes, mais elles suivent d'autres gloses qui appartiennent à Guillaume; elles sont, comme l'écriture l'atteste, de même temps; enfin, on y trouve les explications les plus étendues sur tout ce qui regarde les accidents, matière grave et délicate, suivant Goillaume, et que les anciens glossateurs avaicat trop négligée. Voilà des circonstances que l'on jugera peut-être concluantes. Abstenons-nous de conclure, puisqu'en ces matières on ne samat avoir trop de prudence. Que d'attributions incontestées se fondent sur de moindres arguments! Voici les premiers mots des gloses sur Priscien: Materia Prisciani: in hoc libro sunt quatuor genera constructionis: transiliva, retransitiva, reciproca et intransitiva constructio.

Un des écrits les plus intéressants de Guilaume de Conches est celui qui a pour titre Dragmaticon Philosophia, imprimé à Strasbourg, en 1566, in-8°. Nous avons analysé cet écrit (De la Philos. scolast., t. I, p. 290 et suiv.), dont la Bibliothèque impériale possède un fort bem manuscrit, n° 6415 de l'ancien fonds. Il en existe un autre à la bibliothèque de Troyes (Catalog. génér. des Mss. des biblioth. publiques, t. Il, p. 558). Aucune discussion ne s'étant élevée sur l'auteur du Dragmaticon, il n'est pas nécessaire de prouver que les manuscrits et l'édition de 1566 l'attribuent légitimement à Guillaume de Conches.

Parmi les autres écrits du même auteur, 🕬 signalerons: Secunda Philosophia Guillelmi de Conchis. Cet ouvrage, qui est inédit, nons 🕰 offert par un manuscrit du Roi, sous le num. 6585. Il y porte le nom de Guillaume de Conches. Un y trouve des passages entiers du De Philosophia Mundi, entre autres une analyse phrénologique des opérations de l'âme, empruntée par notre philosophe au célèbre voyageur qui le premier à introduit dans l'Occident les doctrines médicies des Arabes, le moine Constantin. Ce traité fat encore partie du numéro 1112 de Saint-German des-Prés. M. Cousin en a publié quelques me ments dans l'Appendice de son recueil intitulé: Ourrages inédits d'Abélard, p. 670. — Le catalogue récemment imprimé de la bibliothèque de Troyes indique, page 773, des fragments philosophiques, Quædam Philosophica, attributs Guillaume de Conches par l'ancien catalogue de Clairvaux. Cette attribution est exacte. Ainsi que nous apprend l'Incipit de ces fragments; ils appartiennent au traité de Guillaume de Conches qui a pour objet la Philosophie seconde, et se retrouvent dans les manuscrits du Ro et de Saint-Germain que nous avons désignésTertia Philosophia Guillelmi de Conchis. Cette troisième partie de la philosophie est la physique L'auteur disserte sur la constitution du monde, la pluie, l'arc-en-ciel, la neige, le tonnerre, etc., etc Inédit comme le précédent, cet ouvrage nous a été aussi transmis par le num. 6588 du Roi et le num. 1112 de Saint-Germain. — Guillelmi de Conchis Glossula super Boetium, De Consolatione Philosophia. Ces gloses inédites sont conservées dans la bibliothèque de Troyes, qui les a reçues de l'abbaye de Clairvaux. M. G. Haënel en désigne un autre exemplaire, à la bibliothèque d'Orléans.

Nous venons pour ainsi dire de dresser le catalogue des Œuvres de Guillaume de Conches. Les auteurs de l'Histoire littéraire ayant déjà retranché de ce catalogue un commentaire sur les Évangiles, mentionné par le P. Lelong, nous acceptons cette rectification, comme bien fondée.

B. HAUREAU.

Hist. litter. de la France, t. XII, p. 465. -- M. V. Cousin, Ourrages inedits d'Abelard, append. -- M. Ch. Jourdain. Dissertation sur l'état de la philosophie naturelle en Occident pendant lu première moitie du douzième siècle. - M. X. Rousselot, Etudes sur la Philosophie dans le moyen age. -- B. Haureau, De la Philosophie scolustique, t. I, p. 288. -- Dictionn. des Sciences philosoph., au mot Guillaume de Conches

GUILLAUME DR PASSAVANT, prélat français, né en Saintonge, dans les premières années du douzième siècle, mort à Yvré, au Maine, le **26 janvier 1187. Son père s'appelait aussi Guillaume de Passavant et sa mère Lucie de Mar**tigné. Rainaud de Martigné, son cousin, ayant été nommé archevêque de Reims, Guillaume le suivit dans cette église, et y remplit les fonctions **d'archidiacre,** jusqu'au mois de janvier 1144. Il **fut alors appel**é par les suffrages des clercs et du peuple sur le siège épiscopal du Mans. On **le trouve dans les titre**s dès l'année 1145, où il **souscrivit la charte** de fondation de la célèbre abbaye de Perseigne. C'était un homme fier, apre défenseur des priviléges ecclésiastiques. Prié par les moines de Marmoutiers d'intervenir en leur faveur contre Guy de Laval, qui s'était emparé d'un de leurs prieurés, il n'hésita pas à excommunier ce puissant seigneur. Quelque temps après, en 1151, une église vassale, l'église de Brûlon, avait refusé l'hommage à sa suzeraine, l'église abbatiale de la Coûture. Guillaume ordonna par sentence que l'église rebelle fût rasée. Cette sévérité fut bientôt taxée d'intolérance, et Guillaume fut obligé d'aller à Rome justifier sa conduite. Saint Bernard écrivit en sa faveur à Hugues, évêque d'Ostie, et au pape Eugène III. En 1158 Guillaume est à Mayenne, où il bénit solennellement les armes des croises partant pour la Terre Sainte. Un contemporain nous a transmis le détail de cette cérémonie. L'année suivante, Guillaume reçoit au Mans Henri, roi d'Angleterre. Ce prince faisait grand cas de l'évéque du Mans, et lui demandait volontiers des conseils, avec l'intention de les suivre. Cependant ce fut en vain que Guillaume lui recommanda d'épargner Thomas Becket. En 1172, Henri, se décidant à faire la paix avec Louis le Jeune, roi de France, Guillaume est un des ambassadeurs qu'il charge de cette difficile négociation. Elle réussit : la paix fut signée vers la fin de septembre. Les autres affaires auxquelles ce prélat fut employé dans les dernières années de sa vie sont de moindre importance. Les plus anciens annalistes de l'église du Mans célèbrent sa magnificence, sa charité, sa paternelle bienveillance pour les faibles et pour les pauvres. Sa mort fut un grand événement.

B. H.

Gesta Pontif. Cenom.; in Analect. Mabilionii, t. III. — Le Corvaisier de Lourteilles, Hist. des Ér. du Mans.; Gallia Christiana, t. XIV, col. 383.

GUILLAUME de Tyr, prélat et historien français, né vers 1130, mort à une époque incertaine. Il y a quelque incertitude sur la patrie de Guillaume; on ne peut douter, il est vrai, qu'il ne fut Français, mais on ignore s'il naquit en France ou s'il recut la vie de parents français, à Tyr ou à Jérusalem. De ces deux opinions la première a été admise dans l'Histoire littéraire, bien que la seconde paraisse plus probable. Etienne de Lusignan dit dans son Histoire de Cypre que Guillaume de Tyr tenait par le sang aux premiers seigneurs du royaume de Jérusalem. Lui-même nous apprend que, encore enfant, il vit Raoul, patriarche d'Antioche, qui fut déposé en 1141 et mourut en 1142; plus tard, il vint en France, et il y étudiait (sans doute à l'université de Paris) lorsqu'eut lieu le divorce d'Amaury l<sup>er</sup>, roi de Jérusalem, et d'Agnès de Courtenay, fille du comte d'Edesse. De retour en Palestine, il fut archidiacre de Tyr, à la demande d'Amaury Ier, qui le chargea bientôt après d'aller negocier à Constantinople une alliance entre l'empire grec et le royaume de Jérusalem. Le même prince lui confia l'éducation de son fils Baudoin, alors àgé de neuf ans. Guillaume de Tyr a racouté les belles espérances que donnait cet enfant, ses heureuses dispositions et sa bonté. Mais le prélat sut averti de bonne heure par les compagnons de Baudoin que celui-ci était insensible aux coups et à tout ce qui touchait sa peau. Cette étrange insensibilité. vainement combattue par les soins de la médecine, se changea avec le temps en eléphantiasis, espèce de lèpre dont les progrès privèrent le jeune prince de l'usage de presque tous ses membres. A la suite de discussions qui s'élevèrent entre son archevêque et lui, Guillaume fit le voyage de Rome. Presque aussitôt après l'avénement de Baudoin, en 1173, il fut nommé chancelier du royaume de Jérusalem, et au mois de mai de l'année suivante, il devint archevêque de Tvr. En cette qualité il assista au concile tenu à Rome dans l'église de Saint-Jean-de-Latran en 1179. En revenant du concile, il passa plusieurs mois à Constantinople, auprès de l'empereur Manuel. Il était à peine de retour à Tyr lorsque la mort du patriarche Amaury sit vaquer le siège de Jernsalem. Guillaume, qui prétendait

à cette haute dignité, fut évincé par Héraclius, archevêque de Césarée. L'archevêque de Tyr en appela de cette élection, et alla porter lui-même ses plaintes à Rome. On prétend qu'il y trouva la mort, en 1180 ou 81, et qu'il fut empoisonné par un agent d'Héraclius. Le témoignage du continuateur français de Guillaume de Tyr est formel : « Quand Eracle, dit-il, sut qu'alé à Rome, dist à un sien fisicien, qu'il alast après et qu'il l'empoisonast, et cil si fist, si su mort. » A ces paroles si précises on oppose qu'un Guillaume archevêque de Tyralia en 1188 solliciter les secours des chrétiens d'Europe. L'identité de cet archevêque avec le prélat historien est probable, sans être certaine. Dans tous les cas Guillaume de Tyr mourut avant 1193, puisqu'à cette époque le siège archiépiscopal de cette ville était occupé par un autre prélat. Guillaume de Tyr a écrit l'histoire des événements survenus dans la Terre Sainte depuis la première croisade, en 1095, jusqu'en 1184, année qui précéda la mort de Baudoin IV. Il divisa son ouvrage en vingt-trois livres, mais il n'eut pas le temps de terminer le vingttroisième livre, qui sut achevé par Hérold. Ce dernier y en ajouta six autres, qui conduisent l'Histoire de Guillaume jusqu'en 1321. Un écrivain français du treizième siècle, Hugues Plangon, l'avait déjà continuée jusqu'en 1275. L'ouvrage de Guillaume de Tyr est un des plus intéressants de ceux qui nous restent sur l'époque des croisades. L'auteur, sincère et plein de bon sens, ne se laisse pas aveugler par sa piété et par son enthousiasme, d'ailleurs bien naturel, pour les croisades. Il rapporte franchement ce qu'il a entendu raconter, ou ce qu'il a vu, sans dissimuler les fautes et quelquefois les crimes des chrétiens, sans refuser à leurs adversaires les éloges qu'ils méritèrent souvent. La latinité du prélat n'est pas irréprochable, mais elle est simple, énergique et même élégante pour le temps. L'Histoire de Guillaume de Tyr fut publiée pour la première fois au seizième siècle par Philibert Poyssenot, sous ce titre : Belli sacri Historia, libris XXIII comprehensa, de Hierosolyma ac Terra Premissionis, adeoque universa pene Syria, per occidentales principes recuperata, narrationis serie usque ad regnum Balduini quarti, per annes LXXXIIII continuata.....; Bâle, 1549, in-fol. Pantaléon, médecin de Bâle, en donna une seconde édition, sous le titre de Historia Belli sacri verissima. lectu et jucunda et utilissima...; Bile, 1556. in-fol. Ce volume contient aussi la continuation de Jean Hérold. Bongars inséra l'Histoire de Guillagme de Tyr, mais non la continuation, dans son grand recueil des Gesta Dei per Francos. La plus ancienne traduction française de l'Histoire de Guillaume de Tyr date du treizième siècle : elle est de Hugues Plagon, et a été imprimée dans l'Amplissima Collectio de dom Martène. Il existe encore deux autres traductions de cet ouvrage, savoir celle de Gabriel du Préau : Histoire de la Guerre sainte, dite proprement

la Franciade orientale; Paris, 1574, in-fol., et celle de M. Guizot, publiée dans les tomes XVI, XVII, XVIII de sa Collection de Mémoires relatifs à l'histoire de France. Joseph Horologi publia une traduction italienne de l'Histoire de Guillaume; Venise, 1562, in-4°. Thomas Bagloni en donna une seconde, à Venise, 1616, in-4°. Guillaume de Tyr avait composé plusieun autres ouvrages, dont le plus important, cité par lui-même, était une Histoire des Princes d'Orient et de leurs actions. On l'a conforda quelquesois avec un autre Guillaume archevique de Tyr, né en Angleterre et mort vers 1130. Z.

Fabricius, Bibliotheca Lutina media et infina ateix. — Lemire, dans la Bibliotheca ecclesiast. de Fabricius. — Bongars, Prafat. — Histoire littéraire de la France, t. XIV. — Guizot, Notice sur Guillaume de Tyr, es the de sa traduction.

GUILLAUME aux blanches Mains, de Blou, dit le cardinal de Champagne, né en 1135, mort à Laon, vers 1202 ou 1203, premier ministre sous Philippe-Auguste, quatrième fils de Thibault III, le Grand ou le Vieux, comte de Champagne, dont le roi Louis VII avait épousé la fille. Dès sa jeunesse il fut recommandé par son père à saint Bernard, qui lui inspira l'amour de l'étude et de la vertu. Après avoir été chancise de Saint-Quiriace de Provins, prévot des égises de Soissons et de Troyes, Guillaume aux blaches Mains fut, en 1164, élu év**êque de Chartre.** Sacré archevêque de Sens par le vénérable Marrice, évêque de Paris, le 11 des calendes de janvier 1168, il cumula les revenus de l'évéché de Chartres jusqu'en 1176, époque où il le réaigna en faveur de Jean de Salisbury. En 1164 il dressa, concernant la résidence des chancias, des statuts qui ont été approuvés par le chapite de Chartres. Après avoir réuni à la mense capitulaire les prévôtés et juatices de cette église, i ordonna, en 1174, que plusieurs chancises # mettraient ensemble pour faire valoir leurs pribendes en commun, et que ces prébendes s'execeraient au nom du chapitre, tant au spirites qu'an temporel. En 1168 le pape Alexandre III, qui se trouvait alors en France, le choisit pour légat à l'occasion du différend survenu entre Thomas, archevêque de Cantorbéry, primatd' gleterre, et le roi Henri II. La prudence d' zèle qu'il apporta dans la manière dont il rempi sa mission le firent appeler au siège archiépiscopel de Reims. Peu de temps après, il passa et Angleterre pour être témoin des miracles qui s'opéraient sur le tombeau de l'archevique de Cantorbery. Le roi Henri II, qui commençait à temoigner un profond repentir de son crime, is fit une réception magnifique, alla au-devast de lui avec toute sa cour, et le combla de présents. Après un court séjour en Angleierre, Guillaume revint en France, et se rendità Reim, où il eut bientôt après l'honneur de sacrer ma neveu Philippe-Auguste, associé au trône par son père Louis le Jeune. Guillaume, profitant de crédit dont il jouissait près de Louis le Jeure.

tul un règlement qui assurait à perpéarchevêques de Reims le privilége de euls sacrer les rois de France; ce rèfut après confirmé par une bulle du

cié au commencement du règue de Auguste, il tourna son attention du cour de Rome, qui lui donna peu après nu de cardinal. Il prit alors le nom ial de Champagne. Enfin, Philippe-Auidant justice à son mérite et à sa caparela près de lui et le tit ministre d'Etat. cardinal s'occupa uniquement de rédésordres qui s'étaient glissés dans 's, et à extirper l'hérésie des Vaudois. a pour cela le moyen ordinaire dans de barbarie : par son ordre, et à la on du comte de Flandre, un grand d'hérétiques furent brûlés à Arras. il porta Philippe-Auguste à faire la comte de Flandre, et après une lutte , il amena le roi à conclure la paix. e pape cherchait à attirer le cardinal lui, Philippe-Auguste, qui avait besoin vices, écrivit au pape une lettre dans I lui dit « qu'il ne peut consentir à irtir un homme qui était l'œil de ses t le bras droit de ses desseins; qu'il ndu le dépositaire et le défenseur de ts, qu'il le regardait comme aussi vaisla lance qu'il portait, et reconnaissait lui il se croirait incapable de faire ou la paix ». Malgré la lettre du roi, Lucius III insista pour que le cardinal sagne se rendit auprès de lui. Le roi à laisser son ministre faire le voyage en 1185. Le pontife mourut peu de jours rivée du cardinal, qui assista à l'élecbain III, son successeur. Le cardinal i suite un second voyage en Italie. En lippe-Auguste partant avec Richard Lion pour la Terre Sainte confia la réson royaume à sa mère. Alix de Chamau cardinal de Champagne, frère de icesse; il reçut ensuite à Saint-Denis n, la besace et les sandales de pèlerin i du cardinal. Au retour de Philippeil négocia avec beaucoup d'habileté un dement entre le roi de France et le Flandre, Baudouin IV. Il sit ensuite inage à Saint-Jacques en Galice. En nontra une servile condescendance au clarant uul son mariage avec Engelle du roi de Danemark. Le pape, bien t pas approuvé la conduite du légat e affaire et qu'il eût obligé Philippele reprendre Engelburge, nomma Guiln légat dans toutes les Gaules. Il ne pas longtemps à ce surcroit d'honcorps fut transporté dans la cathédrale , où il a été enterré. On lui reproche ontré une dureté odieuse à l'égard de | l'évêque-prince de Liége, persécuté par l'empereur, qui s'était réfugié à Reims, et qu'il y laissa mourir de faim. Cependant, presque tous les contemporains parlent de Guillaume avec estime. Pierre de Blois, qui lui adressa deux lettres, fait un grand éloge de ses vertus (1). Étienne de Tournay lui en écrivit vingt-cinq, sur divers sujets. Pierre Comester lui dédia son Histoire scholastique et le poête Gautier son Alexandriade

R.

D'Auvigny, l'ie des Hommes illustres de la France, l. I., p. 72. - Mss. de la Bibliothèque de Chartres.

GUILLAUME de Newbury, historien anglais, né à Bridlington (comté d'York), en 1136, mort en 1208. Il fut élevé dans le monastère de Newbury, et en devint chanoine. On l'appelle quelquefois Guillaume le Petit (Guillelmus Parvus ). Il eut pour protecteur Roger, élu abbé de Byland en 1141, et, sur sa demande, il compila un Commentaire sur le Cantique des Cantiques. A un âge plus avancé, il entreprit d'écrire une histoire de son temps, et voulut s'élever audessus du commun des chroniqueurs et des annalistes. Dans sa préface il proteste contre l'absurdité de l'histoire fabuleuse du roi Arthur et les prophéties de Merlin, et traite avec le plus grand mépris l'autorité de Geoffroy de Monmouth. Son ouvrage se divise en cinq livres : le premier, après un court récit de l'histoire anglonormande, comprend le règne d'Étienne; le second et le troisième contiennent l'histoire d'Henri II; le quatrième et le cinquième sont consacrés au règne de Richard 1er jusqu'en 1197, époque où s'arrête le récit de Guillaume. Son style est correct, et beaucoup plus simple que celui de la plupart de ses contemporains. Le Commentaire sur le Cantique des Cantiques, qui du temps de Leland existait dans la bibliothèque de Newbury, paraît être perdu aujourd'hui. L'Histoire ou Chronique sut publiée pour la première sois à Anvers, 1567, in-8°, réimprimée en 1577 et 1587, dans la Collection des Chroniques unglaises de Heidelberg. Le texte de ces premières éditions est incorrect et incomplet. Les autres éditions, bien préférables, sont : Guilielmi Neubrigensis Angli... De Rebus Anglicis sui temporis, libri quinque; nunc primum auctiores XI capitulis hactenus desideratis et notis Joannis Picardi Bellovaci æque canonici S.-Victoris Parisiensis; Paris, 1610, in-8°; - G. N. Historia sive Chronica Rerum Anglicarum... studio atque industria Thomæ Hearnii. Accedunt Homiliæ tres eidem Guilielmo a viris eruditis adscriptæ; Oxford, 1719, 3 vol. in-8°. On trouve des extraits de l'Histoire de Guillaume de Newbury dans le Recueil des Historiens des Gaules et de la France; Paris, 1822, in-fol., t. XVIII, p. 1-58.

Cave, Historia literaria. — Leland, Comment. de

(1) Histoire littéraire de la France, t. XV, p. 248.

Ĺ

Script. Britannicis. — Tanner, Bibliotheca. — Wright, Biographia Britannica liter., t, II.

GUILLAUME le Breton, chroniqueur et poëte celèbre du moyen âge, né dans le douzième siècle, dans la Bretagne armorique, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même dans la préface de son Histoire en prose des Gestes de Philippe-Auguste, où il se nomme Brito Armoricus. On ignore le lieu de sa naissance; on sait seulement qu'il dut naître de 1165 à 1170; C'est ce que fait connaître un passage de sa Philippide, composée de 1218 à 1224 : il avait alors cinquante-cinq ans. Envoyé à Nantes à l'age de douze ans pour achever ses études, il y cultiva les dispositions poétiques par lesquelles il s'était déjà fait remarquer dans le sein de sa famille. Entré dans les ordres, il sut trèspromptement appelé, en qualité de clerc ou de chapelain, à la cour de Philippe-Auguste, qu'il suivit dans plusieurs expéditions, notamment, en 1202, au siége de La Roche-Gaillard, dont il nous a laissé un récit touchant. Guillaume accompagna encore le roi à la guerre de Flandre en 1213, et il se trouva, le 27 juillet de l'année suivante, à la bataille de Bouvines, où il remplit les fonctions de sa charge au milieu des combattants. Le roi, qui avait une confiance absolue en lui, l'envoya plusieurs fois à Rome pour obtenir du pape l'approbation de son divorce avec Ingelburge de Danemark. Cette mission, qui lui a été reprochée par un de ses amis, Gilles de Paris, prouve à la fois son habileté et la com-Plaisance de son zèle; et quoi qu'il ait pu dire de son influence dans les conseils, on est fondé à croire que son crédit auprès du roi tenait à des services plus intimes. Il fut le précepteur de Pierre Charlot, fils naturel de Philippe, mort en 1249, évêque de Noyon. Il semblerait qu'il n'avait pas profité de sa position pour se faire conférer aucune dignité ecclésiastique, car il n'était que chanoine de Notre-Dame de Senlis, et encore devait-il son canonicat à l'évêque Guérin, qui le lui conféra en 1219. On ignore l'époque de sa mort; on sait toutefois qu'il survécut à Louis VIII, mort en 1226.

Ses ouvrages sont : Historia de Vila et Gestis Philippi-Augusti. C'est une chronique en prose faisant suite à la Vie de ce prince écrite par Rigord jusqu'en 1208. Les Gestes de Philippe-Auguste s'arrêtent en 1219, époque où très-vraisemblablement Guillaume publia pour la première fois cette Histoire. La continuation, de 1219 à 1223, est d'un anonyme, moine de Saint-Denis On trouve le travail de Goillaume jusqu'à l'année 1215, à la suite de l'Histoire de Rigord, dans toutes les éditions et traductions de cet auteur Le premier éditeur de Rigord, P. Pithou, avait attribué cette continuation à Rigord lui-même, et n'avait fait des deux chroniques qu'un seul et même ouvrage, dans sa Collection des Historiens de France publiée en 1596. Cette erreur. qu'aurait du prévenir la simple lecture des pre-

mières phrases de Guillaume le Breton, s'est continuée assez longtemps dans les écrits des commentateurs. Duchesne la releva le premier, et laissa pourtant les deux Chroniques réanies dans le t. V de sa collection. La chronique de Guillaume a été publiée par D. Brial, dans le t. XVII des Historiens de France; elle y s même été complétée et corrigée d'après un manuscrit conservé dans la bibliothèque Cottonienne. Ces corrections et additions, renvoyées à la fin de ce volume du Recueil des Historieu de France, déjà imprimé lorsqu'on eut connaissance pour la première fois du manuscrit, ont été rétablies dans la traduction de la chronique de Guillaume le Breton publiée dans le t. Il de la Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France jusqu'au treizième siècle, par M. Guizot. Plus anime que Rigord, Guillaume le suit fidèlement jusqu'à 1202 ; il me s'est guère permis d'additions qu'en faveur de son pays natal. Le soin qu'il a pris de raconter certains événements accomplis de 1163 à 1171 dans le pays de Léon, son récit de la mort de l'évêque Hamon, qu'il dit avoir été assassiné à Reims en 1191, celui de la prise d'Angers par Arthur de Bretagne, en 1199, et celui de la prise de Doi et de Fougères, en 1202, par Jean, rei d'Angleterre, en sont un annaliste de la province de Bretagne, si pauvre en historiens de douzième siècle. La partie de cette histoire qui lui appartient en propre est très-intéressants, par les développements qu'il a su donner à # narration, et elle forme le véritable canevas sur lequel il a brodé le poëme suivant : Philippidos Libri duodecim, sive gesta Philippi-Augusti versibus heroicis descripta. Cette comnique retrace, en plus de neuf mille vers, es événements si importants de la vie de Philippe-Auguste. Supérieur à son époque, Guillaume 🕊 vraiment poëte; s'il ne s'affranchit pas toejours du mauvais goût alors dominant, il s'élère pourtant quelquefois jusqu'au sublime, et se la contract de la con tonjours remarquer par une grande fidélité dans les détails qui concernent la topographie, la stratégie, la poliorcétique, etc. « La Philippide, dit M. Guizot, est supérieure en importance et en mérite au poëme d'Ermola le Noir et à celon d'Abbon. Cette chronique, sous le point de vue moral et littéraire aussi bien qu'historique, d'une grande valeur. Si elle ne porte pas l'empreinte du génie de l'auteur, elle atteste les progrès de la civilisation et de l'esprit humain dans son pays et de son temps. La Philippide sort de la sécheresse d'une pure narration. Si le poéte ne peint pas, du moins il décrit les mœurs des peuples, la situation des lieux, la forme des armes et des machines. Les phénomènes de la nature entrent dans sa composition, et y font passer quelque chose du monde intellectuel, qui commençait à se produire en France. Deux faits importants se révèlent d'ailleurs dans ce poëme : la puissance complétement démontrée du lien séodal et

maissance d'un sentiment national, complétement démontrée par plusieurs passages. - La Philippide, adressée par Guillanme à son élève Charlot, parut pour la première fois du vivant de Philippe. L'auteur y ajouta en 1224 tout ce qui a rapport aux derniers moments et aux obsèques de ce prince, mort l'année précédente, et il en fit alors hommage, par une nouvelle dedicace, au rui Louis VIII. Elle a été Imprimée, d'abord en 1596, dans la Collection des Historiens de Prance de Pithou, ensuite, en 1649, dans celle de Duchesoe, t. V. p. 93. Gaspard Barthius en a donné une édition avec un commentaire de près da 1,000 pagna, sous ce titre . Speculum bont. pii, cordati el fortunati principis, qualis describitur et revera fint Françorum rez Philippus-Augustus, a Des datus, qui regnavit ab anno Christi 1180 usque ad annum 1223 semi inclurum; Zwickau (Cygnew), 1697, in-4°. Ce commentaire, d'une grande érudition, rapporte tous les passages de l'histoire en prose da Guillauma la Breton de celle de Rigord et des autres auteurs qui peuvent jeter quelque lumière sur les faits dont il est parié dans la poime. Enüs, un long fragment de La Philippide, comprenent la guerre que Philippe-Auguste fit à l'empereur Othon, en 1214, a elé public par Jacques Meyer, sous ce titre . Bellum quod Phi-**Uppus, Francorum rez, cum Othone, Anglis Flandrisque** gessit ; Anvers, 1534, in-8°.

GULLAURE le Brejon, que M. Miorcec de Kordanot place au nombre des Bretons armoricains, et que la Biographie universelle (L XIX, p. 150) fait vivre dans le pays de Galles, où l'on croit qu'il mourut, en 1356, appar**ignait à l'ordre** des frères Mineurs. On lui doit : Synonyma Britonis, nec non duodecim de-. cades Johannis de Gallandia, etc.; Paris, 1496, 1498, et 1504, in-4". Ce n'est ni à lui ni à l'auteur de La Philippide qu'il faut attribuer la Chronique dont parle Lacurne-Sainte-Palaye Cette chronique manuscrite, qui existe à la Bibliothèque impériale, est écrite en latin; elle commence au déluge et s'arrête à Philippe de Valois. On y lit, à la fin, qu'elle fut terminée la waitle du l'Accession de l'an 1484, par un Guillaume le Breton, dont on voit à la fin deux signatures. Pour que cette chronique fût de l'autour des Synonymes, it fandruit que le manuscrit de la Bibliothèque impériale fût une copie de l'original composé par cet écrivain, qui du reste était contemporain de Philippe de Valois. P. LEVOT.

M. Quinet, Hotton sur festilanma is Arrive; dans in 1. Il des Mémoires relatifs a l'Histoire de France jusqu'au treinieme stecir. – Niceron, Mediteres, t. XXVIII. – Lacorne Sainte-Palaye, Memoire, L XII des Memoires de l'Appdemie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Biblioigue des frères Mineurs. — Fabricius, Bibliothesa La-

\*GUILLAUME, juif de Bourges, d'origine espagnole, dont on ignore le nous hébreus il prit caini de saint Guillaume, archevêque de Bourges de 1199 à 1210, qui le convertit au christianisme, le mit au nombre de ses disciples et lui conférn te diaconat. Guillaume fit ses études à Paris, Il est auteur d'un Traité contre les Juifs, imprimé dans le Supplementum Patrum de J. Hommey, Paris, 1624, in-84. On lui a reproché d'avoir fuit tourner son apostasie contre ses auciens coréligiounaires. H. BOYER.

Mutoire litteraire de la France, L. XV, p. 500. — Dapas.

Roblinth, des Auteurs acrissiantiq

"GUILLAUME, abhé de Saint Denis, né à Gap, vivait au douzième siecle. Il paratt qu'après avoir etudie la médecine il embrassa la vie monastique; tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il fut mis, en 1278, à la tête de cette rélebre abbaye, qu'il gouverna avec zele et avec sageane; mais il déplut au roi Philippe-Augusta, et il abdiqua en 1186. C'etait un homine fort instruit pour l'époque; il s'était appliqué à l'étude do grec, gance de connaissance tres-peu répandu alors en Europe ; il traduisit en latin l'éloge de naint Denis l'Aréopagite, compose par Michel Syncelle, patriarche de Jécusalem, et une via anonyme du philosophe Secundus. Ces écrits et physicars, autres qu'on lui attribue sont restés G. B. inedite.

Histoire litteraire de la France, 1 XIV. p. 214. \* GUILLAUME, abbe d'Auberive et théologien français, vivait au douzième siècle. Tout ce qu'on sait à son égard, c'est qu'en 1165 et en 1180 il était à la tête de cette abbaye, qui était de l'ordre de Citeaux et dans le diocèse de Langres. Il comnosa divers ouvrages, qui sont demeures mausscrits; on cite entre autres quatre lettres sur le jugement dernier et un traite sur les nombres. dans lequel, à côte d'observations justes et qui révélent une conuaissance approfondie de l'arithmetique, on rencontre aussi de bizarres rapprochements de texte suivis d'explications mystiques tout à fait arbitraires. Il suffira , pour donner une idee de ces réveries, de rappeier qu'en combinant de diverses mamères le chiffre par-Chic 26 ( produkt du nombre virginal 7 multiplié por le nombre évangélique 4 } l'auteur arrive à penser que le nombre 130,816 doit étre le chiffre exact des saints du Paradis.

Histoire litteraire de la France, L. XIV, p. 900. GUILLAUME de Blois, benedictie et poëte latin du douzième siècle. On ignore la date de sa naissance et celle de sa mort ; mais on sait. qu'il etait frère putné de Pierre de Blois, archidiacre de Bath, l'un des meilleurs écrivains du douzième siècle, lequel mourut vers 1198. Après avoir pris le grade de docteur à l'université de Paris, Guillaume de Blois se fit bénédictin : son frère, qui aurait voulo le pousser dans les honneurs ecclesiastiques, le vit avec regret négliger l'étude de la théologie et se livrer à son goût pour la poésie, et pour la poésie du genre le plus léger. Ayant été appele en 1167 en Sicile comme précepteur de roi Guillaume II., Pierre de Blois l'emmena avec lui, et le fit nonuner abbé de Sainte-Marie de Menisco, dans le diorèse de

Messine: ni l'un ni l'autre ne tirent un long séjour en Sicile; Pierre revint en France en s'écriant : « Qu'ils vivent en Sicile, ceux qui aiment les trahisons et les empoisonnements, ceux qui se plaisent à caresser de leurs adulations les oreilles des grands! » ( Epist. 93 ). Guillaume ne tarda pas à résigner son abhaye et à rejoindre son frère (1169). Guillaume de Blois est l'un des principaux auteurs de ces sortes de poêmes élégiaques, moitié narratifs, moitié dialogués, si répandus au douzième siècle, sous le titre de tragédies et de comédies, et qui n'ont de ces ouvrages que le nom. Jusqu'à ces dernières années on ne connaissait ceux qu'il avait composés que par la mention qu'en fait Pierre de Blois dans une de ses lettres (Epist. 93). On a perdu, et la perte n'est pas grande, ses Vers sur la Puce et la Mouche, sa Tragédie de Flora et Murcus, ses Sermons. M. Thomas Wright a récemment édité (A Selection of latin Stories of the thirteenth and fourteenth centuries; in-8°, 1842, Londres) sa Comédie d'Alda. C'est une œuvre peu digne d'un prêtre; en vain Guillaume de Blois nous dit dans son Prologue:

Lector, materiæ non mea culpa fult.

Comme un auteur est toujours libre de choisir son sujet, il est responsable lorsque ce sujet est licencieux : or le sujet de l'Alda a de grands rapports avec celui de l'Eunuque de Térence, dont c'est peut être une imitation :

Dum parit Aida, perit : Ulfus pro conjuge natam Diligit, atque vices in patre matris agit. Ne vir cam videat, aut ipsa virum, pater illam Claudit; Pirrus cam nomine captus amat, Servus eam fallit, anus adjuvat; hanc multerem Mentitum sentit clausa puella marem. Concipit ilia; pater queritur, tandemque reperto Artifici fraudis fit socer; acta placent.

Ces vers du Prologue suffisent à donner une idée du sujet, du style, et de la prosodie, qui est loin d'être correcte. L'Alda est du reste un ouvrage faible et mal conçu, ou la grâce ne rachète nulle part la licence : il n'y a pas d'image lascive que l'auteur n'aime à présenter tout au long, pas de mot obscène qui le fasse reculer ; Boccace et l'auteur de Daphnis et Chloé sont réservés auprès de lui. M. Th. Wright lui attribue, mais sans preuve autre que la ressemblance du mêtre et du style, une tregédie d'Affra et Flavius, où l'on voit une mère, preseée par la faim, dévorer son enfant. A. CHASSANG.

Hist. litter. de la France, t. XV, p. 418-418, et XXII. p. 52-54.

\* GUILLAUMB de Ferrières, dit aussi Guillaume de Chartres et plus fréquemment le Vidame de Chartres, poëte français, vivait au commencement du treizième siècle. Le vidame de Chartres était depuis longtemps héréditaire dans sa famille. Lors de la quatrième croisade, il prit les armes, et partit pour l'Orient. nous les ordres et à la sollicitation de Louis. cointe de Chartres et de Blois. A peine arrivé sous les murs de Zara, il profita du départ de quelques-uns de ses amis pour quitter l'armée et revenir en France: c'était moins l'amour du pays que celui de sa dame qui le faisait agir. Ses poésies nous font connaître qu'il n'eut pas à se féliciter de l'accueil qu'il reçut d'elle :

> Li plus des confortés du mont Sui, et si chant come en volsiés, Reja Diez joie ne me doint De ce dont je vueil estre liés, S'uns autres n'en fust enragiés; Mais ma iolauté me confont: Or voi bien que li amant sont Mort of tral, Qu'a guerredon ai failli. Pour ce que j'ai trop servi.

Après un court séjour dans sa patrie, il reprit la croix, et arriva en Palestine exténué de latigue : on possède quelques dispositions du testament qu'il écrivit étant à Saint-Jean-d'Acre.

M. P. Paris, qui s'est occupe de Guillaume de Ferrières à trois reprises différentes, coit pouvoir reconnattre notre chansonnier dans m grand-mattre des templiers nommé Guillaum de Chartres, vivant en 1217, il y a quelques probabilités pour cette opinion; mais hous d'y trouvons pas assez de caractères de certitule pour la mentionner autrement que comme me fort ingénieuse hypothèse. Les chansons de Guillaume de Ferrières, que le châtelain de Coer n'eut certes pas reniées, se trouvent éparses dans les manuscrits de la Bibliothèque impériale dont les numéros suivent : 184, suppl. fr. — 65, Cangé. — 66, id. — 67, id. — 59, la Vall. — 7222, and fonds. — 7613, id. — 8, Mouchet (Copies des mss. de Berne). — 1989. — 7182. — 7364. -On peut consulter aussi le nº 63 des mss. de la Bibl. de l'Arsenal.

Nous venons de publier les œuvres de Guilaume de Ferrières, dans le Trésor des Pièces rares, avec des notes et une introduction, à laquelle nous renvoyons pour de plus longs détails. Louis Lacour.

Fanchet, OBurres, in-4°, 1610, p. 568. — Dom Live. Bibliothèque Chertraine. — Doyen, Histoire de Chartres, t. II. — Paulin Paris, Les Munuscrits françois de la Bibl. du Roi : tables. — Le même, Le Bomenose français, p. 211. — Histoire littéraire de la france, tom XXIII (1816). — Chansons et Saluts d'amour de Guillaume de Forrières, dit le Fidame de Charles. réanis et publiés pour la première fois d'après les masses. crits; Paris, 1856, in-12.

\*Guillaume le Clerc, paëta normand, #vait dans la première moitié du treizième siècle. Quoiqu'il sût olero, il écrivit en français au lieu d'écrire en latin (1). D'après l'Histoire litté-

(1) Il none apprend lui-même, dans na de ses covrages, qu'il avait naçué quelques années à Paris, où il avait entendu les sermons du bon evêque Maurice de Sully, qui occupa le siège épiscopal de 1118 à 1155. Il composa son Bestiaire divin au temps où l'Angieterre gemis ait sous l'interdit dont le pape innocent ill l'avait frappée, par suite du refus fait par le roi Jean sans Terre de reconnaître l'élévation d'Étienne de Lasfion à l'archeveché de Cantorbery, c'est-à-dire en 1900:

> Ceste ovraigne fu faite nueve. Ou fans que Phelippes tint France: Ou tans de la grant mésestance, Qu'Angieterre fu entredite, Si qu'il n'i avoit messe dite Ne cors mis en terre sacree.

reire, on me peut douter « qu'il n'ait vécu sous le roi anglais Jean sans Terre, lorsqu'il avait la Normandie, et ensuite sous Philippe-Anguste, sous Louis VIII, et même sous saint Louis ». Son poème le plus populaire au moyen âge, à en juger par le grand nombre des manuscrits, a pour titre : Li Bestiaire divins. C'est une espète d'histoire naturelle, où les descriptions des différents animaux sont suivies de moralités et d'interprétations symboliques. L'auteur commence par le lion, et passe en revue les printipaux animaux, oiseaux, poissons, alors connus; il en décrit aussi d'imaginaires, mais qui prêmit aux leçons du moraliste, comme les sirènes, ar exemple :

La sereine, qui si haut chante Que par son chant les gens enchante, Done essample à ceus chastier Qui par cest mont deivent nagier. Nos qui par cest munde passon Semmes decèus par tei son, Par la giorie, par lo délit De cest munde qui nos ocit.

ms un age avancé, Guillaume composa le Beint de Dieu, autre poème moral. Le titre est
mbolique. Le poète entend par Besant de
ieu les facultés que chaque homme en naisit a reçues de Dieu, comme un don, pour l'emiver à de honnes actions, et il se demande
mment il a usé de ce don du créateur. Entre
tres péchés dont il s'accuse, il se reproche d'air consacré sa plume à des sujets profanes,
ntes et fabliaux:

Guillaume un clers qui fu Normans, Qui versifia en Romans Fables et contes, soleit dire En foie et en vaine matire, Pécha sovent; fieus il pardont! Mult aima les délits del mond.

comme expiation, Guillaume pense à faire ouvrage moral capable d'inspirer la haine monde et le désir de servir Dieu. Il commence décrire les devoirs des rois et princes, et de re courtisans, blame leur amour de la guerre, l'indigne contre l'ambition du pape et les exacus de ses légats. Guillaume exprime la plus e désapprobation de la croisade contre les igeois,

Quant Franceis vont sor Tolosains, Qu'il tiennent à publicains, Et la legacie Romaine Les i ganduit et les i maine, N'est mie bien, se m'est avis;

roboblement vécu sous Philippe-Auguste, Louis VIII nint Louis. Son poticue la plus populaire su mayon , à en juger par le grand nombre des manuscrits enns jusqu'à nous, a pour titre Li Bestiaire divins. une sorte d'histoire naturelle, comme on l'entense moyen àge, c'est-à-dire une suite de descriptions maux, d'oisseux et de poissons, récis ou imaginaires, ant de thèmes à des enseignements moraux ou à des prétations symboliques. Des publications récentes fait connaître l'importance de ces sortes d'auvrages, pes an peint de vue scientifique, mais comme poufaire apprecier l'état des connaissances en histoire relle à l'époque où ils ont été écrits, et la tendance traic des esprits à faire tout concourir à l'enseignet religieux; on peut donner pour exemple ce qu'il es syrános.

Bons et mais sont en tos pais; Et per ceo velt Deus qu'on atende, Car mult il plaist que home amende.

Guillaume est aussi l'auteur d'un roman qui appartient au cycle de la Table ronde, et qui est intitulé : Li Romans des Aventures de Fregus, La scène de cette histoire se passe en Ecosse. Fregus est le tils d'un paysan. Il désire devenir chévalier, honneur qu'il reçoit de la main du roi Arthur. Il se met alors en quête d'exploits et d'aventures, défait le chevalier Noir, qui avait insulté le monarque breton. Dans le cours de ses aventures, il obtient l'amour d'une jeune dame d'une grande beauté, nommée Gallienne. La séparation des deux amants et leurs courses à la recherche l'un de l'autre occupent la plus grande partie du poëme. - On a encore de Guillaume deux sabliaux : De la mal Honte ; Du Prestre et d'Alison; ils ont été insérés dans les Fabliaux et Contes des Poëtes françois, de Barhazan, (édit. de Méon); Paris, 1808, in-8°, t. III, p. 210-215, t. IV, p. 227-241, Le Roman des Aventures de Fregus a été publió par M. Francisque Michel; Édimbourg, 1841, in-4°. Le Bestiaire divin et le Besant de Dieu ont été publiés par M. Hippeau, avec une introduction sur les bestiaires volucraires et lapidaires du moyen age; Caen, 1852, in-8°.

Histoire littéraire de la France, t. XIX. — Wright, Biographia Britannica liter., t. II. — L'abbé De La Rue. Essais Aistoriques sur les Bardes, les Jongleurs et les Trouvères, t. III, p. 12 et suly.

\*GUILLAUME de Carmin, surnommé le Grand, sixième abbé de Loos (Flandre), né à Carmin, vivait dans la première moitié du treizième siècle, et mourut le 30 décembre de l'an 1251. Cet abbé est l'un des plus célèbres dans les fastes de l'abbaye de Notre-Dame de Loos (ordre de Citeaux et filiation de Clairvaux); on lui doit d'immenses agrandissements dans ce monastère. C'est également Guillaume (de Carmin) qui sit construire le vaisseau de l'église, qui existait encore en 1623. Ce supérieur de l'abbaye de Loos, à une époque où les moines envahissaient la France et agrandissaient chaque jour leurs domaines, sentit que le moment était propice d'enrichir la communauté qu'il dirigeait et d'étendre ainsi son influence sur les populations voisinantes. Il se hâta donc d'acquérir les pro priétés qui entouraient le monastère, partie en argent comptant, partie en rentes de diverses natures, et partie, non moins grande, en promesse d'Indulgences. La crainte de l'excommunication lui assurait une tranquille jouissance de ces propriétés « quelles que sussent les circonstances qui pussent advenir ». — « C'était assez l'usage, dit l'abbé Ignace Delfosse, que lorsque nous faisions quelque acquisition, l'on nous mettait en possession du bien que nous avions acquis per virgam et cæspitem, que l'on prenait sur le grand autel de la paroisse où le bien était situé; et le curé, revêtu de ses ornements sacerdotaux, portait à haute voix l'excommuni-

cation devant le peuple, contre tous ceux qui viendraient nous troubler dans cette possession. » Guillaume avait également acquis la confiance de Marguerite, comtesse de Flandres. Lorsque celle-ci fonda, bientôt après (en 1247), l'hôpital de Seclin, elle jeta de suite les yeux sur l'abbé de Loos pour lui en confier l'administration, charge qui deviendrait héréditaire parmi ses successeurs; et en leur donnant ce témoignage de son affection, elle gratifia l'abbaye d'une partie des marais qui entouraient sa nouvelle fondation. Au milieu de toutes les donations qui signalent l'administration de Dom Guillaume, on voit que cet abbé, fort économe de son temps, se plaint au pape de ce que le grand nombre d'affaires religieuses qu'on soumettait à sa décision en vertu des bulles du saint-siège troublaient la vie contemplative du cloître. Le pape Honoré III, par bulle du 15 février 1226, se rendit à sa prière en l'affranchissant de juger les causes religieuses, à moins qu'un bref spécial ne dérogeat à la présente bulle dans des circonstances exceptionnelles.

Histoire de l'Abbaye du Notre-Dame de Loos, par Lucien de Rosny, pages 82 et suiv. — Archives du département du Nord.

GUILLAUME de Ramsey, hagiographe anglais, vivait dans la première moitié du treizième siècle. On croit qu'il était né dans la localité dont il porte le nom, et l'on voit par le seul ouvrage de lui qui soit venu jusqu'à nous qu'il était moine de Croyland. Cet ouvrage est une Vie du Saxon Watheof, qui sut décapité par l'ordre de Guillaume le Conquérant, et enseveli à Croyland, dont il avait été le bienfaiteur. Guillaume de Ramsey avait aussi écrit en vers latins les Vies de saint Guthlæ, du roi Edmond le Martyr, de saint Bivin et de saint Premund : mais le manuscrit qui les contenait a péri dans un incendie. La Vie de Watheof a été publiée par M. Fr. Michel, sous le titre de Vita et Passio Waldevi comitis. Miracula sancti Waldevi, gloriosi martyris, dans son recueil des Chroniques Anglo-Normandes; Rouen, 1836, in-8°, t. II, p. 99-142.

Wright, Biographia Britannica liter., t. 11.

GUILLAUME de Beaumont, prélat français, né en 1177, mort le 31 août 1240. Les auteurs de l'Histoire littéraire inscrivent sa mort au 2 septembre; mais c'est une erreur, qu'il faut corriger, puisque le nécrologe de son église dit expressément: Decessit pridie cul. septembris, sub occasu solis, anno 1240. Il appartenait à l'illustre famille des vicomtes de Beaumont. Son oncle Raoul était mort évêque d'Angers, le 3 des ides d'avril 1197, et il avait eu pour successeur Guillaume de Chemillé. Après le décès de Guillaume de Chemillé, qui eut lieu le 8 des calendes de juin 1202, Guillaume de Beaumont réunit les suffrages du peuple et du clergé, et sut sacré le 23 septembre 1203. « L'histoire, suivant M. Petit-Radel, ne nous a rien transmis sur sa vie, et ses titres littéraires ne sont point impor-

tants. » Ces termes manquent d'exactitude. Les chartes où est écrite l'histoire de l'Eglise d'Agers nous parient souvent de Guillaume, et. sans répéter tout ce qu'elles nous apprennent de lui, nous ferons du moins connaître quelque actes de sa vie épiscopale. En 1209 il met fin à un grand procès entre les religieuses du Rosceray et les frères de l'hôpital Saint-Jean. Ea 1213 il consacre l'église de la Boissière; en 1216 l'église de Saint-Nicolas, à Craon. En 1220 il est à Saumur, où il assiste aux obsèques de l'abbé Michel : en 1222 il accorde les honneurs d'une splendide sépulture au célèbre sépéchal Guillaume des Roches. En 1223 il prête sermest au roi Louis VIII. Enfin, en 1236 il admet les Frères Prêcheurs dans la ville d'Angers. Quant à ses œuvres littéraires, elles sont, il est vrai, peu considérables. M. Petit-Radel a mentionné ses Statuts, publiés en 1680, par un de ses successeurs, Henri Arnauld. Diverses chartes, h plupart inédites, peuvent être jointes aux Statuts de Guillaume, pour compléter la liste de ses écrits; mais au point de vue littéraire elles n'ont pas d'intérêt. B. H.

Hist. litter. de la France, t. XVIII, p. 250. – Gellis Christ., t. XIV, col. 572.

GUILLAUMB d'Auvergne, dit aussi de Paris, prélat et théologien français, né à Aurillac, vers la fin du douzième siècle, mort à Paris, le 30 mars 1248. Il était signalé parmi les plus doctes régents de l'école de Paris quand, en l'année 1228, à la mort de l'évêque Barthélemy, il fui élu son successeur. On le voit figurer dans plusieurs actes de cette année. En 1229, il autorité la construction du prieuré de Sainte-Catherine, dans la paroisse de Saint-Paul. Vers le même temps, il accorde aux religieux de La Sainte Trinité l'église de Saint-Mathurin. Ce sont là 🕰 premiers actes de sa vie épiscopale. Mais des lors il prenait déjà part aux grandes affaires de l'Ebi. Envoyé par le roi Louis IX dans la province 🕫 Bretagne, où le comte Pierre, allié des Anglais, cherchait ardemment à recruter des complices, il fit déclarer par l'assemblée d'Ancenis, au mois de juin 1230, que ce comte rebelle était déche de tous ses droits. La même année, ayant la plo haute opinion de sa prudence, le connétable Matthieu de Montmorency le nommait un des exécuteurs de son testament. On sait combies au moyen âge les moines étaient jaloux de leurs franchises, combien ils redoutaient les empific ments de l'Eglise séculière, et avec quelle énergie ils la repoussaient, aussitôt qu'elle s'approchait d'eux avec la prétention de les dominer. Eh bien, tel était le crédit de Guillaume, même chez les moines, qu'en 1231 les religieux de Lagny résolurent de recevoir un abbé de sa main. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'une semblable abdication. Guillaume consacrait le 2 juin 1233 h nouvelle église de Saint-Antoine-des-Champs. Dans les années suivantes, il intervint de la manière la plus active dans les débats qui s'éleGUILLAUME 690

jet de la pluranté des bénéfices, et poursuivit cet abus avec plus de de vigueur. Il soutenait qu'on ne péché mortel posséder deux bénée l'un d'eux rapportait quinze livres and l'autorité des papes et plus tard prévalurent dans l'Eglise gallicane, nt des mœurs y fit de si grands prout clerc de qualité réunit alors en tre et les fruits d'au moins huit ou 3. La corruption atteignit alors sa me. Tous les historiens félicitent avoir prévu les funestes conséquences s concessions faites à l'esprit monun serme censeur de tous les écarts. reuve de cette sermeté est la senit publier en 1243 contre quelques téméraires. On trouvera le détail de ons dans la Bibliothèque des Pères, ins plusieurs éditions des Sentences ombard. Nous ne les reproduirons e qu'il serait long de les expliquer, de motiver la sentence même qui nées. Disons simplement que Guilntra dans cette affaire moins homme pasteur prudent. Très-fervent réae ses écrits nous le font connaître, nême jour et ceux de ses adversaires ses adhérents dont le langage lui t d'hérésie.

1244, il baptisa le fils atné de n 1245 nous le trouvons à Cluny. entrevue de Louis IX et d'Innoravaillant à dissuader le roi d'enne nouvelle croisade. C'était son nseiller, et le pape n'avait pas en confiance. On le vit bien en 1247, lésigné par le saint-siège comme un Gilles, archevêque de Sens. Après nt nous avons plus haut marqué la torins reclamèrent ses dépouilles, evelir dans leur église. Son prédén successeur furent déposés sous les re-Dame. Pourquoi les obsèques de ient-elles célébrées à Saint-Victor? tance pourrait faire supposer qu'il cette illustre école, supposition que démentent pas. Guillaume est un la secte des mystiques, et l'on sait ouzième siècle le clottre de Saintr séminaire, ou plutôt leur académie. ieurs éditions des Œuvres de Guilergne. La dernière et la plus comubliée en 1674, à Orléans, par les noine Blaise Leféron, en deux vo-Ces deux volumes renferment un e de traités séparés, qui pour la peu considérables. On regrette de ver en outre divers autres opusits sur le vélin, ou même imprimés sous le nom de Guillaume d'Auendant l'authenticité des attribu-

tions est loin d'être prouvée : il paraît même certain que plusieurs ouvrages insérés dans l'édition de Leféron sont de Guillaume Pérault, ou de quelques autres docteurs portant le même surnom. On sait combien les erreurs de ce genre sont fréquentes dans les manuscrits. M. Daunou, à qui nous devons la notice de Guillaume d'Auvergne dans l'*Histoire littéraire*, n'aurait peutêtre pas dû négliger l'examen de cette question, car elle est sort intéressante; et que recherchet-on d'abord dans l'Histoire littéraire, après la biographie des écrivains, si ce n'est la distinction de leurs œuvres sincères et de leurs œuvres supposées? Quoi qu'il en soit, le plus authentique, le plus considérable et le plus important des ouvrages de Guillaume est son traité Du Tout (De Universo). C'est là qu'on trouve, avec d'abondants détails, une exposition complète de sa doctrine. Entre les deux partis qui se disputent l'école de Paris, il est réaliste, il réalise dans le monde des choses des abstractions intellectuelles : c'est , il est vrai , le procédé commun des théologiens. Mais Guillaume raisonne en philosophie comme en théologie. Après avoir disserté sans le moindre trouble sur l'entité des substances transphysiques, comme Dieu. les anges, les démons et les ames séparées, il prétend démontrer de la même manière que les espèces, les genres subsistent au sein de la nature absolument comme l'esprit les conçoit et les nomme. L'ontologie et l'idéologie sont, dans ce système, une même science. Guillaume l'accorde volontiers, et cette concession ne le gêne guère. Est-ce toutefois un simple sectaire, qui s'engage témérairement en des voies inconnues. à la suite de quelque maître renommé? Il fut, il est vrai, le contemporain d'Alexandre de Halès, et il y a beaucoup de rapports entre leurs opinions; mais il y en a moins entre leurs méthodes. Alexandre méprisait l'antiquité : Guillaume a lu tous les écrits d'Aristote traduits par les Juiss et les Arabes et transmis par eux à la chrétienté latine. C'est un érudit, presque un libre penseur. S'il interprète si mal Aristote, ce n'est pas sa faute, puisqu'il n'a dans les mains qu'un Aristote salsifié. B. HAURÉAU.

Gallia Christ., t. VII, col. 94. — Hist. littér. de la France, t. XVII, p. 357. — Jourdain, Recherches critiques. — B. Hauréau, De la Philosophie scolastique, t. I, p. 432-456. — A. Javary, Guillelmini Arverni Psychologica Doctrina (1850).

\*GUILLAUME de Rennes, frère prècheur, qui vivait vers 1250, est auteur d'une Glose de la Somme de Raymond de Peñafort, De Pænitentia et Matrimonio, glose dont l'importance nous a été révélée par le savant Daunou. Guillaume y touche plusieurs points du droit coutumier français, peu connu de Raymond, notamment en ce qui concerne l'usure, la légitimité des enfants, la faute grave des clercs qui assistent par curiosité à un supplice ou à un duel judiciaire, etc. Cette glose est insérée dans le Speculum doctrinale, ou Miroir scienti-

fique, formant la seconde partie de la vaste encyclopédie rassemblée, au treizième siècle, par Vincent de Beauvais, sous le titre de Speculum quadruplex, naturale, doctrinale, morale, historiule ; Argentinæ, 1473 et 1476, 7 vol. grand in-fol. P. LEVOT.

Histoire litteraire de la France, t. XVIII, p. 403-406. - Quetif et Échard, Biblioth. PF. Prædic. auct., t. I. p. 109. — Biographie Bretonne.

GUILLAUME de Lorris, l'un des auteurs du fameux Roman de la Rose, mort vers 1260. Sa mémoire est restée populaire à Lorris, sa ville natale, et l'on y montre encore aujourd'hui sa maison. Sa vie a été écrito par Guillatune Colletet; mals ni Méon, ni Lenglet-Dufresnoy, ni aucun des érudits qui se sont occupés depuis du Roman de la Rosa, n'ont cru devoir tenir compte de cette biographie peu véridique; et tout ce que nous savons de positif sur notre auteur se trouve renfermé dans quelques vers de son continuateur, Jean de Meung. L'Amour, dans ce passage si précieux pour nous (édit. Méon, v. 10583 et suiv.), prédit qu'un jour Guillaume de Lorris commencera « li Romans où saront mis tous ses commans », et le poursuivra jusqu'à l'endroit où il dira à Bel-Accueil :

> James n'iert riens qui me confort, Se ge pera vostre bienvelliance, Car ge n'ai mes aillors flance;

C'est-à-dire jusqu'au vers 1068 de l'édition citée plus haut (vol. I, p. 460). « Ici se reposera Guillaume, continue Amour; puisse son tombeau être plein de baume, d'encens, de myrrhe et d'aloès, pour le récompenser de m'avoir si bien servi, si bien loué! Et ensuite viendra Jehan Clopinel, qui se chargera de parfaire ce roman »:

> Car quant Guillaume cessera, Jehan le continuera Apres sa mort, que ge ne mente. Ans trespasses plus de quarente.

Or ces vers si concluants out dù être écrits entre 1300 et 1305, comme nous le prouverons quand nous nous occuperons de leur auteur; ils nous autorisent donc à placer, comme nous l'avons fait, la mort de Guillaume de Lorris vers 1260. Ils nous apprennent aussi, ce qui n'est guère moins important, la part qui revient à notre poëte dans la composition du vaste Roman de *la Rosa* , environ quatre mille vers sur plus de vingt-deux mille, un peu moins du cinquième! Il est vrai qu'il peut revendiquer l'honneur d'avoir conçu le plan général de l'ouvrage et dessiné le cadre dans lequel Jean de Meung est venu plus tard jeter les trésors de son érudition un peu confuse et de sa vervo satirique. Mais croiton qu'une gracieuse mais froide allégorie eut suffi pour assurer la fortune du poëme, et ne voit-on pas qu'il a dù sa vogue immense moins à l'ingénieuse idée de Guillaume qu'aux hardis développements qu'elle a reçus de son continuateur, à ses peintures cyniques, à ses sanglantes invectives contre les femmes et contre le clergé, contre les moines et contre les grands? Si le

Roman de la Rose a servi de texte aux discussions des théologiens et aux commentaires des savants, c'est à Jean de Meung que doit en remonter la responsabilité; c'est lui seul qui a encouru les foudres de Jean Gerson et les verges des dames de la cour (1). L'honnête poête de Lorris ne mérits jamais

Ni net excès d'honneur ni cette indignite.

Rien en effet de plus innocent que la partie du poëme dont il est l'auteur : nous allors es donner une rapide analyse.

Guillaume songea qu'il était allé se promener liora de la ville, que cette promenade l'avait insensiblement conduit dans une prairie bordé par une petite rivière; que de la il était vant à l'entrée d'un beau jardin, entouré de rouraillet, sur lesquelles étaient peintes, en or et en aut, Haine, la Félonie, l'Avarice, la Villenye, la Convoitise, l'Envie, la Trisku, la Vieillesse, la Papelardie, et la Pourrek. Description de ces dames. L'auteur passe enseite à celle du jardin dont la porte fut ouverte par Oyseuse, qui le conduisit aussitot près du malie de ces beaux lieux, nomme Deduit. Cet aimable bachelier était en train de se divertir avec quelques amis; près de lui était *Liesse*, sa maltrese, une autre dame appelée Courtoisie, et enfa l'Amour. Le Dieu faisait porter ses armes par Doulx-Regard, qui tenait deux arcs, l'un best et l'autre laid, et dix tlèches, cinq dorées, dont les noms étaient : Toule-Beauté, Simplesse, Franchise, Compagnie et Beau-Semblant, d cinq de fer noir et rouillé : Orgueil, Villenge, Honle, Convoitise et Désespoir. Tandis que, sans songer a mal, notre auteur considérait l'Amour et son cortége, le dieu malin ordonnit à son écuyer de tendre son arc, et saisissant ses flèches, il s'apprétait à en percer l'imprudent visiteur. Celui-ci prit la fuite à travers le jardin; mais arrivé près d'un beau rosier, charge de fleurs, il ralentit un instant sa course por considerer un délicieux houton, qu'il brûlait de cueillir. Aussitôt il se sentit frappé d'une slècht, puis successivement de cinq autres. Vaincu, il se jette aux pieds de son irrésistible ennemi, lui fait hommage humblement, suivant le cermonial consacré, et lui donne comme gage de # foi son cœur, que le Dieu, pour plus de précations, ferme avec une petite clef d'or « tout soul, sans entainer la chemise ». L'Amour donné à son nouveau vassal plusieurs conseils , lui 🗗 seigne comment il doit se conduire avec les dimes, et disparait. Resté seul, l'amant ne pent résister au désir de se rapprocher du charmant bouton de rose. Il rencontre *Bel-.1ccueil*, fils **&** Courtoisie, qui lui facilite l'accès du rosier, à condition pourtant « qu'il se gardera de folie ». Mais respirer le parfum de la fleur pe lui suffit pas, et au moment où il étend une main ténéraire, sort d'un buisson un grand homme noir

, an visage hideux, aux yenx « rouges nu ». C'était Dangier, un des portiers i, qui d'une voix menaçante ordonne t de se retirer. Cet homme si discouravec lui Male-Bouche, Honte, et s femme dont le nom était la l'eur. rait eu de son mariage une fille, à qui donné le nom de Chastelé; Vénus lui e guerre continuelle. L'Amant expulsé ipitoyable gardien se désespère, et remal les conseils de Raison; il écoute ntiers un Ami, qui l'engage à tout mettre · nour fléchir Dangier; il y réussit, Franchise et Pilié, et pénètre de nourès du rosier, toujours guidé par le nt Bel-Acqueil. Cependant la condesde celui-ci ne va pas jusqu'à autoriser oureux à donner, comme il le désire, à la rose. Vénus intervient en fayeur au vassal de son fils, et lui obtient la n tant souhaitée, Mais à peine en a-t-il que Male-Bouche va tout conter à Cette méchante dame accable Dangier hes, et enferme Bel-Accueil dans une r, dont elle fait garder les portes par onte, Male-Bauche of Danyier, qui de ne plus se laisser séduire. L'Amant espoir; il regrette surtout d'avoir causé ir de Bel-Accueil, et déclare que rien ne le consulera s'il perd sa bienveil-'est ici que notre poëte s'est arrêté, ous l'ayons dit plus haut, et comme bien fait remarquer les transcripteurs manuscrits, avertis sans doute par feung.

endroit trespassa Guillaume
Loris, et n'en fist plus pseaulme;
s après plus de quarante ens,
stre Jehan de Meung ce Roumans
fist, ainsi que je treuve;
ci commence son œuvre.
Méon., vol. II, p. 1.

tume de Lorris », a dit un critique con-1, « avait intention de composer un er. Pour les détails, souvent il l'mite, même Ovide; pour la forme géné-Anspire de la poésie des Provençaux. trouvère d'un esprit délicat et doux, nleux que savant, plus naif que hara vraie inspiration poétique, qui lui il supplée par de l'esprit et de la grâce; e les descriptions, « cette ressource des es, où les poëtes s'amusent à analyser our se dispenser d'analyser ». Mais est surtout important de constater, ce érise vraiment la période littéraire dont i de la Rose est le premier et le prinnument, c'est la substitution des êtres les, des abstractions personnisiées aux toriques et fabulenx, mais toujours vii animaient les épopées chevaleresques. de Guillaume est aux chansons de geste 3 froides ballades de Charles d'Orléans seront aux poésies de Thibaut de Champagne, ce que sur le théâtre les moralités seront aux mystères. L'enthqueiasme s'éteint; la sui bésite et chancelle, la poésie devient raisonnouse: Luther n'est pas loin. Il est curieux de rencontrer de pareils symptômes dès le siècle do saint Louis: nous nous bornous à les signaler. Nous ne croyons pas non plus devoir nous occuper ici de tout le bruit qui se fit autour du Roman de la Rose dans le monde philosophique et même religioux du moyen age. On sait combien est petite la part qui revient à notre auteur dans cet immense succès de scandale ou de gloire. Mais l'allégorie qui fait le fond même du poëme lui appartient sans conteste, et nous ne pouvons nous dispenser de rappeler à quels étranges commentaires elle a donné lieu. Jean Molinet, chanoine de Valenciennes et historiographe de Maximilien, y découvrit des intentions pieuses, auxquelles assurement Guillaume de Lorris n'avait point songé. Clément Marot fit plus; il consacra une longue préface à exposer la portée morale et religieuse du très-profane poëme. « Je dis premièrement que par la Rose est entendu l'estat de sapience... secondement, on peult entendre par la Rose l'estat de grace... tiercement nous povons entendre par la Rose la glorieuse vierge Marie... quartement nous povons par la Rose comprendre le souverain bien infiny et la gloire d'éternelle béatitude, etc.... » Et pour faciliter la lecture de ce livre si édifiant, il se mettait à en rajeunir le langage vieilli, et suivant ses expressions « à le restituer en meilleur estat et plus expédiente forme pour l'intelligence des lecteurs et auditeurs ». Il tenait notre poëte en haute estime, comme le prouvent ces deux vers :

Nostre Ennius Guillaume de Lorris Qui du roman acquist si grand renom (Compl. au Gén. Preudhomme.)

Il rendit pourtant un médiocre service à l'objet de son admiration en traduisant dans la langue du seizième siècle le poëme de Guillaume et de Jean de Meung. Il supplanta complétement le texte primitif, qui à partir de 1527 ne sut plus imprimé. Ce ne sut qu'en 1734 qu'il en parut une édition assez médiocre, publiée par Lenglet-Dusenoy; celle de 1799, en cinq grands volumes in-8°, ne sut guère meilleure; mais en 1814 parut l'excellent travail de Méon, et le public français put ensin se slatter de connaître un poème qui avait exercé sur la littérature française une si grande insluence et joui pendant plusieurs siècles d'une immense popularité. Alexandre Pey.

La Roman de la Bosc pur Guillaume de Lorris et Johan de Meuny, par M. Méon; Paris. 1814, 5 vol. in-80.

— Lantin de Damerey, Dissertation sur Le Poman de la Rose. — S. Demogeot, Histoire de la Littérature française; Paris, 1888. — D. Nisard, Hist. de la Litt. fr.

\*GUILLAUME, patriarche de Jérusalem et légat du pape en Palestine, mourut à Saint-Jean-d'Acre, en 1270. Évêque d'Agen vers 1277, il fut souvent choisi comme arbitre dans les querelles qui s'élevaient autour de lui. Jacques Pantaléon,

patriarche de Jérusalem, devenu pape sous le nom d'Urbain IV, le désigna en 1262 pour son auccesseur au patriarchet, et, lui conférant le titre de légat, il l'envoya à Paris pour recevoir les aubventions qu'il demandait pour la Terre Sainte; réunis par le légat le 30 et 31 août, les prélats de France lui refusèrent tout secours pécunisire. Débarqué le 25 septembre 1263 à Saint-Jean-d'Acre, dont il était chargé d'administrer l'Église, tant pour le temporel que pour le spirituel, il prit, de concert avec Jeoffroy de Sergines, sénéchal du royaume de Jérusalem, la direction des affaires de Palestine.

On a de Guillaume diverses lettres. Saint Louis l'autorisa, avant sa seconde croisade, à contracter en son nom plusieurs emprants pour l'entretien de la vaillante troupe de chevaliers qui combattaient à Acre. — Les frères Sainte-Marthe l'ont confondu avec Guillaume de Pontoise, prieur du monastère de La Charité-sur-Loire, abbé de Cluny en 1244, évêque d'Olena, ville d'Achaie, en 1250, mort en 1264.

G. SERVOUS.

Gallie Christiana, L. II., col. 918. — Raysutdi, Amalia reciseratici, éd. de Manul (2747-86), t. III., p. 78 ( note days laquelle Manul relève les erreurs de H. de Spande, des Rollandistes et des Pagi ), p. 102, 105, 109, 171, 200. — Laquero, Origna Christianus, — Endes Rignud, Hutoriens de France. t. XXI, p. 201, 156d., p. 6. — Martène, Amplistima Collectio, t. V, col. 736. — Art de vérifier jes dates, éd. la-lol., 1. I, 206. — Histoire litteraire de la France, t. XX, p. 206. — Archives de l'empire. J, esctoq 268, pièce 8; cart. 478, p. 31.

\* GUILLAUME de Tripoli, écrivain latin, né vers 1220, dans la ville du Syrie, dont il porte le nom , vivait encore en 1273. Il entra dans l'ordre des Dominicains, et fit profession à Saint-Jeand'Acre. Il affirme avoir baptisé plus de mille infelèles. En 1171, Thébalde ou Grégoire X, qui se trouvait en Palestine et qui venait d'être élu pape, le députa au khau des Tartares et l'adjoiguit avec un autre frère précheur à Marco Polo et à ses compagnons. Mais les deux dominicains, effrayés des périls du voyage, n'allèrent pas plus Join que Latasso on Issus en Cilicie. On a de lui : De Statu Suracenorum et de Mahomete, pseudopropheta corum, et eurum lege el fide, ouvrage qui est resté manuscrit, mais dont un fragment, relatif à l'état des Sarrasins après 1250 et aux invasions des Tartares en Galilée, a élé inséré par Ducheme dans les Historias Francorum Scriptores, t. V, p. 432. L'auteur rapporte bien des faits qui ne méritent aucune conflonce. On lui attribue : Cludes Damietes.

E. B-s.

Marca Paolo, Poy. — Quelif et Échard, Script Ond. Presidentoren, t. 1, p. 161. — Michaud, Bibliogr. des Croisades, 1, VI, p. 304.

GUILLAUME de Chartres, historien et prédiesteur français, né dans la ville dont il porte le nom, vers 122», mort vers 1280. La reine Blanche l'avait attaché à la chapelle de son fils, il accompagna en Orient Louis IX, et y fut captif avec lui (1250,. De retour en France, le roi récompensa le dévogement de son aumémier en l'ins-

tituant tré-orier d'une abbaye que l'un creit im celle de Saint-Quentin. Cinq ou six sunio après, il entra dans l'ordre des frères Précheus et bientôt seivalt saint Louis dans sa nouvait croisade. Il assista le roi au tit de mort, et cammena les déposities (1270). Peu de temps après, l écrivit diverses particularités de la vic de 🖦 parque, dont il avait été l'ami. On regrette 📶 l'alt plutôt envisagé comme saint que caus roi. L'administration de la reine Blanche durait la minorité de son fils y est complétement paul sous silence. L'ouvrage de Guillaume de Chiptres et ceiul de Geoffroy de Beaulieu (Gaphil de Belloloco Liber de Vita sancti Ludevici), dont il semble être le complément, ferent inprimés d'abord par Mesnard , à la suite de l'illetoire de Joinville ; on les trouve encore dans Dechesne, Script. Rev. Gallic., V, 477-480, domin. Boliandistes et dans le tome X de la grande sallection des historiens de France. Guillaums de Chartres a laissé en outre trois sermons, autrefois conservés en manuscrit dans la bibliothium de Sorbanno. LOUIS LACOUR.

Collectio de Reine Gall., XX, 61-66. — Seriptores del. Praid., I, 161, 361.—Bollandus, deta Sanctorum, aus. I, 176. — Hist litt de la Prance, IX, 200.

\* GUILLAUME l'Amané, prieur de Sid-Aubin-des-Bois , ordre de Citeoux , diocèse de Saint-Brieuc , en 1780 , a translaté du latis et prose française le Roman des Bannerets de Bretagne, qu'un autre moine, dont le son n'est pas venu jusqu'à nous, mit en ven 🗷 1377. Jacques Moisant de Brieuc donns une première édition de ce curieux opuscule, dans l'ouvrage intitulé : Les Origines de quelque Contumes anciennes et de plusieurs façons de parler triviales, avec un vieux menucrit en vers touchant l'origine des choudes dannereis de Breingne ; Caea, 1672, petitis-13 de 200 pages. Cette rareté bibliographique a éti réimprimée au nombre de cent exemplares, su les soins de M. G. Duplessix, sous ce titre: L'Ordre des Bannerets de Bretagne depuis leur origine, translaté sur le latin, mu m rimes françaises; Caen, 1827, in-4° de 5 feilles. On trouve aussi le Roman des Banards dans le L. III des Preuves de l'Histoire & Bretagne de Dom Morice, col 1761-1766; mais le texte qu'il en a donné est très-incorret, comparé à celui des éditions de 1672 et 187-

Nographie Bretonne

mortà Saint-Cloud, le 23 novembre 1223 (I). È était de la maison de Seignelay, et parent de saint Bernard. Il eut quelques differends arecles chanoines de son église; ce qui obligen le pare Honorius III à le transférer à l'évêché de l'aris. Vincent de Beauvais le nomme labertain ficcelesse defensor mirabilis (2). Il est auteur l'un

P. Levot.

<sup>(1)</sup> Et von 1210, counte l'a dit Bellgrain. (2) Jean de Soint-Victor, dans en Chronique, sunt per dit de ce preint - « Tune Guillelmus Antisnodurents after

surage non insprinsé intitulé : De Official ecsimiesticis. On lui attribue une Summa Theoluie, 1500, in-fol., imprimée sous le nom de Inflature d'Auxerre, mais elle est du prélat dont e son suit.

A. L.

Bitoire de l'Église d'Auserre, p. 182. — Rigerd, l'éte l'Allipsi-Augusti. — Vincent de Benuveis, liv. XXXI, sp. XXIV. — Chroniques de Flandre, de Tours et l'ausere. — Pierre Moine des Vaux de Cernav, Historia dib., mp. LXIX, CXXI. CXXII. — Trithème et Bellac-dh. De Scriptoribus occisiantiels. — Robert de Sainte-Brite, Callin Christiann — Le P. Desmoleis, Dis authins sur Guillaums d'Auserre, t. III., p. 11 de seu Blasire.

soulla um a'Ausserre, théologien français, sont à Borne, en 1230. Il était professeur de théo-sie à Paris, et avait une grande réputation de truir. Albéric, dans un Chronique, le qualifie de théologien très-comm et très-profond dans ses tutions ». Milon de Châtillon ou de Nanteuil flacha à sa personne, et le fit archidiscre de un évêché de Beauvais. Il l'emmena ensuite à une, ou Guillaume mourut. Ce théologien a lué une Summa Théologiea, in qualvor lieux distributa, composée à Paris, vers 1216, è a été abrégée par un prélat italien et par le dire Denis le Chartreux.

A. L.

hibbé lebent. Dissertation pur Quillanne d'Augure; a les Mémoires du P. Desmoléts , t. III, part. II. al. de la hibitothèque de Chaetres. — Bellarmin , De iptordius scelesiasticis

PULLAUME d'Auxerre, prédicateur français, rt en 1294. Il appartenait à l'ordre des Doscalus, dont il devint provincial; il avait proté avec distinction la théologie à Paris. Il n'est Bu que par quelques sermons, dont les macrits se trouvent à la bibliothèque de la Sorme.

P. Desmoiets, Mémoires de Littérature, t. 111, . 11, p. 267

ATLLATME de Bapaume, trouvère arté-1. vivait au treizième siècle. Il cultiva l'éde romane, et composa l'une des branches de untilène connue sous le nom de Guillaume d'Oer, dit au Court Nez, qui appartient au cycle lovingien. Son style si pur a fait penser qu'il ut à la cour de France, dont il a tracé un se pompeux. Plusieurs mannacrits du Roman Guillaume au Court Nes sont à la Biblioth. sér, de Paris. Parmi les auteurs qui se sont més de ce trouvère, nous citerons Sinner. a donné un long extrait de son poême dans alalogue des manuscrits de Rome, tome III. 233, et le baron de Reiffenberg, qui en a pui us fragment d'environ 150 vers dans son foluction à la Chronique rimée de Philippe tules; Bruxelles, 1836, in-4\*, tome for, GIR et suiv. J. PRRIN.

Mi. Dimous , Troncoères, Jongleurs et Ménestrols du 4 de la Prunce, Arthrieux, tome [11,

MILLAUME de Limoges, troubadont au

Astronistus est ed enthedrans Paristronem , vir quidem n atverse , et regi Philippo infensos , et universitati darium Paristensi , enjus improbitate est actum ut dinimin annum Paristos researctur a (ectionilys), » treizième Mècle ; il no reste de lui qu'un Sirvente contre les barons et les ciercs. G. B.

694

Raynouard, Lhoix de Possies des Trembadours, L.V.

"GUILLAUME de Tournay, théologien du treixième siècle; ou ignore la date de sa naissance; il mourut vers l'an 1293; sa patrie est indiquée par le surnom qu'il porte. Il entra dans l'ordre des Dominicains, et il y occupa un rang distingué. Il laissa de nombreux ouvrages, entre autres des sermons; des commentaires sur la Bible et sur les livres des Sentences de Pierre Lombard; un traité sur l'instruction à donner aux enfants. Tous ces écrits sont restés inédits.

B.

Quétif et Échard, Scriptores Ordinis Presioniorum, L. I., p. 266. — Histoire lifternire de la France, L. XX., p. 206.

CUILLAUME de Nangis, chroniqueur français , mort vers 1302. Ses contemporains ne mous ont pas laissé de renseignements sur sa vie, et lui-même n'a pas été plus explicite à ce sujet. Dans son histoire de saint Louis, il se qualifie de « frère Guillaume de Nangis , moine indigne, de l'église de Saint-Denis en France » Il est prohable qu'il était né dans la bourgade dont il porte le nom. Il vécut sous saint Louis, et son existence se prolongea au moins jusqu'en 1301, époque ou finit sa chronique. C'est par conjecture seulement qu'on le fait mourir l'année suivante. On a de lui une histoire de saint Louis, sous le litre de Gesta S. Ludovici IX. Francorum regis. Gilou de Reims, moine de Saint-Denis, avait entrepris d'écrire la Vie de saint Louis : il mourut avant d'avoir achevé son œuvre. dont il ne reste plus rien aujourd'hui : Geoffroy de Beaulieu écrivit ausal une Vie du mint rol; Guillaume reprit la tâche de ses deux prédécesseurs, ou pluiôt il fondit leurs deux ouvrages dans une composition dénnée d'élégance et souvent de clarté, muis instructive et exacte (1). Son *Histoire es*t un complément indispensable de l'œuvre touchante, mais trop exclusivement hagiographique, de Geoffroy de Beaulieu. « Guillaume de Nangis, dit Daunou, saus négliger los faits et les détails de ce genre, s'est tracé un plan moins resserré, plus historique, qui embrasse an moins en partie les affaires militaires et civiles. Il n'a pas, comme Joinville, le talent d'intéresser, d'attacher les lecteurs : son langage a moins de nauvete, moins de charme; ses récits ont moins d'entrainement. Le métier des armes n'est pas le sien : il n'a été le témoin d'aucune croisade... ai pu même observer d'assez près les penchants, les habitudes et les actions du prince qu'il entreprend de célébrer. Malgré ces désavantages, il est encore après Joinville le plus utile des historiens originaux de ce règne \varkappa Sa. l'ée de saint Louis a été insérée dans la Collection des His*toriens de France d*e Pithon; Francfort, 1598, in-fol., p. 400, et dans celle de Duchesne, t. V.

<sup>(1&#</sup>x27; Comme Guillaume de Nangia ne dit rien de la attoaisation de Louis IX, on doit supposer qu'il écristique livre avant 1977, peut-étre avant 1988.

p. 326, MM. Dannon et Naudé en out donné une nouvelle et excellente édition dans le Recueil des Historiens des Gaules et de la Prance, t. XX; Paris, 1840, in-fol (p. 309-462). Guilleume de Nangis traduisit ini-même con ouvrage en franeais. Sa traduction fot publiée par Capperonnier, en 1761, à la sorte de Joinville; elle a été rélmprimée par MM. Duonou et Naudé en régard du texte latin; — Gesto Philippi III, Audocis dicti (Histoire de Philippe III, le Hardi) Galllature de Nangla, qui dans son precident osvrage n'avait guère fait que transcrice Gillon et Geoffroy de Beaulieu, a éte plus original dans celui-ci. Il parie de ce qu'il a vu no de ce qu'il a appris des personnes qui prensient le plus de part aux affaires du royaume , tnailseureusement oon Histoire n'est qu'un abrégé auccinct, souvent aride et quelquefois obscur. Les Gester l'hilippi III ont été insérés dans la collection de Pithou, dans celle de Duchesne, f. V., p. 516, et dans le Recueil des Hist, des G. et de la Pr., t. XX, p. 466, 1540. L'auteur avait traduit son Histoire en français. Il ne resteaucun manuscrit particulier de cette traduction. On peut y suppleer par la partie currespondante des Grandes Chroniques de Saint-Denis, Iraduction quelquefois litterale, plus souvent libre, du texte latin. Alusi traduite, cette Fie de Philippe le Hardi se lit à la suite du Joins ille de Capperonier ; elle a été rémprimée par MM. Dannou et Nandé en remed du texte. M. Guizot a donne une fraduction française des l'ées de saint Louis et de Philippe III dans sa Collection de Mémoires relatifs à l'hutoire de France, (XIII; ~ Chronicon Guillelmi de Nangiaco, ab anno 1112 ad annum 1301. Catte Chronique commence à in création du momile , et va jusqu'à l'année 1301. Le P. D'Achery, qui la publia le premier, dans son Spicilegium, t. XI, a omis fout ce qui precide l'antitie, parce que ce n'est qu'une répétition de Sigebert de Gembiours. Le reste de la Chronique est compilé d'après divers auteurs , catre autres Rigord; pour les règnes de salat Louis et de Philippe le Hardi, Guillaume n'a fait qu'abréger on qu'il avait dit dans ses Viez de ces deux princes, La partie qui s'étend depuis 1285 jusqu'en 1301 cet la plus originale et la plus intéressante de tout l'ouvrage, Guillaume de Nangle est en général judicieux, mais sa narratiou, séche et confuec, manque de clarté. Sa C'Aroxigue fut continnée par un moine de l'abbaye de Saint-Denis, do 1301 à 1340. L'a autre moine de la même abbaye conduisit l'ouvrage jusqu'en 1368. Ces deux continuations ont cié publiées dans le Spicifegarm de D'Achery, t. XI, p. 603, MM. Dannon et Nagde ont public la secunde section de cette chronique, celle qui s'etend de 1226 à 1328. Its ont aussi public en partie, un opuscule attribué au même Guillamni et portant aussi de litre de Chro nique (1). C'est une sorte d'abregé historique, qui remonte à l'an 615 avant J.-C., va juequ'à

A. Recuell des. Hut, des Gest de la F. 1, N. C., p. 365-365.

l'on 1300 de l'ère vulgaire, et atteint :400, e moyen de continuations anonymus (i). Name que l'auteur avait ecrit ce livre d'abord es ids, puis co français ; mais lo texte latin ac se reteam nulle part. Voici le jugement que Lacurur le Aninto-Pakeye a porté our les premiers articisée ori epitome: « L'auteur débite toutes les idés si souvent rebattuas sur l'origiae des Franțis venus des Troyens et des Parisiess descrait de Páris. Tout ce qu'on lit ennuite jumpe lieu avant dans la troisième race ne contient giu abrège très-succinct des chones les plus unnues de motre kistoire (3) =. Si Guille Naugis a lui-subme traduit un français az Clesmigue lution, on no connaît apena gaessil particuliur de cotto version; mais un part h irvaver dans les Grandes Chroniques de Saini-Denra, auxquelles est histories a probblement coopéré. La Chronique de Guillague de Nangio avec los continuations a été publiée per Hercule Gérauri, pour la Société de l'Hist de France; Paris, 1843, 2 vol. grand bell. On attribuc à Guillaume de Nango des fusments reintifs aux anaóas da 1977 à 200 ; ose 🕸 de Robert, fils de **mint Louis et chef år h** branche royale des Hourbons, et un traite du aim des rois. France. On n'a trouvé notie part trands ce traité, mentionné seulement par Duchou; à prefendite lue da Robert n'existe pas um plu-Quant aux fragments qui concernant l'avis ment d'Hugues Capat, ils sont apocryphes &

Vilibien, Hestotre de l'Athonys de Saunt-Dunys, p. Sie-La P. Rieéron, Armeirez pour servir a l'histore de houves all'autres, L. XXVIII -- Locurse de finisée 1878, dans les Mémoires de l'Amadémie du hartil, L. VIII -- Leiong, Histories historique de la Paull, L. II, 1898, -- Douben, dons l'Histoire Hiteraire de la France, L. XXII p. 130.

GUILLAUME de Bresse on de Bress, di intin Guilelmus de Bressie, médech fusqui, vivait au quatorzième siècle. Il fut decieu de gent de la faculté de Montpellier, et parmit être, selon Astruc, né à Bresis, dans la dinter d'Uzès. Joubert prétend qu'il est le mius que ce Guilelmus Briziensis qui fut appreptir et dont on a un ouvrage : Practica ad samquamque segrifudinem, a capite ad prin; Venine, 1508, in-fot. Si ceta ent, ce médech de vait être déja âgé en 1308, pulsque Clément Vo parie comme de son médecin et de sun chaplain, dans une bulle datée de cette amés de cordée à la faculte de Montpellier sur la multire de « promouvoir les bacheliers à la licent «

L-z-t.

iloy, Dictionagies historique de la Maleria.

\* GULLAUME de Guilleville, moint de Gienna, vers l'an 1310. On a de lui, en 100 :

<sup>(1)</sup> field , dat-dat.

cite à l'egard des faits nucleus, dit Dannon, Guilleur de Rangis est auxsi crédule qu'auc un des loctarieus que sui grous naments event foi; it l'est à tel pousi qu'it de des pas que Joan des Temps n'ait vêça depuis Charles de jusqu'e l'ait 1988, s'est-à-dire au mouse trub qui visit cinq aus, o

Romans fail aussy comme pur songe, qui en rappelle la voye et povreté et de richesse (mss.); fait aussy comme par manière de fist un religieux de l'abbaye de pellé le Livre du Pélerinage du quatre livres; Lyon, 1499, et Paris R-R.

nd Dictionnaire. — Catal. des mss. de la Chartres, pag. 89, nº 423.

.UMR de Mandagot, prélat et canois, né d'une famille illustre de Lo-1 Avignon, en novembre 1321. Il fut ent archidiacre de Nimes, prévôt de 'oulouse (1), archevêque d'Embrun 195, et créé cardinal et évêque de n 1312, par Clément V. En 1296, I le choisit pour composer le sixième crétales, avec Bérenger de Frédoi et Henne. L'année suivante, il leur ad-3, professeur de droit romain à Boon Savigny a rédigé le titre De Reguesque entièrement extrait des textes jain. Mais Dinus en attribue la com-; pape même. « Bonifacius VIII, ditli, regula morum, Ecclesic decor, ;, et jurium illuminatio, post prectatus posuit titulum De Regulis, ib brevitate verborum, collegi ea jurium partibus proverbia plura et untur (2). » Si, comme le crost ius est l'auteur de ce titre du Sextus, Il n'en a pas moins recueilli la gloire; seur s'est contenté de celle que lui commentaire sur le même sujet. le Mandagot fit preuve d'une grande droit canon dans l'exécution du concilia l'amitié de Bérenger de Frédédia son Œil sur la somme du care. Il a joui d'un grand crédit auprès VIII, à cause de la manière nette et laquelle il avait posé dans le Sextus s et des lois qui proclamaient l'omu pape et le plaçaient au-dessus de s. Guillaume de Mandagot composa Summa Libelli Electionum, ouux sur l'une des matières spéciales nonique, où se trouvent des détails sants sur l'égfise de Toulouse. Jean retouché dans la suite; il est dédié de Frédol. Ce traité a été imprimé à n 1573, et a eu depuis d'autres édi-R-R.

, Manuel du Drott ecct.; Paris, 1840, in-8°, et 2. — Moréri, Grand Dictionnaire, mss. de de Chartres, nº 287. - El. Dupin, Bib. des lu quatorzième siècle.

Mège ne le désigne pas dans sa liste des iglise de Toulouse; mais Guillaume de Mans son Traité des Élections qu'il a été charge ité. Hist. des Institut. de Toulouse, t. ill,

us super titulo de Regul. Juris, mss. à la 2 Chartres, nº 237, in-to.

\* GUILLAUME (Maitre), grammairien français, vivait dans la première moitié du quatorzième siècle. Il est indiqué comme auteur de trois petits ouvrages transcrits dans un manuscrit latin que conserve la Bibliothèque impériale. Le premier est une Liste des mots contenus dans chacune des déclinaisons latines; le second est un Exposé de quelques règles grammaticales; le troisième est un Traité de l'art d'écrire des **G. B.** lettres.

Histoire littéraire de la France, L. XXII, p. 36. GUILLAUMB de Machan, en latin Guillelmus de Mascaudio, en italien Guglielmo de Francia, poëte et musicien français, né à Machau près Rethel (Champagne), en 1284, vivait encore en 1370. En 1301 il était attaché au service de Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, roi de France. Il devint valet de chambre de ce monarque, et conserva son emploi jusqu'à la mort de Philippe, arrivée en novembre 1314. En 1316, Jean de Luxembourg, roi de Bohême, le prit pour clerc (secrétaire). Ce nouvel emploi l'obligea à quitter la France : il a exprimé dans des vers touchants le chagrin qu'il eut de s'élofgner de sa patrie. Il demeura trente ans en Bohême, et ne se fixa en France que lorsque son maître eut été tué, à la bataille de Crécy (1346). Bonne de Luxembourg, duchesse de Normandie, le prit alors à son service. Après la mort de cette princesse, il sut secrétaire de Jean le Bon, duc de Normandie, et continua à lui être attaché lorsque ce prince eut succédé comme roi de France à son père, Philippe de Valois. Jean le Bon ayant cessé d'exister, Guillaume conserva sa charge auprès de Charles V; il l'exerçait encore en 1369, époque à laquelle il composa un poëme intitulé La Mort de Pierre, roi de Jerusalem et de Chypre. Guillaume avait alors plus de quatre-vingt-cinq ans. Il a laissé un grand nombre de poésies de tous genres, parmi lesquelles on remarque Li Tems pustour. Dans le chapitre qui a pour titre : Comment li amant fut au diner de sa dame, l'auteur donne le nom et la description des instruments de musique de son temps. Les compositions musicales de Guillaume consistent en motels français et latins, à deux ou trois voix; en ballades à une ou deux voix; n rondeaux; en chansons badines et en une messe à quatre parties exécutée à Reims lors du sacre de Charles V. Les manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris nºs 7609, 7612, 7995, 7221 (ancien fonds) et 2771 (fonds de La Vailière) contiennent le plus grand nombre de ces curieuses pièces. Perne a lu à l'Institut de France, en 1817, un mémoire intéressant sur la messe du poëte musicien qu'il a mise en partition et traduite avec exactitude en notation mo-E. Desnues. derne.

Comie de Caylus, Notice sur la Fie et les Ouvrages de Guillaume de Machau. - L'abbé Rive, Idem. - Féth, Revue musicale, p. 106-113. — Le même, Biographie universella des Musicims. — Calalogue de la Bibliothique impériale. — Kalkbrenner, Histoire de la Musique,

pl. 8. — Kiesewetter, Histoire de la Musique curopeenne. — Memoires de l'Institut, année 1817. — Roquefort, De l'État de la Poésie française dans les douzième et treizieme siècles, p. 105-118.

GUILLAUME (Frère), architecte et peintre français, né à Marseille, en 1475, mort à Arezzo, en 1537. Compagnon de Claude de Marseille, il fut appelé par Jules II à partager les travaux de Michel-Ange et de Raphael. A la fois architecte, peintre à l'huile, à fresque et sur verre, il portait en arrivant à Rome la robe de dominicain, qu'il avait prise pour assoupir une affaire sacheuxe. Après la mort de Claude, Guillaume redoubla d'efforts pour justifier les encouragements donnés pour le cardinal de Cortone et la république d'Arezzo, dont il recut un doinaine en reconnaissance de ses beaux travaux à la cathédrale et à l'église de Saint-François de cette ville. Rome possédait du frère Guillaume des vitraux merveilleux au Vatican et aux églises de l'Anima et de La Madona del Popolo. Florence et Cortone s'enrichirent aussi de ses travaux en divers genres. Il fonda une école, à laquelle Vasari reconnaît que la Toscane doit d'avoir porté l'art de peindre sur verre au plus haut degré de délicatesse et de perfection. Vasari reçut lui-même les leçons de Guillaume. Les vitraux peints par Claude et Guillaume au Vatican surent brisés lors du siége de Rome par les Impériaux, en 1527. Guillaume avait été successivement chanoine et prieur d'Arezzo. J. V.

Vasari, Vies des Peintres, Sculpteurs et Architectes les plus illustres.

GUILLAUME (Maître), l'un des derniers fous en titre d'office qui se soient montrés à la cour des rois de France, naquit à Louviers, vers 1550, et mourut en 1605. Son nom de famille était Marchand; il exerçait la profession d'apothicaire, et habitait Lisieux, où il se faisait remarquer par la bizarrerie de sa conduite ; il était le jouet de ses concitoyens. Une blessure qu'il reçut au milieu des guerres civiles de l'époque acheva de déranger son cerveau. Le jeune cardinal de Bourbon le prit à son service; de là Guillaume passa à la cour d'Henri IV, amusant les courtisans par ses saillies, presque toujours hardies, souvent grossières, rarement spirituelles, tourmenté par les laquais et les pages, avec lesquels il échangenit des coups et des invectives: entre la valetaille des châteaux royaux et lui il y avait une guerre continuelle. A peine fut-il mort, qu'on s'avisa de le présenter comme l'auteur d'opuscules satiriques dont les véritables écrivains ne se souciaient pas d'être connus. Cette idée fut trouvée heureuse, et pendant vingt années au moins maltre Guillaume enfanta une multitude de pamphlets sur les affaires du temps. La collection de ces écrits serait curieuse, mais elle serait bien difficile à former; quelques-uns sont en vers; il en est où se montrent en germe le style et les principes démocratiques des feuilles de 93. On y trouve souvent de la verve, de la gaieté, des détails curieux sur les mœurs et les

événements de l'époque. M. Weiss en a donné dans la Biographie universelle de Michael une liste qu'il avait cherché à rendre complète. mais qui est bien loin de l'être, quoiqu'il y at ajouté quatorze autres ouvrages à l'article casacré à P. de L'Hospital. Nous ne le reproduina point, mais nous y ajouterons l'indication de quelques pièces qui ne sont point sans intert: Voyage de maistre Guillaume en l'autre nonts vers Henri le Grand; 1612; — Articles des Cayers généraux présentés par maistre Guillaume aux Estals ; 1615 ; — Le Pélard d'ilquence de maistre Guillaume; 1621; — Ref lations de maistre Guillaume estant une mit au grand couvent des Cordeliers de Park; 1622. On avait donné pour devise à ce parvet fou, qui appelait le roi son ami, deux flacon mipartis l'un de vin blanc, l'autre de claire, et pour devise: Tout est de caresme prenant.

G. BRUNET.

Perroniana, 1691, p. 184. — Dreux du Radier, Recritions historiques. — De Reissenberg, Histoire des Fourstitre d'office, dans le Lundi; Paris, 1837, p. 290. — Lebez, Co-talogue de su bibliothèque, t. II, p. 288. — E. Foursis, Les Caquets de l'Accouchée, édition de 1865, p. 283, ask.

la fin du seizième siècle. Chanoine d'Auxerre, il était commensal d'Amyot, qui en avait fait su économe. Ce prélat aimait beaucoup la musique. Vers 1590, Guillaume inventa un nouvel instrument pour soutenir le chant grégorien: c'était une sorte de cornet, qu'il avait trouvé le moyen de tourner en forme de serpent. On s'en servit d'abord dans les concerts donnés chez l'évêque Amyot. Perfectionné ensuite, cet instrument devint commun dans les églises; puis on l'employa comme basse dans la musique militaire. Ses imperfections lui ont fait substituer l'opticléide et le basson russe.

J. V.

Abbé Lebeul, Histoire d'Auxerre. — Fèlis, Mogr. univ. des Musiciens.

française, née à Paris, vivait au milieu de dix-septième siècle. On a d'elle: Les Dames illustres, où, par bonnes et fortes raisons, il se prouve que le sexe féminin surpasse en toutes sortes de genres le sexe masculin; Paris, 1665, in·12. Ce livre, dédié à Mue d'Alençon, est un mélange indigeste de vers et de prose, au milieu duquel se trouve quelques portraits de femmes célèbres présentés avec assez d'art sous le voile transparent du pseudonyme.

Une autre Guillaume (Marie-Anne), apoblé:
Discours sur le sujet que le sexe féminis
raut mieux que le masculin; Paris, 1668,
in-12.
Th. Midy.

Menard et Desenne, Dictionnaire historique critique.

GUILLAUME (Jean - Baptiste), histories
français, né à Besançon, en 1728, mort près de
Dijon, en 1796. Il s'appliqua dès sa jeunesse
aux études paléographiques, et dressa l'inven-

taire des archives de l'officialité de sa ville natale. En récompense il obtint un bénéfice, et bientôt après il embrassa l'état ecclésiastique. **Vers** 1760, il vint à Paris, où le comte de Saint-Florentin le nomma son archiviste. Il obtint en outre quelques emplois lucratifs, dont la révolution le priva. Il se retira alors près de Dijon. On lui doit: Histoire des Sires de Salins, au comté de Bourgoyne, avec des notes historiques et généalogiques sur l'ancienne noblesse de cette province; Besançon, 1757-1758, 2 vol. in-4°. Dans les Mémoires de l'Académie de Besançon, dont il était membre, on trouve de lui: Dissertation sur l'usage de la preuve du duel, tel qu'on l'observoit anciennement en Franche-Comté; — Eloge historique de **Jean de** Vienne, amiral de France; — Eloge de Guy Arménie, président du parlement des deux Bourgognes; — Dissertation sur une statue antique trouvée à Mandeuze en 1753. Parmi les manuscrits de l'abbé Guillaume, on cite une Généalogie de la Maison de Bauffremont et des Notes sur le Nobiliaire de Franche·Comtć; 4 vol. in-fol.

Arnault, Jay, Jouy et Norvins, Biogr. nouv. des Contemporains.

\*GUILLAUME (Claude-Jean-Baptiste-Eugène), sculpteur français, né à Montbard (Côte-d'Or), le 4 juillet 1822. Élève de Pradier, il exposa au salon de 1852 Anacréon, statue en marbre, qui fut achetée par l'État; — en 1853, Un Faucheur, statue en bronze, et le Tombeau des Gracques; — en 1855, à l'exposition universelle, buste en marbre de M. Hittorff, architecte.

Th. M.

L'Artiste. – Livrets du Salon.

GUILLAUME DE CHAMPEAUX. Voy. CHAMPEAUX.

GUILLAUME DE SAINT-AMOUR. Voy. Amour.

\*GUILLAUMET, troubadour du treizième siècle; il n'est connu que par une satire dirigée contre un prieur, dont il attaque l'avarice.

**G.** B.

Raynouard. Choix de Poésies, t. V. p. 176. — Millet, Hist. des Troubadours, t. III, p. 42. — Histoire littéraire de la France, t. XIX, p. 610.

GUILLAUMET (Thévenin selon Eloy, ou Tanneguy selon d'autres biographes), chirurgien français, vivait de 1560 à 1630. Il était né à Nîmes, et fut chirurgien juré de cette ville. Il est connu par les ouvrages suivants, qu'Éloy qualifie de puérilités et de préjugés insoutenables : Traité sur les Plaies d'armes à feu : l'auteur, critiquant l'ouvrage de Jacques Veyras sur le même sujet, prétend que les plaies d'armes à feu sont produites par la brûlure, et non par la contusion. Jacques Veyras lui démontra combien cette prétention avait peu de fondement. Guillaumet publia alors une Réplique à la Réponse de Jacques Veyras; Lyon, 1590, in-8°; — Traité de la Maladie nouvelle appelée cristalline; Lyon, 1611, iu-12: il s'agit d'un mal l vénérien qui selon l'auteur venait de se révéler au siège de Naples, parce que des soldats avaient mangé de la viande humaine; — Lirre Xénodochal, c'est-à-dire Hospitalier, ou lieu de pauvre séjour; Lyon, 1611, in-8°; — Traité des Ouvertures, trous et ulcères spontanés; Lyon, 1611, in-8°.

L-z-E.

Éloy, Dictionnaire historique de la Médecine. — Thillaye, dans la Biographie medicale.

GUILLEBAUD (Pierre), en religion Pierre de Saint-Romuald, historien français, né à Angoulème, le 21 février 1585, mort à Paris, le 29 mars 1667. Il avait d'abord embrassé l'état ecclésiastique comme prêtre séculier et obtenu un canonicat dans sa ville natale; mais étant venu à Paris, il y entra, en 1615, dans la congrégation des Feuillants. Il consacra une grande partie de son temps à l'étude, et publia de nombreux ouvrages, qui témoignent d'une immense lecture, mais qui manquent de critique; et si on les consulte encore, c'est parce qu'ils renferment des dates et des particularités qu'on ne trouverait pas ailleurs. On a de lui : Hortus Epitaphiorum selectorum, ou Jardin d'épitaphes choisies, où se voyent les fleurs de plusieurs vers funèbres, tant anciens que nouveaux, tirés des plus fleurissantes villes de l'Europe, deux parties; Paris, 1648, 1666, in-12 : ce travail est divisé en deux parties; l'une contient les épitaphes latines, l'autre les épitaphes françaises; — Trésor chronologique et historique, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable et curienx dans l'Etat, tant civil qu'ecclésiastique, depuis le commencement du monde jusqu'à l'an 1647; Paris, 1642-1647, 3 vol. in-fol., 2" édit., revue et augm., Paris, 1658, in-fol.; — Abrégé du Trésor chronologique et historique; Paris, 1660, 3 vol. in-12; — Ephémérides, ou journal ehronologique et historique pour tous les jours de l'année, depuis le commencement des siècles jusqu'en 1648; Paris, 1664, 2 vol. in-12; extrait du Trésor: — Historiæ Francorum, seu Chronici Ademari epitome, a Faramundo usque ad annum 1029, cum continuatione usque ad annum 1652; Paris, 1652, 2 vol. in-12; traduite en français par l'auteur, Paris, même année et même format. Cet ouvrage fut condamné par l'archevêque de Paris Jean-François de Gondi, comme renfermant plusieurs erreurs et des assertions injurieuses aux papes, aux conciles et aux souverains. Guillebaud appela de cette censure au parlement, et eut la satisfaction de la voir réformée par un arrêt.

Niceron, Mémoires, tom. XIX, p. 187.

\*GUILLEBERT de Metz vivait au commencement du quinzième siècle. Il n'est connu que par une description de Paris qu'il écrivit de 1422 à 1427, et dont un manuscrit (le seul connu) existe à la bibliothèque royale de Bruxelles, avec la date de 1434. Cette description, divisée en dix chapitres, vient à la suite de détails sans in-

térêt sur l'histoire générale de la France, empruntés à divers auteurs; elle mérite d'être lue, car elle est importante pour la connaissance de l'état de Paris à cette époque et renferme des particularités curieuses. Signalé pour la première fois en 1845 par M. Bonnardot, l'ouvrage de Guillebert a été publié en 1855; Paris, in-12, par M. Leroux de Lincy, qui y a joint une introduction et des notes; le travail du savant éditeur ajoute à l'utilité que peut offrir cet ancien texte. G. B.

lierue Archeologique, 1855, p. 441.

GUILLEMAIN (Charles-Jacob), auteur dramatique français, né a Paris, le 23 août 1750, mort dans la même ville, le 25 décembre 1799. Quoique né de parents sans fortune, il reçut une instruction variée, et demanda à sa plume les moyens de vivre. Aussi mourut-il dans l'Indigence, en ne laissant à ses trois sœurs, qu'il soutenait de son travail, que quelques pièces manuscrites. On porte à près de quatre cents le nombre des pièces qu'il tit jouer, presque toujours avec succès. Parmi les plus connues, nous citerons : Annette et Basile , représentée en 1786 sur le théâtre de Beaujolais, où elle eut plus de cent représentations, et reproduite en 1793 sous le titre du Nid d'oiseau, ou Collin et Colette; — Les Cent Écus, comédie, 1783; — L'Enrôlement supposé, comédie, 1781; mise en vaudeville par Maignan, en 1799; — Le Mensonge excusable, comédie; 1783; — Le Vannier el son seigneur, comédie; 1783; — L'Auberge isolde; comédievaud; 1794; — Encore les bonnes gens; id., 1792; — Les Émigres chasses de Spa; id., 1793; — Le Nègre aubergisle, fait historique; 1793. Guillemain fut aussi le fouthisseut le plus actif du spectacle de marionnettes fondé par Dominique Séraphin. « Il faisait pour les Ombres-Chinoises, dit Dumersan, de petites pièces dans lesquelles il y avait foujours une idée comique, qu'on lui payait 12 francs, qu'on Jouait cinq cents fois et qu'on joue encore; le soir, il en composait pour le Vandeville, les Variétés-Amusantes, les Jeunes-Artistes; élles étaient plus littéraires, et cependant elles ne l'ont pas intmortalisé comme sa Chasse dux Canards. » Il fit représenter, en 1795, sur cette scèné enfantine, Le Directeur forain, pièce épisodique, jouée en 1783, qui prit alors le titre de *L'Entre*preneur de spectacle. Il composa La Mort fragrave de Mardi-Gras, en vers; Le Gagne-Petit Ed. DE MANNE. et L'Ecrivain public.

Quérard, La France littéraire. - Catalogue de la Bibliothèque de M. de Soleinne. - Charles Magnien, Histoire des Marionnettes.

\*GUILLEMAIN (Gabriel), violoniste et compositeur français, né à Paris, le 15 novembre 1705, mort près de Châville, le 1<sup>er</sup> octobre 1770. Il dut son talent à une etude approfondie des ouvrages de Corelli. Il se distinguait surtout par la dextérité de la main gauche, qui lui permettait de doigter des passages dont la difficulte rendait impossible l'exécution à ses contemporains. En 1738, il fut admis comme musicien ordinaire dans la chapelle et à la chambre du roi Louis XV. Malgré ses succès, le caractère sombre et inquiet de Guillemain l'éloighait de ses confrères. Une extrême défiance en lui-même ne lui permit jamais de jouer au concert spirituri; sa tête finit par se déranger complétement, et lorsqu'll se rendait de Paris à Versailles, il se tua de quatorzé coups de couteau. On a de lui Dix-sept auvres de musique instrumentale, consistant en sonales et tries pour le violon et le clarecin; publiés de 1735 à 1759; — La Cabale, divertissement musical; 1749. E. Desses.

belis, Bidgraphle universette des Musiciens.

\* GUILLEMARD (Libitis-Nicolas), Illemteur français, në vers 1729, a Rouen, oft l'on croit qu'il est mort, dans les premières années du dixneuvième slècle. Il servit successivement dans la cavalerie, dans l'artillerie et dans l'administration de la marine, d'où il prit sa retraite ਘ 1802, comine sous-commissaire. On a de iui: Calon d'Utique, tragédie, traduite de l'anglak d'Addisson; Brest, 1767, in-8". « Ses vers, dit Freron, sont nobles, stutenus, inales, pleins de force et de pensees; son lon est celui de la voritable grandeur et de la bonne tragedie; en un mot, on croit lire Corneille quand Corneille écrit bien. » — L'Odyssee ultramontaine; Avignon, Brest, 1791, in-8"; — Le Dervisel le Loup; ibid., 1795, in-8°; — Epitre d'un Père à son fils, Prisonnier en Angleterre; 1802, P. LEVOT.

Frérun, Annee 1660. - M. de Kerdanet, Nolices chrunologiques.

GUILLEMARDET (Ferdinand - Pierre-*Marie-Dorothée*), homme politique français, né en 1765, mort à Moulins, vers 1808. Il était médecin à Autun lorsque éclata la revolution Député à la Convention, il vota la mort de Louis XVI. Sur sa proposition, la Convention fil frapper une médaille en l'honneur du 10 août, pour être distribuée aux députés des assemblés primaires. C'est encore sur sa proposition que la Convention décréta la création d'une commission de santé correspond**ant a ve**c les h**òpitaux, et la sup** pression des chirurgiens majors. En nivose ab # (décembre 1794), il lut chvoyé **ch mission da**s les départements de Seine-ët-Mathe, de l'Your et de la Nièvre. A Nevers il til arrêtet les menbres du coinité tévolutionnalte qui s'étalent rendus compables de dilapidations et d'esactions. De refour au sein de la Convention, il de manda, le 29 floréal au tif (18 mai 1795), l'ébblissement de l'impôt en nature. Le 1er prairil suivant (20 mai), il Insista ponit qu'on interdit l'entrée de la grande tribune aux semmes, de troublaient les séances de la Convention per les cris répétés : « Du pain! du pain! • Le 11 de même mois il appuya Lanjuinais, qui proposalite reconnaître le libre exercice ties cuttes. Le 7 thère midor suivant (25 jullet 1795), il prit part a la discussion de la constitution, et demanda qu'elle rement des membres de l'assemblee. or suivant (19 août 1795) il demanda imblées électorales choisissent parmi s de la Convention les deux tiers des ·la legislative, et s'opposa à la propoiférer à la Convention le droit d'opéie sa réduction. Envoyé en mission au adémiaire an 1v (septembre et octobre ntendit avec le général Huet pour la côtes de l'Océan contre les attaques Réclu au Conseil des Cinq Cents, il bé-Marbois contre les attaques de Tala de laisser au Directoire la faculte de droits de poste sur les journaux pour n les principes de la terreur, mais véritable liberté, et combattit une de Dumolard relative aux radiations migrés. Le 8 thérmidor an v (juillet oposa de célébrer dans l'enceinte du purnée du 9 thermidor an 11 par un nmémoratif du président. Le 23 pluit il fit hommage au conseil d'un oué : Journée du 18 fructidor. Après rapport sur les opérations électorales et fait valider celles de la salle de aillemardet sortit du Conseil des Cinq ai 1798, nommé par le Directoire amen Espague, il partit, le 14 juin suisadrid, où le roi d'Espagne lui fit un ngué. Rappelé par le premier consul, l'inertie qu'il montrait au milieu des l'Espagne, il fut nommé préfet de -Inférieure. Passé en juillet 1806 à e de l'Allier, il ne s'y comporta pas iment, et mourut deux ans après, at-Auguste Roullier. ition mentale.

iniversel. - Correspondance inedite et u genéral Huet.

MEAU (Jacques), chirurgien franbrléans, vers 1520, mort à Paris, le 13. Il étudia à Paris sous d'habiles , Riolan , Courtin et Ambroise Pare , surtout en affection. Il sut attaché lu comte de Mansfeld, et servit penannées l'armée espagnole en Flandre. le retrouve chirurgien de l'hôtel-Dieu roi Charles IX l'avait attaché à sa it il remplit le même emploi de chilinaire auprès de Henri III et de Guillemeau guérissait les anévris-Biographie médicale, en liant d'abord lessus et au-dessous de la tumeur, int ensuite ou en extirpant le sac, a été adopté généralement jusqu'à ult et Hunter. » Il ne se borna pas ux études scientifiques et à celles des antes, qui lui étaient familières, il aussi aux belles-lettres, qu'il cultiva . On a de lui : Ambroise Paré, traduc-Paris 1582, in-fol.; -- Trailé de la frunçoise; Paris, 1594, traduit en nprimé à Londres, en 1612; - Trailé

des Maladies de l'ail; Paris, 1565, in-80, trad. en flamand et en aliemand; — Indies anatomiques, avec les pourtrallures; Paris, 1571-1586, in fol., ouvrage dédié au roi Henri III; — Apologie pour les Chirurgiens; Paris, 1593: — La Chirurgie françoise, recueillie des unciens medecins et chirurgiens, avec plusieurs figures des instruments nécessaires pour l'opération de la main; Paris, 1594, In-fol.; --De la Grossesse et Accouchement des Femmes, du gouvernement d'icelles, et moyens de subvenir aux accidents qui leur arrivent; Paris, 1609, in-8", avec figures; - Œuvres de Chirurgie; Paris, 1598-1612; Roden, 1649, in-fol., qu'il présenta, en 1612, à Louis XIII.

Les Hommes illustres de l'Orle lik. - Blographie médicare. — Dom Gérou, Dictionnaire historique, tom. 1. GUILLEMEAU (Charles), chirurgien français, fils du précédent, né à Paris, en 1588, mort dans la même ville, le 21 novembre 1656. Habile praticien, il devint premier chirurgien du roi. En 1626 il se fit recevoir docteur en médecine, et fut nominé, en 1634, doyen de la faculté de Paris. Il défendit sa compagnie contre la faculté de Montpellier, qui lui contestait la prééminence. Guillemeau se distingua dans cette lutte par de nombreux écrits, pleins de verve et d'esprit, mais injurieux, suivant le goût du temps, et composés dans le style dont Molière a donné un échantillon célèbre dans son Malade imaqinaire. Son adversaire était J. Courtaud. Le parlement mit fin à la querelle en condamnant la faculté de Montpellier (1er mars 1641). On a de Charles Guillemeau : Histoire des Muscles du Corps humain, dissertation imprimée dans les Œuvres de son père; Paris, 1598-1612, et Rouen, 1649, in-fol.; — Ostomyologie, ou discours sur les os et les muscles; Paris, 1615, in-8<sup>h</sup>; — Aphorismes de Chirurgie; Paris, 1622, in-12; — Cani injurio, sive Curto fustis, hoc est responsio pro se ipso ad alteram apologiam impudentissimi et importunissimi Curtii, Monspelliensis canis cellarii, hoc est J. Courtand, medici Monspelliensis; Paris, 1654, in-4°; — Defensio altera adversus impias, impuras et impudentes, tum in se, lum in principem medicinx Scholam Parisiensem, anonymi Coprea ( nominatim J. Courtand, med. Monspel.) calumnias et contumelias: Paris, 1655, in-4°; — Margaritu, sciliret e sterquilinio et cloaca Leonis..... Cotyllii; bapta, spurcidici, barbari, solæcistæ, imo holobarbari, holosolæci, rerberonis Curtt ( sive ejusdem Joh. Courtand, med. Monspel. ), Heroardi, verissimi aniatri, indignissimi, quos fuerunt, archiatri, ut vulgo loquuntur, nepotis purulentia. Ad stolidos, lividos, indoctos, absurdos ejus amatores, admiratores, buccinateres et infamis operæ diribitores; 1655, in 4°.

Baron, Notice des Medecins de Paris. - Got Patin, Lettres. — Galike, Histoire de la Chirurgie. — Filoz, Distinuatre historique de la Médecina, — L.-J. Régiq, dans la Biographia médicale,

GUILLEMBAU (Jean-Jacques-Daniel), éradit français, né à Niort, en 1736, mort dans la même ville, en octobre 1823. Il descendait d'une familie dont les membres exerorat sans interruption la médecine depuis plus de trois siècles Lui-même étudia cet art, compléta son éducation scientifique et littéraire par des voyages en Angielerre et en Italie, et noue des relations suivies avec les savants les plus distingués de ces deux pays. Il entra ensuite dans le service de santé des armées, qu'il quitta pour exercer la pratique particulière dans sa ville natale. Il avait des idées fort libérales, deviut maire de Niort en 1793, et montra beaucoup d'énergie et de patriolisme durant les guerres de la Vendée. Il fonda l'Athénée de Mort, et en fut le président plusieurs aunées. En mourant il légua à sa ville natale sa bibliothèque. composée de plus de trois mille volumes. Il a composé un grand nom bre d'ouvrages ; parmi ceux qui out été imprimés on cite : Mémoire sur l'Égypte et la Guyane; — Moyens pour cultiver avec succès la garance dans le département des Deux-Sevres; — Conjecture sur la but, les molifx et la destination du monument souterrain découvert à Niort, hors de la porte Saint-Gelais, en 1818; - Notice sur Jacques Galean de Nort, mort en 1628, prêtre de l'Oratoire, et sur ses divers établissements dans les villes de Niort et de La Rochelle, - Mémoire sur les chals, que l'auteur propose gravement de remplacer par des serpens ; et quelques autres productions fort médiocres et parfois bizarres, qu'il écrivit forsqu'il était octommire. Il a laissé en manuscrit Nosologie méthodique, ou classification de toutes les maladies qui affligent l'espèce humaine; — Histoire de la Ville de Niort; - Jeanne de Pouquet, ou le Siège de Beauvais, trapédie en cinq actes et en vers ; — Histoire des Sommeils extrêmement longs, avec leurs causes; – Vies de la Comtesse de Cayhus, d'Isaac de Beausobre et de queiques autres personnages nés à Niori ; — Notice sur la Famille de Théodore-Agrippa d'Aubigné; — Mémoire sur la manière de guérir à volonté les flèvres intermittentes, etc. L-z-s.

H-A Briquet, Biographie des Peux-Sérres. — Félix. Bourquelot, La Litterature fr. contemp.

decin et naturaliste français, parent du précédent, avec lequel il a été souvent confondu, né à Niort, le 6 juin 1766, mort vers 1856. Il fit ses études chez les oratoriens de sa ville natale, sa philosophie à Poitiers, et fut reçu médecin à Montpellier, le 50 juillet 1789. De retour à Niort, il adopta les principes démocratiques, et fut étu procureur de la commune, puis conseiller monicipal. Il exerçait les fonctions de médecin des hôpitaux toraqu'en 1793 il fut appelé pour le même service à l'armée du Rhin; aix mois après, il passa à l'armée de l'ouest. Durant quarante l

années, il pratique ensuite la médocine dans a ville natale. It fut l'un des fondateurs et le pamier président de la société de médecine de Nint, et publia pendant dix-huit ans le Journal in Deux-Sèvres. On a de lui : Quod cogitant entores de hymene et de signis virginitalis èlversis; Montpellier, 1788, in-8°; — Le Ventlage, poème en douze chants, trad, de l'isla de Il Fodero; Niort, 1791, in-12; — Com ful historique, l'opographique et médical su la ville de Niort et ses environs; Niort, 170, in-12; réimprimé, aous le titre de Coup d'ail sur Niori; 1795, in-18; — Essai sur la m néraus et les fossiles des département à la Vendés, des Deux-Sèvres et de la Viani; Niort, 1798, in-8"; — Histoire naturelle de la Rose, où l'on décrit ses différentes espèces, a culture, ses vertus, ses propriétés; seive à la Corbeille de Roses, ou choix de ce que la anciens et les modernes ont écrit de plu gracieus sur la Rose et de l'Histoirs de insectes, qui vivent sur le rosier ; Paris, illi, in-12, et 1801, in-6°, avec fig.; — Calendria de Flore des environs de Niort, ou lenju approximatif de la floraison d'à pes pris once cents plantes, décrites méthodiquement d'après le système sexuel de Linné; prcédé d'un Abrépé élémentaire de Botenique; Niort et Paris, 1801, in-12; - Annuaire stelistique du département des Deux-Simi; Niort, 1802-1803, 2 vol. in-12; - Histoire arfurelle de la marguerite; Paris, 1802, in-13, — Essai sur l'histoire naturelle des Ouesit du département des Deux-Sèvres ; Niori, IM, in-8" : dans cet ouvrage les oiseaux sont durés d'après la méthode dichotomique , elle peurl de déterminer très-alcément le note de l'abou incomnu que le hasard a fait tomber entre mains; — Les Aphorismes d'Hippocrate, de., Niort, 1807, in-12; — Constitutions milcales et météorologiques de la ville de Miri el de ses environs durant les annéis 1844. 1805 et 1806, 3 vol. in-8\*; - Notes et sist. vations sur l'Astrologia et sus différente branches; Niort, 1818, In-8°; — Sur le Cab Ura-Morbus; Niort, 1831, In-8\*; — Estrel analytique de l'Essai sur les Dyssenteries, et particulièrement sur colle qui a right (p démiquement à Niort et dans quelque 🕪 ions du département des Deux-Sèvres étres les mois d'août et de septembre de l'anse 1804; Niort , 1838, in-8°; --- Notice per it #iualion ancienne et actuelle des forlis 🕬 Deux-Seures ; 1838, in-8°; — Notice sur queques manuscrits de la bibliothèque de Nist; 1840, in-8° ; — Tubleau de la Vie des Charff 1840, in-8°; — Le Marché aux Légumi & aux herbes polagères du célèbre Lissé; 1841, in-8°; — Petit Catéchisme d'Agricul-/mre; 1842, in-8°; — Dez Inconvénients de la Saignée dans les apoplexies ; 1843, in-8°; 🕆 Méléorologie élémentaire, tecniné per 🕬 🏴

Trailé d'Uranographie; Paris, 1846, in-8°, avec 4 tableaux et carte; — Quelques Fables du docteur Guillemeau; Niort, 1846, in-12. L—z—E.

Quérard, La France lilléraire. — H.-A. Briquet, Biographie des Deux-Sèvres. — Felix Bourquelot, La Litteral. franç. contemporaine.

GUILLEMBAU DE FRÉVAL (Claude-Francois), mathématicien francais, né à Paris, le
26 juillet 1745, mort le 2 octobre 1770. Il était
conseiller au parlement de Paris, charge dont
il se démit pour voyager en Europe. Il unissait
à la culture des sciences celle des lettres, et saisait partie de plusieurs sociétés savantes. On a
de lui: Histoire raisonnée des Discours de
Cicéron; 1765, in-12; — Essais métaphysicomathématiques; Amsterdam, 1764, où il démontre que tout vient de l'unité et y retourne:

Omnia sunt unum, respondet et omnibus unum.

Сн-р-с.

Dict. histor., critique et bibliographique.
GUILLEMETTE. Voy. GUILLEMINE.

GUILLEMIN (Jean-Antoine), naturaliste français, né à Pouilly-sur-Saone, le 20 janvier 1796, mort en janvier 1842. Il fit ses premières études au collège de Seurre, apprit la pharmacie à Dijon, et étudia plus tard la botanique, sous la direction de J.-P. Vaucher et P. Decandolle à Genève. Vers 1819 il vint à Paris, et sut employé aux collections botaniques de Benjamin Delessert, dont il devint, en 1827, conservateur. Peu de temps après, il fut nommé aidenaturaliste au Muséum, et enseigna de 1830 à 1834 la botanique à l'Institut horticole de Fromont. Il était lié d'amitié avec le célèbre botaniste voyageur Auguste Saint-Hilaire, qui paralt l'avoir le premier engagé à se rendre au Brésil, pour en rapporter des plants de thé en qualité telle qu'on pût en essayer la culture sur divers points de la France. Le ministère de l'agriculture et du commerce l'ayant chargé de cette mission, Guillemin partit le 10 août 1838 pour Rio-de-Janeiro, en compagnie de M. Houlet, jardinier sous-chef des serres du Muséum. Son voyage fut des plus heureux. Favorisé par les autorités locales et par quelques compatriotes éclairés, en tête desquels il se plaisait à nommer les membres de la famille Taunay, **et le docteur Sigaud, mort récemment directeur de** l'Institut des Avengles de Rio, il commença d'abord par visiter les plantations de thé à Rio-de-Janeiro, puis se rendit à Saint-Paul, où ce genre de culture a créé une branche de commerce bien plus fructueuse qu'on ne le croit en Europe. Il revint ensuite dans la capitale du Brésil, visita la Serra dos Orgãos, où M. de March faisait de si belles tentatives d'acclimatation, et il se trouva prét le 26 mai 1839 pour prendre la mer à bord du vaisseau commandé par le capitaine Cécille. Il amenait dix-huit caisses remplies d'échantillons de plantes plus ou moins rares. Malheureusement les vents, l'absence de lumière, l'air de la mer, en firent avarier un assez grand nombre.

A son arrivée en France, le 24 juillet 1839, Guillemin ne comptait guère plus de quinze ce**nts** plants de thé; le voyage de mer en avait détruit plus des deux tiers. La réunion de 150 espèces de bois, provenant des forêts du Brésil, l'envoi d'une foule de gommes, de résines, d'écorces et de fruits choisis avec discernement, furent une sorte de compensation aux pertes éprouvées durant l'expédition. Souffrant depuis longtemps, Guillemin se retira à Montpellier, pour rétablir sa santé; et c'est là qu'il mourut. On a de lui : Mém. sur l'hybridité des plantes, et partic. des gentianes, avec J. Dumas; dans les *Méin*. de la Soc. nal. de Paris, t. 1, 1823; — Nolice sur une monstruosité des sleurs de l'Euphorbia esula; ibid.; — Recherches microscopiques sur le pollen; Paris, 1825, in-4°, avec planch.; — Icones lithographicæ Planturum Australiæ rariorum, decades duæ; ibid., 1832, in-4°; — Notice sur une monstruosité du Syringa vulgaris; dans les *Mém. de la Soc*. d'Hist. nat., 1828; — Considérations sur l'amertume des végétaux; Paris, 1832, in-4°; — Enumération des plantes découvertes dans les îles de la Société et surtout à Taïti; dans les Annal. de la Nat., 1836 et 1837; — Rapport à M. le ministre de l'agriculture et du commerce sur la mission au Brésil ayant pour objet principal des recherches sur les cultures et la préparation du thé et le transport de cet arbuste en France; inséré dans la seizième livraison de la *Revue agricole*. Guillemin a collaboré à *Floræ Senegambiæ Tenta*men; Paris, 1830 à 33, aux Icones Plunturum de B. Delessert; aux *Plantes grasses* de Redouté; au Dict. des Drogues de A. Chevallier et A. Richard. Il a dirigé les Archives de Bolanique, et publié beaucoup d'articles dans les Annal. des Sc. nal.

Documents particuliers.

français, né à Paris, le 15 octobre 1817. Élève de Gros, il exposa en 1840 : Premier succès (souvenir d'atelier); — Chasseurs et Laitière; — en 1844, Dieu et le Roi; — Les Bleus sont là l'épisode de la guerre de Vendée; — La Consultation; — Le vieux Matelot; — en 1845, L'Avare; — La Lecture de la Bible; — Le Marchand d'images; — Paques fleuries; — La petite Frileuse; — en 1849, Milton; — Une Heure de liberté; — en 1852, L'Empirique; — La Vierge; — Après le repas. Un dessin correct, l'étude constante de la nature, un coloris brillant, distinguent les productions de cet artiste.

TH. MIDY.

Renseignements particuliers.

naire bohême du treizième siècle, morte en 1280, selon Moréri, et en 1300 suivant la chronique de Bossi. Venue de la Bohême à Milan, elle s'y donna pour la fille de la reine de Bohême Constance, prétendant qu'elle avait été conçue d'une

manière miraculeuse, comme Jésus-Christ; que l'archange Raphael l'avait annoncée à sa mère neuf mois avant sa nalssance, le jour de la Pentecôte; et qu'elle était le Saint-Esprit incarné que Dieu le Père avait envoyé à son tour sur la terre pour consommer la rédemption du genre humain, en sauvant les mauvais chrétiens, les Sarrasins et les juifs. Prenant un langage d'inspirée et les dehors d'une pénitence austère, elle fit beaucoup de prosélytes parmi les femmes et les jeunes gens, et avant de les admettre dans le temple souterrain où elle avait établi son culte, elle soumettait ses adeptes à des épreuves. Les femmes elles-mêmes n'étaient point dispensées du signe d'initiation qu'elle avait prescrit, et qui consistait en une sorte de tonsure, qu'elles devaient par prudence tenir cachée sous la tresse de leur chevelure. On se réunissait de grand matin, avant le lever du solell; la salle était faiblement éclairée. Guillemine commençait par une exposition de sa doctrine qu'elle terminait par une exhortation; alors elle revêtait les ornements du sacerdoce, recitait quelques prières analogues à ses dogmes devant un autel, et disait la messe. Ensuite on ételgnait la lumière, et chacun se trouvait libre de se livrer aux penchants du cœur ou de la nature. Enfin, chacun allait vaquer à ses affaires domestiques.

Guillemine avait pour adjoint un prêtre nommé André Saramita; mais ce prêtre n'eut guère qu'un ministère obscur et subalterne tant qu'elle vécut. Les exercices de la secte étaient toujours présidés par elle. Il y avait déjà cinq ans qu'elle les continuait sans être inquiétée quand elle mourut. Saramita prit alors plus d'importance; mais le premier rôle était réservé à une religieuse de l'ordre des frères humiliés, nommée Mainfrède Pirovana, que Guillemine avait choisie en mourant pour la remplacer comme vi- i caire du Saint-Esprit. Les adeptes de Guillemine croyaient qu'elle n'était morte que pour ressusciter, et que, comme le Christ, elle monterait bientôt au clel en leur présence. Son tombeau devait être honoré comme celui du Sauveur; Pirovana devait un jour y dire la messe, elle devait même être appelée à la célébrer sur l'autel de la métropole de Milan, et enfin à Rome, où elle devait ceindre la tiare et siéger sur la chaire de saint Pierre; alors elle chasserait les cardinaux, et leur substituerait quatre docteurs de la secte, qui deviendraient quatre nouveaux évangélistes. Le corps de Guillemine, qui avait été porté avec la plus profonde vénération dans une église de la ville, passait pour y opérer des miracles, et les offrandes y abondaient. Les religieux du monastère de Chiara-Valle, fondé par saint Bernard, près de Milan, voulurent avoir chez eux le corps de cette thaumaturge. Ils l'obtinrent sacilement, à raison du crédit dont ils jouissaient, et la translation s'en fit avec une très-grande solennité. Ils instituèrent même dans

l'église de leur couvent une sête pour honorer la gloire de cette sainte.

Il y avait déjà six ans que Guillemine était morte, et sa secte continuait à prospérer sous la direction de Saramita et de Pirovana, lorsqu'un marchand de Milan, nommé Coppa, curieux de savoir ce que sa semme allait saire de si grand matin dans les assemblées de ses coréligionnaires, s'avisa de l'y suivre et s'y introduisit furtivement. Témoin des scènes lubriques auxquelles on s'abandonnait dans ce lieu quand la lumière était éteinte, il avertit d'autres maris intéressés, et tous ensemble provoquèrent l'action de l'autorité. Les femmes furent saisies, emprisonnées et condamnées à diverses peines. Saramita et Pirovana furent livrés à l'inquisition de Milan, qui commença leur procès : ils furent condamnés à être brûlés avec le corps de Guillemine, qu'on enleva à son tombeau du convent des Bernardins. Leurs cendres furent jetées au vent; la maison où la secte se réunissait fut rasée, et à la place on éleva un petit ermitage, qui fut plus tard compris dans un couvent de Carmes. Quelques historiens ont cependant cherché à disculper Guillemine et ses partisans des reproches d'impudicité.

Bossi. Chron. — Charle Torre, Ritratto di Milano. — Mabillon, Musaeum Ital., tome 1er. — Bayle, Dick. histor.

GUILLEMINOT (Armand-Charles, comte), général et diplomate français, né à Dunkerque, le 2 mai 1774, mort à Bade, le 14 mars 1840. Il servit d'abord en Belgique, dans les rangs des Brahançons soulevés contre l'Autriche. Il rentra ensuite en France. Nommé sous-lieutenant le 23 juillet 1792, il était à l'armée du nord quand eut lieu la défection du général Dumonriez. A la suite de cet événement, il fut, ainsi que beaucoup d'autres officiers, arrêté comme suspect, puis reintégré bientôt après, et adjoint à l'état-major général de cette armée, qui vepait de passer sous le commandement de Pichegru. Promu capitaine en l'an vi, il fut envoyé à l'armée d'Italie, où il devint chef de bataillon et aide de camp du général Moreau, qu'il suivit à l'armée du Rhin pendant les campagnes de l'an vii, de l'an viii et de l'an ix. Après la paix d'Amiens, il fut attaché au dépôt de la guerre pour la mise au net de la carte de Souabe, et ces travaux l'occupaient encore lorsqu'on découvrit la conspiration de Georges Cadoudal, dans laquelle se trouvaient impliqués les généraux Pichegru et Moreau. Les liaisons que Guilleminot avait conservées avec ces deux généraux le tirent mettre en réforme; mais à la reprise des hostilités contre l'Autriche, en 1805, ses connaissances topographiques lui valurent d'être employé au grand quartier général de l'armée, et les services qu'il y rendit le firent nommer adjudant commandant. Au commencement de 1808, il passa de l'état-major du prince de Neuchâtel à celui du maréchal Bessières, qui commandait un des és à agir en Espagne sous les ordres le l'empereur. Sa valeur au combat le Rio-Secco, le 14 juillet 1808, at-l'attention de Napoléon, qui le créa brigade cinq jours après. L'année servit à l'armée d'Italie; en 1810 il rmée de Catalogne, et en 1812 il t-major général de la grande armée l se trouvait à la bataille de la Mosle corps sous les ordres du vice-roi dans la retraite il remplit auprès de s fonctions de chef d'état-major.

dans la retraite il remplit auprès de énéral de division le 28 mars 1813, ua en différentes occasions, notam-1a, à Dessau, à Lamboi, à Hochheim. le Napoléon de l'île d'Elbe, le gouoyal nomma Guilleminot chef d'étatirmée réunie sous les ordres du duc ur marcher contre l'empereur. Après le Waterloo, il remplit les mêmes ins l'armée rassemblée sous les murs x ordres du prince d'Eckmuhl. Dela délicate mission de commissaire ement provisoire, chargé de traiter inéraux étrangers, il se rendit avec comte de Bondy à Saint-Cloud, ou uit établi son quartier général. Il y pension d'armes du 3 juillet 1815, ét I suivit l'armée sur les bords de la ineral Guilleminot ne resta pas inac-Restauration. Au mois de mai 1816 é d'aller établir la ligne de démarfrontières de l'est de la France, du de au Plémont , d'après les traités de 5. A son retour, it recut la direction dépôt de la guerre. Il eut ainsi une a la réorganisation de cet établis-'sque en 1823 le gouvernement franidé l'invasion de l'Espagne, le général , consulté par Louis XVIII, lui préan de campagne d'une exécution fafit choisir pour en diriger l'exécution dres du duc d'Angoulème. « Son cane et loyal, ses idées libérales surtout. ux hommes du parti ultra-royaliste, ; de toutes parts on entendit s'élever nations, et comme le roi persistait hoix, on cut recours, pour le faire ivis, aux moyens les plus ridicules. remplies d'uniformes, de cocardes aux tricolores furent expédiées à Boralsies à l'adresse d'un aide de camp : on voulut y voir une conspiration; a observations judicieuses émises en M. de Villèle, une ordonnance royale général Guilleminot par le maréchal llune, ministre de la guerre. Dans stance délicate, le duc d'Angoulème r de la fermeté: non-seulement il i inajor général de ne remettre ses n'au général en chef et de continuer is jusqu'à son arrivée; mais il ajouta

que si on lui enlevait son lieutenant, il quitterait l'armée avec lui. Cette persistance du prince eut le succès qu'il en avait espéré : la nomination du duc de Bellune sut révoquée, et le général Guilleminot, tout en conduisant l'armée victorieuse à Cadix, sut en même temps accorder une protection généreuse au parti libéral el s'opposer aux vengeances des soldats de la foi. La proclamation d'Andujar, noble inspiration a laquelle le général Guilleminot eut une grande part, fit nattre contre lui de nouvelles déliances; on résolut de l'éloigner de l'armée; et pour que cet éloignement n'eût point le caractère d'une disgrace, on lui donna l'ambassade de Turquie. » Il venait aussi d'être élevé à la pairie, le 9 octobre 1823.

A son arrivée à Constantinople, en 1824, le général Guilleminot trouva Mahmoud II tout occupé de la réforme de son empire L'ambassadeur français profita de cette disposition pour maintenir l'influence de la France. Il donna des conseils pour la réorganisation d'une armée à l'européenne. Malgré la bataille de Navarin, l'expédition de Morée et la conquête d'Alger, la France resta l'alliée de la Turquie. Le général Guilleminot avait do, à la vérité, quittor Constantinople, par suite du refus de la Porte de souscrire aux stipulations du traité de Londres du 6 juillet 1827; mais il y était relourné en 1829, et avait amené un arrangement amiable de concert avec les ambassadeurs d'Angleterre et de Russie. Après la révolution de 1830, la Russie semblait vouloir se mettre en hostilité avec la France; Guilleminot prit aussitôt ses précautions pour le cas d'une rupture éventuelle, et usa de son influence auprès de la Sublime Porte pour la mettre dans les intérêts de son pays. « On assure même, ajoute M. Dolly, que sa prévoyance s'étendit sur la Perso et sur d'autres Etats voisins de la Russie. Il préparait ainsi une diversion d'autant plus formidable qu'en pen de jours une grande partie de ces populations pouvait donner la main aux Polonais, dont l'insurrection ne tarda pas à éclater. Le 19 mars 1831 il remit au réis-effendi une note confidentielle pour lui annoncer une conflagration imminente et exhorter la Porte à se tenir prête à entrer en campagne; cette note, à laquelle aucune Instruction positive n'autorisait l'ambassadeur, parvint à la connaissance du cabinet de Saint-Pétershourg, qui, effrayé de ces projets, s'en plaignit au gouvernement français, qu'il avait reconnu, exigeant le rappel de son représentant. » Appuyé par les autres puissances, le gouvernement russe obtint facilement ce rappel. Le 2 novembre 1831 le général Guilleminot, qui venait de reprendre sa place à la chambre des pairs, donna des explications sur sa conduite. Il se déclara prêt à prouver, par des documents officiels, qu'à la fin de février 1831 il était en droit de regarder la guerre comme imminente, malgré le manque d'instructions dont il avait à se plainchal Sebastiani, ministre des affaires étrangères, protesta contre toute communication de ce genre, et, rendant hommage aux talents de l'ambassadeur, déclara expressément que son rappel n'était pas une destitution. Le général Guilleminot resta longtemps en disponibilité. En 1839 il fut nommé président d'une nouvelle commission chargée de fixer en quelques points la ligne de nos frontières de l'est et membre de la commission de défense du royaume. Il remplissait sa mission lorsqu'il mourut, des suites d'une inflammation de poitrine. On voit encore son tombeau dans le cimetière de Bade.

Accusé avec le général Bordesoulle d'avoir trempé dans les marchés Ouvrard (voy. ce nom), conclus à l'occasion de la guerre d'Espagne, le général Guilleminot publia pour sa justification un mémoire intitulé: Campagne de 1823; exposition sommaire des mesures administratives adoptées pour l'execution de cette campagne; Paris, 1826, in-8°. La cour des Pairs déclara qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre les deux officiers généraux. L. Louvet.

C. Dolly, dans l'Encyclopédie des Gens du Monde. — Rabbe, Vieilh de Boisjolin et Sainte-Preuve, Biographie universelle et portative des Contemporains. — Dict. de la Conversation. — Le Ran, Dict. encycl. de la France. — G. Mullié, Biogr. des Célébrités militaires des armées de terre et de mer, de 1789 à 1850.

\*GUILLEMOT ( Alexandre-Charles ), peintre français, né en 1787, à Paris, où il est mort, en novembre 1831. Elève de David, il fut admis à l'âge de douze ans comme élève à l'École des Beaux-Arts; à vingt-et-un ans il y obtint le premier grand prix sur le sujet de Philippe, médecin d'Antiochus, découvrant la cause de sa maladie dans son amour pour Stratonice. Après son retour de Rome, il exposa en 1819 : Jésus ressuscitant la fille de la veuve de Naim, grande composition, pour laquelle il reçut une médaille de première classe : un tableau de la Mort d'Hippolyte, exécuté par lui vers la même époque, mérita d'être placé au Luxembourg. Chargé de peindre les fresques de la chapelle de Saint-Vincent-de-Paul, dans l'église de Saint-Sulpice, il représenta Saint Vincent près de Louis XIII malade; Saint Vincent haranguant les dames de charité qu'il a rassemblees pour décider du sort des enfants trouvés; enfin, l'Apothéose de saint Vincent de Paul. Il exposa aussi les esquisses de ces trois tableaux au salon de 1824, avec un sujet de la Prise de Loria et le portrait équestre de René d'Anjou. Il peignit ensuite, dans la première salle du conseil d'État, au Louvre, un tableau ayant pour sujet la Clémence de Marc-Aurèle envers les rebelles de l'Asie. En 1817 il exposa au Salon: Le Combat d'Hercule et de Mars sur le corps de Cyanus; — Les Amours d'Alis et Galalée; — Mars et Venus surpris par Vulcain, et une Adoration de la Vierge. Enfin, il fit paraître deux tableaux au

Salon de 1829 : Saint Étienne lapidé et Jesus avec les trois Marie. Guyot de Fère.

Annuaire des Artistes; 1882. — Archives de l'Éch Imp. des Beaux-Arts.

\* Guillems (Peire), troubadour langue docien, né à Toulouse, vivait dans la seconde moitié du douzième siècle. Il fut recherché des personnages les plus élevés de sa patrie, qu'il charmait par ses poésies, mais il s'abandonait trop à sa facilité. Suivant un manuscrit de la Bibliothèque impériale de Paris, nº 7225, où l'on trouve sa vie et ses poésies « il était bomme affable et courtois, faisait de bons couplets, mais par trop emphatiques ». On ajoute « qu'il fit des sirventés jongleurs, qu'il médit des baros, et qu'il se mit de l'ordre de l'Epée ». Le manucrit rapporte trois de ses chansons ou pièces de vers, et, à la tête de sa vie, il est represent avec l'habit de l'ordre des chevaliers de l'Epic. Il porte, sur cette vignette, une grande bate, un bonnet vert, une robe de coaleur incamaté une chape blanche. A son côté droit est atlache une longue épée, dont le fourreau est de couler rouge, la poignée, en forme de croix, dépasse le coude.

Fies des Troubadours. — Dom Valssette, Histoire in Languedoc, t. II, 519. — Moréri, Grand Dictionaire historique. — Biographie Toulousaine.

\*GUILLEN (Filippe), mathématicien, et 👺 turaliste espagnol, né à Séville, vers 1492, mort après 1561. Il se livra d'abord à l'étude 😘 sciences naturelles, et tint boutique de pharmacien dans sa ville natale. La culture des sciences mathématiques ayant bientôt pris tous ses intants, il se livra à la solution de certains problèmes fort en vogue à son époque; il acquit la renommée du plus habile joueur d'échecs que l'on connût dans la ville : il inventa en même temps un instrument décrit par Navarrete, pour observer la longitude en mer. Bientôt son son devint très-populaire parmi les navigateurs; passa alors en Portugal, et il fut attaché, de 1527, aux hureaux chargés de l'administration des Indes. En 1538, il s'embarqua pour le Brésil avec sa famille, sur la flotte qui emmenant Vasco Fernandes. Là commencèrent ses premières explorations minéralogiques; il est bien certain que dès 1552 le premier évêque du Brésil, Fernandez Sardinha, écrivant au ro de Portugal, l'engageait à faire sonner bien haut en Europe les découvertes métalliques qui venaient d'être faites à San-Vicente. Les connaissances scientisiques de Guillen étaient mises à profit vers ce temps à Bahia. Ayant perdusa femme dans cette capitale naissante, il alla avec trois sils qui lui restaient se fixer dans la province déserte de Porto-Seguro; il y remplissait un emploi dans les finances, et il est infiniment probable qu'il eut vaguement connaissance alors des gisements aurisères des régions sprolées plus tard Minas par les Indiens, qui com muniquaient du littoral avec l'intérieur

Rio door at la Giguifinhonka (1). En 1561 Guitlen fut créé chevalier du Christ, et il recevait de gouvernement portuguis une pension de 20,000 résux. Sur sa demande, en 1555, il fut choisi par Thomé de Souza pour commander une grande expédition destloée à explorer les régions auxquelles son établissement était ilmitrophe; mais ayant élé tout à coup frappé d'une cécite presque complète, il fut contraint d'abandonner cette importante mission à Georges Dies, qui à la tête de douze hommes seulement me cruignit pas d'explorer ces parages incomps, et es rendit avec le P. Asplicuelta Navarro jusqu'an San-Francisco. Guitien, après avoir recouvré la vue, retourns à Bahia, où il s'occupa do l'amélioration des travaux publics et truça le homin de la Ribeira. Vers la même époque, Braz Cubas et un certain mineur, nommé Marline, venu récemment du Portugal, s'occupaient de la recherche de l'or ; et ce furent, avec Gulileo, les premiers homenes intelligents qui s'ocaunèreat de l'exploriation systématique de ce metal. Guillen out aussi l'occasion d'observer durant leur invasion primitive ces terribles Aymorès dont les Botocondos descendent, et le mrumier il décrivit les mœurs anuvages de cette race impitovable : ceci avait licu en 1561. A egita époque le minéralogiste espagnol était fixé de nouveau, per un emploi importent, dans celle province de Porto-Seguro, où les Aymorès exerquient lours ravages. Ces terribles Indiens no commencèrent à être réprimés que vers l'année 1589, par Aivaro Rodriguez. Cel explorateur des foretta de la cote orientale était parvenu à se faire prendre par eux pour le fila du Soloil.

Guilles ne revit pas l'Europe, mais il est prohable que ses études minéralogiques furent mises à profit, vers la fin du siècle, par un gouverneur qui n'est d'autre but que de découvrir des giegments aurifères. D. Francisco de Souza, nommé en 1591, subordonna tout en effet à ce menre d'exploration, il s'était fait accompagner par un autre mineur, nommé Godoy, et par un impidaire expert dans la connaissance des émorandes. On a aujourd'hui la certitude que c'est aux connaissances positives de ces hommes pratiques qu'on doit l'extraction considérable de anétaux précieux obtenue sur toute l'élendue de l'Amérique portuguise pendant le dix-septième alàcia. Dès cette époque la péninsule possédait en motaliurgie un goide excellent dans le Quilatador de Oro y Plata, Valladolid, 1500, etit in-t", public par Juan de Arphe y Villafade, l'essayour de la monnais de Philippe II. Arpho était un artiste étniment , sea compatriotes l'out surnommé le Benvegulo Cellini de l'Engagne. Guillen et nes successeurs durant tirer un grand profit de sen treité spécial. Ferdinand Dzen.

Frenchez de Revarete, Milloria de la Fastica. --Adolto de Vershagen, Milloria de Brasil ; Madrid, 1866, ta-er , t. 1. — Com Bermadm, Discimario de los Prajessores, etc.

\* GUSLLEM (Mosse-Prancisco), printre espagnol, né à Valence, vivait vers la fin du dixseptième siècie. Il a orué les principaux monuments de an ville natale de plusieurs bailes toiles.

A. or L.

Don Felipe de Oneverus. Las Commiseries de la Pintura. — Quillet, Dictionnaire des Paintres espagnels. — Las Constituciones y actas de la Londonia de Santa-Sarbara de Valence.

\* aux.LLEN (Pedre ), paintre espagnol, né à Séville, et mort dans la même ville , en 1793. Il était étève de Salvador de Ilianos, et a lassé plusieure tobleaux, aussi remarquables par le coloris que par le dessin. A. DE L.

Piapo artistico a varios puebles de Sepaño, eta.; Mairie, 1806. — Quillat, Diellennoiro des Printres espagnois

CULLERACTES (Gabriel-Joseph on Lavanças, comto nu ), diplomate français, né à Bordeaux, mort à Constantinople, le 5 mars 1684. Il était premier président de la cour des aides de Bordeaux, lorsqu'il s'attacha au prince de Costi. Après avoir successivement rempli les fonctions de secrétaire des commandements de ce prince, puis celles de secrétaire de la chambre. et du cabinet du roi, il fut nommé en 1677 ambassadeur à la cour ottomane. Cette charge lui fut donnée à la prière de Maintenon, qu'il avait connue du vivant de Scarron et dont il fut toujours l'admirateur passionné. Guillersgues ne se rendit à son poste qu'en 1879. Dès son arrivée à Constantinople, il manifesta l'intention de se soustraire au cérémonsai avilisant que les fonctionnaires de la Porte avaient insposé aux représentants des puissances chrétiennes. Déjà son prédécesseur Nointel avait qu de grandes difficultés à ce sujet, et maigré aes démarches, il a'avait pu obteuir que son sofa fût placé, dans les audiences suiennelles, au même niveau que celui du grand-vizir. Ce dernier résista également aux inêmes prétentions, renouvelées par Guilleragues, et il ne lui accorde qu'ene entrevue particulière, où il ne pouvait être question de sophe et de prééminence : c'était tourner la difficulté au lieu de la résondre. Une autre circonstance donna lieu à de nouvelies complications. En 1881, Duquerne avait pourseivi des parates tripolitains jusque dans le port de Khio, et lancé contre leurs vaisseaux 4,000 houlets dont une partie atteignit le ville. Le vizir demanda 75,000 écus à titre d'indomnite. Guilloragues ayant refusé de payer cutto somme fut mis sex arrêts; il m'obțint la liberté que sur la promesse de faire un présent au grandseigneur. Comme la valeur n'en avait pas été fixée, elle fut l'objet de vives discussions. Après plusieurs débats, il fut convenu que Guilleragues donnerait pour 13,000 deus de pierreries et

<sup>(1)</sup> On Aquitinhoulus. Or bras fleuve, dont in nom set presque loujours altere dans not giographies, proof in demonstration de Pelasonie en se jetant à in mer. Il presé nationner à boot iteues du Serro de Prin, et tra-rere le dairiet dismontin.

d'objets d'ameublement. La sermeté dont il sit preuve dans ces diverses affaires plut fort au sultan, qui voulut avoir son portrait. Dans la suite, il le traita avec beaucoup de faveur, parce qu'il avait besoin de l'appui de la France, et il lui fit enfin accorder les honneurs du sofa, dans une grande audience tenue à Andrinople, le 28 octobre 1684. Guilleragues obtint en outre plusieurs firmans, dont les principaux sont ceux qui accordent à la France la protection des lieux saints, et qui défendent aux corsaires barbaresques d'attaquer les vaisseaux français sous les canons des ports ottomans. Il mourut d'apoplexie peu de temps après, et fut remplacé, d'abord provisoirement par le négociant Fabre, ensuite par le conseiller de Girardin. On a publié sur son ambassade: Relation de l'audience donnée sur le Sopha ; dans Curiosités historiques, Amsterdam, 1759, 2 vol. in-12, t. I, p. 55-87; — Ambassades du comte de Guilleraques et de M. de Girardin auprès du Grand-Seigneur; Paris, 1687, in-12. Les instructions qui lui furent données lors de son départ se conservent aux manuscrits de la Bibliothèque impériale.

Guilleragues avait l'intention d'établir à Galata, dans la maison des jesuites, une école où les futurs missionnaires étudieraient le grec, le slavon, l'arabe, le turc, le persan et l'arménien, et où l'on enseignerait les sciences naturelles à de jeunes Turcs. Mais ces projets s'évanouirent à la mort de celui qui les avait conçus. Il écrivait avec facilité, et il dirigea pendant quelque temps la Gazette de France, où il publia l'éloge de Turenne. On le regarde comine l'un des auteurs du sonnet contre le duc de Nevers, et on lui attribue, en même temps qu'à Subligny, la traduction des Lettres d'une religieuse portugaise. Son esprit, sa politesse exquise et la délicatesse de son goût le faisaient rechercher de la cour et des meilleures sociétés. Boileau lui dédia sa cinquième épitre, qui commence par ces vers:

Esprit né pour la cour et maître en l'art de plaire, Guilleragues, qui sais et parier et te taire, Apprends-moi si je dois ou me taire ou parier.

Saint-Simon le donne également pour un homme d'esprit, mais le représente comme un Gascon gourmand et dissipateur, qui vivait en parasite. On rapporte de Guilleragues plusieurs bons mots. C'est lui qui a dit « que Pellisson abusait de la permission que les hommes ont d'être laids ». Lors de son départ pour Constantinople, le roi lui dit qu'il espérait être plus content de lui que de son prédecesseur. « Sire, répliquatil, je ferai en sorte que vous ne fassiez pas le même souhait à mon successeur. » E. Beauvois.

De Flassan, Histoire de la Diplomatique française, IV, p. 40, 90. — De Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, trad par Hellert, XII, p. 85-58, 166-7, 189. — Lacroix, Turquie chretienne; Paris, 1698, in-12. — OEuvres de Boileau, édit. de Saint-Marc, 1747, t. I, p. 320, 282. — Mass de Sévigoé. Lettres. — Mass de Cayins, Souven. — Saint-Simon, Mem. — Lettres d'une Religiouse

portugaise (dans la collection de la Bibliothèque choisie); Paris, 1888, in-16, préf.

GUILLERAULT-BACOIN (Jean-Guillaum), homme politique français, nó à Pouilly-spr Loie, en 1752, mort dans la même ville, en août 1819. Il était avocat avant la révolution, et jouissait d'un réputation d'orateur et de légiste. Il accepta la principes nouveaux, et fut élu procureur sysdic du district de La Charité, puis député à la Convention nationale pour la Nièvre. La chaleur démocratique sa refroidit blontôt, et à l'Assemblée il siègea dans la plaine (1). Lors de jugement de Louis XVI, il vota pour la mort en ces termes : « J'ai reconnu Louis convaince du crime de haute trahison: c'est dire que je la juge à mort. » Mais il demands l'appel au people Après le 9 thermidor il fut envoyé en mission dans le département de l'Allier; sa conduita hi attira l'accusation de royalisme. En 1795 il entra par le sort dans le conseil des Cinq Cost. Sa carrière législative terminée, il fut successivernent président de l'administration centrels de la Nièvre, juge au tribunal civil de Nevers, ⊄ après le 18 brumaire an vin juge au tribual d'appel de Bourges; il ne fut pas compris dans la réorganisation de 1811, et rentra moncalinément dans la vie privée. La Restauration i tit conseiller à la cour royale de Bourges, mass la loi d'amnistie du 12 janvier 1816 l'attemn comme régicide, et il fut obligé de se retirer momentanément en Suisse. Rappelé d'exil en 1818. il mourut quelques mois après. H. LESCETA

Moniteur universel, an II, no 20; an v, no 106. – 60-lerie historique des Contemporaires (1819). — Armell, Jay, Jouy et Norvins, Nouvelle Biographie des Contemporaires (1822).

GUILLERVILLE (FOURCEOY DE). Voy. FOOR-CROY DE GUILLERVILLE.

GUILLERY (Les), fameux brigands, qui a commencement du dix-septième siècle répardaient la terreur dans une partie de l'onest de la France. Ils étaient trois frères, issus d'une le mille de gentilshommes bretons, dont les blstoriens ont caché le nem; celui qu'ils adoptèrent était célèbre bien avant eux dans les légents saintongeoises et vendéennes. Les Guillery combattirent d'abord brillamment pour la cause de la Ligue sous les ordres du gouverneur de Bretagne. Comme la plupart des soldats indisciplines, pour lesquels la guerre civile n'était qu'un moyen de vivre impunément de rapines, ils ne voulurent pas se soumettre à Henri IV, et rallièrent autour d'eux leurs anciens compsgnons d'armes. Organisés en bandes ils se construisirent des retraites sortifiées dans les sorets de Machecoul, des Essarts, de la Chastenerie,

(1) C'était ainsi que l'on nommait alors les bancs inférieurs de l'assemblée, où siègealent les membres moderes. Ce mot de plaine avait eté adopte par oppodion a celui de montagne, qui désignait dans l'amphitheatre législatif les gradins élevés sur lesquels s'agitaient les républicains exaltés. Par mepris, ceux-ci donnaient quelquefois, aussi, le nom de marais à la place qu'occupaient leurs adversaires politiques.

. bas Pullou. Chacan des trois frères commun-It un corps d'armes destiné, soit à dévailser s voyageurs, soit à piller les riches châteaux Mentour; on cite parmi ceux qu'ils dévasrent Saint-Hermine et Mareni, « Dans ces miters temps, dit L'Estoile, personne n'ose néder al aller aux foires à trente et quarante lieues la retratte de ces voleurs, « Bientôt lis furent ne cents, leurs incursions durérent dix aus. un, Parabère, gouverneur de Niort, reçut Burl IV l'ordre de les exterminer à tout R. Avec des hommes et du temps on vint à ut de leur résisiance achamée. Pendant le n de la principale forteresse, le cadet des albery, le plus féroce d'entre eux, fenta une rtie : lui et quatre-vingts des sieus, faits prisonara, farent conduits sous bonne escorte à faies et roués. D'aufres subfrent le même supler à La Rochelle Quelques-uns parvinrent à ichapper, mals leur existence vagabonde se tenim bientôt comme celle de leurs compagnons. Utistoire du capitaine Guillery et de sa bande Mi recontée dans plusieurs ouvrages, intitules : • Prinse et Deffaicte du capitaine Guillery, **u a élé pris acec soi**xante-deux rolleurs, ul uni esteu ronés le 25 novembre 1608, Me la complaincte qu'il a foict avant que worir (1); Paris, 1609, in 8\*; - Rosset, #1swww.tragiques., dix-neuvième historre: Lyon. 701, la-84, p. 349 ; — Histoire de Auillery, livre Pulaire, qui se réimprime sans cease a Epinal; · Histoire véridique des grandes et execui-# voleries et subtilites de Guillery, depuis Paissance jusqu'à la juste punition de ses mes; Fontensy, 1848, in-8\*. Louis Lucoun. Thiotic, Journal de Harri III., année 1009. - Hisre du capitaine Guillery, le pièce des 19 du moi Minimes, 00 , Schlistingue impériale. — Prise, De-Heat Punition des fautileres, fameux voleurs, Chaix Journaux, tom. VI, p. 38. Fournier, 7 arretes his-Journaux, tom. Yl, p. 31. us et litteralres ( Bibl, Eisertrieune de P. Janne),

'OUBLESKY ( Pierre ), théologien français, à Beauvala, en 1617, mort à l'a Ferté-Milon, l**a février** 1673. Il fit nea études dans sa ville alo, et eutra chez les chanoines réguliers de mie-Geneviève à Paris, en 1636. Il y fil sa losophie et sa théologie. Malgré sa jeuneme, til envoyé à Rouen pour y réformer les cliames. En 1653, il accepta le prieuré de Saintrriol-d'Essôme, près Château-Thierry En 59 il était députe ou chapitre minéral de sa agrégation, et en fut élu secretaire. Peu après le fit prieur de Saint-Lé; il y organisa des Mérences de morale pour les ecclésiastiques diocèse de Coutanors. En 1861 it reviet à 🕬, el ne fardo pas à occuper la cure-primiré la Ferté-Milon. On a de lui : Instructions Moliques, des mystères de la Jol., en Ja-Mr de ceux qui sont parmi les religion-

i) Ce livre a été intiinié instructement dans quelques mella : Prise et Lamentation du capitaine Guillery L.) neires : cet ouvrage eut plusieurs editions. La l'ie de Guillery a été écrite, et se trouve un manuscrit à la Bibliothèque Sainte-Geneviève.

A. L.

Riodde), à la fit de sà 7 se des saints pour chaque jour de Faunde; Poris, 1788, in-ini.; — Mordei, Grand Distinguages historique.

**BUILLET** ( Pernelle po), famma po**rte, né**s à Lyon, vers 1520, morte en 1517. Durant une corrière si cuarte, alle se distingua par son esprit, son goût pour la unusique, et par les qualités les plus simables. Plusienza de ses corapatrioles fui ont décerne les plus grands eleges, mais de p'appregnent ries de bien positif sur sa vie. Elle se maria, et après une carrière irréprechable, alle mourut à la fleur de l'âge, très-regretiés de son mari, qui réunit ce qu'il trouve des poésies de sa femme et qui les sit parattre dens l'année même où il l'avait perdue. Pernette est loin d'égaler se compatriole Louiss Labbé, mais alle a de la naiveté, de la grâce, de la gaioté ; elle bodine avec l'amour, tandis que la belle cordière, retrace avec une chalque emouvante les entrainements de la passion. L'édibon originale des poésies de cette muse lyonname, publica chez Jean da Tournas, 1545, est desenue d'une rarete extrême; un exemplaire avait ele payé 3 francs à la vente du duc de La Valhore, en 1784 ; un autre s'est élevé à 1,005 fr. en 1847, à la vente des livres de M. Aimé Martin : exemple frappant du surcrott de valeur qu'ont acquis les rareles bibliographiques. Una secondo edition, augmentre de quelques pièces, qui ne sont passorties de la plume de l'ernette du Guillet, vit le jour à Paris, en 1516. Enlin, une truislème, plus complète que les deux précédentes , nortit en 1552, a Lyon , des presses de Jean de Tournes. On assure qu'on ne connaît qu'un seul exemplaire de ce volume; M. Coste n'avait pu le placer dans sa Bibliothèque (younaise, qui pussedait les éditions de 1545 et de 1546. En 1830, quelques bibliophiles lyonnais firent réimprimer, d'après l'édition originale, les Rymes de leur computriole; on y joignit des notes, un giossaire et une notice sur Pernette, extrate du travail de Colletet, sur les Frez des Poutes français, dont le manuscrit fait partie de la bibliothèque du Louvre. Ce volnier, exécuté avec grand soin, n'e eté tiré qu'à cent exem-G. BRUNET. plaires (1).

Quatet, Bibliothèque française, — Violiet-Leduc, Bibliothèque portique, t. 3, p. 170. — l'agus-Monthel, dans le Rufletin de M. de Férnesse, Sciences historiques, t. XVIII p. 100.

GUILLET ( Benoît ), moraliste savoyard, et fondateur d'établissements sociésiastiques, né à Chambéry, le 2 juin 1759, mort le 7 novembre 1812. Il prit la carrière ecclésiastique, reçut les ordres, et entre en 1782 comme directeur au of-

<sup>(1)</sup> M. de Mandelean, hibliothécoire de Lyan, a publié en 1881 : Apmes de pantitée et corénduse dans Permelle du Guillet, Lyonnaise, première délition complete, Lyon, 1987 in 9°, tirée à 186 exemplates. L. L.—T.

minaire d'Annecy. En 1792 il s'enfuit devant les armées françaises, et se réfugia à Turin. Il rentra clandestinement dans sa patrie; mais il y sut arrété le 20 mars 1798, sous la prévention d'exercer un culte sans autorisation légale. Il fut transporté à l'île de Ré, d'où il s'évada et revint en Savoie. Il réunit quelques jeunes gens à Saint-Ombre près Chambéry, et forma un petit établissement ecclésiastique occulte. Il ne fut pas inquiété, et en 1803 M. de Mérinville, évêque de Chambéry, le nomma supérieur du séminaire des cordeliers de sa ville épiscopale. Depuis, Guillet organisa le petit séminaire de Neuilly, et fonda à ses frais celui de Saint-Louis-du-Mont. Former des disciples capables de répandre la foi catholique était la constante préoccupation du P. Guillet. On a de lui : Projets pour un cours complet d'instructions familières, à l'usage des ecclésiastiques; Paris, 1815; Lyon et Paris, 1825, 4 vol. in-12; — Petit règlement de vie, à la portée des gens de campagne; Poitiers et Dijon, 1818; Rodez, 1827, in-24.

Querard, La France littéraire.

GUILLET DE SAINT-GEORGES (Georges), historiographe français, né à Thiers (Auvergne), vers 1625, mort à Paris, le 6 avril 1705. Il fut le premier historiographe de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture de Paris, où il fut recu, le 31 janvier 1682. Il s'est fait connaître par un grand nombre d'ouvrages, dont quelquesuns sont fort estimés, moins pour l'érudition que pour la clarté du style et l'ordre du récit. Tels sont : Les Arts de l'Homme d'Epée, ou le dictionnaire du gentilhomme, qui traite de l'art de monter à cheval, de l'art militaire et de la navigation; Paris, 1670, 3 vol. in-12, avec fig.; — Histoire de Castruccio Castracani, souverain de Lucques, trad. de l'italien de Machiavel; Paris, 1671, in-12; — Histoire des grands-visirs Mahomet Coprogli bacha et Achmet Coprogli bacha, son fils, avec l'Histoire des trois derniers Grands-Seigneurs, de leurs sultanes, etc.; Paris, 1676, in-12; — La vie de Mahomet II; 1681, in-12; — Athènes ancienne et nouvelle, et l'Etat présent de l'empire des Turcs, contenant la vie du sultan Mahomet IV; Paris, 1675 et 1676, in-12. Guillet de Saint-Georges prétendit qu'il avait tiré ses documents des Mémoires de son frère Guillet de La Guilletière, qu'il disait avoir été prisonnier quatre ans à Tunis et visité l'Italie septentrionale, la Hongrie, la Grèce, la Turquie et une partie de l'Asie Mineure. Ce livre eut un grand succès; mais la fraude fut découverte : le prétendu voyageur n'était jamais sorti de son cabinet, ce qui n'empêcha pas Guillet de publier l'année suivante Lacédémone ancienne et nouvelle, où l'on voit les mœurs et les coutumes des Grecs modernes, des mahométans et des juifs du pays, suivie de la Relation d'un voyage de Napoli de Malvoisie; Paris, 1676, 2 volumes in-12.

Cet ouvrage eut autant de vogue que le précédent. Jacob Spon cependant l'attaqua vivenest dans ses Voyages d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant (Lyon, 1677, 3 vol. in-12); il y releva de nombreuses inexactitudes, soutist que l'auteur n'avait jamais mis le pied en Grèse et avait composé son histoire sur les rapsodis des missionnaires. Loin de se laisser battre, Guilet répliqua par ses Lettres écrites sur une Dissertation d'un voyage de Grèce, publié par M. Spon, médecin antiquaire, avec du remarques sur les médailles, les inscriptions, l'histoire ancienne et la moderne, le géographie, la chronologie, et une carte du détroits de Constantinople, selon les nonvelles découverles de l'antiquaire; Pais, 1679, in-12. Si dans ce livre l'auteur ne st pas preuve de bonne foi, au moins montra-t-il du savoir, beaucoup d'esprit et de convenance; il pervint ainsi à se faire de nombreux partisans, même après que Spon eut fait paraître une Réponse à la critique publiée par M. Guillet sur k Voyage de Grèce de Jacob Spon, avec quatr lettres sur le même sujet; le Journal d'Angle terre du sieur Vernon, et la liste des erreur commises par M. Guillet dans son Athènes acienne et nouvelle (Lyon, 1679, in-12).

L-z-E.

Bayle, Lettres. — Des Maiseaux, Notes sur les Lettres de Bayle. — Châteaubriand, Itinéraire.

GUILLE-VILLE (Guillaume DE), en latin, Guilelmus de Deguilla-Villa, poète français, né à Chaliz, en 1295 (1), vivait encore en 135& Il était moine du couvent de Pontigny-Fille, 🕊 l'ordre de Citeaux. On a de lui un poême intitulé Le Pèlerinage de l'Homme, revu et corigé par un moine de Clairvaux, et imprimé à Paris en 1511. Ce même ouvrage, mis en proc, avait déjà été imprimé à Lyon, 1485, in-4°, ave figures, sous le titre de Pèlerinage de la vie humaine. Ces deux éditions sont sort rares. L'ouvrage de Guille-Ville est plus généralement appelé le Roman des trois Pèlerinages; & premier traite de l'homme durant sa vie; k second de l'âme séparée du corps; le troisient de Jésus-Christ et de sa gloire. Il finit ainsi:

> Cy fine le Romant du moine Des Pélerins de vie humaine.

> > E. D-6.

1.a Croix du Maine, Bibliothèque française, 10<sup>18</sup>, p. 829. — Du Verdier, Bibliothèque française, t. III, p. 189. GUILLERM DE BALAUN. Voy. BALAUN.

compositeur français, né à Châlons-sur-Saône, vers 1522, mort à Sens, err août 1597. Il sit se premières études dans sa ville natale, et vintétudier la philosophie à Paris. Il sut reçu licencie en théologie en 1560, et docteur de la maison de Navarre en 1562. On lui consia l'éducation du prince Charles, cardinal de Bourbon. Guilliaud devint

(1) Quelques auteurs le sont naître en 1810.

ment grand-archidiacre de Cave (dioouen), chanoine et chantre de Châtilaire, chantre de la Sainte-Chapelle de prieur de Sainte-Geneviève près Sens. encoup de goût pour la musique et rvec succès divers morceaux dans le ésiastique. On a de lui : Rudimens ue pratique, réduits en deux briefs Le premier contenant les préceptes ine, l'autre de la figurée, dédiés à musicien M. Claude de Sermisy, : chapelle du roi et chanoine de la napelle de Paris; Paris, 1554, in-4° es traités, divisés en vingt chapitres, t des explications fort claires sur les dioportions de la notation. On trouve compositions de Guilliaud dans le Redouze Messes à quatre parties; 4. Il fut l'éditeur de plusieurs ouvrages rent Claude Guilliaud, entre autres du 'aire sur saint Mathieu; Paris, 1562, 'il mit en ordre et auquel il ajouta une — et des Homiliæ quadragesimales ; i8, in-4° et in-8°. Il y joignit quatre latins et une *Préface* adressée à Pierre 1, conseiller au parlement de Paris.

A. L.

rand, Deffense pour la préséance de Châ-Jacob, De claris Scriptor. Cabilon., p. 82. 1920, Histoire du Collège de Navarre, p. 788. Bibliothèque des Auteurs de la Bourgogne. 1937 après universelle des Musiciens.

Saint-Étienne, en 1753, mort le 18 dé-321. Il embrassa de bonne heure la de fabricant d'armes, et contribua ent à l'extension des manufactures de tale. Guilliaud, qui avait d'abord emprincipes de la révolution, prit, dit-on, e la Convention lors de l'insurrection arrêté après la reddition de la ville, ndamné à mort lorsque la chute de re lui sauva la vie. Il ne se mêla plus le, et, sa fortune faite, il tomba dans le dévotion. Deux fois il entreprit le

Rome pour en rapporter des induly acheter des statues de Vierges et de it il orna sa maison de campagne. En tablit à ses frais auprès de Lyon un vec des croix de fer et des figures de n a de lui : Moyens de porter l'agries manufactures et le commerce de u plus haut degré de splendeur et nublique; Paris et Lyon, 1797, in-8°. portait pour épigraphe cette phrase ze même : « Quand le gouvernement le peuple français sera l'agriculteur tif, l'artiste le plus ingénieux et le ımmerçant du monde »; — Mémoire se en œuvre de tous les métaux du ent de la Loire.

sy, Jouy et Norvins, Nouv. Biogr. des Con-

\*GUILLIM (John), héraldiste anglais, né en 1565, dans le comté d'Hereford, et mort le 7 mai 1621, à Londres. Il fit ses études à Oxford, devint membre du collége héraldique de Londres, et y remplit depuis 1617 l'emploi de rose-croix poursuivant d'armes. On a sous son nom un ouvrage de blason: The Display of Heraldry, 1610, in-fol., dont le manuscrit lui fut donné par le chanoine Barkham, et qui a eu de nombreuses éditions; la cinquième, angmentée par le capitaine Loggan d'un Treatise of Honour civil and military, 1679, est la plus estimée.

P. L-Y.

Noble College of Arms. — Biographa Britannica. — Chalmers, Biographical Dictionary.

GUILLIMAN (1) (François), historien suisse. né vers le milieu du seizième siècle, à Romont (canton de Fribourg), mort selon les uns en 1612, selon les autres en 1623. Il devint professeur d'histoire à Fribourg en Brisgau, et sut nommé en 1609 historiographe de la maison d'Autriche. On a de lui : De Rebus Helvetiorum Libri V; Fribourg, 1598, in-4°; S. Vittorino, 1627, in-4°; inséré dans le Thesaurus Historiæ Helvelica, et réimprimé à Leipzig, en 1710, insol., avec les Annales Boiorum d'Aventinus. par les soins de N.-H. Gandling; — Habsburgica, seu de vita et gestis comitum Habsburgicorum; Milan, 1605, in-4°, inséré dans le Thesaurus Historiæ Helveticæ; — De Episcopis Argentinensibus; Fribourg, 1608, in-4°; — De Origine et Stemmate Conradi VI, imperatoris Salici; Fribourg, 1609, in-4°; inséré dans le tome III des Selecta Juris et Historiarum de M. Chr. Senkenberg.

Gassier. Abhandlung über Fr. Guilliman's Leben und Schriften; Vienne, 1788, in-8°. — Gundling, Præfatio; en tête de l'édition faite par cet auteur du De Rebus Helvetiorum de Guilliman. — D. Clément, Bibliothèque curieuse, t. 1X, p. 818.

\* GUILLO (Vincente), peintre espagnol, né à Alcala-de-Gibert, vers 1660, mort à Valence, en 1701. Il peignait la fresque avec beaucoup de facilité, et était heureux dans le choix de ses compositions et de son coloris. Quoiqu'il mourut dans la force de l'âge et de son talent, il a laissé de nombreux ouvrages. On en voit plusieurs à Barcelone, où il résida quelques années; à Taragone, il fit pour l'hôpital de Sainte-Thècle l'Adoration des Mages; à Valence il décora l'ermitage de Saint-Paul et une partie de l'église San-Juan-del-Mercado; mais dans ce dernier monument s'étant vu préférer l'habile don Antonio Palomino y Velasco pour la peinture des voûtes, il mourut de dépit.

A. DE L.

Raphael Mengs, Las Obras. — Don Felipe Guevarra, Los Comentarios de la Pintura. — Quilliet, Dictionnaire des Peintres espagnols.

\* GUILLO (Agostino), peintre espagnol, fils du précédent, né à Valence, vers 1690. Sa vie est peu connue; son talent était médiocre; cependant, on cite de lui quelques bons tableaux dans

(1) Son vrai nom était Vuillemain,

l'ertise San-Juan-del-Mercado de Valence et une fresque dans le couvent des Dominicains de la même ville.

A. DE L.

Don Felipe Guevarra, Los Comentarios de la Pintura.

— Quilliet, Dictionnaire des l'eintres espagnols. — Las Constituciones y actas de la Academia de San-Carlos de Valence.

\*GUILLO (Florent), peintre espagnol, fils du précédent, mort vers 1750. Il fut élève de son père, et ne le dépassa pas pour le mérite. Ses meilleures compositions se voient à Valence, dans les couvents des Franciscains, des Dominicains et des Carmes déchaussés. A. DE L.

Don Felipe Guevarra, Los Comentarios de la Pintura.

— Quilliet, Dictionnaire des Péintres espagnols. — Las Constituciones y actas de la Academia de San-Carlos de Valence.

\* GUILLON (René), grammairien français, né à Saint-Osmanne (bas Vendômois), en 1500, mort à Paris, le 8 décembre 1570, fut attaché à Guillaume Budé, et apprit le grec sous cet habile mattre. On a de lui une traduction latine des lettres d'isocrate: Isocralis, oraloris Atheniensis, Epistole græcæ; Paris, 1547, in-4°. L'année suivante il publiait un traité sur la prosodie grecque, divisé en deux parties, qui sont intitulées Gnomon et De Generibus Carminum gra corum. Il a commenté la grammaire de Nicolas Clénard: Institutiones in Linguam Gracam, Nic. Clenardo auctore, una cum Ren. Guillonii Annotationibus; Paris, 1606, in-8°. Du Verdier indique encore parmi les œuvres de René Guillon: De Dialectis Verborum et Nominum; Paris, 1561, et Tabulæ monstrantes viam qua itur in Gruciam; Paris, B. H. 1567.

Bibliothèques de La Orotz du Maine et de Du Verster. -- B. Hauréau, Hist. Nitér. du Maine, t. 1, p. 191.

GUILLON de Montleon (Alme), écrivain controversiste, théològien et historien français. né à Lyon, le 24 mars 1758, mort à Paris, le 12 février 1843. Il fit ses études dans un des colléges de sa ville natale, entra ensuite au séminaire, et fut ordonné prêtre en 1782. Il commença par la prédication, et obtint du succès, puis il se mit à écrire contre la révolution, et atteint par la loi qui, après le 10 août 1792, prononçait la déportation contre les prêtres qui n'avaient pas voulu prêter serment à la constitution civile du clergé. il se réfugia d'abord à Chambéry. L'entrée en Savoie de l'armée du général Montesquiou le força de fuir vers la Suisse. Il y passa les anuées 1793 et 1794, et revint à Lyon en 1795; mais s'y trouvant sans ressources, il résolut de venir à Paris, avec un passe-port de marchand. s'élant véritablement occupé de négoce pendant son séjour en Suisse. Avec les notes qu'il avait recueillies sur le siège de Lyoh en 1793, il écrivit une relation de ce siége qui, après le 18 froctidor, fut signalée au Directoire comme une machine de guerre lancée contre la république. Ce livre était anonyme; mais le libraire fit connattre l'auteur, qui était déjà emprisonné pour un petit livre qu'on lui attribuait, et dans lequel

on cherchait à tourner en ridicule le pouvoir excutif, et particulièrement son président, La Revellière-Lepeaux, fondateur de la religion théphilanthropique. Le soi-disant marchand Aimé Guillon out donc à subir pour ces deux ouvrags deux procès successifs devant le tribunal criminel, le inéme jour 10 septembre 1798. Le jury 🖝 pouvant s'accorder pour le reconnaître l'autest de ces livres jugés contre-révolutionuaires. Gallon écháppa à une condamnation ; mais il füllist au bureau central de la police, qui voulait le faire déporter comme écclesiastique. Il partie à se soustraire à ce danger, et quelques moi après il créa un journal caustique, qui fut bient supprimé. En 1800 il révélé dans une brochum un secret qu'il tenait de l'abbé Bernier, snivat lequel le premier constil avait le projet de 🛩 faire nommer empereur, le pape avant pris l'engagement de venir le sacter. Alors Aimé Gullon fut arrêté comme tudicteur et distribute d'un journal clatidestin. Il resta dix-huit mois o prison à Sainte-Pélagle, et à la fin il lut emmer pour le fort Saint-Géorges, près de Mantone. A Milan, le vice-président de la republique 🏕 lienne, Melzi, ayant pitié de lui, le garda das la geôle de cette ville, et six mbis après il obtist de n'avoir d'autre prison que les murs de la cilé. Étranger et sans ressources, il se résigna pour vivre à donner des leçons de langue françale à quelques Italiens; il publia aussi quelques ouvrages philologiques. Son sort s'améliora lorsque, en 1805, Napoléon se sut sait couronner mi ditalie. Le vice-roi, Eugène de Beauharnais, 100lant alors relever la rédaction du journal ellciel, en chargea l'abbé Guillon, qui fut en même temps nommé professeur de langue et de litterature françaises des pages de la maison royale. Après la restauration, l'abbé Guillon revint à Paris. Il n'obtint rien d'abord du nouvem 🕬vernement, et se mit à écrire des livres politiques. En 1816, M. de Vaublanc lui donna enfio l'emploi de conservateur à la bibliothèque Mazarine. Guillon s'occupă des lors plus particulièrement de matières religienses. Attaché aux libertés de l'Église gallicane , il attaqua vigoureusement les Jésuites et les évêques sans dideèse. La résolution de Juillet lui laissa sa place, qu'il same jusqu'à sa mort. Pour se distinguér de son 🗝 monyme, qui devint évêque de Maroc, l'abbr Aimé Guillon ajduta à son nom, à partir de 1991. le nom de Montleon, qui fui venait de ce qu'il avait été prieur de l'abbave de Saint-Benoît de Monteleone.

On lui doil. Tribut de l'amitié à la mémoire de M. Borde, réfutateur de J.-J. Rousseau, éloge historique; Lyon, 1785, in-8;—Ressemblances historiques entre les commencements de la révolution française et éeux de la révolution d'Angleterre qui fit périr Charles Ier; Lyon, 1789, in-8°: publiée après les journées des 5 et 6 octobre; — Exhartation royaliste préchée à Lyon !r 15 ??

GUILLON 734

10; Lyon, 1790, in-8°; — Lettre à rrier), curé d'A... (Ainay), député lée nationale; 5 janvier 1791; ttre à M. Charrier de La Roche, *1y de Lyon*; Paris, 1791, in-8°; — . Lamourette, évêque de Rhône-etson instruction pastorale du 16 ; Paris (Vienne en Dauphiné), 1791, iure qu'il ne faut pas confondre avec e anonyme qui porte le même titre, e Camille Jordan et de Degerando; e Lettre à M. Lamourette; Paris )1, in-8°; — Lettre du Chevalier \*\*\* 3 Charrier, au sujet de son écrit 1792, sur sa conduite dans la dél'éveché constitutionnel de Rouen; rier 1792, in-8°; — Tableau histoville de Lyon; Lyon, 1792, in-12; avec des additions, sous ce titre : u'il est et tel qu'il était; Paris, in-12; — Histoire du Siège de événements qui l'ont précédé et res qui l'ont suivi; Paris, 1797, ; — La Politique chrélienne, oudique, par Aimé G.; Paris, 1797, syrage, par lequel l'abbé Guillon déarrivée à Paris, eut du succès; mais he du 18 fructidor le fit supprimer. 1799, il fit paraître Feuille imparriétés morales; Paris, 3 vol. in-6°: périodique subsista jusque après le . Napoléon la comprit dans le nombre t qu'il supprima dès qu'il fut prel. L'année suivante l'abbé Guillon litique chrétienne et Variétés moteraires pour l'an 1800, par l'aulle de 1797; Paris, 1800, in-8°: veur de la légitimité, contre les prorments de tidélité que Napoléon exirgé, cet écrit fut bientôt supprimé Au commencement de 1815, l'abbé it encore une fois la publication de sous le titre de La Politique chré-815, et Variélés morales et littéant suite à celles de 1797 et 1800 i mars arriva, et l'abbé Guillon arcation: 4 livraisons avaient paru: --ux amis du 18 fractidor, ou almal'an de grace 1798, avec cette épivrai seulement est aimable; Paris, erie des Theophilanthropes, à l'enslichinelle, an vii de la république e; en face du frontispice se trouvait où l'on voyait un polichinelle en directeur (La Revelhère-Lepeaux), point le plus élevé d'un quart de int une portion de calendrier répuces mots en bas : Mahomet théope; — Le grand crime de Pépin le rtation historique et critique sur n et l'intronisation du chef de la nastie francuise, Londres (Paris).

1890, in-8° : publiée sous le pseudenyme de G. Andry, P. D. L. E. M. D. P. A. (pretre de Lyon, et membre de plusieurs académies)...: cette brochure, qui révélait un arrangement suivant lequel Napoléon devait se faire porter au trône de France par une décision du pape Pie VII, fut saisie par ordre du gouvernement; on n'en sauva qu'un petit nombre d'exemplaires; — Le Sylphe, ou journal invisible; Paris, 1800, in 8º: " ce journal, dit M. Quérard, tendait à détromper le public de l'illusion que lui faisait Bonaparte et à déconcerter les manœuvres de son ministre Fouché » : — Lettre à l'abbé Valdastri, secrétaire perpétuel de l'Académie Virgilienne de Mantouc, sur quelques propriélés de la langue française comparativement à la langue italienne ; Milan, 1805; — De quelques préventions des Italiens contre la langue et la littérature françaises, lettre à M. Denina; Milan, 1805, in-8° : c'est une réponse à l'opuscule que l'abbé Denina avait composé par ordre de Napoléon, et qui avait pour titre : Dell' Uso della Lingua Françesa nel Piemonte; — L'Abrévialeur Grammatical, on la grammaire française réduite à ses plus simples éléments, en italien et en français, à l'usage des pages d'Italie; Milan, 1807, in-12; — Belisario, romano istorico, trad. del francese; Milan, 1808, in-8°; - Reflexions sur la compétence ou l'incompétence en fait de jugements littéraires, à l'égard d'une littérature étrangère, en italien et en français; Milan, 1808, in-8°; — Le Cénacie de Léonard de Vinci, rendu aux amis des beaux-aris, essai historique sur ce thef-d'œuvre et ses copies ( Milan, 1811, in-8°; — Sulle sedici Colonne corintie antiche di marmo stanti in Milano, volgarmente chiamale Colonne di San-Lorenzo, e sulle terme Ercolee cut appartenevano, Dissertazione, etc.; Milan, 1812, in-8° : imprimée aux frais du gouvernement du royaume d'Italie; ---Machiavel **commenté par Napolé**on Ronaparte, manuscrit trouvé dans le carrosse de Bonaparte, après la bataille de Mont-Saint-Jean, le 15 juin 1815; Paris, 1816, in-8°; le même traduit en espagnol; Paris, 1827, 2 vol. in-12; — Preuve de la fidélité des Français à leurs rois légitimes, fors du passage de la première à la seconde dynastie, résultant de l'examen de cette question, encore indicise: Est-il vrai que Pépin all été autorisé par le pape Zacharie à s'emparer de la couronne des Merovingiens? Paris, 1817: in-80; cette dissertation fut reproduite la même année sous ce titre: Pépin et le pape Zacharte, on In consultation dans laquelle le premier anrait été autorisé par le second à s'emparer de la couronne des descendants de Ciovis demontree fausse, etc.; Paris, in-8°; - Sur l'ancienne copie de la Cène de Léonard de Vinei qu'on voit maintenant au Musée royal.

comparée à la plus célèbre de toutes, celle des chartreux de Pavie, et à la copie récente d'après laquelle s'exécute à Milan une mosaïque égale en dimensions à l'original; dissertation lue à la quatrième classe de l'Institut de France, le 15 février 1817; Paris, 1817, in-8°; -- Les Martyrs de la foi pendant la Révolution française, ou martyrologe des pontifes, prêtres, religieux, religieuscs, laïques de l'un ou de l'autre sexe qui perirent alors nour la foi; Paris, 1820-1821, 4 vol. in-8°; — Notice sur l'édition princeps du recueil des auvres de Cicéron, et sur Alexandre Minutianus, auteur de cette édition; Paris, 1820, in-8° : extrait de la Bibliographie de la France des 10 et 17 juin de la même année; — Sur deux traductions nouvelles de l'Imitation de Jésus-Christ, et principalement sur celle de M. Genoude. Lettre d'un docteur en théologie à M. l'abbé de Bonnev.... à Vienne en Autriche; Paris, 1820, in-8°: extrait de la Chronique religieuse; — Histoire générale de l'Eglise pendant le dix-huitième siècle. dans laquelle s'expliquent les causes, l'origine, les développements et les calastrophes de la Révolution française (tome Ier et unique); Besancon et Paris, 1823, in-8°: cet ouvrage devait avoir six volumes, mais l'éditeur s'arrêta au premier, parce qu'il crut voir que ce livre ne plaisait point au clergé, à cause des principes gallicans que l'auteur y professe; — Des conflits de la juridiction de l'ordinaire avec les prétentions des grands-aumoniers de France; Paris, 1824, in-8°; — Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Lyon; Paris, 1824, 3 vol. in-8°: les deux premiers volumes font partie de la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française des frères Beaudouin; le troisième volume, allant du 5 décembre 1793 au 28 avril 1794, a paru séparément; — Basilidès, évêque grec de Carystos en Euhée, tant en son nom qu'en celui de la plupart des archevêques et évêques de l'Eglise grecque, à M. le comte de Montlosier sur son Mémoire ù consulter (relativement aux jésuites), et sur les raisonnements que lui opposent les prélats qui, sans clergé ni troupeau, se parent commodément en France du titre de nos églises, sans vouloir en supporter les charges ni courir les dangers, trad. du grec moderne, par N....; Paris, 1826, in-8°; — Seconde Lettre du même, adressée à son drogman de Marseille, en février 1828, trad. du grec moderne par ledit drogman, sur le triomphe indestructible de l'ultramontanisme en France, par la puissance du seianeur d'Hermopolis et les manéges patents ou secrets des autres évêques in partibus et ci-devant in partibus; Paris, 1828, in-8°; — Raoul ou Rodolphe, devenu roi de France l'an 923, ne serail-il pas le même personnage que Rodolphe II, roi de Bourgogne Transju-

rane? et d'où vient que le cinquième de sa rois du nom de Charles n'est pas appeléChales IV, dissertation historique; Paris, 1821, in-8°, avec des tigures de médailles et des tabis généalogiques; — De la fraternité consanguine du peuple lyonnais avec la nation vraiment milanaise, dissertation; Lyon, 1828, in-6; — De quatre tableaux attribués à Léonard de Vinci, dans lesquels la sainte Vierge, essise, se penche vers son enfant qui joue esec un agneau, mais en deux desquels est intercalée une sainte Anne, dissertation; Paris, 1836, in-8°. En outre, l'abbé Aimé Guilloz publis pendant son exil en Italie une Lettre aux Madémiciens de Mantoue sur la mort du clèbre Bettinelli, insérée dans le recuel & Prose e Poesie in morte dell'abbate Bethnelli; Mantoue, 1808. De 1805 à 1814 il rédige la majeure partie des articles de littérature 🗈 lienne dans le Giornale italiano. Plus lard, i travailla en France à La Quinzaine littérain, et à La France catholique, dont il était ! principal rédacteur, et donna à l'Encyclopése moderne de Courtin un article sur les libets gallicanes. Comme éditeur il a fait paraitre 🕿 nouvelle édition corrigée et augmentée de l'aloge de madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, par M. Ferrand (1795), et l'ouvrage de M. Baston intitulé : Réclamation pour l'Eglise de France et pour la vérité, auquel il ajouta une préset L. LOUVET. (1821).

Rabbe, Boisjolin et Sainte-Preuve, Biogr. unt de portat. des Contemp. — Sarrat et Saint-Edme, Biogr. des Hommes du Jour, tome 11, 2º partie, p. 76. — Querard, La France littéraire.

Guillon (Marie-Nicolas-Silvestre), press, professeur, humaniste français, né à Paris, E 1er janvier 1760, mort à Montfermeil, le 16 ∞ tobre 1847. Il commença ses études au colle du Plessis, et les termina au collège Louis le Grand, où il eut pour condisciples Robespierre et le cardinal de Cheverus. Puis, il suivit de cours d'éloquence sacrée et profane, en même temps que des cours sur la médecine, sur les sciences naturelles et sur les sciences exacts. Nommé agrégé de rhétorique dans l'université de 1789, et entré dans les ordres, il s'était lat connattre par quelques publications, lorsque l'archevêque de Paris, de Juigné, le plaça cumme premier élève dans l'établissement fondé par hi en faveur des aspirants à la chaire. Le jeune abbé se livra avec succès à la prédication. La princesse de Lamballe se l'attacha comme lecteur, titre auquel elle ajouta bientôt ceux de bibliothécaire et d'aumônier, qu'il conserva jusqu'à la sanglante catastrophe de septembre 1792. Il sit alors se soustraire aux proscriptions en se refegiant à Sceaux, sous le nom de Pastel, qui étail celui de sa mère, et en exerçant ouvertement la médecine, substituant ainsi, selon ses propres expressions, un autre genre de sacerdoce à celui dont l'exercice public était devenu impossible, parfois même faisant de l'un le passeport continua de s'occuper du soin des malades, et en 1798 il revint à Paris pour s'y créer une clientèle. Ses Recherches sur le concordat, la pragmatique et les élections populaires lui valurent de la part de Fouché une détention de quatre mois au Temple. Rendu à la liberté, il publia des Entretiens sur le Suicide, à l'occasion de la tentative de suicide d'un jeune écrivain dont il avait pansé les blessures et relevé le courage. A la même époque l'abbé de Fontenay l'attacha à la rédaction du Journal général de Littérature, des Sciences et des Arts.

Après le rétablissement du culte, l'abbé Guillon reprit l'habit ecclésiastique, et le cardinal de Belloy, archevêque de Paris, le nomma chanoine honoraire bibliothécaire de l'archevêché. Bientôt le premier consul le désigna pour accompagner à Rome le cardinal Fesch, en qualité d'auditeur théologien de la légation française. De retour à Paris au bout d'une année, l'abbé Guillon se livra au double ministère de la prédication et de l'instruction publique. Il se sit entendre dans les principales chaires de la capitale, et prononça en plusieurs occasions l'éloge du chef que la France s'était donné. Fontanes, devenu grand-maître de l'université, nomma l'abbé Guillon professeur de rhétorique au lycée Bonaparte, et lorsqu'il s'agit, quelque temps après, de rétablir la faculté de théologie, il l'appela à la chaire d'éloquence sacrée, en y joignant les fonctions d'aumônier au lycée Louis-le-Grand. A la restauration, l'abbé Guillon se rangea bien vite du côté des vainqueurs, et le 22 décembre 1814 il disait dans son cours d'ouverture : « Avec les Bourbons l'exprit de vie est rentré dans tous les membres du corps politique; la patrie se sent renaître, et voit chaque jour se cicatriser quelqu'une de ses nombreuses plaies; la religion a recouvré ses an**tiques** domaines ; elle est allée d'elle-même se rasseoir sur le trône de nos rois, et l'impiété a sui avec l'usurpation. »

La réputation de l'abbé Guillon fixa sur lui l'attention du duc d'Orléans, qui lui consia la direction de l'instruction religieuse de ses ensants et le sit nommer en 1818 aumônier de la duchesse. L'abbé Frayssinous le porta au nombre des inspecteurs de l'académie de Paris, mais sans qu'il cessat de professer en Sorbonne. Après la révolution de Juillet, l'abbé Guillon s'empressa de montrer son dévouement à la dynastie nouvelle par un discours prononcé dans l'église de la Sorbonne sur l'avénement de Louis-Philippe au trône. Ce discours lui suscita de violentes persécutions de la part du clergé; elles éclatèrent surtout lorsque le roi, qui n'avait déjà pu le faire agréer pour **l'éveché de Cambray, le nomma éveque de Beau**vais. « M. Guillon, disait L'Avenir du 15 juin 1831, est l'élu premier né de l'alliance d'un gouvernement légalement athée avec la religion catholique, apostolique et romaine. Ce choix est le symbole vivant de la conscience ministé-

rielle, la prophétie de l'épiscopat qu'il nous destine. Or n'est-il pas singulièrement remarquable que le clergé de la ville qui devait subir ce premier essai en matière d'épiscopat ait été conduit à protester contre cette nomination modèle.» Vers la même époque l'abbé Grégoire (voy. ce nom), sentant sa fin s'approcher, réclama de l'abbé Guillon les consolations du saint ministère. L'abbé Guillon répondit à cet appel, et sur le refus du curé de l'Abbaye-aux-Bois, il administra l'extrême onction au mourant, après avoir rappelé ces paroles du pastoral de Paris : « Tout prêtre qui se trouve présent peut administrer l'extrême onction, de peur que le malade ne meure privé du secours de ce sacrement. » Il fit dresser procès-verbal de cette cérémonie religieuse, et transmit des duplicata de ce procès-verbal au roi, à la reine et à l'archevêque de Paris. M. de Quélen répondit : « Mon silence me rendrait votre complice; je dois à mon diocèse, à l'Église de France, au saint-siége, à l'Église universelle de le rompre de la manière la plus solennelle, et de demander en leur nom une réparation éclatante. » L'abbé Guillon se hâta de déclarer en toute humilité qu'il soumettait sa conduite à la censure de M. de Paris, comme à celle de son évêque et de son juge. Il se présenta le soir même à l'archevêché; le prélat délégua un de ses grands-vicaires pour poser les conditions auxquelles l'ancien conventionnel pourrait se réconcilier avec l'Église. L'abbé Grégoire ne les accepta pas. L'archevêque sulmina une pastorale à son clergé par laquelle il enveloppa dans une condamnation générale toutes les personnes qui avaient assisté M. Grégoire dans ses derniers moments, et qui avaient ainsi méconnu leurs devoirs.

L'abbé Guillon en appela d'abord à la cour de Rome, et sans en attendre la décision il donna sa démission de l'évêché de Beauvais. Il publia en outre un exposé de sa conduite, dans lequel se trouvent reproduites toutes les hésitations qui l'avaient agité dans cette circonstance. Enfin, s'humiliant devant son supérieur, il vint saire amende honorable de sa conduite, et sut pardonné. L'orage s'étant calmé, la cour intervint auprès du saint-siége, et l'abbé Guillon fût promu évêque de Maroc in partibus infidelium. Il fut sacré le 7 juillet 1833, dans la chapelle du séminaire de Saint-Sulpice, à Issy, en présence des princes de la famille royale. En 1837, il devint doyen de la faculté de théologie; mais lorsque le gouvernement de Louis-Philippe crut devoir se rapprocher du clergé, l'abbé Guillon fut en quelque sorte sacrifié : nommé doyen honoraire de la faculté de théologie de Paris, il fut envoyé commedans une sorte d'exil à la garde de la chapelle mortuaire de Dreux, qui venait de recevoir coup sur coup les restes de plusieurs enfants du roi. Il y languit quelques années, et vint finir sa vie à sa maison de Montfermeil. Châteaubriand maltraite l'abbé Guillon,

qui a cependant laissé la réputation d'un prêtre instruit et tolérant.

On a de lui: Nouveaux Contes arabes, ou Supplément aux Mille et une Nuits, par M. l'abbé \*\*\*; Paris, 1788, in 12; — Mélanges de Littérature orientale, traduits de l'arabe, suivis de Lettres et Dissertations; Paris, 1788, in-8°; — Qu'est-ce donc que le pape? par un prêtre; Paris, 1789, in-8°; — Collection ecclésiastique, ou recueil complet des ouvrages faits depuis l'ouverlure des états généraux relativement au clergé; Paris, 1791 et ann. suiv., 7 vol. in-8°: publiée sous le nom de l'abbé Barruel; — Parallèle des Révolutions sous le rapport des hérésies qui ont désolé l'Église; Paris, 1791, in-8°; réimpr plusieurs fois depuis; — Rapprochements de la lettre des évêques soi-disant constitutionnels au pape Pie VI avec des lettres de Luther à Léon X: Paris, 1791, in-8°; — Recherches sur les maladies nerveuses, par le docteur Pastel, insérées dans le Journal encyclopédique; Paris, 1792, in-8°; — Brefs et instructions du saintsiège relatifs à la Révolution française; collection accompagnée de discours, notes et dissertations qui en prouvent l'authenticilé; Paris, 1799, 2 vol. in-8°; — Promenade savante des Tuileries, ou notice historique et critique des monuments du jardin des Tuileries, dans laquelle sont relevées les erreurs commises dans les précédentes descriptions, par M. N. S. G. P\*\*\* (Pastel); Paris, an vn (1799), in-8°; — Sur le respect dû aux tombeaux et sur l'indécence des inhumations actuelles, par le C. N. S. G.; Paris, 1799, in-8°; — De la nomination aux évéchés dans les circonstances actuelles, ou recherches historiques et critiques sur les élections populaires, la pragmatique sanction, le concordat; Paris, an ix (1801), in-8°; — Discours prononcé dans l'église de Saint-Sulpice sur l'autorité de l'Eglise romaine; Paris, 1802, in-8°; — Entretiens sur le Suicide, ou courage philosophique opposé au courage religieux, et réfutation des principes de J.-J. Rousseau, de Montesquieu, et de Mme de Stael, en faveur du suicide; Paris, an x (1802), in-18; 1809, in-18; nouv. édition, considérablement augmentée, Paris, 1836, in-8°; — La Fontaine et lous les sabulistes, ou La Fonlaine comparé avec ses modèles et ses imitateurs; nouv. édit., avec des observations critiques, grammaticales, littéraires et des notes d'histoire naturelle; Paris, 1803, 2 vol. in-80; nouv. édit., Paris, 1829, 2 vol. in-12; - Discours pour la fête de l'Assomption de la sainte Vierge et de la naissunce de S. M. l'empereur et roi; Paris, 1805, in-8°; — Discours pour l'anniversaire du sacre de S. M. l'empereur et roi, et de la victoire d'Austerlitz, prononcé dans l'eglise paroissiale de Saint-Roch, le 7 décembre 1806; Paris, 1807,

in-8°; — Bloge de M. d'Orléans de Lamoite, évêque d'Amiens, suivi de notes historique, discours qui a remporté le prix à l'Académie des Sciences et Lettres d'Amiens en 1809; Paris, 1809, in-8°; — Discours prononcés à l'ouver ture des cours de la faculté de théologie de Paris; Paris, 1814 et ann. suiv., in-8°; -Chant funèbre sur la mort de Louis XVI, exécuté dans l'église royale de Saint-Germain l'Auxerrois, traduit du français de Baour-Lormian en latin; Paris, 1817; — Discours du pape Pie VI sur la mort de Louis XVI, traduit du latin et accompagné de notes; Pant, 1818; — Panégyrique de saint Louis, roi de France, prononcé le 25 août 1818 devant Messieurs de l'Académie; Paris, 1818, in-8; -Dissertation sur les Psaumes, traduite du latin, avec des notes; 1822; — Du rétablissement des études, discours suivi de notes, avec un Tableau historique et chronologique des plu célèbres docteurs de l'université et de la faculté de théologie (de la Sorbonne), depuis le neuvième siècle jusqu'à nos jours ; Paris, 1823, in-8°; — Discours prononcé en l'église de la Madeleine, au service de M. Charles Delamalle, procureur général en la cour royale d'Angers; Paris, 1827, in-8°; — Lettre & monseigneur l'archeveque de Paris; Paris, 1828, in-8°; — Collectio selecta SS. Ecclesiz Patrum, complectens exquisitissima opera, tum dogmatica et moralia, tum apologelica et oratoria (avec M. Caillau et plusieurs 20tres membres du clergé français); Paris, 1829 et ann. suiv., in-8°; — Histoire générale de la Philosophie ancienne et moderne jusqu'à not jours, ou supplément à la Bibliothèque choi· sie des Pères grecs et latins; Paris, 1835, 2 vol. in-8° et 4 vol. in-12; 1848, 4 vol. in-12; — Histoire de la nouvelle Hérésie du disneuvième siècle, ou réfutation complète des ouvrages de M. l'abbé de La Mennais; Paris, 1835, 3 vol. in-8°; — Lettre pastorale. M. N. S. Guillon, par la miséricorde divine el la grace du saint-siège apostolique évéque de Maroc, aux prêtres et fidèles catholiques répandus dans le royaume de Maroc; Paris, 1836, in-8°; — De la prédication moderne. Discours prononcé à l'ouverture du cours d'éloquence sacrée en Sorbonne; Paris, 1836, in-8°; — Modèles de l'éloquence chrétienne en France, après Louis XIV, ou année apostolique, composee des sermons des prédicateurs les plus renommés depuis Bossuel, Bourdaloue et Massillon, pour chacun des dimanches et sétes de l'année; précédée d'un discours preliminaire contenant l'hisloire abrégée de la prédication en France depuis saint Bernard jusqu'à nos jours; Paris, 1837, 2 vol. in-8°: la couverture porte Bibliothèque du Clergé; — Comparaison de la méthode des Pères avec celle des prédicateurs du disseptième siècle; Paris, 1837, in-8°; — Œurres t de saint Cyprien, traduction noucédée d'une notice historique sur la vie docteur et accompagnée de remarques Paris, 1837, 2 vol. in-8°; — Obseru sujet des nouveaux sermons pu-; le nom de saint Augustin; Paris, r; — Oraison funèbre de Mme la Marie d'Orléans, duchesse de Wut-Paris, 1839, in-8°; — Manuel chréenfants, livre d'office et de prières premier age, à l'usage des colléges naisons d'éducation; Paris, 1839, Examen critique des doctrines de lu docteur Strauss et de M. Salvador :-Christ, son Evangile et son Eglise; 41, in-8°; — Regrets sur la mort rée de S. A. R. Mar le duc d'Oraris, 1842, in-8°; — Pèlerinage de lédié à S. M. le roi des Français; 6, in-12.

Guillon a en outre revu, corrigé et le Manuel chrétien des Etudiants Yves Bastiou; 1814 et 1825. Il a enri-Discours préliminaire une édition du zire apostolique à l'usage des Curés : et des campagnes du P. Hyacinthe rgon. Il a donné une édition des Serpère Lenfant, 1818; des Œuvres com-Massillon, avec un discours prélimisa vie et sur ses écrits, 1828. Il a 3 articles à l'Encyclopédie des Gens le et à d'autres recueils. Il avait prénouvelle édition de l'Histoire eccléde l'abbé Fleury, qu'il avait soumise à nery, supérieur général de Saint-Suls ce travail, fruit de quarante années ches, a peri durant la seconde invasion, dans l'incendie de sa bibliothèque à L. LOUVET.

a, Notice biogr.; dans le Moniteur du 18 dé-7. — Rabbe, Vieilh de Boisjoin et Sainteigr univ. et portat. des Contemp. — Sarrut et 2., Biographie des Hommes du Jour, tom. III, iges 111 et suiv. — Encyclopédie des Gens du Quérard, La France littéraire. — Louandre lot, La Litterature française contemp. ind, Mém. d'outre-tombe, se volume.

**LON** (L.-Gabriel), chirurgien français, nay, près de Tours, en 1798. D'abord i dans les hussards de la garde royale, i docteur à Paris en 1820. Le zèle qu'il n 1830 pour les blessés de Juillet, et e choléra de 1832, lui mérita la nomi-: chirurgien consultant du roi Louiset la croix d'Honneur. Il démontra dans inaugurale, contrairement à l'opinion itres, qu'on peut sans danger redresser s membres accidentellement courbés. inventions et ses travaux qui ont parent servi aux progrès de la chirurgie, alerons: l'invention d'une ceinture orie pour le redressement de la taille; un sour les fractures de la clavicule; le forresenal; l'épheleomètre, pour diriger

et redresser l'utérus; ses bougies en baleine à renflements successifs qui lui ont valu en 1857 une récompense Montyon à l'Académie des Sciences; ses procédés, aussi ingénieux que patients, pour surmonter des rétrécissements urétranx qu'on regardait jusque alors comme incurables; sa méthode de stricturotomie; le speculum uteri, vesicæ et urethri; son brise-pierre à levier avec évacuateur, au moyen duquel la lithotritie est rendue plus prompte et moins douloureuse (prix Montyon en 1847). Les perfectionnements apportés à la lithotritie des enfants lui ont fait décerner par l'Institut en 1850 un autre prix Montyon. Le jury pour l'Exposition universelle de 1858 a mentionné honorablement son lithotriteur pour le cheval, animal souvent calculeux, surtout en Angleterre, à raison d'une nourriture trop substantielle et trop azotée. Enfin, M. Guillon a été des premiers à employer les insufflations de nitrate d'argent dans la gorge des diphtériques, de même qu'à employer l'iodure de fer, dont on fait aujourd'hui un grand abus: l'insufflateur de son invention est d'une grande utilité dans le croup commençant. Le D' Guillon est un praticien aussi habile que modeste et désintéressé.

Documents particuliers.

GUILLORÉ, prédicateur français, né au Croisic, en 1615, mort à Paris, le 9 juin 1684. Il entra novice chez les jésuites en 1635, et enseigna durant onze années la rhétorique et les belleslettres dans divers établissements de leur ordre. Il s'acquit surtout la réputation d'un bon prédicateur, et devint supérieur de la maison de Nantes. Ses contemporains le regardaient comme un mystique profond : quelques critiques ont pensé, sans beaucoup de raison, qu'il tendait vers le quiétisme. On a de lui : *Maximes spirituelles* pour la conduite des ames, également utiles aux directeurs et aux pénitents; Nantes, 1668-1671, in-12; Paris, 1670 1671, 1673, 1674, 1687, 1703 et 1841, 2 vol. in-12; — Les Progrès de la vie spirituelle selon les différents estats de l'âme, suivis des Secrets de la vie spirituelle qui en découvrent les illusions; Paris, 1675, 1676, 1703, in-12; Evreux, in 8°; Paris, 1842, in-8°; les Secrets de la Vie spirituelle ont été imprimés séparément; Paris, 1673, in 12, et trad. en italien; — La Manière de conduire les âmes dans la vie spirituelle, suivie d'une Retraite pour les prétres; Paris, 1676, in-12; nouvelle édition, augmentée d'une Retraite pour les religieuses, d'une Retraite pour les dames, d'Entretiens sur divers sujets de saintelé; Paris, 1842, in-8°; la Retraite pour les dames a été imprimée séparément, Paris, 1684 et 1685, in-12; la même, resondue complétement par l'abbé A. Ch.; Tours, 1842, 1843, in-18; — Conférences spirituelles pour bien mourir à soimême et pour bien aimer Jésus; Paris, 1683, 2 vol. in-12; et 1841, in-8°; — Entreliens curieux pour les dames; Paris et Louvain, 1746,

in-12; trad. en italien sous le titre de Ritiramento per le dame, con gl' Esercizj da farsi
in esso, par Bernardino Pomatelli; Ferrare,
1702, in-12; Venise, 1705, in-12. — Les Œuvres spirituelles de Guilloré ont été publiées par
lui-même; Paris, 1684, in-fol., et Paris, 7 vol.
in-12. A. L.

Nicole, Traité de l'Oraison, dans les deux derniers livres. — Nouvelles ecclesiustiques du 8 juin 1780. — Sotwel. Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu. — Brunet, Manuel du Libraire. — Augustin et Alois de Backer, Bibliothèque des Berivains de la Societé de Jésus, 11º série.

\* GUILLOT-GORJU ( Bertrand Hardoin DE Saint-Jacques, dit), célèbre farceur et comédien français, né d'une bonne famille, vers 1598, mort à Paris, en 1648. Il commença par faire ses humanités, puis ses parents l'obligèrent à étudier en médecine, ce qui devait lui être fort utile plus tard, sur les planches, pour se moquer, en fils ingrat, de la Faculté qui l'avait nourri dans son sein. Hardoin de Saint-Jacques manquait de vocation; aussi ne tarda-t-il pas à quitter secrètement Paris pour courir la province avec des opérateurs, comme on disait alors, c'està-dire avec des charlatans nomades qui allaient débiter partout la panacée universelle et guérir tous les maux du genre humain. Ces opérateurs avaient coutume, pour attirer la foule, de s'entourer de singes, de Marocains et de Mores plus ou moins postiches, et surtout d'acteurs bouffons; Hardoin de Saint-Jacques prit le rôle de celui qui annonce les drogues et qui amuse le public par ses lazzis. Dans cet emploi il montra une véritable supériorité, et trouva moyen de surpasser tous ses prédécesseurs. Après quelques années de ce métier, Saint-Jacques revint à Paris. C'était en 1634; Gaultier Garguille était mort depuis quelque temps, et l'hôtel de Bourgogne pleurait sa perte, qu'il croyait irréparable. Notre héros se presenta pour le remplacer. Ce fut sous le nom de Guillot-Gorju qu'il débuta dans la farce, avec un grand succès. Comme ses prédécesseurs, il avait adopté un rôle qu'il jouait de préférence : c'était celui d'un médecin ridicule. On voit qu'il précéda Molière dans ses escarmonches contre la Faculté, et peut-être même ne lui fut-il pas inutile, car notre grand comique était certainement un des auditeurs les plus attentifs de Guillot-Gorju, à l'hôtel de Bourgogne, où le menait son grand-père. Guillot-Gorju était doué d'une éminente mémoire, qui lui permettait de débiter avec une volubilité surprenante les noms d'une multitude de drogues, de simples, d'instruments de chirurgie, comme font souvent les docteurs ridicules de Molière. De haute taille, noir, fort laid, avec ses yeux enfoncés, son nez très-long (son nez de pompette, comme dit Sauval), et sa grosse perruque, il ne ressemblait pas mal à un singe. Il jouait toujours sous le masque.

Au bout de huit ans, Guillot-Gorju quitta l'hôtel de Bourgogne, où il avait éprouvé quelques désagréments de la part de ses camarades, et alla professer la médecine à Melun, étrange détermination, qui a tout l'air d'une plaisanterie, et qu'on prendrait volontiers pour une nouvelle raillerie contre la Faculté. Mais il ne tarda pas à s'ennuyer de cette vie et à retourner à Paris; il se logea dans la rue Montorgueil, tout près du théâtre de son ancienne gloire, qu'il regrettait sans doute, mais où il ne devait pas remonter. Il mourut peu de temps après, n'ayant pas plus de cinquante ans, et il est permis de croire que l'ennui et le chagrin abrégèrent ses jours. Il fut enterré, comme Gaultier Garguille, Gros-Guillaume et Turlupin, en l'église Saint-Sauveur, ce Saint-Denis des rois de la farre. On a son portrait, gravé par Rousselet.

Victor FOURNEL

Sauval, Antiquit. — Parf., Hist. du Th. fr.
GUILLOT DE LA CHASSAGNE. Voy. LA
CHASSAGNE.

GUILLOTIN (Joseph - Ignace), medecan français, né à Saintes, le 28 mai 1738, mort à Paris, le 26 mars 1814. Il entra d'abord chez les Jésuites, et professa pendant quelques années au collége des Irlandais à Bordeaux ; mais l'indépendance de son caractère l'ayant fait renoncer à la vie religieuse, il étudia la médecine à Paris, où il fut élève assidu et distingué d'Antoine Petit. En 1770 il obtint le grade de docteur à la faculté de Reims, puis il devint bientoi, à la suite d'un concours, régent de la faculté de Paris. Nommé l'un des commissaires charges d'examiner le système du magnétisme animal introduit en France par Mesmer, ce fut luisutout qui, par d'ingénieuses épreuves, essaya d'en démontrer le peu fondement.

Au commencement de la révolution, Guillotin publia une brochure connue sous le nom de Pétition des six corps, dans laquelle il demandait notamment que le nombre des députés du tiers état sût au moins égal à celui des députés des deux autres ordres. Cité devant le parlement à raison de cet écrit, Guillotin sut acquitté, et reconduit en triomphe par le peuple. La pétition avait été imprimée sous ce titre : Pétition des citoyens domiciliés à Paris; résultat du conseil d'État du roi, et trèshumble adresse de remerciment présentée au roi par les six corps de la ville de Paris; 1788, in-8°.

Député de Paris aux états généraux, Guillotin s'occupa d'objets d'utilité publique, et notamment de l'organisation de la médecine et de la pharmacie. Le 10 octobre 1789 il proposa, pour détruire le préjugé des peines infamantes, de réduire toute exécution à mort au genre de supplice qui n'emportait pas infamie (c'était alors la décapitation par la hache), et il exprima le vœu qu'on pût substituer au bourreau me machine dont l'action serait plus rapide, mais dont il ne donna aucune description. Cette demande ayant été ajournée jusqu'à la discussion du Code Pénal, il fit décréter, le 1er décembre de

In même année, l'égalité des poines, sans distinc-Uan de rang ou d'état. En 1791, lors de la disquesion du Code Pénal, l'Assemblée constituente, aur la demande de Michel Le Pelletier de Soint-Fargeau , adopta pour la peine de mort la décapitation. Le 20 mars 1792 l'Assemblée législati∞e , agrès avoir pris l'avis du docteur Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de Chirurgie, décreta que l'article du Code Pépal portant que tout condambé à la peine de mort aurait la tête tranchée serait exécuté « auivant la manière indiquée et le mode adonté par la consultation signée du secrétaire perpétuel de l'Académie de Chirurgie ». La machine de mort, fut construite sous la direction du ducteur Louis, par Schmitt, mécanicien allemand, qui su trouvait alors à Paris, et le charpentier du domaine. Guillotin fut donc étranger au plan**ét à le construction de l'instrument qui porte** capendant son nom, après avoir été d'abord appelé Louison ou Louiselle (1). Emprisonné pundant la turreur, Guillotin ne recouvra la **liberté qu'à la mort de Robespierre. Il se** livra de nouveau à la pratique de l'art de gnérir, et vécut estimé du public et de ses con-frères. Il avait foudé, après la destruction des spelétés savantes, la réunion consue sous le nom de l'Académie de Médecine, depuis confindue avec le Cercle médical, sous cette der-E. REGRAND. mière dénomination.

Armell, Joy, Jong, etc., Bing, nouv. des Contemp. — Einge fundere de Guillelin, pur un de ses condisciples et de ses amis; Paris, 1814, in-1°, — La docteur Guilloéta, dens la Sevue de Paris, 1814, t. 1°°, p. 517 et 844. — Béraine-Parise, Étade biographique, sur fivillatin; Fugus, 1812, in-1° — Matire historique et physiologique pur la repplice de la quillotine, Paris, 1806, in-1°, fins la Paience et la Guilletine; dons la Sevue Britanmique, mare 1841. — Louis Du Bais, Archerches his-

(1) Le nom de puillotine avait été inventé per les rédanteurs d'un journal reguliste, fort commaiors, Les action des appléres, lempete insérèrent dans leur jeutile que changes intitulée : 3 ur l'infinitable Machine du médarin Guillotin, propre d'emper les têtes, et dite de son mon guillotine.

Un voieur de grand chemin , nommé l'effetier, executé je 26 uvril 1710, fut le premier individu guilloi iné. Le 21 août autonnt , Louis-flavid Loifeont d'Angrement , annéamné par le tribunal criminel extraordinaire chargé de juger les prétendns crimes du 10 août, ouvrit le fougue et déplorable liste des accusés de délits politiques toubés pour le fer de la publictine

Après l'époque de la terreur, une vive discussion d'engages entre divers médecius ( Sue, Minner, Smumeg, Cabanis, etc.) our l'insoluble probléme de savoir ni in tête séparée du corps survivait à l'amputation, et al, par conséquent, la depieur se prolongent après la disspitation. On pourrait former une collection nota-brouse en réunissant les volumes, les brochures et les articles de journaux que firent éctore les diverses **me reletivos à l'i**nstrument de mort feauguré en 2700. Il fact observer d'ailleurs que la evélierine, el l'on pout s'exprimer sinel, existait bien avant Guillotin; une pahine sembiable svatt été plusieurs fots employée dans les Pays Son, et surtout en Kensse, pour la décapitation, in chroniqueur Jean d'Auton écerit le rapplice ani, gul rut d'un lustrament sembishie, lie vieux genveues, tels que Penes et Aldegrever, montrent l'un un des douar apôters, et l'autre, Manibus Torquatos, décolles au muyen d'un aparet contaga entre does coultroes. Il meralt factle de aller d'autres exemples de sobre grave,

forignes of physiologiques sur la guillistana, et délaits sur Sauson, Paris, 1868, in-9°. — Craker, The Guilloiline, en historical essay, Londres, 1810, in-18.

GDILLOU (Jean-René), prédicateur francais, né à Châteaudun, en 1730, mort aux Essarts-le-Roy, en 1776. Il était curé des Essartsle-Roy, et a publié · Oraison funébre de feu monseigneur la Dauphin, prononcée le 27 féprier 1766, dans l'église de l'abbaye royals de Saint-Remy-des-Landes, paroisse de Sonchamp; Chartres, 1766, in-8° La dauphine aprèsavoir lu cette orason funébre dit à l'abbé Soldini : « Hélas i c'est la seule où j'aie reconnu mon mari. » En 1768 Guillou prononça l'Oraison fumèbre de la feue reine dans l'église de l'abbaye royale de Saint-Cyr. R—n.

Doyes, Hist de Chartres, II, p. 461,

"GULMOT ( Pierre-Joseph ), archéologue français, nó à Douay, le 27 novembre 1753, mort le 22 juin 1834. Son père, pauvre mattre tailleur, réussit à lui faire donner de l'éducation. Ardent à l'étude, le jeune Guilmot suivait les cours de sa ville natale. Il devist plus tard membre de la commission administrative des hospices, fonctions auxquelles il renonça en 1819, pour se livrer à des travaux littéraires. Il s'attachait à recueillir des matériaux sur l'histoire et les antiquités de sa province. On a de lui : Mémoire sur les habitations rurales du département du Nord, sur les terres qui étaient associées à chacune d'elles et sur la diversité de leurs mesures ; 1806, in-8°; réimprimé eu 1832, dans les Archives historiques du Nord ; 🛶 Dissertation sur le Vicus Helens, lieu par lequel les Francs entrérent dans la Gaule ( Magasin encyclopédique de Millin ). Les commentaleurs ne sout pas d'accord sur ce lieu cite par Sidoine Appollusaire. A l'aide de quelques données et d'ingénieuses déductions, Guilmot a voolg prouver que cet endroit est le village d'Hévin, ou Evin, selon l'orthographe la plus ordinaire, et qu'on voit inscrit sur de très-anciennes cartes sons le noin d'Héric, syncope d'Helena picus. Ce lieu fuisait partic de l'Artois ; c'est aujourd'hui une commune du departement du Paisde-Calais. L'opimos de Guilmot fut combattue par MM, Mangon-Delalande en 1823, par M. de Caumont en 1832, et par M. Vincent en 1810; — Mémoire historique sur le Wede ou pastel employé autrefois dans les teintureries de la sille de Douay ; 1834, in-1° ; — Dissertation sur la fondation de Valenciennes , dans l'Annuaire statueue du dép-du Nord pour l'année 1833. Guilmot a fourni une partie importante des matérious, qui out servi à la statistique du département du Nord et les deux tiers des notices du troisième volume du Supplément au Glossaire de la Langue Romane, sans que MM. Roquefort et Dicudonné l'aient nommé. Les Petites Histoires de la Fiandre et de l'Artois, publiées par M. Duthilhœul, sont extraites en grande partie de ses manuscrits.

Le docteur Gunnoy, son flie, est autour de

Recherches et Doutes sur la naissance du duc de Bordeaux; 1834, in-8°; d'une Explication philosophique du musée de Versailles, ou paradoxes sur la politique et le pouvoir royal; 1841, in-18; — d'une brochure intitulée: Préservation de la famine; Des Céréales par rapport aux indigents; Moyen d'assurer le pain aux ouvriers pendant les années de disette; 1841, in-8°, etc.

GUYOT DE FÈRE.

Archives histor. du Nord, t. 11.

\*GUIMAN ou WIVANNE, religieux de l'abbaye de Saint-Vast d'Arras, vivait dans la seconde moitié du douzième siècle, et mourut en 1182. Il compila un cartulaire, à la tête duquel il plaça l'histoire de la fondation de son monastère. Ce recueil a été fort utile à l'auteur d'une histoire de l'abbaye de Saint-Vast, écrite en 1583, et conservée à la Bibliothèque impériale. Histoire littéraire de la France, t. XV, p. 95.

GUIMARD (Mile). Voy. Despréaux (Marie-Madeleine).

\*GUIMET (Jean-Baptiste), chimiste français, né le 10 juillet 1795, à Voiron (Isère). Il fit de bonnes études à l'École Polytechnique, entra dans l'administration des poudres et salpêtres, et obtint, après quelques années de service, la place de commissaire adjoint à Toulouse. Ce sut là qu'il découvrit, à la fin de l'année 1826, la fabrication de l'outremer artificiel, composé, en 100 part., de 31 à 37 de silice, 20 à 25 d'alumine, 7 à 12 de soufre, et 17 à 20 de soude. Cette substance colorante fut dès 1827 employée par deux peintres célèbres, MM. Ingres et Horace Vernet, qui déclarèrent qu'elle pouvait rivaliser avec l'outremer naturel. Ancien président de l'Académie des Sciences de Lyon, M. Guimet habite actuellement cette dernière ville, dans les environs de laquelle il possède une fabrique d'outremer artificiel. A l'exposition universelle de-Londres de 1851 il a obtenu la grande médaille (council-medal), et à l'exposition universelle de Paris de 1855 la grande médaille d'honneur et la croix d'officier de la Légion d'Honneur. « Il existe maintenant en Europe, dit le rapport du jury, soixante à quatre-vingts fabriques d'outremer artificiel, produisant annuellement 2,500,000 kilogr, au prix moyen de 2 fr. 10 cent. le kilogr. Si l'on compare ce resultat à la consommation de l'outremer naturel, dont il s'employait à peine trois kilogr. par an, au prix moyen de 3,000 fr. le kilogr., on appréciera l'importance des résultats economiques et industriels réalisés par cette invention qui a permis de livrer à un prix trèsmodique une des plus belles et la plus durable de toutes les couleurs. »

Rapport du Jury de l'exp. univ. de 1855.—Unscre Zeitlivrais. n° 6, article l'iltramarin.

français, ne à Châteauroux (Berry), le 17 octobre 1729, mort le 14 fevrier 1760. Son père était procureur du roi au bailliage; il fit ses études à Rouen,

chez les jésuites, et entra dans leur Société de la 14 septembre 1739. Il étudia les lettres, l'histoire, la philosophie, et professa ces sciences au collége de Rouenjusqu'en 1748. A la suite de tracasseries ordinaires dans les congrégations religieuses, I rentra dans la vie civile, et se consacra aux lettres. On a de lui : Mars au berceau, ode sur la missance de monseigneur le duc de Bourgogne; 1751, in-8°; — Bpitre à l'Amitié; Londres (Paris), 1758, in-80: cette épitre eut une vogne de salon; — Iphigénie en Tauride, tragédic en cinq actes et en vers; Paris, 1758, 1784, 1811, 1815, 1818; Amsterdam, 1758, in-8°; et dans la Petite Bibliothèque des Thédtres, 1784, in-18 : cette tragédie offre de grandes besnés, particulièrement dans la scène où Oreste et Pylade se disputent à qui sacrifiera sa vie pour sauver celle de l'autre. Cette pièce eut un grand succès, et se joue encore fréquennment; - Les Soupirs du Cloître, ou le triomphe du fanalisme; épitre de 750 vers, où l'auteur altaque avec violence les ordres monastique; Londres, 1765, 1770; Paris, 1795, in-8°, Cette dernière édition, avec une Notice sur la ried les ouvrages de l'auteur, par Mercier de Conpiègne; Paris, 1795, in-18.

E. D-i.

E. B.- N.

Catalogue des Jésuites, p. 22. — La Narpe. Cours de libtérature. — M<sup>No</sup> Clairon, Mémoires et Reflexions no la Declamation thédirale. — Fréron, Année Miéraire, t. 7. ann. 1758. — Journal des Débats du 11 janvier 1881.

\* GUINACCIA ( Deodato), peintre de l'évoir napolitaine, né à Messine, vivait dans la se conde moitié du seizième siècle. Il fut l'élème favori à Messine de Polydore de Caravage, dont, après sa fin déplorable, il termina les ouvrages, et entre autres La Nativité de l'église d'Albebasto, regardée comme l'une de ses meilleures peintures. Les compositions originales de Guinaccia rappellent la manière de son maître; parmi celles-ci le premier rang appartient à une Transfiguration qu'il peignit pour l'église de San-Salvatore de' Greci. Il tint une école, de laquelle sortirent d'habiles élèves, qui pendant longtemps maintinrent en Sicile le bon goût de l'école remaine, qu'y avait importé Polydore de Caravage.

Hackert, Memorie de' Pittori Messinesi.— Lani, Storie della Pittura. — Ticozzi, Dizionario.

\* GUINAMAND, architecte et sculpter français de la fin du onzième siècle, était moine à l'abbaye de La Chaise-Dieu. Un document récemment découvert le présente comme us fort habile homme (peritissimus). Il estichit de ses ouvrages la célèbre cathédrale de Périgueux, et l'on connaît même le nom d'un de ses protecteurs : Étienne Ithier, chanoine. Ce ful sous ses auspices qu'il sculpta, de 1077 à 1082, le Tombeau de Saint-Front, ouvrage remaire quable si l'on en croit une pièce publiée par le L. L.

Dom Genoux, mss. S. G. lat. 8552 p. 69, à la Bibl. In-Ph. Labbe, Nova Bibliotheca Manuscript.; Park, 1 in-ini ; t. II, p. 708, — De Mentalgion el Guigno, Arob. de L'Art franç., t. VII, p. 80.

GUINAND (N....), opticien suisse, né vers 1745, mort en 1825. Plle d'un menuisier des Brenets ( canton de Neuchâtel ), il s'occupa d'abord de la fabrication des holtes de pendule en bois. Il y joignit blentôt la fabrication des monlures en métal et des bottes de montre. Ayant eu l'occasion de voir et de démonter un télescope anglais, il se mit à en faire un semblable, et Droz, reconnaiseant en lui un genie inventif, l'initie aux lois de l'optique. Guinand, qui avait mauvaise vue, so At des lunettes pour lui-même, puis il en fit pour les autres, et pensa enfin à faire des ientilles pour les lunettes astronomiques et pour les télescopes. Dron lui montra des verres achromatiques, aussitút Guinand fit des essus, et chercha pendant sept ans un verre qui pot remplacer le filnt-glass des Anglais. Ces expériences étalent loin de l'enrichir; i) entreprit alors de faire, sur commandes, des timbres de pendule, et recommença ses recherches de vitrification dans un établissement qu'il forma apprès des Brenets sur le Doubs. Il y consfruisit lul-même un énorme fourneau, et parvint, à force d'essais, à fondre un morceau de verre assez grand et assez pur ponr servir aux télescopes. Vers 1798 il apporta à Lalande, à Parie, des disques de verre de quatre à six pouces. Il fit mieux encore, et perfectionna le sciage et le polissage du verre. A la même epoque, Fraunhofer (vog. ce nom) arrivait à des résultats analogues en Bovière. En 1805 Guinand fut appelé à seconder Praunhofer et ses associés. Un établissement se erén dans l'ancieune abbaye de Benedict-Beuern. Guinand y resta neul ans, mais en sous-ordre. De retour aux Brenets, il y fabriqua des lunettes, et prépara du ffint-glass et du crown-glass. En 1824 il avait obtenu un disque de plus d'un pied de diamètre et d'un pouce trois lignes d'épaisseur. Hen fit de plus grands encore, et le roi Louis XVIII ayant vu de Guinand un superbe objectif achromatique adapté à une lunette de grande ouverture, offrit su file de l'opticien de faire les frais de l'établissement de son père en Prance; mais le visillard n'était plus de force à se déplacer, et mourut dans son pays.

Guinand obtint un des premiers sur le continent du flint-glass équi à celui de l'Angioterre. On admire les lunettes qu'il était parvenu à fabriquer avec des ressources et des connaissances aussi bornées; mais ses verres manquaient quelquefois d'exactitude dans les courbures. Son fils auntinue ses travanx d'opticien. P. A.

Hotter dans in Biolistkeeus universelle de Contine.
L. XXV. — Some Account of the late M. Guinand and
the important discovery made by him; Londres, 1986,
10-6\*.

SURMAND. Voy. GIENARTII.

\* authame (Auguste-Joseph), homme po-Blique français, né à Paris, le 28 décembre 1799. Son père, qui fut successivement membre du Conauil des Cinq Cents et du Tribunat, lui laissa de la fortune. Condisciple de Godofroy Cavaignes et

de Charles Thomas as collége Seiste-Barbe, il fot un des fondateurs de la charbonnerie française sons la Restauration, et se trouva implique dans les conspirations de Nantes, de Béfort, et du général Borton. En juillet 1830 il combuttit avec les insurgés. Après la victoire il fut appele à faire partie de la commission des récompenses nationales. Depuns que la los interdinait les réunions politiques, il ac réfugia, avec besucoup de républicains, dans l'artillerie de la garde astionale, il y devint capitaine, et as fit remarquer dans les insurrections qui amenòrent en 1632 la dissolution de ce corps spécial, qu'une propagande active avait entièrement converti aux idées républicaises. Arrêlé à la suite des événements d'avril 1834, M. Guinard parvint à s'échapper de la prison de Sainte-Pélagie, avec ses conccusés, au moyen d'un soulerrain creusé de leurs mains et aboutissant dans le pardin d'une maison voisine. Il passa une disaine d'années exilé en Angleterre. Le 24 février 1848, on le retrouve dans les rangs des combattants. A la tête de quelques bornmes, il s'erocara de la caserna des Minimos, el avec la huitième légion il marcha sur l'hôtel de ville, ou il proclama le premier la république. Aussitôt la gouvernement provincire institue, il fut nomuné adjoint au maire de Paris, puis préfet de police . place qu'il refusa, et enfin chef d'état-major de la garde nationale de la Seine. La légion d'artillerie ayant été reconstituée, il en fut étu colonel ; mais il préféra garder son poste à l'étal-major. Après le 15 mai il donna sa démission, et fut ranpaié su commandement de la légion d'artillerin. Il avait été élu à l'Assemblée constituante par plus de 106,000 voix dans le département de la Seine. Il ne trouva pas l'occasion de se faire remorquer à l'Assemblee, et ne fut pas réélu à la législative. Le 13 juin 1849 il reçut l'ordre de réunir sa légion au Palais-Royal, et bientôt après celui de la congédier. Il assembla alors ses bomines autour de lui, et leur dit qu'il allait marcher vers le Conservatoire des Arts et Métiers, invitant ceux qui ne partagnaient pas ses opinions à se retirer. La colonne traversa Paris avec quelques représentants à sa tête. Lorsqu'ils furent arrivés. un Conservatoire, l'artillerie de la garde matiunale casaya en vain de protégor les délibérations qui devaient se faire sous la présidence de M. Ledro-Rollin (voy. of nom ). Sans munitions, abandonnés en quelque sorte à eux-mêmes, attaqués bientôt par la troupe de ligne et la garda nationale, les artilleurs cédèrent la place, et se dispersèrent. Accusé d'avoir pris part à cette échauffourée, M. Guinard fit insérer au National une lettre dans inquelle il cherche à expliquer sa conduite. Il renvoyait, dit-il, sa légion, lorsque des gardes nationaux sans armes vincent à passer dans le jardin du Palais-Royal en criant à l'assassinat et disant qu'on frappait des gens inoffensifa sur le houlevard. Des représentants lui demandérent alors protection; croyant la constitution en danger, il conrut cù il pensait pouvoir la défendre.

Du reste, il ne fit rien pour s'échapper, et le 8 juillet il obtint encore 94,634 voix aux élections complémentaires pour la Législative à Paris. Ce n'était pas assez pour être élu, et pourtant son nom se trouvait sur toutes les listes républicaines et socialistes, même sur celle de M. Proudhon, qui lui faisait représenter la réconciliation de la garde nationale et du peuple. Un mois après, M. Guinard était mis en accusation pour complot et attentat contre le gouvernement et renvoyé devant la haute cour de Versailles. Devant cette cour, les désenseurs ne crurent pas devoir prendre la parole dans les limites qu'on leur imposait. M. Guinard fut condamné à la déportation, et ensermé à Doullens, d'où il sut transséré à Belle-Isle-en-Mer au mois d'octobre 1850. Il a été rendu à la liberté après le rétablissement de L. LOUVET. l'empire.

C. M. Lesaulnier, Biogr. des 900 Députés à l'Assemblee nationale. — Biogr. impartiale des Représ. du peuple à la Constituante. — Noël Ségur, Biogr. des Représ. du peuple à l'Ass. nationale, p. 97. — Dict. de la Conversation. — Pouillet, brochure Sur les Événements de juin 1849. — National du 23 juin 1849. — Moniteur, 1848, 1849.

GUINCHABD (François-Marie), traducteur, théologien et philanthrope français, né à Arpajon, le 2 septembre 1754, mort à Paris, le 6 juin 1856. Il sit ses études au séminaire de Saint-Sulpice, où il sut ordonné prêtre, et devint vicaire à Saint-Jean-en-Grève, puis curé d'Arpajon. En 1789, il refusa le serment civil, émigra en Angleterre, de là en Suisse, où le nonce Gravina le prit pour son théologien. De retour à Paris, Guinchard fonda une institution, qui vit sortir de son sein plusieurs sujets distingués. Il agrandit aussi l'hôpital de sa ville natale, y créa une école de charité et d'autres établissements utiles, qui lui méritèrent la croix d'Honneur. On a de lui: Extrait poétique et Morceaux choisis dans les meilleurs Poëtes anglais; Paris, 1807, in-12; - Supplément au Catéchisme de l'empire francais; Paris, 1807, in-12. A. L.

Querard, La France littéraire.

GUINDEY (Laurent), officier français, né à Vendôme, en 1784, tué à Hanau, le 30 octobre 1813. Il était maréchal des logis au 10e hussards lors de la campagne de Prusse en 1806. Au comhat de Saalfeld (Saxe-Meiningen), livré le 9 octobre 1806, la cavalerie prussienne, commandée par le prince Louis-Ferdinand de Prusse, fut mise en déroute. Atteint par Guindey, qui lui cria de se rendre, le prince sit volte-sace, et chargea son adversaire. « Rendez-vous! » lui répéta Guindey, qui le prenait pour un simple officier. Louis de Prusse lui répondit par un coup de sabre sur la figure; Guindey riposta par un coup de pointe qui renversa le prince roide mort : on trouva dans ses habits des lettres fort importantes. Guindey entra depuis lors dans les grenadiers à cheval de la garde, et mérita un grade à chaque affaire. A la bataille de Hanau, séparé des siens par un gros de cuirassiers havarois, il tomba criblé de douze ou quinze bles-

sures. Il était capitaine et officier de la Légion d'Honneur.

A. DE L.

Victoires et Conquêtes des Français. — Le Bes, Dktionnaire historique de la France. — Documents perticuliers.

GUINES (Adrien-Louis de Bonnières, comte, puis duc de), diplomate français, né à Lilk, k 14 avril 1735, mort à l'aris, le 21 décembre 1806. Il servit dès sa première jeunesse dans la maison du roi, fit la guerre de Sept Ans sous le nom de comte de Souastre et en qualité de colonel dans le régiment des grenadiers de France; nommé au régiment de Navarre, le 28 février 1761, il y rétablit la discipline, et fut créé brigadier des armés du roi le 29 décembre 1762. En 1766 il sit un voyage en Prusse pour assister aux grandes manœuvres de Frédéric II. Le roi le reçut avec distinction, et se prit d'amitié pour lui, ce qui contribua à faire nommer le comte de Guines ambassadeur à Berlin, en 1768. Il ne réussit pas à rélablir la bonne intelligence entre les deux cours; il eul des discussions d'étiquette, aida à faire rentrer en France bon nombre de déserteurs français enrôlés dans les troupes prussiennes, et étudia surtout l'organisation militaire de la Prusse. Depuis que Frédéric le recevait avec froideur, le comte de Guines se borna au simple rôle d'observateur, jusqu'à ce que son gouvernement le rappela, au mois de décembre 1769. En novembre 1770 le comte de Guines fut nommé ambassadeur à Londres, poste qu'il occupa jusqu'en 1776. Il n'y sit rien d'important: le gouvernement anglais ne voulut rien entreprendre pour empêcher le partage de la Pologne, et les sympathies de la France pour les Américains insurgés devaient nécessairement nuire à toutes les négociations que l'ambassadeur français aurait voulu entamer avec l'Angleterre. Le comte de Guines fut d'ailleurs ramené en France par un procès assez désagréable, que lui suscita son secrétaire, Tort de la Sonde, lutte judiciaire qui se termina à son avantage. Le duc de Lauzun raconte que Guines faillit avoir une autre affaire en Angleterre, pour conversalion criminelle avec la fameuse lady Craven. Le man voulait demander aux tribunaux une indemniléde 250,000 fr. Lauzun prétend l'avoir sauvé de œ mauvais pas, ce qui serait d'autant plus généroux, qu'à l'entendre, le comte de Guines poursuivait en même temps la princesse Czartoryska, dont Lauzun était épris. Du reste, la galanterie du comte de Guines s'était déjà révélée à Berlin, où M<sup>mc</sup> de Hatzfeld, dame d'honneur de la reine de Prusse, avait été l'objet de ses recherches. Le roi dédommagea de Guines de la perte de son ambes sade de Londres par le cordon de l'ordre Saint-Esprit et le brevet de duc. Il rentra dans carrière militaire comme lieutenant général, nommé l'un des inspecteurs généraux de l' mée, et à la mort du duc de Lévis, en 1788, reçut le gouvernement général de l'Artois. A révolution, le duc de Guines émigra en All magne; il rentra en France à l'époque du co aulat. Il avait épousé, vers 1763, une demoiselle de Montmorency, de la branche de Flandre, auxur de la comtesse de Broglie et du père de la princesse de Vaudemont. Il en eut deux filles; l'une épousa le duc de Castries, l'autre le marquis de Juigné.

J. V.

Floman , Hist. de la Dipl. française. — Lauren, Midmoires. — Archives du ministère des affaires étrang.

mé dans le comté de Charolais, dans la seconde moitié du seixième siècle, mort vers 1630. Après avoir fait ses études à l'université de Paris, il fut pendant vingt ans professeur d'éloquence au tollège royal de Navarre. Le cardinal Charles de Lorraine, un de ses élèves, ayant été chargé de la direction de l'université de Pont-à-Mousson, Guinet y fut nommé en 1601 professeur de droit canon. On a de lui : Pacti mudi Vindicia, seu nomocanonica praélectio in titulum de Pac-lis apad Gragorium; Pont-à-Mousson, 1629, in-12.

Calmet, Bibliothique Larreins.

CUINKY ( Prençois ), avocat français , fils du précédent, né à Pont-à-Mousson, le 4 mars 2604, mort le 13 septembre 1681, à Nancy. A ritz-buit ans il obtint le grade de docteur en droit. Après avoir été pendant quelque temps professeur de droit à l'université de sa ville 🕰 tale, il alla se fixer à Nancy comme avocat, et y noquit bientôt une très-grande réputation. Maigré les pombreux procès dont il fut chargé, il trouva le temps d'acquérir une connaissance approfondie de la théologie. On la de lui : Just-**Sintanus Magnus, seuvita Justiniani ; Nancy,** 1627 et 1628, in-8°; -- Caroli IV, ducis Lotharingiz, auspiciis Astrza revocata. On encore de Guinet plusiones opuscules imprimés et manuscrits. E. G.

Calmet, Stillethique Lerraine.

SUBSET (Nicolas), canoniste français, frère du précédent, mé à Nancy, en 1621, mort le 25 janvier 1696. Il entra dans l'ordre des Prémontrés de Sainte-Marie de Pout-à Mousson, en 1639. Reçu docteur en théologie, il professa cette ecience avec succès dans les principales maisons de son ordre. Il fut successivement prieur de Longwy, de Believal, abbé de Sainte-Marie de Pont-à-Mousson (1853), et vicaire général de son ordre. On a de lui : Vie de Philippe de *Gueldre* , femme de René II, duc de Lorraine et la Bar, roi de Sicile, 1685, et 1691 avec une adillion de douze chapitres; — la Liste des Abbasses du monastère de Sainte-Claire de Peni-à-Mousson; - Ramusculus, sire suc**xesio abbatum regular**ium Sanctz-Marie; 🗕 seize. Mémoires pour la défense de l'ordre les Prémontrés ; Pont-à-Mousson, in-4" ;— La Iouronne du bon Religieux en la mort du L. P. Louis Bosimon, prieur de Cuisy; -n grand nombre de Mémoires et d'appacules.

Annales Premonst., t. II, p. 210. - Dom Caimet, dibliefhique Lorraine.

GUINICELLI (Guido), célèbre poète italien, né à Bologne, dans la première moltié du treizième siècle , mort en 1276. Il était de la célèbre famille de' Principi. Son père, après avoir exercé des fonctions élevées dans le gouvernement de Bologne , entre autres celles de podesiat de Varni, tomba dans un état d'idiotisme complet. Guinicelli étudia la jurisprudence, et fut bientôt promu à la dignité de juge. En 1274 il fut exilé avec toute sa famille, attachée aux gibelius. Il mourat deux ans après, dans la force de l'âge Guinicelli fut le foudateur de la seconde école de la poésie italienne; tout en imitant les troubedours provençaux, comme les Siciliens, ses devanciers, il fit preuve d'une certaine originalité, tandis que ces derniers en manquaient complétement. C'est avec raison que le Dante (1) l'appelle « son père ainsi que celui des autres poètes italiens ». Il nous reste une vingtaine de pièces de poésie de Guinicelli ; l'amour chevaleresque est le sujet de toutes. Les raffinements platoniques de sa muse n'empêchèrent pas Guinicelli d'être très-adonné à la volupté, ainsi que nous l'apprend Benevenuto d'Imola, dans son Commentaire sur Dante. « Dans ses poésies, dit Fauriel, on trouve plus de suite et plus d'art dans l'enaemble que chez les Sicilieus, plus d'imagination et de traits, ingénieux dans les détails, plus d'élévation de sentimenta et d'idéea. La langue est incomparablement plus souple, plus polie, plus grammaticale. Certains vers de Guinicelti pour-, raient être regardés comme les premiers beaux vers qui aient été faits en langue italienne; comme les premiers d'un tour libre, élégant et vraiment italien » La révolution opérée par Guinicelli dans la poésie italienne est indiquée par le sonnet suivant, qui lui fut adressé par son contemporain Bonagiunta Urbiniani, de Lucques. « O vous qui pour éclipser tous les autres troubadours avez changé la première manière, l'ancienne forme des plaisants dires d'amour, vous avez fait comme la lumière, qui dissipe l'obscurité à distance, mais qui ne se laisse point regarder elle-même. Yous surpasses tout le monde en subtilité et en savoir, mais votre langage est et obscur qu'à peine se trouvet-il quelqu'un qui le comprenne. » Par ces derniers mots Bonagiunta fait allusion à ce que Guinicelli avait introduit dans la poésie amoureuse des idées philosophiques, peu accessibles au vulgaire. On a de Guinicelli : quatre caxaone dans le livre IX du recuell des Giunti; une dans celui d'Alacci ; deux autres et cinq sonnets à la fin de la *Bella-Mano* de Giusto di Conti (2); enfin, plusieurs pièces inédites, conservées dans les manuscrita de la bibliothèque du Vatican. portant les nºº 3214 et 3753, almsi que dans le

(i) Purpotorio, ch. XXVI.

<sup>(1)</sup> Dans les auciennes éditions de la *Belle Menn*, qua poésies sont francement stiribuées à Goide Ghistori.

manuscrit n° 37 de la Bibliothèque Laurentienne (1). E. G.

Fantuzi, Scrittori Bolognesi. — Tiraboschi, Storia della Lett. Ital., t. IV. — Ginguené, Histoire litteraire d'Italis, t. I, p. 609. — Fauriel, Dante, t. I, p. 337.

GUINIFORTB, surnommé Barzizzio ou Barzizza, orateur et diplomate italien, né à Pavie, en 1406, mort vers 1460. Fils du savant philologue Gasparino Barzizzio, il montra une telle précocité d'esprit que son père lui donna le surnom de divin. Il termina ses études longtemps avant l'age où les règlements universitaires de Padoue permettaient de prendre le grade de docteur. Malgré d'aussi brillants succès, il ne put obtenir à Milan la chaire d'éloquence, vacante par la mort de son père (1430). Il alla professer à Novarre, où il expliqua le De Officiis de Cicéron et les Comédies de Térence. Son séjour dans cette ville sut de courte durée, puisqu'au mois de mars 1432 on le trouve à Barcelone haranguant le roi d'Aragon Alphonse, qui lui donna le titre de conseiller. En cette qualité, Guiniforte accompagua Alphonse dans une expédition sur la côte de Tunis, et le suivit ensuite en Sicile. Le soin de sa santé le rappela dans sa patrie, vers la sin de la même année. Le duc de Milan, Philippe-Marie, le nomina son vicaire général. Cette dignité ne l'empêcha pas d'occuper la chaire de philosophie morale à l'universite de Pavie et de remplir plusieurs missions que le duc Philippe-Marie lui consia auprès des papes Eugène IV et Nicolas V et du roi Alphonse. Après la mort de Philippe-Marie, Guiniforte sut pendant quelque temps au service du marquis de Monserrat, et du duc Borso d'Este; mais François Sforza le rappela à Milan, et lui conféra le titre de secrétaire ducal. On ignore la date de sa mort; mais comme à partir de 1459 il n'est plus fait mention de lui, il est probable qu'il mourut vers cette époque. Ses ouvrages, qui consistent en lettres et en discours, sont écrits dans une latinité élégante, et contiennent des faits intéressants pour l'histoire du temps; ils ont été recueillis par le cardinal Furietti, à la suite des Œuvres de Gasparino Barzizzio; Rome, 1723, Z. in-4°.

Tiraboschi, Storia della Let. Ital., t. VI, p. II, p. 315

(1) Il importe de remarquer que Guinicelli fut le premier Italien qui ait fait mention de la boussole. Dans une de ses chansons il dit positivement que l'alguille est attirée vers le nord parce qu'il y a là des montagnes de calamite, rattachant ainsi la propriété directrice de l'alguille à l'attraction magnétique. Voici les vers de Guinicelli:

> « in quelle parti dotto tramontana Sono li monti della calamita, Che dan virtute all' aere Di trarre il ferro: ma perche lontana. Vole di simil pietre havere alta: A farla adaperare Et dirizare l'ago inver la stella. » A. DE L.

Voy. notre article Gioja et M. Libri, Histoire des Sciences mathématiques; Paris. 1838, 4 vol. in-8°, t. II, p. 84-67.

GUINIGI (Paul), seigneur de Lucques de 1400 à 1430. Seul membre survivant d'une 4mille guelse puissante, que les dissensions de mestiques et la peste de 1400 avaient presque entièrement détruite, il se fit décerner le tin de capitaine de la ville et des soldats (14 cotobre 1400), et s'empara peu à peu du pouvoir suprême. Il l'exerça pendant trente ans d'une manière peu glorieuse, mais modérée et intelligente. Au milieu des guerres perpétuelles qui déchiraient les petits Etats d'Italie, il resta nertre, et fit jouir ses sujets des biensaits d'une ercellente administration. Mais les richesses que la paix avait répandues dans Lucques tentères la cupidité des Etats voisins. Le condottier Forte-Braccio, engagé au service de la république florentine, envahit, le 22 novembre 1429, le territoire de Lucques, et blentôt après la Florentins eux-mêmes prirent directement pur à la guerre. Les Lucquois se défendirent longtemps, grace aux armes à feu, dont l'usage élat peu connu, et qu'ils employèrent avec succes contre les assiégeants. L'ingénieur florentin Braneleschi essaya de submerger Lucques au moje de grands travaux hydrauliques, qui coalères inutilement beaucoup d'argent. Enfin Fr. Sfort, condottiere, qui du service du duc de Mile passa à celui de Guinigi, força les Florentins à lever le siège. Mais le petit prince de Lucque : lassa bien vite de payer François Sforza, dont in Florentins achetèrent chèrement le départ. Les Lucquois, se voyant abandonnés par Sforza, m voulurent pas soutenir la lutte plus longtemps. Ils arrêtèrent Paul Guinigi et son fils Ladishs, et les livrèrent au duc de Milan, qui les sites fermer dans une prison de Pavie. Guinigi mouret après deux ans de captivité.

Neri Capponi, Commentari. — Léonard d'Arezzo, Comment. — Pogge, Hist. Fiorent.

GUION (François). Voy. GÉRARD (Balthazar).

GUIOT (Georges), poëte latin, ne à Nozeroș (Franche-Comté), dans les premières années du seizième siècle, mort à Bruxelles, en 1568. Il fit ses études à l'université de Dôle, sut resp prêtre, et vint professer à Paris, d'abord au collége du cardinal Lemoine, puis en Sorbonne. Son compatriote le cardinal Antoine Perrenot de Granvelle, qui l'honorait de sa protection, l'appela dans les Pays-Bas durant sa faveur (1559), et lui fit obtenir la charge de médecin de la duchesse d'Arschot. Gilbert Cousin (Cognatus), son ami, eut la douleur de le perdre, an moment où, poursuivi par les inquisiteurs, A aurait pu faire un utile appel à sa protection. Outre un petit poëme à la louange de Granvelle, In Anton. Perrenoti cardin. Granvellant, votum Burgundiæ, 1562, in-8°, on a de lui: De Pacis in Europam reditu et Bellonx es. pulsione Dialogus; Thiers, 1559, in-6; - Ve natio christiana; Louvain, 1562, in-8°;

Dians christians paranymphus; Louvain, L. L-R. 1562, in-8°.

Mercil, La grand Dictionn, historique.

757

GUIOT (L'abbé Joseph-André), littérateur français, né à Rouen, le 31 janvier 1739, mort à Bourg-la-Reine, le 21 septembre 1807. Il fut successivement vicaire de Saint-Cande-le-Jeune; secrétaire de l'Académie de l'Immaculée Conception (1763-1768), bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Victor (1768), et prieur de Saint-Guénault à Corbeil (18 mai 1785). Il se cacha durant la terreur, et, ce mauvais temps écoulé, obtint la cure de Bourg-la-Reine, où il finit ses jours. L'abbe Guiot était très-versé dans la littérature latime et dans l'archéologie française. On a de lui: Tumulus Joannis Saas, dans le Recueil de l'Académie de l'Immaculée Conception; année 1774, page 148; — Gallicas ad oras debellatus Anglus, inséré dans le même Recueil sous le titre d'Epigrammes sur Saint-Cast; l'auteur chante dans cette pièce la victoire rempor**tée à Saint-Cast**, sur l**e**s Anglais, lors de leur descente sur les côtes de France, le 4 septembre 1758; — Sancti Christophori, Parisiensis, Elegia; Paris, 1784, in-8°: cette élégio est relative à la statue colossale de Saint-Christoplie qui était adossée à l'un des piliers de Notre-Dame de Paris; — Nouveau Supplément à la France littéraire; Paris, 1784, en deux parties, petit in-8°. L'origine de La France littérairs remonte à 1753; elle sut sondée par J.-H.-Sam. Formey, et réimprimée en 1757; Berlin, in-8°. Une nouvelle édition en avait été donnée, refondue par les abbés Hébraïl et de Laporte, 1769, 2 vol. petit in-8°. C'est à ces trois vol. que fait suite le travail de Guiot, qui pour l'exactitude est bien inférieur aux premiers volumes; - Cantiques en l'honneur de saint Spire ou Exupère, premier évêque de Bayeux, patron de Corbeil et de Palluau; Corbeil, 1788, in-8", avec musique; — Almanach de la ville, chutellenie et prévôté de Corbeil, pour l'année 1789; Paris, Didot, 1789, in-16: ce petit almanach est de heaucoup supérieur aux Annuaires statistiques publiés longtemps après; — Notice périodique de l'histoire moderne et ancienne de la ville et district de Corbeil; Paris, Didot, 1792, in-8°; cet ouvrage fait suite à l'Almanach, et contient des recherches et renseignements intéressants sur les antiquités civiles et ecclésiastiques de Corbeil, sur l'histoire littéraire de cette ville, etc.; — Fast: Corbolienses: ce sont de très-courts fragments de cet ouvrage, qu'il a publiés sous les titres suivants : Majoris Inslauratio; in-18; — Typographia Corbolii instituta; 1799, in-18; — Bibliotheca Corboliana publici juris facta; 1799, in-18; — Joannis de Labarre Antiquitates Corbolienses, bibliothecæ Corboliensi publicæ hacce donatæ die; in-18; - Georgius Ambrosius, cardinalis Lugduni, 25 maii extinctus, olim Corbolii captivus, in-18 : c'est à Corbeil que, sous le règne

de Charles VIII, Georges, cardinal d'Amboise, fut emprisonné, en 1488. Ces cinq fragments en vers latins sont accompagnés d'une traduction en prose française, et suivis d'une imitation en vers français; — Petit Manuel scholastique pour apprendre facilement à lire; Corbeil, an viii (1800), in-8°; — Mélanges historiques, oratoires et poétiques, relatifs à quelques événements de la fin de l'an vui et du commencement de l'an 1x; Corbeil, 1800, in-12; - Hymnes et Proses en l'honneur et pour les séles de saint Spire et de saint Leu, patrons de Corbeil; 1801, in-18, mises en vers français : c'est la traduction des hymnes qu'avait composées Simon Gourdan pour ces deux saints; — Cantiques nouveaux, à l'usage des catéchismes, en l'église paroissiale de Saint-Spire à Corbeil; Paris, 1801, in-16; — Adieux d'un curé à ses paroissiens, le dimanche veille de la Toussaint; Corbeil, 1802, in-8°: l'imprimés en faveur des absents et à la prière des présents; — Le Présent de Noces, ou almanach historique et moral des époux; Hymenopolis et Paris, 1802, in-8" : ce volume, attribué à l'abbe Guiot, donne à chaque jour de l'année des anecdotes assez curieuses et relatives au mariage : le genre de quelques-unes de ces anecdotes autorise à douter qu'un ecclésiastique en soit l'auteur; — Sermons sur l'altération de la foi; Paris, 1805, in-8°; — Discours sur la translation des reliques de saint Étienne, pape et martyr, en l'église de Marly-la-Ville, le 7 mai 1805; Paris, 1805, in-8°; — Abrégé de la vie du vénérable frère Flacre, contenant plusieurs traits d'histoire et faits remarquables, arrivés sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV; ceux aussi relatifs à son ordre et à sa maison, sous Louis XV, sous Louis XVI et Napoléon; Paris, 1805, in-8°; — Translation du tombeau de sainte Geneviève en l'église de Saint-Etienne-du-Mont, traduction libre d'un poëme latin; Paris, 1804, in-8°. Le poëme latin dont il s'agit ici est anonyme et du traducteur. Il a paru avec ce titre : B. Genovefæ Tumulus in eccl. S.-Stephani-de-Monte translatus, carmen; Paris, 1805, in-8°. A. L.

Quérard, La France littéraire.

\* GUIOT (.....), mathématicien français, vi**va**it au milieu du dix-huitième siècle. Il ét**ait** garde-marteau de la maîtrise des eaux et forêts de Rambouillet, et géographe du duc de Penthièvre. On a de lui : L'Arpenteur forestier, ou méthode nouvelle de mesurer, calculer, et construire toutes sortes de figures, suivant les principes géométriques et trigonométriques, avec un Traité d'Arpentage très-utile. tant aux arpenteurs et géographes qu'aux marchands et propriétaires de bois; Paris, 1764, in-8°.

Journal de Verdun, 1764, juillet, pag. 42-5. GUIOT. Voy. GUYOT.

\* GUIRAGOS ou CYRIAQUE, patriarche d'Arménie, né à Kharabasd, dans la province de Khadjperouni, mort vers 1143. Il résida trentedeux ans dans le couvent de Khor-Virab, d'où lui vient le surnom de Virabetsi. C'était un homme humble, pieux et très-versé dans l'Ecriture Sainte. Il fut élu patriarche en 1141, lorsque Grégoire IX, patriarche d'Arménie, résidant à Sis (Cilicie), eut refusé de transporter son siège a Edchmiadzin (Grande Arménie). Guiragos est le premier patriarche qui ait résidé à Edclimiadzin; il y sit élever des couvents, des églises, répara la cathédrale, et fit cesser le schisme qui séparait le patriarche d'Aghthamar du reste de l'Eglise. Un certain Marcus, évêque géorgien, mécontent de cette réconciliation, prétendit que l'élection de Guiragos était nulle, parce qu'il n'avait pas été préalablement consacré évêque. On ajouta même qu'il n'avait pas été baptisé. Zacharie, évêque de Havouts-Tharhah, se joignit aux ennemis du patriarche qu'il avait sait élire, et se rendit à Edchmiadzin pour le déposer en 1143. Il était à la tête de trente évêques. Yacoub, khan d'Erivan, s'opposa d'abord à ce changement; mais séduit par les présents de Zacharie, il l'autorisa à recommencer l'élection. Les suffrages se portèrent sur Grégoire X. Guiragos, qui s'était caché durant les troubles, se retira dans un couvent, où il mourut, peu de temps

Thomas de Medzop, Hist. des Invasions de Timour en Arménie. — Tchumtchian, Hist. d'Arménie, t. III.

\* GUIRAGOS CANDZAGUETSI, historien arménien, né à Candzag, vivait au treizième siècle. Il sut disciple de Jean Vanagan, et moine au monastère de Kédig. On a de lui une Histoire d'Arménie, qui embrasse la période comprise entre les années 300 et 1260. Elle contient des détails assez curieux; mais elle est moins estimée pour la partie contemporaine que l'histoire des Mongols par Malachie le Moine. Le style en est d'ailleurs très-simple. On en trouve un fragment traduit en russe dans le Courrier de Sibérie. Le même morceau, traduit du russe en français par Klaproth, a été inséré dans le Journal Asiatique de Paris, 1833, t. II, p. 279-289.

Suklas Somal, Quadro, p. 112. – Tchamtchian, Hist. d'Arm, préface.

quaire français, néà Nimes, vers 1600, et mort dans cette ville, le 10 décembre 1680. Jeune encore, il fut conseiller au présidial de sa ville natale. En 1651 il résigna cette charge en faveur de son fils. Deux ans auparavant il avait été nommé par Henri Frédéric de Nassau conseiller au parlement d'Orange. Louis XIV, qui l'avait en quelques occasions employé dans des négociations avec les protestants du bas Languedoc, lui avait permis, en récompense de ses services, d'accepter cette charge, tout en continuant de remplir ses fonctions de conseiller au présidial de Nîmes. Il professait la religion réformée; mais il était de ceux qui espéraient qu'on obtiendrait

plus sûrement la liberté de conscience en se soumettant au gouvernement qu'en lui résistant à main armée. L'étude des antiquités avait pour lui un charme particulier. Il avait sait de 🛭 maison un véritable musée archéologique. Il avait réuni, entre autres, une magnifique collection de médailles. Il déposa le fruit de ses travaux en ce genre dans un grand ouvrage divisé en trois parties. La première, sous le titre de Antiquitates Nemausenses, traitait des édifices, statues, bas-reliefs, pierres gravées, etc., de la ville de Nimes. Dans la seconde, intitulée : Inscriptiones antiquæ urbis et agri Nemousensis, nec non locorum et oppidorum inla tertium et quartum lapidem, il avait classé les inscriptions trouvées en ces lieux en seize & pèces, dont chacune occupait un chapitre. Eafa, la troisième, sous ce titre : De Re Nummaria veterum, était un traité de numismatique, d se terminait par l'explication des médailles recueillies dans le territoire de la ville de Nimes. Cet ouvrage, achevé en 1652, et formant 3 vol. in-fol., n'a jamais été publié. Vendu longtemp après la mort de l'auteur, à A.-H. de Sallengre, il passa plus tard du cabinet de ce savant dass celui du baron de Hohendorf, et de là dans la Bibliothèque impériale de Vienne. La bibliothèque de la ville de Nimes en possède deux copies (n° 13799 et 13800 de son Catalogue), l'une in-fol. et l'autre in-4°. Cette dernière, faite sur le manuscrit autographe de Guiran, contient œ nombreuses notes de la main de Seguier, et provient de la bibliothèque du président de Mazzegues. Guiran se contenta de faire connaître k plan de cet ouvrage, à la suite d'une de sa productions intitulée : Explicatio duorum vtustorum numismatum Nemausensium a ære; Araus., 1655, et 1657, in-4°, réimprimée plusieurs fois dans divers recueils, entre autres dans le Novus Thesaurus Anlique talum Romanarum, de Sallengre, t. III. La présidial de Nîmes le chargea de la révision d'un ancien ouvrage de pratique qui avait pour titre: Style formulaire des lettres qui se dépêchent ès cours du sénéchal de Nimes; Nimes, 1597, in-12. Il le publia avec des notes en 1659. Sept ans après, il donna une nouvelle édition de ce livre, augmentée de Recherches historiques et chronologiques sur l'établessement et la suite des sénéchaux de Beatecaire et de Nimes. Cette notice est curieuse pleine d'intérêt, malgré quelques erreurs que faudrait y relever. Michel Nicolas.

Ménard, Hist. de la Ville de Nismes, t. VI, p. 233.
Michel Nicolas, Hist. litt. de Nimes, t. I. — MM. Hamla France protest.

à Nimes, à la fin du seizième siècle, mort dans la même ville, au mois de mars 1657. Savant modeste, il mit ses lumières à la dispositio de tous ceux qui s'occupaient de la science qu'en cultivait. Descartes, le père Mersenne et Samuel

ne déclaignaient pas de le consulter; sobservations de Guiraud que Gassendi on Traité de la Grandeur apparente. Il avait composé dissérents ouvrages, sendit à son héritier de les publier, et sur respectée. C'était une Dissertation 1; — Cinq traités sur l'optique, la ue et la dioptrique; — Plusieurs ions sur le mouvement, dans les-résutait les opinions de Hobbes. J. V. 3, La France protestante.

UD (Pierre-Marie-Thérèse-Alexann), poëte et auteur dramatique fran-Limoux, le 25 décembre 1788, mort à 24 février 1847. Fils d'un riche fabriaps, il sut élevé au sein de sa samille, rection d'un précepteur; ensuite il alla idant trois ans les cours de l'école de pulouse. A la mort de son père, il vint es manufacturés; mais l'amour des ntrainait : il adressa à l'Académie des raux des vers, qui furent couronnés. é par ces premiers succès, il prit conson talent, et livrant à des mains amies e sa fortune, il s'adonna complétepoésie. Il vint à Paris en 1813. Ses essais furent dédiés à M<sup>me</sup> de Staël. les seconds furent en faveur des Grecs, emier il chanta les exploits, en 1820. mière tragédie d'Alexandre Guiraud, de et Brunehaut, sut arrêtée encore , dit M. J. Janin , par la *Frédégonde* ucène Lemercier. Alsieri lui inspira un *dyrrha*, espèce de Phèdre virginale, na d'interprète. Pélage n'a pas été renon plus que Frédégonde et Myrrha. neux que la censure ait mis obstacle à entation de cette tragédie de Pélage, ons avaient approuvée. Mais le moyen, de tolérer sur la scène un archevêque ?! Il fallut renoncer à cette gloire dét tenter une autre composition, moins oins fière, moins romantique, comme alors, et Guiraud fit représenter à l'O-Machabées. Cette pièce, un instant se par le brancard d'hôpital sur lequel ipporter Joanny au sortir de la torture, grace au cinquième acte, qui fut aputrance... Après Les Machabées vint Julien, qui avait été emprunté par le tragédie de *Pélage* ; la pièce est bien ne manque ni de mouvement, ni de i de terreur; elle réussit, mais ce sut succès pénibles, qui laissent le public nécontent. » La mort de Talma, qui er le rôle de Virginius dans une trasique de ce nom par Alex. Guiraud, emit-être le succès de cette pièce, qui fnt Joanny.

la mode sous la Restauration de lire des les salons. Alexandre Soumet obtenait coup de succès. Guiraud le suivait de

loin. Son petit poëme intitulé Blégies savoyardes. vendu au profit de l'œuvre des petits Savoyards, produisit plus de 4,000 fr. Il est encore populaire dans les écoles. Guirand publia ensuite des Poëmes et Chants élégiaques. Il travailla avec Ancelot et Soumet à l'opéra de Pharamond, joué à l'occasion du sacre de Charles X. Cette œuvre était bien faite pour nuire à la réputation de ses auteurs; et cependant elle fut peutêtre pour beaucoup dans l'élection de Guiraud à l'Académie Française, où il remplaça, en 1826, M. de Montmorency. Son discours de réception renfermait quelques vérités timides, qui semblaient hardies à cette époque de réaction religieuse. Guiraud avait été nommé chevalier de la Légion d'Honneur en 1824 ; le roi lui conféra en outre le titre de baron en 1828. Après la révolution de Juillet, Guiraud publia un roman psychologique intitulé *Césaire*, qui fut recherché dans les salons aristocratiques. A la mort du duc de Reichstadt, il fit parattre son ode Les deux Princes. Plus tard il publia, sous le titre de Flavien, un ouvrage romanesque sur les origines du christianisme. Des salons de Paris, où Guiraud était recherché, il passait avec bonheur à sa terre de Villemartin, dont il a consacré le nom dans ses vers. — Les ouvrages de Guiraud ont pour titres : Les Machabées, ou le martyre, tragédie en cinq actes et en vers, jouée à l'Odéon en 1822; Paris, 1822, in-8°; — Le Comle Julien, ou l'explation, tragédie en cinq actes et en vers, jouée au même théâtre, en 1822; Paris, 1823, in-8°; — Elégies savoyardes; Paris, 1823, in-8°; — Cadix, ou la délivrance de l'Espagne, ode; Paris, 1823, in-8°; — Chants hellènes: Byron, Ipsara; Paris, 1824, in-8"; — Poëmes et Chants élégiaques; Paris, 1824, in-8°; — Discours prononcé dans la séance publique tenue par l'Académie Française pour la réception de M. Guiraud, le 18 juillet 1826; Paris, 1826, in-4°; — Le Prétre, en vers; Paris, 1826, in-8°; — Virginie, tragédie en cinq actes et en vers, jouée au Théâtre-Français; Paris, 1827, in-8°; — Césaire, révélation; Paris, 1830, in-8°; — La Communion du duc de Bordeaux; Nantes, 1832, in-12; — Les deux Princes, ode; Paris, 1832; — De la vérité dans le système représentatif; Paris, 1834, in-8°; - Flavien, ou Rome au désert; Paris, 1835, 3 vol. in-8°; — Poésies dédiées à la jeunesse; Paris, 1836, in-18; — Philosophie catholique de l'histoire; Paris, 1839-1841, 3 vol. in-8°; — Le Cloître de Villemartin, poésie; Limoux, 1843, in-8°. En 1845, on a publié les Œuvres de Guiraud en 4 vol. in-8°. Enfin, Guiraud a donné des articles à la Jeune France, à la Revue européenne, à L'Université catholique et à d'autres revues religieuses. L. Louver.

Sarrut et Saint-Edme, Biographie des Hommes du Jour, tome III, 100 partie, page 273. — Ampère, Discours de réception à l'Académie Prançaise, prononcé dans la séance publique du 18 mai 1818.

GUIRAUDRT (Charles-Philippe-Toussaint),

littérateur et administrateur français, né à Alais, en 1754, mort à Dijon, le 5 février 1804. Quelques années avant la révolution, il avait accompagné, comme gouverneur, le prince de Rohan-Rochefort dans ses voyages; de retour à Paris, il devint lecteur de Madame. Ayant embrassé les principes de la révolution, il fut envoyé, comme député extraordinaire de la ville d'Alais, près de l'Assemblée constituante. Il se lia avec Condorcet, La Rochefoucauld, Marie-Joseph Chénier, et surtout avec Mirabeau, qu'il aida quelquefois de sa plume. D'abord secrétaire en chef de la mairie de Paris, il devint secrétaire général du ministère de la marine, et occupa ensuite la même place au ministère des Relations extérieures. Après le 18 brumaire, il devint préset de la Côte-d'Or, et remplissait encore ces fonctions au moment de sa mort. Il était membre de l'Académie de Dijon. Ses principaux écrits sont: Contes en vers, suivis d'une Epitre sur les Bergeries; Amsterdam, 1780, in-12; — Qu'est-ce que la nation, et qu'est-ce que la France? 1789, in-8°; — Erreurs des Économistes sur l'Impôt, et Nouveau Mode de Perception, qui remédie à l'un des principaux vices de l'Impôt prétendu direct; 1790, in-8°; — De la Famille, considérée comme l'élément des sociétés; Paris, 1797, in-18; — Œuvres de Machiavel, traduites de l'italien; Paris, an vii (1799), 9 vol. in-8°, reproduits avec de nouveaux titres portant: seconde édition; Paris, 1803. Cette traduction ne comprend ni les contes, ni les poésies, ni les pièces de théâtre de Machiavel. — Guirandet est l'auteur des trois derniers volumes de la traduction (restée inachevée, et publiée sons le nom de Mirabeau), de l'Histoire d'Angleterre depuis l'avénement de Jacques Im jusqu'à la révolution, par Mme Macaulay-Graham; Paris, 1791-1792, tom. I-V, in-8°. « Ils offrent, dit M.-J. Chénier, un assez grand nombre de termes impropres et même d'incorrections évidentes. » Gniraudet avait travaillé au Journal de la Société de 1789, commencé en juin 1790, et dont il n'a paru que quinze numéros in-8°.

E. REGNARD.

Arnault, Jay, Jouy, etc., Biographic nouvelle des Contemp. — M.-J. Chénier, Tableau hist. de l'état et des progrès de la Litt. franç. depuis 1789. — Barbier, Diction, des Auteurs anonym.

GUIROY (Antoine) abbé, paléographe français, né au commencement du dix-huitième siècle, dans la principauté de Bidache (basse Navarre), mort à Paris, en jauvier 1778. Il sut le premier collaborateur de M. de Sainte-Palaye dans l'entreprise du Glossaire de l'ancienne Langue Française, depuis son origine jusqu'au siècle de Louis XII. Malheureusement l'impression de cet ouvrage, commencée seulement en 1780, sut interrompue à la syllabe Ast (p. 736), in-fol. Elle n'a pas été achevée, et peu d'exemplaires de cet essai ont échappé à la destruction. Le Projet d'un Glossaire français; Paris, 1756, in-4°, est également rare. On lit dans la

préface de cet opuscule que M. de Sainte Paire avait inutilement « sollicité un grand nombre de gens de lettres de se joindre à lui pour l'aide dans son entreprise, et qu'il désespérait presque de trouver jamais celui qu'il cherchait, lorsque l'abbé Guiroy a bien voulu s'offrir ». L'auteur du projet lui rend ce témoignage que sans m pareil second il n'aurait pu qu'avec beaucoup de temps et des peines au-dessus de ses sores mettre son dessein à exécution. L'abbé Gulroy s'occupa de cet ouvrage comme s'il en avait lui-même formé le plan. M. Mouchet sut ensuite associé aux travaux des deux savants; mis aucun d'eux ne devait les mettre à fin. Gairer mourut en 1778, M. de Sainte-Palayc en 1781; Mouchet, qui lui survécut plus d'un quart de siècle, ne laissa pas même des matériaux suffsants pour compléter l'impression du premier volume. L'abbé Guiroy sut censeur royal. Il a publié un Calendrier de l'ordre de Malle; Paris, 1769, in 12. J. L.

P. Lelong, Bibliothèque historique de la France.

"GUIRRI (Le P. Vicente), peintre espagnol, né à Valence, vers 1580, mort dans la même ville, en 1640. Il peignait depuis longtemps le portrait, mais sans talent, lorsqu'une déception en amour le détermina à faire ses vœux, le 29 avril 1608, dans le couvent des augustins de Valence. Suivant le P. Jordan, il passa le reste de sa vie à prier, à faire pénitence et à peindre. En este tous les saints qui ornent les hauts clottres du couvent de Saint-Augustin sont dus à sa main. Guirri mourut dans son couvent, et, dit Quilliet, tout religieux qu'il était, il n'en sut pas meileur peintre.

A. ne L.

Felippe de Guevarra, Los Comentarios de la Pintura.

— Le P. Jordan (Historique du Couvent des Augustis de Valence). — Quilliet, Distionnaire des Printres espagnols.

\*GUIRRO (Francisco), peintre espagnol, mé à Barcelone, en 1630, mort dans la même ville, en 1700. Il est classé au nombre des bons maitres espagnols. Cependant, on ne connaît aucun détail sur sa vie, et on ne cite de lui que quelques tableaux exécutés pour le couvent des Récollets de Barcelone.

A. DE L.

Guevarra, Los Comentarios de la Pintura. - Quillet, Dictionnaire des Peintres espagnols.

\* GUISAN (Samuel), ingénieur agricole, né en Suisse (canton de Berne), mort à Saint-Entache (petites Antilles), vers la fin du dix-huitième siècle. Il était employé comme régisseur d'une sucrerie à Surinam, et joignait à cet emploi les fonctions de lieutenant des milices et de directeur des travaux agraires, lorsque Malouet vint, en 1777, visiter la colonie hollandaise et y observer les cultures des terres basses, ainsi que les perfectionnements de-l'industrie agricole pour les introduire à la Guyane française. Sentant la nécessité de s'attacher un homme capable, qui aux talents de l'ingénieur joignit la pratique du cultivateur, il s'adressa dans ce but aux amis comme aux adversaires du gouvernement, ét

Ha son choix sur Guisan, qui lui fut unanimeat désigné des deux côtés. Après que Maet l'eut engagé au service du gouvernement scais, avec un traitement de mille écus et la messe d'un brevet d'ingénieur, ils partirent ir Cajenne, où ils arriverent le 22 septembre '7. Guisan parcourut immédiatement la colodans tous les sens, examina les différentes ures de terrains, et leur assigna, en raison leur fertilité, une classification justifiée par tre-vingts ans d'expérience. Ses premiers trana furent des desséchements dans les environs la ville, qu'il assainit au moyen de canaux coulement; le premier qu'il exécuta fut le cai Sartine, servant au desséchement des sales voisines et à la navigation. Le terrain npris entre le prolongement de ce canal et rue des Marais fut aussi desséché. En même me il forma une habitation normale, où tous colons pouvaient s'instruire dans l'art de sécher les terres et de les mettre en valeur. ant reconnu que de toutes les rivières celle pprouague offrait le plus d'avantages pour ablissement d'une colonie agricole, et conacu que si des communications faciles étaient ertes de Caienne à cette rivière, toutes les pres se porteraient de ce côté, il conçut le jet de relier ces deux points extrêmes par canaux de desséchement et de navigation, ir s'assurer de la possibilité d'exécution, il lora, de concert avec MM. de Bois-Berthelot bouturier, habitants de Caïenne, très-aptes et l'autre à le seconder, les immenses savanes iprises entre Mahuri et Approuague. Après rante-neuf jours d'exploration, ils étaient ars sur les bords de la Kaw, et avaient déteré l'emplacement d'un canal, dont ils avaient uré l'axe sur une longueur de dix-huit mille es. On peut lire dans les Mémoires de Maet sur l'administration des colonies (t. II. 213-235), le rapport de Guisan sur cette ursion, rapport daté du 3 mai 1778, et inti-: Journal d'un Voyage fait dans les saes noyées comprises depuis la rive droite **la riviè**re de Mahuri à la rive gauc**he** de *le de Kaw*, etc. La lecture de ce journal s fait connaître les sonffrances, les fatignes es privations qu'éprouvèrent les trois explours, marchant bien souvent dans l'eau et la ge jusqu'à la ceinture, réduits à se nourrir iments gâtés par les pluies, devorés par des riades de maringouins, de macks et de ustiques. La reconnaissance de ces marécages it d'une si grande importance pour l'avenir la Guyane, et les explorateurs avaient donné si grandes preuves de zèle et de dévouement 18 cette entreprise, hérissée de difficultés de les espèces, que Fiedmond et Malouet, le mier gouverneur, le second administrateur la Guyane, déclarèrent officiellement qu'ils uent bien mérité de la colonie, et expérent à Guisan le brevet d'ingénieur; Couturier

obtint celui de sous-ingénieur. Les marais compris entre Kaw et Approuague furent aussi explorés. La possibilité des communications de Caïenne à cette dernière rivière étant reconnue, des concessions sur ses bords furent délivrées, et les défrichements commencèrent immédiatement. Pour encourager les cultures et l'émigration des colons à Approuague, le gouvernement y fonda une habitation modèle, avec un moulin à marée pour l'exploitation des cannes à sucre. Cette habitation, qui reçut le nom de collège, était un établissement vraiment monumental, dont Guisan avait tracé le plan, et dont il avait dirigé la construction avec un soin tel que pas une pièce du moulin, pas une pierre, pas une brique n'avait été mise en place que sous ses yeux et après qu'il l'avait lui-même vérifiée. Tous les bâtiments en étaient coordonnés avec une admirable intelligence; le moulin à marée était surtout remarquable par sa puissance et par la perfection du travail. On créa aussi un bourg: on bâtit une église ainsi que des casernes, et l'on éleva une batterie à la pointe de l'Ilot Aiproto. A tous ces travaux Guisan avait projeté d'aiouter l'établissement d'une ville sur le versant occidental de la montagne Carimaré, importante oasis qui domine la vaste étendue des terres basses comprises entre le Courouaye, l'Approuague et la !ner, ville qui aurait communiqué par un large canal avec la rivière. Cette grande et belle conception n'a pas été réalisée.

Après avoir exécuté ces immenses travaux et avoir formé la plupart des colons à la pratique des desséchements, Guisan consigna les principes de la culture des terres basses dans un livre intitulé: Trailé sur les terres noyées de la Guyane, appelées communément terres basses, sur leur desséchement, leur défrichement, leur culture et l'exploitation de leurs productions, avec des Réflexions sur la régie des esclaves et autres objets, par M. Guisan, capitaine d'infanterie; Caïenne, 1788, in-4°. Ce livre, que le baron Milins, gouverneur de Caïenne, eut l'heureuse idée de faire réimprimer en 1824, est le meilleur guide que les colons puissent suivre dans leurs travaux de culture. Guisan avait en outre dressé les cartes topographiques de toutes les parties de la Guyane qu'il avait explorées, les plans de tous les desséchements exécutés par ses soins et un grand nombre de dessins de machines et usines propres aux exploitations coloniales. Ces cartes, plans et dessins existent au dépôt géographique de Caïenne. Il avait ensin composé sur les productions animales et végétales de la colonie divers mémoires, dont le plus remarquable a pour objet des expériences sur la gymnote électrique, ou anguille tremblante de la Guyane. Les travaux de cette colonie ayant été forcément suspendus par les événements de la révolution, Guisan vint en France en 1791. Le roi le récompensa de ses services par la croix de Saint-Louis, et le chargea

į

d'examiner les merais de Rochefort, afin d'en proposer un plan de desoschement. Celui qu'il présenta a élé exécuté depuis. Après un court séjour dans son pays natal et dans les États du , prince de Saxe-Gotha, qui l'avait appelé près de Jul, il se rendit à Saint-Eustache, et y mourut. Son nom n'est prononcé à Carenne qu'avec admiration et reconnaissance. Malouet a fait de iui le plus beau et le plus juste éloge en disant : « Le plus grand hien que j'ai fait à la Guyane est de lui avoir donné Gussan. » En effet, grace à ses travaux, la Guyane était parvenue avant 1789 à une grande prospérité, et elle en aurait atteint une plus grande encore si tous ses plans avaient élé exécutés. I'. LETOT.

Nover, Notice sur la vie et les traveux de Samuel Gussan, impenieur agraire a Colenne; dans les Annoles maritimes, l. 1,V. p. 121-212 — Molovet, Collection de Mémoires et Correspondances afficielles sur l'Administration des Colonies, et notamment sur la Lugane franpuier et hollandaise, b vol. in 19 — W. Ternaus-Compans, Notice historique sur la Guyane française, Paris, Figura Didot frères, 1843, in-19.

français, ministre du Vigan au milieu du dix-septième siècle. Il n'est connu que par une discussion qu'il eut, en 1656, avec Ph. Codurc, autrefois professeur d'hébreu à l'Académie protestante de Nimes et alors zélé catholique, et par l'ouvrage auivant de controverse auquel elle donna lieu : Vindicia: testamentaria, seu dissertationis cujusdam in IX caput Epistola ad Hebraos a Ph. Codurco concinnata conjutatio; hisca Vindiciis Dissertatio Codurciana subjungitur; Genève, 1656, in-8".

40t, Hang, La France profest

GUISCARD ( Robert ), conquérant normand, le premier-né du second lit, le sixième des douze fils de Tancrède de Hanteville (1), et le plus glorieux des dix frères qui sortirent successivement de l'obscur manoir paternel pour naturaliser en Italie, par la victoire, leur famille de héros. Il n'y avait pas longtemps qu'il était venu se railier aux drapeaux de ses ainés lorrque se livra la fameuse bataille de Civitella (1053) ; les précédentes avaient fait de ces soldats aventuriers des conquéranta - celle-ci décida que les conquérants seraient fondateurs de royaumes et chefs de dynastie. Les guerriers d'Allemagne, avec leur pape allemand ( Léon IX ), venaient d'être vaincus comme l'avaient été les troupes des Grecs. Robert servait alors sous les ordres de Humfroi, et il alla, comme son lieutenant, porter la guerre en Calabre. Peut-être se montra-t-il trop brave et trop sier aussi : il irrita son frère et son général, qui dans une rixe, au milieu d'un repas, se précipita sur lui l'épée à la main, et l'aurait tué si l'on ne se fot jeté entre eux deux. Nohert languit en prison durant sept mois, et recouvra ensuite sa liberté par une réconciliation qui laissait à l'offensé si peu de ressentiment, à l'offenseur si peu de défiance, que le premier

recut en don tout ce qu'il evait soumis dan h Calabre (1054). Humfroi mourut trois ans aseb; son fils, dans des circonstances ordinares. aurait pu hériter de son titre de comis de la Pouille; mais les Normands avaient busis à conquérir encore pour conserver. Il leur blut on grand capitaine, un prince habile: Robert and lait ses preuves de vaillance, et on le suranmait déjà du nom d'Avisé ( Wiscard) (i), qu'i mérita si bien. Il prit le rang et les bemours de son frère, le poste d'atné de la famille (1967). Des avantages et des inconvénients de sa pastion, aucun n'échappa tout d'abord à sa agacht. Les Normands étalent des nouveaux vans, du burbares, des intrus, dans l'opinion des inigènes, et ne possédaient, à l'exception d'Aversa, que ce qu'ils avaient pris de vive force. Robot avait de plus contre lui toujours un peri pu dans les villes, souvent l'humeur ambieue et rétive de ses principaux compagnons dans les camps et dans les citadelles; mais il avait pour iui de dépouiller les Grecs, pouverainné en de cadence, lointaine, odieuse à cause du schime; d avait pour lui sa supériorité lacontesiable d avouée, avec l'épée de son jeune frère 🛺 , l'Achille de cette Iliade scandinave, comme l'a était lui-même l'Agamemnon. Ne laisseas prisé passer sans l'observer ce trait de mœurs ni 🕪 marquable, cette déférence constante poir li droit d'ainesse de la part de guerriers si brim el si entreprenants, pendant la successio è ces Hauteville, Guillaume Bres-de-far, Drops. Humfroi, Guiscard, Roger; mais le dreit (\* nesse était constamment souteus par une par valeur. Les Grecs tenaient encore presque indeles côtes, Bari, Brindes, Otrante, Gallipal, Tarente, Squillace, Reggio, toute l'extrémit := ridionale de la Péninsule. Guiscard comprit 💞 était nécessaire d'appuyer la force des armes 🕶 une puissance morale, et, pour cela, de cent d'être un étranger sur la terre d'Italie et de him légitimer sa seigneurie de fortune par la grade autorité de ces temps-là. Les prétextes et la manquent pas pour répudier la Normande Airralde (1058), et il épouse la fille du prisce 🛎 😭 lerne et d'Amalfi, Gaymar IV, précisément l'éritier de ceux auxqueis les Normands assett enlevé la suzeraineté de la Pouille. La Calabre tout entière tombe sous son obéissance, apre la prise de Reggio et de Cosenza (1000) : nies il se nomme duc , va faire hommage à Nicola II, qui le proclame et l'institue duc de Posite, de Calabre et de Sicile. Il n'en contait rien à Nicolai de lut donner ce qui appartenait encore an Grees et aux Sarrasins; mais il donnait bestcoup à Guiscard, aidé de Roger, capables l'unes l'autre de passer en Sicile et de prendre des 🕮 (Messine, Palerme), et d'exterminer, 🗪 🏴 les bataillons, mais des armées nombreus,

<sup>(1)</sup> IF the, en viell allemand signific ange, et and \$60 error, signification qu'un attribue communicated et and de Concerd ou Wincard

avec moins de deux cents soldats. Pendant vingt ans les deux frères, tantôt séparés, tantôt réunis, passant d'Italie en Sicile, de Sicile en Italie, ne cessèrent point de combattre et Grecs et Sarrasins, taillant en pièces leurs troupes, chassant leurs garnisons, dispersant leurs flottes, presque toujours un contre cent.

Cependant les prospérités de Guiscard ne furent pas exemptes d'alarmes : Roger leva une fois l'étendard de la révolte, et mit son suzerain en grand péril (1062). Au milieu de ces **épre**nves, Guiscard demeur**ait intrépi**de, même quelquefois la sagesse du prince se lais**sait emporter aux élans de témérité de l'aventu**rier, qui se réveillait tout à coup. La discorde éclata entre les deux frères au sujet de la Calabre, dont la moitié était promise à Roger; tandis que Guiscard l'assiège dans Melito, Gierace prend parti pour le rebelle : Guiscard volc pour châtier les mutins, mais on lui ferme les portes; on se défend. Impatient d'une attaque **inutile**, il entre, sous un déguisement, dans la **ville, où il cherchait à se ménager des intelli**gences; mais il est reconnu : on le jette dans les fers; on veut le mettre à mort. Roger, à cette nouvelle, accourt à Gierace, et il use de son influence sur l'esprit des habitants pour rendre la liberté à son frère. Guiscard lui accorde, par un juste retour, cette moitié de la Calabre à laquelle Roger ne tiendra plus bientôt, quand il sera devenu maître au delà du détroit. Désormais rien ne troubla l'union par laquelle ils étaient invincibles. L'an 1072 Guiscard eut encore à réprimer les complots de plusieurs comtes normands et lombards qui s'étaient ligués avec Abagilard, son neveu. Sa politique autant que son courage désarma ses ennemis, et réduisit à la fuite et **en**fin à l'inaction, dans un exil obscur, Abagilard, le plus acharné de tous. Il en était arrivé **à ce point** de grandeur qu'il avait pu donner à son frère l'investiture de la Sicile, en se réservant Messine et Palerme, intervenir comme arbitre et comme protecteur du peuple, puis comme vainqueur, dans les démèlés des citoyens d'Amalfi avec leur seigneur, le prince de Salerne, et braver les excommunications du terrible Grégoire VII, qui s'efforçait en vain d'obtenir de lui l'hommage de vassal et de l'arracher du siége de Bénévent. Alors Guiscard regnait sans contestation et sans partage sur l'Italie méridionale et dominait médiatement sur la Sicile; alors (1077-80) un empereur d'Orient, Michel Ducas, lui demandait une de ses silles en mariage pour un prince impérial, et ses deux autres filles entraient l'une dans la maison des marquis d'Este, l'autre dans celle des comtes de Barcelone. Alors, par un de ces changements si fréquents dans les intérêts et les relations des princes, il se déclarait l'asile et le rempart du pape contre l'empereur d'Allemagne; et quarante ans seulement s'étaient écoulés depuis le jour où Conrad avait confirmé l'investiture d'Aversa au premier comte

normand, trente-deux depuis que Drogon avait fait hommage à Henri III pour quelques villes de la Pouille. Guiscard et Grégoire VII, longtemps inconciliables, furent amenes a s'entendre, l'un par la peur de l'anti-pape Guibert, que sontenaient les Allemands, l'autre par sa politique ambitieuse, qui se trouvait à l'étroit dans les limites d'un duché. Guiscard fit hommage au pape, avec promesse d'un tribut de 12 deniers **par charrue; Grégoire, disait-on, flattai**t le duc de le couronner roi d'Italie. Quelle que fût cette espérance . Guiscard obtenait dès à présent la confirmation entière de tous les États a lui concédés par Nicolas II et Alexandre II, et même de ses usurpations récentes, Salerne, Amalfi et partie de la marche de Fermo. Il voyait de plus dans cette alliance une caution sacrée pour ses conquêtes futures; car il convoitait plusieurs provinces de l'empire d'Orient, et, qui sait? peut-être l'empire même, à la faveur des déchirements et des scandales de la cour de Constantinople. Un imposteur qui se donnait pour Michel, l'empereur détrôné, fut reçu par lui avec trop d'empressement et d'éclat pour qu'on ne soupconnât pas qu'il l'avait lui-même suscité. Il part à la tête d'un puissant armement, déclarant son fils Roger prince de Pouille et de Calabre, et son héritier; Bohémond, né d'Albérade, l'accompagne dans cette expédition, où il se montrera digne d**e comman**der sous lui-et pour lui **en** son absence. Corfou, Butronto, La Valione, passent en son pouvoir; il met le siége devant Durazzo; et Alexis Comnène, dans l'espace de deux ans, est défait en trois grandes batailles, d'abord par lui, ensuite par Bohémond, tandis qu'il retourne en Italie pour dompter et punir des rebelles (1081-1083). Mais les cris de détresse de Grégoire VII l'appellent à Rome (1084) : l'einpereur y tenait le pape assiégé dans le château Saint-Ange. L'ancien vassal des Césars annonce à Henri IV qu'il marche au secours du pape; trois jours avant qu'il parût, les Allemands s'étaient retirés. L'auteur contemporain fait remarquer que presque dans le même jour l'empereur d'Occident était mis en fuite par le père et l'empereur d'Orient taillé en pièces par le fils. Mais les libérateurs du pontife, reçus en ennemis par le peuple, se conduisent en ennemis : Rome est incendiée depuis le palais de Latran jusqu'au château Saint-Ange, et la population livrée aux horreurs du massacre et du pillage. Grégoire, pour se dérober à la vengeance des Romains, suit ses terribles auxiliaires, qui l'emmènent, avec leur immense butin et une multitude de citoyens réduits en esclavage, d'abord au mont Cassin, puis à Salerne, où il meurt, moins d'une année après (1085). L'exilé précéda de peu de mois le vainqueur. Guiscard avait traversé de nouveau l'Adriatique avec des forces imposantes; il avait battu les flottes combinées des Vénitiens et des Grecs, et il envahissait l'île de Céphalonie, lorsqu'une maladie mit sin subitement à ses

vastes projets (17 juillet 1085). Telle était la croyance et la foi des soldats en son génie, qu'au premier bruit de sa mort l'armée se rembarqua en tumulte; il y eut un sauve-qui-peut instantané, comme si les armes et le cerur leur manquaient avec Guiscard. Cependant le corps de ce puissant maître faillit être privé de sépulture : le vaisseau qui le portait fit naufrage sur les côtes de la Pouille; il fut retrouvé à grande peine et inhumé à Venouse. Guiscard laissait deux fils : il avait préféré le jeune Roger, né de son mariage italien et princier, à Bohémond (voy. ce nom), l'aiué, le plus brave, mais fils du simple gentilhomme normand; et Roger lui succéda dans le duché de Pouille et de Calabre, ainsi qu'il l'avait ordonné. [M. Naudet, dans l'Encyclop. des Gens du Monde.

Guillaume de la Pouille. De Rebus Normannorum, lib. II, V. — Gaufridus a Mala Terra, De Cestis Roberti Guiscardi. — Ystoire de li Normant, avec la Chronique de Robert Viscart; 1 vol. in-8°.

GUISCARD ou GUICHARD de Beaulieu, poëte anglo-normand du douzième siècle. Il est connu par un poëme intitulé Le Sermon de Guiscard. Lui-même nous dit qu'il passa sa jeunesse dans les amusements du siècle, et que, s'étant dégoûté ensuite des vanités du monde, il se retira dans un monastère. Son Sermon est une longue satire contre les vices du siècle. On a dù longtemps se contenter de ces renseignements insuffisants, mais on peut les compléter aujourd'hui par le témoignage d'un écrivain contemporain ou presque contemporain, Gautier Mapes. D'après ce dernier, Guiscard était un homme riche, distingué par sa valeur. Dans sa vieillesse, il abandonna ses blens à son fils Imbert, prit l'habit de moine de l'ordre de Cluny, et composa des poëmes en français anglo-normand. Informé que son fils n'avait pas su désendre contre d'injustes ennemis les biens paternels, il revint dans le monde, prit les armes, et réinstalla son fils sur ses terres; il rentra ensuite dans son clottre, où il resta jusqu'à sa mort. L'abbé De La Rue induit du surnom de Guiscard qu'il fut moine dans le prieuré de Beaulieu, qui dépendait de la grande abbaye de Saint-Albans; mais Wright sait observer que l'abbaye de Beaulieu n'appartenait pas à l'ordre de Cluny, et il pense que Beaulieu était le nom de famille de Guiscard. On présume, d'après le récit de Gautier Mapes, que Guiscard vivait sous le règne d'Étienne, et qu'il mourut au commencement de celui d'Henri II. On ne connaît de Guiscard que son Sermon. Ce poëme est écrit dans la même forme de versification qui caractérise beaucoup d'anciens romans français, par exemple La Chanson de Roland; cependant les rimes de Guiscard sont plus parfaites que les assonnances de Turold, et son style n'est dépourvu ni d'élégance ni d'énergie. Le Sermon de Guiscard ou Guichard de Beaulieu a été publié pour la première fois par M. Achille Jubinal; Paris, 1834, in-8°.

Gautier Mapes. De Niegis Elivialith, Histinit. 1 c. 12. — Wright, Biographia Britannica liter., t. 11.

GUISCARD (Antoine DE). Voy. Bounus. GUISCHARDT (Cart-Gottlieb), savant tarticien allemand, plus connu sous le nom de Quinins Icilius, né à Magtlebourg, en 1724, mort à Berlin, le 13 mai 1775. Il fit ses études en universités de Halle, de Marbourg et de Lepue. Dénué de fortune, il eut d'abord l'idée d'entre dans la carrière de l'enseignement public, mat les grandes guerres qui survintent à cette époque le firent renuncer à ce projet et embrasser l'ent militaire. Il entra en 1747 dans un régiment d'infanterie hollandaise, et y obtint des 1781, grace à la protection du statilionder Guillaum-Charles-Henri de Frise, le grade de capitaine. Escouragé par un avancement rapide et par les éloges que lui valutent ses connaissances philologiques. il se livra à des études approfondies sur l'ancien art militaire, et publia à ce sujet des methoires qui furent favorablement accueillis par tous ks menaisseurs. En 1757 le roi de Prusse, Frédéric le Grand, l'appela auprès de lui, le nomma maior, et l'attacha à sa personne en lui donnant le surnom du hieilleur aide de camp de César, Quintus Itilius, surnom qui iui est resté. Demis 1759 jusqu'en 1703 Gillschildrit prit une part très-active à la guerre que le roi de Prusse soutint alors, et après la paix de 1763 il s'installe à Putedam, d sit pendant douze and partie du petit cercle de Sans-Souci qui sormait la société ordinaire du roi. Ce prince l'aima béaucoup; cependant Thiebault rapporte dans set Souvenirs qu'il ne permit jamais à son savori d'user d'une trop grande liberte auprès de lui. Guinchardt mourut à l'âge the tinquante-tin and, faithant pour toute forting une belle collection de médalites et une biblisthèque choisie, que Frédéric II acheta pour 12,000 fectis, et en fit donation à la Bibliothèque de Berlin. Durant son sejour à Potsdam, auschardt avait été hummé successivement colonel d'infanterie, chevaller de l'ordre du Ménte et membre de l'Académie des Sciences de Berlin. Durant les definières années de sa viell endura de cruelles souffrances corporelles, catsées par les désordres de sa jeunesse et par les fatigues de la guerre. Ses ouvrages sont: Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains, pour servir de suite à l'Histoire in Polybe, commentée par le chevalier Folard; avec une Dissertation sur l'attaque et in défense des places des anciens, la traduction d'Onosandre de la Tactique d'Arrien, el l'Analyse de la campagne de Jules Céser en Afrique; La Haye, 1757, 3 vol. avec tigures; Lyon, 2° et 3° édit., 1760, 2 vol. in-40; - Mrmoires critiques et historiques sur plasseurs points d'antiquites militaires: Berlin, 1775, 4 vol. in-8", ou 1 vol. in-4° avec figures. R. L.

Von Ruchholz, Lebensbeschreibungen, serie II, p. 48-48.

— Buchholz, Geschichte der Khurmark Brandenburg
vol. VI. — Büschung. Wöchentliche Nuchrichten, 1770.

p. 185-188, p. 193-190. — Nicolai. Anecdolen vom König

Friedrich II von Preussen!, cah. VI, p. 129-145. — Hirsching, Handbuch.

CUISE, nom d'une branche de la famille ducale de Lorraine, dont les principaux membres sont:

GUISE (Claude DE LORRAINE, premier duc DE), pair et grand-veneur de France, comte d'Aumale, marquis de Mayenne et d'Elbeuf, baron de Joinville, gouverneur de Champagne, de Brie et de Bourgogne, né au château de Condé, le 20 octobre 1496, mort en avril 1550. Il quitta son pays natal à l'occasion d'un démélé survenu entre lui et Antoine, son frère ainé. René II, duc de Lorraine, leur père, avait répudié, sous prétexte de stérilité, Marguerite d'Harcourt, sa première femme, et pris en mariage Philippe de Gueldre, dont il eut ces deux princes. Claude, venu au monde depuis la mort de Marguerite, réclama pour lui le duché de Lorraine, au détriment de son frère, qu'il disait bàtard, pour être né quand l'épouse délaissée vivait encore. L'échec que subirent ses prétentions le détermina à venir demeurer en France. Il accompagna François I<sup>er</sup> en Italie, et reçut vingt-deux blessures à la bataille de Marignan (1515). Huit ans plus tard il chassait les Allemands de la Champagne. En 1542 on le voit combattre dans la Flandre sous les ordres du cluc d'Orléans, et l'année suivante il alla rassurer Les Parisiens, qu'effrayait l'approche des Impériaux. Le roi reconnut ses services, et l'érection du comté de Guise en duché-pairie (1527) fut au nombre des faveurs qu'il lui prodigua. Il se refroidit dans la suite, lorsqu'il découvrit sous ce dévouement une ambition profonde, qu'expliquaient, du reste, de réels talents, d'illustres allances et une fortune considérable soutenue des revenus du riche cardinal de Lorraine, Jean, son frère, dévoué aux intérêts de sa maison (voy. plus loin). Vers la fin de son règne, le roi l'éloigna de la cour ; et peu de jours avant sa mort il aurait, dit-on, donné conseil à son successeur de ne point admettre les Guise au gouvernement de l'État. Il est du moins certain qu'il pénétra leur esprit envahisseur, comme le prouve ce quatrain populaire:

> François premier predict ce poinct, Que ceuix de la maison de Guyae Mettroyent ses enfants en pourpoinct Et son povre peuple en chemise.

Claude dési: it fort le titre de prince, et s'en Parait quelques sois malgré la désense royale. Pierre Lizet, premier président du parlement de Paris, qui resusa constamment d'aider à cette prétention, sur persécuté par la famille des Guise, et mourut pauvre : « Monsieur de Saint-Paul, écrit à ce sujet de La Planche, n'ouît jamais le duc de Guyse, Claude de Lorraine, s'apeler prince, qu'en soubzriant il ne dist à quelcun des siens qu'il parloit alemant en françois. » Antoinette de Bourbon, sœur de Charles, duc de Vendôme, qu'il épousa, le 18 avril 1513, lui donna douze ensants, dont huit sils, nommément: François, duc

de Guise; Charles, cardinal de Lorraine; Louis, cardinal de Guise; François, grand-prieur et général des galères, et René, marquis d'Elbeuf, tige des ducs d'Elbeuf. Marie, l'une de ses filles, mariée en 1534, à Louis II d'Orléans, duc de Longueville, épousa quatre ans après Jacques Stuart, cinquième du nom, roi d'Écosse, et fut mère de Marie Stuart II eut encore un fils naturel, Claude de Guise, dont nous parlons pius bas (1).

Il y a différentes versions sur la cause de sa mort. François de Guise, son fils, assure dans ses Mémoires qu'on l'empoisonna. Plusieurs discours solennels furent prononcés en cette circonstance; en voici les titres: Oraison panégyrique pour Claude de Lorraine, duc de Guyse, par Pierre Doré, Paris, 1550, pet. in-8°; — Oraison funèbre de Claude de Lorraine, prononcée à Joynville par maistre Claude Guilliaud; Paris, 1550, pet. in-8°; — Le trèsexcellent Enterrement de Claude de Lorraine, par Ed. du Boullay; Paris, 1550, pet. in-8°.

Louis Lacour.

Louis Regnier de La Planche, Histoire de l'état de France sous François II, passim. De Thou Historia, lib XXIV, p. 439 et ann. 1865. — Collection des Vemoires, ed. par l'etitot, 1<sup>re</sup> série, t. XVI, p. 100, et t. XVII, p. 161-162. — D'Auvigny, Pie de Clande de Lorraine, t. X, p. 263-321 de ses Hommes illustres. — Ausélme, Hist. généalog., in-fol., t. III, p. 465. — Mereral, Abrège chronol., IV, 480. — Bayle, Dictionnaire historique, au mot Guise. — René de Bouille, Histoire des Ducs de Guise; Paris, 1840, 2 vol. 1n-8°.

nal, frère du précédent, né en 1498, mort le 18 mai 1550. De son vivant on ne l'appelait que le cardinal de Lorraine; toutefois, comme, au lieu de rester en son pays natal, il vint s'établir en France, et contribua puissamment à l'élévation de Claude de Lorraine, son frère, premier duc de Guise, et de sa famille, on conçoit que depuis longtemps on ait pu te classer parmi les Guise. Au mois d'avril 1636, François I<sup>er</sup> l'envoya vers Charles Quint pour négo-

(1) C'est Claude de Lorraine qui fit construire à Joinville le château, qui s'est conservé presque en entier; sur la porte est gravé le millésime 1545, et sur les pilastres on lit les devises TOVTES POVR VNE, — LA ET NON PLVS. Les lettres C. A., inhibles de Glaude de Lorraine et d'Antoinette de Bourbon, sont souvent reproduites en sculpture. Voici l'origine de cette devise :

« Clande de Lorraine, quoique marié à Antoinette de Bourbon, avait remorque dons ta baronnie de Joinville une humble beauté, qu'il visitait secrètement et auprès de laquelle il oubliait, dit la chronique, le luxe de son palais et le rang elevé de son épouse. Celle él ne larda pas à découvrir les faiblesses de son mari, et résolut de l'en faire repentir; mais un noble cœur ne peut recourir qu'a une genéreuse vengeance. La jeune fille etait pauvre, simple dans ses atours et modestement logée : la duchesse changes tout à coup cette misère en richesse; à l'insu de son époux, elle fit porter a sa rivale britiante parure et somptueux ameublement. Touche de ce procédé, Claude de Lorraine abjura, dit-on, ses erreurs, et résolut d'être désormais un modèle de fidélité conjugale. En mémoire de cette détermination, il fit élever le château du grand jardin, sur les murs duquel on grava, par son ordre, les devises TOVTES POVR VNE, faisant allusion a la foi donnée; LA, ET NON PLVS, indiquant qu'un repos champêtre sera désormais son seul plaisir. » (A. F.-D., Notice sur Joinville.)

cier un accommodement. « Le dix-septiesme jour de may, le candinal, de retour à la cour, fit rapport au roy de tout ce qu'il avoit recueilli... en substance; que de bonne composition avecques l'empereur il n'en falloit espérer aucune, et que sa délibération estoit de venir faire la guerre en France. » (Du Bellay). Vers 1542, le roi s'effraya du crédit du cardinal, et l'éloigna de la cour. Jean de Lorraine est surtout connu pour ses excessives libéralités, auxquelles une multitude de bénéfices lui donnaient les moyens de pourvoir. Il possédait en effet les archevêchés de Lyon, de Reims et de Narbonne, les évêchés de Metz, de Toul, de Verdun, de Thérouanne, de Luçon et de Valence, et les abbayes de Gorze, de Fécamp, de Cluny, de Marmoutiers, de l'Isle-Barbe près Lyon, etc. On dit qu'un jour, se trouvant à Rome, il donna à un pauvre une aumône considérable, et que celuici s'écria : « Tu es le Christ ou le cardinal de Lorraine. » On trouve dans le Recueil des Œuvres de feu Bonaventure des Périers, donné à Lyon par Jean de Tournes, en 1544, le récit d'un voyage à Notre-Dame de l'Isle, occasionné par une fête magnifique dont les deniers du cardinal avaient fait les frais : il suffisait de parler de la main lorraine, pour comprendre aussitôt qu'il s'agit de Jean de Guise. François I<sup>er</sup> n'avait eu que trop de motifs pour redouter un si puissant seigneur; sa disgrace fut un acte de haute politique. Ce fut aussi un trait d'ingratitude, si l'on s'en rapporte à d'autres chroniqueurs, qui louent hautement le cardinal de Lorraine d'avoir servi de second au galant roi de France en certaines circonstances assez peu avouables. Plusieurs pages des Dames de Brantôme ont détaillé les « joyeusetés » auxquelles nous faisons allusion. Le lecteur curieux peut y recourir. Louis Lacour.

G. du Bellay, Mémoires, coll. Petitot, 1re série, t. XVIII, p. 362-419. — De Thou, Histoire universelle; londres, 1784, in-40, t. I, 183. — Anselme, Histoire généalogique, 1726, in-fol., t. II. — Des Périers, OEuvres françoises, t. I, dans la Bibliothèque Elzevirienne de M. P Jannet — Brantôme, Dames galantes, l. VII, p. 821, éd. Garnier, 1841, 1 vol. in-12. — Sismondi, Histoire des Français.

GUISE (Antoinette DE Bourbon, duchesse DE), née le 24 décembre 1493, de François de Bourbon, comte de Vendôme, et de Marie de Luxembourg, morte le 22 janvier 1583. Louis XII lui fit épouser, en 1513, Claude de Lorraine, comte et depuis duc de Guise. Sa vie simple et charitable a mérité des éloges. On a dit que « ses habits estoient de serge, soit quelle fût en cour, soit en sa maison de Joinville », et qu'elle s'interdisait constamment l'usage de la soie. « Souvent on l'a veue, durant le temps de la samine et de la guerre, distribuer aux pauvres artisans le pain, le vin, la viande et le salaire de leur travail. Faisant ces libéralités, elle vouloit que ses petites-filles (entre lesquelles estoit feu madame Marie de Lorraine d'Aumale, abbesse de Chelles, de qui je l'ay appris) sussent présentes, assister les pauvres. Elle visitoit les malades aux hôpitaux, nourrissoit les pauvres bontenx et estropiés et saisoit apprendre quelque mester aux ensants orphelins qui estoient en ses terres (Hil. de Coste). » Sa devise était : « Foy montre, espérance, charité surmonte ». Plusieurs églises surent enrichies par ses donations. Après sa mort, le monastère des religieuses de Notre-Dame-de-Pitié et celui des Cordeliers de Saint-Amé eurent « la dépouille de sa chambre et de son cabinet ».

L. L.

Hilarion de Coste, Vies des Dames illustres; Paris,184, in-4°, p. 58-59.

GUISE (François de Lorraine, deuxième duc de), prince de Joinville, duc d'Aumale, marquis de Mayenne, pair, grand-maître, grandchambellan et grand-veneur de France, gouverneur du Dauphiné et lieutenant général du royaume, né au château de Bar, le 17 février 1519, de Claude de Lorraine, duc de Guise, et d'Antoinette de Bourbon, morte le 24 sévrier 1563. Au double point de vue du caractère et des 12lents, c'est le plus grand homme que la maron de Guise ait produit. Il s'acquit comme général une renommée européenne; et les Espagnois, ses ennemis, l'appelaient « el gran capitan de Guysa ». Montmédy (1542), Landrecies (1543), Saint-Dizier (1544), et Boulogne (1545), servirent de théâtre à ses premiers exploits; mais ce fut la défense de Metz (1552-1553) qui altira sur lui l'attention de la France. Chanes Quint, arrivé devant la place avec une armee formidable, leva le siége au bout de deux mois, après avoir tiré onze mille coups de canon et perdu trente mille hommes. A la bataille de Renty (1554), il se signala de nouveau contre les Impériaux. En 1556, Henri II, cédant aux sollicitations de Caraffa, cardinal-légat, se ligua avec le pape Paul IV pour conquérir le royaume de Naples, et donna au duc de Guise le commandement de l'armée d'Italie. On a dit que cette expédition, désapprouvée par le connétable de Montmorency, sut décidée sur les seules instances du duc, dont la famille élevait des prétentions à la couronne de Naples. Les dépêches des ambassadeurs du temps démentent cette assertion. Quoi qu'il en soit, l'échec sut complet; trahi par ceux qui le devaient soutenir, François de Guise s'emporta jusqu'à injurier et frapper le marquis Antoine Caraffa. Une pare offense « à celuy dont la plus part de l'ent prise despendoit (Mém. de Tavannes) » pouvait manquer de lui devenir fatale, qu on le fit appeler pour « restaurer » la Fra après la défaite de Saint-Quentin (août 155 Créé lieutenant général du royaume, il 💻 mena la confiance par la prise, en mo d'un mois, de Calais, de Guines et de Har trois places jugées imprenables, et dont la p mière appartenait depuis 1347 aux Angla Thionville tomba aussi entre ses mains. La p

désastreuse de Câteau-Cambrésis vint mettre un terme à ses succès (1559) : cette paix fut d'ailleurs conclue malgré son avis et après ces paroles au roi : « Mettez-moy dans la piré ville de celles que vous voulez rendre, je la conserveray plus glorieusement sur la bresche que je ne ferois jamais parmy une paix si désavantageuse qu'est celle que vous voulez faire; vous avez, sire, assez d'autres serviteurs qui en feront autant que moy et deçà et delà les monts (Mém. de Villars). » Cependant Brantôme nous dit tenir de bon lieu qu'en récompense de ses grands services, le roi, à la veille de sa mort, poussé par le connétable et Diane de Poitiers, ennemis des Guise, se proposait de les chasser de sa cour. Avec François II, dont leur nièce Marie Stuart était la femme, ils acquirent un réel pouvoir. La duchesse de Valentinois et Montmorency durent s'éloigner, et François de Guise, nommé une seconde fois lieutenant général, se vit sans rival à la tête du parti catholique : lui et son frère le cardinal gouvernaient le royaume. La conjuration d'Amboise, qu'ils surent déjouer (1560), ne fit que grandir leur influence. Mais la mort du jeune roi y porta une soudaine atteinte. Le duc se retira dans ses terres, « résolu de n'en partir de longtemps; et il n'y eut pas demeuré quinze jours » que, sur la crainte d'un soulèvement des huguenots, le roi lui envoya trois courriers « coup sur coup », le prier de revenir en toute hâte. Sa présence rétablit le calme. Mécontent du colloque de Poissy (1561), qui eut lieu peu après, il s'en alla de nouveau en ses maisons de Champagne et de Lorraine, « d'où il ne bougea que la guerre civille ne s'accomançast à esmouvoir, et ce six ou sept mois après. Il fut envoyé querir par le roy et la royne aussy tost, et passant par Yassy, arriva l'esmeute et le désordre que les huguenots, depuis et alors, ont tant appelé, crié et renommé le massacre de Vassy (Brantôme). » Les protestants, exaspérés par ce guet-apens, — que l'état des esprits explique sans le justifier, — s'emparèrent de plusieurs places importantes. François de Guise leur reprit Rouen, puis gagna la bataille de Dreux; malgré les débuts malheureux de l'armée catholique, le connétable était déjà prisonnier et le maréchal de Saint-André tué, quand il rétablit le combat. Le prince de Condé, chef des huguenots, tomba en son pouvoir. Ce fait d'armes rendit au duc tout son crédit. Il est vrai « qu'il réussit à ceste battaille mieux qu'il ne l'eust sceu souhaitter, son compétitteur le connestable pris, ses ennemis, les forces et l'authorité estant entre ses mains (Mém. de Tavannes). » « Il alloit mettre le comble à sa fortune par la prise d'Orléans, boulevard des réformés, lorsque, le 18 février 1563, s'en retournant le soir à son logis, il sut blessé par ce maraut de Poltrot qui l'attendoit à un carrefour et luy donna à l'espaule par le derrière, de son pistollet, chargé de trois balles (Brantôme). »

Il expira de ses blessures, six jours après. Catherine, constante ennemie des Guise, « ne put se tenir de dire qu'elle avoit perdu un des hommes du monde qu'elle haissoit le plus (L'Estoile). » Malgré les haines qui le poursuivirent, on ne peut lui refuser une âme grande et souvent généreuse. On connaît sa réponse à don Louis d'Avila, général de Charles Quint, qui lui réclamait un esclave fugitif : « La France ne veut recevoir nul esclave chez soy; et quand ce seroit le plus barbare et estranger du monde, ayant mis seulement le pied dans la terre de France, il est aussy tost libre et franc! » Les soins qu'il prit au siége de Metz des ennemis blessés ou demi-morts de froid ne furent point oubliés plus tard au siége de Therouanne. « Nos gens... prests à estre mis tous en pièces s'advisèrent à cryer : « Compaignons, souvenez-vous de la courtoysie de Metz! » « Soudain les Espaignols, qui faisoient la première poincte de l'assault sauvèrent soldats et gentilshommes, et sans leur faire aucun mal les receurent tous à rançon (Brantôme). » On l'accusa plus d'une fois de jouer au grand homme; mais si ses paroles adressées, lors du siège de Rouen, au gentilhomme qui le voulut tuer, visaient à l'effet et ont quelque chose de théâtral, sa conduite le soir de la bataille de Dreux, en recevant dans son lit le prince de Condé, son prisonnier. est celle d'un héros. Quant aux actes d'ambition personnelle qu'on peut lui reprocher, ils furent presque toujours, et de l'aveu des chroniqueurs, l'effet des conseils de son frère le cardinal de Lorraine.

François de Guise avait du goût pour les lettres. Tacite lui servait, dit-on, de lecture favorite. Il a laissé des Mémoires, véritable journal, retraçant les événements accomplis de 1547 à 1563, sans charme de rédaction, mais avec tout l'intérêt des révélations historiques. On les trouve imprimés dans la Nouvelle Collection de Mémoires pour servir à l'histoire de France de MM. Michaud et Poujoulat; Paris, 1839, in-4°, 1<sup>re</sup> série, t. IV, p. 1-539. Les manuscrits qui ont servi à cette édition consistent en deux volumes in-fol. On y remarque deux écritures distinctes: l'une appartient au duc de Guise; l'autre, plus fréquente, est celle de Millet, son secrétaire. Les nombreuses lettres royales qui accompagnent ces mémoires témoignent de l'habileté de François de Lorraine et de la confiance du monarque. Elles nous apprennent que les affaires importantes du royaume, les dépêches graves des ambassadeurs et des gouverneurs de province étaient, par ordre de Henri II, communiquées soigneusement au duc de Guise; et qu'à plusieurs reprises, se trouvant absent lors de circonstances alarmantes, il fut mandé de venir « incontinent et en toute diligence, asin qu'en entendant l'estat des choses il peust conseiller le roy».

Anne d'Este, fille d'Hercule II d'Este, duc de Ferrare, qu'il épousa en 1549, lui donna six

fils, parmi lesquels Henri, duc de Guise, Louis II, cardinal de Guise, et Charles, duc de Mayenne; enfin, une fille, Catherine, célèbre pendant la Ligue sous le nom de duchesse de Montpensier.

L. L.

Brantômo, Vies des grands Capitaines. — L'Estoile, éd. Lenglet-Dufresnoy, t. II, p. 339. — Mémoires de Gaspard de Saulx (Coll. Petitot, tre sèrie, t. XXIV, p. 189, 190, 879, 880). — Du Villars, Mémoires (même collection, t. XXX, 267). — Discours au vray de ce qui est advenu à Vassy; Paris, 1562, in-4°. — Du Trousset de Valincourt, Vie de François de Lorraine, duc de Guise; Paris, 1681, in-12. — Bertrand de Salignac, Siège de Mets; Metz, 1565, in-4°. — Théodore de Bèze, Hist. des Égl. réformees, de 1521 à 1563; Anvers, 1580, 3 vol. in-8°. — Bayle, Dictionnaire historique. — Michaud et Poujouiat, Notice sur François de Guise (collect. de Mém., t. VI, 1° serie).

GUISE (Charles de Lorraine, cardinal de), frère du précédent, plus connu sous le nom de cardinal de Lorraine, qu'il prit à la mort de Jean, son oncle, archevêque-duc de Reims et pair de France, naquit à Joinville, le 17 février 1524, et mourut le 26 décembre 1574. Dès 1538 il obtint les bulles qui le nommaient à l'archevêché de Reims. dont Jean de Lorraine se démit en sa faveur. Créé chancelier de l'ordre de Saint-Michel en 1547, il sacra Henri II, le 26 juillet de la même année, et fut créé cardinal le lendemain de cette cérémonie. « Comme il avoit un esprit fort subtil, parlant trèsbien de toutes choses, entendant les affaires de la France, voire d'autres pays estrangers, " on lui confiait assez volontiers les négociations difficiles; mais sa conduite équivoque diminua, par la suite, son crédit à la cour. Dans un voyage qu'il fit à Rome, il avait imprudemment remis en jeu les prétentions de sa famille sur le comté de Provence, en prenant le titre de cardinal d'Anjou. « On sçait en quel danger il cuida tomber pour cette folie, et sans la duchesse de Valentinois il n'eust osé revenir. » Quelques années après, dans une entrevue avec le cardinal Granvolle à Péronne (1558), il jeta les fondements de cette alliance des Guise et de la maison d'Espagne qui devait durer autant que les guerres civiles. On le tenoit du reste « pour fort caché et hipocrite en sa religion, de laquelle il s'aydoit pour sa grandeur », et Brantôme avoue qu'il l'a « veu souvent discourir de la confession d'Ausbourg et l'approuver à demy, voire la prescher, pour plus plaire à aucuns messieurs les Allemans que pour autre chose ». Son immense fortune servait aisément ses ambitieux projets. Des gens, « ses pensionnaires et gagés », lui transmettaient des nouvelles « de toutes les parts de la chrestienté... S'il eut esté aussy vaillant que M. son frère, il se fust faict chef de party; mais de nature il estoit fort poltron, mesmes il le disoit ». Sous François II il reprit faveur, et recut ou plutôt usurpa l'administration des finances. Dans l'assemblée de Fontainebleau en 1560, il parla des libelles répandus contre lui à Paris et ailleurs, -- vingt-deux étaient entre ses mains, — « marques éclatantes, ajoutait il, de mon zèle pour la religion et de ma fidelité au roi ». Le

15 mai 1561, il sacra Charles IX, comme il avait sacré le père et le frère de Charles IX. Son intervation au concile de Trente (1562) fut ce que sa conduite offrit de plus remarquable sous le nouvem règne. Il y déclara, inspiré, il est vrai, par 🛚 seule ambition, que « si le concile n'étoit per reconnu supérieur au pape, il rédigeroit une protestation que six-vingts prélats signeroleur avec lui ». Un curieux incident signala son retorr en France. Au mépris d'un édit récent, qui défendait à qui que ce fût d'entrer en armes dans les villes, il se présenta aux portes de Parisave une escorte. François de Montmorency, gouveneur de la ville et son ennemi personnel, tomb sur ses gens, dont il tua quelques-uns et le contraignit à se réfugier dans une boutique. Le cardinal, humilié, quitta la capitale, et resta deux ans dans son diocèse. Le 29 septembre 1568, on k revoit à Paris, portant le saint-sacrement en chasuble et nu-pieds. L'année suivante il négociait à Madrid le mariage de Charles IX avec Elisabeth d'Autriche, qu'il couronna reine dans Saint-Denis, le 25 mars 1571. Il paratt qu'il \* trouvait à Rome quand éclata la Saint-Barthélemy; mais on ne peut douter qu'elle ne reçut son approbation, puisque, à plusieurs reprises, il tenta d'introduire l'inquisition en France. Après la mort de Charles IX, que, sur des bruits mat fondés, on a dit empoisonné par lui, il se readit au-devant de Henri III, et fut pris dans Avignon de la maladie dont il mourut. Il se troubla tellement à ses derniers soupirs « qu'on l'entendit invoquant les diables. Ce jour-là, la royne-mère, se mettant à table, dit : « Nous aurons la paix à ceste heure! »

780

Le cardinal de Lorraine a été sévèrement just par les contemporains. « Le bon arbre, écrit L'E+ toile, se connoist au fruict; pour luy ce fruict estoit, par le tesmoignage de ses gens, que pour n'estre jamais trompé, il falloit croire lecontraire de ce qu'il disoit. » « M. le cardinal, insinue Brantôme, pourtant admirateur des Guise, avoit l'ame fort barhouillée, tout ecclésiastique qu'il estoit. » Toutefois, il faut avouer qu'il protegea les lettres. La ville de Reims lui dut son université (1547-1549). Orateur célèbre et sur de lui-même, partout et toujours il parlait avec talent. Ainsi fit-il au concile de Trente, comme « en plusieurs endroicts et ambassades vers 🙉 papes, les potentats et républiques d'Italie, vers le roy d'Espaigne, aux congrégations des prèlats, au colloque de Poissy, aux mercuriales cours de parlemens, aux grandes assemblées et recueils d'ambassadeurs ».

Ses efforts pour replacer, en 1565, les trois évêchés de Metz, Toul et Verdun sous la protection de l'Empire suscitèrent contre lui un particule la Guerre cardinale. L'autorésuné (de Salcède), qui déjoua ces proje paya de la vie son audace, au massacre de 15-Une harangue sur le grand nombre des bénétic du cardinal, attribuée Théodore de Bèze, par

GHIAE 782

même époque (Harenga...; Rhemis in ia, MDLXVI, pet. in-8°). Enfin, deux ès sa mart, une satire, reuvre prohable: L. Regnier de La Plancha, se répandit titre: Légende de Charles cardinal de cet de ses frères..., descrite en frais sar François de L'Isle; Reims, de l'imis de Jacques Martin, 1576, in-8°, Cas rits ont été réimprimés dans les Méde Condé; Landres et Paris, 1743-1745, VI. 1° partie, p. 1-115 et suiv.

VI, 1<sup>re</sup> partie, p. 1-115 et suiv. xinal de Larraine a laissé plusieurs lettres, es ou sermons, dont voici les titres; Orainoncee au pollegue de Paissy; Paris, ·8°; Reims, mame appée, in-4° et in-19; --we au rai Charles IX à son entrée en de Rheims; Reipps, 1561; — Harangue i de la religion, prononcée en présence dans les Commentaires de l'étut de lu ; sous charles IX, par de La Place; ·fol. 22; — Gratig Aubita in concil. Tri-3 nov. 1562; dans Cancilium Trident., es, Louvain, 1567, in-fol., et dans les tions sur le conicile de Trente par Du-54, in-4°, p. 328; — Lettre à mad. de ur le trespas de seu son frère Fran-Lorraine, duc de Guise; Lyon, 1563; angus faite au roi au département ge de Fantainepleuu, le 28 mai 1573; 573; — Serman enseignant par quel lous devons irreparer nas consciences cevoir Jesus-Christ venant à nous; tiones manusterii Cluniacensis, editæ i a Card, Loth, abb. — On conserve à la aque impériale plusieurs recueils de ses st négociations, souls de Mesmes, La-Gaignières; d'autres dépèches portent le ; son testament se trouve aussi dans le épôt, — On lui attribue 1° la harangue irles IX prononça an parlement en 1371; Lettre d'un seigneur du pais de Haivoyée à un sien poisin et ami : voy. ne de ce livre intitulée : Réponse à l'ée Charles de Vaudemont, pardinal aine, jadis prince imaginaire de Jéi et de Naples, duc et comte par sanl'Anjou et de Propence, et maintemple genfilhomme de Hainaut; 1563, · Henrici II Elagium, Essigies et Tu-Paris, 1560, in-8°; ne serait-ce pas ce c, selon Joli, le cardinal aurait confié en t à Charles Pascal? Louis Lacour.

nc. Vias des grands Capitaines. — L'Estoile, te Henri III. tables. — Mémaires de Condé; ». p. I -188. — D'Auvigny, Hoymes illustres; m et Paris, 1739, in 12, t. 11, p. 285, 435. — Bayle. L. — Anselme, Hist. généal., 1728, in-fol., t. II. — Papire Masson, Eloges, t. I. p. 443. — Jon, s quelques Auteurs françois; 1842, in-80.

E (Louis le de Lorraine, cardinal de), es précédents, archevêque de Sens, de Troyes, de Metz et d'Alby, abbé de ictor de Paris, de Moissac at de Saint-

Pierre de Bourgueil, né le 21 octobre 1527, mort à Paris, le 24 mars 1578. Créé cardinal le 22 décembre 1553, il assista à l'élection du pape Paul IV, qui lui donna le titre de Saint-Thomas **in-Parjone. Ce** fu**i** lui qui sacra le roi Henri III. le 13 février 1575. On lit dans plusieurs conteurs de l'époque, dont L'Estoile s'est fait l'é**eng, r qu'il aimoit font à rire et à b**oire, et qu'il **s'entendoit** bien en cuisine ». Le peuple l'appelait « le cardinal des bouteilles (1) ». Quoi qu'il an anit, il aimait aussi lea arts, et Brantôme peut sans injustice l'apprécier plus favorablement que l'annaliste de Henri III. « Sa jeunesse, écritil, fut un peu legère, mais sur ses vieux jours il se mit aux affaires, et il est mort en réputation d'un très-habile prélat et qui avoit (contre l'opinion vulgaire) aussi bon sens et jugement sollide que M. le cardinal son frère, et qui avec sa lentitude donnoit d'aussi bons advis... qu'aucun qui sust parmy les affaires et conseils du roy.» L. L.

Brantôme, Pics des grands Capitaines. — Journal de Henri III., tables. — Le même ouvrage, cell. Petitot, i<sup>re</sup> série, t. XLV. p. 155-166. — Gallia Christiana. — Anselme, Hist. genéal., p. 185. — Anti-Choppinus; cui accedit Epistola Benédicti Passavantii; Wiliorbani, 1893. in-4°.

GUISB ( Claude DE), ablie de Cluny, né vers 1540, mort le 28 mars 1612. Il était fils naturel de Claude de Lorraine, premier duc de Guise, et d'une fille du président des Barres de Dijon. Charles, cardinal de Lorraine, qui protégea son enfance, le sit élever au collège de Navarre et lui donna l'abbaye de Saint-Nicaise de Reims. Nommé plus tard coadjuteur à Cluny, Claude en devint titulaire en 1574. Ses nombreuses exactions firent éclore plus d'un libelle. Il faisait de tout argent; et quand éclata la Saint-Barthélemy, les huguenots de sa circonscription qui purent acheter leur vie furent tous épargnés. Il fallut en effet qu'il se montrât un bien mauvais sujet pour que le cardinal de Pellevé, idolatre des Guise et leur client, osat lui écrire en avril 1593 : « Je vous supplie treuver hon que je vous die le désir que j'ay que mettiez peine de vous maintenir en bonne opinion vers nostre saintpère... J'ay ouy vent qu'il y en avoit quelques plaintes que je me suis esforcé d'excuser et d'assoupir. » Cette même année, saisie fut faite de son temporel et de son spirituel. Il est vrai qu'il obtint main levée en 1594. On conserve à la Bibliothèque impériale, parmi les manuscrits de Béthone, plusieurs lettres de lui. D'après une histoire de sa vie don: on va parler, il ne serait devenu abbé de Cluny qu'en administrant du poison à son oncle le cardinal de Lorraine. Le même document le fait naître d'un palefrenier,

<sup>(1)</sup> A son passage à Genève on ini it goûter les truites du lac : « Ah! dit-il, il fait bon manger lei. Les habitants sont herétiques; mais les poissons n'en peuvent mais! » Voy. aussi H. Estienne, Apologie pour Herodote, ch. XXII: De la Gourmandise et Yvrognerie des ( ens d'Église.

et Claude, duc de Guise, l'aurait cru son fils par erreur. Cette légende renferme trop d'injures pour mériter toute confiance. Elle parut en 1574, sous le titre de Légende de saint Nicaise, in-8°, puis sous celui de Légende de dom Claude de Guyse, abbé de Cluny; sans lieu d'impression, 1581, pet. in-8°. On l'attribue avec beaucoup de vraisemblance à Jean Dagonneau; mais l'édition de 1581 fut certainement donnée par Gilbert Regnault, seigneur de Vaux, qui y sit des additions considérables. Cette légende a été réimprimée dans le sixième volume des Mémoires de Condé.

Louis Lacour.

Memoires de Condé, éd. Lenglet-Dufresnoy; Londres et Paris, 1743-1748, in-40, Vio vol., 1re partie, p. x—XIII, et 2° part., p. 86-139. — Manusc. de Béthune, à la Bibl. Rich., vol. 9146, p. 19 et suiv. — Brunet, Munuel du Libraire.

\*GUISE (Anne d'Este et de Ferrare, duchesse de ), née en 1531, d'Hercule II d'Este, duc de Ferrare, et de Renée de France, morte à Paris, le 17 mai 1607. Un mariage semblait arrêté entre elle et l'unique héritier de Sigismond Ier, roi de Pologne, quand Henri II, roi de France, la demanda, et l'obtint pour le fils ainé de Claude de Lorraine, duc de Guise. Ce fut en 1548, à Saint-Germain-en-Laye, qu'Anne d'Este épousa François de Lorraine, duc d'Aumale et depuis duc de Guise. Ronsard a dit d'elle:

Vénus la sainte en ses grâces habite, Fous les amours logent en ses regards : Pour ce, à bon droit, telle dame mérite D'avoir esté femme de nostre Mars.

On prétend qu'à ses derniers moments François de Lorraine lui recommanda « d'entretenir ses fils en l'obeissance du roy, de la royne et de messieurs ses enfants ». Ces paroles, s'il les prononça, surent peu respectées. La duchesse de Guise ne cessa de réclamer justice contre l'amiral de Coligny, qu'elle accusait de la mort de son mari. Un jour, elle se jeta aux pieds du roi, vêtue de deuil et entourée de sa famille. La cour n'osa satisfaire à sa requête, et s'efforça de ménager entre elle et l'amiral une réconciliation, qui eut lieu en esset à Moulins, mais plus apparente que réelle. Vers la même époque, Anne d'Este, peu soucieuse des regrets qu'elle avait manifestés, épousa au château de Saint-Maur, près Paris, Jacques de Savoie, duc de Nemours et de Genevois. De ce nouveau mariage naquirent une fille, morte en bas age, et deux sils : Charles-Emmanuel, duc de Nemours, né en 1567, mort à vingt-huit ans; et Henri, marquis de Saint-Sorlin, puis duc de Nemours, né en 1572, mort en 1632. Jacques de Savoie décéda dans le courant de l'année 1583. Anne d'Este, veuve pour la seconde fois, survécut encore à deux fils de son premier mari, le duc et le cardinal de Guise, les victimes de Blois. Arrêtée elle-même et prisonnière au château de cette ville, elle s'écria, dit-on, devant la statue de Louis XII, son aïeul maternel: « Ah! grand roy, avez-vous fait bastir ce chasteau pour y faire périr les enfants de vostre petite-fille? » Avant de mourir, elle vit l'illustre

maison d'Este s'éteindre avec Alfonse II, ciaquième et dernier duc de Ferrare. Le cœur d'Anne d'Este fut, selon ses vœux, porté au châtean de Joinville, près de François, duc de Guise; on inhuma ses entrailles en l'église des Augustins de Paris, et l'église de Notre-Dame d'Annecy (Savoie), où reposait déjà Jacques de Nemours, reçut le reste de sa dépouille mortelle.

L. L.

Hilarion de Coste, Dames illustres; Paris, 1647, in-F, L. 1, p. 69-86.

GUISE (Henri I De Lorraine, troisient duc DE), prince de Joinville, pair et grand-matte de France, gouverneur de Champagne et de Brie, né le 31 décembre 1550, d'Anne d'Este et de Fraçois de Lorraine, prort à Blois, le 23 décembre 1588. Avec lui la fortune des Guise fit chancele la royauté. Traits nobles, taille haute et souple, parole persuasive, courage, action prompte & sore, il avait tout ce qui captive la foule; mas sous ces brillants dehors se cachait l'ambition profonde et persévérante d'un cardinal de Lorraine. La mort de son père, dont le bruit public accusa Coligny, le plaçait doublement à la let du parti catholique. Avec un nom à soutenr, l'opinion lui confiait une vengeance. On ne le 🕏 point en effet prendre part à la réconciliation qui eut lieu sous les auspices de la cour à Motlins, entre sa samille et le ches des protestants. Ce sut en Hongrie, à l'âge de seize ans, durant la guerre contre les Turcs, qu'il essaya ses premières armes. Trois années plus tard il se signalait en France aux journées de Jarnac et de Moncontour, et forçait Coligny à lever le siège de Poitiers (1569). Ses prétentions mal dissimulés à la main de Marguerite de Valois faillirent lu devenir fatales. Un mariage précipité, conclu la nuit, en quelques heures, avec Catherine de Clèves, put seul le soustraire à la colère de Charles IX (1570). Mécontent des faveurs accordées aux protestants, il quitta la cour, mais sur revenir à temps pour diriger le massacre du 24 août 1572. « L'heure de ceste sanglante lesse, dit Brantôme, estant venue, M. de Guyse, bien ayse de l'occasion de venger la mort de M. 501 père, s'en alla très-bien accompaigné au logis de M. l'admiral, » et, tandis qu'on égorgeait celui-ca, il attendait à cheval dans la cour, et criait: • Estil mort? » On jeta le cadavre à ses pieds: alors, suivi de ses sicaires, il courut au faubours Saint-Germain, où d'autres victimes l'attendaie C'était lui qui, l'avant-veille, avait commencé tragédie en postant Maurevers près du Doyent il tenait à jouer son rôle jusqu'au bout. En 15 il battit les huguenots non loin de Châtea-Thierry, et atteint d'un coup de feu au visag recevait le surnom de Balafré, qu'a conserl'histoire. L'année suivante la Ligue ou Saint Union s'organisa par son influence, et devi en peu de mois capable d'équiper 26,000 fa tassins et 5,000 cavaliers. La défense de la region catholique en fut le prétexte; son but

GUISE 786

e Pépin, et comme lui réclamaient saint-siége. Henri III s'en effraya: cer l'ascendant de son rival, il signe Blois, puis la proscrit à Poitiers, par un ification. Le faible monarque devint catholiques et aux protestants par sa t méprisable par sa vie licencieuse. 1 duc d'Anjou en 1584, qui promet à ot, Henri de Navarre, l'héritage du proche plus étroitement les ligueurs. : l'approbation du pape et de l'argent pagne Philippe II, le duc de Guise ne ses projets. A son instigation, le vieux Bourbon, personnage ridicule, ré-· sa part, dans un manifeste du mois 585, la succession à la couronne de guerre civile éclate. La Champagne ie sont soulevées par les Guise: Toul, d'autres villes tombent en leur poui III conclut le traité de Nemours, qui ligue au lieu de la briser et sait res armes aux protestants. Pendant es favoris, Anne de Joyeuse, perd la Coutras contre le roi de Navarre, iuise défait les Allemands venus pour elui-ci, aux deux combats de Vimory u (1587). Inquiet des troubles que fosaction des Seize, le roi refuse aux l'entrée de la capitale; ses ordres nus, et le peuple le fait prisonnier dans à la journée des Barricades (12 mai our-là le duc de Guise, maître d'une usiaste, serait devenu roi de France, davantage. Mais on négocia. Henri III, s'échapper, signe à Rouen l'édit de i consirme la Ligue, exclut Henri de la succession au trône, donne au duc es places de sûreté et le nomme lieuiral du royaume. Aux états de Blois 1588), Henri de Lorraine se flatta de occasion qu'il avait perdue. Le roi le nri III ne ponvait plus ignorer les pro-:ain; déjà, sur la sin de 1587, un secret nait que « le pape avoit envoyé au duc 😕 de flammes et que le prince de Parme voyé ses armes, lui mandant qu'entre nces de l'Europe, il n'appartenoit qu'à orraine de porter les armes et d'estre slise (L'Estoile) ». La même année la avait, à son intention, sans aucun aré « que l'on pouvoit ôter le gouaux princes que l'on ne trouvoit pas lloit, comme l'administration au tuavoit pour suspect ». Sa mort fut réivis que ses partisans lui prodiguèrent it de rien; le 22 décembre, en se table, il trouva sous sa serviette ce )onnez-vous de garde : on est sur le ous jouer un mauvais tour; » il écrivit

un mémoire adressé à Grégoire XIII par les protestants. Les Guise, qui se

us de Charlemagne, se voulaient saire

au bas : « On n'oseroit! » et le jeta. Le lendemain matin, au moment où il se présentait au conseil. il fut mandé par Henri III. « Comme il entroit en la chambre du roy, un garde luy marcha sur le pied; et cependant continua de marcher en le cabinet, et soudain par dix ou douze des quarante-cinq fut saisi aux bras et aux jambes et massacré... Sur ce pauvre corps fut jeté un méchant tapis et là laissé quelque temps exposé aux mocqueries des courtisans qui l'appeloient « le beau roy de Paris... » Sa Majesté estant en son cabinet en sortit, et donna un coup de pied par le visage de ce pauvre mort... » (L'Estoile). On découvrit sur lui un papier écrit de sa main, portant ces mots : « Pour entretenir la guerre en France il faut sept cent mille livres tous les mois. » (Miron). Ceux de sa famille qui se trouvaient au château de Blois se virent constitués prisonniers. Seul, le cardinal de Guise partagea le sort du duc son frère. Le soir du 24 décembre. leurs corps furent brûlés, et leurs cendres jetées au vent. Ce double assassinat provoqua contre Henri III une multitude de libelles. Voici les titres des plus remarquables; presque tous sont anonymes: Le Martyre des deux frères; 1589, in-8°; — La Récompense du tyran de la France envers le Guyse; 1589, in-8°; — La double Tragédie jouée à Blois le 23 et 24 décembre 1588; Paris, 1589, chez Fleurant des Monceaux, in-8°; — Sermon funèbre pour l'anniversaire de Henri et de Louis de Lorraine, par Le Bossu; 1590, in-8°; — La Guisiade, tragédie, obtint un succès prodigieux. Trois éditions parurent dans la même année. La première sans nom d'auteur; mais l'épitre dédicatoire, datée de Lyon, 1589, est signée I. R. D. L. (Jacq. Roussin de Lyon). La deuxième, imprimée à Toulouse, est une copie de la précédente. Le nom de l'auteur : « Pierre Mathieu, docteur en droict et advocat à Lyon, » se trouve dans la troisième édition (Lyon, J. Roussin, 1589), pet. in-8°.

Henri I<sup>er</sup> de Guise eut de Catherine de Clèves quatorze enfants, dont sept fils, parmi lesquels nous citerons: Charles, duc de Guise; Louis, cardinal de Guise; Claude, duc de Chevreuse, pair, grand-chambellan et grand-fauconnier de France, et François-Alexandre-Paris, chevalier de Malte, né posthume. L'une de ses filles, mariée, en 1605, au prince de Conti, est, dit-on, l'auteur de l'ouvrage intitulé: les Amours du grand Alcandre.

Louis Lacour.

L'Estoile, Journal de Henri III; La Haye, 1744, in-12, t. I, p. 433; II, 138-148, 408 et 439; III, in fine. — Brantôme, Vie de l'admiral de Chastillon. — J. de Mergey, Mém.; Coll. Petitot, 1<sup>ro</sup> sèr., XXXIV, 70. — Discours deplorable du meurtre de Henri, duc de Guise; Paris, 1587, in-8°. — Procédures faites au parlement de la Lique après la mort des duc et cardinal de Guise; Bibl. imp.. m° Brienne, n° 187. — Miron, Relation de la Mort de MM. de Guyse (Petitot, Mém., 1<sup>ro</sup> série, XLV). — Introduction aux Économies royales (Petitot, Mém., 2° série, I).

GUISE ( Louis II DE LORRAINE, cardinal DE),

frère du précédent, archevêque-duc de Reims et pair de France, né à Dampierre, le 6 juillet 1555, mort à Blois, le 24 décembre 1588. Le cardinal de Lorraine, son oncle, le fit nommer, en 1572, son coadjuteur à l'abbaye de Saint-Denis, et lui transmit, à sa mort, avec l'archeveché de Reims, les abbayes de Fécarup et de Montieren-Der (1574). Il reçut le chapeau de cardinal en 1578. Pendant le cours de l'année sujvante, Nicolas Fumée, évêque de Beauvais, l'ordonna prêtre et Henri III le créa commandeur de l'ordre du Saint-Esprit. Sacréarchevêque à Saint-Denis, le 17 février 1583, par le cardinal de Bourbon, il alla, quelques jours après, tenir son concile provincial à Reims, puis revint à Paris se mêler aux intrigues de la Ligue. On le voit en 1585 assister à la réunion ecclésiastique de Saint-Germain-en-Laye. Les Allemands et les Suisses ayant, vers le milieu d'octobre 1587, incendié son abbaye de Saint-Urbin en Champagne, le cardinal de Guise, pour s'en venger, « fit brûler en sa présence le château de Brème, sis à trois ou quatre lienes de Château-Thierry, appartenant au duc de Bouillon, et n'en partit qu'il ne sust réduit en cendre (L'Estoile) ». Aux états de Blois de 1588, il présidait l'ordre du clergé. Le jour où le duc de Guise fut assassiné on retint le cardinal prisonnier, « en un galetas bâty peu auparavant pour y loger des Feuillans et Capucins (23 décembre) ». Avant de le faire assassiner, Henri III voulut chercher un semblant de légalité dans les avis de son conseil : on lui dit que le cardinal, s'il était épargné, deviendrait un nouveau péril pour l'Etat. Le soir même quatre sbirres se vendaient à la royauté au prix de quatre cents écus, et Louis II expirait sous leurs coups (voy. Guast [Du]). Le cardinal de Guise laissa d'Aymerie de Lescherenne, dame de Grimancourt, un fils naturel, nommé Louis de Guise, baron d'Ancerville, puis prince de Phalsbourg, mort à Munich, en 1631, sans enfants. Louis LACOUR.

L'Estoile, Journal de Henri III. - Relation de la mort de MM. de Guise par Miron, médecin du rol. — Cruautès plus que barbures exercées envers le cardinal de Guyse; 1589 in-8°. — Henrico Caterino Davila, Historia delle Guerre civili de Francia; Lyon, 1644, 2 vol. in-fol. — Anselme, Hist. geneal., t. II, p. 78, et III, 486.

GUISE (Catherine de Clèves, duchesse de), naquit vers 1548, de François de Clèves, duc de Nevers, et de sa première femme, Marguerite de Bourion-Vendôme, et mourut à Paris, le 11 mai 1633. Dans le courant d'octobre 1560, elle épousa Antoine de Croy, prince de Portien, qui lui persuada d'embrasser le calvinisme. Devenue veuve, en 1566, elle abjura dans la chapelle du château de Saint-Germain-en-Laye, sur les instances de Catherine de Médicis, sa marraine. En 1570, elle contracta un second mariage, avec Henri de Lorraine, troisième duc de Guise. On connaît les légèretés de sa jeunesse. Elle et sa sœur ainée, la duchesse de Nevers, portaient leurs amants « peints en crucifix dans leurs Heures » (L'Estoile). Le comte de Saint-Mégrin, que fa. I

vorisait Catherine, ayant été tué par onire à duc de Guise, up soir qu'il sortait du Louve, le roi de Navarre se prit à dire : « C'est ains qu'il faudroit accoustrer tous les petits galans le cour qui se mestent d'approcher les princesses. La duchesse subit, pour sa part, un châtiment fort singulier: son mari entra dans sa chambres quatre heures du matin avec un poignard, d'un main, et une écuelle d'argent remplie d'une liqueur noirâtre, de l'autre. Il la réveilla, hi reprocha son insidélité, puis l'avertit de saprêter à mourir, lui donnant le choix entre le poignard et le poison. Catherine essaya en vaint siéchir son époux; elle prit l'écuelle, en avala le contenu et se mit à genoux devant son oratoire. Au bout d'une heure, le duc lui vint appressée que ce poison était le meilleur consummé que l'a eut pu préparer. Un mois après la mort d'Heari de Lorraine ( janvier 1589 ), elle accoucha d'un fils, dont la naissance excita l'enthousiasme dans Paris, François-Alexandre-Paris de Lorraine, tué d'un éclat de canon, en 1614. La sotmission des Guise à Henri IV est due en grande partie aux efforts de Catherine de Clèves. En 1595, elle recueillit dans la succession de Catherine de Bourbon, sa njèce, le comté de Bengfort, qu'elle vendit phis tard pour payer 🗷 nombreuses dettes de son mari. Pendant k règne d'Henri IV, elle fit construire à Paris le riche hôtel de Clèves, où se trouvait une galenet portraits figurant les plus illustres personnages des maisons de Guise, de Lorraine, de Nevers d de Clèves. Sur la fin de sa vie, les églises ne cossaient d'enregistrer ses prodigalités; sans dott elle voulait racheter ses erreurs passées. Les je suites furent les plus favorisés. Aussi la dit-on. dans plusieurs inscriptions, « brûlante d'amour pour la Société de Jésus (amore incensa Societatis Jesu) ». Ce fut à Eu, dans l'église du collège 🚳 Pères jésuites, fondée par ses soins, qu'on porta ses dépouilles mortelles. « Son mausolée, du m critique moderne, est aujourd'hui dans l'église d'Eu, en face de celui du héros de la Ligue, Ils sont d'un excellent travail tous les deux; mas, par un caprice ridicule ou par une singulere tiévue de l'artiste, la balafre est sur le visage 📽 la duchesse. »

Hilarion de Coste, Dames illustres, p. 292, 303. — Virillas, Hist. de Henri III, 1. XII. — Bayle, Dick hist. art. Henri de Lorraine, notes — Vanel, Galanteria de la Cour de France. — Tallemant, Historiettes, ch. Paulin Paris, 1854 et suiv., t. 1, p. 79 et 80.

GUISE (Charles de Lorraine, quatrème duc de), prince de Joinville, duc de Joyeuse, comte d'Eu, pair et grand-maître de France, amiral des mers du Levant, gouverneur de Champagne et de Provence, né le 20 août 1571, d'Henri I<sup>cr</sup>, troisième duc de Guise, et de Catherine de Clèves, mort à Cuna (Siennois), en 1640. Arrêté à Blois le jour où l'on assassina son père, il fut transféré au château de Tours, et y demeura prisonnier jusqu'à son évasion, en 1591. Trois ans de captivité nuisirent à sa fortune. Le duc

GUISE 790

, son oncle, avait su rallier à lui jui prétendaient arracher au roi de fritage de Henri III. Le conseil de parlement de Paris étaient dévoués lavenne. Il ne restait à l'héritier de faction des Seize, ennemie du lieual et soutenue par la popul**ace. Sa** omme l'avait prévu Henri IV, ne fit r les divisions intestines. Un instant Paris on agita la question de l'élire onnant pour femme la fille de Phiduc de Mayenne déjoua cette tent la deuxième et dernière fois que les ent proches du trône. Quand Henri IV ne supériorité réelle, Charles de Loronnut son sujet (1594), et témoigna eau zèle en tuant de sa main le maint-Pol, vieux ligueur qui lui reprontir à la mémoire de son père. En qui voulait l'opposer à d'Epernon, gouvernement de Champagne et lui rovence, sur laquelle, pourtant, il as, selon l'énergique expression du ssat, « la vieille et rance prétention »

uivante, Charles de Lorraine réussit larseille entre les mains de Henri IV, it d'Epernon à faire sa soumission. épousa la fille du fameux Henri de idame de Montpensier « tenue alors is grand party de France.., veufve tu sang et qui avoit une fille accordée rère du roy ». Le rôle politique des visiblement pris fin. Tel était cepenenir de leur ancienne influence que rencontra les oppositions les plus ise des advantages que la maison des jurroit recevoir, se trouvant en beaueurs termes (sy monsieur venoit à que sous François second » (Fonil). Vers 1615 on voit le duc de er par procuration à Burgos, au nom III, l'infante Anne d'Autriche, puis née, qui couvre la marche du roi, x à Châtellerault. Un an après, la sait, avec le comte d'Auvergne et le e Montigny, aux seigneurs rebelles entait l'emprisonnement du prince de 1622 il battit les Rochellois sur mer. nt pris à son vaisseau, M. de La uld lui vint dire : « Ah, monsieur, du! » — « Tourne! tourne! dit-il an nt vaut être rôti que bouilli! » (Talpurant les divisions qui survinrent XIII et Marie de Médicis, il se dé-

la reine mère. Contraint par Richetir du royaume, il alla, vers 1631, lorence avec les siens. C'est de là qu'il jour à Bassompierre, prisonnier dans « Je suis ici pour n'estre pas là! » Lorraine ne rappelait son père ni par ni par la figure. « Il étoit camus et petit »; malgré cela « fort aimable » et, dit-on, libéral jusqu'à la prodigalité. Pour compléter ce portrait, ajoutons qu'il était « grand menteur(1), et que souvent à force de dire un mensonge, il croyoit enfin ça qu'il disoit » (Tallemant). Il eut de Henrietta de Joyeuse, veuve du duc de Montpensier, dix enfants, dont sept fils, entre autres : Henri II, duc de Guise; Roger, chevalier de Malta, mentionnés plus loin, et Louis, duc de Joyeuse. Parmi ses filles nous citerons françoise-parée, abbesse de Montmartre, et Marie, qui succéda aux biens de sa maison après la mort de son petit-peven François-Joseph (voy. ci-après).

L. L.

Coll. Petitot, Fontenay-Mareuli, Mem., 120 série, t. L., p. 129 et 318. — Tallemant, Historistles, éd. 1840, in-80, t. II, p. 22-29. — Sully, Mem. de Henri le Grand. 1824, 6 vol., in 80, — Potitot, Collection de Mem., introd., 1847-1894, 122 série, XX, 282. — Hénault, Abrèg. chron.. 1821, in-80; II. 676, etc. — Discours reritable de la délivrance miraculeuse de M. le duc de Guiso, paguères captif au chasteau de Tours; Lyon, 1891, in-80.

GUISE (Louis III de Lorraine, cardinal de), frère du précédent, archevêque-duc de Beims, pair de France, né suivant les uns le 22 janvier 1575 (Moréri), ou sujvant d'autres au mois de mai 1585 (Anselme), mort le 21 juin 1621. Il obtint en 1594 les abbayes de Saint-Denis et de Montier-en-Der, et, sept ans après, celle de Châlis. On le voit posséder encore, vers 1612, les abbayes de Cluny, de Corbie, d'Orcamp et de Saint-Urbin de Châlons, Sans avoir été jamais sacré, il preta serment en qualité d'archevêque de Reims, et jouissait des honneurs de la pairie. Au mois de décembre 1615, le pape Paul V le créa cardinal. Ce sut contre son gré qu'il embrassa l'état ecclésiastique. Son humeur était celle d'un soldat, et plus d'une fois il en donna les preuves. Un jour qu'il prétendait conférer à l'un des sils de madame des Essarts le prieuré de La Charité, le duc de Nevers éleva des disticultés. Louis de Guise proposa de terminer le différend par les armes, et les deux adversaires étaient sur le terrain quand le roi sit arrêter le cardinal, qui « fut mis à la Bastille, et de là au bois de Vincennes pour quelques jours (Mém. de Richelieu) ». En 1621 il spivit le roi dans son expédition de Poitou. Tombé malade au siège de Saint-Jean-d'Angely, il mourut peu après. Charlotte des Essarts, comtesse de Romoranțin et l'une des maitresses de Henri IV, qu'il épousa, dit-on, clandestinement, le 4 février 1611, lui donna cinq enfants, dont trois fils: Charles-Louis de Lorraine, évêque de Condom, mort en 1668; Achille de Lorraine, comte de Romorantin, tué en Candie, vers 1648; et Henri, chevalier de Lorraine, mort en 1668. Ses deux filles furent: Charlatte, abbesse de Saint-

<sup>(1)</sup> Un jour il racontait à quelques grands seigneurs qu'il avait une tevrette laquelle courant après un lièvre se jeta dans les ronces; « une ronce coupa le corps de la levrette par le milieu, et la partie de devant alla happer le lièvre ».

Pierre de Lyon, et *Louiss* de Lorraine, mariée, en 1639, à Claude Pot, seigneur de Rhodes.

Trois discours solemnels furent prononcés à sa mort, puis imprimés ; asvoir . Orgison functire du cardinal de Guise, per Gebriei de Seinte-Marie ou Guillamue de Giffort; Reims, 1621, ia-å+; — Harangue fundòre (par Gillori) prononcée à l'enterrement du cœur de messire Louis, cardinal, etc.; Paris, 1621, in-8°; - La Mort genéreuse d'un Prince chreisen, etc., par André Chavyneau, de l'ordre des Minimes; Paris, 1623, in-12. Louis Lacuer.

Richelsen, Mémoires, poil. Putitot, 2º série, I. XXII, p. 130 et 306 - Mexerny, Abrilpi chronol.; Amet., 1700, 1-12, 8 vol. - Austine, Hist. piniol., L 11, p. 66, 10. -Moreri, Dict., art. Lavraine.

\* GUISE ( François-Alexandre-Paris de Lonnaine, chevalier ou), frère des précédents, né posthume, en 1589, mort en juin 1614. Les Parisiens, consternés encore de l'assassinat des Guise (23 et 24 décembre 1588), acqueillirent sa naissance avec un enthousiasme superstitieux. Des fètes s'organisèrent et l'enfant adopté par la ville « fost appellé Paris, de la grande amitié qu'ils portèrent au père (Brantôme). = La mort des de Luz l'a rendu célèbre. Le baron de Luz, vieux serviteur de la reine, avait eu, dil-on, connaissance des propos hostiles au gouvernement tenus par les Guise chez le duc d'Epernon. Pour préventr une indiscrétion, le chevalier de Guise le tua un jour qu'il passait en carrosse dans la rue Saint-Honoré (5 janvier 1613), « sans lui donner le temps de descendre et quand ce bonhomme avoit encore un pied dans la portière (Taliemant des Réaux). - On prétendit, pour justifier l'agresseur, que le baron s'était vanté d'avoir eu quelque part au drame de décembre 1588, mais tous les mémoires de l'époque s'accordent à régarder cet acte comme un assassinat. La reine, courroucée, voulut faire juger le meurtrier par le parlement, puis « la crainte que ce démôté no causat de nouveaux troubles l'engages de lui accorder sa grâce et de ne marquer plus de ressentiment contre sa famille (*Mém.* de Pontchartrain). » Plusieurs jours après (31 janvier), le chevaller de Guise donna la mort au fils de sa victime, mais en un duel régulier cette fois, et l'on fit silence. Vers le milieu de l'année 1614, « estant en un chasteau près d'Arles , nommé Le Baux, un canon... auquel il voulust mettre le feu, ayant crevé, un des esclais luy rompit la cuisse, dont il monrust aussitost après! Cette fin... fust attribuée par beaucoup de gens à un jugement de Dien pour le sang des deux harons de Lux qu'il avoit respandu (Mém. de Fontenay-Marcuil). » Selon Tallemant , « il éloit brave, beau, bien fait et de bonne mine, et quoiqu'il ent l'esprit fort court. au maison, son air agréable, as valeur et sa bonté (car il étoit bienfaisant) le faisoient aimer | ses Colump, qu'u fout placer à cette é de tout le monde. » Louis Lacocu.

Brantôme, I le de M. de Gugse la Grand. - Tallemunt des fidaux, Historiettes (dd. 1810, in-121, L. II, | bre 1810). (L. L.)

p. 10-2). - Cardinal de Blahollon, Afri 20 série, L. ARI 36s, p. 500 et 200 ; L. AVII, p. 20-00 et 25 L. XX, p. 1; 1<sup>rd</sup> serie, C. L. p. 200-000 et 266.

GUISE (Louise-Marguerile px), me 📥 précèdeata et princesse de Coati. Voy. Com.

GUUR (Henrietie-Catherine on Jorna, duchesse ast). Voy. Joycocc ( Henristto-Cath-FIRE DE ),

SUISE (Henri II on Lounaine, die duc nu ), prince de Joinville et comie d'Au, u quit à Blois, le 4 avril 1614, de Charles, quitrième duc de Guise, et d'Henriette de Joyeun, duchesse de Montpenaier, et mouret is 2 j 1664. On le destina dès se zaissance à l'Egi A douze ans il possédait neuf abbayes ; à qui il devint archevêque de Reims. La meri de su frère atné , le prince de Joinville , et celle de ma père, survenue peu après (1639-1640), lai premirent, en le faisant duc de Guiso, de quite un état qu'il détestait. Bonn, chovaluresque et d'homeur aventureuse (1), - c'estoit, dit usdame de Motteville, le véritable portrait de us anciens paladins ». Ses nombreuses galastris l'ont rendu célèbre. Almé d'Anne de Gomme. fille du duc de Mantone . Il l'abandonna brisquement, et, sans sojet, se jeta dans la parti di comte de Soissons, puis s'enfuit à Bruxelle, où , le 11 novembre 1641 , il épousa Honoris 🕸 Glimes , fille de Geoffroy , comte de Grimbet, et veuve d'Albert-Maximilien de Henein, cush de Bossut. La condamnation capitale prosente contre lui per le pariement de Paris le cos guit à séjourner longtemps en Allemagne. April la mort de Louis XIII., il revint en France, dégoûté de sa femme », dont il avait dissipé à fortune. Une passion violente l'entrains hu vers mademoiselle de Pons, fille d'honner 🛊 la reine. Il se mit en tête de l'épouser, et « l'es parioit de ce mariage comme s'il n'ent jamé été marié ». Cette fantaisse ne l'empécha publ d'aller prendre part, en qualité de volutire, aux campagnes de 1646 et 1645. Il y mostra 🕮 temérité aussi stérile qu'éclatante, pois report à la cour, toujours amoureux, et cette fois 🤲 cidé à rompre son union avec la comisse 🛎 Bossut, Le tribunal de la Rote, auquel il 🕪 dressa , trainant l'affaire en longueur, il se 🞟 à Rome dans l'espoir que sa présence briesté tous les obstacles. Son attente fut trompée. 🕪 demoiselle de Pous, inquiète d'un éloignement prolongé, pressa son retour par des lesses multiplière. Il allast obéir / judlet 1647), 🕬 il apprit de mariniers napolitains que le 🞮 de Naples a'était, à la voix de Mazaniello, 🕬 contre les Espagnols. L'idée lui vint alors en aux son épée, son nom, et le souvenir brûlest 🖝 core des prétentions de sa maison au repassé

<sup>(1)</sup> Nous ne partons pas de son duel avec le del loin d'avoir l'importance que certains écrivains but le islictes ont vouls lot attribuer. Collegny expire him tôt de chagrin que des miles de sa hissoure (19 des

GUISE 794

pourrait conquérir un trône et attresse. Il communiqua son projet rance; on l'encouragea. Le 13 déil quitta Rome, suivi de vingt-25, et n'emportant avec lui que s de poudre et plusieurs milliers on passage sur une simple felou-; l'armée navale de don Juan, rérenante audace. Les Napolitains zonnme « un Dieu eschappé des ùla de l'encens « au nez de son Ienri de Guise se crut roi. Il écriin langue napolitaine, comme s'il uissance à puissance, et posa sur couronne sleurdelisée des anciens : Sicile; on prétend qu'il chargea ancas d'épouser mademoiselle de e procuration écrite au nom « de grâce de Dieu, roi de Naples ». iteries imprudentes, les rivalités , le manque de secours, son attirain chez un peuple qui croyait ui l'envoyé de la France, ruinènt son crédit. Durant une sortie ntroduire un convoi dans Naples, e aux Espagnois. Il tenta de rens (6 avril 1648). Transféré en Esneura prisonnier plusieurs années. londé demanda sa liberté en 1651, juillet 1652, par une lettre du roi nsi conçue : « Monsieur, la prévous donner avis qu'à votre insenti que le duc de Guise retourne e laisse à votre discrétion de l'emue vous jugerez digne de lui. » iers jours du mois d'août, Henri à Bordeaux. Il publia aussitot et fusion une pièce où il annonçait nce et sa réunion aux ennemis de Mazarin. Deux mois après il use, et rentre à Paris avec le roi Il se trouva remplacé dans les ; de mademoiselle de Pons par uver, de Malicorne. Une accusaı'il eut le mauvais goût d'intenter pour se venger, le couvrit de ridientrefaites, plusieurs lettres lui que le peuple napolitain le désite fut mise à sa disposition. Il lon en octobre 1654, vint débar--a-Mare, s'empara de la ville et ais il ne put s'y maintenir, et se vit egagner la mer. A son retour on

centricités avaient eu lieu en son abze ans Mignard habitait Rome; en pase, Henri de Guise avait sollicité du grand d'inspirer son pinceau : une excellente nains de Mignard, fut envoyée à Naples, it le peuple fut flatté de posséder dans peu rendre à ce portrait une espèce d'homque les femmes se mettaient à genoux et y faisaient toucher leurs chapelets ». ward, manuscrit de l'École des Beauxle nomma grand-chambellan. Les sêtes brillantes de Louis XIV, qu'il dut diriger en cette qualité, lui permirent de se livrer encore à ses goûts chevaleresques. Il parut avec éclat dans une course de bague en 1655, et conduisit l'un des cinq quadrilles du fameux carrousel de 1662. Depuis on n'en parle plus. Tallemant a tracé de lui le portrait suivant : « Il a la mémoire excellente; son grand jugement ne l'empêche pas d'en avoir beaucoup. Il sait quelque chose, a de l'esprit, dit les choses agréablement, n'est pas méchant, a de la générosité, du cœur, et est sort civil. C'est dommage qu'il est sou. » Voici, ensin, son épitaphe satirique, telle que nous l'a conservée Jean Mégret; elle dit toute sa vie:

Sans le nommer vous le pouvez connoîstre :
Prince acolit, archevesque amoureux,
Mari sans femme et bien fasche de l'estre.
Il vient en cour pour se faire paroistre
Et s'élever au nombre des nepveux.
Rome ne veut le dispenser des vœux,
Et le remet aux censures d'un prestre.
Il quitte Dieu, sa maistresse et son roy,
Trompe un grand prince en luy donnant sa foy,
Et pour monstrer où sa rage l'emporte,
Dans le conseil il conclud à sa mort.
Après ce coup, jugez si l'on a tort,
En le voyant, de luy fermer la porte.

Henri de Guise mourut sans postérité. Son neveu Louis-Joseph (voy. ci-après) recueillit sa succession. Il laissa des mémoires sur sa première expédition de Naples, qui furent publiés après sa mort par Saint-Yon, son secrétaire, sous le titre de : Mémoires de feu M. le duc de Guise, contenant son entreprise sur le royaume de Naples jusqu'à sa prison; Paris, 1668, in-4°; Cologne, même anuée, 2 part., in-12; ibid., 1669, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12; Paris, 1681, in-12; Amsterdam, 1703, 2 part. in-12. Un nommé Sainte-Hélène, dont le frère, employé par le duc, est maltraité dans ces Mémoires, prétendit qu'ils étaient l'œuvre de Saint-Yon. Cette opinion est sans fondement (Journal de Trévoux, décembre 1703, art. 210). Esprit de Raymond de Mormoiron, comte de Modène, qui s'attacha au duc de Guise et le suivit à Naples, a composé sur cette première expédition un écrit fort estimé, sous le titre de : Histoire des Révolutions du royaume et de la ville de Naples; en trois parties, dont la première sut publiée en 1665; les deux autres parurent en 1667 (Paris, 3 vol. in-12). On réimprima cet ouvrage en 1668, et une édition en a été donnée par le marquis de Fortia; Paris, 1826, 2 vol. in-8°. Ensin, on possède une relation de la deuxième expédition de Naples imprimée séparément, dans un recueil historique, Cologne, 1666, in 18, et publiée sous ce titre : Suite des Mémoires de Henri de Lorraine, ou relation de ce qui s'est passé au voyage de Naples en 1654; Paris, 1687, in-12.

Louis Lacour.

Mme de Motteville, Mémoires, coll. l'etitot, 2º série, XXXVII, p. 60 et 307. — l'abbé Arnauld, Mémoires, ibid., XXXIV, 256-268 — Mongiat, Mémoires, ibid.,

VI.IX. 316-320. — Tallemant des Reaux, Historiettes, ed. Monmerqué, 1840, t. VII, p. 111-122. — Notice sur le duc de Guise, coll. Petitot, 2º serie, LV, p. 4-63. — Duc de Saint-Aignan, Eloge du duc de Guise, ibid., p. 65-67. — Memoires du duc de Guise, ibid. — La relation originale du Carrousei de 1662, conservée a la bibl. publ. de Versailles, in-fol., et notre article Guise (Marie DE).

\* Guise ( Roger de Lorraine, chevalier de ), frère du précédent, né le 21 mars 1624, mort à Cambray, le 6 septembre 1653. A l'âge de vingt ans, il servit au siège de Gravelines. En 1649 on le voit se mêler aux factions qui signalèrent la regence d'Anne d'Autriche. Un refus qu'il subit a propos d'une abbaye fut cause d'une seission entre Mazarin et lui : « De ce pas, il alla faire offre de son service et de son amité à M. le Prince, qui le reçut avec joie. » Une réconciliation eut lieu; car la veille du jour des Rois de l'année 1651 il soupait chez le cardinal avec le roi et le duc d'Orléans. « Là, s'animant tout de bon, il commença de chanter des chansons qu'on avoit saites contre le duc de Beaufort, et dit tout haut qu'il falloit jeter le coadjuteur par les fenêtres (M<sup>me</sup> de Motteville), » Ce discours, traité « d'illustre », mit un moment le chevalier de Lorraine à la mode. Quelques mois après il expirait d'une fièvre continue.

Main de Motteville, Mémoires, coll. Pelitot, 176 sèrie, t. XXXVIII, p. 357, et t. XXXIX, p. 111-112. — Mércure françois, depuis l'année 1610. — Michel Le Vassor, Histoire du Règne de Louis XIII; Amsterdam, 1720, 10 vol. in-12. — An-elme, Hist. gen., t. III, p. 483.

GUISE (Honorée de Glimes, comtesse de Bossut, puis duchesse de). Voy. GLIMES (170-norée de).

\* GUISE (Louis - Joseph de Lorraine, sixième duc de Joyeuse et d'Angoulême, naquit le 7 août 1650, de Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, et de Françoise-Marie de Valois d'Angoulème, et mourut à Paris, le 30 juillet 1671. Il recueillit, en 1644, la succession de son oncle Henri II de Lorraine, cinquième duc de Guisé, décédé sans enfants, et, vers 1667, épousa Elisabeth d'Orléans, duchesse d'Alençon, fille pufnée de Gaston de France, duc d'Orléans, dont il cut un fils, mort en bas age; sa courte existence est sans intérêt. Toutefois, nous trouvons quelques lignes sur lui dans les *Mémoires* de M<sup>IIc</sup> de Montpensier « M. de Guise, y lisonsnous, n'osoit rien faire sans le congé de Mile de Guise (Marie de Lorraine, sœur de Henri II, cinquième duc de Guise); il avoit été élevé dans cette soumission, qui lui donnoit un air ridicule dans le monde. On disoit qu'il n'osoit parler à madame sa femme sans lui en avoir demandé la permission. » Après quatre ans de mariage, il mourut de la petite vérole.

Mila de Montpensier, Mémoires, coll Petitot, 2º série. XIIII, p. 127. — Anseine, Hist généal., t. III, p. 499.

GUISE (Élisabeth p'Orléans, duchessé p'Alençon et du), née vers 1652, de Gaston de France, duc d'Orléans, morte le 17 mars 1696. En 1667, elle épousa Louis-Joseph de Lorraine, sixième duc de Guise, dont elle eut, au mois

d'août 1670, François-Joseph de Lorraine, septième et dernier duc de Guise. Quand son mai fut atteint de la petite vérole qui le devait en porter, elle s'enferma quatorze jours auprès de lui sans craindre la contagion, et recueilit 📫 dernier soupir (juillet 1671). L'éducation de set tils occupa dès lors tous ses instants. Quatre as plus tard, le jeune duc suivit son père au tonbeau. Elisabeth demanda des consolations à la solltude. Chaque jour elle se retirait plusiens heures dans ses appartements, et priait. Au dehors, ses moments, comme sa fortune, claims consacrés au soulagement des pauvres. Aini fit-elle jusqu'à sa mort. Ses funérailles ne resemblèrent point à celles d'une princesse: de voulut les cérémonies en usage pour les ûlles 🛳 Sainte-Therèse. Par testament son palais d'Alehçon fut destiné à servir d'hôpital. Les trois oraisons funèbres prononcées à cette occasion ont été imprimées : Oraison funèbre de la dechesse de Guise, prononcée dans l'église a Chartres, le 12 mai 1696, par Maréchaux; Paris, 1697, in-4°; — Oraison funebre prononcce dans l'église de l'hôpital d'Alencon, le 11 mai 1696, par le P. Yérothée (1) de Mertagne, capucin; Alençon, 1696, in 12; — Oraison funèbre prononcee dans l'église de Notre-Dame d'Alençon, par le P. de La Noe, jésnie; Louis Lacour. Alençon, 1696, in-12.

Anstine, Mist. gential., t. III, p. 430.

\* GUISE (François-Joseph de Lorand, septième et dernier duc de), prince de Joinville, duc d'Alencon, de Joyeuse et d'Angoléme, comte d'Aleth et pair de France, de la 28 août 1670, de Louis-Joseph de Lorrine d'Élisabeth d'Orléans, duchesse d'Alesçon, mort au palais d'Orléans dit de Luxembourg, le 18 mars 1875. Après lui, l'héritage des Guise tomba entre les mains de Marie de Lorrine, strur de Henri II de Lorraine, cinquième des de Guise.

Moreri, Grand Diet: hist., act. Lorraine. — Asselia, Hist. gendal., HI, 490.

\* GUISE (Marie de Lorraine, duchesse 🗷). dite mademoiselle de Guise, princesse de Join ville et duchesse de Joyeuse, naquit le 15 2018 1615, de Charles de Lorraine, quatrième des de Guise et d'Henriette de Joyeuse, comlesse du Bouchage, et mourut à Paris, le 3 mars 1661. La mort de son petit neveu, François-Joseph. la rendit héritière des titres et de la fortune de Guise (1675). Son testament, fait le 6 férrie 1686, donne une idée de ses revenus. On y trouve un legs de 150,000 livres à l'abbaye de Montmartre pour vingt demoiselles de Lorraise, de Bar et de ses terres, et un autre de 100,000 devant servir à fonder un séminaire de doute gentilshommes originaires des mêmes localifés. Elle laissait encore au fils du duc de Lorraine qui porterait le nom de Guise, une rente de 35,000 L

<sup>(1)</sup> Bt non Dorothee, comme l'ont écrit à tert quelques biographes.

sédait sur les gabelles du Languedoc. cune des demoiselles de L'Isle-Bonne voir 100,000 L si elles ne se mariaient ar un codicille du 28 février 1688, elle s administrateurs de l'hôtel-Dieu de éxécuteurs testamentaires (1). Queles auparavant elle s'était vue au e ne posséder plus un seul bijou. Guise, dont elle n'avait pas approuvé our M<sup>11e</sup> de Pons, accourut chez elle réclamant toutes les pierreries de la i lui appartenalent; il y en avait pour Après une courte résistance, elle les , moins un collier qu'elle avait l'habirter. Il l'exige, elle allait le détacher, pauvre amoureux, par une de ces lui étaient si familières, la quitta pour otif, et ne lui parla plus de rien. Marie e moutut sans alliance, ayant refusé la i de Pologne, Wladislas VII. On vantait de sa conduite : elle vivait en effet tantôt à l'hôtel de Guise, tantôt au · Montmartre, qu'elle affectionnait et rait être inhumée. Les discussions reoi étaient chères, et sur ce sujet elle nombreuses lettres, que l'on conserve i à la Bibliothèque impériale.

rie de Lorraine s'éteignit l'illustre maiise. On vendit peu après aux Rohanncien hôtel de la famille, qui avant de s les mains de François de Guise avait au connétable de Clisson. Avec les es, c'était un immense enclos borné s du Chaume, des Quatre-Fils, Vieilleet de Paradis. De nombreux et sutiments y avaient été construits jadis isons de Laval et de La Roche-Guyon, on les avait achetés. Les Soubles l complétement la physionomie de ces ir de nouvelles constructions : c'est ii le Dépôt des Archives de France. le l'École des Chartes, en face la rue , date seule d'une époque reculée : les Guise y brillent encore, comme il v Louis Lacour. des.

ontpensier, Memoires, coll Petitot, 2º série, — Anselme, Hist. geneal, 111, 488. — Moreri, art. Lorraine. — Correspondance manustic de Lorraine, à la Bibl. imp. — Inventaire de Mile de Guise, toss., aux Archives de l'État. Voy. Guise.

2B (N....), mathématicien français, 1718. Disciple de Varignon, qui le fit ra 1702 au nombre des élèves de l'Aes Sciences, il fut appele à faire partie ociété en 1707, à la place de Carré, recanicien pensionnaire. En 1704, il is les Mémoires de cette Académie rer generale de determiner geomént le foyer d'une lentille formes

part des terres provenant de sa succession sa nièce, mademoiselle de Montpensier, et a de Condé, descendante du duc de Mayenne. par deux courbes que**lconques, de même ou** de différente nature, telle que puisse être la raison de la réfraction, et de quelque manière que puissent tomber les rayons de lumière sur une des faces de cette lentille, c'est-à dire soit qu'ils y tombent divergents, parallèles ou convergents. En 1705 parut à Paris la première édition de son Application de l'Algèbre à la Géométrie, ou méthode de démontrer par l'algèbre les théorèmes de géométrie, et d'en résoudre et construire tous les problèmes. Aucun libraire ne voulut courir le risque de l'impression de cut ouvrage, et ce fut un des amis de l'auteur qui en sit les stais. Le livre fut apprécié cependant, et une seconde édition, in-4°, parut en 1733, avec des corrections nombreuses. Une autre édition, in-4°, parut encore en 1753. Guisnée a de plus fait imprimer dans les Mémoires de l'Académie des Sciences : Observations sur les méthodes de maximis et minimis, où l'on fail voir l'identité et la différence de celle de l'analyse des infiniment petits avec celles de MM. Fermat et Hude (1706); — Théorie des Projections, ou du jet des bombes, selon l'hypothèse de Galilée (1707); — Sur les Courbes de la plus vite descente (1709).

Montuela, Hist. des Mathém., t. 11, p. 169. — Quérard, In France hitéraire.

- \*GUITART (Pierre), peintre espagnol, probablement d'origine françaisé, né en Catalogne, vers 1540. De 1576 au 2 août 1679, il peignit pour la cathédrale de Reuss six grands tableaux à l'huile, représentant des traits de la vie de saint Pierre. Ces peintures sont aussi remarquables par la composition que par l'exécution. Il est fâcheux que les autres œuvres de ce peintre soient demeurées inconnues. Peut-être ont-elles été attribuées à quelqu'un de ses contemporains.

  A. DE L.
  - F. Quilitel, Dictionnaire des l'eintres espagnols.
- \* GUITER, abbé de Saint-Loup à Troyes, depuis l'an 1153 jusqu'à l'an 1197; il est auteur d'une petite histoire de son monastère publiée par Nicolas Camusat, dans son Promptuarium Antiquitatum Tricassina: Diacesis; Troyes, 1610, in-8°.

  G. B.

Histoire lilléraire de la France, 1. XV, p. 282.

chelle, né dans cette ville, où il fut baptisé, le 2 juillet 1585, et où il mourut, le 15 mars 1654, appartenait à une famille qu'on y trouve établie dès les premières années du seizième siècle. Son grand-père, Jacques, écuyer, sieur de La Valade, mort le 27 septembre 1584, echevin, était du corps de ville en 1558. Il fut nominé juge consulaire en 1571 et maire en 1575, en récompense vraisemblablement de sa conduite pendant le siege mémorable de 1573. Son fils alné, Jacques le jenne, qui prit à la mort de son père le titre de sieur de La Valade, né en 1545, mort le 5 mai 1607, était entré au corps de ville en 1573,

at sut choisi en 1581 pour être trésorier de la commune. Nommé échevin le 20 octobre 1584, et co-élu en 1585, il devint maire en 1586, et lut, en février 1593, l'un des six députés désignés par le conseil pour aller, au nom de la ville, saluer Henri IV à Saumur. Jean, sieur de L'Houmeau, né en 1547, mort en 1608, frère puiné du précédent, le remplaça comme échevin en 1584 et comme maire en 1587. La mairie des deux frères sut, comme celle de leur père, tourmentée par les guerres de la Ligue; ce fut sous l'administration de Jacques, en 1586, que les Rochellois tentèrent de fermer le port de Brouage, refuge des vaisseaux du roi, en faisant couler à son entrée vingt navires chargés de pierres, « facheux accident, qui fut la cause primitive de la détérioration de ce port », dit le P. Arcère, et cause indirecte, aurait-il pu ajouter, de la digue qui fut si funeste à La Rochelle. Jean mérite de fixer l'attention non-seulement parce qu'il fut le père de notre Guiton, mais plus encore en raison des services qu'il rendit pendant son administration. Il fit entièrement réparer les fortifications de la ville, releva le bastion de l'Évangile, foudroyé pendant le siége de 1573, commença le fort de Saint-Nicolas, et procura, par l'ordre qu'il mit dans les finances, les moyens de payer les dépenses occasionnées par ces travaux, de libérer la ville de nombreuses dettes et de recouvrer plusieurs revenus, engagés par ses prédécesseurs.

Jean Guiton, après avoir fait ses études au collége de La Rochelle, fut employé dans la maison de commerce de son père, et il sit probablement quelques voyages maritimes de 1600 à 1610. Or, comme pendant cette période de temps il n'y eut pas de guerre, et que la ville, protégée par Sully et par l'édit de Nantes, vivait en paix et se livrait avec sécurité au commerce, il est permis de croire que les expéditions de Guiton, s'il en sit quelques-unes, eurent un caractère exclusivement commercial et non belliqueux, comme le prétend Pontis, qui, cédant à son penchant pour l'exagération, lui attribue maintes conquêtes douteuses. Quant à l'intervalle qui s'écoula de 1610 à 1621, Guiton semble l'avoir passé à La Rochelle, dont il était un des principaux armateurs. Comme il avait peu de fortune patrimoniale, il dut, pour y suppléer, faire d'autant plus d'affaires que dès 1619 il avait déjà cinq filles issues d'un premier mariage, et qu'il lui fallait beaucoup travailler pour élever et entretenir cette famille. Investi de la consiance de ses confrères, il avait bien été nommé par eux, le 20 mai 1620, aux fonctions de juge consul; mais rien n'avait encore présagé en lui l'homme politique lorsque, bientôt après, le négociant pacifique fit place à l'échevin patriote et à l'amiral intrépide.

Louis XIII s'étant décidé, en 1621, à investir La Rochelle par terre et par mer, le corps de ville donna commission, le 22 août, à Guiton et

à Jacques Ozanneau , pair, de rassembler le plus de navires possible , et, le 5 septembre, il nomma Guiton amiral de la flotte rochelloise, composée de seize navires seulement. Quoique ces navires ne fussent armés que de 90 canons , ils attaquèrent et mirent deux fois en fuite, le 6 octobre, cen des royalistes, qui en portaient 124. Dans la se conde affaire, Guiton se voyant menacé par les forces réunies de Razilly et de Saint-Luc, viceamiral du duc de Guise, évita leur premier choc par une manœuvre adroite, saisit l'avartage du vent, leur donna la chasse, et s'empara du navire l'*Avant-Garde*, monté par le chevalie de Rez; puis, apprenant que la flotte de Saint-Luc, renforcée des vaisseaux de M. de Nevers, était à se radouber devant Brouage, il s'y result le 6 novembre, tomba à l'improviste sur les vingcinq navires qui s'y trouvaient, en prit deux à l'abordage, et pour empêcher la sortie des autres, il tit couler à l'entrée du canal dix-huit bisments, malgré le feu des vaisseaux, de la ville et du fort aux Coquittes.

Guiton, qui, après s'être ravitaillé, avait repris la mer avec trente-neut petits navires montes par 5,000 hommes et armés de 500 canons, soutint, le 27 octobre 1622, un combat contre le duc de Guise, sous les ordres duquel étaient plus de quarante vaisseaux armés de 643 canons et portant 40,000 hommes. Les Rochellois repouisèrent vigoureusement la flotte royale; mais, accablés par le nombre, ils durent battre et retraite et se réfugier dans la petite rade de Saint-Martin de-Ré. L'année suivante, Guiton, devenu d'amiral négociateur, fut envoyé à Paris en septembre et octobre pour prendre soin 🍪 intérêts de ses coréligionnaires auprès de Louis XIII et terminer quelques affaires concernant la ville. Dix-huit mois plus tard, Sorbise ayant relevé l'étendard de la rébellion, L Rochelle, qui ne pouvait obtenir qu'on effectuel la démolition du fort Louis, se joignit au chet calviniste, et contia de nouveau à Guiton, k ? mai 1625, le commandement de sa flotte. Quoique les royalistes eussent soixante-six vaisseur, tant français que hollandais et anglais, ce qui 🔀 laissait à Guiton aucun espoir de succes, il & décida audacieusement, le 17 septembre, à tente de forcer la ligne formidable qui lui fermat l'entrée du port de La Rochelle. Le choc sut terrible. Contrarié par le vent, Guiton se battit es désespéré, presque corps à corps, et se maintist jusqu'à la nuit, dont il voulut profiter pour & retirer et sauver sa slotte, désemparée; mais la lune ayant trahi ses projets, il fut poursuivià outrance par l'ennemi, qui lui prit neuf vaisseur, dont un, La Vierge, le plus puissant navire qu'a eût encore vu en France, armé de 80 canons fonte verte, fut englouti avec ses quatre assilants. Guiton, après avoir gagné les côtes d'Argleterre avec les vingt-deux navires qui lui retaient, rentra à La Rochelle à la faveur de la paix du 5 février 1626.

GUITON 802

lit repris ses occupations commerciales ses concitoyens lui donnèrent de noureuves significatives de leur confiance, résentant, en 1627, comme l'un des cani la mairie, et en le chargeant, au mois embre de la même année, d'aller, ainsi vid de Fos, traiter avec Buckingham, qui it Saint-Martin. Echappé, à son retour, les royalistes, qui coulèrent sa frèle emm, il fut nommé président du bureau de ie le 18 décembre, et maire le 2 juin es circonstances étaient des plus graves. e depuis neuf mois par 40,000 hommes, e d'une ligne de circonvallation de trois que sanquaient dix-sept forts et un plus iombre de redoutes; privée de ses fondont les canaux venaient d'être coupés irnés, La Rochelle était en outre menacée prochaine et inévitable disette, et 28,000 taient ensermées dans ses murs! Aussi bésita-t-il à accepter une mission qui t des qualités plus qu'ordinaires. Il se pourtant aux instances de ses collègues, issant son poignard : « Je serai maire, vous l'exigez, s'écria-t-il lors de son ins-1, mais à condition qu'il me sera permis zer ce fer dans le cœur au premier qui de se rendre; qu'on en use de même enoi, si jamais j'en fais la proposition, et que nard demeure sur la table de nos délibé-! » Ce discours énergique s'adressait aux s intérieurs de la ville, jaloux les uns des Une volonté inflexible devait, dans l'inmmun, dominer ces éléments de désordre tituer l'unité du commandement à l'anarcette condition, les Rochellois, déterminés rs, comme le maire, à périr jusqu'au dertot que de consentir à la chute des murs riviléges de la ville, avaient quelque chance onger la lutte avec assez de succès pour mis à conclure un traité consacrant le droit r avait tant de fois été reconnu d'exercer de leur religion. Puis, par une convensclue, le 28 janvier 1628, avec le roi d'An-, la ville s'était engagée à ne prêter l'oreille l accommodement que de concert avec lui. s avoir pourvu à la sûreté de la place les attaques du dehors et les intrigues ans, Guiton s'occupa des approvisionnetellement réduits, qu'ils furent épnisés la fin de juin. Une flottille anglaise parut ir la rade, et y séjourna du 11 au 18 mai; omme elle n'essaya même pas d'introduire ovisions (les boulets et les bombes de royale y eussent d'ailleurs mis obstacle), ut là, à bien dire, qu'une parade, d'autant valencontreuse que les mécontents s'en dans la ville, un prétexte pour entraver par leurs criailleries ou leurs coupables 3. On tenta plusieurs fois de mettre le feu aison : des menaces de mort furent même ses contre lui. Un caractère moins bien

trempé que le sien se serait laissé abattre, mais ni sa vigilance ni sa fermeté n'en furent affaiblies. L'une et l'autre s'accrurent, au contraire, en proportion des difficultés de la tâche du maire lorsque les assiégés, jouet de la politique anglaise, destitués de tout secours et réduits à manger jusqu'au parchemin de leurs contrats, jusqu'à du plâtre, du bois pilé, de la fiente, et même de la chair humaine, ne furent plus que des squelettes qui tombaient par quatre cents par jour sur les places publiques, où ils gisaient sans sépulture , formant des monceaux de cadavres dont on peut se faire une idée quand on pense que les 28,000 habitants existant commencement du siège, étaient réduits, lors de la reddition de la place, à environ 5,400, dont 1,000 succombèrent encore presque aussitôt après. Au milieu de ces estroyables calamités, Guiton et MM<sup>mes</sup> de Rohan soutenaient seuls les courages ébranlés. Maîtrisant sa douleur (il avait perdu deux de ses filles), le maire était jour et nuit sur pied, dirigeant tout par lui-même, inspirant aux autres une confiance qu'il n'avait plus, et dissimulant ses chagrins sous une gaieté étudiée. Enfin, la ville se trouva réduite à une telle extrémité que les quelques soldats qui existaient encore (64 Français et 90 Anglais), ne pouvant qu'avec peine se soutenir à l'aide d'un baton, succombaient, pour la plupart, sous le poids de leurs armes. Alors Guiton, abandonné par les Anglais, qui venaient de traiter avec Louis XIII, se résigna à capituler. « Mieux vaut, dit-il, traiter avec le roi, qui a su vaincre La Rochelle qu'avec celui qui n'a su ni la défendre ni la secourir! » Le conseil, partageant cette opinion, envoya à Richelieu une députation qui négocia la convention du 29 octobre 1628, par laquelle Louis XIII accorda aux Rochellois, *de sa pure grace, l*a vie, les biens et la liberté de conscience. Guiton s'était abstenn d'accompagner ses compatriotes. L'un d'eux l'excusa en disant qu'il était resté en ville pour y recevoir S. M. et saire abattre à cet esset un pan de mur et une porte, ce que le roi eust à gré. Néanmoins Guiton ne recut ni le roi ni le cardinal à leur entrée, le 30 octobre. Richelieu lui avait prescrit de ne plus prendre le titre de maire, sons peine de la vie, et le roi lui avait enjoint, ainsi qu'à douze autres habitants, « de changer d'air pour quelque temps ». Le surlendemain Guiton se rendit à Surgères, à quelques lieues d'Angoulème, avec l'intention d'habiter chez des gens de sa religion; mais personne ne voulut le recevoir. Ce fut au point qu'il lui fallut s'éloigner en toute hâte pour se soustraire aux coups d'un aubergiste chez lequel il voulait descendre. Il s'embarqua alors pour l'Angleterre, et revint plusieurs fois à La Rochelle dans l'intervalle de 1628 à 1636, époque où Richelieu, devenu l'allié des protestants d'Allemagne, de Hollande et de Suède, employa ceux de France qui s'étaient fait un nom dans les guerres civiles. Le cardinal ne pouvait laisser de côté un homme aussi brave et aussi expérimenté que Guiton. Aussi ce dernier reprit-il du service, et l'on croit qu'il participa aux attaques que l'archevêque de Bordeaux et le comte d'Harcourt dirigèrent de 1636 à 1638 contre les îles Sainte-Marguerite et les ports d'Espagne. Huit ans plus tard (1646) il combattait aux côtés de l'amiral de Brezé à la bataille d'Orbitello. Depuis, on en perd la trace, et il y a tout lieu de croîre qu'il cessa alors de paraître sur mer.

Les jugements les plus divers ont été portés sur Guiton. Raphael Colin, assesseur criminel du présidial de La Rochelle, son antagoniste pendant le siège de cette ville, en fait « un tyran qui ne respectait ni les autorités ni les malheurs du peuple..., qui, cherchant à accrostre ces malheurs pour assurer sa cruelle puissance, faisait manger le blé en herbe et les léguines à ses bestiaux, qu'il vendait au poids de l'or à ses concitoyens affamés... C'était un lâche, un homme sans considération... incapable... bouffi d'orgueil, quoique gueux de son chef, un traitre, etc. » Ce jugement, dicté par le ressentiment (Guiton avait été obligé de mettre en prison Colin, qui entravait l'exercice de son autorité), ce jugement n'est pas adopté par d'Arcère, qui se horne à dire qu'il était d'une humeur impérieuse et sauvage, et qui, comme le P. Grisset, Mézeray, Moréri, Mervault, etc., nous montre en lui « un républicain zélé, vif, impétueux, ferme jusqu'à l'opiniatreté, d'une insensibilité à l'épreuve de tout, petit de taille, mais grand par le cœur et l'esprit », par le cœur surtout, comme il le prouva, en repoussant avec indignation, au plus fort du siège de La Rochelle, de seconder ou d'approuver des propositions d'assassiner Richelieu: « L'assassinat, disait-il, est une voie trop odieuse et que Dieu ne voudrait pas prendre jour la délivrance de la ville. » Sa terrible inflexibilité, secondée par l'énergie de la parole et du geste, exerçait sur les masses une insluence irrésistible. Bien souvent sa simple apparition au milieu de l'émeute fit renaître soudain le calme et reculer le flot populaire. Quoi qu'il en soit, son obstination à prolonger une lutte que La Rochelle était impuissante à soutenir ne saurait trop faire regretter que le fanatisme l'ait conduit à attirer sur cette ville des calamités sans compensation possible.

P. LEVOT.

Charles Bernard, Histoire de Louis XIII. — Bassompierre, Mémoires. — De Pontis, Mémoires. — Journal de Pierre Mervault sur le siège de 1628 (édit. de 1646 et de 1671. — Le P. Arcère, Histoire de la Ville de La Rochelle et du Pays d'Aunis, 2 vol. in-4°. — P. S. Callot, Jean Guiton. dernier maire de l'ancienne commune de La Rochelle; 1847, in-8°. — Haag, La France protestante.

Arezzo, vers 1230, mort en 1294. Il était fils de Vivo di Michele, un des principaux magistrats d'Arezzo. Il entra, assez jeune, dans l'ordre des Frati Gaudenti. Cet ordre, dont le nom véri-

table était Ordo militiæ Virginis Mariæ, avail été institué pour maintenir la paix publique et défendre les opprimés. Pendant plusieurs années il sut remplir dignement sa mission; mais essuite, sans déchoir complétement, il donna prise à la raillerie populaire, par laquelle il fut qualifié de Frati Gaudenti ou de Frères de la Joie. La vie de Guittone sut conforme aux prescriptions primitives de son ordre; dans sa vieillesse il se retira à Florence, où il fonda, en 1293, un monastère de Camaldules. Guittone, qui des sa jeunesse avait appris à fond la langue provençale, a composé de nombreuses poésies, dont une partie nous a été conservée. Chef de l'école toscane, il a exercé une grande influence sur le développement de la littérature italienne. Dens ses sonnets surtout on aperçoit combien il 🕮 supérieur, par son originalité, à ses contemporains, presque tous imitateurs des froides galateries des troubadours. Il y a déjà chez lui, dans l'expression des sentiments amoureux, du nature et de la variété. « Sa dame, dit Fauriel, n'est pas tout à fait une divinité, à laquelle il n'y att que des hymnes à adresser; c'est une semme à laquelle il peut plaire, qu'il peut offenser, du moins sans en avoir l'intention, à laquelle il pess avoir à demander pardon, qu'il peut perdre, avec laquelle en un mot il peut éprouver tous les contrastes de l'amour. Il y a çà et là dans ses sonnets quelques traits d'une délicatesse digne de Pétrarque. » La langue de plusieurs poésics de Guitlone est remarquable par la pureté et a correction du style. Guittone a aussi laissé un recueil de trente-deux lettres, qui sont, avec 2 Chronique de Malespina, le plus ancien mossment de la prose italienne. Ici le style de Guittone est au contraire encore très-rude, et R mauvais goût y règne presque exclusivement Ces lettres sont écrites pour recommander tant aux républiques, tantôt aux particuliers, l'umon et la concorde, que Guittone s'était engagé à rétablir en entrant dans son ordre. On a de Guiltone trente-cinq sonnets, quatre canzone, recoellis dans la collection des Giunti, dont ces potsies forment le huitième livre, publiées à part sous le titre de *Rime*; Florence, 1828, in-8°; lettres ont paru avec des notes savantes de Bottari à Rome, 1745, in-4°.

Mazzuchelli, Scrittori Italiani, t. I, parle II, p. 1866.

— Mario Fiori, Vita di Guittone d'Arezzo; en tête des
Lettere de Guittone. — Tiraboschi, Storia della Lett.
Ital., t. IV. — Ginguene, Histoire littéraire d'Italie, L.I,
p. 617. — Fauriel, Dante, t. I, p. 348.

GUITTONE. Voy. Gui, Cino et Guide.

\*GUIZURDINUS, légiste italien, au commencement du treizième siècle; il professa le droit à Bologne de 1216 à 1222, et jouissait d'une grande réputation; ses écrits sont restés inédit.

Sartl, De claris Archigymnasii Bononiensis Professorious, t. I, p. 111 — Savigny, Hist. du Droit romain au moyen age, t. V, p. 71.

GUIZOT (Madame [ Klisabeth-Charlotte-

GUIZOT 806

MEULAN]), née à Paris, le 2 no-, morte dans la même ville, le . Fille de Charles de Meulan , recede la généralité de Paris, elle fut d'une société brillante et spirituelle, t avidement les idées nouvelles, oir les conséquences. Fort intelliin peu languissante et maladive, a pas d'abord les rares qualités qui ent plus tard. Il fallut les rudes a vie pour mettre au jour et déveie de son caractère, et l'originalité Elle avait seize ans lorsque la ré-1. Ce grand événement bouleversa lle vivait ; son père mourut en 1790, ortune très-compromise; et au miurbation publique, M<sup>He</sup> de Meulan ontre de graves embarras domese dévoua généreusement aux benille, et régla, au prix d'une actie de plusieurs années, les affaires la ruine d'une grande fortune. Les qu'elle parvint à sauver ne suffis parents, elle demanda des resavail littéraire. D'anciens ainis de d, Devaines, lui en donnérent l'idée tèrent les moyens. Elle débuta en petit roman ironique et spirituel mtradictions. On trouve dans cet oule d'observations fines, de penses, qui révèlent un moraliste, et t clair, net, rapide La Chapelle econd roman de M<sup>lle</sup> de Meulan, ités toutes différentes. C'est un ré-, sans aucune affectation sentimenieu de rom**an**s plus attachants, dit at, quoiqu'il n'y ait ni sentiments tuations violentes.... Dans La Chan, la sensibilité de l'auteur se entière, et même avec cet excès it qu'à la jeunesse. » Ce qui manque remiers ouvrages, c'est ce talent lonne la vie aux personnages. La riorité de M<sup>ue</sup> de Meulan n'était pas ne de l'invention, et le journalisme ournit bientôt une meilleure occarer ses éminentes facultés. Suard ler, sous le nom du *Publiciste*, un ré à la défense des idées du dixe, dans ce qu'elles avaient de plus de Meulan s'associa à la rédaction , et composa sur la littérature, les atre, un grand nombre d'articles, nt au premier rang des critiques et s de son temps. La critique littéur elle que l'accessoire; son prin-

l'étude de la nature; elle ne juge uges de l'esprit d'après certaines , mais d'après les sentiments qu'ils à peindre ou à exciter. Les arle Meulan la mirent en rapport avec y, ce nom), et un mariage unit, le

9 avril 1812, ces deux personnes également distinguées. Devenue mère en 1815, M<sup>me</sup> Guizot dirigea son activité intellectuelle vers l'éducation des enfants. « A partir de ce temps, dit M. Sainte-Beuve, une seconde époque commence pour M<sup>me</sup> Guizot. La chaleur des affections se fortifie en elle de l'ardeur des convictions, et ce double feu, moins brillant qu'échauffant, va jusqu'au bout animer et nourrir ses années de sérieux bonheur; ce n'est plus à un moraliste de la fin du dix-huitième siècle que nous aurons affaire, c'est à un écrivain de l'ère nouvelle et laborieuse, à une mère attentive et enseignante, qui sait les épreuves et qui prépare les hommes; à un philosophe vertueux occupé de faire sentir, en chaque ordre, l'accord du droit et du devoir, de l'examen et de la foi, de la règle et de la liberté. Sa forme sera moins vive que par le passé, moins incisivement paradoxale, moins insouciante avec légère ironie. Le sentiment continu du réel, du vrai, du bien, dominera et dirigera en tout point l'ingénieux. » Les Enfants, les Nouveaux Contes et L'Ecolier furent en fait d'ouvrages d'éducation les premiers essais de M<sup>me</sup> Guizot; puis vinrent Une Famille et les Lettres sur l'Bducation domestique; ces diverses compositions ont le rare mérite de concilier l'intérêt littéraire avec la pureté morale et la clarté de la leçon; elles tendent surtout à développer chez l'enfant l'intégrité et la vigueur du caractère, et mettent en lumière cette grande idée, « qu'aucun tnal moral n'est sans remède, et que la nature humaine, même sous le poids d'un tort grave, doit se relever et le peut toujours par ses propres forces ». Indépendamment de ses travaux personnels, Mme Guizot, associée aux convictions politiques de son mari, prit une part active à ses travaux sur l'histoire et la littérature anglaises. Mais bientôt ses forces, consumées par une lente maladie, ne suffirent plus à son activité. Une main filiale a retracé les derniers jours de M<sup>me</sup> Guizot. Nous ne pouvons mieux faire que de citer ces lignes touchantes: « Elle lutta longtemps, et avec une persévérance passionnée : il lui en contait heauconp de quitter ceux qui lui étaient chers, de laisser sa tâche inachevée. Quand elle fut convaincue que tout effort pour retenir la vie était vain, elle ne s'occupa plus que de l'avenir de son mari, de son fils, toujours animée auprès d'eux, malgré son excessive faiblesse, et leur souriant encore comme pour leur parler d'espérance. Mais déjà dans ce sourire la soustrance éclatait, et les traits se refusaient à rendre cette volonté si tendre de l'âme. Enfin le 1er août 1827 elle s'éteignit tranquillement, au milieu des siens, en écoutant son mari lire un sermon de Bossuet sur l'immortalité de l'âme : exemple aussi rare que beau des facultés les plus vives et les plus entrainantes constamment dirigées vers le triomphe de la raison et la sagesse de la vie. » On a de Mme Guizot: Les Contradictions; Paris, 1799, in-12; — La Chapelle d'Aylon;

Paris, 1800, 5 vol. in-12; — Essais de Litterature et de Morale; Paris, 1802, in-8° (tiré à petit nombre, et non vendu); — Les Enfants; Paris, 1812, 2 vol in-12; — L'Ecolier, ou Raoul et Victor; Paris, 1821, 4 vol. in-12; — Nouveaux Contes; Paris, 1823, 2 vol. in-12; — Education domestique, ou lettres de famille sur l'éducation; Paris, 1826, 2 vol. in-8°; — Une Famille; Paris, 1828, 2 vol. in-12; — Conseils de Morale, ou essais sur l'homme, la société, la littérature; Paris, 1828, 2 vol. in-8°; — un grand nombre d'articles insérés dans le Publiciste, les Annales de l'Education, les Archives philosophiques et littéraires. Beaucoup de ses articles donnés au *Publiciste* ont trouvé place dans les cinq volumes de *Mélanges* publiés par M. Suard (1803-1804). La plus importante des pièces de ce recueil : l'Histoire du Théâtre-Français, passe pour être Mile de Meulan.

Dictionnaire de la Conversation. — Rabbe, etc., Biographie des Contemporains.

GUIZOT (François-Jean), fils unique de M<sup>me</sup> Pauline Guizot, né le 11 août 1815, se distingua dans ses études, et donnait les plus heureuses espérances, lorsqu'il mourut, à l'âge de vingt-deux ans. Il n'a laissé qu'une notice sur sa mère, écrite avec talent et délicatesse, et publiée dans le Dictionnaire de la Conversation. N.

Charles de Rémusat, Notice sur Mme Guizot, dans ses Melanges. — Sainte-Beuve, Portraits de Femmes.

GUIZOT (Marguerite-Andrée-Eliza Dil-LON), nièce de la précédente, née le 30 mars 1804, morte le 11 mars 1833. Elle épousa en secondes noces M. Guizot. Une mort prématurée l'enleva à l'affection de son mari, à la société, dont elle était l'ornement, et aux lettres, qu'elle cultivait avec une rare distinction. Elle n'a laissé que quelques articles, insérés d'abord dans la Revue française et recheillis dans un volume publié à Paris, 1834, in-8°. Ce volume contient sept essais; savoir: De Corinne; — De lord Byron; — De la Charité et de sa place dans la vie des femmes; — Un Mariage aux îles Sorlingues; — Le Maître et l'Esclave; — L'Orage; — Caroline, ou l'effet d'un malheur. Ce dernier écrit a été publié séparément; Paris, 1837, in-18. N.

M= Amable Tastu, Notice sur Mme (juizot; dans la Biographie des Femmes contemporaines.

\*GUIZOT (François - Pierre - Guillaume), célèbre historien et homme d'État, né à Nîmes, le 4 octobre 1787. Sa famille était ancienne et fort considérée dans la bourgeoisie protestante du midi. Son père, François-André Guizot, occupait un rang distingué an barreau de Nîmes, et il embrassa avec un dévouement bien naturel les principes de la révolution de 1789, qui, complétant l'édit de Louis XVI sur l'état civil des protestants, les mettait en pleine possession du droit commun. Mais les excès et les crimes de la révolution rencontrèrent dans le père de M. Guizot la courageuse résistance de l'honnête

homme, et cette résistance lui conta la vie. Il monta sur l'échafaud, le 8 avril 1794. Il eût pu sauver sa tête: un gendarme qui, sans le vouloir, avait découvert sa retraite, lui proposa de se soustraire par la suite au sort qui l'attendait; mais Guizot, trouvant cette offre trop dangereuse pour celui qui la lui faisait, n'accepta pas cette chance de salut. Cette généreuse action a laissé dans le pays le plus honorable souvenir.

Lorsqu'elle eut perdu si tragiquement son mari, madame Guizot (Élisabeth-Sophie Bonicel) n'eut plus qu'une pensée, de se consacrer entièrement à l'éducation de ses fils (1). Elle tourna les yeux vers Genève, qui lui parut offrir un système, un centre de fortes et de sérieuses études, qu'à cette époque elle ent inutilement cherche en France. Élevé au gymnase de Genève, le jeune François Guizot montra une application soutenue, dont ses maîtres tirèrent pour son avenir les plus favorables pronostics. En 1803 le jeune Guizot commença son cours de philosophie, et il quitta Genève en 1805, après avoir parcouru le cercle entier des études académiques. C'estava cette forte éducation qu'il vint à Paris.

Cependant, elle ne suffisait pas à l'esprit ardent et grave de ce jeune homme de vingt ans. M. Guizot voulut recommencer ses études des siques, et lire ou relire tous les grands auteurs de l'antiquité grecque et latine. En même temps il devait à l'amitié, au commerce intime de M. Stapfer, ancien ministre de Suisse à Paris, les movens de s'initier à la littérature allemande, au système de Kant, et aux questions de philosophie religieuse. Ces graves études étaient de puissants préservatifs contre la frivolité et le scepticisme de la société du dix-huitième siècle, dont M. Guizot voyait alors les derniers représentants. Vingt ans plus tard il en parleit ainsi: " Une femme de soixante-dix neuf ans, deut académiciens, l'un de quatre-vingt-deux ans, l'autre de soixante-seize, voilà quels centres restaient en 1809 à cette société qu'en 1769 tant de gens, et de si puissants, de si divers, s'empressaient d'attirer et de grouper autour d'en-Le salon de madame d'Houdetot, celvi & Suard, celui de l'abbé Morellet étaient presque les seuls asiles où l'esprit du vieux siècle se déployait encore à l'aise et avec vérité... (2) » Parmi les jeunes gens dont Suard « encocrageait le talent avec une bienveillance qui 12vait rien de banal (3) », M. Guizot était a premier rang. Dans le salon de Suard, il entendit pour la première fois parler de Melle Pauline de Meulan, qu'il devait épouser quelques années plus tard, après lui avoir rendu le plus délicat des services.

<sup>(1)</sup> Le frère cadet de M. Guizot, M. Jean-Jacques Guizot, a été maître des requêtes et chef du cabinet du ministre de l'intérieur, après la révolution de 1830.

<sup>(2)</sup> Revue française, nº XI. septembre 1839; article se la Correspondance de Grimm et les derniers salons ét dix-huttième siècle.

<sup>(3)</sup> lbidem.

GUIZOT 810

dine de Meulan, qui demandait à sa modeste et honorable existence, et t dans Le Publiciste, recueil fondé , tomba malade, et tout travail lui ossible. Elle reçut alors et elle accepta ne collaboration, d'une suppléance e qui devait durer tant qu'elle ne eprendre la plume. Cet anonyme si it M. Guizot. De cette époque datent rs travaux littéraires. En 1809 il putionnaire des Synonymes, qu'il sit d'une Introduction philosophique ractère particulier de la langue Il donna une nouvelle édition de la française de l'Histoire de la Décae la Chute de l'Empire Romain par 1 l'accompagnant de notes qui révédes études profondes. Un volume De Beaux-Arts en France, à l'occasion e 1810, une introduction à la Vie des mçais du siècle de Louis XIV, les le l'Education, continuées jusqu'en signent de l'activité littéraire du jeune

tation naissante éveilla l'attention et : M. de Fontanes, qui commença par la suppléance de la chaire d'histoire t M. de Lacretelle. Après quelque reuve, le grand-maître de l'univerla chaire, et institua M. Guizot proistoire moderne à la Faculté des Letiris. Voilà le point de départ de l'encélèbre qui donna aux études 3 une si féconde impulsion. Il était sage que le discours d'ouverture d'un rofesseur contint un tribut d'admiralle adressé à l'empereur. M. Guizot se soumettre à cet usage. On ne sut si Napoléon avait ignoré ou amnistié idépendance.

nnée 1814 commença la vie politique zot, qui se sentit de bonne heure apnature de son esprit non-seulement à stoire, mais à se mêler aux affaires. ard, dont il était devenu le collègue é des Lettres de Paris, le présenta à Montesquiou, ministre de l'intérieur première restauration, et celui-ci jeune professeur secrétaire général artement. Quand Napoléon revint de, M. Guizot reprit son cours à la Faettres. Dans les derniers jours du mois 5, il se rendit à Gand, auprès du roi II.

ge sut l'objet de vives accusations. Le l reprocha à M. Guizot d'avoir émigré rédigé le Montteur de Gand. Ce derche tombe devant le sait prouvé, et recous, que le Moniteur de Gand n'a u un article, une ligne de M. Guizot. signifiait le voyage de Gand au mo-

nière lutte contre l'Europe? Le parti libéral voyait, dénonçait dans ce voyage une sorte de trahison. Vingt-cinq ans plus tard M. Guizot, au pouvoir et ministre des affaires étrangères du roi Louis-Philippe, crut trouver dans une interruption parlementaire une occasion favorable, que, dit-il, il attendait depuis longtemps pour expliquer son voyage. Après avoir protesté qu'il n'avait pas été à Gand pour quitter, mais pour servir son pays, il continua en ces termes : « Le lendemain du 20 mars, je suis retourné à la Sorbonne, à ma vie obscure, littéraire; je l'ai reprise paisiblement; je suis rentré dans la condition d'un simple citoyen, soumis aux lois et associé au sort de son pays. A la fin dù mois de mai, quand il a été évident pour tout homme sensé qu'il n'y avait pas de paix possible pour la France avec l'Europe; quand il m'a été évident que la maison de Bourbon rentrerait en France, j'ai été à Gand alors, non pas dans un intérêt personnel, mais pour porter au roi Louis XVIII quelques vérités utiles; pour lui faire comprendre que dans la pensée du parti constitutionnel, dans la pensée de la France, son gouvernement avait en 1814 commis des fautes qu'il était impossible de recommencer; pour lui faire comprendre que s'il reparaissait sur le trône de France, il y avait des libertés, nonseulement celles que la Charte avait consacrées. mais des libertés nouvelles, qui devaient être accordées au pays; qu'il y avait à l'égard des intérêts nouveaux, à l'égard de la France nouvelle, une autre conduite à tenir, une conduite qui inspirat plus de sécurité, qui dissipat les méfiances et les passions que la première restauration avait suscitées. Et pour aboutir à quelque chose de plus précis, je suis allé dire au roi Louis XVIII qu'il avait auprès de lui tels hommes, tels ministres qu'il aurait tort de vouloir garder, qu'il devait éloigner de sa personne et de toute grande influence sur les affaires. C'est au nom des royalistes constitutionnels, c'est dans l'intérêt de la Charte, c'est pour lier l'assermissement et le développement de la Charte au retour probable de Louis XVIII en France, que j'ai été à Gand (1). »

La seconde restauration mit nécessairement en présence les partis politiques. Les royalistes revinrent plus ardents que jamais pour la défense du trône; les libéraux se retranchèrent dans la Charte, et en firent le rempart des intérêts et des principes de la révolution; enfin, entre les libéraux et les royalistes s'éleva un parti intermédiaire, qui déclara ne pas séparer les droits de la couronne des droits du pays, mais les servir, les vouloir également, et avoir ainsi la véritable intelligence de la Charte, de la constitution. Ce parti reçut de très-bonne heure le nom de doctrinaires, qu'il ne répudia pas, parce que le mot indiquait qu'il avait des doctrines. Dans la

chambre des députés, ce parti était représenté par Camille Jordan et Royer Collard; à la chambre des pairs par M. le duc de Broglie; dans la presse, par M. Guizot. A côté d'eux, il y avait d'autres personnes distinguées, qui se recommandaient surtout par l'expérience des affaires, par un esprit pratique, comme M. Pasquier, M. Decazes. Ces derniers se proposaient le même but, l'affermissement de la monarchie constitutionnelle; mais ils ne s'accordèrent pas toujours sur les moyens avec les doctrinaires, et ils en furent tantôt les alliés, tantôt les adversaires.

Après avoir occupé quelques mois la place de secrétaire général du ministère de la justice auprès de M. Barbé-Marbois, il se retira en même temps que ce ministre (mai 1816), avec le simple titre de maître des requêtes en service extraordinaire. C'est alors qu'il commença d'écrire sur les questions politiques. M. de Vitrolles avait publié un pamphlet assez vil contre les institutions constitutionnelles; M. Guizot lui répondit par une brochure intitulée : Du Gouvernement représentatif et de l'état actuel de la France. Peu de temps après, il publia un Essai sur Phistoire de l'état actuel de l'instruction publique en France, où il défendait l'indépendance morale de l'université contre des tendances rétrogrades.

La chambre dite introuvable de 1815 fut dissoute par une ordonnance royale du 5 septembre 1816. Le roi Louis XVIII ne se détermina à cette mesure qu'après avoir pris l'avis de MM. Decazes, Pasquier, Royer-Collard, Camille Jordan, de Serre, chefs de la minorité constitutionnelle de la chambre. A cette occasion M. Guizot fut chargé par ses amis de rédiger un mémoire que M. Decazes mit sous les yeux du roi. Il se trouva de nouveau mêlé aux affaires, quand une majorité plus modérée, au li**e**u d'entraver le gouvernement, lui prêta son appui. Maître des requêtes, conseiller d'Etat, il concourut à l'élaboration de plusieurs lois importantes, entre autres à la loi d'élection du 5 février 1817, à celle sur le recrutement de l'armée, enfin aux lois qui, en 1819, abolirent la censure et introduisirent le jugement par jurés en matière de presse. Dans cette même année M. Guizot avait été nommé par M. Decazes directeur général de l'administration communale et départementalc.

Malgré la marche constitutionnelle du gouvernement, l'opinion libérale multipliait ses exigences et commettait des imprudences, des fautes (1), dont le côté droit cherchait à profiter. Au milieu de ces inquiétudes, de ces agitations, un événement sinistre, l'assassinat du duc de Berry, vint, le 13 février 1820, déterminer une réaction complète. Le gouvernement n'appartint

plus qu'au côté droit, et tous les membres de parti doctrinaire sortirent des affaires. M.M.Royer Collard, Camille Jordan, de Barante perdirent leur siége au conseil d'Etat, et M. Guizot, volant se retirer avec ses amis, envoya sa démission.

Dès ce moment il entra dans l'opposition, mis comme il convenait à la nature et à l'élévation de son esprit. Il écrivit, il s'adressa au pays, non pas pour l'irriter contre son gouvernement, mais pour l'éclairer sur la situation et sur ses droits. Il publia en 1820 un écrit intitulé : Du Gouvernement de la France depuis la Restauration et du Ministère actuel, et il disait dans saprèface : « Les ministres ont manifesté quelque surprise de ce que je me proposais d'écrire. C'est trop méconnaître, ce me semble, la nature de notre gouvernement. Les honimes ne s'y vocat point aux hommes; ils se rangent sous la banière de certains principes et de certains intéres généraux, qu'ils ne doivent pas cesser de défendre quand ils ont une fois embrassé leur cause. Je crois ces principes offensés et ces intérêts compromis par la conduite du ministère. Il sait que je le pense : peut-il s'étonner que je le dise? • L'année suivante, M. Guizot fit paraître un autre écrit politique, sous le titre: Des Moyens de gouvernement et d'opposition dans l'Elas actuel de la France. Il y développa les mêmes principes et les mêmes intentions; mais il s'énblissait d'une manière plus dogmatique entre la gouvernement et l'opposition, pour leur donne à tous les deux des conseils dont ils avaient besoin. Il disait au pouvoir qu'il n'aurait de forte qu'en cherchant ses moyens de gouvernement sein de la société même, en s'inspirant de ses idées et de ses intérêts, et en même temps 4 avertissait l'opposition qu'elle était tenue, comme le gouvernement, d'avoir un système et un aveur, et qu'à côté de la critique des actes du pouvoir elle devait mettre des principes et des doctrins.

Dans le même temps, M. Guizot professit avec éclat l'histoire moderne à la Faculté des Lettres. Il faisait passer dans l'enseignement la connaissance du régime municipal de l'empire 10main et de l'état social de la France depois le cinquième jusqu'au dixième siècle; enfin, il exposait les causes qui avaient permis au gouvernement représentatif de s'enraciner fortement en Angleterre, pendant qu'en France, en Espagne, les états généraux, les cortès ne furent que des institutions éphémères et irrégulières. Cet enseignement nouveau, si parsaitement approprie aux besoins de l'époque, non-seulement captivait la jeunesse studieuse, mais inspirait à tous les & prits sérieux un intérêt profond. Il ne tarda pas à porter ombrage au gouvernement, et en 182? M. Guizot vit son cours suspendu, deux ans après sa sortie du conseil d'État.

Dans le cours de l'année où il sut frappé comme professeur, M. Guizot avait fait paraltre un remarquable écrit: De la Peine de mort

<sup>(1)</sup> En particulier l'élection de l'abbe Grégoire comme député de l'Isère.

en matière politique, qui était comme le complément d'un autre ouvrage publié en 1820 : Des Conspirations et de la Justice politique. Mais dès la sin de 1822 M. Guizot se consacra uniquement à des travaux historiques et littéraires. Il avait jugé la situation; il avait reconnu qu'on ne pouvait plus espérer de retenir le gouvernement dans la voie funeste où il était engagé, et qu'il irait jusqu'au bout. Il commença par publier les Œuvres complètes de Shakspeare, en revisant avec M. Pichot la traduction de Letourneur, et en la faisant préceder d'une introduction, où partant de ce point que la critique littéraire avait changé de terrain et ne pouvait plus demeurer dans les limites où elle se renfermait jadis, il étudiait la nature de la poésie dramatique dans ses rapports avec la civilisation des peuples. Après la publication du théâtre de Shakspeare, M. Guizot donna la Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de la Révolution d'Angleterre (1823, 26 volumes). D'intéressantes notices firent connaître au lecteur la physionomie des principaux acteurs de la révolution de 1640, et formèrent comme la préface de la grande histoire dont les deux premiers volumes parurent en 1827, et que M. Guizot a continuée, après avoir été interrompu par deux révolutions.

Cependant l'histoire nationale avait sa part dans les travaux si considérables de M. Guizot. Il publia en 31 volumes la Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au treizième siècle, en mettant à côté des textes traduits, des introductions et des notes. A la même époque il faisait paraltre une nouvelle édition des Observations sur l'Histoire de France de Mably, en y joignant ses propres Essais sur l'Histoire de France du cinquième au dixième siècle, excellent volume, qui était le résultat de son enseignement à la Faculté des Lettres. N'oublions pas quelques fragments isolés, comme une Notice sur Calvin, qu'on trouve dans le Musée des Protestants célèbres, et deux articles. Abrégé et Encyclopédie, insérés dans l'Encyclopédie progressive, qui, malgré son titre, dut s'arrêter après deux ou trois livraisons.

Dans les derniers mois de l'année 1824, de jeunes écrivains se réunirent pour rédiger une modeste feuille qui ne devait s'occuper que de littérature. Le Globe, c'était le nom du journal, acquit rapidement une véritable autorité. Par leur bonne roi, par leur talent, les jeunes rédacteurs se trouvèrent les sincères interprètes de l'opinion, qui, dans le domaine littéraire comme dans la sphère politique, demandait à une sage liberté une sorte de rénovation morale. Parmi les écrivains du Globe, M. Guizot comptait soit des amis, soit des disciples, et plus d'une fois il s'unit à leurs efforts. Ainsi, quand mourut le général Foy, il fit de ce grand citoyen dans les

colonnes du Globe un éloge qui fut remarqué (1). C'était une franche adhésion aux principes de l'opposition modérée.

Au commencement de janvier 1828, M. Guizot fonda la Revue française, qui parut tous les deux mois, par livraison de 300 pages, à l'instar des revues anglaises. Là les questions n'étaient plus seulement indiquées, mais approfondies, et la critique prenait une autorité et des proportions considérables. C'est dans les pages de la Revue française que M. le duc de Bruglie con. signa de si excelle**nts essais** de science législative. Dans le cours de la même année, M. Guizot reparut dans sa chaire. Le ministère de M. de Martignac s'honorait en donnant à MM. Guizot, Villemain et Cousin l'autorisation de reprendre leurs cours depuis longtemps interrompus. Cette juste réintégration fut un véritable triomphe, non-seulement pour le talent des trois célèbres professeurs, mais pour les idées et les doctrines chères aux jeunes générations. La part de M. Guizot était belle; il était l'interprète de l'histoire; il reprenait ce baut enseignement qu'il avait déjà rendu si fécond, et il le reprenait avec la même mesure, avec la même gravité, la même sagesse. On put en être convaiucu dès le premier jour, quand, après avoir été accueilli par d'unanimes applaudissem**ents, il** demanda à son jeune auditoire d'apporter dans ses réunions, dans ses études, le même calme, la même réserve que lorsqu'on redoutait chaque jour de les voir entravées ou suspendues. Il y ajouta « que la bonne fortune est chanceuse, délicate, fragile, que l'espérance a besoin d'être ménagée comme la crainte, que la convalescence exige presque les mêmes soins, la même prudence que les approches de la maladie. *Vous les* aures, messieurs, j'en suis sur. » Ces sages et ingénieuses paroles, que nous ahrégeons, furent comprises par l'auditoire, et pendant deux ans M. Guizot put, au milieu de l'attention la plus recueillie, développer ces belles lecons d'histoire qui sont aujourd'hui dans toutes les mains. L'enseignement de 1828 à 1830 a produit l'Histoire générale de la Civilisation en Europe. 1 vol. in-8°, et l'Histoire de la Civilisation en France, 4 vol. in-8°.

Avant d'arriver à l'année 1830, où M. Guizot devint tout à fait un homme politique, d'abord par la députation, puis par le ministère, indiquons un événement important de sa vie privée. A la fin de 1828, M. Guizot épousa en secondes noces M<sup>11e</sup> Élisa Dillon, belle-fille de M. Devaisne, ancien préfet de la Nièvre, et nièce de M<sup>11e</sup> de Meulan, qui en mourant avait pressé son mari de former cette nouvelle union. C'est au mois de janvier 1830 que M. Guizot fut pour la première fois nommé député. Il s'était associé en 1827 aux efforts de la société Aide-toi, le ciel t'aidera, dont le but irréprochable et légal était

de défendre la liberté des élections. En 1830 les électeurs de Lisieux (Calvados) l'envoyèrent à la chambre. Il y arrivait à la veille des plus graves événements. Par la chute d'une administration modérée à laquelle succédait le ministère de M. de Polignac, la question se trouvait posée entre la monarchie constitutionnelle et la contrerévolution. La chambre répondit au discours de la couronne par la mémorable adresse dite des deux cent vingt-et-un. Un amendement, proposé par M. de Lorgeril, proposait d'en adoucir les termes. M. Guizot le combattit. « Gardons-nous, dit-il, d'atténuer la force de nos paroles; gardonsnous d'énerver nos expressions... La vérité a déjà assez de peine à pénétrer jusqu'au palais des rois; ne l'y envoyons pas timide et pâle; qu'il ne soit pas plus possible de la méconnaître que de se méprendre sur la loyauté de nos sentiments. » La chambre fut dissoute, et M. Guizot fut réélu à Lisieux, pendant qu'il exerçait à Nîmes ses droits électoraux. De retour à Paris, le 26 juillet, il se trouva au milieu de la crise révolutionnaire, et prit une part active à tous les actes de la chambre. Il rédigea la proclamation par laquelle la chambre appelait le duc d'Orléans à la fieutenance générale du royaume. Le 30 juillet la commission municipale qui siégeait à l'hôtel de ville avait nommé M. Guizot ministre de l'instruction publique, sous le titre de commissaire provisoire. Comme lieutenant général du royaume, le duc d'Orléans l'appela, avec le même titre, au département de l'intérieur (1er août); devenu roi, il le nomma ministre de l'intérieur, (11 août). La révolution de 1830 scinda en deux fractions l'opposition libérale. Ceux qui avaient travaillé sincèrement à établir la monarchie constitutionnelle comprirent qu'ils devaient soutenir et défendre la royauté nouvelle, et souscrire à une révolution qu'ils n'avaient point appelée, mais que les fautes, l'aveuglement des ultraroyalistes avaient rendue inévitable. C'était le parti constitutionnel, qui reçut plus tard le nom de juste milieu, et qui avait pour chefs Casimir Périer, le comte Molé, le duc de Broglie, M. Guizot, qui, avec des nuances diverses, poursuivaient le même but, l'accord de l'ordre, de la stabilité avec une liberté sage et pratique. L'autre fraction de l'opposition libérale, la gauche proprement dite, tout en acceptant la nouvelle royauté, prétendait lui imposer des concessions démocratiques et profiter de la victoire du peuple. Enfin, aux deux extrémités de l'échiquier politique, le parti républicain et le parti légitimiste se préparaient à faire au gouvernement nouveau une guerre implacable. Le premier cabinet que forma le roi Louis-Philippe après son avénement au trône (ministère du 11 août 1830) devait vis-à-vis l'Europe maintenir la paix avec dignité et rétablir l'ordre à l'intérieur. C'est à quoi travaillèrent habilement MM. Molé et Guizot. Ministre des affaires étrangères, M. Molé posa le principe de

non-intervention; ministre de l'intérieur, M Guizot réorganisa l'administration, et fit adopter per la chambre plusieurs lois que la charte revisée de 1830 avait solennellement promises. Ces lois réglaient l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques, la réélection des députés promus à des fonctions publiques et salariées, le vote annuel du contingent de l'armée, enfin la situation des officiers de tous grades de terre et de mer, qui désormais était assurée d'une manière légale. En se retirant le 3 nevembre, avec ses collègues, devant un ministère présidé par M. Lassitte, M. Guizot put annoacer à la chambre qu'il avait fait préparer une loi municipale et départementale, une loi électorale et une loi sur l'imprimerie.

Mais le temps n'était pas venu de ces pacifiques travaux. L'émeute grondait ; l'effervescence révolutionnaire, loin de s'éteindre, semblait redoubler, et pour la calmer, pour lui ôter tout prétexte, le roi Louis-Philippe prenaît le parti d'appeler la gauche aux affaires. Le 3 novembre 1830 le ministère de M. Lassitte sut installé. Loin de le combattre, M. Guizot et ses amis le soutinrent quelque temps; mais lorsque les faits les plus tristes, notamment la démolition de l'archeveché, eurent démontré l'impuissance du nouveau cabinet à réprimer l'anarchie, M. Guist regarda comme un devoir de dire son avis sur la situation. « Je crois fermement, dit-il à la tribune, que nous sommes dans une mauvaise direction, que l'ordre et la liberté chez nous sont en péril et non en progrès... J'en étais convains il y a trois mois, lorsque avec mes honorables amis nous sortimes du ministère. D'autres hommes, honorables comme nous, sincères comme nous, comme nous dévoués au prince et au pays, en ont jugé autrement; ils ont cru la tache possible aux conditions auxquelles nous l'avions jugée impossible. Je ne leur demande pas ce qu'ils en pensent aujourd'hui.... Pour mon compte, je ne crois pas qu'il soit possible de rester dans cette situation. »

En effet on n'y resta pas. Un homme qui par sa haute position, comme banquier et comme membre de l'opposition avant la révolution de 1830, se trouvait le rival de Laffitte. Casimir Périer, fut unanimement appelé à former, à présider un ministère. On avait soi dans la loyauté de ses intentions, dans la sermeté de son caractère. Personne ne pouvait le soupçonner de sentiments contre-révolutionnaires; mais on savait aussi qu'il s'opposerait avec énergie à toutes les entreprises qui tenteraient d'aller au delà de la monarchie constitutionnelle. Cette conviction en sit l'homme nécessaire, que la royauté nouvelle mit à la tête du ministère du 13 mars 1831, et qu'appuyèrent avec une entière franchise les membres les plus éminents de la chambre. M. Thiers, M. Guizot tinrent à honneur de parler, de combattre comme des lieutenants de Casimir Périer. M. Guizot non-seulement défendit **GUIZOT** 818

re du 13 mars, mais il prit l'offensive gauche : dans la discussion sur l'hérépairie, il en réclama le maintien, en marquer que cette hérédité recevrait impulsion de la démocratie, qui aurait

ment la voix prépondérante. · Périer avait pris le pouvoir le 13 mars nourut le 16 mai 1832. Son ministère n dévouement, un sacrifice, et il expira imp de bataille. Quand il eut disparu, nistration intérimaire s'efforça de sourdeau de la situation; enfin, après pluis, un véritable ministère fut formé le : 1832, ministère considérable, qui réumaréchal Soult, le duc de Broglie, , M. Thiers, et qui pendant plus de suffit à la difficile mission de défendre hie nouvelle contre les entreprises du imiste et du parti républicain. Dans , M. Guizot occupa toujours le déparl'instruction publique, et il eut le actère d'un ministre spécial, dont la e, la supériorité étaient incontestables, ateur, d'un homme politique dont la erçait dans les débats parlementaires e autorité. Un des premiers actes du le l'instruction publique fut de rétan de l'Institut la classe des Sciences politiques (1). « Lorsque les principes ernement, disait M. Guizot dans son roi, ne sont pas conformes aux droits nité, il peut redouter la raison hue peut l'ébranier même quand elle ne s, et l'inquiéter même en le respec-Des idées saines se sont répandues; es deviennent de jour en jour l'une

ires garanties de l'ordre; la raison s'ho-

consolider les fondements des plus

yances de l'humanité; et les sciences

t politiques serviront désormais, on

irer, à raffermir ce qu'elles ont jadis C'est plein des mêmes espérances que

entreprit d'organiser l'instruction prien la fondant sur les principes élémen-

i morale. « Pas d'esprit de secte ou de

it M. Guizot dans sa circulaire à tous

teurs des communes de France; l'ins-

it s'élever au-dessus des querelles pasii agitent la société. La foi dans la Pro-

a sainteté du devoir, la soumission à

paternelle, le respect dû aux lois, au

x droits de tous, tels sont les senti-

l s'attachera à développer. » M. Guizot tenta pas de ces recommandations géveilla à l'exécution de la loi nouvelle, ant aux préfets, aux recteurs, aux

s questions politiques, M. Guizot prit e part à toutes les mesures du minis-

instructions les plus détaillées.

tère du 11 octobre, qui eut à combattre les sociétés secrètes descendant sur la place publique, tant à Lyon qu'à Paris (avril 1834), qui fit instruire et juger par la chambre des pairs un immense procès, réprima d'intolérables scandales par la loi sur les crieurs publics, et qui enfin, après l'attentat de Fieschi, demanda aux chambres et en oblint le vote des lois de septembre 1835. Dans cette dernière et grave question les meilleurs esprits étaient partagés. Plusieurs voyaient dans les lois nouvelles des remèdes impuissants et funestes. Royer-Collard se déclara contre elles, et en combattant certaines considérations présentées par M. le duc de Broglie, il les qualifia « d'illusions d'un homme de bien irrité ». M. Guizot releva le mot : « On a parlé, dit-il, de l'irritation d'hommes désillusionnés; je désavoue pour mes amis et pour moi cette imputation. Non, nous ne sommes pas surpris de ce qui nous arrive; nous n'avions pas d'illusions, nous ne subissons pas de désenchantement. Et quant à de l'irritation, je crois pouvoir me rendre à moi-même cette justice que je n'en ressens pas. » Quelques mois après le vote des lois de septembre, le ministère du 11 octobre n'existait plus: une question de finance, la conversion des rentes fut la cause ou plutôt le prétexte de sa dissolution. Depuis longtemps il y avait au sein du cabinet une scission intime, qui sans le triste épisode de l'attentat de Fieschi eût éclaté plus tôt. M. Thiers cherchait à introduire dans le gouvernement le tiers parti, que plus tard on appela centre gauche; M. Guizot ne voulait pas laisser entamer la majorité qui depuis le ministère et la mort de Casimir Périer avait soutenu le pouvoir. Ce dissentiment fut la véritable cause de la dissolution du ministère du 11 octobre ; la question de la conversion des rentes n'en fut que l'occasion.

Quand M. Thiers eut formé le ministère du 22 février 1836, M. Guizot, loin de s'en déclarer brusquement l'adversaire, fit connaître que si le nouveau cabinet restait fidèle aux principes de la majorité, il le soutiendrait. Pendant la session il ne parla qu'une fois. Mais après la session les questions étrangères devinrent pour le nouveau ministère plus périlleuses que les affaires intérieures. L'Espagne était le théâtre des complications les plus sérieuses; le gouvernement de la reine Christine était également menacé par don Carlos et par l'esprit révolutionnaire, qui invoquait la constitution de 1812. M. Thiers était convaincu que la France était engagée par la quadruple alliance à secourir l'Espagne, et que le meilleur moyen de prévenir les excès révolutionnalres était de réprimer l'insurrection carliste. Aussi posa-t-il nettement dans le conseil la question de l'intervention. Au même moment on apprenait l'insurrection de La Granja. Était-ce le moment d'intervenir? M. Thiers luimême reconnut que non; mais il demanda qu'au moins le corps des auxiliaires qu'on avait réunis

à Pau fût conservé. Le roi ne voulut pas y consentir, et la retraite de M. Thiers amena la dissolution du ministère du 22 février, qui paraissait à son début pouvoir compter sur un long avenir.

Six mois après avoir quitté le pouvoir, M. Guizot y rentrait, et il reprenait le porteseuille de l'instruction publique, dans le ministère du 6 septembre, présidé par M. Molé, qui avait le département des affaires étrangères. Ainsi se trouvaient réunis dans le même cabinet les deux hommes éminents qui devaient bientôt se combattre si vivement. C'est à cette époque que M. Guizot, remplaçant M. de Tracy, vint prendre séance à l'Académie Française (1), en prononçant un éloquent discours, où il se montra très-favorable au dix-huitième siècle. Cependant, des tiraillements intérieurs rendaient difficile la marche du ministère du 6 septembre, quand un échec parlementaire sur une loi de procédure, provoquée par un procès célèbre, détermina sa retraite. Ainsi le ministère du 6 septembre n'avait pas plus vécu que le cabinet du 22 février : il tombait au bout de six mois, cette sois sur une question intérieure.

Le roi Louis-Philippe s'adressa successivement au maréchal Soult, à M. Guizot, à M. Molé pour former un nouveau cabinet. Les démarches près du maréchal furent sans succès. M. Guizot pensa qu'on pouvait réunir encore les élements qui avaient sait la sorce du ministère du 11 octobre, et il proposa à M. Thiers d'entrer tous les deux dans le même cabinet. Mais M. Thiers était déjà trop engage avec le centre gauche, et il déclina cette offre. Vint alors M. Molé, qui chercha des collègues dans le centre droit, dans la majorité, et dont la combinaison fut acceptée par la couronne. Le nouveau ministère s'installa le 15 avril 1837. Il débuta par une mesure heureuse, par l'amnistie; il prit une brillante revanche de la première expédition de Constantine, et après avoir dissous la chambre, il se présenta devant un parlement nouveau, au commencement de l'année 1838, avec des projets d'amélioration intérieure, notamment avec une grande loi sur les chemins de fer. Nous n'avons pas ici à raconter les déhats qui s'élevèrent sur ces propositions importantes. Il nous suffit de constater que dans sa première session la chambre nouvelle soutint le ministère du 15 avril. Néanmoins ce ministère avait une faiblesse originelle; en se formant il n'avait pas fait une assez large part à la chambre des députés. Les deux ministres principaux, M. Molé, M. de Montalivet, appartenaient à la pairie; et quelque honorables que fussent les ministres pris dans la chambre des députés, comme M. de Salvandy et M. Martin (du Nord), il fallait bien reconnaître qu'ils ne suffisaient pas à représenter dans le gouvernement la légitime importance de la chambre des députés. Ce reproche

fut adressé au ministère du 15 avril dès sa début, et il ne tarda pas à devenir le thème des commentaires, des attaques de la presse. La presse demanda comment un ministère pourrait vivre sans avoir pour chef un des deux hommes principaux de la chambre, M. Guizot ou M. Thiers, et ce grief prit de nouvelles forces dans l'intervalle qui sépara la première et la seconde session de la chambre nouvelle de 1837.

Les deux hommes princip**aux que nous re**nons de nommer, M. Guizot et M. Thieri, 🕿 sentirent profondément blessés de se trouver exclus du gouvernement, et ce sentiment egendra la coalition. Ce fut pour la monarchie de 1830 un événement funeste; elle s'était regardée jusque alors comme assez libre, assez forte pour choisir les hommes avec lesquels elle entradal gouverner, et cependant elle vit d'anciens minitres lui déclarer qu'elle n'était pas en situation de se passer de leurs services. Quand la chambre revint pour tenir la seconde session, la discussion de l'adresse fut un véritable champ de bitaille où les chefs des divers partis, M. Thier, M. Guizot, M. Berryer, M. Odilon Barrot & Iguèrent contre le cabinet en l'accusant d'issiffisance, en lui reprochant de ne p**as** d**ooner 🛎** pays la réalité du gouvernement représentail. M. Molé tint ferme, et la discussion de l'adresse se termina par un vote qui donna an ministère deux cent vingt-et-un adhérents et une majorité de huit voix. M. Molé trouva cette majorité trep faible, et il obtint de la couronne la dissolution de la chambre. Les élections se firent an miles des passions les plus vives, et la fameuse lette de M. Guizot adressée au maire de Lisien n'était guère faite pour les apaiser (1). Les élec-

(1) Cette lettre fut severement jugee par un journal dont les sentiments monarchiques ne devalent pas tut suspects à M. Guizot. « La coalition, disait le Journal des Debuts, a songé a rassurer les électeurs. M. Males Barrot, malgré ses protestations pacifiques, n'a pas para offrir une garantie suffisante, M. Thiers encore mein peut-être. On a choist M. Guixot comme plus propre par ses antécédents à parler de la paix en homme qui l'ameralt et qui la voudrait sérieusement. Aujourd c'est donc de sa députation que M. Guizot s'acquille: Il se présente au nom de la coalition, un rameau d'obrir à la main. Sa lettre a un double but : établir que la coaltion ne veut pas la guerre, et que c'est la politique da ministère qui nous y mène. La coalition ne veut pas la guerre: pour preuve, M. Guizot offre aux electeur magnifique éloge de la paix et sa propre conduite perdant le temps qu'il a été ministre. C'est la politique de ministère qui nous menerait à la guerre : M. Gultot. pour donner quelque vraisemblance à cet étrage paradoxe, s appuie sur la conduite que le gouvernement a tenue en Suisse, en Belgique et au Mexique... Pour pous rassurer complétement, M. Guizot n'a plus qu'une chose à faire : qu'il sorte de la gauche, qu'il rompe avec M. Thiers, qu'il désavoue la dépêche d'Ancône! la pull tique de la propagande, si justement flètrie par M. Gutzot, qui donc l'a soutenue avec acharnement? C'est 11 gauche Qui donc tous les jours attache encore le nom de système de la peur au système de paix dont M. Guicot démontre evec tant d'éloquence la bienfaisante influence? C'est la gauche, M. Guizot a repoussé l'interestion, nous le savons. Mais, qui donc l'a soniue? C'est M. Thiers. Que M. Guizot se mette lui-même d'accord . avec ses paroles; qu'il ne reproche plus au ministre,

tions ne donnèrent pas au ministère cette majorité incontestable dont il avait besoin, et quand tous les résultats de la lutte électorale furent connus, M. Molé déposa sa démission entre les mains du roi (31 mars 1839).

Pour les hommes qui voulaient sincèrement le maintien de la monarchie de 1830, et qui l'avaient défendue courageusement au milieu des circonstances les plus périlleuses, la coalition fut une grande faute : elle porta un coup fatal à la royauté de Juillet. M. Guizot expliquera peutêtre dans ses Mémoires les motifs qui lui ont fait si gravement compromettre les intérêts de la dynastie qu'il voulait servir, dans ce qui ne semblait être qu'une simple question de porteseuille. Pendant les interminables négociations qui devaient remplacer par un cabinet sérieux le ministère intérimaire, composé d'hommes sans importance politique, immédiatement après la retraite du cabinet du 15 avril, l'insurrection du 12 mai (1839) éclata. La coalition, les ardents débats qu'elle souleva, la passion extraordinaire avec laquelle les défenseurs les plus autorisés de l'or**dre, comme M. Guizot, 'attaquèrent des ministres** qu'avait librement choisis la couronne, et qui n'avaient pas perdu la majorité, l'anarchie politique et morale au sein du pouvoir, l'impuissance des coalisés après leur triomphe, huit semaines d'interrègne ministériel, tout cela fut interprété par les républicains comme d'irrécusables symptômes de la dissolution de la monarchie, et ils tentèrent l'insurrection du 12 mai. Elle sut promptement réprimée; le même jour, le marechal Soult fut définitivement chargé par le roi de former un cabinet, dont il prit la présidence, en ayant pour principaux collègues MM. Duchatel, Dufaure, Passy et Villemain.

C'est pendant le ministère du 12 mai que la question d'Orient, qui depuis quelque temps préoccupait la diplomatie européenne, prit de grandes proportions. Entre la Porte et le pacha d'Égypte la lutte était vive et après la victoire de Nézib ce dernier eut la prétention d'étendre son pouvoir jusque sur la Syrie. L'Europe dut songer sérieusement à intervenir. A cette époque la santé du maréchal Sebastiani ne lui permettait plus d'occuper activement son poste d'ambassadeur à Londres, poste dont l'importance se trouvait encore augmentée par la gravité de la question orientale. Dans les derniers jours de son ministère, le maréchal Soult offrit cette grande situation à M. Guizot, qui l'accepta.

Voici une phase nouvelle dans la carrière de l'homme d'État. Jusque alors M. Guizot, tout en accordant aux questions de politique extérienre l'attention qu'un esprit aussi étendu que le sien ne pouvait leur refuser, n'y avait pas pris une

comme des concessions et des lâchetés, sa fidélité à remplir les engagements de la France. On maintient la paix par des actes, et non par des phrases de sentiment sur les avantages de la paix... » (Journal des Débats, 24 février 1830.)

part directe, personnelle. Ambassadeur à Londres (1), où sa célébrité fui valut l'accueil le plus flatteur, il se trouva en rapport avec ce que l'aristocratie de l'Angleterre et de l'Europe avait de plus élevé, et aussi au milieu, dans le secret des plus grandes affaires. C'est dans cette situation qu'il assista et prit part aux évolutions inattendues de la question d'Orient. M. Thiers avait succédé au maréchal Soult dans la présidence du conseil (ministère du 1<sup>er</sup> mars 1840), et dans la question d'Orient il apportait des vues particulières. Il voulait faire la part de Méhémet-Ali la plus grande possible, lui assurer la possession héréditaire de la Syrie, et en même temps arriver a ces résultats par un arrangement direct avec le sultan. Sur ce dernier point, les soupcons s'éveill**èrent** à Londres, et rendirent assez difficile la situation de M. Gulzot, qui assurait. comme le lui prescrivaient ses instructions, que la France ne songeait pas à se faire une politique isolée, un succès isolé. Mais, ainsi qu'il le dit quelques mois plus tard à la tribune, on ne le crut pas. Sous l'empire de leurs soupçons, l'Angleterre, la Russic et, entralnées par elles, l'Autriche et la Prusse , se réunirent dans la pensée de résoudre la question d'Orient sans la France. et elles signèrent le traité du 15 juillet 1840. Une situation nouvelle commençait.

Nous n'avons pas à faire ici l'histoire des mesures que prit alors le ministère du 1er mars; nous n'avons qu'à suivre la situation diplomatique. Dans ses communications avec M. Guizot, lord Palmerston exprimait toujours le regret que la France n'ait pu être partie contractante au traité du 15 juillet, et il faisait remarquer que les quatre puissances n'avalent fait que maintenir à l'égard de la Turquie les principes que plus d'une fois la France elle-même avait déclaré être les siens. M. Guizot, dès qu'il avait connu l'existence du traité du 15 juillet, avait tenu à lord Patmerston un langage digne et ferme; il lui avait fait entendre que dans une affaire aussi grave l'Europe ne pourrait se passer de la France ; il mandait en m**ê**me temps à M. Thiers qu'à son sens la France n'avait d'autre attitude à prendre qu'une observation calme et forte, et sans désapprouver les armements, il était d'avis qu'on s'abstint d'inquiéter l'Europe et d'agiter l'intérieur. Il y avait ainsi entre l'ambassadeur et le président du conseil du 1er mars deux politiques différentes en présence.

A la veille de la réunion des chambres, il s'éleva entre le roi et M. Thiers d'assez sérieux dissentiments, tant sur l'importance des armements que sur le langage à tenir dans le discours de la couronne. On ne put s'entendre; le cabinet du 1<sup>er</sup> mars donna sa démission, et le 29 octobre 1840 un nouveau ministère fut formé sous la présidence du maréchal Soult, ministre de la

<sup>(1)</sup> On remarqua que depuis Sully M. Guizet était le seul ambassadeur protestant que la France cût envoyé à la cour d'Angleterre.

guerre. Les affaires étrangères étaient naturellement dévolues à M. Guizot. L'intérieur était donné à M. Duchâtel, les finances à M. Humann, l'instruction publique à M. Villemain, la justice à M. Martin (du Nord), la marine à l'amiral Duperré, le commerce à M. Cunin-Gridaine, les travaux publics à M. Teste. Ce cabinet, composé d'hommes considérables, devait être le dernier ministère de la monarchie de 1830. Nous devons en suivre rapidement les phases principales.

Le ministère du 29 octobre n'accepta la succession du ministère du 1er mars que sous bénéfice d'inventaire. Il adopta le projet de fortifier Paris, mais au nom d'une politique dont la sage fermeté n'avait rien d'alarmant pour l'Europe. Les fortifications de Paris étaient présentées tant comme une garantie de paix que comme une preuve de force, un acte d'énergie morale, de puissance matérielle; et c'est à ce double point de vue qu'elles furent votées par les chambres. La grande affaire était de mettre un terme à l'isolement diplomatique de la France, sans qu'il en coûtat rien à sa dignité. Le ministère du 29 octobre y réussit, et par la convention des détroits du 13 juillet 1841 la France rentra dans le concert européen. Aussi put-il assiriner aux chambres, dans les débats de l'adresse qui eurent lieu au mois de janvier 1842, que la question d'Orient était terminée.

Sur plusieurs questions, comme le droit de visite, le recensement à l'intérieur, le ministère avait trouvé dans la majorité de la chambre des députés des divergences d'opinion qui l'inquiétèrent, et il se détermina à une dissolution. Des élections générales eurent lieu le 9 juillet 1842. A peine en connaissait-on les résultats qui ne modifiaient pas sensiblement l'état moral de la chambre, qu'un lamentable événement vint consterner Paris et la France. Le soir du 13 juillet Paris apprit la mort du prince royal, du duc d'Orléans. Il fallut songer à pourvoir à l'avenir, et une loi de régence devint l'objet de toutes les préoccupations. C'est toujours pour un état monarchique une question délicate à réglementer et à résoudre. Dans la discussion de la loi qui tit dériver ses dispositions de l'assimilation fort juste de la régence avec la royauté, les discours de MM. Guizot, de Lamartine et Thiers produisirent une sensation très-vive. « Nous demandons à la chambre, dit M. Guizot, de voter cette loi aussi librement, aussi sévèrement que toute mesure politique, sans rien accorder à la circonstance, aux exigences du moment; nous ne demandons à personne une concession, une complaisance: nous n'en avons pas besoin. » Dans le cours des débats, M. Guizot développa cette considération qu'en raison même de l'état démocratique de la France, il sallait une régence de droit qui pût opposer aux passions individuelles une règle fixe, immuable. La loi fut votée par les deux chambres à une immense majorité.

Les chambres surent prorogées au 9 janvier

1843. Le ministère put se convaincre, quand elles se réunirent, que les élections de 1842 ne la avaient pas donné cette majorité compacte qu'il avait espérée. Aussi il évita de prendre l'initiative sur les questions politiques ; il présenta à l'activité parlementaire un ensemble de projets et de travaux; il voulut jeter les chambres dans les affaires positives. Mais il ne put supprimer une question dans laquelle sa situation était des plus difficies et des plus délicates. Le 20 décembre, l'ambasadeur français M. de Sainte-Aulaire, avait signé à Londres un nouveau traité sur l'exercice réciproque du droit de visite. On voulait arriver à une répression plus efficace de la traite des nois. Quand la nouvelle de ce traité parvint à Paris, elle souleva un véritable orage. L'opposition fat telle au sein des chambres et au dehors, que k ministère dut déclarer à l'Angleterre qu'il état dans l'impossibilité de ratifier le traité du 20 de cembre 1841, parce qu'il se trouvait sous la pression d'une force majeure. Dans le discours de la couronne, du 9 janvier 1843, la question avait été laissée à l'écart ; mais la majorité voulul donner une satisfaction positive au sentiment public, et elle exprima le désir que des négociations fussent ouvertes avec l'Angleterre pour arriver à la suppression du droit de visite qu'avaient établi les traités de 1831 et 1833. M. Guizot déclara, au nom du cabinet, qu'il prenait en grande considération le sentiment public, l'état des & prits, le vœu de la chambre, et que lorsqu'il croirait que la négociation réclamée par la chambre pût réussir, il l'ouvrirait.« Nous 🏖 ceptons, dit-il, la situation que nous fait la chambre. » Ce ne fut pas la seule question sur laquelle le ministère du 29 octobre fut obligé de se conformer docilement aux intentions de 🖪 majorité, de peur de la diviser, ou de se l'alieur. On vit plusieurs fois la majorité, sans retirer son appui au cabinet, apporter dans ses votes un grand esprit d'indépendance et d'impartialité; quelques projets de loi furent rejetés.

Dans la session de 1844, la majorité montra les mêmes dispositions, et n'épargna pas les dissentiments à M. Guizot, qui même quelquefois était contrarié par ses collègues. Nous avons sur cette situation le jugement d'un homme emnent, qui pouvait l'apprécier mieux que persoune; nous en devons la connaissance aux révélations que les révolutions entrainent souvent avec elles. Voici ce qu'écrivait à M. Guizot, à la date du 30 octobre 1844, M. le duc de Broglie, qui se trouvait alors à Coppet (1), pour lui conseiller de ne pas accepter le double de la dernière session, et de mettre de bonne heure le marché à la main à ses collègues et à la chambre des députés : « Vous avez un ministère qui n'a ni l'avantage d'être une coalition d'hommes distingués qui se soutiennent l'un et l'autre, comme

<sup>(1)</sup> Revue rétrospective, publiée après la révolution de 1848, par M. Taschereau, pag. 111.

GUIZOT 826

ministère du 11 octobre, ni celui d'être supe de subalternes entre les mains d'un omme le 15 avril et le 1er mars. Vos colsont, du moins pour la plupart, des s assez importants pour vous rendre tous tis à prendre plus ou moins dissicles, ous obliger à faire céder votre jugement, ils vous laissent en plein le fardeau sur ules; quand vient le moment de la lutte, tire son épingle du jeu. C'est un métier e, que vous ne devez pas faire plus longil faut vous en expliquer clairement avec : les avertir que la première fois que vous ez pas soutenu, vous prendrez résoluotre parti. J'en dis autant de la majorité nambre des députés; elle veut bien hair nemis, elle veut bien que vous les battiez, le s'amuse à ce jeu-là, et toutes les fois eviennent à la charge, sût-ce pour la dixième on-seulement elle les laisse faire, mais prête de bonne grâce, comme on va au ele de la Foire. C'est également une haqu'il faut lui faire perdre en lui en laisi cela est nécessaire, supporter les consés, sans quoi vous y perdrez à la fois anté et votre réputation. Tout s'use à la , et les hommes plus que tout le reste, stre forme de gouvernement. Il y a quatre vous êtes au ministère ; vous avez réussi i de toutes vos espérances; vous n'avez le rivaux : le moment est venu pour vous e maître, ou de quitter momentanément voir. Pour vous, il vous vaudrait mieux e temps d'interruption : vous vous remetout à fait, et vous rentreriez promptement es forces nouvelles et une situation reie. Pour le pays, s'il doit faire encore e sottise et manger un peu de vache enil vaut mieux que ce soit du vivant du lorsque rien ne le menace que lui-même. ouis donc trop vous conseiller de faire, l'ouverture de la session, vos conditout le monde; de les faire sévères, et tenir, le cas échéant, sans vous laisser er par les sollicitations et les prières. nez votre ministère et la chambre, ou les se tirer d'affaire. Dans l'un comme autre cas, la chance est bonne, et la meilour vous serait une sortie par la grande

erait tenté de croire que la gravité de ces s produisit quelque impression sur l'esprit Guizot, quand on le voit, au milieu de ion de 1845, manifester l'intention de se Il fit connaître à ses amis politiques qu'il ıvait pas un appui suffisant dans la maqui chaque jour s'amoindrissait. La mal'effraya à l'idée de perdre un pareil dé-, et elle chargea ses principaux memconjurer M. Guizot, au nom de l'intérêt in, de rester aux affaires. M. Guizot finit consentir, et il instruisit la chambre de sa résolution dans un discours où il interpréta le vœu de la majorité comme une preuve que ses amis et lui étaient seuls en situation de représenter et de désendre les intérêts conservateurs. L'homme d'Etat qui avait présidé le ministère du 15 avril, le comte Molé, ne voulut pas paraftre, par son silence, souscrire à une pareille déclaration, et à la tribune de la chambre des pairs il nia hautement que la politique du cabinet du 29 octobre fût l'expression fidèle ou la seule expression possible du parti conservateur; il ajouta qu'elle le compromettait au contraire et répandait dans le pays une irritation facheuse. M. Guizot repoussa énergiquement de pareils reproches. La lutte de ces deux hommes d'Etat, qui quelques années auparavant s'étaient trouvés réunis dans le même cabinet, affligea les sincères amis de la monarchie de 1830. Elle n'était pas un des moindres symptômes des complications inquiétantes de la situation.

En 1846 la chambre fut dissoute, et cette fois encore, comme en 1842, les élections ne cli**an**gèrent par les forces respectives des partis. Seulement, plusieurs des anciens députés restèrent sur le champ de bataille électoral, et furent supplantés par des hommes nouveaux. Dans les premiers moments le gouvernement se déclara satisfait du résultat, et le roi Louis-Philippe écrivait du château d'Eu, à la date du 5 août 1846, au ministre de l'intérieur, M. Duchâtel, qu'il n'y avait pas encore eu depuis 1830 une aussi grande victoire électorale pour le gouvernement; il ajoutait qu'il fallait en jouir, la faire sonner à toutes les oreilles, et *ne pas la déco*lorer par la crainte, dénuée aujourd'hui de toutes chances rapprochées, du triomphe des projets et idées démocratiques de désorganisation sociale (1). Il était difficile de moins pressentir l'avenir. Trois semaines après, le Mo*niteur* annonçait le double mariage de la reine d'Espagne avec l'infant don François d'Assise, et de l'infante Luisa avec le duc de Montpensier. Cette question était pendante depuis plus de trois ans entre les deux gouvernements de France et d'Angleterre. Dès les premiers moments, le roi Louis-Phillippe avait déclaré qu'il n'ambitionnait pas de donner pour mari à la reine d'Espagne un de ses fils, et qu'il ne demanderait la main de l'infante pour le duc de Montpensier que lorsque la reine serait mariée et aurait des enfants. Seulement il mettait une condition à cet engagement, c'est que le mari de la reine d'Espagne serait pris parmi les descendants de Philippe V, parmi les princes de la maison de Bourbon. S'il en était autrement, si le gouvernement français pouvait craindre le mariage de la reine d'Espagne avec un prince étranger à la descendances de Philippe V, il reprenait toute sa liberté, et se réservait d'agir

<sup>(1)</sup> Revue rétrospectire, publiée en 1848, par M. Taschereau, pagé 269.

comme il l'entendrait. La question en était là quand iord Palmerston, succedant à lord Aberdeen, écrivit, le 19 juillet 1846, à sir Henri Bulwer, ministre d'Angleterre à Madrid : « Les candidats à la reine d'Espagne se réduisent à trois : le prince Léopold de Saxe-Cobourg et les deux fils de l'infant don François de Paul.... ». Lorsque le gouvernement français eut connaissance de cette dépêche, où un prince allemand était mis en première ligne, il y vit l'intention de faire sortir le trône d'Espagne de la maison de Bourbon, contrairement au principe qu'il avait posé dès le début. Le roi Louis Philippe et M. Guizot tombèrent d'accord qu'il fallait presser la conclusion immédiate du double mariage de la reine d'Espagne avec l'infant don François d'Assise, et de l'infante avec le duc de Montpensier. La cour d'Espagne, qui attendait avec impatience un dénoûment, accepta avec empressement cette solution, et les deux mariages furent conclus. Quand on a sous les yeux les pièces de cette longue négociation, on demeure convaincu que le gouvernement français resta tidèle à ses engagements, et ne fit que maintenir le principe qu'il avait posé. Mais le résultat blessa profondément le gouvernement anglais; l'alliance entre les deux peuples fut altérée, et peut-être l'histoire indiquera-t-elle un jour parmi les causes de la révolution de 1848 l'inimitié de l'Angleterre.

Dès le commencement de la première session de la chambre sortie des élections de 1846, le ministère put se convaincre qu'il y avait au sein de la majorité un élément qui pouvait amener de dangereuses divisions. C'étaient les hommes nouveaux qui avaient succédé à d'anciens membres de la majorité, et qui s'appelaient *le jeune* parti conservateur. Ils avaient toute l'ardeur et aussi toute la présomption de la jeunesse. Ils ne craignirent pas, en plusieurs circonstances, de se séparer des chefs de la majorité. Ils prétendaient, en restant conservateurs, être progressistes avec sagesse, et ils s'autorisaient d'un discours qu'avait prononcé M. Guizot au milieu de la lutte électorale. Dans une harangue à ses électeurs, M. Guizot avait dit: « Toutes les politiques vous promettront le progrès, la politique conservatrice seule vous le donnera. » Cette phrase eut un grand retentissement dans le pays. Elle devint comme le mot d'ordre du jeune parti conservateur, qui se mit à réclamer une réforme électorale modérée. Tel n'était pas l'avis du gros de la majorité, et M. Guizot dut se décider entre ses anciens appuis et quelques jeunes amis qui se montraient assez indisciplinés. Son choix ne fut pas longtemps douteux, et tout en maintenant que la politique conservatrice n'était ni immobile, ni exclusive, et qu'elle pouvait et devait donner au pays les améliorations nécessaires, il déclara que ce n'était pas dans une première session qu'il fallait songer à toucher à la loi électorale, et qu'il s'opposait à ce qui pourrait amener 👉 la désorganisation de la majorité et jeter le les chambres étaient réunies, les manifestations

trouble dans son union avec le gouvernement. Un semblable résultat ne serait-il pas un singulier progrès? Toutes les propositions relatives à des modifications de la législation électorale furent écartées.

828

Dans la même session, le ministère sut assailli par des accusations de corruption administrative qui passèrent de la presse quotidiense dans les débats parlementaires. L'opposition & montra infatigable à répandre les plus graves soupçons sur l'honnêteté des hommes publics, sur la probité des fonctionnaires. A la tribune, M. Guizot repoussa énergiquement ce que cas accusations avaient d'excessif, de calomnieux, et en même temps il protesta que le gouvernement n'hésiterait jamais à poursuivre la corruption; il en donnait pour preuve l'affaire dont depuis quelques jours était saisie la cour des pairs. C'était le triste procès Cubières et Teste, qui produisait le plus déplorable effet sur l'opinion, que vint encore émouvoir plus vivement la tragique histoire de la duchesse de Praslin.

C'est à la fin du mois de septembre 1847 que M. Guizot prit le titre de président du conseil; mais depuis sept ans qu'existait le ministère de 29 octobre il en était le véritable chef, et il avait tout l'honneur comme tous les dangers de la reponsabilité. Cependant, après la session, l'animation politique, loin de se calmer, se changea ca une sorte d'exaltation révolutionnaire. L'opposition, tant parlementaire que républicaine, se mit à agiter le pays par des démonstrations pour lui très-nouvelles. On sit des banquets; les ches des différents partis y prononcèrent des discours véhéments, passionnés, où ils réclamaient une résorme électurale et tonnaient contre la curription. Dans le même temps le livre des Girondms enslammait les imaginations, et la presse quotidienne alimentait, augmentait cette effervescence. C'est au milieu de ces symptômes alarmants que s'ouvrit la session de 1848. Le ministère se montre résolu à tenir tête aux orages qui se préparaient. Il rédigea un discours de la couronne plein de fermeté, où il était dit que l'opposition obeissait à des passions ennemies ou aveugles. L'opposition se tint pour offensée par ce langage, et le déclara injuricux. Elle y trouva de nouveaux motifs pour redoubler la violence de ses attaques. Elle accuse ouvertement le pouvoir de gouverner par la corruption, qui descendait de haut dans toutes les parties du corps social. Le ministère, par l'organe de M. Guizot, reprocha à son tour à l'opposition de diffamer les pouvoirs publics, les chambres, les majorités, le gouvernement, l'administration, les personnes, et de travailler à les discréditer, a les détruire par la calonnie. La question des banquets vint accroître encore l'irritation reciproque. L'opposition annouça l'intention de se réunir dans un grand banquet pour y proclamer l'urgence de la résorme : le ministère déclara qu'il s'y opposerait, et que lorsque

GUIZOT 880

parlementaires étaient non-seulement inunais dangereuses. Nous touchons aux trois s de février. Il n'y eut pas de banquet le rier, mais il y eut quelque chose de plus une manifestation populaire qui tit desau sein de Paris les populations des fau-, et dans laquelle il élait facile de reconle prélude d'une vaste insurrection. Le ain 23 elle était générale; et devant roi Louis-Philippe crut devoir de renson ministère : au milieu de la journée izot montait à la tribune pour annoncer roi avait chargé M. le cointe Molé de un nouveau cabinet. L'opposition poussa de triomphe, la majorité un cri de dou-1. Le 24, la monarchie tombait, et la réle était proclamée.

Juizot passa en Angleterre, et y resta enane année. Il y fut l'objet, comme il l'a même, d'un accueil plus empressé, plus dans l'adversité que dans la haute for-'endant l'automne de 1848, il passa quelurs chez sir Robert Peel, qui le reçut avec sincère cordialité dans son manoir de n. A la vie politique M. Guizot fit sucsur-le-champ l'activité littéraire. Dès le 🗦 janvier 1849 il publia un écrit intitulé : Démocratie en France, remarquable e philosophie politique; en 1850, un Disur l'Histoire de la Révolution d'Angleoù il expliquait pourquoi cette révolution jussi, morceau d'une véritable profondeur, juel l'historien reprenait une œuvre intere depuis vingt-cinq ans. Il avait en 1827 l'histoire de Charles Ier depuis son avé-; jusqu'à sa mort; depuis 1850, il a donné 🔻 nouveaux volumes, deux sur la républi-Ingleterre et Cromwell; deux autres sur ectorat de Richard Cromwell, et le rétaient des Stuarts. Ces six volumes doivent vis de trois autres, comprenant l'histoire nes de Charles II, de Jacques II, et de la ion de 1688. Ainsi se trouvera terminé un is beaux monuments de l'art et de la historique dans notre siècle. Au milieu grands travaux, M. Guizot a trouvé le d'écrire sur notre époque plusieurs morparmi lesquels on a particulièrement rel'article intitulé Nos Craintes et nos inces, de prononcer au sein de l'Institut de juables discours, de composer sur sir Peel une excellente étude, de publier des essions, devenues nécessaires, d'anciens es. Les œuvres de M. Guizot forment auui vingt-trois volumes in-8°. M. Guizot ne i pas à publier la collection complète de cours politiques, et il s'occupe en ce mo-

est dans la soirée du 23 février que devant l'hôtel ires étrangères, qui maintenant n'existe plus, fut coup de pistolet auquel répondit une décharge oupe : ce fut comme le signal de la reprise de ection. ment d'écrire un ouvrage qui aura pour titre: Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps.

Dans ses Mémoires M. Guizot exposera sa politique, en donnera les raisons, expliquera ses actes, fera connaître comment il a compris son époque et les devoirs qu'elle lui imposait. C'est dire assez qu'il serait prématuré de vouloir aujourd'hui juger l'homme d'Etat : il faut attendre qu'il ait parlé lui-même dans ses Mémoires, qui ne manqueront pas de susciter d'intéressants débats. D'ailleurs, il n'appartient pas à la biographie, surtout quand elle s'occupe des contemporains, d'usurper le rôle de l'histoire et de prétendre en anticiper les jugements. Mais nous pouvons dès aujourd'hui apprécier dans M. Guizot l'orateur, l'historien, le penseur. L'éloquence que M. Guizot a déployée à la tribune est assurément la justification la plus éclatante du mot de Quintilien : Fiunt oratores. Dans la chaire de la Sorbonne, l'exposition historique de M. Guizot était pour le fond grave, intéressante, nouvelle; mais dans la forme elle était parfois monotone, et elle était loin de produire sur l'auditoire le même effet que la vive improvisation de M. Villemain, que la parole, le geste dramatique de M. Cousin. Mais quand, à la chambre, M. Guizot se trouva au milieu des partis et de leurs attaques, au milieu des affaires et de leurs dissicultés, quand il eut le pouvoir à désendre, l'opinion à persuader, une majorité à guider et à maintenir, sa parole devint par degrés plus nette, plus incisive, plus puissante: il semblait que chaque jour amenait un progrès. Enfin, lorsqu'à la fin de 1840 M. Guizot, devenu en réalité premier ministre, eut tout le poids des affaires, et dut faire face à tous, repousser sur tous les points les agressions d'adversaires aussi redoutables que MM. Berryer, Thiers, on vit, avec une surprise que nous pouvons appeler de l'admiration, l'orateur grandir chaque jour, gagner chaque jour un don, une qualité, et au milien des plus vives ardeurs de la lutte, arriver presque à la perfection. Nous rencontrons dans l'historien la même supériorité. Il y a chez M. Guizot le savant et l'artiste. Personne n'ignore tout ce que l'histoire de France doit au savant. Dans l'Histoire de la Révolution d'Angleterre, M. Guizot a montré un talent d'écrivain, d'artiste qui rappelle souvent la manière des anciens. Dans son récit il caractérise, il juge en passant les hommes qu'il rencontre, avec la profondeur, avec la finesse la plus équitable; souvent il les peint d'un trait, d'un mot. Pour arriver à cette sobriété puissante, il faut une grande force dans la pensée; aussi la trouvons-nous chez M. Guizot. Il a toujours consacré une attention profonde aux grands problèmes de la destinée et de la nature humaine. Il n'a pas abordé les questions métaphysiques proprement dites; mais c'est un moraliste éloquent et persuasif. Il s'est toujours attaché à l'étude de l'homme, ayant une autre destinée que les so-

ciétés elles-mêmes, et cherchant un monde invisible au delà de sa vie d'un jour. Quand il traite les questions religieuses, il institue pour ainsi dire un grave et sincère arbitrage entre le rationalisme et la foi. C'est le point de vue de Pascal disant « que la dernière démarche de la raison, c'est de connaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent ».

Le fils de M. Guizot, M. Guillaurne Guizot, a déjà pris un rang distingué parmi les jeunes hommes qui sont l'espoir de notre littérature. L'Académie Française a couronné son Ménandre, savante et spirituelle étude sur la comédie et la société grecques. LERWINIER.

Lorain, Notice dans le Dictionnaire de la Conversation. Histoire contemporaine. — Renseignements particuliers.

\* GULDBERG (Ove Hoeegh-), hommed'Etat et écrivain danois, né à Horsens, le 1er septembre 1731, mort à Hovedgaarden-Hall, le 7 février 1808. Fils d'un marchand, qui s'appelait Hœegh, il ajouta à ce nom celui de sa mère, lorsqu'il eut été anobli, en 1773. Nommé professeur d'éloquence à l'académie de Sorce, en 1761, il dut à sa réputation d'écrivain le titre de précepteur du prince Frédéric, second fils de Frédéric V (1764). La mère de son élève, la reine Julie-Marie de Brunswick-Wolfenbüttel l'associa aux projets ambitieux qu'elle avait formés en faveur de son fils. On accuse Guldberg d'avoir savorisé les débauches du prince royal Christian, l'héritier présomptif, afin de le rendre indigne du trône. Christian VII succéda néanmoins à son père; mais, incapable de gouverner, il laissa l'exercice du pouvoir à sa semme, la reine Caroline-Mathilde, et à son favori, Struensée. Cette combinaison était trop contraire aux intérêts de la reine douairière pour qu'elle ne s'efforçat pas de la détruire. Guldberg, qui avait du talent pour l'intrigue, fut chargé de former une conjuration avec Rantzau, contre Caroline et Struensée. Ses manœuvres déterminèrent la chute de Caroline et de Strueusée et l'élévation du prince Frédéric aux fonctions de régent, en 1772. Nommé secrétaire du cabinet du régent (1772) et du roi (1773), secrétaire d'Etat (1776) et enfin ministre d'État (1783), il gouverna sous le nom de son ancien élève, qui était un homme de peu de valeur. Son ministère sut une réaction contre les réformes libérales dont Struensée avait été le zélé promoteur. C'est à son instigation que sut rendue, le 24 janvier 1774, la loi de l'indigénat, qui réservait aux Danois toutes les dignités, les charges et même le droit de faire partie des corporations, et qui fut suivie de la retraite d'un grand nombre d'etrangers industrieux. L'affran- i for militair Videnskabelighed (Magasin pour chissement des paysans fut révoqué et la liberté de la presse fut restreinte en 1773. Le ministre encouragea néammoins l'étude des sciences, surtout de l'histoire naturelle, de l'archéologie, de la jurisprudence. L'ordonnance de 1775 établit que la langue danoise serait enseignée dans toutes les écoles. Guldberg fut obligé de donner sa dé-

mission, lorsqu'en 1784 le frère du roi est été dépossédé de la régence par son neveu, le prince Frédéric, héritier présomptif. Mais peu de temps après il fut nommé grand-bailli de Aarhuus, charge qu'il conserva jusqu'en 1802. Dans les diverses fonctions qu'il remplit, il employa toujours ses autorité en faveur de la religion.

Guldberg s'est acquis une place dans l'histoire, non-seulement comme homme d'Etat, mais aussi comme écrivain. Il est l'un de ceux qui out le plus contribué au perfectionnement de la large danoise. Son chef-d'œuvre est : Verdens Historie (Histoire du Monde), part. I, t. 1, 2; part. II, L 1; Sorcee, 1768-1772. Cet ouvrage, malbeureusment inachevé, est composé d'après les meilleurs sources. L'auteur y fait preuve d'une perspicacité remarquable. Il prend pour modèles les écrivais de l'antiquité classique, et particulièrement Tacit, dont il s'efforce d'imiter la concision. Son style pur, noble et vigoureux, est parfois entaché d'alfectation, et tombe dans la sécheresse. On a encore de Guldberg: Tanker om Millon og den sau kaldte hellige Poesie (Pensées sur Millon et sur la Poésie sacrée); Sorcee, 1761; tradus cu allemand, 1766; — Breve over viglige Sandheder (Lettres sur des vérités importants); ibid.; trad. en allem., Hambourg, 1768; — Den naturlige Theologie (La Théologie naturelle), ib., 1763; — Den Aabenbarede theologie (La Théologie expliquée); ib., 1773; — Tidbestenmelse af de Ny Testaments Bæger (Delermnation de l'époque où surent composés les livres du Nouveau Testament), ouvrage estimé; ibid., 1785. Guldberg a en outre publié une traduction danoise du panégyrique de Trajan et du Nouveau Testament, et plusieurs des discours académiques qu'il prononça en danois ou en latin. On lui attribue: Letters from an englisk gentleman concerning the late transaction in topenhagen; Londres, 1772.

E. B

Minerra, 1801, v. 1803, I; 1807, IV. - Plough, Oce Hargh-Guldberg, consideré comme homme d'Elst, dans Fædrelandet, no 642. — P. Paludan-Müller, Remartud (Bemærkninger) sur les art. de Plough; Odense, 1441, in 14. - 11.-12. Glessing, Struensee og Guldberg; Copeningue, 1849, In-16. - Helweg, Den danske Kirkes Hist., I. II. -Barlod, Fortallinger of Fædrel. Hist., p. 570, 341-44. Dansk Convers.-Lex. - Nyerup et Kraft, Litt. Lexe.

🕇 GULDBERG (Christian Hoeegn-), fils du precédent, né à Fredensborg, le 1er août 1777, fut nommé lieutenant général le 2 mars 1848, et reçut le commandement des troupes du Juliand et de l'île de Fionie. On a de lui : Et par ordon (Eloge d'Ove Haregh-Guldberg); Odense, 1841; et de nombreux articles dans Magazin les Sciences militaires).

E. B.

Erslew, Alm. Forf.-Lex. - Thorston, Hist. de la Littsrat. danoise.

\*GULGDBBRG (Frédéric Hoeegh-), fils de Ove Guldberg, littérateur danois, né à Copenhague, le 26 mars 1771, mort le 21 septembre 1852. Il

était maître de danois dans une école normale inférieure lorsqu'il fut nommé précepteur de la princesse Caroline, en 1803. Il remplit ces fonctions jusqu'en 1810, et à partir de 1805 il habita Kiel, où la cour s'était transportée. Il fut ensuite professeur de danois à l'Institut des Cadets d'Artillerie (1813-1830); puis à la haute École Militaire (1830-1836). On a de lui un grand nombre d'écrits dans dissérents genres. Plusieurs de ceux qu'il publia à ses débuts décèlent un vrai poëte; mais ses derniers ouvrages renferment des particularités de style qui ont nui à leur succès, quoique d'ailleurs ils témoignent du zèle de l'auteur pour les beautés littéraires. Parmi ses six pièces de théatre il suffit de citer : Lise og Peter (Lise et Pierre), opéra en deux actes; Copenhague, 1793 ; — Skrivefriheden (La Liberté de la Presse), comédie; ib.; -- Aflen er ikke Morgen liig (Le soir ne ressemble pas au matin), comédie en quatre actes; ib., 1817. La plupart de ses premières poésies ont été réunies dans les recueils suivants: Samlede Digle (Poésies complètes); Copenhague, 1803, 2 vol.; seconde édition, augmentée, sous le titre de Samlede Smaaling i bunden og ubunden Tale (Recueil de petites pièces en vers et en prose); ib., 1815-1816, 3 vol.; — Patriotiske Digte af blandet indhold for aar 1807 (Poésie patriotique sur divers sujets, pour 1807); Kiel, 1807; — Den store Stad, en Samling Smaadigte (La grande Ville, recueil de petites poésies); Copenhague, 1818; Kjærminderne eller de lykkelige Dage (Souvenirs chéris, ou les jours heureux); ib., 1828; - Roser og Torne (Roses et Epines); ibid., 1829; — Psalmodia; ib., 1835; — Blomsterkurven (La Corbeille de Fleurs); ib., 1850. On estime beaucoup ses traductions danoises d'auteurs labins, savoir: Tibul's Elegier, avec le texte; Copenhague, 1803, 2 vol.; — Terents's Skuespil; ib., 1805, 2 vol.; — Plautus; ib., 1812-13, i vol. — Il a aussi traduit de l'allemand et du suédois des ouvrages de religion ou d'éducation et des pièces de théâtre. — Enfin, il a composé plusieurs ouvrages grainmaticaux, entre aures: Dannersproyels Retskrivning og Toneklang (Orthographe et Prononciation de la Langue Danoise); Kiel, 1809; 3<sup>e</sup> édition, refonlue; Copenhague, 1813. — Il a fourni des arlicles à une trentaine de journaux ou revues, et rédigé Zeitung für Literatur und Kunst in den Königl. Dänischen Staaten (Journal pour es Lettres et les Arts dans les Etats danois); Kiel, 1807-1810. On lui attribue Epistler fra Underverdenen af baron Holberg (Epitres de 'autre monde, par le baron Holberg); Copen-Dague, 1837.

Son fils, Ove-Emmerich Hoeegh-Guldberg, né à Copenhague, le 25 septembre 1798, mort le 3 février 1843, a été avocat à la cour suprême (1823) et conseiller de justice (1833). On a de lui quelques opuscules, dont la plupart sont restés inédits.

E. B.

Sur le père: Kosod, Convers.-Lex., XXIII, p. 467-9. — Lübker et Schröder, Lex., p. 202-4. — Dansk Convers.-Lex. — Rahbek, Erindringer, V, 9-11. — Hoest, Erindringer, p. 149-150. — Erslew, Fors.-Lex.

Sur le fils: Dansk Pantheon, art. de Plough. — Dansk Conv.-Lex. — Erslew, Forf.-Lex.

\* GULDENLOVE (Woldemar - Christian, comte de Schleswig-Holstein), fils naturel de Christian IV, roi de Danemark et de Christine Munk, alla à Moscou en 1648, pour épouser Irène, fille du premier des Romanof. Le tzar désirait vivement cette union; mais le clergé, encore tout puissant en Russie, ne voulut pas la bénir avant que le prince danois n'eût changé de religion, et celui-ci aima mieux renoncer à ce mariage que d'abjurer sa foi. Ce n'est pas le seul cas où l'intolérance ait mis obstacle au succès de la politique russe. Une main anonyme a tracé une narration de cet épisode, qui abonde en détails fort intéressants; elle a été intercalée par Büsching dans son Magazin für die neue Historie

Pee A. G-N.

Gebhardi's Gesch. der Königreiche Danemark, II, 889. — Richter, Gesch. der Medizin in Russland, II, 67.

und Geographie; Hambourg, 1767, t. X.

GULDENSTÆDT (Jean-Antoine), médecin et naturaliste russe, né à Riga, le 29 avril 1745, mort le 23 mars 1781. Après avoir achevé ses études à Berlin et gagné ses degrés à Francfortsur-l'Oder, il prit part, de 1768 à 1775, aux explorations savantes que l'impératrice Catherine fit faire dans les contrées les plus reculées de son empire. De 1775 à 1780, il professa l'histoire naturelle et présida la Société Economique de Saint-Pétersbourg, où il mourut, d'une fièvre pernicieuse qu'il avait gagnée en exerçant avec zèle son ministère. Studieux à l'excès, il a eu le tempsde laisser : *Mémoires* latins, touchant l'histoire naturelle et la botanique, insérés dans les Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg; — Mémoires allemands, historiques, géographiques, économiques, enrichis de cartes, insérés dans le Calendrier historique et géographique de Saint-Pétersbourg ; — Mémoire français sur les produits de la Russie propres à tenir la balance du commerce tou*jours favorable* ; Saint-Pétersbourg, 1777, in-4° ; - Voyage en Russie et dans les montagnes du Caucase, ouvrage posthume, anssi érudit que curieux, orné de figures, de plans et de cartes, écrit en allemand ; Saint-Pétersbourg, 1787-1791, 2 vol. in-4°. La première partie, où il s'était glissé un grand nombre de sautes, a été réimprimée avec goût par les soins de Jul. Klaproth, sous ce titre : Voyage en Géorgie et en Imirélie, par Guldenstædt, revu et corrigé d'après ses papiers, et accompagné d'une carte; Berlin, 1815, in-8°. La seconde partie contient de précieux vocabulaires des dialectes du Caucase, qui ont été intercalés, en abrégé et avec peu d'intelligence, dans les Mémoires historiques et géographiques sur les pays situés entre la mer Noire et la mer Caspienne; Paris, 1797,

ia-4°, et qui ne sont en réalité que la traduction du premier volume de Guidenstardt,

P\*\* A. G-5.

Innaies de la varieté l'dographique de Saint-l'étare bourg — (i.e. charch, Liel Biblioth, i. l., p. 153-163 la comill, Resen, i. 1V, p. 10, t. V, p. 101. — dela den maturf Freunde zu Borin, i. II, s. 1°01. — dela dend l'Arapol, pro a 1701. — Adeima, Gel. Lax. — Messel. Lex. 1, 1V, p. 150. — Pallas, Riographia de G. — Journal Encycloped., 1700, avril, p. 19

GPLDIX ( Habocuc, et plus tard Paul). mathématicien suisse, né à Saint-Gall, en 1577. mort à Gratz, le 3 novembre 1843. Il appartenait à la religion réformée, et exerça d'abord la profession d'orfèvre. A l'âge de vingt ans il abjura, et entra chez les jésuites, sons la simple qualité de frère ou de coadjuteur temporel. C'est alors qu'il prit le nom de Paut. Il s'adonne à l'étude des mathématiques, et à partir de 1809 il as livra à leur enseignement dans les colléges de la Société, d'abord a Rome et ensuite à Gratz Son nom est surtout connu à cause du lhéorème auquel il est resté attaché. Voici ce théorème : « Toute figure formes par la rotation d'une ligne ou d'une surface autour d'un axe immobile est le produit de la quantité gineratrice par le chemin de son centre de gravité. » Cette proposition générale n'appartient pus cependant à Guidin, puisqu'elle se trouve deja consignée dans les Collectiones muthematics: de Pappus, La Père Guidin ne put même la verifier que dans quelques cas particuliers, et la première démonstration complète en fut donnée par Autonio Roccha, Lorsque Cavalleri publia sa Géométrie des Indivisibles, Guidin est escore le tort de se ranger parmi ses adversalres. On a de Guidin . Refututio Bienchi Calandarii Gregoriani a Selho Calvisio conscripti; Mayence, (618; --Problema arithmeticum de verum combinationibus quo numerus dictionum seu conjunctionum dicersarum quae an XXIII al-Phabeli litteris fiert possunt indagatur; Vienne, 1622; — Dissertatio physico-mathomatica de moto Terra ex mutatione centri gravitatis ipsiut procenienti, Vienne, 1622. Problema geographicum de discrepantia in numero ac denominations dierum quam qui orbem terrarum contrarits uns circumnavigant, et inter se et rum ils qui in codem loco consistunt , experiuntur ; Vienne, 1633: Centrobarytica, seu de centro gravitatta trium specierum quantitatis continus: /ibr) [1]; Vienne, 1635-1642, 2 vol. in-fol.

L. four.

Montreta. Histoire des Maihdunttiques, inine II. p. 30 el aniv. — Ad. Meritson, Distion, de la Consers

MCLEM Dr. WHINECE (Jean), militaire et lustorien suisse, né en 1562, a Davos (liques Grises), mort à Coire, en 1637. Après avoir été nommé en 1594 landatoman dans sa ville natale, il fut mis en 1607 à la tête du régiment chargé d'arrêter les Espagnols dans la Valteline Son canton l'envoya en 1637 comme député auprès de Lon- VIII (in a de lui - Reschreibung von

Rhatia (Description de la Rhatis); Eurish, 1616, in-fol; cet ouvrage, dédié à Louis XIII, est devenu rare; il contient des recherches historiques sur le pays de Guler; — Büchsen meistern (L'Artdu Canonnier); Hambourg, 1618, in-4°.

E. G.

Meher, Albert Gel.-Lankbon

GULUNGA (Inhéoung, Inhoosige, prince mmide, second fils de Massinissa et frère de Midas et de Mastanahei, vivalt dess le deuxième si avant J.-C. En 172, il fut quivoyé par sea peie à Bomé pour répondre aux plaintel des au sadeura carthaginois contre les Numides. L'assis suivante, il dépunça les Carthaginols comme medifant une attaque contre las Romains, et le sins accueifift see accusations avec faveur. Après le mort de Massitisas, en 149, Scipion partage la aouveraineté entre ses trois fils, domant à Galuste, qui étalt un habile général, le droit de fac la paix et la guerre. En 148, celui-ci amida si siège de Carthage comme alhé des Romais, ri tenfa válnement de se porter pour médisira entre Scipion et Andrubal. Par as mort et ser celle de Mastanabel, Micipea es trouva investi de tout le nouvoir royal.

Tite-Live, XI II, 20, 25; XLIII, 5. — Polyhe, XXXII, 5. — Pilor, 1/46, Nat., VIII, 10. — Appen, Past, 2, 31.

111, 15 . - Satteste, Jug., 8, 28,

GUMILLA (Le P. Jasé), missionnaire espgnol, në vers 1690, mort vers 1758. Il estra dan la Société des Jésuftes, et sollirita d'être caroni précher la foi catholique en Amérique, Dide sur la Nouvelle-Grenade des son ardrée à Cuthagène, il s'appliqua à apprendre les éles dialectes des Indiens, et put ainsi voyage dus l'intérieur et entrer en relations directes aveles naturels. Ce fut de préférence les bords de l'ibrécoque qu'il parcourut. It y observa les meus des habitants et l'histoire naturelle de pays. Si parmi les tribus qu'il visita, il fait l'élage du Salivas, il constate que les Guabibos sont sethropophages el mangent les corps des paultuis rejetés par la mer. La misère et la fain sat les scules causes de cet usage, qui se stetrouve pas dans l'intérieur des terres, le ?. Gumilla ne semble pas s'être douté d'anc aumunication entre la rivière des Amazons d l'Orenoque, quoiqu'il ait remonté ce demercum d'enu a une grande distance. Il rapporte qu'il l vit une si grande quantité de tortues - 🙌 seruit aussi difficile de les compter que le compter les sables de ses rivages ». Ce seu pr rage doit mettre en garde contre les richs 🗖 P. Gumilla. Le merveilleux et la créduit! prennent frop nouvent la place de l'observation et de la vérité. Cependant, dans ses descritions iki Tunja, du Bogota, de l'Anzerma, de 1975 des Musos, ses détaits aont certifiés par dut lat-Julian et par La Condamine, Dans l'Assett le Cartama, le Zenu, et les contrées voisies, 🕿 enterrari encore les chefs avec leurs frame. leurs domestiques, leurs armes, leurs trestitides plata et des cruches remplio de considir

étaient aussi placés sous les énormes pierres et les arbres qui recouvraient leurs sépultures. Le vol, le meurtre, l'adultère y étaient punis de mort, la sodomie entraînait la dégradation du coupable, qui, relégué à l'état des femmes esclaves, broyait le blé, filait et apprétait les aliments. La polygamie était d'un usage général; ordinairement les alliances se faisaient entre les parents les plus proches, frères et sœurs, cousins et cousines, oncles et nièces, etc. Le P. Gumilla croit trouver là une réminiscence de l'hébraïsme, et pense que les Américains descendent de Cham, et ont une origine asiatique. Humboldt a jeté la lumière sur ces spéculations sans fondement

Gumilla séjourna trente années dans l'Amérique méridionale; en 1738, il etait recteur de la maison des jésuites à Carthagène. De retour en Espagne, il publia le fruit de ses observations sous le nom d'El Orenoco illustrado y defendido, historia natural, civil y geographica de las naciones situadas en las riveras de esto gran rio; Madrid, 1745, et Barcelone, 1791, 2 vol. in-4°, avec 8 pl.; trad. en français par Eidous, Paris, 1758, 3 vol. in 12.

## Alfred DE LACAZE.

La Condamine. Relation d'un l'oyage fait dans l'intérieur de l'Amerique meridionale, depuis la côte de la mer du sud jusqu'aux côtes du Brésil et de la Guiune en descendant la récière des Amazones (Paris, 1745, in-8°, avec carte). — l'oyage de Humboldt et Bonpland, relation h. torique, t. 1, 11 et 111; 1814-1825, in-4°, — Raynal, Histoire du Commerce des Européens dans les deux Indes. t. 1X, p. 9.

GUMPRECHT (Théodore-Godefroy), agronome allemand, né le 14 octobre 1793, à Hambourg. Il fit de bonnes études à Habovre et à l'Académie d'Économie rurale de Flottbeck. pratiqua ensuite l'agriculture pendant plusieurs années, et se fixa en 1818 dans le grand-duché de Weimar, où il administra jusqu'en 1833 des terres appartenant à la couronne. En 1835 il devint fermier général du domaine Pelse; mais lorsque cette propriété eut été vendue, il se fixa en 1851 à Berlin. M. Gumprecht a fondé en Silésie un institut d'économie rurale et a exerce pendant quelques années les fonctions de secrétaire général de la Société Agronomique contrale de Prusse. Il a rédigé auccessivement les revues périodiques : Landwirthschaftliche Berichte aus Mitteldeutschland (Comptes-rendus de l'Economie rurale en Allemagne centrale); Weimar, 1832-1842, 26 livraisons; et Neue landwirthschaftliche Zeitung (Nonvelle Guzette d'Économie rurale), Berlin, 1852 et s.; et a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels on remarque: Die enthüllten Betrügereien der Schaefer (Les Tromperies des Bergers dévoilées); Eisenach, 1825; - Mittheilungen aus der Generalversammlung deutscher Landwirthe (Compte-rendu de l'Assemblée génerale des Agricolteurs allemands); Leipzig, 1839; — Bemerkungen über Trockenlegung der Felder Observations sur le Desséchement des terres); Berlin,

1852, avec 16 gravures; — Des Landwirths Wanderschaft (Le Voyage de l'Agriculteur); Glogau, 1852; guide à l'usage des jeunes agronomes pour pouvoir voyager avec fruit; — Chili-Salpeter; Berlin, 1855; — Nülzliche und kurzweilige Gespraeche der Bauern (Les Conversations utiles et amusantes des cultivateurs); Berlin, 1854.

Brockhaus, Conv.-Lex. — Knyser, Index libr. — Kirchhoff. Katalog. — Hinrichs, Bücher Verzeichn. — Gersdorf. Leipz. Repert.

GUNDAHAIRE. Voy. GONDICAIRE.

GUNDRLFINGER (Henri), historien allemand, né à Kostnitz, mort vers la fin du quinzième siècle. Il fut professeur de littérature et chapelain de l'église de Fribourg en Snisse; il écrivit en latin une Histoire d'Autriche, où l'on trouve beaucoup de fables et qu'il divisa en trois parties; la dernière seulement a été imprimée dans le recueil de Kellar, Annalecta Vindobonensia, 1761, t. I, p. 728; on rencontre aussi dans cette collection, t. I, p. 821, un autre ouvrage de Gundelfinger: Tractatus de successione Constum Teriolensium.

G. B.
Lambectus, De Biblioth. Findebon., t. VI, p. 465.

\* GUNDERODE ( Caroline de ), femme de lettres allemande, née à Carlaruhe, en 1780, morte, par suicide, en 1806. Fille d'un conseiller et chambellan de cour, sa naissance et l'état médiocre de sa fortune lui firent accepter le titre de chanoinesse d'un chapitre noble de Francfortsur-le-Mein. Liée avec la celèbre Bettina d'Arnim (voy. ce nom), l'amie passionnée de Gœthe, elle brilla pendant quelque temps dans la pléiade littéraire de son temps sous le nom de *Liane*, et publia des poésies remarquables par une certaine originalité, un sentiment profond et une grande habileté dans l'expression. « Malbeureusement, dit Mile Elise Voiart, chez elle l'imagination, cette brillante faculté qui sait les poètes, n'était pas toujours dirigre par la raison; une sensibilité surexcitée par des chagrins de cœur, et par une fausse appréciation de sa position, lui rendit la vie amère à lei point, qu'elle mourul à vingt-six ans, d'une manière tragique, en se frappant le sein d'un poignard. »

Rise Voiatt, Dict de la Conv., Suppli à la 1re édition. \*GUNDLING (Wolfgang), theologien allemand, né vers le commencement du dix-septième siècle, mort le 31 juin 1689. Ses ancêtres appartenaient à une famille noble de Bergen (Brabant), dont un membre se fixa en Allemagne du temps de Maximilien et s'insinua dans les bonnes graces de cet empereur, ce qui lui sit donner le nom de Günstling, c'est à-dire favori, changé plus tard en celui de Gundling, Gundling, d'abord nommé ministre protestant à Kirchensittenbach, fut ensuite appelé comme pasteur à l'église Saint-Laurent de Nuremberg. On a de lui : Rustratu Johannidis Ziglowski Rutheni Brevis Delineatio Ecclesia orientalis graca numquamantehac, nunc vero cum notis evulgala; Nuremberg, 1681. in-8°; — Canones græciconcilii Laodicensis, cum versionibus et observationibus; Nüremberg, 1684, in-8°; — Annotationes in concilii Gangrensis Canones XX; Altorf, 1695, in-8°: publié par les soins de Jean Fabricius.

E. G.

Jöcher, Allgem. Gel.-Lexikon.

GUNDLING (Nicolas-Jérôme), polygraphe allemand, fils du précédent, né à Kirchen-Sittenbach, près de Nuremberg, le 25 février 1671, mort le 16 décembre 1729. Après avoir fait des études de théologie et de belles-lettres à Altorf, à léna et à Leipzig, de 1690 à 1696, il se rendit ensuite à Nuremberg, où il commença à s'exercer dans la prédication. Chargé quelque temps après de l'éducation de plusieurs jeunes gentilshommes, il les conduisit en 1699 à Halle. C'est là qu'il se lia avec le célèbre Chrétien Thomasius, qui le détourna de continuer ses études de théologie et le détermina à se consacrer à la jurisprudence. En 1703 Gundling se fit recevoir docteur en droit. Après avoir donné ensuite des cours d'histoire, d'éloquence et de droit, il fut appelé en 1705 comme professeur extraordinaire de philosophie à Halle, quoiqu'il n'eût pas le grade de maître ès arts, exigé régulièrement de ceux qui devaient occuper une chaire. L'année suivante il devint professeur ordinaire de cette science; en 1707 il obtint de plus la chaire d'éloquence et peu de temps après encore celle de droit naturel. Le roi de Prusse lui offrit ensuite un emploi à la cour; mais Gundling refusa, et resta jusqu'à sa mort à l'université de Halle. où ses leçons, remplies d'idées paradoxales et de traits plaisants, attiraient beaucoup d'étudiants. Plus tard il fut nommé professeur de droit ordinaire et conseiller intime de la cour de Prusse. Gundling possédait à un haut degré plusieurs qualités qui ne sont pas ordinairement réunies; très-prompt à discerner par un coup d'œil de critique la vérité dans une question embrouillée, doué d'une mémoire excellente, il avait encore une imagination brillante et le don de s'exprimer agréablement et avec beaucoup d'esprit. Il travaillait avec une ardeur insatigable sur les sujets les plus divers. Comme son maître Thomasius, il prit à tâche de contrôler avec hardiesse les opinions scientifiques généralement admises, et de secouer le joug du pédantisme, si longtemps à la mode en Allemagne. Par excès de zèle, il tombait alors quelques sois dans des paradoxes, qu'il soutenait avec opiniâtreté dans un langage souvent satirique et blessant pour ses adversaires. Mais il faut reconnaître qu'en ce qui concerne l'histoire, le droit public et l'histoire du droit germanique, Gundling a réussi à dissiper plusieurs erreurs qui avaient cours avant lui. Son principal mérite est d'avoir donné aux érudits allemands l'exemple de l'indépendance d'esprit, et de leur avoir appris à raisonner sur les faits, tandis qu'ils ne savaient apparavant que les rassembler. Éclectique en philosophie, Gundling

alliait la théorie de Locke sur la formation des idées à la théologie naturelle de Leibnitz. Mais il était original en enseignant, comme plus tard Kant, que les principes de la connaissance n'est qu'une valeur objective, ou, en d'autres mois, qu'ils ne nous apprennent rien sur la réalité des choses. Comme publiciste, il se rapproclait beaucoup du système de Hobbes, et admettait, comme celui-ci, la légitimité du despotisme. On a de lui : Neue Unterredungen, darinnen sowohl schertz-als ernsthaft über gelekte und ungelehrte Bücher raisonnirt wird ( Nouveaux Entretiens, dans lesquels on raisonne joyeusement et sérieusement sur des livres savants et ceux qui ne le sont pas); Lützen, 1702, in-8°: revue mensuelle, dont trois numéros serlement ont paru; la publication en fut ensuite interdite par la censure, sur la réclamation de plusieurs savants, violemment attaqués par Gundling; ce qui a paru fut réimprimé plus tard dans les Satyrische Schriften de Gundling; — Historia Philosophiæ moralis apud Orientales; Halle, 1706, in-4°; — Otia; Francfort et Leipzig, 1706-1707, 3 vol. in-8°; recueil de dissertations écrites en allemand sur divers sujets de physique, de morale et d'histoire; — Schediasma de jure oppignorali territorii, secundum jus gentium et teulonicum; Halle, 1706, in-4°: Gundling y soutiest, contre l'opinion de Grotius, la validité des engagements de souverainetés; — Status naturalis Hobbesii in corpore juris civilis defensu; Halle, 1706, in-4°; — De Statu reipublicz Germanica sub Conrado I; Halle, 1706, in-4°; ouvrage qui fut critiqué par Ludwig ( voy. ce nom); — Observationum selectarum ad rem liller riam speciantium Collect.; Francsort, 1706, in-8°: ce recueil contient, outre six dissertations, une biographie de Conrad Celtes; — Historische Nachricht von der Grafschaft Neufchald und Vallangin (Notice historique sur le Comle de Neuchâtel et Vallengin); Halle, 1798, in-5°; — Historiæ Philosophiæ moralis Pars prima; Halle, 1708, in-8°; — De Henrico Aucupe rege, in quo reipublicæ facies ex diplomatibus, chartis scriptoribusque æqualibus in luce collocatur; Halle, 1711, in-4°; — Via ad Veritatem; Halle, 1713, 3 vol. in-8°: cours de philosophie, dont le premier volume traite de la logique, le second de la morale, et le troisième du droit naturel, que l'auteur sonde sur le principe de la coercition, nécessaire pour empêcher la guerre de tous contre tous. Le second volume sut de nouveau publié à Halle es 1726, in-8°, sous le titre d'Ethica seu Philosophis moralis; le troisième volume parut la seconde fois en 1769, à Halle, in-8°, sous le titre de Jus Naturx et Gentium nova methodo elaboratum; — Diatribe de feudis vexilli; Halle, 1715, in-4°; — Gundlingiana; Halle, 1715-1732, 45 pièces, in-8°: recueil de dissertations curieuses sur des matières de philosophie, d'his-

littérature et de jurisprudence, qui sut in appendice publié sous le titre de undlings Sammlung kleiner deulswiften (Collection des petits Ecrits s de Gundling); Halle, 1737, in-8°; ione uxorum dole et morgengaba ex manico; Halle, 1722, in-4°; — Dilalle, 1723, in-4°; ouvrage resté inaprès la mort de Gundling on publia cours tenus par lui à l'université de ous citerons parmi eux : Discours über mlichen Pandeclen (Cours complet ectes); Francfort, 1738-1739, 2 vol. Discours über den jetzigen Zustand ropaischen Staaten (Cours sur l'état s Etats européens); Francfort, 1733, les leçons faites par Gundling sur le lus Reipublicæ litterariæ de Heurent publiées sous le titre de Volls-Historie der Gelahrtheit (Histoire de l'Erudition); Francfort et Leipzig, 6, 5 vol. in-4°; recueil indigeste, dont ues parties, passables, pourraient tenir olume. Gundling a encore publié une : de dissertations sur divers points de lence, de même qu'il a fait réimprimer, cellentes préfaces, l'Historia Belgica lurgundus, les Annales Boiorum d'A-. etc. — Le catalogue de la hibliothèundling fut publié par Chr.-B. Michel, '31, in-8°.

r, Irogramma in Junere N.-H. Gundlingii; in-fol. — Wideburg, Memoria Gundlingii; i, in-4°. — Hempel, Gundling's umstændli-; Francfort et Leipzig, 1736, in-4°- — Bibliormanique, t. XXIII. — Nicéron, Mémoires, Brucker, Historia critica Philosophiæ, t. V, 322; t. VI, p. 868. — Schrækh, Abbildungen, xching, Hist. litter, Handbuch. — Sax, Onot. VI, p. 25.

LING (Jacques-Paul, haron DE), l'État et historien allemand, né à Kirenbach, près de Nuremberg, le 19 août ort à Potsdam, le 11 avril 1731. Il fit s dans différentes universités, et voyaite en qualité de gouverneur avec deux ntilshommes en Hollande et en Anglen 1705, Frédéric Ier, roi de Prusse, ibli à Berlin une académie pour la jeune , Gundling y sut nommé professeur et de politique. A son avénement au édéric-Guillaume les supprima cet étant, et pour dédommager Gundling de de sa place, il lui donna les titres d'hishe et de conseiller aulique. Le nouvel raphe était d'un caractère bizarre; son pédantesque, sa vanité ridicule, des colère comiques le rendirent bientôt es mystifications du prince et des rila cour. Il devint ainsi le conseiller u fou de la cour du roi de Prusse. Un dling s'échappa; il voulait s'en aller à on le rattrappa à Breslau; et ne pouster aux offres que le roi lui faisait, il revint à Berlin. Au retour, sa pension fut élevée. il reçut les titres de baron, de conseiller intime, de conseiller de guerre, des finances et de la justice, et de président de la Société royale des Sciences. En 1726, Gundling fut nommé chambellan. On n'en continua pas moins de lui jouer les plus drôles de tours, et s'il se sâcha quelquefois, il ne les endura pas moins; sa femme. fille de l'historien Larrey, était traitée à peu près de la même façon. Après sa mort, on le mit dans un cercueil qui avait la forme d'un tonneau, peint en noir, avec des inscriptions grossières et bachiques. Beaucoup de courtisans assistèrent à ses funérailles; mais le clergé protestant refusa de prêter son concours. On a de Gundling: Geschichte und Thaten der Kayser Friederichs I, Henrici VII, Conradi IV, Wilhelmi, Richardi und Conradi III (Histoire et actions des empereurs Frédéric ler, Henri VII, Conrad IV, Guillaume, Richard et Conrad III ); Halle et Berlin, 1715-1719, 4 vol. in-8°); — Auszug der churbrandenburgischen Geschichte (Extrait de l'histoire des Electeurs de Brandebourg); 1722, in-8°; — Leben und Thaten Friederichs II, Joachimi I, Joachimi II und Johann Georgen, Churfürsten zu Brandenbury (La Vie et les actions de Frédéric II, Joachim 1er, Joachim II et Jean-Georges, électeurs de Brandebourg); Potsdam, 1725, in-8°; — Nachricht vom Lande Tuscien oder Florentz (Notice historique sur la Toscane ou le grand-duché de Florence); Francfort, 1717, in-8°; 1723, in-4°; — Nachricht von Parma und Piacenza, etc. (Notice historique de Parme et de Plaisance, et de leur dépendance de l'Empire Germanique); Francfort, 1723, in-4°; — Brandenburgischer und Pommerischer Allas, etc. (Atlas du Brandebourg, ou description géographique de la marche électorale de Brandebourg; Atlas de la Poméranie, ou description géographique de ce duché et de la noblesse de ce pays); Potsdam, 1714-1724, in-8°; — Dissertatio epistolaris de numo Vizonis, Obotritarum regis, ad Joh. Rau; Berlin, 1724, in-fol.; — Sur l'origine du titre d'empereur de Russie; Riga, 1724, in-8°; — Description géographique du duché de Magdebourg; Leipzig et Francfort, 1730, in-8°; Origines Marchionatus Brandenburgensis, ex diplomatibus; Berlin, 1726, in-fol. On lui doit en outre une Carte de la Marche de Brandebourg, exécutée de 1713 à 1715, et gravée en deux feuilles, par J.-C. Busch.

Will, Dict. des Savants nurembergeois. — Jöcher, Allg. Gel.-Lex.

GUNNERUS (Jean-Ernest), évêque et naturaliste norvégien, né à Christiania, le 26 février 1718, mort à Christiansand, le 23 septembre 1773. Après voir commencé ses études sous la direction de son père, qui était médecin de la ville de Christiania, il alla les continuer à Copenhague. En 1742 le roi lui accorda une subven-

tion qui le mit en état de so rendre à Halle, puis à léna, où il fut reçu maître ès arts et nommé adjoint de la faculté de philosophle. De retour à Copenhague, en 1755, il devint professeur extraordinaire de théologie à l'université. L'évéché de Drontheim lui fut donné en 1758; il occupait ce poste élevé depuis deux ans loraqu'il prit le grade de docteur en théologie, en 1760. La même année Gunnerus concourut avec Suhm et Scharning à la fundation de la Société des Sciences de Norvège, ou de Drontheim, qui l'élut vice-président. Appelé à Copenhague par Struensée, il fut chargé 46 rédiger un projet pour l'établissement d'une université norvégienne et pour la réforme de celle de Christiania. Mais la chute du ministre entraîna celle des entreprises qu'il avait formées. L'evêque de Drontheim parcourut plusieurs fois son immense diocèse, qui s'étendait à cette époque jusqu'au cap Nord, et c'est dans l'une de ses tournées épiscopales qu'il mourut; il mit toujours beaucoup de zèle à s'acquitter de ce pénible devoir de sa charge. Ces voyages lui fournissaient l'occasion d'éclairer ses administres, de faire des actes de bienfaisance et d'observer les productions de la nature boréale. Le fruit de ces études a été le grand ouvrage intitulé : Flora Norvegica, part. Ire; Nidrosia (Drontheim). 1766; part. II, Copenhague, 1776, in-fol. Il v décrit, non pas suivant l'ordre systematique, mais suivant l'ordre de ses recherches, à peu près 1,200 espèces de plantes, dont il indique les propriétés médicales, industrielles et économiques. Linné, dont il était correspondant, donna le nom de Gunnera à une plante du Chili. On a encore de Gunnerus : Hyrdebrev (Mandement pastoral); Drontheim, 1758, in-8°, trad. en allemand par l'auteur avec des additions; ibid., 1759; — Klagtale over Kong (Oraison funèbre sur le roi) *Frederic V* ; ibid., 1766; — des mémoires, dans Norsk Videnskabernsselskabs Skrifter (Ecrits de l'Académie des Sciences de Norvège), t. I-V, et t. I de la nouvelle série; et dans les Acla de l'Académie des Sciences de Stockholm. Il a écrit des remarques sur Leem's Beskrivelse over Finmarken (Description du Finmark par Leem); 1767, et publié plusieurs dissertations à Copenhague et à léna.

E. BEAUVOIS.

J.-E. Gunnerus, autobiogr. dans Forsæn til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde Mænd, de Worms, t. 111. — Schæning, Loutale Bloge de Gunnerus); Drontheim, 1776, in-80, et dans le t V de Norsk Videnskabersselskabs Skrifter, p. 51-96. — N.-D. Gunnerus (neveu de l'evêque), Notice sur son oncie, dans le t. 11 de Flora Norvegica.

\*GUNNING (Pierre), prélat anglais, né en 1613, dans le Kent, et mort en 1684, à Ely. Après avoir professé la théologie à Cambridge, il passa a Oxford, fut créé docteur en 1630, et devint en 1670 evêque de Chichester; en 1674 il fut transfere au siege d'Ely. Prédicateur éloquent, il prit une part active aux querelles religieuses de son temps, et se sit remarquer paria violence de ses poursuites contre les non-conformistes. On a de lui : A Contention for truth; Londres, 1658, in-4°; — Schism unmasked; Paris, 1659, in-8°; — A View and Correction of the Common Prayer; Londres, 1662; — The Paschal or Lent fast; ibid., 1662, in-4°.

P. L—7.

Bentham, History of Ely. — Sulmon, Lives of the Bishops. — Burnet, Own Times. — Athenæ Oxonicus, t. II.

\*GUNNLAUG, surnommé Orinslunga [hegue acérée), scalde islandais, mort en 1013. Fils de l'un des chefs du canton de Borghord, il fut fiancé à Helga, tille d'un chef voisin, et reçut la promesse de lui être uni, si au bout de trois ans il était de retour d'un long voyage. Il se rendit d'abord en Norvège, auprès de Erik Jarl. Ses talents poétiques le firent **accueillir avec faveur** de tous les souverains qu'il honora de ses visites. Le roi saxon d'Angleterre, Ethelred II, l'admit au nombre de ses gardes (1006), et bi fit présent d'un magnifique manteau de pouper. A la cour du roi Olof de Suède, Gunnlaug est quelques disputes avec un de ses compatrioles, le scalde Rafn Aumundsson, qui jura de 🛠 venger, Rafn passa en Islande, et obtint la main de Helga, tandis que son adversaire, relend en Norvège par la crainte de tomber entre les mains des pirates, laissait passer le terme convenu. Retourné dans sa patrie, Gunnlaug appela son rival en duet, et fut mis hors de combat par une légère blessure. Mais Rafn, irrite de ce qu'il continuait ses assiduités auprès de Helga, l'apnela de nouveau sur le terrain. Les deux champions se rendirent en Norvège, parce que l'usage des combats singuliers venait d'être aboli en Islande au sujet de leur querelle. Le protecateur, blessé au pied, surprit son adversare. tandis que celui-ci lui présentait de l'eau dans son casque. Gunnlaug le mit à mort, pour le punir de sa trahison ; mais il mourut lui-même des suites de ses blessure**s. La sag**a qu**i rappor**letes événements ne s'arrête pas à la mort des personnages dont elle porte le nom. Après aroir raconté la vengeance exercée par les parents de Gunnlang sur la famille de Rafn, elle terminé par l'histoire de Helga, à la naissance de qui elle commence. Mariée de nouveau à un parte riche et distingué, cette dernière ne pouvait oublier la mémoire de Gunnlaug. Sa seule consolation était de contempler le manteau d'écarlate qu'elle en avait recu. Un jour qu'elle était malade, elle le sit déployer de tout son large, et expira don cement en tenant les regards fixés sur le calean de son premier fi**anc**é.

On le voit, cette saga n'est consacrée qu'à la vie de personnages privés; mais elle porte un tel cachet d'antiquité et dépeint les meurs du temps avec de telles couleurs de vérité, qu'on la considère à juste titre comme un précient document historique. Ses héros paraissent avec reellement existé; la plupart du moins sont de

num par d'autres sagas. On attribue cet ouage au célèbre historien Are Frode. Elle a été
itée avec luxe et traduite en latin par Erichen,
us le titre de Sagan af Gunnlaugi Ormsnga ok Skald-Rafni, sive Gunnlaugi Verilinguis et Rafnis postes vita; Copenhague,
75, in-4°. On en trouve encore le texte dans
lendinga Sægur; ibid., t. II, 1843, in-8°;
des traductions libres dans le t. II de Hisriske Fortællinger om Islændernes Færd
emme og ude (Récits historiques sur les exits des Islandais, dans leur patrie et à l'émger), par Petersen; ibid., 1839-1844, 4 vol.
8°, et dans Saga, par Grundtvig, 1812. E. B.
1.—Br. Müller, Saga-Bibliothek; Copenh., 1817-1820,
1. D. 68-79.

GUNN LÆGBBEN GUNLAUGSSON OU ijærn), topographe islandais, né à Gaardenmnstadir, le 25 septembre 1788. Quolque fils an paysan, il recut une éducation littéraire, se rendit en 1817 à l'université de Copengue. Après avoir travaillé pendant deux étés x opérations géodésiques dirigées par l'astrome Schumacher, il fut nommé en 1822 adint à l'école de Besestad, et en 1851 maître surieur à l'école latine de Reyklavik. Il est chedier du Danebrog depuis 1846. La Société téraire islandaise l'ayant chargé en 1831 de esurar la partie intérieure de l'Islande, il conera plusieurs étés à parcourir cette lie et à viler des contrées inhabitées et presque inaccesbles. C'est d'après ses données qu'a été consuite, sous la direction du colonel O.-N. Olsen, belie carte d'Islande (Uppdrattr Island), piliée ea 4 feuilles (1 : 480,000); Copenhague, 145-1849; et une autre carte réduite de moillé, 149, en une feuille. On a de lui: De Mensura Delineatione Islandiw interioris; Videyloster, 1834, in-4°; et d'autres écrits en islanis, qui traitent d'astronomie. Breise, Forf.-Lrs.

cunter (Edmond), mathématicien anglais, dans le Herfordshire, en 1580, mort au coige de Gresham, le 10 décembre 1626. Il fut abord destiné à la carrière ecclésiastique, et put même les ordres sacrés; mais de bonne ure il avait annoncé des dispositions pour les lences exactes. Ses travaux, marqués au coin

génie de l'invention, le mirent vite en raprt avec les savants les plus distingués de son cle, et on lui confia en 1619 la chaire d'asmomie au collége de Gresham. On lui doit avention de plusieurs instruments géométries, notamment celle d'un secteur, à l'aide dulet il traçait les lignes des cadrans solaires. Endant que H. Briggs calculait les logarithmes es nombres naturels, Gunter se chargea de ceux es sinns et des tangentes, et en publia la table 1 1620. Les logarithmes y sont exprimés en pt chiffres. Il eut aussi l'idée de transporter s logarithmes des nombres, ainsi que des mus et tangentes, sur une règle, qui sert à faire avec la règle et le compas, et par simeple addition et soustraction, les opérations différentes qui exigent l'emploi des logarithmes. Cet instrument, nominé règle logarithmique ou échelle de Gunter sut très-bien accueilli en Angleterre. Depuis, cette ingénieuse machine, publiés en 1624 par Gunter, a reçu des perfectionnements divers. En 1622, il fit l'importante découverte que la variation de l'aiguille aimantée u'était pas constants pour un même lieu. Il sut **amené à fair**e cette déconverte par les travaux préalables du cours qu'il fit à Deptiord au sujet de ces variations, et à l'occasion desquelles il remarqua que la declinaison de l'aiguille avait changé de près de cinq degrés dans l'espace de quarante-deux années. La vérité de cette découverte sut plus tard démontrée et consirmée par Gellibrand, son successeur dans la chaire d'astronomie du collège de Gresham. Les ouvrages de Gunter ont eu de nombreuses éditions; la cinquième a été donnée par Leybourn, en 1673, in-4°. On y trouve son livre De Sectore et Radio, son Canon of Triangles, et la description de quelques autres instruments, comme le cross-staff, qui disser peu de l'arbalestrille dont se servaient les pilotes au seizième siècle; le cross-bow, ou arc en croix, et le quadrant, ou quart de cercle. P. A.

Nicholson, Encyclopædia. — Montucla, Hist. des Mathématiques, t. 11, p. 32 et suiv.

GUNTHER, nom commun aux princes d'une maison souveraine d'Allemagne, qui s'est divisée en deux branches : celle de Schwartzbourg-Rudolstadt, et celle de Schwartzbourg-Sondershausen.

GUNTHER, comte de Schwarfzbourg, empereur de Germanie, ne en 1304, mort à Francfort, le 14 juin 1349. Il avait fait preuve de bravoure et de capacité dans l'administration de son petit État de Schwartzbourg, et avait rendu d'importants services tant à l'empereur Louis de Bavière qu'à l'archeveque Henri de Mayence lorsqu'il fut élu roi des Germains, en 1343. L'année suivante il se distingua dans la guerre dite des comtes de Thuringe, avec les comtes de Weimar, d'Orlamunde, etc., contre le landgrave Frédéric de Thuringe, lutte de laqueile ces petits seigneurs étalent sortis victorieux, et qui les avait affranchis des droits de suzerainreté que le landgrave exercait sur eux auparavant. A la mort de Louis de Bavière, en 1347, le roi Édouard d'Angleterre et le margrave Fréderic de Misnie ayant refusé la couronne impériale, Gunther, qui avait d'abord repoussé les avances qui lui avaient été faites, fut élu empereur, le 30 janvier 1349, à Francfort, par les électeurs de Mavence, de Brandebourg et de Bavière, et oppose à Charles IV (voy. ce nom), qui avait déjà pris possession du trône, grace a l'appui du pape et de la France. Charles IV, qui prévovait une lutte, eut recours aux négociations, et réussit à gagner en peu de temps à sa cause le landgrave Frédéric et ses

Ste, puis le comte paistin Rodolphe, et enfin le margrave de Brandebourg lui-même. Gunther se prépare néanmoins à la guerre. Au moment où il allait entrer en campagne, il fut saisi tout à coup d'une indisposition légère. Il eut recours à un médecin de Francfort, qui l'emposeonne, dit-ou. Soutant sa fin prochaine, et songeant à ses sufants et à ses créanciers, il consentit à abdiquer la couronne impériale moyennent une indemnaîté de 20,000 marces d'argent et mourut deux jours après. Il fut enterré dans la cathédrale de Francfort, où on éleva un monument à sa mémoire en 1352.

J. V.

Heckei, Programma de Guelhere Sobioarsburgios, Rumanarum imperatore. — Princh, Guelherus Schwartsburgicus. — Ryben, Syntagma historicum de Guelhere Schwartsburgicu. — Rus. Weber, Kurnpofuntes Memoiru von Loben und Thaten Guelheri Beihensi, Grafen von Schwarzsburg. — J.-L. Hene, Unter den Character Kalter Guenther's; id, Schwarzsburgische Geschichs. — F.-L. Hallmann, Guenther von Schwartsburg.

\* SUNTERS ( Prédéric ), prince régnant de Schwartzbourg-Rudoistadt, est né le é novembre 1783. Fils de Louis-Frédéric, prince de Schwartzhourg-Rudoistadt, et de Caroline-Louise de Hesse-Hombourg, il succéda à son père le 28 avril 1807, sous la tutelle de sa mère. Son éducation fut dirigée avec soin. Après avoir terminé ses études, il entreprit un voyage en Suisse en 1810, et revint dans son pays l'année suivante. En 1813 il demanda à servir pour la cause de l'Allemagne, et fut attaché à l'armée autrichience, avec laquelle il entra à Lyon en 1814. Après la paix de Paris, il vint viniter cette capitale. De retour à Rudoistadt, il fut déclaré majour, le 6 novembre 1514, et prit les rênes du gouvernement de la principanté. Le relour de Napoléon le rappela à l'armée : il fit la campagne de 1815 sons les ordres du prince Philippe de Hesse-Hombourg, et s'avança jusqu'à la Loire. La paix le rendit cann à sa principauté, que sa mère avait parfaitement gouvernée jusque alors. - Son premier soin fut de régler par une convention les rapports de la principauté avec la Saxe royale et le duché de Saxe-Gotha. En 1816, il réforma la constitution des états. Enfin, un truité de donance avec la Prusse facilità les transactions commerciales et accéléra le mouvement industriel du pays, pendant que de sages économies diminnaient la dette publique. Le 10 mars 1848 le peuple lui adressa une pétition pour lus demander une nouvelle constitution avec des ministres responsables', l'institution du jury, l'abolition des droits féndaux, la création d'une garde nationale, la diminution des droits du sel, etc. Le prince, bon et humain, accorda le même jour tout ce qu'on lui demandait ; mais la population se laissa entrainer à des excès tels qu'on dut requérir l'intervention de la force armée et même des troupes fédérales. Une nouvelle assemblée se réunit en octobre 1848 ; maia les travaux relatifs à la constitution ne furent terminés qu'en 1854, di le prince jura la nouvelle charte le 21 mara de la mêtre année. Il avait éponée, le 31 auû 1816, la princesse Amélie-Auguste d'Anhait-Dusseu, dont il est plusieurs cufants, tous mets à un âge peu avancé. Ayant perdu se femme en 1856, le prince épouse l'année suivante, en securie noces, la princesse Hélène d'Anhait. J. V.

Covernot Latikes. - Breque, Ammeire bister d biopr des Jesserains, etc.

CONTRER ( Pridéric-Charles), prim régnant de Schwartsbourg-Sondershauem, et né le 24 septembre 1801. Fils du prince de Schwartzbourg, Gunther-Frédério-Charles, mai à Ebeleben, le 22 avril 1837, il fut élevé sous h direction de sa mère, la princesse Caroline de Schwartzbourg-Rudolstadt, séparée juridiqument de son mari en 1816. Un mouvement paps laire donna le pouvoir au prince actuellemet régnant. Sou père, parvenu à un âge fort avant, avait perdu una grande partie de ses ficilis intellectuelles, et livré à des favoris , il laissait lu abus les plus crisots peser sur le pays. Dus b journée du 18 août 1836 les individus les plus compromis dans l'entourage du vieux prins forest arrêtés , à la suite d'un soulèvement de peuple, opéré de concert avec le prince haub taire et les notables. Le lendemain le vieux prim Gonther abdiqua par écrit en faveur de sea fis, qu'il avait refusé d'admettre comme co-riggi la veille dans le gouvernement de la principale. Le 24 septembre 1841, ce prince octroya memb titution représentative à son pays. En 1868, à la suite d'un mouvement populaire , la principant fut occupée par les troupes de la Saxe et de Reuss. Des lois Hbérales furent accordées, setamment pour l'abolition de la peine de mort, du Sidéicorumis et des droits féndaux. Après la rétabl actuent de la tranquillité, la constitution fit révisée (2 noût 1852 et 28 mars 1854), et use sovelle loi sur les impôts établie, laquelle pous surtout sur les classes pauvres et les propriétaies funcions out your suite une forte migration. Il avait épousé en premières noces, le 12 mars 1937, la princesse Caroline-Irène-Marie de Schwarkbourg-Rudoistadt, née en 1809, morte en 1821, et en secondes moces, le 29 mai 1635, la prison Mathilde de Hohenlohe (Ehringen, néo le 3 juille 1814 Il a trois enfants du premuer lit et des du second. Ce dernier mariage a été rempt 🏲 dictairement le 5 mai 1852,

Concernat-Landing.

belge, vivait pendant la seconde moitié de se zième siècle, mourut un peu après 1107. Il delle moine de l'abbaye des bénédictins de Seint-Amand dans le diocèse de Tournay. On a de les Historia Miraculorum sancti Amande, intrés dans les Œuvres de l'abbé Ph. de Bouse-lispérance; Dousy, 1621, in-fol., et dans les delle Sanctorum, février, t. I, p. 900. E. G.

On a planieurs feis confondu ce Gouther seet in deux outrouts.

Trithemius, De Scriptoribus ecclesiasticis, cap. 884.

— Histoire littéraire de la France, t. IX, p. 881.

GUNTHER, poëte allemand, vivait vers la fin du douzième siècle. On n'a aucun détail sur sa vie; on présume seulement, avec vraisemblance, qu'il était ecclésiastique. Gunther a composé un poëme héroïque sur Frédéric Barbe-Rousse, poëme dans lequel l'auteur relate avec exactitude des événements historiques. Le style de Gunther est de beaucoup supérieur à celui de ses contemporains; sa versification élégante, ses pensées fortes, ses images heureuses ont été louées avec raison par Vossius et Juste Lipse. On ne peut reprocher à Gunther qu'une trop grande partialité pour les gibelins. Son poême est intitulé: Ligurinus, sive de gestis divi Frederici I libri X; le titre de Ligurinus vient de ce que Gunther décrit la guerre de Frédéric les contre les Milanais, qu'il appelle Ligures. Cet ouvrage fut publié en 1507, à Augsbourg, en un volume in-folio, par Pentinger, auquel Conrad Celtes avait remis le manuscrit du Ligurinus, qu'il venait de découvrir dans un couvent. D'autres éditions suivirent; Strasbourg, 1531, in-fol., avec des notes de Spiegel; Bale, 1569, in-fol., par les soins de Pithou, avec la biographie de Frédéric Ier par Otto de Freisingen; Tubingue, 1598, in-8°, avec des notes de Ritterhusius; Heidelberg, 1812, in-8°, avec des notes de Dünge. L'œuvre de Gunther se trouve aussi dans Veteres Scriptores Germanici de Reuber, p. 407, avec de nombreuses annotations. J.-H. Withof a réuni les notes de Casaubon, de Juste Lipse et de Heinsius sur le Ligurinus, et les a publiées avec les siennes dans son Specimen Emendationum ad Guntheri Ligurinum; Duisbourg, 1731, in-4°. **E.** G.

Fabricius, Bibl. Latina mediæ et infimæ ætatis, t. 111. — Senkenberg, Conjecturæ de Gunthero Liqurini scriptore supposito; dans les Parerga Gottingensia; Gættingue, 1787, in-8°.

le treizième siècle. Après avoir été écolâtre pendant quelque temps, il entra dans l'ordre de Citeaux, et se retira à l'abbaye de Paris, dans le diocèse de Bâle. On a de lui : Historia Constantinopolitana sub Balduino circa annum 1203. inséré dans les Antiquæ Lectiones de Canisius, t. V de la première édition de ce recueil. Gunther rédigea son récit d'après la relation de son abbé Martin, qui avait assisté au siége de Constantinople; — De oratione, jejunio et eleemosyna, libri XIII; Bâle, 1504 et 1507, in-4°.

Oudin, Scriptores ecclesiastici, t. II, p. 1651.

GUNTHER (Jean-Christian), botaniste allemand, né à Jauer (Silésie), le 10 octobre 1769, mort à Breslau, le 18 juin 1833. Fils d'un apothicaire, il fit ses études d'histoire naturelle à Berlin, sous le célèbre Willdenow, et vint en 1796 s'établir comme pharmacien à Breslau. Il se fit connaître par la publication de la Flore de

la Silésie (Herbarium vivum), dont il donna la liste dans Enumeratio Stirpium phanerogamarum quæ in Silesia sponte proveniunt; Breslau, 1824. X.

Ræmer, Geschichte der Botan.

\* GUNTHER (Jean-Chrétien), poëte allemand, né le 8 avril 1695, à Strigan (basse Silésie), mort à léna, le 15 mars 1723. Il étudia d'ahord la médecine à Wittemberg, et occupa ses loisirs à composer des satires qui le firent connaître. Il se rendit ensuite à la cour de Dresde, auprès du roi de Pologne, auquel il avait été recommandé. Ayant paru devant le roi dans un état d'ivresse complet, il fut chassé de la cour. Cet événement eut une influence satale sur le reste de sa vie. Il jura « de supporter les plus mauvais destins en souriant, de ne plus rougir, de mépriser les grands, les arts et le travail, et de se soucier de la honte tout aussi pen que de l'honneur et de la morale ». A partir de ce moment sa vie fut une suite de malheurs. Il mourut à l'âge de vingt-huit ans. dans la plus profonde misère et abandonné de tous. La vie de Gunther se réslète dans ses poésies. On y trouve de belles pages à côté de pensées et d'expressions d'un cynisme révoltant. Ses œuvres ont surtout de l'intérêt lorsqu'on les compare aux autres productions poétiques de son temps, qui appartiennent pour la plupart au genre descriptif. Sa manière de parler sans cesse de lui-même, de révéler au public ses sentiments les plus intimes, de se considérer comme un être en dehors de la vie commune et de prêcher l'émancipation des femmes dans le sens que les modernes attachent à ce mot, a fait dire à Gervinus que « Gunther rappelle fidèlement les tendances de la Jeune Allemagne ». La meilleure poésie de Gunther est l'Ode sur la Paix de Passarowitz, dans laquelle quelques scènes de la guerre et de la paix se trouvent admirablement décrites. Ses œuvres; recueillies après sa mort, ont paru à Breslau, 1723-1735; 6° édit.. 1764. Un choix de ses poésies a été fait par Muller, dans la Bibliothèque des Poëtes allemands du dix-septième siècle (vol. 10). On lui attribue aussi une Histoire de sa vie qui fut publiée à Leipzig, en 1732. R. LINDAU.

Hoffmann, Joh.-Chr. Ganther, ein liter. hist. Versuch; Breslau, 1838. — Hoffmann, Spenden zur deutsch. Ht. Gesch, 2 vol. — Gervinus, Gesch. d. deutsch. Dichtung; Leipzig, 4\* édit., 1863. vol. III, p. 493-500. — Conv.-Lex.

\*GUNTHER (Antoine), théologien et philosophe allemand, né en 1785, à Lindenau (Bohême). Il étudia à l'université de Raab (Hongrie), se sit ordonner prêtre en 1820, et s'établit à Vienne, où il demeure encore aujourd'hui. M. Günther appartient au parti du clergé catholique allemand qui s'occupe sérieusement de questions philosophiques. La plupart de ses écrits traitent des rapports qui existent entre la philosophie et le dogme, et attaquent surtout la philosophie de Hegel et de Herbart. Ses idées à ce sujet ont été résumées par M. Merten,

dans les Grundriss der Melaphysik (Eléments de la Métaphysique); Trèves, 1848. M. Günther lui-même a publié : Vorschule zur speculativen Theologie (Introduction à la Théologie spéculative); Vienne, 1848; 2° cd., 1846-1848, 2 parties; — Peregrin's Gastmahl (Le Repas de Pérégrin); Vienne, 1830; — Süd-und Nordlichter am Horizonte speculativer Theologie (Aurores australes et boréales à l'horizon de la Théologie spéculative); Vienne, 1832; — Janus Konfe für Philosophie und Theologie (Tetesde Janus), ouvrage publié en commun avec Pabst; Vienne, 1834; — Thomas a scrupulis; Vienne, 1835; — Die Juste-Milieus in der deutschen Philosophie gegenwürtiger Zeit (Les Juste-milieux de la Philosophie allemande de notre époque); Vienne, 1838; — Eurystheus und Herakles; Vienne, 1843. R. I.. Conv.-Lex.

GUNTHER (Charles-Frédéric), jurisconsulte allemand, est né à Leipzig, en 1786. Il fit ses études au collège de Grimma et à l'université de sa ville natale, obtint en 1808 le grade de docteur en droit, et exerça pendant plusieurs années la profession d'avocat. En 1826 il embrassa la carrière de l'enseignement public, et sut bientôt nommé premier professeur de droit à l'université de Leipzig. Envoyé à la première chambre pour y représenter le corps académique de sa ville natale, il parvint à introduire des réformes salutaires dans le code pénal du royaume de Saxe. See principaux ouvrages sont : Lehrbuch des sachischen Rechts (Traité de Droit saxon), fait d'après l'ouvrage de Haubold; Leipzig, 1829; — De documents notione recle constituenda; ibid., 1832; — Die neuen Criminalgesetze des Königreichs Suchsen erlautert (Commentaires des nouvelles lois pénales du royaume de Saxe); ibid., 1838; — Betrachtungen über das Gesetz im Staate (Observations sur la loi dans l'Etat); Leipzig, 1842; - Der Concurs der Glaubiger (Le Concours des Créanciers); ibid., 1852; — De usuris mora in concursu creditorum; ibid., 1855; — Responsum, quo qua stiones quædam de negotiis prodigorum tractantur; ibid., 1855; — De herede ex re certa instituto, eoque legatis vel Adei-commissis onerato; ibid., 1856; un grand nombre de programmes, tels que: De Jure Aquarum; — De Sententia Regula:: Scriptura non probat pro scribente, etc.; plusieurs articles dans des recueils de jurisprudence: Jahrbücher de Pælitz, Rechts-Lexikon R. L. de Weiske, etc.

Conv.-Lex.

GUNTHER D'ANDERNACHT. Voy. Gonthier (Jean).

mand, né à Kornigstein, en 1714, mort à Dresde, en 1754. Il recut de son père, qui etait ministre protestant, les premiers éléments de son instruction. Il était encore étudiant à Leipzig lorsqu'il

fut désigné pour examiner les eeux thermeles qui existent dans le pays. A peine était-il reça docteur que l'électeur de Baxe le prit sous se protection et créa pour lui une chaire de prefesseur extraordinaire d'anatomie et de chirurgie à l'université de Leipzig. Gunz na prit possesion de sa chaire qu'après avoir visité plusieur universités allemandes, Paris et Leyde. Ses leçons publiques et ses travaux lui acquirest bien vite une grande réputation, et l'Acadénie den Sciences de Paris la choisit pour associé. Après dix ans de professorat, Gunz fut appelé à Dresde comme premier médecin de l'électeur. Il était très-considéré comme praticien lorsque la mort l'enleva. Gunz s'était occupé de l'apatomie avec une grande ardeur. Son cabinet cotenait plus de 2,000 pièces anatomiques, dest la description a été donnée dans un livre intitulé : Præparala Analomica in liquore, sicce et assa Gunziana; Dresde, 1756, in-12. Sa bibliothèque était aussi tres-précieuse; on ca a imprimé le catalogue à Dresde, en 1755, in 8° avec son portrait. Ses ouvrages sont : De Manmarum Fabrica et lacis secretione; Leipin. 1734, in-4°; — In Hippocratis librum de dissectione; Lelpzig, 1738; — De derivatione puris ex pectore in bronchits; Leipzig, 1738, in 4"; — De calculum curandi viis quas chirurgi Galli repererunt; Leipzig, 1740, in-8°; — De commodo parturientium situ; Leipzig, 1742. in-8°; — Observationum anatomico-chirurgicarum de herniis Libellus; Leipzig, 1744, in-4°; — Commentaria in librum Hippocralis de humoribus; Leipzig, 1745, in-8°; — Observationes circa hepar factæ; Leipzig, 1748, in-8°; — Observationes ad ozanam maxillarem ac dentium ulcus; Leipzig, 1753, in4"; — Observationes de utero et naturalibus 18minarum; Leipzig, 1753, in-4°.

J.-A. Bruesti, Éloge de Guns ; dans les Opusculs mitoria.

\* GURDESTIN (Gurdestinus og Wrdeslinus), abbé du monastère de Landevemoc en 884 , est auteur d'une Vie inédite de Saint Gwer nolé, insérée au cartulaire de ce couvent, manuscrit du onzième siècle, conservé à la bibliethèque publique de Quimper. Ce cartulaire est un document d'autant plus précieux qu'il est a peu près le seul à donner quelques notions sur l'histoire de la Bretagne armoricaine au cinquième siècle. Aussi versé dans la connaissance des Saintes Écritures et des principaux docteurs et chroniqueurs ecclésiastiques que familiarie avec l'antiquité classique, Gordestin était asset instruit pour son temps, comme l'atteste sa l'ie de saint Gwennole, écrite tantot en prose. P. LEVOT. tantôt en vers.

M. Arth. de la Borderie, Biographie Bretonne.

CURJÃO (Hilario-Maximiano-Antunes).
voyageur brésilien, né vers 1800. Il occupe
dans l'armée brésilienne le rang de major d'artillerie. En 1854 il reçut une mission »peciale

er explorer la province de Rio-Negro, selle on a jusqu'à ce jour si peu de doi; il a fait un rapport succinct, mais plein t, sur cette région: Descripção da Viauc fiz desde a cidade da Burra do gro pelo rio do mesmo nome até a lo Cucui indo em commissão, etc.; laneiro, 1855.

F. D.

lo historico geographico de Rio-do-Janeiro, Reiensal, I, XVIII.

**RLITT** (Jean-Godefroy), archéologue d, né à Halle (Prusse), le 13 mars 1754, Hambourg, le 14 juin 1827. Il étudia la phie et la théologie à Leipzig, remplit vingt-trois ans (1779-1802) les fonctions aur du Pandagogium de Kloster-Bergen gdebourg, et vint en 1803 au lycée Johande Hambourg, qui sous sa direction ne des meilleures écoles de l'Allemagne. e lui : Abriss der Philosophie (Eléle Philosophie): Magdebourg, 1788; phische und literarische Nachricht *'inchelmann (*Notice biographique et e sur Winckelmann) ; Magdebourg, 1797, zivie de deux Suppléments, Hambourg, 1821 ; -- Ueber die Gemmenkunde (De ce des Gemmes); Magdebourg, 1798; — Vosaik (De la Mosaique); Magdebourg, - Allgemeine Einleitung in das Slu-3r schönen Künste des Alterthums (Inon générale à l'étude des benux-arts de te); Magdebourg, 1799; - Verschiehriften (Melanges); Magdebourg, 1801, publié par Cornelius Muller, 1829; ss; Magdebourg, 1801, in-4°; — Oratio librorum sacrorum ad humanitatem; irg, 1803, in-4°; — Ueber einige Vorles verwichenen Jahrhunderla (De s avantages du siècle passé); Hambourg, -4°; — Leben des Aonius Palearius **Lonius Palearius); Hambourg, 1805, gr.** - Narratio de vita P.-H. Brodhagenii; irg, 1806, in-4°; - Narratio de vita ini Doormanni; Hambourg, 1826, in-4°; a ologische Schriften (Ecrits archéo-), publies après la mort de l'auteur par is Muller; Altona, 1831, gr. in-8°. On outre à Gurlitt la publication des études ues de Spittler sur Les Templiers, irg, 1824; - Les Bénedictins, ibid., - Les Ordres mendiants, ibid., 1822; es Jesuites, ibid., 1822. Les. - Kayser, Index Libror.

allemand, né le 13 octobre 1794, à u près Grünberg (Silésie). Il étudia la le à l'université de Berlin, et y obtint en grade de docteur. Il est aujourd'hui dide l'école vétérinaire à Berlin. Ses prinduvrages sont : Handbuch der vergleit Anatomie der Haussæugethiere (Manatomie compares des animaux domes-

tiques); Berlin, 1822, 2 vol.; 3° édit. 1843-1844, suivi d'un atlas intitulé : Anatomische Abbil dungen der Haussæugethiere; Berlin, 2° édit., 1843-1844, avec 150 planches; supplément, Berlin, 1848, avec 25 planches; — Lehrbuch der pathologischen Anatomie der Haussæugethiere (Traité d'Anatomic pathologique des Animaux domestiques); Berlin, 1831-1832; supplément, ibidem, 1849; — Lehrbuch der vergleichenden Physiologie der Haussaugethiere (Traité de Physiologie comparée des animaux domestiques); Berlin, 1837; 2° él., 1847; — Chirurgische Anatomie und Operationslehre *jur Thierorzie* (Anatomie chirurgicale et acurgie à l'usage des vétérinaires); Berlin, 1847, gr. in-fol, avec 10 gravures : ouvrage fait en commun avec Chr. Hartwig; — Anatomie der Hausvögel (Anatomie des Oiseaux domestiques); Berlin, 1849. Depuis 1835 M. Gurlt rédige en commun avec M. Hartwig une revue périodique intitulée: Magazin für die gesammle Thierheilkunde (Magasin de la Science R. L. Vétérinaire ).

Conv.-lex. - Kayser, Index Libror.

GURNEY (Joseph-John), philanthrope anglais, ne le 2 août 1788, à Earlham-Ilall, près Norwich, et mort dans sa ville natale, le 4 janvier 1847. Il fit à l'université d'Oxford d'excellentes études, et acquit de bonne heure une connaissance approfondie des langues hébraique et syriaque; en 1818 il fut reconnu ministre de la Société des Amis, à laquelle il appartenait. De cette époque date la série de continuels voyages entrepris en compagnie de sa sœur, mistress Elisabeth Fry, sur presque tous les points du continent, dans le but philanthropique de réformer le régime des prisons. Il commença par visiter l'Ecosse en 1818 et l'Irlande en 1827; dix ans après il passa aux Etats-Unis, où il séjourna trois ans et s'employa de tout son pouvoir à l'abolition de l'esclavage. Il parcourut ensuite les Pays-Bas , l'Allemagne , la Suisse et la France , et intercéda vivement auprès du gouvernement de Louis-Philippe pour obtenir l'affranchissement des nègres dans les colonies. Sa participation aux travaux des nombreuses sociétés de bienfaisance, d'instruction et de propagande religieuse, ne fut pas moins considérable; joignant l'exemple au precepte, il n'hésita pas en mainte circonstance à saire de ses propres biens l'usage le plus libéral et le mieux entendu. On a de lui de nombreux ouvrages, aussi fortement conçus que clairement écrits; nous citerons entre autres : Report addressed to the marquis of Wellesley; 1818: sur les prisons d'Irlande; — Observations on the distinguishing views and practices of the Society of Friends, 1824: dont il a été fait sept éditions successives; — Notes et Dissertations sur la Bible; — Hints on the portable evidence of the christianity: titre bizarre, qui signifie que tout homme porte en soi et dans son expérience personnelle la

preuve de la divinité de la Bible; — Pensées sur l'habitude d'une discipline; — Essais sur l'exercice habituel de l'amour de Dieu; — Le Puséisme pris dans sa racine; — Lettres à Henri Clay, sur l'esclavage; — et une foule de brochures de piété et d'éducation.

Paul Locust.

Memoirs of J.-J. Gurney, with selections from his journal and correspondence, 2 vol. in-0-.

GURTLER (Nicolas), philologue et historien allemand, né a Rále, le 8 décembre 1854, mort à Francker, le 28 reptembre 1711. Élevé dans sa ville natale et reçu ministre de l'Eglise réformés, il voyagen dans divers pays protestants, prochant et professant-tour à tour. Il enseigna successivement la philosophie et l'éloquence à Herborn, la théologie à Hanau, à Brême, à Deventer et enfin à Francker. D'après Chauffepié, « Gurtler était savant dans toutes les sciences, et surtout dans celles qui convenzient à sa profession. - Outre queiques harangues académiques, on a de Gurtler : Un Lexique Grec, Lotin, Allemand et Français; Bâle, 1682, în-8\*; — Historia Templariorum, observationibus ecclesiasticis aucta; Amsterdam, 1691, in-01: —Institutiones Theologicz ; Amsterdam, 1894, in-4"; - Voces typico-prophetice; Brème, 1698, in-4°; - Systema Theologia prophetien, cum Indice omnium locorum S Scripture ; Amsterdam, 1702, in-4" : « Ce système de théologie prophétique passe, dit Chauffepié, pour un des meilleurs ouvrages qu'il y ait en ce meare : - Origines Mundi, et in eo regnorum, rerum publicarum, populorum, horumque duces, migrationes, dit, religio, mores , instituta....; Amsterdam, 1705, in-4"; Forma sanorum Verborum; Francker, 1709, in-12. - Dissertationes de Jesu-Christo in gloriam evecto; Francker, 1711; - Gurtler publia aussi, sous le voile de l'anonyme, un traité historique en allemand : Sur l'Etat des Réformés en France; 1685, m-12 : cet ouvrage fut composé à l'occasion de la révocation de l'édit de Nantes.

Van der Waspen, Oratio funciris in obitum Menini Guetleri, Francker, 1713. — Nickeon, Mémaires pour servir a l'hist, des hommes illustres, t. XLL. — Chauffeplé, Nouveta Dictionnaire historique et svitique. — Jocher, Allgem. I clahet -Lox

GUSTROW (Michel-Nicolas), musicien polonais, né en 1806, à Skiow, petite ville de la Russie Blanche, mort à Aix-la-Chapelle, le 21 octobre 1837. Il appartenait à une famille juive, qui depuis plusieurs siècles comptait des musiciens dans son sein. Son père, pauvre ménétrier, jouait de la flûte et du tympanon. La faiblesse de la poitrine du jeune Michel ne lui ayant pas permis de jouer de la flûte, il s'attacha avec amour au elaque-bois, instrument grossier, originaire de la Chine et de l'Inde, et répandu chez les Tartares, les Cesaques, les Russes, les Lithuaniens, et jusque dans la Pologne. Cet instrument est composé de barreaux de bois sonare, tal que le pin. Gasliau augmenta le nombre des barreaux de bois, et la posa sur de légers rouleaux de paille consus; l'réuseit ainsi à isoler les vibrations et à les rendu plus puissantes. Enfin, il acquit tant d'habité à jouer de cet instrument qu'en 1832 il put a faire entendre sur le Théltre-Italien d'Odean, où il obtint un immense succès. Il ne fut pur moins bien accueilli plus tard à Vienne, aini que dans la tournée artistique qu'il entreprit at Allemagne et en France.

J. Y.

Schlesinger, Unior Gustkow; Vicano, 1816, to-p. — Comparations-Lauthus. — Fills, Biogr. materials in Musicions.

GURMAN. Foy. GUMAN.

GUBMAN on GUENÃO (Bartholomes Lareπçο us), célèbre ingénieur brésilien, se à Santos, vers 1685, mort après 1734. Sa famille était établie dans le sud du Brésil. Pils de Pracisco Lourenço de Gusmão, chirurgies es def du presidio de Sautos , il se destinait à l'état 🖦 clésiastique, et vint de bonne beure en Envan suivre les cours de l'université de Combre, si se manifesta son goût pour les sciences physiques. Voué presque exclusivement à la phil et sux sciences mathématiques, Bartheisses semble avoir été beaucoup moins progre ou son frère Alexandre aux négociations de la diplomatic, car il échona dans une mission à Rome dont l'avait chargé le rol Jean V. Lorsqu'il état encore à Lisbonne, c'est-à-dire dès les premitres années du dix-huitième siècle, Gusman avait costs le dessein de construire une machine au mous de laquelle on pût a'élever dans les airs : il parait que l'ingénieux inventeur fot poissonment servi dans ses projets par une priscent dont le mari régnait alors sur une partie de l'Espagne, Elisabeth de Brunswick-Blackerbourg, épouse de Charles VI et mère de Maris-Thérèse, qui écrivit en sa faveur an mi de Portugal et lui accorda una protection effence. Ce qui est tout à fait hors de doute, s'est que vers le milieu l'année 1709 sa machine était achevée et pouvait fonctionner.

L'un des membres les plus accrédités de l'àcadémie des Sciences de Lisbonne, Freire 🦚 Carvalho, qui semble avoir épuisé tous lei decuments relatifs à ce fait scientifique, dit pollivernent que « de l'exames de divers mémoirs, soit imprimés soit manuscrits, il remort bies 🕬 le père Gusman avait inventé une machue 🛊 l'aide de laquelle on pouvait se transporter 🕬 les airs d'un Reu dans on autre » ; mais il airs aussitöt « qu'il est impossible, par ces mêmesés» criptions, de prendre une idée exacte de la 🕶 chune en elle-même ; = — = 🛮 semble, dit-1-k, 🟴 Gusman appliquait à ce genre d'aérostat l'éretricité et le magnétisme combinés : combinés son qui de nos jours a été appliquée à certains véhicules nonc suppléer l'action de la vaper. D'après ces descriptions, la machine offrait l'es pect d'une espèce de barque ou de conque, mais GUSMAN 858

par lequel on prétend qu'elle se mouent les principes vulgaires de la mécai en peut conclure qu'il n'est plus posconnaître aujourd'hui les procédés dont icien s'est servi alors pour l'exécution ivention. »

es étrangers sont moins réservés dans tion de la machine; « elle avait, disentrme d'un oiseau criblé de tubes multilesquels le vent passait pour emplir espèce de panse saillante, au moyen de elle s'élevait. Si le vent faisait défaut, ir obtenait le même effet par le moyen nes métalliques disposées dans le corps chine. L'ascension devait aussi se prol'attraction électrique de certaines pièces établies vers la partie supérieure et sphères situées de même et pleines Une pareille description paraltra bien ans doute aux hommes de la science. plus loin: un dessinateur du dix-huiele a donné une représentation minul'aérostat, et tout le monde peut voir ure à la Bibliothèque impériale (section pes). Ce dessin, dépourvu d'explication, une curiosité à peu près inutile. En de pareilles descriptions on conçoit à la prudente circonspection de M. Freire ho. Autant il reste de doute sur le mode uction que Gusman adopta pour sa autant il y en a peu sur le résultat de iences. Porté par sa nacelle , il s'é-8 août 1709, de la tourelle da Casa da ranchit l'espace assez étendu qui existe édifice et le terreiro de Pace, derrière alla descendre. Le peuple de Lisbonne dès ce moment un surnom significatif, la o Vondor (1).

solvenir de cet événement, mais il 'appui des faits une requête de Gusman ; dans laquelle il sollicite un privilége rantisse les avantages de son invention. quence de cette demande, le privilége acédé, et, ce qui pourra paraître étrange, capitale menace quiconque trangres-rdonnance du souverain; en outre, le cument concède comme récompense à inventeur un canonicat, dont il peut es produits avec le traitement qu'il doit désormais à l'université de Coimbre :

rrespondance de B. de Guzmão avec sa royale ; existe encore dans les archives de Brunswick. elle princesse y désigne l'aérostat du moine sus le nom de navire volant. Si l'issue de la la succession n'eût pas fait naître d'autres tions dans l'esprit d'Élisabeth de Brunswick t pas ramenée en Allemagne, où la couronne l'attendait, il paraît bleu certain que l'expésaoût 1709 ne seralt pas demeurée isolée; la edit que le navire s'était élevé triomphalement; ilheureusement pour la science, bien peu de it que le trône espagnol autrichien s'écroulât, lorts de Louis XIV.

ce traitement annuel est fixé à 600,000 reys. Les témoins ne manquèrent point à cette ascension merveilleuse, dont le bruit se répandit bientôt dans la péninsule et même à l'étranger; toutefois, on ne donna pas suite à l'expérience. Moins avides de nouvelles que nos journaux, les gazettes du temps se turent sur ce qui avait eu lieu à la Casa da India. Nous nous trompons: un poëte comique bien connu en Portugal, et qui a une sorte de parenté avec notre ingénieur, Thomas Pinto Brandão, avait vu s'élever dans les airs Bartholomeu de Gusman, et il signale cet événement dans sa chronique versifiée, qui sut imprimée à Lisbonne; ce témoignage d'un contemporain est irrécusable, puisque toute la ville pouvait le démentir (1).

Gusman continua ses ingénieux travaux sur la mécanique; mais son esprit inventeur, s'il ne s'arrêta pas, se dirigea vers un but moins disticile à atteindre ; il abandonna la navigation aérienne pour s'occuper d'une des branches les plus secondaires de la construction navale : des avis bienveillants lui avaient déjà fait comprendre le péril qu'il y avait à poursuivre ses expériences merveilleuses dans un pays où ses ennemis pouvaient faire sévir contre lui le Saint-Office. Son compatriote le vicomte de S.-Leopoldo n'hésite pas à dire que l'expérience aérostatique du digne père fut regardée comme n'étant pas étrangère aux pratiques de la magie : l'inaction de l'habile physicien s'explique dès lors; quelques mots de Barbosa Machado la font mieux comprendre. Gusman était de la race de ces grands inventeurs qui, une fois leur pensée réalisée, l'abandonnent au monde. A voir sa modestie, on pourrait presque ajouter son humilité, on n'eût jamais supposé que ce p**auv**re prêtre fût préoccupé de la moindre renommée. Il en cherchait une peut-être d'ailleurs qu'il n'obtint pas, celle d'écrivain. Sans cesser d'entreprendre des travaux de pure mécanique, il continua à lire des mémoires à l'Académie d'Histoire, et dans ses recherches il n'avait pas toujours la pensée heureuse; telle est, entre autres, sa dissertation lue en 1721 : il cherche à prouver qu'il n'y avait jamais eu au temps de Diniz un évêque de Coimbre auquel pût s'appliquer le nom de D. Henrique ou plutôt d'Aimerico, et il oublie, ou du moins on ignorait alors, qu'Aymeric d'Héberard, l'un des savants les plus renommés du Quercy, avait occupé au treizième siècle le siège de la ville universitaire, et pouvait être considéré, avec son royal élève D. Diniz, comme le premier fondateur de l'université elle-même.

Ces travaux, ceux qui sont relatifs aux évêques de Porto, semblent avoir occupé tous les instants de Gusman jusqu'en l'année 1724. A cette époque, on le voit quitter clandestinement le Portugal: il perd son titre d'académicien, et passe en Espagne. Tâchait-il d'échapper par la

dans la peninsule pouvaient rendre redoutable, ou faisait-il une tentative pour se rendre dans le pays de Brunswick, pays qui lui présentait un asile sur? C'est ce qu'il nous est impossible d'éclaireir. On sait seulement, grâce à une note du poëme des Argonautes, qu'il mournt à l'hôpital de Séville. Sa correspondance qui se trouve aux archives de Brunswick, et qu'on annonçait devoir être publiée, lèverait probablement tous les doutes qui nous restent encore sur ce point.

A des titres divers, les deux Gusman (comp. l'article suivant) occupent beaucoup les esprits depuis quelques années; une circonstance nouvelle vint ajouter en ces derniers temps à l'intérêt ! qu'inspire leur double illustration, et il parait qu'ils tenaient à une famille de Santos (celle des Andrade) à laquelle le Brésil doit ses principales illustrations politiques. Les deux frères, dont les occupations étaient de nature si différentes, paraissent avoir vécu ensemble dans la meilleure intelligence et conservé tous les deux le goût le plus vif pour les recherches littéraires. On se demande cependant comment il sefait que le ministre. esprit si fin et si positif à la fois, n'ait pas constaté par quelques phrases la grande découverte qui venait de s'accomplir dans sa famille. Il est probable qu'en cette circonstance l'homme d'Etat aura été arrêté par les préjuges funcates qui faillirent rendre Vieira lui-même victime de l'inquisition. L'union des frères Montgolfier a fait leur force et a rendu lenr nom immortel. Si la priorité d'invention ne leur appartient plus, il est incontestable qu'ils ont été inventeurs eux-mêmes et que les procédés suivis par leur prédécesseur leur ont été complétement inconnus; leur double persévérance a triomphé de tout. Qui sait ce qui fût arrivé si Alexandre de Gusman eût mis à seconder le géme de son frère une portion du talent qu'il déployait dans les missions politiques qu'on lui confiait? On doit à Bartholoineu Gusman : Varios modos de esgotar sem gente as ndosque fazem agua; Lisbonne, 1710, in-4°: l'auteur a fait paraltre en même temps la traduction latine de ce livre : Variæ rationes Anticus pro navious automatas construenai; Lisbonne, 1710, in-4°, fig.; — Sermão da virgem Maria N. S. em huma festa, que a devocao de Sua Magestade lhe dedicou em Salvaferra nos 26 de abril deste presente anno 1712; Lisbonne, 1712, in-4°; — Sermdo na ultima tarde do triduo com que os academicos ultramurinos festejão a Nossa Senhora do desterro pregado na parrochial de S. Jodo de Almedina a 9 de janeiro de 1718; in-4°; --Sermão pregado na festa do corpo de deos da Aquesia de S. Nicolao desta cidade; Lisbonne, 1721, in-4°; — Conta des seus estudos academicos em a Academia-Real a 16 de setembro de 1723 : vov. le t. III da Collecção dos do-

cumentos da mesma Academia; Lisbone. 1723, in fol.

Il y a un autre écrivain portugais de ce non, Bartholomeu Gusman, religieux de l'ordre Séraphique établi à S.-Miguel en Castille, professeur de théologie, qui a écrit un livre intitule: Expositio in controversiam de Immaculata Virginis Marix Conceptione breviler et copiese ambiens omnia qua sancti patres et alii doctores usque adeo scripsere; Madrid, 1620, in-4°. Ferdinand Desis.

Braycimurdia Britannica, or a dictionary of art, sciences, etc.; Édimbourg, 1797, t. 1, 3° édit. — Encyclopurdia Edinensis, by James Millar; Édimbourg, 1913. — Encyclopurdia Americana, édit. Francis Liebet. — O Panorama, ann 1838. — Jozó-Agustiaho de Maceda, O New Argonaula; Lisbonne, 1809, p. 24. — Diog. Barbosa-Machado, Bibliotheca Lusitana. — Francisco Freire de Carvalho, Memorias du Academia dus Sciencias de Lisbon. — Vie de San-Leopoldo, Ostensor Brasileiro; Rio-di-Janeiro (1845-1846), p. 337 et suiv. — Le comte Eugène de Civry, dans Le Pays, article du 26 juillet 1883.

GUSMAN OU GUSMAO (Alexandre DR), frèredu précédent, homme d'État brésilien, né à Santos, au dix-septième siècle, mort le 3 décembre 1753. Il vint très-jeune en Europe, et sut d'abord sitaché à l'ambassade portugaise à Paris. Il mit à profit son séjour dans cette ville pour continuer des études sérieuses commencées au Brésil et en Portugal, et se sit bientôt recevoir docteur es lois en 1714. Sa sciençe bien connue et son «ptitude pour les affaires le firent choisir pour devenir un agent diplomatique des plus actifs, 💵 lequel roulaient les affaires les plus litigieuses de la France et de Rome durant la première moilié du dix-huitième siècle. Dès 1720 il était retourné à Lisbonne, lorsqu'il fut chargé d'aller assister au congrès de Cambray; on annula bicatôt sa nomination, et il fut expédié à Rome, où Jean Y traitait avec le pape de l'Eglise patriarcale et des priviléges qu'il réclamait pour elle. Grace a la manière habile dont cette grande affaire ful menée par le jeune diplomate, le roi de Portugal n'eut plus rien à souhaiter, et il put renouveler dans Liabonne toutes les magnificences pontificales du sacré collège. Gusman dut résider alors pendant **sept ans à Rome, a**uprès de Beuolt XIII; mais ce fut en vain qu'il postula le chapeau pour k nonce Bichi, auquel Jean V voulait le faire obtenir. Il sut nommé néanmoins chevalier de l'ordre du Christ, et reçut en propriété l'office d'écrivain de l'Ouvidorie de Villa-Ruiva, dont son frère Barthelemy devait toucher l'usufruit. Il s'était marie, et son beau-père avait participé aux faveurs ministérielles uniquement à cause de lui; mais on peut ajouter que les grâces qu'on lui accordait étalent bien peu en rapport avec les services qu'il avait rendus : ce sut lui, entre autres choses. qui obtint du sacré collège que les exéchés du Portugal revinssent à la nomination du roi; il oblint également du saint-père que le monarque portugais prit pour lui et ses successeurs le titre de Majesté très-fidèle. De retour en Portugal, on lui contia presque toutes les affaires importantes du

les affaires étrangères, sans qu'il eut titre de ministre, et il montra surtout alent dans la discussion qui s'éleva ux couronnes, à propos des limites déi devaient séparer le Brésil des pro-. Plata. Il obtint alors qu'en échange e do Sacramento, que le Portugal resspagne, la première de ces puissances is l'Amérique du Sud un territoire plus considérable que celui dont elle ession; c'était travailler alors, sans outât, à la prospérité future de sa véri-. Dès l'année 1734 A. de Gusman ans ses attributions les affaires du 'aception d'un moment où le cardinal en était emparé, il les avait dirigées. 'e ce ministre, elles lui revinrent comet ce fut alors que Minas-Geraes, cette ndante de richesse, put se louer de ésilien à la tête de l'administration. tout se ranima dans cette province. primée, et dont les trésors venaient sans profit ni pour le Portugal ni pour ins les constructions du monastère du struction gigantesque et inutile: Guspa essentiellement aussi de la colopays où il était né, et il nous dit lni-3 soucis et quelle fatigue lui causèsport au Brésil de diverses familles oduisit. Après vingt-cinq ans de sertrouvait chargé de famille, et sa santé ; il sollicita avec beaucoup de dignité a qui lui permit de prendre q**ue**lque sta simplement conseiller du conseil , bien que sous ce titre modeste il fonctions de ministre. Dès l'époque entré à Lisbonne il s'était vu admis e membre effectif à l'Académie d'Hisaise, et on le chargea d'écrire en latin s contrées possédées au delà des mers ugais. Il ne paralt pas qu'il ait donné njonctions académiques, que contrautres travaux. Il mourut de la goutte, -huit ans; les enfants qu'il avait eus iage avaient succombé dès les preies.

qui savait les langues anciennes et langues orientales, s'exprimait avec les principales langues de l'Europe, ecupé avec passion de l'étude des vsiques; ses écrits sont néanmoins Mr. On suppose qu'un incendie terétruisit sa maison et qui consuma sa othèque, n'épargna pas ses manusde lui quelques opuscules, devenus et dont le suivant fut composé dès les urs de son séjour à Paris : Relação 1 publica que fez em Paris aos o 1715 o excellentissimo S. D. Luiz , conde da Ribeira, grande do conrey, mestre de campo general e artilhuria nos exercitos de Portu-

gal, seu embaixador extraordinario u corte de França; Paris, 1715, in-4°. Cette relation renferme de curieux documents sur le cérémonial tel qu'il était pratique à la fin du règne de Louis XIV pour la réception des ambassadeurs ; - Aventuras de Diojanes por Dorothea Engracia Tavareda Dalmira, s. l. n. d. La première édition de ce roman pseudonyme s'étant écoulée, il sut réimprimé. Il y a entre autres une édition de Lisbonne, 1790, faite bien longtemps après la mort de l'auteur; les éditeurs ont soin de rappeler que cette œuvre d'imagination n'avant pas paru assez grave à son auteur, il avait adopté un nom supposé. On a encore de lui : *Ora*ção com que, depois de feita a declaração pelo conde de Ericeira, director da Academia Real da Historia Portugueza, de achar se elle admittido para consocio, congrutulou Gusmão a mesma academia em 13 de março de 1732; — A Conta dos seus estudos academicos em sessão de 24 de julho 1732. (dans les Memoires de l'Académie d'Histoire, t XI); - Panegyrico a Magestade del rey D. Joao V. recitado no Paço a 22 de outubro de 1739, em que cumprià seus annos; même recueil. t. XII. Parmi ses couvres manuscrites, on cite surtout des mémoires relatifs aux limites des possessions espagnoles et portugaises en Amérique. On vient de réunir ses lettres, vraies modèles de style enjoué; elles ont été récemment Ferd. Denis. publiées à Lisbonne.

O Panorama, Jornal literario, parte 31, maio de 1810 - Visconde de S. Leopoldo. Vida e Feitos de Alexandre de Gusmão; dans le journal Ostensor Brasileiro. -- Instituto historico de Rio-de-Janeiro, revista trimensa!

GUSTAFSCHEELD ([ co non signific bouclier de Gustave ] Abraham Hellichius, anobli en 1772, sous le nom de ), général suédois qui јони un grand rôle dans le coup d'Etat de 1773, ne le 8 janvier 1723, mort le 26 octobre 1792. Fils d'un pasteur de Scanie, il entra comme volontaire au régiment du Prince royal en 1741, devint officier en 1747, et fut nommé chevalier de l'ordre de l'Epée en 1767. Il était commandant de la place de Christianstad, en Scanie, lorsque le roi Gustave III lui confia son projet d'anéantir le pouvoir du sénat et de reprendra l'autorité absolue. Hellichius lui promit sa coopération; il s'attacha à mériter, par ses manières bienveillantes, l'affection des officiers places sous ses ordres, et gagna, par des hanquets. le reste de la garnison, qui ne se composait que de trois cents hommes. Lorsqu'il crut le moment favorable arrivé, il se déclara en insurrec tion, le 12 août 1772, fit fermer les portes de la ville, et, avec l'assentiment des habitants, déposa les autorités civiles. A cette nouvelle, le sénat decréta que la place serait assiégée; mais peu de jours après survint le coup d'État du 19 août, qui amena le triomphe de la cause embrassée par Hellichius. En récompense de ses services, il fut anobli et nommé colonel. Il se retira du service en 1792, avec le grade de lieutenant général. E. B.

Biog.-lex, V, 262-3.

GUSTAVE 1et WASA (1), roi de Suède, naquit, selon les plus meilleurs historiens suédois, le 12 mai 1496, au château de Lindholmen, dans le Roslagen, et mourut à Stockholm, le 29 septembre 1560. Il était fils ainé (2) d'Erik Johansson, sénateur et gouverneur de l'île d'Aland, que les chroniqueurs qualifient de « seigneur jovial et chatouilleux », mais qui n'a marqué dans l'histoire que par plusieurs actes de violence. Sa mère se nommait Cécile d'Eka, et appartenait à une famille dévouée à la domination danoise. Le grand-père de Gustave, Hans Christersson, avait épousé Brite, sœur du régent Sten Sture Ier, et ce fut sous les yeux de cet homme illustre que Gustave fut élevé. En 1509, il fut envoyé étudier à Upsala, et montra dès lors plus de goût pour l'indépendance que pour l'étude. Il ne dissimulait pas sa haine pour les Danois. En 1514 il entra au service du régent Sten Sture II, et se distingua dans la lutte que soutint son protecteur contre l'archevêque Gustave Trolle. Il repoussa à Dufvenas les troupes danoises envoyées au secours du prélat dans l'été de 1517. L'année suivante (le 22 juillet) lorsque le roi de Danemark, Christian II, vint assiéger Stockholm, Gustave portait l'étendard suédois au combat de Brännkyrka, où furent défaits les Danois. Une trêve eut lieu: Christian demanda des otages à Sture pour conférer avec lui. Le régent ne fit aucune difficulté de lui envoyer six des principaux nobles de sa cour. Gustave était de ce nombre; mais à peine sortis du port ils furent traitreusement saisis et envoyés en Danemark. Le jeune Wasa fut confié à la garde de l'un de ses parents, Erik Baner, seigneur de Kallö (Jutland septentrional), chez lequel il vécut pendant un an avec une certaine liberté. Mais tout ce qu'il entendait dire des immenses préparatifs qu'on faisait pour subjuguer sa patrie ne lui laissait pas un instant de repos. Un matin il revêtit des habits de paysan, alteignit le même jour, malgré les plus grands périls, Flensbourg, à douze milles de Copenhague, s'y mit au service de marchands de bœuss du Juliand, et avec eux parvint sans être découvert jusqu'à Lubeck (30 septembre 1519). Là il sut reconnu, et son ancien hôte, Erik Baner, ne tarda pas à venir le

réclamer. Mais le sénat lubeckois le prit sous 🛭 protection et lui promit même de l'aider dans ses projets, que désormais il ne cachait plus. Ce fut alors que Gustave apprit que Sture, après avoir été vaincu sur le lac glacé d'Asunder, était mort des suites de ses blessures, et que les Danois avaient presque achevé la conquête de la Suède. Les châteaux de Stockholm et de Kalmar étaient les seules places qui tinssent encore contre l'ennemi. Deux femmes y commandaient: à Stockholm, Christina Gyllenstjerna, veuve de Sture; à Kalmar, Anne Bjelke, veuve de Hans Mänsson. Gustave voulut gagner Stockholm; k flotte danoise l'en empêcha. Il offrit alors son épée à Anne Bjelke, mais la garnison de Kalmar, qui était allemande, avait résolu de se rendre : elle refusa de prendre le parti d'un banni, et Gustave ne dut la vie qu'à l'intervention des bourgeois.

De nouveau fugitif et proscrit, il erra dans k pays, repoussé de ses amis, qui redoutaient la vengeance de Christian. Vingt fois il fut sur le point d'être pris ou livré. Pendant tout l'été il se tint caché dans les bois et les rochers; au mois de septembre, il se rendit à Tärna (Sudermanie), auprès de son beau-frère Joachim Brabe, qu'il voulut, mais en vain, détourner de se resdre à Stockholm pour assister au couronnement de Christian. Il se réfugia alors à Râfsnas, dans ses terres de Wasa, et y resta quelque temps. Il se découvrit au vieil archevêque Jacques Ulison, qui le renseigna sur la position désespèrce des patriotes suédois; le prélat l'engagea a se soumettre au nouvel ordre de choses, et lui offrit sa médiation auprès du roi (30 octobre 1520). Gustave connaissait trop la mauvaise soi de son ennemi pour céder facilement à ces conseils : la terrible nouvelle des massacres de Stockholm vint prouver combien il avait été prudent. Il s'enfuit avec un seul serviteur, qui l'abandonna au bac de Kolsund après l'avoir volé. Ce sut vers la fin de novembre qu'il arriva à Kopperberget (montagne de cuivre), en Dalécarlie. Là il travailla quelque temps à battre le blé ct à couper du bois (1). Une paysanne le reconnut au collet de sa chemise, qui était brodé; Anders Persson, riche mineur qui l'occupait, ne voulut plus lui donner asile. Il fut recueilli par Arendt Persson, son compagnon d'études à Upsala; mais ce per-

<sup>(1)</sup> On n'est pas d'accord sur l'origine et l'étymologie de ce nom de Wasa, qui signifie également yerbe, fascine et gazon; quelques auteurs le font dériver de la terre seigneuriale de Wasa, située dans la province d'Upland; d'autres l'expliquent par la composition des armoiries des ancêtres de Gustave. Suivant Geyer cette maison portait dans son blason une de ces fascines dont on comble les fossés pour monter à l'assaut; d'où l'ou nominait cette famille Storm Wase (fascine d'assaut). Originairement cette fascine était noire. Gustave la fit jaune, et depuis ce temps on la considéra comme une gerbe.

<sup>(2)</sup> Gustave avait un frère, Magnus, seigneur de Rydboholm, mort en 1529, et qui n'a laissé aucune trace historique.

<sup>(1)</sup> Les granges dans lesquelles il a travaillé sont encore aujourd'hui conservées comme des monuments nationaux. Le grenier d'Isola, où Gustave maniait le Béau, appartient aujourd'hui à la famille de Sven Elfsson. Charles li le visita en 1681. Gustave Ili y fit élever un monument en porphyre. L'édifice d'Ornàs, où sa vie fut sauvée par la présence d'esprit d'une femme; l'endroit dans la forel de Marnàs (paroisse de Svartsjo) où il se tint caché pendant trois jours, sous un sapin abattu; la colline entourée de marais sur le territoire de Asby (paroisse de Leksand) où il séjourna aussi quelque temps; la cave du village d'Utmediand (paroisse de Mora) qui le déroba aux poursuites des Danois, la pierre de l'église de Mora où pour la première fois il harangua les paysans sont restés les objets de la vénération des Dalécare

si le ami le dénonça aussitôt à Benoît Brunsson, agent du roi, qui accourut avec vingt hommes pour s'emparer du prince. Par bonheur la semme du traître (1), touchée des malheurs et de la bonne mine de Gustave, le prévint, et lui donna les moyens de suir. Le chasseur Sven Elsson conduisit le proscrit à Marnas. Wasa fit ce trajet caché dans une voiture de fourrage : des soldats danois survinrent, et l'un d'eux sondant la voiture avec sa lance l'atteignit. Le sang qui coulait sur la neige eut infailliblement fait dé**convri**r le prince si le fidèle Sven Elfsson n'eût blessé aussitôt son cheval, ce qui donna le change aux sbires. La présence de Gustave connue, les Danois le poursuivirent sans relâche. Ce fut une lutte de chaque jour qu'il eut à soutenir; quelques amis se joignirent à lui, et souvent il surprit et tua ceux qui le cherchaient. Il appela le peuple aux armes et à la liberté, à Rättwik d'abord, puis à Mora; mais ses paroles eurent peu d'estet. Il se disposait à gagner la Norvège, lorsque cent cavaliers vinrent pour l'arrêter. Les paysans dont il avait gagné l'affection prirent sa défense, et repoussèrent les étrangers. Le premier pas était fait : bientôt Gustave se vit à la tête de six cents. hommes déterminés. Au commencement de février 1521, il s'empara du château de Kopperberg et du gouverneur, Christophe Olsson. Le Helsingland et le Gestrikland lui fournirent de nouveaux partisans. Les habitants des côtes se déclarèrent aussi en sa faveur. La révolte se propagea rapidement. L'habile Gustave ne laissa pas à ses ennemis le temps de se reconnaître. Profitant de l'ardeur de ses roldats improvisés, il chassa les Danois de position en position, les détit en hataille rangée à Vesteras (29 avril), et s'empara d'Upsala en juillet 1521. Dès ce moment il eut une armée, et ses entreprises furent une suite de succès. Il commença le siège de Stockholm le 25 juin, mais il ne put y entrer que deux années plus tard. Il convoqua pour le 24 août une assemblée des états à Vadstena. Les députés présents lui offrirent la couronne, qu'il refusa: il se contenta provisoirement du titre de régent, et reçut comme tel le serment de fidélité. Il s'était déjà fait reconnaître en cette qualité dans l'Upland (Suède supérieure); le Götaland et la Gothie suivirent cet exemple; les Danois surent chassés de la Vestrogothie et du Smäland; la guerre fut transportée en Finlande. En avril 1522, Christian cependant prit l'offensive, mais les pillages et les cruautés qui suivirent ses succès passagers ne firent qu'exaspérer davantage les Suédois. Ce fut vers cette époque qu'il fit périr la mère et les deux sœurs de Gustave; enfin. les Danois eux-mêmes, fatigués du joug de ce tyran, le déposèrent (20 avril 1523), et proclamèrent roi son oncle Frédéric, duc de Holstein (voy. Christian II). Les partisans de Christian, dégagés de leur serment, se rallièrent à Gustave, qui fut élu roi dans la diète de Strengnas, le 7 juin 1523. Le nouveau monarque fit son entrée solennelle à Stockholm le 20 juin suivant, et avant la fin de l'année le royaume entier fut pacifié. Néanmoins, Wasa disséra la cérémonie du couronnement, pour ne pas être obligé de jurer le maintien des priviléges exorbitants du clergé, dont les membres, à la fois seigneurs temporels et spirituels, formaient un Etat dans l'Etat. Ils possédaient plus de la moitié des biens du royaume, et étaient là, comme partout alors, exempts des charges publiques. Les évêques habitaient des forteresses, y entretenaient de nombreuses garnisons. donnaient asile aux rebelles dans les temps de troubles ou conspiraient avec l'étranger. Les derniers événements avaient prouvé que les archevêques de Stockholm et d'Upsala étaient plus puissants que les régents eux-mêmes. Le roi comprit que l'intérêt du peuple et celui de la royauté exigeaient un changement dans la position du clergé.

Mais vouloir restreindre la puissance du clergé, c'était le mécontenter, et le mécontenter sans le détruire eût été aussi inutile que dangereux. Gustave le sentit, et résolut d'opérer une réforme radicale. Il exécuta ce projet hardi par la supériorité de sa politique, plus encore que par la force. D'après les conseils de son chancelier, Lars Anderson, il se servit de la doctrine de Luther pour arriver à son but, et en favorisa la propagation en Suède. Il ne jugea pas d'abord à propos d'embrasser lui-même la nouvelle religion : il conféra même l'archeveché d'Upsala au nonce Jean Magnus, après que ce ministre, envoyé de Rome pour pacifier les esprits, eut déclaré l'archevêque Gustave Trolle justement déposé. Cependant, dès 1522 le roi commença à taxer le clergé et les biens de l'Eglise ; en 1523 il mit sur les couvents un nouvel impôt, déguisé sous le titre d'emprunt. En 1524 il demanda de nouveaux subsides, pour l'expédition de Gottland. Dans cette circonstance il fit monnayer sa propre argenterie; « il ne pouvait, disait-il avec raison, demander qu'à ceux qui possédaient », et sous prétexte de soulager le peuple, il chargea le clergé de l'entretien et de la subsistance des troupes. Cette mesure excita les murmures de ceux qu'elle grevait, mais elle fut applaudie de la masse, qui trouvait avec le roi que « les ecclésiastiques ne se battant point, il était juste qu'ils payassent, chaque citoyen devant à la patrie son sang ou son argent ». En même temps Gustave distribuait à ses partisans tous les bénéfices vacants. En 1525 il publia trois édits qui subordonnaient dans divers cas la puissance cléricale à l'autorité civile. En 1526 il convoqua le sénat à Stockholm, et en obtint par un édit une année des dimes, toute l'argenterie dont l'Église pourrait disposer et une cloche par paroisse. Les paysans, excités par les prêtres, s'opposèrent à l'exécution de la der-

mière partie de cet édit, et tontèrent de se révolter a Upsala. Le roi se transporta lui-même dans cette ville avec une bonne escorte, et obligea sans coup férir les séditieux à demander grâce. Peu après, on vit paraître un imposteur, nommé Hans, qui se donnait pour Nils Sture, fils de l'administrateur Sten Sture II, quoique la mort eût enlevé ce fils un an auparavant, A l'aide du mécontentement du clergé et de la disette (1), il trouva des partisans et fit quelques progrès en Dalécarlie; mais, poursuivi par Gustave, il se sauva en Norvège, et chassé de là par le roi de Danemark Frédéric I<sup>cr</sup>, il passa à Rostock, dont les magistrats, pour complaire au monarque suédois, l'année suivante, lui firent tranquer la tête. Le 16 juin 1527, Wasa, dans les états qu'il tint à Westeras, proposa aux évêques de lui céder de honne grâce leur fortune et de renoncer à leurs priviléges. Ils refusèrent par l'organe de Thure Jönsson, doyen du sénat, et de l'évêque de Brask; les autres ordres, composés de la noblesse, les bourgeois, les mineurs et les paysans, demeurèrent indécis: « Alors, s'écria Gustave, il m'est impossible d'être plus longtemps votre roi »; et il quitta la salle les larmes aux yeux. La consternation fut à son comble; la nuit porta conseil, et le lendemain les ordres irrésolus la veille votèrent contre le clergé (2). On accorda tout ce que le roi demandait, et l'ordre des évêques fut depuis lors exclu du sénat. Le roi sit immédiatement occuper militairement les forteresses des prélats; ceux qui se soumirent de bonne grâce conservèrent leurs charges et leurs traitements; les récalcitrants,

(1) Le peuple n'avait d'autre pain que celui qu'il laisait avec de l'écorce de bouleau Grand nombre de personnes et d'animaux périrent de faim dans le Roslagen et sur les côtes. En même tempa régnait une maladie pestilentielle, nommée sueur anglaise ou sueur froide. Le roi fit venir de Livonie quelques milliers de lastes de blé, qu'il At vendre par paroisse a un marc le tonneau, en faisant veiller à ce qu'on ne l'enchérit pas sur les pauvres. Mais les ennemis du roi ne l'en surnommèrent pas moins roi

de famine et d'ecorce.

(2) Voici ce discours remarquable, tel qu'il nous a été conservé par les historiens suédois : « Le roi demanda au senat et a la noblesse si la réponse du clergé leur paraissait satisfaisante. Thure Jonsson, doyen du sénat et riks hofmästore (grand-maître de la maison du rol), répliqua qu'il n'y avait rien de mieux à dire. « Alors, dit Gustave, il m'est impossible d'être plus longtemps votre rol. J'attendais de voi s une autre reponse ; je ne m'étonne plus que les paysans montrent tant de désobélissance et m'opposent tant d'entraves quand ils ont de pareils conseillers. Ils ne reçoivent pas une goutte de pluie, un nuage n'obscurcit pas le solell qu'ils ne m'en accusent : les temps sont-ils durs, la famine et la peste viennentelles fondre sur eux, c'est encore moi qui en suis cause. Tout le monde se mête de censurer mon administration: je vois au-dessus de moi des moines, des cieres, des creatures du pape; et pour les soins que je vous prodigue je n'ai d'autre récompense a attendre que la hache que vous voudriez voir brandir sur ma tête, quoique aucun de vous n'ose en tenir le manche; mais je saurai me soustraire à une telle récompense. Qui voudrait être votre roi à cette condition? Le démon dans l'enfer ne le voudrait pas; à plus forte raison un homme !... Je vous prie donc de penser à me rembourser tout ce que j'ai dépensé pour vous, afin que je puisse foir une patrie ingrate, que ie ne veux revoir lamais! "

tels que l'evêque de Lincoping et l'archevêque Magnus, se retirèrent à Dantzig. Gustave, vainqueur du clergé, se crut alors roi, et se fit cosronner à Upsala (12 janvier 1528), par Laurest Petri, archeveque luthérien, qu'il avait nommé archevêque d'Upsala. Il avait en même temps nummé Olaüs Petri, éloquent disciple de Lather, pasteur de Stockholm. Le grand-paréchai Thure Jönsson, l'évêque de Scara, quelque prêtres et quelques nobles catholiques levires l'étendard de la révolte en Dalécarlie, et égament l'esprit des belliqueux paysans de cette contre sauvage. Gustave y conrut à la tête de quaterat mille hommes, et dissipa facilement les rebales. Deux de leurs chefs les plus actifs, Mans Byntesson (Liljehök) et Nils Olsson (Vinge), førest punis de mort; les autres furent graciés en seulement privés de leurs dignités. Le roi parcourut ensuite l'Helsingje et la Gestricie, et y rétablit l'ordre sana essusion de sang.

Pendant ce temps le luthéranisme se répandait avec rapidité, et Gustave se crut seser affermi pour frapp**er le dernie**r coup sur k clergé catholique. A cet effet, il assembla une espèce de concile national, à Œrebro (Néricie), dans lequel il fit recevoir la confession d'Augsbourg comme religion d'État; il adopta lui-même une règle de foi qui était devenue cele de la majeure partie de ses sujets. Après areir, de cette manière, disait-il, « conquis sen royaume une seconde fois », il lui restait à assurer l'avenir. Il s'en occupa avec intelligence « énergie. Ce n'est pus que, depuis, Gustave n'est plus en à combattre; dès 1533 une nouvelle révolte éclatait en Dalécarlie; il l'étouffa avec sa célérité ordinaire, mais dut se montrer se vère. Christian II, roi détrôné de Suède et de Denemark, fit à la même époque une tantative « Norvège pour reprendre le pouvoir. Tous le émigrés suédois se joignirent à lui; parmi eux & trouvaient le comte Jean de Hoya, bean-frère de Wasa, Bernhard de Melen et Gustave de Trolle. Lubeck se déclara aussi en faveur de Christias. Le danger rapprocha Gustave et Frédéric. La Lubeckois surent chassés de la Scasie. de Halland et du Bleking par l'armée suédoist; leur flotte sut dispersée par les slottes combinées des deux rois, et Gustave Trolle sut betu e blessé mortellement en Fionie. Les rebelles, vancus, recoururent alors à l'assassinat; mais leurs tentatives surent dénouvertes, et les conjurés, presque tous bourgeois allemands, reçurent less châtiment, en 1536. La même année, Wasa coaclut avec Christian III, à Brömsebro, une alliance pour cinquante ans, et avec la Russie pour soixante-dix. Il eut enaulte à réprimer l'audace et les empiétements de son clergé protestant, qui exaspérait le peuple par des chasgements brusques et irréfléchis dans les anciens rites. « La cause des troubles et des révoltes, écrivait-il à Laurentius Petri, premier archivêque protestant de Stockholm, est dans l'igno-

du peuple : il fallait enseigner d'abord et er après. Vous êtes des prédicateurs, et s hommes de guerre. Ne croyez pas que erons jamais assez faible pour remettre aux mains des évêques. » Le roi donna rgé une nouvelle constitution : Georges n fut nommé surintendant général de la 1 pour tout le royaume (1540); l'arched'Upsala conserva seul le titre d'évêque; es prélats furent appelés ordinarii (1544). avoir apaisé le clergé, il porta son attention nobles, dont les exactions soulevaient le de toutes parts. « Vous et vos pareils, it il à Georges Gyllenstjerna, vous vivez 🕆 si le pays était sans roi pi loi. Vous avez prompte à saisir les propriétés du clergé; cet égard seulement vous êtes tous chrét disciples de l'Evangile; vons oubliez que la vertu, l'intelligence et la bravoure uent seules la vraie noblesse. » En 1537 vables agitèrent le Smāland. Les paysans rent qu'ils voulaient « détruire la noblesse 1 la racine ». Ils sséchirent un moment la force; mais en 1542 le soulèvement général. L'insurrection avait à sa tête icke, paysan qui, pour échapper à la puni-'un meurtre, s'était jelé dans les forêts. at son armée s'éleva jusqu'à dix mille es. Il tint tête à toutes les troupes de Gus-· Les paysans ne se montraient jamais en impagne; quand ils étaient attaqués par ns de guerre, ils faisaient comme les et se retiraient dans les bois. » Cette réi'étendit par le Smaland, la Vestrogothie trogothie jusqu'à la Sudermanie. Les prêatholiques maudissaient le roi dans les et faisaient rejeter ses offres d'amnistie. ifugiés suédois, le duc Albrecht de Meconrg, le comte palatin Frédéric, qui anoblit , et l'empereur Charles V, par son chan-Granvelle, entrèrent en négociations avec roltés. A plusieurs instants, Gustave déa de sa couronne et de sa vie. Mais, t les ambitieux, prévenant les méconencourageant les faibles et les fidèles, il sha enfin par la force et l'adresse, dans de 1543. Dacke, abandonné de tous, erra ie temps dans les lorets de Bleking; un de sièche termina sa vie et la révolte. tave respira alors : le 4 janvier 1540, à ro, il avait fait reconnaître par les états ses fils en qualité d'héritiers du trône. Le 13 r 1544, à Vesterās, il fit déclarer la couhéréditaire dans sa famille. Il s'occupa ment de réparer les maux de la guerre. culture eut ses premiers soins; il donna me l'exemple par la bonne administration iens domaniaux, et fit une répartition quitable de l'impôt foncier. L'exploitation ines fut aussi l'objet de sa sollicitude. Il i de l'Allemagne d'habiles ouvriers, sit roules mines d'argent abandonnées, et in- : second.

troduisit un meilleur système dans l'exploitation du fer. l'un des principaux produits de la Suède. Le commerce ne fut pas négligé. Profitant de l'assaiblissement de la ligue Anséatique, qui jusque là avait monopolisé le commerce de la Baltique et du nord de l'Europe, Gustave encouragea la marine marchande de ses Etats. Il lia des relations amicales avec les Hollandais, et en 1542 et 1559 sit des traités avantageux avec la France et l'Ecosse. En 1551, il traita également avec l'Angleterre. Les artisans eurent aussi part à ses soins : s'il les renferma dans les villes, s'il rendit souvent des ordonnances contraires aux idées actuelles sur la liberté du commerce et des arts, il ne faut pas oublier dans quel pays et à quelle époque il vivait : ce que nous regarderions aujourd'hui comme tyrannique ou vexatoire était alors un protectorat intelligent. Les routes et les canaux qu'il fit exécuter par les communes sur toute la surface du pays suffiraient déjà à perpétuer la mémoire de Gustave Wasa. Des places d'armes reliaient ces voies de communication et servaient de points de ralliement aux milices nationales. Une armée permanente et soldée sut établie (1), et une marine militaire organisée : jusque alors, on s'était contenté, en cas de guerre, d'armer les batiments marchands qui se trouvaient dans les ports.

En 1555 la guerre s'était rallumée avec la Russie. Les Suédois attaquèrent Orchez, mais ils furent obligés d'en lever le siége. Les Russes envahirent la Livonie; Gustave marcha contre eux, et après des succès variés il conclut la paix de Moscou, le 2 avril 1557. Le reste de ses jours fut empoisonné par des querelles de famille, provoquées par le caractère odieux de son fils, Erik (voy. ce nom), et le vieux roi s'assligeait de laisser son royaume entre les mains d'un tel successeur.

Gustave s'était marié trois fois : 1° avec Catherine, fille du duc de Saxe-Lauenbourg, dont il eut Erik, qui lui succéda; 2º en 1536, avec Marguerite, fille d'Abraham de Laholm, gouverneur de Sudermanie, qui lui donna Jean, duc de Finlande, Magnus, duc de Gothie, Charles, duc de Sudermanie, et cinq filles; 3° en 1552, avec Catherine, fille de Gustave-Olaüs de Torpe, morte sans enfants. Depuis la mort de Marguerite l'humeur du roi était devenue sombre et inégale. Enfin, sentant sa fin prochaine, il fit son testament, apanagea chacun de ses fils, et convoqua le 25 juin 1560 les états à Stockholm; là, dans un discours touchant, il fit ses adieux à son peuple, et demanda la ratification de ses dernières volontés. L'ayant obtenue, il recommanda l'union à ses enfants, pardonna à ses ennemis,

(1) Elle s'élevait à 12,934 fantassins et 1,879 cavaliers, sans compter le garde allemande de 800 hommes, dont un tiers monté. La soide d'un capitaine était d'environ 12 francs par mois, celle du lieutenant de 10, celle du soidai d. 8. On s'étonne du peu de différence entre l'officier et le subalterne; mais le premier élevait sa paye aux dépens du second.

et demanda de l'indulgence pour ses propres fautes. « Je sais, disait-il, qu'aux yeux de beancoup d'entre vous je passe pour un roi sévère; mais un temps viendra où les enfants de la Suède me tireraient du tombeau s'ils le pouvaient »; puis il étendit les mains, bénit l'assemblée, et se retira dans son palais. Il fit élargir les prisonniers politiques et remit les créances de ses débiteurs personnels. Il exhortait surtout ses fils à ne jamais s'écarter des règles de la morale; car, leur répétait-il, « un homme est un homme : la comédie finie, nous sommes tous éganx. » Vers la mi-septembre il perdit la parole: il avait refusé de se confesser, mais il priait souvent; à son dernier moment, son chapelain lui adressa des exhortations: Sten Eriksson lui fit observer que le roi ne paraissait plus entendre; le prêtre se pencha à l'oreille du moribond en disant : « Croyez-vous en Jésus-Christ? Faitesnous un signe. » « Oui, » répondit le roi d'une voix ferme; et il expira.

Pierre Brahe, neveu de Gustave, a tracé le portrait de ce monarque, qui selon lui pouvait passer pour un des hommes les plus beaux et des mieux faits de son royaume. Quoique économe, il aimait la munificence, la société et surtout la conversation des dames. Facile à se laisser aller à la colère, il redevenait bientôt enjoué et aimable. Il excellait dans tous les exercices du corps, affectionnait la musique et jouait bien du luth. Doué d'une mémoire prodigieuse, il reconnaissait après dix ans une personne qu'il n'avait vue qu'une fois. D'une activité sans égale. il traitait et écrivait tout lui-même, et se faisait remarquer par un style clair et pur. Il parlait bien et avec éloquence. « Gustave, dit l'abbé de Vertot, ne dut la couronne qu'à sa valeur. Il régna avec une autorité aussi absolue que s'il était né sur le trône. Il disposa à son gré de la religion, des lois et des biens de ses sujets, et cependant il mourut adoré du peuple et révéré de la noblesse. » Il laissa son royaume en paix avec tous ses voisins, fortifié par l'alliance de la France et en relations de commerce avec toutes les nations de l'Europe; le domaine royal de beaucoup augmenté et florissant, le trésor national rempli, les arsenaux abondamment pourvus, une flotte considérable dans les ports, les places fortes bien armées, les prisons d'État vides: en un mot la Suède prospère à l'intérieur et redoutable à l'extérieur. A. DE LACAZE.

Peringskold, Monumenta Uplandica, p. 70. — Rasmus Ludwiksson et Peder Brahe, Chroniques manuscrites de Custave I<sup>er</sup>. — Brik Jovansson Tegel, Histoire de Gustave Ier — O. Celsius, Gustavi I Historia; Stockholm. 1775 — Archives de Suède, années 1829 à 1860, et en particulier la Correspondance de Gustave Wasa. — Clemens Rensel et Troll, Handlingar, till skandinaviens Hist., t. 11. p. 282; t. III, p. 5; t. IV, p. 852-386. — Svenska lokvisor, 2 dra Delen. — Hvitfeld, Histoire; Copenhague, 1652. — Laurent Siggesson Sparre, Notes; dans les manuscrits de la Bibliothèque d'Upsala. — Handlingar, till sveriges Historia, t. XIII, p. 88, 114-120; t. XIV. p. 80, 60; t. XVII, p. 83, 206. — Lenköpings, Bibliotheks hand-Ungar, t. I, p. 191; t. II, liv. 183, 202. — Fant, Dissert. de

caussis ob quas Gustavo Io, contra Christianum IL opitulati fuerint Lubecenses; Upaala, 1782. — Sarie riue, Gesch. des Hans Bundes, L. III, p. 189. - Hjernase, Riksdagars och mölens beslut, t. I, p. 200. — Hallenberg, De la l'aleur des Monnaies et des Marchandises pendent le règne de Gustave 100. — Holberg, Hist. du Denemark, t. li, p. 366, 378. — Palmoköld, Collection de M tres dans la Ribliothèque d'Upsala. -- Rhyzellus, Chronique des Bolques, p. 344. — Celse, Monuments politics ecolesiastica, p. 41. — Hallman, Fie des frères Ojem d Laurentius Petri, p. 96. — Du Mont, Corps diplomatique, t. IV, p. 228. - Charles Dantzai. Correspondents. - Abbé Vertot, Histoire des Révolutions de Suide,-A. Fryzell, Beralleiser ursvensku kislorica (Rédo de l'hist. suéd.); Stockholm, 1828-1848. — E.-G. Geyer, Sus Rikas Hälder (Chroniques du royaume de Suède); Upsala, 1825. — Strinnholm, Svenska Folkets Historia (Mat. du Peuple suéd.); Stockholm, 1884. — 1-e Ban, Suéde, émi l'Univers pittoresque, p. 48-62. — Geyer, Histoire & Suède, trad. de J.-P. de Lundblad, chap. VIII, p. 197-198.

GUSTAVE II ADOLPHE, dit le Grand, mi de Suède, né à Stockholm, le 9 décembre 1594, tué le 6 novembre 1632 à Lûtzen (Saxe). Il était fils de Charles IX et de Christine de Schleswig-Holstein. Sa première jeunesse fut confiée aux soins de Jacques Schut, de Jean Kytte et de Othon de Morner; il accompagna ensuite son père dans ses guerres et ses voyages. Cette double éducation donna à son esprit une maturité précoec (1); la nature avait aussi beaucoup fait pour lui du côté de la noblesse des sentiments, du courage, de l'intelligence, de la force du corps et de la beauté du visage. A seize ans il était déjà boa officier, savait presque toutes les langues d'Esrope, paraissait au conseil, à la tête des armés, & dirigeait les affaires. Son coup d'essai fut la prise de Christianstadt sur les Danois, entreprise dans laquelle il déploya autant de valeur que d'adresse. Le 8 novembre 1611, avant d'avoir dix-septant, il succéda à son père, qui l'avait déclaré majeur en présence des états des le 24 avril 1611, et fait grand-duc de Finlande, duc d'Esthonie & de Vestmanland. Il ne prit pas immédiatement le titre de roi ; ce ne fut que le 26 décembre que la diète convoquée à Nyköping lui prêta sement en qualité de roi élu et prince héréditaire de Suède, des Goths et des Vendes. Il choisit pour son premier ministre son ami Axel Oxensijem, agé seulement de vingt-huit ans, mais nos moins habile dans le cabinet que sur les champs de hataille, et continua vigoureusement la guerre engagée contre la Russie, le Danemark et la Pologne. Obligé de mettre en œuvre toutes es ressources, il rétablit la noblesse dans ses priviléges, et en obtint de précieux secours en hommes et en argent. Cependant, trop faible pour lutter contre ses trois ennemis, il conclut le 28 janvier 1613 avec le Danemark la paix de Sièröd (Knæred), moyennant un million de thalers, qu'il donna pour recouvrer Calmar, Elisbourg & Risbi. Il chassa ensuite les flottes russes de la Baltique, et enleva au tsar Michel Romanol l'Ingrie, la Carélie et une partie de la Livonie.

<sup>(1)</sup> Souvent iorsque Charles IX ne pouvait mener i in un de ses projets, il mettait la mais sur la tête de jeune Gustave-Adolphe en disant : Ille faciel.

Il cut le bon esprit de repousser le projet, plus brillant que solide, du vieux général Jacques de La Gardie, qui lui conseillait de se faire couronner empereur de Russie, et fit en 1617, à Stolbova, un traité avec Michel, par lequel il lui rendait une partie des territoires conquis, mais obtenait l'éloignement des Russes des bords de la Baltique. Le 12 octobre 1617 il se fit couronner, par l'évêque d'Upsala.

En 1620 l'énormité des impôts et leur mode vexatoire excitèrent un mécontentement général et quelques révoltes, que Gustave-Adolphe réprima avec sévérité. A la même époque il épousa Éléonore de Brandebourg. Ebba, fille du comte Brahé, avait été l'objet de son premier amour, et la correspondance des deux amants, qui a été conservée, prouve combien cet amour était sincère; Gustave néanmoins sut le sacrifier à l'intérêt de l'État.

La guerre contre Sigismond, roi de Pologne, se continuait toujours avec acharnement. De 1625 à 1626 Gustave se rendit maître de toute la côte de Riga à Dantzig. Il emporta successivement Nierdorff, Felburg, Dunebourg, Erpte, Persau, Pillau et la plus grande partie de la Prusse. En février 1627, il fut blessé devant Dantzig, d'un coup de mousquet, au ventre. Mais les Polonais furent délaits à Vende, à Christbourg et sur mer (13 mai 1627). Repoussés à leur tour devant Dantzig, les Suédois prirent une revanche à Kasammarkt; leur roi y fut blessé de nouveau, d'une arquebusade (juillet 1627). Le 23 septembre il recut encore une balle, qui lui perça l'épaule. Le 30 septembre une bataille générale et meurtrière resta sans résultat. L'empereur Ferdinand II se mêla alors de la querelle : il ordonna à son général, le célèbre comte de Waldstein, d'entrer en Poméranie, et mit Gustave-Adolphe au ban de l'Empire. Gustave répondit à cette attaque par de nouvelles victoires, et Waldstein dut lever le siège de Stralsund, après avoir perdu vingt mille hommes. Le roi de Suède prit ensuite Neubourg, Marienverder, Graudentz, etc. L'électeur de Brandebourg, fort incommodé de ces hostilités, réussit à faire conclure un armistice entre les parties belligérantes (8 mars-1<sup>er</sup> juin 1629). A l'expiration de cette suspension d'armes les hostilités recommencèrent, mais Louis XIII (de France) et Charles I'r (d'Angieterre) s'interposèrent, et le 15 septembre une trêve très-avantageuse pour la Suède fut signée à Altenmarkt.

En 1624, 1627, 1628, Gustave avait eu à réprimer des séditions dans le Smaland et la Dalécarlie: elles étaient causées par les contributions de guerre. Le roi employa tour à tour la force et la clémence, et parvint ainsi à rétablir le calme à l'intérieur. Il résolut alors de tourner toutes ses forces contre l'Autriche: l'empereur Ferdinand II, égaré par les jésuites, ne dissimulait pas sa haine pour les protestants. Les cruautés les plus atroces frappaient les religionnaires en Bohême,

en Hongrie, en Tyrol, partout enfin où la libre discussion des dogmes trouvait des adeptes. « L'inquisition espagnole, dit un contemporain, sut alors dépassée, et les jésuites n'eurent plus rien à envier aux dominicains. Des supplices nouveaux furent inventés, et la confiscation enrichit les persécuteurs et les bourreaux.... Plusieurs milliers de malheureux erraient sans asile et sans patrie. » Non content d'exterminer les protestants dans ses Etats, l'empereur voulut les expulser de l'Allemagne entière, et convoqua une diète à Ratisbonne (19 juin 1630). Il y proposa une ligue catholique : elle fut signée d'un grand nombre de princes allemands; mais les électeurs de Brandebourg et de Saxe et les représentants • des villes anséatiques n'y parurent point. La Bavière s'était alliée à la France, et les électeurs ecclésiastiques suivirent son exemple. Dans cet instant d'une lutte suprême les protestants espéraient surtout dans la Suède, qui, débarrassée de ses ennemis, offrait, sous son jeune roi, un adversaire redoutable (1). Gustave n'hésita pas à accepter le rôle de chef de la ligue prôtestante. Le Danemark, quoique jaloux de la Suède, se sentait réduit à un tel état d'épuisement qu'il sollicita lui-même l'intervention de Gustave, afin d'empêcher la maison d'Autriche de former un établissement solide sur la Baltique en s'emparant de la Poméranie, que Ferdinand II convoitait. En France, par une de ces contradictions qui se trouvent souvent en politique , le cardinal de Richelieu, qui venait de soumettre les huguenots à l'intérieur, se montrait disposé à les soutenir à l'extérieur, quoiqu'il refusat d'allouer alors aux Suédois un subside annuel de 600,000 écus. D'ailleurs, la guerre entre la France et et l'Autriche venait de se rallumer au sujet de la succession de Mantoue et du Montferrat, et occupait une grande partie des forces de l'Empire, Gustave-Adolphe, sûr de la neutralité de l'Angleterre et de la bienveillance des Hollandais. n'hésita pas à porter la guerre en Allemagne. Le 19 mai 1630, il assembla les états dans le château de Stockholm, et leur présenta sa fille. Christine, alors agée de six ans, comme héritière du royaume, et la contia à leur fidélité. Il leur fit ensuite des adieux touchants; après avoir pris Dieu à témoin qu'il ne faisait cette guerre que pour secourir les Allemands de la nouvelle communion contre les violences des catholiques, il ajouta, comme prévoyant son sort : « J'ai l'espoir d'arriver à faire triompher la cause des opprimés; mais comme il arrive qu'à sorce de porter la cruche à l'eau elle se brise, je crains que telle ne soit aussi ma destinée. Moix qui ai exposé ma vie au milieu de tant de dangers et

<sup>(1)</sup> Le cardinal de Richelleu écrivait alors : « Ce roi de Suède est un nouveau soleil qui vient de se lever, jeune, mais d'une vaste renommée. Les princes maitraités ou bannis de l'Allemagne ont, dans leur malbeur, tourné leurs regards vers lui, comme le marin vers l'étoile polaire »

qui ai versé tant de fois mon sang pour la patrie sans avoir été, grâce à Dieu, blessé à mort, je dois à la finfaire le sactifice de ma personne; c'est pourquoi je vous fais mes adieux, espérant vous revoir dans un monde meilleur. » Le 30 mai il s'embarqua à Elfsnabben : sa flotte se composait de 28 bâtiments de guerre de divers numéros et d'un grand nombre de transports. Elle portait environ 15,000 fantassids, 3,000 cavaliers et une belle artillerie. Des vents contraires la retinrent cinq semaines en mer; ce sut le 24 juin seulement que Gustave jeta l'ancre sur la petite île de Ruden à l'embouchure occidentale de l'Oder. Malgré une violente tempête, l'armée • sut aussitot débarquée, et dès le 10 juillet elle occupait Stettin, Danm, Stargard et presque toute la Poniéranie. « Ferdinand, Ult M. Michelet, s'effraya peu d'abord : il disait que ce roi de neige allait sondre en s'avançant vers le midi. On ne savait pas encore ce que c'était que ces hommes de ser, cette armée héroïque et pleuse, en comparaison des troupes mercenaires de l'Allemagne. Peu après l'arrivée de Gustave-Adolplie, Torquato Conti, général de l'empereur, lui demandant une trève à cause des grands strolds; Gustave répondit que les Suédois ne connaissaient point d'hiver. Le génie du conquerant déconcerta la routine allemande par une tactique impétueuse, qui sacrifiait tout à la rapidité des mouvements, qui prodiguait les hommes pour abréger la guerre. Se rendre maître des places fortes en suivant le cours des sleuves, assurer la Suède, en ferinant la Baltique aux Impériaux, leur ebléver tous leurs alliés, cerner l'Autriche avant de l'attaquer, tel fut le plan de Gustave: s'il eut marché droit à Vienne. Il n'apparaissait dans l'Allemagne que comme un conquérant étranger; en chassant les Impériaux des États du nord et de l'occident, qu'ils écrasaient, il se présentait comme le champion de l'Empire contre l'empereur. »—« Quant à la personne de ce roi, écrit le cardinal Richelieu, on ne voyait en ses actions qu'une sévérité inexorable envers les moindres actions des siens, une douceur extraordinaire envers les peuples et une justice exacte en toutes occasions. » Sa maxime était « que pour se rendre mattre des places la clémence ne vaut pas moins que la force ». Une semblable conduite attira à Gustave de nombreux partisans, et le mit à même de lutter avec avantare contre des adversaires bien supérieurs en nombre, mais dunt les excès inouïs faisaient autant d'ennemis que d'habitants. Les scènes d'horreur qui suivirent la prise de Magdebourg par Tilly (14 mai 1631) sont regardées comme les blus révoltantes de cette guerre, si longue et si acharnée, et pourtant dans cette occasion les Impériaux ne s'écartèrent pas de leur façon d'agir habituelle. Les récits du catholique Khevenküller et ceux de Schiller (1) ne peuvent paraître

(1) A propos de la prise de Magdebourg. Schiller s'exprime ainsi : « ici commence une scène de sang pour la-

suspecte de partialité ; nous y renvoyons nos letenrs.

Dès la fin de 1630 Gustave-Adolphe avait dissipé les armées de Conti et Schaumburg, le 13 janvier 1631, à Beerwald, il conclut un traité pour six ans avec la France; il toucha comptant 160,000 thalers ; 40,000 thalers devaient lui être comptés chaque année suivante, à la charge de mettre en campagne 30,000 d'infanterie et 6,040 de cavalerie. Le libre exercice des cultes était aussi stipulé. Gustave prit en mars et avril 1631 Colberg, Neu-Brandenbourg, Loitz, Malchim, Demmin, Greifswald, Francfort-sur-l'Oder et les principaux magasins des Impériaux. Il força alors les princes allemands, qui hésitaient encore, à se décider en sa faveur. Le duc de Poméranie lui céda de bonne grace ; l'électeur de Brandebourg y fut contraint par les armes; l'électeur de Saxe lui donna ses propres troupes (20,000 hommes) à commander (5 septembre) et l'électeur palatin, dépossédé par l'empereur, vint combattre sous les étendards suédois. Le 7 septembre Gustave remporta une victoire complète sur Tilly. Les Saxons, nouvellement levés, prirent la fuite des le commencement de la bataille; mais le courage et la discipline des Suédois réparèrent ce contretemps. Après l'affaire, Gustave chargea l'électeur de Saxe de porter la guerre dans la Silésie, dans la Bohème et dans les pays héréditaires de l'empereur. Il marcha lui-même contre la ligue catholique, et occupa la Franconie, le Palatinat et l'évêché de Mayence. Cette tactique a été cntiquée par des militaires et des hommes d'Elat, surtout par Axel Oxenstjerna, qui trouvant son roi à Francfort-sur-le-Mein, lui dit : « Sire, j'aurais voulu vous féliciter de vos victoires non à Mayence, mais à Vienne. » Quoi qu'il en soit, Gustave continua sa marche victorieuse vers le Rhin; il batta encore Tilly à Wurtzbourg, occupa Nuremberg, franchit le Rhin à Oppenheim, où les Espagnols commandés par don Philippe de Sylva ayant voulu lui refuser le passage furent vaincus, la 8 décembre. Il s'arrêta à Mayence, et y présenta un spectacle imposant : son épouse était près de lui : les grands-officiers de sa couronne venaient de lui amener d'importants renforts; il était entouré de princes et de ministres étrangers, qui le regardaient comme l'arbitre de l'Europe septentrionale. Durant ce temps ses lientenants soumettaient tout le pays depuis la Vistule jusqu'au Danube. Horn se montrait au delà de Necker; Tott achevait la conquête du Mecklembourg et prenait Rostock, Wismar et Dömitz. Baner rentrait dans Magdebourg et les Saxons s'avançaient jusqu'à Prague.

Ferdinand II remit alors le sort de son empire aux mains de l'homme redoutable qu'il avait sacrifié quelques mois auparavant à des craintes vraies ou fausses. Il rappela Waldstein : c'était

quelle l'histoire n'a point d'expressions ni la poésie de pinceaux, etc. Trente mille personnes environ perment dans ce massacre.»

e seul homme de guerre capable d'artave; mais avant qu'il ne l'Ot arrivé avec elle armée sur le théatre des hostilités, Gustave venait attaquer Tilly sur le avril). Les Impériaux furent écrasés; iral tomba frappé à mort, et le vainune entrée solennelle à Augsbourg, où il la liberté de religion. Gustave se porta evant Ingolstadt. Seion son usage, il alia reconnaitre en personne une sortificavoulait saire attaquer. Un boulet emroupe de son cheval, et le renversa; se couvert de sang et de boue : il s'écria : nme n'est pas encore mure. » Gassion nom) fut un des premiers qui accouprès du roi; cet empressement lui valut mt (1).

nei, Gustave occupa Munich, qui sut our 300,000 thaters; 140 canons trou-'arsenal furent déclarés de bonne prise. e a mortais, dit le vainqueur, et venite ium. » Toute la Souabe protestante pour Gustave. Bernhard de Saxe-We!a tos armes suédoises jusqu'aux rives : Constance et au pied des montagnes s. Les paysans luthériens de l'Auréfeure avaient pris les armes. Us enplusieurs députés vers le roi pour soli secours. Gustave négocia une alliance juisses, qui lui permirent des earôle-·leur territoire. « Alors , dit le cardinal , l'Italie commença de trembler, pendant ne exprimait hautement ses cruintes. » ioinent apparut enfin le duc de Friedland, n. A la tête de 40,000 hommes, il tomba ir les Saxons, et les chassa de la Bohême. rague le 4 mai, le 11 juin il fit à Egra 🦡 voc l'électeur de Bavière, tandis que im reprenait l'offensive dans la basse ur le Rhin. Gustave h'avait alors que idats. Entouré d'ennemis, il se replia mberg, et s'y retrancha (19 juin). Waldsuivit avec 60,000 hommes (30 juin), a pas l'attaquer : Il se fortifia lui-même position inexpugnable. « Mon armée est isait-il; si elle est battue, l'Allemagne ie, et l'Italie est en danger. Si je suis ', les Suédois trouveront dans Mulemretraite assurée. Je veux apprendre au uède une nouvelle manière de faire la Cette nouvelle tactique était la disette, e, les privations de toutes espèces. Et plus grands capitaines de l'Europe restèrésence et l'arme au bras plus de six voyant périr sans gloire leurs meilleurs l'ustave se l'atigua le prémier de cette rallié par Axel Oxenstjerna, Baner, et de Weimar, il donna l'assaut au camp

ve, qui avait le talent heureux de relever le s les grades qu'il donnait, lui dit : « Colonel. rès dans une entière sécurité. »

de son adversaire; mais il fut repoussé, après six heures d'une mêlée furieuse. Les deux armées firent des pertes considérables, surtout en officiers supérieurs. Un houlet emporta la semelle de la botte du roi. Gustave se décida à jeter une forte garnison dans Nuremberg, et le 8 septembre commença une retraite en bon ordre par Neustadt, Nordlingen et Donauwerth. Le 22 octobre Waldstein, après avoir dévasté la Westphalie, occupa Leipzig et Halle. Gustave se vit contraint de quitter la baute Allemagne pour couvrir la Saxe et d'interrompre les conférences d'Ulm. Ayant appris la séparation de Pappenheim et de Waldstein, il quitta son camp de Naubourg le 16 novembre, et attaqua Waldstein. Nons laisserons à Schiller le soin de retracer ce mémorable combat, si glorieux et si funeste pour le héros des protestants.

On a raconté la mort de Gustave de diverses manières, on l'a même attribuée à l'assassinat: nous en rapportons ici les détails d'après les documents les plus authentiques. Après une brillante attaque, quelques régiments d'infanterie suédoise plièrent. Gustave se saisit d'une demi-pique, et se portant au milieu d'eux s'écria : « Si après avoir traversé tant de fleuves, escaladé tant de murailles et force tant de places, vous n'avez pas le courage de vous défendre, tournez la tête au moins pour me voir mourir. » Ces paroles rendirent le courage aux fuyards, qui franchirent de nouveau les retranchements des Impériaux. Gustave remonta à cheval, se mit à la tête de la cavalerie smålandaise pour soutenir cette infanterie. Un épais brouillard couvrait le champ de bataille. Le roi, entraîné par son ardeur, s'écarta de ses soldats, et se heurta contre les cuirassiers autrichiens. Son cheval fut blessé au cou d'une balle de pistolet; lui-même en recut une qui lui fracassa le bras gauche, de sorte que l'os perçait la manche de l'habit. Il pria le duc de Saxe-Lauenbourg de l'emmener hors de la mélée. Au même moment un coup de feu le frappa dans le dos, au dessous de l'epaule droite (1); il tomba de cheval, et son pied se trouvant engagé dans l'étrier, il fut trainé à quelque distance. Le chambellan Truchsess déclara avoir vu tirer ce coup, d'environ dix pas, par un officier imperial (Falkenberg, lieutenant-colonel), qui tourna bride aussitöt, mais fut immédiatement poursuivi et tué lui-même d'un coup d'épée par Luchau, écuyer du duc de Saxe. Cet écuyer sut pris par les Impériaux. Un des palefreniers qui accompagnaient le roi tomba mort, l'autre blessé (Jacques Eriksson). De toute sa suite, il ne resta auprès de lui qu'un page allemand. Leubelfing, qui voyant le roi lui tendre la main s'efforça de le soulever. Trois cui-

<sup>(1)</sup> Puffendort accuse positivement le duc de Saxe-Lauenbourg d'avoir tiré le second coup, celui mortel.

Le matin du combat, le roi avait resusé d'endosser sa cuirasse, a Dieu est ma cuirasse, disait-il. Une armure es sera un régiment de chevet: on pourra le génait beaucoup depuis la biensure qu'il avait reçue à

rassiers autrichiens demandèrent à Leubelfing le nom du blessé ; il refusa de le déclarer, et reçut un coup de pistolet et deux estocades, dont il mourut cinq jours après. Gustave se nomma luimême : les Autrichiens, voyant la cavalerie suédoise accourir, lui déchargèrent un pistolet dans la tempe, lui donnèrent quelques coups d'épée. et le dépouillèrent, ne lui laissant que sa chemise (1). Plusieurs charges s'exécutèrent sur son corps, qui fut retrouvé après la bataille, couvert de blessures et de meurtrissures. Il était méconnaissable. Transporté d'abord à Meuchen, il fut embaumé à Weissenfels, par l'apothicaire Casparus, qui y compta neuf blessures ouvertes, et treize anciennes cicatrices. Son inhumation solennelle eut lieu dans l'église de Riddarholm à Stockholm, le 21 mars 1634. Suivant Geyer. treize paysans roulèrent une grosse pierre à l'endroit où était tombé le roi : c'est la pierre qu'on nomme Schwedenstein (pierre du Suédois); mais le véritable lieu où Gustave rendit le dernier soupir doit être à quarante pas de là, sur la lisière d'un champ où fut planté depuis un acacia.

Telle sut la mort de ce grand roi, justement surnommé le boulevard du protestantisme. Quoique l'histoire de ce prince soit pour ainsi dire toute militaire, il ne négligea pas les affaires intérieures de son pays. Le 6 juin 1616, il organisa la noblesse, et la divisa en trois classes: 1º les comtes ou barons; 2° ceux qui comptaient parmi leurs ancêtres des sénateurs ou des conseillers; 3º le reste des titrés. Il protégea le commerce. activa l'industrie, fit de bons règlements pour l'exploitation des mines, sur le cours des monnaies, et dota son pays d'un code militaire. 11 défendit le duel sous peine de mort, et sut exact à faire exécuter sa loi. On a beaucoup répété que Gustave apporta des changements importants dans la tactique militaire. Ces changements sont aujourd'hui presque inappréciables, à cause des nouveaux moyens de destruction inventés chaque jour. Gustave, comme tous les bons généraux. sut choisir habilement les terrains sur lesquels il voulait combattre, mais il ne dut réellement ses succès qu'à son courage personnel et à l'im. pulsion qu'il savait donner à ses troupes. Il mélait à ses piquiers et à sa cavalerie des files (le mousquetaires, qui par leur seu incessant causaient des vides dans les rangs ennemis et permettaient aux soldats munis d'armes blanches d'y pénétrer. Mais ce moyen était employé en Espagne depuis longtemps. Ce qui lui revient plutôt, c'est d'avoir enseigné à sa cavalerie les charges a fond, tandis que jusque là les cavaliers s'éparpillaient devant le front de l'infanterie, tiraillant avec leurs armes à seu et ne chargeant qu'isolement ou par groupes, ce qui nuisait essentiellement à à leur effet. Gustave sut aussi tenir sou armée sous une ferme discipline, et sans

bagages inutiles; il ne permit jamais de sorte des rangs pour dépouiller les morts, et ne prenait pas de quartiers d'hiver, ce qui lui donnait un avantage énorme sur ses antagonistes, habitués à ne se battre que quelques mois de l'année. — Le nom de Gustave-Adolphe est aujourd'hui attaché à une vaste association pretestante, dont le but se rapproche de celle que les catholiques ont formée sous le patronge de saint Vincent de Paul.

Christine, fille unique de Gustave, et à peine âgée de six ans, succéda à son père, sous la tritelle des cinq plus grands fonctionnaires de l'État: le drost, le marsk, l'amiral, le chancelier et le trésorier. (Voy. Christing.) Alfred de Lacare.

Stjernman, Riksdagarsoch mötens beelut, t. l, p. 41, 798. – Ekholm, Kritiska och historiska Handlinger; Stockholm, 1700. — Handlingar till Skandinaviens Historia, t. U. p. 91; t. VIII, p. 88. - Manuscrits De Palmköld, passim. – Archives de Suède, surtout de 1611 à 1689. — Hallenberg, Gustaf Adolfs Historia. -Peleus, Histoire de la dernière Guerre de Suède; Perk, 1622. — R. de Prade, L'Histoire de Gustave-Adolphe, dit le Grand; Paris, 1686, in-8°. — Bibliothique universelle et historique de l'année 1006, p. 157-160. - 16lersparre, Historiska Samlingar, t. I, p. 151; t. III, p. 151 - Axel Oxenstjerna, Histoire de la Jeunesse de Gustave-Adolphe. — Jahn, Historie om Kalmar Krigen; Copeshague, 1830, p. 127. — Geyer, Histoire de Suéde, trel. & Lundblad, chap. XV, p. 274-870. - The Swedish Mielligencer; Londres, 1684, t. I. p. 84. — Raumer, Geschichte Buropas seit den fünfzehnten Jahrhundert, t III, p. 364. — Jean Botvide, Oraison fundore de Gustave-Adolphe. — Historia granbergs Götheborgs, t. l, p. ss. - Richelieu, Mémoires; Paris 1818, t. VI, p. 419. - Girocrer, Gustav-Adolf, König von Schweden, und wins Leit.

GUSTAVE III, roi de Suède, fils d'Adolphe Frédéric et de Louise-Ulrique, princesse de Prusse, né à Stockholm, le 24 janvier 1746, mort dans la même ville, le 20 mars 1792. Il eut pour premier gouverneur le comte Charles-Gustave Tessin, homme de mérite, protecteur des lettres et un des chefs du parti politique des chapeaus, parti libéral et dévoué à la France. Son premier précepteur sut l'élégant poëte Dalin, dont les mordantes épigrammes n'épargnaient ni la noblesse ni le clergé. Lorsque les changements politiques amenèrent la disgrâce de ces deux hommes remarquables, ils furent remplacés asprès du jeune prince par Scheffer et le géomètre Klingens. Les lecons de ces mattres habiles enrent encore moins d'influence sur Gustave que les événements dont il fut témoin. Il vit la royauté humiliée par les partis, et se promit de les écraser. Doué de brillantes qualités, que l'éducation fortifia sans les rendre jamais solides, il montra de bonne heure cet amour des lettres, ces idées de tolérance, ce goût d'administration équitable qui distinguèrent les princes les plus éminents du dix-huitième siècle. Il fit aussi preuve de résolution en prenant, à l'âge de vingt-et-us ans, une part importante aux affaires de son pays. La Suède était alors gouvernée par le sénat, ou dominait le parti des bonnets. Pour mettre sin à la suprématie de ce corps, Gustave persuada à son père de convoquer les états, et d'abdiquer

<sup>(1)</sup> Son collet de busse, ensanglanté, d'abord porté a Picolomini, sut envoyé à Vienne, où on le conserve encore

si le sénat s'opposait à cette convocation. Les **états**, rassemblés en 1769, malgré le mauvais vouloir du sénat, ne répondirent pas à l'attente de Gustave, qui , pensant que la constitution suédoise avait besoin d'être réformée, mais que le moment de la réforme n'était pas encore venu. entreprit un voyage à l'étranger. Sous le nom de comte de Haga, il visita Paris, et y reçut cet accueil flatteur que les littérateurs philosophes savaient ménager à leurs royaux adhérents. Il s'y lia aussi d'une amitié intime avec le dauphin, depuis Louis XVI. Informé à Paris de la mort de son père, il reprit en toute hâte la route de Stockholm, et ouvrit la diète le 25 juin 1771. Le parti aristocratique s'empara de la direction des affaires, et ne laissa pas même à Gustave l'apparence du pouvoir. Ce prince, cachant ses projets de coup d'Etat sous un air d'apathie, sembla tout entier aux plaisirs de la campagne, et affecta la plus grande indifférence pour le gouvernement; mais en même temps il envenimait sous main le mécontentement du peuple contre la diète, et se ménageait l'appui des soldats. M. de Vergennes, ambassadeur de France en Suède, mit à la disposition du roi toute l'influence de la cour de Versailles. Ainsi soutenu, Gustave jugea que le moment d'agir était venu. Ses frères Charles et Frédéric, complices de son entreprise, partirent l'un pour la Scanie, l'autre pour l'Ostrogothie, et attendirent le signal qui fut donné par le commandant de la forteresse de Christianstad. Le prince Charles rassembla aussitôt cinq régiments, et le duc Frédéric se mit à la tête des troupes d'Ostrogothie. Bien que le mouvement s'accomplit au nom de la royauté et contre les états, Gustave, qui se sentait surveillé, ne sortit pas de son indifférence habituelle. Le 18 août 1772, il assista à la représentation de Thétis et Pélée, et parut plus occupé de cet opéra que des circonstances politiques. Le lendemain, tandis que le comité des états, inquiet des progrès de l'insurrection, songeait à s'assurer de la personne du roi, celui-ci se présenta hardiment devant les soldats, les harangua, les entraina, et se saisit de la dictature. Le 21 août, sous la pression de la force armée, les états acceptèrent la nouvelle constitution. Elle consérait au roi le pouvoir exécutif dans toute son étendue, et ne laissait aux états que le droit de voter les impôts. Gustave n'ahusa pas de l'autorité dont il s'était emparé, et les six premières années de son règne furent pour la Suède une époque de repos et de prospérité. Il améliora les finances, encouragea le commerce, l'exploitation des mines, et abolit la torture. Pour plaire à ses amis les philosophes, il décréta la liberté de la presse en 1774; mais il la supprima six ans plus tard, quand il vit que les partis s'en servaient contre lui. A l'extérieur sa politique ne manquait pas d'habileté. En 1780 il forma avec le Danemark et la Russie la neutralité armée dirigée contre les prétentions maritimes de l'Angleterre. Le

bonheur de son gouvernement ne désarma pas les partis, et à la diète rassemblée en 1778 le cuionel Axel de Fersen, l'ancien chef des chapeaux, se mit à la tête des mécontents, qui de quelques griefs de détail passèrent à une critique générale de la constitution. Le roi prononça la dissolution des états le 26 janvier 1779. Il n'en convoqua de nouveaux que le 26 mai 1786, ne parvint pas à s'entendre avec l'opposition, toujours formée par la noblesse, et prononça encore une dissolution, en déclarant « qu'il espérait ne pas revoir les états de longtemps ». Il était satigué de la parcimonie de cette assemblée, qui refusait de sanctionner les déplorables mesures auxquelles il avait recours pour subvenir à ses dépenses excessives. Il attendait donc avec impatience l'occasion de s'assranchir de tout contrôle; mais l'opinion, qui lui avait d'abord été favorable, ne le suivit pas dans ses nouveaux projets. « Le roi, dit l'historien suédois Geyer, n'était plus ce prince aimable et libéral qui avait détruit l'hydre des dissensions : il commençait à gouverner sans tenir compte de l'opinion publique. Il mit à la tête des affaires des jeunes gens et des favoris, qu'il substituait à d'anciens employés blanchis dans l'administration et formés pendant l'époque de la liberté. » Gustave, qui voyait la popularité s'éloigner de lui, espéra la ressaisir par des actions d'éclat, et il déclara la guerre à la Russie en 1788. Il donna pour prétexte à cette prise d'armes l'envahissement de la Crimée par Catherine II. L'impératrice de Russie n'avait rien préparé contre une agression à laquelle elle ne s'attendait pas. Si les 30,000 Suédois réunis en Finlande s'étaient portés rapidement sur Frédériskshamm et Wiborg, ils auraient trouvé ces villes sans défense et auraient probablement enlevé Saint-Pétershourg. Catherine songeait à quitter sa capitale, lorsque des avis précis sur l'état des esprits dans le camp suédois l'arrêtèrent. Les soldats, mai payés, mai commandés, révoltés de voir autour du roi des jeunes gens qui ne devaient leurs grades qu'à leur bonne mine, n'avaient plus pour Gustave ni affection ni estime. Rien n'étail plus facile que de transformer ces mauvaises dispositions en complot. Deux colonels, Hästko, chef du régiment d'Abo, et Otter, chef de celui de Björnborg, déclarèrent nettement au roi que cette guerre, entreprise sans l'assentiment des états. était contraire à la constitution, que les soldats refusaient d'aller plus loin, qu'ils se contenteraient de désendre leur patrie si elle était attaquée. Gustave essaya de haranguer les soldats; mais son éloquence n'eut aucun effet. Les chefs du mouvement, secrètement soutenus par le duc Charles de Sudermanie, transmirent à Catherine la déclaration de l'armée, et ramenèrent les troupes en Finlande. Gustave, rensermé dans sa tente, n'osant donner aucun ordre, car la moindre fausse démarche pouvait amener sa déchéance, ne savait quel parti prendre. Il son-

geait à abdiquer et à se retirer en France, lorsqu'il apprit que le Danemark venait de lui déclarer la guerre. A la nouvelle d'un événement qui semblait devoir mettre le comble à son malheur, il s'écria : « Je suis sauvé ! » En effet, il trouvait là un excellent prétexte de quitter l'armée de Finlande pour courir au secours de la Suède, et il savait que le peuple n'approuvait pas une insurrection dont la noblesse avait été l'instigatrice. Laissant le commandement de l'armée de Finlande au duc de Sudermanie, il partit pour la Dalécarlie, leva un corps volontaire de 3,000 hommes dans ce pays, qui avait fourni une armée au premier Gustave Wasa, et courut au devant des Danois, qui menaçaient Gothembourg. En même temps l'Angleterre et la Prusse firent au Danemark les plus vives représentations sur cette guerre sans motif, et obtinrent que l'armée danoise évacuat le territoire suédois. Vainqueur sans combat, Gustave rentra dans sa capitale, le 20 décembre 1788, au milieu des plus vives acclamations populaires. Il se crut alors assez puissant pour punir les auteurs du mouvement militaire de Finlande et pour se débarrasser des faibles restes de la constitution. Des libelles diffamatoires contre l'armée et la noblesse furent distribués dans toutes les provinces du royaume, afin d'exaspérer le peuple contre ceux qu'on lui représentait comme vendus à la Russie. Après avoir ainsi préparé l'opinion publique, Gustave convoqua la diète pour le 2 février 1789. La noblesse se montra dès le début décidée à la résistance contre des projets qu'elle devinait; mais son opposition, prévue, n'arrêta point le roi. Il s'assura de l'assentiment de l'ordre roturier, et présenta à la noblesse et au clergé une nouvelle loi fondamentale, nommée loi de sureté et d'amour. Cette nouvelle constitution se résumait toute dans cet article: « Le roi peut administrer les affaires de l'État comme il lui convient. » La noblesse se souleva avec énergie contre de pareilles prétentions, sans que l'arrestation de ses principaux membres mit fin à sa résistance. Mais le roi se passa de son consentement, et après avoir fait régler les impôts par une majorité qui lui était dévouée, il prononça la dissolution de la diète, et reprit la guerre contre la Russie. Toute la campagne de 1789 se passa sans incident important. Celle de 1790 fut plus sertile en événements, sans être plus décisive. La flotte suédoise, forte de vingt-et-un vaisseaux de ligne et de huit frégates, pénétra dans le golse de Wiborg, et se présenta devant Rewel le 13 mai 1790; mais cette fois encore les Suédois ne mirent pas le temps à profit; ils se laissèrent enfermer dans le golfe de Wiborg par des forces supérieures, et ils durent s'ouvrir passage le 3 juillet, en perdant six vaisseaux de haut bord et 5,000 hommes. Quelques jours après, les Russes, enhardis par leur succès, attaquèrent la flotte canonnière de Gustave à Svensksund, et

perdirent 52 chaloupes, 643 canons et 6,000 prisonniers. Ces deux batailles amenèrent la prix, qui fut conclue à Verelä, le 14 août 1790, et les puissances belligérantes rentrèrent dans l'ént où elles se trouvaient avant une guerre qui coûta à la Suède 15 vaisseaux de ligne, 50,000 hommes et un énorme accroissement de sa dette. Un des deux colonels qui avaient voulu s'opposer à cette folle entreprise, Hästko, fut condamné à mort et décapité.

884

Après cette guerre**, aussi mai conçue que ma** conduite, Gustave aurait du chercher dans la paix les moyens de réparer le mai dont il était le principal auteur ; loin de là, il ne songea qu'i se lancer dans une nouvelle aventure. La révoletion française, par ses progrès menaçants, provequait contre elle une coalition des principage Etats de l'Europe ; il conçut l'espoir insensé d'en être le chef, et se flatta de devenir pour la cause monarchique ce que Gustave-Adolphe avait été pour la réforme. Il fit un voyage à Aix-la-Chapelle dans l'été de 1791, négocia avec les princes français, avec la Prusse, l'Autriche, et concist un traité d'alliance avec la Russie (19 octobre 1791). Il était plein d'enthousiasme et d'arder. « Si je vous avais ici, écrivait-il au général saédois Pawli, avec votre brave régiment de Westro-Gothie et mes Dalécarliens, j'astronterais à leur tête cette armée de gardes nationaux français, et je les mettrais bientôt en déroute. • Pour réaliser ces beaux projets, il fallait de l'argent, et pour en obtenir il fallut encore assembler les états. Le roi les convoqua dans la petite ville de Gefle, en janvier 1792, au nord du royanme, epérant que la rigueur du climat et de la saison rendrait la diète moins nombreuse. Ce calcul se vérifia, sans que pourtant les débats fussest moins orageux. Le roi n'obtint que d'assez Mibles secours, et son impopularité s'augmenta de cet appel inutile à l'esprit national. Il était depuis quelques jours revenu à Stockholm, lorsque plusieurs membres du parti aristocratique, les comtes de Horn et de Ribbing, les barons Bielke et Pechlin. le lieutenant-colonel Lilichorn et Ankarstroem résolurent de mettre à exécution un complot qu'ils tramaient depuis longtemps. Un bal qui devait avoir lieu à l'Opéra, dans la nuit du 15 au 16 mars, fut fixé pour le moment du meurtre. Le roi, quoique vaguement averti du projet des conjurés, se rendit à l'Opéra, avec le comte d'Essen, vers onze heures, et entra dans une loge; puis voyant que tout était tranquille dans la salle, il se hasarda d'y descendre. Il fut aussitôt entouré de personnes masquées, et l'une d'elles, le comte de Horn, lui frappant sur l'épaule, s'écria : « Bonne nuit, beau masque! » A ces mots, Ankarstroem déchargea à bout portant son pistolet sur Gustave, qui tornha mortellement blessé. L'infortuné prince vécut encore treize jours. Pendant cette longue agonie, il mit ordre aux affaires d'État, fit décerner la régence à son frère le duc de Sudermanie, jusqu'à la

majorité de son fils Gustave, le seul enfant qu'il eût eu de la princesse Sophie-Madeleine de Danemark. Il ordonna aussi de renfermer tous ses papiers dans une caisse, qui devait être transportée à Upsal et n'être ouverte que cinquante ans après sa mort.

Ainsi finit, par une tragique catastrophe, frappé à l'Opéra, au milieu d'un bal masqué, un prince dont toute la vie avait eu quelque chose de théatral. Les commencements de son règne furent heureux, et jusque dans ses dernières années il garda des qualités dignes d'estime, l'amour des lettres, la tolérance, l'humanité. Malheurensement, s'il eut les lumières de son temps, il en eut aussi, il en dépassa même la corruption, et les vices de sa vie privée rejaillirent sur son gouvernement, qui fut trop abandonné à des favoris. Intelligent, mais avec plus d'imagination que de raison, brave, mais avec plus de hardiesse que de sermeté, capable de coups d'audace, incapable du travail continu qu'exige l'exercice du pouvoir, il conçut des projets grandioses, et ne sut pas exécuter les choses simples, modestes, sensées, qui auraient sait sa gloire et le bonheur de la Suède.

Gustave, épris de la littérature française, composa dans cette langue plusieurs ouvrages, écrits avec infiniment moins d'esprit que ceux de Frédéric II, mais non pas sans talent. Il eut aussi à cœur de relever la littérature suédoise. Sa cour, une des plus somptueuses de l'Europe, était remplie de poëtes. Les noms de Creutz, d'Oxenstierna, de Léopold de Kellgren furent l'ornement de l'académie qu'il fonda en 1786. Le premier sujet proposé par ce corps littéraire fut l'éloge de Torstenson. Gustave concourut, sous le voite de l'anonyme, et remporta le prix. Ses Berits politiques, littéraires, et dramatiques, suivis de sa Correspondance, ont été publiés par Déchaux, secrétaire du roi et traducteur de ses Œuvres; Stockholm et Paris, 1803, 5 vol. L. J. in.8°.

Posseit, Geschichte Gustavs III. — Geisier, Leben des Königs von Schweden, Gustavs III. — Ozenstjerna, Amianelsetal ofver Konung Gustaf. — Aguila, Histoire des événements mémorables du règne de Gustave III. — Geyer, Histoire de la Suède, trad. par J.-Y. de Landblad. — Nordström, Beningragtel Tr. Samhalis-Forfatõens Historia (Hist. de l'état social de la Suède); Helsingfors, 1839-1840. — E.-G. Geyer, Gustaf III Efter-Ismhade Papper (Papiers laissés par Gustave III); Upsal, 1849-1844. — Lagerbring et O. Dalin, Svea Rikes Historia; Stockholm, 1747, 1762, 1769 et 1782.

SUSTAVE-ADOLPHE IV, plus tard connu sous le nom de colonel Gustafson, roi de Suède, né le 1er novembre 1778, mort en mars 1837. Il succéda à son père Gustave III, en 1792, sous la régence de son oncle paternel Charles, duc de Sudermanie. Il eut pour précepteurs le baron Prédéric Sparr et le général d'Armfeldt. A peine agé de douze ans il fut promu à la dignité de chancelier de l'université d'Upsal. Le commencement de son règne se présenta sous un aspect bien sombre, à cause des deux principaux partis

qui déchiraient l'État. Le premier était composé des amis de la Russie et des favoris du roi défunt ; l'autre, comparativement plus faible, de ceux qui se montraient favorables aux idées du progrès, dont le foyer se trouvait en France. Toutefois, grâce à la prudence et à la modération du régent, le nouveau gouvernement parvint à rélablir l'ordre, soit par de sages réductions dans les dépenses publiques, soit par l'abrogation des lois qui, dans le but d'enchainer la liberté de la pensée, avaient été promulguées sous le règne précédent. Par suite de quelques mesures d'économie fiscale, l'administration put, entre autres, achever les bâtiments de l'école militaire avec les matériaux préparés pour la construction d'un vaste palais près de Haga. Voyant ses vues entravées, le parti russe, dirigé par le général d'Armfeldt, se tourna contre le régent, et travailla à sa chute. Catherine II, impératrice de Russie, envoya à Stockholm le comte de Stackelberg, célèbre par le rôle qu'il avait joué en Pologne lors du premier partage (1772) de cet Etat; il était chargé d'appuyer d'Armfeldt et son parti dans leurs efforts pour éloigner le régent, et d'assurer le mariage entre le jeune roi et la princesse Alexandra, fille du grand-duc Paul. Stackelberg sut bientôt rappelé, à cause de sa violence. et remplacé par le comte Romanzof; au moment où ce dernier allait être à son tour rappelé. pour le même motif que son prédécesseur, on découvrit la conspiration de d'Armfeldt, dirigée contre le duc de Sudermanie. Etant parvenu à s'échapper, ce conspirateur fut jugé par contumace et condamné à la peine de mort. Le régent, pour mettre un terme à tant d'intrigues, se détermina à marier le jeune roi avec une princesse de Mecklembourg. Ce mariage fut officiellement notifié à toutes les cours européennes; Catherine sit refuser l'entrée de ses frontières à l'envoyé chargé de lui faire connattre cette nouvelle. Elle adressa aussitôt aux cabinets européens une note dans laquelle le régent de Suède était accusé d'être lié avec les révolutionnaires français et d'avoir pris part à l'assassinat du roi son frère. Les intrigues du cabinet de Saint-Pétersbourg réussirent si bien auprès de la cour de Mecklembourg, que la princesse fiancée du roi de Suède ne voulut plus de ce mariage. Les agents russes firent aussi répandre en Suède les bruits les plus absurdes sur l'amour du jeune roi pour la princesse Alexandra et sa correspondance romanesque. Queique temps après l'impératrice Catherine écrivit ellemême au jeune roi pour l'inviter à lui faire une visite; le régent voulut accompagner son neveu dans ce voyage. Ils partirent donc tous deux pour Pétersbourg, et y arrivèrent vers la fin du mois d'août 1796. Au milieu des fêtes brillantes le mariage du roi fut arrêté, et on fixa le 21 septembre pour sa célébration solennelle. Pour faire mieux saisir les résultats de cette visite. nous dirons quelques mots sur les principes

politiques du roi Gustave IV, qui lui avaient été inculqués dans sa jeunesse, et auxquels il tenait alors plus que jamais. Profondément antipathique à la France et à ses édits révolutionnaires, il redoutait en même temps le duc de Sudermanie, son oncle, qui avait comhattu le système absolutiste du roi défunt. Cette liaine prenait en lui d'autant plus de racine qu'il était obligé de la cacher. D'un autre côté, bien que la Russie lui semblait être la seule puissance capable de le protéger contre ses ennemis, il détestait l'orthodoxie grecque, qui y domine. De là vient que malgré les charmes de la princesse Alexandra, agée alors de près de quinze ans, Gustave finit par tomber d'accord avec son oncle pour insister que la nouvelle épouse embrassat le luthéranisme, culte officiel de la Suède.

Les ministres de Catherine commirent une faute grave en introduisant dans le contrat de mariage des conditions dissérentes de celles qui avaient été stipulées avec le roi de Suède. Les principales de ces conditions étaient « que la princesse pourrait avoir dans son palais une chapelle avec un clergé grec, et que le roi déclarerait immédiatement la guerre à la répuhlique française ». Aussi, au jour fixé pour la célébration du mariage, le roi refusa de signer le contrat qu'on lui avait présenté. Il ne se rendit pas non plus à la cour, où toute la famille impériale l'attendait. Ce refus exaspéra tellement Catherine, qu'au dire des témoins oculaires il contribua beaucoup à sa mort, arrivée deux mois plus tard. Toutefois, elle dissimula sa colère, et, en faisant renouer les négociations, elle consentit même à ce que la question religieuse de sa petite-fille fût décidée par les états de Suède. Mais le mariage resta rompu. Peu de temps après son retour de la Russie, le roi Gustave atteignit sa majorité, et prit les rênes du gouvernement. On le vit alors abandonner le système suivi par le régent son oncle, et renvoyer les ministres de ce dernier. Il rappela aussi de l'exil le général d'Armfeldt , lui lit restituer ses biens, et voulait même que sa condamnation fût effacée des registres du tribunal qui l'avait jugé ; cependant, grace à l'énergique opposition du chancelier d'État, comte de Wachtmeister, cette dernière demande n'eut pas de suite. Bientôt après. le roi Gustave fit annoncer son mariage avec une princesse de Bade, sœur de celle que venait d'épouser le grand-duc Alexandre, fils de l'empereur Paul Ier. Ce mariage malheureux sut célébré le 31 octobre 1797.

Gustave joignait à un caractère violent et fantasque les prétentions de prophète, de pontife et de grand monarque. Et comme son humeur capricieuse ne permettait pas à ses ministres de lui faire des représentations, il en résulta que des hommes serviles pouvaient seuls s'approcher de lui. Devenu en peu d'années insupportable à sa famille non moins qu'à la nation, qu'il accablait de vexations arbitraires et de charges onéreuses, il ne tarda pas à se brouiller avec les principen souverains de l'Europe. Ainsi, il haissait la France en même temps qu'il s'emportait ceste la politique ambitieuse de l'Angleterre. Membre de la seconde coalition du Nord, il ne cessait de crier contre le Danemark, dont le gouvernement soutenait la neutralité armée. Après la min d'Amiens, il travailla à former une nouvelle culition contre la France. Irrité par un passage de Moniteur, il renvoya de Stockholm l'aubenadeur français , et fit détruire les portraits de l'enpereur Napoléon : il voulait à tout prix rétablir les Bourbons sur le trône de France. A la suit de tant d'inconséquences, on vit la Prusse supendre toute communication avec la Scède. La Russie allait en faire autant; pour empêcher cette dernière rupture, Gustave signa, le 15 jusvier 1805, une alliance qui lui imposait l'obligation de se mettre à la tête d'une armée anglerusso-suédoise dirigée sur la république batave. Cependant, à peine l'armée moscovite sut-elle arrivée sur les bords de l'Elbe, qu'il renonça, par méfiance envers la Prusse, au commandement de l'armée coalisée, défendit à tout Suidois d'en faire partie, et fit ainsi manquer toute l'expédition.

Lorsque le Hanovre, évacué par les Français es 1806, fut occupé par les Prussiens, le roi de Seèle voulut se maintenir dans le duché de Lauembourg. en qualité de protecteur, en dépit des protestations du ministre anglais. Mais le faible corps suédois qui entra dans ce pays ne parvint à se refirer sans perte que grâce à la compassion des Prussiens. Après la paix conclue à Tilsitt, ca 1807, entre la France, la Russie et la Prusse, Gustave renouvela, contre l'avis des deux dernières puissances, son alliance avec l'Angleterre, qui s'engageait à lui payer les subsides; il provequa ainsi une nouvelle collision avec la France, à la suite de laquelle un corps, sous le commadement du maréchal Brune, entra en Poméranie. Le roi de Suède envoya alors au maréchal 🖚 parlementaire pour l'arrêter; Brune n'en confinua pas moins sa marche, et le roi s'enfuit à Stralsund, place forte, qu'il abandonna bientet sans défense. De cette manière la Suède perdit toute la Poméranie, y compris la ville de Ruges.

D'après le traité de Tilsitt, la Russie était tente de faire adopter à la Suède et au Danemark le système continental, qui excluait les productions anglaises du commerce européen. Comme Gustave s'obstinait à refuser d'y souscrire, l'empereur de Russie, Alexandre, fit en 1808 envahir la Finlande. Cependant les mauvaises dispositions de Gustave et diverses humiliations qu'il faisait éprouver aux officiers de l'armée suédoir paralysaient la défense de ce pays, qui ne tardapas à être conquis par les Russes. D'un autre côté, le Danemark restant fidèle à son alliance avec la France, le roi de Suède lui déclara la guerre, et peu de temps après il se brouilla aussi avec l'Angleterre en insistant sur l'augmentation

es. Plusieurs tentatives furent faites atrer au roi les dangers dont la Suède menacée par sa conduite; mais ces n'ayant eu aucun succès, le méconurriva bientôt à son comble. Une conslitaire, ayant pour but de détrôner it formée au commencement de 1809, ı d'Adlerspart, qui en était l'âme, conclu un armistice avec les Danois, de Stockholm à la tête de l'armée de yant appris que le roi voulait s'ema caisse de la Banque nationale et rétement la capitale, les principaux entrèrent le 13 mars. Le général Adlermit à la tête du complot, et après rrêter le roi dans son palais, il en inuc de Sudermanie, qui accepta les 'administrateur du royaume.

s au palais de Gripsholm, le roi Gusna l'acte d'abdication dont voici le

om de la très-sainte Trinité. Nous, dolphe, roi de Suède, des Goths idales, duc de Schleswig, de Holsavoir faisons: Après avoir été proil y a aujourd'hui dix-sept ans, et i, le cœur encore saignant, du trône d'un père chéri et respecté, notre cependant été de concourir au bien re de cet antique royaume, comme rables du bonheur d'un peuple libre ant. Ne pouvant plus, conformément e intention, continuer plus longtemps ns royales et conserver le bon ordre illité dans le royaume, par ces motifs lons comme un devoir sacré d'abdidignité et notre couronne royale, ce aisons par les présentes librement et forcé, pour consacrer à la gloire de rs qui nous restent; appelant sur tous la miséricorde et la bénédiction de souhaitant un avenir plus heureux : pour leurs descendants :

raignez Dieu et honeres le roi.

crit et signé de notre propre main et otre grand sceau royal, au château lm, le 29 mars de l'an de grâce 1809, ssance de Notre-Seigneur et sauveur t.

« Signé: Gustave-Adolphe. » ayant été communiqué aux états de déclarèrent, le 10 mai 1809, Gustave e déchus de tous les droits à la coue royaume, et ils lui accordèrent, tune particulière, une rente annuelle cus (144,000 francs), qui fut capitatard. Ensuite, après avoir élevé au c de Sudermanie, administrateur du ls laissèrent au roi détrôné la liberté, avec sa famille, en telle autre partie e qu'il lui plairait. Ce prince quitta e 6 décembre 1809, et parcourut, sous

le nom de comte de Gottorp, l'Allemagne, la Suisse, la Russie et l'Angleterre. Lorsque le congrès de Vienne fut réuni en 1814, il lui adressa, sous le nom de duc de Holstein, une réclamation en faveur de son fils unique, qui aurait, d'après lui, conservé ses droits au trône de Suède; mais cette démarche ne produisit aucun résultat. En 1818 la ville de Bâle conféra le droit de bourgeoisie à l'ex-roi de Suède, qui prit, vers ce temps, le nom de colonel Gustafson. Après avoir habité pendant quelque temps Leipzig et Francfort-sur-le-Mein, il s'établit, en 1836, à Saint-Gall, où la mort le frappa, peu de temps après.

Gustave laissa, outre le fils qui porte aujourd'hui le titre de prince de Wasa, trois filles, mariées à des princes allemands. On a de lui quelques écrits, qu'il fit publier après son abdication: les principaux sont: Mémoires du colonel Gustafson; Leipzig, 1823; — Nouvelles Considérations sur la liberté illimitée de la presse; Aix-la-Chapelle, 1833; — La Journée du 13 mars 1809; Saint-Gall, 1835. N. Kubalski.

Ph. Le Bas, Suède et Norvège. — Zeitgenossen, nº XXVII. — Conversations-Lexikon.

GUSTAVE ERICSON, prince ruyal de Snède, né en 1568, mort en 1607. Fils du roi Eric XIV (voir ce nom), il fut déclaré héritier du trône immédiatement après sa naissance. Toutefois, son père ayant été déposé, en 1569, par les états de Suède, et remplacé par son frère Jean, prince de Finlande, les partisans d'Eric crurent devoir cacher le jeune Gustave à l'étranger. Il passa les premières années de sa vie d'abord en Allemagne, puis en Pologne et en Russie, au milieu d'une telle indigence, qu'on le vit quelquefois servir comme domestique d'auberge pour gagner sa vie. Après avoir subi une captivité de plusieurs années en Moscovie pendant les troubles dont ce pays était, vers la fin du seizième siècle, le théêtre, Gustave Ericson ne parvint à recouvrer sa liberté que pour finir ses jours dans la misère. Les historiens contemporains représentent ce prince comme cultivant les sciences et surtout l'alchimie, qui l'occupait presque exclusivement. La bibliothèque de l'université d'Upsal possède un manuscrit qui appartenait à Gustave Ericson : c'est un journal rédigé en latin par son père, et qui avait sait partie de la bibliothèque du roi de Pologne Sigismond III, fils du roi de Suède Jean III. N. K.

A. Gelfroy, Histoire des États Scandinaves.

GUTBERLETH (Henri), philosophe allemand, né à Hirschfeld, en 1592, mort à Deventer, le 27 mars 1635. Il dirigea successivement l'école de Dillenhourg, celle de Herborn, celle de Ham, et enfin celle de Deventer. A Herborn et à Deventer, il joignit à sa place de recteur les fonctions de professeur de philosophie. Ses principaux ouvrages sont : Pathologia, hoc est doctrina de humanis affectibus physice et ethice tractata; Herborn, 615; — Institutiones

physica; Herborn, 1623; — Ethica; Herborn, 1630; — Chronologia; Amsterdam, 1639. Z. Jocher, Allgem. Gel.-Laz.

GUTBERLETH (Tobie), érudit néerlandais, né à Lewarde (Frise), vers 1674, mort à Francker, le 8 janvier 1703. Après avoir obtenu le grade de docteur en droit, il fut chargé en 1697 de l'administration de la bibliothèque publique de Francker. Ses savantes dissertations sur divers points d'antiquité ont fait regretter qu'il soit mort si jeune. On a de lui : De Mysterijs Deorum Cabirorum; Francker, 1703, in-8°; réimprimé dans le t. II des Supplemen/a utriusque Thesauri Antiquitatum de Polenus; — Animadversiones in antiquam inscriptionem græcam Smyrnæ reperlam; — Conjectanæa in monumentum Herix Thisbes monodiarix et Titi Claudii Glaphyri choraulæ, in quibus multi veterum auctorum loci, inscriptiones et numi illustrantur et emendantur; dans le t. IV du recueil précité de Polenus; — De Saliis, Martis sacerdotibus apud Romanos, dans le t. V du même recueil, en un volume, et sous le titre de Opuscula; Francker, 1704, in-8°. Gutherleth a aussi édité; les Juris civilis Amunitates de Ménage: — la Grammatica Philosophica de Scioppius; — et la Geschiedenis van Vriesland de Gabbema. Emo Lucius Vriemset, Athenæ Frisiaca, p. 894.

GUTBIRIUS ou GUTBIRR ( Ægidius ), orientaliste allemand, né a Weissensée (Thuringe), le 1er septembre 1617, mort le 27 septembre 1667, à Ufhofen, où son frère était pasteur. Il i fit ses études aux universités de Rostock, de Koenigsberg, de Leyde, visita ensuite Oxford, Lubeck et Hambourg. Nommé, en 1652, professeur de langues orientales au gymnaso de cette dernière ville, il cumula avec cette charge celle de professeur de métaphysique et de logique, à partir de 1660. On a de lui : Novum Testamentum Syriacum; Hambourg, 1664, in-8°, et 1749, in-8°, ouvrage qu'il imprima lui-même, dans une imprimerie qu'il possédait; — Lexicon Syriacum, conlinens omnes Novi Testamenți dictiones et particulas, avec un traité sur la ponctuation du texte syriaque du Nouveau Testament, et un recueil des mots étrangers et des noms propres qui s'y trouvent; Hambourg, 1667 et 1694; - Nota critica in Novum Testamentum Syriacum; Hambourg, 1667, in-8°. Ces deux derniers ouvrages, revus par J.-M. Gutbirius, professeur à Weissenfeld, ont été réédités ensemble sous le titre de Clavis operis; Naumbourg, 1706, in-8°; — Novem Musæ orientales; — De Angelis; — De Controversia Rebaptizationis; — De Sibyllis et earum oraculis. Il laissa en manuscrit une grammaire syriaque, une traduction latine de la version : syriaque du Nouveau Testament, un traité sur l'utilité des langues orientales , un traité de l'accentuation des Hébreux, etc.

Getze, Elogia Philologorum quorumdam Hebræorum; Lubeck, 1708, in-87. -- Jocher, Allg. Gel.-Lex. GUTENBERG (Jean ou Hans Genstieuch, dit), inventeur de l'imprimerie, né vers 1400, à Mayence, où il mournt, en février 1462. Son père, Jean Genstieisch, dit Friele (1), était d'une famille patricienne de Mayence; il épous Else Gutenberg ou de Gutenberg (Bontomtis). On ignore pourquoi leur fils Jean est boncoup plus connu sous le nom de Gutenberg, qui était celui de sa mère, que sous celui de Genfleisch, que portait son père (2).

Depuis quatre siècles, des jubilés solemels en l'honneur de l'invention de l'imprimerie prodament le nom de Gutenberg, et cependant les nugus qui entourent cette découverte et nous voilest encore la personnalité de l'inventeur sont lois d'être dissipés (3). En vain l'importance de

(1) Friele est un diminutif de Prédéric, comme Blee et un diminutif d'Élizabeth ou d'Éliae. Eue des branches ét la famille Gensfieisch portait le prénom de Sorgesisch

(2) Dans un acte daté de 1484 ( Doc. nº 1, Schæpsein: Gutenberg est ainsi désigné: Johannus Genssleisch der Junge, genunt Gutenberg; g Jean Genssleisch le jeur, nommé Gutenberg ». Il est question ailleurs d'un Genssleisch senior; c'était probablement son frère aint (V. Scheihorn, Observ., p. 15, et Meermann, Origina Typ., t. l., p. 166, noje.)

(8) Un siècle après l'invention de l'imprimerie, la ville de Wittemberg a donné, en 1840, le premier exemple de ces jubliés. Bu 1640, les 18 et 28 soût et le 1er septembre, Strasbourg a célèbré son premier jublié, et Bresiss & léna en ont fait autant aux mêmes dates. Le siècle selvant, en 1740, Strasbourg a réitéré cette solenaite sus mêmes époques. Ge fut Schæpflein qui redigea inimérate les habitants de Mayence assistèrent, représentés par une députation solenneile. A cette même époque un semblaite jublié fut célébré à Francfort-sur-le-Mein et simulant ment à Lelpzig, à Dresge, a Wittemberg et à Bresiss. A Brfurt, dans l'égilse évangélique, le discours d'apparaî fut prononcé par le magister Jean Melchior Meëler

En 1840, Strasbourg a célébré son quatrième antionsaire par l'inauguration, sur la place d'armes, de la
statue en bronze de Guienberg, d'après le modéle scuigle
par David d'Augera et fondu par Soyer et loge. M
moyen de souscriptions des imprimeurs et libraires français et des amis des lettres Cette cérémonie se il avec
une grande pompe. Les armes octroyées aux imprimeurs
pur Frédérie III Boltalent à côte de l'antique basalère
de Strasbourg et de celles de Paris et de Lyon. M. Lichtenberger, M. le maire de la ville, et M. Silberman,
imprimeur, et ordonnateur de la fête, prononcèrent des
discours, qui pour être d'apparat n'en produisirent pu
moins d'effet sur la fonie assemblée. M. Dupin alor et
M. de Salvandy, membres de l'Académie Française, qu'is
représentaient à cette cérémonie, assistèrent au banquel.

M. E. Duverger, auquel l'imprimerie est reserable de notables progrès, composa alors, à Paris, en l'honness de Gutenberg et de cette solennité un album typogrephique d'une exécution très-remarquable, où il a desse en fac-simile parfaitement tientiques des pages entire de la Bible de trente six lignes et de celle de quarante den lignes, attribuees avec raison à Gutenberg, opinion qu'il partage, et qu'il expose avec une grande autorité dans not série de lettres qui font suite à sa Légende de Gutenberg.

ver un monument à Gutenberg; en 1805 une association se forma dans ce but, mais la guerre fit ajourner ce projet. Enfin, en 1837 les fonds rassemblés par sousciption permirent de le réaliser. Le célèbre Thorwaldes fit à Rome le modèle de la statue, qui fut coulce en bruste à Paris par M. Crozatier L'inauguration en eut lieu ke 16 août 1887, et la fête les 13, 15 et 18 août. Le jublé séculaire fut célèbré les 24, 25 et 25 juin 1840.

Le jer janvier 1843 une atatue de Gutenberg, coulec en bronze sur le modèle de David WAngers, a été erigée à Paris, dans la cour d'honneur de l'Imprimerie royale.

biensait et la reconnaissance pour le biensaiteur ont fait de tous temps multiplier les recherches en France, en Allemagne et dans tous les pays civilisés pour pénétrer dans les mystères où il semble que Gutenberg ait voulu cacher et son nom et ses ouvrages; loin de rien éclaircir, ces recherches ont plutôt augmenté les doutes, en remettant en question des saits que la tradition avait acceptés et consacrés. On se sent même découragé quand le résultat de nouvelles études sur un sujet qui a enfanté un millier de volumes (1) nous fait voir dans chacun des documents qui vers la fin du dernier siècle semblaient apporter quelques lumières sur la vie de Gutenberg autant d'ingénieuses mystifications d'un savant archiviste de Mayence. Accusé de négligence pour n'avoir découvert aucun document nouveau sur Gutenberg dans les archives de cette ville, Bodmann fit preuve de savoir et d'esprit, mais aussi d'improbité littéraire, en se servant de son érudition et de son habileté de calligraphe pour en fabriquer qui trompèrent des savants tels qu'Oberlin et Fischer, dont les obsessions furent ainsi la cause de ce méfait. Mais en 1830 Schaab, dans son ouvrage en trois volumes, dont l'un est consacré tout entier à cette question, et en 1836 Wetter, dans son énorme volume de huit cents pages, et quelques autres critiques, parvinrent à démontrer la sausseté de ces Dièces,

A l'aide de nouveaux systèmes, on a même cherché, dans ces derniers temps, à enlever à Gutenberg le mérite de ses dissérentes impressions, pour en gratifier un imprimeur de Nuremberg connu à peine par quelques productions, qui sont hien plutôt celles d'un fabricant d'images que celles d'un véritable imprimeur; et c'est à ce personnage, nommé Pfister, que l'on voudrait attribuer l'impression de la grande Bible de trente-six lignes, et à un autre imprimeur, plus inconnu encore, la grande édition du Catholicon de Janua. De zon côté, la Hollande, salsie d'un enthousiasme qui n'est fondé sur aucune preuve positive, sur aucun témoignage contemporain, prétend que Coster est le véritable inventeur de la gravure et de la fonte des caractères et même de la presse. Bien plus, une fable absurde, et qui se trouve répétée par l'Angleterre, en faveur d'un personnage nommé Corsellis, voudrait faire croire que c'est Gutenberg qui est venu voler à Coster son invention et ses ustensiles d'imprimeur, pour les transporter de Harlem à Mayence.

D'après de semblables prétentions, que resterait-il à Gutenberg? Rien. Ce serait un mythe! Mais la voix publique, qui de tous temps a rendu le nom de Gutenberg inséparable de celui de l'imprimerie; mais les procès qu'il soutint contre ses associés, d'abord à Strasbourg, puis à Mayence; mais les témoignages de ses contemporains nous le montrent tel que le représentent les statues élevées en son honneur à Strasbourg et à Mayence, appuyé sur sa presse, d'où rayonne la lumière, et découvrant le secret de l'imprimerie par la fonte des caractères mobiles.

Au milieu de tant d'assertions contraires et des diverses prétentions des villes qui, au nombre de sept, revendiquent l'honneur de la découverte de l'imprimerie (1), il est difficile d'entrevoir la vérité. Ne nous en étonnons pas : les inventions ne sont jamais isolées : elles résultent d'un concours de circonstances dont les combinaisons répondent à un besoin devenu général. L'usage de plus en plus fréquent du papier, récemment introduit en Europe, devait précéder l'imprimerie, et en lui donnant naissance faire naître des tentatives simultanées, qui ont rendu difficile de reconnattre les droits de chacun. C'est ainsi que de nos jours nous voyons les déconvertes les plus grandes et les plus utiles à l'humanité, telles que celles du télégraphe électrique, qui supprime les plus grandes distances, et du chloroforme, qui anéantit complétement la douleur, enveloppées de ténèbres dès leur origine par les prétentions plus ou moins légitimes de tous ceux qui ont contribué à ces inventions miraculeuses. Essayons néanmoins de constater les droits de Gutenberg, qui, comme la plupart des inventeurs, eut le malheur d'être supplanté par ceux auxquels le manque de fortune le força de recourir.

## Anciens témoignages.

La chronique allemande imprimée à Cologne en 1499, chronique très-estimée, contient un précieux reuseignement, que l'auteur déclare tenir d'Ulrich Zell de Hanau, qui le premier introduisit dans Cologne, en 1462, l'art de l'imprimerie, dont il avait appris les procédés à Mayence, probablement chez Gutenberg, puisqu'il na parle ni de Füst ni de Schæsser.

« Ce noble art fut inventé pour la première fois en Allemagne, à Mayence sur le Rhin, et fit grand honneur à la nation allemande. Cela arriva vers l'année 1440; et à dater de là jusqu'à l'année 1450 cet art et tout ce qui s'y rattache furent perfectionnés. On commença a imprimer l'an 1480, qui était l'annér du jubilé, et le premier livre mis sous presse fut la Bible latine, en grands caractères, tels que ceux avec lesqueis on imprime maintenant les missels. Quoique cet art ait été inventé à Mayence, ainsi que nous l'avons dit et comme on le croit généralement aujourd'hui, cependant sa première sorme existait en Hoilande, dans les Donat qu'on y imprimait antérieurement à cette époque : c'est d'eux et d'après eux que l'art d'imprimer prit son origine; mals l'invention nouvelle fut bien plus importante et plus ingénieuse

<sup>(1)</sup> La Mate seule des titres des ouvrages qui ont traité de l'origine de l'imprimerie occuperait un volume, dit M. Léon de Laborde.

<sup>(</sup>t) Daunou, dans son Analyse des Opinions diverses sur l'Origine de l'Imprimerie, énumère quinze villes qui pretendent à cet honneur, et dit que la liste des personnages désignés comme inventeurs est bien plus nombrense. (P. 56.)

que la première. Le premier inventeur de la typographic futuricitoyen de Mayence, né à Strosbourg. nominé Jean Gudenburch, il était noble, Ledit art fut transporté de Mayence a Cologne, cusuite à Strasbourg (1), puis à Venise. C'est de l'honorable maltre I frich Zeil de Hanau, actuellement imprimeur à Cologne (en l'an 1499 , que je tiens le récit de l'invention et des progrès de cet art, dont l'établissement dans cette ville lui est do. Il est des imensés qui prétendent que l'impression des levres date d'une époque plus reculse, mais cela esteontraire à la vérité; en autus pays du monde on ne connaisseit **alora de livres** empremés, s

Voici le témoignage de Wimpfeling, savant alsacien, né à Strasbourg, en 1451, et par couséqueut presqué contemporain de Gutenberg.

 En l'année 1440, sous le règne de Frédéric III, un bienfait présque divin fut accordé à l'univers par Jean Gutenberg, inventeur d'un nouveau mode d'écrice, il fut le premier qui découvrit l'art d'imprimer, dans la ville de Strasbourg. Etant ensuite allé à Mayence, il y apporta le dermer complément. Pendant ce temps, Jean Mentelin, ayant entrepris ce genre d'industrie, imprima très-correctement et deviat bientôt fort riche. AdolpheRuschlut succèda, puis Martin Flach, tous deux de Strasbourg, qui exercèrent cette profession dans leur ville natale, avec honneur et gloire, etc. 🕨

Voici ce que dit dans ses annales (2) Trithème. né en 1462, mort en 1516 ; comme il tenait de Pierre Schoeffer ses renseignements sur l'imprimerie, son récit dont naturellement lus être savorable :

 A cette époque, ce fut à Mayence que fut imaginé et inventé par Gutenberg, citoyen de Mayence, cet art mémorable, et jusque alors inconnu, d'imprimer les livres au moyen de caractères en relief. Gutemberg, après avoir risqué pour le succès de son invention presque tous ses moyens d'existence, se trouvant dans le plus grand embarras et manquant tantôt d'une chose, tantôt d'une autre, était sur le point, par désespoir, d'abandonner son entreprise. Il put cependant, à l'aide des conseils et de la bourse de Jean Paust, comme lui citoyen de Mayence, achever son œuvre. Ils imprimerent d'abord un Focabulaire, appelé Catholicon, en caracteres écrits régulièrement sur des tables de bols et avec des formes composées. Mais ils ne purent se servir de ces formes pour imprimer d'autres livres , pulsque les caractères ne pouvaient se détacher des planches, mais étaient sculptés à même, comme Je l'ai dit. D'autres inventions plus ingénieuses succédérent à ce procédé, et ila trouverent le moyen de fondre toutes les lettres de l'alphabet latin (5). A ces formes ils donnérent le nom de *matrices*, et c'est dans ces matrices qu'ils foodaient, des caractères d'airain ou d'étain, qui

(1) Le chroniqueur dit afféc raison que l'art d'imprimer Bet transporté de Mayence à Strasbourg , mais il auto oubilé d'indiquer que les premières impressions furent faites par Gutenberg a Strasbourg.

(b) Annulus Monast. Mirsang , ad annum 1450-1514;

typic monast 5 fealth, 1880 vol. in-fol.

(8) W. Bru, Tentucias historiographe do prince de fase, dans une dissertation sur l'origine de l'imprimerte, quili publia en 1700, remprque avec quelle procastion Teitheme, probablement sous la dictée de Schuffer, par le a des perfectionnements à l'art typographique, san d'amener ensuite le nom de Schreffer, pour consommer l'art, et non pour l'inventers. (Terdaellus, dans Jes Monsmenta Lypographica de Wolf, I. II, p. 861 et 561; roy, such Osanou, dualyse, etc., p. 130.)

avaient la dureté nécessaire pour supporter tout le pression, lesquels caractères étaient esquess gravés par eus à la main. En effet, sind quije l'ai entendu dire il y a en viron trente ans à Piere Schoeffer de Gernabeim, citoyen de Mayence, qu était gendre du premier inventeur, ce profit d'Impression offrait de grandes difficultés à sa début ; car, avant d'avoir achevé le troisième cher de quatre feuilles de la Bible latine qu'il s'aginat d'imprimer, ils avaient dépensé plus de quatre miliflorins. Mais Pierre Schoeffer, alors ouvrier et emulti gendre, comme nous l'avons dit, du premier investeur, Jean Pauet, unissant l'habiteté à la prodescr inventa une mansère plus facile **de fo**ndre les riractères, et completa l'art, en le portant su pout où il est aujourd'hui.

4 Tous trois gardérent quelque temps secrète celle manière d'imprimer, josqu'à ce qu'elle fot diviguée par leurs ouvriers, sans l'aide desquels liste pouvaient pratiquer cet art, d'abord à Straitour et puis après dans les autres pays du monde.

Co que je viens de dice sur cette ingénieuse 🗪 vehile est suffisant. Ses premiers inventeurs furest des citoyens de Mayence. Or, ces trois premiss inventeurs, Jean Gutenburg, Jean Paust et Pierre Optilio (Schoeffer) gendre de ce dernier habitaient à Mayence la maison commus sous le mem de Zum Zungen, and ensuite prit le nom d'Imprimerie, non qu'elle conserve encore. »

Ces témoignages sont contemporains, ces témoignages sont désintéressés; on pourrait y m ajouter un grand nombre qui leur sont postirieurs, et qui tous reconnaissent et proclament Gutenberg comme l'inventeur de l'imprimeric, les uns à Straubourg, les autres à Mayence, mais, à leur défaut un seul suffit, c'est celui du 👫 même de Pierre Schoeffer Voici ce que déclare Jean Schoffer, petit-tils de Faust, dans l'avispint en tôte de l'édition d'une traduction allement de Tite Live, in-fol., imprimée par lui à Mayentt, en 1505 :

 C'est à Mayence que primitivement l'art ainirablede l'imprimerie a été inventé, sustout par l'ingtheux Jaan Glynnneno, l'an 1450 ; il fut posterieurment amélioré et propagé pour la postérité pir ille capitaux et les travaux de Jean Post et de Pierre Schæffer (1). a

Voilà toute la vérité! elle est exposée per le fils même de cetul qui toujours affecta de s'attibuer, ainsi qu'à son beau-père, Füst, l'investis de l'imprimerie.

Cette déclaration, si tardive, si inattendue, et 🔎 explique si bien, quolque trop succinctement, in fasts concernant l'origine de l'imprimerie et 🗗 droits de chacun, constate

1° Que l'art typographique a été créé à Mayent; 2º Que l'invention en est due avant lous l'ingénieux Jean Gutenberg;

3º Que les capitaux ont été fournis par Jess Füst;

(t) - In wellcher stadt Ments auch anfenghlich de wunderhahr Aunst der Truckerey, und am enten 🕶 dem kunstreichen Johan Guttenbergk, domann zalt 🕬 Christi unsers Herren Geburt tausend værhunderi die funitzig for erfunden und darnact, mithleym, kod 📫 arbeyt Johan Fausten und Peter Schoefern zu Mente P bewert nod bestendig gemacht ist worden, a

4º Enfin, que les travaux, c'est-à-dire le perfectionnement de l'exécution, appartiennent à Pierre Schoeffer.

Comment se fait-il donc que Jean Schæffer se trouve ici en contradiction maniseste avec ce que son père, Pierre Schæffer, avait déjà déclaré publiquement et avec ceeque lui, Jean Schæster, déclarera plus tard? Personne n'en a recherché la cause; mais, moi, j'y vois un aveu auquel Jean Schæsser aura été contraint par le mécontentement manifesté dans ses propres ateliers contre la spoliation des droits de Gutenberg? Ce qui me donne lieu de le croire, c'est que la préface où Jean Schaffer proclame Gutenberg l'inventeur de l'imprimerie est écrite en allemand, langue du peuple et des ouvriers, qui, sachant mieux que tous autres ce que Gutenberg avait sait, ne pouvaient être trompés par Schæsser. Et en esset quand plus tard, en 1509, en 1515, et en 1516, on le voit imprimer tout le contraire, c'est en latin qu'il s'exprime, langue incomprise du peuple et des ouvriers. Ainsi, quatre ans après, en 1509, il dit dans la souscription d'un Bréviaire latin que « ce livre a été imprimé à Mayence, aux frais « et par le labeur de l'honnête emvigilant Jean « Schoesser, citoyen de Mayence, dont l'aïeul in-« venta le premier l'art de l'imprimerie et le « mit à exécution ». En 1515, dans une sorte de notice biographique sur sa famille, placée comme un bors-d'œuvre à la fin du Breviarum Historiz Francorum de Trithème, notice qu'il réimprima l'année suivante, à la suite du bréviaire de l'église de Minde, il déclare Jean Füst le premier auteur de cet art mémorable (1). Enfin, chose encore plus étrange! le privilége que l'empereur Maximilien accorde à Jean Schoeffer, en 1518, pour l'impression d'une édition latine de Tite Live porte en tête : « Attendu que, sur la foi de di-« gnes témoins, l'ingénieuse invention de la chalcographie est due à votre aïeul, qui en est « l'auteur, et attendu que cette divine inven-« tion, etc. »

Je ne vois point d'autre moyen d'expliquer ces contradictions. Les ouvriers imprimeurs savaient que Gutenberg était le véritable inventeur de l'imprimerie, et dès lors dans un livre imprimé en allemand Jean Schæsser disait la vérité; mais il la déguisait dans les livres en latin.

Quoique Pierre Schoeffer n'ait jamais mentionné Gutenberg, une sois cependant il paratt l'avoir laissé entrevoir, en parlant de deux Jean dans les vers barbares qu'un de ses correcteurs a mis à la fin de sa belle édition des Institutes de Justinien, publiée en 1468. Dans ces vers presque inin-

(1) « Impressum Moguntiæ, impensis et opera honesti et providi viri Johannis Schæsser, civis Moguntini, cujus avus primus artis impressoriæ suit inventor et auctor. » Honestus et providus! porte cette souscription. — Passe pour prévoyant: Jean Schæsser ne l'était pas moins, sui qui par ces manœuvres espérait, à l'exemple de son père et de son aseul, saire attribuer à sa samille l'honneur qui était dû à Guienberg; mais certes le procédé est peu honorable. (Essai sur la Typographie, p. 611.)

telligibles (1), c'est à deux Jean nés à Mayence, qu'est attribuée l'invention de l'imprimerie : ce qui semble indiquer Jean Gutenberg et Jean Füst; toutesois, le poëte ajoute que Pierre Schæsser, quoique venu après eux, a surpassé en mérite l'un et l'autre Jean. Nous tacherons de donner la traduction de ces vers, composés dans l'atelier de Schæsser:

Moïse dans la construction de son tabernacle et Salomon en élevant son temple n'ont accompli que des œuvres ingénieuses, dont la gloire de l'Église s'est accrue. Mais, plus grande que Salomon, l'Église renouvelle Belselehel et Hiram (2) en offrant à celui qui aime voir à prospérer quiconque se distingue dans son art ces deux JRAN nés à Mayence, illustres premiers fabricateurs de livres au moyen de caractères. Pierre vint se joindre à eux dans l'atelier (5) où il était désiré; mais Pierre, parti le dernier, entra le premier. Instruit dans l'art de la gravure par celui qui seul donne et la lumière et le génie, il leur était supérieur..., etc.

## Gutenberg à Strasbourg.

C'est à l'époque des troubles survenus à Mayence en 1420, lors de l'entrée solennelle de l'empereur Frédéric III en cette ville, que l'on fixe généralement le départ de Gutenberg pour Strasbourg avec sa famille, qui était alors exilée. En 1430 Conrad III rappela à Mayence les émigrés : mais quoique la famille des Genssleisch fût comprise dans cette amnistie, Gutenberg n'en voulut pas profiter. Un acte public, daté de 1434, constate qu'il habitait alors Strasbourg et qu'il était même riche, puisque par égard pour le sénat de cette ville, qui l'en avait prié, il tint quitte et fit sortir de prison le gressier Niclaus, qui lui retenait une somme de 310 florins dont l'administration municipale de Mayence lui était redevable (4). Cet acte montre combien Gutenberg était peu soucieux de ses intérêts pécuniaires, puisque cette somme, composée en partie de rétributions et intérêts (zwisse und gutte) qui lui étaient dus depuis longtemps par les burgmeister et rath de la ville de Mayence, pro-

Sed Johannes
Cucurrit Petro citius,
Ad monumentum venit prius.
Alleiuia.

(4) Schepflein, Vindic. Typ.; Strasbourg, 1700, p. 16, et Doc. no I. Il dit que cet acte se trouve (usque hodie) in libro Contractuum.

<sup>(1)</sup> A nemine intellecta hactenus verba poetastri, dit Meermann.

<sup>(2)</sup> Hirain, neveu de Moise, architecte et fondeur en métaux, sut employé par son oncle à la construction et à l'ornementation du temple. Est-ce une allusion à Füst, l'associé peut-être de son srère l'orsèvre? Belaelehel, roi de Tyr, avait fourni des matériaux pour la construction du palais de David et du temple de Salomon.

<sup>(3)</sup> Polyandrum. Ce mot, qui signific où se réunissent beaucoup d'hommes, fut employé souvent au moyen âge dans le sens de sepulchrum, monumentum (voy. Du Cange, à ce mot). Il y a ici une allusion à l'évangile de saint Jean XX, 3,6, et au passage de l'hymne O Alis et filies où il est dit que Jean devança Pierre pour entrer au saint sépulcre:

venait probablement d'une retenue faite sur ses biens pendant son exil. Cette même année, le dimanche après la Saint Urbain, par un accord dont Wetter rapporte les actes, il voulut réduire à 12 florins, au lieu de 14 florins, la rente annuelle qui lui revenait d'un partage, afin de favoriser son frère Frielo (1).

En 1436 Gotenberg est inscrit à Strasbourg parmi les constables.

En 1437 une plainte est portée contre lui devant le juge ecclésiastique, par une demoiselle noble, Anne à la Porte de Fer (Enneline ou Anna zu Iseren Thure), réclamant l'exécution d'une promesse de mariage. Il paraît qu'il l'épousa, puisqu'on voit le nom de sa semme remplacer le sien sur les registres de Strasbourg (2).

En 1439 s'engage le procès jugé à Strasbourg, le 12 décembre de la même année, au sujet de l'exploitation de procédés secrets inventés par Gutenberg. Ses associés étaient André Dritzehen. noble de naissance comme Gutenberg, et qui dérogeait comme lui en s'occupant d'industrie, mais qu'on voit plein d'enthousiasme ainsi que ses associés, Hans Risse et André Heilmann, tous Strasbourgeois. C'était au couvent abandonné de Saint-Arbogaste que les travaux s'exécutaient, avec le plus grand secret. Dans ce procès, où le vague de l'exposé des faits et du jugement semble avoir pour but de ne pas révéler ce qui devait rester ignoré du public, on voit qu'il est question de plomb et d'ustensiles, et que l'œuvre devait être prête pour la foire d'Aix-la-Chapelle. On y voit aussi que Gutenberg était doué du génie de l'invention, et qu'il l'appliquait à divers procédés secrets. A cette époque toute industrie s'entourait de mystère.

Mais les dépositions des témoins sont un peu plus explicites que les actes mêmes ; il est parlé plusieurs fois d'une presse et de quatre pièces posées sur ou dans cette presse, pièces qui, maintenues par des vis, pouvaient être détachées, afin que personne ne connût le procédé. De plus, Gutenberg avait défendu à Dritzehen, son principal associé, de montrer à qui que ce fût la presse qu'il avait mise sous sa garde, et qui avait été construite par le charpentier Conrad Sachpach. Dans la sentence il est fait mention de plomb acheté par Dritzehen et d'autres objets (non déterminés) necessaires au melier. Ennn, la déposition de Hans Dünn, l'orsèvre, porte qu'il a reçu de Gutenberg depuis trois ans près de 100 florins pour des choses qui concernent l'imprimerie (das zu dem trucken gehöret). Il y est aussi question de la vente des miroirs, spiegeln, lors du pèlerinage d'Aix-la-Chapelle, et même de la crainte d'être accusé de sorcellerie (3). Le mot spiegel, miroir, qui tigure en effet dans

ce procès, a fait supposer à quelques personnes, particulièrement, en Hollande, aux partisans de Coster, que l'association formée par Gutenber avait pour principal but de sabriquer et pour des miroirs. M. Paul Lacroix a émis à ce sujet une opinion très-ingénieuse, et qui assurément n'est pas dépourvue de vraisemblance : parmi les premiers livres imprimés, d'abord sur planches de bois et ensuite par les procédés typographiques, figurent les Donat, les Bibles des pauvres et autres ouvrages usuels, tels que les Heilspiegel (Speculum humanæ Vilæ), ou Miroir de la Vie humaine; n'est-il pas probable, pense M. Lacroix, que c'était à quelques-uns de ces Miroirs de la Vie humaine que Gutenberg appliquait alors ses nouveaux procédés, plus expéditifs et plus économiques?

Dans ces derniers temps, M. Sotzmann a prétendu qu'il ne s'agissait pas de l'imprimerie dans les pièces de ce procès (1), et il a même attaqué l'authenticité des originaux conservés précieusement à Strasbourg; mais M. de Laborde, qui sur les lieux mêmes a examiné ces actes avec le soin le plus minutieux et avec l'autorité de son savoir et de son expérience, a démontré leur incontestable authenticité; on ne doit donc mentionner cette opinion que comme un exemple de ce désir immodéré de tout remettre en question lorsqu'il s'agit de Gutenberg. M. Wetter dit que les pièces du procès ne présentent que des renseignements confus concernant l'impression au moyen de planches en bois d'une seule pièce.

Quelle que soit la manière d'interpréter ces pièces, ce procès prouve que Gutenberg est flaventeur du secret d'imprimer au moyen d'une presse, secret auquel il initia successivement, et sur leurs vives instances, plusieurs associés, qui espéraient en obtenir des bénéfices considérables lors de la soire des pèlerins à Aix-la-Chapelle en 1440.

Cette association, qui dura trois ans (2), ne pouvait avoir seulement pour but l'exécution de quelque Donat, de la Bible des Pauvres, ou du Speculum humanæ Sulvationis, livres de peu d'importance, que la xylographie exécutait alors en Hollande et probablement en Allemagne, et qui n'exigeaient ni d'aussi grands travaux ni autant d'associés. Les espérances qu'on voit manifestés

plus pour que cette invention, préjudiciable à tapt d'inférêts, fût exécutee dans le plus grand secret. Pouveit-once effet attendre plus de raison à cette époque de la maltitude de scribes que n'en aut de nos jours la classe, non moins nombreuse, qui se crut intéressée à briser les noceaniques, en menaçant même la vie des imprimeurs qui voulaient défendre leurs presses?

(1) Sur le procès et sur les premiers essais de Gutenbris il faut surtout consulter l'eerit de M. Leon de Laborde, de blié en 1840, sous le titre de Débuts de l'Imprimerré d'Strasbourg. On y trouve le texte exact et la traducibre fidele en français des pièces du procès, publices d'abord en allemand (texte original) par Schæpflein, qui en lis la découverte en 1745, et ensuite en latin par Mermann.

(2) Dans le procès, l'orfèvre Dinn déclare que deput trois ans il a gagné avec fintenberg environ cent florist, pour ce qui concerne seulement l'imprimerie.

<sup>(1)</sup> Wetter, Erfindung der Buchdrucker Kunst; Mayence, 1886, p. 38 et 56.

<sup>(2)</sup> Schepfletn. p. 17, et doc. VII, à la fin.

<sup>(3)</sup> L'animosité des scribes contre une invention qui les supplé it et qui d'arnisait leur industrie était un motif de

par l'un des associés, Dritzehen, ne pouvaient être réalisées que par l'impression de la Bible, livre cher, d'un débit considérable, dont la transcription occupait alors des milliers d'écrivains.

Mais il fallait obtenir par la typographie une parfaite imitation des manuscrits; or, les procédés auront probablement été jugés trop imparfaits pour produire unescomplète illusion; et en effet Trithème dit que l'on sut obligé de recommencer à Mavence les douze premiers feuillets, qui déjà avaient coûté 4,000 florins. Si l'on en croyait même sur ce point le récit de Trithème, tout aurait été à faire quand Gutenberg quitta Strasbourg, puisque ce n'aurait été qu'à Mayence que les trois associés Gutenberg, Püst et Schæsser auraient imprimé d'abord un Vocabulaire ou Catholicon et un Donat sur des planches, dont chaque page était formée d'une seule pièce; que ce serait à Mayence qu'ils auraient trouvé le moyen de fondre les matrices dans lesquelles ils auraient coulé des lettres en airain ou en étain, lesquelles auparavant étaient gravées à la main; qu'enfin ce serait postérieurement que Pierre Schoffer aurait complété l'art en trouvant un moyen de fonte beaucoup plus facile.

Il résulterait de cet exposé, qui indique tous les degrés franchis successivement par la typographie, que les essais faits à Strasbourg se seraient bornés aux premiers éléments : la gravure des planches en bojs (la xylographie). Mais je ne puis admettre un résultat aussi minime de l'assoziation formée pour les choses concernant l'imprimerie, et un si grand secret exigé des associés; il me semble que les motifs de l'association étaient au moins l'idée de la mobilisation des lettres de l'alphabet, gravées d'abord sur des pièces de bois, puis séparées en parallélipipèdes par deux traits de scie, l'un longitudinal, l'autre horizontal, et probablement encore l'idée de la gravure du poincon sur acier et de la fonte des lettres dans des matrices; enfin très-certainement l'invention de LA PRESSE.

Dans les divers récits, plus ou moins confus, de tous ceux qui ont parlé de l'origine de l'art typographique, il est fait mention en effet de pièces de bois représentant des lettres, soit en pages d'une pièce, soit découpées en lettres mobiles, percées même d'un trou par où l'on faisait passer un fil, une ficelle ou un fil de fer pour les lier ensemble (1). Mais indépendamment du travail personnel de Gutenberg et de celui de ses associés, parmi lesquels se distingue Dritzelien, qui, plein d'enthousjasme, travaille jour et nuit et meurt à la peine, il y eut des dépenses considérables faites à Strasbourg; ets'il était yrai que tout se fût borné à des essais d'impression au moyen de planches

(1) M. Wetter a donné le spécimen d'une page composée de lettres en bois dont chacune est percée d'un trou où passe une ficelle qui les réunit et en forme des lignes. M. de Laborde a donné aussi un spécimen d'impressions exécutées avec des lettres mobiles en bois séparées par deux traits de seie de la planche où il les avait gravées. ou de lettres en bois, pourquoi verrait-on figurer au procès un orfèvre parmi ceux qui coopérèrent à ces travaux, et pourquoi des fournitures de plomb? N'en doit-on pas conclure que l'exécution des matrices en sable ou en plomb (1), ou même en cuivre, dans lesquelles on fondait des lettres que l'on retouchait ensuite à la main, aura été tentée à Strasbourg, si même les deux gros caractères dits missals (2) qu'on voit figurer dans l'impression des Lettres d'Indulgences, et qui servirent ensuite à imprimer la Bible de trente-six lignes et celle de quarante-deux lignes, n'y ont pas été fondus?

En esset Ulrich Zell, après avoir mentionne les Donat imprimés en Hollande antérieurement à l'invention de Gutenberg, ajoute: L'invention nouvelle fut bien plus importante et plus ingénieuse que la premiere, et le premier inventeur de la typographie fut Gutenberg.

Si donc, faute de pouvoir reconnaître ce qui a dû être imprimé à Strasbourg, on est forcé pour résumer les prétentions de cette ville et celles de de Mayence de répéter ce qui a été dit à l'Institut par Schaab, dans sa discussion à ce sujet avec Kænig: Oui, je vois le herceau de l'enfant à Strasbourg, mais je n'y vois d'enfant qu'à Mayence, il est un fait incontestable, qui résulte du procès même jugé à Strasbourg, c'est que la presse appliquée à l'impression typographique a été inventée par Gutenberg à Strasbourg. Cela seul suffit à la gloire de cette ville.

Cette application de la presse est d'ailleurs attestée par Arnold Bergellanus, dans son poëme en l'honneur de l'imprimerie, dédié à l'archevêque de Mayence Albert, et imprimé en 1541, à Mayence même.

Bergellanus, à l'époque où il a composé son ouvrage, a dù certainement s'enquérir des faits. Les informations alors étaient faciles, sur les lieux mêmes, auprès des contemporains de Gutenberg, encore vivants. Enfin, le poème s'adressait à l'archevêque de Mayence, personnage éclairé et assurément bien informé de ce qui concernait l'impression des livres de théologie, Bibles, Psautiers, Missels, etc., qui avaient occupé presque exclusivement l'imprimerie dès son origine:

« On cherche quel est celui qui le premier découvrit les principes de l'imprimerie, et se plaça au premier rang. Deux villes considérables se disputent un tel honneur, en revendiquant chacune l'invention de cet

(1) On peut dans des matrices en plomb fondre un nombre de lettres assez considérable, en ayant soin de poncer de temps en temps les matrices et de les laisser refroidir. Seulement la forme de la lettre, devenant de moins en moins nette, s'altère sensiblement; c'est ce qu'on aperçoit dans le Donat et même dans la Bible de trente-six lignes, mais beaucoup moins dans ce dernier ouvrage. (Voy. Prupelle, Magas, encycl. de 1806, et Wetter.)

(2) Ce mot, que je trouve employé par M. Léon de Laborde pour désigner la forme des caractères d'un gothique carré, consperé plus specialement à cette époque à l'impression des psautiers et des livres d'ulturgie, convient parfaitement aux deux caractères employés pour les Bibles de trente-six lignes, et de quarante-deux lignes,

art sublime. Quelques-uns, à Germanie, tourmentent tes annales, et nous inoudent d'absurdes réveries. Mais ne te laisse pas entraîner par les trompeuses croyances du vulgaire. Je vais rapporter la véritable origine de cet art. C'est de l'illustre Jean Gutenberg, que, comme d'un fleuve vivifiant, a découlé cette œuvre. C'est à Strasbourg qu'il conçut les premières idées de sa découverte, et c'est à Mayence qu'il la perfectionna..... Puis examinant les presses de Bacchus, il dit : Que telle soit la forme de ma nouvelle presse. » (1)

Mais il sera toujours difficile et peut-être impossible de déterminer exactement ce qui appartient à Gutenberg dans les longs travaux exécutés soit à Strasbourg, soit à Mayence, travaux qui constituèrent enfin la typographie au point où les Lettres d'Indulgences et les Bibles la montrent déjà parvenue en 1454. Gutenberg dut probablement traverser les phases suivantes : 1º gravure de lettres mobiles en bois, puis en plomb, et ajustage plus ou moins régulier de ces lettres pour l'impression; 2° fonte de ces lettres au moyen de matrices en sable, en terre cuite, en plomb ou en étain; 3° retouche après la sonte de ces caractères, sculpto fusi, comme les désigne Meermann; 4° gravure des lettres sur acier non trempé, puis trempé après la gravure, et frappe de ces lettres dans des matrices en cuivre; 5° moules, dont le mécanisme probablement fut semblable d'abord à ceux que les anciens connaissaient pour la fonte des médailles, et qui fut successivement perfectionné, surtout par Pierre Schæffer; 6° composition de l'encre siccative, quoique visqueuse, et préparation de cuirs d'une nature convenable pour étendre cette encre au moyen de tampons sur les caractères, sans les empâter; 7° enfin la PRESSE, qui à elle seule semble résumer toute l'imprimerie, dont elle termine les dissérentes opérations. L'imagination, vivement frappée envoyant pour la première fois des *feuilles* entières écrites d'un seul coup sortir de la presse comme par miracle, reconnut dès lors dans Gutenberg le véritable inventeur de l'imprimerie.

On peut donc laisser à Harlem et à Coster (si l'on en croit le récit tardif de Junius) l'exécution typographique du Speculum humanæ Salvationis (2), qui nous offre la réunion dans un

(1) Auctorem quærunt primos qui repperit hujus
Archetypos artis primaque puncia tulit.
Decertantque duæ non parvi nominis urbes
Quælibet artificem vendicat usque sibi.
Annalesque tuos quidam, Germania, torquent,
Bullatas nugas hac quoque parte vomunt.
Sed te ne failat mendacis opinio vulgi;
Illius referam quæ fit origo rei.
Clarus Johannes en Gutenbergius hic est
A quo, seu vivo flumine, manat opus.
Primitias illic (à Strasbourg) cæpit formare laboris,
Ast hic (à Mayence) maturum protulit artis opus.

Robora perspexit dehinc torcularia Bacchi, Et dixit: Præli forma sit ista novi. . . . .

(2) Cet ouvrage ne porte aucune date; et l'on sait que l'empioi de la xylographie, qui a précédé l'invention de l'imprimerie, ainsi que nous l'a dit Ulrich Zeil, s'est conservé longtemps même après cette invention pour exè-

même ouvrage de la xylographie et de la typographie, mais dont l'impression n'a été saite qu'au frotton ou plutôt au rouleau (1), ainsique nous imprimons quelquesois encore nos épreuves; et il restera encore à Strasbourg une grande part dans l'invention de l'imprimerie, celle de la PRESSE.

L'association formée par Gutenberg à Strasbourg fut dissoute en 1438, par la mort de Dritzehen, et le jugement prononcé le 12 décembre 1439 fixa le règlement de compte dans l'apport sait en espèces par chaque associé.

Gutenberg continua-t-il seul ou avec ses anciens associés à perfectionner son invention, ou bien appliqua-t-il l'activité de son esprit à d'autres recherches? C'est ce qu'on ignore; on le voit seulement emprunter en 1442 au chapitre de Saint-Thomas à Strasbourg la somme de 80 livres, pour laquelle il vend une rente que lui avait léguée un de ses oncles. Sur les rôles d'imposition de Strasbourg, il figure encore en 1441, 1442, 1443 et 1444. Passé cette époque, il disparaît des registres, où son nom est remplacé par celui de sa femme, Enneline ou Anna de Gutenberg.

## Gutenberg à Mayence.

Le premier acte qui constate la présence de Gutenberg à Mayence est daté du 6 octobre 1448 (2). Il s'agit d'un emprunt de 150 florins, duquel un de ses parents, Arnulphe Gelthus, dut se porter garant. Cette somme était-elle destinée à la continuation des travaux typographiques de Gutenberg (3)? On doit le croire; mais elle fut bientôt insuffisante, puisqu'on le voit recourir à Jean Füst, srère de

cuter certains ouvrages qui s'imprimaient à fort grad nombre, tels que les Donat et la Bible des paucres. (n ne peut donc rien en conclure relativement à l'époque où la Hollande aurait essayé l'emploi des caractères mobiles fondus dans des moules, et rien n'indique positivement que le Speculum regardé par Heineke (p. 47) comme postérieur aux travaux de Gutenberg et de Füst all été exécuté à Harlem. Le seul fait qui puisse être con sidéré comme une preuve est la sorme particulière qu'ostre partout la lettre t, laquelle à la même époque se retrouve semblable en Hollande, dans queiques documents, ainsi que le prouve M. de Laborde. Je vois égr lement cette forme dans un fragment de Donat que k possède, lequel par conséquent aurait été imprimé en Hollande. Si cette forme ne se rencontrait pas aussi dans d'autres monuments en Allemagne, ce serait en effet ape raison pour attribuer à la Hollande l'exécution de œ précieux exemple de la transformation des caractères immobiles de la xylographie en caractères mobiles de l'aprimerie. C'est donc particulièrement sur ce point que doivent se porter les recherches des savants bibliogriphes hollandais, tels que MM. de Vries et Noordziel. qui par des études aussi zélées que consciencieuses & sont efforcés de revendiquer en faveur de la Hollande l'exécution du Speculum humanæ Salvationis.

(1) L'examen attentif de ce document prouve qu'use cache mobile, posée à la main chaque fois, une sorte de frisquette, préservait sur le papler les bords de la page des atteintes de l'encrage; mais cet appareil fort simple, bien qu'ingénieux pour le temps, ne remplit parfaitement son but que lorsqu'il fut adapte au frain de la presse.

(2) Schæpflin, Vindic. Typog., p. 40.

(3) Schaab, Die Geschichte, t. II, 22 11.

Füst l'orfèvre, et former avec lui, à la it 1450, une association pour mettre à n les procédés d'imprimerie (1), dont il lui les produits obtenus, soit pendant sa pressociation à Strasbourg, soit postérieu-Gutenberg avait établi son imprimerie le maison appartenant à son oncle, à e; cette maison, connue sous le nom de ungen, prit ensuite le nom de Maison primerie, ainsi que nous l'avons déja t, par son traité, s'était engagé à verser 800 florins, puis 300 autres chaque our les frais de main-d'œuvre, de loyer, Tage, pour le parchemin, le papier et l'enmatériel lui avait été affecté en garantie. mme ne sullisant pas, Füst fit, en dé-1452, un second pret, de pareille import ces deux sommes, y compris les intéidant cinq aus, formèrent un total de orins.

mme convenue ayant été dépassée, Gufut appelé par Füst devant le tribunal à , lequel l'obligea, par le jugement du 6 no-1455, à rendre compte de toutes les ret dépenses faites pour l'ouvrage au profit 1, et à défalquer ce qu'il aurait reçu en au-dessús des 800 florins prêtés par

ransaction eut sans doute lieu entre les après l'apurement des comptes. La plus partie de l'imprimerie et des impresjui revenaient à Füst pour sa part dans ition et pour la somme que Gutenberg ne lui restituer, furent transportées dans la dite Zum Humbreicht, appartenant à ). Gutenberg, trouvant alors trop consila maison *Zum Zungen* du moment où i restait plus qu'une très-faible partie de nerie sociale, vint s'établir dans la maie de Gutenberg (Bonimontis (4)), apnt à sa mère. D'après un acte de 1468, qu'il s'associa, soit alors, soit plus tard, locteur Homery, qui après la mort de Guprit possession de l'imprimerie.

ablissement conserva, du moins pendant temps, une certaine activité, puisque

it postérieurement qu'on a voulu rattacher au ou sorcier Paust l'existence de Jean Füst ou in des inventeurs de l'imprimerie, « inculpé de par quelques moines, dit Prosper Marchand, de sa découverle ».

er Marchand, Dict. kist., t. I, p. 249. — Daunou, etc., p. 79.)

à consulter à ce sujet : Zetner, Schediasma de ræstigiatore ex Joh. Fausto a quibusdam ficto; s, Epistola de Joh. Fausto; dans les Amænitates æ, t. V. p. 50-80; — Georges Neumaun, Dissertorica de Fausto præstigiatore; 1711, in-4°. mot recettes semble indiquer qu'il y avait eu

mot recettes semble indiquer qu'il y avait eu seffectuées, probablement d'exemplaires de la trente-six lignes.

des Cordonniers, nº 88.

lomo Bonimontis (Gutenberg), in qua hodie est n juristarum, ea urs (impressoria) completa Vimpleling, Cat. Episc. Argentin.; Strasbourg, 09. Philippe Lignamine, dans sa chronique, imprimée par lui-même, à Rome, en 1474, dit, à la date de l'année 1468, que tandis que Jean Füst imprimait à Mayence trois cents seuilles jour, Jean Gutenberg en imprimait tout autant de son côté.

On croit que c'est dans la maison de sa mère qu'il imprima, en 1460, en petits caractères, le Catholicon (1) de Janua. Il est probable qu'il fut alors aidé dans ses travaux par son parent d'alliance Bechtermuntze, qui établit peu de temps après une imprimerie dans une petite ville près de Mayence , à Eltvil , où celle de Gutenberg fut transportée après sa mort, au commencement de 1468. Mais il ne paraît pas que ces travaux aient été plus profitables à Gutenberg que ne l'avaient été les précédents, puisqu'en 1461 le chapitre de Strasbourg le fit assigner en payement de la rente de quatre livres qu'il devait, et dont il avait cessé d'acquitter le payement dès 1457. Ni lui ni sa caution, Martin Brechter, ne pouvant remplir leurs engagements, le chapitre dut cesser ses poursuites.

Ce triste état de la fortune de Gutenberg n'était pas un motif pour qu'il déchût dans la considération publique, puisqu'en 1465 Adolphe de Nassau lui accorda, par un diplôme, le titre de gentilhomme de sa cour, avec une rémunération d'un costume de cour, de vingt matters de blé et de deux foudres de vin pour le service de sa maison.

Gutenberg dut à cette époque s'associer avec le docteur 'Conrad Homery, car on voit par un acte daté du commencement de l'année 1468 ce docteur reconnaître que le prince Adolphe, archevêque de Mayence, le fit mettre en possession de quelques formes, caractères, outils, instruments et autres objets relatifs à l'imprimerie laissés par Gutenberg lors de sa mort, et qui appartenaient en toute propriété à Homery, lequel s'engage par cet acte à ne les employer que dans la ville de Mayence et à céder aux bourgeois de cette ville avant d'en distribuer à tout autre les ouvrages qu'il pourra imprimer.

Gutenberg fut enterré au couvent des Franciscains (2), où l'un de ses parents, Adam Gelthus, lui consacra l'épitaphe suivante, que Wimpfeling dit avoir vue encore au commencement du seizième siècle:

D. O. M. S.

JOANNI GENSZPLEICH
ARTIS IMPRESSORIE REPERTORI

DE OMNI NATIONE ET LINGUA OPTIME MERITO
IN NOMINIS SUI MEMORIAM IMMOBTALEM
ADAM GELTHUS POSUIT.

OSSA EJUS IN ECCLESIA FRANCISCI MOGUNTINA
FRLIGITER CUBANT.

(1) Cet abrégé est connu sous le nom de Ex quo : ce sont les deux premiers mots du vocabulaire, dont on ne connaît qu'un seul exemplaire, qui se trouve à la Bibliothèque impériale de Paris.

(2) Ce couvent était situé près de la maison dite Zume Zungen, où était l'imprimerie de Sutenberg.

placée par Ivo Wittich dans la maison occupée en dernier lieu par Gutenberg, et où l'on croit qu'il mourut :

JO. GUTENBURGENSI: MOGUNTINO QUI PRIMUS OMNIUM LITERAS AERE IMPRIMENDAS INVENIT

HAC ANTE DE ONBE TOTO BENE MENENTI IVI) WITIGISIS HOC BAXUM PRO MONUMENTO POSUIT MDVII.

De tous les portraits de Gutenberg qui ont été gravés, soit en bois, soit en cuivre, aucun n'osfre un véritable caractère d'authenticité. Un des plus anciens, et qui avec raison a été adopté généralement, comme réunissant le plus de probabilités, nous a été donné par Roth-Scholtz, dans sa collection de portraits des typographes (Nureinberg, 1730) (2).

Le beau portrait donné, en 1855, par M. Gama, à la Bibliothèque impériale de Paris n'offre malheureusement aucun degré de certitude. Les armoiries même qu'on y a découvertes ne sont pas celles de la famille des Genssleisch.

Revendication en faveur de Gulenberg.

Dans ces derniers temps, l'examen auquel on s'est livré sur les incunables (3) a fait découvrir dans quelques-uns l'emploi des caractères dont s'est servi Gutenberg. Deux imprimeurs, presque entièrement inconnus jusque alors, l'un à Bamberg, nommé Pfister, l'autre à Eltvil, près Mayence, et nommé Bechtermuntze, ont en esset imprimé, le premier avec les caractères de la Bible de trente-six lignes, le second avec ceux du Catholicon de Janua. On s'est empressé d'en conclure que puisque ces caractères se trouvaient cher ces deux imprimeurs, et que la souscription placée aux livres imprimés par eux avec ces mêmes caractères portait leur nom d'imprimeur et celui de la ville où l'impression en avait était faite, c'était conséquemment à cux qu'on devait attribuer l'exécution de la Bible et celle du Catholicon, bien que la voix publique eût jusque alors reconnu Gutenberg comme l'imprimeur de ces deux ouvrages. Mais un examen plus sérieux des monuments typographiques nous amène à une conclusion tout à fait opposée.

Les deux plus anciens documents typographiques qui portent une date sont les éditions des Lettres d'Indulgences datées de 1454 et 1455, saites à Mayence, sur la demande du délégué du pape Nicolas V et du roi de Chypre. Ce délégué, Paulinus Chappe, vint en effet à Mayence faire reconnaître ses pouvoirs et nommer des sous dé-

(1) Dans son ouvrage intitulé: Moguntiacarum Rerum Libri V; In-40, 1604.

(2) Ce portrait est conforme à celui qui est gravé en tête du traité de Malincrot sur l'origine de l'imprimerie, Cologne, 1640, et a celui que Maittaire a donné en 1719.

(3) On donne ce nom aux livres qui sont regardes comme étant sortis du berceau de l'imprimerie, c'est-à-dire a ceux qui ont été imprimés dans les premières années de Pintroduction de cet art dans chaque ville.

Serrarius (1) rapporte cette autre inscription, : légués chargés de la distribution en Allemagne de ces cédules à ceux qui voudraient venir, par une somme quelconque (laissée en blanc dans l'imprimé), au secours du roi de Chypte, menacé par les Turcs (1).

L'imprimerie, qui était encore un secret, favorisait l'idée qu'on eut alors de l'appliquer à la meltiplication de copies reproduisant l'original d'une manière identique, ce qui mettait un obstacle à la fraude. Le succès fut complet : ces Lettres d'Indulgences eurent un tel débit, qu'il fallut faire jusqu'à trois éditions dans l'espace des deux années 1454 et 1455. Ce fait est constaté 1° par l'emploi différent de deux séries de gros caractères, dits missals, qui dans ces Lettres servent à distinguer certains mots, et dont l'un est plus gros que l'autre ; 2° par le nombre des lignes du texte : il n'est (2) pas toujours le même; 3° par la disposition de ces lignes et par l'orthographe de quelques mots.

On ne saurait mettre en doute l'authenticité des dates de 1454 et 1455 qui se trouvent sur ces précieux monuments typographiques, qui sont en effet des contrats synallagmatiques passés entre les donateurs, l'un pour la cession de l'indulgence, l'autre pour l'argent donné en échange ; or, le nom du donataire, celui de l'agent du pape, le montant de la somme versée, le lieu où l'acte a été fait, sont écrits sur ces contrats, et confirment la date qu'on y voit imprimée. Bien plus, chaque acquéreur de la Lettre d'Indulgence a écrit de sa main, à côté du millésime de l'année (qui est imprimé) le mois et le jour, laissés en blanc. Il faudrait donc supposer que Chappe de connivence avec chaque signataire eut fait un faux. Cette supposition serait absurde.

M. Léon de Laborde, par le soin qu'il a pris d'examiner ces Lettres d'Indulgences, sur les lieux mêmes où elies sont disséminées, et de now en donner la déscription, accompagnée du facsimilé de plusieurs d'entre elles (3), a contribué plus que tout autre à éclaircir cette question. Il réfute l'opinion de ceux qui prétendent que ces pièces sont exécutées xylographiquement, et les raisons qu'il en donne sont péremptoires. L'examen des pièces pour quiconque s'est occupé de la gravure et de la fonte des caractères montre même, sait très-remarquable, que ces impres sions de 1454 et 1455 sont d'une parfaite exécution sous tous les rapports typographiques. Mais j'ai expliqué cette sorte de phénomène par l'importance même de l'acte, dont il s'agissait de

(1) L'archiviste Henselmann a parlé le premier de ces impressions, dans l'ouvrage intitulé Landeshoheit dei Hauses Hohenloe, p. 325.

(8) Le sceau qui y était apposé se trouve encore à plu sieurs d'entre elles.

<sup>(2)</sup> Ce nombre des lignes varié : trenté, trente-et-une, ou trente deux. L'édition de la Lettre d'indulgence ayant trente-trois lignes n'a pas été réfaite, tandis qu'on à reinprime les deux premières, ce que prouve la différence de la date : l'une, au lieu de MCCCCLIIII. porte un 1 de plus; à l'autre le chissre V remplace les quatre iill : ce qui fait en tout cinq éditions ou reimpressions.

ire le plus exactement possible l'écriture ac-simile. C'était en esset une sorte de pamuale, que la typographie exécutait pour ière sois; et l'on sait quel soin on apporta temps à la confection des billets de bansignats et papiers semblables exécutés ty-iquement. Tout me confirme dans cette (1).

est étonné de n'avoir jamais vu paraître caractère, si bien gravé et fondu, qui a 'impression du texte de ces *Lettres d'In*ces (2): n'en pourrait-on pas conclure : destiné à un but tout spécial, il aura été par ordre de Chappe, ainsi qu'on le fait s en pareille circonstance dès que le rést atteint, asin d'éviter tout abus? Les ettres dites missals qui avaient servi pour er quelques mots ont été conservées; et st servi plus tard du plus gros caractère npression de la Bible de trente-six lignes, itre pour celle de quarante-deux lignés (3). ni ces Lettres d'indulgences, d'une exéi remarquable et qui sont antérieures de 3 au Psautier de Mayence, auraient-elles rimées, si ce n'est par Gutenberg, dont ront attesté le mérite? On ne connaisors que Gutenberg comme imprimeur! perfection était le résultat de ses persétravaux. Les deux caractères dits misi'on vit reparaître dans l'impression des bles, sont donc l'œuvre de Gulenberg. ioins, si la Bible de quarante deux liété imprimée par Schæsser postérieurela dissolution de la société, soit pour ncurrence à celle de trente-six lignes, ce que l'édition en était épuisée, le cadont il s'est servi avait été gravé antéent et fondu par Gutenberg. L'autorité dition en ce qui concerne ces deux Bibles e ainsi confirmée par l'apparition de ces ractères dans les Lettres d'Indulgences et 1455. Car supposez que Gutenberg inprimeur ni de ces Lettres d'Induli des deux grandes *Bibles*, imprimées cechacune avec les caractères qui figurent : Leltres, à quoi donc attribuer l'immense on dont il a joui universellement? Tandis iter et Bechtermintze, auxquels on vouincéder à l'un l'impression de la Bible de

is sur la Typographie, publié en 1881.

Ique soin que M. de Laborde alt apporté à la tion lithographique de ces lettres d'Indulgences i ecrit sur les Debuts de l'Imprimerie, on ne er de l'exécution typographique avec autant nde que sur les originaux eux-mêmes. C'est et la plus grande attention que j'ai examiné à et à Paris les Lettres de 1484 et 1485. La preille de 1484, se trouve à notre Bibliothèque im'en possède aussi un exemplaire, malheureuseomplet.

ix lignes, et à l'antre l'impression du Ca-

i, auraient au contraire tout fait; et pour-

écution au moins de l'une des deux devait être mencée.

tant tous deux seraient restés jusqu'à ces derniers temps presque entièrement inconnus! Comment imaginer que Pfister, qui n'a produit que quelques livres à figures, a dû imprimer la Bible de trente-six lignes en trois vol. in-fol., par la seule raison que le caractère de cette Bible est semblable à celui qui a servi 1º au texte qui accompagne les figures en bois du Joyau de Boner, petit volume imprimé par lui en 1461, 2° au Livre des quatre Histoires, autre petit voluine à figures, également imprimé par lui, en 1462? Ces dates sont postérieures à l'impression de la Bible, et les caractères dont Pfister s'est servi paraissent tout à fait usés : Gutenberg ne les aurait-il pas cédés après l'achèvement de sa Bible, précisément parce qu'ils étaient usés et qu'ils ne pouvaient plus lui servir pour d'autres impressions? D'ailleurs, on remarque qu'après l'impression des Bibles, tout ce qui est sorti des presses de Gutenberg, Füst et Schæster, a été imprimé avec des caractères beaucoup plus petits et d'une forme plus lisible, à l'exception toutefois des réimpressions du Psautier, livre dont la nature exigeait des caractères plus gros et d'une forme de gothique en quelque sorte monumentale.

La conséquence du raisonnement qui voudrait gratisser Prister de l'impression de la grande Bible serait nécessairement que tout ce qu'on connaît d'imprimé antérieurement avec ce caractère devrait également lui être attribué: ainsi seraient sorties de ses presses non-seulement les éditions des Lettres d'Indulgences datées de 1454 et 1455, celle du Donat, celle de l'Appel contre les Turcs, celle du Calendrier, mais eucore tout ce qu'on a pu et tout ce qu'on pourra découvrir d'imprimé avec ce même caractère de la Bible, caractère qui selon moi ne doit appartenir qu'à Gutenberg. On ne peut cependant admettre que Pfister ait fait tout cela incognito, et que Gutenberg, qu'on voit sans cesse occupé de l'imprimerie, n'ait rien fait du tout. Cette erreur, que je regrette de voir partagée en partie par M. Bernard, dont les opinions en ce qui concerne l'origine de l'imprimerte doivent être prises en grande considération, devient encure plus maniseste par l'application qu'on veut en saire au Catholicon de Janua. D'après ce système, ce volume grand in-fol., daté de 1460, que de tout temps l'on crut imprimé par Gutenberg, ne sera plus son œuvre, mais bien celle des frères Bechtermuntze (1), par cela scul que les caractères qui ont servi à l'impression de ce grand ouvrage se retrouvent dans un abrégé imprimé par eux à Eltvil en 1467. Le traité de Matheus De Cracovia et la Somme de saint Thomas d'Acquin, imprimés aussi avec ce caractère, seraient nécessairement encore leur œuvre, et non celle de Gutenberg! Ce serait, enfin, à Nuremberg et à Eltvil, et non plus Mayenge, que l'imprimerie serait née!

(1) Henri et Micolas Bechtermuntze.

Cette similitude, provenant soit des mêmes caractères, soit de fontes exécutées dans les mêmes matrices, me paratt cependant facile à expliquer. Une partie du matériel de l'imprimerie resta à Gutenberg après son procès avec Fust, particulièrement les matrices nécessaires à l'achèvement de la Bible de trente-six hones. C'est probablment au moyen de cette frappe (1) qu'il a pu céder une fonte de caractères à divers imprimeurs : justement comme cela arriva quand Robert Estianne quitta la France emportant une frappe des poincons gravés par Garamond; mais les poincons originaux ainsi qu'une frappe de ces poincons etaient restés en France, d'où résultait qu'à Genève et à Paris on imprimait simultanément avec des caracteres identiques;

Et si parva magnis componere tiest,

c'est ainsi que nous avons approvisionné des fontes de nos caractères presque toutes les imprimeries du monde civilisé, en sorte que des impressions identiques à celles de nos presses se sont reproduites et se reproduisent encore en tous lieux. Je rappellerai encore que Bechtermuntze était parent de Gutenberg : il n'y a donc rien de surprenant que sept ans après la publication du Catholicon de Janus, Bechtermuntze pour en amprimer un abrégé se soit servi des mêmes caractères.

Mais pourquoi, dira-t-on, ne voit-on tigurer le nom de Gutenberg sur aucune de ses œuvres? Ce mystère n'ajamais été éclairei, et très-probablement il ne le sera jamais. Il faut donc se borner aux conjectures suivantes :

1° Gutenberg et ses associés lors de leurs premières impressions cachèrent soigneusement leurs procédés, pour ne point éveiller la malveillance des scribes et pour faire passer leurs livres pour des manuscrits. Cels est conforme à la tradition, et se trouve confirmé par les changements ou plutôt les dérangements dans la disposition des lignes, et quelquefois même dans l'orthographe des mois, que l'on remarque entre les divers exemplaires d'une édition, ce qui ne peut s'expliquer que par l'intention de faire croire que les exemplaires portant ces différences n'étaient pas le produit d'un art mécanique, mais bien celui de la calligraphie (2).

2º Gutenberg étant noble, sa qualité lui interdisait l'apposition de son nom à des œuvres industrielles. La nomination de gentilbomme du prince Adolphe, sur la fin de sa carrière, semble confirmer cette opinion, qui est ancienne.

3º Forcé, par l'arrêt du 6 novembre 1455 de céder à l'ust, et à Schoffer le matériel qui était le gage de sa dette, mais ayant néanmoins obtenu, par transaction, la remise d'une parte de ce matériel, Gutenberg consentit à n'apposer su pom a aucun des ouvrages qu'il impremerait pastérieurement, et à ce que les ouvrages communcés en commun partissent sans aucun nom m'indication, excepté toutefois le Pautier, où Schriffer mentionnerait l'ingénieuse combinaison qu'in était personnelle pour l'imprension en couleur de lettres capitales; procédé qui, ainsi que je l'a dit ailleura (1), s'a été retrouvé que dans ces dennières années.

4° Gutenberg, par excès de modestie (et en effet dans les nombreux procès qu'il ent a souteir, on ne voit paratire en lui ancon sentiment d'orgueil, mais il montre beaucoup de simplicité et de bonne foi), dédaigna de proclamer paliquement ses droits à la reconnaissance soiverselle.

La souscription qu'on lit à la fin du Catholices de Janua, le dernier et l'un des plus importants ouvrages qu'il ait imprimés, nous confirme dans cette idée. Cette sorte d'hymne pieuse en l'henneur de la découverte de l'imprimerie a souvest été citée avec éloges. Elle commence par des actions de grâce que *Guienberg* , d'un œur plein de reconnaissance, rend à Dieu et à la sainte Trinité, pais il déclare que « l'exécution « de son livre est due à la protection suprime « de celui qui d'un signe rend disertes les « voix des enfants et qui révèle souvent m morpdie d'entre eux ce qu'il cache aux si-« vants (2). C'est, ajoute-t-il, en l'an de l'incir- nation divine 1460 que ce livre remarquable, « le Catholicon , sortit de Mayence, cette célèlie « ville de la Germanie sur laquelle la ciément « divine daigna a'abasser pour la faire briller « entre toutes les nations par le don gratuit de œ profond éclair de génie. C'est sans le secont 🗸 de la plume, du style, ou du calamus, que 🗱 « livre a été imprimé, mais par l'admirable at- cord des patrons (poinçons) et des formes (mi-« trices ) et de leur proportion et module (3). »

Ouprages imprimés par Gutenberg.

Les droits de Gutenberg à l'invention de l'inprimerie étant ainsi constatés, quelles sont mantenant les œuvres qui lui appartiennent? Ce sen d'abord, ainsi que le déclare Ulrich Zell :

1° Un petit vocabulaire dit Catholicon, imprimé peut-être à Strasbourg, mais dont aucuse feuille ne nous est parvenue.

2º Une ou plusieurs éditions de Donat, imprimées peut-être à Strasbourg, avec le caractère qui servit plus tard à la Hible de trente-six lignes (4).

<sup>(1)</sup> On appelle /rappe un assortiment de matrices en entvre frappées en creux au moyen de poinçons d'acier. C'est dans ces matrices que sont fondus les caractéres, dont l'altiage se compose de plomb et d'antimoine

<sup>(2)</sup> Mentelin n'a commencé à dater ses impressions qu'en 1673. I. est dependant certain qu'il a imprissé a birasboorg presqu'en même temps que Gutenberg à

Mayence, Les partisans de Montelin et ses desceptations même soutenu publiquement que l'honneur de l'imprimerte ini appartenait.

<sup>(1)</sup> Essai sur la Typographie, p. 609, public en 1981, 4696 l'Encyclopedie moderne

<sup>12) «</sup> A cujus nutu infantium lägum flunt disertm, »
(8) « Sed mira patronarum formarumque concordia, pre-

portione et modulo impressue. »

(b) S'en pussède un fengment ; la lithitothèque impériel

- 3º Les Lettres d'Indulgences, de 1454 à 1455.
- 4° Le Calendrier de 1457, imprimé avec le caractère de la Bible de trente-six lignes : la Bibliothèque impériale de Paris en possède une page.

5° L'Appel contre les Turcs, qui parut en 1454 et sorme 6 seuilles in-4°: il est imprimé avec le caractère de la Bible de trente-six lignes; on n'en a retrouvé qu'un seul exemplaire : il est à la bibliothèque de Munich.

6° La Bible de trente-six lignes, 3 vol. in-fol. à deux colonnes, dont les premiers essais, tentés peut-être à Strasbourg, purent déterminer Jean Füst à s'associer à Gutenberg pour l'exécution de cette grande œuvre.

Cette Bible fut probablement imprimée à un trèspetit nombre d'exemplaires. La dépense en peaux vélins et en papier, alors rare et cher, était considérable; et comme on voulait saire passer chaque exemplaire pour manuscrit, un trop grand nombre d'exemplaires mis en vente aurait appelé l'attention et fait baisser le prix. Aussi cette Bible, imprimée la première, est-elle d'une telle rareté qu'on n'en connaît que trois ou quatre exemplaires. On voit d'ailleurs par le catalogue qu'a donné l'évêque d'Aleria des livres imprimés beaucoup plus tard à Subiaco et à Rome, que les tirages ne dépassaient pas encore le nombre de 250 à 300 exemplaires au plus. Il paraît que le débit de cette Bible fut prompt, puisqu'une seconde édition fut bientôt entreprise et qu'elle fut exécutée avec le plus petit des deux caractères missals, ce qui permettait de diminuer le nombre des feuilles (1282 pages, au lieu de 1764), et réduisait la dépense de près d'un quart.

C'est pendant le cours de cette impression que survint la sentence du 6 novembre 1455 qui donnait gain de cause à Füst et à Schæffer; or à la fin d'un exemplaire de cette Bible le rubricateur Cremer dit qu'il a illuminé le premier volume le jour de la fête de la Saint-Barthélemy 1456, et le second le jour de la fête de la Vierge 1456. Ces deux dates prouvent que l'impression de cette Bible était déjà achevée ou qu'on l'achevait lors de la dissolution de la société (6 novembre 1455).

Il est présumable que Füst et Schæsserent à Gutenberg le vieux matériel qui avait servi à l'impression de l'ancienne Bible, et qu'ils gardèrent les poinçons, les matrices et la sonte du petit caractère missal, ainsi que ce qui pouvait être déjà imprimé de la seconde Bible. Il est même probable que les parties de cette Bible qui contiennent des rubriques imprimées en rouge auront été exécutées par Schæsser et Füst (1) postérieurement à la dissolution de leur société.

en possède un autre. Tous deux sont de la même édition. La Bibliothèque impériale a aussi des fragments de plusieurs éditions de Donat imprimées avec le caractère de la Bible de trente-deux lignes.

(1) Si l'on remarque qu'à quelques exemplaires seulement le sommaire du premier chapitre est imprimé en Ainsi s'expliquent tout naturellement l'apparition d'abord de la Bible en gros caractères, et par conséquent d'une exécution plus dispendieuse, puis sa réimpression, d'une manière plus économique et d'une exécution plus parfaite.

7° Le Psautier de Mayence. Cet ouvrage, quant à la gravure et à la fonte du caractère, beaucoup plus gros que celui des Bibles, est inférieur aux précédentes impressions; c'est pourquoi M. Bernard l'attribue à Gutenberg; d'ailleurs, ajoute-t-il, Schæffer, à qui l'on voudrait en faire honneur, n'aurait pu graver, fondre ces caractères, et imprimer ce livre dans les dix-huit mois qui s'écoulèrent entre la date du jugement qui dépouilla Gutenberg (6 novembre 1455) et celle de l'impression du livre (le 15 août 1457) (1).

Les variations qu'un examen attentif des caractères du Psautier fait remarquer dans les mêmes lettres, et leur peu de netteté comparativement aux impressions antérieures et postérieures, me font croire que les types primitifs ou poinçons auront été gravés sur bois et enfoncés dans du plomb au moment de sa fusion afin d'obtenir des matrices en ce métal. Les lettres y auront été fondues, et retouchées ensuite, et les matrices auront été renouvelées selon les besoins. Mais les procédés employés pour l'impression des lettres initiales en couleur sont trèsingénieux et méritaient d'être signalés par Schœffer, qui du reste dans la souscription ne se déclare pas l'inventeur de l'art de l'imprimerie, mais seulement celui des lettres rubriquées.

« Voici le livre (2) des Psaumes, embelli par l'é« légance des lettres capitales, que leur couleur rend
« surtout remarquables; c'est le resultat de l'in« génieuse invention qui permet d'imprimer sans
« avoir recours à aucun tracé à l'aide de la plume.
« Il a été exécuté, à la gloire de Dieu, par l'indus« trie de Jean Füst et de Pierre Schæsser, de Gernz« heim, l'an du Seigneur 1457, la veille de l'Assomp« tion. »

Les deux Bulles du pape en faveur de l'évêque Adolphe de Nassau contre Dietrich, datées du 12 septembre 1461, ont-elles été imprimées par Gutenherg ou par Schæffer? Je l'ignore. Le caractère est encore plus petit que celui des Lettres d'indulgences et l'exécution est aussi parfaite; à cette époque quelques autres imprimeries avaient pu s'établir à Mayence.

Il est probable que plusieurs impressions de Gutenberg auront complétement disparu, comme tant d'autres livres de l'origine de l'imprimerie (3).

rouge, taudis qu'aux quatorze chapitres suivants il est écrit à la main, c'est la preuve que Schæsser n'a réimprimé que pour quelques exemplaires cette première seuille, et cela dans le but d'avoir des exemplaires qui parussent dissérents.

(1) Tom. I, p. 192.

(2) C'est la seule fois que Schæsser emploie le mot codex (manuscrit); désormais il le remplacera par les mots opus ou opusculum, même pour des livres énormes.

(8) Ulrich Gering cite en ellet dans sa preface deux oq-

Tels sont les saits qui me semblent résulter des documents connus jusqu'à ce jour. Le mystère, en grandissant la figure de Gutenberg, a sait naître des enthousiasmes qui se sont manifestés par une soule innombrable de poëmes dans toutes les langues et d'écrits en prose plus ou moins poétique. L'histoire doit constater ce mouvement général des esprits, qui atteste l'importance du biensait et la reconnaissance universelle due à l'invention de cet art que, par une prescience de l'avenir, les papes ont déclaré divin dès son apparition.

Bernard (Auguste), De l'Origine et des Debuts de l'Imprimerie en Burope; 2 vol. in-80, Paris, Impr. impériale, 1853. - Brunet, Manuel du Libruire, art. Bible et Catholicon de Janua. — Breitkopf, Uber die Geschichte der ersindung der Buchdruckerkunst; Leipzig, 1779, in-40. — Bergellanus, De Chalcographiæ Inventione, poema encominaticum ; in-to, Mayence, 1841. apud Fr. Behem. Chronique de Cologne; imprimerie de Jean Kælholf à Cologne, in-fol., 1499, p. 312. — Camus, Notice d'un livre imprime d Bamberg; Paris, an VII, in-40. - Carro, Jean Gutenberg. Foy. Winaricky. - Duverger, Histoire de l'Invention de l'Imprimerie par les monuments: l'aris, in-fol., 1840. – Daunou, Analyse des Opinions diverses sur l'Origine de l'Imprimerie; Paris, 1802. ... Dibdin, Bibliotheca Spenseriana, t. I. p. 363. — Didot (Ambr.), Essui sur la Typographie (dans l'Encyclopédie moderne), t. XXVI; Paris, 1851. - Dupont, Histoire de l'Imprimerie; 2 vol. in-12, 1884. — Faikenstein, Geschichte der Buchdruckerkunst; Leipzig, in-40, 1840. -Pischer, Beschreibung einiger typogruphischen Seltenheiten (Curiosités typographiques); Nuremberg, 1801-1804, in-8°, avec pl.; - du même, Essai sur les Monuments typographiques de Gutenberg, et pl.; Mayence, 1802, in-40; - du même, Notice sur le premier Monument typographique en cuructères mobiles, etc., avec fac-simile du calendrier de 1457; Mayence, 1804; — du même, Geschichte der seit dreyhundert Jahren in Breslau befindlichen Stadtbuchdruckerey, al sein Beiträg zur Allgemeinen Geschichte der Buchdruckerkunst; Breslau, 1804; - du même, Einige Worle an die Mainzer, bei der Feierlichkeit des dem Erfinder der Buchdruckerkunst, Johannen Gutenberg in Mainz zu errichtenden Denkmals; in-4°, Moscou, 1836: - du même, Notice sur la Bibliothèque du comte Razomowski; Moscou, 1810, etc. — Fournier, De l'Origine et des Productions de l'Imprimerie, etc.; Paris, Barbou, 1759, in-80. — Gulcclardini, Descrizione de tutti Paesi Bassi; Anvers, 1867, p. 180. — Guichard, Notice sur le Speculum humanæ Salvationis; in-8°, Paris, 1849. -Gama (J.-P.), Essai historique de Gutenberg; Paris, in-80, 1857. — Heinecke, I dée générale d'une Collection d'Estampes; 1 vol. in-8°. - Jensen, Essai sur l'Origine de la Gravure en bois, etc.; 2 vol. in-8°, Paris, 1808. - Junius (Hadrien), Butavia, chronique imprimée chez Plantin en 1588. petit in-4°. — Köning, Dissertation sur l'Origine de l'invention et le perfectionnement de l'Imprimerie; Amsterdam, 1819, in-80. — Köler, Ehren rettung Johann Guttenberg's ; Leipz., 1741 , in-4°. — Lambinet, Origine de l'Imprimerie,; Paris, 1810, 2 vol. in-8°. — Laborde (Léon), Debuts de l'Imprimerie à Strasbourg, ou recherches sur les travuux mystérieux de Gutenberg en cette ville, ctc.; Paris, 1840, gr. ín-8°; — du même, *Débuts de l'Imprimerie à* Mayence et à Bamberg, ou description des Lettres d'Indulyences du pape Nicolas F pro regno Cypri; grand in-io, avec planches , Paris, 1840. — Laserna Santander, Dictionnaire Bibliographique; 1805, in-8°, 3 vol. ( t. I, p. 93 ). — Lichtenberger, Initia Typographica; Argentorati (Strasbourg), 1811, in-40. — Indulgentiarum Litteras Nicolai V , impressas anno 1484, vindicavit, etc.; Strasbourg, 1816, in-4°, Treuttel et Würtz; — du même, Histoire de l'Inven-

vrages, L'Orateur de Cicéron et Falère Maxime, qu'il avait imprimés, et qui depuis longtemps sont tout à fait inconnus. On ne possède même qu'un ou deux exemplaires de quelques autres ouvrages imprimés par lui, tels que le Florus, etc.

tion de l'Imprimerie pour servir de desense a la ville de Strasbourg contre les prétentions de Harlem, axec une préfacede Sehweighæuser; Strasbourg, 1825, in-80. -- Lamartine, Gutenberg, inventeur de l'Imprimerie (dans Le Civilisateur), public aussi in-12, en 1853. C'est le plus bei éloge de l'imprimarie et de « Gutenberg, son inventeur, qui a spiritualisé le monde ». — Meermann, Origines Typographice, 2 vol. in-40; La Haye, 1765, 2 vol. in-40. - MMtaire (Prosper), Annales Typographici, ab artis invente origins; vol. in-4°, La Haye, 1819. - Marchand, Histoire de l'Origine et des premiers Progrès de l'Imprimerie; in-4°, La flaye, 1740. - Mercier, abbé de Saint-Lèger, Supplement à l'Histoire de l'Imprimerie de Marchand; Paris, Barrois et Nyon, 1775, in-40. - Malinkroi, De Ortu ac Progressu Artis Typograph.; Cologne, 1640, In-40. -Munster, Cosmographia Universalis; in fol., 1844: il ne parle que de Gutenberg soul, comme premier auteur ét l'invention de l'imprimerie; les éditions postérieures y adjoignent Jean Füst et Jean Medinbach. - Née de la Rochelle, Eloge historique de Gutenberg; Paris, 1811. in-8°. - Noordziek et De Vries, Kolutreissements na l'Invention de l'Imprimerie ; La Haye, 1843, grand in-tr. – Ottley, An Inquiry into the Origin and early History of Engraving upon Copper and Wood; Londres, int. 2 vol. in-40. - Oberlin ( Jacques ), Essai d'Annaies de de la vie de Guienberg; in-80, Strasbourg, an Ix (1991). — Reif, De Originibus Typographicis; in-4°, ingolstadi, 1785, et suite en 1790. - Schæpflein, Pindiciæ Typographicee; Argentorati, 1740, in-40. - Schnab, Dis Geschichte der erfindung der Buchdruckerkunst, durch Gutenberg; Mayence, 1830-1838, L. III. - Sotzmann, Historisches Taschenbuch, etc., t. VIII du Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, no 118 — (Schwartz), Primaria quedam Monumenta de Origine Typographia; Altorfii, in-4°, 1740 (recueil de trois mémoires par Munch, par Schauber, et par Negelein ). - Sotheby, The Typography of the Fisteenth Century; Londres. 1846, grand in-10. — Schmidt, Nouveaux Détails sur la l'is de Gutenberg; Strasbourg, 1841, In-80. - Schulz, Gutenberg, ou histoire de l'imprimerie (en allemand); Leipz., 1840, in-8°. — Schælhorn, De antiquiss. Latin. Bibliorum Editions, ceu primo artis typogr. Jalu; Ulm. 1784, in-10. - Schweighæuser. Voy. LICHTENBERGER. Storchlus (Pierre), Berickt von Erfindung der Bucktruckerey in Strasbourg; In-40, Strasbourg, 1640: dem cet écrit, publié à l'occasion du jubilé, l'invention ée l'imprimerie est attribuée à Gutenberg et à Mentells, et revendiquée en faveur de Strasbourg. -- Trithène, Annales Hirtangienses, 2 vol. 18-fol., p. 421 1 Chronicos Sponkeimense; Francfort, 1601, in-fol., p. 866. - Tentiel, Dissertat. de Inventione Typogr.; 1700, in-12; inserce aux Monum. Typ, de Wolf. - Wetter, Critische Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Johann Gutenberg zu Mains; in-80; Mayence, 1806, avec pl. -Wolf, Monumenta Typographica, 2 vol. iu-80: c'est un recueil de presque tous les écrits publiés antérieurement à la date de ce recueil. - Van Praet, Catalogue des Vellis de la Bibliothèque du Roi. - Wurdtwein , Bibliothe Moguntina, etc.; Augsbourg, 1787, in-40. - Vries d de Noordziek, Éclaircissements sur l'Histoire de l'Invention de l'Imprimerie, La Hage, 1848, in-F; Arguments des Allemands, in-80, La Haye, 1844, -Winaricky (Charles), Jean Gutenberg, ne en 1412, à Katenoerg en Boneme; essat historique; Bruxelles, in-il, 1847 - Westreenen de Tilland, Rapport sur les recherches relatives à l'invention première, etc. : La Haye, in-8°, 1833, en hollandais et en français. - Wimpfeling, Catalogus Episcop. Argentin.; Strasbourg, 1860, 10-1. p. 109. - Zapi (Wilhelm), Annales Typographici; Alteste Buchdruckergeschichte von Mains, in-e., 178: Ulm (Histoire des anciens livres imprimes à Mayeset jasqu'en 1499 ).

Ambroise Firmin-Didot.

allemand, né dans un faubourg de Nuremberg, en 1743, mort à Paris, en 1792. Son père était manœuvre. Le jeune Gutenberg reçut les premiers principes de dessin à l'école de Preiss-ler. Après avoir ensuite passé six ans à Bâle, chez le graveur Mechel, il se rendit à Paris ou

il devint l'élève de Wille, et en peu de temps un des graveurs les plus distingués de l'époque. Ses principales productions sont les planches du Voyage pilloresque dans le Royaume de Naples, de Saint-Non; — des gravures d'après Rambrandt, Miéris; — la Mort du général Wolf, d'après Woollet; — Guillaume-Tell, d'après Fuessli; — et le Portrait de l'impératrice Calhèrine. W. R.

Die norembergischen Kanstler geschildert nach ihren Leben und ihren Werhen. — Begier, Künstler-Lexicon.

"CUTERRUURCE (Ulrich von), l'un des minmesdager ou troubadours allemands du treizième albele; il était originaire de la Souabe; il reste de lui trois pièces de vers insérées dans le requeil des poécies des Minnesanger publié par Hagen, t. IV, p. 119, et dans l'ouvrage de Benohe: Reytrage une Kontuiss der altdeutschen Sprache und Literatur; 1819, t. I, p. 134.

G. B.

Laseberg, Liederscal, L 11, p. 35. CUTHRIE (Guillaume), historian anglais. mó à Brichen (comté d'Angus), en 1708, mort à Londres, le 9 mars 1770. Il fut élevé au collége du Roi à Aberdech, et, après avoir exercé pendant quelque tempt dans cette ville la profession de maître d'école, il se rendît à Londres, et se fit écrivain pour vivre. A un grand nombre de compliations, généralement fort médiocres, il ajouta quelques pamphiets politiques, qui lui valurent du gouvernement une pension de deux cents livres. Il rédiges, avent le docteur Johnson, les débats parlementaires dans le Gentleman's Magazine, et il écrivit aussi dans la Critical Review. On a de lui : Two Friends, a sentimental history; 1754, 2 vol. in-12; — History of English Peerage; — History of the World; 1765, 12 vol. la-8°; — History of England: 3 vol. in-fol; - History of Scotland: 1770. 10 vol. in-8"; — Geographical Grammar : c'est le plus connu des ouvrages de Guthrie, et l'on prétend qu'il n'y a mis que son nom. Le libraire Knox passe pour être le véritable auteur du Geographical Grammar, qui a été traduit en français per Noël, Soules et Cantwel, Paris, 1797, J vol. in-5°; 4° édition très-augmentée, Paris, 1809, 9 vol. in-8°. Z.

D'Isravil, (miamilies of Authors. — Châlmers, Géhorgi Biographical Dictionary

"GUTTERRES (André), littérateur sopagnol, né à Zerezo, près de Burges, mort au commencement du seizième siècie, à Salamanque,
où il professait la rhétorique. Il écrivit eur le
grammaire, et il critiva la poésse latine, asses
perdre de vue toutefois l'idiome de son pays.
Nous connaissons de lui les ouvrages suivants,
qui eurent quelque succès lors de leur apparition et qui sont aujourd'hui introuvables :
Opus grammaticale, excerptum ex Priocione,
Alexandro alitique; Burges, 1485, in-fol.;
l'âle, 1485, in-fol.; — Paucussimi Sudores in
landem Virginis Mariat; Cutonis Distiche;

Alsopt Pabulæ metris latinis; Venine, 1491, iti-4°; Lucronii, 1306, in-4°; — Vida, Martyrio, y Translacion de S. Victores natural de la villa de Zerezo; Burgos, sono date, in-fol.

Autonio, Miliochena Mayama nova, L. I. p. W.

pagnol, ne à Séville, vers 1644, mort dem la même ville, vers 1705. Il était élève de Murille, et sut imiter parfeitement le coloris de ce grand mattre, mais il lui resta très-inferieur comme dessinateur Gutierrez fut en 1664 un des fondateurs de l'Académie de Séville. Il à lainsé de nombraux tableaux dans presque tous les monuments du sa ville natale.

A. DE L.

Guératra, Lés Comentarios de la Pinheré. — Quillist, Dictionnaire des Pottéres espayments.

GUTS-MUTES (Jean-Christophe-Frédérie). pédegogue allemand, né à Quedlimbourg, la 9 noût 1759, mort je ži mai 1839. Pesdahi qu'll faisalt ser études ou gympass de sa ville agtale, il fut choisi par le médecia Ritter pour être le préceptour de ses enfants. S'étant rendu en 1779 à Háile, il y étudia pendent trois ans la théologie , **après** quoi il retourne dens la maison de Ritter en con ancienne qualité de précepteur. Plus tard il conduiult le troisième file de Ritter, le futor célèbre géographe, à l'institut de Schugefenthal, dont is fundatour, Salamenn, l'engages, en 1786, à diriger les exercices gympastiques des élèves, qui devalunt, salon les idées de Guts-Muths, former un objet coccaliel dans l'éducațion de la jounesse. Cette opinion de Guin-Moths fot biomiós généralement acceptés en Allemagno; on 1814 la Turnkunst on gymnastique deviet même le point de ralliement des patriotes de ce pays, qui s'élevèrent contre le domination étrangère. Guts-Muths, qui s'était associé de errur à cette tendance qu'avait prise alors la gymnastique, resta étranger aux idées libérales qui s'y rattachèrent plus tard sous l'influchco de Jahn (voy. ce nom). S'étant marié ett 1797, il acheta une petite propriété dans les environs de Schnepfenthal, où il se rendait daux fols par semálae, pour y présider aux exercíces den élèves et pour y ansuigner la géographie et la technologia. On a de lus " Allgemeines Sach-Rogister über die wichtigsten deutschen Zeit*schrifie*n (Table des matières des principant Etrita périodiques allemanda); Leipzig, 1790 : --- Gymnastik Air die Jugend (Gymnostique de la jeunessa); Schnepfenthal, 1793; ibid., 1804; - Spiele our Uebung und Erholung **des Körpers und Geistes für die Jugend** (Jenz pour l'exercice et la récréation du corps et de l'esprit, destinés à la jounesse! ; Schnepfenthat, 1796; 3º édit., en 1802; - Kleines Lehr*buch der Schwimmkunst* (Petit Manuel de Natation); Weimar, 1798; - Meine Reise im deutschen Voterlande (Mon Voyage dans la patrie allemande); Bresley, 1799; - Bibliothek für Püdagogik, Schulppesen and die gerammte

nadagogische Literatur Deutschlands (Bibliothèque de la pédagogie des écoles et de toute la littérature pédagogique de l'Allemagne); Gotha, Leipzig et Neustadt, 1800-1819, 52 vol.; — *Me*chanische Nebenbeschäftigungen für Jünglinge und Männer, enthaltand eine praktische Anweisung zur Kunst des Drehens, Metallarbeitens and des Schleifens optischer Glaser (Amusements mécaniques de la jeunesse et de l'âge viril, contenant une instruction pratique dans l'art du tourneur, dans l'art de travailler les métaux et dans celui de polir les verres optiques); Altenbourg, 1801; Leipzig, 1816; — Spiel-Almanach (Almanach des Jeux); Brême, 1802; Francfort, 1809; — Handbuch der Geographie für Lehrer (Manuel de Géographie à l'usage des professeurs); Leipzig, 1810; quatrième édition, ibid., 1826; — Turnbuch für die Söhne des Vaterlands (Livre de Gymnastique, destiné aux fils de la patrie); Francfort, 1817; — Deutsches Land (Le Pays allemand); 1821-1832, quatre parties. Outre plusieurs ouvrages à l'usage de la jeunesse, Guts-Muths a encore publié dans le Vollständiges Handbuch der neuesten Erdbeschreibung de Jacobi, les volumes XIX et XX, qui contiennent la description des États de l'Amérique du Sud.

Zeitgenossen, nº LXXI. — Conversat.-Lex.

GUTTERI ou GUTTERY (Gabriel DE), polygraphe français, né à Cluny, vers 1550. Il était attaché à la maison des Guise, mais ne paraît pas avoir joué de rôle politique. Il n'est connu que par ses écrits, dont les principaux sont : La Camiletta all' illustrissimo signor d'Alincourt; Paris, 1586; — La Prinpeia; Paris, 1586, in-8°; — Histoire et Vie de Marie Stuart, reine d'Écosse, en laquelle est clairement justifiée la mort du prince d'Asley, son mari, trad. du latin de Robert Turner; Paris, 1589, in-12.

L—z—E.

Cutalogue de la Bibliothèque impériale.

**GUTTINGUER** (*Ulric*), littéraleur français, né en 1785, à Rouen. Fils d'un ancien tribun sous le consulat, il s'adonna de bonne heure à la culture des lettres, écrivit, sous l'inspiration des anciens auteurs classiques: Goffin, ou les mineurs sauvés, 1812, poëme anonyme, et se rallia plus tard au mouvement littéraire dont La Muse française était l'organe. Les pièces qu'il fit insérer dans ce recueil eurent un certain succès, et furent réunies par lui sous le titre de Mélanges poéliques; 1826, in-8°; 3° édit., 1828; elles se distinguent par une facture élégante, harmonieuse, des idées délicatement rendues, et une certaine nonchalance de style qui ne messied pas à son genre de talent. Dans ces derniers temps, il s'est mêlé à la politique, et a fourni un grand nombre d'articles pleins de verve à la presse légitimiste, notamment au Corsaire. On a encore de lui : Charles VII à Jumièges et Edith, poëmes; 1826, in-8°; — Recueil d'Élégies; 1829, in-8°; — Fables et Méditations; 1837, in-8°; — Les deux Ages du Poëte; 1844, in-8°; — Dernier Amour; 1852. Parmi ses ouvrages en prose on remarque: Nadir, recueil de lettres; 1822, in-12; — Amour et Opinion, roman; 1827, 3 vol., in-12; — Arthur, roman; 1836, in-8°; — Pensees et Impressions d'un Campagnard; 1847, in-18, etc. P. L—y.

Rabbe, Biographie des Contemporains. — Litterature française contemporaine. — Journal de la Librairie.

GUTZKOW (Charles-Ferdinand), litterateur allemand, né à Berlin, le 17 mars 1811. Fils d'un employé au ministère de la guerre, il fit ses études dans sa ville natale, et publia à l'age de dix-neuf ans une dissertation De Dis fatalibus, qui obtint le prix proposé par l'université de Berlin pour le meilleur travail sur œ sujet. En 1833 il vint à Stuttgard concourir avec Wolfgang Menzel à la rédaction du Literaturblatt, du Morgenblatt et de la Allgemeine Zeitung (Gazette d'Augsbourg). Deux ans plus tard il rompit ses relations avec Menzel, qui le dénonça comme coupable « d'irréligiosité française et de travailler au renversement de la société et de la religion chrétienne ». Cette accusation, appuyée sur des passages extraits du roman Wally, valut à M. Gutzkow des tribulations de toutes espèces. Ses écrits, prohibés en Prusse, furent soumis à une censure sévère, et l'auteur fut condamné à une détention de trois mois pour délit de presse. Après avoir subi cette peine dans la prison de Mannheim, M. Gutzkow se fixa à Francfort, où il résida jusqu'en 1847. Dans cette année il fut attaché au théâtre de la cour de Dresde, et en 1849 il se démit de ces fonctions pour se livrer exclusivement à des travaux littéraires.

M. Gutzkow fut, après 1830, l'un des chess de l'école appelée la jeune Allemagne, et il représente encore aujourd'hui d'une manière asser fidèle les tendances littéraires de son pays. C'est un homine d'un esprit distingué et un écrivam habile, mais chez lequel le savoir-faire tient trop souvent lieu des qualités sérieuses qui rendent les œuvres durables. On a de lui : Briefe eines Narren an eine Närrinn (Lettres d'un Fou à une Folle); Hambourg, 1832; — Maha Guru, Geschichte eines Gottes (Maha-Guru, histoire d'un Dieu), roman fantastique; Stuttgard, 1833, 2 vol.; — Novellen; Hambourg, 1834, 2 vol.; — Soireen; Francfort, 1835, 2 vol.; — Effentliche Charactere (Caractères publics); Hambourg, 1835; - Nero, drame politique; Stuttgard, 1835; - Vorrede zu Schleiermachers Briefe über F. Schlegels Lucinde (Présace aux Lettres de Schleiermacher sur la Lucinde de Schlegel); Hambourg, 1835; — Wally, die Zweisterinn (Wally, la semme qui doute); Mannheim, 1835 : roman philosophique, qui a été resondu dans l'ouvrage Vergangene Tage : Jours passés); Francfort, 1852; — Zur Philosophic der Geschichte (De la Philosophie de l'Histoire);

Hambourg, 1836 : écrit dans lequel l'auteur attaque les idées philosophico-historiques de Hegel; — Beitræge zur Geschichte der neusten Literatur (Documents pour servir à l'Etude de la Littérature moderne) ; Stuttgard, 1836, 2 vol.; — Die Zeitgenossen (Les Contemporains); Stuttgard, 1837, 2 vol.; — Séraphine, roman; Hambourg, 1838; — Götter, Helden, Don Quixote (Dieux, Héros, Don Quichote), ouvrage contenant un recueil d'études critiques et littéraires; Hambourg, 1838; — Blasedow und seine Söhne (Blasedow et ses fils), roman comique; Stuttgard, 1838-1839, 3 vol.; — *Die* rothe Mütze und die Kapaze (Le Bonnet rouge et le Capuchon), écrit polémique; Hambourg, 1838; — Skizzenbuch (Esquisses); Cassel, 1839; — König Saül (Saül, roi), drame; Hambourg, 1839; — Richard Savage, tragédie; Hambourg, 1839; 3° édit., Leipzig, 1850; — Werner, oder Herz und Welt (Werner, ou le cœur et le monde), drame en cinq actes; 3° édit., Leipzig, 1850; — Börne's Leben (Vie de Börne), étude biographique; Hambourg, 1840; — Patkul, tragédie politique, 1841; nouvelle édit., Altona, 1847; traduction française par Louis Simon, Altona, 1847; — Die Schule der Reichen (L'Ecole des Riches), drame; 1841; - Ein Weisses Blatt (Une Feuille blanche), drame; 1842; 3° édit., Leipzig, 1850; — Der dreizehnte November (Le Treize Novembre); tragédie; 1842; nouvelle édit., Leipzig, 1847; — Zopf und Schwert (Perruque et Epée), comédie historique; 1843; 3° édit., Leipzig, 1850; — Briefe aus Paris (Lettres de Paris); Leipzig, 1842, 2 vol.; — Vermischte Schriften ( Mélanges littéraires ); Leipzig, 1842-1852, 4 vol.; — Das Urbild des Tartüffe (Le Prototype du Tartufe), comédie; 1845; — Aus der Zeit und dem Leben (Le Temps et la Vie), recueil d'anciens articles insérés par M. Gutzkow dans différents journaux allemands; Leipzig, 1846; — Uriel Acosta; Leipzig, 1847; tragédie qui passe pour un des meilleurs travaux dramatiques de M. Gutzkow, et qui a eu un très-grand succès en Allemagne; — Wullenweber, tragédie; Leipzig, 1848; — Ansprache an das Volk (Discours au Peuple); Berlin, 1848; — Deutschland an Vorabend seines Falls und seiner Groesse (L'Allemagne à la veille de sa chute et de sa grandeur); Francfort, 1848; — Ottfried, comédie; Leipzig, 1849; — Liesli, tragédie populaire; Leipzig, 1850; — Die Ritter vom Geist (Les Chevaliers de l'Esprit); Leipzig, 1850-1852: 3° édit., 1854-1855, 9 vol.: grand roman social et politique, qui a fait beaucoup de sensation en Allemagne; - Der Königslieutenant (Le Lieutenant du Roi), comédie; Leipzig, 1852; — Mädchen aus dem Volke (Jeunes Filles du Peuple); Francfort, 1852; — Aus der Knabenzeit (Scènes de la vie de jeunesse), mémoires de l'auteur; Francfort, 1852; - Die Diakonissin (La Diaconesse), roman;

Francfort, 1855; — Kleine Narrenwelt; Leipzig, 1856, 3 vol., recueil d'études littéraires et philosophiques; — Lenz und seine Söhne (Lenz et ses fils), comédie; Leipzig, 1856.

M. Gutzkow rédigea aussi plusieurs journaux et revues périodiques, notamment Le Télégraphe et les Unterhaltungen am hæuslichen Herde (Conversations au foyer domestique). Cette dernière feuille paraît depuis 1852, et est assez répandue en Allemagne. Une édition des Œuvres complètes de M. Gutzkow se prépare depuis 1845 (Gesammelte Werke; Francfort, 1845-1846, 12 vol.; 1852, 13° vol.)

R. LINDAU.

Jul. Schmidt, Gesch. d. deutsch. Lit. d. X/X Juhrh.

— Th. Mundt, Gesch. d. Liter. d. Gegen. — R. Gottschall, Gesch. d. Liter. — Conversat.-Lexik. — Gersdorf,
Repertorium.

GUTZLAFF (Charles), voyageur et missionnaire allemand, né en Poméranie, en 1803, mort le 6 août 1851, à Victoria Houg-Kang. Il se consacra au ministère évangélique, et sut envoyé dans les possessions néerlandaises par la Société des Missions des Pays-Bas. De Batavia il se rendit ensuite à Singapore et dans le royaume de Siam. Il employa quarante années à parcourir ce curieux pays, encore si imparfaitement connu des Européens, et poussa même jusque dans le Laos et à la frontière qui sépare la Chine de l'Empire des Birmans. Le résultat de ses observations se trouve consigné dans le *Jour*nal de la Société de Géographie de Londres, t. VIII (année 1848). En 1831 il se rendit en Chine, et pendant deux années il visita les provinces du littoral. Il réunit sur la Chine, ses institutions, son histoire, un grand ensemble de documents, qui ont fourni la matière des ouvrages suivants: Journal of thrie Voyages long the coast of China, with notices of Siam, Corea and the Loo Choo islands; Londres, 1833; — Skeich of Chinese, history ancient and moderne; Londres, 1834, 2 vol. in-8°; — China opened, or display of the topography, history, customs, manners, arts, manufactures, commerce, literature, religion, jurisprudence of the Chinese Empire; Londres, 2 vol. in-8°, 1838; — The Life of Taoa Kwang, the late emperor of China; Londres, 1852, in-8°; - History of the Chinese Empire, 2 vol. in-8°. Cette histoire a été aussi publiée en allemand. Ces ouvrages sont encore aujourd'hui rangés parmi les meilleurs que l'on ait écrits sur la Chine.

Le séjour prolongé de Gutzlaff dans le royaume du Milieu l'avait assez familiarisé avec la langue chinoise pour qu'il ait pu faire en cette langue une traduction du Nouveau Testament. En 1834, à la mort de Morison ainé, Gutzlaff, qui avait été quelque temps magistrat civil à Chiusan, fut employé en qualité d'interprète par la sur-intendance du commerce anglais. La connaissance approfondie qu'il avait acquisc des hommes et des choses en Chine lui valut naturelle-

tnent un grand crédit chez les Européens. Aussi ne tarda-t-il pas à être élevé au poste de plénipotentiaire et de surintendant du commerce près du secretariat en Chine, poste qu'il a gardé jusqu'à sa mort. Vivant au milleu des Chinois, parlant leur langue, ce missionnaire s'initia aux mours de toutes les classes, et pénétra notamment dans l'organisation des nombreuses sociétés secrètes répandues à la surface de l'empire, et qui ont tant contribué oux révolutions politiques ouxquelles il est en ce moment en proie. La *Société* : Asiatique de Londres a publié dans le VIII vol. de son Journal (1846) un mémoire de Gutslaff, rédigé d'après des documents authentiques trouvés à Hong-Kong, et qui donne l'organisation de la Société de la Trigde, la plus célèbre d'entre toutes ces associations secrètes. Guiziali avait aussi visité la Cochinchine; il en a fait paraître une description en 1849, dans le Journal de la Société de Géographie de Londres (t. IX). Bien que dans les dernières années de sa via il ne se considérat plus comme missionnaire, Gutzfail ne persitt jamais aucune octation de répandre les lumières du christianisme dans la population chinoise, et l'on a expliqué par l'influence qu'il exerça de la sorte l'analogie qu'avaient avec l'Evangile les doctrines professées par le chef de la dernière insurrection chinolae, et au nom desquelles il prétendait régénérer l'empire. Gutzleff fit un voyage en Angleterre en 1850. L'impreszion qu'il produisit sur ses concitoyens d'adoption fut des plus favorables. Les Anglais furant frappés de la distinction de ses manières et de sa conversation. Il était depuis peu de retour an Chine dans un des ports ouverts sux Européens lorsque la mort vint l'atteindre. - Guizlaff a déployé durant sa vie une prodigiouse activité, mais son imagination l'emportait quelquefois au dela du vrai Son zbie ne se raientit jamais, et l'interêt qu'il portait à la Chine était tei qu'il ne la désignait que par l'expression, un peu emphatique, de - notre contrée - Les Anglets ont consacré la mémoire de Guizlaff en impossat son nom à une lie qui se trouve à dix-sapt milles du cap atué au sud de l'embouchure du Yang isé-E. JORVEAUE. Klang.

Dienm partie.

Sandres, en 1843, mort dans la même ville, la 17 decembre 1724. Destiné au commerce de la librarie, il le commença avac une somme de 200 livres; et comme il était aussi actif qu'économe, il realisa des bénéfices considérables. Il se livra ensurte à des opérations financières fort lucratives, il acheta des billets de la marine sons le règne de la reine Aune, et spécula sur les actions de la mer du Sud dans la mémorable aunée de 1720. Quand il mourut sa fortune s'élevait à plus de 300,000 livres sterling. Il n'avait pas d'héritiers durecis, et plus des deux tiers de sa succession revinrent à un hôpital qu'it avait fondé quelques années avant sa mort, et qui porte en-

core aujourd'hui le nom de Guy's Hospital. Que voit dans le cour de cet édifice une staine de denateur. Guy fonda aussi une maison d'anh à Tamworth (comté de Stafford), Hou de missance de sa mère, et qu'il représentait se parlement.

Roorthough, Historytof London.— Chaimers, Canada Riographical Distinuory.

GUY de Tours, poête français, vivait à la în du selzième siècle. On manque de détails sur se vie; on sait seulement qu'il était avocat à Tours. Il reste de lui un volume de vern intituié : Les Premières Œuvres poétiques et Soupirs assurent ; Paris, 1598, in-12. Ce recueil est divisi se sept livres ; les cinq premiers contiennent des senets, des élégies, etc., en l'honnour de cinq mattresses différentes ; la décence y est fort pes respectée. Le sixième livre est composé de mélanges; des traductions d'Ovide et d'Aristote y occupant la place principale; le défuier livre ne renferme que des épitaphes. Il y a parfois de la poéte et de la variété dans ces écrits, mais l'ensemble ne s'élève pas au-dessus du médiocre. G. B.

Gonjet , Sibliothégue française , L. XIII. — Annahi portiques , t. X. p. 116-120. — Viviet-Leine, Bibliothégu Postique, 1, 1, p. 266.

SOY, Voy, Got et Goine, SOT PATIN, Voy, PATIN,

GUT DE BAMPIBBRE, Poy. DAMPIERAE.

GUTARD (Bernard), théologies franții, né à Ornon, en 1601, mort à Paris, le 19 milei 1674. Il se cousacra dân sa jeunesse à l'été religioux, et prit l'habit des Frères précheurs as couvent de Rennes. Plus tard, nous le reyestétudier à Paris, au grand collège de la res Saint-Jacques; et quand la mort vint le serprendre, il était à la fais premier régest des ce collège, conseiller et prédicateur de ré-On l'appelant le doctour Pour. L'interprétains de cet étrange surnom se trouve sans destinant le phrase suivante d'Échard: Obers foit facie et corpors.

Le premier égrit de Bernard Guyard a por litro : La Pie de sainé Vincont Perrier : Paris 1634, în-4º. Nouf ans après îl publia : Orgisti funchre prenoncés à Paris, en l'église és is Magdelnine, nu service de Louis La Juste, m de France ; Paris, 1643, in-4°. On avait sepui saint Thomas de janeduisme , en zéld Jornajanis, Guyani s'efforça de le justifier de cotte scopetion, dans un opuscule intitulé : Discrime inter doctrinom thomisticam et jansenienom; Paris, 1655, io-4". D'autres écrits de Guyari tont une continuation de cette apologie de saist Thomas. Ils sont intiluite: Dissertatio utrus S. Thomas calluarit linguam græcam; Park, 1667, in-8°; — In primam magistrs Launes epistolam ad Antonium Fabrum ;— In saxutdam Launoii qua est ad Ant. Pabrum Bpirtolenn. Il est aujourd'hui hien prouvé, que qu'ait été sur cette question. Le centiment 🕸 Guyard, que saint Thomas ne covait pas le gret

an de Nicolai lui répondit sous le pseud'Honoré de Saint-Grégoire. Guyard our sa réplique: Adversus metamor-Ionorati a S.-Gregorio; Paris, 1670, i doit encore à Bernard Guyard: Contre elle apparition de Luther et de Cals les réflexions faites sur l'édit toui réformation des monastères, Paris, 12, et La Fatalité de Saint-Cloud près 1672 : l'objet de ce dernier libelle est de qu'Henri III n'est pas mort de la main ibin, et que Jacques Clément a été lét et sans preuves accusé de ce crime. uve La Fatalité de Saint-Cloud parmi s justificatives de la Satire Menippée. defroid a réfuté l'étrange assertion de dans : La véritable Fatalité de Saint-B. H. 1715, in-8°.

Script. Ord. Prædic., t. II, p. 688. — B. Haut. litter. du Maine, t. III, p. 409.

RD DE BERVILLE (\*\*\*), historien , né à Paris, en octobre 1697, mort à de Bicêtre, en 1770. Sa vie est demeumue; il était plus que sexagénaire lorsmença à publier ses ouvrages, et mouôpital. On connaît de lui : Histoire de Terrail, dit le chevalier Bayard, sans ians reproche; Paris, 1760, 1817, 1819, 22, 1824, 1826, 1827, in-12. Malgré ses ses réimpressions, le mérite de cet ouste contestable: le style manque d'ét d'élégance; cependant, la vérité y est B;—Histoire de Bertrand du Guesclin, s Longueville, connétable de France; '67 et 1826; Lyon, 1817 et 1821, 2 vol. « Le sujet, dit Desessarts, est inté-

mais le style de l'historien ne l'est lest dissus, peu heureux dans le choix ils, et encore moins dans celui des ré... A. n'E—P—C.

rts, Les Siècles littéraires de la France. — La Françe littéraire.

RD (Laurent), sculpteur français, né nont en Bassigny, le 12 juillet 1723, l'arrare, le 31 mai 1788. Il était entré d'ais l'atelier du peintre Lallier, et y avait fait es progrès; mais présérant la sculpture à ire, il s'attacha à un sculpteur d'orneiommé Landsmann. Plus tard, il vint à idjer sous Bouchardon, et en 1750 il obemier prix de sculpture. Pendant le sél fit a Rome comme pensionnaire, il exécopies des meilleures statues antiques. ur à Paris en 1767, il fit un Mars au que les intrigues de Bouchardon, devenu le son élève, firent resuser à l'Académie. s'en vengea en écrivant une diatribe es ennemis. Justement, en ce moment il des propositions du grand Frédéric et du Parme, auquel avait plu son groupe d'B-'Anchise. Il se décida pour l'Italie, où il 'accueil le plus flatteur, mais où il mou-

rut pendant un voyage qu'il fit à Carrare pour certains travaux. E. B—n.

Ticozzi, Dizionario. —Campori, Gli Artisti negli Stati Estensi — Émile Folibois, Notice sur Laurent Guyard; Rethel, 1861.

GUYARDIN (1) (Louis), homine politique français, né à Dommarien, près Langres, le 28 janvier 1758, mort à Fribourg, vers le milieu de 1816. Son père pratiquait la chirurgie, et luimême était conseiller au bailliage de Langres, lorsque éclata la révolution. Il en accepta les principes, et fut élu député suppléant à l'Assemblée nationale de 1789. Il y remplaça La Luzerne, évêque de Langres, lorsque ce prélat donna sa démission. En 1792 le département de la Haute-Marne l'envoya à la Convention nationale; il y vota la mort de Louis XVI, sans appel ni sursis (2). En 1793 il fut chargé de plusieurs missions à l'armée de Rhin et Moselle et dans l'intérieur de la France. A la suite du 9 thermidor on l'accusa de terrorisme et d'avoir écrit « qu'il rivalisait d'énergie avec Saint-Just et Le Bas dans les départements du Rhin ». Il se désendit en rappelant à l'assemblée dans quelles circonstances la France se trouvait lorsqu'il traçait ces lignes. Il devint membre du Conseil des Cinq Cents, et siégea jusqu'en 1797. A cette époque le Directoire l'employa en qualité du commissaire départemental. Après le 18 brumaire, il sut nommé successivement président du tribunal criminel de la Haute-Marne, juge d'appel à Dijon, conseiller à la cour impériale, et chevalier de la Légion d'Honneur. Destitué en 1815, il fut atteint, le 14 février 1816, par la loi d'amnistie, et mourut quelques mois après, à Fribourg, où il s'était réfugié.

H. LESUEUR.

Petite Biographic Conventionnelle. — Le Moniteur universel, an 1er, no 208; an 11, no 45, 27, 283, 381; an 111, 89, 355; an IV, 251; an V, 342. — Galerie historique des Contemporains (1819). — Arnault, Jay, Jouy et Norvins, Biographie des Contemporains (1822).

GUYART (Jean), historien français, né à Tours, vers le milieu du seizième siècle, mort aux environs de Lucé, vers 1600. Il exerça la profession d'avocat au Mans, et acquit de la réputation. Du fruit de ses épargnes, il acheta un petit domaine près du bourg de Lucé, où il se retira sur la fin de sa vie. On a de lui: Traité de l'origine, ancienne noblesse et droits royaux de Hugues Capet, souchs de nos rois

(1) Le Moniteur et la Petite Biographie Conventionnelle le nomment GUILLARDIN.

<sup>(2)</sup> Il formula ainsi son vote: « Louis est déclaré convaineu de haute trahison et d'attentats contre la sûreté générale de l'État : déjà Laporte, d'Angremont, Bachmann et autres, convaincus des mêmes crimes, ont été punis de mort; c'était pour lui, par lui, et avec ini que ces conjurés subalternes agissaient; il répugne à ma raison de pardonner au chef lorsque j'ai condamné les complices. Toutes les considérations politiques sont lei lacheté ou perfidie; elles peuvent convenir aux despotes; je les crois indignes d'un peuple libre : tout délai serait une faiblesse. L'avantage qu'on prétend en tirer vis-àvis des ennemis extérieurs est illusoire ou incertain. En conséquence, je demande que Louis soit condamné à mort et que le jugement soit exécuté dans les vingt-quatre heures » (Mentiour du 30 janvier 1793).

de la Maison de Bourbon; extrait des l'aru- 1 doxes de l'histoire françoise; Tours, 1590, in-4°. Guyart dédia ce livre au cardinal de Vendôme, son protecteur; et pour lui faire sa cour il ne nomma pas Henri II, prince de Condé, parmi les princes du sang; mais l'imprimeur, Jean Richer, en sit tirer un certain nombre d'exemplaires dans lesquels il rétablit le nom du jeune prince de Condé en tête des six autres princes qui lui contestaient son rang. Quant aux Paradoxes de l'histoire françoise, annoncés sur le titre de ce livre, il paraît qu'ils n'ont jamais été publiés, et on ignore ce que le manuscrit est devenu; — Traité de l'origine, vérité et usance de la Loi Salique, fondamentale et conservatrice de la monarchie françoise; Tours, 1590, in-4°. Bouchet a donné un extrait de cet ouvrage dans sa Bibliothèque du Droit françois. Un passage du Traité de la Loi Salique de Guyard nous apprend qu'il avait fait une Préface sur la traduction françoise du faux J. V. Bérose.

Chalmel, Biogr. de Touraine. — Amelot de La Houssaye, Mémoires.

\*GUYBERT ( Nicolas ), sculpteur et imagier français, né à Chartres, vivait dans la première moitié du seizième siècle. Il était élève de Jean Soulas, imagier de Paris, et aida François Marchand, d'Orléans, dans l'exécution des sculptures du jubé de l'abbaye de Saint-Père en Vallée et de deux groupes dans l'église de Notre-Dame de Chartres. Il fit marché en 1542 avec le chapitre de cette église pour sculpter le groupe formant la quinzième niche du tour du chœur représentant le Baptème de Jésus-Christ. Ce sujet est réputé l'un des meilleurs des quarante-et-un qui décorent le chœur de la cathédrale de Chartres. En 1543 Guybert entreprit la décoration du sanctuaire de l'église d'Ablis (Ilede-France), et y fit des travaux d'art très-remarquables, qui ont éprouvé des mutilations en 1550, de la part des partisans de la réforme, qui avaient établi à Ablis un consistoire.

M. Lecoq. Dépouillement des baux et contrats des archives du dep. d'Eure-et-Loir.

GUYENNE (Etienne-Louis de), jurisconsulte français, né à Orléans, en 1712, mort à Paris, le 23 avril 1767. Après de bonnes études préliminaires, il sit son droit, et devint en 1737 avocat au parlement de Paris, où il se distingua surtout dans la consultation. La conformité de goûts et d'opinions qui existait entre lui et le célèbre Pothier, son compatriote, fit naître entre eux des relations d'étroite amitié, qu'ils conservèrent toute leur vie. De Guyenne eut une grande part à la publication des Pandectæ Justinianx in novum ordinem digestx, Paris, 1748, 3 vol. in-fol., dont il revit et corrigea les épreuves. Il rédigea les tables soit des lois, soit des divisions de cet ouvrage, et la notice des jurisconsultes cités par Pothier. Enfin, il est auteur de la belle présace latine placée en tête des Pandectes et du commentaire sur la loi des Douze Tables, à laquelle il ajouta les Fragments de l'Édit perpétuel, publiés par Ranchin. Ces travaux occupèrent de Guyenne pendant din années. Il a laissé beaucoup de mémoires imprimés, parmi lesquels on cite: Mémoire sur la Juridiction de la Prévoté de l'Hôtel; — Mémoire sur les droits des officiers du guel à Paris; — Consultation sur la défense de lire le livre des Réflexions morales du père Quesnel et les Nouvelles ecclésiastiques. Cette consultation, rédigée en 1757, fut imprimée à Paris, 1783, in-12.

E. Regnard.

Le Trosne, Éloge de Pothier, en tête des Œueres de Pothier, édit. in-4° de Paris. 1781. — Note sur MM. de Chevigny et de Guyenne, en tête des Pandectz Jutinianz; édit. de Paris, 1818. 8 vol. in-fol. — Tablean des Avocats au Parlement; Paris, 1766, in-8°.

GUYBT (Lézin), géographe et poëte français, conseiller au présidial d'Angers, né à Angers, le 13 février 1515, mort vers 1580, que Ménage confond avec le fils de Lezin Guyet, échevin en 1493. Il est auteur de la première carte de la province d'Anjou, publiée en 1573, sous le titre d'Andegavensium ditionis vera et integra Descriptio, Licinto Guyeto auctore, titre qui a causé la méprise de quelques bibliographes, qui ont pris cette carte pour un livre. Elle est d'ailleurs peu exacte, et sut rééditée avec des corrections par Ortelius (1578-1603) et par de Blæuw (1637). Lézin Guyet a donné aussi, quoiqu'on ait contesté l'assirmation du P. Lelong, la carte de la province du Maine. Ces deux cartes parurent à Tours.

Son frère, *Martial*, né à Angers, vers 1520, s'était aussi consacré à l'étude des lettres. « En 1550, dit un vieil auteur inédit, fleurissoient à Angers Lézin et Martial les Guyets. L'un a fait en vers le Dialogue des Moynes, et l'autre le Monde renversé; lesquels poëmes ont esté re présentez publiquement en la place Neuve de la ville d'Angers, par le temps et espace de trois jours consécutifs. Les préparatifs en furent laits par un nommé Jouberd, marchand d'Angers. Les traits joyeux, brocards et facéties un peu trop libres ont rendu rares les copies qui en ont este communiquées; entre autres, ils disoient que tout passoit par un fil de Lyon, pour fidelium." Poursuivis comme hérétiques, les deux frères furent brûlés en essigie, le 22 août 1556, sur 🌬 place des Halles, par sentence de René Ambroise, président d'Aix, commissaire député par le roi à Angers pour détruire les opinions nouvelles -Martial Guyet, outre le poëme du Monderenverse, dont il est question ici, a traduit du latin le poëme de Pandore, composé par l'évêque d'Angers Jean Olivier (Janus Olivarius), dont Coupé, dans ses Soirées littéraires, a donné une analyse. Célestin Port.

Bruneau de Tartisume, Philandinopolis, solio 50; mss. de la Bib. d'Angers. — Ménage, Remarques sur la Vie de G. Ménage, p. 292 et 468. — La Croix du Maine, Bibliothèque françoise.

GUYET (François), commentateur et poète latin français, né à Angers, en 1575, mort à

Paria, le 12 avril 1855. Orphelin de très-bonne houre, it perdit le plus grande partie de son bien par la mauvalee administration de ses tuteurs. Ses études achevées, il vint à Paris, en 1599, et a'y lia avec tout ee qui a'y trouvait d'horames distingués, notamment avec de Thon, du Poy, Beixac et Mésage. Il se rendit en 1608 à Rome, où il retrouve le poète Regnier, qu'il avait conqu à Paris. Guyet profits de son séjour à Bome pour se perfectionner dans la counaissance de l'italien, au point de composer des vers estimés dans cette langue, alors à la mode. A son retour, il entra chez le duc d'Éparnou pour diriger les études de l'abbé de Grandselve, qui fut plus tard le cardinal de La Valette; il l'accompagna à Rome, revint à Paris, et pour reprendre sa liberté, il se retira au collège de Roorgogne. On a de lui un poème istin : Superstitio furens, sive de morte Henrici Magni carmen ; accedit Genethilacon Ludovici XIII ; Paris, 1610, in-4°, — desépigrammes, deux épitaphes du poéte Bourbon, et d'autres poésies latines sous le titre : Monobiblos, sive generosz poeseos Specimen, Paris, 1602, qui n'est mentionné par aucun bibliographe. Quoique son bagage littéraire fût légar, sa réputation était grande; il la devait surtout à ses apinions de critique exagérée, qui lui faissient d'un seul coup rejeter comme supposés le plus grand nombre des livres de l'Endide, une comédie de Térence et bon pombre d'anciens écrits. « Que ne travallies-vous sur le brévinire, lui disuit Jacques du Puy, chanoine de Chartres, your none rendries service. . Les louanges de Baltac pouvaient également servir à le mettre en crédit; mans Guyet se gardait de rien imprimer de ces opinions, par crainia, dit-on, de Saumnice, qui l'avait menacé d'un livre dans une de ces conférences quotidiennes qui réunissalent à la Bibliothèque du Roi les priucipaux amis des du Puy. Guyet de moins travaillait sans cosse; il avait entrepris un ouvrage pour démontrer que la langue latine n'est qu'une corruption du grec, qui à la mort de l'auteur rempliesait vlagt-claq meius de papier in-fol. d'une écriture nette et fort lisible. Ses livres, achetés par Ménage, étalent couverts de notes marginales, qui furent publiées plus tard par Bœcler, Grævius, de Marolles et d'autres savants, dans leurs éditions de Térence (Strashourg, 1657, in-12), de Valère Maxime(Leyde, 1726, in-4\*), de Stace (Paris, 1658, in-8\*), de Phòdre (Upsal, 1863, in-8"), de Lucien (1887, in-8°), de Martial (Leyde, 1670, in-8°), d'*Hd*sinde ( Amsterdam, 1667, in-8°), d'Hesychius (Leyde, 1965, in-4°), de Lucain (Leyde, 1728, in-4"), etc. Franc, sinoère et homme de bien, Guyet, quolque prieur de Saint-Andrade, dans le diocèse de Bordesux, portait dans la critique religionse la même liberté que dans les disquesione littéraires, et tennit se place dans la socióló de Luillier, de Naudet et autres libertiga

précurseurs des dimers du Tample; « s'il ent été Juif, dissit-il, il ent appelé de la sentence de Pilete a minima ». Il s'était fait tailler de la pierre en 1636, et avait supporté avec une fermeté incroyable les douleurs de l'opération. Il mourut en trois on quatre jours, d'un catarrhe, qui, sans le faire souffrir, « donna lieu, dit Bayle, aux fonctions accoutumées du curé de la paroisse ». On ne sut que par ses héritlers son âge, qu'il cachait avec le plus grand soin. Sa vie a été écrite en latin par Portner, sénateur de Ratisbonne, sous le nom de Periander Rharius, et se trouve imprimée en tête des notes dans l'édition de Térence, Strasbourg, 1657, in-12. Célestin Pont.

Bayle, Dictionnaire. — Hact, Commandarii de rub. ad eum partinentibus, p. 60, 800 — Tullemant des Rásus, ádic. de Paulin; Paris, t. IV, p. 196 et 800.

GOVAT (Charles), liturgiste français, né à Tours, en 1600, mort dans la même ville, le 30 mars 1664. It entra dans la Société du Jésus en 1621, y anseigna les belles-lettres pendant cinq ans et la théologie morale pendant dis ans. Il s'attachs ensuite à la prédication et à l'étude des cérémonies de l'église. On a de lui : Ordo generalis et perpetuns divini Officii recitandi; Paris, 1632, in-8°; — Hortologia, sies de festis propriis lacorum et ecclesia-rum : hymni propries variarum Gallias ecclesiarum revocati ad carminis et latinitatis togas; Paris, 1667, in-lol.; Urbin, 1728; Venice, 1729, in-fol.

Solvel, Sthi, Saript. Speicl. Jess. — Morbri , Grand Distinguire historique. — Journal des Savanis, 1707 et 1788.

\*GUYST ( /sidore), Journaliste français, mé on 1779, mort le 29 noût 1864. Il avait débuté en 1805 et 1806 dans La Décade philosophique et dans Le Publiciate, par des articles sur les beaux-arts et sur les antiquités de Paris. Recherché pour ces articles par le baron Denon, il devint son secrétaire particulier, et conserva estie place jusqu'au moment où Denon fut obligé de quitter la direction des musées, à la restauration. Pendant les Cent Jours Goyet se lanca dans la polémique, et concourut à la rédaction du Nain jaune. Au retour des Bourbons, il se retira à Bruxelles, où il fonda successivement, avec M. Cauchois-Lemaire, Le Nain jaune réfugié, Le Libéral et Le vrat Libéral, ayant pour collaborateurs Arnault, Rarel et Texte. Revenu en France en 1819, la direction de La Renommée lui fut confiée; il fut enquite adjoint à Châtelain pour la rédaction du Courrier français. Goyet cessa d'écrire dans les logracux en 1843; il vécut depuis dans la retraite, occupant ses loisirs à retracer ses impressions de journaliste sur les hommes politiques du temps. On lui doit sussi les explications ioutées aux gravares au trait de l'arc de triouspho de l'Étolie par Normand : Paris, 1810-1811.

Journal der Dibate, da 1 urpt, 1881.

GUYETAND (Jean - François), médecia français, né en 1742, à Lons-le-Saulnier, mort dans la même ville, en 1816. Il lit ses études à Besançon, où il fut reçu docteur en médecine, et devint premier médecin de l'hôpital de Lonsle-Saulnier. En 1784 la Société royale de Médecine l'admit au nombre de ses correspondants, et plus tard l'Académie d'Arras et la Société d'Emulation de Bourg le compterent parmi leurs membres. En 1816, il sut nommé médecin de l'administration centrale du Jura. On a de lui: Mémoire sur la topographie médicale et l'histoire naturelle du bailliage et de la ville de Lons-le-Saulnier; 1784: couronné par la Société royale de Médecine; — Essai sur la topographie du bailliage d'Orgelet; 1785 : également couronné; — Essaj sur les traitements des muladies épidémiques; 1786: couronné par la même société; — Observations sur quelques plaies extérieures de la tête; dans le Journal de Médecine, juin 1777; — Réflexions sur une nouvelle méthode propre à guérir les plaies extérieures de la tête; dans le même journal, juillet 1777; — Lettre sur une extirpation de la mamelle, survie, peu de temps après, de ia mort; même journal, janvier 1778. Il a laissé en manuscrit: Mémoire sur la nyctologie, etc.

L-z- $\epsilon$ .

Félix Bourquelot. La littérature contemporaine.

GUYRTAND (Sébasfien), naturaliste et médecin français, fils du précédent, né à Lonsle-Saulnier, en 1777. Il sut reçu docteur en médecine à Paris, en 1801, exerça longtemps à Lons-le-Saulnier, fut nommé médeoin des épidémies de son arrondissement et secrétaire de la Société d'Emulation du Jura. Il a déployé le plus grand zèle pour la propagation de la vaccine : le département du Jura lui doit plus de vingt mille vaccinations. De 1807 à 1831 il a obtenu dix médailles et un premier grand prix de vaccine. Il vint se fixer à Paris yers 1836. Qu a de lui : Prospectus de la Flore du Jura; 1808; — Catalogue des Plantes et flours visibles qui croissent dans les montagnes du Jura jusqu'à la Saone; 1808; — Mémoire sur l'agriculture du Jura: couronné par la société d'Emulation en 1822; — Mémoire sur l'industrie du Jura : copronné par la même Société en 1825; — Tableau de l'état actuel de l'économie rurale dans le Jura; Lons-le-Saulnier, 1834, in-8°; — Le Médecin de l'age de retour et de la vieillesse, ou conseils aux personnes des deux sexes qui ont passé l'age de quarante-cinq ans; Paris, 1835, in-8°, 1844, in-12; — Conseils aux femmes sur les moyens de se préserver et de se guérir de la leucorrhée; Paris, 1837, in-12; — Le Guide médical des cures, des dames de charité, des gardes-malades, des chefs d'établissement, des maîtres et des maîtresses de pension, et de toutes les personnes qui, sans avoir fait une étude speciale de l'art de guérir, veulent néanmoins se

rendre utiles à l'humanité souffrante; les sançon, 1838, et Paris, 1842, in-8°; — Nouvelles Considérations sur le traitement qu'exigent les ulcères anciens des jambes, etc.; Paris, 1843, in-12; — un grand nombre de mémoires adressés ou lus à plasieurs sociétés savantes, sur la médecine, l'histoire naturelle, l'agriculture et la statistique.

L-1-E.

Bachaille, Les Médeoins de Paris. — Felix Bourqueist, La Littergture contemporaine.

GUYETAND (Cluude-Marie), poète français, parent des précédents, né à Septmoncei, près Saint-Claude (Franche-Comté), en 1748, mort à Paris, en 1811. Il commença ses études à Saint-Claude et les termina au séminaire de Besançon, qu'il quitta pour professer la littérature et les mathématiques. Un de ses compatriotes, Jean-Nicolas Demeunier (voy. ce nom), l'emmena à Paris, et lui tit connaître l'abbé Sibatier at La Harps. Guyetand fit quelques possies, qui eurent du succès; mais, pressé par le besoin, il dut se contenter d'entrer commis ches un libraire. Plus tard le marquis de Villette le prit nour secrétaire. Quelques railleurs dirent à ce propos « que M. de Villette n'avait d'esprit que lorsque Guyetand écrivait ». A la mort de marquis, Guyetand obțint une place au ministère des affaires étrangères; mais la perte d'une jambe le mit dans le cas de renoncer à tout avancement et de prendre une retraite anticipe. Cet accident et la gêne, qui fut la compagne trop fidèle de son existence, contribuèrent sans nu doute à entretenir chez Guyetand un caracière naturellement satirique et morose. Ses amis l'appelaient L'Ours du Jura. On a de lui : Examen raisonné du Plan d'Imposition économique; 1774, in-4°; — Le Génie vengé; 1780, in-8°; — Poésies satyriques du dix-huitième siècle; Paris, 1782, in-8°; — Poésies diverses; Paris, 1790, in-8°; ce sont des morceaux que l'auteur avait fait paraître dans divers écrits périodiques. On y remarque Le Doute, dédié à M. Janvier; — Les Noces de Rosine, élégie; Paris, an m, in-8°. Guyetand a publié plusieurs lettre sous le nom du marquis de Villette, dans le temps qu'il était son secrétaire. Il avait composé une *balyre contre le genre huma*in, u Poëme sur la Navigation de l'Escaut, des Élements de Mathématiques; mais ces or vrages ont été perdus. E. D-s.

Desessants , Les Siècles littéraires de la France -Querard, La France littéraire.

GUYMOND DE LA TOUCHE. Voy. GUIMOND DE LA TOUCHE.

GUYNAUD (Balthazar), écrivain fatidique français, vivait à la fin du dix-septième siècle. Il prend dans son livre la qualité d'écuyer, et dit qu'il avait rempli pendant plusieurs années la charge de gouverneur des pages de la chambre du roi Louis XIV. Lorsqu'il eut obtenu sa retraite, il employa ses loisirs à commenter les écrits de

Nostradamus, et publia un livre intitulé: La Concordance des Prophéties de Nostradamus avec l'histoire, depuis Henri II jusqu'à Louis le Grand; Paris, 1693, in-12. Cet ouvrage, dédié à Louis XIV, est rare. La première partie contient la vie du célèbre médecin de Salon, d'après Chavigny; la seconde partie cherche à prouver que les prophéties de Nostradamus se sont toujours accomplies, et au hesoin le commentateur altère le texte primitif pour assurer la concordance. Dans la troisième partie Guynaud explique les prophéties qui n'étaient pas encore arrivées. Il attaque avec violence ceux qui ne croient pas aux prédictions de Nostradamus, et surtout Sponde, Gassendi et Bouche. En tête du livre se trouvent bon nombre de pièces latines et françaises en l'honneur de Guynaud, entre autres un sonnet de Larnotte-Houdart, qui lui dit que :

> ...Ses sublimes écrits Seront le charme des esprits Et passeront pour un miracle.

Le P. Ménétrier, plus sage, le traite autre part d'explicateur de mystères ridicules. J. V.

P. Mänetrier, Traité des Énigmes. -- Abbé d'Artigny, Now. Mémoires de Littérature, L. II et III.

GUYON (Féry), général bourguignon, né en 1505, à Bietterans (Bourgogne), mort à Pesquencourt-lès-Denay, en 1567. De simple soldat il s'éleva au grade de général dans les armées impériales, se distingua par son intrépidité à la bataille de Pavie, et suivit ensuite le connétable de Bourbon au sac de Rome. Attaché à l'expédition d'Afrique, il obtint à son retour une pension de retraite et des lettres de noblesse en considération des grands services qu'il avait rendus. Bientot après il fut nommé bailli de Pesquepcourt, et se maria. Les protestants étant entrés en armes sur le territoire de Marchiennes. en 1566, Guyon fit sonner le tocsin, et, à la tête d'environ sept cents hommes, marcha à leur rencontre, les battit et les dispersa. Cet exploit lui valut une lettre slatteuse de la gouvernante des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche, qui, quelques mois après, lui donna le commandement du château de Bonchain. Il allait s'y rendre quand une attaque d'apoplexie l'enleva subitement. Il laissait en manuscrit des Mémoires contenant les batailles, sièges de villes, rencontres, escarmouches où il s'était trouvé tant en Afrique qu'en Europe, Son petit-fils, P. de Cambry, chanoine de Renay, les a publiés à Tournay, en 1664, in-12.

Mémoires de Fery Guyon.

GUYON (Louis), sieur de la Naughe, médecin français, né à Dôle, mort dans la même ville, yers 1630, dans un âge avancé. Il fit ses études dans sa ville natale, visita l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, et vint se fixer à Uzerche (Linousin), où il se maria. Il acheta alors une charge de conseiller royal, sans pourtant cesser la pratique de son art. Il alla tesminer ses jours dans sa patrie. C'était, au rap-

port de Guy Patin, un homme très-érudit, trèssensé et connaissant, outre l'hébreu, le grec et le latin, presque toutes les langues de l'Europe. On a de lui : Discours de deux fontaines médicinales du bourg d'Encausse en Gascogne ; Limoges, 1595, in-8°; — Diverses Leçons, contenant plusieurs discours, histoires et faits mémorables; Lyon, 1604, in-8°; 1613, 1617, 1625, 2 vol. in-8°; — Le Miroir de la Beaulé et Santé corporelle, contenant toutes les distormités, maladies, qui peuvent survenir au corps humain, avec leurs définitions, causes, signes et remèdes, etc.; Lyon, 1615, 1625, 1643, 2 vol. in-8°; réimprimé avec des additions de Laurent Meyssonnier, sous le titre de *Le Cours de Méde*cine, contenant Le Miroir, etc.; Lyon, 1664, 1671, in-4°.

Guy Patin, Lettres. — Desessarts, Les Siècles littéraires de la France.

GUYON (Symphorien), historien français, néà Orléans, mort dans la même ville, en 1657. Entré dans la congrégation de l'Oratoire en 1625, il sut envoyé quelque temps après, avec le père Bourgoing, à Malines, pour y établir une maison de son ordre. Nommé curé de Saint-Victor d'Orléans en 1638, il se démit de cette cure en faveur de son (rère trois mois avant sa mort. On a delui: Notitia Sanctorum Ecclesia: Aurelianensis, et historia chronologica episcoporum ejusdem ecclesiæ, utraque e probatis auctoribus collecta, opera et studio Symphoriani Guyon; Orléans, 1637, in-8°; — Histoire de l'Eglise et Diocèse, Ville et Université d'Orléans; Orléans, 1647, in-fol. La seconde partie de cet ouvrage, depuis l'an 1201 jusqu'en 1650, parut en 1650, avec une préface de Jacques Guyon, son frère, auteur d'un petit ouvrage intitulé : Entrée solennelle des Evéques d'Orleans; Paris, 1660, in-8°, composé à l'occasion de l'entrée de l'évêque d'Elbène.

J. V.

Moreri, Grand Dict. histor.

GUYON (Jeanne - Marie Bouvier de La Motte M<sup>me</sup>), célèbre mystique française, née à Montargis, le 13 avril 1648, morte à Blois, le 9 juin 1717. Son père, Claude Bouvier, seigneur de La Motte Vergouville, était maître des requêtes. D'une complexion délicate, elle fut placée successivement dans deux couvents de sa ville natale pour faire son éducation, et rappelée dans sa famille à l'âge de douze ans. Elle montrait alors de grandes dispositions pour la vie ascétique, et lisait avec délices les œuvres de saint François de Sales et la vie de M<sup>me</sup> de Chantal. Elle voulut même se faire religieuse de la Visitation; mais ses parents s'y opposèrent. Des partis se présentèrent, et le 18 janvier 1664 elle épousa Jacques Guyon, fils de l'entrepreneur du canal de Briare. Son mari était alors âgé de trente-huit ans. De cette union naquirent cinq enfants, dont trois seulement survécurent. Mass Guyon venait d'accoucher de sa seconde fille, depuis comtesse de Vaux et

ensuite duchesse de Sully, lorsqu'elle perdit son mari, après douze ans d'union. Elle quitta sa belle-mère en 1680, et partit pour Paris. Pendant le court séjour qu'elle fit alors dans la capitale, elle se rencontra avec d'Aranthon, évêque de Genève, qui, ainsi que la supérieure des Nouvelles Catholiques, lui assurèrent que Dieu l'appelait à Genève. Deux religieux qu'elle consulte la confirment dans cette idée. Le père La Motte, barnabite et son frère consanguin, lui conseille d'écrire au père Lacombe, autre barnabite, dont le couvent était à Thonon. Celui-ci lui répond qu'il a consulté plusieurs saintes filles, et que toutes s'accordent à dire qu'elle est destinée à un ministère extraordinaire. Ce ne fut pas cependant sans de vifs regrets qu'elle remit en d'autres mains le soin de l'éducation de ses enfants. Elle abandonna leur garde-noble, ses propres biens, et, ne se réservant qu'une modique pension, elle se rendit à Annecy, le 21 juillet 1681. N'ayant pu consentir à devenir supérieure de la nouvelle communauté des Converties établie à Gex, et les règles de cette communauté n'étant point de son goût, elle se retira chez les Ursulines de Thonon.

Le Père Lacombe, homme aussi ardent alors dans la dévotion qu'il l'avait été pour les plaisirs dans sa jeunesse, devenu le directeur de M<sup>mc</sup> Guyon, lui communique toutes ses réveries. « Dieu m'a fait la grace de m'obombrer par le Père Lacombe, » disait la mystique. Ces deux enthousiastes prêchèrent chez les Ursulines le renoncement entier à soi-même, le silence de l'ame, l'anéantissement de toutes les forces de la volonté, une indissérence totale pour la vie ou la mort, pour le paradis ou l'enfer. Cette vie n'était, suivant leur doctrine, qu'une anticipation de l'autre, et ne devait être qu'une extase sans réveil. L'évêque de Genève, instruit du progrès que faisaient ces deux apôtres d'un nouveau quiétisme, cessa de les favoriser. Ils passèrent à Turin, de Turin à Grenoble, de Grenoble à Verceil. C'est pendant son séjour en ces divers pays que M<sup>me</sup> Guyon composa ses deux premiers ouvrages. Les jeunes, les voyages, la persécution achevèrent de l'exalter. Elle se donnait des titres aussi pompeux que bizarres, se qualifiant de femme enceinte de l'Apocalypse, de fondatrice d'une nouvelle Église. Elle prophétisa que tout l'enfer se banderait contre elle, que la femme serait enceinte de l'esprit intérieur, mais que le dragon se tiendrait debout devant elle.

Étant venue à Paris le 21 juillet 1686, sur le conseil des médecins, elle fut enfermée chez les tilles de la Visitation de la rue Saint-Antoine, au mois de janvier 1688. Elle en sortit huit mois après, sur les sollicitations de M<sup>me</sup> de Miramion et des religieuses du monastère, qui rendirent témoignage de sa vertu. M<sup>me</sup> de Maintenon s'intéressant à elle, elle parut à Versailles et à Saint-Cyr. Les duchesses de Béthune-Charost,

de Chevreuse, de Beauvilliers, de Mortemart, touchées de l'onction de son éloquence et de la chaleur de sa piété douce et tendre, la regardèrent comme une sainte, faite pour amener k ciel sur la terre. Fénelon, alors précepteur des enfants de France, se fit un plaisir de former avec elle un commerce d'amitié, de dévotion et de spiritualité, inspiré et conduit par la vertu et qui fut depuis satal à tous deux. « Il était étrange, dit Voltaire, qu'il sût séduit par une femme à révélations, à prophéties et à galimatias, qui suffoquait de la grâce intérieure, qu'on était obligée de délacer, et qui se vidait, à ce qu'elle disait, de la surabondance de grâce, pour ca faire enfler le corps de l'élu qui était assis apprès d'elle; mais Fénelon dans l'amitié était ce que l'on est en amour : il excusait les défauts, et ne s'attachait qu'à la conformité du fonds des sentiments qui l'avaient charmé. » M<sup>me</sup> Guyon, sûre et fière de son illustre disciple, se servit de lui pour donner de la vogue à ses idées. Elle les répandit surtout dans la maison de Saint-Cyr. L'évêque de Chartres, Godet-Desmarets, s'éleva contre la nouvelle doctrine. Un orage se formait Pour le conjurer, M<sup>me</sup> Guyon écrivit à M<sup>me</sup> de Maintenon, la suppliant de lui faire donner des commissaires, moitié laïques, moitié ecclésiastiques, pour informer sur ce qu'on lui imputait. M<sup>me</sup> de Maintenon, qui ne croyait pas œ qu'on disait sur les mœurs de Mme Guyon, demanda seulement un examen dogmatique de ses livres, et en parla au roi. L'examen fut ordonné et commis à Bossuet, évêque de Meaux, à l'évêque de Châlons, depuis cardinal de Noailles, à l'abbé Tronson, supérieur de Saint-Sulpice, et à Fénelon. Cet examen, qu'on nomma les conférences d'Issy, du nom de l'endroit où il eut lieu, durs plusieurs mois, et en attendant le jugement M<sup>me</sup> Guyon se retira volontairement au monastère de Sainte-Marie, à Meaux, de l'agrément de Bossuet. Ce prélat dressa trente articles, qu'il crut suffisants pour détruire ce qu'il pouvait y avoir de mauvais dans les nouvelles doctrines d mettre à couvert les saines maximes des auteurs mystiques. Fénelon en ajouta quatre autres, et ces trente-quatre articles furent signés à Issy par les quatre examinateurs le 10 mars 1695. On les trouve dans l'instruction pastorale de Bossuet contre les erreurs des quiétistes. Dès le 16 octobre 1694, M. de Harlay, archevêque de Paris, prévint le jugement des examinateurs dans un mandement où il condamnait le Moyen court de faire oraison et l'Explication du Cantique des Cantiques; après cet arrêt, plusieurs autres évêques donnèrent de pareils mandements M<sup>mc</sup> Guyon souscrivit cependant les trente-quatre articles. Elle signa de même les censures que Messieurs de Châlons et de Meaux publièrent de ses ouvrages, et, par suite, Bossuet lui donna, signée de sa main, une attestation de la pureté de ses mœurs et de la droiture de ses intentions. Elle eut alors l'autorisation de se retirer où elle

voudrait; elle vint à Paris, où on ne la laissa pas longtemps tranquille.

Vers la fin de l'année 1695, elle fut enfermée au château de Vincennes, puis à la Bastille. Fénelon refusait de donner son approbation à une instruction pastorale de Bossuet sur les états d'oraison, au sujet des ouvrages de Mme Guyon examinés à lasy. L'archevêque de Cambray trouvait que son amie y était injustement traitée, et déclarait « qu'il avait promis de condamner les erreurs de M<sup>me</sup> Guyon, mais non sa personne; qu'il témoignait publiquement son estime pour cette dame, et que sur ce point il ne sléchirait jamais; qu'il ne pouvait dénoncer à l'Eglise comme digne du feu celle qui n'avait d'autre tort à ses yeux que de ne pas s'être exprimée assez clairement; qu'il connaissait suffisamment ses sentiments pour suppléer aux expressions; que, d'après cela, il ne condamnait pas ses sentiments à cause des expressions ». L'archevêque de Paris, de Harlay, était venu à mourir en 1695; son successeur, de Noailles, obtint que M<sup>me</sup> Guyon sortit de la Bastille, et la plaça chez les filles de Saint-Thomas à Vaugirard, sous la direction du curé de Saint-Sulpice. Deux femmes étaient chargées de la surveiller. Le 28 août 1696, M<sup>me</sup> Guyon signa une déclaration rédigée par Fénelon et Tronson. L'Explication des Maximes des Saints sur la vie intérieure, de Fénelon, parut en janvier 1697. Tandis que le procès de ce livre était pendant à Rome, on arracha au père Lacombe, détenu à Vincennes, un écrit portant la date du mois d'août 1698, par lequel il exhortait M<sup>mc</sup> Guyon à se repentir de leur coupable intimité. « Le pauvre homme, dit-elle en riant, est devenu fol. » Et en effet le père Lacombe mourut à Charenton, peu de temps après. Le roi vit cet écrit, et ordonna de remettre M<sup>me</sup> Guyon à la Bastille. « Libre au milieu de ses chaînes, dit un biographe, elle composait des cantiques où elle se livrait aux transports que lui inspirait l'amour pur. » Fénelon avait été renvoyé dans son diocèse. Un des fils de M<sup>me</sup> Guyon, qui servait avec distinction dans les gardes françaises, fut renvoyé de son régiment et du service. Trois dames de Saint-Cyr en furent bannies, notamment M<sup>me</sup> de La Maisonfort, cousine de M<sup>me</sup> Guyon. Cependant, ni les allégations du Père Lacombe ni une autre pièce, que l'on produisit contre Fénelon, ne portèrent atteinte à sa réputation non plus qu'à celle de M<sup>me</sup> Guyon; la pureté des mœurs de cette dernière fut même reconnue dans l'assemblée du clergé tenue à Saint-Germain en 1700, et où Bossuet porta la parole. Le 12 mars 1699, le saint-siége avait condamné le livre des Maximes des Saints. Fénelon se soumit. M<sup>me</sup> Guyon sortit de la Bastille vers 1702, et sut exilée à Diziers près de Blois, chez son fils ainé, Armand-Jacques Guyon. Elle prit ensuite une maison à Blois, et y vécut une quinzaine d'années, dans la retraite et l'exercice des œuvres de charité. Elle fut inhumée dans l'église

des Cordeliers de cette ville, où l'on voyait une épitaphe à sa louange.

« Tous les jours du dernier âge de sa vie, dit un de ses panégyristes, se passèrent dans la consommation de son amour pour Dieu. Ce n'étoit pas seulement plénitude, elle en étoit enivrée. Ses tables, les lambris de sa chambre. tout ce qui tomboit sous sa main, lui servoit à y écrire les heureuses saillies d'un génie fécond et plein de son unique objet. » Après sa sortie de la Bastille, elle vécut dans un oubli entier, et mena la vie la plus retirée et la plus uniforme. L'archevêque de Cambray conserva jusqu'à la fin pour elle la plus singulière vénération. Sur le point de mourir, M<sup>me</sup> Guyon fit son testament, en tête duquel elle mit sa profession de foi. « Je proteste, dit-elle, que je meurs fille de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, n'ayant point d'autres sentiments, ne voulant point en admettre aucun autre que les siens, condamnant sans nulle restriction tout ce qu'elle condamne, ainsi que je l'ai toujours fait. Je dois à la vérité, pour .ma justification, de protester avec serment qu'on a rendu de saux témoignages, ajoutant à mes écrits, me faisant dire et penser ce à quoi je n'avois jamais pensé et dont j'étois infiniment éloignée; qu'on a contrefait mon écriture diverses fois. qu'on a joint la calomnie à la fausseté, me faisant des interrogatoires captieux, ne voulant point écrire ce qui me justifioit, et ajoutant à mes réponses; mettant ce que je ne disois pas, supprimant les faits véritables : je ne dis rien des autres choses, parce que je pardonne tout, et de tout mon cœur, ne voulant pas même en conserver le souvenir. » On peut conclure de cette protestation que la condamnation de sa doctrine lui avait laissé des impressions bien défavorables contre ceux qui avaient contribué à les faire proscrire. Elle attribua en grande partie ses malheurs à l'inimitié du Père La Motte, son frère, à qui elle avait refusé une somme qu'elle destinait à payer les dettes de sa fille, qui voulait se faire religieuse. Devenu supérieur de son ordre, le Père La Motte ne cessa d'animer contre sa sœur l'archevêque de Paris, de Harlay, dont il était confesseur.

L'abbé de La Bletterie a écrit trois lettres estimées et rares, dans lesquelles il justifie M<sup>me</sup> Guyon des impostures que ses ennemis avaient inventées pour noircir sa vertu. « La pureté singulière de cette femme, dit M. Michelet, la rendait intrépide dans l'exposition des idées les plus dangereuses. Pure d'intérêt, elle le fut aussi d'imagination. Elle n'eut jamais besoin de se représenter sous forme matérielle l'objet de son pieux amour. C'est ce qui élève son mysticisme bien au-dessus des grossières et sensuelles dévotions du sacré Cœur, commencées par la visitandine Marie Alacoque vers le même temps. M<sup>me</sup> Guyon fut trop spirituelle pour donner figure à son Dieu; elle aima vraiment un esprit. De là une confiance, une hardiesse illimitée. Elle aborde bravement,

sans se douter qu'elle est brave, les pas les plus hasardeux; elle va en haut et en bas, jusqu'aux licux les plus évités, là on tout le monde s'effraye et s'arrête ; elle va encore , semblable à la lumière qui éclaire toute chose, sans pouvoir jamais se souiller elle-même. Ces hardiesses, innocentes dans une femme si pure, n'en eurent pas moins sur les faibles une dangereuse action. Son confesseur, le Père Lacombe, fit naufrage en cet ablme, s'y absorba, y périt. » — « Si M<sup>me</sup> Guyon s'attira, dit l'abbé de Bausset, une partie de ses malheurs par un zèle indiscret et des démarches imprudentes, par un langage peu correct et des maximes répréhensibles, elle était loin de mériter les cruels traitements qu'elle eut à essuyer. Si elle n'était pas tout à fait digne d'avoir un ami aussi distingué que Fénelon, elle fut au moins bien à plaindre d'avoir pour ennemi un homme aussi supérieur que Bossuet. » Grande et bien faite, avec de la noblesse dans les traits, M<sup>me</sup> Guyon était donée d'une éloquence persuasive et d'une douceur inaltérable. Voltaire lui refusait de l'esprit; mais Saint-Simon lui en trouvait beaucoup.

Les principaux ouvrages de M<sup>me</sup> Guyon sont : Moyen court et très-facile pour l'oraison: Lyon, 1688 et 1690; — Le Cantique des Cantiques interprété selon le sens mystique; Grenoble, 1685, Lyon, 1688, in-8°; — Les torrents spirituels: ce livre, qui avait couru longtemps manuscrit, paraît avoir été imprimé pour la première sois dans l'édition des Opuscules spirituels de Mme Guyon; Cologne, 1704, in-12. C'est à la recommandation du Père Lacombe, alors à Rome, qu'elle écrivit ce livre, au couvent des Nouvelles Converties, où on la traitait assez mal, l'obligeant à travailler des mains au delà de ses forces, de blanchir et de balayer. Son directeur lui avait dit d'écrire ce qui lui viendrait à l'esprit. « C'est pour obéir, dit-elle, que je vaiscommencer à écrire ce que je ne sais pas moi-même. » Les torrente qu'elle décrit sont nos âmes, qui par leur pente naturelle ont hâte de retourner se perdre en Dieu. Pour revivre, l'âme doit mourir. Devenue cendre et poussière, elle se réchauffe, se ranime; mais elle ne jouit plus de sa vie propre, mais de la vie en Dieu. Elle n'a plus rien à elle. ni volonté ni désir. Elle n'a rien à faire pour posséder ce qu'elle aime : « L'âme a maintenant Dieu pour âme; il est désormais son principe de vie, lui est un et identique. Dans cet état, rien d'extraordinaire. Point de visions, de révélations, d'extases, de ravissements. Tout cela n'est point dans cette voie, qui est simple, pure et nue, n'y voyant rien qu'en Dieu, comme Dieu se voit et par ses yeux. » « Le livre finit ainsi, dit M. Michelet, après tant de choses immorales et dangereuses, dans une pureté singulière, dont la plupart des mystiques n'ont pas approché. Une douce renaissance sans vision ni extase, une vue divinement nette et sereine devient le partage de l'âme qui aura traversé tous

les (legrés de la mort »; — Les litres de l'Arcien et du Nouveau Testament, traduits en français, avec des explications el des réflexions qui regardent la vie intérieure; Cologne, 1713-1715, 20 vol. in-8°. « Dans son explication de l'Apocalypee, elle fait la prophéteue, dit le Père d'Avrigny, raconte des visions, et il y en a qu'on ne pourrait rapporter sans sair l'imagination la plus pure, quoiqu'elle disc après cela qu'elle avait l'esprit si net qu'il ne lui restait nulles pensées que celles que notre segneur lui donnoit. " — Elle a encore donné un Recueil de Poésies spirituelles; Amsterdan, 1689, 5 vol. in-8°; — des Canliques spirituels, ou emblèmes sur l'amour divin; 5 vol.; -Discours chrétiens et spirituels sur divers sujets qui regardent la vie intérieure; Cologue, 1716; Paris, 1790, 2 vol. in-8°; — Lettres chrétiennes et spirituelles sur divers sujels qui regardent la vie intérieure, ou l'upril du vrai christianisme; Cologne, 1717. 4 vol. in-8°; — L'Ame amante de son Dieu re présentée dans les emblèmes de Hermanu Hugo sur ses pieux désirs, et dans ceux d'othon Vænius sur l'amour divin, avec des figures accompagnées de vers; Cologne, 1716, in-8°; — Opuscules spirituels, contenant k Moyen court de faire oraison, les Torrents spirituels, etc.; Cologne, 1704, in-12; 1720, 2 vol. in-12; Paris, 1790, 2 vol. in-8°. — Elle a laissé en manuscrit ses Justifications et des vers inystiques, dont quelques-uns sont des perodies d'opéras. On remarque dans tous ses écrits de l'imagination, du seu, mais encore ples d'extravagance, un style emphatique, des spplications indécentes de l'Ecriture Sainte, etc. Voltaire dit que « M<sup>me</sup> Guyon fais**ait des** ver comme Cotin et de la prose comme Polichine ». La Vie de Mme Guyon, écrite par elle-même, qui a été imprimée après sa mort, n'est pestêtre pas entièrement son ouvrage. On pease que c'est une composition faite par Poiret até différents inémoires qu'elle avait fournis d'ibord à l'official de l'archevêque de Paris, Chéron, et depuis à l'évêque de Meaux, lors des conférences d'Issy. Ce travail parut à Cologne, en 1720, 3 vol. in-12. On s'étonne en effet que son nom y soit défiguré, que les événements les plus importants de sa vie y soient omis : mais il est du moins permis d'y trouver ses idées mistiques. Elle dit qu'elle voyait clair dans le fond des âmes, sur lesquelles elle recevait une autorité miraculeuse aussi bien que sur les corps: que Dieu l'avait choisie pour détruire la raison hemaine et rétablir la sagesse divine. « Ce que jé lierai, ajoute-t-elle, sera lié, ce que je délierai, sera délié; je suis cette pierre sichée par la croix sainte, rejetée par les architectes. » Elle se croyait arrivée à un tel point de persection qu'elle ne pouvait plus prier les saints ni même la sainte Vierge. La raison de cette impuissance, dit-elle, « c'est que ce n'est pas à l'épouse, mais auv domestiques de prier les autres de prier pour eux. » Enfin, elle affirme que son oraison était vide de toutes formes, espèces et linages.

L. LOUVET.

Vie de madame Guyon, férite par elle-même. — Le P. d'Avrigny, Mémoires. — Bossuet, Relation du Quiétisme. — De Bausset, Histoire de Fénelon et Hist. de Bossuet. — Voltaire, Siècle de Louis XIV. — Phélipeaux, Lettres sur l'hist. du Quietisme. — Doin Touksaint Mi Pleasis, Hist. de l'Eglise de Meanz. — Rameay, Vin de Fénelon. — Le Masson, Vie de M. d'Aranthon, évêque de Genève. — Saint-Simon, Mémoires. — Moréri, Grand Dictionn. Aistor. — Michelet, Du Pretre, de la Femile, de la Famille, chap. VII, p. 160.

GUYON ( Claude-Marie), historien français, né à Lons-le-Saulnier (Franche-Comté), le 13 de cembre 1699, mort à Paris, en 1771. Il embrassa l'état ecclésiastique, et entra dans la congrégation de l'Oratoire; il en sortit bientôt, et vint se fixer à Paris. Il y travailla d'abord pour l'abbé Desfontaines, et publia ensuite quelques ouvrages. Son zèle pour la défense de la religion lui valut quelques sarcasines de Voltaire et une pension du clergé. On a de lui : Continuation de l'Histoire Romaine, de Laurent Echard, depuis Constantin jusqu'à la prise de Constantinople par Mahomet II; Paris, 1736 et ann. suiv., 10 vol. in-12 : « c'est une espèce d'histoire du Bas-Empire, écrite, dit Voltaire, d'un style digne du titre; » — Histoire des Empires et des Républiques, depuis le déluge jusqu'à Jésus-Christ; Paris, 1736, 12 vol. in-12, traduite en anglais avec des corrections, 1737 et ann. suiv. Cet ouvrage, moins bien écrit que celui de Rollin, est pourtant écrit avec les auteurs anciens et a dû coûter beaucoup plus à son auteur. Le reproche de partialité envers le roi Persée que Guyon fait à Tite Live lui attira une vive discussion avec Crevier; on en trouve les pièces dans les Observations sur les écrits modernės, tome XXXIII; — Histoire des Amazones anciennes et modernes; Paris, 1740, 2 vol. in-12; Bruxelles, 1741, in-8°; Amsterdam, 1748, 2 tomes en un vol. in-12; — Histoire des Indes; Paris, 1744, 3 vol. in-12. Rédigé sur des mémoires peu exacts et sur des renseignements fournis par des personnes intéressées à dégulser la vérité, cet ouvrage eut peu de succès. Cossigny, ingénieur en chef à Besançon, releva plusieurs erreurs dans une Lettre sur l'Histoire des Indes, supplément curieux et essentiel à cette histoire; Genève, 1744, iu-12. Guyon répondit, et Cossigny sit paraître une Réplique à la Réponse injurieuse de l'historien des Indes; Francfort, 1744, in-12: ces trois pièces intéressantes sont devenues rares; - Essai critique sur l'établissement et la translation de l'empire d'occident en Allemagne, avec les causes singulières qui l'ont fuit perdre aux Français; Paris, 1753, in-8°; - L'Oracle des nouveaux Philosophes; Berne, 1759-1760, deux parties in-8": « La fiction qui sert de cadre à ce livre est maladroite et odieuse. dit le Dictionnaire de Chaudon et Delandine, le

style pesant, les plaisanteries lourdes; mais il y a de la force dans les **réfutations** , et **en ras**semblant les principes épars de Voltaire, il le met souvent en contradiction avec lui-môme. Ce dernier opposa à l'abbé Guyon, pour toute réponse, des injures, auxquelles celui-ci fut d'autant moins sensible que son livre eut le plus grand succès » ; Biblive neque ecclésiastique, par forme d'instructions ilogmatiques et morales sur la rclique; Paris, 1771-1772, 8 vol. in-12. Goujet attribue encore à l'abbé Guyon l'Apologie des Jesuiles, convaincus Callenial contre les lois divines et humdines; 1763, trois parties in-12, anonyme; mais Batbier, dans son *Dictionnaire* des Ahonymes, indique comme auteur de ce livre dom Mongenot, bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes. L'abbé Guyon promettait une Histoire de l'Idoldtrie, qui n'a pas paru. J. V.

Desessaris, Les Siècles littéraires de la France. — Chaudon et Oclandine, Dict. univ. histor., crit. et bibliogr.

\* GUYON (Richard Debaufke), général hongrois, d'origine anglaise, né le 31 mars 1813, à Walcot, près Bath, mort à Constantinople, en octobre 1856. Fils d'un capitaine de la marine royale, il prit part aux expéditions entreprises contre don Miguel, entra en 1832 au service de l'Autriche en qualité de cadet, et devint aide de camp du feld-maréchal baron Splenyi, qui en 1838 lui donna sa fille en mariage. A cette époque il donna sa démission de major pour aller cultiver ses terres, situées en Hongrie, dans le comitat de Komorn. Lorsque éclatèrent les événements de 1848, il embrassa avec ardeur les nouvelles destinées de sa patrie adoptive, reprit du service dans l'armée révolutionnaire, et contribua, avec son bataillon d'hommes mal armés, à la défaite de Jellachich à Sukaro. Au mois d'octobre, il assistait à la bataille de Schwachat, livrée sous les remparts de Vienne, et fut le héros de cette journée : trois fois il chargea les Croates à la baionnette, eut un cheval tué sous lui, et prit d'assaut le village de Mannswerth. Nommé colonel, il fut attaché au corps d'armée de Gœrgey, et pendant ia campagne d'hiver défendit Tyrnau, ville ouverte, contre Simonich, qui disposait de 15,000 linpériaux (18 décembre), et prit d'assaut Branvisko (5 février 1849). A Debreczin il fut élevé au rang de géhéral. Peu de temps après il battait Schlick, et s'emparait de Tarczal. La valeur et le patriotisme de Guyon portaient ombrage à Gærgey, qui saisit toutes les occasions de le desservir auprès du gouvernement central. Quant à Guyon, adoré de ses soldats, dont il partageait tontes les fatigues, il avait pénétré les projets ambitieux de son chef; il le dénonça hautement comme un futur traitre, et refusa de servir plus longtemps sous ses ordres. On l'investit alors du commandement de Komorn. place déjà bloquée par des forces supérienres et dans laquelle il réussit à s'introduire avec une vingtaine de hussards (22 avril). Envoyé dans le sud, il s'essorça de neutraliser les progrès du

ban Jellachich; puis, à la tête de dix bataillons de Honveds, il rejoignit, le 19 juillet, l'armée principale de Dembinski, prit part aux combats de Szæveg et de Temeswar, livrés le 5 et le 9 août, et fut, à la suite de la trahison de Gærgey, un des chefs qui insistèrent pour la prolongation de la lutte. Il gagna, en compagnie de Kossuth, le territoire ottoman, et obtint du sultan un commandement militaire sous le nom de Kourchid-Pacha, sans être astreint à embrasser la religion musulmane. Il gouverna quelque temps la ville de Damas, et lorsque la guerre éclata avec la Russie, il fut envoyé en novembre 1853 à l'armée d'Anatolie, et gagna Kars à marches forcées. Devenu chef d'état-major et président du conseil de guerre, ce fut lui qui organisa les premières défenses de cette place et qui établit quelque discipline parmi les 15,000 soldats amenés par une Paul Louisy. vingtaine de pachas.

Conversations-Lexik. — Men of the Time. — Illustrated London News, 1856. — Hardwick, Annual Biography for 1857. — A. Kinglake, General Guyon on the battle-fields of Hungary and Asia.

GUYON. Voy. Bouscal (Guérin).

GUYONNET DE VERTRON. Voy. VERTRON. GUYOT (Judith de Nevers, plus connue sous le nom de Mademoiselle), actrice française, née à Châlons-sur-Saône, morte à Paris, le 30 juillet 1691. L'amour décida sa vocation. Vers 1671, s'étant éprise d'un comédien nommé Fiacre Casteja, qui donnait quelques représentations à Châlonssur-Saône, elle ne trouva rien de mieux à faire, pour ne pas se séparer de celui qu'elle aimait, que de s'engager dans la troupe à laquelle il appartenait. Elle y débuta; quoique devenue enceinte, et malgré une promesse de mariage contractée devant le vicaire général de Châlonssur-Saone, le 6 septembre 1672 (1), les deux amants restèrent séparés. Pour se consoler, sans doute, Judith de Nevers vint à Paris; et dès le commencement de l'année 1673 elle entrait dans la troupe du Marais, où elle prit le nom de Guyot. Elle se passionna bientôt pour un de ses camarades, nommé Guérin d'Etriché (voy. ce nom); mais cette passion n'eut pas un meilleur sort que la première, car Guérin épousa bientot Armande-Grésinde-Claire - Élisabeth Béjard. veuve Molière. En 1673 Mile Guyot passa dans la troupe du Palais-Royal, et sut conservée lors de la réunion de cette troupe avec celle des comédiens du roi (5 janvier 1681). Congédiée par ordre royal le 19 juin 1684, elle sut mise à la pension de mille francs le 5 avril 1685, lors du nouveau règlement que la dauphine, Anne-Christine-Victoire de Bavière, imposa aux Comédiens Français. M<sup>11e</sup> Guyot fut de plus chargée du contrôle de la recette, aux appointements de trois livres par jour. Elle sut rendre ce modeste emploi très-lucratif, et avait amané une fortune assez ronde, lorsqu'un jour, étant à cheval et rentrant dans sa maison, elle n'est pas la précaution de baisser la tête, et se heurt si violemment contre le fronton de la porte qu'elle en mourut quelques jours après. Dans son testament, daté du 27 juillet 1691, elle dit que « pour satisfaire à l'acquit de sa conscience elle institue les Comédiens Français ses légataires universels, » leur restituant ainsi une partie de ce qu'elle leur avait dérobé. On ne peut miens juger son talent que par ces vers que l'on fit sur elle en 1680 :

De la Guyot je ne vous dirat rien,
De tout ce que j'en sais on doit faire mystère;
Quand on ne peut dire du bien,
On fait beaucoup mieux de se taire.

A. JADIN.

Mercure galant, années 1681 et suivantes. — Chipezeau, Thédire-Français, liv. Ill, an 1675. — Les frères Parfait, Histoire du Thedire français, tome XII, p. 168, 478 et 556.

GUYOT (Germain-Antoine), jurisconsulk français, né en 1694, à Paris, où il mourut, k 27 juillet 1750. Fils d'un procureur au parlement de Paris, il étudia le droit, et devint en 1713 avocat à la même cour souveraine. On le surnomma Guyot des Fiefs, parce qu'il s'était surtont appliqué à l'étude du droit séodal. On a de lui: Trailé des Fiefs, lant pour le pays coulumier que pour les pays de droit écrit, avec des observations; Paris, 1738-1751, 5 vol. in-4°, dont le dernier, divisé en deux parties, sut publié, après la mort de l'auteur, par Boucher d'Argis, qui fit aussi paraltre l'ouvrage suivant: Observations sur le droit des patrons et des seigneurs de paroisse aux honneurs dans l'église, et sur la qualité de seigneur sint addito, c'est-à-dire seigneur purement et simplement de tel village; Paris, 1751, in 4°.

Guyot a publié et annoté: Coutumes du Comlé et bailliages de Mantes et Meulan, sièges particuliers et ressorts, avec les notes de Dumoulin; Paris, 1739, in-12; — La Coutume de Paris, rédigée dans l'ordre naturel de la disposition de ses articles, etc., par P. Le Maistre; Paris, 1741, in-fol.; Guyot ne mit point son nom à ce travail; — Coutumes de la Marche, avec les observations de Barthélemy Jabely; Paris, 1744, in-12. E. REGNARD.

Préfuce des Observations sur le droit des patrons et des seigneurs, etc. — Blanchard, Liste des Avocats au Parl. de Paris, manusc. de la bibl. de la cour de cassition. — Catalogue de lu bibliothèque Mazarine.

GUYOT (Edme), savant français, mort ven 1740. Il était conseiller du roi et président du grenier à sel de Versailles. Par un goût assez rare chez les gens de finance, il s'adonnait aux sciences, et crut avoir fait quelques découvertes. On cite de lui : Nouveau Système de Microcosme, ou traité de la nature de l'homme, sous le pseudonyme de Tymogue; La Haye, 1727, in-8°. Il s'y montre partisan du quod mors

<sup>(1)</sup> Elle est ainsi conçue : « Cette permission de mariage est donnée à Fiacre Casteja, engagé dans une troupe de comédiens, qui convient que Judith de Nevers, native de Châlons-sur-Saône était enceinte de son fait, et nous a fait voir qu'il n'était point engagé par mariage et voulait bien mettre a couvert l'honneur de la dite Judith. »

ald parminess; il altribus aux vers presque toutes les maladies burnaines, et prétendait qu'un père infirmé et vicieux pouvait procréer dos enfants vertueux et parfaits ni les molécules créstrices sortaient du côté droit, tandis **qu'un** père vertueux et parfait ferait des enfants Infirmes et vicieux el l'ungendrement provenait du côlé gaucho; — TraiM du Microcosme; La Haye, 1727, in-8°. Il a perticipé à la rédaction da Mercure historique et politique. Guyot avait anné découvert un instrument pour seriegner par la houche la trompe d'Eustache; une machine à nettoyer les ports de mer et les grands cunsux, et d'autres inventions, dont l'application fut reconnue impossible. L-8-E

Revert de l'académie des Seiences. -- Quéraré, La France littéraire.

GUTOT (Alexandre), maria français, vivait en 1766. Il était lieutenant de la frégate L'Aigle, et fit en 1766 un voyage au détroit de Magellan. A son retour, il publis un extrait de la relation de son voyage. Cet extrait, inséré dans le Journal des Savants de mai 1767, p. 288-292, contient des renneignements curieux et véridiques sur la Patagonie et ses habitants. A, ne L.

Querard, La Prance Hitteratre

GUTOT ( Daniel ), chirargian génevois , né à Prageles, en 1704, mort à Genève, en 1780. Il était maître en chirurgie et associé de l'Açariémie royale de Chirurgie et de Médecine de Paris. Il percourut une grande partie de l'Eurupe, et par une pratique beureuse et répétée s'acquit une grande répulation. « Son génie, dit Senebier, dirigeoit sa main et dictoit ses conseils : il s'est distingué surtout dans l'art des accouchements. - On a de lui : Mémoire historique sur l'inoculation, protiquée à Genève depuis 1750-1752; dans les Mémoires de l'Académie de Chirurgia, t. II; — Dissertation our les remèdes anedins, couronnée par l'Académie de Chirurgie de Paris; 1757; — Dissertation sur les remades émallients, couronnée par la même açadémie; 1757; — Observation sur un polype uléria : dans les Mémoires de l'Academie, L III ; -- Lettre à M. Leurel, sur l'usage du forceps courbe dans les accouchements; dans le Journal de Médecine, t. l. L-z-z.

Benebler, Histoire Midraire de Genéve, t. 111, p. 100. — Quéraré, La France littéraire.

GUYOT (L'abbé Guillaume-Germain), prédicateur français, frère du précédent, né à Or-Mans, le 21 juin 1724, mort dans la même ville, en 1800. Il prit la carvière ecclésiastique, et fort jeune encore devint aumônier du duc d'Orléans. Il fut successivement curé en Normandie, où il demeura longtemps, doyen de la cathédrale de Soissons, membre de la Société royale des Sciences et Belles-Lettres de Nancy, des Académies de Soissons, de Caen et de Besançon. Il se distingua d'abord comme prédicateur; mais plus tard il consucra ses loisirs à la littérature et aux sciences. Il fut admis dans l'intimité du roi de Pologne Stanialas, et prit la plus grande part à la réduc-

tion du *Journal de Trévous* de septembre 1764 jusqu'en octobre 1765. On a de lui : poême latin Sur la Convalescence du roi Louis XV; en 1744, Caen, in-i\*; — Epithalame (latin) sur le Mariage de monseigneur le Dauphin; Cam, 1747, in-4°; — Ode sur la Naissance du duc de Bourgogne ; Paris, in-4\*; — Vers sur la Rétablissement de monseigneur le Dauphin: Paris, in-4"; — Hymnes pour l'office du Sacré Cœur de Jérus; Caen, 1748, In-12; - Exeroices spirituels pour le sacrifice de la messe; Paris, 1751, in-6°; — Panégyrique de saint Louis, prêché devant les Académies; 1758. in-4°; — Réflexions sur les moyens qui conduisent aux grandes fortunes; 1758, in-8°: - Discours sur les ressources nécessaires à l'homme de génie ; Nancy ; -- Oraison funébre de Stanistas III., roi de Pologne; 1766, in-4°; — Discours sur un slatut particulier à plusieurs Académies du royaume; 1768, in-4°; — Discours sur le projet d'une histoire philosophique; Paris, 1770, in-8°; — Pandgyrique de la bienheureuse de Chantal; 1772. in-12; — Oraison funêbre de Louis XV ; Soissons, 1774, in-4\*; — Rocueil de Panégyriques et d'Oraisons funèbres, suivi d'un Sermon sur le Jubilé ; 1776, in-12 ; — Elogé historique de feu M. Carrelet de Rosoy, doyen de l'église de Soissons, suivi d'une Lettre des Champs Eluséer. Erach attribue encore à l'abbé Guyot. un Essai sur la construction des ballons et sur la manière de les diriger. Guyot a donné une pouvelle édition de l'Essai sur le Begu du P. André, 1763, et une édition complète des Œmpres du même auteur, 1766. A. L.

La Prance Hitteraire de 1700. -- Etuch et Quérard , La Prance Hitteraire.

SUYOT DE POLLEVILLE ( Abbé ), commu dans le parti royaliste sous le nom d'évêque d'Agra, né en Bretagne, guillotiné à Augers, le 5 février 1794. Il apportensit à une famille qui se distingua par son opposition aux idées démocratiques. Vicaire à Dol au commencement de la révolution. il préta d'abord le serment constitutionnel, et s'empressa bientôt de le retirer. Adroit et d'un esprit insinuant, il résolut de tirer profit du désordre accial qui régnait alors. Après avoir erré quelque temps dans Paris, il se rendit à Poitiers, où il rassemble un certain nombre de dévotes et de religiennes chasoées de leurs couvents, et abusa de lear crédulité pour se faire passer comme évêque in partibus infidelium. Cette ruse lai fut prefitable en tous points. Il exploitait les villes environnantes, lorsqu'il fot pris à Thonars par les partisans vendéens de M. de Villeneuva. L'abbé portait alors l'habit militaire républicain ; il prétendit l'avoir endussé pour sauver aes jours, Amené devant M. de Villeneuve, celui-ci le reconqui pour son ascien camarade de collége. Guyot lus conta qu'il était évêque d'Agra, que quelques prélata insermentés s'étalent réunis en secret à Saint-Germain-en-Laye, et lui avaient

conféré l'épiscopat; que non-seulement le pape Pie VI avait confirmé son élection, mais l'avait chargé de réchausser dans les provinces de l'ouest le zèle des ainis de la royauté et du catholicisme. Cette fable fut-elle crue par les chess vendéens, ou résolurent-ils d'en tirer parti? Ce point est resté obscur; toujours est-il que, sentant l'effet que pourrait produire un prélat d'un haut rang au milieu de leurs paysans fanatiques et superstitieux, ils attachèrent, presque par contrainte, Guyot à leur état-major, et présentèrent sa venue « comme un signe manifeste de la protection divine ». Malgré sa répulsion pour un rôle auquel ll ne se sentait pas appelé, il officia pontificalement, et fut installé président du conseil administratif et religieux des pays insurgés. Il trouva un rival acharné dans l'abbé Bernier, curé de Saint-Laud, qui, plus préoccupé de sa propre ambition que du scandale et du désordre qu'il allait jeter dans les rangs royalistes, déclara que le soi-disant évêque d'Agra n'élait qu'un « imposteur sacrilége, qu'un intrigant maladroit, sans esprit, sans caractère, sant capacité ». La présence de Guyot devenait dès lors dangereuse et nuisible parmi les siens : il n'en continua pas moins à suivre l'armée vendéenne, et assista à tous ses désastres, depuis la levée du siège de Granville jusqu'à la déroute du Mans. Il se cacha ensuite quelque temps; mais il fut pris aux environs d'Angers, et amené dans cette ville. Il essaya de se faire passer pour le secrétaire de M. de Lescure; mais son identité fut facilement constatée. Condamné à mort, il subit courageusement le H. LESUEUR. supplice.

Arnault, Jay, Jouy et Norvins, Biographie nouvelle des Contemporains (1822). — Crelineau-Joly, Histoire de la Vendce militaire. — Théodore Muret, Histoire des Guerres de l'ouest.

GUYOT ( Edme-Gilles), geographe et physicien français, né à Paris, en 1706, mort en la même ville, le 28 octobre 1786. D'abord employé au hureau général des postes à Paris, il en devint directeur. Pénétré de l'embarras où étaient les commerçants et les employés des postes dans l'adresse ou la direction à donner aux lettres, il publia le premier un livre donnant par ordre alphabétique tous les lieux de France avec leur hureau de poste, sous ce titre: Dictionnaire géographique et universel des postes et du commerce, contenant les noms des villes, bourgs, paroisses, chateaux..., les provinces où ils sont situés, et leurs distances au plus prochain bureau des postes; Paris, 1754, in 4°; 1782, 1787, 2 vol. in-8°. Guyot a dédié cet ouvrage au comte Voyer d'Argenson, ministre de la guerre, surintendant géneral des postes. Ce dictionnaire contient des renseignements trèsintéressants sur l'état industriel et politique de la France avant 1789. Les manufactures, les usines et les produits de l'industrie de chaque localité y sont indiqués avec beaucoup de soin. Outre les abhayes et prieurés, on y trouve les duchés, marquisats, baronnies, châtellenies.

présidiaux, bailliages et autres juridictions. Mais l'auteur ne dit pas un mot des postes aux chevaux, sans doute parce qu'à cette époque la poste aux lettres et la poste aux chevaux formaient deux établissements distincts et séparés. On a en outre de lui : Étrennes des Postes, contenant l'ordre général du départ et l'arrivée des courriers; Paris, 1763, in-4°; elles ont été réimprimées sous le titre de Guide des Postes, avec des alditions et une carte de France; Paris, 1765, 4 vol. in-8°; — Nouvelles Récréations physiques et mathématiques, contenant ce qui s élé imprimé de plus curieux dans ce genre et ce qui se découvre journellement, auxquelles on a joint leurs causes, leurs effets, la manière de les construire, et l'amusement qu'on en peut tirer pour étonner et surprendre agréablement; 2º édition, Paris, 1782, 4 vol. in-8°. La France littéraire de 1769 lui attribue encore: Observations sur les fleurs et sur la cause de la variété de leurs couleurs.

K—R.

Brsch et Quérard, La France littéraire.

GUYOT (1) ( Joseph-Nicolas), jurisconsulte français, né à Saint-Dié (Lorraine), le 2 dé cembre 1728, mort à Paris, le 7 mars 1816. A l'âge de seize ans, durant la guerre de la succession d'Autriche, il obtint une lieutenance, et servit quelque temps dans le régiment de Montureux (infanterie), qui fut réformé à la paix de 1748. Il étudia ensuite le droit, obtint à l'université de Pont-à-Mousson le grade de licencié, et sut admis au serment d'avocat le 16 décembre 1748 par la cour souveraine de Lorraine et Barrois. Des lettres patentes du roi Stanislas, du 12 octobre 1753, le pourvurent de l'office de conseiller de l'hôtel de ville de Bruyères en Lorraine, et des lettres patentes du 10 juin 1757 lui conférirent l'office de conseiller au bailliage de la même ville, qu'il exerça jusqu'en 1768, époque à laquelle il vint se fixer à Paris, où il s'occupa de la composition d'ouvrages importants. Au commencement de 1795, la Convention nationale nomma Guyot juge au tribunal de cassation, en même temps qu'Andrieux et François de Neuf château; mais il en sut bientôt exclu, comme parent d'émigré. L'année suivante, Merlin, alors ministre de la justice, le fit entrer dans ses bureaux, où il devint membre du bureau de consultation et de révision, place qu'il conserva jusqu'au moment de sa mise à la retraite, en juillet 1814.

On a de Guyot (en société avec Chamfort, Duchemin, La Chenaye et autres): Le grand Vocabulaire français, etc., par une société de gens de lettres; Paris, 1767-1774, 30 vol. in-4°; — Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes,

<sup>(1)</sup> Nous ne connaissons aucune notice exacte sur Guyot, que Camus, dans sa Bibliothèque choisie des Lurre de Droit, et la Hiographie universelle de Michaud confondent avec Guyot (Pierre-Jean-Jacques-Guillasme).

mis en ordre et publié par M. Guyot, éauyer. ancien magistrat; Paris, 1775-1786, 64 vol. in-8° et 17 de supplément; nouv. édit., Paris, 1784-1785, 17 vol. in-4°: on trouve en tête du premier volume de cette édition la liste des jurisconsultes qui ont concouru à la composition de l'ouvrage. C'est une erreur accréditée, inême au barreau, que ce répertoire est devenu sans utilité depuis la publication des nouvelles éditions que Merlin, collaborateur des deux premières, en a données, sous son nom, à partir de 1807. Sous le rapport purement méthodique, le premier de ces recueils est fort supérieur au second ; ses diverses parties sont mieux coordonnées; lenrs proportions relatives sont plus exactes; on n'y trouve pas ces longs plaidoyers, pleins de logique et de savoir sans doute, mais qui font perdre de vue l'objet exposé, et qui auraient eu si naturellement leur place dans les Questions de Droit du même auteur. De plus, le nouveau répertoire est loin de reproduire tout ce qui offrait de l'intérét dans l'ancien ; on y chercherait vainement, par exemple, la plupart des excellents articles sur le droit féodal ou sur le droit canonique qui sont l'œuvre d'Henrion de Pansey et d'Henrion de Saint-Amand, de l'abbé Remy, de l'abbé Bertolia, etc.

Guyot sut l'un des auteurs de l'Encyclopédie methodique (Jurisprudence); Paris, 1782-1789, 8 vol. in-4°. Il fit parattre avec Merlin, et avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes : Trailé des Droils, fonctions, franchises, exemplions, prérogatives et priviléges annexés en France à chaque dignite, à chaque office et à chaque état, soit civil, soit mililaire, soit ecclésiastique; Paris, 1786-1788, tom. I-IV, in-4°, qui, des douze livres dont l'ouvrage devait se composer confirment seulement le premier, et deux chapitres du second. (Sur le titre des deux premiers volumes se trouve le scul **nom** de Guyot, auquel est ajouté celui de Merlin sur le titre des troisième et quatrième volumes.) Il est regrettable que cette publication n'ait pas été terminée suivant le plan tracé à la suite du Dicours préliminaire de Robin de Mozas, page xix. M. Mignet, dans ses Notices el Portraits historiques et littéraires, tom. Ier, dit par erreur que Merlin avait presque entièrement écrit ces quatre volumes; il se trompe également en présentant cet ouvrage comme destiné à remplacer le Traité des Offices de Loyseau.

Ensin, on doit à Guyot, en société avec plusieurs collaborateurs: Dictionnaire raisonné des Lois de la République française; Paris, 1796-1797, 3 vol. in-8°; — Annales du Droit français, ou recueil analytique et raisonné des actes, tant législatifs qu'administratifs et judiciaires, émanés des principales autorités de la république; Paris, an xi-xii, 3 vol. in-8°. Cet ouvrage périodique, qui parut de nivôse an xi à prairial an xii inclusivement, est devenu très-rare.

E. Regnard.

Archives municipales de Saint-Die. — Archives de là Cour soubétaine de Lortdine et Barrois. — La France litteraire de 1769. — Avertissement en tête de l'Encyclopédie methodique (Jurisprudence). — Mercure universet du 16 nivôse an III. — Barbier, Dictionnaire des Cubrages anonymes. — Documents particuliers.

BUTOT (Henri-Daniel), philanthrope belge, në en 1753, à Trois-Fontaines (duché de Lim-Mility), mort le 10 janvier 1828. Il fit ses études à Maestricht et à l'université de Francker, sut nomitié ministre de l'églisé wallonne et ensuite professeur de théologie à Græningue. Il remplissait depuis vingt-liuit ans ces fonctions lorsque. sur de faux rapports, le roi de Hollande Louis-Napoléon le destitua. Il consacra dès lors tous ses instants à l'Institution des sourds-muets du'il avait fundée en 1790. L'idée de se vouerà l'enseignement des malheureux privés de l'ouie et de la parole lui était venue à Paris, en 1785, en assistant à une leçon de l'abbé de l'Epée. Par des procédés ingénieux, il arrivait à faire parler un certain nombre de ses élèves. Après la restauration du royaume des Pays-Bas, le roi Guillaume accorda sa protection à l'institution Guyot. Un monument a été élevé par souscription à ce philanthrope. J. Y.

Lulofs. Gedenkrede op H. D. Gwyot; Græningue, 1828, in-8-, avec portrait.

GUYOT (Claude-Etienne, comte), général français, né le 5 septembre 1768, à Villevieux (bailliage de Lons-le-Saulnier), mort à Paris, le 28 novembre 1837. Placé en 1784 dans une maison de commerce de Lyon, il entra en 1790 dans un régiment de chasseurs à cheval, servit dans les armées du Rhin, de la Moselle, de la Vendée et d'Italie, et parvint au grade de capitaine. Admis en 1801 dans les chasseurs à cheval de la garde des consuls, il fut deux ans après nommé chef d'escadron, puis major. A la journée d'Eylau, il exécuta plusieurs charges brillantes à la tète du 1<sup>er</sup> régiment de chasseurs de la garde, et remplaça le colonel du 2° régiment de chasseurs. qui avait été tué. Il accompagna ensuite en Espagne le général Lefèbyre-Desnouettes. Ce général ayant été fait prisonnier à Benavente, le colonel Guyot prit le commandement du corps qu'il avait sous ses ordres, et le conserva jusqu'en 1809. Il rejoignit alors la grande armée en Allemagne, et se distingua à la tête des chasseurs et chevau-légers polonais à la bataille de Wagram, ce qui lui valut le grade de général de brigade. Nommé général de division en 1811, il fit la campagne de Russie, et s'avança jusqu'à Moscou. En 1813, il combattit à Lützen et à Leipzig: l'empereur lui donna alors le titre de comte, et le nomma colonel des grenadiers à cheval de la garde. Dans la campagne de France, il se distingua de nouveau à Brienne, Montereau, Craonne, et força les alliés à abandonner Reims. Après l'abdication de Napoléon, il conserva le commandement des grenadiers à cheval, qui prirent le nom de cuirassiers de France. Il était à Arras quand l'empereur lui ordonna de continuer son service. Au mois de juin, il se porta en avant

de Charleroy, à la tête d'une division de grenadiers et de dragons. Le 16, il chassa les Prussiens de Ligny. A Waterloo, il chargea trois fois, sans canons, la ligne anglaise, soutenue par une forte artillerie. Il eut deux chevaux tués sous lui, et reçut plusieurs blessures. Il ne voulut pourtant pas abandonner sa division, qu'il conduisit derrière la Loire; plutôt que de la licencier, il envoya sa démission, et se retira dans un domaine qui lui appartenait à Cachan, près de Paris, où il s'occupa d'agriculture et de l'éducation de ses enfants. La révolution de 1830 lui permit de reprendre du service, et il reçut le commandement de la 10° division militaire, à Toulouse. En 1833 l'âge le força à prendre sa retraite. Il revint habiter

Arnault, Jay, Jouy et Norvins, Biogr. nouv. des Contemp. — C. Mullié, Biog. des Célébrités militaires de 1789 à 1880. — Nécrologie dans le Moniteur du 14 décembre 1837.

Paris, et le 28 juillet 1835, se trouvant dans le

cortége qui suivait le roi Louis-Philippe à la revue

sur le boulevard lorsque Fieschi alluma sa ma-

chine infernale, il reçut un projectile dans son

chapeau.

GUYOT DE PROVINS, poële français, contemporain de Louis VII et de Philippe-Auguste. Provins était alors ainsi que Troyes le rendezvous des trouvères et des jongleurs, qu'y attiraient les libéralités des comtes de Champagne, des sires de Joinville et autres seigneurs généreux. Encouragé par des circonstances aussi favorables, Guyot se consacra à la gaie science; mais il ne l'exerça pas longtemps dans sa ville natale. Dès 1181 nous le trouvons à Mayence, où il assiste au couronnement du nouveau roi des Romains, Henri, fils alné de Frédéric Barbe-Rousse. Puis son humeur voyageuse le promène dans tout le midi de la France, à Clermont, à Montpellier, à Arles; il visite chez eux une foule de seigneurs, dont nous pourrions donner, d'après lui, la longue énumération. Enfin, il s'en va en Terre Sainte, et pousse ses pérégrinations jusqu'à Jérusalem. Nous n'ignorons pas que ce dernier voyage a été contesté par les savants auteurs de l'Histoire littéraire de la France : ils ne veulent voir qu'une forme oratoire dans ces déclarations si précises de notre auteur : « J'ai vu en Syrie; *j'ai vu à Jérusalem* », et s'appuient sur l'aveu qu'il nous a fait lui-même de sa couardise, pour nier qu'un homme aussi làche ait pu se croiser contre les infidèles. Mais cette objection ne nous semble pas sérieuse. Tous ceux qui se rendaient en Palestine n'y allaient pas pour combattre, et les riches barons emmenaient avec l'homme d'armes, qui les servait de son épée, le ménestrel, qui les récréait par ses chansons. Guyot accompagna sans doute en Terre Sainte un des seigneurs que les rois de France et d'Angleterre entralnèrent à la troisième croisade (1189-1193). Geoffroy de Joinville, par exemple, qui se distingua aux côtés de Richard Cœur de Lion et que notre poëte proclame un des meilleurs chevaliers qui fut jamais. Il y connut le bouillant rival de Philippe-Auguste, et le roi de Syrie, Amaury II de Lusignan, dont il déplore la mort, arrivée en 1205. On a donc eu tort de placer, comme on l'a fait jusque ici, en 1204 la composition du poëme de Guyot de Provins; il faut reculer cette date au moins d'un an. Nous savons d'ailleurs qu'au moment où il écrivait l'inconstant ménestrel était depuis douze ans revêtu de noir costume des moines de Cluny; il avait passé quatre mois à Clairvaux, où il n'avait pu rester, et rien ne prouve qu'il fût entré en religion immédiatement après son retour de la croisade, qu'on ne peut guère placer avant 1191 ou 1192.

C'est là, selon nous, tout ce qu'on peut affirmer sur Guyot de Provins. Encore nous faul-il prendre à la lettre toutes les assertions contenue dans son unique ouvrage. Si nous nous laissions gagner par le scepticisme des auteurs de l'Histoire littéraire, nous ne nous bornerions pas comme eux à en repousser quelques-unes, nous croirions devoir les suspecter toutes, aucund'elles n'étant ni mieux établie ni moins vraisemblable que les autres. Il nous faudrait douter de la présence de Guyot au couronnement de Henri, aussi bien que de son pèlerinage en Palestine, renoncer par conséquent à déterminer, même approximativement, l'époque où il vivait, et nous contenter de faire connaître le poème en tête duquel on lit son nom dans tous les manuscrits.

C'est une espèce de satire, en 2,691 vers de huit syllabes, à laquelle l'auteur a cru devoir donner le nom de *Bible*, pour inspirer plus de confiance en sa véracité.

« Dou siecle puant et orrible M'estuel commencier une Bible, Qui ne sera pas losengiere (menteuse), Mais fine et voire et droituriere. »

Après ce début énergique et une courte invocation à Dieu « de qui vient tout enseignement », Guyot cite les philosophes **anciens, dont il a o**ui conter la vie à Arles, et parmi lesquels il place, à côté de Platon, d'Aristote et de Sénèque, Virgile et Horace, Ovide et Stace. Ces hommes courageux ne craignaient pas de dire la vérité aux rois « qui volontiers les vossissent tos avoir morz »; lui aussi dira hardiment la vérité aux mauvais princes, dont le monde est maintenant rempli. Leurs prédécesseurs étaient courtois et généreux pour les « conteors »; mais eux ils ne se souviennent plus comment tenaient leur cour le roi Artu, Alixandre et Juliu et Assuerus et l'empereor Ferri (Frédéric Barbe-Rousse). Guyot la assisté aux fêtes brillantes que ce dernier prince donna à Mayence, et il trouve que depuis tout est bien changé, « li argens est devenuz plons ». Suit une longue liste de princes et de barons trépassés, qui tous surent des modèles de vertu, qui tous se montrèrent généreux envers notre poëte:

> « Ja ne vous ai baron nommé Qui ne m'ait veu ou donné. »

Puis il commence sa curieuse et mordante revue de toutes les puissances, de tous les ordres laïques ou religieux. C'est d'abord notre père l'Apostole, qui devrait être pour les fidèles ce qu'est pour les marins (1) la « tresmontaigne »; s'il ne l'est point, il faut s'en prendre à la perniciense influence des Romains qui l'entourent : mauvais peuple que ces Romains, mauvaise ville que cette Rome, où Romulus tua son frère, où Néron tua sa mère, où saint Pierre, saint Paul, et saint Laurent furent martyrisés. Les cardinanx conseillent mal notre père l'Apostole. Les légats et les archevêques, les évêques, les prêtres, les abbés perdent l'Eglise. A la place des trois belles dames qu'avaient intronisées leurs prédécesseurs, « Charilé, Vérilé, Droilure », ils ont couronné trois femmes laides et vieilles, a Traison, Ypocrisie, et Symonie ». A Clairvaux, il n'y a que Félonie; là les abbés et céleriers boivent le vin clair, et envoient le vin trouble au réfectoire. A Grand-Mont, les relicieux peignent et lavent leur barbe et l'envelopent la nuit, afin qu'elle soit bien luisante. A **Huny, le simple moine y est fort mal, et on peut** n croire notre auteur, car voilà douze ans pasiés « qu'il est dans les noirs draps » de cet ordre. **Quand il vent manger, il lui faut jeüner** ; quand lormir, veiller « nul n'y a repos ». Toute la nuit ils braient au mostier »; et au réfectoire, on rous sert des « hues (œufs) pugnais » et des èves et « du vin moilliez ». Guyot aimerait nieux être chez les templiers, qui sans doute se pourrissaient autrement; mais dans leur ordre n est trop exposé : Je crains les coups, dit-il naïvement, etc.:

« Mieux vueil estre coarz et viz, Que mors li plus prisiez du mont. »

D'ailleurs, si les templiers sont hardis et vailants, ils sont orgueilleux et convoiteux. Quant aux hospitaliers, ce sont gens de grand sens, nais il leur manque la charité, et « un religieux a beau prier, chanter, jeuner,

" Se il n'a charité en soi, Molt li valt pou, si com je crol. »

Les religieuses sont plus épargnées; le seul reproche que Guyot trouve à faire aux nonnains, l'est qu'elles tiennent leurs maisons malpropres. En revanche, il prend vigoureusement à partie rois autres classes de la société, les devins, les légitres (gens de loi), et les médecins, qu'il appelle, comme on le faisait de son temps, des fisiciens. Il joue pendant sept ou huit vers sur la première syllabe de ce mot, déclarant que ce l'est pas sans raison que leur nom commence par fi! et qu'il n'y a pas de danger que jamais en aux il se fie. Il aime mieux un chapon gras que

toutes leurs boites..... Et le poëme finit brusquement.

« Le style de Guyot de Provins est vif et original, mais apre et dur; on s'aperçoit en le lisant que c'est la production d'un moine irrité contre le monde, au milieu duquel il ne peut pas vivre. » Ce jugement, porté sur notre poëte par les auteurs de l'Histoire littéraire, nous semble beaucoup plus juste que celui de Legrand d'Aussy, qui veut voir dans la Bible l'œuvre consciencieuse d'un honnête homme révolté par la corruption de son temps. Guyot n'attaque guère que les abus ou les vices dont il a eu à souffrir: les souverains sont devenus parcimonieux; les hospitaliers ne sont pas assez charitables; les moines de Cluny vous font boire du vin trempé ; les médecins vous mettent à la diète ; et l'ancien jongleur, qui a gardé sous le froc sa gourmandise, sa paresse et son avidité, s'indigne contre tout ce qui met obstacle à ses penchants favoris. Mais si ce point de vue étroit et personnel où notre auteur s'est presque toujours placé doit diminuer l'autorité de son témoignage et nous mettre en garde contre ses exagérations, son livre n'en est pas moins une des plus curieuses productions du moyen âge, et tous ceux qui veulent connaître la société du douzième et du tréizième siècle feront bien de lire la Bible de Guyot de Provins. Elle a été imprimée, d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale (ms. de Notre-Dame E. 6, et n° 2707 cat. de La **Vallière), dans les Fabliaux et Contes des Poëtes** trançais des onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième siècles publiés par Barbazan, nouvelle édition, revue par Méon; Paris, 1808, in-8°, tome II, p. 307.

Alexandre Pey.

Histoire littéraire de la France, tom. XVIII. — Fauchet, Origine de la Langue et de la Poésie françoises, 1881. — Legrand d'Aussy, Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, V.

GUYOT DE MERVILLE (Michel), littérateur français, né à Versailles, le 1<sup>er</sup> février 1696, mort le 4 mai 1755. Jeune encore, il eut le goût des voyages, et parcournt l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre. Dès son retour à Paris, il se livra à la carrière dramatique. Trois tragédies furent refusées par les Comédiens Français : il en prit de l'humeur, et quitta de nouveau la France pour aller chercher fortune en Hollande. Ce pays était alors l'asile de la liberté littéraire; il s'y faisait un prodigieux commerce de livres, surtout de livres prohibés. Guyot ouvrit une boutique de librairie à La Haye; il ne se contenta pas d'imprimer les œuvres d'autrui, ne put résister à la tentation de puiser dans son propre fonds pour alimenter son commerce. Il fit parattre un journal sous le titre d'Histoire littéraire de l'Europe; mais l'écrivain nuisait au libraire. Le commerce des livres ne s'accommodait pas des soins donnés à la rédaction du journal. D'autre part, malgré quelques succès, ce journal, trop impartial, ne put vivre au delà d'un an (1726).

<sup>(1)</sup> Le poëte de Provins donne ici une description de la soussole, qui a été souvent citée, à cause de son imporance pour l'histoire de la marine. Elle prouve que cet nstrument était déjà employé au douzième siècle, et que sar conséquent il n'en faut attribuer l'invention ni à farco Polo, qui voyageait au treizième, ni au Napolitain' iloia, né en 1800.

Enfin, Guyot revint à Paris, un peu moins riche qu'auparavant.

L'abbé Desfontaines le fit alors écrire dans ses feuilles, où Voltaire n'était pas menagé, ce qui valut à Guyot la haine du philosophe. Cette circonstance eut plus tard une triste influence sur la destince de Guyot. Cependant, son penchant le ramenait toujours au théâtre. Maltraité jadis par les Comédiens Français, il se présenta au Théatre-Italien, et y fit jouer Les Mascarades amoureuses, en 1736, Les Impromptus de l'Amour, en 1737. La première de ces pièces eut un succès de style et de sentiment. Ces débuts réconcilièrent l'auteur avec les Comédiens Français, qui représentèrent de lui, le 10 octobre 1737, Achille à Scyros, comédie héroïque, imitée de Métastase. Elle ne dut son court succès qu'à une pompeuse mise en scène. Enfin, le 13 août de l'année suivante parut sur la Scène Française le chef-d'œuvre de Guyot, Le Consentement force, comédie en un acte et en prose. Simple, bien conçue, habilement condulte, pleine d'intérêt, cette pièce eut le succès qu'elle méritait. L'anteur y avait retracé l'histoire de ses propres sentiments et de la lutte que jadis il avait eu à soutenir contre sa famille à l'occasion de son mariage. On retrouve fréquemment des situations analogues dans les pièces de Guyot. Il almait à peindre l'amour triomphant des obstacles que lui opposent fréquemment les distinctions sociales. Après Le Consentement force, les Comédiens Français représentèrent encore de Guyot : Les Epoux réunis. Le Dédit inutile, reçu d'abord. puis rejeté par eux, les brouilla de nouveau aves l'auteur, qui porta sa pièce aux Italiens. Ceux-cj représentèrent les dernières compositions de Guyot. A dater du Consentement forcé, son talent ne fit que décliner, et il n'y eut plus que L'Apparence trompeuse, représentée en 1744, qui fut digne de quelque attention. A propos de cette comédie, écrite en prose ainsi que Le Consentement force, il est à remarquer que, malgré la prédilection de l'auteur pour les vers, ses deux meilleurs ouvrages sont en prose. Guyot imaginait bien une intrigue, et la conduisait avec adresse. Il se plaisait à reproduire les sentiments délicats et gracieux, et soutenait blen ses caractères; mais il était incapable d'aborder les sujets élevés. Son vers était facile, trop facile; aussi était-il fréquemment faible et négligé.

Avec ses courts succès Guyot vit disparattre ses ressources, et les mauvais procédés des comédiens l'obligèrent de nouveau à renoncer au théâtre. Alors commença pour lui une vie tourmentée et attristée par le spectacle des privations que partageaient sa femme et sa fille. Inquiet, aventureux, il chercha dans le mouvement l'allégement de ses peines, et reprit la route d'Italie. Il y fit rencontre d'un gentilhomme du canton de Vaud, dont il gagna l'amitié par son esprit et son humeur douce. Cette amitié attira Guyot à Genève en 1750. Mais un besoin incessant d'ac-

tivité le poussait : il recommença à voyager, visita Francfort, revit la Hollande, théâtre de su insuccès commercial, et rentra en France par la Provence, après un long détour. Bient At après i retourna en Suisse. Voltaire s'était établi près de Genève. L'influence du philosophe rayonnait à l'estour, et Guyot comprit combien sa protection hi eut été précieuse. Il rêva une réconciliation avec celui qu'il avait jadis critiqué. Il lui écrivit, d s'humilia, offrant de supprimer les vers satriques, et priant Voltaire d'accepter la dédicate de ses œuvres. Cette lettre a été conservée. « Ne savez-vous pas, monsieur, dit le malheureux Gnyot, qu'il est plus grand de reconnaître ses fautes que de n'en jamais faire et plus glorieux de pardonner que de se venger? » Voltaire npondit : « Mon amitié est peu de chose, et ne vast pas les grands sacrifices que vous m'offrez. Si la satire que Rousseau et Desfontaines vous suggérèrent contre moi est agréable, le public vous applaudira; il faut, si vous m'en croyez, k laisser juge. La dédicace de vos ouvrages n'ajouterait rien à leur mérite et vous comprometiral auprès du gentilhomme à qui cette dédicace est destinée. Je ne dédie les miens qu'à mes amis. Ainsi, monsieur, si vous le trouvez bon, nous et resterons là. » — Guyot ne se tint pas encore pour battu, et alla voir le philosophe, qui le recut poliment, mais avec froideur. Guyot en revist désespéré, alla passer dix jours chez son ami, et retourna chez lui à Genève. Le 4 mai 1755 # sortit en disant qu'on ne l'attendit point le lesdemain. Contre l'ordinaire il était vêtu d'une mauvaise capote, et ne portait pas son épée. Ot ne le revit plus. Quand on fit l'ouverture de son domicile, on trouva sur son bureau plusieurs lettres, dont l'une était adressée à un magistrat de ses amis, qu'il chargeaft de l'exécution de ses volontés. Elle était accompagnée d'un bilen contatant que le prix de la vente de ses effets devalt suffire à l'acquittement de ses dettes. Guyot était un homme plein d'honneur; ce trait faisait l'éloge de ses sentiments. Il ne disait rien de 🥴 projets; mais il paraissait évident qu'il avait mis fin à ses jours par le suicide. On prit des informations. Les uns dirent que Guyot était mon d'une colique de miséréré sur le grand chemin de Genève, près du village de Coppenet ; d'antres assurèrent qu'il s'était retiré dans un couvent près de Gex, où il n'avait pas tardé à mourir. 😂 résultats étalent contradictoires et improbables. L'agent de France à Genève fit des recherches; et l'on sut alors qu'à l'époque précise de la disparition de Guyot un cadavre avait été trouvé sur les hords du lac de Genève, auprès de la petite ville savoyarde d'Évian. La coîncidence des dates et le signalement de l'homme nové pe permirent pas de douter que le malheureux Guyot n'ent mis lui-même un terme à ses peines en se précipitant dans le lac. Aucun des biographes ne dit ce que devinrent sa semme et sa fille. On trouva dans les papiers de Guyet des écrits

956

it jamais été imprimés, une critique des de Voltaire, un ouvrage intitulé L'Esprit le, et un autre Les Veilles de Vénus. nomenclature de ses œuvres impri-*Aistoire littéraire de l'Europe*, 6 vol. a Haye, 1726; — Voyage historique , 2 vol. in-12; La Haye, 1729; — Les ades amoureuses; Paris, 1736; — Les iptus de l'Amour; Paris, 1742; à Scyros, comédie en trois actes; Paris, - Le Consentement forcé; Paris, 1738; Epoux réunis, comédie en trois actes; 739; — Le Dédit inutile, ou les vicilntéressés, comédie en un acte; Paris, Les Dieux travestis, ou l'exil d'Apolnédie en un acte; Paris, 1742; — Le Roomédie en trois actes; Paris, 1748; rence trompeuse, comédie en un acte; Pa-; — Les Talents déplacés, comédie en Paris, 1744; — ses Œuvres de Théalre, es en 3 volumes in-12; Paris, 1766; le e volume contient quelques poésies et ièces qui n'ont pas été imprimées séparé-' Les Tracasseries, ou le mariage supnédie en cinq actes, en vers ; 2" Le Triom-'Amour et du Hazard, comédie en trois 1 vers; 3º La Coquette punie, comédie te, en vers; 4° Le Jugement téméraire, en un acte, en vers. Cette dernière édiœuvres de Guyot porte des corrections ables, qu'il avait saites à ses pièces an-Louis Fortoul.

is Siècles de la Littérature française. — Quérance littéraire. — Le Plutarque français. — Correspondance.

'OT-DUCLOS (Pierre-Nicolas), naviançais, né à Saint-Maio, le 14 septembre ort à Saint-Servan, le 10 mars 1794. ; que douze ans lorsqu'il fut embarqué, pilotin, sur le vaisseau de la Compagnie s La Duchesse, destiné pour le Bengale. à 1748, il fit huit campagnes comme t lieutenant, soit sur des vaisseaux de agnie, soit sur des navires particuliers, e, au Bengale, dans la Méditerranée et ôtes d'Espagne et de Portugal, où penquerre de 1744 il soutint plusieurs comit un grand nombre de prises. Il emloisirs de la paix à faire divers voyages, r de l'un desquels il découvrit, le 9 juin revenant de Lima, une nouvelle terre, trente lieues vers l'est de celle des Etats, il nomma ile Saint-Pierre, et qui porte hui le nom d'ile Georgia on de Grande. au commencement de la guerre de 1756, et de lieutenant de frégate, et chargé du commandement d'une division de canonnières stationnée aux Sables pour protéger le commerce, ens canonnières préposées à la désense du aint Laurent et de Québec, il sit établir, lans, une batterie de 18 canons de 24.

qui protégea les lignes de Bon-Port jusqu'à la reddition de la place. Il fit beaucoup de prises dans ces deux missions, comme dans sa course sur le corsaire de 18 canons *La Victoire*, de Saint-Malo, avec lequel il prit un corsaire de Guernesey, armé de 10 **canons, et cin**q autres corsaires, les deux premiers armés de 20 canons, les trois autres de 12. Il venait d'être fait capitaine de brûlot lorsqu'il prit , au mois de septembre 1763, le commandement de la frégate L'Aigle, montée par de Bougainville, commandant de l'expédition chargée d'aller fonder une colonie aux iles Malouines. L'Aigle et la corvette Le Sphinx, commandée par Chenard de La Giraudais, de Saint-Malo, après avoir pris possession des îles Malouines, par 51° 30' de lat. sud et 61° 50' de long. ouest, y fondèrent un établissement où ces deux navires portèrent, à deux reprises, de nouveaux colons, le 6 octobre 1764 et le 5 octobre 1765; puis elles visitèrent le pays des Patagons. Mais les Espagnols, jaloux de la colonie qui venait de se former dans le voisinage de leurs grands établissements, firent valoir auprès de la cour de France leurs droits sur les tles qu'elle occupait, et les réclamèrent. On crut devoir faire droit à leurs réclamations, et de Bougainville eut ordre de remettre lui-même ces îles, à condition que la cour d'Espagne le dédommagerait des dépenses qu'il avait faites en fondant l'établissement à son compte. Le roi lui conția la frégate La Boudeuse et la flûte L'Etoile, commandées, la première par Guyot-Duclos, la seconde par Chenard de La Giraudais. Ce fut après avoir effectué cette remise que de Bougainville fit le voyage autour du monde, dont le récit, publié par lui-même, a illustré son nom, et dans lequel il fut efficacement secondé par Guyot-Duclos, comme il le reconnaît lui-même à la page 17 de sa relation. En témoignage de l'affection qu'il avait conçue pour son second, il donna le nom de Ductos à la baie située à peu près à sept lieues nord-nord-ouest du cap Nord.

Embarqué à l'île de France, comme passager sur la frégate La Belle-Poule, en 1777, il eut le bonheur de sauver cette frégate, qui se trouvait, par un coup de vent et un temps brumeux, en état de se perdre entre les Açores. Invité par le commandant à se charger de la direction de la frégate, il sut, par une manœuvre habile, la faire passer entre l'île du Pic et celle de Fayal. fante de quoi elle se serait perdue sur les brisants. Ce fait a été certifié par MM. Altart, Kergariou de Locmaria, de La Pérouse et Clomard, qui, tous, le danger passé, saluèrent Guyot-Duclos du nom de leur sauveur. Nommé chevalier de Saint-Louis le 31 mai 1777, Guyot-Duclos fut nommé pendant la guerre de 1778 au commandement du vaisseau rasé Le Flamand, de 64 canons, chargé de porter des troupes et des munitions à l'Ile de France. Depuis son arrivée dans la colonie jusqu'à son départ, il y remplit les fonctions de capitaine de port, et à son retour en France il

obtint le brevet de lieutenant de vaisseau, avec une pension de 1,500 fr., réduite à 1,200 le 1er juillet 1788. Le 31 juillet de l'année suivante, il fut élu colonel de la garde nationale de Saint-Servan. Il exerçait ces difficiles fonctions avec une prudence et une sermeté qui lui conciliaient l'estime et l'affection de ses concitoyens, lorsque Louis XVI, informé de l'insuffisante récompense qu'avaient obtenue ses services, lui conféra le grade de capitaine de vaisseau, et le nomma, malgré son âge avancé, au commandement du vaisseau L'America, faisant partie de la première expédition de Saint-Domingue.

Archives de la marine. - Bougainville, Voyage autour du Monde. — Documents inédits.

GUYOT DES HERBIERS (Claude-Antoine), homme politique et poëte français, né à Joinville, le 25 mai 1745, mort au Mans, le 3 mars 1828. Malgré son penchant pour le culte des Muses, il suivit d'abord la carrière du barreau, dans laquelle il obtint quelque succès. Reçu avocat au parlement de Paris en 1782, il fut appelé, lors de la nouvelle organisation judiciaire de 1790, aux fonctions de juge suppléant au tribunal de district du deuxième arrondissement de Paris, et ensuite de juge titulaire. Il devint chef de division au ministère de la justice lorsque Merlin de Douay fut chargé de ce département. Lors des élections de l'an vi (1798), il fut nommé, avec Cabanis, Andrieux, Chénier, etc., membre du Conseil des Cinq Cents, par l'assemblée scissionnaire de l'Oratoire, qu'il avait présidée. Il fit paraltre à cette occasion un écrit assez vigoureux sur les opérations électorales du département de la Seine. Choisi pour secrétaire, aussitôt après son admission, il célébra les exploits des troupes républicaines qui avaient repoussé les Anglais à Ostende. Il parut d'ailleurs très-peu à la tribune. D'un caractère vif et impétueux, il eut une altercation avec Briot, dans un banquet de six cents personnes donné au Jardin Biron: ce fut à l'occasion d'un toast porté à la loi du 22 floréal, qui annulait les opérations des assemblées électorales dans un grand nombre de départements (1). Après le 18 brumaire, il fut compris par le sénat conservateur au nombre des nouveaux membres du corps législatif. Il n'y resta que jusqu'en l'an xr, où il fit partie du cinquième sortant. Depuis lors il paraît n'avoir exercé aucunes fonctions publiques, mais il continua de cultiver les lettres. Avant l'âge de vingt ans, il s'était sait connaître, comme poëte, par deux odes intitulées : Les Chancelières, dirigées contre la personne du chancelier Maupeou et son système d'administration. Quoique bien inférieures aux Philippiques de Lagrange-Chancel, on avait remarqué dans ces odes quelques strophes vraiment lyriques. Le poème des Heures, dont Guyot des Herbiers lut plusieurs chants

dans les séances de quelques sociétés littéraires, n'a pas été publié en entier : il n'en a pare que quelques fragments insérés dans plusieurs journaux du temps, tels que le *Magasin encyclo*pédique et La Décade philosophique. Le poème des Chats, qu'il avait composé pour plaire à une dame distinguée par son esprit et son amabilité (1), n'a paru aussi que par lambeaux.

Guyot des Herbiers ne manquait pas de verve, il a même quelquesois de l'éclat dans les pensées; mais il pèche par le coloris poétique, et souvent il termine une tirade ambitieuse par un tour burlesque ou de mauvais goût. En général se productions sont marquées d'un cachet particilier d'originalité. C'est par le même esprit de bizarrerie qu'il se passionna pour un personnage plus connu par sa vie aventureuse que par ks souvenirs de la gloire qu'il avait acquise sur les champs de bataille de Fleurus et de Péterwaradin, gloire célébrée par J.-B. Rousseau, dans deux de ses odes (2). Guyot des Herbiers, plem d'enthousiasme pour son héros, publia une nouvelle édition des Mémoires du comte de Bonneval, officier général au service de Louis XIV, lieutenant-feld-maréchal au service de Joseph Ier et de Charles VI, empereurs, et backs à trois queues, gouverneur de l'Arabie Pttree, etc.; Paris, 1806, 2 vol. in-8°. Il a cariche ces mémoires de notes historiques pleines d'intété sur les personnages divers et les principaux laits mentionnés dans l'ouvrage. On doit encore à Guyot des Herbiers une édition des Lettres & Ninon de l'Enclos, composées par Damours; Paris, 1800, 3 vol. in-18, qu'il publia conjointement avec M. Auguste de La Bouisse, et la traduction de L'Etat restitué, ou le comie de Bourgogne, drame historique en quatre actes de Kotzebee; Paris, 1804, in-8°. On lui attribue un pamphlet qui a pour titre: Robespierre aux freres et amis, et Camille Jordan aux fils légitimes de la monarchie et de l'Eglise; Paris, an vn. (1799), in-8°. Le but de cet écrit, répandu avec profusion par les soins du Directoire exécutif, élait d'engager les électeurs à ne nommer pour representants du peuple ni anarchistes ni royalistes. Guyot des Herbiers était intimement lié avec Roucher, qui a fait souvent mention de lui dans se lettres à sa fille Eulalie, sous le nom de l'oncle d'amitié. Il avait composé une notice historique sur ce poëte, dont la fin fut si déplorable. Mais cette notice n'a pas été imprimée. Guyot des Herbiers fut l'aieul maternel d'Alfred Musset.

Justin Lamoureux.

Documents particuliers. — Moniteur, an VI. — Le Tribunal d'Apollon, tom. I. — S. de Rochefort, Sourenirs et Mélanges, 1828, tom. 11.

GUYOT DE SAINT-PLOBENT (\*\*\*), COODO durant la révolution sous le nom de Florent-

<sup>(1)</sup> Les élections du département des Landes surent annulées entièrement. Le général Bonaparte avait été nommé par une des assemblées scissionnaires.

<sup>(1)</sup> Madame Anson.

<sup>(2) ()</sup> de III du livre III : A M. le comis de Bonnevel; ()de X du même livre , Sur la Bataille de Péterwaredia, où le poëte donne au comte le titre de Nouvel Alcide.

(1), homme politique français, né à Semur, i, mort à Avallon, le 18 avril 1834. Il exerprofession d'avocat dans sa ville natale il fut élu député du tiers état aux états ux (avril 1789). Il y vota toutes les prons démocratiques. Envoyé par le déparde la Côte-d'Or à la Convention nationale, ononça dans le procès de Louis XVI pour ie de mort sans appel ni sursis. En 1794 envoyé en mission auprès de l'armée du et rendit compte de l'exécution de Lejosné juelques autres individus, convaincus de ration (30 pluviôse an 11, février 1794). nermidor il prit parti contre Robespierre. d'une nouvelle mission dans le Pas-de-, il sut y ramener l'ordre sans employer ence, et mérita une adresse de la commune t-Omer. Plus tard (1795), il s'opposa avec 1 la rentrée des émigrés, et dénonça les rtificats de résidence produits par les ducs y d'Havré et de Castries. A l'époque du démiaire, il se montra l'un des plus coudéputés pour résister à l'insurrection ire. Le 30 vendémiaire an 1v (22 octobre il fut nommé membre du comité des cinq de proposer des mesures contre les efes royalistes tendant à entraver le gouvert directorial. La Convention n'adopta que u 3 brumaire, qui excluait de tous les ems parents d'émigrés et les signataires de is contre-révolutionnaires. Nommé au Con-· Anciens, il en fut secrétaire, et cessa d'en irtie le 20 mai 1797. Il sut alors nommé intant diplomatique de la France près la es Grisons. Réélu en germinal an 🔻 (mars député au Conseil des Cinq Cents, il prée poste celui de ministre plénipotentiaire à e. Après le 30 prairial an VII, il fut porté sur s des candidats au Directoire, mais ne réule nombre de suffrages nécessaire pour être 18 brumaire an viii (9 novembre 1799), au corps législatif, il refusa d'y siéger, se le la vie politique, et fonda modestement inet de lecture à Paris. Il fut emprisonné la conspiration de la machine infernale; ulle charge ne s'éleva contre lui. Il subit gue détention, qui ne cessa que par l'interı de Merlin de Douay. Cependant, Guyot pas rigueur à Bonaparte, et accepta de 1806, la place de secrétaire du conseil des et plus tard celle de substitut du procuénéral impérial près le même conseil. par la loi d'amnistie du 12 janvier 1816, etira à Bruxelles. Vers la fin de janvier I obtint son rappel, et vint finir ses jours a patrie. On a de lui : Motion d'ordre ée dans l'affaire du procès de Louis XVI; H. LESUEUR.

Biographie Conventionnelle. — Galerie histoes Contemporains (1819). — Arnault, Jay, Jouy

rifiant au ridicule du temps, il avait supprimé la e et le mot saint de son nom.

NOUV. BIOGR. GÉNÉR. - T. XXII.

et Norvins, Biographie nouvelle des Contemporains (1822).

"GUYOT DE FÈRE (François-Fortuné), littérateur français, né le 30 août 1791, à Paris. La conscription le força de quitter l'étude du droit, qu'il avait commencée. Il servit depuis 1811 jusqu'en 1814, et remplissait en dernier lieu les fonctions d'officier payeur, auxquelles il avait été appelé pendant le blocus de Mayence. Ces nominations n'ayant pas été confirmées par le nouveau gouvernement, il quitta le service. Au retour de l'empereur Napoléon, il eut à remplir quelques missions relatives à la réorganisation de l'armée; et après la chute du gouvernement impérial, il fut chargé de divers travaux de comptabilité pour les régiments de l'ancienne garde. Bientôt quelques travaux littéraires, que lui confia le marquis de Fortia d'Urban, pour son Histoire de Portugal et sa continuation de l'Art de vérifier les dates, ouvrirent à M. Guyot de Fère la carrière des lettres. De 1819 à 1821, il donna quelques articles au Journal de Paris, aux Tablettes universelles de Gouriet, à l'Observaleur de l'Industrie et des Arts, à la Revue encyclopédique, etc. En 1825, il fonda un ouvrage périodique ayant pour titre Le Philanthrope, journal du bien public, qui eut 2 vol. in-8°. En 1826 il commença le Journal des Arts et Métiers, qui, après quelques changements de titre, paraît encore aujourd'hui sous celui de Journal des Arts, des Sciences et des Lettres, et forme une collection d'environ 50 vol. in 8° et in-4°. Les autres travaux littéraires de M. Guyot de Père sont : Histoire du prince Eugène Bauharnais; 1821, in-12; — Lettres d'un ancien commerçant contenant des vues d'amélioration, des documents pour le commerce et l'industrie, etc.; 1825, in-8°; — Des Routes à ornières en fer, canaux artificiels et autres moyens de communication; 1826, in-8°; — Anecdotes contemporaines, ou souvenirs d'un ancien officier; 1827, in-18; — Etrennes morales, choix de belles actions et d'anecdotes nouvelles; 1828, in-18; — Etrennes curieuses et instructives, souvenirs offerts par l'année 1828 à l'année 1829; 1829, in-18; — De l'abolition de la peine de mort; 1830, in-8°; — Notice histor, et physiologique sur le supplice de la guillotine; 1830, in-8°; — Archives curieuses de l'Histoire, de la Littérature et des Sciences; 1830, in-8°; — Annuaire des Artistes français; 1832, in-18; 1833, in-16; 1836, in-8°; - Statistique des Beaux-Arts en France; 1835, in-8°; — Statistique des Gens de Lettres et des Savants existant en France; 1834, 1836, 1840. 2 vol. in-8°; — De la Peinture à l'encaustique; 1837, in-8°; — Annales de la Légion d'Honneur (recueil mensuel avec M. d'Olincourt); 1840, 2 vol. in-8°; — Biographie des Artistes vivants; 1842, in-8°; — Biographie des Gens de Lettres et des Artistes; 1843, in-8° (collection non continuée); — Observations sur la manière dont les

sujets religieux doivent être trastés par les artistes; 1864, in-8°; — des articles dans l'Encyclopédie des Gens du Monde, dans la Nouvelle Biographie génerale, dans divers journaux et recuests périodiques.

Documents particulture.

GUTOT - GRANDMAISON ( Pierre - John -Jacques-Guillaume), jurisconsulte français, nó a Oriéans, le 3 mars 1719, d'un procureur au Châtelet, mort le 18 avril 1784. A peine âgé de vingi-trois ans, il fut nommé à la suite d'un concours, et au moyen de dispense d'age, docteur agrégé de l'université d'Orléans, puis il obtint, en 1742, à la même université, une chaire de professeur. Après avoir été l'élève de Pothier, Il était devenu son ami et vivait dans son intimité. Guyot fut l'éditeur des Euwres porthumes de cet éminent jurisconsulte, publiées à Paris 66 Orleans, 1776-1778, 4 vol. fa-4" ou 8 vol. lm-12. En outre, ayant acquis un exemplaire des Pandecta Instiniona in novum ordinem digrata: chargé de corrections et d'additions de la main de Pothier, il s'en servit pour la seconde Adition de cet ouvrage, qu'il donna à Lyon, 1782, 3 vol. in-fol. Guyot, dont les descendants habitent encore aujourd'hul Orléans, as dutingualt des autres membres de sa famille par le surnom de Grandmaison. Les Siècles Illtéraires de la France de Desassarts, la Bibliothèque choisie de Livres de Droit de Camus. la Biographie universelle de Michaud et La Prance litteraire de Quérard le confondent avec GUYOT (Joseph-Nicolas), dont ils lui attribuent par erreur divers ouvrages. Z. REGRARD.

Archives municipales d'Origans, Registres de la parvoluse de Saint-Lionation, année 1718. — Journal de POrtegnois, année 1706. — R. Mahenet, Histoire de FUnicerates de Lois d'Origan, pog 200. — Documente

particulters.

GUYOT FOY. DESPORTANCES.

GUYS (Joseph), archéologus français, né à La Ciotal, en 1611, mort le 30 janvier 1691. Il entra dans la congrégation de l'Oratoire en 1622, ilt avec succès de nombreuses missions en Provence, et mourut en odeur de saintaté. On a de lui : Description des Arènes on de l'Amphi-thédire d'Arles; Aries, 1675, in-4°, avec fig. Cette description est encore fort estimés. L.

Leloug, Siel hist.

GUYN (Jean-Baptiste), auteur dramatique français, parent du précedent, né à Marseille, vivait au milieu du dix-huitième siècle. Il n'est connu que par quelques pièces non représentées et d'un mérite au-dessous du mediocre, telles que : Abailard et Héloise, drame en ciuq actes et en vers libres; Londres (Paris), 1752, in-12; reimprimé en 1755 dans le Thédire bourgeous de Duchesne; — Térée, tragédie en ciuq actes et en vers: Paris, 1753, in-12; — La Baquette mysteriteure, ou Abisas, histoire orientale; Paris, 1755, deux parties in-12. E. D-s. Ouerord, La trance intersire.

grus (Pierre-Alphonse), littérateur français, second fils du précédent, né à Marseille, le 27 août 1755, mort à Tripoll (Syrie), le 13 setembre 1812. Attaché d'abord aux ambassa françaises de Constantinople et de Vienne, il devint successivement secrétaire d'ambassair : Lisbonne, consul en Sardaigno , consul général à Tripoli (Barbarie), et entin chargé d'affaires à Tripoli (Syrle). On a de lui : deux Lettres sur lu Turcs, écrites de Constantinople, en 1776; -Sloge d'Antonin le Pieux; 1786, in-6° : l'actor y relève pae errour de Gibbon, qui a prétente que cet empereur avait préféré Marc-Aurèle à son propre file; — Antonia; Paris, 1787, in-P. Suivant Quérard, un sieur Moulin de La Chunaye est l'andace de faire réimprimer cet opucule sous son propre nom; Caen, 1819, in-8". Or pluglaire dit du reste dans sa préface que cet outrage a coulé sans peine de sa plume; ... le Maison de Molière, comédie en quatre actes, initée de Goldoni, représentée, sous le nom de 5.-L. Mercier, au Théatre-Français, en 1767 ; in-8°. Elle est mentionnée dans l'Almanach des Thélire sous les initiales de M. de La R. Guys a bisal en manuscrit des Mémoires sur la Sardaigne; nur les répolutions de Tripoli de Barbarie; sur la Cyrénaique ; et sur quelques autres pijs qu'il avait parcourus. A, DE L.

Quéroré, La France Hitéraire.

GUTS (Pierre-Augustin), hellénisk et mjipur français, de la famille des précédents, el à Marseille, en 1720 , mort à Zante, en 1799. 🛭 spirit la carrière du commerce, et fut asses 🕾 tolligent pour y réaliser nue bella fortant. Il avait fait de nombreux voyages en Grèce, 🕬 le Levant, et jusqu'en Syrie; il concut l'idée 🕸 comparer les Grecs anciens aux modernes d 🕮 rechercher parmi ces derniers les truces de gradeur, le genre d'esprit, les institutions de leus ancêtres. Homère à la main, il parcourut 🕪 sienra fola tout l'Archipel.Dana ces voyages 🛚 fut bien accueilli des Grecs, qui lui accordirest droit de cité à Athènes. Guys était correspordant de l'Institut national de France, de l'Actilémie de Marseille, de celle des Arcades 🗢 Rome. On a de lui : Mémoire sur le Cuimerce d'Angora; 1760, trois parties, in-12; 😁 Mémoires et observations en Javeur des 🕪 gociants de Marseille; 1760, 2 vol. in-12; — Eloge de René Duguny-Trouin; 1761, h-5°; Marseille ancienne et moderne; Paris, 1786, in-8° ; — l'oyage littéraire de la Grice, ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un Parallèle de leurs mœurs; Paris, 1771, 2 vol. in-12; seconde édition, considérahiement augmentée et contenant un Voyage 44 Sophie (capitale de la Bulgarie) à Constantinople, écrit par lettres en l'année 1744; 🚥 l'oyage d'Italie par lettres, écrites en 1773; un poème sur les Sausons, en vers irrégoliers; une traduction de l'Élégie d'Ovide Sur le moil de Tibulle; Paris, 1776, 2 vol. in-8", avec fit : Parts, 1783, 4 vol. in 8" et in 4", avec fig. Cel ouvrage se compose de quarante-six lettres : Gaya y

cite avec profusion; mais ses citations soct intéressantes, puisqu'elles poignont les mirrurs et les usages modernes des habitants de la Morée et de l'Archipel. Le l'oyage de la Grèce saint à Guys de jolis vers de Voltaire. Quelques observations, où il cherchalt à prouver que la prononciation des Grecs modernes était le meilleure, furent critiquées par le savant helléniste Larcher, auquel Guys repondit par une lettre adressée à son file, pasia qui n'est pas démonstrative sur ce point. L'auteur se préparait à publier une troisième édition de son Foyage, pour laquelle il avait amassé de nouveaux matériaux depuis douze ans, lorsque la mort le surprit ; - Essais sur les Elégles de Tibulle, mivis de quelques Poésses légères; La Haye et Paris, 1779. - Cette traduction, dit Quérard, est lois d'être parfaite; cependant elle exprime avec assez de sensiblité les idées gracleuses du poéte latin » ; — Le Bon vieux Temps ; dans cet opuscule l'anteur soutient que le bon Pieuz (emps n'est qu'une chimère des vieillards, qui regrettent en lui leur don jeune temps ; un mémoire Sur les hépitoux, dans lequel Il propose de vendre ces établissements au profit el dans l'intérêt des pauvres. Il a laissé ca manuscrita : Bloge historique de l'Anglais Silethrop ; — Mémoire sur les Ecrivains de la Grèce, etc. Alfred DE LACAZE.

965

Quérard, La Province Hitéraire. — Chaudon et Duiaudinu , Di-tionnaire universel (1800). — Desembris , Las Sidelas littéraires.

\* GUYER ON GUIER (Jour of Novelles on DEAROUGLES, dit on ), chromqueur français, qu'il faut se garrier de confondre avec le suivant (5), né vers 1330, mort en 1396. On ne consait que deux phases de sa vie. En 1367 il devint abbé de Saint-Vincent de Laon, et ce fut dans la viout-etmaicine année do son gouvernement qu'il « ordena et fit excripre - l'ouvrage que nons croyons à propos de mentionner ici. Son livre, resté manuscrit, se conserve aujourd'hui à la Bibl. impériale, registre in-4", de 181 feuillets, coté S. F. 9611. Il offre un récit des principaux événementa survenus de 1225 à 1380, comme l'indique ce titre - Cilx livres contient les histoires de C et IIII ans, esqueiz regnerent les empéreurs en partie Fédéric le II\*, Willem landegrave, Raoul, Adulphe, Aulbert, Henry de Lucemboure et Lois de Baviere, et depuis le pappe Grégoire le IX' jusques au pappe Jehan le XXII', et depuis le roy de France Lois, fil de Philippe dit. Auguste, jusques au roy Charle 61 de Philippe le Rel. - C'est en somme une compilation faite avec assez de soin, d'après un texte latin qui paratt devoir exister aussi à la Bibl impériale. Le père Lelong intitule le travail en question : Miroir historial, compilé et ordonné du latin en françois, etc.; et Prosper Marchand cite Jean de Guise comme l'auteur d'un Collectarium historia universalis et d'un Miroir historial

(1º Senfice, cl. d'estres jécrivaise, que copisies, senttembre dans cette group; ordonné du latin en français, etc., ajoutant:

a pent-être ent-on le même ouvrage ». Mais le manuscrit en trois vol in-fol que le père Latony indique comme faisant partie des manuscrits
Colbert n'a pas pu se retrouver. Florent Chrontian, le savant précenteur d'Henri IV, s'est servi de l'exemplaire cité, il l'annota même en plusieurs endroits, et écrivit à la fin ces mots, accompagnés d'un paraphe : « Achevé de le tyre
le 10<sup>4</sup> octobre 1565. » Louis Lacona.

Sandine, Notic at Animaguers, in Passium de Histor, intimie, p. 182. — Prospec Marchaed, Diet hist.; La flaye, 1788, in-fel.; L. I., p. 100. — Lelong, Bibl. hist., il., 18870. — La Chronique de Jean de Guise, S. F. 1822; fol. 1, 118, 181, 19, etc.

SUTSE on SUISE (Jacquer DE), amaliele flemand, né à Mons (Hainaut), dens la première moltié du quatorzième siècle, mort à Valanciennes, le 6 février 1399. L'ancienneté de sa amille et la protection que les princes du Hainout n'avaient cessé de lui marquer assuraient à Jacques de Guyse une place honorable dans le monde. La retraite convent mieux à sen goûts. Il prit l'habit des religieux de Saint-François. Reçu docteur en théologie, il enseigna cette science pendant vingt-cinq années, concurrenment aver les mathématiques et la philosophie, dans les différents monastères de son ordre. La Hainaut manquait d'annales particulières : Jacques de Guyse résolut de combier cette lacune, et consagra dès lors à des recherches historiques les loisirs que lui laissaient ses occupations obligées. D'ailleurs, il vouluit, comme il le dit lui-même, apporter post tribut de reconnaissance aux princes protecteurs de sa famille. Les lignes ou se trouve cet aveu nous semblent assez intéressantes pour mériter d'être citées : « Jaloux de suivre les traces de ses aieux, et privé des moyens de servir dignement les chefs de sa patrie, parce qu'il vit passvre et misérable, Jacques s'en est allé, comme le Moabite, sux champs de Booz. Là, dervière les mulasonneurs, it a glané, non sans peine, queiques épis, qu'ensuite il a tiés en gerbe, et il vient aujourd'hui déposer humblement le denier de la veuve dans le trésor du prince. » Cet ouvrage acquit une telle réputation qu'à Valenciennes, où le corps du religieux fut inhamé. on écrivit sur la pierre turnulaire ces mots : « Chy gixt maistre Jacques de Guise, authour des Crouloques de Haynnau. » Le manuscrit 5995 de la Bibliothèque impériale conflext une autre épitaphe fort singulière : elle est en vers latins et l'œuvre de celui dont nous traçons la vic. Le livre de Jacques de Guyse valait moins que 🗚 renommée. La critique y fait défaut, et Auber le Mire, qui avait la manuscrit au couvent des Corde-Hers de Mons , dit avec raison que 🕒 la partie relative à l'époque romaine a besoin d'être entièrement refondue ». Toutefois, André Ducheme ca a tiré l'histoire de l'abbaya de Liessis (Hainaut), qu'il inséra au tom. IX de la 2º partie des Historia: Francorum Scriptores, L'autout s'arrête dans son travell à l'année (390, et l'inificia -

Annales Hannoniæ, seu chronica illustrium principum Hannoniæ, ab inilio rerum usque ad annum Christi 1390. Loin de se restreindre à sa province, comme un titre aussi précis sem- : blerait l'indiquer, il a parlé des Bas-Pays, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre et du monde presque entier. Le manuscrit cru autographe des chroniques du Hainaut existe vraisemblablement encore à Valenciennes. Longtemps on a pensé que les franciscains de Mons le possédaient et l'avaient perdu au siège de cette ville par Louis XIV, en 1691. Cette opinion renferme une double erreur. Le manuscrit qui se trouvait entre les mains des moines était seulement une copie; et, loin d'avoir disparu pendant le siège, il avait été trente ans auparavant acquis et porté à la Bibliothèque du Roi. On l'y conserve aujourd'hui, sous le n° 5995 (3 vol. in-fol.), et Fortia d'Urban en a sidèlement reproduit le texte dans son édition. Au commencement du seizième siècle, on imprima de cet ouvrage une traduction française, dont voici l'intitulé : Illus/rations de la Gaulle Belgique, antiquilez du païs de Hainnau et de la grande cité des Belges, à présent dile Ravay,... et aultres choses advenues jusques au duc Philippe de Bourgogne, dernier décédé; Paris, 1531-1532, pet. in-fol., goth., à 2 col.; ibid., 1571, in-fol. Une personne inconnue l'entreprit, à la sollicitation de Simon Norkart, clerc du bailliage de Hainaut et conseiller de Philippe le Bon, duc de Bourgogne; abandonnée un instant, cette version fut continuée sur l'ordre de ce prince, vers 1446. Ce Philippe, le même que mentionne l'intitulé, étant mort en 1467, le traducteur a dû, sous le nom de Jacques de Guyse, faire des additions considérables aux chroniques terminées par l'auteur à l'année 1390. Ajoutons que ces additions existèrent uniquement en projet, puisque la traduction n'a pas même l'étendue de l'original et s'arrête à l'année 1243. Le cardinal Dubois possédait dans sa bibliothèque un exemplaire de l'édition de 1531, imprimé sur vélin avec figures peintes d'or et de coulcurs. Une compagnie de libraires hollandais l'acheta après la mort de ce ministre. Fortia d'Urban a, de nos jours, édité l'ouvrage latin de Jacques de Guyse, en l'accompagnant d'une traduction complète; Paris, 1826-1838, 21 vol. in-8°. Les tomes XVI, XVII, XVIII et XIX contiennent les Annales du Hainaut de Jean Lesèvre, publiées pour la première sois pour servir de supplément aux annales de Jacques de Guyse. Il paraît que Jacques de Guyse a produit un second ouvrage. Le catalogue des manuscrits des Petits-Augustins de Lyon lui attribue: Chronique des Comtes et Princes de Flandre, commençant par Liédris, premier comte, et finissant par Louis deuxième, comte de Flandre, dit Le Masle. A côté on lit: « Ce manuscrit fut fait l'an 1346, par ordre de Marie de Bourgogne; il est d'un très-beau caractère, et toutes les batailles qu'ils ont eues

avec les Français, tant par terre que par mer, sont représentées en miniatures d'un goût merveilleux. Jacques de Guyse, qui a composé ces chroniques, mourut l'année 1348. » Si la première de ces dates était exacte (1346), Jacques de Guyse aurait écrit ce livre bien jeune, puisqu'il mourut cinquante-trois ans après; mais comme il y a certainement erreur sur la seconde date, 1348, qu'il faut remplacer par 1399, la première peut aussi manquer de justesse. Louis Lacour.

Foppens, Biblioth. Belgica; Bruxelles, 1739, in-40, 1,513.

Pr. Marchand, Dict. hist.; La Haye, 1788, 303-304. — De Bure, Bibliogr. instruc., sect. Histoire; Paris, 1768, in-19.

t. II, no 5840. — Bayle, Dict. hist. — Lelong, Bibl. hist, éd. 1771, III, no 39288, 39427. — Chron. Su Hainaut, ed. Fortia d'Urban, t. I, l. l. cli. x. — Première Lettre sur J. de Guyse, annaliste du Hainaut, à M. de Stassart, direct. de l'Ac. de Brux., par A. Aubenas; Paris, 1889, in-89.

— Bull. de la Soc. d'Hist. de France, 1834, in-80, p.369.

\*GUYSE ou GUISE (Nicolas DE), chroniqueur belge, parent du précédent, né à Mons, mort le 17 juin 1621. Docteur en droit et chanoine de Cambray, il fut aussi le secrétaire particulier de François Buisseret, archevêque-duc de cette ville. Sa position auprès de ce personnage et les bienfaits qu'il en reçut lui inspirèrent la pensée d'écrire son éloge et sa vie. On lui doit encore une histoire de la cité de Mons, œuvre plus importante, et pour laquelle il reconnaît luimême s'être souvent aidé des Chroniques de Jacques de Guyse. Voici les titres de ses deux ouvrages: Vit. et panegyr. Francisci Buissereti, archiep. et ducis Cameraci; 1616, in-4°;

— Mons, Hannoniæ metropolis, interjecta comitum Hannoniæ chronologia brevi usque ad Philipp. 11, Hispaniæ regem; Cambray. 1621, in-4°. Ce livre a été imprimé depuis avec les Antiquitates Belgicæ de Grammaye; Louvain, 1708, in-8°. Louis Lacour.

Foppens, Biblioth. Belgica; Bruxelles, 1739, in-io, t. II. p. 911. — Lelong, Bibl. Aist, éd. 1771, III, 39432. — P. Marchand, Dict. Aist.; La Haye, 1788, p. 303.

GUYTON-MORVEAU (Louis-Bernard), clinmiste français, né à Dijon, le 4 janvier 1737, mort à Paris, le 2 janvier 1816. Son père, Antoine Guyton, professeur en droit, le destina a la magistrature, et en 1755 il obtint, par dispense d'age, la cliarge d'avocat général au parlement de Dijon. Ses plaidoyers et discours montrent qu'il était orateur et savant dans le droit; quelques vers de sa jeunesse disent aussi qu'il était bon littérateur. Mais la physique et la chimie formaient ses études de prédilection. Membre et chancelier de l'Académie de Dijon, il obtint des états de Bourgogne, en 1774, la fondation de cours publics de chimie, de minéralogie et de matière médicale, et il se chargea lui-même du cours de chimie. Plein d'ardeur pour la science, il apprit plusieurs langues vivantes, et traduisit divers ouvrages de Bergman, de Scheele et de Black, qu'il accompagna de notes. En 1773 il reconnut le pouvoir désinfectant de l'acide muriatique suroxygéné (chlore), et appliqua sa découverte à i'assainissement d'un caveau de la cathédrale de Dijon et aux prisons de cette ville. Pendant long-

temps ces fumigations gardèrent le nom de *fumi*gations guytoniennes. Malgré les services que Guyton rendait ainsi à l'humanité, ses confrères du parlement lui suscitèrent quelques désagréments, et il donna sa démission en 1782, gardant seulement le titre d'avocat général honoraire. Partageant son temps entre Paris et Dijon, il proposa dès 1782 un plan de nomenclature méthodique pour la chimie, et s'appliqua d'abord à la théorie de Stahl; mais Lavoisier comprit immédiatement tous les avantages que l'on pouvait tirer de cette idée, et réuni à Guyton et à quelques autres chimistes, il créa la nomenclature qui porte son nom, et qui domine encore aujourd'hui dans la science. Vers le même temps, Guyton s'occupa du *Dic*tionnaire de Chimie pour l'Encyclopédie métnodique; il y rassembla les documents les plus nouveaux, et l'Académie des Sciences lui décerna le prix qu'elle décernait tous les ans à l'ouvrage le plus utile.

Lorsque la révolution éclata, Guyton en adopta tous les principes. En 1790 il fut élu procureur syndic de son département, et en 1791 député à l'Assemblée législative, dont il devint président l'année suivante. Réélu à la Convention nationale, il prit place sur les hancs de la Montagne, et vota avec les membres les plus avancés de ce parti. Dans le procès de Louis XVI, il s'opposa au renvoi du jugement aux assemblées primaires, et vota sur toutes les questions avec la majorité. En 1793 il entra dans les comités de défense générale et de salut public. La tourmente politique ne le détournait cependant pas absolument de l'étude des sciences, et il profita de son crédit pour sauver les jours de quelques savants. Voulant utiliser l'invention des aérostats, il chercha d'abord à les appliquer à l'extraction des eaux des mines, puis il imagina de les employer à la guerre. Dès 1783 et 1784 il avait fait à Dijon quelques expériences sur la direction des aérostats. Sur son rapport, le gouvernement décida la formation d'un corps d'aérostiers militaires, destinés au service d'aérostats à l'armée. Guyton sut chargé de diriger les travaux préparatoires, qui se firent à Meudon, et envoyé en 1794 avec le titre de commissaire à l'armée du nord, où on essaya des ballons pour les reconnaissances militaires à la bataille de Fleurus. Vers le même temps, Guyton rendit de grands services à la France, en perfectionnant les procédés pour la sabrication des poudres et du salpêtre.

Après le 9 thermidor, Guyton, réélu membre du comité de salut public, sit plusieurs rapports sur des objets relatifs à l'industrie, aux sciences et aux arts. Membre du Conseil des Cinq Cents, dont il cessa de faire partie le 20 mai 1797, il s'occupa des sinances et de la navigation intérieure. Il prit une part importante à la création de l'École Polytechnique, dont il devint professeur et directeur. Comme administrateur des monnaics (1800-1814), il contribua puissamment à l'établissement du nouveau système monétaire.

Nommé membre de l'Institut de France à sa sormation, en 1796, il présenta à ce corps savant un grand nombre de mémoires. Parmi ses travaux on cite ses expériences sur la combustion du diamant, ses recherches sur les ciments propres à bâtir sous l'eau, ses observations sur la théorie de la cristallisation en général, et de celle des métaux en particulier, où l'on trouve la première indication du moiré métallique; sur le dissolvant naturel du quartz, sur la fusibilité des terres, sur la congélation de l'acide sulfurique concentré, sur le spath pesant et la manière d'obtenir la baryte pure, sur l'acide succinique, sur les affinités chimiques, sur la composition des sels, sur celle de différents gaz, sur la nature de l'acier, sur le platine, le bleu de Prusse, le caméléon minéral et l'acide oxalique, etc., etc. On doit encore à Guyton un pyromètre et de nouveaux procédés pour la fabrication du rouge à polir les glaces et l'acier. Enfin, par ses procédés de désinfection, il mérite d'être regardé comme un hienfaiteur de l'humanité. Toutes ses recherches n'ont pas cependant ce caractère d'exactitude sévère qu'exige la chimie; et plusieurs des résultats auxquels il était parvenu ont été justement contestés.

Membre de la Société royale de Londres et de plusieurs autres sociétés savantes, créé baron et officier de la Légion d'Honneur sous l'empire, il perdit à la Restauration sa place d'administrateur des monnaies; mais il en conserva les émoluments. Un affaiblissement graduel, auquel les événements n'étaient sans doute pas étrangers, le conduisit lentement au tombeau. Il avait épousé en 1798 M<sup>me</sup> Claudine Poullet, veuve en premières noces de Picardet, membre de l'Académie de Dijon, et ancien conseiller à la table de marbre de cette ville. Cette dame, qui survécut à son second mari , l'avait secondé dans ses travaux et surtout dans ses traductions : c'est à elle que l'on doit la traduction des Mémoires de Chimie de Scheele, 1785, et celle du Traité des Caractères extérieurs des Fossiles de Werner; 1790.

On a de Guyton-Morveau : Le Rat iconoclaste, ou le jésuite croqué, poëme héroi-comique en vers et en six chants; Paris, 1763, in-12; Paris, 1810, in-8°; — Mémoire sur l'Éducation publique; Paris, 1764, in-12; — Plaidoyer dans la cause entre le général de l'ordre de Citeaux et les premiers Pères; Dijon, 1766, in-4°; - Eloge du président Jeannin; Paris, 1766, in-8°; — Eloge de Charles V; Paris, 1767, in-8°; — Discours sur l'état actuel de la jurisprudence; Paris, 1768, in-8°; — Discours sur les mœurs, prononcé à l'ouverture des audiences du parlement de Bourgogne; Paris, 1770, in-12; — Digressions académiques, ou essais sur quelques sujets de physique, de chimie et d'histoire naturelle; Dijon et Paris, 1772, in-12; — Defense de la volatilité du phlogistique, ou

lettres de l'auteur des Digressions académigues à l'auteur du Journal de Médecine: sans lieu ni date (Dijon, 1772), in-12; 1773, in-8°; — Nouveau moyen de purifier absolument et en très-peu de temps une masse d'air infectée; Dijon, 1773, in-8°; — Discours publics et Kloges, auxquels on a joint une lettre où l'auteur développe le plan annoncé dans l'un de ses discours pour réformer la jurisprudence; Paris, 1775-1782, 3 vol. in-12; — Instruction sur le mortier de Loriot; Dijon, 1775, in-8°; — Mémoire sur l'utilité d'un cours de chymie dans la ville de Dijon; Dijon, 1775, in-4°; — Eléments de Chymie théorique et pratique rédigés dans un nouvel ordre, pour servir aux cours publics de l'Académie de Dijon (avec Marel et Durande); Dijon, 1776-1777, 3 vol. in-12 : c'est le résumé du cours de Guyton; — Opuscules chimiques at physiques, traduits du latin de Bergmann (avec des notes); Dijon, 1780-1785; — Mémoire sur les dénominations chimiques, la nécessité d'en perfectionner le système, les règles pour y parvenir, suivi d'un tableau d'une nomenclature chimique; Dijon, 1782, in-8°; — Description de l'aérostat de l'Académie de Dijon, contenant le détail des procédés, la théorie des opérations, les dessins des machines, et les procèsverbaux d'expériences, etc.; suivie d'un essai sur l'application de la découverte de MM. de Montgalsier à l'extraction des eaux des mines (avec Chaussier et Bertrand); Dijon et Paris, 1784, in-8°. Guyton était monté à plusieurs reprises avec l'abbé Bertrand dans le ballon à gaz inflammable construit par les soins de l'Académie de Dijon. Il avait fait construire, pour essayer de le diriger, une machine armée de quatre rames. Au moment du départ, un coup de vent endommagea l'appareil et mit deux rames hors de service. Cependant, Guyton assure avoir produit avec les deux rames qui restaient un effet sensible sur les mouvements du ballon. Ces expériences furent continuées encore longtemps par l'Académie de Dijon; elle fit à ce sujet de grandes dépenses, qui restèrent inutiles; —Plaidoyers sur plusieurs questions de droit; Dijon, 1785, in-4°; — Dictionnaire de Chimie de l'Encyclopédie par ordre des matières; Paris. 1786, in-4°; — Méthode d'une Nomenclature chimique (avec Lavoisier, Laplace, Monge, Berthollet et Fourcroy); Paris, 1787, in-8°; — Essai sur le Phlogistique, traduit de l'anglais de Kirwan, avec des notes; Paris, 1788, in-8°; - Opinion dans l'affaire de Louis XVI; Paris, 1793, in-8°; — Traité des moyens de désinfecter l'air, d'éviter la contagion ou d'en arrêter les effets; 1801, in-8°; 3° édition, avec des planches donnant la description des appareils permanents de désinfection, et des augmentations considérables relatives à l'extirpation de la fièvre jaune; Paris, 1805, in-8°; — Rapport fait à l'Institut sur la restauration

du tableau de Raphael connu sous le nom de la Vierge de Foligno (avec Vincent, Tannay et Berthollet); 1802, in-4°. Ce mémoire est d'un grand intérêt pour les peintres; Guyton y explique fort au long les causes de l'altération des couleurs dans la plupart des tableaux modernes, et au moyen de l'analyse des couleurs employées par les anciens mattres, il indique comment on peut prévenir cette altération. Guyton-Morveau a en outre donné un grand nombre d'articles à dissérents recueils, notamment à la Collection académique de Dijon; au Journal de Physique, au Journal des Savants, au Bulletin des Sciences de la Sociéte Philomatique, aux Annales de Chimie, dont il fut un des principaux collaborateurs, am Journal des Mines, an Journal de l'École Polytechnique, aux Mémoires de l'Institut & à quelques journaux allemands.

L. LOUVET.

Bertholiet, Éloge historique de Guyton-Morveux. — Ferd. Horfer, Histoire de la Chimie. — Desessarts, Les Siècles littéraires de la France. — Rubbe, Vielle de Boisjolin et Sainte-Preuve, Biogr. unio. et port. du Contemp. — Gauthier de Claubry, dans le Dictionnaire de la Conversation. — J. Turgan, Les Ballons.

GUYTON (N....), frère du précédent, a publié sous le pseudonyme de Brumore: Traité curieux des Charmes de l'Amour conjugal, extrait du latin de Swedenborg; Berlin et Bâle, 1784, in-8°; — Vie privée d'un prince célèbre, ou détails des loisirs du prince Henri de Prusse dans sa retraile de Reinsberg; Berlin, 1784, in-8°, et 1785, in-18. L. L.—T.

Querard, La France littéraire.

GUZMAN, noble famille espagnole, qui remonte aux anciens comtes goths du royanne de Léon. Les principaux personnages de cette famille sont :

GUZMAN (Alfonse Perez DE), le Bon (d Bueno), fameux capitaine espagnol, né à Valladelid, en 1258, mort en 1309, tige des comtes de Niebla, ducs de Medina-Sidonia, était fils naturel de Pierre de Guzman, gouverneur de la Castille. Connu par ses succès contre les Maures, il quitta l'Espagne lorsqu'il vit le roi Alfonse X s'allier avec ces infidèles pour réprimer la révolte de l'infant don Sancho, son fils, qui tentait de le détrôner. Humilié par ses frères, qui lui reprochaient sa naissance, et en désaveur auprès du roi, il passa en Afrique. Abenjusaz, roi de Maroc, lui confia le commandement de ses troupes. Vainqueur des souverains de Fez et de Tripoli, Guzman rentra en Espagne comblé d'honneurs et chargé de richesses, qu'il employa à l'acquisition de la seigneurie de San-Lucar de Barrameda. Il conseilla à don Sanche, qui venait de succéder au trône de Castille, la conquête de l'importante place de Tarifa (1293), et sokla de son propre argent les troupes à la tête desquelles il réalisa lui-même cette entreprise. Les Maures firent les plus gramis efforts pour ressaisir cette clé de l'Espagne, cette porte de l'Andalousie. L'infant don

Juan, qui voulait détrôner don Sanche, son frère, s'allia avec ces infidèles, et vint l'assiéger à leur tête. Irrité de ne pouvoir l'emporter, à cause de la vigoureuse résistance de Perez de Guzman. chargé de la désendre, il s'avance au pied des murs, et montrant à cet intrépide guerrier son fils, qu'il venait de lui ravir, il menace de l'égorger si on ne lui ouvre les portes de Tarifa. Ainsi placé entre le sacrifice du sang ou de l'honneur. Guzman ne cède qu'à l'indignation que soulève en lui cette lache intimidation. « Tu auras l'arme pour égorger mon fils, répond-il à son interlocuteur, mais la place jamais! » Cela dit, il lui lance le poignard qu'il portait avec lui, puis va tranquillement s'asseoir à table avec Marie Corunel, son épouse, sans prononcer une parole. Un cri d'horreur le rappelle au haut des murs; l'infant venait d'exécuter sa menace. A la vue de ce spectacle. Guzman se contente de dire aux siens: « Veillez au salut de la place : le devoir avant tout ». Le roi voulut récompenser cet acte de fidélité, célébre depuis par les vers de Lope de Vega (voy. ce nom). Il donna à son auteur le surnom de le Bon, el Bueno, et lui permit de porter sur son blason une tour surmontée d'un cavalier qui lance un poignard, avec cette devise: « Mas pesa el rey que la sangre » (mon roi a plus de poids que mon sang). paroles qu'il avait prononcées à Tarifa à la vue de son fils égorgé.

Pendant la minorité de Ferdinand IV, Guzman se rangea du parti de la reine mère Marie, régente, et eut la garde des tours de Léon jusqu'à la majorité du roi. Sur ces entrefaites les Maures envahirent la Castille, et tuèrent le grand-maître de Calatrava. Chargé de les repousser, Guzman couvre l'Andalousie, et livre aux infidèles un combat près d'Arjona, où il sauva la vie à l'infaut don Henri. En 1308, il fut chargé du commandement des troupes que Ferdinand IV envoya assiéger Algesiras. Il poussa une pointe sur Gibraltar, qu'il enleva; mais l'année suivante, s'étant jeté dans les montagnes de Gausia, lieux escarpés, où n'avaient jamais pénétré les étendards chrétiens, il fut assailli par un gros de musulmans, et atteint au côté d'une slèche. Il parvint cependant à dégager ses gens malgré sa blessure et mourut peu de moments après. Le monastère de Saint-Isidore, qu'il avait sondé près de Séville, reçat ses dépouilles mortelles.

V. MARTY.

Prudencio de Sandoval, Cron. del Emperad. Alonso VII de Esp. — Cronica de 1) Sancho el Bravo; Valladolid, 1584, in-fol., fol. 76. — Mondejar, Mem. & Alfonso el Sabio. — Don Manuel-Josef Quintana, Vidas de Espa-Roles celebres.

GUZMAN ou GUSMAN (Leonora DE), dame de Medina-Sidonia; elle naquit vers 1310 ou 1312, et mourut en 1350. Elle fut mariée, trèsjeune, à don Juan de Velasco. Il paratt qu'elle était déjà veuve lorsque, en 1330, le roi de Castille Alfonse XI, dit le Venyeur ou le Justicier, la vit, et fut frappé de sa beauté. Leonora, de-

venue maîtresse du roi, exerça sur lui un pouvoir tel que la reine, Marie de Portugal, se trouva réduite, dans sa propre cour, à un rôle secondaire. Pendant vingt années, Marie dévora en silence les ennuis et les humiliations dont l'abreuva cette favorite. Leonora, enivrée de son triomphe sur la mère de l'héritier présomptif du trône de Castille, doublement sière de la constance du roi et de la nombreuse famille qu'elle lui avait donnée, Leonora ne songea pas qu'un jour peut-être cette reine aurait la possibilité de punir son arrogance. Ce jour vint. Le 26 mars 1350, Alfonse mourut, de la peste, dans son camp, devant Gibraltar, qui appartenait aux Maures, et dont les Espagnols faisaient alors le siége. Les yeux de Leonara s'ouvrirent soudain sur le danger de sa situation ; elle quitta le camp. où elle avait suivi Alsonse, et prétendit vou loir accompagner le corps du monarque jusqu'à Séville, où résiduient la reine et son fils don Pedro, anquel on ne tarda pas de donner le surnom de Cruel. Mais, changeant de dessein, elle laissa le funèbre cortège poursuivre sa route vers Séville, et alla s'enfermer dans la ville de Medina-Sidonia, qui lui appartenait. C'était une des plus fortes places de l'Andalousie ; toutefois, elle ne crut pas prudent d'y rester. Sur la nouvelle qu'Albuquerque s'avançait avec des troupes pour l'assiéger, elle ne prit plus conseil que de sa témérité habituelle, et se rendit à Séville pour se présenter au nouveau roi, dont elle espérait être honorablement traitée. Mais Pedro satisfit sa cruauté naturelle aussi bien que le ressentiment de sa mère en faisant arrêter et jeter en prison la mattresse de son père. On la transféra ensuite à Talavera, dans le royaume de Tolède, dont le gouverneur était Olmeida. Ce dernier reçut peu après l'ordre de faire mourir Leonora de Gusman. Elle avait eu d'Alfonse le Justicier cinq fils : Henriquez, comte de Transtamare, qui, dans la suite monta sur le trône de Castille; Tello, comte de Biscaye, Sanche, Juan et Pedro. C'est par erreur que quelques historiens ont compté parmi les enfants de Leonora don Fadrique ou Federic, que Pierre le Cruel tua de sa propre main. Fadrique était, comme le roi son frère, fils d'Alfonse XI et de Marie de Portugal.

Camille LEBRUN.

Marians, Histoire d'Espagne. — Chronique d'Alon-

de Batres, poete et chroniqueur espagnol, né en 1405, mort en 1470, à Batres; fils de don Pedro Suarez de Guzman, grand-notaire ou chancelier de la province d'Andalousie, et de dona Elvira de Ayala. Célèbre à la cour lettrée de Jean II, roi de Castille, il prit tour à tour place dans les conseils et dans les armées de son roi. Lorsque le connétable Alvarez de Lima dirigea une expédition contre les Maures de Grenade, il vint se ranger sous les drapeaux castillans à la tête d'un corps de troupes qu'il avait levées à ses

gueruela. Mais sa parenté avec l'évêque de Valence, sous les ordres duquel il servait, le fit soupçonner d'avoir conspiré avec ce prélat une luine contre le connétable, pour servir les desseina de l'Aragon et de la Navarre contre les intérêts du roi. Arrêté, îl n'eut pas de poise à se disculper, et fut remis en liberté. Dès lors, dégoûté de la vie publique par les intrigues de cour, il se retira à Batres, où il cultiva exclusivement, et avec beaucoup de succès, la poésie, in philosophie et l'histoire.

C'est en remémorant les événements de son temps auquel il avait pris plus on moins de part, qu'il s'est acquis les droits les plus légitimes à l'estime de la postérité. La Chronique de Jean II, qu'il a compilée, refondue et complétée, commencée par Alvar Garcia, fut successivement continuée par le poéte Jean de Mona , par Pedro Carrillo de Albornoz , et frère Lope de Barrientos. Perez de Guzman la reprit, et lui donna la précision et la forme la pius convenable (1450). Son style est concis et clair. On y reconnaît l'impartialité d'un philosophe, qui ne dissimule at vices ni vertus, dans la peinture al Traic qu'il nous donne d'un temps rempli de conspirations et d'intrigues. Quolque ennemi du connétable , bien qu'il blâme l'influence absolue de ce favori sur l'esprit du roi son mattre, il ne laissa pas de réprimander la conduite des infanta et des grands , leurs conseils et leurs complices ainsi que les moyens violents qu'ils employèrent pour enlever leurs adversaires de in cour. Mais c'est suriout dans ses portraits des rois et des grands hommes de son époque que Guzman met su jour toutes les ressources de son style, à la fois énergique, élégant et pittorusque. Plus d'une fois sa sévère franchise irrita la cour. Ses poésies traitent de sujets moraux ou mystiques. Les plus célèbres sont les sept cents complets sur l'art de bien vivre, et les éloges des hommes illustres de l'Espagne. Il a décrit en soixante-quatre stances les quatre vertus cardinales, rais en vers le Pater noster et de nombreuses hymnes à la Vierge et à différents saints. La plupart des poésies de Guzman se trouvent dans les cancioneros espagaols. Sa chronique a pour titre : Cronica del señor don Juan Segundo deste nombre , rey de Castilla ; .... Las generationes, sembiansas, o obras de los excellentes reyes de España D. Enrique el Tercero, e D. Juan el Segundo; y de los pensrables prelados, y notables cavalleros que en los tiempos de estos reyes fueron. Ses poéales sont : Las Sentenclas copias de bien vivir ; Lisbonne, 1564; - Loo de los claros Varones de Españo ; — Confesion rimada ; — Coplas contra los que dizen que Dios en este mundo nin do bien por bien, nin mal por mal; -Coronación de las cuatro Virtudes cardinales: - Copias à la morte del obispo de Aurgas don Alonso de Cartagena; — Exposicion del Pater nester y Ave Maria, y Confessionario; | ordonné la publication d'une bible polygiette.

frais, et prit part, en 1431, à la batallie de Hi- : — Los 95 Coplos de visios y virtudes ; — Los Victor MARTY. Properbios , etc.

Riculas Autonio, Bibliothesa (Rupana ndus. – Lo-graio de Onboo, Collection de Jos majores Autores Japo-Roles , tomas XII et LJ.

QUEMAN ( Don *Henri* on ), denzième dec de Medica-Sidonia, capitalus espagnol, file naturi du premier duc de ce nors, mort en 1493. 1 l'avénement d'isabelle au trône de Castille, il s'était établi à Sévide pour défendre la cause ét outle reine contre Rodrigue Ponce de Léon, maquie de Cadix, qui, établi à Xérès, appeint tout l'Andalousie au parti de l'infante Juaga (seg. os nom). A l'arrivée d'Isabelle de Castille (sep. ce noca), Guzenan dénonça aux pinds de cuite reine tous les méfaits du morquis, qui sut ei bier rentrer en grâce, que les deux rivous repres l'ordre de quitter Séville. A la reprise de la guere contre les Maures, Ponce de Léon surprend ilhama, et s'y renferme. Le rui de Grenade revisat l'assièger avec toutes ses forces; la situation du marquis est désempérée a'il n'obtient le plu prompt secours. Le duc de Medina-Sidonia, dans ce moment extrême, oublie le passé pour ripondre à l'appel de la marquise de Cadix. A la tête de 5,000 hommes de cavalerie , de 50,000 fastassins , levés à la hâte et à grands frais , le dut, auivi de l'élite des chevaliers andalous, sort de Séville, et vient délivrer Albama et son délinsour : le duc se retira comblé de félicitation et réconcilié avec celui qui lui devait un ni grant et ai généreux sorvice.

Au siège de Malaga, le duc de Medina-Sidois vint, en simple volontaire, avec cent valuerers de toutes graudeurs, armés et abondament approvionnés; il amenait en outre, également ievé à ses frais, un nombreux corps de trespes, et apportait à Leurs Majestés Catholiques m don de vingt mille doublons d'or. Hanri de Guzman mourut après avoir pris une part gioricuso à la conquête de Grenada.

V. M—v.

Hernande del Frigue, Chronica de las Aspes Catholica. evzman (Don Perdinand-Nuñer na), m latin Nonnius Pincianus, célèbre rhéteur espagno), né à Pincium, dont le nom moderne est Val-Indolid, en 1488, mort à Salamanque, en 1567. Il était de l'illustre famille des Guzman , et son pare était sorintendant des recettes royales à Valladolid. Il ent pour maître Elio-Antoine de Lebrixa, en latin Nebrissensia (20y. ce note), latiniste élégant et pur et habile grammairien. Il passa ensuite à l'université-de Bologne, et étuda avectant d'ardeur et de succès la langue grecque, qu'au hout de peu d'années il parvint à égaler ees savants matires, Jovien du Péloponnèse et Philippe Béronid. Pendant son séjour en Italio, il achela à granda frais bon nombre d'ouvrages grecs. qu'il rapports en Espagne. Le cardinal Ximente. qui venait de fonder l'université d'Alcala de Henarès, où il attirait les plus habiles profes-- seurs, par les traitements qu'il Jeor offrait, avail

Attaché à cet important travail, le jeune Nuñez traduisit en latin la plus grande partie de l'édition grecque des Septante. Jaloux ensuite de propager par ses travaux l'étude de la langue grecque, il occupa la chaire inaugurée, dans la nouvelle université, par Démétrius Lucas. Des discussions, qu'il engagea avec ses collègues, l'amenèrent à se transporter à Salamanque. Il continua dans cette université l'enseignement du grec, et dans sa chaire de rhétorique, qu'il occupait en même temps, il expliqua et commenta l'histoire naturelle de Pline et de Sénèque le philosophe. L'historien Zurita, le cardinal de Mendoça et beaucoup d'autres célébrités se formèrent à son école. Ce savant philologue légua sa riche et précieuse bibliothèque à l'université de Salamanque et ses autres biens aux pauvres. Philosophe austère, il ordonna de graver sur son tombeau ces mots: Maximum vita bonum mors. On a de lui: Annotationes in Seneca philosophi Opera; Venise, 1536, in-4°; — Observationes in Pomponium Melam; Salamanque, 1543, in-8°; — Observationes in loca obscura et depravata Historiæ Naturalis C. Plinii, cum retractationibus quorumdam locorum Geographiæ Pomponii Melæ, locisque aliis non paucis in diversis utriusque linguæ auctoribus castigatis et expositis; Salamanque, 1544; Anvers, 1547; Francfort, 1569, in-fol.; — Glosa sobre las Obras de Juan de Mena; Séville, 1528, in-fol.; Tolède, 1547, in-fol.; Alcala, 1566, in-8°; — Refranes y Proverbios glosados; Salamanque, 1555, in-4°. V. MARTY. Telssier, Éloges des Savants. - Chaussepié, Dictionnaire historique. - N. Antonio, Bibliotheca Hispana.

GUZMAN OLIVARĖS (DE). Voy. OLIVARĖS. GUZMAN (Dona Ana ou Louise de), reine et régente de Portugal, tille de Juan-Perez de Guzman, duc de Medina-Sidonia, morte en 1666. Elle contribua beaucoup à l'élévation de Jean de Bragance, son époux, au trône de Portugal (1640), et poussa en même temps son frère, le duc de Medina-Sidonia, à soulever l'Andalousie. Après la mort de son époux, en 1656, Dona Guzman prit la régence, soutint avec fermeté la lutte contre les Espagnols, et finit par assurer l'indépendance du Portugal, dont la couronne resta sur la tête de son fils ainé. Accablée de douleur par la conduite de son fils, elle se retira dans un cloitre, où elle mourut. Lorsque le duc de Bragance se demandait s'il céderait aux invitations de la noblesse portugaise, en prenant la couronne, ou aux ordres de la cour d'Espagne, en se rendant à Madrid, cette femme, qui avait le courage et la détermination d'une Guzman, lui dit : « Mon cher, si tu vas à Madrid, tu cours à la mort; si tu t'avances à Lisbonne, tu cours au trépas : une mort glorieuse dans ta patrie est préférable à une mort honteuse en Espagne. » **V.** M.

F. Denis, Portugal, dans l'Univers pittoresque.

vivait dans la seconde moitié du seizième siècle; il n'est connu que comme auteur des Trionfos morales; Séville, 1581, imitation des Trionfi de Pétrarque.

G. B.

Ticknor, History of Spanish Literature, t. III, p. 19.

\* GUZMAN (Juan DE), littérateur espagnol, contemporain de Philippe II. Il existe de lui une Rhethorica (Alcala, 1590, in 8°), divisée en quatorze combites, ou invitations à des fêtes.

G. B.

Ticknor, History of Spanish Literature, t. III, p. 187.

GUZMAN (Pèdre DE), surnommé el Coxo (1),
peintre espagnol, né vers 1557. Il fut un des
meilleurs élèves de Patricio Coxès. Il aida son
maître dans la décoration du Prado, et peignit
seul le plafond du cabinet du roi Philippe III. Ce
monarque choisit Pèdre de Guzman pour son
peintre particulier, le 10 février 1601. Guzman
professa avec distinction, et fit de nombreux
élèves. Ses tableaux, presque tous des portraits,
accusent un bon dessinateur et un coloriste
maître de ses tons.

A. DE L.

Guevarra, Los Comentarios de la Pintura. — Quilliel, Dictionnaire des Peintres espagnols.

GUZMAN (A.-M.), démagogue espagnol, né à Grenade, en 1752, guillotiné à Paris, le 16 germinal an II (5 avril 1794). Il se fit naturaliser français en 1781, et se montra l'un des partisans les plus fougueux de la révolution. Après avoir servi quelque temps dans les armées républicaines, il revint à Paris, en 1793, et se lia avec Hébert (le P. Duchesne), Desfieux et les principaux membres de la commune de Paris, qui en firent un de leurs agents les plus actifs. Il devint membre du comité révolutionnaire central. séant à l'archevêché, et parmi des insurgés en permanence il sut encore se faire distinguer. Il était à Marat ce qu'était Saint-Just à Robespierre. Il se montra l'un des ennemis les plus acharnés des girondins dans les clubs et les réunions publiques, et fut surnommé par les faubouriens don Tocsinos, par allusion au tocsin, qu'il avait fait sonner le 31 mai au soir pour assembler la populace et la précipiter contre les députés accusés de modérantisme et de fédéralisme. Le triomphe de Guzman dura peu. Denoncé le 2 juin 1793 par Barrère comme l'un des instigateurs des mouvements populaires, il ne fut pas poursuivi alors; mais le comité de saint public résolut d'abattre la faction qu'il dirigeait : il sut arrêté dans la nuit du 15 germinal an II. Traduit au tribunal révolutionnaire, il fut condamné le lendemain, « comme conspirateur, ayant d'abord été complice de d'Orléans et Dumouriez : puis ayant voulu massacrer les patriotes des comités de salut public, de sûreté générale et les jacobins ». Il fut exécuté le même jour (2), sur la place de la Révolution. Henri Lesueur.

<sup>\*</sup> GUZMAN (Francisco DE), poëte espagnol.

<sup>(1)</sup> Le Boileux. Peut-être le nom de son maître, Coxès, contribua-t-il à lui faire donner ce surnom.

<sup>(3)</sup> Avec lui, et comme ses complices, furent exécutés P.-P. Fabre d'Égiantine, J. Delaunay, P. Chabot, F. Ca-

Le Meniteur universel, an 190, an 186; an 18, and 500 197 — Biographie moderne; Paris, 1906. — Galerie historique des Contemporains, Brancière, 1918. — Ar. noult, Juy Jony et Norvine, Biographie mouvrile des Contemporains; Paris, 1922. — Thiers, Histoire de la Mévolution française, L. 19, passies, — Lumarline, Histoire des toirendins, t. 91, p. 61.

\* GWALTE (David Ap.), célèbre berde gallois, né en 1340, à Brogynia (comté de Cardigan), mort vera 1400. Il fut élevé, jusqu'a
l'âge de quinze ans, à Emlyu, dans la famille de
de Llewelyn Ap., Guilym Tychan, lord Cardigan,
il devint ensuite intendant et précepteur particulier dans la maison d'Hoel II est généralement
connu sous le nom de David de Glamorgan, et
du Rossignol de Teivi Vale, dans le comté de
Cardigan. Les poèmes de Gwilym ont été publiés par Owen Jones et William Jones; 1792,
la-8°. Wil. Owen pense que pour l'invention,
Tharmonie, la clarté et l'élégance du langage,
Gwilym n'a été surpassé par aucun des poètes
gallois venus après lui.

Z.

Fie de l'ivilym, en lête de ses OEuvres. — Chalmers , General Biographical Dictionary

GWINER ( Matthier), médecin et poête dramatique anglais, né à Londres, vers 1554, mort dans la même ville, en 1627. Il acheva ses études au Saint-John's college d'Oxford, et en devint plus tard membre agrégé. Il pratiqua pendant plusieurs années la médecine à Oxford, el accompagna ensuite sur le continent sir Henry Unton, ambassadeur d'Elisabeth à la cour de France. Lors de l'établissement du collège Gresham, il fut appelé à y professer la médecine, et en 1605 il fut élu membre du Collège des Médecius. Gwinne était instruit, mais il a peu écrit sur son art; ses ouvrages appartiennent à la littérature oratoure et pratique; son style, qui ne manque pas de vivacité, est picio de mauvais goût et de Jeux d'esprit. Parmi ses écrits on remarque deux pièces de théâtre : Aero, tragédie; 1603, m-4"; - Vertumnus, sire annus recurrens Ozonii; 1607, in- i\*.

Wood, Atheur Ozonienses - Ward, Linus of the Greshum professors, - Chaimers, General Biographical Bictionery. - Biographia Britannica.

GTAC. Voy. GIAC.

" 676 ks ( l'éync), premier roi de Lydie de la dynastie des Mermades, détrôna Candaule, et lui succèda en 716 avant J.-C. d'après la chro-nologie d'Hérodote, en 718 d'après Diodore, et en 700 auvant Eusèbe. Hérodote le fait régner trente-huit aux et Eusèbe trante-six, ce qui place sa mort en 678 on en 664 avant J.-C. Les anciens nous ont transmis sur Gygès des lépendes tres-curieuses, mais qui n'appartiennent pas à l'histoire, les sents falts de ce règne qui méritent d'être mentionnés sont les suivants : les Lydiens étaient disposés à lui refuser l'obéiseance; un oracle leur prescrivit de se sommettre, et Gygès exprima au

mille Oranowian, G.-F. Lezraix, P. Phelipeaux, G. Dazire, M.-J. Hérault de Mchellen, G.-J. Duttun, M.-R. Subagurt Timpogues, S.-J. Frey, L. Frey, et G.-P. Diederickum, On leter adjuightl. le pénéral Westermann. recomaissance en faisent en temple de Dulphes de magnifiques présents. Il fat un guerre avec diverses villes de l'Asie Mineure, telies que Milei, Smyrne, Colophon et Magnésie. Les richesses de Gygés étaient passées en proverbs.

Mérodoin, î, î-tê, avec les notes de Bache, - Janin, î, î, - Pausania, îV, 21, - Nicoles de Dames, Prag., de d de dans les Prag. Mai. Grare, édit, 1966t, î, îiî, -Cromar, Prag. Aini, p. 100; Mairane, î, p. 79, 200 îi.

"GYLDENLORVE (1) ( Ulrich - Christian, conto), grand-amirai deneis, file netural de Christian V et de Sophie-Amélie Moth, as as 1685, mort en 1719. Il écrivit, en français, es journal du voyage qu'il fit en 1704 (mai-aptembre), à la suite du rui Prédérie IV. Oz manarque visita Frederikstad, Christiania, Kangberg, Toenaberg, d'où il suivit les côtes paqu'à Stavanger. De là il se rendit par mer à llerge, puis à Droutheien, d'où il revint à Christiania par le Guidhrandedalen et la vallée du Glome jusqu'à Kongavinger. L'intéressante reinten de Gyldenloeve a été traduite en danois, sons le titre de : Degregister sons K. Friderich IV des Reise i Norge; Christiania, 1770. E. B.

System et Meuft, Litt.-Lon. - Inden, Dentstein Signs Mistoria, t. V. p. 200, 200.

GTLEBRESTOLDE ( Michal-Olal Wexamen anobii en 1647, sous le nom de), publicistest éradit suéciols, né le 9 février 1609, à Pjetteryden (Smiland), où son père élait chapelain, mort le 28 juin 1670. Après avoir été reçu deteur en philosophie à l'université d'Upant, en 1632, illobtint une subvention pour voyager quale ans à l'etranger, et parcourut l'Allemagne et la Hollando, où it se lia avec Helanius et Vensis. De retour dans as patrie, en 1636, il devint secrétaire de l'amiral Gyllenhjeim, et fut anccesivement recteur de l'école de Wexice (1638). professeur de politique et d'histoire (1640), et professeur de droit (1647) à l'université d'Ala. Dans l'un de ses ouvrages, intitulé Politica Pracepta, il dissit que le drots (grand-chanceller) est un vice-roi, et qu'il a mission de rappeter au menarque ses devoirs. Charles X prit orabrage de ces maximes, et pour empêcher que le professeur ne les inculquat à la jeunesse, il l'éluigne honsrablement de l'université, en le nommant assesaeur au iribunal supérieur de Abo., en 1657, Gridenstolpe devint hæradshæfding (juge territorial) de Wettle, Haskim et Hising dans la province de Elfsborgen 1667, et obtint en récompense

(1) Ce nom, qui signific lion d'or, était apécialement affecté aux fils naturels des roin de fluctuars, comme crius de Guilenhjerm (campie d'or) l'était aux bétarés des rois de soède, L'histoire mentionne plusieurs Gylechieure : Lirich-Christian fils naturel de Christian IV, in dictingua commé genéral au siège de Copenhague put les Suédois, en 1820, — l'brich-Prédérie, fils naturel de Fréderic III, mort a Hambourg, en 1706. Il fut languampa finaverneur de Norvège, et il son fort sual de son autorité et de la faveur dont il jouisseit auprès de son frère Christian V. Il contribus pulsamment à la chute du résière Griffenfiel, — Christian, fils maturel de Christian V, et frère de Frédéric IV, dont il fut favori mourul dums su jeuneure. Il était grand-connétable.

do ses services l'affranchiseement de plusiours do sos domeinos. Sos principaux ouvrages sont : Politica Pracepta ad statum imperit Gothica-Succici accomodata, domesticis passiin exemplis illustrata; Abo. 1647, et 1657 . I'un des prespiers ouvrages qui aient éte publiés en Suède ear catte matière; - Epilome Descriptionis Suecie, Gothie, Fenningie et subjectarum provinciarum ; Abo , 1650 ; et dans la Collectio Monumentorum de Haha; Brunswick, t. II; 1726 : ce travail estimé avait déjà éte publié sous forme de dissertations . Il traite de la géographie et de l'ethnologie des États du roi de Suède, des antiquités qui s'y frouvent, des langues qui y sont parièrs, de l'administration civile et occiésinstique, de l'état des finances, des familles illuotres et enfin des rois de Suède; — Synopsis Conomie: Abo, 1645; - Biblest Precepta; Abo, 1630 ; — De Jurisprudentia ; 1648 et 1630. E. BEAUVOIS.

Sijuruman , Dibl. Suin-Gothien, 1, U. p. 200-201. --Blogr Log., L. T. p. 200-274.

\* GTERRESTOEPE ( Nils), fils du précédent. homme d'État suédois, né à Abo, le 5 novembre 1648, mort le 4 mai 1709. Après avoir achevé ses études, il entra a la chancellerle, en 1863, et fut nommé secrétaire d'ambassade en France. Physiques missions diplomatiques ini furent confiées : en 1674, il conclut des traités avec la Hollande et le Palatinat; en 1880 li fut chargé de rapréseuler Charles XI comme médiateur entre le roi de Danemark et le duc de Holstein. Ayant succedé à Lindskæld comme gouverneur du prince Charles (XII), Il fut l'un de ceux que Charles XI désigna pour exerver la regence durant la minorité de son fils. Gyidensiolpe devint en 1705 président du collège de chancellerie. Il présida la diète en 1690, et l'ut créé combs en 1690. La même année l'université de Lund le choisit pour son chancelier. Au milieu de ses nombreuses fonctions . Il ne négligen pas les intérêts de cet établissement, il fit un programme d'études, s'efforça d'apaiser les discordes qui s'élevalent fréquemment entre les professeurs , répara et augmenta la bibliothèque; mais, maigré ses efforts, il ne put élever cette université au hiveau de celles d'Allemagne. Charles XII accontait une préférence marquée aux candiduts qui avalent fait leurs études à Greifawald, dans la Poméranie suedoise. Gyldenstolps joult constamment de la faveur de Charles XI. Il fut chef du parli français.

Gjerreeft, Sec-Bibl., L. V. p. 144 - Frysell, Hist. de Sudde, L. 18, p. 161, 101. - Blogr, Laz., L. V. 871-800.

\* GYESS, STEESS OU STEEDS ( Filia, Villa), Púlec), atuéral spartiale, luc en 394 avant J.-C. H était polémarque sous Aprillas, à la bataille de Corpade, livrée par les Spartiales à l'armee des Étata grecs confédérés. Le lendemain de la bataille. Agésiles, grièvement blesse, et voulant

**Sportintes en bataille , et de leur faire dirver un** trophée de victoire. Les Thébains se reconnurent vaincus, en demandant la permission d'enterrer leurs morts. Bientôt après Agésitas, se rendant à Delphes pour y dédier a Apollon le dixième des déposalles conquises en Asie, laissa à Gylis le soin d'envahir le territoire des Locriens Opuntiens, qui avait été l'occasion de la guerre. Les Lacédémoniens recueillirent on grand boths dans cette expédition; mais à leur retour, syant été attaqués par les Lucriens , ils perdirent besucoup de monde, et entre autres leur général.

Schopbon , Hell , 17, 3; Ages., 1, - Pinterque , Ages.,

19, — Processus, Iti, A.

OTLIPPE( J'úlermo; ), général spartiale, dia de Cléandridyas , né vers 465, mort vers 400. Dans la dix-huitibme annés de la guerra du Péloponnèsa, le genvernement incédémenteu résolut de suivre io conocil d'Alcibiado et d'envoyer un commundont apartiate à Syracune. Gylippe, chargé de outle mission, partii avec doux galeres inconiennes, fat rejokat par deux navives corinthisms, sons les ordres de Pythen, et fit voilo pour Laucade, Là diverses nouvelles hat Brent crairs que l'invectiesement de Syracuse par l'armée athénique était complet. Jugeant dès lors que tout accours sur os point était inutile, et voulant mointenir la auprématie dorienne pur les colonies grecques de l'Italie, il se dirigne vers Thurlum, qui refues de le receveir, et se rendit ensuite à Tarente. pais à Locrie, où il apprit que les lignes de circonvaliation autour de Syracues n'élaient pas achevées. Cette nouvelle le décida à débarquer sur la ette occidentale de la Sicile. Au premier bruit de son arrivée, les troupes d'Himbry, de Sélfnonis et de Géla le rejoignirunt. Il s'avança vers Syraeuse, et pénétra dans la ville du côté des Épipoles, où la ligne de blocus était incomplète. It s'occupa aeseitót d'élever des défenses en Inça des lignes concrates, pois il attaque ces lignes elles-ruérnes. Ses premières dispositions ne forma pas heureuses, et il échous. La seconde fois il prit mieux ses mesures, et résealt complétement. Les lignes de défeuse ferent complétées; les attaques de l'ennemi coupées et détruites sur plusieurs points, les Epipoles déborrancées des Athéniens. Après cel avantage décisif, Gylippe voyant Syracuse hors de danger a'en éloigna, 🚓 alla chercher des auxiliaires dans le reste de la

De retour au printemps de 413, il résolut d'attaquer les Athéoleus avant qu'ils evisient reçu des renforts. Tandis que le général syracusain Hermocrate sortait avec quatre-vingta galères du nort d'Ortygie, Gylippe marchait contre Plesmyre, promontaire situé à l'entrée de la baie de Syracuse, et ou se trouvaient les magasins des Athenieus. La flotte syracusaine fut ballue, et perdit quatorae vaisresux. Cel échec fut compensé par le succès de Gylippe, qui s'empara de frois forts contenant des munitions de guerre, des vivres voir si les Thébams étaient disposes à renou-voier le combat, ordenne à Gylis de ranger les s'amena d'autres, auxquelles Gylippe prit une part considérable, mais qui nous est imparfaitement connue. Il n'eut pas de commandement dans la grande bataille navale qui força les Athéniens à tenter les chances d'une retraite par terre, mais il fut mis à la tête des troupes siciliennes qui les poursuivirent. Il reçut les capitulations successives de Démosthène et de Nicias, et fit tous ses efforts pour sauver les généraux captifs que les Syracusains condamnèrent impitoyablement à mort.

Jusque ici nous avons eu pour retracer la vie de Gylippe les récits suivis et étendus de Thucydide; nous n'aurons plus à partir de la délivrance de Syracuse qu'un petit nombre d'indications. Les Syracusains ne furent pas reconnaissants pour leur sauveur ; ils redoutaient sa sévérité, et tournaient en ridicule ses habitudes spartiates. Dès qu'ils furent délivrés des Athéniens, ils l'insultèrent ouvertement. Gylippe se hâta de ramener sa flotte dans le Péloponnèse. Après la prise d'Athènes, il recut de Lysandre la mission de rapporter à Sparte les trésors conquis. En route il décousit par-dessous tous les sacs, tira de chacun une assez grande somme, et les recousit ensuite. Il ignorait qu'il y avait dans chaque sac un inventaire de ce qu'il contenait. Arrivé à Sparte, il cacha sous le toit de sa maison l'argent dérobé, et remit les sacs aux Ephores. Les inventaires trahirent le vol, et un esclave de Gylippe en sit connaître l'auteur. D'après Diodore de Sicile la somme dérobée s'élevait à 300 talents (1,700,000 fr.). Le général concussionnaire s'enfuit, et fut en son absence condamné à mort. Il finit ses jours en exil, et mourut de faim. Elien prétend que Gylippe, Lysandre, et Callicratidas étaient tous trois de la classe des mothaces, c'està-dire des Hilotes de naissance qui, élevés avec les enfants de la maison à laquelle ils appartenaient, recevaient la même éducation que ceux-ci, et obtenaient plus tard la liberté. Cette assertion doit être inexacte quant à Gylippe, puisque son père occupait une haute position auprès du roi Pleistonax. Cependant Gylyppe, sans étre mothace lui-même, pouvait appartenir à une famille de mothaces.

Thucydide, VI, 93, 104; VII, 1-7, 22, 23, 46, 80, 83, 65, 70, 74. 79, 81-86; VIII, 18. — Plutarque, Nacias, 19, 21, 28; Lysand., 16, 17.— Diodore de Sicile, XII, 28; XIII, 106.— Polyen, I, 42. — Athénée, VI. — Éllen, Var. Hist., XII, 42. — Müller, Dor., III, 8.

GYLLENBORG (Comtes DE), samille d'origine allemande, qui s'établit, au dix-septième siècle, en Suède et y sut anoblie. Ses principaux membres sont:

GYLLENBORG (Olof), poëte suédois, né le 21 août 1676, mort le 28 mai 1737. Après avoir été juge provincial (lagman) en divers districts, il fut nommé gouverneur de la province d'Elfsborg en 1725, puis de celle de Nykurping en 1733. On a de lui des poésies insérées dans Samling af ut valde Svænska Rim o g Dikter (Recueil de vers et de poëmes choisis), par Carl Carleson, Stockholm, 1737-38, in-4°, et dans Samling af Verser paa Svenska

(Recueil de vers), par Sahlstedt, 1751-53, 4 vol. in-8°. Les vers de Gyllenborg sont faciles; son style est ferme, concis et rempli d'images choisies avec goût; — Skuggan af den dæda Argus (L'Ombre d'Argus); Stockholm, 1735, journal satirique mensuel, destiné à remplacer l'Argus de Dalin, mais qui ne réussit pas, parce que l'auteur manquait de verve comique. E. B.

Hammarskæld, Svenska Fitterheten. — Lenstræm, Svenska Poesiens Hist., p. 638. — Biogr. Lex., 7,283.

GYLLENBORG (Charles, comte de), littérateur et homme d'Etat, frère du précédent, né à Upsal, le 11 mars 1679, mort le 20 septembre 1746. Après avoir achevé ses études dans sa ville natale, il embrassa la carrière militaire, qu'il quitta bientôt pour suivre celle de la diplomatie. Nommé, par Charles XII, d'abord secrétaire d'ambassade près de la cour de Londres, puis résident (1703-1717), il exerça ces importantes fonctions avec tant de zèle qu'il devint suspect au gouvernement anglais, qui le fit arrêter. Il se justifia, et rentra bientôt dans sa patrie. Il sut ensuite (1719-1739) secrétaire et conseiller d'Etat, chancelier présidant le conseil des ministres, enfia chancelier de l'université d'Upsal, dignités dont il conserva la dernière jusqu'à sa mort. Il était le chef du parti des *chapeaux*. On a de lui: Disputatio de Regno Ostro-Gothorum in Italia; Upsal, 1696. Sa correspondance avec le baron de Gærtz fut aussi publiée, en 1717, par ordre de la cour de Londres. Enfin, on lui attribue un pamphlet qui parut vers 1710, à Londres, sous le titre : Remarques d'un marchand anglais.

Gezelius, Biogr. Lax. — Adelung, supplément à Jêcher, Allg. Gelehrt.-Lexikon.

GYLLENBORG (Frédéric DE), frère du précédent, né vers la fin du dix-septième siècle, mort en 1759. Il était membre de l'Académie des Sciences de Stockholm, fondée en 1740, et exerça dans les dernières années de sa vie les fonctions de président du collège des mines. N. K.

GYLLENBORG (Jean DE), frère des précédents, conseiller d'État, né en 1692, mort en 1762. Il suivit d'abord, sous Charles XII, la carrière militaire, et fut sait prisonnier par les Russes à la bataille de Poltava (1709). Envoyé en Sibérie, il ne revint dans sa patrie qu'après dix ans de captivité.

N. K.

Gezelius, Blogr. IAZ.

GYLLENBORG (Gustave - Frédéric, comte DE), cousin des précédents, poëte suédois, né en 1731, mort en 1809. Entraîné par la vivacité de son imagination, il quitta les emplois publics pour se livrer à la poésie. Lorque le roi Gustave III sonda, en 1786, l'Académie de Stockholm, Gyllenborgen sut un des premiers membres. On a de lui plusieurs odes, tragédies, satires, sables et poëmes, dont quelques-uns surent traduits en danois et en allemand. On remarque surtout son poëme épique sur le sameux passage des

Bittes par Charles X, et sa tragédie de La mort † de Swerker.

Genebus, Bloor, Les.

\* 47LLEX00020-202235TM2D { Thomasine-Christine Burraun, Mar ), célèbre romancière dapoine, née le 9 novembre 1773, morte le 2 juillet 1856. En 1790, alle épouse Pierre-André Helberg, littérateur estimé, qui fut banni, le 24 novembre 1799, pour quelques opinique libérales qui se trouvaient dans ses écrits. Elle se l'accompagna pas dans son exil; et comme son mariaga se trouvait dissous par le fait de ce bannissement, alle put se remarier, on 1801, avec Charles-Prédéric Ehrensværd, comts suddois, qui avait pris part à la conjuration contre Gustave III. Après l'assaginat de ce monarque , il était venu s'établir en Donemark (1793), et avait pris le aons de Gyllenbourg-Ehrensværd. Il moorut en 1815, à l'âge de quarante-neuf ans. On a de lui : Stradda Anmerkninger ofver Sveriges Similning i Sommyren 1808 (Remarques détachées ear la position de la Subile dans l'été de 1809, après la déposition de Gustave IV), et qualques derita sur l'économia rurale.

Epouse et mère d'écrivains distingués, M<sup>ma</sup> Gyllenbourg publia elle-mêma des nouvalles, qui ont en homocoup de aucoès. Cachant con véritable nom cons le pseudonyme de L'Autour d'une Histoire de chaque jour (Futfatter ill en Elverdaga Historio), elle garda si bien le secret, que les critiques no purent le dévoiler, malgré tous leurs efforts. Enfin, alla éclaira ellemême le public à ce sujet par une lettre trouvés agrès sa mort, et où elie se déclare auteur des currages suivants, qui ont été publiés par son fils, M. Louis Heiberg : Gamle og Nye Novelier af Korfatteren til en Hverdags Hisforis (Nouvelles anciennes et récentes, par l'auteur d'une Histoire de chaque jour ) ; Copenhagne, 1833-34 at 1835-36, 3 vol. in-8\*; saivies de *Toto Stizzer (*Douze Esquisses); Ibid., 1838. Plunicurs de con nouvelles parurent d'abord dans Kyæbenhawns flyvende Post , journal rúdigé par J.-L. Helberg, 1820-1830. Elles ant élú traduites par Edm. Zoiler, dans *Das bella*fristische Ausland, recueil de romansétrangers, publié par Spindier, fascicules, 1619-1629, 1730-1744; quelques-unes l'ont été par Christiani, Leipvig, 1435; par L. Kruse, lb., 1834-36, elen français par M. Marmier, sous le titre de *Nouvellas* danoises, dans la Dibliothèque des Chemins ale Fer; Paris, 1855, iu-12; -- Shuespit (Comédies); ib., 1834; -- Nys Fortwillinger (Nouvenus Récits ), ib., 1835-36; 2° édit., 1839-40, 3 vol. in-0°; — To Noveller ( Dens Nouvelles); 1837, in-6° ; trad. en allemand por Christiani, 1636 ; -Maria ; ib., (839, io-8° ; trad, en allem, per Christiani, Leipzig, 1839; - Ken i alle (Un en tout); 10., 1940; en allom., Glanchau, 1844, gr. in-9°; --- Nær og fjern (Prin et luin); ib., 1841, in-6°; trad. en aliem , par G. Jacke, Grimma, 1845-46, in-8°; - En Browegling (Une Correspon- le file du prétendant. Gylloubjeles ayant résait à

dance); ib., 1843; — Korspoten (Le Chemin croise); 1844, in-8°; frad. en allem., Oidenhourg, 1845, gr. in-8°; — To Tidsaldra (Deux Epoques ); ib., 1845, in-8"; trad. en allem per Gott. von Lumburg, Francfort-sur-le-Moin, (#48, in-12. Cas écrits ont été réunis acce le titre de Sărufter af Forfalteren til en Hverdags Historie samlade og udgirne of J.-L. Heiberg ( Ouvrages de l'auteur d'une Histoire de chaque jour, réunis et publiés par J.-L. Heiberg); Copenhague. 1849-1851, 12 vol. in-8\*. E. BEAUTOES.

O. P. Biartenbocher, Minsidan Sundet, t. II., p. 115-110 — Fudrelandet, 1286, p. 150. — Buritagede Tidande, 1800, 200 180, 187. - Beniew, Forfatter-Laxie

\*GYLLENBAAL ( Leonhard ), entomologiste suédois, né dans la paroisse d'Algustorp (Westgothiand), le 3 décembre 1752, mort le 13 mai 1840. Fils d'un officier qui n'avait pas de fortone, il ne put rester qu'une année à l'univeralté. Il entre à l'armée en 1769, avec le grade de sous-officier, et il en sortit en 1799, avec osivi de major. Gylimbani se consacra à l'agriculture; il exploita son domnine de Hougherg (nitad non lolo de Skara). Ses travaux agricoles ne l'empéchaient pas de se livrer aux études d'histoire naturelle, continuées à Upsal (1769) sous Linné et Thunberg, il passait des journées entières à parcourir les campagnes et les bois, pour y faire la collaction d'insectes dont il fit présent à l'Académie des Sciences d'Upaal Ses recherches entomologiques le firent connaître dans toute l'Europe. [1 était chevaller de Wass (1507), membre des Acadéraies des Sciences d'Upsai (1792), de Stockholm (1807) : de la Société entomologique de Paria, etc. On a de lui - Insecta Suscion, t. 1-111; Skarn, 1808, 1810, 1813, t. IV; Leipsig, 1827. Cet ouvrage out remarquable par l'abondance des détaits , l'exactitude des observations, la précision et la ciarté des descriptions; — des mémoires dans les Transactions (Handlinger) de cette académie; dags Nova Acia regiæ Socielalis Scientiarum Upsaliensis, t. VI, 1790; dans Genera et Species Curculionidum, publié par Schrenberr; Paris, 1833, L. I; dans la Synonymia Insectorum du même, L. J.; Skara, 1817. E. BRAUFOIL

Biog. Lev., L. V., p. 110-116. — Not. per Schunbery, debt. Share Taling, 4 July 1016. — Mem de l'Acad. des Sciences de Stockholm, 1016. p. 300-016. — Dejean, Apptema general des Coleoptéres, prel.,p. 18.

GTLLENGIBLE (Carl Carleson, baron). dignitaire anédois, né à Nykeping, le 4 mars 1574, mort sans postérité, à Cariberg, le 7 mars 1650. Pila naturel du prince qui fut depuis le rul Charles IX et de Catherine ou Karia Nisdotter, il recut une áducation solgade, qu'il vint compléter en France, de 1594 à 1597. Il entra dans l'armée, et se fit remarquer de Henri IV. De retour dans es patrie, il suivit son père dans la campagne de Finisade, et fut ensuite nommé gogverneur de Slockbolm. Les babitants de culté ville se déclarèrent pour Sigismond III, roi de Suide et de Polegne, et privèrent de la liberté

effectuer son évasion, fut envoyé en Dalécarlie pour entretenir le zèle que les habitants de cette province montraient pour la cause de Charles; sa mission eut un plein succès. Nommé lieutenant général, en 1600, il fit une campagne en Livonie, conquit Félin, Dorpat et d'autres villes; mais, vaincu par les Polonais à Kockenhusen, il fut forcé de se réfugier à Wolmar, avec Jacques de La Gardie. Cette place tomba entre les mains de Zamoiski, général polonais, qui ne retint en captivité que les deux généraux. Ces derniers furent traités avec beaucoup de rigueur. Charles IX refusa de faire aucune démarche pour la délivrance de son fils, qui ne recouvra la liberté qu'en 1613. Gyllenhjelm sut enchaîné, les six dernières années, dans une masure où l'on ne faisait jamais de feu. Il se consola de ses misères par l'étude et la composition d'écrits religieux. Quelques jésuites entreprirent de lui faire abjurer le luthéranisme; mais comme il était fort versé dans la théologie, il répondit avec force à tous leurs arguments. De retour en Suède, il fut récompensé généreusement, par son frère Gustave-Adolphe II, des peines qu'il avait endurées pour la cause de sa famille. Créé baron en 1615, il fut nommé maréchal de camp en 1616, conseiller du royaume et gouverneur général de Narwa, Ivanogorod, etc., grand-amiral en 1620; enfin, ea 1637, il fut mis au nombre des tulcurs de Christine. Au conseil d'Etat, il défendait les libertés populaires. C'était un homme pieux, brave et fort instruit, qui avait conservé la simplicité des mœurs antiques. On a de lui : Schola Captivitalis illustris et generosi cujusdam herois, etc., en suédois et en latin, ouvrage rempli de controverses théologiques; Strengnæs, 1632, in-4° et in-8°; Stockholm, 1644, in-8°; — Autobiographie, en vers suédois d'une médiocre valeur, Upsal, 1635; 2º édit., sous le titre de Nosce te ipsum, 1644, in-8°; — Des psaumes traduits en suédois, d'après la version allemande de Lobwasser, et publiés à la suite de la première édition de Schola Captivitatis et dans le psautier édité par Kempa; Stockholm, 1650, in-8°. Il a laissé en manuscrit des relations de la campagne de Finlande en 1599; de la bataille de Kocke**n**husen et du siège de Wolmar; des guerres de Sigismond contre la Suède. E. Beauvois.

Grothovius, Orat. funebris; Upsal, 1681, in-fol., et dans Stjernman, Bibl. Suio-Gothica, p. 619. — Magnus Lehnberg, Éloge; dans les Mém. de l'Acad. des Sc. de Suéde, et dans Æreminnen; Stockholm, 1819, in-8°. — Fryxell, Hist de Suéde, IV, 277-281, 812-319; V, 5-13; VIII, 138, 231-37. 244. — Geyer, Hist. de Suéde. — Hammarskæld, Svenska Vitterheten, p. 398. — Biogr. Lex. V, 316-328.

GYLLENSTJERNA (Jean-Jæranson, comte), homme politique suédois, né le 18 février 1635, à Elfsjæ, près Stockholm, mort à Landscrona, le 10 juin 1680. Après avoir fait ses études à Upsal, il voyagea en Italie, dans l'île de Malte et en Espagne. A son retour, il assista au siège de Copenhague (1658), et devint chambellan du roi. Sous le règne de Charles XI, il fut successi-

vement nommé conseiller de chancellerie (1660), conseiller d'Etat et président de la diète (1668); enfin, en 1674, il sut élevé au rang de comte, et jouissait de toute la faveur de Charles XI. Ce monarque ne faisait rien que d'après son conseil. En 1677 il l'emmena dans la campagne contre les Danois en Scanie, et lui laissa la direction de la guerre. Quoique assez mal conduite, elle se termina à l'avantage des Suédois, qui comprimèrent la révolte des paysans de la Scanie, et chassèrent l'ennemi hors de la péninsule scandinave. Gyllenstjerna reçut, en 1679, le gouvernement des provinces reconquises, avec un pouvoir illimité, dont le roi seul pouvait lui demander compte. La même année il lut nommé ambassadeur à Copenhague, et chargé d'aller chercher la princesse Ulrique-Eléonore, fiancée du roi. C'était l'homme qui convenait le moins pour une telle mission. Doué d'une force herculéenne et taillé comme un géant, il se fit mépriser à la cour de Danemark par ses manières rudes et grossières. Dans un grand sestin qu'il donna au corps diplomatique, il trouva plaisant de faire servir à boire dans des canons de fusil chargés. Mais s'il manquait des façons d'un homme de cour, il avait les talents d'un homme politique. Il avait formé de grands projets, qui pour la plupart ont été réalisés, mais seulement après sa mort. C'est à son instigation que le roi força la noblesse à restituer les domaines qu'elle avait usurpés. Gyllenstjerna voulait en outre que la Suède devint une puissance exclusivement maritime, et qu'elle évitat de s'engager dans des guerres ruineuses contre les puissances continentales; il désirait, en conséquence, que le roi abandonnat ses provinces d'Allemagne, et s'attachât à conquérir la Norvège, lasse de la domination danoise.

E. BEAUVOIS.

Fryzell, Handlingar, t. 1. — Gjærwell, Sv. Hibl. — Svenskt Pantheon, livr. 18. — Skandinaven, 1812. — Biog. Lax., V, 338-358.

GYLLIUS. Voy. GILLES.

\* GYCENGNCESY (Ettenne), poëte hongrois, né en 1620, dans le comitat de Gæmær, mort en 1704. A l'age de vingt ans, il attira par son esprit l'attention du comte François Wesselenyi. qui le nomma intendant de son château de Fuick. Après être resté treize ans dans cette position, ayant dans le comte bien plus un ami qu'un mattre, il sut élu par le comitat de Garnar assistant à la table du comitat, plus tard députe à la diète d'Œdenbourg, et en 1686, à l'unanimité, vice-président du comitat, fonctions dans l'exercice desquelles il fit preuve d'autant de tact que d'habileté. « Grand admirateur de l'antiquité, dit M. C. Laget, si Gyœngnœsy a montré peu de goût dans ses éternels emprunts faits à la mythologie ancienne, il ne manque pourtant ni de sentiment ni d'esprit descriptif. » Il est remarquable surtout par la manière heureuse dont il se sert du langage populaire. Ce fut le sentiment de la reconnaissance qui évella chez lui le talent poétique. Son poème intitulé: Muranyi Venus (La Vénus de Murany), Leutschau, 1664, est une épopée dont l'héroine est Maria Szetzy, femme du comte François Wesselenyi, et le sujet la prise par ce dernier du château de Murany, dont elle était châteiaine. Après un long silence, Gyanguersy fit paraître Kozsa Loszoru; 1690; — Kemeny Janos (La Kemenyade), poème épique en trente chants; 1693, — Cupido Csalardsagai, poème en quatre chants; 1694; — A magyar Nympha Palinodiaja; 1895; — Kariklia; 1700.

Conversations-Laxidon. - Georges Meliner et J.-Fr. Schodel, Manual de la Parile hangraise. - Laget, Exepcl. des Gens du Monde, srt. Housnauss.

GYRALDUS Voy Banny (Gerald). \* GTROWETS (Adalbert), musicien compoaffaur bobême, né le 19 février 1763, à Budweis (Bobêrse), mort à Vienne, en 1850. Pils d'un chef de chœur de l'église de Budweis , il fat élevé au collége de cette ville, et alla ensuite faire ses études de philosophie et de droit à l'université de Prague. Mais bientôt une grave maladie et l'exignité de ses ressources le forcèrent de resourner dans sa famille, où l'art musicel deviat an principale occupation. Le comte Françuis de Funkirchen, seigneur d'une terre voisine de Budweis, charmé des morceaux que le jeune artiste avait composés, le prit sous sa protection et l'empioya comme maître de chapelle et comme secrétaire. Plusieurs productions musicales de Gyroweiz corest tant de succès, que les copies d'en répandirent et qu'on les imprima à l'insu de l'auteur. A partir de ce moment la publication de ses œuvres lui procura des avantages qui lui permirent d'entreprendre un voyage en Italie, et de passer deux années à Naples, où il étudia le contrepoint sous la direction de Sala. Il vint ensurle à Paris, et y composa plusieurs symphonies, qui lui valurent les applaudissementa du public. Les troubles de la révolution le décidèrent à se rendre à Londres, où il écrivit quelques cantates et l'opéra de Semiramide, qui eut du succès. Le talent de Gyrowetz comme compositeur, son esprit cultivé, ses manières distinguées l'avaient fait rechercher de la haute société, et lui avaient attiré la faveur du prince de Galles; il avait l'intention de se fixer en Angleterre, mais sa sante, altérée par l'humidité du climat, l'obligea de retourner trois ans après en Aliemagne. Il se rendit à Berlin, puis à Vienne, où, en 1804, il fut nommé chef d'orchestre du Théatre-Imperial, pour lequel il a écrit un grand nombre d'opéras. Mis à la retraite avec pension, en 1827, il vécut encore longtemps après, et mourut à l'âge de quatre-vingt-sept ans.

Parmi les ouvrages que Gyrowetz a composés pour le théâtre, on remarque particulièrement L'Oculiste, Pélix et Adèle, Agnès Sorel; mais c'est surtout dans le genre de la symphonie qu'il a obtenu le plus de succès. Sa musique se distingue par d'agréables mélodies; elle est écrite avec intelligence et bien instrumentée.

Voici la liste des principales productions de on compositeur Semiramide, opéra, à Londres; - Les Métamorphoses d'Arlequin, ou Arloquin perroquel, pantomine en deux actes; — Le Trompeur trompé ; mélodrame en un acte. à Vienne (1810); - Agnès Sorel, opéra en trois acles, à Vienne; — Marina, mélodrame en un acte; — Ida, opéra en deux actes; — Le Ménage de Garçon, un acte ; — Selico, opéra en trois actes , — L'Oculiste , idem en deux actes; — Il Finto Stanistas, op. italiea, en trois actes; — Aladin, ou la Lampe merveilleuse, opera en trois actes; — La Harpista aveuglo, opéra, à Prague (1824); .... Aménie; ballet; .... Les Noces de Thétis et Pélés, idem; — Les Pages du duc de Vendôme, opéra-ballet ; — La Lastière suisse, idem; - La Pée et le Chevaller, idem; — Gustavs Wasa, idem; — Le Sommeil magique, idem; — Hélène, opéra; - Frederica et Adolphe, idem; - Emerita, idem; — L'Époux par hasard, idem; — L'Épreuve, idem; — Le Quartier d'Aiver en Amérique, idem; - Le Fantôme, idem; - Le treisième Manteque, idem; — Pélis et Adèle, idem; — L'Embarras, idem; — des scènes italiennes et allemandes; des recueils de chansons et de romances avec accompagnement de piano; - un grand nombre de musique d'áglise, dont neul messes; - besucoup de sonates, de concertos, de duos, de trios, de quatuors et de symphonies. Gyrowetz a écrit lui-même sa biographie, qu'il a publiée à Vienne, en 1848.

Dieudonné DERRE BARON.

Dictionnaire de la Conversation. — Fétin, Biographie universale des Musiciens. — Documents inédits.

\* GYSEN on GYZEN (Pierre), peintre fiemand, né à Anvers, en 1636, mort vers 1700. Il était élève de Jean Breughel, dit de Velours, et aurait égalé son maître s'il avait su foadre davantage ses couleurs, qui sont trop crues et nuisent à l'harmonie générale de ses pelatures. Cependant les paysages de Gysen sont recherchés, à cause de leur fini sans sécheresse. La composition en est heureuse et les figures bien posées. Les ouvrages de ce peintre sont d'ailleurs assez rares, et ne se trouvent guère qu'en Holianile. Les pins contius sont, à La Haye, galerie Decosta : un Paysage très-finavec figures : - galerie Verschuring . une Chasse ; - galerie van Bremen : un Paysage avec un torrent ; - au musée de Cassel : un fort joli Paysage dans la manière de Breughel. A. DE LACARE.

Descamps, La Vio des Printres holiandais, etc. — Soubraken, Konst-Schilders.

GTULAY (Marosh Nemath ps.), ancienne famille magyare de Transylvanie, élevée, vers la fin du dix-septième siècle, au rang de barons (1694) et de comtes (1704). Ses membres les plus distingués sont :

\* GYULAY ( Paul ), chancelier d'Élienne Ba-



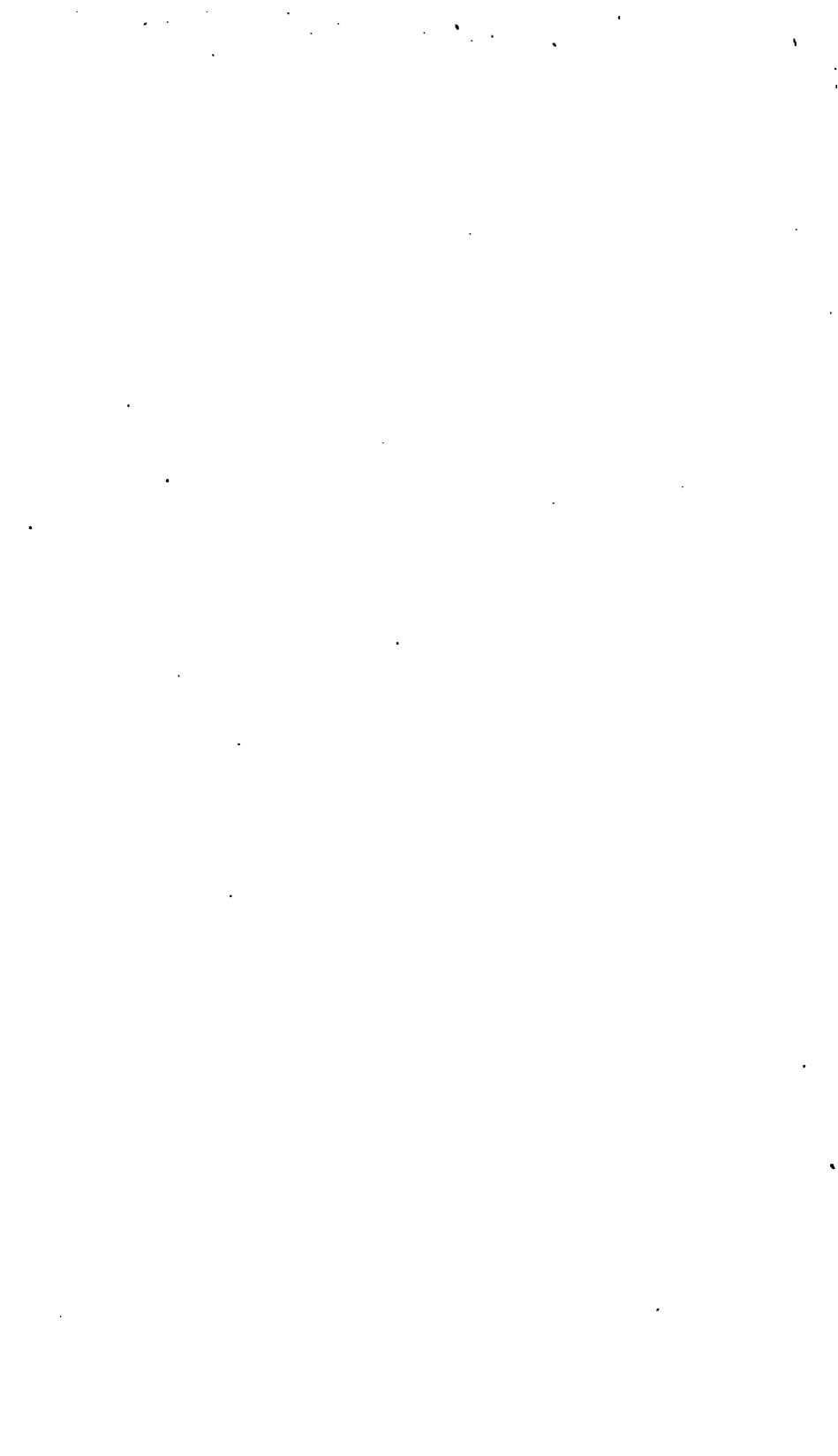

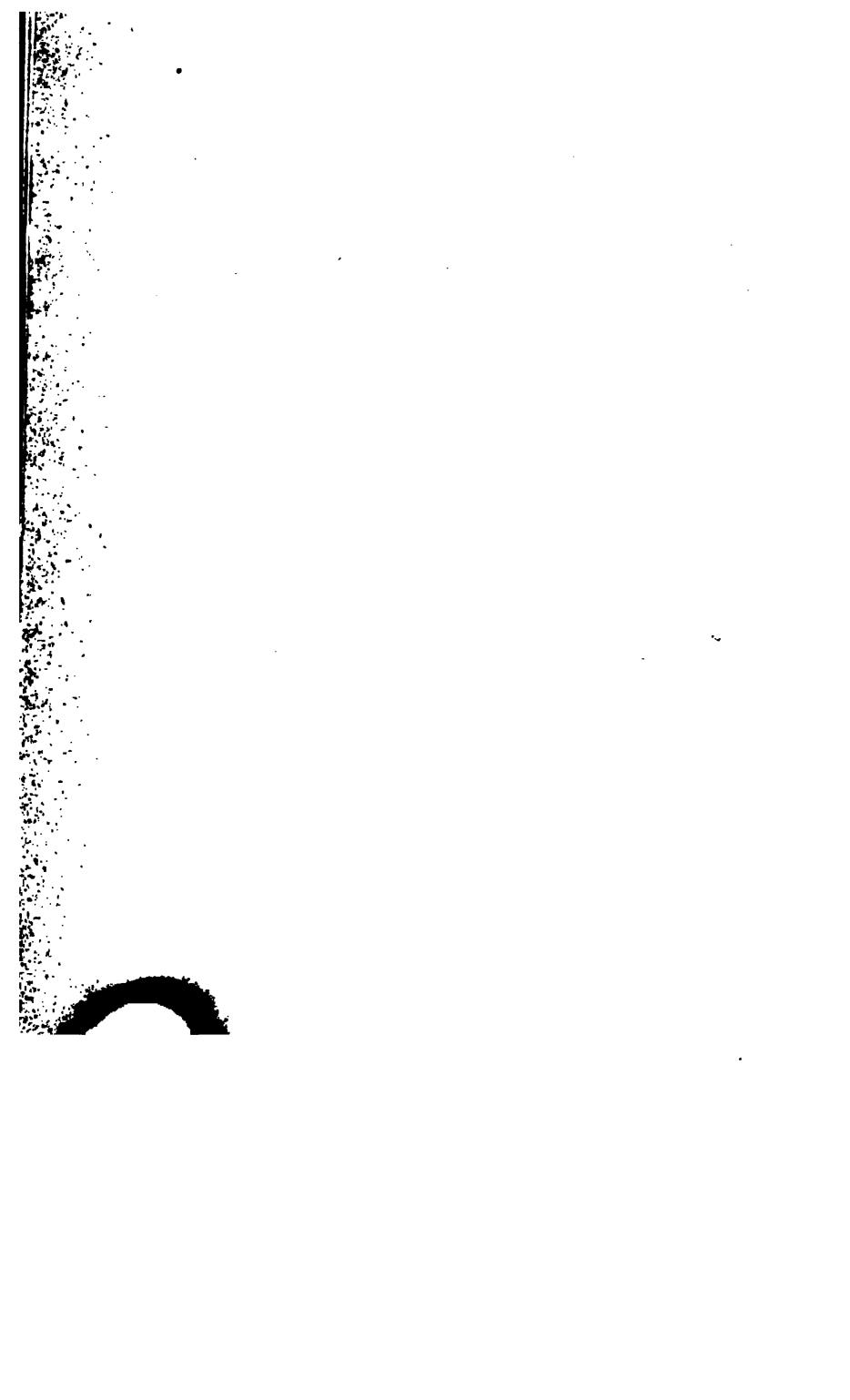

|        | 1 |   |  |
|--------|---|---|--|
|        | • |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   | • |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
|        |   |   |  |
| •      |   |   |  |
| •      |   |   |  |
| _      |   |   |  |
| ·<br>• |   |   |  |
|        |   |   |  |